

7. 6 N

> Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

E 8-1A-36 7









Tiré sur safigure en or, faite par le commandement du Roy Philippes le Bel, et conseruée, pusques à present dans li Tresor de la fainte Chapelle de Paris.

## HISTOIRE

# S LOVYS

IX. DV NOM

ROY DE FRANCE,

ECRITE PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE Senéchal de Champagne:

Enrichie de nouuelles Observations & Dissertations Historiques.

AVEC LES ETABLISSEMENS DE S. LOYYS, le Conseil de PIERRE DE FONTAINES, & pluseurs autres Pieces concernant ce regne, tirées des Manuscrits.

PAR CHARLES DV FRESNE, sieur du Cange, Conseiller du Roy, Tresorier de France, (B) General des Finances en la Generalité de Picardie.



A PARIS, Chez SEBASTIEN MABRE-CRAMOISY, Imprimeur du Roy, ruë S. Iacques, aux Cicognes.

M. DC. LXVIII.

- was Dougle



# AV ROY



IRE,

Ie violerois toutes les loix de la Iustice, si je ne consarois cette Histoire de S. Lovis à Vostre Majesté, puisque tout ce qui regarde ce Grand Prince Vous appartient par un droit hereditaire, & que Vous trauaillez auce me si

vigoureuse application sur les nobles desseins, qui ont sait le bonheur & la gloire de sonregne. Cet excellent ouurage de la prudence politique, & cette reforme générale dans tous les ordres du Royaume, que Vous entreprenez auec tant de soin & d'assiduité, ne nous permettent pas de douter que nous ne voyions reniure dans la suite des années cette selicité parfaite, que la baute vertu de ce Monarque auoit établie dans ses Etats. Ce qui me sait auancer, sans slaterie, que le même Genie qui inspira à S. LOVIS de si judicieux consails dans toutes les actions de sa vie, Vous conduit par les mêmes routes, & veut que Vous ne soyez pas moins l'heriter de se autres vertus Royales, que de son Sceptre & de sa Couronne.

Et veritablement, SIRE, les commencemens & les progrés de la vie de cét incomparable Monarque ont beaucoup de rapport auce ceux de Vostre Majelé. Il a paru comme Vous sir le Thrône de la France dans vme tendre jeunesse. La Reine Blanche de Castille sa mere, & la Reine Mere de Vostre Majelsé, toutes deux d'une méme nation, ont tenu le timon de l'Esta durant vos MinoriteZ. L'une & l'autre également pieuses & prudentes ont dissipé les factions domestiques, qui partageoient cette Monarchie, &

la menaçoient de sa ruine. Elles ont toutes deux inspiré à leurs Augustes Pupilles des sentimens d'une heraïque pieté, & les ayant formez dans la pratique des vertus Royales, elles les ont conduits comme par la main sur le Thrône pour les y faire regner auec la Iustice & la Paix.

Chacun sçait, SIRE, que la Iustice a esté la compagne inseparable de ce grand Prince, & qu'il ne se contentoit pas de presider en ses Parlemens, mais qu'il descendoit souvent de ces sacrez Tribunaux, pour aller à la porte de son Palais receuoir les Requétes de ses sujets. Cest aussi l'application particuliere de Vostre Majesté, qui par l'acces libre & fauorable, qu'Elle donne indifferemment à ceux qui viennent Luy porter leurs plaintes, fait voir à tout le monde cette vertueuse ambition, qu'Elle a d'estre une image acheuée des plus charmantes qualitez de S. Lovis. Il est sans doute que cette maniere de rendre la Iustice est le caractere d'un Prince qui a de la tendresse pour ses sujets: elle pournoit aux inconueniens qui alienent ordinairement leurs esprits: elle tient en même temps les Gouverneurs & les Iuges dans la dépendance du Sonuerain, qui veille par cette adresse sur leurs actions. Ceft pourquoy Charles VIII. un des plus sages & des plus

moderez de nos Rois, ayant appris que c'estoit le moyen que S. LOVIS auoit employé, comme le plus assiuré, pour gagner l'assietions du Ciel, comples, & s'attiere les beneditions du Ciel, commanda aux Officiers de la Chambre des Competes de Paris, de rechercher exactement dans leurs Registres la maniere auec laquelle ce Prince agissiot en ces occasions, pour s'y conformer.

Ce fut encore S. Lovis qui donna la premiere atteinte aux Gages de batailles, aux duels, & à ces guerres prinées introduites dans la France par de funestes coûtumes dés le commencement de la Monarchie, par une surseance de quarante jours, dont il inuenta l'Usage. Ie ne doute pas, SIRE, que ce ne soit à son exemple, que Vous ayez entrepris d'arrêter par la rigueur de vos Edits la manie & la fureur de ces mémes duels, que la chaleur un peu trop viue, d'une Nation, qui n'a pas d'autre passion que les armes, auoit fait renaître dés long temps, 🔗 que l'impunité avoit fomentée. Et comme S. Lovis fut le premier qui commença à rendre la Iustice entre les Grands, qui ne vouloient pas reconnoître d'autres Iuges de leurs démêlez que leurs épées , & que dans la suite il attira les resforts de leurs differents à sa Personne , 👉 les commit après à son Parlement : Vostre Majesté,

SIRE, semble en vser de la même manière, ayant ordonné que les Maréchaux de France soient les arbitres des querelles d'honneur, qui surviennent entre les Gentilshommes de son Royaume.

Mais entre tant de vertus Royales, qui ornerent l'ame de ce Grand Roy, le zele qu'il témoigna durant sa vie pour le maintien de la Religion Catholique, a esté sans doute l'une des plus éclatantes. Il fut celuy de nos Princes qui eut de plus fortes passions pour arrêter les heresies, qui commençoient de son temps à infecter ses Etats. Il y employa le fer & le feu pour les retrancher, O on peut dire qu'il n'épargna aucun des moyens qui pouvoient contribuer à les exterminer entierement. Vous n'auez pas fait parétre, SIRE, jusques à present moins d'ardeur pour la deffense de nostre Religion. Vous ne vous estes pas serui de ces remedes caustiques & violens pour arracher les desordres qui s'y estoient glissez, & que quelques Peres de la primitiue Eglise n'ont pû approuner. Vous en auez choisi de plus doux & de plus benins, mais qui n'ont point eu des succés moins heureux. Vous auez affoibli l'heresie, qui auoit fait tant de rauages dans la France, par les voies que saint Augustin auoit tracées autrefois, en luy opposant de pieux & de scauans Prelats, qui l'ont combatue auec vigueur,

#### EPIST R F.

E qui ont fait regner la verité & la fainteté du Christiamisme dans toute l'étendué de Vos Provinces. V ous anez rensermé ce monstre dans les bornes des Edits & des Declarations, & en luy conservant ses privilèges, que la necessité de les conjonistures des temps avoient extorquez des Rois V os predecesseurs, V ous auez renuersé presque autant de ses Temples qu'il en avoit éleuez. De sorte qu'on peut dire que si le Ciel continue de séconder les nobles intentions de V ostre Majesté, on le verra terrasse dans peu de temps, de abatu aux pieds de V ostre Thrôme.

Cest aussi sur l'exemple de ce religieux Monarque que V ous aucz banni de V os Etats les juremens, les blasphemes, & les autres execrations qui sembloient attaquer la Diuinité, & en affoiblissiont insensiblement la creance dans les esprits. V ous les auez écartez auec tant de vigueur, qu'il ne se troune plus à present de ces écoles d'impieté, ni de ces assemblées de libertinage, où le viice s'apprenoit auec methode, comme la science & la vertu.

Enfin ce Prince dont les pensées se partageoient entre la Religion & la Iustice, mais qui se

generation contest au bien de l'Etat , voyant qu'il esfoit de l'interest public de donner plus de sorce & de stabilité à tant de beaux reglemens, qui auoient esté faits contre les desordres de la Instice, prit dessein d'en tirer ce qui estoit de plus important, pour composer un corps de nouvelles loix, qu'il fit publier dans son Parlement. Ce sont ces Etablissemens , SIRE, que j'ose presenter à Vostre Majesté, auec l'Histoire de ce Prince. Que s'ils ne peuuent pas tout-à-fait seruir de regle 🔗 d'autorité pour le siecle où nous viuons, parce que la Iurisprudence de ces temps-là , n'a presque rien de commun auec celle d'aujourd'huy; ils seruiront au moins à marquer la ferueur & le Zele de ce Monarque pour reformer les abus que la corruption auoit fait naître dans la Iustice. Ils feront voir aussi que Vous marchez sur ses illustres vestiges, & que comme luy Vous auez entrepris de retrancher toutes les procedures inutiles des procés. Ce qui nous donne lieu d'esperer que la France verra refleurir ce bel ordre dans l'administration de la Iustice, auquel tant de Rois Vos predecesseurs ont trauaille auec assez peu de succes.

S. Lovie ne borna pas sa conduite, & la partie actiue de sa vie aux seuls ouurages de la prudence politique. Il rechercha de justes de glorieuses occasions de saire éclater sa generosité dans les armes, & de montrer à toute la terre que la piete n'esseit pas incompatible auxe la valeur. On sçait que c'estoit le reproche ordinaire que

s. August. les Payens faisoient aux Chrétiens, que les maximes de nostre Religion ne s'accordoient pas auec les vertus guerrieres, estimant qu'elles en émouffoient la pointe & la vigueur. Mais ce Prince a renuersé fortement cette erreur dans sa personne. Car aprés auoir reduit à son obeissance les rebelles qui troubloient le repos de son Royaume, il alla porter ses armes victorieuses contre les Infideles, où son courage & sa pieté combatirent de concert, & éclaterent jusques au prodige. Ce qui a fait dire à l'Historien de sa vie, sidele témoin de cette chaleur martiale, qu'il ne vit jamais personne dans les batailles où il se rencontra, qui eut fait de si belles actions, ni qui eut affronté les ennemis auec plus de hardiesse. Que si les secours qu'il conduisit dans la Terre Sainte, n'eurent pas des suites si fauorables, par des secrets resorts de la Prouidence, ils arréterent au moins les torrens impetueux, & les débordemens de ces peuples, qui la menaçoient d'une ruine entiere.

Ceft fur le modele de ce Grand Monarque, SIRE, que V os ayents, les plus illustres rejettons de cette tige Royale ont entrepris de fignaler leur valeur dans les guerres contre les Instidles, or que Louis II. Duc de Bourbon alla braner les Sarazins, or mettre le siege deuant la vil-

le d'Afrique, capitale de leurs Etats. C'est encore ce glorieux exemple, que le Pape Pie II. proposa à Iean II. Duc de Bourbon, lors qu'il suite l'exhorta d'aller faire la guerre aux Turcs : luy ayant representé, que toutes les Histoires n'auoient rien de si grandni de si magnifique, que ce que ses predecesseurs auoient entrepris pour la desfense du nom Chrétien : qu'il auoit dans sa famille d'excellens Princes, & entre autres le DIVIN LOVYS Roy de France, que l'Eglise reuere parmi les Saints de Dieu, qu'il deuoit & pouuoit imiter d'autant plus facilement qu'il estoit dans la vigueur de son âge, infatigable, & éleué dés son enfance dans les exercices des armes : de · forte que soit que la guerre se fit sur terre, ou sur mer, il pouuoit y donner des preuues de sa conduite, de son autorité & de sa valcur.

Voltre Majesté. SIRE, qui fait aujour d'hny la gloire de cette Anguste branche de nos mentres de marches dans la guerre, aussi bien que dans la paix, ont esté des it prodiges, ne sest passontentée d'obliga ses enne mis à des soimisssimissimissimisses tromphantes contre les penples que S. LOVIS auoit autresois combattus, & les a

contraints de donner la paix à ses Alliez qu'ils auoient attaquez. Mais si vne petite poignée de François, sous les auspices d'un Roy toûjours Victorieux, a jetté de la terreur dans les esprits des Othomans, nous auons tout sujet d'esperer que lors que Vostre Majesté emploira de plus grandes forces contre cét ennemi commun des Chrétiens , elle justifiera ce que j'anançai lors que j'eus l'honneur de luy presenter l'Histoire de l'Empire de Constantinople sous les Empereurs François, que la ruine de cét vsurpateur arrêtée dans les conseils diuins, & signifiée aux hommes par les astres ; est reservée à Vostre Majesté. Les avantages extraordinaires de valeur & de conduite, dont Elle a encore donné de si illustres preuues en la derniere Campagne, & les autres incomparables qualitez, dont le Ciel l'a comblée auec tant de profusion, ne nous permettent pas de jetter les yeux sur aucun autre que sur Vostre Personne sacrée; puisque par l'aueu même de ces Infideles, ce colosse d'orqueil & de puissance tyrannique éleué sur les ruines du Christianisme doit estre un jour renuerse par un Prince de nostre Nation. Il ne reste donc plus rien, SIRE, pour l'accomplissement de ces predictions, sinon que Vostre Majesté en presse l'execution, 👉 que parmi l'éclat & la pompe de tant de triomphes,

Elle porte son bras inuincible jusques dans le ceur des Etats de cét vsurpateur: afin qui ayant ajoûté ces dernieres marques de sa pieté & de sa valeur à tant d'autres que nous auons admirées, Elle acheue de copier sur sa personne tous les traits de ce grand original que je prens la liberté de Luy presenter. C'est l'attente de toute la France, c'est la crainte des Othomans, & ce sont les vœux les plus ardans de celuy qui est auce respett,

SIRE,

DE VOSTRE MAIESTE,

Le tres-humble, tres-obeissant, & tres-sidéle seruiteur & sujet CHARLES DV FRESNE,



SVR L'HISTOIRE DE SAINT LOVYS

CONTENANT TO VTE L'OE CONOMIE





OME le Roy S.Lovys a esté fans doute, vn des plus grands Princes, qui ayent regné dans la France, non seulement à cause de sa Saineté, qui doir rendre da memoire venerable à tous les siecles, mais encore par les euenemens singuliers & extraordi-

naires, qui sont arriuez durant sa vie, plusieurs Auteurs tant Anciens que Modernes ont entrepris d'écrire son Histoire. I ean Sire de I o inville, qui accompagna ce Grand Monarque en son premier voyage de la Terre Sainte, & qui se trouua souuent depuis en sa Cour, est le premier, qui en forma le dessein. Son Histoire su publicé d'abord par Antoine Pierre de Rieux, natif de Toulouse, & su imprimée à Poisliers sur

vn exemplaire Manuscrit trouué dans la Bibliotheque de René Roy de Sicile , laquelle estoit au château de Beaufort en Vallée au pays d'Anjou. Mais comme Pierre de Rieux changea tout l'ordre, & méme le discours de l'Auteur, & y mesla plusieurs circonstances, qu'il auoit tirées de Guillaume de Nangis , M. Menard Lieutenant en la Preuôté d'Angers, ayant recouuré vn original de cette Histoire, la donna au public en l'an 1617, auec des Observations & divers Traitez Latins, qui concernent la Vie de ce Prince, fans auoir marqué le lieu, où il l'auoit trouué. Ce liure fut reçû auec l'applaudissement de tous les Scauans qui aiment la verité toute simple qu'elle est, & qui ont du respect pour l'antiquité, même dans ses rides. On ne la peut mieux rencontrer que dans les Auteurs, qui ont esté prefens aux actions qu'ils racontent, & à qui d'ailleurs la dignité jointe à la noblesse du sang, peut faire meriter vne créance entiere pour ce qu'ils écriuent. Il v a quelques années que j'av publié l'Histoire de Geoffroy de Ville-Hardouin Maréchal de Champagne & de Romanie, qui a décrit exactement tout ce qu'il a vû dans les guerres, que nos François entreprirent dans l'Empire d'Orient : laquelle ayant esté fauorablement reçue, j'ay esté sollicité par mes amis de donner vne seconde fois au public l'Histoire de Saint Lovys, écrite par le Sire de Ioinuille, & de l'accompagner de quelques nouuelles Obseruations: à quoy je me suis rendu d'autant plus facilement, qu'il ne se trouue plus d'exemplaires de la premiere edition.

l'eusse souhaité de rencontrer quelque Manu-

scrit de cette Histoire, pour le conferer auec ce que Monsieur Menard en a fait imprimer, parce que j'ay peine à croire que le Sire de Ioinuille l'ait écrite en vn langage si poly pour le temps auquel il viuoit, pour les raisons que j'ay marquees en l'eloge de ce Seigneur. Mais j'auouë icy auec regret que quelque diligence que j'y ave apportée, je n'av pû satisfaire en cela mon desir, ni ma curiolité. Et il me souvient que seu M. du Puv Garde de la Bibliotheque du Roy me dit autrefois qu'il en auoit fait la recherche inutilement pour M. Menard, qui l'en auoit prié. De sorte que i'av esté obligé de me contenter des deux exemplaires imprimez, que j'ay conferez, & ay inferé dans mes Observations quelques circonstances qui se sont trouvées dans celuy de Pierre de Rieux, qui ne se sont pas rencontrées dans celui de M. Menard , laissant d'ailleurs la liberté aux Lecteurs d'en juger. Ie n'ay pas crû toutefois y deuoir mettre les premiers Chapitres de celui de Pierre de Rieux, lesquels marquent quelques particularitez qui regardent les enfans, & les freres de S. Louys , parce qu'elles semblent auoir esté rirées de Guillaume de Nangis, & qu'elles sont affes triuiales.

Mais afin d'enrichir cét Ouurage, & pour ne le pas laisser paroître seul en public, j'ay crû que je pouuois y joindre, quelques pieces concernant l'Histoire & le Regne de S. Louys, qui n'ont pas encore esté publiées. A cét esser, pour donner quelque ordre à ce volume, je l'ay di-uis en trois Parries; dont la premiere contient l'Histoire de ce Roy écrite par le Sire de Ioinuille, que j'ay sait suiure de la Vie du méme

Roy, rirée de l'Histoire de France, composée en vers François par GVILLAVME GVIART natif d'Orleans, qui lui a donné pour titre la Branche aus Royaus lignages, & qui la finit en l'an 1307. auguel temps cét Aureur viuoit. Comme cette Histoire, dont je conserue le Manuscrit. contient quelques circonstances assez curieuses, les Scauans pourront rencontrer dequoi profiter dans cer extrait, comme aussi dans les expressions, qui sont à present hors d'vsage.

Le Sermon de ROBERT DE SAINCERIAVX fur la mort de S. Louys, écrit aussi en vers au temps de ce funeste accident, a dû trouuer place en cette premiere Partie, puisqu'il appartient à son Histoire: & quoi qu'il ne nous apprene rien de fort particulier, il seruira pour le moins à faire voir la naïueté de nôtre Langue au temps de ce Prince, & la difference qu'il y a entre ce Poète, & ceux de ce siecle.

l'ay esté persuadé de joindre à ce Sermon la Vie d'Isabelle Fondatrice de l'Abbaye de Long-Champ, & sœur de S. Louys, qui a esté écrire par Agnes De HARCOVRT troisième Abbesse de ce Monastere, auec le Testament de Pierre Comte d'Alençon frere du mesme Roy. Ces trois dernieres pieces m'ont esté communiquées par Monsieur de V y o N Seigneur de Herouual, Conseiller du Roy & Auditeur en sa Chambre des Comptes, duquel je parleray plus amplement cyaprés.

La seconde Partie de cer Ouurage contient les Observations sur l'Histoire de S. Louys, écrite par le Sire de Ioinuille, dont voicy l'œconomie. Ie commence par la Genealogie de la Maison de

IOINVILLE, qui est l'yne des plus illustres du Comté de Champagne. Ie l'ay dressée sur les Auteurs qui en ont parlé, & sur plusieurs Titres ou Manuscrits que je cite aux marges, & j'y ay inseré vn eloge abregé de I E A N Sire de I O I NVILLE, Anteur de cette Histoire.

Ie donne rang ensuite à mes Observations, que j'ay tâché d'enrichir de plusieurs circonstances historiques, tirées tant des Auteurs imprimez, que des pieces manuscrites, qui appartiennent au regne de Saint Louis. Mais afin de ne pas lasser les Lecteurs par de trop longs Commentaires, j'en ay tire les matieres les plus belles, & les plus curieuses, pour en composer des Dissertations, & me donner la liberté de m'étendre sans aucune contrainte : ayant imité en cette occasion quelques Commentateurs de Tacite, dont les vns ont fait des Digressions historiques, comme Lipse, les autres ont fait des Differtations politiques, comme Scipion Ammirato Florentin, Gruter, Chokier, & quelques autres. l'ay de même fuiui mon genie, & je me suis attaché particulierement à la recherche de quelques-vnes de nos Antiquitez Françoises: m'estant efforcé de traiter celles que j'ay entreprises auec le plus d'exactitude qu'il m'a esté possible.

Plusieurs blameront peut-estre ce genre d'écrire, par differentes raisons. Les vns, parce que comme il y a des fujets qui peuuent fournir de la matiere à des liures entiers, ils ne les y trouueront pas traitez dans toute leur étenduë: Les autres, parce qu'ils ne pourront goûter ces Digressions ennuyeuses, & qui semblent n'appor-

ter aucune lumiere à l'Auteur, que je me propose d'expliquer:

Forsitan & aliquis verbosum dicere librum

Non dubitet. Mais je répondray aux vns & aux autres par

des termes de S. Augustin. Aux premiers, par s. Augun. ceux-cy: Si quas quastiones propositas inuenerint, nec folutas , non ideò fibi nibil collatum putent : nonnulla enim pars inventionis est nosse quid quaras. Et pour ceux qui se plaindront de la prolixité de ces Obferuacions j'emploieray ces autres paroles tirées du mome Pere: Legenti vel audienti , cui gratus Delinio La est liber, longus non est. Cui autem longus est , per partes eum legat , qui habere vult cognitum. Quem verò ejus cognitionis piget, de longitudine non quera-

> I'ose cependant me promettre que cette maniere d'écrire ne sera pas desagreable à ceux qui ayment nos Antiquitez, & qui voudront juger sans passion de cette methode de les traiter. Ils trouueront dequoi se satisfaire par vn assez grand nombre de pieces curieuses qui n'ont point encore paru, & que je dois pour la plûpart à la generofité de Monsieur de Vyon Seigneur de HEROVVAL, qui me les a communiquées liberalement, & fans le fecours duquel non feulement cét Ouurage auroit esté imparfait, mais encore je n'aurois pû en entreprendre aucun jus-

ques à present.

- Iacet omnis enim mea cura legendi, Hoc non dante manum, & consurgere sola veretur.

Ie sçay bien que je ne suis pas le seul qui lui sois redeuable en cette occasion. Tous les liures des Sçauans de ce siecle publient trop fon merite, sa belle curiosité, & son humeur obligeante. Il importoit à l'Empire des Lettres, qu'il y eust quelqu'vn qui succedat aux fameux Messieurs Pithou, Du Puy, de Peiresc, & autres grands personnages, pour secourir ceux qui écriuent. C'est ce que fait aujourd'hui Monsieur de Herouual auec tant de succés, qu'on peut dire que comme rien n'échappe à fa diligence & à son exactitude, personne n'entreprend aucun ouurage, qui ne tire de lui dequoy l'enrichir:

Sint Mecenates, non deerunt, Flacce, Marones. Il a ce bonheur, qui semble lui estre tout particulier : qu'il n'y a rien de si caché dans les Bibliotheques qu'il ne découure, rien de curieux dans la Chambre des Comptes de Paris, dans les Registres du Parlement, & dans les Archiues des Monasteres, dont il n'ait 'vne parfaite connoissance, & qu'il ne déchiffre auec vne grande facilité: si bien qu'on peut lui appliquer auec beaucoup de justice ce commencement de Poëme, ou d'Epigramme, qu'Au-defait sone fit au sujet d'vn des Professeurs de son commune temps.

Victori studiose, memor, celer, ignoratis Affidue in libris , nec nisi operta legens , Exesas tineis , opicasque euoluere chartas,

Major quam promptis cura tibi in studiis, &c. Quoy que j'aye reconnu en plusieurs endroits de mes Observations, & de mes Dissertations les pieces curieuses que je lui dois, j'ay reserué à faire en cét endroit vn aueu plus general, que la plûpart des Manuscrits que j'ay citez, & dont je donneray la table à la fin de ce volu-

me, m'ont encore esté communiquez par lui, en sorte que s'il y a quelque chose de curieux en tout cét ouurage, le public lui en sera redeuable.

Enfin les Ordonnances, ou ains qu'on les appelloit alors, Les E'TABLISSEMENS que Saint Lovys fit piublier au Parlement auant son depart pour le voiage de Thunis, appartiennent trop à son Histoire, pour ne les pas joindre à l'Auteur qui l'a écrite. Le les ay reservez pour la troisseme Partie de cét ouurage, auec le Consistique PIERRE DE FONTAINES domma à son Many, ces Traitez estant comme les sondemens de nôtre ancienne Iurisprudence Françoise, comme je servay voir en la Presace sur cette partie.

Quant aux pieces Latines, qui se trouuent dans l'Edition de M. Menard, j'ay crú qu'il etloit inutile d'en einfer ce volume, parce que Monsseur du Chesne les a inserées entieres dans son Recueil des Historiens de France, & que quelques vnes se rencontrent encore dans Surius, & ailleurs.

#### 

#### TABLE

#### DE CE QVI EST CONTENV

EN CE VOLVME.

#### I. PARTIE.

PREFACE sur l'Histoire de S. LOVYS, contenant toute l'aconomie de cet Ouurage.

Hispire de S. LOVYS IX. du nom Roy de France, écrite par I EAN Sire DE IOINVILLE Senéchal de Champague. Hispoire de la Vie du même Roy, tirée de l'Hispoire de France Manuscrite de GVILLAVME GVIART, instulée, la Branche aus Rovaus ligenages.

Sermon en vers de ROBERT DE SAINCERIAVX fur la mort de S. LOVYS, tiré du MS, de Monsteur de Vyon Seigneur de Herouual, Constiller du Roy, & Auditeur en sa Chambre des Comptes.

Vie d'ISABELLE DE FRANCE, seur de S. LOVYS, Fondatrice de l'Abbaye de Long-Champ; écrite par AGNES DE HARCOVR T troisséme Abbessé de ce Monastere, communiquée par Monsteur de Herouual.

Testament de PIERRE DE FRANCE Comte d'Alençon, communiqué encore par Monsieur de Herouual.

Table des matieres plus remarquables contenuës en l'Histoire de S.LOVYS écrite par le Sire de l'OINVILLE. Table des personnes dont il est fait mention en la méme Histoire,

#### II. PARTIE.

GENEALOGIE de la Maison de l'OINVILLE en Champagne, auce l'eloge, & un abbregé de la vie de l'EAN Seigneur de l'OINVILLE, Senéchal de Champagne, Auteur de cette Hispoire.

Observations du seur DV CANGE sur l'Histoire de S. LOVYS écrite par Jean Sire de Joinville.

Dissertations ou Restexions du sieur DV CANGE sur l'Histoire

#### TABLE.

de S. LOVYS écrite par Iean Sire de Ioinuille.

Observations de CLAVDE MENARD Conseiller du Roy & Lieutenant en la Prenosté d'Angers, sur l'Histoire du Roy S. LOVYS.

Table des matieres plus remarquables , contenuës dans les Obferuations & les Disfertations du sieur DV CANGE.

#### III. PARTIE.

PREFACE sur cette troisiéme Partie.

ESTABLISÉME N DÉ S.LOVY S Roy de France, filon l'Vfage de Paris Cr d'Orleans, et de Court de Baronnie, tirez, du M.S., qui a apparteus à M. LE FEV R E C HAN-TEREAN, Confidire du Roy Trefferie de France en la Ceneradite de Solfons, confrei par M. ME N RAD, Maure de la ville de Tours, che Mocat au Parlment, auteum autre M.S. qui appartier à M. NV BLE auff. Mocat au Parlment.

CONSEIL que PIERRE DEFONTAINES donne à son amy, ou Traité de l'ancienne lurisprudence des François, stré d'un MS, qui est conserué en l'Hotel public de la ville d'Amiens. Notes, ou Observations du seur DV CANGE sur les Establisses.

mens de S. LOVYS.

Table de plusteurs pieces manuscrites inserées dans les Observations, & les Dissertations des Sieurs DV CANGE &

MENARD.

Table des Auteurs, & de divers autres Livres & Registres CMSS. cite? dans les Observations & dans les Dissertations du sieur DV CANGE sur l'Histoire du Sire de loinuille, & sur les Establissemens de S. L. OVYS.

Table de quelques termes de la basse Latinité, qui sont expliquez, dans les mêmes Observations & Dissertations du sieur DV CANGE.

## HISTOIRE

DE

## S. LOVYS

IX. DV NOM

#### ROY DE FRANCE

PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE, Grand Senéchal de Champagne.

- Histoire & Vie du même Roy, tirée de l'Histoire de France manuscrite de GVILLAVME GVIART, intitulée, la Branche aus Royaus lignages.
- Sermon en vers de ROBERT DE SAINCERIAVX für la mort de S. LOVYS, tiré du MS. de Monsieur de VYON Seigneur de Herouual, Conseiller du Roy, & Auditeur en sa Chambre des Comptes.
- Vie d'I Sabelle De France, fœur de S. Lovys, Fondattice de l'Abbaye de Long-Champ, écrite par AGNES DE HARCOVRTITOIIÉME Abbessedece Monastere, communiquée par le méme M. de Herouual.
- Testament de PIERRE DE FRANCE Comte d'Alençon, communiqué encore par M. de Herouual.

#### PARTIE I.



#### A TRES-NOBLE,

.TRES-EXCELLENT,

ET TRES-PVISSANT ROY,

### LOYS.

FILZ DE TRESDIGNE & de tres fainte memoire le Roy S.LOYS, par la grace de Dieu Roy de France, de Nauarre, de Champaigne, & de Brie, Conte Palatin.

IEHAN SIRE DE IONVILLE, SENESCHAL de Champaigne, humble & entiere amour yous doint IESVS à ma priere, & falut.



RES-NOBLE ET PVISSANT SEIGNEVR, Vous plaife sauoir que feuë ma tres-excellante Dame vostre mere, que Dieu abforlle, en son temps pour la grant amour qu'elle auoit à moy; aussi

qu'elle sauoit bien que tres-loi allement j'auoye amé & seruy ledit Seigneur Roy saint LOYS son bon espoux, & suiuy en maints lieux & places: me pria & requist tant affectueusement qu'elle put , que pour l'onneur de Dieu je feisse faire & escrire un Liuret & Traite des tres - dignes , & tres - saints faitz & ditz dudit Seigneur Roy saint LOYS. Ce que tres-bumblement luy promis faire & accomplir à mon pouoir. Et parce que à vous, TRES-EX-CELLANT ET PVISSANT SEIGNEVR. qui estes l'aisne filz & boir , & qui auez succede au Royaume après ledit Seigneur Roy saint LOYS vostre-dit pere, enuoye le Liuret, comme congnoissant que à nul autre vif plus que à vous n'appartient de l'auoir. Affin que vous , & tous autres qui l'aurez, & torrez lire, y puissez proussiter par imitation des euures & exemples que y trouuerez; & que Dieu nostre pere createur en soit seruy & honorė.





# HISTOIRE SAINT LOYS.

IX. DV NOM,

#### ROY DE FRANCE

PAR IEHAN SIRE DE IONVILLE, Grand Seneschal de Champaigne.

PREFACE.



N nom de la res-fainte & tres-foueraine Trainé, le Pere, le Fila, & de liant Éperie, amen, le I EHAN S IRR DE LONVILLE, grans Senelah de Champarine, foys cicire & rediger en memoire la vie & tresliante filis & deite et res-digne & tres-fainte memoire Monfeigneur faint Lovs Roy no FRANCE, ce que Pen vis & ouy le temps & c'fiage de fir ans entiers, moy ellant en fa compaigneur faint veage & pelmage d'ou-

ure.mer, & depuis aprés que hufmes ruemus. Lequel Liure et thuille en deux parties. La premiere partie parte de netigne comment celui s'esigneur Roy faim. Lo vs foy regit & gousema felon Dieu, & noftre Mere faime Eglife, & au proutit & vuillé de fon Royauc, La feconde partie parie de fes grans cheualleries & faits d'armes, La feconde partie parie de fes grans cheualleries & faits d'armes, A il

afin de trouser Ivn aprés l'autre, & pour efclereir & efleuer l'entendement de ceul qui le liton de cyrront. Par léquelles hofés on pourra voir & congnoiftre clerement, que jamés nul homme de son temps viaux dés le commencement de son regne se jusques à la fin n'a vétu si faintement & justement, qu'il fist. Pourtant me femble, que on ne luy a mye affer faist, que on ne l'a mis on nombre des Martyrs, pour les grans paines qu'il soufirit ou pelerinage de la Corà, par l'espace de fica nas, que je si ne a compaignic. Car ainsi que noêtre Seigneur Dieu est mort pour l'umain lignage en la Corà; a fémblable mourt erois s' a l'ume je bon Roy S. Loys. Et pource que nul bien n'est à preferer à l'ame raisonnable, à celle cause si e capmencepary à la premiere partie, qui parte de se bons enseignemens & faintes paroles, qui est pour la norriture de l'aine.

#### PREMIERE PARTIE

CELVY faint homme Roy faint LOYs soure fa vie ayma & craignit Dieu de tout fon pooler fur toute rein, & fi l'en-faiunt en lès cuures, & bien l'appert. Car ainsi comme Dieu est mort pour tout fon peuple, comme dit est deuant; a suffi fem-blablément a mis le bon Roy faint Loys par plusfeurs foir son corps en danger & auenture de mort pour le peuple de fon Royame, ainsi que s'exactere payrés. Le bon Seigneur Roy, jui estant par vue foire en grant maladie, qu'il cut à frontian. Elisar, o'dit à Monséigneur Loys son ainsé size : Beau silie, je re pry que ru ves feces amer au peuple de ton Royame. Car venienne ; sey, » merois mieult que vng Elcossoys vint d'Elcosse, ou quelque au-vie tolongeur est le size un peuple de no poumernable peuple du Royame s'het ne loisument , que ru tegouuernasse mal à point, & en re-prouche.

Le faine Roy ama cantvertié, que aux Sarrazins de infidelles proprentevoluteil jamés mentir, ne foy dessité acheose, qu'illeur casti promisé: nonobstant qu'il Ensirent les ennemis, comme touché sera cyaptés. De são boache fut-ul reschoubre de chalte. Car onques en jour de ma vie ne luy oy deussier ne souhaistier nulles viandes, ne grant apparul de chousés delicitusels en boire ne en manger, comme font maints riches homs: aimosi mengeoit de prenoit paciemment ce que on luy attignoit de metori deus mit in li. En ses paroles il fius si attampé, que jamés jour de ma vie ne luy oy dire aucume mausuitel pavole de nully, ne onques ne lui oy nommer le deable, lequel nom est bien espandu, de à present fort commun Par le monde: ce que je e tory fermement ne s'ette pasa ageable à Dieu, mais ainçois luy desplaist grandement. Son vin atrampoit par mesure, selon la force & vertu que auoit le vin , & qu'il le pouoit porter. Il me demanda par vne foiz en Chippre , pourquoy je ne metoye de l'eau en mon vin. Et je luy respondy, que ce faisoient les Medecins & Cirutgiens, qui me disoient que j'auois vne grofse teste . & vne froide fourcelle , que je n'auroye pouoir d'endurer. Et le bon Roy me dist, qu'ils me decepuoient, & me conseilla de le tramper ; & que si je ne apprenoye à le tramper en ma jeunesse ; & que je le voulisse faire en vieillesse, les goutes & les maladies que l'auove en la fourcelle me croistroient plus fort : ou bien si je beuuois vin pur en ma vicillesse, que à tous les coups je m'en yureroye: ce qu'est trop laide chose à vaillant homme de soy enyurer.

Le bon Seigneur Roy me demanda vne foiz, si je voulois estre honnouré en ce monde prefent, & en la fin de moy auoir Paradis. Auquel je respondy que ouy, je le vouldroye bien ainsi. Adonc me dist-il: Gardez vous donques bien, que vous ne facez ne diez aucune villaine chose à vostre escient, que si tout le monde le sauoit & « congnoissoit, que vous n'ayez honte & vergoigne de dire: l'ay ce fait, a ou j'ay ce dit. Et me dist pareillement, que jamés je ne dementisse ne dédisse nully de ce qu'il diroit deuant moy, si ainsi estoit que je n'y eusse honte, dommage, ou peché à le souffrir. Et disoit, que souuentesfois de desdire aucun sourdent dures paroles & rudes, & dont plusieurs foiz les hommes s'entretuënt & disfament, & que mil hom-

mes en estoient morts.

Il disoit aussi, que on se deuoit porter, vestir, & aourner chacun felon son estat & condition , & de moienne maniere ; affin que les preudes gens & anciens de ce monde ne puissent dite ne reproucher à autrui, Tel en fait trop: & aussi que les jeunes gens ne disent, Tel en fait peu, & ne fait point d'onneur à son estat. Et par ce dit me remembré-ge vne foiz du bon Seigneur Roy, pere du Roy qui ors eft, pour les pompes & bobans d'abillemens & cottes brodées , que on fair tous les jours maintenant és armes. Et disoie audit Roy de present, que onques en la voie d'outre mer, où je fûz auceques son pere, & s'armée, ie ne viz vne seule cotte brodée, ne selle du Roy sondit pere, ne selles d'autruy. Et il me tespondit, que à tort il les auoit brodées de ses armes , & qu'elles lui auoient couste huit liures parifiz. Et je luy dis, qu'il les cust mieux emploiez, de les auoir donné pour Dieu, & auoir fait ses atouts de bon sendal renforcé batu à ses armes, comme le Roy son pere faisoit.

Le bon Roy mappella vne foiz, & me dift qu'il vouloit parler à moy, pour le subtil sens qu'il disoit congnoistre en moy. Et en prefence de plusieurs me dist: l'ay appellé ces fretes qui cy sont, & vous « fois vne question & demande de chose qui touche Dieu. La de-« mande fut telle : Senneschal, dist-il, quelle chose est-ce que Dieu? « Et je lui respons: Sire, c'est si souveraine & bonne chose, que meil-A ûj

" leure ne peut estre. Vraiement, fit-il , c'est moult bien respondu, "Car cette vostre responce est escripte en ce Liuret que ie tiens en ma main. Autre demande vous foys-je, Sauoir lequel vous ai-" meriez mieulx, estre mezeau & ladre, ou auoir commis & commet-" tre vn pechić mortel. Et moy, qui onques ne luy voulu mentir. luv » respondi. Que j'aimeroie mieulx auoir fait trante pechez mortelz. » que estre mezeau. Et quand les freres furent departis de là , il me " rappelle tout feulet, & me fift feoir à ses piedz, & me dist : Com-" ment auez-vous ozé dire ce que auez dit? Et je luy respons, que enco-» re je le disoye. Et il me va dire: Ha! foul musart, musart, vous y estes » deceu. Car vous fçauez que nulle fi laide mezellerie n'est, comme » de estre en peché mortel , & l'ame , qui y est , est semblable au dea-» ble d'enfer. Parquoy nulle si laide mezellerie ne peut estre. Et bien » est vray, fist-il. Car quand l'omme est mort, il est sane & guery de » sa mezellerie corporelle. Mais quand l'omme, qui a fait pechié » mortel, meurt, il ne scet pas, ny n'est certain qu'il ait en sa vie eu » telle repentence, que Dieu lui vueille pardonner. Parquot grant » paours doit-il auoir, que celle mezellerie de pechié lui dure lon-" guement, & tant que Dieu fera en Paradis. Pourtant vous prie, fist-» il, que pour l'amour de Dieu premiet, puis pour l'amour de moy, » vous retiengnez ce dit en voltre cueur : & que vous aimez beau-, coup mieulx, que mezellerie & autres maulx & meschiefs vous vien-"fissent au cotps, que commettre en vostre ame vn seul pechié "mortel, qui est si infame mezellerie.

Aufii illeques me enquiît, fi je lauope les piez aux pouures le pjour du leudi faint. Et jelui dis Fy, fy en malheur; ja les piezde de ne ser vilains ne laueray-je mie. Vraiement, filt-il, celt tres.mal dit. ne Arvous nedeuzemia auoir en dedfaling eeq ue Dien filt pour nouffre ne melignement. Car lui, qui effoit le Maithre & Seigneur, laus len. en filipement. Car lui, qui effoit le Maithre & Seigneur, laus len. Que aufin que lui qui effoit leur Maithre, leur auoir fair, que femple de la constant de la martin de la martin de la constant de la martin de la falioti-il, ul luy donna la Connellable de France.

Aduir, par vne fois, que pour la grant ennommée, qu'il oyt de Maifire Robert de Sorbon, d'éthe preudoms, il fier venir ilay, e, boire de manger à fa table. Et efficions vne fois lui de moy I'vn auprés l'autre, bousans de mangeans à la table dadin Scipment Roy, Et parlions confieil I'vn à l'autre. Quoy voyant le bon Roy, nous reprint, "en didint; I'vous faites mai de confeillet cy. Parlez haut, afin que yvox compsignons ne doubtern quevous parlez d'aute ne mai, de que en medissez. Si en mengeant en eompaignie vous auez à parler au. «
cunes choses qui soient à dire, & plaisantes: si parlez lors hault, que «
chaeun vous entende, ou si non, si vous taisez. «

Quant le bon Roy estoit en joie, il me faisoit questions, present Maistre Robert,&me demanda par vne foizi Senneschal, or me « dictes la raison, pourquoy c'est que preudomme vault mieulx que « jeune homme. Lors commençoit noile & disputation entre Maistre « Robert & moy. Et quant nous auions longuement debatu, & difpuré la question, le bon Roy rendoit sa sentence, & disoit ainsi: Maistre Robert, je vouldroie bien auoir le nom de predoms, més « que fusse bon preudomme, & le remenant vous demourast. Car preu- « domme est si tres-grant chose, & si bonne, que ce mot, PREV DOM- « ME, à nommer emplift la bouche. Au contraire difoit le bon Seigneur Roy, que malle chose estoit l'autrui prandre. Car le rendre estoit si tres-grief, que seulement à le nommer il escorchoit la gorge, pour les rr, qui y sont: lesquelles rr signifient les rentes au deable, qui tous les jouts atire à lui, ceulx qui veullent rendre le chafteil d'autruy. Et bien subtilement le fait le deable: Car il seduit ses vsuriers & rapineurs, & les esmeut de donner à l'Eglise leurs vsures & rapines pour Dieu , ce qu'ils deussent rendre , & sauent à qui. Il me dist estant fur ee propos, que je deisse de par lui au Roy Thibault son filz, qu'il se pransist garde de ce qu'il faisoit: & qu'il ne encombrast son ame cuidant eftre quite des grans deffiers qu'il donnoit & laifsoit à la Maison des Freres Prescheurs de Prouins, Car le sage homme, tandis qu'il vit, doit faire tout ainsi que bon executeur d'vn testament; e'est à sauoir, que le bon executeur premierement, & auant autre euure, il doit restituer & restablir les tors & griefz faiz à autrui par son trespassé : & du residu de l'auoir d'icelui mort doit faire les aulmosnes aux poures de Dieu, ainsi que le Droit escript l'enseigne.

 » prandre. Car vous qui estes filz de villain & de villaine, auez laissé » l'abit de voz pere & mere, & vous estes vestu de plus fin eame-» lin, que le Roy n'est. Et lors je prins le pan de son surcot, & de celuy du Roy, que je jongny I'vn préz de l'autre, & lui dis : Or » regardez fi j'ay dit yoir. Et adonc le Roy entreprint à defendre Maiftre Robert de parolle, & luy eouurir fon honneur de tout fon pouoir en monstrant la grant humilité qui estoit en lui, & comme il estoit piteable à chacun. Aprés ces choses, le bon Roy appella Messeigneurs Phelippe pere du Roy qui or est, & aussi le Roy Thibault, les filz : & s'affit à l'uis de son Oratoire, & mist la main à » terre, & dist à sesditz filz: Seez-vous icy prés de moy , qu'on ne vous " voye. Ha! SIRE, firent-ilz, pardonnez-nous, si vous plaist: il ne " nous appartient mye de seoir si prés de vous. Et il me dist: Sennes-» chal, seez vous ey. Et ainsi le fis-je si prés de lui, que ma robbe toucheoit la sienne; & les fist asseoir emprés moy. Et adonques dist; » Grant malauez fait , quant vous , qui eftes mes enfans , n'auez fait » à la premiere foiz, ee que je vous ay eommandé : & gardez que ja-» més il ne vous aduiengne. Et ilz luy dirent , que non feroit-il. Et lors il me va dire, qu'il nous auoit appellez pour se confesser à moy, de ee que àtort il auoit defendu & foustenu Maistre Robert » eontre moy. Mais, fist-il, je le fis, pouree que je le vy si tres-esbahy, » qu'il auoit assez mestier que lui secourusse & aidasse. Nonobstant » que ne le fiz pas pour Maistre Robert defendre, & ne le croyez pas » aussi. Car ainsi comme dit le Senneschal, on se doit vestir bien hon-» nestement, afin d'estre mieulx aimé de sa femme, & aussi que voz gens » vous en priseront plus. Et aussi dit le Saige, que l'on se doit vestir en telle maniere, & porter felon fon estat, que les preudes du monde ne puissent dire ; Vous en faites trop: n'aussi les jeunes gens , Vous en faites peu, comme dit est deuant. Cy aprés oirrez vng enseignement, que le bon Roy me donna à

congnoistre. Quant nous reuenions d'oultre mer, & nous estant deuant l'Isle de Chippre, par vng vent qu'on appelle garbun, qui n'est pas des quatre mailtres vens regnans en mer; que nostre nef hurta & donna vng grant coup à vng roc, tellement que les mariniers en furentrous elperduz, & tous desesperez, en dessirant leurs robbes & leurs barbes : le bon Roy faillit hors de fon lit tout deschaux, vne cotte vestuë, sans plus, & se alla getter en eroiz deuant le corps precieux de nostre Seigneur, comme celui qui ne attendoit que la mort. Et tantost après seappaisa le vent. Le landemain me appella le Roy, » & me dist: Senneschal, sachez que Dieu nous a monstré vne partie » de son grant pouoir. Car vng de ces petiz vens , que à peine le seeit-» on nommer, a cuidé noyer le Roy de France, sa femme, enfans, & famille. Et dit faint Anceaume, que ee sont des menasses de nofire Seigneur; ainfique fi Dieu vouloit dire: Or voyez & congnoissez, que si j'euste voulu permettre, sous fussiez noyez. Et le bon Roy respont: pont: Sire Dieu, pourquoy nous menaffes-tu? Car la menaffe que « tu nous faiz, n'est point pour ton preu, ne pour ton aduantage : & ... fi tu nous auoys tous perduz, tu n'en seroys ja plus pouure. Et aussi si ce tu ne nous auoys tous perduz, tu n'en serois ja plus riche. Donques la « menasse de toy c'est pour nostre proussit, non point pour le tien ; si « nous le fauions congnoistre, & entendre. Par cette menasse, fait le ... faint Roy, deuons nous fauoir, que si en nous a aucune perite chofe desplaisante à Dieu, que nous la deuons hastiuement ouster : & ... aussi à semblable, ce que sauons lui plaire à estre fait, soigneusement & à diligence le deuons nous faire & accomplir. Et si ainsi « le faisons, nostre Seigneur nous donnera plus de bien en ce monde & en l'autre, que n'en sçaurions deuiser. Aussi, si autrement fai- et fons, il nous fera comme le seigneur fait à son mauuais sergent. « Car si le mauuais sergent ne se veult chastier pour la menasse de son ,, feigneur, fondit feigneur le fiert en corps, en biens, & jusques à la mort, ou pis si possible estoit. Donques si fera nostre Seigneur au mauuais pecheur, qui pour sa menasse ne se veult amender. Car il le frappera en soy, ou en ses choses cruellement.

Le bon faint homme Roy se efforça de tout son pouoir à me faire croire fermement la loy Chrestienne, que Dieu nous a donnée, ainsi que vous orrez. Et disoit, que nous deuons si fermement croire les articles de la foy, que pour nul meschief qu'on nous peust faire au corps, nous ne deuons aller, faire, ne dire au contraire. Et outre disoit, que l'ennemy de humaine nature, qui est le deable, est si subtil, que quant les gens meurent, il se trauaille de tout son pouoir à les faire mourir en aucune doubte des articles de la foy. Car il voit & congnoist bien que il ne peut tollir à l'omme les bonnes euures qu'il a faites , & qu'il en a perdu l'ame s'il meurt en vraie creance de la foy Catholique. Pour ce doit-on se prandre garde de cest affaire, & y auoir telle schureté de creance, que on puisse dire à l'ennemy, quant il donne telle temptation : Va-t'en « ennemy de nature humaine, tu ne me mettras ja hors de ce que je « croy fermement, c'est des articles de la foy: ainçois mieulx ayme- « rois, que tu me fisses tous les membres trancher ; & vueil viure , & « mourir en cestui point. Et qui ainsi le fait', il vainqt l'ennemy du « bafton dont l'ennemy le vouloir occire.

Pourant difoit le bon Roy", que la foy & creance de Dieu eltoiv enc choic, où nous deuinos corie parliatement, fans doubey, & n'en fuffions nous creatins feulement que par l'oir dite. Et fur ce point me fill e bon Seigneur van demande, c'et à fauoir comment mon pere auoir nom. Et je lui refions, qu'il auoir nom Simon. Et comment le fauet vous fiftil. Et je luy dis, que bien na éfloi certain, & le crois fermement, pour tant que ma mere le maoit die par plufeurs fois. Adonques fiftil-1 : Deues vous croir « parfatement es articles de la foy, que les Apouttes nolte Seigneur est

, your telmoignent, ainfi que vous ouez chanter ou CREDO tous les Dimanches. Il me dift ; que vng Euesque de Paris nommé Guillaume en son droit nom lui compta vng jour fut, que vng grant Maiftre en fainte Theologie eftoit venu à lui , pour parler , & foy confeiller à lui. Et quant il deult dire son cas, il se print à pleurer " tres-fort. Et l'Euesque lui dist : Maistre ne pleurez point , & ne vous " desconfortez. Car nul ne peut estre si grant pecheur, que Dieu ne » foit plus puissant de lui pardonner. Ha! dist le Maistre, sachez Mon-" feigneur l'Euesque, que je n'en puis mais si je pleure. Car j'ay grant " paeur de estre mescreant pour vng point, c'est que je ne puis bon-» nement estre asseuré ou saint Sacrement de l'Aurel, ainsi que sain-» te Eglise l'enseigne & commande à croire, dont mon cucur ne peur » estre asseuré. & croy, fast le Maistre, que ce me vient de tempta-» tion de l'ennemy. Maistre, lui dist l'Euesque, or me dittes, quant » l'ennemy vous enuoie telle temptation , & vous met en telle cr-" reur, ce vous plaist il point ? Dist le Maistre, Certainement nenny; » mais au contraire me desplaist & ennuye tant, que plus ne pour-» roit eftre. Or je vous demande, fist l'Eucsque, si vous prandriez or, » ne argent, ne aucun bien mondain, pour regnier de vostre bouche » riens qui touchast au saint Sacrement de l'Autel, ny à aucun des » faints Sacrements de l'Eglise? Vraiement, fist le Maistre, soiez cer-» tain que nulle chose terrienne n'est, que j'en voulsisse auoir prinses "ainçois aymerois-je mieulx que l'on me desmembrast tout vif » membre à membre, que auoir regnié le moindre desdiz saints Sacremens. Adonques l'Euesque lui remonstra par exemple le grant merite qu'il gaignoit en la paine qu'il souffroit en ladite temptation. " Et lui dift: Vous sauez, Maistre, que le Roy de France guerroye " contre le Roy d'Angleterre. Et fauez que le chasteau , qui est le " plus prés de la marche desdiz deux Roy, c'est la Rochelle en Poi-" tou. Donques respondez moy, si le Roy de France vous auoit fait » bailler à garder le chasteau de la Rochelle qui est si prés de la mar-» che ; & il m'eust baillé , ou fait bailler le chastel de Montlchery à " garder, qui est ou fin cueur de France : auquel deueroit le Roy en " la fin de la guerre sauoir meilleur gré , à vous , ou à moy , de lui » auoir ainfi gardé ses chasteaux de perdre? Cerues, Sire, fift le Mai-» stre, je croy que ce seroit à moy, qui lui auroie bien gardé la Ro-» chelle , qui est en lieu plus dangereux : & y est la raison assez bon-" ne. Maiftre, fift l'Euclque, je vous certifie, que mon cueur est sem-» blable au chaftel de Montlehery, car je suis tout asseuré du faint » Sacrement de l'Autel, & des autres aussi, sans aucune doubte y auoir, » Pourtant vous dy, que pour vng gré que Dieu nostre createur me » sceie de ce que je le croy seurement & en paix, que au double vous » en secit il gré, de ce que vous lui gardez vostre cueur en perpleci-» té & tribulation, & que pour nul bien terrien, ne pour quelcon-» que mal & aduersité qu'on vous peust faire au corps , vous ne le

vouldriez jamais regnier, ne abandonner d'auecques vostre foy & « creance. Dont je vous dis , que beaucoup mieulx lui plaist en ce « cas vostre estar, que ne fait le mien. Dont suis tres-joieux, & vous « prie que l'aiez en fouuenance, & il vous fecourera à vos befoings, « Quant le Maistre eut ce entendu, il se agenouilla deuant l'Euesque, & se tint de lui moult content & bien paié.

Le saint Roy me compta, que vne fois en Albigeois les gens du païs se tirerent par deuers le Conte de Montfort, qui lors gardoit pour le Roy la terre d'Albigeois : & lui disdrent qu'il viensist veoir le corps de nottre Seigneur, lequel eftoit deuenu en char & en fang entre les mains du Prebître, dont ilz estoient fort emerueillez. Et « le Conte leur dist: Allez y vous autres qui en doubtez. Car quant « à moy , je croy parfaitement & fans doubte le faint Sacrement de « l'Autel, ainsi que nostre mere sainte Eglise le nous tesmoigne & ensei-

gne. Parquoy j'espere pour le ctoire ainsi, en auoir vne couronne en « Paradis plus que les Anges, qui le voient face à face, parquoy il faut «

bien qu'ilz le croient.

Encor me compta le bon faint Roy, Que vne fois aduint; que au Moustier de Clugny y eut vne grant disputation de Cleres & de luifz : & que là se trouus vng Cheualier viel, & ancien, lequel requist à l'Abbé d'icelui Moustier , qu'il eust vng peu d'audiance & congié de parler, ce que à paine lui octroia. Et adonc le bon Cheualier se lieue de dessus sa potence, qu'il portoit à soy soustenir. Et dist qu'on lui fist venir le plus grant Clerc , & le plus grant Maistre d'iceulx Iuifz, ce que lui fut fait. Et le Cheualier lui va faire cette demande; « Maistre, respondez croyez vous en la Vierge Marie'; qui porta no « ftre Sauueur IES VS CHRIST en ses flans, & puis en ses braz, & « qu'elle l'a enfanté vierge, & foit mere de Dieu ? Et le Juif lui ref-« ond, que de rout ce il ne croyoir riens. Et le Cheualier lui dift: « Moult follement auez dit, & estes tres-fol hardy, quant vous, qui « ne le croiez, auez entré en son Moultier, & en sa maison. Et vraie « ment, fift le Cheualier, presentement le comparerez. Et il lieue sa « potence, & fiert le buit bien estroit sur l'ouye, tant qu'il le coucha a terre renuerce. Et ce voiant les autres luifz, ilz vont leuer leur Maistre, tout blecé, & s'enfuyent, dont par ce demoura la disputation des Clercs & des Juifz finee. Lors vint l'Abbé à icelui Cheualier, & lui dist : Sire Cheualier , vous auez fait folie , de ce que « auez ainsi frappé. Et le Cheualier lui respond : Mais vous auez fair « encor plus grant folie, d'auoir ainsi assemblé & souffert telle dispu-« tation d'erreurs. Car ceans auoit moult grant quantité de bons « Chrestiens, qui s'en scussent allez tous mescreans par l'argu des Iuifz. « Aussi vous dy-je, me fist le Roy, que nul, si n'est grant Clere & « Theologien parfait, ne doit disputer aux luifz. Mais doit l'omme « lay, quant il oit mesdire de la foy Chrestienne, desendre la chose « non pas seulement de parolles, mais à bonne espee tranchant, & en «

» frapper les mesdisans & mescreans à trauers du corps, tant qu'elle-

» y pourra entrer.

Son gouvernement für tel, que tous les jours il oyois fês Heures a nore, ex une Meffe baffe de R eqv 18 M, ép puis l'office du jour du Saint ou Sainte, s'il elicheoix à note. Tousjours après diffier il de repositoir en fonlis, ép suis quant el teloit (ui, il diloit de shors auccques vn de fes Chappelains, éc puis Vefpres; éc tous les foirs il oit fes Complies.

Compules.
Ving jour fax, que vang bon Cordelier vint deuant le bon Roy au chatlet de Yeres, où nous defeendifines de mer. Et lui diff par enfeitgement echi Cordelier, qu'il auoir leu la Bible, & autres bons Liures parlans des Princes melercans: més que jamais il ne trouau que Royaume fe perdiff, lift entre creans ou mécreans, fors "que par faulte de droichire. Or fe preigne, filt le Cordelier, donc- "que siben garde le Roy, que je voye, qui a fense a france, qu'il fa- "ce a daminithrer bonne jultice & droichire dilgremment à fon peuple, "a ce que noftre Segimeur lui feurêr de permet poir de fon Royau- me, & le tennir en paix & tranquilliet out le cours de fa vie, Et dit- on que ce bon peudom Cordelier, qui enfeigna ainfi le bon Roy, gift à Maffeille; là où noftre Seigneur fait par lui maints beaux miracles. I celui bon Cordelier ne voulte onques demourer succeque le Roy, pour gniere & requetle qu'il lui filt, que vne s'eulle journée.

Le bon Roy n'oublia pas l'enseignement du bon Cordelier, ainçois a gouverné son Royaume bien & loiaument selon Dieu : & a tousjours voulu justice estre faire & administrée, comme vous oirrez. Car de coustume, aprés ce que les Sires de Neelles, & le bon Seigneur de Soissons, moy, & autres de ses prouches, auions esté à la Messe, il failloit que nous alissions oir les pletz de la porte, que maintenant on appelle les Requestes du Palais à Paris. Et quant le bon Roy estoit au marin venu du Moustier, il nous enuoioit querir, & nous demandoit comment tout se portoit, & s'il y auoit nul qu'on ne peuft despescher sans lui. Et quant il en y auoit aucuns, nous le lui dissons. Et alors les enuoioit querir, & leur demandoit; à quoy il tenoit qu'ilz n'auoient aggreable l'offre de ses gens. & tantoft les contentoit, & metroit en raifon & droicture : & tousjours de bonne coustume ainsi le faisoit le saint homme Roy. Maintesfois ay veu, que le bon Saint, aprés qu'il auoit ouy Messe en Esté, il se alloit elbatre au bois de Vicennes, & se seoit au pié d'vn chesne, & nous faifoit feoir tous emprés lui; & tous ceulx qui auoient affaire à lui venoient à lui parler, sans ce que aucun Huissier ne autre leur donnast empeschement. Et demandoit haultement de sa bouche, s'il y auoit nul qui eust partie. Et quant il y en auoit aucuns , il leur " disoit , Amys , taisez-vous , & on vous deliurera I'vn après l'autre. Puis souventesfoiz appelloit Monseigneur Pierre de Fontaines , &

Mondeigneur Geffroy de Villette, & leut disfoit: Delanter moy ces a paries. Et quant i voeti quelque choê à annende ren la parollé et e ceult qui parloient pour aultrui, lui messes sous gracieus ment de la bosche les reperionis. Aussi pulsarios sous y veu, que oodre temps d'Este le bon Roy venoit au jardin de Paris, vine cotte decamelos velbue, yng surcos de tiretaine sans manches, & vin mantel par dessi des dandal noir, et fasiloit dell'ender so papir pour nous leoir emprés lui, & là fassioit despetcher son peuple daligemment, comme vous a veutant dir du bost de Vicennes.

comme vous ay deuant dit du bois de Vicennes. le vy vne journée, que tous les Prelatz de France se trouuerent à Paris, pour parler au bon faint Lovs, & lui faire vne requeste. Et quant il le sceut, il se rendit au Palais, pour là les oir de ce qu'ilz vouloient dire. Et quant tous furent assemblez, ce fut l'Euesque Guy d'Auseure, qui fut filz de Monseigneur Guilleaume de Melot, qui commença à dire au Roy, par le congié & commun assentement de tous les autres Prelatz: SIRE, fachez que tous ces Prelatz, qui cy « sont en vostre presance, me font dire que vous lessez perdre toute « la Chrestienté, & qu'elle se pert entre vos mains. Adonc le bon Roy « se signe de la croiz, & dit: Euesque, or me dittes commant il se fait, " & par quelle raison. SIRE, fist l'Euesque, c'est pour ce qu'on ne « tient plus compte des excommunies. Car aujourd'ui vn homme « aymeroit mieulx mourir tout excommunié, que de se faire absoul- « dre, & ne veult nully faire satisfaction à l'Eglise. Pourtant, SIRE, « ilz vous requierent tous à vne voiz pour Dieu, & pour ce que ainsi le « deuez faire,qu'il vous plaife commander à tous vos Baillifz, Preuostz, « & autres administrateurs de justice : que où il sera trouvé aucun en « vostre Royaume, qui aura esté an & jour continuellement excom-« munié, qu'ilz le contraignent à se faire absouldre par la prinse de « fes biens. Et le faint homme respondit, que tres-voulentiers le commanderoit faire de ceulx qu'on trouueroit estre torçonniers à l'Eglife & à son presme. Et l'Euesque dist , qu'il ne leur appartenoit à congnoistre de leurs causes. Et à ce respondit le Roy, que il ne le feroit autremem. Et disoit, que ce seroit contre Dieu & raison, qu'il fift contraindre à foy faire abfouldre ceulx , à qui les Clercs feroient tort, & qu'ilz ne fuffent oiz en leur bon droit. Et de ce leur donna exemple du Conte de Bretagne, qui par sept ans à plaidoié contre les Prelatz de Bretaigne tout excommunié, & finablement a si bien conduite & menée sa cause, que nostre saint Pere le Pape les a condampnez enuers icelui Conte de Bretaigne. Parquoy disoit, que si dés la premiere année il eust voulu contraindre icelui Conte de Bretaigne à soy faire absouldre, il lui eust conuenu laisser à iceulx Prelatz contre raifon ce qu'ilz lui demandoient outre son vouloir: & que en ce faisant il eust grandement messait enuers Dieu & enuers ledit Conte de Bretaigne. Aprés lesquelles choses ouyes pour tous iceulx Prelatz, il leur suffisit de la bonne responce du Roy. & on-

B iii

ques puis ne ouy parler, qu'il fust fait demande de telles choses.

La paix qu'il filt auceques le Roy d'Angleterre fut contre le vouloite de out fon Confeil, qui lui dibit : 51 xs. 1 inous femble que vous faites vng grant mal à voltre Royaume, de le trepre que vous donnez de lailles à ce Roy d'Angleterre; stonous freinble bien qu'il n'n y a ueum droit, parce que son pere la perdit par jugement. A nquoy respondite bon Roy, qu'il suori bien que le Roy d'Angleterre n'y auorit point de droit. Mais il diloit, que à bonne caule il pa luy deuoit bien donner, distan ainfi. Nous deur ausons chacun

n la luy druoit bien donner, difant ainfi. Nous deux aunns chaeun l'une des deux fuur à fermae, dont nou enfans font coolins germains. Parquoyil affert bien qu'il y air paix de vnion. En m'eft grantplaiffr, dit le Roy, d'aundt fait la paix auecque le Roy d'Aughterre, pource qu'il eft à present mon homme, ce qu'il n'estoit pas deuant.

La loyauté du bon Roy a esté assez congnue ou fait de Monseigneur Regnault de Troie, lequel apporta à icelui saint homme vnes lettres, par lesquelles il disoit qu'il auoit donné aux hoirs de la Contesse de Boulongne, qui puis n'aguere estoit morte, la Conté de Dammartin. Desquelles lettres les seaulx du Roy, qui autresfoiz y auoient esté, estoient tous brisez & cassez : & n'y auoit plus desdiz seaulx que la moitié des jambes de l'image du seel du Roy, & le chantel furquoy le Roy auoit les piedz. Et le Roy monstra lesdites lettres à nous, qui estions de son Conseil , pour le conseillet en ce. Et tous fusmes d'opinion , que le Roy n'estoit tenu à icelle lettre mettre à execution , & qu'ilz ne deuoient joir dudit Conté. Et tantouft il appella Iehan Sarrazin fon Chambellan, & lui dift, qu'il lui baillast vne lettre qu'il lui auoit commandé faire. Et quant il eut la lettre veuë, il regarda au feel qui y estoit, & au remenant du seel » des lettres dudit Regnault. & nous dift : Seigneurs , veez cy le seel » de quoy je vsoye auant mon partement du veage d'oultre mer, & 35 reflemble ce demourant de feel à l'impression du seel entiet. Parquoy » je n'oseroye selon Dieu & raison ladite Conté de Dammartin reten nir. Et lors appella-il mondit Seigneur Regnault de Troie, & lui " dist: Beau sire, je vous rens la Conté que vous demandez.

## SECONDE PARTIE de l'Histoire.

Y commance la féconde partie dudit prefent Liure, en laquelle, comme j'ay dit eleuant, pourres veoir de les grans faiz & Cheualleries. On nom de Dieu le tout puissant, piechi bon Roy blint Loys, auquel par plusteurs foiz uoy diter, fut ne le jour de felte Mondeigneur faint Marc Apostre & Euangeliste. Celui jour portotion let eroize en procession en plusteurs lueur en France, de les appelloit lon les Crois noires. Qui fur une chofe comme demie prophecie des gens, qui en grant multirude, ge refigue en nombre inhay moururen erucificz és veages du faint pelerinage : celt affauoir en Egipte, de en Cartaige. Dom main grant deulen a effé fait de mené en en monde, de maintenant s'en mayne grant joic en Paradis, de ceulx qui en ce faint pelerinage mourtrent vrais étucificz, de en la foy de Diteu.

Il fut couronné le premier Dimenche des Auans , duquel Dimenche la Meffe fe commance à cez mots : AD TE LEVAVI « ANIMAM MEAM. Qui vaulr à dire: Beau Sire Dieu, j'ay leué mon « ame & mon cucur enuers toy, je me fic en toy. Efquelles parolles « auoit le bon Roy grant fiance , en le disant de sa personne , pour la grant charge qu'il venoit à prandre. Il eur en Dieu moult grant fiance dés son enfence, & jusques à la mort. Car à la fin de ses darreniers jours tousjours reclamoit Dieu, fes Saintes & Saintes : & par especial pout intercesseurs auoit-il souuent Monseigneur saint laques & Madame fainte Geneuieuue. Pour laquelle chofe fut-il gardé de Dieu dés s'enfence jusques au darrenier point, quant à son ame. Et aussi par les bons enseignemens de sa mete, qui bien l'en. feigna à Dieu croire, craindre, & amer en jeunesse, il a depuis tresbien & saintement vesqu selon Dieu. Sa mete lui arraysit toutes gens de Religion & lui failoit ouir aux Dimenches & festes & fermons la parolle de Dieu. Dont plusieuts foiz se recorda, & que sa mere lui auoit dit souventessoiz, qu'elle ameroit mieulx qu'il fust morr; qu'il eust commis vng seul peché mortel.

qu'il euit commis ving teul peché mortel.

Bien lui fur besoing, que dés son jeune aage Dieu lui aidast. Car
fa mere estrair d'Espaigne, pais estrange, & demoura sons nulle au

fa mere estoit d'Espaigne, païs estrange, & demoura sans nulz àutres parens ne amis en tout le Royaume de France. Et pour ee qué les Barons de France le virent lui & fa mere perfonnes eftranges. fans support, fore que de Dieu, ilz firent du Conte de Boulongne, qui estoit oncle du Roy darreinerement trespassé son pere, leur Cheueraine, & le tenoient comme pour leur Seigneut & Maistre, Et aduint que, aprés que le bon Roy fur couronné, pour commence-ment de guerre aucuns desdiz Barons de Prance requisdrent à sa mere, qu'elle leur voulfist donner cerraine grant quantité de terres ou Royaume de France. Et pource qu'elle ne voulut, par ce que à elle n'appartenoit de diminuer le Royaume oultre le vouloir de son filz, qui estoit ja Roy couronné, iceulx Barons se assemblerent tous à Courbeil. Ét me compta le saint Roy, que lui & sa mere, qui estoient à Montlèhery, ne ozerent aller jusques à Paris, tant que ceulx de la ville les vindtent querir en armes, en moult grant quantité. Et me dist, que depuis Montlehery jusques à Patis le chemin estoit plain & ferré des coultes de gens d'atmes, & autres gens, qui crioient tous à haulte voix à nostre Seigneur : Qu'il lui donnast bonne vie & prospetité, & le voulsist garder contre tous ses ennemis: Ainsi que

Dieu fist en plusieurs lieux & passages, ainsi comme vous oirrez cy

aprés,

Aduint que les Barons de France se assemblerent à Courbeil, & machinerent entr'eux d'vn commun assentement , qu'ilz feroient que le Conte de Bretaigne se esseueroix contre le Roy. Et lui promildrent, pour grant traison faire au bon Roy, qu'ilz yroient au mandement du Roy, & que se il les vouloit enuoier contre icelui Conte de Bretaigne guerroier, qu'ils ne meneroient auecques eulx que chacun deux Cheualiers ; afin que plus aiscement le Conte peust conuaincre le bon Roy Loys, & sa mere, qui estoit femme d'estrange païs, comme auez ouy. Et ainsi que iceulx Barons pro-misdrent audit Conte de Bretaigne, aussi firent-ilz. Et ay ouy dire à plusieurs, que le Conte eust destruit & subjugué le Roy & sa mere, si n'eust esté l'aide de Dieu, qui jamais ne luy faillit. Car comme par permission diume, au grant besoing du bon Roy, & à fa grant destresse, le Conte Thibault de Champaigne s'esmeut à vou-loir allet veoir le Roy. Et de fait, se partit auccques bien trois cens Cheualiers moult bien en point, & arriverent à bonne heure, la grace à Dieu. Car par le fecour d'icelui Conte de Champaigne , il conuint au Conte de Bretaigne soy rendre au Roy, & lui crier mercy. Et le bon Roy, qui nullement ne appetoit vengeance, confidera que la victoire, qu'il auoit eue, estoit par la puissance & bonté de Dieu, qui auoit promeu le vaillant Conte de Champaigne à l'aller veoir, & receut le Conte de Bretaigne à merci. Et lors alla le Roy feurement par fon pais.

Pourrant que aucunesfoiz en aucunes matieres aduiennent des incidens feruans au propos , ie laisferay vng peu le ptincipal de ma matiere. Et ce nonobstant, icy orrez aucunes choses, dont est befoing les reciter pour entendre le traité & matiere, dequoy on veult patler. Et dirons ainsi, & verité. Le bon Conte Hanry le Large eut de la Contesse Marie son espouse, qui estoit seur du Roy de France, & de Richart Roy d'Angleterre, deux filz ; dont l'aifné eut nom Hanry : & l'autte Thibault. Celui Hanry s'en alla croisié en la Terre fainte en pelerinage auecques le Roy Phelippe & le Roy Richart, lesquelz trois affiegerent la cité d'Acre, & la prindrent. Et tantoust qu'elle fut prinse, le Roy Phelippe s'en reuint en France. dont il fut moult blasmé. Et demoura le Roy Richart en la Terre fainte, & là fist de tres-grans faiz d'armes sur les mescreans & Sarrazins. Tant qu'ilz le doubterent si fort, ainsi qu'il est escript ou Liure de l'Istoire du veage de la sainte Terre, que quant les petiz » enfans des Sarrazins crioient, leurs meres leur diloient: Tailez-vous, » taifez, veez cy le Roy Richart , qui vient vous querir. Et tantouit de la paour que iceulx petiz enfans Sarrazins auoient seullement de oir nommer le Roy Richart, ilz se taisoient. Et semblablement quant les Sarrazins & Turcs estoient à cheual aux champs, & que

## DV ROY SAINT LOYS.

leurs cheuault auoient paour de quelque vmbre ou builfon, & qu'ilt ven efinaioient, ilt dioient à leurs cheuault en les piequant de l'efperon: Et cuides-tu que ce foit le Roy Richart ? Qui eft clere. « ment à demonfiber, qu'il fidicit de granze, faire d'armes fire cult, « quant il effoit fi craint. Celui Roy Richart cant pourchaff par fèseux fair, qu'il fif donner à femme au Conte Hanry de Champaigne, qui effoit demouré auceques lui comme ay dit deuant, la Royne de l'entidlem. L' eut ciclai Hanry de Champaigne de la Royne fa femme deux filles, dont la premiere fut Royne de Chipperçe Al faure eut à femme Melliter Ayrart de Biesmen, dont grant lignaige el life, ainfi qu'il appert en France & en Champaigne. De la fremme deux fille y direction de la Royne de l'entide de la comme deux filles, dont la premiere fut Royne de Chipper de l'individual de la comme deux filles, dont la premiere de en Champaigne. De la fremme deux filles, dont la premiere de en Champaigne. De la fremme deux filles y partery de la Royne de Chipper, pour ce qu'il eft licite & conuenable à continuer ma matiere. Le di-

Aprés que le bon Roy eut fubjugué & vaineu le Conte Pierre de Bretaigne o l'aide du Conte Thibault de Champaigne, les Barons de France furent moult indignez contre icelui Conte Thibault de Champaigne & furent d'opinion entr'eulx pour desheriter ledit Conte Thibault, qui estoit filz du second filz de Champaigne, qu'ilz enuoieroient querir la Royne de Chippre. Laquelle chole ne leur apparut pas trop prouffitable. mais furent aucuns d'iceulx Barons, pour ce qu'ilz ne pouoient venir à leurs fins, & qu'ilz veoient qu'on pouoit clerement congnoistre leur mal, entrepreneurs de la paix faire entre les ditz Conte Pierre de Bretaigne, & le Conte Thi-bault de Champaigne. Et sut la chose tant pourparlée d'yn cousté & d'autre, que pour l'appointement de paix faire entr'eulx, icelui Conte Thibault de Champaigne promift prendre à femme & efpouse la fille du Conte Pierre de Bretaigne. Et fut la journée assignée à ce faire, & qu'on deuoit la Demoyfelle amener audit Conte de Champaigne pour la espouser, à vne Abbaie de l'Ordre des Freres Prescheurs qui est lez Chasteautierry, en vne ville que l'on appelle Valierre. Et ainfi comme j'ay entendu, le Conte Pierre de Bretaigne, auecques les Barons de France, qui estoient presque tous parens, se partirent pour vouloir la Demoyselle amener espouser au Moustier de Valserre: & manderent le Conte Thibault de Champaigne, qui estoit à Chasteautierry, qu'il viensist la Demoyselle espouser selon sa promesse. & bien le vouloir faire. Mais soudain arriua à lui Messire Gestroy de la Chappelle, qui lui presenta vnes lettres de par le Roy, par lesquelles il lui rescripuoit: Sire Thibault de Cham- « paigne, j'ay entendu que vous auez conuenancé & promis à pran- « dre à femme la fille du Conte Pierre de Bretaigne. Pourtant vous « mande, que si cher que auez tout quant que amez ou Royaume de « France, que ne le facez pas. La raison pourquoy vous sauez bien, je a jamais n'ay trouué pis qui mal m'ait voulu faire, que lui. Et quant « le Conte Thibault eut ce entendu, qui estoit ja parti pour la Del moyselle aller espouser, s'en retourna à Chasteauthierry, dont il estoit

Quant le Conte Pierre de Bretaigne, & les Barons de France contraires du bon Roy, qui estoient attendans à Valserte, virent que le Conte Thibault de Champaigne les auoit trompez & deceuz : tout subit par despir, & en grant hayne, que lors ilz conceurent contre icelui Conte de Champaigne, ilz mandetent la Royne de Chippre, qui tantoust atriua à culx. Et si toust qu'elle sut venue, tout d'yn commun assentement, aprés leur parlementer, ilz envoietent querir chacun de sa part tant de gens d'armes comme ilz en peutent auoir, & partirent en faiz d'armes pour entrer par deuers la France és païs dudit Conte Thibault, mesmement en Brie & en Champaigne. Et aufli auoient ilz intelligence auec le Duc de Bourgoigne, qui anoit à femme la fille du Conte Robert de Dteues : & que de de fa part il entretoit en la Conté de Champaigne par deuets la Bourgoigne. Et à la journée affignée, qu'ilz se devoient tous trouver ensemble deuant la cité de Troie, pour la prandre: le bon Roy Loys le sceut, qui pareillement manda tous ses gens d'armes, pour aller au secour du Conre Thibault de Champaigne. Et de fait, les Ba.. rons ardoient & brustoient de leur part tout le pais , par où ilz pas. foient: & aussi faisoit le Duc de Bourgoigne, qui s'entendoit auecques eulx. Et quant le bon Conte Thibault de Champaigne se vit ainsi fort assailli d'une part & d'autre, lui-mesmes brussa & destruifit plufieurs des villes de fon païs; par especial Esparné, Vertu, & Sezanne : affin que les Barons & Duc de Bourgoigne ne les trouuaffent garnies auecques les autres villes & citez, & qu'elles lui feuffent nuisibles. Et quant les bourgeois de Troye virent qu'ilz auoient perdu le sejour de seur bon Maistre & Seigneur Conte de Champaigne, ils manderent subit SIMON Seigneur de Ionuille, pere du Seigneur de Ionuille qui à presentest, & dont le nomest escript ou Pro-logue de ce present Liure, qu'il les viensist secourir. & ainsi le fist le bon Seigneut. Car incontinant à toute sa gent vint aprés les nouuelles à lui venuës , & fut deuant la cité de Troye auant que le jour fust, & de sa part fist merueilles de secourir aux bourgeois, & tant que les Barons faitlirent à la cité prandre. Et force fur aufdiz Barons paffer outre ladite cité, & s'en aller loger en la praierie auecques le Duc de Bourgoigne. Et quant le bon Roy de France sceut qu'ilz futent-là, il auecques sa gent s'adressa droit à eulx pour les combatre. Et ce voyans les Barons, lui manderent par priere & requeste: Que son plaisit sust soy tiret arriere son corps, qu'ilz yroient combatre à l'encontre du Conte de Champaigne & du Duc de Lorraine, & à tous leurs gend'armes, auec trois cens Cheualiers moins que lui ,le Conte , & le Duc n'auroient. Et le Roy leur tespondit , que nullement ilz ne se combatroient à sa gent, s'il n'y estoit en perfonne. Quoy voiant les Barons , incontinant presque confus lui manderent, que tres-voulentiers ilz feroient entendre la Royne de Chippre à faire paix auecques le Conte Thibault de Champaigne. A quoy le bon Roy leur manda, que à nulle paix n'entendroir, ne ne souffreroit que le Conte de Champaigne y entendist, jusques à ce qu'ilz eussent vuidé la Conté de Champaigne. Et dessors la responce ouve, ilz s'en partirent de là, & d'vn repoux s'allerent loger dessoubz luly. Et le Roy s'alla loger à Ylles , dont il les auoit chassez. Et quant les Barons virent que le Roy les poursuiuoit ainsi de prés, ils deslogerent de Iuly, & allerent loger à Langres, qui cstoit en la Conté de Neuers , qui tenoit de leur party. Et ainsi le bon Roy faint Lo vs accorda la Royne de Chippre auccques le Conte de Champaigne, outre le gré & entreprinse des Barons. Et la paix faite entr'eux en telle maniere, que pour partage & droit succes. fif, le Conte de Champaigne donna à la Royne de Chippre en tout deux mil liures de terre & reuenu; en oultre quarante mil liures, que le Roy paia pour le Conte de Champaigne à vnc foiz paier , pour les deffraiz de ladite Royne. Pour lesquelz quarante mil liures le Conte de Champaigne vendit au Roy les fiefs & seigneuries qui s'ensuiuent : C'est assauoir le fyé de la Conté de Blois , le fyé de la Conté de Chartres, le fyé de la Conté de Sanserre, & le fyé de la Viconté de Chasteaudun. Et disoient aucuns, que le Royne tenoit lesdiz fiez que pour engaigement. Mais ce n'est mye verité. Car ie le demandé au bon Roy oultre mer, qui me dist que c'estoit par achapt. \*

La terre que le Conte Thibault donna à la Royne de Chippre tient le Conte de Brienne, qui à present est, & le Conte de Ioingny : pour ce que la ayeulle du Conte de Brienne fut fille de la Royne de Chippre, & femme du grant Conte Gaultier de Brienne, Et affin que faichez dont vindrent les fiez que le Seigneur de Champaigne vendit au Roy, dont cy-deuant est faite mention : je vous fois affauoir que le grant Conte Thibault , qui gist à Laingny , eut trois filz, dont le premier eur nom Hanry, le fecond Thibault, & le tiers Estienne. Celui Hanry, qui estoit l'aisné, sur depuis Conte de Champaigne & de Brie , & fut appellé le Large Conte Hanry. Car large & abandonné fut-il tant enuers Dieu que enuers le monde. Enuers Dieu fut-il large & abandonné, comme il appert à l'E-. glise de saint Estienne de Troie, & aux autres Eglises qu'il fonda, & des grans dons qu'il y faisoit, chascun jour, comme assez de memoire en cst en Champaigne. Enuers le monde fut il large, comme bien apparut ou fait de Arthault de Nogent, & en moult d'autres licux, qui seroient trop longs à raconter. Mais du fait dudit Arthault feray cy mention. Celui Arthault estoit le bourgeois vng temps fut, en qui icelui Conte Hanry croioit le plus. Et fut ledit Arthault fi riches homs, que de ses deniers il fist faire le chasteau de Nogenta

Or aduint que le Conte Hanry voulut vng jour descendre de son Palais de Troie, pour aller ouir Messe à faint Estienne le jour d'vne Panthecouste. Et aux piedz des degrez de l'Eglise se trouua à genoulz vng pouure Cheualier , lequel à haulte voix s'escrie , & dut : "Sire Conte, je vous requier ou nom de Dieu, qu'il vous plaise me " donner dequoy je puille marier mes deux filles, que veez-cy. car je " n'ay dequoy le faire. Et Arthault de Nogent, qui citoit derriere le " Conte, dist à icelui Cheualier: Sire Cheualier, vous faites mal, de » demander à Monseigneur à donner. Car il a tant donné, qu'il n'a plus quoy. Et quant le Conte eut ce ouy, il se tourne deuers Ar-» thault & lui dist: Sire villain, vous ne dittes mie voir, de dire que je "n'ay plus que donner: & si ay encores vous mesmes. Et je vous don-» ne à lui. Tenez, Sire Cheualier, je le vous donne, & le vous garantiray. Subit le pouure Cheualier ne fut mie esbahy, mais empoigne le bourgeois par sa chappe bien estroit. Et lui dist, qu'il ne le laisseroit point aller jusques à ce qu'il cust finé à lui. Et force lui sut finer au Cheualier à cinq cens liures. Le second frere d'icelui Hanry le Large fut Thibault, qui fut Conte de Blois. Et le tiers fut Estienne, qui fut Conte de Sansserre. Et ces deux freres là tindrent leurs Contez & Seigneuries de leur frere aisné Hanry le Large , & aprés lui de ses hoirs, qui renoient le pais de Champaigne, jusques ad ce que le Conte Thibault les vendit au Roy faint Loys, comme dit est deuant.

Or reuenons à nostre proupoux & matiere, & dirons que aprés ces choses le Roy tint vne grant court & maison ouverte à Saumur en Anjou. & ce que j'en diray, c'est pour ce que je y estoie. Et vous certiffie que ce fut la nompareille chose que je veilse onques, & la mieulx aournée & apprestée. A la table du Roy mengeoient le Conte de Poiriers, lequel il auoir fair nouvellement Chevalier le jour d'yne faint Iehan, qui n'aguere estoit passée ; le Conte Iehan de Dreux, qu'il auoit auffi fait nouuel Cheualier : le Conte de la Marche , le Conte Pierre de Bretagne. Et à vne autre table deuant le Roy, à l'endroit du Conte de Dreux , mengeoit le Roy de Nauarre , qui moult citoit paré & aourné de drap d'or, en cotte & mantel, la çainture, fermail, & chappel d'or fin : deuant lequel je tranchoie. Deuant le Roy faint Lous feruoient du manger, le Conte d'Artois & son frere, & le bon Conte de Soiffons, qui trancheoit du coustel. Et pour \* la table du Roy garder, effoit Messire Ymbert de Beljeu, qui puis fut Connestable de France, & Messire Honourat de Coucy, & Mesfire Archimbault de Bourbon. Et y auoit darriere ces trois Barons, bien trente de leurs Cheualiers, en corre de draps de foye, pour garde. Et darriere ces Cheualiers , y auoit grant quantité de Huifsiers d'armes & de salle, qui estoient au Conte de Poiriers, portans ses armes batues sur sendal. Le Roy si estoit habillé honnourablement, le plus qu'il auoit sceu le faire, qui seroit chose merueilleuse

& longue à racompter. Et ouy dire à plusieurs de la compaignie, que jamais ilz n'auoient veu tant de surcotz, ne d'autres garnimens de

drap d'or à vne feste, comme il y auoit à celle-là.

Àprés celle fette, le Roy conduifit le Conte de Poisters jufques audit lieu de Poisters, pour repandre fes fiche & régioneuries Inconueniant artius lors au Roy du Seigneur de la Marche, qui mefines ausoit mengicé à fable à Saumur. Car il affembla tecretement grans genfl'armes, pour foy armer contre le Roy, tant qu'il en peut îner. & fe indienta à Lefigneu le Poisiers. Le bon Roy euth bien voulu eftre à Paris. Et lui fur force de fisjourner à Poisters quinze jours, fains qu'il offic froir. Et diolice, no, que le Roy & le Conte de Poisters autoint fair mausaife pair au Captre de la Marche. Parquoy il comint que le Roy, pour s'accorder, allaft parler au Contre le la Marche, & à la Royne d'Angleterre fa femme, qui effoit mere du Roy d'Angletery.

Et tantoult aprés que le Roy s'en fut retourné de Poitiers à Paris. ne tarda gueres que le Roy d'Angleterre & le Conte de la Marche fe allierent à vng, à guerroier contre le bon Roy faint Loys, & à tout moult grant compaignie de guerre, tant qu'ilz en peurent amaffer. Et se rendirent de Gascoigne deuant le chastel de Taillebourc, qui est assis sur vne tres-malle riniere , qu'on appelle Carente : en laquelle n'auoit là prés que vng petit pont de pierre bien estroit, par où l'on peuft paffer. Et quant le Roy le feeur, il s'auança d'aller vers eulx à Tailleboure. Et si toust comme nos gens apperceurent les gens de l'oft de noz ennemis, qui auoient le chaftel de Taillebourc de leur eousté ; incontinant moult perilleusement se prindrent à passer les vngs par dessus le pont , les autres par bateaux , & eommancerent à courir sur les Anglois. Et tantouit y eut de grans eoups donnez. Quoy voiant le bon Roy, il se va en grant peril mettre parmi les autres. Et y estoit le peril moult grant. Car pour vng homme que le Roy auoit quant il fut passé, les Anglois en auoient bien cent. Mais ce nonobstant, quant les Anglois virent le Roy passe, tous se commancerent à effraier, ainsi comme Dieu voulut, & s'en

en la cité, & furent prins.

Et ay depuis ouy d'ut à aucuns d'eult , que celle nuitée le Roy
d'Angleterre & le Conte de la Marche curent grant discord l'va à
l'aure en ladite cité de Saintes , ainfi qu'ils oirent. Et disfoit le Roy
d'Angleterre , que le Conte de la Marche l'auoit ensoié querr , &
qu'il lui auoit promis qu'il rouserois grant fecour en France. Et
fur ce debat se meur le Roy d'Angleterre de la cité de Saintes , &
s'en allà en Galcongne , donni el leitoir premier parry. Et voiante le
Conte de la Marche qu'il eftoir feul demouré , congnoifiant qu'il ne pouoit amendre le mal fair, s'e rendir prinontre du Roy, lui, s'e
ne pouoit amendre le mal fair, s'e rendir prinontre du Roy, lui, s'e

entrerent dedans la cité de Saintes. Et aduint que en la meslée y eut plusieurs de noz gens parmy les Anglois, qui entrerent aueceulx



femme, & ses enfans. Dont de ce le Roy eut grant quantité des terres du Conte, la paix faisant. Mais je ne sçay combien, pour ce que n'y estoie present, car alors n'auois-je encor vestu nul haubert. Bien ay ouy dire, que auec les terres que le Roy eut, encores le Conte de la Marche lui quitta dix mil liures parifis de rente, qu'il

auoit fur lui par chacuns ans.

Aprés ces chouses, aduint que le Roy cheut en vne tres-grant maladie à Paris, & tellement fut au bas, ainsi que lui ouy dire; que vne des Dames, qui le gardoit en sa maladie, cuidant qu'il fust oultre, lui voulut couurir le vifaige d'vn linceul, difant qu'il estoit mort. Et de l'autre part du lit, ainfi que Dieu voulut, y eut vne autre Dame, qui ne voulut fouffrir que ainfi fust couuert le visaige, & que on le ensepulturast, mais tousjours disoir, que encores auoit il vie. Et tantost sur le discort d'icelles Dames , nostre Seigneur ouura en lui, & lui donna la parolle. Et demanda le bon Roy, que on lui apportaît la croix, ce que fut fait. Et quant la bonne Dame sa mere sceut, qu'il eut recouuert la parolle, elle en eut si grant joie, que plus ne pouoit. Mais quant elle le vit croisié, elle fut aussi transsie, comme s'elle l'eust veu mort.

Et pourtant que le bon Roy se croisa, aussi se croiserent Robert Conte d'Artois, Alphons Conte de Poitiers, Charles Conte d'Anjou, qui fut depuis Roy de Sicille, qui tous trois estoient freres du Roy: & Hugues Duc de Bourgoigne, Guillaumme Conte de Flandres, son frere Guion de Flandres, qui puis n'aguere mourut à Compiaigne : le vaillant Conte Hugues de faint Paoul, Messire Gaultier fon neueu, lequel moult bien se porta oultre mer, & eust moult vallu , s'il eust longuement vesqu. Aussi y furent , le Conte de la Marche, dont n'aguere parlions, & Messire Hugues le Brun, & son filz, le Conte de Salebruche, Messire Gaubert \* de Premot, & ses freres. En la compaignie duquel je I E HAN DE IONVILLE, pour ce que nous estions cousins, passé la mer en vne petite nef, que nous loualmes. Nous estions vingt Cheualiers, dont de sa part il faisoit le dixisme, & moy de ma part l'autre dixisme. Et fut aprés Pas-

ques l'an de grace mil CC X L V I II. Et auant mon partement je manday mais hommes & fubgetz de Ionuille, qui vindrent par deuers moy la vigille de Pasques mesmes, qui fut le jour que naquit Iehan mon filz, Seigneur d'Ancaruille, qui fut de premiere femme, seur du Conte de Grant-pré. Te fuz toute la sepmaine à faire

festes & banquetz auecques mon frere de Vauquelour, & tous les riches homs du païs qui là estoient, & disoient aprés que auions beu & mangé chanzons les vngs aprés les autres, & demenoit grant joie " chascun de sa part. Et quant ce vint le Vendredy, je leur dis : Sei-" gneurs, faichez que je m'en vois oulere mer. Ie ne sçay si je reuien-" dray jamés, ou non. Pourtant s'il y a nul, à qui j'aye jamés fait au-" cun tort, & qui se vueille plaindre de moy, se tire auant. Car je le

vents amender, simfi que j'ay de coultume de faire à ceuts qui fe «
plaignent de moy, ne d'em seg sen. Et ainfi le fei ys par commun u
dict des gens du pais, & de ma exre. Et affin que je n'eufle point
de fappore, leur confeit enant, je me tiré à catreir, & en voulu
croire tout ce qu'ilx en rapporteroient fans courredic?. Et le faifoie
pource que je ne vouloie emporter voig feui denire à tort. Et pour
faire mon cas je engaigé à mes anyas grant quantité de ma terre,
tant qu'il ne me demoura point plis hault de douve cens liures de
terre de rente. Car Madame ma mere viuoi encores, qui tenoje la
plus part de mes chofe en doisite. Je parry moy distinée de Chetullers, comme j'ay deuant dit, auceques rois banieres. Et ces chofes vous raconté, pour ce que fi neuit effé l'aide é fecour de Dieu,
qui jamés ne me oublia, je n'eufle fecu porver vel fays par le temps
de fra any que je fue en la terre l'âtent en pel reinage
de fra any que je fue ar la terre l'âtent en pel reinage
de fra any que je fue ar la terre l'âtent en pel reinage
de fra any que je fue ar la terre l'âtent en pel reinage
de fra any que je fue ar la terre l'âtent en pel reinage

Quant je fu jreft de partir, & tout ainfi que je vooloie mouuoier, lehan Sie d'Apremone & le Conte de Salebruche enuoieren, par deuers moy fauoir, fi je vouloie que nous allifilions enfemble, & qu'ilz effoint cous prefix esud distilines de Cheualiers. Ce et et rets voulentiers je confenny, & feifines leuer vne nef à Maffeille, qui nous pora & conduifit cous enfemble, harnous & cheualiel.

Et saichez que auant le partir, le Roy manda à Paris tous les Barons de France, & leur fift faire foy & hommage; & jurer que loyaulté ilz porteroient à ses enfans, s'aucune malle chose auenoit de sa personne ou saint veage d'oultre mer. Et aussi me manda il. Mais moy, qui n'estois point subget à lui, ne voulu point faire de ferement. & aussi n'estoit point m'entention de demourer. Et quant je voulu partir , & me mettre à la voye , je enuoié querir l'Abbé de Cheminon, qui pour lors estoit tenu le plus preudomme, qui fust en toure l'Ordre blanche, pour me reconcillier à lui. Et me bailla & ceigniemon escherpe, & me mist mon bourdon en la main. Et tantost je m'en pars de Ionuille, sans ce que rentrasse onques puis ou chaftel, jusques au retour du veage d'oultre mer. Et m'en allay premier à de faints veages, qui estoient illeques prés ; c'est assauoir à Bleicourt en pelerinage, laint Vrban, & és autres lieux qui effoient prés de Ionuille, tout à pié; deschaux, & en lange. Et ainsi que je allois de Bleicourt à faint Vrbañ, qu'il me failloir passer auprés du chaftel de Ionuille, je n'ozé onques tourner la face deuers Ionuille, de paeur d'auoir trop grant regret, & que le eueur me attendrist, de ce que je laissois mes deux enfans, & mon bel chastel de Ionuille, que j'auoys fort au cucur. Mais subit tiré oultre auceques le Conte de Salebruehe mon compaignon, & nos gens & Cheualiers. Et alasmes disner à la Fontaine-l'Arceuesque deuant Dongeux. Et illec l'Abbé de saint Vrban , à qui Dieu face pardon, me donna à moy & à mes Cheualiers de beaux joyaulx. Et puis prifmes congié de lui & nous en alaimes droit à Aulonne; & nous milmes nous &

nos harnois en bateaux en la Saonne jusques à Lyon. & nos cheuaulx & destriers amenoit-on en main par dessus la riuiere. Et quant nous fulmes à Lion, nous entrasmes en ce point en la riuiere du Rofne, pour aller en Arles-le-Blanc. Et ay bien fouuenance, que deffus le Rofne, à la riue, nous trouuasmes vng chasteau, qu'on appelloir la Roche-gluy, lequel chasteau le Roy auoit fait abatte, pour ce que le Sire du chasteau, que on appelloit Rogier, auoit grant bruit de mauuais renom, de destrousser & piller tous les marchands & pellerins, qui là passoient.

Maffeille, & fut ouverte la porte de la nef pour faire entrer nos che. uaulx, ceulx que deuions mener oultre mer. Et quant tous furent en-

Nous entrasmes ou mois d'Aoust celui an en la nef à la Roche de

trez, la porte fut reclouse & estouppée, ainsi comme l'on vouldroit faire vn tonnel de vin: pour ce que quant la nef est en la grant mer. toute la porte est en eauë. Et tantost le Maistre de la nau s'escria à ses » gens, qui estoient ou bec de la nef : Est vostre besongne preste ? " sommes nous à point? Et ilz dirent, que oy vraiement. Et quant les Prebîtres & Clercs furent entrez, il les fift tous monter ou chaîteat de la nef; & leur fist chanter ou nom de Dieu, qui nous voulsist bien tous conduire. Et tous à haulte voix commencerent à chanter ce bel \* Igne . VENI CREATOR SPIRITYS , tout de bout en bout. Et en chantant, les mariniers' firent voille de par Dieu. Et incontinant le vent s'entonne en la voille, & tantost nous fist perdre la terre de veue, si que nous ne vismes plus que ciel & mer. & chascun jour nous esloignasmes du lieu, dont nous estions partiz. Et par ce veulx-je bien dire, que icelui est bien fol, qui sceut auoir aucune

en tel dangiet. Car si on s'endort au soir , l'on ne sceit si on se trouuera au matin au fous de la mer.

Et vous diray la premiere chose merueilleuse qui nous arriua en mer. Ce fut vne grant montaigne toute ronde, que nous trouuasmes deuant Barbarie, entour l'eure de Vespres. Et quant nous l'eusmes passée, nous tirasmes oultre toute celle nuyt. Le quant vint au matin, nous cuidions bien auoir fait cinquante lieues, & plus. mais nous nous trouuasmes encor deuant celle grane montaigne. Qui fut esbahy ce fut nous, & tantoust nageasmes comme deuant tout celui jour, & la nuyrée ensuiuant, mais ce fut tout vng. Car nous nous trouuasmes encore là. Adone susmes tous elbahiz plus que deuant, & esperions estre tous en peril de mort. Car les mariniers disoient, que tantouft les Sarrazins de Barbarie nous viendroient courir sus. Lors y eut vng tres-bon prodomme d'Eglife, que on appelloit le » Doyan de Mauru, qui nous dist: Seigneurs, jamais je ne vy persecu-

chose de l'autrui, & quelque peché mortel en son ame, & se boute

» tion en paroisse par force d'eaulx, ou qu'il en fust besoing, ou quel-

» que autre inconueniant , que quant l'on auoit fait deuotement à

» Dieu la procession par trois soys au jour de Sabmedi, que Dieu &

fa mere ne les delinarli du mal, « les ramenalt à ce qu'ila deman. «
doient. Salchez que Sabmedi effoit ce jour. Et tantoult commen «
ceafines à faire proceffion à l'entour des maarz de la nef. Et me fouuient bien, que moy-melines my far mener & conduire par deffoubre ke bras, pour ce que j'effoit eres-fort malade. Et incontinant
perdiintes la veue d'icelle montaigne, & fuitnes en Chippre le tiers
Sabmedi d'après que far faire nothres tierce proceffion.

Quant fulmes arriuez en Chippre, le bon Roy faint Lo vs, estoit ja là, qui auoit fait faire prouifions de viure à grant habondance. Car vous cufficz dit, que ses celiers, quant on les veoit de loing, que ce fussent grans mailons de tonneaux de vin , qui estoient les vings fur les autres, que ses gens auoient achatez dés deux ans deuant, qui estoient parmy les champs. Et semblablement les greniers de fromens, orges, & autres blez, qui estoiene à monceaulx aux champs! & fembloit quant on les veoit que ce fussent montaignes, tant elloient grans les monceaulx. Et deuez fauoir, que bien eusfiez creu, que eussent esté montaignes. Car la pluie, qui auoit batu les blez de long temps, les fift germer par dessus, tellement que on n'en veoit que l'erbe verte. Et aduint que, quant on les voulut leuer de là pour mener en Egipte, où tout l'oft du Roy aloit; on abatit les croustes de desfus auceques l'erbe , & trouua-l'on les blez dessoubz ausli beaux & frois, comme qui n'aguere les cust batuz. Le bon Roy auoit tel defir d'aller en Egipte fans sejourner, ainsi que je luy ouy dire, que fi n'eussent cité les Barons , & autres ses prouches , qui là lui firent attendre ses gens, qui n'estoient encore tous venuz, que il fust hardiement parti seullet, ou o peu de compaignie.

Tandis que le Roy sejournoit en Chippre, le grant Roy de Tartaric enuoya par deuers luy fon Ambaxade, qui moult lui disdrent de bonnes paroles & debonnaires ; nonobstant que ne fust s'entenrion. Entre lesquetles paroles lui mandoit le Roy de Tartarie, qu'il estoit tout prest & à son command, à lui aider à conquerir la terre fainte, & deliurer Ierufalem de la main des Sarrazins & Payans. Le Roy receut benignement icelle Ambaxade, & enuoia de fes gens pareillement en Ambaxade deuers icelui Roy de Tattarie, qui furent deux ans auant que retourner. Et enuoia le Roy au Roy de Tartarie vne tente faite à la guile d'vne Chappelle, qui estoit moule riche, & bien faire. La tente effoir de bonne escarlare fine. Et ce faifoit, pour veoir, s'il pourroit atraire le Roy de Tartarie & sa gent à nostre foy & ereance. Il fist entailler & enleuer par image l'Anunciacion de la Vierge Marie mere de Dieu, auec tous les autres points de la foy. Et porterent ladite rente deux Freres Mineurs, qui entendoient le langaige Sarrazin, que le Roy y enuoya affin de les enorter & enseigner comment ilz deuoient croire la foy de Dieu. Et tantost s'en retournerent les deux Freres Mineurs deuers le Roy, le cuidant trouuer en Acre. Mais il esto it ja à Cezaite. Et lors s'en resournerent en France.

De fauoir comment les autres messagiers, que le Roy auoit transmis deucrs le Roy de Barbarie, furent receuz; ce seroit merueilles à raconter, ainsi que je le ouy compter au Roy, & à eulx. mesmement depuis par plusieurs foiz le leur demandé. Mais je n'en diray icy riens, de paeurs de defrompre le principal de ma matiere encom-

Vous deuez fauoir, que du temps que je party de France pour venir oultre mer, je ne tenois alors point plus de douze cens liures de rente: & si me chargé moy dixisme de Cheualiers , comme i'av dit deuant, auecques trois bannieres. Et quant je fu arriué en Chippre je n'auoie plus que douze vingtz liures tournois d'or ne d'argent, quant je eu payé ma nef. Tellement que plusieurs de mes Cheualiers me disdrent, qu'ilz me habandonneroient, si ne me pourueoye de denicts. Lors fu quelque peu esbahy en mon courage, mais tousjours auoye fiance en Dieu. Et quant le bon Roy faint Loys, sceut ma desconuenue, il me enuoia querir, & me retint à lui : & me donna le bon Seigneur huit cens liures tournois. Et tantoust regració Dieu. Car j'auois plus deniers , qu'il ne m'en faifoit befoing.

Des Princes du païs d'oultre mer, pource qu'il est besoing de parler de leur Estat & puissance, je vous en diray: & premier du Souldan de Connie. Ce Souldan estoit le plus puissant Roy de toute Paiennie, & fist faire vne chose merucilleuse. Car il fist fondre vne pattie de son or , & en fist faire de grans vesseaux en façon de potz de terre, là où on met le vin oultre mer. Et tenoit bien chacun de ces potz trois ou quatre muiz de vin. Et puis aprés il fist rompre les potz, & en estoient les pieces au descouuert en vng sien chastel. Et pouoit veoir & toucher vng chascun, qui entroit en ce chastel, les masses d'or desdiz potz rompuz. Et disoit-on, qu'il auoit bien six ou fept de ces grans potz d'or. Sa grant richesse apparut bien en vng pauillon, que le Roy d'Armenie enuoya au Roy de France, qui estoit en Chippre. Le pauillon estoit estimé valoir cinq cens liures. Et lui manda le Roy d'Armenie, que l'vn des Serrais du Souldan de Connie le lui auoit donné. Et deuez fauoir, que ce Serrais estoit celui, qui auoit en garde & gouvernement les pavillons du Souldan, & qui auoit la charge de lui faire nettoier chascun jour ses salles & maifons.

Celui Roy d'Armenie, qui estoit en seruage enuers le Souldan de Connie, s'en alla par deuers le grant Roy de Tartarie; & lui compta comment chascun jour icelui Souldan de Connie lui faisoit la guerre, & le tenoit en grant seruage. Et pria le Roy de Tartarie, qu'il le voulfift secourir & aider. Et mais qu'il lui baillast de ses gens d'armes grant quantité, lui dist qu'il estoit content d'estre son homme & subgect. Ce que le Roy de Tartarie voulut tres-voulentiers faire & lui bailla grant nombre de gens d'armes. Lors s'en alla le

Roy d'Amenie à coure fa gent combatre au Souldan de Connie, de auoient affer peulfance l'on pour l'autre. Mais les Amenien de Tartarins deffirent grant quantiré de gens d'icelui Souldan, & rellement fill le Roy d'Amenie, que pour la grant renommée, qui effoit en Chippe de celle bataille, qu'il auore faire contre le Souldan, o l'aide des Tartarins, qu'il ne lui fire onques puis fert ne fubgeoft. Et y cut beacoo de noz gens, qui pafferent en Armenie, pour aller en la bataille gaigner & prouffirer : desquelz onques puis n'en ouv-en nouvelle.

Du Souldan de Babiloine vous diray. Il fe penfoit, que le Roy allast guerroier le Souldan de Hamault, qui estoit son ancien ennemy. & ainfi attendit le Roy jusques au temps nouuel, pour se vouloir joindre auecques luy à aller contre ledit Souldan de Hamault. Et quant le Souldan de Babiloine vit, que le Roy ne venoit vers lui, il se partit, & alla affieger ledit Souldan deuant la cité de Hamault mesmes, où il estoit. Et quant le Souldan de Hamault se vit ainsi affiegé, il ne sceut pas trop bien comment se cheuir. Car bien sauoit, que fi le Souldan de Babiloine regnoit longuement, qu'il le conquerroit & confondroit Mais il fift tant pat dons & promeffes à vng des Varletz de ehambre dudit Souldan de Babiloine, à qui il parla , qu'il le fist empoisonnet. Et la maniere du faire fut , que ce Varlet de chambre, que on appelloit en office le Serrais en leur mode, congnoissant que souventes foiz aprés que le Souldan auoit joué aux eleheez, il se alloit couscher sur des nates, qui estoient au pié de fon lit; la nate, fur laquelle se seoit tous les jours le Souldan. il enuenima de poisons. Et aduint que le Souldan tout deschaux se mist sur celle natre enuenimée, & se tourna sur vne escorcheure de mal, qu'il auoit en vne de ses jambes. Et incontinant le venin lui entra par celle escorcheure de mal ou corps, tellement qu'il deuint erclus de tout le cousté du corps de celle jambe. Et quant le venin le poignoit au cueur , il estoit bien deux jours sans boire , menger, ne parler. Ainsi ce fut cause, que le Souldan de Hamault demoura en paix , & faither que le Souldan de Babiloine fust emmené en Egipte par ses gens.

Tancoult que fuínes ou mois, il fue crié & fait commandement de par le Roy, que toucue les nautien fuífien rechargées de viures, pour eftre prefiz à partir quant le Roy le commanderoit. Et quant la chofe fur faite de acomplie, le Roy, la Royne, & toucue la géna, fe returernt ehaléun en la nef. Et le propre Vendreit desant la Peruhecoulte celui an, le Royfi let orier que vou viurdient aprê hij la destant partirent de la completa del la completa de la completa del la completa de la c

feaux, que grans, que petitz.

Le Roy arius le jour de Penthecoulte au bour d'vn terrte, qu'on appellois la Poinne de Lymefin, aucque les saures vaifieur d'en tour lui. & descendirent à terre, & oirent Messe. Mais grant desconfort armus à celle foix. Car de bien deux mil huit cens Cheualiers qui estloien partie pour allet après le Roy, ne s'en rousa auccques lui à terre que sept cens : & tout le demourant vng vent orrible, qui vinte de deuxes l'Epipte, les fepara de leur voie, & de la compargine du Roy, & les getta en Acre, & en autres pais estranges bien loing. & ne les reuit le Roy de long-temps. Dont il & sa compagnie furent route celle journée moult doulans & esbahiz. Car on les croioit tous mons, ou en grant peril.

Le landemain de la Penthecoinfte le vent fur à gré. Ex adont le Roy & nous tous, qui effinos o lui, fifines voile de par Dieu, pour tousjours tiere ausant. Ex adunts que en allant nous rencontrafines le Prince de la Morée de le Duc de Bourgoigne enfemble, lefquetz auoient parellement feijourné au lieu de la Morée. Ex arrius le Roy & la compagine à Damiere le Ieudi d'après la Penthecouffe, la oit aout grant compaigne à nous attendre. Car fut la riue de la mer nous rousaines toute la puillance du Soudian, qui effoitent ner nous rousaines toute la puillance du Soudian, qui effoitent foit de la compagne de la compagne

Ce voiant le Roy appella tous ses Barons & Conseillers, pour fauoir qu'il estoit de faite. Et ilz lui conseillerent qu'il attendist ses gens à reuenir, pout ce qu'il ne lui en estoit pas demouré la tierce partie, par la fortune du vent, comme j'ay deuant dit. Mais le Roy de ce ne voulut rien croire, & disoit que par ce faisant il donneroit courage à ses ennemis. Et aussi par ce qu'il n'y auoit en la mer illecques prés aucun port, là où il se peust descendre pour attendre ses gens à seureté. Et aussi disoit, que vng fort vent le pourroit bien prandre, qui nous pourroit getter & separer loing les vngs des autres en pais estranges, comme il auoit fait ses autres Cheualiers le jour de la Penthecouste darreniere. Et fut accordé à son plaisir, que le Vendredi deuant la Trinité le Roy descendroit, & yroit combatre contre les Sarrazins, se à eulx ne tenoit. Et commanda le Roy à Monseigneur Ichan de Belmont, qu'il fist bailler à Monseigneur Airart de Brienne, auecques qui j'eltoie, vne gallée pour nous descendre nous & noz gens d'armes; pour ce que les grans nefz ne pouoient venir jusques à la riue de la mer à terre. Et ainsi que Dieu voulut, je me mis de ma nef en vne petite gallée, que je cuidoie auoir perduë, où estoient huit de mes cheuaulx. Laquelle gallée m'auoit donnée Madame de Baruth , qui coufine germaine estoit du Conte de Montbelial. Et au Vendredi, Monseigneur Airart de Brienne & moy tous armez alasmes deuers le Roy, pour lui demander ladite gallée, qu'il nous auoit octroiée. Mais Missire Iehan de Belmont nous respondit, present le Roy, que nous n'en aurion ja point. Parquoy pouez congnoithre, que le bon Roy auoit autant affaire à entretenir sa gent en paix, comme il auoit à supporter ses fortunes & pertes.

Quant nos gens virent, que nous ne amenions point de gallée, ilz se laisserent cheoirs en la barque à grant force. Et quant les mariniers virent, que la barque affondroit en la mer peu à peu, ilz fe retirerent en la nef, & habandonnerent mes Cheualiers en la barque. Lors je m'eserié, & demandé au Maistre, de combien ilz auoit trop de gens en la barque. Et il me dift, qu'il y en auoit trop de dix huit hommes d'armes. Et tantost l'en deschargé d'autant, & les mis en la nef, où estoient mes cheuaulx. Et ainsi que je menois de ces gens d'armes, vng Cheualier fut, qui estoit à Monseigneur Airart de Brienne, nommé Plouquet, qui voulut descendre de la grant nef en la barque; & la barque s'eiloigne, & le Cheualier cheut en la mer, & se noya.

Lors nous commençalmes à nauiger par darriere la barque de la grant nef du Roy, & alasmes à terre. Et tantoust que les gens du Roy, qui venoient à terre comme nous, virent que nous allions plustoust qu'ilz ne faisoient, ilz nous escrierent, que alissions arriuer à l'enseigne saint Denis. Mais je ne les en voulu croire, ains alasmes arriuer deuant vne groffe bataille de Sarrazins & de Tures, là où il y auoit bien fix mil hommes à cheual. Lefquelz fi touft qu'ilz nous virent à terre, ilz frapperent des esperons droit à nous. Et nous de ficher noz lances & noz escuz à terre en la sable, les pointes deuers eulx. Et tantoust qu'ilz virent ce , & que nous cheminions à terre, ilz s'en retournerent tout fouldain, & s'enfuirent.

Le bon preudom Missire Baudouyn de Reims me manda, rantoult que fu à terre descendu, par l'vn de ses Escuiers, que je l'attendiffe. Et je lui mandé par son messagier, que tres voulentiers le ferois, & que vng fi vaillant homme, comme il eftoit, valloit bien d'estre attendu. Dont il me sceut bon gré toute sa vie. Et tantoust arriva à nostre compaignie, auec bien mil Cheualiers auecques lui. Et faichez, que quant je fu à terre, je n'auoye lors auecques moy pié ne compaignon de tous mes gens, que j'auoic amenez de mon païs. Mais non pource Dieu m'a tousjours aidé de sa grace, dont je l'en lo.

A nostre main senestre arriua le Conte de Iaphe, qui estoit coufin germain du Conte de Montbelial , & du lignaige de la maifon de Ionuille. Celui Conte de Iaphe arriua moult noblement à terre. Car sa gallée estoit toute painte & dedans & dehors à escussons de ses armes, lesquelles armes sont d'or à vne croix de gueulles parée. Il auoit bien trois cens mariniers en fis gallée, qui chafeun d'eula prorist vue arrige à fea tarmes : & chafeune targe y auoit van genoncel de fea armet batu à or. Et quant il alloit fur mer, le faitoit bon veroir, à caulé du bruit que menoient les panonceaux, et aufil le fon des naccaires, tabours, de con Sarrazinois, qu'il auoit cen la gallée. Sionoff que la gallée cuit frapée en la fable, le plus anant qu'ilz la peurent mener; lui, & fes Cheualiers, & gens de guerre, foireinet moult bien armez de en point, de vindent arriuer coulte nous. Et tancouff fils le Conte de laphe tendre fes paullons. Et foi fot comme les Sarrazins les viente neduz, ilz de affemblerent en grant nombre, & reuindrent courans contre nous, ferans cheusult des eleptrons. Et quant lei viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les viente, que nous pe nous effouentafines point, & quant les vientes, de vien fuit arrive.

A la main destre arriva la gallée de l'enseigne saint Dens, à bien nee portée d'atbaleste de nous. Et aduint que, si enome elle situ à terre, yng Sarrazin s'en vint courant contre les gens d'ieelle gallée. Orne s'ay pourquoy ille faisoit, ou qu'ilne peust son cheual arretter, ou bien cuidoit-il auoir sécours de les gens. Mais le pourter sut ran-

toust tout decouppé, & mis en pieces.

Quant le bon Roy dant Lo y s feut, que l'enfeigne faint Denis fina traitée à terre, ilfortie de lon welfel, qui a le tolte prés de la riuc. 
& n'eur pas losfir que le velfeau, où il elônt, fuit à terre ains fegette outre le gré du Legat, qui elott auecques lui, en la mer, & Ru en eauè jusques aux espaultes. Et s'en alla à eulx l'escu au coul, 
son heume en la tetle, s é lon glaise ou poing. Et quant il fut à 
figent, il congneur les Sarrazans de leur coulté, s'e denunda quette 
gens c'éloient. Et on lui dit, que c'etioient Tures & Sarrazins. Et 
il eudie prandre courré fur eulx tous s'eulte plus pur leur courir faix. 
Mais fès gens le firent arrefter, & demouer, jusques à ce que tous 
fes gens d'armes fusfine ne leurs places, & tous arrushe.

Tantoft emoierent les Sarrazins vers le Souldan par leur meffager, qui cliota appellé Coullon, jui mandans que le Roy aftoir artiué. È par trois foiz le lui manderen. Mais onques responce n'en curent, par eque le Souldan efforti malade, èt er ovains le Sarrazins, habandonnerent la cité de Damesee, condans que leur Souldan fuit more. Quanne le Royen ouix a nouvelle ; ul enuous fauor jusques à Damietre par l'ava de les Cheualsens. Et cantout le Cheualier retourna deuers le Roy, de laupapoura, qu'il clioit vers qu'il elioit mort, de s'en chloient fuiz les Sarazins, se qu'il auoit celle jusques deans leurs maisons. Lors le Roy filla appolle le Legar, de tous les Prelatz de l'oft, de filt chanter I E D B v M LA V DA MV s, tous les Prelatz de l'oft, de filt chanter I E D B v M LA V DA MV s, tous du long. Et tantoft le Roy monna à cheul i, de votte la gent: de monte de l'audie de l'aud

auoient fairz de nefz, dont grant deßplaift nous eusten fair. Mair par autre voie ilz nous firent tres-grant mal & dommaige, de ce qu'ils bouterent le fru par tous les endroiz de la Soulde, là oit tout est leurs marchandides. & leur auoir de pris eftoient; qu'ilz firent bruller à cautelle, de paeurs que nous en fulfions aucumenten auan-cez. Et fut vne mefine chole, comme qui bouteroit demain le fou ou petit pont à Paris, dont Dieu nous grad de tel dangier.

Or disons en nous mesmes, quelle grace nous fist Dieu nostre createur, quant il nous deffendit de mort & de peril à l'ariuer que filmes, quant nous courufmes à joie fur noz ennemis, qui estoient à cheual? Quelle autre plus grant grace nous fift le bon Seigneur quanr il nous liura Damiere sans dangier de noz corps ; laquelle jamais n'eussions peu auoir, si nous ne l'eussions eue par affamer? La grace est moult grande, bien le pouons dire & veoir tout cler. Le Roy I E H A N bien l'auoit autresfoiz prinse par famine, du temps de nos predecesseurs. Mais je doubte, que le bon Seigneur Dieu peult autant dire de nous, comme il fist des enfans d'Israël, quant il les eut conduiz & menez en la terre de promission. Dont il leur reproucha, diant: et pro nihilo habvervnt terram DESIDERABILEM, Or que sequentur. Et le disoit, pource qu'ilz l'auoient oublié, & il leur auoit tant fait de biens. Il les auoit sauluez, & mis hors de la captiuité de Pharaon, & leur donna la tetre de promission. Ainsi pourra-il de nous, qui l'oubliasmes, comme dit fera cy-aprés.

Et commenceray en la personne du Roy mesmes, lequel fist conuoquer & appeller tous ses Barons, & les Prelatz, qui estoient venuz auec lui, & leur demanda conseil: Qu'il deuoit faire des biens, qu'il auoit trouuez en la cité de Damiete , & comment ilz se deuoient departir. Vng Patriarche, qui là estoit, parla le premier, & lui dist: SIRE, il me semble qu'il est bon, que vous retiengnez tous les a fromens, orges, ris, & autres viures; affin que la ville ne demeure « point delgarnie, & que vous facez crier en l'oft, que tous les autres « meubles foient apportez en la maison du Legat, sur peine de sen- « tence d'excommunie. Auquel conseil se accorderent tous les Ba-tons, & autres. & ainsi sur fait. Et ne surent trouuez valoir les biens meubles, qui furent apportez cheux le Legat, que fix mil liures. Et quant tout fut assemblé en la maison dudit Legat, le Roy & les Barons enuoyerent querir le bon preudoms Missire Iehan de Valeri, Et quant il fut venu, le Roy lui dift ce qu'il auoit fait, &qu'il auoit esté trouvé par son Conseil, que le Legat lui bailleroit les six mil liures, que valloient les meubles qu'on auoit laissez , & portez en sa maison : affin qu'il despartist lesditz six mil liures là où il verroit estre à faire par raison, & où il scroit le mieulx emploié. SIRE, fist le « preudoms, je vous remercie tres humblement de l'onneur que me « faites. Mais ne vous desplaise, car l'offre ne prandray-je point. Ia «

» que les ont tenus nos predecefícurs en la Terre lainte. Car quans on a prins fur fes ennenis acune cité, on gaigné aucun gros busson in de tels biens qu'on treuue en telle cuté le Roy n'en doit audit que le tiers, & les deur pars en doinent auoir les pelerins. Et cette coultume tinn mouit bien le Roy I na N N, quant autresfois il print Damiete. Etailfi que j'à you y dire î neu alinez, le Roy de l'enzalem, qui fre deuant le Roy lehan, tint cefte couftume fains faillirs d'un pointe. Mais auifez, fivous ne vouele bailler les deux pars des fromens, orges, ris, & des autres chofes qu'aux extenuiz, & tres-vou-leniters les disperteny aux pelerins pour l'onneur de Dieu. Le Roy ne eut pas aggrable ce confeil, & d'emoura ainfi la chofe. Dont maintes gens le tindrent tres-mal contens du Roy, de quoy il auoir deformule les bonnes couflumes antiennes.

Les gens du Roy, quant îls furent à leur aile, xê bien logez en celle cité de Damiete; eulz, qui deuffent auoit entretenu debonnairement les marchans & gens fuyuans l'oft auec leurs denrées & marchandiles, leur loisoient & affermoient les elleurs écouraouers, pour vendre leurs marchandilés aufil chiers comme til zle pouoient faire. Dont de ce la renommée en fut és pais effranges, à ceult qui venoient de loinquian pais amorne l'eviures à 10ft, qui e demouretem

à venir, qui fut vng tres-grant mal & dommage.

Les Barons, Cheualieris, & autres, qui deuffent auoir bien gatdelleu bien, & Fauoir efergene pous reinecourire nieu & en temps, fe prinderen à faire grans banquetz les vings aux autres en habondance de viandes delicieu(Es. Et le commun peuple fe print afbrete et vielle frammes & filles. Dont de ce aduitu grant mal. Car il faillur que le Roy en donnaft congét à tout plain de fes grant & Officiers. Car ainfi que le bon Roy me ditf, il trouas judques à vung gecê de pieme prés & l'a l'entour de fon paueillon publicaus bordeaux, que fes gens tenoient. Et d'autres maults y auoit plus, que en oft qu'il cut fjamés veu.

Or trusonos su principal de nostre matiere, se difons ainfi. Quant nous enfines ainfi elle en cele ciré de Damiere, le Souldan auxeques tours goils armée affaillirent nostre oft par deuers la terre, Et incomitant le le Maria de l'antière d'antière l'ansière l'antière d'antière l'ansière l'antière d'antière l'ansière l'antière d'antière l'ansière l'antière l'antière d'antière l'ansière l'antière l'antière d'antière l'ansière l'antière l'antière d'antière l'ansière l'antière l'antière l'antière d'antière l'ansière l'antière l'antière

aueeques le Roy y auoit huit bons Cheualiers & vaillans, qui auoient cu & gaigné maintesfoiz le pris d'armes tant decza la mer que oultre mer. & les fouloit-on appeller les bons Cheualiers. D'entre lesquelz y estoient Messire Gestroy de Sargines, Messire Mahom de Marby, Messire Phelippe de Nantuel, Messire Ymbert de Beau-jeu Connestable de France: lesquelz n'estoient mie là àce jour, mais estoient aux champs hors de l'oft, & aussi le Maistre des Arbalestriers auecques grande quantité de gens d'atmes, pour garder que les Turcs ne approuchassent de nostre ost. Et aduint que Messire Gaultier d'Entrache se fist armer à point, & bailler son escu & sa lance . & monta à cheual: & tantost fist leuer le pan de son paueillon, & feroit des esperons courant contre les Turcs. Et ainst qu'il partit de son paucillon tout scullet fors vn sien homme nommé Castillon ; son cheual le gette par terre tout estendu, & s'enfuit son cheual tout couuert de ses armes vers noz ennemis. Pour ce que la pluspart des Sarrazins estoient montez sur jumens, pour ceste cause le cheualala vers culx courir aux jumens. Et ov dire à ceulx, qui disoient l'auoir veu, que quatre Tures vindrent au Seigneur d'Entrache, qui gifoit à terre : & en patlant & rapassant par deuant lui , lui donnerent de grans coups de masses. Et tellement fut en peril, que tantoust eust esté mort, si le Connestable de France ne le fust allé escourre auecques plusieurs des gens du Roy , qu'il auoit auecques lui. Et fut ramene par les bras jusques en son paueillon, dont il estoit parti. Et tellement estoit naure des grans coups de masses, qu'il auoit souffert, qu'il ne pouoit plus parler. Tantoust lui furent adressez plufieurs Medecins & Chirurgiens. Et pour ce que leur sembloir, qu'il n'estoit point en peril de mort, ilz le firent seigner ou braz. dont mal en print. Car quant ce vint deuers le foir, Messire Aubers de ......me pria que nous l'alissions veoir ; pour ce qu'il estoit homme de grant renom & vaillance. Ce que tres-voulentiers fifmes , & alaimes vers lui. Er en entrant en son paueillon, I'vn de ses Escuiers nous vint à l'encontre dire, que nous allissions bellement, de paeur de l'esueiller. Ce que nous fismes, & le trouvasmes gisant sur son couuertoir de menu ver dont il estoit enueloppé : & nous tirasmes tout doulcement vers fa face & le trouualmes mort. Dont nous & plusieurs fulmes tres-dolans d'vn si preudom auoir perdu. Et quant on l'eut die au Roy, il respondit, Qu'il n'en vouldroit mie auoir aucuns , qu'ilz ne voulfissent autrement le croire , & obeir à ses commandemens, que auoit fait celui Seigneur d'Entrache, & que par son deffault meimes il s'estoit fait tuer.

Or faichez que le Souldan donnoit de chafeune refte de Chreeffien, à qui la liu prortie, vang belant d'or. Et ex trailfres Sarrazins entroient la nuyt en nollte oit, & là où lit trounoient des gens de l'oft dormans çà & là , l'eur coupoient la tefte. Et aduint qu'îlx unerent la guette du Seigneur de Corcenay\*, & en emportemen la \*Cornog. teste, & laisserent le corps gisant sur vne table. Et deuez sauoir, qu'ilz congnoissoient aucunement le train de nostre ost & armée. Car les batailles de noz gens par les compaignies guettoit chascun fon foir I'vn aprés l'autre l'oft acheual. Et les Sarrazins, qui congnois foient ce train, entroient en l'oft aprés que le guet à cheual effoit passé, & fesoient secretement moult de maux & de meurtres. Et quant le Roy fut de ce aduerti, il ordonna que desormais ceulx qui souloient faire le guet à cheual , le feroient à pié. Et estoit nostre oft si tres-serré, qu'ilz estaignoyent froment de la foulle de gens du guet, qui les vous tenoient si à vng, que chascun s'entretouchoit

fans qu'il y cuft vne seulle place vuyde.

Et fusmes ainsi longuement à Damiete. Car le Roy ne trouuoit point en son Conseil qu'il deust tirer oultre, jusques ad ce que son frere le Conte de Poitiers, que le vent en auoit emmené en Acre, comme j'ay deuant dit , fust venu; pour ce qu'il auoit auecques lui l'arriereban de France. Et de paeurs que les Turcs ne se ferissent parmy l'oft auec leurs cheuaulx, le Roy fift clourre le parc de l'oft à grans foullez, & sur les foullez y auoit arbalestriers à force, & autres gens, qui guettoient la nuyt, comme j'ay dit. La feste faint Remy fur passée auant que aucunes nouvelles fussent du Conte de Poiriers, ne deses gens. Dont le Roy, & rous ceulx de l'oft furent à grant malaife & meschief. Car on doubtoit, pour ce que autrement il ne venoir, qu'il fust mort, ou en grant peril. Lors me sounine du bon Doian de Maru, & racompré au Legat la façon & maniere, comment par trois processions qu'il nous auoit fait faire sur la mer, nous fusmes deliurez du grant peril où nous estion, ainsi que j'ay deuant escript. Le Legat creut mon conseil, & fit crier trois processions en l'ost, qu'on feroit par trois Sabmediz. La premiere procession commença en la maison du Legar, & allerent au Moultier nostre Dame en la ville de Damiere. Et estoit le Moustier en la Mahommerie des Turcs & Sarrazins, & l'auoit fait dedier celui Legat en l'onneur de la mere de Dieu la glorieuse Vierge Marie. Et ainsi par deux Sabmediz sur fait. Et faisoit à chacune des fois Sermon le Legat. Là effoit le Roy, & autres grans Seigneurs, à qui le Legar donnoir grant pardon aprés qu'ilz auoient ouy le Sermon. Dedans le tiers Sabmedi arriua le bon Conte de Poitiers auecques ses gens. Et bien lui fut mestier, de n'estre point venu durant le temps des deux Sabmediz premiers. Car je vous promets, que ce temps durant il y eut sans cesser si grant tourmente en la mer deuant Damiete, qu'il y eut bien douze vingtz vesseaulx , que grans, que petitz, tous brifez & perduz, & les gens qui les gardoient noiez. Parquoy fi le Conte de Poitiers fust lors venu , il eust esté en grant dangier d'estre noyé. Er croy que ainsi fust-il, si Dieu ne lui eust

Quant le Conte de Poiriers, qui estoit frere du Roy, fut arriné,

grant joye s'efineut en toute l'armée. Et manda quetir le Roy fes prouches Barons è aurres gent de fon Confeil, à le leur demanda quel voie il deuoir prandre, ou en Alixandrie, ou en Babilonne. Le Conte Pierre de Bereiagne, aucecques pluficus als autres Barons, furent d'opinion, que le Roy allaft en Alixandrie ; pource que de-tant la ville aout hon port à arriure les noft. de baseaux, pour auit auller 10th. Mais à celte opinion fur contraire le Conte d'Arrois, & didt que ja il nyoit en Alixandrie, premier que on euft efté en Babilonne, qui eftoir le chief de tout le Roysume d'Egipte. Et difoit par fes raisfons, que qui veuloir octir le leTepri, all'un devoir premier éfacaher la refte. A ce confeil fe tint le Roy, & laiffà la premiere opinion.

A l'entrée des Aduens se partit le Roy, & tout son ost, pour aller en Babilonne, ainfi que lui confeilla le Conte d'Artois. Et en la voie assez prés de Damiete trouuasmes vng fleuue, qui issoit de la grant riuiere: & fut aduisé que le Roy sejourneroit là vng jour, tandis qu'on estoupperoit ledit sleuue, afin qu'on ne peust passer. Et fut la chose faite assez aiseement. Car on estouppa ledit sleune ras à ras de la grant riviere, en telle façon que l'eauë d'yn cousté & d'autre ne se haulsa point, & qu'on pouoit passer à son aise. Que fist le Souldan Il enuoya deuers le Roy, cuidant le faire par cautelle, cinq cens de ses Cheualiers des miculx montez qu'il sceut choisir, disans au Roy qu'ils eftoient venuz pour le secourit lui & rout son ost. Mais c'estoit seulement pour delaier nostre venuë. Le jour de S. Nicolas le Roy commandà que tout le monde montast à cheual, & defendit sur paine de rebellion, que nul de ses gens ne fust rant hardi, qui touchast en mal à vng de ces Turcs Sarrazins, que le Souldan auoit enuoigz deuers lui. Or aduint, que quant les Sarrazins virent que l'oft du Roy fut elmeu à partir, & que le Roy auoit fait defendre, que nul ne les ouzast toucher; ilz s'en vindrent de grant courage tous en vng troppel aux Templiers, qui auoient la premiere bataille. Et l'vn de ces Tures-là donna de sa masse à l'vn des Cheualiers de la premiere bataille, qu'il getta deuant les piedz du cheual du frere de Regnault de Bichers, qui estoit leus Mareschal du Temple. Quoy voyant le « Mareschal, ils'escria à ses gens d'armes : Or auant compaignons, à « eulx de par Dieu, car ce ne pourrois-je fouffrir. Et adonc il fiert son " cheual des esperons, & court sus sux Sarrazins, & toute la compaignie de l'oft auffi. Et faichez que les cheuaulx des Turcs estoient tous foullez & trauaillez, & les nostres tous frois & respousez, dont mal leur en arriua. Car j'ay depuis affez ouy dire, qu'il n'en eschappa pas vng tout seul, que tous ne fussent tuez, ou contraintz de leur getter en la mer, & se noier.

Icy conuient parler du fleuue, qui passe par le pass d'Egipte, « vient de Paradis terrestre. Car ces chouses saut sauoir, qui veult entendre ma matiere. Cetui fleuue est diuers sur tous autres riuieres. Car quant en vne grosse riuiere, plus y chiet de petites riuieres & de eauës, tant plus s'esparpille la riuiere en de lieux à petitz ruisseletz. Mais celui ficuue vienttousjours d'une façon, & quant il est en Egipte, de lui mesine il gette ses branches çà & là parmy le païs d'Egipte. Et quant ce vient le temps d'enuiron la faint Remy, le espandent de lui lept branches en riuieres , qui quierent les terres plaines. Et puis quant les eaues se sont retirées, les laboureux du pais viennent labourer la terre aprés le cours de l'eauë, o charrues sans roes ; & sement la fromens, orges, ris, commins, & y viennent fi bien, que ou ne fauroit que amender. On ne sceit dont celle crue vient, fors que de la grace de Dieu. Et fi clle n'estoir, il ne viendroit nulz biens ou païs d'Egipte, pour les grans chaleurs, qui y reignent; pource qu'ilz font prés du Souleil leuant, & n'y pleut comme point, & de loing à loing. Celui ficuue est tout trouble de la presse que y mainent les gens du païs, & autres, vers le soir, pour auoir de l'eauë à boire. Er ne font seulement que escachet en celle eaue, qu'ilz y prennent, quatre amendes, ou quatre febues: & le landemain elle est tant bonne à boire, que merueilles. Quant celui fleuue entre en Egipte, il y a gens tous expers & acoustumez, comme vous diriez les pescheurs des riuieres de ce pays-cy, qui au foir gettent leurs reyz ou fleuue, & és riuicres: & au matin souvent y trouvent & prannent les espiceries qu'on vent en ces parties de par deçà bien chierement, & au pois: Comme cannelle, gingembre, rubarbe, girofle, lignum aloes, & plusieurs bonnes chouses. Et dit-on ou pais, que ces choses la viennent de Paradis terrestre, & que le vent les abat des bonnes arbres, qui sont en Paradis terrestre ; ainsi comme le vent abat és forestz de ce païs le bois sec. & ce qui chiet en ce seuue l'eaue amene, & les marchans le recuillent, qui le nous vendens au pois.

Ilz dissient ou pais de Babilonne, que maintersbrit le Souldanauoit effait de fauoir, dont venorit le fleuue, par gent expers, qui fauuirent le hault du cours d'icheil Beuue; à & pourtoient autecquire eule pour viure du pain, qu'on appelle bifeuit, pour cequif a noient fuiur roumé. Et du rapporterent vun four fes gens, qu'il a aussient fuiur celui fleuue contremont, tant qu'il a floient aller judgues à vong grant celui fleuue contremont, tant qu'il a floient aller judgues à vong grant celui fleuue contremont, tant qu'il a floient aller judgues à vong grant celui fleure contrette de riches suitles; fuir lequel oc de terre la richesto politible de montre de de cau la môneaigne y aussi des arbres grant foilon. Etfair ichiu terre dificient auoit vau grant quantat de diuerfis befts faire que par le partie de la contre de l'auce, ainfi comme lui les veoient montre regarder deffuis la ruce de l'auce, ainfi comme lui les veoient montre regarder deffuis la ruce de l'auce, ainfi comme lui les veoient montre regarder deffuis la ruce de l'auce, ainfi comme lui les veoient montre congerment. Et cantoult les grant da Souldan s'en retournerent, & noulerent paffer, ne aller plata Bant

Donques pour poursuir nostre matiere, disons que celui sleuue vient en Egipre, & gette ses branches parmy la terre commune, comme j'ay ja dit : dont l'vne de ses branches vient à Damiete, l'autre en Alixandrie, l'autre à Tunis, & l'autre à Rexi. A celle branche, qui vientà Rexi, alla le Roy de France à tout fon oft, & se logea entre le fleuue de Damiere & le fleuue de Rexi. Et trouuasmes tout le pouoir du Souldan logié fur le riuage du fleuue de Rexi, de l'autre part de nous, pour nous defendre & garder le passaige. Ce que leur estoit vne chose bien aisée à faite. Car nul de nous n'eust seu passer, s'il ne se fust mis à nou. & n'v auoit point de passage. Le Roy eur conseil en lui de faire faire vne chaussée par à trauers la riuiere, pour passer aux Sarrazins. Et pour garder ceulx qui feroient ladite chaussée, il fit faire deux baffraiz, que on appelle chas chateilz. Car il y auoit deux chateilz deuant les chas, & deux maisons darriere pour receuoir les coups, que les Sarrazins gettoient à engis, dont ilz en auoient feize tous droiz, dont ilz faifoient merueilles. Le Roy fift faire dixhuit engins, dont vng nommé Iousselin de Couruant fut le maistre inuenteur & facteur. & de ces engins gettoient les vngs auersaires aux autres. Le frere du Roy guettoit de jour les chas, & nous autres Cheualiers guertions la nuyt. Et furent la sepmaine de deuant Noël. que les chas chareilz furent faiz. Et puis on commença à faire la chaussée. Mais ausant qu'on en faisoit, les Sarrazins en deffaisoient autant de leur part. Car ils faisoient de leur cousté de grans caues en la terre, & comme l'eauë se reculoit pour la chaussée qui se faisoit de nostre part, les foussez des Sarrazins se remplissoient d'eauë; & auenoit, que tout ce que nous faisions en trois sepmaines. ou vng mois, ilz le deffatfoient en vng jour ou en deux, & gastoient nos gens à coups de traitz, qui portoient la terre à faire ladite chauf-

Les Tures, quant leur Souldan fut mort de la maladie qui lui print deuant Hamault, firent leur Cheuctain d'vn Sarrazin, qu'on appelloit Scecedun filz du Seic. lequel Cheuetain l'Empereur Ferrait auoit fait Cheualier. Et tantoust celui Scecedun enuoia vne partie de ses gens passer par deuers Damiete, à vne petite ville nommée Sourmesac, qui est sur le fleuue de Rexi, & vindrent frapper de ce cousté sur nos gens. Et le propre jour de Noël, tandis que j'estois à disner , mon compaignon Pierre d'Aualon , moy , & tous noz gens; les Sarrazins entrerent en nostre ost, & ruerent beaucoup de pouures de l'oft, qui s'estoient escartez aux champs. Et incontinant nous montaimes à cheual, pour aller à l'encontre : dont grant mestier en estoit à Monseigneur Perron nostre oste, qui estoit hors de l'ost aux champs. Car auant que fussions là , les Sarrazins l'auoient ja prins & l'emmenoient lui , & son frere le Seigneur du Val. Alors nous picalmes des esperons, & courusmes sus aux Sarrazins, & recouyimes ces deux bons Cheualiers, qu'ilz auoient ja mis par terre à force de coups , & les ramenasmes en l'ost. Les Templiers , qui estoient aux criz , firent bien & hardiement l'arriere-garde. Aussi

venoient bien de courage les Turcs contre nous de ce coulté-là, & nous guerroierent fort & ferme, julques à ce que nostre oft sur fait clourre de foussez deuers Damiete, depuis le sleuue de là jusques au sleuue de Resi.

Celui Seccedun Cheuezaine des Tures, donn jay parlé cy-deuane, eftoite enui le plus vaillante sprenut de touze Paienneu. Il portoit en fest bannieres les armes de l'Empereur, qui Pauoir fair Cheualier. Et eftoir fa banniere bandée, dont en l'une des bandes il portoit pareille sa rmes du Souldan de Hallape; de en l'autre bande d'un couffé effoiten les armes du Souldan de Babilonne. Son nom eftois Seccedun, comme jay die, fili su Siei, qui vaule autant à dure en leur languige, commet le fila au Viei. Son none netoniere, leur étur languige, commet fels au Vieil. Son none netoniere, leur étur la parage, commet fels au Vieil. Son none netoniere, leur étur la parage, commet fels au Vieil. Son none netoniere, leur étur la parage, commet fels au Vieil. Son none netoniere, la corré du la grant anciennes gens de vieult, mais qu'il fe foient gardee en leur jeunef de daucum mausuis reprouche. Ce Cheuezain la , ain di qu'il fa rapporté au Roy par fis e figies, se venta qu'il mengeroit en la renne du Roy dedans le jour faint sebaffient, qui prouchain venoi.

Er quant le Roy eut ce entendu , il dist qu'il s'en prandroir bien garde. Et lors serra son oft, & fur fait ordre à ses genid'armes. Dont le Conre d'Artois son frere fur commis à garder les bassroiz & engins. Le Roy, & le Conte d'Anjou, qui depuis fut Roy de Sicille. furent establiz à garder l'ost du couste deuers Babilonne, & le Conte de Poitiers, & moy Seneschal de Champaigne, à gardet le cousté de l'ost deuers Damiere. Or aduine ranroust, que celui Cheueraine des Turcs deuant nommé fift paffer ses gens en l'Isle, qui estoit entre le fleuue de Damiere , & le fleuue de Rexi , où estoit nostre oft logié: & fift arrenger ses barailles dés l'vn des fleuues jusques à l'autre fleure. Le Conte d'Anjou, qui estoir à celui endroit, courur sus aufditz Turcs, & en desconfit moult, & rant qu'il les must à la fuite. & moult en y eut de novez en chaseun desditz fleuues. Mais routesuoies il en demoura grant partie, à qui on ne ouza aller heurter, pour les diuers engins qu'ilz auoiene. Dont ilz nous faisoient beaucoup de maulx, de ce qu'ilz nous en riroiene. A ceste foiz, que ledie Conre d'Anjou affallir les Turcs, le Conte Guy de Ferrois, qui estoit en sa compaignie, à celle cource paffa à cheual lui & ses Cheualiers la bataille des Turcs, serira oulere jusques à vne autre bataille de Sarrazins, & là fift memeilles. Mais nonobstant, il fur genté par rerre, & eur la jambe brifée : & le ramenerent deux de ses Chevaliers par les braz. Et saichez que à moult grant paine peut-on retirer le Conte d'Anjou de celle baraille, où il fur plusieurs foiz en grant peril. & depuis fue moult prifé de celle journée. Au Conte de Poitters & à moy acourut vne aurre grant bataille desdits Tures. Mais soiez cerrains, que tres-bien furent receuz, & feruiz de mesmes. Er bien besoing leur fut, qu'ilz trouuassent la voie par où ilz estoient venuz au deliure. & en demoura grant quantité de tuez. Et à fauueré rerournafmes à

l'oft en nostre garde, sans auoir comme riens perdu de noz gens, Vng foir aduint, que les Turcs amenerent vng engin, qu'ilz appelloient la Perriere , vng terrible engin à mal faire : & le mildrent vis à vis des chaz chareilz, que Messire Gaultier de Curel & moy guerrions de nuyt. Par lequel engin ilz nous gettoient le feu Gregois à planté, qui estoit la plus orrible chose, que onques jamés je veisse. Quant le bon Cheualier Messire Gaultier mon compaignon vit ce feu, il s'escric, & nous dist : Seigneurs, nous sommes perduz à a jamais fans nul remede. Car s'ilz bruflent noz chaz chateilz, hous fom- et mes ars & bruflez: & si nous laissons nos gardes, nous sommes ahon- « tez. Pourquoy je conclu, que nul n'est, qui de ce peril nous peust « defendre, si ce n'est Dieu nostre benoist Greateur. Si vous conseil- « le à tous, que toutes & quantes foiz, qu'ils nous getteront le feu et Gregois, que chascun de nous se gette sur les coudes, & à genoulz: « & crions mercy à nostre Seigneur, en qui est toute puissance. Et " tantouft que les Turcs getterent le premier coup du feu, nous nous milines acoudez & àgenoulz, ainfi que le preudoms nous avoit enseigné. Et cheut le seu de cette premiere foiz entre noz deux chaz chateilz, en vne place qui estoit deuant, laquelle auoient faite noz gens pour estoupper le fleuve. Et incontinant fut estaint le feu par vng homme, que auions, propre à ce faire. La maniere du feu Gregois estoit telle, qu'il venoit bien deuant aussi gros que vng tonneau, & de longueur la queuë en duroit bien comme d'vne demye canne de quatre pans. Il faisoit tel bruit à venir , qu'il sembloit que ce fust fouldre qui cheust du ciel , & me sembloir d'vn grant dragon vollant par l'air: & gettoit si grant clarté, qu'il faisoit aussi cler dedans noître oft comme le jour, tant y auoit grant flamme de feu. Trois foys celle nuytée nous getterent ledit feu Gregois o ladite perrière, & quatre foiz auec l'arbelefte à tour. Et roures les fois que noftre bon Roy faint Loys oyoir, qu'ils nous gettoient ainsi ce feu, il se gettoit à terre, & tendoit ses mains la face leuée au ciel. Et crioit à haulte voix à nostre Seigneur, & disoit en pleurant à grans larmes : Beau « Sire Dieu I E S V & CHRIST, garde moy & tout ma gent. Et croy a moy, que ses bonnes prieres & oraisons nous eusent bon mestier. Et « dauantage, à chacune foiz que le feu nous estoit cheu deuant, il nous enuoioit vng de ses Chambellans, pour sauoir en quel point nous estion, & si le seu nous auoit greuez. L'vne des foiz que les Tures getterent le feu, il cheut de couste le chaz chateil, que les gens de Monseigneur de Corcenay \*gardoient, & ferit en la riue du sleuue, qui estoit là deuant: & s'en venoit droit à eulx, tout ardant. Et tantoust veez-cy venir courant vers moy vn Cheualier de celle compaignie, qui s'en venoiteriant: Aidez nous, SIRE, ou nous fommes tous « ars. Car veez-cy comme vne grant haie de feu Gregois, que les Sar- « razins nous ont traict, qui vient droit à nostre chastel. Tantoust cou- a rifmes là, dont befoing leur fut. Car ainfi que difoit le Cheualier,

Certenay.

ainsi estoit-il. Et estaignismes le seu à grant ahan & malaise. Car de l'autre part les Sarrazins nous tiroient à trauers le fleuue trect & pi-

lotz, dont eftions tous plains.

Le Conte d'Anjou frere du Roy guerroit de jour les chaz chateilz, & tiroit en l'oft des Sarrazins auecques arbeleftes. Or auoit comman. dé le Roy, que aprés que le Conte d'Anjou son frere y auoit fair le guer le jour, nous autres de ma compaignie le faisions la nuyt. Dont à tres grant paine estion, & à tres-grant soulcy. Car les Turcs auoient ja brifé & froiffé nos tandeis & gardes. Aduint que ces traiftres Turcs amenerent deuant noz gardes leur perriere de jour. & alors faifoit la guette ledit Conte d'Anjou. Et auoient tous accouplez leurs engins, dont ils gettoient le feu Gregois fur la chauffée du fleuue, vis a vis de noz tandeis & gardes, Dont il aduint, que nul ne se ouzoit trouuer, ne monstrer. Et furent noz deux chaz chareilz en yng moment confumez & bruflez. Pour laquelle chose ledit Conte d'Anjou. qui les auoit à garder celui jour, en deuint presque hors du sens, & le vouloit getter dedans le feu pour l'estaindre. Et lors mes Cheua. liers & moy loualmes Dieu. Car s'ilz eussent attendu à la nuyt, nous euffions efté tous ars & bruflez.

Et ce voyant le Roy , il fift vne requeste à ses Barons , qu'ilz luy donnassent & trouuassent façon d'auoir du merrain des vaisseaux qu'ilz auoient fur mer, chascun de sa part le plus qu'il pourroit. Car n'y auoit là bois, dont ilz se fussent peu aider. & ainsi le leur renonstroit le Roy. Dont chascun lui en bailla ce qu'il peut, Et auant que le chaz chateil fust acheué, & acomply, le merrain, qui y fut emploié, fut estimé valoir dix mille liures, & plus. Parquoy pouez congnoistre, que maint bateaux en fut perdu, & que nous eftions lors à grant destresse. Quant le chaz fut fait & acomply, le Roy ne voulut pas qu'il fust mis ne planté, que jusques au jour que le Conte d'Anjou son frere deuoit faire le guet. Et commanda qu'il fust mis ou propre lieu, où les deux autres auoient esté bruslez. Et ce faisoitil, affin de recouurer l'onneur de fondit frere, au guet duquel auoient esté bruslez les deux autres chaz chateilz. Et ainsi que le Roy le voulut, ainsi fut-il fait. Quoy voiant les Sarrazins, ilz attirerent tous leurs engins, dont ilz en auoient seize; & les coupplerent en façon, que tous tiroient à nostre chaz chateil, qui auoit esté fair de neuf. Et quant ilz virent, que noz gens doubtoient d'aller & venir au chas pour les pierres qu'ilz tiroient, ilz adresserent la perrière droit au chat chateil, & le ardirent derechief auec feu Gregois. Et secondement grant grace nous fift nostre Seigneur, à mes Cheualiers & à moy. Car s'ilz eussent attendu jusques à la nuyt venant, que deuions faire le guet, nous eustions esté ars & brustez, comme j'auoiz pareillement dit deuant.

Ce voyant le Roy, & toute sa gent, fut moult troublé; & appella tout ses Barons pour le conseiller qu'il deuoit faire. Et virent par entreulx, enrécus, que poffible néfloit de pouoir faire chasifice à paffer aux Turcs éSarrains. Car nor gens ne pousoire tant faire d'une parx, comme ils en defrompoient de l'autre parx. Lors Meflire Humbert de Beaujec Connefhable de France dilt au Roy, que van fon mme Beduins efloit vena à lui, à lui auoit du, Queté on lui vouloit donner cinq cens béans dor, qu'il nous enfeigenceir un bon gué à pafe fer bien aifeement à cheual. A quoy le Roy refpondit; que cres-vou-leutiers n'a accordio, mais qu'il tenflu verité de la parx Eêne evolute celui homme enfeigene le gué, que premier il n'euit fes deniers, qui lui auoiren d'êt promis.

Par le Roy fut accordé, que le Duc de Bourgoigne, & les riches hommes du païs d'oultre mer, qui estoient accordans auec lui, guetretoient l'oft de paeurs des Sarragins. Et que lui & ses trois freres, qui estoient le Conte de Poitiers, le Conte d'Artois, & le Conte d'Aniou, qui depuis fut Roy de Sicille, comme j'ay dit deuant, auecques leurs gens à cheual yroient veoir & essaier le gué, que le Beduin leur deuoit monstrer. Et fut mis & assigné jour à vng jour de Caresmeprenant. Et quant vint icelui jour, nous montaimes à cheual, & al-laimes au gué d'icelui Beduin tous en point de guerre. Et en cheuauchant, aucuns se tiroient prés de la riue du fleuue, & la terre y estoit coulante & mouillée: & ilz cheoient eulx & leurs cheuaulx dedans le fleuve, & se noioient. Et le Roy, qui l'aperceut, le monstra aux autres; affin qu'ils se donnassent garde de n'y tumber. Et entre autres cheut & se nova Messire Iehan d'Orleans le vaillant Cheualier, qui portoit banniere à l'armée. Et quant nous fusmes au gué, nous veilmes de l'autre part du fleuve, bien trois cens Sarrazins tous à cheual, qui gardoient celui passage. Lors nous entrasmes dedans le settue, & trouuerent nos cheuaulx affez bon gué & ferme terre ; & tirafmes contremont le fleuue, bonne riue à passer oultre, tant que la mercy Dieu nous passaimes tous sans dangier. Et quant les Sarrazins nous

Auant que partir, le Roy auoit appointé que les Templiers féroient l'auant-garde, se le Conce d'Arthois fon frere mentreroit la feçonde bataille. Mais fi roult que les Conte d'Arthois cut paffé le fleuré, lui éc tous ses gendi armes, se vienne que les Sarraisins enfuncient de cuant euls, ile picquent cheunit des éférons, secommantent à courre contre les Sarraisins. Dont de cecular, qui faificient l'auant-garde, futent courroucer contre le Conte d'Arthois, parce qu'il ne leur ouzoit réfpondre pour la paseur de Medifer Foucquault fou Melle, qui le tenoit par le fraim de fon cheal. Et lequed Medifer Foucquault ne oite thois que les Templiers définés au Conte d'Arthois, par ce qu'il effoit fourt: & crioit Medifer Foucquault à plaine voits Ori-ault, qu'or à cult, Qualt se l'authois par ce c'a cité. Quant loi Templiers viente ce, ils le pariente etfer abon-a tex de diffance, s'ils laificient alle le Conte d'Arthois deunte cult. Loss tout d'un accord voite freir des feptores tant qu'ils peutent, & de l'authois par ce de l'authois deunte cult.

virent ainsi passer, ilz s'enfuirent à grant erre.

fuvuirent les Sarrazins fuyans deuant culx tout parmy la ville de la Maffourre jusques aux champs par deuers Babilonne. Quant ilz cuiderent retourner arriere, les Tures leur lançoient par à trauers les rues, qui estoient estroites, force de trect & d'artillerie. Là fut tué le Conte d'Arthois, & le Sire de Coucy, qu'on appelloit Raoul, & tant d'autres Cheualiers , jusques au nombre de trois cens. Et les Templiers, ainfi comme le Maistre Capitaine me dist, perdirent bien

quatorze vingts hommes d'armes & de cheual.

Et mes Cheualiers, gensd'armes & moy veismes à main senestre grant quantité de Turcs , qui se armoient encores ; & incontinant courusmes sur culx. Et ainsi que les chassions parmy leur ost, j'apperceu vng grant Sarrazin, qui montoit sus son cheual, & luy tenoit le frain de son cheual vng sien Cheualier. Et tandis que le Sarrazin mit les mains à la felle de lon cheual pour vouloir monter, je lui donné de m'espée par dessoubs les esselles, tant comme je peu la mettre auant, & le tue tout mort d'vn coup. Quant son Cheualier vit son Sire mort, il habandonne Maistre & cheual, & m'espia au retourner, & me vint frapper de son glayue si grant coup entre les espaulles, qu'il me gitta fur le coul de mon cheual, & me tint si pressé, que je ne pouoie tirer mon espée que j'auois ceinte: mais me faillit tirer vne autre espée, que l'auoie à la felle de mon cheual, dont bien meltier m'en fut. Et quant il vit que j'eu mon espée ou poing, il tira son glaiue à lui, que j'auoie saisi, & se recula de moy. Or aduint que mes Cheualiers & moy nous trouuasmes hors de l'ost des Sarrazins, & par cy par là en veifmes bien prez de fix mil, qui estoient allez aux champs, & auoient habandonné leurs logis. Et quant ilz nous eurent apperceuz à l'esquart, ilz nous vindrent courir sus de grant rendon; & la tuerent Messire Hugues de Trichatel Seigneur d'Esconslans , qui portoit la banniere de nostre compaignie. Et parcillement prindrent Messire Raoul de Wanon de nostredite compaignie, lequel ilz auoient abatu à terre. Et comme ilz l'emmenoient, mes Chéualiers & moy le congneusmes, & le allasmes hardiement rescourre, & le deliurer de leurs mains. Et en retournant de celle bataille , les Turcs me donnerent rans coups, que mon cheual se agenoulla à terre du grant poix qu'il sentoir, & me jetterent oultre par dessus les oreilles de mon cheual. Ettantoust me redressay mon escuau coul, & mon espée ou poing. Et se tira par deuers moy Monseigneur Errart d'Esmeray, que Dieu absoille, lequel à semblable ilz auoient abatu à terre. Et nous retirasmes luy & moy auprés d'une maison, qui illeques prés auoit esté abatue; pour attendre là le Roy, qui venoit. Et trouué façon de recouurer cheual. Et ainfi que nous en allions à celle maifon, veezcy vne grant bande de Turcs, qui viennent sur nous courans, & passans oultre à autre compaignie de nos gens, qu'ilz veoient là prés. Et en paffant ilz me gertent à terre, mon escu hors de mon coul & passoient par dessus moy, cuidans que fusse mort. dont il n'en failloit

guetes. Et quant furent passez, Messire Errart mon eompaignon me vint teleuer sus, & nous en allasmes jusques aux murs de celle maison deffaite. A ees murs de maison se rendirent à nous Messire Hugues d'Escossé, Messire Ferreys de Loppei, Messire Regnault de Menoncoutt, & autres plusieurs. Et là nous vindrent assaillir les Turcs de plus belle de toutes pars. Et en deseendit vne partie d'eulx dedans la maison où nous estions, & longuement furent bataillans contre nous à la pointe. Lors mes Cheualiers me bailletent cheual qu'ilz tenoient, de paeut qu'il s'enfuit. Et eulx de nous defendre vigoureusement contre les Turcs. & en telle maniere, que grandement louez en furent de plusieurs preudes homs qui les veoient. Là fut nauré Mesfire Hugues d'Escossé de trois grans plaies ou visage, & ailleurs. Mesfire Raoul, & Messire Ferreis à semblable, sut chacun d'eulx blecié par les espaules, tellement que le sang sortoit de leurs plaies tout ainsi que d'vn tonneau sort le vin. Messire Errart d'Esmeray sut nauré parmy le visaige d'une espée, qui luy trancha tout le neys, tant qu'il luy cheoit sur la bouche. Adonc en eelle destresse me souuint de Monfeigneur faint I A Q V E S , & lui dis: Beau Sire faint Lagues , je te fup- « ply aide moy, & me secours à ce besoing. Et tantoust que j'eu fait « ma priere, Messire Errart me dist: Sire, si vous ne pensiez que je le feis- « se pour m'enfuir, & vous habandonner, je vous allasse querir Mon- « seigneur le Conte d'Anjou, que je voy là en ces champs. Et je lui « dis: Messire Errart, vous me feriez grant honneur, & grant plaisir si et vous nous alliez querir aide pour nous fauuet les vies. Car la vostre est bien en auenture. Et je disoie voir, ear il en mourut de celle blesfeure. Et tous furent aussi d'opinion, qu'il nous allast querir secour. Lors lui laissé aller son eheual, que je tenoie par le frain. Adone s'en courut au Conte d'Anjou, lui requerir qu'il nous viensist secourir ou dangier où nous estions. Dont il y eut vng grant Sire auecques lui, qui l'en voulut garder. Mais le bon Seigneur n'en voulut riens croire, ains tourna son cheual, & acourut aueeques de ses gens picquans des esperons. Et quant les Sarrazins le virent venir, ilz nous laisserent, Et quant furent arrivez, & virent les Sarrazins, qui tenoient Messire Raoul de Wanon, & l'emmenoient tout blecié; incontinant l'allerent recourir tout blecié, &cen bien piteux point.

Et tantoull je vy venir le Røy, &ctonet å gent, qui venoit à vug terrible tempelte de trompeters, elerons, & cons Et fearrella fur vag hault chemin auceques tous fes genld'armes, pour quelque choife qu'il aout à dure. Evrous promets, que onques fib el homme amé ne veis. Car il parelloir par deflus tous depuis les espaulles en amont. Son heaume, qui clitoit doré, & moult bel, amoiel flur is restle; parello es fes Chemaliers apperecurent en la bataillé des Tures erflé, pluffeur de fes Chemaliers, & des gens du Roy, & tie fe vont Jameer parmy la bataille auet les autres. Le deuez Bouis, que à celte fu Jameer parmy la bataille auet les autres. Le deuez Bouis, que à celte fu Jameer parmy la bataille auet les autres. Le deuez Bouis, que à celte fu Jameer parmy la bataille auet les autres. Le deuez Bouis, que à celte fu de la deue de la consensation de la consensation de la consensation de la consensation au la consensation de la consensati foiz-là furent faiz les plus beaux faiz d'armes qui onques furent faiz ou veage d'oultre mer, tant d'une part, que d'autre. Carnul ne tiroit d'are, d'arbelefte, ne d'autre artillerie. Mais estoient les coups, qu'on donnoit I'vn fur l'autre, à belles masses, espées, & fustz de lances, tout meslé l'yn parmy l'autre. Et de ce que je veoie, moult tardoit à mes Cheualiers & a moy tous bleciez comme nous eftions que n'eftions dedans la bataille auee les autres. Et veez-cy tantoust venir à moy vng mien Escuier, qui s'en estoit fuy à rour ma banniere par vne foiz, & me amena vng de mes destriers Flamant. & fuz tantoust monté. Lors me tiré couste à couste du Roy. Là fut le bon preudomme Messire Iehan de Valeri, qui veoit bien que le Roy se vouloit aller frapper ou fort de la bataille : & lui conseilla , qu'il se tirast à coufte la main destre deuers le fleuue, affin que si dangier y auoit, qu'il peuft auoir feeours du Due de Bourgoigne, & de l'armée qui gardoit ion oft, que nous auions lessez; & austi à ce que ses gens le peussent refraiehir & auoir à boire. Car le chault estoit ja moult esseué. Le Roy manda querir & faire retirer ses Barons, Cheualiers & autres ses gens de Confeil, qui estoient en la bataille des Tures. Et tantoust qu'ilz furent venuz, il leur demanda conseil de ce qu'il estoit de faire. Et plusieurs respondirent, que le bon Cheualier Messire Iehan de Valery, qu'il auoit auce lui, le confeilleroit moult bien. Lors felon le conseil d'icelui Valery, que plusieurs accorderent estre bon, le Roy se tira à couste de main destre vers lesseuue. Et veez-cy venir Mesfire Hymbert de Beaujeu, Connestable de France, qui dist au Roy, que son frere le Conte d'Arthois estoit en grant presse en vne maison à la Massourre, & se deffendoit à merueilles : mais ee nonobstant, qu'il auoir bon besoing d'estre secouru. & pria le Roy de l'aler avder. Et le Roy dist : Connestable picquez deuant, & je vous suyuray de prés. Et à semblable moy de Ionuille dys au Connestable, que je seroie vng de ses Cheualiers, & le suyurois à tel affaire. dont il me mereia de hon eueur. Er tantouft chafcun de nous commence à ferir des esperons droit à celle Massourre, parmy la bataille des Turcs. Et furent tantoust plusieurs de nostre compaignie desseurez & departis de la presence l'vn de l'autre, entre la force des Turcs & Sarrazins.

Et vagpua aprés, vece, cy ventrung Sergench multé au Conneflable, ausc qui richton, ke lui din per le Roy effoit arreft des Tures, & en grant dangier de la performe. Qui fur elbaly ce fiur nous, & à grant effoit. Car entre le licu où effoit le Roy auxe les Tures, & nous, y auoit bien mil ou douze eenz Tures, & nous n'effoins que fir de noftre part. Lors je dissu Conneflable, puis que nous n'auton pounir de paffer parmy relle foulle de Tures, qu'il nous valoit mieult aller paffer par anone au defins deut.. Et ainfit cout fuit le fiffiem nous. Est y auoit vag grant foulfe par le chemin que nous primes, entre nous & les Sarrasins. Et élache, que s'ille felline prins gade de chre nous de les Sarrasins. Et élache, que s'ille felline prins gade

de nous , tantouft ilz nous euffent touz tuez & occis; mais ilz entendoient au Roy , & aux autres grosses batailles. & aussi qu'ilz cuidoient que nous fussions de leurs gens. Et ainsi que nous arrivions de deuers le fleuve, cirant en bas entre le ruel & le fleuve, nous vismes que le Roy s'estoit retiré ou haut du fleuue, & que les Turcs en emmenoient les autres batailles. Et se assemblerent toutes leurs batailles auecques les batailles du Roy sur le fleuue, & là y eut piteuse desconuenuë. Car la pluspart de noz gens, qui se trouuoient des plus febles, cuidoient passer a nous deuers l'ost, où estoit le Duc de Bourgoigne. Mais il n'effoit possible, car leurs cheuaulx estoient si las & trauaillez, & faifoir vne chaleur extreme. Et en descendant à val le sleuue, nous voions l'eauë toute couuerte de picques , lances , escuz , gens & cheuaulx qui periffoient & noioient. Quant nous vismes la fortune & le piteux estat, qui couroit sus nos gens, je commençay à dire au Connestable, que nous demourasson deça le sleuue, pour garder à vng poncel, qui estoit illecques prés. Car si nous le laissons, lui sis-je, « ilz viendrone charger fur le Roy par deçà: & si noz gens sone assail. ee liz par deux lieux, nous pourrons trop auoir du pire. Et ainfi de. « mourafmes nous. Et foiez certains, que le bon Roy fist celle journée des plus grans faiz d'armes que j'amais j'aye veu faire en toutes les batailles où je fu oncg. Et dit-on, que si n'eust esté sa personne, en celle journée nous euflions efté tous perduz & destruiz. Mais je croy que la vertu & puissance qu'il auoit luy doubla lors de moitié par la puissance de Dieu. Car il se boutoit ou meilleu, là où il veoit ses gens en destresse, & donnoit de masses & d'espée des grans coups à merueilles. Et me conterent vng jour le Sire de Courcenay \*, & Mel. fire Ichan de Salenay, que fix Turcs vindrent au Roy celuy jour, & le prindrent par le frain de son cheual, & l'emmenoient à force. Mais le vertueux Prince s'esuertuë de tout son pouoir, & de sigrant courage frappoit sur ces six Turcs, que lui seul le deliura. Et ainsi que plufieurs virent, qu'il faisoir telz faiz d'armes, & qu'il se dessendoit si vaillamment, prindrent courage en culx, & habandonnerent le paffage qu'ilz gardoient, & allerent secourir le Roy.

Après ving peu, d'illeea, veex-cy droit à nous, qui gardions le poncel alc et que les Turcis ne galfaitien, le Coane Pietre de Breatigne, qui venoit de deuen la Mălfoure, là oû il y auoit eu vne autre terrible cléarmonche. Et choit crou blecié ou vidige, gellement que le fang lui fortoit de la bouche à planté, comme s'al cult voulu vo. mir de l'eaué qu'i cult en la bouche. Et chôtic lettic Conte de Breatigne fir vng gros courtault bas, & affee s bien fourny, & chôtient toutes fes regnes brifees se rompués à l'arpon de la felle: ex tenoit fon cheiul à deux mains par le coul, de paeurs que les Turcs, qui effoient deriret lui, kqui le frayuoient de éprés, ne le feiflient cheir de defuir fon cheaul. Nonoblitane qu'il fembloit, qu'il ne les doubeaft pas gammenne. Car fouuent jile commoit vers eulz, & leur dibio paed-

\* Courtency

les en figne de moquerie. Et en la fin de celle bataille vindrent vers nous le Conte Iehan de Soissons, & Messire Pierre de Nouille que on appelloit Cayer: qui assez auoient souffert de coups celle journée. qui estoient encores demourez derriere ladite bataille. Et quant les Turcs le virent, ilz se euiderent esmouuoir à leur venir au deuant. Mais quant ilz nous eurent appereeuz gardant le pont, & que nous estions les faces tournées vers eulx , ilz les laisserent passer oultre. doubtans que les fussions allez secourir, ainsi que eussions fait. Et puis je dis au Conte de Soissons, qui estoit mon eousin germain; "Sire, je vous pry, que vous demourez cy à garder ce poncel,
"Se vous fetez bien. Car si vous le lessez, ces Tures, que vous n voiez là deuant nous, viendront frapper parmy; & ainfi le Roy demourera affailly par darriere & par deuant. Et il me demande, s'il demouroit, si je vouldrois aussi demourer auce lui. Et je lui respons, que oy moult voulentiers. Et lors quant le Connestable oyst nostre accord, il me dist que je gatdasse bien ee passage sans partir, & qu'il nous alloit querir du seeour. Et ainsi que j'estoie là sur mon rouein, demourant au poneel entre mon eoulin le Conte de Soissons à main destre, & Messire de Nouille à la senestre ; veez-cy venir vng Ture, qui venoit de deuers l'armée du Roy, & vint par darriere frapper Meifire Pierre de Nouille d'vne grosse masse pesante vng grant coup. Tellement qu'il le couscha sur le coul de son eheual, & puis print la cource par à trauers du pont, & s'enfuit deuers sa gent, euidant que le voulfissions suiuir; affin de habandonner le pont., & qu'ilz le peusfent gaigner. Et quant ilz virent, que nullement ne voulions laisser le poneel, ilzse misdrent à passer le russel ; & se demourerent entre le russel & le sleuve. Et quant nous les vismes, nous approchaîmes d'eulx en telle maniere que nous estions tous prestz de leur eourir sus, s'ilz se fussent plus auaneez de venir.

Deuant nous auoit deux Heraulx du Roy, dont l'vn auoit nom Guilleaume de Bron, & l'autre Iehan de Gaymaehes: ausquelz les Tures, qui estoient entre le ru.& le sleuue, comme j'ay dit, amenerent tout plain de villains à pié, gens du pais, qui leur gettoient bonnes mottes de terre, & de grosses pierres à tour de braz. Et au darrenier, ilz amenerent vng autre villain Ture, qui leur gecta trois foiz le feu Gregois. Et à l'vne des foiz il print à la robbe de Guilleaume de Bron, & l'estaignit tantost, dont besoing lui fut. Car s'il se fust allumé, il fust tout bruslé. Et nous estions tous couuers de pilles & de tretz, qui eschappoient des Tures, qui tiroient à ces deux Heraulz. Or me aduint, que je trouué illee prés vng gaubison d'eftouppe, qui auoit esté à vng Sarrazin : & je tourne le fendu deuers moy, & en fis escu, dont grant besoing m'eut. Car je ne su blecié deleurs pilles, que en cinq lieux, & mon cheual l'estoit en quinze lieux. Er Ainsi tantoust comme Dieu le voulut, arriva illeeques vng de mes bourgeois de Ionuille, qui me apportoit vne bannière à mes armes, & vng grant cousteau de guerte dont je n'auois point. Et deformais que ces villains Turcs, qui estoient à pié, faisoient presse à ces Heraulx, nous leur courions sus; & tantoust s'ensuyoient.

Et ainf que nous ethions li gardans ce poncel, le bon Conte de Soifons, quant nous etitions recounter de court aprés ces villains, fe railloit auceques moy. & me difoit : Sennefehal, leffions crite & baire ceffe quenaille. Et par la creffe Dieu , ainfi qu'il juoir, en « cores parlerois nous vous & moy de cefte journée en chambre deunt les Dames.

Aduint que sur le soir enuiron le souleil couschant le Connestable Meffire Himberr de Beaujeu nous amena les Arbalestriets du Roy à pié, & se arrengerent deuant. Et nous autres de cheual descendifmes à pié en l'ombre des Arbalestriers. Et ce voians les Sarrazins, qui là estoient, incontinant s'enfuirent, & nous laisserent en paix, Er lots me dist le Connestable, que nous aujons bien fait d'auoir ainfi bien gardé le poncel. Et me dist, que je m'en allasse deuers le Roy hardiement, & que je ne l'abandonnasse jusques à ce qu'il fust descenduen son paucillon. Erainsi m'en allay deuers le Roy. Et rantoust que je fu deuers ledit Seigneur, à luy arriua Messire Ichan de Valety, lui faire vne requeste, qui estoir ; Que le Sire de Chastillon le prioit, qu'il lui donnast l'arriere-garde. Ce que le Roy lui octroia moult voulenriers. Er puis le Roy se mist à chemin pour se retirer en fon paueillon & lui leuay fon heaume de la teste, & lui baillay mon chappel de fer, qui estoit beaucoup plus legier, assin qu'il eust vent, Er ainsi que nous cheminions ensemble , à lui vint Frere Henri Prieur de l'Ospital de Ronnay, qui auoit passe la riuiere, & luy vint bailer la main route armée : & lui demanda s'il fauoir aucunes nouuelles de son frere le Conre d'Arthois? Et le Roy luy respondit, que ouy bien; c'est assauoit, qu'il sauoit bien qu'il estoir en Paradis. Er le Prieux Frere Henry en le cuidant resconforter de la mort de sondit frete le Conre d'Arthois, lui dist : SIRE, onques si grant honneur a n'auint à Roy de France, comme à vous. Car de grant courage vous « & toute voître gene, auez passé à nous vne malle riuiere, pour aller « combarre voz ennemis. Et rellement auez fair, que vous les auez « chassez, & gaigné le champ auec leurs engins, dont ilz vous fasfoient « grant guerre à merucilles : & gerrez encores anuyr en leurs her- « bergemens & logeis. Et le bon Roy respondir, que Dieu fust adoré a de quant qu'il lui donnoit. Et lors lui commencent à cheoir grofses larmes des yeulx à force, donr maints grans personnages, qui virent ce, furent moult oppressez d'angoesse & de compassion, de la pitié qu'ilz auoient de le veoir ainfi pleurer, & en louant le nom de Dieu, de ce qu'il lui faisoit endurer. Et quant nous fusmes arriuez à noz herbergemens, nous trouuasmes grand nombre de Sarrazins à pié, qui tenoient les cordes d'vne rente, laquelle ilz destendoient à force contre plufieurs de nostre genr menue, qui la tendoit. Et le

Maistre du Temple, qui auoit l'auant-gatde, & moy , courusmes sus à ceste quenaille, & les mismes à la fuire. & demoura à nos gens icelle tente. Mais non pour tant y eut grant bataille, dont plusieurs, qui eltoient en grans bobans, se trouverent moult honteusement. Les noms desquelz je nommeroie bien. Mais ie m'en deporte, parce que ilz sont mors, & n'affiert à aucun, mal dire des trespassez. De Messire Guion Maluoisin vous vueil bien dire. Car le Connestable & moy le rencontrasmes en chemin, venant de la Massourre bien se maintenant : & si estoit assez poursuy, & pressé de prés. Car ne plus ne mains que les Turcs auoient dés pieça rebouté & chassé le Conte de Bretaigne & sa bataille, comme je vous ay deuant dit : ainsi reboutoient & chassoient-ile Monseigneur Guyon , & sa gent. Mais non pourtant eut-il grant los de celle journée. Car moult vaillamment se porta-il, & toute sa bataille. & n'estoit pas de merueille. Car j'ay depuis ouy dire à ceulx, qui sauoient & congnoissoient son lignage, & tous ses gensd'armes à peu prés, qu'il n'en failloit gueres, que tous ses Cheualiers ne fussent de son lignage, & gens qui estoient ses hommes de foy & hommage lige. Parquoy beaucoup plus grant courage auoient-ilz à leur Cheuetaine.

Après que nous eufines defconfire les Tures , & chaffer hors de leurs herbergs; les Bedaus, qui effoiem mouit grans gens , fe fetiren parmy Ioft aux Sarrazins & Tures , & prindrent & emporterent tour quant qu'ils peurent rouven; è ce que auxoinet luiff les Sarrazins. Dons ;e fu fort emerueillé. Car les Bedaus font fubgect & tribusties aux Sarrazins. Mais onques ne ouy dire, qu'ils en euffen pis d'iccult Sarrazins , de chofe qu'ils leur euffent tolluit & pillée. Et difoient que leur couffume effoit, de toujours courir fus aux plus febles, qui ell la nature de chiens. Car quant il en y a voga, qu'il suure court , & on y hue, Jes autres trous his courrent

ius.

Er pour ce qu'il affere à ma matere, je vieult dire quelque chofe, équelles gens ônneque les Eduna. Les Beduns ne croisent mye en Mahommet, comme font les Tures mais ils croisent en la loy Heley, qu'ils diferre c'hre oncle de Mahommet, de friennent en mosignes de diere. Et ont en creuner, que guarri l'on d'eult meurr pour fon Seigneur, ou autre quelque bounne immon, que fon ame re n vag autre mellleur corps, de c'his plins grand aife que deuunt. Et pour ce ne font compse de mourit pour le cum en en ciré mais gifent rousjours aur champs, de en defens le quant il fart mausais temps, euls, leurs femmes de nian, fichent en terre van façon de babiracle, qui eff fair de nomes à de cercles liez a des perches, ainfi que font les fermines d'einen, le botes : se fur ce cercles depende que font les fermines d'einen le botes : se fur ce cercles depende que font les fermines d'einen les botes : se fur ce cercles depende que font les fermines d'einen les botes : se fur ce cercles depende que fon les fermines d'einen les botes : se fur ce cercles depende que fon les fermines d'einen les botes : se fur ce cercles depende que fon les fermines d'einen les luis de que on appelle peaut d'somas, courroyere en alun Et les Beduns que on appelle peaut d'somas, courroyere en alun Et les Beduns de de la les les deums de de la la les les deums de de la la les les deums de de la la les les les deums de de la la les les les deums de de la la les les deums de de

melmes ont grans pelices, qui font à grant poil, qui leur éouurent tout le e orps. Et quant ee vient le soir, ou qu'il fait mal temps, ilz s'encloent & retirent en leurs peliees, & ont leurs cheuaulx ceulx qui suiuent les guerres, la nuyt pessans emprés eulx, & ne leur font que ouster les brides, & les lesser pestre. Puis le landemain ilz estandent leurs peliees au souleil, & les froutent quant sont seiches, & ne pert point qu'elles ayent esté mouillées. Ceulx qui suyuent les guerres, ne sont jamés armez, parec qu'ils dient & croient, que nul ne peut mourir que à fon jour. Et pourtant ont-ilz entreux cefte facon, que quant ilz maudient leurs enfans, ilz leur difent : Tu fois et mauldit comme celui qui se arme de paeur de mort. En bataille ne « portent-ilz que le glaiue fait à la mode de Turquie, & sont presque · tous vestuz de linges ressemblans à sourpeliz. Et sont laides gens & hideux à regarder. Car ilz ont tous les cheueux & les barbes longs. & tous noirs. Ilz viuent de l'affluence du let de leurs bestes. Et y en a fi grant nombre, que nul ne les fauroit estimer. Car il en y a ou Royaume d'Egipte, de Ierufalem, & par toutes les terres des Royaumes Sarrazins, & mefereans, aufquelz ilz font tributaires.

Ad ce propoux des Beduns, je dy que j'ay veu depuis mon retour d'oultre mer autous portans le nom de Chreftlen, qui eineme la loy de B'eduns. Car fonz aucuns qui diffent, que nul ne peut mourir que à van jour determine, fans aucuns faile, qui et l'une chofe faulce. Car autant je eftime telle ercanee, comme s'île vouloient dire, que D'eun evil point de puisfinee de nous mal faire ou aider, & de nous eflonger ou abregier les vies, qui est vue chofe heretique. Mais au contraire, de yeu en lui eduous nous croire, & qu'il elt rou puilfant, & a pouoir de toutes chofes faire. & ainfi de nous enuoire la mort rouft ou tara fom ben plaiff. r Qui eff le contraire de la crean-ee des Beduns, qui difient leur jour de mort esfre determiné fains faille, & fains qu'il fois possible qu'il putilé cêtre d'enging ne abregé.

Pour resonirà ma mateire, & icelle pontilir, aduint que an foir, que fufines resonnez de la piete la batalle, dont y qu'extant patie, & que nous fufines teogre ou lieu, donn nous autons gerté & expuléi les Sarrataris men gerun apporterent de nothre d'un terter e, que le Matther des Temphers, qui auton l'ausant-garde, maiot donne les mateires, que autons gegren de nous feit entre de l'externe gegren de nous feit entre les mateires que autons des coups d'une les notes les mateires, et en la commença en l'olt à erier la l'arme, à l'arme. Et natrouil jer fis leuer mon Chambelan, α qu'il ne rétournant tout effaié, me criant s'isir , of fus, or fiss . Car α vex-cy les Starrains à pié de à cheaul, qu'un rie déconfit les gens, « que le Roy autor prédonne à faire le guer, de à garder les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner. Et effeitent les engins deaux d'arratains que nous autons gaigner.

les paurellons du Roy, & de nous autres prouches de lui. Et fur piez me lenay, & grôfem acurafic fur é dos, & ven glashped de fru l'ate. Re. Et appelle nos gens, qui tous blectex, comme nous cittons rebouadines les Sarrazans hors de deuant les engins quils vouloiens refeourer. Et pais le Roy, pour ce que nous ne pouions vellr nos haubers, nous enuoya Mellius Gauliter de Chaftillon, Jicquel felogoz entre nous & les Turcs, pour effre au deuant des engins.

Quant Messire Gaultier de Chastillon eut rebouté les Sarrazins par plusieurs foge, qui vouloient desrober de nuyt les engins que nous auions gaignez, & que les Sarrazins virent qu'ilz n'y pouoient riens faire ne sourprandre : ilz se retirerent à vue grosse bataille de leurs gens à cheual, qui estoient arrengez deuant nostre oft tout ras à ras, pour garder que de nuyt nous ne fourprinfons leur oft, qui estoit derriere culx. Six des Cheueraines des Turcs se descendirent moult bien armez, & vindrent faire vng tandeis de groffes pierres de taille; affin que noz arbalestriers ne les bleczassent du trect. Et culx-mesmes tiroient à la vollée parmy nostre ost, & souvent bleczoient plusieurs de nos gens. Et quant mes gensd'armes & moy, qui auions à garder celui endroit, veifmes leur tandeis de pierre, nous prinsmes conseil ensemble, que la nuye venue nous yrions desfaire leurdie tandeis, & emporterions les pierres. Or auoys-je vn Prebstre, qui auoit nom Messire Iehan de Wayly, qui oyt nostre conseil & en. treprinfe: & de fait n'attendit pas tant, ainczois se despartit de nofire compaignie tout feullet, & alla vers les Sarrazins, la curaffe vestue, son chappel de fer sur la reste, & son espée soubs l'esselle, de paeur qu'on l'apperceust. Et quant il fut prés des Sarrazins , qui ne le pensoient ne doubtoient de lui , parce qu'il estoit tout seul , il leur courut sus asprement, & lieue son glaiue, & fiert sur ces six Capitaines Tures, sans que nully d'eulx eust pouoir de soy desfendre. & force leur fut de prandre la fuite. Dont de ce furent moult esbahiz les autres Turcs & Sarrazins. Et quant ilz virent ainsi leurs Seigneurs enfuir, ilz picquerent des esperons, & coururent sus à mon Prebître, qui se retourna vers nostre oft; dont il partit bien cinquante de nos gensd'armes à l'encontre des Turcs, qui le poursuiuoient à cheual. Mais les Turcs ne vouldrent joindre à noz gens, ains gauchirent par deuant eulx par deux ou par trois foiz. Et arriua à l'vne des foiz, que vng de noz gens d'armes gecta sa dague à vng de ces Tures, & lui donna entre les couftes, & emporta la dague en son corps, & en mourut. Quant les autres Turcs virent ce, ilz n'y oferent onques puis acourir. Et adonc noz gens en apporterent toutes les pierres de leurs tandeys. Et desormais fut mon Prebstre bien con-, gneu en nostre ost, & lui disoit-on quant on le veoit : Veez-cy le » Prebître, qui a tout seul desconfit les Sarrazins.

Les choles dessudieres aduindrent le premier jour de Caresme, Et celuy jour mesmes firent les Sarrazins vng Cheuetaine nouveau d'vn tres-vaillant Sarrazin, ou lieu de leur Cheuetaine nommé Scecedun, dont il est deuant fait mention, qui mourut en la bataille le jour de Carefme-prenant: là où femblablement fut occis le bon Conte d'Arthois frere du Roy faint Lo y s. Icelui Cheuctaine nouueau entre les autres morts trouva le Conte d'Arthois, qui auoit efté moult vaillant & preux en icelle bataille, & estoit habillé richement, comme appartenoit à vng Prince. Et print ledit Cheuetaine la cotte d'armes dudit Conte d'Arthois, & pour donner courage aux Turcs & Sarrazins, la leua hault deuant eulx, & leur disoit que c'estoit la cotte d'armes du Roy leur ennemy, qui estoit mort en la bataille. Et pourtant Seigneurs, faisoit-il, bien vous deuez esuertuer. Car « corps fans chief n'est plus riens, n'aussi armée sans Prince ou Cheue. « taine. Et par ce confeille, que nous les deuons durement affaillir, « & m'en deuez croire. Et Vendredi prouchain les deuons auoir, & « tous prandre, puis qu'ainsi est qu'ilz ont perdu leur Cheuctaine. Et « Et tous s'accorderent liement les Sarrazins au conseil de leurdit Cheuetaine. Or deuez fauoir, que en l'oft des Sarrazins, le Roy auoir plusieurs espies, qui oyoient & fauoient souuentessois leurs entrepriles, & ce qu'ilz vouloient faire. Dont il s'en vint aucunes des espies anoncer au Roy les nouvelles & entreprises des Sarrazins, & qu'ilz le croioient mort, & que l'armée estoit sans Chief. Et adonc le Roy fift venir rous ses Capitaines de s'armée, & leur commanda qu'ilz feissent armer tous leurs gensd'armes, & estre en aguect & sous prestz à la mynuit, & que chalcun se mist hors des tentes & pauillons jusques au deuant de la lice, qui auoit esté faite affin que les Sarrazins n'entraffent à cheual, & à grant nombre en l'oft du Roy: mais effoit seulement faite en façon qu'on y entroit à pié. Et tantoust sur fait felon le commandement du Roy.

Et ne doubtez, que ainsi que le Chief d'iceulx Sarrazins auoit ordonné & conclu, que pareillement il se mitt en diligence de executer le fait. Et au matin d'icelui jour de Vendredi, à l'eure & endroit de Souleit leuant, veez-le-cy venir à tout quatre mil Cheualiers bien montez & armez: & les fift tous arrenger par batailles sout le long de nostre oft, qui estouvelong du fleuve de devers Babiloine,passant prés de nostre ost, & tirant jusques à vne ville qu'on appelle Ressil. Et quant ce Cheuetaine des Sarragins eur ainsi fait arrenger deuant nostre oft ses quatre mil Cheualiers, tantoutt nous amena vne autre grant armée de Sarrazins à pié, en telle quantité, qu'ila nous enuironnoient de l'autre part tout l'autre coufté de nostre oft. Aprés ces deux grandes armées ainsi arrengées comme je vous ay dit, il fist renger & mettre à part illee joignant tout le pouoir du Souldan de Babiloine, pour les secourir & aider fa besoing en estoir. Quant celui Cheuetaine des Sarrazins eur ainsi ordonné ses batailles, il venoit lui meline tout feul fur vag perit roufin vers noftre oft, pour veoir & auser les ordonnances & departement des batailles du Roy. Et

felon qu'il congnoiffoit que noz batailles & armées effoient en endroits les plus groffes & plus forres, il renforçoit de se gans se batailles contre les noîtres. A prés ce, il fift pasfer bien trois mil Beduns, défquelz j'ay detaun parlé, de leurs antures, & perfonnages, par deures folt que le Duc de Bourgoine, gardoit à pars, qui chtoir entre les deux fietues. Et ce filt-il cuidant que le Roy cult partie de seg gentifarmes en fort du Duc, & que l'armée du Roy, qui effoit auec lui, en fult plus feble, & que les Beduns garderoient, que n'euffons fecour du Duc de Bourcoirent.

En ces choses icy faire & apprester mist le Cheuetaine des Sarrazins jusques enuiron l'eure de midy. Et ce fait il fist sonner leurs naquaires & tabours tres-impetuculement à la mode des Turcs : qui estoir moult estrange chose à ouir, à qui ne l'auoit acoustumé. Et se commancerent à cimouuoir de toutes pars à pié & à cheual. Et vous diray tout premier de la bataille du Conte d'Anjou, qui fut le premier affailly, parce qu'il leurs effoit le plus prouche du cousté de deuers Babilonne. Et vindrent à lui en façon de jeu d'efchetz. Car leurs gens à pié venoient courant sus à ses gens, & les brussoient de feu Gregois, qu'ilz gectoient auecques instrumens qu'ilz auoient propices. D'autre part parmy se fourroient les Turcs à cheual, qui les pressoient & opprimoient à merueilles ; tellement qu'ilz desconfirent la bataille du Conte d'Anjou, lequel estoit à piéentre ses Cheualiers à moult grant malaife. Et quant la nouuelle en vint au Roy. & qu'on lui eur dit le meschief, où estoit son frere ; le bon Roy n'eur en lui aucune remperance de foy arrester, ne d'attendre nully : mais foudain ferit des esperons, & se boute parmy la bataille l'espée ou poing, julques ou meillieu, où estoit son frere, & tres-asprement frappoir sur ces Turcs, & au lieu où il veoir le plus de presse. Et là endura-il maints coups, & lui emplirent les Sarrazins toute la culliere de fon cheual de feu Gregois. Et alors estoit bon à croire , que bien auoit-il son Dieu en souuenance & desir. Car à la verité luy fur nostre Seigneur à ce besoing grant amy , & tellement lui aida, que par celle pointe, que le Roy fift, fue rescours son frere le Conte d'Anjou, & chasserent encore les Tures de leur oft & bataille.

Aprés la bazille du Conte d'Anjou, choient Capitaines de l'autre prochaine bazaille des Barons d'outre mer, Melfires Gui Giucielia de Baudouin fon Frere, qui erboiere, joignain la bazaille de Melfire Gankier de Chaltillon le perux bonne de vaillans, qui autoient graam nombre de preudoms de de grante Chésalaéire. Et finent cellement ces deux bazilles enfembles, que vigouerellement unidente contre les Turcs, fans qu'ils fudient ausuite ment rebouerz ne vaineuz. Mais pourereigne prim à l'autre bazille fuisfequant, que autoit Frere Guilleaumé Sonian Maitre du l'emple, à ouu ce peu de genfal rames, qui luy ethoient demourez du jour de Marci, qui elloit Caefine-prenanz. Quagle jour yeu de teré Imerueilleusé bazilles de durs

affauls. Icelui Maittre des Templiers, par ce qu'il auoit de gens fif faire au deuant de fa bataille vne deffenté des engins, qu'on auoit gaginez fur les Sarzairan. Mais ce nonofoltant reine ne lui valuc. Car les Templiers y auoient mis grant force de planches de fappin, & Les Sarzairas miditent le feu Gregois & tout incontinant y prin le feu de legier, Et les Sarzairas voyans qu'il y auoit peu gens à refifrec contr'euls. In artendirent my le freu à clibraér, & qu'il eul couru par tout; mais (e bouterent parmy les Templiers alprement, & les déconfirment en peu de heure. Et foize creatins, que darrier les Templiers y auoit bien à l'environ d'un journau de cerre, qui efiori fi couurer de pilles, de dars, de autre trect, qu'on n'y vedir point de cerre, tant auoient trectles Sarzairas contre les Templiers. Le maiftre Capitaine de celle bataille auoit perdu ving eni à la bataille du Mardi, &à ceffe-cyy perdit-il l'autre cul. Car il y futrué, de occi. Dieu en air l'ame.

De l'autre bazaille chloit Maistre & Capitaine le preudoms & hardy Messire duy Maloussin, lequel sur fort blecié en son corps. Evoians les Sarrazins la grant conduite & hardiessi, qu'il auois & donnoie en sa bazaille, alz uitricotnes le su Gregosi sans sin. Tellement que vne foiz sur, que à grant paine le lui peurent estlaindre ses gens à heure. Mais nomobssare es, tine-il sor & serme, sans estre vainçu

des Sarrazins.

De la bataille de Meffire Guy Maluofin defeendoir la lice, qui venoit cloure l'ott où jeftony, e long du Beuue, bein au gedê d'we peirere legiere. Er paffoit la lice par deuant l'oft de Monteigneur le Conte Guillaume de Flanders - lequel oft oftoit à confle, se s'eften-doit jufques au fleuue, qui defeendoit en la mer. Et à l'endroit évis à vis du fleuue, quivront de douers Meffire Guy Maluodin, eftoit nouftre bazaille. Er voians les Sarrazins, que la bastaille de Montéigneur le Conte de Flanders leur eftoit en coufte de leurs vifages, libra coufercar venir feir en la noftre dont je loid Divu. Car mes Cheualiers ne moy n'auions pas vng harnois veftu, pour les bleceures qu'autois cutes me la bazillé et jour de Carefine, persanse, dont ers qu'autois cutes me basaillé et jour de Carefine, persanse, dont

ne nous estoit possible vestir aucuns harnois. 40.

Mondigneur Guilleume Conne de Flandres, & fabratille, firent meurelles. Car agyrement de superiedinent courter fu Sa pié de à cheual contre les Tures, & fuluom de grans faix d'armes. Et quant ét ver, commandé à mes Arbeleftriers, qu'ille tinsffent à foi, foir retz fur les Tures, qui efforem en celle baratile à cheual. Et tancouft qu'il fenritera qu'on les bleezoit euls & leurs cheual. Et tancouft qu'il fenritera qu'on les bleezoit euls & leurs cheual. Et commancerent à fur de à labandonne leurs gens pié. Equant le Conce de Flandres & s'armée virent, que les Tures fuyoient, ils pafferent par défouble alice, & couruent fus les Sarraiss, qui effoient à pie: & en tuerent grant quantier, & gaignerent pluséeurs de leurs tages. Et le arrea autres écforous vigoureulement Melfire Gaule.

tier de la Horgne, qui pourtoit la bannierre à Monseigneur le Con-

te d'Afpremont.

Après celle bazaille chiori la bazaille de Monfeigneur le Conte de Poiriern Firet da Roy, laquelle bazaille chiori toure de Egend pei fa, en y aussi que le Conte feul à chesul, dont mal en aduint, Carles Tures definem celle basuille apié, de prinderate Conte de Poitiers. Et de fait Femmenoient, fin cult etté les bouchiters, & tous les autres hommes & femmes, qui vendoient les viutes & dendrées en l'olt. Ect-quelz, quant ils oirent, qu'on emmenoit le Conte de Poitiers firet de Roy, s'écriterent en 10 fl. & c'iefineurent couss' & t'efilment tous contratent fus aux Sarrazins, que le Conte de Poitiers fut refcour, & chafferenles Tures hors de l'olt à force.

Aprés la bataille du Conte de Poitiers estoit vne petite bataille, & la plus feble de tout l'ost, dont vng nommé Messire Iocerant de Brançon estoit le Maistre & Chief: & l'auoitamenéen Egipte mondit Seigneur le Conte de Poitiers. La bataille d'icelui Iocerant de Brançon eftoit de Cheualiers à pié, & n'y auoit à cheual que lui, & Mesfire Henry son filz. Celle bataille desfaisoient les Turcs à tous coustz. Et voiant ce Messire locerant & son filz , ilz venoient par derriere contre les Turcs, frappant à coups d'espées. Et si bien les pressoient par derriere, que souventessois les Tutos se reuiroient contre Mesfire locgrant de Brançon, & leffoient fes gens pour lui courir fus. Toutesuoies au long aller, ce ne leur eust gueres valu. Car les Turcs les eussent tous desconfiz & tuez, si n'eust esté Messire Henry de Cone, qui estoit en l'ost du Duc de Bourgoigne, sage Cheualier & prompt, qui congnoissoit bien la bataille de Monseigneur de Brançon estre trop feble. Et toutes les foiz qu'il veoit les Turcs courir sus audit Seigneur de Brançon, il faisoit tirer les Arbalestriers du Roy contre les Tures. Et fift tant, que le Sire de Brançon eschappa de tel meschief celle journée; & perdit de vingt Cheualiers, qu'on disoit qu'il auoit, les douze, sans ses autres gensd'armes. Et lui mesme en la par fin, des grans coups qu'il eut, mourut de celle journée au fer: uice de Dieu, qui bien l'en a guerdonné, ce deuons croire. Icelui Seigneur estoit mon oncle. Et lui ouy dire à sa mort, qu'il auoitesté en son temps en trente six batailles & journées de guerres, desquelles souventessoiz il auoit emporté le pris d'armes. & d'aucunes ay - je bien congnoissance. Car vne foiz , lui estant en l'ost du Conte de Malcon, qui estoit son cousin, il s'en vint à moy, & à vng mien fre-, re , le jour d'vn Vendredi faint en Caresme , & nous dist : Mes ne-"pueuz, venez moy aider à toute vostre gent, à courir sus aux Alle-" mans, qui abatent & rompent le Monstier de Mascon. Et tantoust fur piedz fulmes prestz, & allasmes courir contre lesdiz Allemans, & àgrans coups & pointes d'espées les chassasmes du Monstier. & plufieurs en furent tuez & naurez. Et quant ce fut fait, le bon preudom

s'agenoulla deuant l'autel, & cria à haulte voix à nostre Seigneur, lui

prant qu'il lui pleuft auoir pirité & mercy de son ame, & qu'il mourust vne foiz pour lui, & en son seruice, ad ce que en la fin il lui donnast son praradis. Et ces choses vous ay racomprées, affin que congnosifiez, comme je soiz, & croy, que Dieu lui octroia ce que auez ouv cr-deuant de lui.

Aprés eschofes, le bon Roy manda querit tous fes Barois, Cheunlers, & aures grans Sefigneurs. Et quant il a fluent deuant lui vemuz, il leur dift benignement Seigneurs & anys, or pouce vous veoir «
& congonifre clerement les grans graces, que Dieu nofite createur «
nous a faites puis n'agneres , & fait par chacun jour , dont grans «
loitenges hie n'ommes tenus rendere x que Mardi d'armeire, via
efloit Carefme- prenant ; nous 2001 à fon aide chaffé & deboure «
lorge à prefent. Auffi ce Vendredi qui eff paffé, nous nous fommes «
deffendus à piè, « les 2010 non 2 armes, cour leur bien atmes, pié & à cheuil , & für leurs lieux. Et moult d'autres belles paroles «
loit et dioit », & remontfroit tant douleement le bon Roy. Et ce faifoit-dl pour les reconforter, & donner tousjours bon couraige , &
fance en Dieu.

Et pour ce que en poursuiuant nostre mattere, il nous y contuient entre-lacer aucunes choles; & les reduire à memoire ; affin d'entendre & fauoir la maniere que le Souldan tenoit en la faczon de ses gensd'armes & dont ils vehoient ordinairement : Il est vray , que le plus de sa Cheualletie estoit faicte de gens estranges, que les marchans allans, & venans fur mer vendoient, lesquelz gens les Egiptiens de par le Souldan achaptoient, & venoient d'Orient, Car quant ving des Roys d'Orient aubit desconfit & conquis l'autre Roy. celui Roy qui auoit eu victoire, & ses gens, prenoient les poures gen's qu'ilz pouoient auoir à prisonniers , & les vendoient aux marchans, qui les ramenoient reuendre en Egipte, comme j'ay dit deuant. Et de telz gens fortoit des enfans, que le Souldan faifoit nourrir & garder: Et quant ilz commançoient à auoir barbe, le Souldan les faisoit aprandre à tirer de l'arc par esbat : & chacun jour, quant il estoit delibere, les faifoit tirer. Et quant on veoit qu'il y en auoit aucuns, qui commançoient d'enforcer, on leur ouftoit leurs febles ares , & leur en bailloit-on de plus forts selon leur puissance. Ces jeunes gens portoient les armes du Souldan, & les appelloit-on les Bahairiz du Souldan. Et tout incontinant que barbe leur venoit, le Souldan les faisoit Cheualiers: & portoient ses armes , qui estoient d'or pur & fin, fauf que pour differance on y mettoit des barres vermeilles, rofes, oifeaux, griffons, ou quelque autre differance à leur plaifir. Et telz gens estoient appellez les gens de la Haulequa comme vous diriez les Archiers de la garde du Roy; & estoient tousjours prés du Souldan, & gardans fon corps. Et quant le Souldan eftoit en guerre, ilz estoient tousjours logez prés de lui, comme gardes de son

corps. Et encores plus prés de lui auoit-il autres gardes, comme Portiers, & Menestriers. Et sonnoient iceulx Menestriers au pointdu jour, au leuer du Souldan, & au foir à fa retraicte : & o leurs instruments faisoient tel bruit, que eculx, qui estoient illecques pres, ne se pouoient oir ne entendre l'vn l'autre; & les oyoit-on clerement parmy l'oft. Et faichez, que de jour ils n'eussent esté si hardiz d'auoir sonné, sinon par le congié du Maistre de la Haulequa. Et quant le Souldan vouloit quelque chose, ou commander à ses genssarmes, il disoit au Maistre de la Haulequa , lequel faisoit venir ses Menestriers, qui sonnoient, & disoient de leurs cors Sarrazinois, tabours & naquaires : & à ee son se assembloit toute sa gent deuant le Souldan. Et lors le Maistre de la Haulequa disoit le bon plaisir du Souldan, & incontinant le faisoient à leur pouoir. Quant le Souldan estoit en personne en guerre combatant, celui des Cheualiers de la Haulequa, qui mieux s'esprouuoit, & faisoit des faiz d'armes, le Souldan le faisoit Admiral, ou Capitaine; ou bien lui bailloit & donnoit charge de gensd'armes, selon ee qu'il le meritoit. Et qui plus faisoit, plus lui donnoit le Souldan. Et par ee chacun d'eulx s'efforcoit de faire oultre leur pouoir, s'ilz eussent peu le faire,

La faczon & maniere de faire du Souldan estoir , que quant au : cuns de ses Cheualiers de sa Haulequa par leurs prouesses ou Cheualerie auoient gaigné du bien tant qu'ilz n'auoient plus de souffreté, & qu'ilz se pouoient passer de lui : de paeur qu'il auoit qu'ilz ne le deboutailent ou tuailent, il les faisoit prandre & mourir en ses prisons secretement, & prenoit tout le bien que leurs femmes & enfans auoient. Et ceste chose sut esprouuée durant que susmes ou païs de par de là. Car le Souldan fist prandre & emprisonner eeulx , qui auoient prins les Contes de Montfort & de Bar, pour leur vaillance & hardiesse: & en hayne & enuie qu'il auoit contr'eulx, & aussi pour. ee qu'il les doubtoit, les fist mourir. Et à semblable fist-il des Boudendars, qui font gens subgetz audit Souldan. Et pour ce que, aprés qu'ilz eurent desconfit le Roy d'Ermenie, vng jour ilz vindrent deuers le Souldan lui racompter la nouvelle ; & le trouverent chassant aux bestes sauvaiges, & rous descendirent à pié pour lui faire la reuerence & le saluer ; euidans auoir bien fait , & estre remunerez de lui. Et il leur respondit malicieusement, qu'il ne les saluoit mye, & qu'ilz lui auoient fait perdre sa chasse, & de fait leur sit coupper les testes.

Or truenous à noftre mairier, & disson que le Souldan, qui darrenierement efloir mort, auoir van Bl., que stont de l'eage de vinigcinq ans, moult sige, instruit, & ja malicieux. Et pourtant que le Souldan doubtoit qui le voussifit desheriter, ne l'auoir point vouls tenie emprés lui, mais bis suoir donné va Royaume, qu'il anoir en Orient. Et rannouti que le Souldan son pere fut mort, les Admirauls de Bablioine l'ennoierent querir, gle le itent leur Souldan. Et quaire il fe vit Maiftre & Seigneur, il outha aux Conneftable, Marefehaur, & Sennelchaur de fon pere, les verges of x 6 offices qu'il auoien, de Sennelchaur de fon pere, les verges of x 6 offices qu'il auoien, de les donna à ceule qu'il auoir amenez auceques lui d'Orient. Dont de ceus siftent elimeux en leurs courage, & auili ceut, qui auoien teffe du confeil de fon pere, en euent grant delpit. Et douboient forr, qu'il vouliff filiar d'eule, aprés es que il leur auoir oft leurs biens, comme auoir fair le Souldan, qui auoir fairemourir ceult, qui auoien parlé. Et pourtant furen-lit rous d'un commun affentement, de le faire mourir. Se trouseren facron, que ceult que on appelloir de la Haulequa, qui deuoient garder le corps du Souldan, leur promifdrent qu'ils fe cocinos à manurel de la resultat de l'audient qu'ils fe cocinos au promifdrent qu'ils fe cocinos de l'audient de l'audient de l'audient qu'ils fe cocinos au promifdrent qu'ils fe cocinos au promifdrent qu'ils fe cocinos au de l'audient de l'audient

Aprés ces deux batailles, dont je vous ay deuant parlé, qui furent grandes & fortes à merueilles, l'vne le Mardi de Carefmentrant, & le premier Vendredi de Carefme; commença à venir en nostre ost vng autre tres grant meschief. Car au bout de neuf ou dix jours, les gens, qui auoient esté occis & tuez en celles batailles sur la riue du fleuue, qui estoit entre noz deux ostz, & qu'on auoit gectez dedans, tous se leuerent sur l'eauë. Et disoit-on, que c'estoit aprés ce qu'ilz auoient le fiel creué, & pourry. Et descendirent cesdiz corps mors aual dudit fleuue, jusques au poncel, qui estoit à trauers dudit fleuue, par où nous passions de l'yne part à l'autre. Et pour ce que l'eaue, qui estoit grande, toucheoit & joignoit à icelui pont, les corps ne pouoient passer. Et en y auoit tant, que la riuiere en estoit si couuerte de l'vne riue jusques à l'autre, que l'on ne veoit point l'eauë, & bien le gect d'vne petite pierre contremont ledit poncel. Et loua le Roy cent hommes de trauail, qui furent bien huit jours à separet les corps des Sarrazins d'auecques les Chrestiens, que on congnoisfoit affez les vngs d'auceques les autres. Et faifoient paffer les Sarrazins à force oultre le pont, & s'en alloient aual jusques en la mer: & les Chrestiens faisoit mettre en grans fosses en tetre, les vns sur les autres. Dieux sache quelle puanteur, & quelle pitié, de congnoiftre les grans personnages, & tant de gens de bien qui y estoient? Ie y vis le Chambellan de feu Monseigneur le Conte d'Arrhois , qui cerchoit le corps de son Maistre : & moult d'autres querans leurs amys entre les morts. Mais oneques depuis ne ouy dire, que de ceulx qui estoient la regardans, & endurans l'infection & pueur de ces corps, qu'il en retournast vng. Et saichez, que toute celle Caresme nous ne mengeons nulz poiffons, fors que de burbotes : qui est vng poisson glout,& se rendent tousjours aux corps morts, & les mengeoient. Et de ce , & aussi que ou païs de là ne pluuoir nulle foiz vne goute d'eau, nous vint vne grant perfecution & maladieen l'oft: qui estoit telle, que la chair des jambes nous dessecheoit jusques à l'os , & le cuir nous deuenoit tanné de noir & de terre, à ressemblance d'vne vicille houze, qui a esté long-remps mucée derriere les coffres. Et oultre, à nous autres, qui ausons celle maladie, nous venoit vne autre perfecution de maladie en la bouche, de ce que auions mengié de ces poissons, & nous pourrissoit la chair d'entre les genciues, dont chacun effoit orriblement puant de la bouche, Et en la fin gueres n'en eschappoient de celle maladie, que tous ne mourussent. Et le signe de mort que on y congnoissoit continuel. lement, estoit quant on se prenoit à seigner du neys: & tantoust on estoit bien asseurc d'estre mort de brief. Et pout mieulx nous guerir, à bien quinze jours de là les Turcs, qui bien fauoient nouftre maladie, nous affamerent en la faczon que vous diray. Car ceulx qui partoient de nostre oft pour aller contremont le fleuue à Damiete. qui estoit à l'enuiron d'vne grosse lieue, pour auoir des viures; ces paillars & infames Turcs les prenoient, & n'en retournoit pas vno à nous, dont moult de gens s'esbahitent. Ern'en ouzoit venir vng de Damiete à nous, apportet aucuns viures, & autant qu'il y en alloit, autant en demouroit. Et jamés n'en peusmes rien sauoir, que par vne des gallées du Conte de Flandres, qui eschappa outre leur gré, & à force, & nous disdrent les nouvelles, & que les gallées du Souldan estoient en l'eauë, qui guettoient ceulx qui alloient à Damiete, & auoient ja bien gaigné quatre-vingtz de noz gallées. & qu'ilz tuoient les gens qui estoient dedans. Et par ce aduint en l'ost si tres grant chereté, que tantoust que la Pasque sut venuë, vng beuf estoit vendu quatre-vingtz liures, vng mouton trente liures, vng porc trente liures, le muy de vin dix liures , & vng euf douze deniers, & ainsi de toutes autres choses.

Quant le Roy & ses Barons virent celle chouse, & que nul autre remede n'y auoit; tous s'accorderent, que le Roy fist passer son ost deuers la terre de Babilonne, en l'ost du Duc de Boutgoigne, qui estoit de l'autre part du fleuue , qui alloit à Damiete. Et pour rettaire ses gens aisément, le Roy fist faire vne barbacanne deuant le poncel, dont je vous ay deuant parlé. Et estoit faite en maniere, que on pouoit affez entrer dedans par deux coustez tout à cheual. Quant celle barbacanne fut faite & apprestée, tous les gens de l'ost se armerent; &là y eut vng grant assault des Turcs, qui virent bien que nous en allions oultre en l'ost du Duc de Bourgoigne, qui estoit de l'autre part. Et comme on entroit en icelle barbacanne, les Turcs frapperent sur la queue de nostre ost: & tant sirent, qu'ils prindrent Messire Errart de Vallery. Mais tantoust fut rescoux par Messire Ichan fon frere. Toutesfoiz le Roy ne se meut , ne toute sa gent, jusques à ce que tout le harnois & armeures fussent portez oultre. Et alors passaimes tous aprés le Roy, fors que Messire Gaultier de Chastillon, qui faisoit l'arriere-garde en la barbacanne. Quant tout l'ost fut passe oultre, ceulx qui demourerent en la barbacanne, qui estoit l'arriere-garde, furent à grant malaise des Turcs, qui estoient à cheual. Car ilz leur tiroient de vifée force de trect, pour ce que la

la barbacanne n'eftoir pas haule. Et les Turcs à pié leur gcGoient großes pieres & mores dures courte les faces, & ne fepousient fende großes pieres & mores dures courte les faces, & ne fepousient de fender ceult de l'arriere-garde. Et culfent efté com perdux & defruiz, fi n'euft efté le Conne d'Anjou firere du Roy, qui depuix Roy de Sicille, qui les alla refoourre afprement, & les amena à fauteré.

Le jour deuant Caresme-prenant, je vis vne chose que je vueil bien racompter. Car celui jour mourut vn tres-vaillant, preux, & hardy Cheualier qui auoit nom Messire Hugues de Landricourt, qui estoit auec moy à banniere: & sut enterré en ma Chappelle. Et ainfi que je oyoie Messe, six de mes Cheualiers estoient la appuiez sur des facs d'orge, qui estoient en madite Chappelle: & parloient hault I'vn à l'autre, & faisoient ennuy au Prestre, qui chantoit Messe. Et je me leué, & leur allé dire qu'ilz se teussent, & que c'estoit chose villaine à Gentils-hommes, de parler ainsi hault tandis qu'on chantoit la Messe. Et ilz commancerent à rire , & me disdrent , qu'ilz parloient ensemble de remarier la femme d'icelui Messire Hugues, qui estoit là en biere. Et de ce je les reprins durement, & leur dis que telles paroles n'estoient bonnes, ne belles, & qu'ilz auoient trop toust oublié seur compaignon. Or aduint il, que le landemain, qui fut la grant bataille, dont j'ay deuant parlé, du jour de Caresme-prenant\*. Car on se pouoit bien rire de leur follie, & en fist Dieu telle vengeance que de tous les fix n'en eschappa pas vng, qu'ilz ne feussent tuez, & non point enterrez. & en la fin a conuenu à leurs femmes leur remarier toutes six. Parquoy est à croire, que Dieu ne laisse riens impugny de son malfait. Quant est de moy, je n'auois pas pis ne mieulx que les autres. Car j'eltois nauré griefuement, & blecié de ladicte journée de Carelme-prenant. Et en oultre ce, j'auois le mal des jambes & de la bouche, dont j'ay deuant parlé, & la ruyme en la teste, qui me filloit à merueilles par la bouche, & par les narilles. Et auecques ce j'auoie vne fieure double, qui est fieure quarte, dont Dieu nous gard. Et de ces maladies acousché au litenuiron la my-Careline, où je fu longuement. Et si j'estoie bien malade, pareillement l'estoit mon poure Prebstre. Car vng jour aduint, ainsi qu'il chantoit Messe deuant moy, moy estant au lit malade, quant il fut à l'endroit de son Sacrement, je l'apperceu si tres-malade , que visiblement je le veoie pasmer. Et quant je vy qu'il se vouloit laisser tomber en terre, je me gecléhors de mon lit tout malade comme j'estois, & prins ma cotte, & l'alle embrasser par derriere : & lui dis qu'il fist tout à son aise & en paix, & qu'il prensist courage & fiance en celui qu'il deuoit tenir entre ses mains. Et adonc s'en reuint vng peu, & ne le lessé jusques ad ce qu'il eust acheué son Sacrement ce qu'il fift. Et aussi acheua-il de celebrer sa Messe, & onques puis ne chanta ,& mourut. Dieu en ait l'ame.

Pour rentrer en nostre matiete, il fut bien vray que entre les con-

feils du Roy & du Souldan fut fait aucun parlement de accord & de paix faire entr'eulx: & ad ce fut mis & asligné jour. Et estoit le traiclé de leur accord tel, que le Roy deuoit rendre au Souldan la cité de Damiete. Et le Souldan deuoit rendre au Roy tout le Royaume de Ierufalem & femblablement lui deuoit garder tous les malades qui estoient dedans Damiete, & lui rendre les chairs sallées qui y estoient, parce que les Turcs & Sarrazins n'en mengeussent point : & aussi lui rendroit les engins du Roy. Et pouoit le Roy enuoier querir toures ces choses audit lieu de Damiete. Que fut-il fait? Le Souldan fift demander au Roy, quelle seureté il lui bailleroit de lui rendre sa cité de Damiete. Et ad ce leur fut offert, qu'ilz detiensissent prisonnier l'vn des freres du Roy , jusques à l'accomplissement de la promesse du Roy ou le Conte d'Anjou , ou le Conte de Poitiers. Les Tures de telle offre ne voulurent, ains demandoient en houftaige la personne du Roy. Et ad ce respondit le bon Cheualier Messire Geffroy de Sergines, que ja n'auroient les Turcs la personne du Roy : & qu'il aymoit beaucoup mieulx que les Turcs les eussent tous tuez, qu'il leur fust reprouché qu'ilz eussent baillé leur Roy en gaige. Et ainsi demoura la chose. Tantoust la maladie, dont je vous ay deuanr parlé, commença à renforcer en l'oft: rellement qu'il failloit que les Barbiers arrachassent & coupassent aux malades de celle maladie de groffe char, qui furmontoit fur les genciues, en maniere que on ne pouoit mengier. Grant pitié estoit là de oyr crier & braire par tous les lieux en l'oft ceulx à qui on couppoir celle char morte. Il me refsembloit de pouures femmes, qui trauaillent de leurs enfans, quant ilz viennent lur terre. & ne faurois dire la pitié que c'estoit.

Quant le bon Roy faint Loys veoit celle pitié, il joignoit les mains, la face leuée ou ciel, en beneissant nostre Seigneur de tout ce qu'il lui donnoit. Et voiant qu'il ne pouoit ainsi longuement demourer, fans qu'il ne mourust, lui, & toute sa gent : il ordonna de mouuoir de là le Mardi au foir aprés les octaues de Pasques, pour s'en retourner à Damiete. Et filt commander de par lui aux mariniers des gallées, qu'ilz apprestassent leurs vaisseaux, & qu'ilz recuillissent tous les malades, pour les mener à Damiere. Aussi commanda il à vng nommé Iosselin de Coruant, & autres ses Maistres d'euutes & Ingenieux; qu'ilz couppassent les cordes, qui tenoient des ponts d'entre nous & les Sarrazins. Mais riens n'en firent, dont grant mal en arriua. Quant je vis que chacun s'apprestoit pour s'en aller à Damiete, je me retiré en mon vaissel, & deux de mes Cheualiets, que j'auoye encore de remenant auceques mon autre melgnie. Et sur le soir, qu'il commença fort à faire noit, je commandé à mon marinier, qu'il leuast son encre, & que nous en alassons aual. Et il me respondit, qu'il n'ouzeroit, & que entre nous & Damiete estoient les grans gallées du Souldan, qui nous prandroient, & occiroient tous. Les mariniers du Roy auoient fait de grans feuz , pour recuillir & chauffer

les pouures malades en leurs gallées, Et estoient les diz malades atten. dans les vaisseaux sur la riue du fleuue. Et ainsi que admonnestoie mes mariniers de nous en aller peu à peu, l'aperceu les Sarrazins à la clarté du feu, qui entrerent en nostre ost, & tuoient les malades sur la riue. Et ainfi que mes mariniers tiroient leur encre, & que commancalmes vng peu à vouloir descendre aual; veez-cy venir les mariniers, qui deuoient prandre les pouures malades, qui apperceurent que les Sarrazins les tuoient: & coupperent hastiuement leurs cordes de leurs encres, & de leurs grans gallées, & acouurirent mon petit vaissel de tous coustez. &n'attendoic l'eure qu'ilz ne nous affondrassent au fons de l'eauë. Quant nous fusmes eschappez de ce peril, qui estoit bien grant, nous commençalmes à tirer aual le fleuue. Et voiant le Roy, qui auoit la maladie de l'oft & la menoison comme les autres, que nous le laissions; & si se fust bien garenty s'il eust voulu és grans gallées, mais il disoit qu'il aymoit mieulx mourir que laisser son peuple: il nous commença à hucher & crier, que demourasson. Et nous tiroit de bons garrotz pour nous faire demourer, jusques à ce qu'il nous donnast congié de nager. Or je vous lerray icy, & vous diray la façon & maniere comme fut prins le Roy, ainfi que lui mesmes me compta. Ie luy ouy dire, qu'il auoit laissé ses gens d'armes & sa bataille, & s'estoient mis lui & Messire Gesfroy de Sergines en la bataille de Messire Gaultier de Chastillon, qui faisoit l'arriere-garde. Et estoit le Roy monté sur vng petit coursier, vne housse de soie vestuë. Et ne lui demoura, ainfi que lui ay depuis oy dire, de tous ses gens d'armes, que le bon Cheualier Messire Gestroy de Sergines, lequel le rendit jusques à vne petite ville nommée Casel, là où le Roy sur prins. Mais auant que les Turcs le peuffent auoir, luy oy compter que Meffire Geffroy de Sergines le deffendoit en la faczon, que le bon seruiteur deffend le hanap de son Seigneur, de paeurs des mousches. Car toutes les foiz que les Sarrazins l'approuchoient, Messire Gesfroy le desfendoit à grans coups d'espée & de pointe, & ressembloit sa force luy estre doublee d'oultre moitié, & son preux & hardi courage. & à tous les coups les chassoit de dessus le Roy. Et ainsi l'emmena jusques au lieu de Cafel, & là fut descendu ou giron d'une bourgeoise, qui estoit de Paris. Et là le cuiderent veoir passer le pas de la mort, & n'esperoient point que jamais il peuft paffer celui jour fans mourir.

Tantoult armua deures le Roy Meffiir Phelippe de Montfort, & luu dift qu'il venoit de voeirs I Admiral du Souldan, à qui il auoit autresfoit parfé de la treue; & que fi c'étoir son bon plaifir, que encores derechies il lui en yroit parler. Er le Roy jui pira de le faire ainfi, & qu'il la vouloit tenir de faire en la maniere qu'ilz le vouloient. Adonc partie Montfeireur Phelippe de Montfort, & s'en alla vers les Satrazans, lesquelz auoient ofté leurs toailles de leur ettes. Et bailla le Sire de Montfort son alle vers let de Satrazians, enfluerance de termi les treues; & cependans, que des Satrazians, enfluerance de termi les treues; & cependans, que

l'en feroit l'appointement tel qu'ilz l'auoient demandé autresfoiz. comme a esté touché cy-dessus. Or aduint, que aprés ce fait, vng trailtre mauuais Huissier, nommé Marcel, commença à crier à noz » gens à haulte voix: Seigneurs Cheualiers, rendez vous tous, le Roy " le vous mande par moy, & ne le faites point tuer. A ces motz furent tous effroiez, & cuidoient que le Roy leur cust ainsi mandé. & chacun rend aux Sarrazins ses bastons & harnois. Quant l'Admiral vit, que les Sarrazins emmenoient prinfonniers les gens du Roy, il dift à Messire Phelippe de Montfort, qu'il ne lui asseuroit mye la treue, & qu'il veoit ja que tous ses gens estoient prins des Sarrazins. Et voiant Messire Phelippe, que tous les gens du Royestoient prins. il fut bien elbahy. Car il fauoit bien , nonobstant qu'il fust messagier de demander la treue, que tantouft il feroit ausli prins, & ne sauoit à qui auoir recours. Or en Paiennie y a vne tres-mauuaile couflume. Car quant entre le Souldan & aucun des Roys d'icelui païs enuoient leurs meffagiers l'vn à l'autre pour auoir ou demander treues, & I'vn des Princes le meurt ; le messagier , s'il est trouué , & que la treue ne soit donnée, il sera prins prinsonnier, de quelque part que ce foit, foit-il messagier du Souldan, ou du Roy.

Or deucz fauoir, que nous autres, qui eftions en noz vaisfeaux en l'eaue, cuidans eschapper jusques à Damiete, ne susmes point plus habilles que cculx, qui eftoient demourez à terre. Car nous fulmes prins, comme vous orrez cy-aprés. Il est vray que nous estans sur l'eauë, il s'esleua vng terrible vent contre nous, qui venoit de deuers Damiete, qui nous tollut le cours de l'eau, en faczon que ne pouions monter: & nous conuint retourner arriere vers les Sarrazins, Le Roy auoit bien laissé & ordonné plusieurs Cheualiers à garder les malades fur la riue de l'eauë, mais ce ne nous feruit de riens pour nous retirer à eulx, car ilz s'en estoient tous fuiz. Er quant vint vers le point du jour, nous arrivalmes au passage, ouquel estoient les gallées du Souldan, qui gardoient que aucuns viures ne fussent amenez de Damiete à l'oust, dont a esté touché cy-deuant. Et quant ilz nous eurent apperceuz, ilz menerent grant bruit, & commancerenr à rirer à nous, & à d'autres de noz gens de cheual, qui estoient de l'autre cousté de la riue, grant foizon de pilles auec feu Gregois, tant qu'il ressembloit que les estoilles cheussent du ciel. Et ainsi que mes mariniers nous eurent remis au cours de l'eauë, & que nous voulions tirer oultre; nous trouuasmes ceulx que le Roy auoit laissez à cheual pour garder les malades, qui s'enfuioient vers Damiete. Et le vent le va releuer plus fort que deuant, & nous gecta à coufte à l'une des riues du fleuue. Er à l'autre riue y auoit si grant quantité de vaisseaux de noz gens, que les Sarrazins auoient prins & gaignez, que nous ne ouzalmes en approucher. Et ausli nous voions bien, qu'ilz tuoient les gens qui effoient dedans, & les gectoient en l'eauë. Et leur voions tirer hors des nefz les coffres & les harnois, qu'ilz auoient gaignez.

Et pout ce que ne voulions allet aux Sarrazins, qui nous menaczoient, ilz nous tiroient force de tret. Et lors je me fis vestir mon haubert. affin que les pilles, qui cheoient en nostre vessel, ne me bleczassent. Et au bout de noître vessel y auoit de mes gens, qui me vont escrier: Sire, Sire, nostre matinier, pour ce que les Sarrazins le menacent, « nous veult mener à terre, là où nous ferions tantouft tuez & occis, « Adonc je me fis leuer, pour ce que j'estois malade, & prins m'espée toute nue, & leur dis que je les turoie s'ilz tiroient plus auant à me vouloir mener à terre aux Sartazins. Et ilz me vont respondre, qu'ilz ne me sauroient passer oultre: & pour ce, que aduisasse lequel j'amois le mieulx, ou qu'ilz me menassent à riue, ou qu'ilz m'encrassent en la riuiere. Et j'aymé mieux, dont bien me print, ainfi que vous orrez, qu'ilz m'encrassent ou fleuue, que qu'ilz me menassent à riue, où ie veoie noz gens tuer. & ainfi me crurent. Mais ne tarda gueres, que tantouit veez-cy venit vers nous quatre des gallées du Souldan, esquelles auoit dix mil hommes. Lors je appelle mes Cheualiers & requis qu'ilz me conseillassent de ce qu'estoit de faire, ou de nous rendre aux gallées du Souldan, qui venoient : ou de nous aller rendre à ceulx qui estoient à terte. Et fusmes tous d'vn accord, qu'il valoit mieulx se rendre à ceulx des gallées qui venoient, par ce qu'ilz nous tiendroient tous ensemble : que de nous rendre aux autres , qui estoient en terre; qui nous eussent tous separez les vngs d'auecques les autres, & nous eussent par aduenture venduz aux Beduins, dont je vous av deuant patlé. À ce conseil ne se voulst mye consentir vng mien Clerc que j'auoie, més disoit que tous nous deuions laisser tuer, affin d'aler en Paradis. Ce que ne voulusmes croite, cat la paeurs de la mort hous pressoit trop fort.

Quant ie viz , qu'il estoit fotce de me rendre , je pris vng petit coffret que j'auoie, où estoient mes joyaulx & mes reliques, & gecté tout dedans le fleuue. Et me dist l'vn de mes mariniers, que si je ne lui laissois dire aux Satrazins, que j'estois cousin du Roy, qu'ilz nous tueroient tous. Et je lui respondy, qu'il dist ce qu'il vouldroit. Et adone veez-cy arriuer à nous la premiere des quatre gallées, qui venoit de trauers, & gectetent leur ancre ptés de nostre vessel. Lots m'enuoia Dieu, & ainsi le croy, vng Sarrazin, qui estoit de la terte de l'Empereut, qui seullement auoit vnes braies vestues d'vne toille escrue; & vint noant patmy l'eauë droit à mon vessel, & m'embrassa par les flans, & me dift: Sire, fivous ne me croiez, vous eftes perdu. « Car il vous conuient pour fauueté vous mettre hots de vostre vessel, « & vous gecter en l'eaue: & ilz ne vous vertont mye, pat ce qu'ilz s'attendront au gaing de vostre vessel. Et il me fist gecter vne cotde de « leur gallée sut l'escot de mon vessel. Et adonc je sailli en l'eauë, & le Sarrazin aprés moy: dont besoing me fut, pour me soustenir & conduire en la gallée. Car j'estois si feble de maladie, que j'alloie

tout chancellant, & fusse cheu au fons du sleuue,

Ie fuz tiré jusques dedans la gallée, en laquelle auoit bien encore quatre-vingtz hommes; oultre ceulx, qui estoient entrez en mon vessel. & ce poure Sarrazin me tenoit embrassé. Et tantoust su porté à terre, & me coururent fus pour me vouloir coupper la gorge, & bien m'y attendoys: & celui , qui m'eust tué, cuidoit bien estre à honneur Et celui Sarrazin, qui m'auoit tiré hors de mon vessel, ne me vouloit lascher, & leur crioit: Le cousin du Roy, le cousin du Roy. Et alors je fentois le coutel emprés la gorge , & m'auoient ja mis à genoullons à terre. Et Dicu de ce peril me deliura o l'aide de ce pouure Sarrazin, lequel me mena julques au chaftel, la où les Sarrazins estoient. Et quant je fu auecques eulx, ilz me ousterent mon haubert : & de pitié qu'ils eurent de moy, me voiant ainsi malade, ilz me gecterent fur moy vne mienne couverte d'escarlate fourrée de menu ver, que Madame ma mere m'auoit donnée. Et vng autre d'eulx m'apporta vne courroie blanche, dequoy je me ceigny par deffus mon couuertouer. Et vng autre des Cheualiers Sarrazins me bailla vng chapperonnet, que je mis sur ma teste. Et tantoust je commençay à trembler des dens, tant de la grant paeur que j'auoie, que aufsi de la maladie. Ie demandé à boire, & on me alla querir de l'eauë en vng pot. Et si toust que j'en eu misen ma bouche, pour cuider l'enuoier aual elle me fault par les narilles. Dieux fceit en quel pireux point j'estoie ! Car j'esperoie beaucoup plus la mort, que la vie. car auois l'apoustume en la gorge. Et quant mes gens me virent ainst fortir l'eauë par les natilles , ilz commancerent à pleurer, & mener deul. Et le Sarrazin, qui m'auoit fauué, dont j'ay deuant parlé, demanda à mes gens , pourquoy ilz pleuroient. Et ilz lui firent entendre, que j'eltois presque mort, & que j'auois l'apoustume en la gorge, qui m'estrangleroit. Et icelui bon Sarrazin, qui tousjours auoit eu pitié de moy, le va dire à vng des Cheualiers Sarrazins: lequel Cheualier Sarrazin lui dist, qu'il me reconfortast, & qu'il me donneroir tantouft quelque chose à boire, dont je serois guery dedans deux jours. & ainfi le fift. Et tantouft fu guery o l'aide de Dieu, & du breuuage, que me donna le Cheualier Sarrazin.

Tanoott aprés que je fu guery, l'Admiral des gallées du Souldan memonia querir chaant lui, pour hauori f jetônes coufindu Roy, comme l'on ditoie. Es je lui reliponds, que non. Et lui compay comme com ditoie. Es je lui reliponds, que non. Et lui compay commence causic effe fair, ne pourquoy. Car ceausic refiel e maniner, qui le mauoit ainfi confeillé, de paeurs que les Sarrazins des gallées, qui nous prindrent, nous tuelfant nous. Et l'Admiral me relpondir, que mont bien auoie effe confeillé. Car autrement nous tuelfen-tils truez fans faillé, se gectes dedans le feueu. Derechier me demanda ledit Admiral, fi j'auoie aucune congnoiffance de l'Empereur Far R y d'Almaigne, qui lors viuoit; se fi j'el otie mie de fon ligange. Er je lui refpondy lu verité; que j'entendois que Madame ma mere eftoit fa coufine née de germain. Et l'Admiral me répondit qu'il m'en fac offine née de germain.

aymoit de tant mieulx. Et ainsi comme nous estions là mengeans & buuans, il m'auoit fait là venir deuant moy vng bourgeois de Paris. Quant le bourgeois me vit menger, il me va dire : Ha! Sire, que faites-vous? Que je fays ? fis-je. Et le bourgeois me va ad- ". uerrir de par Dieu, que je mengeoie au jour du Vendredi. Et subit je lancé mon escuelle, où je mengeois, arriere. Et ce voiant l'Admiral, demanda au Sarrazin, qui m'anoit sauué, qui estoit tousjours auecques moy pourquoy j'auoie laissé à mengier. Et il lui dist, que c'estoit pource qu'il estoit Vendredi, & que je n'y pensois point. Et l'Admiral respondit, que jà Dieu ne l'auroit à desplaisir , puis que je ne l'auois fait à mon escient. Et saichez, que souuant le Legat, qui estoit venu auecques le Roy, me tenezoit dequoy je jeunois, & que j'estois ainsi malade; & qu'il n'y auoit plus auceques le Roy homme d'Estat que moy, & pourtant que je faisois mal de jeuner. Mais non pourrant que je fusse prinsonnier, point ne laissé à jeuner tous les Vendrediz en pain & cauë.

Le Dimanche d'aprés que je fu prins, l'Admiral nous fist rous descendre du chastel aual le sieue sur la riue , ceulx qui auoient esté prins sur l'eauë. Et quant je fu là, Messire Ichan mon Chappellain fut tiré de la soulte de la gallée, & quant il vit l'air il se pasma. Et incontinant le tuerent les Sarrazins deuant moy, & le gecterent ou fleuue. Son Clerc, qui auffi n'en pouoit plus de la maladie de l'oft qu'il auoit, les Sarrazins lui gecterent un mortier fur la tefte, & le tuerent; puis le gecterent ou fleuue, aprés son Maistre. Et semblablement faisoient-ilz des autres prisonniers. Car ainsi qu'on les tiroit de la foulte des gallées, où ilz auoient efté prinfonniers, il y auoit des Sarrazins propices, qui dés ce qu'ilz en veoient vng mal disposé ou feible, ilz le tuoient, & gectoient en l'eauë. & ainsi estoient traictez les pouures malades. Et en regardant celle tiramnie, je leur fis dire par mon Sarrazin, qu'ilz faisoient grant mal: & que c'ôltoit contre le commandement de Saladin le paien, qui disoit que on ne deuoit tuër ne faire mourir homme, puis qu'on lui auoit donné à mengier de son pain & de son sel. Et ilz me firent respondre; que cen'estoient mie hommes d'aucune value, & qu'ilz ne pouoient plus faire aucune œuure puis qu'ilz estoient ainsi malades. Et après ces choses, ilz me firent venir deuant moy tous mes mariniers, & me disoient qu'ilz estoient tous regniez. Et je leur dis, qu'ilz n'y eussent jà fiance, & que c'estoit seulement de paeurs qu'on les tuast i & qu'aussi toust qu'ilz seroient trouuez en lieu & en pais, incontinant ilz se retourneroient à la foy. Et ad ce me respondit l'Admiral, qu'il m'en croioit bien: & que Saladin difoit, que james on ne vit d'vit Chrestien bon Sarrazin, n'austi d'un bon Sarrazin Chrestien. Et tantoust l'Admiral me fist monter sur vng pallesroy, & cheuauchions I'vn joignans l'autre. Et me mena patler à vng pont, jusques au lieu où estoit saint Loys, & les gens, prinsonniers. Et à l'entrée d'un

grane pauillon trouvasmes l'escrivain, qui escrivoit les noms des prinfonniers de par le Souldan. Et là me faillut nommer mon nom , que ne leur voulu celer : & fut escript comme les autres. Et à l'entrée dudit pauillon, celui Sarrazin, qui tousjours m'auoit suyui & acom-» paigne, & qui m'auoit fauué en la gallée, me dist. Sire, je ne vous puis 22 plus fuiure, & me pardonnez. Et vous recommande ce icune enfant » que auez auecques vous, & veus pry que le tenez tousjours par le » poing, ou autrement je sçay que les Sarrazins le tueront. L'enfant auoit nom Berthelemy de Montfaucon, filz du Seigneut de Montfaucon de Bar. Tantoust que mon nom fut escript, l'Admiral nous mena le jeune filz & moy dedans le pauillon , où estoient les Barons de France, & plus de dix mil autres personnes auecques eulx, Et quant je fu dedans entré, tous commencerent à mener li grant joie de me veoir, qu'on ne pouoit rien ouir, pour le bruit de joie qu'ilz en faisoient. Car ilz me cuidoient auoir perdu.

Et ainsi que nous estions ensemble, esperans l'aide de Dieu, nous ne demouralmes gueres, que vng grant richomme Sarrazin nous mena tous plus auant en vng autre pauillon, & faifions chiere piteufe. Moult d'autres Cheualiers, & d'autres de nos gens estoient aussi prisonniers, encloux en vne grant court, qui estoit clouze de murailles de terre. Et ceulx-là faisoient tirer hors les prisonniers l'un aprés l'autre, & leur demandoient, si se vouloient regnoier. Et ceulx qui disoient, oy, & qui se regnoient, estoient mis à part; & ceulxlà qui ne le vouloient faire, tout incontinant on leur couppoir la

Tantoust aprés nous enuoia le Souldan son Conseil parler à nous. & demanda le Conseil, auquel de nous il diroit le message du Soul. dan. Et tous nous accordasmes, que ce fuit au Conte Pierre de Bretaigne, par vng Trucheman que auoient les Sarrazins, qui parloit l'vn & l'autre des langaiges, François & Sarrazins. Et furent telles les " paroles : Seigneurs, le Souldan nous enuoie par deuers vous , sauoir . " fi vous vouldriez point estre deliurez, & que vous lui vouldriez don-" ner ou faire pour vostre deliurance auoir. Et à ceste demande respondit le Conte Pierre de Bretaigne, que moult voulentiers vouldrions estre deliurez des mains du Souldan, ou auoir jà fait & enduré ee que possible seroit par raison. Et lors le Conseil du Souldan demanda au Conte de Bretaigne, si nous vouldrions point donner pour nostre deliurance aucuns des chasteaux & places appartenans aux Barons d'oultre mer. Et le Conte respondit, que ce ne pouoyons nous faire. La raison si estoit, pource que lesdiz chasteaux & places estoient tenuz de l'Empereut d'Almaigne, qui lors estoit: & que jamais il ne confentiroit que le Souldan tienfist rien soubz lui. Derechief demanda le Conseil du Souldan, si nous vouldrions randre nulz des chafteaux du Temple, ou de l'Ospital de Rodes, pour nostre deliurance. Et le Conte respondit , qu'il ne se pouoit faite. Car ce

feroit contre le serement acoustumé, qui est, que quant on met les Chastellains & Gardes desdiz lieux , ilz juroient à Dieu que pour la deliurance de corps de homme ilz ne rendroient nulz desdiz chasteaux. Et les Sarrazins ensemble respondirent, qu'il sembloit que nous n'auions nul tallent ne enuic d'estre deliurez : & qu'ils nous iroient enuoier les joueux d'espées, qui nous feroient comme aux autres. Et sur ce s'en allerent. Et tantoust aprés que le Conseil du Souldan s'en fut allé, veez-cy venir à nous vng grant viel Sarrazin de grant apparence, leguel auoit auecques lui vne grant multirude de jeunes gens Sarrazins, qui tous auoient chacun vne espée ceinte au cousté, dont fusmes tous effroiez. Et nous fist demander celui anxien Sarrazin parvng Trucheman, qui entendoit & parloit nostre langue: S'il estoit vray que nous creussions en vng seul Dieu, qui auoit esté né pour nous crucifié & mort pour nous, & au tiers jour aprés sa mort ressuré pour nous ? Et nous respondismes , que oy vraiement. Et lors il nous respondit, que puis que ainsi estoit, que nous ne nous deuions desconforter, d'auoir souffert ne de souffrir telles persecutions pour lui, & que encores n'auions nous point enduré la mort pour lui, comme il auoit pour nous fait: & que s'il auoit eu pounoir de sovressusciter, que certainement il nous deliureroit de brief. Et adonc s'en alla ce Sarrazin auccques tous ses jeunes gens, sans autre chose nous faire. Dont je fu moult joieux & haitie. Carm'entencion estoir, qu'ils nous fussent venuz coupper les testes à tous. Et ne tarda aprés gueres de temps, que n'eussions nouvelles de nostre deliurance.

& nous dist que le Roy auoit tant fait, qu'il auoit pourchasse noz deliurances; & que nous lui enuoiassions quatre de nous autres , pour ouir, & fauoir la maniere du traicté de nostre deliurance, Et à ce faire lui enuoialmes Messeigneurs Ichan de Valery, Phelippe de Monefort , Baudouyn d'Ebelin Senneschal de Chippre , & Guion d'Ebelin son frere Connestable de Chippre, qui estoir l'vn des beaux & des bien conditionnez Cheualiers qu'onques je congnusse, & qui moult aymort les gens de ce païs. Lesquelz quatre Cheualiers desfuz nommez nous rapporterent tantoust la façon & manière de nostre deliurance. Et pour essater le Roy, le Conscil du Souldan lui fisttelles & semblables demandes, qu'il nous auoit faites cy-deuant. Et ainfi qu'il pleut à nostre Seigneur, le bon Roy saint Loys leur refpondit autelle & semblable responce à chascune des deux demandes , comme nous auions fait par la bouche du Conte Pierre de Bretaigne. Et voians les Sarrazins, que le Roy ne vouloit optemperer leurs demandes, ilz le menasserent de le mectre en bernieles : qui est le plus grief tourment, qu'ilz puissent faire à nully. Et sont deux grans tisons de bois, qui sont entretenans au chief. Et quant ilz veullent y mectre aucun, ilz le couschent sur le cousté, entre ces deux tisons, & lui font passer les jambes à trauers de grosses cheuilles; puis

Aprés ces choses dessudictes, le Conseil du Souldan reuint à nous,

couschent la piece de bois, qui est l'à dessus, & font asseoir vng homme dessus les tisons. Dont il aduient, qu'il ne demeure à celui, qui est là cousché, point demy pié d'offemens, qu'il ne soit tout desrompu & escaché. Et pour pis lui faire, au bout des trois jours lui remettent les jambes, qui sont grosses & enslées, dedans celles bernicles. & le rebrifent derechief, qui est vne chose moult cruelle à qui sauroit entendre: & le lient à gros nerfz de beuf par la teste, de paeur qu'il ne se remue de là dedans. Mais detoutes celles menaces ne fist compre le bon Roy, & leur dist qu'il estoit leur prinsonnier, & qu'ilz

pouoient faire de lui à leur vouloir.

Quant les Sarrazins virent, qu'ilz ne peurent vaincre le Roy par menaffes, ilz retournerent à lui , & lui demanderent combien il vouldroit donner de finance au Souldan en oultre Damiete, qu'il leur rendroit. Et le Roy respondit, que si le Souldan vouloit prandre pris & ranczon raisonnable, qu'il manderoit à la Royne, qu'elle le paiast pour la ranczon de sa gent. Et les Sarrazins lui demanderent, pourquoy il le vouloit mander à la Royne. Et il leur respondit, que c'estoit bien raison qu'il le fist ainsi, & qu'elle estoit sa Dame & compaigne. Et adonc le Confeil du Souldan alla fauoir audit Souldan combien il demandoit au Roy. Et tantouft retournerent vers le Roy, & lui disdrent; que si la Royne vouloit paier dix cens mille besans d'or, qui valoient lors cinq cens mil liures, qu'elle deliureroit le Roy, par ce faifant. Et le Roy leur demanda par leur ferement, fi la Royne leur paioit les cinq cens mil liures, fi le Souldan consentiroit sa deliurance. Et ilz retournerent sauoir au Souldan, s'il le vouloit ainsi faire, & promettre. Et rapporterent les gens de son Conseil, qu'il le vouloit bien. & lui en firent le serement. Et si toust que les Sarrazins lui eurent juré & promis en leur foy, d'ainfi le faire, & de le deliurer: le Roy promist qu'il paieroit voulentiers pour la ranczon & deliurance de la gent cinq cens mil liures, & pour son corps qu'il rendroit Damiete au Souldan : & qu'il n'estoit point tel, qu'il se voulfist redimer, ne auoir pour aucune finance de deniers la deliurance de son corps. Quant le Souldan entendit la bonne vouler-» té du Roy , il dist : Par ma loy , franc & liberal est le François qui » n'a voulu barguigner sur si grant somme de deniers : mais a octroié » faire & paier ce qu'on lui a demandé. Or lui allez dire, fist le Soul-» dan , que je lui donne sur sa ranczon cent mil liures , & ne paiera que » quatre cens mil.

Adonc le Souldan tantouft fist mettre en quatre gallées sur le sleuue tous les plus grans gens que le Roy cust, & les plus nobles, pour les mener à Damiete. Et estoient en la gallée, où je su mis, le bon Conte Pierre de Bretaigne, Guilleaume Conte de Flandres, Iehan le bon Conte de Soiflons, Messire Hymbert de Beau-jeu Connestable, & les deux bons Cheualiers Messires Baudouyn d'Ebelin, & Guy son frere. Et ceulx de la gallée nous firent aborder deuant

vne grant maison, que le Souldan auoit fait tendre sur le sleuue. Et estoit fait ce hebergement, qu'il y auoit vne belle tour faite de perches de sapin, & toute clouse à l'entour de vnc toille raynte. Et à l'entrée de la porte y anoit vng grant pauillon tendu. Et là laissoient les Admiraulx du Souldan leurs espées & bastons, quant ilz vouloient aller parler au Souldan. Aprés celui pauillon y auoit vne autre belle grant porte, & par celle porte on entroit en vne grant falle , qui eitoit la falle du Souldan. Empres celle falle y auoit vne autre tour faire comme la premiere, par laquelle seconde tour on montoit en la chambre du Souldan. Ou meilleu d'icelui hebergement, y auoit vng grant prael. Et y auoit en icelui prael vne tour plus grant que toutes les autres. Et par celle haulte tour le Souldan montoit, pour veoir tout le pais d'illec enuiron, & l'ost d'vnc part & d'autre. Et y auoit en icelui prael vne allée tirant vers le fleuue. Et au bout d'icelle allée le Souldan auoit fait tendre vng pauillon sur l'orée du fleuue, pour s'aller baigner. Et estoit eelui logeis tout connert par dessus le fust de trillis, & par dessus le trillis couvert de toille de Ynde, affin qu'on ne peust veoir de dehors dedans. Et estoient toutes les tours couvertes de toilles. Deuant celui hebergement arriuasmes le Ieudi deuant la feste de l'Ascencion nostre Seigneur en celui temps. Et illecques prés fut descendu le Roy en vng pauillon pour parler au Souldan, & lui accorder que le Sabmedi d'aprés le Roy lui rendroit Damiete.

Et ainsi comme on estoit sur le partement à vouloir venir à Damiete pour la rendre au Souldan; l'Admiral, qui avoit esté du temps du pere du jeune Souldan, qui lors estoit, eut en lui aucun remors. du desplaisir que lui auoit fait ce jeune Souldan. Car à son auenement, & que icelui Admiral l'eut enuoié querir pour estre Souldan après son pere, qui mourur à Damiete, & pour pourueoir ses gens, qu'il auoit amenez auccques lui d'estranges terres; il desapointal'Admiral qui auoit esté ou viuant de son pere, & pareillement les Connestable, Mareschaux & Senneschaux de son pere. Et pour ceste cause prindrent conseil en eulx, & disoient l'vn à l'autre; Seigneurs, « vous voiez le deshonneur que le Souldan nous a fait. Car il nous « a ousté des preheminences & gouvernemens, esquelz le Souldan « fon pere nous auoit mis. Pour la quelle chose, nous deuons estre cer- a tains, que s'il rentre vne foiz dedans les forteresses de Damiete, il a nous fera puis aprés tous prandre & mourir en ses prinsons, de paeurs se que par succession de temps nous prensisson vengeance de lui: ainsi « comme fift son ayeul de l'Admiral, & des autres, qui prindrent les « Contes de Bar & de Montfort. Et pourtant vault-il mieulx, que nous et le fassons mer auant qu'il sorte de noz mains. Et ad ce se consenti- « rent tous. Et de fait s'en allerent parler à ceulx de la Haulequa, dont j'ay deuant parlé, qui sont ceulx qui ont la garde du corps du Souldan. Et leur firent semblables remonstrances, comme ilz auoient

euës entreulx. Et les requifdrent, qu'ilz tuaffent le Souldan. Et ainfi

le leur promisdrent ceulx de la Haulequa.

Et ainsi comme vng jour le Souldan conuia à disner ses Cheualiets de la Haulequa, aduint que aprés difner se voulut retirer en sa chambre. Et ainsi qu'il eut prins congié de ses Admiraulx, vng des Cheualiers de la Haulequa, qui portoit l'espée du Souldan, ferit le Souldan fur la main, & la lui fendit jusques emprés le braz entre les quatre doiz. Et adonc le Souldan se retourna vers ses Admiraulx, qui » auoient conclud le fait, & leur dift; Seigneurs, je me plains à vous " de ceulx de la Haulequa, qui m'ont voulu tuer, comme vous pouez » veoir à ma main. Et îlz lui respondirent tous à vne voix, qu'il leur valoit beaucoup miculx qu'ilz le tuaffent, que qu'il les fift mourir; ainsi qu'il le vouloit faire, si vne foiz il estoit és forteresses de Damiete. Et faichez, que cauteleusement le firent les Admiraulx. Car ils firent sonner les trompetes & nacquaires du Souldan, & tout l'ost des Sarrazins se assembla, pour sauoir que le Souldan vouloit faire. Et les Admiraulx, leurs complices & alliez disdrent, que Damiete estoit prinse, & que le Souldan s'y en alloit, & leur auoit commandé, que tous allassent en armes aprés lui. Et subit tous se armerent, & s'en allerent picquans des esperons, vers Damiete, dont nous autres fulmes à grant malaile. Cat nous cuidions, que de vray Damiete fust prinse.

Et ce voiant le Souldan, qui estoit encore jeune, & la malice qui auoit esté conspirée contre sa personne ; il s'enfuit en sa haute tour, qu'il auoit prés de sa chambre, dont j'ay deuant parlé. Car ses gens mesme de la Haulequa lui auoient ja abatu tous ses pauillons. & enuironnoient celle tour, où il s'en estoit fouy. Et dedans la tour y auoit trois de ses Eucsques, qui auoient mengé auecques lui, qui lui escrierent, qu'il descendist. Et il leur dist, que voulentiers il descendroit, mais qu'ilz l'asseurassent. Et ilz lui respondirent, que bien le feroient descendre par force, & malgré lui ; & qu'il n'estoit mye encor à Damiete. Et tantoust ilz vont gecter le seu Gregois dedans celle tour, qui citoit feullement de perches de sappin, & de toille, comme i'av deuant dit. Et incontinant fut embrasée la tour, Et vous promets, que jamais ne viz plus beaufeu, ne plus fouldain. Quant le Souldan vit que le feu le pressoit, il descendit par la voie du prael, dont j'ay deuant parlé, & s'enfuit vers le fleuue. Et en s'enfuyant, l'yn des Cheualiers de la Haulequa le ferit d'yn grant glaiue parmy les coultes, & il se gecte o tout le glaiue dedans le fleuue. Et après lui descendirent enuiron de neuf Cheualiers, qui le tuerent là dedans le fleuue affez pres de nostre gallée. Et quant le Souldan fut more, I'vn desdits Cheualiers, qui auoit nom Faracataic, le fendit, & lui tira le cueur du ventre. Et lors il s'en vint au » Roy, fa main toute enfanglantée, & lui demanda: Que me donne-» ras-tu, dont j'ay occis ton ennemy, qui t'eust fait mourir s'il cust

vescu? Et à ceste demande ne lui respondit onques vng seul mot le bon Roy saint Lors.

Quant ilz eurent ce fait, il en entra bien trente en nostre gallée auecques leurs espées toutes nues és mains, & au coul leurs haches d'armes. Et je demanday à Monseigneur Baudouyn d'Ebelin, qui entendoit bien Sarrazinois , que c'estoit que celles gens disoient. Et il me respondit, qu'ilz disoient qu'ilz nous venoient coupper les testes. Et tantoust je viz vng grant trouppeau de noz gens, qui là estoient, qui se confessoient à vng Religieux de la Trinité, qui estoit auceques Guilleaume Conte de Flandres. Mais endroit moy ne me fouuenoit alors de mal, ne de pechié que oncques j'eusse fait: & ne pensois sinon à receuoir le coup de la mort. Et je me agenoillé aux piez de I'vn d'eulx lui tendant le coul, & disant ces motz en faisant le figne de la eroix: Ainfi mourut fainte Agnes. Encoufte moy se agenoilla « Messire Guy d'Ebelin Connestable de Chippre , & se confessa à moy: & ie lui donnay telle absolueion comme Dieu m'en donnoit le pouoir, Mais de chose qu'il m'eust dite, quant je su leué oneques ne m'en recorday de mot.

Nous fuffnes canouft mis en la foulte de la gallée, nots couféhers adans : & etilions beaucoup de nous, qu'ûn en nous unzuffnes à faillir rous à vneoup, mais pour nous anoir l'vn aprés l'autre leans. Fuffnes à el methehet foue la nuy. Et autoir em piere à droit du viz à Monfeigneur le Conze Pierre de Brezaigne : & auffi, les fiens piez effoient à l'endroit du mien viz. Adunir que le Jandemain nous fuffnes tiere hors de celle fouire, & nous ensoyreme dire les Admirault, que nous leur aliffions renouseller les connenances que nous autons hiches au Souléan. Et y allerent eveils que puernet aller. Mais le Conte de Brezaigne, & le Connethable de Chippre, & moy, qui effions griefdement malades, demtouraffnes.

Ceux qui allerent parler aux Admirauls, c'est affanoir le Conte de Flandres, le Conte de Soffinos, de les autres qui pournet aller, racomperente la connecision de nos deluraneces. Et les Admirauls promidiente, que s'é tousit comme no leuranerie déluire Damitee, les deluirencient le Roy, ce les autres grans personnages, qui efforient prinfonniers. Et lu didiferen, que le le Soudian ett veleu, qu'il est la tière comporte la crite au Roy ce à nous cub a ce que ja cobirer les conneciences qu'il autor faire campenner vers Babilonne plusfeurs de leurs grans riches hommes ce qu'il avoient fait uter, parce qu'ils fusioniers let que s'il autori fair campen. Par le connecie qu'il les feroit suffit coisen têten que si cout qu'il autori Damirec, qu'il les feroit suffit coisen têten que si cout qu'il autori Damirec, qu'il les feroit suffit coisen têten que si cout qu'il autori

Par ceste conuenance le Roy deuoit jurer en oultre faire à leur gré de deux cens mil liures auant qu'il partist du fleuue, & les deux autres cens mil il les leur bailleroit en Acre: & qu'îlz detiendroient pour séhurcté de paiement les malades qui effoient en Damiere, auce les arbaleites, armeures, engins, se leschars fallées, juíques ad ce que le Roy de senoieroir querir, écenoueiroir les deur darrenier eens mil lures. Le ferement, qui deuvic eftre fair entre le Roy & lei Admiratul, fur deuilé. Et tre et le ferement des Admiratul, que ou cas qu'ils ne tenoient au Roy l'eurs conuencions & promefies, qu'ils voaloient eftre ainfi honnis & deshonnorez, comme cil qui par fon peché alloir en pellerinage à Nahommer, la telte toure nue, & celat qual listifici fa fermune, & la reprenoir aprés. Et en cas fecond nui ne poosit felon la loy de Mahommer laiffer fa fernue, a comme de la comme del la comme de la

Quant les Admirault curent juré & fait leus feremens, la frene fetiepre, & baillearen au Roy le ferement et qu'ils voolioent qu'îl feith, qui fut et, & par le confeit d'aucuns Chreltiens regnoice qu'îlz auoient. Qu'ou ce as que le Roy ne leur tenoit à prometife, & les conuencions d'entr'eult, qu'il fuit feparé de la compaignite de Dieu, & de fai digne Mere, des douze Apoultres, de de ous les aurres Siant & Saintes de Paradis. Et à celui ferement fe accorda le Roy. L'autre etloit, que oudic cas que le Roy ne tenoit lefdites choles promifies, qu'il fuit repuré parjure comme le Chreftien qui a regnié Dieu, a/con Bapeefine, & fa Loy, & qui en delprie de Dieu crache fuit la eroit, «E décache o les piez. Quant le Roy oyr celui ferement il dit que jà ne le Froiti. Il

Et quant les Admiraulx sceurent, que le Roy n'auoit voulu jurer,

ne faire fe ferement ainf qu'île le requeroient; ile enuoierent deuers hai ledit Maitre Nicolle d'Acre, hai dies, qu'ile floitent ressual contens de hai, se qu'île auoient à grant despir de ce qu'île auoiens juré cour ce que le Roy aoui voulu, se que à present la revolutir jurer ce qu'île requeroient. Er lui ditt ledit Maitre Nicolle, qu'î fust cour certain que s'il ne jurori ainfi qu'ile vouloient, qu'ile lui féroient coupper la refte, se à cous ses gens. A quoy le Roy refpondit, qu'ile ne puocient faire à leurs voulenters, se qu'il aymoir trop mieult mourre bon Chrestien, que de viure ou courrour de Dieu, de la Mere; sé de se s'ains.

Il y aunie vang Patriarche auseques le Roy, qui effoit de Ierufalem, de l'eage de quatre-wingte ans, ou entairos. Lequel Patriarche auoit autresfoiz pourchaffé l'affeurance des Sarrazins enuers le Roy, & effoit venu vers le Roy pour lai aider auffi à auoit à dellurance enneir les Sarrazins. O'reifoit la conflume entre les Paiens & les Chreltiens; que quant aucuas Princes éfoient en guerre l'vn vers L'autre, dk'n de monorie durant qu'ît euffine nouvojé des Ambaffa.

1....

deurs en message l'vn à l'autre : les Ambassadeurs demouroient en celuy cas prinfonniers & esclaues, fust en Paiennie ou en Chrestienté. Et pour ce que le Souldan, qui auoit donné sehureté à icelui Patriarche, dont nous parlons, auoit esté tué : pour ceste cause le Patriarche demoura prinfonnier aux Sarrazins, aussi bien comme nous. Et voians les Admiraulx , que le Roy n'auoit nulle crainte de leur menasse, I'vn d'iceulx Admiraulx dist aux autres, que c'estoit le Patriarche qui ainsi conseilloit le Roy. Et disoit l'Admiral, que si on le vouloit croire, qu'il feroit bien jurer le Roy. Car il coupperoit la teste du Patriarche, & la lui feroit voler ou giron du Roy. Dont de ce pas ne le voulurent croire les autres Admiraulx, mais prindrent le bon homme de Patriarche, & le lierent deuant le Roy à vng pousteau, les mains darriere le dos si estroitement, que les mains luy enflerent en peu de temps groffes comme la tefte : tant que le fang lui failloit par plufieurs lieux de ses mains. Et du mal, qu'il enduroit, il crioit au Roy : Ha! Sire, Sire, jurez hardiement. Car j'en et prens le peché sur moy & sur mon ame, puis que ainsi est que auez « desir & voulenté d'acomplir voz promesses, & le serement. Et ne « scay, si en la fin le serement sut fait. Mais quoy qu'il en soit, les Admiraulx se tindrent au darrenier, acontens du serement que le Roy leur auoit fait, & des autres Seigneurs qui là estoient.

Or deuez fauoir, que quant les Cheualiers de la Hauloqua eurent occis leur Souldan, les Admiraulx firent fonner leurs trompettes & nacquaires à merueilles deuant le pauillon du Roy. Et dift-on au Roy, que les Admiraulx auoient eu grant enuie, & par conseil, de faire le Roy Souldan de Babilonne. Et me demanda vng jour le Roy , fi je pensois point qu'il eust prins le Royaume de Babilonne, s'ilz le lui cussent offert. Et je lui respondi, qu'il cust fait que foul, veu qu'ilz auoient ainfi occis leur Seigneur. Et nonobstant ce, le Roy me dist, qu'il ne l'eust mye reffusé. Et saichez, qu'il ne tint, sinon que les Admiraulx disoient entr'eulx , que le Roy estoit le plus fier Chrestien qu'ilz eussent jamais congneu. Et le disoient, pour ce que quant il partoit de son logeis, il prenoit tousjours sa croix en terre, & seingnoit tout fon corps du figne de la croix. Et disoient les Sarrazins, que si leur Mahommet leur eust autant lessé souffrir de meschief, comme Dieu auoit lessé endurer au Roy, que jamés ilz pe l'eussent adore, ne creu en lui. Tantoust aprés que entre le Roy & les Admiraulx furent faires, accordées, & jurées les convencions d'entr'eulx; il fut appointé, que le landemain de la feste de l'Ascencion nostre Scigneur, Damiete feroit renduë aux Admiraulx, & que le corps du Roy, & de tous nous autres prisonniers, serions deliurez. Et furent encrées noz quatre gallées deuant le pont de Damiete. Et là fift-on tendre au Roy vng pauillon pour foy descendre.

Quant vint le jour enuiron l'eure de fouleil leuant, Messire Gesfroy de Sergines alla en la ville de Damiere, pour la faire rendre aux Admiraulx. Et tantouft fur les murailles de la ville furent mises les armes du Souldan. Et entrerent les Cheualiers Sarrazins dedans ladite ville. & commancerent à boire des vins qu'ilz y trougerent , telle. ment qu'ilz s'en yurerent beaucoup en yeur. Et entre autres en vine. vng en nostre gallée, qui tira son espée toute sanglante, & nous di. soit qu'il auoit rué six de noz gens, qui estoit vne chose villaine à di. re à vng Cheualier, ne à autre. Et saichez que la Royne, auant que rendre Damiete, fut retirée en noz nefz auecques tous noz gens, fors les poures malades, que les Sarrazins devoient garder, & les rendre au Roy en leur baillant deux cens mil liures, dont dessus est faite mencion. Et ainsi l'auoient juré & promis les Sarrazins. Et semblablement lui deuoient rendre ses engins, les chars sallées dont ilz ne mengeoient point, & leurs bastons & harnois. Mais au contraire, la trailtre quenaille tuerent tous les poures malades, decoupperent les engins, & autres choses qu'ilz deuoient garder & rendre en temps & lieu; & de tout firent vng lit, & y mildrent le feu, qui fut fi grant, qu'il dura tous les jours du Vendredi, du Sabmedi, & du Dimanche enfuiuans.

Et aprés qu'ils eurent ainsi decouppé, & tué tout, & mis le seu parmy: nous autres, qui deuions estre deliurez dés le souleil leuant, fusmes jusques au souleil couschant sans boire ne mengier, ne le Roy, ne aucun de nous. Et furent les Admiraulx en disputacion les vngs contre les autres, tous machinans nostre mort. L'un des Admiraula » disoit aux autres: Seigneurs, si vous me croiez, & tous ces gens que " voicz cy auecques moy, nous tuerons le Roy, & tous ces grans par-» fonnages, qui font auccques lui. Car d'icy à quarante ans nous n'aurons p garde, pour ce que leurs enfans sont encor petitz. & nous auons Da-» miete. Parquoy nous le pouons faire seurement. Vng autre Sarrazin, qu'on appeloit Scebrecy, qui estoit natif de Morentaigne, disoit au contraire, & remonitroit aux autres, que s'ilz tuoient le Roy aprés ce qu'ilz auoient tué leur Souldan, on diroit que Egipciens séroient les plus mauuais & iniques de tout le monde, & les plus desloyaux, Et celui Admiral, qui nous vouloit faire mourir, disoit à l'encontre par autres remonstrances palliées. Et disoit, que voirement ilz s'estoient mespris d'auoir occis leur Souldan, & que c'estoit contre le commandement de Mahommet, qui disoit par son commandement, qu'ilz deuoient garder leur Seigneus comme la prunelle de l'œil. Et en monitroit celui Admiral le commandement par escript en vng " Liure qu'il tenoit en sa main. Mais, faisoit-il, or elcoutez, Seigneurs, » l'autre commandement. Et tournoit adonc le fueillet du Liure , & leur disoit que Mahommet commande, que en l'asseurance de sa foy on deuoit tuer l'ennemy de la Loy. Et puis disoit, pour reuenir à son » entente: Or regardez le mal que nous auons fait, d'auoir tué nostre » Souldan, contre les commandemens de Mahommet : & encores le » grant mal que nous ferions, si nous laissons aller le Roy, & que ne le tuon; quelque affeurance qu'il ait de nous. Car c'est le plus grant « ennemy de la Loy des Paiens. Et à ces motz, à peu prés que nostre « mort ne fut accordée. Et de ce aduint, que l'vn d'iceulx Admiraulx, qui nous estoit contraire euidant qu'on nous deust tous faire mourir, vint fur la riue du fleuue, & commença à crier en Sarrazinois à ceulx qui nous conduisoient és gallées : & o la toaillolle , qu'il ofta de sa teste, leur faisoit vng signe, disant, qu'ilz nous remenassent vers Babilonne. Et de fait, fulmes desanerez & remenez arriere vers Babilonne bien vne grant lieuë. Dont de ce fut mené par entre nous vng tres-grant ducil, & maintes larmes en yffirent des yeulx. Car nous esperions rous qu'on nous deuft faire mourir.

Ainsi comme Dieu voulut, qui jamés n'oublie ses seruiteurs, il sut accordé enuiron le fouleil couschant entre les Admiraulx, que nous serions deliurez. & nous fist-on reuenir vers Damiete. Et furent mises nos quatre gallées prés du riuage du sleuue. Adone requismes, que l'on nous mist à terre. Mais on ne le voulut pas faire jusques à ce que nous eussions mengé. Et disoient les Sarrazins, que ce seroit honte aux Admiraulx, de nous laisser sortir de leurs prinsons tous jugns. Et tantouit nous firent venir de l'oft de la viande à menger, e'est assauoir des bignetz de fromage, qui estotent roustiz au souleil, affin que les vers n'y euillissent: & des œufz durs, cuitz de quatre ou cinq jours. Et pour l'onneur de noz personnes, ilz les nous auoient fait paindre par dehors de diuerfes eouleurs,

Et aprés que nous eusmes repeu, on nous mist à terre. Et nous en allasmes deuers le Roy, que les Sarrazins amenoiene du pauillon; où ilz l'auoient tenu, vers le fleuue. Et y auoit bien vingt mil Sarrazins à pié aprés le Roy, leurs espées ecintes. Et aduint que ou fleuue deuant le Roy se trouua vne gallée de Geneuois, en laquelle il ne apparefloit que vng foul: lequel, quant il vit que le Roy fut audroit de leur gallée, il commença à fiffler. Et tantouft veez-cy fortit de la foulte de leur gallée bien quatre-vingtz arbalestriers bien equippez, leurs arbalestres renduës, & le trect dessus. Et si toust que les Sarrazins les curent apperceuz, ilz commancerent à fuir comme brebis, qui sonr esbahies, ne onques auecques le Roy n'en demoura que deux ou trois. Les Geneuois gecterent une planche à terre, & recuillirent le Roy, le Conte d'Anjou son frere, qui depuis 2 esté Roy de Sieille, Monseigneur Geffroy de Sergines, & Meffire Phelippe de Nemours, & le Mareschal de France, & le Maistre de la Trinité, & moy. Et demoura prinfonnier, que les Sarrazins garderent, le Conte de Poitiers; jusques ad ce que le Roy leur eust paié les eent mil liures qu'il leur deuoit baillet auant que de partir du fleuue.

Le Sabmedi d'aprés l'Afcencion , qui fut le landemain que nous eulmes esté deliurez, vindrent prandre congié du Roy, le Conte de Flandres, le Conte de Soissons, & plusieurs autres grans Seigneurs. Aufquelz le Roypria, qu'ils voulfiflent attendre julques à ce que le Conte de Poitiers son frere fust deliuré. Et ils lui tespondirent, qu'il ne leur elfoit possible, pour ce que leurs gallées estoient prestes à par. tir. Et alors alterent monter en gallée, à le luer ne venir en France. Et estoit auecques cult le Conte Pietre de Bretaigne, lequel estoit griéchement malade, & ne vesquit puis que trois sepmaines, & mour furmer.

Le Roy ne voulut mye laisser son frere le Conte de Poitiets, & voulut faire le paiement de deux cens mil liutes. Et mist-on à faire ledit paiement le Sabmedi & le Dimanche tout à journée. Et bailloiton les deniers au pois de la balance, & valloit chacune ballance dix mil liures. Quant vint le Dimanche au soir, les gens du Roy, qui faisoient le paiement, lui manderent qu'il leur failloit bien encotes trente mil liures. Et auecques le Roy, n'y auoit que son frere le Conte d'Anjou, le Mareschal de France, & le Ministre de la Trinité, & moy: & tous les autres estoient à faite le paiement. Lors je dis au Roy, qu'il lui valloit mieulx prier au Commandeur & au Mareschal du Temple, qu'ilz lui prestassent lesdiz trente mil liures pour deliurer son frere. Et du conseil que je donnois au Roy me reprint Frere Estienne de Outricourt, qui estoit Commandeur du Temple . & me » dist: Sire de Ionuille, le conseil que vous donnez au Roy ne vault rien, " ne n'est point raisonnable. Car vous sauez bien que nous receuons » les Commandes à serement, & sans que nous en puissions bailler les » deniers, fors à ceulx qui nous font faire les seremens. Et le Mareschal du Temple, pour çuider contenter le Roy, lui disoit: SIRB, laissez » en paix les noifes & tenczons du Sire de Ionuille, & de nostre Com-» mandeur. Car ainsi comme dit nostredit Commandeur, nous ne » pouons rien bailler des deniers de noustre Commande, sinon contre » nostre serement, & que soions parjutez. Et saichez, que le Sennesn chal vous dit mal, de vous conseiller, que si ne vous en baillons, » que vous en preignez : nonobstant que vous en ferez à vostre vou-» lenté. Mais li vous le faites, nous nous en desdommagerons bien sur » le vostre, que auez en Acre. Et quant j'eu entendu la menasse qu'ilz failoient au Roy, je lui dis, que j'en yrois querir s'il vouloit. Et il me commanda ainsi le faire. Et tantoust m'en allay à vne des gallées du Temple, & vins à vng coffte dont l'on ne me vouloit bailler les clefz: &co vne congnée, que je trouuzy, je voulu faire ouuerture de par le Roy. Et ce voiant le Mareschal du Temple, il me fist bailler les clefz du coffre , lequel je ouury , & y prins de l'argent affez : & l'apporté au Roy, qui moult fut joieux de ma venuë. Et fut fait & paracheué le paiement de deux cens mil liures , pour la deliurance du Conte de Poitiers. Et auant que paracheuer ledit paiement, aucuns conseilloient au Roy, qu'il ne fist du tout paier les Sarrazins plustost qu'ilz lui eussent deliuré le corps de son frere. Mais il disoit, puis qu'il leur auoit promis, qu'il leur bailleroit tous leurs deniers auant que partir du fleuue. Et sur ces patoles Messite Phelippes de Montfort dist au Roy, qu'on auoit meseompté les Sarrazins d'une ballance, qui valoit dix mil liures. Dont le Roy se corrouça asprement, & commanda audit Messire Phelippes de Montfort sur la foy qu'il lui deuoit, comme son homme de foy, qu'il fist paier lesditz dix mil liures aux Sarrazins, s'ils n'estoient paiez. Et disoit le Roy, que jà ne partiroit jusques ad ee qu'il eust paié tous les deux cens mil liures. Moult de gens voians que le Roy estoit tousjours en dangier des Sarrazins , lui prioient fouuent , qu'il se voulsist retirer en vne gallée qui l'attendoit sur mer, pour fuir des mains des Sarrazins. Et firent tant, qu'ilz le firent retirer. Et lui-mesme disoit, qu'il pensoit auoir bien acquiré son serement. Et adonc commenczasmes à nauiger sur mer, & alasmes bien vne grant lieuë de mer, sans pouoir riens dire l'vn à l'autre du mesaise que nous auions, d'auoir lessé le Conte de Poitiers en la prinson. Et ne tarda gueres, que veez-cy Messire Phelippes de Monfort qui estoit demouré à fairele paiement desdiz dix milliures, lequel s'eseria au Roy: SIRE, Sire, attendez vostre frere le Conte de « Poitiers, qui s'en va à vous en celle autre gallée. Et le Roy commença à dire à ses gens, qui là estoient : Alume, alume. Et tantoust y « eut grant joie entre nous tous de la venue du frere du Roy. Et y eut vng pouure pescheurs qui alla dire à la Contesse de Poitiers, qu'il auoit deliuré le Conte de Poitiers des mains des Sarrazins. Et elle lui fist donner vingt liures parifiz. Et lors chaeun monta en gallée,

Pas ne vueil oublier aucunes besongnes, qui arriuerent en Egipte tandis que nous y estion. Premierement vous diray de Monseigneur Messire Gaultier de Chastillon, duquel je ouy parler à vng Cheualier, qui l'auoit veu en vne rue pres du Kasel , là où le Roy fut prins : & auoit son espée toute nue ou poing. Et quant il veoit les Turcs pasfer par eelle ruë, il leur couroit sus, & les chassoit à tous les coups de deuant lui. Et en fuiant de deuant lui , les Sarrazins , qui tiroient aussi derriere comme deuant eux, le couurirent tout de pilles. Et me dist celui Cheualier, que quant Messire Gaultier les auoit ainsi chasfez, qu'il se deflichoit de ses pilles qu'il auoit sur lui, & se armoit de rechief. Et long-temps fut-il là ainsi combarant, & le vit plusieurs foiz se esleuer sur les estriefz , criant : Ha! Chastillon , Cheualier! Et « où sont mes preudes hommes? Mais ne s'en trouuoit pas vng. Et vng « jour après comme j'estois aucc l'Admiral des gallées, je m'enquis à tous ses gens d'armes, s'il y auoit nully, qui en secust à dire aucunes nouuelles. Mais je n'en peu jamés rien sauoir, fors à vne foiz, que je trouuay vng Cheualier qui auoit nom Messire lehan Frumons; qui me dist, que quant l'on l'emmenoit prisonnier, il vit vng Turc qui estoit monte sur le cheual de Messire Gaultier de Chastillon, & que le cheual auoit la eullière toute fanglante : & qu'il lui demanda , qu'estoit deuenu le Cheualier, à qui effoit le cheual. Et le Turc lut dist, qu'il luy auoit couppé la gorge tout dessus son cheual, & que le cheual estoit ainsi ensanglante de son sang.

Il y moit vag moult vaillant hommen noître oft, qui auoit non Mefine faque de Châtell, Euséley de Soilfons: lequed, quant i qii que nous en reuenion vers Damiere, & que chacun s'en vouloit re-uenie ne France, il ayma mieula demourer anecques Dicu, que de s'en reouvaner ou lieu dont il effoit né. Et ét alla frapper lui feullet dedans les Turce, commes s'il le cett voulu combaure rout feul. Mais tantouff Fennoierent à Dieu, & le midrent en la compaignie des Martys. Car ils le tuerent en pae d'euxe.

Vne autre chose viz, ainsi que le Roy artendoit sur le sleuue le paiement qu'il faisoit faire pour auoir son frere le Conte de Poiriers , il vint au Roy vng Sarrazin moult bien habillé, & fort bel homme à regarder. Et presenta au Roy du lart prins en potz, & des seurs de diuerfes manieres, qui eftoient moult odorantes : & lui dist, que c'estoient les enfans du Nazac du Souldan de Babilonne, qui auoit esté tué, qui lui faisoient le present. Quant le Roy ouyt celui Sarra. zin parler François, il lui demanda, qui le lui auoit aprins. Et il refpondit au Roy, qu'il estoit Chrestien regnoyé. Et incontinent le Roy lui dist, qu'il se rirast à part hors de deuant lui, & qu'il ne parleroit plus à lui. Lors je le tiray à quartier , & l'enquis comment il auoit regnyé,& dont il estoit. Et celui Sarrazin me dist, qu'il estoit ne de " Prouins, & qu'il estoit venu en Egipte auec le feu Roy IEHAN: & 22 qu'il estoit marié en Egipte, & qu'il y auoit de moult grans biens. Et je lui dis: Ne sauez vous pas bien que si vous mourez en tel point. que vous descendrez tout droit en enfer, & serez dampne à jamais? Et il me respondit, que certes ouy, & qu'il fauoit bien qu'il n'essoit » loy meilleure que celle des Chrestiens, Mais, fist-il, je crains si je al-» lois vers vous ,la pouureté où je serois, & les grans infames reprou-» ches qu'on me donneroit tout le long de ma vie, en me appellant, » Regnoié, Regnoié. Pourtant j'aime mieulx viute à mon aile, & ri-" chomme, que de deuenir en tel point. Et je lui remonstray, qu'il valloit trop mieulx craindre la honte de Dieu & de tout le monde. quant au bout du jugement tous meffaiz seront magnifestez à chacun, & puis aprés estre dampné. Mais tout ce ne me seruit de riens. ains s'en partit de moy. & oncques puis ne le vy.

Cy-deunt arez veu & entendu les grans perfecucions & mifres, que le bon Roy fain Lo v s, & rous nous aons louffertes & endutes oultre mer. Auffi fachez que la Royne la bonne Dame n'en elchappa pas, farsen auoir fapart, & de bien afpere aucueur, ainfi que
vous orrec v 4-prés. Cartrois jours auant qu'ille accouffailt, lai undrent les nouselles que le Roy fon bon épour cétoir prins. Defquelles nouselles elle fair firet-roubléte en lon copes, & à fi grant
mefaile, que fain seeffer en fon dormir il lui femboir que route la
chambre fult plaine de Sarrasina, pour la occir « fain fin sécfories."
» A Taide, à l'aide, là où il n'y auoit ame. Erde paeurs que le fruit qu'elle auoin ne perfit, elle failoir veiller tout noytry qu'exultère.

de fon Itt, fans domnin. Lequel Chevaller eftoix viel de anxien, de l'eage de quarte viniger aus, de plus. Et à chafcune fois qu'elle réferioriot, il la tenoir parmy les mans, se lui ditoir: Madame n'aire garde, je finis aucques vous, n'aire pareur. Et ausaut que le honne Dame fult acoulichée, elle fill vuider la chambre des parfonnages qui y edioint, forst que de celui viel Chevaller, se fig geda la Royne à genoula deuast uis réuit requist, qu'il lui donnaît vog don. Le le Chevaller le lui reforts par foin ferenne. Et la Royne à genoula deuast uis réuit requist, qu'il lui donnaît vog don. Le le Chevaller le lui reforts par foin ferenne. Et la Royne à gene fiu de la suraint genement celle vie de la chevaller lui reforme donnée, que fiu le Surazint genement celle vie le Chevaller lui reformedit, que trave voulenteire il le feroit, ex que ja l'asoit-il eu en penfée d'ainh le fais-

Ne tarda gueres, que la Royne acouscha audit lieu de Damiete d'vn filz, qui ot nom Iehan , & en son surnom Tristan. La raison estoit, pour ce qu'il auoit esté né en tristesse & en pouureté. Et le propre jour que elle acouscha, on lui dist que tous ceulx de Pise, de Gennes, & route la poure commune, qui estoit en la ville, s'en vouloit fuir, & laisser le Roy. Et la Royne les fist tous venir deuant elle. & leur demanda, & dist: Seigneurs, pour Dieu mercy je vous supply, a qu'il vous plaise ne abandonner mie ceste ville. Car vous sauez bien « que Monseigneur le Roy, & tous ceulx qui sont auecques lui, seroient et tous perduz. Et pour le moins, s'il ne vous vient à plaisir de ainsi le « faire: au moins aiez pitié de ceste pouure chestiue Dame, qui cy « gift, & vueillez attendre tant que soie releuée. Et tous sui respondirent, qu'il n'estoit possible, & qu'ilz mouroient de fain en ceste ville. Et elle leur respondit, que jà ne mourroient-ilz de fain : &: qu'elle feroit achater toutes les viandes qu'on pourroit trouver en la ville, & qu'elle les retenoit desormais aux despens du Roy. Et ainst lui conuint le faire, & fist achapter des viandes ce qu'on en pouoit finer. Et en peu de temps auant qu'elle fust releuée, lui cousta troiz cens soixante mil liures, &plus, pour nourrir celles gens. Et ce nonobstant conuint à la bonne Dame soy leuer auant son terme, & qu'elle allast attendre en la ville d'Acre, par ce qu'il failloit deliurer la cité de Damiete aux Turcs & Sarrazins.

Tous deues fauoir , que ce neaophlant que le Roy cult fousfert moult de mante, encores quant el terrar on fia ef, se genn en lui ausoient rions appareillé, comme de robbes, lit, coulche, ne aurre bien. Mais hui conuin gefir par fir pour fair les maretas, jusques à ce que fulfons en Acre, kt n'auoir le Roy nult abillemens, que deux robbes que le Souldan hai auoir fair tailler, quiefoitent de famyanier fourées de vers & de gris. & y auoir grant foiffon de boutons d'or. Tandis que nous fufines fir mer, de que nous allions en Acre, je me fooie touspours emprés le Roy, pour ce que j'eftoismulade. Et lors me compa le Roy, comment il auoir de-compa le Roy, compa le Roy, comment il auoir de-compa le Roy, compa le Roy de compa le R

puis pourchassé sa renezon & la nostre par l'aide de Dieu. Aussi lui faillit compter comme j'auoie esté prins sur l'eaue, & comment vne Sarrazin m'auoit saulué la vie. Et me disoit le Roy, que grandement estoic tenu à nostre Seigneur, quant il m'auoit de liure de si grans perilz. Et entre autres choses le bon saint Roy plaignoit à merueilles la mort du Conte d'Arthois son frere. Vng jour demanda que faisoit le Conte d'Anjou son frere, & se plaignoit qu'il ne lui tenoit autrement compaignie vng feul jour, veu qu'ilz estoient en vne gallée ensemble. Et on rapporta au Roy, qu'il jouoit aux tables auecques Messire Gaultier de Nemours. Et quant il eut ce entendu, il se leua, & alla tout chancellant, pour la grant feblesse de maladie qu'il auoit. Et quant il fut sur eulx , il print les dez & les tables , & les gecta en la mer, & se couroussa tres-fort à son frere, de ce qu'il s'eftoit si toust prins à jouer aux dez, & que autrement ne lui souvenoit plus de la mort de son frere le Conte d'Arthois, ne des perilz desquelz nostre Seigneur les auoit deliurez. Mais Messure Gaultier de Nemours en fut le mieux paié. Car le Roy gecta tous ses deniers. qu'il vit sur les tabliers, aprés les dez & les tables en la mer.

Cy endroit veulx-je bien racompter aucunes grans perfecucions & tribulacions qui me suruindrent en Acre; desquelles les deux, en qui j'auoie parfaicte fiance, me deliurerent. Ce furent nostre Seigneur Dieu. & la benoiste Vierge Marie. Et ce di-ge affin de esmouuoir ceulx qui l'entendroit à auoir parfaite fiance en Dieu, & pacience en leurs aduerfitez & tribulacions : & il leurs aidera ainfi qu'il a fait à moy par plusieurs foiz. Or disons, quant le Roy arriua en Acre, ceulx de la cité le vindrent receuoir juiques à la riue de la mer, o leurs proces. fions, à tres-grant joie. Ét bien toust aprés le Roy m'enuoia querir, & me commanda expressément sur tant que j'auois s'amour chiere. que je demourasse à menger auecques lui soir & matin; jusques à tant qu'il eust aussé fi nous en yrions en France, ou deliberé de demourer là. Ie fu logé cheux le Curé d'Acre , là où l'Eucsque dudit lieu m'auoit institué mon logeis, où je fu griefuement malade. Et de tous mes gens ne demoura qu'vn seul varlet, que tous ne demourassent au lit malades comme moy. Et n'y auoit ame, qui me resconfortast d'vne seulle foiz à boire. Et pour mieulx me resjouir, tous les jours je veoie apporter par vne fenestre, qui estoit en ma chambre, bien vinge corps mors à l'Eglise pour enterrer. Et quant je oye chanter, LIBERA ME, je me prenois à pleurer à chaudes larmes, en criant à Dieu mercy: & que son plaisir fust me garder, & mes gens, de celle pestilence qui regnoit. & aussi fist-il.

Tantoust après le Roy fist appeller ses frercs, & le Conte de Flandres, & tous les autres grans parsonnages qu'il auoit auccoues luy, à certain jour de Dimanche. Et quant tous furent presens, il » leur dist: Seigneurs, je vous ay enuoié querir, pour vous dire des nounuelles de France. Il est vray que Madame la Royne ma mere m'a

mandé.

mandé, que je m'en voise hastiuement, & que mon Royaume est en « grant peril. Car je n'ay ne paix ne treues auecques le Roy d'Angle- « terre. Et les gens de cette terre me veullent garder de m'en aller ; « & que si je m'enuois, que leur terre sera perduë & destruicte, & qu'ilz « s'en viendront tous après moy. Pourtant vous pry, que y vueillez penfer ,& que dedans huit jours m'en rendez response.

Le Dimanche ensuivant tous nous presentasmes deuant le Roy, pour lui donner response de ce qu'il auoit chargé lui dire, de son al-lée ou demourée. Et pourta pour tous les parolles Monseigneur Mesfire Guion Maluoifin, & diffainfi: SIRE, Meffeigneurs vos freres, & " les autres parsonnages, qui ey sont, ont esgard àvostre Estat : & ont " congnoissance que vous n'auez pas pouoir de demourer en ce pais à « l'onneur de vous, ne au prouffit de vostre Royaume. Car en premier " lieu, de tous voz Cheualiers, que amenaîtes en Chippre, de deux « mil huit eens il ne vous en cft pas demouré vng cent. Par autre part, " yous ne auez point de habitation en ceste terre, n'aussi voz gens n'ont « plus nulz deniers. Parquov tout consideré tous ensemble vous con- « feillons que vous en aillez en France pourchasser gensd'armes, & de- « niers, parquoy vous puissez hastiuement reuenir en ee païs, pour ven- «

geance prandre des ennemys de Dieu & de sa loy.

Quant le Roy eut ouy le conseil de Messire Guy , il ne fut point content de ce , ains demanda en particulier à chacun ce que bon lui fembloit de ceste matere : & premier au Conte d'Anjou , au Conte de Poiriers, au Conte de Flandres, & autres grans parsonnages, qui estoient deuant lui. Lesquelz tous respondirent, qu'ilz estoient de l'opinion de Messire Guy Maluoisin. Mais bien sut contraint le Conte de laphe qui auoit des chafteaux oultre mer, de dire fon opinion de ceste affaire : lequel, aprés le commandement du Roy, dist que son opinion estoit, que si le Roy pouoit tenir maison aux champs, que ce seroit son grant honneur de demourer, plus que de s'en retour-... ner ainsi vaincu. Et moy, qui estois bien le quatorziesme là assistant, respondy en mon ranc, que je tenoie l'opinion du Conte de Japhe. Et disoie par ma raison, que l'on disoit, que le Roy n'auoit encore mis ne emploie nulz des deniers de son tresor, mais auoit seullement despencé les deniers des Cleres de ses finances : & que le Roy deuoit enuoier querir és païs de la Morée, & oultre mer, Cheualiers & gensd'armes à puissance: & que quant on oirra dire, qu'il donnera largement de gaiges, il aura tantoust recouuert gens de toutes pars, & par ce pourra le Roy deliurer tant de pouures prinsonniers, qui ont efté prins au seruice de Dieu, & du sien, que jamais n'en ystront, s'il s'en va ainfi. Et fachez, que de mon opinion ne fuz-je mie reprins. mais plufieurs se prindrent à plorer. Car il n'y auoit gueres celui, qui n'euft aucun de ses parens prinsonnier és prinsons des Sarrazins. Aprés moy Monscigneur Guillaume de Belmont dift, que mon opinion estoit tres-bonne, & qu'il se accordoit à ce que j'auoie dit.

Aprés ces chouses, & que chascun eut respondu endroit soy, le Roy fut tout troublé pour la diserlité des opinions de son Conseil: &print terme d'autres huit jours , de declarer ce qu'il en vouldroit faire. Mass bien deuez fauoir, que quant nous fusmes hors de la presence du Roy, chacun des Seigneurs me commença à assaillir, & me » disoient par despit & enuie : Ha ! certes le Roy est foul, s'il ne vous » croit, Sire de Ionuille, par dessus tout le Conseil du Royaume de

» France. Et je me tais tout coy.

Tantoust les tables furent mises pour aller menger, le Roy qui tousjours auoit de coustume de me faire seoir à sa table, si ses freres n'y estoient; & aussi que en mengeant il me disoit tousjours quelque chole. Mais oneques mot neme dist, ne ne tourna son vis vers moy. Alors me penfay, qu'il estoit mal content de moy, pour ce que j'auois dir qu'il n'auoit encore despencé ses deniers, & qu'il en deuoit despendre largement. Et ainfi qu'il eut rendu graces à Dieu aprés son disner, je m'estois retiré à vne senestre, qui estoit prés du cheuer du lit du Roy, & tenois mes bras passez parmy la grisle de celle fenestre tout pensif. Et disois en mon courage, que si le Roy s'en alloit à ceste foiz en France, que je m'en yroie vers le Prince d'Antioche, qui estoit de mon parenté. Et ainsi comme j'estois en telle pensée , le Roy se vint apuier sur mes espaulles par darriere, & me tenoit la tefte o ses deux mains. Et je cuidois que ce fust Monseigneur Phelip. pe de Nemours, qui m'auoit fait trop d'ennuy celle journée, pour le n confeil que j'auois donné. Et je lui commençay à dire; Lessez m'en » paix, Messire Phelippe, en malle aduenture. Et je tourné le visage. & le Roy m'y passe la main par dessus. Et tantoust je sceu bien que c'estoit la main du Roy, à vne esmeraude qu'il auoit ou doy. Et tantoust je me voulu remuer, comme celuy qui auoit mal parlé. Et le » Roy me fift demourer tout coy, & me va dire : Venez çà , Sire de » Ionuille, comment auez-vous esté si hardy, de me conseiller sur tout » le Conseil des grans parsonnages de France, vous qui estes jeune " homme, que je doy demorer en ceste terre? Et je lui respondy, que si je l'auois bien conseillé, qu'il creust à mon conseil : & si mal le confeilloie, qu'il n'y creust mie. Et il me demanda, s'il demouroit, si je vouldrois demourer auecques lui. Et je lui dis que ouy certes, fust à mes despens, ou à autrui despens. Et lors le Roy me dist, que bon gré me fauoit de ce que je lui auois conseillé sa demeure, mais que ne le deisse à nully. Dont toute celle sepmaine je su si joieux de ce qu'il m'auoit dir, que nul mal ne me greuoit plus. Et me deffendois hardiement contre les autres Seigneurs, qui m'en affailloient. Et sachez, qu'on appelle les païsans de celle terre, poulains. Et fut aduerty Meffire Pierre d'Auallon, qui estoit mon cousin, qu'on me appelloit poulain: pour ce que j'auoie confeillé au Roy sa demeure auceques les poulains. Si me manda mon coufin, que je m'en deffendisse contre ceulx qui m'y appelleroient: & que je leur disse, que j'amois mieulx

estre poulain, que Cheualier reereu comme ilz estoient.

La sepmaine passée, que susmes à l'autre Dimanche, tous retournalmes deuers le Roy. Et quant tous fulmes presens, il commença à soy seigner du signe de la eroix; & disoit que c'estoit l'enseigne ment de sa mere, qui lui auoit dit, que quant il voudroit dire quelque parolle, qu'il le fiit ainfi, & qu'il inuocaît le nom de Dien, & l'aide du faint Esperit. Et furent telles les parolles du Roy ? Seigneurs, je « vous remercie ; ceulx qui m'auez confeille de m'en aller en France? « & pareillement foyz-je eeulx qui m'ont conseille que je demourasse « en ce pais. Mais je me fuis depuis auife, que quant je demourravi a que mon Royaume n'en sera jà plustoust pour ee en péril. Car Ma- « dame la Royne ma mere a affez gens pour le deffendre. Et ay aussi ef- et gard au dict des Cheualiers de ce païs, qui disent, que si je m'enuois, a que le Royaume de Icrufalem sera perdu : par ce qu'il ne demoure- et ra nully aprés moy. Pourtant ay-je regardé, que je suis cy venu pour a garder le Royaume de Ierusalem, que j'ay conquis, & non pas pour « le laisser perdre. Ainsi, Seigneurs, je vous dy, & à rous les autres; « qui vouldront demourer auceques moy, que le dicz hardicment: & « vous promers que je vous donneray tant, que la couppe ne sera pas « mienne, mais voltre, Ceulx qui ne vouldront demourer, de par Dieu , foit. Aprés ces parolles , plufieurs en y eut d'efbahiz , & commencerent à pleurer à chauldes larmes.

Aprés que le Roy eut dec lairé sa volenté, & que s'entencion estoit " de demourer là, il en laissa venir en France ses freres. Mais je ne sçay pasbien, si ce fut à leurs requestes, ou par la volenté du Roy. & sut " ou temps d'enuiron la faint Iehan Baptifte. Et tantoust aprés que ses freres furent partiz d'auec lui , pour leur en venir en France ; vng peu aprés le Roy voulut sauoir comment ses gens, qui estoient demourez auecques lui, auoient fait diligence de recouurer gensd'armes. Er le jour de la feste Monseigneur saint Jaques, dont j'auois esté pelerin, pour les grans biens qu'il m'auoit faiz; aptés que le Roy se fut retiré en sa chambre, sa messe ouve, appella de ses principaux, & gens de conscil : c'est affauoir Messire Pierre Chambellan , qui fut le plus loial homme, & le plus droicurier, que je veisse oncques en la maifon du Roy: Messire Gesfroy de Sergines le bon Cheualier, Messire Gilles le Brun le bon preudomme, & les autres gens de son Conseil : auec lesquelz estoit le bon preudomme, à qui le Roy auoit donné la Connestablie de France aprés la mort de Messire Ymbert de Beljeu. Et leur demanda le Roy , quelz gens & quel nombre ilz auoient amassé pour remettre son armée sus, & comme courroussé disoit : Vous « faucz bien qu'il y a vng mois, ou enuiton, que je vous declairé que « ma voulenté effoit de demourer : & n'ay encores ouy aucunes nou- « uelles, que vous aiez fait armée de Cheualiers, ne d'autres gens. Et « ad ce lui respondit Messire Pierre Chambellan pour tous les autres: SIRE, fi nous n'auons encore de ce riens fait, fi n'en pouons nous «

» mais. Car fans faulte chascun se fait si chier , & veult gaigner se » grant pris de gaiges, que nous ne leur ozerions promettre de donner » ce qu'ilz demandent. Et le Roy voulut sauoir à qui ilz auoient parlé. & fauoir qui estoient ceulx-la qui demandoient ainsi gros pris de gaiges. Et tous respondirent, que ce estois-je, & que je ne me vouloie contenter de peu de choie. Et ouy toutes ces choies, moy estant en la chambre du Roy. Et disoient au Roy les gens de son Conseil dessus nommez telles parolles de moy, pour ce que lui auois conseillé contre leur opinion qu'il demourait, & que ainsi ne s'en deuoit-il retourner en France. Lors me fist appeller le Roy,& tantoust allé à lui & me gecté à genoulz deuant lui ; & il me fift leuer & scoirs. » Et quant je fu affis, il me va dire: Senneschal , vous sauez bien que » j'ay tousjours eu fiance en vous & vous ay tant aymé: & toutefuois » mes gens m'ont rapporté, que vous estes si dur, qu'ilz ne vous peuent » contenter de ce qu'ils yous promectent de gaiges, comment en van il? Et je lui responds: SIR B, je ne sçay qu'ilz vous rapportent. Mais n quant est de moy, si je demande bon salaire, je n'en puis mais. Car 20 your fauez bien, que quant je fu prins fur l'eaue, alors je perdy quan-22 que j'auoie, sans qu'il me demourast autre chose que le corps: & par n ce ne pourrois-je entretenir mes gens o peu de chofe. Et le Roy me demanda, combien je vouloie auoir pour ma compagnie, jusques au temps de Pasques, qui venoient, qui estoient les deux pars de l'année. » Et je luy demanday deux mille liures. Or me dictes, fift le Roy, » auez vous quis nulz Cheualiers auecques vous ? Et je lui dis: SIRE, » j'ay fait demourer Messire Pierre du Pontmolain, lui tiers à bannie-» re, qui me coustent quatre cens liures. Et alors compta le Roy par » fes doigts, & me dist: Sont, fist-il, douze cens liures, que vous cou-» steront voz Cheualiers, & gensd'armes. Et je lui dis : Or regardez » donques, SIR E, s'il ne me fauldra pas bien huit cens liures pour me 39 monter de harnois & cheuaulx, & pour donner à menger à mes Che-» ualiers, jusques au temps de Pasques ? Lors le Roy dist à ses gens, qu'il ne veoit point en moy d'outrage; & me va dire, qu'il me retenoit à lui-

Tancouft sprés ne tarda gueres, que l'Empereur F s. R. vé Almaigne emois en Ambasade deuers le Roy, de lui emois l'ettres de crezae, de comment il elcripuoir au Souldan de Babilonne, qui elcitor
mort, mais il n'en fauoir riens: qui l'ettre tal fes gens qui l'enuoioir
deurs lui, de comment qui fluft, qui deliuralt le Roy et tous fes
gens. Et moult bien me fouuient, que pluficurs differen, que pas
nuffent vouls, que l'Ambasade d'eclui Empereur Ferry les cufte
core trousez prilonniers. Car ilz fe doubtoient, que ce faifoir l'Empereur, pour nous faire plus efforiement retin; à pour plus nous
etocombrer. Et quars ils nous eurent trousez deliurez, ils s'en retournement deuers leur Empereur.

Pareillement aprés celle Ambaxade, vint au Roy l'Ambaxade du

Souldan de Damas infoues en Acre. Et fe plaingnoit au Roy le Souldan par ses lettres des Admiraulx d'Egipte, qui auoient tué leur Souldan de Babilonne, qui estoit son cousin. Et lui promettoit, que s'il le vouloit secourir contr'eulx, qu'il lui deliureroit le Royaume de Ierufalem qu'ilz tenoient. Le Roy respondit aux gens du Souldan, qu'ilz se retirassent en leur logeis, & que de brief seur manderoit res ponce à ce que le Souldan de Damas lui mandoir. Et ainfi s'en allerent loger. Et tantouft aprés qu'ilz furent logez, le Roy trouua en son Conseil, qu'il enuoieroit la responce au Souldan de Damas par fes meffagiers, & y enuoieroit auecques eulx vng Religieux, qui auoit nom Frere Yues le Breton, qui estoit de l'Ordre des Freres Prescheurs. Et tantouft lui fut fait venir Frere Yues. Et l'enuoia le Roy deuers les Ambassadeurs du Souldan de Damas, leur dire que le Roy vouloit qu'il s'en allast auecques eux deuers le Souldan de Damas, lui rendre responce que le Roy lui enuoioit par lui, pour ce qu'il entendoit Sarrazinois. & ainfi le fift ledit Frere Yues. Mais bien vous veulx icy racompter vne chofe, que ouv dire audit Frere Yues. Oui est, que en s'en allant de la maifon du Roy au logeis des Ambassadeurs du Souldan faire le message du Roy, il trouua parmy la rue vne femme fort anxienne, laquelle portoit en sa main destre vne escuelle plaine de feu , & en la main senestre vne fiolle plaine d'eauë. Et Frere Yues lui « demanda: Femme, que vieulx-ru faire de ce feu , & de celle caue , « que tu portes ? Et elle lui respondit, que du seu elle vouloit brusser Paradis, & de l'eaue elle en vouloit estaindre Enfer: affin que jamais ne fust plus de Paradis, ne d'Enfer. Et le Religieux lui demanda, pourquoy elle disoit telles parolles. Et elle lui respondit : Pour ce, « fist-elle, que je ne vieulx mye que nully face jamais bien en ce mon-« de pour en auoir Paradis en guerdon, n'aussi que nul se garde de pe. « cher pour la crainte du feu d'Enfer. Mais bien le doit-on faire pour « l'entiere & parfaite amour, que nous deuons auoir à nostre createur « . Dieu, qui est le bien souverain, & qui tant nous a aymez, qu'il s'est « foubmis à mort pour noustre redemption, & qu'icelle mort a souf- « fert pour le peché de nostre premier pere Adam, & pour nous saul- « ucr.

Tandis comme le Roy (ejeurnoit en Acre, vindrent deuers lui les medigiers du Prince des Beduins, qui le appelloit le Vid de la Montaigne. Et quant le Roy eut coye à medie ut matin, il voulut ouir ce que les medigiers des Prince des Beduins lui vouloirent dire. Et euls ventuz desuant le Roy, il les fish affeoir pour dire leur mediage. Et commença vong Admirai, qui le effoits, de demanderar Roy, vil componifoit pount Medirei eur Prince de la Montaigne. Et le Roy las responsables que son con car in en l'autori samais veu. Mais bien auoit cop parler de loy. Et l'Admiral dist au Roy 3 is 12, pui que vous auez ouy parler de Montéigneur, je m'efinemetille modit, que av vous neu lui auez cunoit ann da voltre, que vous neu fui auez conoit ann da voltre, que vous fuile fait à l'acre de l'acre fait de l'au le l'acre de l'acre

"woftre amy, ainfi que font Empereur d'Almaigne, le Roy de Hon"gne, le Souldan de Babilonne, & plufieurs autres Roys & Princes,
"souls sans parc e qu'ile congosificht bien, que tans lui lire pour"roitent durer ne viure, finon tant qu'il plairoit à Monfeigneur. Et
"pour e nous enuoie-il par deuers vous, pour vous dire à aduerir
"que le vueillea ainfi faire ou pour le moins; que le facez tenie quide
du trethu qu'il doit par chacun an au gram Mailte du Temple, & de
"l'Offpital, & en ce faifant il le tiendra à pair à vous. Bien dit Monleigneur, que t'il faiotie ruer le Maifre du Temple, «de l'Offpital,
"que cantoult il y en auroit vng autre aufil bon. Et par ce ne veuleul mye metre les gens en penfi, elle voil le fejeuroit riens gaigner.
Le Royleur respondit, qu'il se confeilleroit, & qu'ils revienfissen fur

Quant vint au velpre, qu'ilz furent reuenuz deuant le Roy, ilz trouuerent auec le Roy, le Maistre du Temple d'vne part, & le Maistre de l'Ospital d'autre part. Lors que les messagiers furent entrez deuers le Roy, il leur dist que derechief ilz lui deissent leur cas, & la demande qu'ilz lui auoient faite au marin. Et ilz lui respondirent. qu'ilz n'estoient pas conseillez de le dire encores vne fois, fors deuant ceulx qui estoient presens au matin. Et adonc les Maistres du Temple & de l'Ospital seur commanderent, qu'ilz le deissent encores vne foiz. Et ainsi le fist l'Admiral, qui l'auoit dit au marin deuant le Roy, tout ainsi qu'est cy dessus contenu. Aprés laquelle chofe, les Maiftres leur difdrent en Sarrazinois, qu'ilz vienfiffent au marin parler à culx , & qu'ilz leur diroient la responce du Roy. Et au matin, quant ilz furent deuant les Maistres de l'Ospital & du Temple, icculx Maistres leur dirent: Que moult follement, & trop hardjement, leur Sire auoit mandé au Roy de France telles choses, & tant dures parolles : & que si n'estoit pour l'onneur du Roy , & pour ce qu'ilz estoient venus deuers lui comme messagiers, que ilz les feroient tous noier & gecter dedans l'orde mer d'Acre, en despit de leur Sei- » " gneur. Et vous commandons, firent les deux Maistres, que vous vous » en retournez deuers vostre Seigneur, & que dedans quinze jours

» voas apportez au Roylettres de voltre Prince, par lefquélles le Roy vo foic concerne de lui, & de voux. Au dedans de laquelle quinzaine, les meffagiers d'icelui Prince de la Monatigne reundrent deuers le » Roy & lui dirent: Si a z., nous fommes reuenu à voux de par noître es Sire, & voux mande, que tour ainfi que la clientife el l'abiliement » le plus prés du corps de la perdonne saudit voux enuoie-al fa chemife, y que vezce-y, dont il voux âtri préfers, en fignifisatore que voux effet.

" qui vez-v, acui i vous sai pesta, et nignainte qui vois ettes » cclui Roy, lequel il ayme plus auoit en amour; & à entretenir. Et » pour plus grande affeurance de ce, vez-ey, son annel, qu'il vous-en-» uoie, qui est de fin or pur, & ouquel est son nom escript. Et d'icelui » annel vous espouse noitre sire, & entend que desormais soize tout à » annel vous espouse noitre sire, & entend que desormais soize tout à

» vng, comme les doiz de la main. Et entre autres chouses enuoia au

Roy vn elephan de crifial , & des figures de hommes de diucrfica figons de crifial, juelse, efebedo de crifial i le tour fiai à belles fleuretes d'ambre , hées fur le crifial à belles vignetes de fin or. Et fachez, que fi tour que les meffigires reurne ouver l'refui, où effetien celles choufes toure la chambre fui incontinant enbasínée de la grant & fouetie oudeur que femoienti celles choufes.

Le Roy, qui vouloit guerdonner le present, que lui auoit fait & enuoié le Viel Prince de la Montaigne, lui enuoia par ses messagiers, & par Frere Yues le Breton, qui entendoit Sarrazinois, grant quantité de vestemens d'escarlecte, couppes d'or, & autres vaisseaux d'argent. Et quant Frere Yues fut deuers le Prince des Beduins, il parla . auceques lui, & l'enquist de sa loy. Mais ainsi qu'il rapporta au Roy, il trouua qu'il ne eroioit pas en Mahommer, & qu'il crojoit en la loy de Hely, qu'il disoit estre oncle de Mahommet. Et disoit que celui Hely mist Mahommer en l'onneur, où il fut en ce monde: & que quant Mahommet eut bien conquis la seigneurie & preheminenee du peuple, il se despita & s'eslongna d'auecques Hely son oncle. Et quant Hely vit la felonnie de Mahommet, & qu'il le commença fort à supediter, il tira à soy du peuple ee qu'il en peult auoir, & le mena habiter à part és desers des montaignes d'Egipte; & là leur commença à faire & bailler vne autre loy que eelle de Mahommet n'estoit. Et ceulx-là, qui de present tiennent la loy de Hely, dient entr'eulx que ceulx qui tiennent la loy de Mahommet sont mescreans. Et semblablement au contraire disent ceulx de Mahommet, que les Be-

dit vray. Car tous font mescreans d'vne part & d'aultre. L'vn des points & commandemens de la loy de Hely fi est tel : Que quant aucun homme se fait tuer, pour faire & acomplir le commandement de son Seigneur, l'ame de lui, qui ainsi est mort, va en vng autre corps plus aile, plus bel & plus fort qu'il n'estoit. Et pour ce ne tiennent compte les Beduins de la Montaigne de leur faire tuer pour le vouloir de leur Seigneur faire : croians que leur ame retourne en autre corps, là où elle est plus à son aise que deuant. L'autre commandement si cit de leur loy, que nul homme ne peut mourir, que jusques au jour qui lui est determiné. Et ainsi le eroient les Beduins. Car ilz ne se veullent armer quant ilz vont en guerre, & s'ilz le faisoient, ilz cuideroient faire contre le commandement de leur loy cy-dessus. Et quant ilz maudisent leurs enfans, ilz leur disent: Mauldit soies tu comme l'enfant qui s'arme de paeurs de la mort. « Laquelle chose ilz tiennent à grant honte, qui est vne grant erreur. Car il sembleroit que Dieu n'auroit pouoir de nous allonger ou abregier la vie, & qu'il ne seroit pas tout-puissant, ce qu'est faux. Car en lui est toute puissance.

duins, qui tiennent la loy de Hely, sont mescreans. Et chacun d'eulx

Et saichez, que quantFrere Yues le Breton sut deuers le Viel de la Montaigne, là où le Roy l'auoit enuoié, il trouua au cheuet du lit

d'icelui Prince de la Montaigne vng Liuret , ouquel y auoit en efcript pluficurs belles parolles, que nostre Scigneur autresfoiz auoir dictes à Monseigneur saint Pierre, lui estant sur terre, auant sa pas. » fron. Et quant Frere Yues les eut leues, il lui dift: Ha: à , Sire , moult » feriez bien si yous lisiez souuant ce petit Liure. Car il ya de tres-» bonnes escriptures. Et le Viel de la Montaigne lui dist, que si faisoiril . & qu'il avoit moult grant fiance en Monseigneur saint Pierre, Et difoir, que au commencement du monde, l'ame d'Abel, quant fon frere Cayn l'eut tué, entra depuis ou corps de Noé: & que l'ame de Noé, aprés qu'il fut mort, reuint ou corps de Abraham : & depuis . l'ame d'Abraham est venue ou corps de Monseigneur saint Pierre qui encore y est en terre. Quant Frere Yues le ouyt ainsi parler , il . lui remonstra que sa creance ne valoir riens, & lui enseigna plusieurs beaux ditz, & des commandemens de Dieu. mais onques n'y voulut croire. Et disoit Frere Yues, ainsi que je lui ouy compter au Roy, que quant celui Prince des Beduins cheuauchoit aux champs, il auoit vng homme deuant lui, qui portoit sa hache d'armes, laquelle auoit le manche couuert d'argent : & y auoit ou manche tout plain de coteaux tranchans. Et crioit à haulte voix celui qui portoit celle ha-" che en son langaige: Tournez vous arriere, fuiez vous de deuant ce-» lui qui pourte la mort des Roys entre ses mains.

Ie vous auoys laiffé à dire la responce que le Roy manda au Soul. dan de Damas, qui fut relle. C'est aflauori, que le Roy ennoieroir fauoir aux Admiraulx d'Egipte, s'ils lui relicueroient de rendroient la treue qu'ils lui auoient promite l'aquelle la lui auoient più rompue, comme est deuant dit. Et que s'ils en fasioient restira, que tres voulentiers le Roy lui aideroir à vengre 1 la mort de s'on coussin le Soul-

dan de Babilonne, qu'ilz auoient tué.

Aprés ces choses, le Roy durant qu'il estoit en Acre enuoya Messire Iehan de Vallance en Egipte deuers les Admiraulx , leur requerir , que les oultraiges & violances, qu'ilz auoient faites au Roy, qu'ilz les luy satisfeissent, tant qu'il fust content d'eulx. Ce que les Admiraulx lui promisdrent faire, mais que le Roy se voulsist allier d'eulx, & leur aider à l'encontre du Souldan de Damas deuant nommé. Et pour amollir le cueur du Roy, aprés les grans remonstrances, que Messire Iehan de Vallance le bon preudomme leur fift, en les blasmant & vituperant des grans griefs & torts qu'ilz tenoient, & commant en venant contre leur loy ilz lui auoient rompu les treues & conuenances qu'ilz lui auoient faictes : ilz enuoierent au Roy & deliurerent de leurs prinfons tous les Cheualiers qu'ils detenoient prinfonniers. Et auffi lui enuoierent les os du Conte Gaultier de Brienne, qui mort estoit, affin qu'ils fussent ensepulturez en terre sainte. Et en amena Messire Iehan de Vallance deux cens Cheualiers , sans autre grant quantité de menu peuple, qui estoient és prinsons des Sarrazins. Et quant il fut venu en Acre, Madame de Secte \*, qui estoit cousine ger-

89

maine dudit Meffire Gausier de Brienne, print les os shulis feu, & les filst enlephutures en l'Eglis de l'Optiqui d'Acre bien de honnoursblement : & y filt faire grant femulee à meutelles, en telle maniere que chacun Choulier offirit von gierge aven gelenier d'argent. Et le Roy offirit von cierge aucquest von Bearnt des deniers de Madame de Secte. donc cheann s'effirencallà. Car jamais on te lui autoit veu offirit nuts deniers, que de la monnoie. Mais le Roy le filt par fa courrossifie.

Entre les Cheualiers que Messire Iehan de Vallance ramena d'Egipte, j'en congneu bien quarante de la Court de Champaigne, qui estoient tous deserpillez, & mal atournez. Lesquelz tous quarante je feis abiller & vestir à mes deniers, de cotes & surcotz de vert ; & les menay tous deuant le Roy, lui prier qu'il les voulsift tous retenir en fon seruice. Er quant le Roy eut ouye la requeste, il ne me dist mot quelconque. Et fut vng des gens de son Conseil, qui là estoit, qui me reprint: en disant, que je faisois tres-mal, quant je apportois au Roy telles nouvelles, & que en son Estat y auoit excés de plus de fept mil liures. Et je lui respondy, que la malle aduenture l'en faifoit parler : & que entre nous de Champaigne auion bien perdu au service du Roy trente-cinq Chevaliers tous portans bannieres de la Court de Champaigne. Et dis haultement, que le Roy ne faisoit pas bien, s'il ne les retenoit, veu le besoing qu'il auoit de Cheualiers, Et ce disant commencay à pleurer. Lors le Roy me appaisa, & me octroia ce que lui auois demandé : & retint tous ces Cheuzliers, & les me mist en ma bataille.

Quant le Roy cut ouy parler les mellagiers des Admirault d'Egipte, qui chiorin venuz aucceptes Mellire leshan de Vallance, à qu'la s'en voulurent retourner; le Roy leur dift, qu'il ne feroit mulle treue à cult, premier qu'il la ui cuffine trendu tousses les reftes des Chrettiens morts, qui pendoient für les murs du Quasfere, dés le temps que les Contes de Bar de Montfort futent prins : et qu'ils autoint faits regnoier, de crine à leur loy, ès couler, qu'ils le tenific, mui quicé des deux cens mil liures, qu'il leur deuoit encores. Et auccques eux retunois le Roy ledit Melfire Iehan de Vallance, pour la grant fageffe & vaillance qui eftoir en lui, pour admoncer de par le Roy le melfage aux Admirault.

Durant cos chofes le Roy fe partie d'Acre, & cen alià à Cefare auceque tout ce qu'il auoit de gens à reffiff faite les murs e deal-ions de Cefare, que les Sarranns auoient rompute de abaute. Erefloit à bien douze listeis d'Acre, tienta deuent leutalien. Evrous dy, que jen e fays pas bien commant, mais que par la voulenté de Dieu il peru fiire ce qu'il filt. Ne oques durant l'Année de le tremps que le Roy fitt à Cefare pour la refuire, n'y eux onques nul qui nous feith aucum all, na cuille na Acre, là on ous n'ellons gueres de gens.

Par deuers le Roy estoient venuz, comme j'ay deuant dit, les messagiers du grant Roy de Tartarie, durant que nous estions en Chippre. Et disoient au Roy, qu'ilz estoient venuz pour lui aider à conquerir le Royaume de Ierulalem sur les Sarrazins. Le Roy les renuoia. & auccques eulx deux notables Freres Prescheurs, qui tous deux estoient Prebitres. Et lui enuoia vne Chappelle d'escarlate, en laquelle il filtrirer à l'esquille toute nostre creance, l'Annonciacion de l'Ange Gabriel, la Natiuité, le Baptelme, & comment Dieu fut baprize: la Passion, l'Ascension, & l'Aduenement du S. Esperit. Et lui enuoia calices, liures, ornemens, & tout ce qui faifoit befoing à chanter la Messe. Et ainsi que j'ay depuis ouy racompter au Roy par les meflagiers qu'il y auoit enuoiez, les meflagiers monterent sur mer. & allerent arriver au port d'Antioche. Et disoient, que du port d'Antioche jusques au lieu où estoit le grant Roy de Tartarie, ilz misdrent bien vng an; & faisoient dix lieues par jour. Et trouuerent tou. te la terre qu'ilz cheuauchoient subgecte aux Tartarins. Et en passant par le païs, trouuerent en plusieurs lieux en villes & citez, grans monsseaux d'oussemens de gens morts. Les messagiers du Roy s'enquidrent, comment ilz estoient venuz en si grant auctorité, & comment ilz auoient peu subjuguer tant de païs, & destruit & confondu tant de gens, dont ilz veoient les oussemens. Et les Tartarins leur disdrent la maniere, & premierement de leur naissance. Et disoient qu'ilz estoient venuz, nez, & concreez d'vne grant berrie de sablon, la où il ne croissoit nul bien. Et commançoit celle berrie de sable à vne roche, qui estoit si grande, & si merueilleusement haute, que nul homme viuant ne la pouoit jamais passer. & venoit de deuers Orient. Et leur disdrent les Tartarins, que entre celle roche & autres roches, qui estoit vers la fin du monde, estoient enclos les peuples de Got & Magot, qui deuoient venir en la fin du monde auecques l'Antecrift, quant il viendra pour tout destruire. Et de celle berrie venoit le peuple des Tartarins, qui estoient subgetz à Prebstre-Ichan d'vne part, & à l'Empereur de Perse d'autre part. lequel Empereur de Perse les joignoit d'vn cousté de sa terre. Et estoient entre plusieurs autres mescreans, ausquelz pour les souffrir ilz rendoient grans trehuz & deniers chacuns ans. & austi pour le pasturage de leurs beites, dont ilz viuoient seulement. Et disoient les Tartarins, que celui Prestre-Iehan , l'Empereur de Perse , & les autres Roys , à qui ilz deuoient lesditz trehuz, les auoient en si grant orreur & despit, que quant ilz leur portoient leurs rentes & deniers, ilz ne les vouloient recepuoir deuant culx, mais leur tournoient le dos. Dont aduint, que vne foiz entre les autres , vng saige homme d'entr'eulx cercha toutes les berries, & alla parler çà & là aux hommes des lieux, & leur remonstra le grant seruage en quoy ilsestoient, & à diuers Seigneurs. en les priant, qu'ilz voulsissent trouver façon & maniere, par quelque conseil, qu'ilz peussent sortir du meschief en quoy ilz estoient.

Et de fait, fift tant celui faige homme, qu'il affembla à certain jour au chief de celle berrie de l'able , à l'endroit de la terre de Prebître-Iehan. Et aprés pluficurs remonstrances, que icelui faige homme leur eutfaictes, ilz se accorderent à faire quant qu'il vouldroit. Et lui requisdrent, qu'il feist & deuisast ce que bon lui sembloit, pour paruenir aux fins de ce qu'il leur disoit Et il leur dist, qu'ilz ne pouoient riens faire s'ilz n'auoient vng Roy, qui fust maistre & seigneur fureulx, lequel ilz obeissent & creussent à faire ce qu'il leur commanderoit. Et la maniere de faire leur Roy fut telle : Que de cinquante deux generacions qu'ilz estoient de Tartarins, il fist que chacune d'icelles generacions lui apporteroit vne fajette, qui feroit fignée du seing & nom de sa generacion. Et sut accordé par tout le peuple, que ainsi se feroit. & ainsi sut fait. Puis les cinquante-deux sajettes furent mifes deuant vng enfant de cinq ans, & de la generacion, de laquelle seroit la sajette que l'enfant leueroit , seroit fait leur Roy. Quant l'enfant eut leué l'yne des cinquante-deux fajettes, celui faige homme fift tirer & mettre arriere toutes les autres generacions. Et puis aprés fift eslire de celle generacion, dont estoit la sajette, que l'enfant auoit leué, cinquante-deux hommes des plus fauans & vaillans, qui fussent en toute celle generacion. Et quant ilz furent ainsi esleuz, celui melme sage homme en estoit I'vn des cinquantedeux hommes, qui tous eurent chacun sa sajette à part, signée de son nom. Et en firent leuer vne à icelui petit enfant de cinq ans: & celui, à qui seroit la sajette que l'enfant leueroit , seroit seur Roy & gouverneur. Et par fort arriua, que l'enfant leua la fajette d'acelui fage homme, qui ainsi les auoit enseignez. Dont tout le peuple fut moult joieulx, & en menoienteres-grant joie. Et lors il les fift taire, & leur dist : Seigneurs , si vous voulez que je soie vostre Seigneur, « vous jurerez par celui qui a fait le ciel & la terre, que vous riendrez a & observerez mes commandemens. Et ainsi le jurerent.

Agrétices choudes, il leur donna & effablir des senfeignemens, qui brent mouile bons, pour confereur le peuple en paux les vange auceques les autres. Evin des effabbildrenens, qu'il leur donna, fut rels Que nul ne pandrois le bien d'autrus durles fonge yen a ê fon deceu. Laurer fut rel ; Qu'e l'un ne frapperoit l'autre, il îl ne vouloir perdre le poing. Laurer fut rel 30 en ally n'autori compaigne de la femme ne de la fille d'autrui, il îl ne vouloir perdre la vine. Es plufeurs autres beux enfeignemens écommannemens leur donna, il

pour auoir paix & amour entr'eulx,

Et quant il les cut ainsi ensieignez & ordonnez, il leur va remonlitres; comment le plus ansien ennemy, qu'il cuss'nnt, que c'estoit le Problitrelshan, & comment il les auotte en grant hayne & despite de longemps. Et pour ce, sit il je vous commande à rous, que de-a main soitez pagita è apparaille zo por lui courir six. Et sil adoiente qu'ilz nous deciconfishent, dont Dieu nous gard, chacun face du s qu'ilz nous deciconfishent, dont Dieu nous gard, chacun face du s » micult qu'il pourra. Aufi finous les defconfissons ; vous commande, que la choie dure jusques à la fin, de fust jusques à rois jours & roiss nurs. fans que mully ne soit si hardy de metrre la main à nul » gaing, mais que à gens occire & mettre à mort. Car après que nous » aurons bien eu viscoire de nos ennemis, je vous departiay le gaing

» fi bien & loiaument, que chacun s'en tiendra à paié & content. Et

rous se accorderent à ce faire tres voulenriers.

Le landemain venu, ainfi qu'ils auoient delibéré de faire, ainfi le firent. Et de fair counteure (thioriemen fur leurs ennemis. Et ainfi que Dieu, qui est tout puissant, voulut, ilz desconfizent leurs ennemys: & rout quant qu'il se a trouserence en armes dessenables, ilz les tuverent tous. Mais ceuls qu'ilz vouuerent portant habris d'Actier, de les Problites, ilz ae les tuerent pass. Et rout l'autre peuple de la terre de Problite-leun, qui n'elbris en basille, fe rendierat le

eulx , & se misdrent en leur subjection. Vne merueilleuse chose arriva aprés celle conqueste. Car l'vn des grans Maistres de l'une des generacions deuant nommées fut bien perdu & absent du peuple des Tartarins par trois jours, sans qu'on en peuft auoir ne ouyr aucunes nouuelles. Et quant il fut reuenu au bout des rrois jours, il rapporta au peuple, qu'il ne cuidoit auoir demouré que vng soir , & qu'il n'auoit enduré ne fain ne soif. Et racompta qu'il auoit monté lur vng terrre, qui estoit hault à merucilles. Et que sur icelui tertre il auoit trouvé vne grant quantité des plus belles gens qu'il eust jamais veuz, & les mieulx vestuz & aournez. Et ou menleu d'icelui terrre y auoit vng Roy assis, qui estoit le plus bel a regarder de tous les autres, & le mieulx paré: & estoit en vng trofne reluifant à merueilles, qui estoit rout d'or. A sa destre auoit six Roys tous couronnez & bien parez, à pierres precieuses. A sa senestre autant y en auoit. Prés de lui à la destre main y auoit vne Royne agenoullée, qui lui disoit & prioir, qu'il pensast de son peuple. A la main senestre y auoit agenoullé vng moulr beau jouuenceau, qui auoir deux aelles aush reiplendissans comme le souleil. Et entour celui Roy y auoit moult grant foeson de belles gens aellez. Celui Roy » appella celui fage homme, & lui dist: Tu es venu de l'ost des Tar-" tarins. Sire, filt-il, ce fuis mon. Tu r'en rourneras, & diras au Roy de » Tartarie, que tu m'as veu, qui suis Seigneur du ciel & de la rerre. Et » que je lui mande, qu'il me rende graces & louenges de la victoire, » que je lui ay donnée sur Prebstre-Iehan, & sur sa gent. Et lui diras » de par moy, que je lui donne puissance de mettre en sa subjection » toute la terre. Sire, fist celui grant Maistre des Tarrarins, commant » m'en croira le Roy de Tarrarie? Tu lui diras, que il re croie à telles » enseignes, que tu te yras combatre à l'Empereur de Perse aucc trois » cens hommes de tes gens : & que de par moy tu vaincras l'Empe-» reur de Perle, qui se combatra à toy à tout trois cens mil Cheualiers n & hommes d'armes, & plus. Et auant que ru voifes combatre l'Empereur de Perse, tu requerras au Roy de Tartarie, qu'il te donne tous « les Prebstres, gens de Religion, & autre menu peuple, qui effe de-« mouré de ceulx-là qu'il a prins en la bataille de Prebître-Iehan; & « ce qu'ilz te diront & telmoigneront, tu le croiras. Car ilz sont de mes « gens & serviteurs. Sire, fist celui homme, je ne m'en scaurois aller, « fi tu ne me fais conduire. Et adonc le Roy se tourna, & appella vng « de ses belles gens, & lui dist: Vien çà, George, va r'en conduire cest « homme jusques à son herbergement, & le rends à sauueré. Et tan- « toust fut transporté celuy sage homme des Tartarins. Quant il fut rendu, tout le peuple & les gens de l'oft des Tartarins le virent; ilz firent grant chiere à merueilles. Et tantoust il demanda au Roy de Tartarie, qu'il lui donnaît les Prebîtres, & gens de Religion, comme lui auoit enseigné le Roy qu'il trouua au hault du tertre. Ce qui lui fut octroié. Et debonnairement receut celui Prince des Tartarins & tous ses gens l'enseignement de ceulx qu'on lui auoit donnez. & tous se firent baptizer. Et quant tous furent baptizez, il print seullement trois cens de ses hommes d'armes , & les fuit confesser & appareiller. Et de là s'en alla affaillir l'Empereur de Perse, & le conuainquit & chassa hors de son Empire & de sa terre. Et s'en alla 4 fuyant jusques ou Royaume de Ierusalem. Et fut celui , qui depuis desconfit noz gens, & print le Conte Gaultier de Brienne, ainsi comme vous orrez cy-aprés. Le peuple de ce Prince Chrestien se multiplia tellement & fut en si grant nombre, ainsi que depuis je ouy dire aux messagiers, que le Roy auoit enuoiez en Tartarie, qu'ilz auoient compté en son oft huit cens Chapelles sur chars.

Or reuenons à nostre matere, & dirons ainsi: Que tandis que le Roy feroit fermer Cefaire, dont j'ay deuant parlé, il arriua au Roy vng Cheualier , qui se nemmoit Messire Elenars de Seningaan , qui disoit , qu'il estoit party du Royaume de Norone, & là monta sur mer, & vint passant & enuironnant toute Espaigne, & passa par les destroitz de Maroc : & que à moult grans perilz & dangiers il auoit passé & fouffert beaucoup de mal, auant qu'il peuft venir à nous. Le Royretint celui Cheualier, lui dixisme d'autres Cheualiers. Et lui ouy dire, que les nuitz en la terre du Royaume de Norone effoient si courtes en Esté, qu'il n'y auoit nuyt là où l'on ne veist bien encores le jour au plus tard de la nuyt. Quant celui Cheualier fut acongneu ou païs, il se print à chasser aux lions , lui , & ses gens. Et plusieurs en prindrent perilleusement, & en grant dangier de leurs corps. Et la faczon du faire, qu'ilz auoient en ladite chaffe, estoit, qu'ilz couroient fus aux lions à cheual : & quant ilz en auoient trouvé aucun , ilz lui tiroient du trect d'arc, ou d'arbelefte. Et quant ilz en auoient attaint quelqu'vn, celui lion, qui auoit esté attaint, couroit sus au premier qu'il veoit: & ilz s'en fuyoient picquans des esperons, & laisfoient cheoir à terre aucune couuerte, ou vne piece de quelque viel drap: & le lion la prenoit & dessiroit, cuidant tenir l'omme qui l'auoir frappé. Et ainfi que le lion fe arrefloir à deffirer celle vielle piece de drap, les autres hommes leur tiroient d'autre trect, & puis le homelifoir fon drap, & couroir fius à fon homme, lequel s'enfuioir, & laifloir chooir ven autre vielle piece de drap, & le lion fe y arrefloir. Et ainfi fouuentesfois it ruoient les lons de leur rest.

Vng autre Cheualier moult noble vint au Roy, durant qu'il effoit \* Tory à Cefaire, qui se disoit estre de ceulx de Coucy \*. Et disoit le Roy, que celui Cheualier estoit son cousin, par ce qu'il estoit descendu d'vne des seurs du Roy Phelippe, que 11 mpereur de Constantino. ple eut à femme. Lequel Cheualier le Roy retint , lui dixième de Cheualiers, juíques à vng an. Et aprés l'an passé, il s'en retourna en Constantinople, dont il estoit venu. A icclui Cheualier ouy dire, & comme il le disoit au Roy, que l'Empereur de Constantinople & fes gens fe allierent vne foiz d'vn Roy, qu'on appelloit le Roy des Commains, pour auoir leur aide pour conquerir l'Empereur de Grece, qui auoit nom Vataiche. Et disoit icelui Cheualier, que le Roy du peuple des Commains , pour auoir scurcté & fiance fraternel de l'Empereur de Constantinople pour secourir I'vn l'autre ; qu'il fail-· lit qu'ilz & chacun de leurs gens d'vne part & d'autre se feissent seigner, & que de leur fang ilz donnassent à boire l'vn à l'autre en signe de fraternité, disans qu'ilz estoient freres, & d'vn sang. Et ainsi le convint faire entre noz gens & les gens d'icelui Chevalier, & meflerent de leur sang auccques du vin , & en buuoient l'vn à l'autre : & disoient lors qu'ilz estoient freres d'un sang. Et encore firent-ils vne autre chose. Car ilz firent passer vng chien entre noz gens & eulx, qui estoient separez d'vne part & d'autre, & decoupperent tout le chien à leurs espées, disans, que ainsi fussent-ilz decouppez, s'ilz failloient l'vn à l'autre.

Vne autre grande & merueilleufe chofe compta au Roy celui Cheualier de Coucy. Et disoit, que ou pays du Roy des Commains estoit mort vng grant riche terrien & Prince, auquel, quant il fut mort, on fift vne grant fousse moult large en terre; & fut assis celui mort en vne chaiere moult noblement parée & ornée. Et descendit-on auecques lui en celle fousse le meilleur cheual qu'il eust, & l'vn de ses sergens, tous vifz, homme & cheual. Et disoit que le sergent, auant que entrer en la fosse, il prenoit congié du Roy & des autres grans parfonnages, qui là estoient, & que le Roy luy bailloit vne grant foeion d'or & d'argent, que on lui mettoit en eicharpe à fon coul. Et lui faisoit promettre le Roy , que quant il seroit en l'autre monde , qu'il lui rendroit son or & son argent. & ainsi le lui promettoit. Et aprés le Roy lui bailloit vnes lettres adressans à leur premier Roy , & lui mandoit par icelles, que celui preudomme auoit moult bien vescu, & qu'il l'auoit bien seruy, & par ce lui prioit, qu'il le voulsist bien guerdonner. Et aprés ilz couurirent celle fosse sur celui homme mort, & fur son sergent & son cheual, tous vifz, de planches de

bois bien cheuillées. Et auant que dormir, en memoire & remembrance de ceulx, qu'ilz auoient enterrez, ilz faisoient sur la fosse vne

grant montaigne de pierres & de terre.

Quant vint le temps que nous fusmes prés de Pasques, je me parti d'Acre , & allé veoir le Roy à Cesaire, qu'il faisoit clorre & refermer. Et quant je fu vers lui, je le trouuay en sa chambre parlant auecques le Legat, qui auoit tousjours esté auecques lui oultre mer. Et quant il me vit, il lessa le Legat, & vint vers moy. Et me va dire : Sire de Ionuille, il est bien vray, que je ne " vous ay retenu que jusques à Pasques, qui viennent. Pourtant je " vous prie, que me dictes combien je vous donneray de Pasques jus- « ques à vng an prouchain venant. Et je lui dis, que je n'estoie mie « venu deuers lui pour telle chose marchander, & que de ses deniers ne voulois-je plus : mais qu'il me fist autre marché & conuencion. C'est assauoir, qu'il ne se courrousast de chose que lui demandasse, ce qu'il faisoit souvent; & je lui promettois, que de ce qu'il me reffu-séroit, je ne me courrousseroys mie. Quant il oit ma demande, il se commença à rire, & me dift qu'il me retenoit par tel conuenant & pact. Et me prist lors par la main, & me mena deuant le Legat & son Conseil : & leur recita la conuencion de lui & de moy, Dont chacun fut joieux dequoy je demourois.

Cy-après orrez les justices & jugemens que je vy faire à Cesaire, tandis que le Roy y sejourna. Tout premier d'yn Cheualier, qui fut prins au bordel, auquel on partit vn jeu : ou que la ribaulde, auecques laquelle il auoit esté trouué, le meneroit parmy l'ost en sa chemise, vne corde liée à ses genitoires, laquelle corde la ribaulde tiendroit d'vn bout; ou s'il ne vouloit telle chose soussirir, qu'il perdroit fon cheual, ses atmures & harnois, & qu'il seroit dechassé & fourbany de l'oft du Roy. Le Cheualier efleut, qu'il ayma miculx perdre fon cheual & armeures , & s'en partir de l'oft. Quant je viz que le cheual fut confisqué au Roy, je le lui requis pour vng de mes Cheualiers pouure Gentilhomme. Mais le Roy me respondit, que ma requelte n'estoit pas raisonnable, pour ce que le cheual valloit bien de quatre vingtz à cent liures, qui n'estoit pas petite somme. Et je lui « dis: SIRE, vous auez rompu les conuenances d'entre vous & moy, « quant vous vous courrouffez de ce que je vous ay requis. Et le Roy « se print à rire, & me dist: Sire de Ionuille, vous direz quant que vous « vouldrez: mais non pourtant si nem'en courrousseray-je jà plustoust, « Et toutesfoiz je n'eu point le cheual pour le pouure Gentilhomme.

La feconde juffice que je vy, fur de aucuns de mes Cheualiers, qui par vog jour alternet à le chaffe chaffer à we bette qu'on appelle Gazel, qui est comme vng cheureul. Et les Feces de l'Olpiral alllement à l'encontre de mes Cheualiers, & se combatients étualier, lement qu'ils firent grans oultraiges aux Cheualiers. Pour lequel oultrage je me allay plaindre au Maistre de l'Olpiral, & menay auce moy les Chualiers, qui auotent efté oultrage. Et quant le Maifre eut ouyer na compliante, il me promit de me fiair les ration felon le droit à vâzige de la fainte Terre, qui effoit tel : qu'il froit men, ger les Ferres, qui auotent fair Jourrage, fur leurs manteaux se ceuls, à qui Fourrage auoten fair fair provunctiont, & leurocenier les manteaux des Ferres, au fourrage auoten fair, lui le leurs manteaux. Et je me trou usy la prefens auceques les Cheualiers, & requifines au Maitire, qu'il fil leure les Freres de deffus leure manteaux et qu'il cudat erfisiter. Mais en la fin, force fut que aufit le filt Car nous affilmes auceques les Freres pau foursult, & liz ne le vouluren floufirir. & faillut qu'il ele leursfient d'auceques nous pour aller menger auceques leurs autres Ferres à la table, de nous laifernne leurs manteaux que jeus leurs autres Ferres à la table, de nous laifernne leurs manteaux.

L'autre justice fut pour vng des sergens du Roy, qui auoit nom le Goullu : lequel mist la main à vng de mes Cheualiers , & le bouta rudement. le m'en allay plaindre au Roy, lequel me dist, que de ce je me pouoie bien deporter, veu que le sergent n'auoit fait que bouter mon Cheualier. Et je lui dis, que je ne m'en deporterois ja, mais plustoust lui laisserois son seruice, s'il ne me faisoit justice : & que il n'appartenoit à fergens de mettre main és Cheualiers. Et ce voiant le Roy, il me fist droit, qui fut tel; que selon l'ysage du païs le sergent vint en mon hebergement tout deschaux , & en sa chemise & auoit vne espée en son poing: & se vint agenoiller deuant le Cheualier qu'il auoit oultragé, & lui tendit l'espée par le pommel, & lui dist: » Sire Cheualier, je vous cry mercy, de ce que j'ay mis la main en vous, » Et vous av apporté ceste espée, que je vous presente, affin que vous » m'en couppez le poing, s'il vous plaist le faire. Lors je priay le Cheualier, qu'il lui pardonnast son maltallent, & il le fist. Et plusieurs autres diuers jugemens y vi faire, selon les droiz & vsaiges de la fainte Terre,

Vous auez deuant ouy, comme le Roy auoit mandé aux Admirauls d'Egipe, que s'în ae lui fattafaiont des outrages & violiances, quit's lui auoient faiteles, qu'il ne leur tiendroit aucune treue, Es furce à perfent font veum édeurs lui les méligies of égipee, deil vindrent apporter par leures, que les Admirauls lui voulotent faire tout ce qu'il leur auoit mandé, comme el dit deuant. Et prindrent le Roy & les méligiers des Admirauls journée, de cult trouuer enfemble à laphe. El à deuolen jurar les Admirauls, à promettre au Roy, qu'ils lui tendroient le Royaume de lerufalem. Ét auffi le Roy & les plus grants pationnages deuoient jurer ce pomettre de leur pars, qu'ils adéroient aux Admirauls à l'encontre du Souldan de Damss. Et aduine, que quant le Souldan de Damss fleus, que nous effions alle auecques ceul d'Egipe, d'à le journée qui aout été printé, de foy trouuer à laghe; il enuoia bien vingr mil Tures, pour grade le platige. Mais non portant ne lafil point e Roy, qu'il

ne te meuft pour allet à Iaphe. Et quant le Conte de Iaphe vit que le Roy venoit , il assorta & mist son chastel de Iaphe en tel point. qu'il ressembloit bien vne bonne ville dessensable. Car à chascun creneau de son chastel il y auoit bien cinq cens hommes à tout chacun vne targe & vng penoncel à fes armes. Laquelle chofe estoit fort belle à veoir. Car ses armes estoient de fin or, à vne croix de gueulles patée, faictes moult richement. Nous nous logeafmes aux champs, tout à l'entour d'icelui chastel de Iaphe, qui estoit seant lez de la mer, & en vne Isle. Et fist commancer le Roy à faire fermer & ediffier vne bourge tout à l'entour du chaftel, dés l'vne des mers jusques à l'autre, en ce qu'il y auoit de terre. Et disoit le Roy à ses ouuriers, pour leur donner courage : l'ay maintesfoiz porté la hote, pour « gaigner le pardon. Les Admiraulx d'Egipte n'ouzerent venir, de « paeurs des gens, que le Souldan de Damas auoit mis és gardes de leurs paffages. Mais ce nonobítant, ilz enuoierent au Roy toutes les testes des Chrestiens, qu'ilz auoient pandues sur les murs du Kayre, comme le Roy le leur demandoit. Et les fift le Roy mettre en terre benoiste. Et lui enuoietent tous les enfans qu'ilz auoient retenuz, & qu'ilz auoient jà faict regnoier la foy de Dieu. Le aussi lui enuoierent vng elephant, que le Roy enuoya en France.

Äinfi comme le Roy & cour son oft fejournoit à laphe, pour soy fortiffier contre ceult qui elioine au chaftel; vindentra au Roy nou. uelles, que deişa les gens du Souldan de Damas efloient iur les champs en aguech, & que l'un des Admiraula du Souldan efloit ven na faucille & degaffer les blez d'un Karet eflant illecques prés, à l'enution de trois bueis de l'oft du Roy. Tanoudt le Roy y ennoui vooir, & y allé en personne. Mais si trouft que icclui Admiral nous fentiv entir, si commença à prander la stitue. Et de noz gens cour ructur aprés à bride absuzé. Et y eut vrag jeune Gentilhomme de noz gens qui els concenquer à emit par terre deux Tures à belle pointe de lance, & fans la brifer. Et quant l'Admiral vis, qu'il n'y auoit encores que celui Gentilhomme, si fit couran vers lui : de Gentilhomme fui donas vrag grant coup de glaiue tellement, qu'il blecar l'Admiral afprement dedants le corps, & puis vis en rectourna à l'execut s'entre courant afprement dedants le corps, & puis vis en rectourna de l'executation.

noul.

The part les Admirault d'Egipte fecurent, que le Roy & cont fon oft effort Iaphe, ill ennoireme deuen lui pour asoir derechief de lui autre affigueure de Jour, qu'il pourroirent venir pour moit en le le le lui autre affigueure de Jourgheil et le promitére à laught lit promitére à la le le le leux chofre, de qu'elle à l'aught venir la journée, que le Roy auoit affignée aux daniqueur d'était pour venir deuens lui le Conte de Den vint deuers le Roy, & amena aucques lui le bon Cheualtier Arnould de Guymenré - & fet deut freres : léquel a d'affires de Cheu-

\* Guine

liets le Roy retint à fon feruice. Et là le Roy fift le Conte de Den. Cheualier, qui effoit encores vng jeune jouuencel.

Semblablement vindtent deuets le Roy le Prince d'Antioche & fa mere. Aufquelz le Roy fift grant honneut, & les receut honnou. rablement, Et fift le Roy Cheualiet le Prince d'Antioche, qui n'estoit que de l'eage de seize ans. Mais onques si sage enfant ne vy de tel eage. Et quant il fut Cheualiet, il fift vne tequeste au Roy: c'est asfauoir, qu'il patlaît à lui de quelque chose qu'il vouloit dite en la presence de sa mere. Ce que lui fut octroié. Et fut sa demande tel-" le & dift: SIRE, il est bien vray que Madame ma mere, qui ey est » presente, me tient en bail, & m'y tiendra encore jusques à quatre » ans. Parquoy elle joift de toutes mes chouses, & n'ay puissance en-» cotes de riens faire. Toutesfoiz, si me semble-il qu'elle ne doit mye » lesser perdre, ne dechoirs ma terre, & le vous\*. Car ma cité d'An-» tioche se pert entre ses mains. Pourtant, Sire, je vous supply humble. » ment, que le lui vueillez remonstrer, & faire tant qu'elle me baille » deniers & gens, affin que je aille secourir mes gens, qui sont dedans » ma cité, ainsi qu'elle le doit bien faire. Aprés que le Roy eut entendu la demande, que le Prince faifoit, il fift & pourchassa rant à fa mete, qu'elle lui bailla grans deniets. Et s'en alla le Prince d'Antioche à fa cité, là où il fift merueilles. Et dés lors, pour l'onneur du Roy, il escartela ses armes, qui sont vermeilles, auecques les armes de France.

Et pour ce que bonne chouse est à racompter, & reduite à memoire les faitz & vettuz d'aucun excellant Prince: pourtant icy parlerons du bon Conte de Iaphe Messire Gautier de Brienne , lequel en son remps & viuanr , & à grant fotce de faitz d'armes , & de cheualletie , rintla Conté de Japhe par plusieurs années: lui estant assailly des Egipciens, & fans ce qu'il joilt d'aucun reuenu, mais feulement de ce qu'il pouoit gaigner és courses qu'il faisoit sur les Sarrazins & ennemys de la foy Chtestienne. Et aduint par vne foiz , qu'il desconfit vne grant quantité de Satrazins, qui menoient grant focson de draps de foie de diuerles fortes: lesquelz il gaigna, & en apporta. Et quant il fut à Iaphe, il les departit tous à ses Cheualiers, sans qu'il en demourast riens. Et auoit telle maniere de faire, que le soir, qu'il s'estoit parti d'auecques ses Cheualiets, il entroit en sa Chappelle, & là estoit longuement à rendre graces & loiienges à Dieu; & puis s'en venoit gesir auccques sa femme, qui moult bonne Dame estoit, & estoit seur du Roy de Chippte.

Ot auez ouy cy-deuant, commant Ivn des Princes des Tarazins auoit expulié de debouré atout trois cens Cheuliers, J'Empereur de Perfè a rout trois cens mil Cheuliers, par l'aide de Dieu, hors de fon Royaume de Empire de Perfe. Maintenant fautons la voie que print icclui Empereur de Perfe, qui auoit nom Batbaquan, Icclui Barbaquan, servi virt ou Royaume de Jerufléien, ac fift à la venuge moult de mal. Car il print le chastel de Tabarie, qui appartenoit à Messire Heude de Montbeliar ; & tua tant de nos gens qu'il peult trouuer hors du Chastel-Pelerin, hors d'Acre, & hors de Iaphe. Quant il eut fait tous les maulx qu'il peult faire, il se tira vers Babilonne, affin d'auoir secour du Souldan de Babilonne ; qui deuoir venir à lui pour courir sur noz gens. & sur ce print les Barons du païs. Et les Patriarches auiserent, qu'ilz yroient combatte à l'Empereur auant qu'il eust secour du Souldan de Babilonne. Et enuoierent querir pour leur secour le Souldan de la Chamelle, qui estoit l'un des meilleurs Cheualiers, & des plus loiaux, qui fust en toute Paiennie. Lequel vint à eulx, & le receurent à tres-grant honneur en Acre. Puis aprés tous ensemble se partirent d'Acre, & vindrent à Iaphe. Quant toute celle armée fut ensemble à Japhe, noz gens prierent le Conte Gautier, qu'il voulsift venir auec eulx contre l'Empereur de Perfe, Lequel respondit, que tres-voulentiers y viendroit, par ainfi que le Patriarche d'Acre se absoulist, qui de pieça l'auoit excommunié: pour ce qu'il ne vouloit rendre vne tour, qui estoit en son chastel de Iaphe, laquelle tour se appelloit la tour du Patriarche, Et par ce difoit celui Patriarche, qu'elle lui appartenoit. Mais le Patriarche ne voulut onques de ce riens faire. Et pour ce ne lessa point le Conte Gautier à venir auec nous en bataille. Et fut fait trois batailles, dont Messire Gautier eut la premiere, le Souldan de la Chamelle l'autre, & le Patriarche & les Barons du païs l'autre. Et auecques la bataille de Messire Gautier estoient les Cheualiers de l'Ospital.

Quant arroy eust esté mis en ces trois batailles, tout se meut, & picquerent sur les champs. Et tantoust virent à l'œil leurs ennemys, lesquelz scauans la venue de noz gens se arresterent sur les champs, & despartirent pareillement leur armée en trois batailles. Et quant le Conte Gautier de Brienne vit, que leurs ennemys faisoient leurs batailles, il s'escria; Seigneurs, que faisons-nous? nous leur donnons « pouoir de mettre arroy & ordre en leurs batailles, & aussi leur don- « nons courage quantilz nous voient icy sejournans. Et par ce je vous « prie pour Dieu, que nous leur allon courir sus. Mais onques n'y eut « celui, qui l'en voulust exoire. Et lui voyant, que ame ne s'en vouloit mouuoir, il se tira par deuers le Patriarche, pour lui demander s'absolucion. Mais riens n'en voulut faire. Et auecques le Conte se trouua vng tres-notable Clerc, qui estoit Euesque de Rainnes, lequel auoit fait plufieurs beaux faitz de Cheuallerie en la compaignie du Conte Gautier. Lequel Euefque dist au Conte : Ne vous trou- « blez mye en vostre conscience de l'excommuniement du Patriar- « che, car il a tres-grant tort, & de ma puissance je vous absoulz on a nom du Pere, & du Filz, & du saint Esperit, amen. Et dist : Sus, al- « lon, marchon fur eulx. Et lors ferirent des esperons, & se assem- « blerent à la bataille de l'Empereur de Perse, qui estoit la derreniere; en laquelle quoit trop grant foeson de gens pour la puissance du

Conte Gautier. Et là y eut d'une part & d'autre grant quantité de gran occis. Mais ce nonoblant fut prins le Conte Gautier. Car roug gran occis. Mais ce nonoblant fut prins le Conte Gautier. Car roug les gens s'enfuirent ret-dehonteufenent, & plutiques par détépoir se la grant et le cauté du détépoir fut, par ce que l'une des bastilles de l'Empereur de Perfe fe vint combatre au Souldan de la Chammle le lequel (de définédit à l' grans coups, & souldan de la Chammle le lequel (de définédit à l' grans coups, de par fi tres-grans faitz d'armes, combien qu'il cult trop fiéble puiffance contre celle bastille, que de deux mil Tures il ne lui en demou-ra que enution de quarte-vingez, & force lui fut foy retirer ou cha-tél de la Chamelle.

Et voiant l'Empereur de Perfe, qu'il auoit eu victoire, print en lui conseil, qu'il vroit affieger le Souldan jusques en son chaîteau de la Chamelle, ce qu'il voulut faire. Mais saichez que icelui Souldan, comme bien aduifé & conseillé, ses gens appella, & leur remonstra, » & dift: Seigneurs, fi nous nous lessons aslieger, nous sommes perduz. » Pourtant, il vault mieulx que nous allons courir sur eulx. Et de fait, il enuoia ses gens ceulx qui estoient mal armez par darriere vne vallée couuerte, leur frapper en l'oft de l'Empereur. Ce qu'ilz firent, & se prindrent à tuer femmes & enfans. Et quant l'Empereur, qui marchoit tousjours deuant, ouît la clameur de lon oft, il le tourna arriere pour les vouloir secourir. Et quant il fut tourné le dos, le Souldan de la Chamelle auecques ce qu'il auoit de gensd'armes se gecta fur eulx. Et aduint que des deux coustez l'Empereur fut si durement affailly, que de bien vingt-cinq mil hommes qu'il auoit, ne lui demoura homme ne femme, que tous ne fussent tuez, & liurez à mort.

Or vous deuez fauoir , que l'Empereur de Perfe auant qu'il fe partist pour deuoir aller assieger le chastel de la Chamelle, il auoit mené le bon Conte de Iaphe Messire Gautier de Brienne deuant sa cité de Iaphe, & là le fist pandre par les braz à vnes fourches, deuant ceulx qui estoient ou chastel de Iaphe. Et leur faisoit dire, que jamais il ne feroit despandre leur Conte jusques à ce qu'on lui eust rendu le chastel de Iaphe. Et ainsi que le poure Conte pandoit , il s'escrioit à haulte voix à ses gens, que pour nulle riens qu'ilz lui veifsent faire , qu'ilz ne rendissent le chastel ; & que s'ilz le faisoient, que l'Empereur les feroit tous mettre à mort. Et quant l'Empereur vit, qu'il n'y pouoit autre chose faire, il enuoia le Conte Gautier au Souldan de Babilonne, & lui en fiit present : ensemble du Maiftre de l'Ospital, & de plusieurs autres prinsonniers grans parsonnages, qu'il auoit prins. Et y auoit à conduire le Conte Gautier, & les autres prinsonniers, jusques en Babilonne, bien trois cens Cheualiers, à qui il print trop bien. Car ilz ne se trouuerent pas à la murterie, qui fut faicte deuant le chastel de la Chamelle, de l'Empereur de Perle, & de ses gens, dont a esté parlé cy-deuant.

Quant les marchans de Babilonne sceurent, que le Souldan auost

en fes penifons le Conne Gautier , ils fe affemblerent , de tous alletent firet wen clammet aus Souldan, qu'il leur fils favoir da Conne de laphe Gautier de Brienne, lequel les auoit desfruir par plusieurs foiz, de fait de grans domages . Le en oppenmentit à leur requelle , le Souldan leur habandonns le corps du Conre Gautier, pour eut venu ger de lut. Et ces traitites chiens entretent en la printion ; là où le Conne Gautier, grifont se fait de discerent, se hachesten par pieces, de plusieurs matrines lui firetu. donn nous deuons croire que glorius et ce Paradist, 1

Or reuenons au Souldan de Damas, lequel tetira fes gens qu'il àuoit à Gadres & entra en Egipte , & là vint affaillir les Admiraulx d'Egipte. Et deuez fauoir, que de la forture de leurs batailles, la bataille du Souldan de Damas desconfit l'une des batailles des Admiraulx, l'autre baraille des Admiraulx d'Egipte vainquit l'vne des batailles du Souldan de Damas. Et par ce s'en reuint arriere à Gadres le Souldan de Damas, bien nauré & blecié en la teste, & autres lieux. Et durant qu'il se tint à Gadres, les Admiraulx enuoierenren Ambassade deuers lui , & là fitent paix & accord entr'eulx. Et par ce demotalmes moquez d'vne part & d'autre. Cat dés lors en auant nous n'eufmes ne paix ne treue, ne au Souldan ne aux Admitaulx. Et faichez, que nous n'estions nulle foiz en nostre oft de gensd'atmes, que quatorze cens ou enuiron des gens deffenfables. Si touft comme le Souldan de Damas fut apaifé auccques les Admiraulx d'Egipte, il filt tous amailet ses gens qu'il auoit à Gadres : & se partit. & vint passer prés de notère ost auecques bien vingt mil Sarrazins, & dix mil Beduins. & passerent à près de deux lieues prés de nous Mais oncques ne nous ouzerent affaillir. Et fusmes en aguect, le Roy, & le Maistre de son attillerie, bien trois-jours : de paeur qu'ilz se ferissent en nostre ost secretement,

Le jour de la faint Iehan prouchaine d'aprés Pasques, durant que le Roy oyoit son Sermon, il vint vng des gens du Maistre de l'artillerie du Roy, lequel entra tout atmé en la Chappelle du Roy, & lui dist que les Sarrazins auoient encloux le Maistre des Arbalestriers fur les champs. Lors je requis au Roy, qu'il me donnast congié d'y allet. Et il fi fift, & me fift bailler jusques à cinq cens hommes d'armes qu'il nomma. Et si toust comme nous susmes hors de l'ost, & que les Satrazins , qui tenoient en presse le Maistre des Arbaleftriers, nous virent, ilz se retiretent deuers vng Admiral, qui estoit fur vng tettte deuant nous, à tout bien mil hommes d'armes. Lors fe commença la bataille entre les Sartazins & la compaignie du Maiftre des Arbalcítriers. Et comme celui Admiral veoit que ses gens estoient pressez, incontinant il les renforçoit de gens. Et pareillement failoit le Maistre des Arbalestriets, quant il veoit que ses gens estoient des plus febles. Et durant que nous estions ainsi combatans, le Legat & les Barons du pais disdrent au Roy, que grant folie efloir, dont il m'auoit leff aller aur champs. Et lors commanda, que l'on me vienfil querir, ès aufil le Maitre des Arbalefiners. Er adonc le despartient les Tures, & nous en reainfines en 10tl. Et moult de gent s'elbalificent, dont les Tures nous auoient leffez en repoux, fans nous auoir couru fus. Sinon que aucuns dioient, que ce auoit eflé pour ce que leurs cheunals efloient ous affanze, de ce qu'ils s'éfloient sant renuz à Gadres, là où ils furent bien vng an entier.

dernt deuant Aere. Et manderent au Seigneur d'Afur, qui effoit. Connellable du Royaume de leruillem, qu'il leur enuoisit enqui leur enuoisit enquaise mit belans çou qu'ils dérbuiroient les jardrins de la ville. Et le Seigneur d'Afur leur manués qu'ils ne leur enuoisit enquaise si leur manués qu'ils ne leur enuoisit en leur situation de la ville. Et le Seigneur d'Afur leur manués qu'ils ne leur enuoiser in est. Est la arrengerent leurs besaultes y & s'en vindrent le long des fables d'Acre fi pres de la ville, qu'on out benturés plantes en la ville auce vue arbalefte de rout. Et adone fortet hors de la ville le Seigneur d'Afur, & s'en alla mettre au mont, là où effoit e Cymetiere de S. Nicolas, pour deffendre les jardrins. Et quant les Tures approuchement, illorité de nogens de piel d'Acre, qualeur commancernt à irre d'acre & d'arbalettre à grant force. Et de pacurs qu'ils le meifent en peni, la Seigneur d'Afur le sit fu eriter par vun gjeune Cheualier.

qui estoit de Gennes.

Et ainsi que celui Cheualier de Gennes retiroit celles gens de pié, vng Sarrazin vint à lui tout effraié, & esmeu en courage. Et lui dist en son Sarrazinois, qu'il jousteroit à lui s'il vouloit. Et le Cheuglier lui respondit sierement, que tres-voulentiers le receueroit. Et quant il voulut sus courir à icelui Sarrazin, il apperceut illecques prés à sa main senestre huit ou neuf Sarrazins, qui s'estoient là demourez pour veoir qui gaingneroit d'icelui tournay. Et le Cheualier lessa à courir fus au Sarrazin, à qui il deuoit joufter, & print sa course au tropel des huit Sarrazins. Et en ferit vng parmy le corps, & le percza d'oultre en oultre de sa lance, & mourut tout roide. Et il s'en retourne à noz gens, & les autres Sarrazins lui acoururent sus: & y en eur vng, qui lui donna vn grant coup de masse sur son haubert. Et le Cheualier, au retour qu'il fiit, donna au Sarrazin, qui l'auoit frappé, vng tel coup d'espée sur la teste, qu'il lui fist faillit les touilles, qu'il auoit en la teste jusques à terre. Et faichez, que de celles touailles ils receuoient de grans coups. Pourtant les pourtoient-ilz quant ilz alloient en bataille. & font entortillées l'une fur l'autre durement. Lors ung autre Sarrazin cuida descendre vng grant coup de son glaiue turquin sur le Cheualier: & il gyncha tant, que le coup ne l'ataignit mie. Et au retour que fist le Sarrazin, le Cheualier lui donna vne arriere-main de de son espée parmy le braz, qu'il lui fit voller le glaine à terre, & lors en amena ses gens de pié. Et ces trois beaux coups fist le Cheualier deuant le Seigneur d'Afur, & deuant les grans parsonnages d'Acre, qui chioient montes fur les muss pour vooir celles gens. De là fe partient les Sarrazians de deuant Aere. Et pour ce qu'îls oirent que le Roy failoir fermer Sajecke, & qu'il auoit peu de bons gens-dar, mes, lit le tiercent celle par. Et quant le Roy fecur la nouelle, pour ce qu'il rauoit mye affez puilfance de refilier coure cult; il de retira, lui & le Mauître de fon artilleire, & le plus de gens qu'il peut logier, déclans le chalfed de Sajecke, qui clioit bien fort & bien cloux. Mais gueres ny entra de gens, par ce que le chaffeau celloit trup peut de éthoit. Et nanoult les Sarazians armiuernt, écentrement declans Sajecke, il ne trouuerent nulle deffience. Car elle naouit pas encores ethé paracheué de clorre. Et unerent bien deux mil poures gens de noître oft. Et quant ils eurent ce fair, & pillé la ville, s'en all'erar à Damas,

Quant le Roy fecut que les Sarrarins auoient tour abam, et el. rompu Siefex, il en fui mouit dolant. Maist il ne le pouoit ammeder. Et les Barons du pais en furent bien piotux. Et la raifon etloit, pour ce que le Roy vouloit après cel alla fremer ven gettree, là oi jaids y fouloit auori vng chaifel, du temps des Macabérs. Et efloir feant celui chaftel, ainti comme fron va de laphe en levulgen. Et pour ce qu'il efloit bien à cinq lieuse loing de mer, les Barons fe difeordoient qu'il fuit fermé : par ce qu'il efloiten, et bien vaya difoient, que jamais on ne l'euit peu autrailler, que les Sarzarins ne tolullen à force Pautaillemens, par ce qu'ils efloiten les plus forse. Et pour ce remonîterens les Barons au Roy, qu'il lui valioir beau-coup mieuts réfaire Sagére, & pour fon honner, que d'âller entire-prandre autre nouacl edifice, qui effoit fi loing de mer. Et ad ce 'saccorda le Roy.

Durant le temps que le Roy estoit à Iaphe, on lui dist que le Souldan de Damas le souffreroit aller en Ierusalem, & par bon asseurement. Et l'eust tres-voulentiers voulu faire le Roy. Mais grant Conscil eut, qui l'en destourna: par ce que il lui conuenoit laisser la cité en la main des ennemys. Ce que les Seigneurs du païs ne voulirent consentir. Et lui remonstrerent par exemple, qui fut rel : Que quant le Roy Phelippe se partit de deuant Acre pour aller en France, il lessa tous ses gens en l'ost du Duc Hugues de Bourgoigne, qui estoit ayeul du Duc darrenier mort. En celui temps & ainsi que le Duc Hugues de Bourgoigne & le Roy Richart d'Angleterre estoient sejournans en Acre, il leur fut apporté nouvelles, qu'ilz prandroient bien le landemain Ierusalem s'ilz vouloient; par ce que la grant puissance des Cheualiers d'Egipte s'en estoient allez au Souldan de Damas, à vne guerre qu'il auoit à Nessa, contre le Souldan du lieu. Et furent tantoust prés le Duc de Bourgoigne & le Roy Richart de desmarcher pour aller vers Ierusalem. Et diuiserent leurs batailles, dont le Roy d'Angleterre menoit la ptemiere, & le Duc l'autre d'emprés auccques les gens du Roy de France, qui estoient demourez. Et ainfi qu'ils furent prés de l'etrulitem, & prés de prandre la ville; il fut mandé de la bastille du Due de Bourgoigne au Roy d'Angleterre, que le Due é en recournois, foullement affin que l'on n'euit peu dire, que les Anglois ceffien prins lertulaime, qui lui procedoir d'enue. Et taifi qu'ils ethoien fuir ces parolles, ce fut l'un des gens du Roy d'Angle-rere, qui s'efferis, abtui dift; s'il as, s'ire, vener, pluques ies/, abt vous monfitteray l'entialem. Et il gedé deuant és yeult la coète d'armes route en pleusant, cé didant à nothe Seigneur la ballevoirs; Hal Sire » Dieu, e pep yeue je ne voie mye ta fainte ciré de l'entialem, puis que sinfi va, que je ne la puis delutre des mins de ses canemis.

Ceft exemple fut monthef au Roy faint LO y s, pour ce qu'il eftoit le plus grant Roy des Chreftiens, & que sai flauloit fon pellerinage en leruialem fans la deliurer des manns des ennemis de Dieu; rous les autres Roys, qui viendroient audit veage, se tiendroient apaire, de faire feullement leur pelerinage, ainsi que auroit fât it e Rsy de

France.

Celui Richarr Roy d'Angleterre filt tant de faiza d'armes ou temps qu'il y fur, que quant les cheault aux Sarazins auoint paeurs d'aune cune vmbre, ou d'un builfon, leurs maifres leur dioient: Cuides nu, 
que le Roy d'Angleterre y loit Et ce dioient lus par coathune, par 
ce que mainterfoiz il les auoit defconfire & vainque. Et parcillement 
quant les petitz enfans des Turcs & Sarazins crioient, lurs meres 
leur dioient: Tays-toy, tays-toy': ou je yray queri le Roy Richart 
d'Angleterre. Et de paeus qu'ilz auoient, ilz fe tailoient, comme 
j'ay dir par cy-deuant.

Du Duc de Bourgoigne Hugues, dont aussi ay deuant parlé, vous diray. Il fut moult bon Cheualier de sa main, & cheuallereux Mais il ne fut oneques tenu à faige, ne à Dieu, ne au monde. Et bien y apparut en ses faitz deuant dictz. Et de lui dist le grant Roy Phelippe quant il sceut que le Conte Iehan de Chalons auoit eu vng filz, » qui auoit nom Hugues : Dieu le vueille faire preuhomme , & preu-» domme. Car grant difference disoit estre entre preuhomme, & preudomme, & que maint Cheualier y auoit entre les Chrestiens & entre les Sarrazins, qui estoient assezpreux, mais ilz n'estoient paspreudommes. Car ilz ne craignoient, ne amoient Dieu aucunement. Et disoit, que grant grace faisoit Dieu à vng Cheualier, quant il auoit ce bien, que par ses faitz il estoit appellé preuhomme & preudomme. Mais celui, dont nous auons dit cy-deuant, pouoit bien estre appellé preuhomme, par ee qu'il estoit preux & hardy de son corps: mais non point de s'ame. Car il ne craignoit point à peeher, ne à mesprandre enuers Dieu. Des grans deniers, que le Roy mist à fermer laphe, ne convient-il mye parler, pour ce qu'ilz sont sans nombre. Car il ferma le bourg dés l'une des mers juiques à l'autre. Et y auoit bien vingt-quatre tours, que grans, que petites. Et estoient les douues curées, & faites dedans & dehors. Et y auoit trois grans

portes, donc le Legat auoir eu commiffion d'en faire faire vne des trots; & de la maralle depuis celle porte jufques à l'aurue. Et pour congnoifte par erifitmacion ce que la choié peur couflet a Roy, il eff noit de l'est en le court de la choié peur couflet a Roy, il est peur ce que auoit couffe la porte & le pan de mur, qu'il auoit fair faire. Et e eltimé, que la porte lui auoit bein couffe cinq censilures, & la numaille roiss cens liures, Et los le Legat me ditt, que je flois bien loing du compre, & que se Dieu lui adaft, que la porte & le mur lui auoien bien couffe renne mil liures. Parquoy peur-on bien mur lui auoien bien couffe renne mil liures. Parquoy peur-on bien mur lui auoien bien couffe renne mil liures. Parquoy peur-on bien

penser, que à ce pris le tout auroit beaucoup cousté.

Quant le Roy eut paracheué de fermer & clorre Japhe, il lui print enuye de faire à Sajecte comme il auoit fait à Iaphe : & de la reffaire fermante ainfi comme elle estoit, auant que les Sarrazins l'eussent abatuë. Et s'esmeut pour y aller lui & son ost , le jour de la feste de Messeigneurs faint Pierre & faint Paoul Apoustres. Et quant le Roy fut deuant le chastel d'Assur à tout son oft, sur le soir le Roy appel la ses gens de Conseil, & leur demanda d'une chose qu'il auoit enuye de faire : e'est assauoir , qu'il vouloit prandre vne cité de Sarrazins, qu'on appelloit Naples, qui se nomme és escriptures de la Bible & de l'anxien Testament Samarie. Lors les Seigneurs du Temple, les Barons, & Admiraulx du païs lui conscillerent, qu'il le deuoit faire : mais qu'il n'y deuoit point estre en personne, de paeurs des dangiers disans, que s'il estoit prins ou tué, que toute la terre seroit perduë. Et il leur respondit, qu'il n'y lerroit jà aller ses gens s'il n'y estoit lui-mesmes auecques eulx. Et pour tel ducord demoura l'entreprise. Adonc nous partismes, & vymmes jusques aux sables d'Acre. Et la se logea le Roy & tout son ost celle nuytée. Et au landemain vint à moy vne grant quantité de peuple de la grant Hermenie, qui allotent en pellerinage en lerufalem. Et me vint supplier celui peuple, pour ce qu'ilz auoient ouy dire de moy, que j'estois le prouche du Roy, que je leur voulfisse monstrer le bon Roy Loys, par vng Trucheman Larin qu'ilz auoient. Et lors m'en allay deuers le Roy, & lui dis que une grant tourbe de gens de la grant Hermenie, qui alloient en lerufalem, le vouloient veoir. Et il se print à rire, & me dist que je les fisse venir deuant lui. Et tantoust lui amené celui peuple, qui le virent moult voulentiers, & lui firent moult grant honneur. Et puis quant ilz l'eurent veu , le commanderent à Dieu, & il culx auffi

Le landemain le Roy & Son oft se partie, & alastines logger en vng lieu, que on appelloit Patis poulain: ila où il y auoit de mout belles eauës de fontanies, dequoy on arroutie ou pais les cannes, dont vient le fuiere. Et quant; se fu logié, I vin de mes Cheualters me dittis Sire, wo rousa syà- jois pé beaucou pinearle que n'efitez yer deutant fainte. Sur. Le Tautre de mes Cheualters a, qui m'auoit logié celui jour de-uant, fuir va dire y Vous eftes trop fon hardy, quant à Montiègneur de

20 vous allez blafmer chofe que j'ay faite. Et quant il eut ce dit, il faillit sur le Cheualier, & le print par les cheucux. Et quant j'apperceu l'outrecuidance d'icelui Cheualier, qui deuant moy auoit prins aux cheueux l'autre mien Cheualier; je lui allay courir lus, & lui donnay vng coup de poing entre les espaulles. & il lessa lors le Cheualier qu'il tenoit aux cheueux. Et je lui dis , qu'il fortist hors de mon logis; & que jamais, ainsi m'aist Dieux, il ne seroit de ma Maison. Adone s'en alla dehors celui Chenalier, à grant deul menant. Et s'en alla vers Messire Gilles le Brun, qui estoit lors Connestable de France : lequel s'en vint tantoust à moy, me prier que je voullisse reprandre celui mon Cheualier, & que grant repentence auoit il de fa folie. Et je lui dis, que je n'en ferois ja riens, premier que le Legat m'eust donné absolucion du serement que j'en auois fait. Et le Connestable s'en alla deuers le Legat, lui compter tout le cas, & lui requerir qu'il me voulsist absouldre du jurement que j'auois fait. Et le Legat lui respondit, qu'il n'auoit pouoir de me absoudre, veu que à bon droit l'auoie fait le serement : & qu'il estoit raisonnable , par ce que le Cheualier l'auoit grandement desseruy. Et ceste chose av-se voulu escripre és faitz de ce petit Liuret, assin de donner exemple à chalcun, qu'on ne face serement, s'il n'auient à faire de raison, Car le Saige dit, que qui voulentiers & à coup jure, fouuent il fe

L'autre jour enfuiuant , le Roy & fon ost s'en alla deuant la cité de Sur, qui est appellée Thiry en la Bible. Et fut le Roy pareillement entalente d'aller prandre vne cité, qui citoit illecques prés, qu'on appelloit Belinas. Et lui conscillerent ses gens, qu'il le deuoit faire, mais qu'il n'y deuoit point estre. & ad ce s'acorda à grant paine. Et fut appointé, que le Conte d'Anjou yroit, & Messire Phelippes de Montfort, le Sire de Sur, Messire Gilles le Brun Connestable de France, Messire Pierre le Chambellan, les Maistres du Temple & de l'Ospital, leurs genfd'armes. Et puis fur la nuyt nous nous armafmes, & veinsmes vng peu aprés le point du jour en vne plaine, qui estoit deuant la cité de Belinas, appellée en l'anxienne Escripture Cesaire Philippi. Et est seant celle cité sur vne belle sontaine, qu'on appelle Iour. Et és plains, qui font deuant celle cité, y a vne autre moult belle fontaine, qu'on appelle Dain. Et s'entre-assemblent les ruisfeaux de ces deux fontaines affez loing de la cité, & en est appellé le fleuue d'icelles fontaines, le fleuue Iourdain, là où nostre Seigneur Jefus Christ fut batizé.

Par le confeil du Conte d'Anjou, des Maiftres du Temple, de l'Offietal, des Barons du pais, fur aduff que la baraille du Roy, où j'eftoie auecques mes Cheualiers pour lors, en laquelle auffi effoorn tes quarante Cheualiers que le Roy m'auoit baillez dés piecza de la Maiion de Champaigne, Meffire Geffroy de Sergines, de les peudommes du pays, qui effoorta ueccques nous, yrions entre le chaftel dommes du pays, qui effoorta uecques nous, yrions entre le chaftel & la cité; & les terriers entreroient en la cité à main senestre, & les Hospitaliers à main destre, & le Maistre du Temple & sa compaignie entretoient la droite voie, que nous autres de la premiere bataille estions venuz. Et adonc chascun s'esmeut à partir, & approuchasmes jusques encontre la cité par derrière : & trouuasmes plusieurs de noz gens morts, que les Sarrazins auoient tuez dedans la cité. & gictez dehors. Et deuez fauoir, que le coufté par où nous deuions aller estoit tres-perilleux. Car en premier lieu, nous aujons trois murs à passer, & y auoit vne couste, qui estoit si desrompue, que nully ne s'y pouoit tenir à cheual. Et au hault du tertre y auoit grant quantité de Tures à cheual, là où il nous conuenoit montei. Et tantoust je apperceu que de noz gens à vng endroit rompoient les murs de la ville; & je me voulu tirer à eulx en cheuauchant, Vno homme à cheual de noz gens cuida passer le mur, & il cheut son cheual fur lui. Quant je vy ce, je me descendi à pié, & prins mon cheual par le frain, & montalmes hardiement contremont celui tertre. Et lors que les Turcs, qui estoient ou hault, nous virent ainsi hardiement aller à eulx, ainfi que Dieu voulut, ilz s'enfuirent, & nous laifserent la place. Et en celle place y auoit vng chemin fur la roche, qui descendoit en la cité. Et quant nous susmès au hault du rochier. de là où s'estoient fuiz les Sarrazins, les Sarrazins, qui estoient en la cité, ne ouzerent venir à nous, & s'enfuirent dehors de la cité, & la lesserentà noz gens sans nul debat de guerre. Et durant que j'estois au hault d'icelui tertre, le Mareschal du Temple ouït dire, que j'estois en grant peril, & s'en vint amont à moy. Or auoys-ie auccones moy les Almans, lesquelz quant ilz virent que les Turcs à cheual s'enfuioient droit au chastel, qui estoit assez longuet de la cité, ilz s'esmeurent tous à courir à eulx malgré moy : nonobstant que je leur deisse, qu'ilz faisoient mal. Car nous estions à bout de nostre entreprinse, & de ce qu'il nous auoit esté commandé faire. Le chastel estoit dessus la cité, & auoit nom Subberbe : & est bien prés de demi lieue hault en la montaigne, qu'on appelle Liban. Et y a de tresgrans roches à passer jusques au chastel. Et quant les Almans virent, que follement ilz poursuivoient ceulx qui auoient monté au chastel, qui fauoient moult bien les destours de celles roches, ils s'en reuindrent arriere. Et voians les Sarrazins, que les Almans s'en retournoient, ilz se misdrent à pié, & leur acoururent sus. Et en descendant des rochiers, ilz leur donnoient de grans coups de masses; & tellement, qu'ilz les reboutoient asprement jusques deuers le lieu, où j'estois. Et quant les gens, qui estoient auecques moy, virent les meschiefz que les Sarrazins faisoient aux Almans au descendre, & qu'ilz les poursuyuoient tousjours, ilz se commencerent à effroier, & auoir paeurs. Et je leur dis, que s'ilz s'enfuyoient, que je les ferois tous casser, & meetre hors des gaiges du Roy pour jamais. Et ilz me respondirent : Sire de Ionuille , nous auons beaucoup pire que « 22 yous. Car yous eftes à cheual, pour yous enfuir quant yous youldrez: » & nous autres fommes à pié, & par ce fommes nous en grant dangier and efter ruez fi les Sarrazins viennent jusques cy. Et lors je me defcendi à pié au cques eulx, pour leur donner bon courage : & enuoiay mon cheual en la bataille du Temple, qui effoit bien à vne grant portée d'arbaleste de nous. Et ainsi comme les Sarrazins chaffoient les Almans, là se trouua vng mien Cheualier, que vng Sarrazin ferit d'vn carrel parmy la gorge, & cheut deuant moy tout mort. Et alors me dift vn Cheualier, qui auoit nom Messire Hugues d'Escossé, oncle de mon Cheualier mort, que je lui allasse aider à porter son neueu aual, pour le faire enterrer. Mais je n'en voulu riens faire, Car le Cheualier effoit allé lassus courir auecques les Almans oultre mon gré. Ainsi doncques, si mal lui en estoit prins, que je n'en pouoie més. Tantouit que Meslire Ichan de Valencienne oyt dire que nous estions en grant desarroy, & en grant peril de noz vies, il s'en alla par deuers Messire Olivier de Termes, & à ses autres Capitaines de la torte 20 langue, & leur dist : Seigneurs, je vous pri, & commande de par le » Roy, que vous me venez aider à auoir le Senneschal de Champaigne. Et vng Cheualier, qui auoit nom Messire Guilleaume de Beaumont, s'en vint à lui, & lui dist que j'estois mort. Mais nonobitant ne s'espargna mye le bon Messire Oliuier de Termes, & voulut sauoir ou de ma mort, ou de ma vie, pour en dire au Roy seures nouuelles. Et vint contremont montant jusques ou hault de la montaigne, là où nous estions. Lors me rendy à lui,

Quant Messire Oliuier fur monté, & vit que nous estion en trop grant peril, & que nous n'eussion peu descendre par où nous estion montez, il nous donna bon conseil. Car il nous fist descendre par vng pendant, qui eftoit en celle montaigne, comme fi nous euffion voulu aller à Damas. Et disoit, que les Sarrazins se penseroient, que nous les voullisson aller sourprandre par derrière. Et puis quant nous fulmes descendus jusques au plain , il fist mectre le feu en de grans taas de fromens, qui estoient parmy les champs. Et par noz petiz nous filmes tant, que vymmes à fauueté par le bon conseil de Meffire Oliuier de Termes: & nous rendifmes le landemain à Sajecte, là où estoit le Roy. Et trouuasmes, que le bon saint homme auoit sait enterrer les corps des Chrestiens, qui auoient esté tuez : & lui-mesme aidoit à les porter en terre. Et sachez que en y auoit aucuns , qui estoient infaiz & puans; tant que ceulx, qui les pourtoient, s'en estoupoient les nées, mais le bon Roy ne le faifoit mye. Et quant nous fusmes arrivez deuers lui, il nous auoir desja fair faire nos places & logeis.

Durant ces chofes, vng jour moy estant deuant le Roy lui demanday congié d'aller en pellerinage à nostre Dame de Tourtouze, qui estoit vng veage tres-fort requis. Et y auoit grant quantité de pelerins par chaeun jour, pour ce que c'est le premier autel qui onques fust fait en l'onneur de la Mere de Dieu, ainsi qu'on disoit lors. Et v faifoit nostre Dame de grans miracles à merucilles. Entre lesquelz elle en fift vng d'un pouure homme, qui estoit hors de son sens & demoniacle. Car il auoit le maling esperit dedans le corps. Et aduint par vng jour, qu'il fut amene à icelui autel de noître Dame de Tourtouze. Et ainsi que ses amys, qui l'auoient la amené, prioient à nostre Dame, qu'elle lui voulsit recouurer santé & guerison ; le deable, que la pouure creature auoit ou corps respondit : Nostre Dame « n'eit pas icy, elle est en Egipte pour aider au Roy de France & aux a Chrestiens qui aujourd'hui arriuent en la Terre sainte contre toute « Paiennie, qui sont à cheual. Et fut mis en escript le jour, que le dea- « ble profera ces motz, & fut apporté au Legat, qui estoit auceques le Roy de France: lequel me ditt depuis, que à celui jour nous estion arriuez en la terre d'Egipte. Et suis bien certain, que la bonne Dame Marie nous y cut bien befoing.

Le Roy tres-voulentiers me donna congié d'aller à icelui pellerinage de nostre Dame, & me chargea que je lui achaptasse pour cent liures de camelotz de diuerfes couleurs, & qu'il les vouloit donner aux Cordeliers quant nous ferions retournez en France. Et lors je me penczay, qu'il ne demoureroit plus gueres longuement à s'en reuenir en France, Et quant je fu à Triple, là où estoit le lieu de mon pellerinage, je fiz mon oblacion à Dieu & à nostre Dame de Tourrouze; & puis aprés je achaptay les camelotz, que le Roy m'auoit enchargé d'achapter. Et voians mes Cheualiers, que je les achaptoie, me demanderent que j'en vouloie faire. Et je leur feis acroire, que je les

achatoic pour y gaigner. Aprés que nous fulmes là arriuez , le Prince de celle terre , qui sceut que j'estois parti de l'ost du Roy de France, vint au deuant de nous, & nous fift moult grant honneur, & nous offrit de grans dons. Dont humblement le remerciasmes, & n'en voulusmes riens prandre, fors que des reliques, que j'apporté au Roy auecques ses camelotz. Etfaichez, que la Royne auoit bien ouy nouuelles, que j'auoie esté en pellerinage, & que j'auoie apporté des reliques. Et je lui enuoiay par vng de mes Cheualiers quatre pieces de camelotz, que j'auoie achaptez. Et quant le Cheualier entra deuers elle en sachambre, elle se commença à agenouller deuant ses camelotz, qui estoient enueloppez en vne toaille. Et quant le Cheualier vit, que la Royne se agenoulloit deuant lui, il ne sauoit pourquoy, & il se va aussi gecter . à genoulz. Et adonc la Royne lui dist : Leuez sus, Sire Cheualier, « vous ne vous deuez mie agenouller quant vous portez de saintes re- et liques. Lors mon Cheualier lui dist, que ce n'estoient pas reliques, mais que c'estoient camelotz que je lui enuoloie. Quant la Royne & ses Demoyselles entendirent, que ce n'estoient pas reliques, elles se prindrent à rire. Et la Royne dist: Sire Cheualier mau jour soit donné « à vostre Seigneur, quant il m'a fait agenoullet deuant ses camelotz, «

Tantoust après, le Roy estant à Sajecte eut nouvelles, que Madame sa mere estoit morte. Dont il mena si grant deul, qu'il sut par deux jours en sa chambre, sans qu'on peust parler à lui. Et aptés deux jouts passez, il m'enuoia querir par vng de ses Varletz de chambre. Et quant je fu deuant lui, il s'elcria en me estandant ses braz. » difant: Ha! Senneschal, j'ay perdu ma mere. Et je lui dis: Sire, je » ne m'en esbahis point. Car vous sauez, qu'elle auoit vne fois à » mourir. Mais je m'elmerueille du grant & oultrageux deul , que w vous en menez, vous qui estes tant sage Prince tenu. Et vous saucz » bien, fis-je, que le Sage dit, que le mesaile, que le vaillant homme » a en son cueur, ne lui doit apparoir au visage, ne le donner à conn gnoistre. Car celui qui le fait, il donne grant joie au cueur à les enn nemys. & en donne courroux & malaife à fes amys. Et lors je l'appaifay vng peu. Et adonc il fift faire oultte mer tant de beaux feruices pour l'ame de la feuë bonne Dame sa mere. Et aussi enuoia il en France vng grant sommier chargé de pietres precieules & joiaulx aux Eglifes de France, auecques lectres miffines; leur priant qu'ilz voulsissent prier Dieu pour lui, & pour ladite Dame sa mere.

Bien toust aprés, le Roy voulut ordonner de ses besongnes, sauoir mon s'il s'en deuoit retourner en France, ou encores demourer la Et ainfi qu'il estoit sur ce proupos, lui estant à Sajecte, qu'il auoit resque refetmée; il appella le Legat, qui estoit auccques lui, & lui hift faire plusieurs processions, en requerant à Dieu qu'il lui donnast congnoistre, lequel il feroit le mieulx à son plaisir, ou de s'en aller en France, ou de demourer là. Aprés que les processions surent saides, vng peu aprés j'estoie allé à certain jour auecques les riches hommes du pais à l'elbat en vng prael. Et le Roy me fift appeller, & estoit le Legat auecques lui. Lors me va dire le Legat en la pre-» fence du Roy: Senneichal, le Roy se louë grandement des bons & » aggreables seruices que vous lui auez faitz, & desire fort vostre preu " & honneur. Et me fait vous dite, affin qu'en preignez en voltre » cueur aucun foulas de joye, que fon intencion est de s'en aller en » France dedans Palques, qui viennent. Et adonc je respondi, que nostre Seigneur lui laissast faire à sa bonne voulenté. Après ces parolles, le Legat se patrit d'auecques le Roy, & me pria que je lui feisse compagnie jusques à son logeis, ce que je sys voulentiers. Et me fift entrer en sa garderobbe: & il me commença à lermoier, & » me print par les mains, & me dist : Senneschal , je suis tres - joieux , » & dont je rends graces à Dieu, dequoy vous estes ainsi eschappez » des grans perilz , là où vous auez esté en ceste terre. Et de l'autre » part je fuis moule trifte & dollant de eueut, dont il me conuient lef-» fer vos tres bonnes & faintes compaignies, pour m'en retorner en » Court de Romme entre si desloiaux gens , comme il y a. Mais je » vous diray, mon intencion est de demourer encores vng an apris » vous en Acre, pour despandre tous mes deniers à faire fermer & clorre le faulxbourc d'Acre, tant que j'auray aucun denier; affin « qu'on ne me viegne riens impugner à reprouche, ne courir fus. « «

Quant je fu retourné deuers le Roy , le landemain il me commanda armer, & mes Cheualiers. Et quant je fu armé, je lui demanday, qu'il lui plaisoit que je feisse. Et adonc me dist, que je menasse la Royne & ses enfans jusques à Sur, là où il y auoit bien sept lieues. Et de ce ne le voulu pas desdire , nonobstant que grant peril y cust à passer. Car nous ne auions lors nuyt ne jour treues ne paix auecques les Egipciens, ne à ceulx de Damas. Et nous partismes, & vinmes la mercy Dieu tout en paix, sans aucun empetchement à Sur à couscher. Tantoust après le Patriarche & les Barons du païs, qui longuement auoient acompaigné le Roy, voians qu'il auoit fermé Sajecte de grans murs, & fait faire groffes tours, & les douves curées dedans & dehors, s'en vindrent à lui : & lui rendirent humblement graces & louenges des grans biens, honneurs, & plaifirs qu'il leur auoit faitz en la sainte Terre, Car il auoit fait reffaire de neuf la cité de Sajecte, Cesaire, Iaphe; & auoit moult enforcié la cité d'Acre de grans murailles & groffes tours, Et lui disdrent; SIRE, nous voion bien clerement, que vostre demourée « auecques nous ne peut plus durer en faczon, qu'il en viengne desor- « mais plus de prouffit au Royaume de Ierusalem. Pour ce nous vous « conseillons tous ensemble, que vous en aillez en Acre, & là com- « mencez à faire mectre sus & à point vostre passage, à l'enuiron de « ceste Caresme: parquoy vous puissez retourner seurement en France. « Et ainsi par leur conseil le Roy se partit de Saiecte, & s'en vint à Sur, là où nous auions amené la Royne & ses enfans. Et à l'entrée de Carefme vinmes en Acre tous ensemble.

Tou le Carefine le Roy fit appreîter fes nefz, pour s'en reuenir en France. Dont el y avoie quastrore que nefz que gullée. Et la vigille de la felte faint Marca prés l'afiques, le Roy de la Royne fe recuirient en leu me fit se commença tout à s'elbranler fur mer. Aculmes affer bon vent au partir. Et me diff le Roy, qu'il avoit etlé ne le propre jur faint Marc. Et je lait dis, qu'il pouvoir bien dire, que entore il y avoit etlé né, se que affec effoir rené, qui échappoit de celle perilleule terre, où nous autôns etlé eant longuement.

Le Sabmedi enfuiuant nous armafines en l'îllé de Chippre. Et y auxiev une montaigne empés l'îlle, qu'on appelloit in montaigne de la Crois : à laquelle montaigne on congnoifioir de loing qu'on approuchoir de ladite illé de Chippre. Et l'âchez, que celui Sabmedi îur le velipre se leux vue erre-grant beuyne, qui déciendir de la terre en mer; à vellement, que nos manines cudoienne eftre beaucoup plus loing de l'îlle, qu'il în effoienn. Car ils perdirent la montaigne de vouë, pour ladiche buynes. Et admin, que pour cuider arniser de beure à l'îlle, nos mariniers s'efforcerent de nauigne de grant force, de allasmes aborder fur vue quoue de sible qui et loire ne mr. Et s'auxie.

HISTOIRE aduenture nous ne nous fusson assablez, nous fussions allé hurter à de grans rochiers, qui citoient illecques prés couvers : & fussion tous perillez, & noyez. Et encores fulmes-nous à grant melchief là où nous estion aterrez. Car chacun cuida estre noyé & perdu, & que la gallée se fendist. Vng marinier gecta sa plombée en mer, & trouva que la nef n'estoit plus aterrée. Lors chacun commença à se resjouir, & rendre graces à Dieu. Et y en auoit plusieurs deuant le corps nostre Seigneur, qui estoit en la nef, tous adans, & crians pardon à Dieu car chacun se actendoit de noier. Et tantoust qu'il fut jour nous visines les rochiers, ausquelz nous cusson hurré, si n'eust esté la fortune de la greue de fable. Et au matin le Roy enuoia querir les Maistres mariniers des nefz, qui amenerent auceques eulx quatre plungeons; gens, qui vont à nou au fond de l'eaue comme poissons. Le lequelz quatre plungeons les Maistres mariniers firent descendre au fond de la mer àcelui endroit. Lesquelz plungeons se gesterent en mer, & pafferent par desfoubz la nef, où estoit le Roy, & nous autres. Et quant ilz furent venuz fus l'cauë, on les ouyt tous quatre l'vn à par foy, pour fauoir qu'ilz auoient trouué. Mais chacun d'eulx rapporta, que au lieu, où auoit hurté nostre nef, le sable auoit bien emporté trois toifes du tison, sur quoy estoit la nef fondée. Et quant on les eut ouiz ainsi rapporter l'vn comme l'autre, le Roy & tous nous autres fulmes bien eltonnez. Lors demanda le Roy aux mariniers. quel conseil ilz donneroient de celle chose. Lesquelz mariniers lui » disdrent: SIRE, pour tout confeil, si nous voulez croire, vous descen-» drez de ceste nef en vne autre. Car nous entendons bien, que puis » que le fondement de cette nef a souffert tel heurt, que toutes les » aides de la nef sont tous eslochées. Parquoy, nous doubton grande-"ment, que quant viendra en la grant mer, que la nef ne puisse en-durer les corps des vndes de l'eaue, sans qu'elle perisse. Car tel exem-» ple en auons nous veu, quant vous partiftes de France, d'vne autre » nef, qui auoit ainfi hurté & enduré tel coup, comme a celle-cy. Et » quant elle futen la grant mer, elle ne peut endurer les coups des vn-" des de l'eau & se desfrompit & despieça : & furent tous noiez ceulx " qui estoient dedans, sans qu'il en eschappast, fors que vne jeune fem-" me à tout son petit enfant, qu'elle auoit entre les braz, qui d'auen-" ture demourerent sur vne des pieces de la nef, que l'eaue emmena. Et quant le Roy eut ouy ce que les mariniers lui auoient conseillé, & donné l'exemple : moy-meimes telmoigné qu'ilz disoient veoir. Car j'auoie veu la femme & son enfant, qui estoient arriuez deuant la cité de Baphe: & les vy en la maifon du Conte de Ioingny , qui les faisoit nourrir pour l'onneur de Dieu. Lors le Roy appella ses gens de Conseil, pour sauoir qu'il estoit de faire. Et tous lui conseillasmes faire ce que les mariniers lui auojent conseillé. Encores appella le Roy les mariniers, & leur demanda, fur la foy & loiauté qu'ilz lui deuoient; si la nef estoit leur, & qu'elle fust plaine de marchan-

dises, sauoir s'ils en descendroient. Et ilz lui respondirent tout en. femble, que nonny e & qu'ils aimeroient mieulx mectre leurs corps en aduenture, que de lesser perdre vne telle nef, qui leur cousteroit quarante ou cinquante mil liures. Et pourquoy, fist le Roy, me con. " feillez-vous donques, que j'en descende ! Et ilz lui respondirent : et SIRE, vous & nous n'est pas tout vng, ne jeu pareil. Car or ne ar- « gent ne pourroit estre si grant, qu'il fust prisé ne estimé comme le « corps de vous, de la Royne vostre espouse, & de voz trois enfans, « que auez cy. Et pourtant, jamais ne vous conseillerions, que vous a vous meissez en tel dangier & aduenture. Or vous diray-je, fift le « Roy, le mien confeil & aduis. Oue si je descens de ceste nef , il y a « cinq ou six cens personnes ceans, qui demoureront en l'Isle de Chip. « pre, pour la paeur du peril de la nef, où sont leurs corps. Et n'y a, « fiit le Roy, celui ceans, qui n'ayme autant son corps, comme je fois le « mien. Et si vne foiz nous descendons, jamais n'auront espoir de re- « tourner en leur païs. Pourtant vous dy, que j'aime mieulx mectre « moy, la Royne, & mes enfans en dangier, & en la main de Dieu, que « de faire tel dommage à si grant peuple, comme il y a ceans.

Le grant mal & dommage que le Roy euf fair, s'il fuit defeendar, bien y appart en Mellie Oblusier de Termes le puillant Cheualier, qui eftoit en celle nef, où eftoit le Roy, Lequel Mellier Oliuirer eftoit l'van des plus vaillans, & des plus hardin hommes qu'onques je congreuffe en la fainte Terre. Toutesfoix ne oza-il demoster, & fe defeendir en I'lle. Et adaint que lui, qui eftoit vung grant & noza-ble patfonnage, & moult riche d'auori, il eut eant de empefchemeis & deflourbiers, qu'il fur plus d'un an & demy auant qu'il s'en peuff reunir deuers le Roy. Or entender donc, que enffen peu faire tant de petits purfonnages, qui n'euffent eudequoy paire na finer aust rebuts, y eu qu'il grant peut freu de flournir de flourne pur soit eu tant de debturbard en la grant faire aux trebuts, y eu qu'il grant richomme y auoit eut auf de débur-

bier?

Après que Dieu nous eur eschapper de ce peril, oil nous auiona ainfi ellé decant l'îlu de Chipper, nous entafines en vag autre. Car il le leua vag si comble ét menuelleux vent en mer, que à force, se maligré nous, il nous regedoit rousquess lui l'îlu de Chipper, que nous auions ja pesse. Es gestemen les maniners quarre de leurs encres en mer. Nais onques ne séuement arrellen notion enf, jusques ad ce que la cinquiess mener y fuigectée. Er faicher, qu'il comint abarre les apparoix de la chambre, oil se tenoir le Roy. Et essou et le levent, que onques n'y oxa demouter en celle chambre personne, de paeur que le vent ne gestait en mer. La Royne tamoutif s'en vint en la chambre not Roy, il o del le cuidoit roueur, se n'y rous que Messire de Roy, il o del le cuidoit roueur, se n'y rous que Messire. Es quant pe la vye, lein demanday, qu'elle vouloit. Et elle nous dist, qu'elle denandoir le Roy, so qu'elle vouloit. Et elle nous dist, qu'elle denandoir le Roy, so qu'elle vouloit. Et elle nous dist, qu'elle denandoir le Roy, so par la pieze qu'il voul-fit faire quelques veuz à Dien, ou s'es Sains, affin que nou peut fait faire quelques veuz à Dien, ou s'es Sains, affin que nou peut

son estre deliurez de celle tourmente; & que les mariniers lui auoient " dit, que nous estions en grant peril de noier. Et je lui dis Madame, » promectez à faire le veage à Monseigneur saint Nicolas de Varenge-" uille; & je me fois fort, que Dieu nous rendra à sauueré en France. " Lors elle me respondit: Ha I Senneschal , j'auroie paeur que le Roy " ne voulfist que feisse le veage, & que ne le peusse acomplir. Au moins, " Madame , promectez lui , que fi Dieu vous rend en France sauue-» ment, que vous lui donnerez vne nef de cinq marcs d'argent pour » le Roy, pour vous, & voz enfans. Et si ainsi le faictes, je vous pro-» mect & asseure, que à la priere de saint Nicolas Dieu vous rendra en » France. Et je promect moy-mesmes, que moy retourné à lonuille, » que je le yray veoir jusques au lieu à pié, & tout deschaux. Lors elle promist à S. Nicolas, de lui donner la nef d'argent : & me requist, que je lui en fusse pleige, ce que voulu. Et tantoust elle retourna à nous , & nous vint dire , que Dieu à la supplication de S. Nicolas nous auoit garentiz de ce peril. Quant la Royne fut reuenue en France, elle fift faire la nef, qu'elle auoit promile à Monseigneur saint Nicolas; & y fift enleuer le Roy, elle, & leurs trois enfans, les mariniers. le mast, les cordaiges & les gouvernailz, tout d'argent, & cousuz à fil d'argent. Laquelle nef elle m'enuoia, & me manda que ie la conduififse à Monseigneur saint Nicolas, & ainsi le fis. Et encores depuis long-temps aprés la y vige, quant nous menaîmes la seur du Roy au Roy d'Allemaigne.

Or reuenons au proupoux, là où nous estions en la mer: & disons, que quant le Roy vit que nous fusmes eschappez de ces deux grans perilz, il se leua sur le ban de la nes. & estois là present deuant lui. » Lors il me va dire: Or regardez , Senneschal , si Dieu ne nous a pas » bien monftré son grant pouoir, quant par vng seul des quatre vens " de mer, le Roy, la Royne, ses enfans, & tant d'autres parsonnages » ont cuidé estre noiez? Pourtant je lo, que grans graces lui en deuons

n nous bien rendre.

Le bon faint Roy ne se pouoit taire de me parlet du dangier, en quoy nous auions esté: & comment Dicu nous auoit bien monstré sa " grant puissance. Et me disoit : Senneschal, quant telles tribulacions » aduiennent aux gens, ou autres fortunes de maladies, les Saints di-» sent que ce sont les menasses de nostre Seigneur. Et par ce je dy, fai-» foit le bon Roy, que les dangiers, là où nous auons esté, sont des me-» nasses de nostre Seigneur, qui peult dire : Or voicz-vous bien, que " jevous euffe tous leffez noier & periller , fi j'euffe voulu. Parquoy di-» foit le bon Roy, que nous deuons bien regarder, qu'il n'y ait en nous » chose qui deust deiplaire à Dicu nostre createur. Et si toust que nous » y trouuons aucune chose à son desplaisir, nous la deuons incontinant » ouster & meetre hors. Et si ainsi le faisons, il nous aymera moult, » & nous gardera tousjours des dangiers. Ausli si nous faisons le con-» traire, aprés qu'il nous aura ainfi bien menassez, il enuoiera sur nous

quelque grant mal, ou de mort, ou de dommage de corps, on nou "
kleffen de lécinde en enfer à jamais pardurablement. Er me difior le bon Roy faire Loy 1: Sennéchal, le faira homme lo b-difrié à Diese. "
Ségneur Dies, pourquoy nous memfles-nu Cer fi na nous auois pex, et duz, un ên férois jà plus poutre-te fi un nous auois pex, et duz, un ên férois jà plus putifint, ne plus riche. Done pounon nous vecur, faifoit.il, que les menaffes que Dieu nous fair font feullement pour "
la grant amour qu'il à a nous, & pour noftre preu, & non pas pour lefien; & affin que nous pauffons congnoître clerement nor faules, et dedimeires, & que nous unitous hors de not conficience les choefes, qui lui font mal agreables. Pourrant donc faifons le ainfi, & nous "
é feronts que fage."

De la en auant, & aprés que nous eusmes prins en l'Isle de Chippre eauë fresche, & autres petites noz necessitez, & que la tourmente fut cessée; nous partismes de là, & vynmes à vne autre Isle, qu'on appelloit l'Isle de Lampieuse. Et là descendismes à terre, & prinmes grant quantité de connilz. Et là trouvasmes vng heremitage aux dedans des roches, & vng beau jardrin, qui estoit affié d'oliviers, figuiers, seps de vigne, & plusieurs autres arbres fruictaux. Et y auoit vne belle fontaine d'eauë doulce, dont le ru deffluoit parmy le jardrin d'icelui heremitage. Le Roy & sa compaignie alla jusques au chief dudit jardrin. Et trouuasmes vng Oratoire, dont en la premiere voulte, que trouuasmes, qui estoit blanche de champ, y auoit vne belle croix de terre vermeille. Et en vne autre voulte plus auant trouuafmes deux corps morts, qui auoient les mains fur le pis; & n'y auoit plus que les couftes, qui s'entretiensissent. Et estoient ces corps couschez vers Orient, ainsi qu'on a de coustume de mectre les autres morts en terre. Et quant nouseulmes bien veu par tout, le Roy & sa compaignie se retira en la nef. Et quant nous fusmes entrez, il se faillit l'vn de noz mariniers , dont le Maistre marinier se pensa en lui, qu'il fauoit bien lequel c'estoit, & qu'il se vouloit demourer là pour estre & viure desormais en heremite. Et pour ce le Roy à l'auenture fift laisser trois sacs plains de biscuit sur la riue d'icelle Isle; affin que icelui marinier, qui eftoit demouré, les trouuast, & qu'il en vefquift.

Feu aprés arius une aduenture en mer en la nef de Meffine d'Argones, qui chiot l'un des plus puiffans sciencure de Prousence. C'elt
affauoir, que lui ethant vun emarinée en fon lit, le fouleil lui frappoir
fuir levifage par vun gerruis. Los lesitim Mefine d'Angones appella vun
de fes Efeuiers, de lui ditt, qu'il allast eftoupper le pertuis, où palfioite fouleil. Elt Efeuier voians, qu'il ne pouoir ethoupper le pertuis,
s'il ne fortoir hors de la nef, il fe mist dehors: de en allant le cuider
eftoupper, le peit lui fouys, et il cheur en la mer. Tamotoff qu'il fut
cheur, la nef s'eflongna, de n'y auoir point de petite barque de coufie, qu'on l'eutl'peu lecouris. Nous le vifines de loing, qui efflorse ne

la néd da Roy, qui venions aprés bien à demis licute loing de la nef, dont il eftoit cheur. Et cuidions que ce fuit quelque choie, qui fuit en la mer. Car echu Elauir ne le mousoit, ne ne s'aydoit en aucu-ne façon. Et quant nous l'eufines apperece de prés, l'eme des néz du Roy le reculité, né lemidièrent en noiter ne Ét-equari il fut dédans entré, il nous compta comment il elioit cheur. Et nous lui demandaines, pourquoy o' échteir quit ne fe aidoit autrement, ou à nager, ou s'eferier aux gens de la nef. Et il nous dift, qu'il n'auoit nul be-loing de le faire. Car en cheant il s'éloit efené, Noître Dame de Valbert, & qu'elle le loufitenoit par les cipaulles, juiques à tant que la gallée du Roy fuit arriuée à lui. Et en l'noncur de la benoûte Vierge Marie de ce mercuilleux miracle, j'ay fait pandreen ma Chap-elle à louaille ledit miracle, & ce vernnes de l'Eglifé es Blecourt,

pour memoire.

A la fin de dir fepmaniers , que nous cafines efile en mer à nager , arritatifiens au port d'Yers , deunaite chaftel, quiettioni au Conse de Prousence, qui fut depais Roy de Sicile Ecla Royne, & tout le Concili di Roy phi concilierent , qui décincâti ît la, & qui efloire in al terre de fon firere. Mais le Roy dit, qu'il a de decindroir pas , tant qui fuit en Aiguemontes, qui cilor la terre le fon firere. Mais le Roy dit, qu'il a de décindroir pas , tant qui fuit en Aiguemontes, qui cilor la terre le forte differant nous unu le Roy le Mecredi & le leudi , fains que nul le peut faire accorde à foy déciendre. Es le Venderedi , comme le Roy en loit ai fair yang des ranes de la nef., il me appella, & me demanda confeil, s'il fe adoutei décfendre, ço non. Es le lui dis '5 181, a' il me fimble que n' vous ducez décendre , de que vue foix Madame de Bourhon esthant n' pour aller décendre en n' Aiguefmortes. Mais elle demours bien fepr ... pour aller décendre en Aiguefmortes. Mais elle demours bien fepr l'apmaines ty plus firme. Et eachon le Roy a'mon confeil s'accorda de décendre à Yeres, dont la Royne & la compagnie furent tres-toieux.

Ou chaftel d'Yeres féjourna le Roy, la Royne, & leurs enfans, & nous tous, tandis qu'on pour-fulior des cheaults pour s'en venir en France. L'Abbé de Chany, qui fut étepuis Euclique de l'Oliue, remoia au Roy deux palleforia; l'yn pour lui, l'uner pour la Royne. Et difinit on lors, qu'llu valloient bien chacun cinq cens liures. Et quant le Roy ent prins ces deux beaux cheaust; l'Abbé lui requiif qu'il peult parler auccques lui le landemain touchant fet affaires. Et Roy le lui d'orfoia. Et quant vins au landemain, l'Abbé parla au Roy, qui l'eficoura longuement, & à grant plai. fir. Et quante celui Abbé : en fur pari, s'e demanday su Roy, d'un fir je lui demandors qu'et qu'et chole à recongnoiffer, s'il le frosit.

"Et il me dift, que ouy voulentiers. Adonc je lui demanday: SIR B, "n'eil-il pas vray, que vous auez efcouté l'Abbé de Cluny ainfi longuement, pour le don de fes deux cheuaulx? Et le Roy me respondit:

que certes ouy. Et je lui dis, que je lui auois fait telle demande,

affin qu'il deffenditl aux gens de fon Confeil juré, que quant it arriveroinn en France, qu'ilzne paraillem riens de ceuls, quiauroinn à befongner par deuant hui. Car foiex certain, fyr-je, que 'ils prem unen, jit en efcoureron plus diligement, a plus longuement, air fique vous auxe fair de l'Abbé de Chury. Lors le Roy appella tout u fon Confeil, et leur comptae en riant a dermande que je lui ausois fair, et, et la railon de ma demande, Touterfois hui diffatent les gens de fon Confeil, et le più aujois fair, et le procession de confeil production de la railon de ma demande. Touterfois hui diffatent les gens de fon Confeil, que i hui ausois fairo de res-bon confeil.

A Yeres y auoit nouuelles d'vn tres-vaillant homme Cordelier. qui alloit preschant parmy le pays, & s'appelloit Frere Hugues. Lequel le Roy voulut voulentiers veoir, & oir parler. Et le jour qu'il arriua à Yeres, nous allasmes au deuant son chemin, & vismes que tresgrant compagnie de hommes & femmes le alloient suyuant à pié, Quant il fut arriué, le Roy le fist prescher, & le premier Sermon qu'il fift ce fut fut les gens de Religion, qu'il commeneza à blafmer, par ce que en la compagnie du Roy en y auoit grant foilon. Et disoit. qu'ilz n'estoient pas en estat d'eulx sauuer, ou que les saintes Escriprures mentoient, ce qui n'estoit vray. Carles saintes Escriptures di-sent, que vng Religieux ne peut viure hors son cloaistre, sans cheoir en plufieurs pechez mortelz; nemplus que le poisson ne sçauroit viure hots de l'eauë, sans mourir. Et la raison estoit. Car les Religieux, qui fuiuent la Coutt du Roy, boiuent & mengeussent plusieurs foiz diuers vins & viandes, qu'ilz ne fetoient pas, s'ilz estoient en leurs cloi. stres. Parquoy l'ayse qu'ilz y prennent les amonneste à pechier, plus que s'ilz menoient austerité de vie. Au Roy aprés commença-il à parler, & lui donna enseignement à tenir , que s'il vouloit longuement viure en paix, & au gré de son peuple, qu'il fust droicturier. Et disoit, qu'il auoit leu la Bible, & les autres Liutes de l'Escripture fainte : mais que jamais il n'auoit trouué, fust entre les Princes & hommes Chrestiens, ou entre les mescreans, que nulle tetre ne Seigneurie eust esté transferée ne muée par force d'vn Seigneur à autre, fort que par faulte de faire justice & droicture. Pour ce, fist le Cordelier, se garde-je bien le Roy, qu'il face bien administrer justice à chacun en son Royaume de France : affin qu'il puisse jusques à ses derreniers jours viure en bonne paix & tranquilité, & que Dieu ne lui tolle le Royaume de France à son deshonneur & dommage. Le Roy pat plufieurs foiz lui fist prier, qu'il demourast auecques lui, tandis qu'il sejourneroit en Prouuence. Mais il respondoit tousjours, qu'il ne demoureroit point en la compaignie du Roy. Celui Cotdelier ne fut que vng jour auecques nous , & le landemain s'en alla contremont. Et ay depuis oy dire, qu'il gift à Masseille, là où il fair moult de beaux mitacles.

Aprés ces chouses, le Roy se patrit d'Yeres, & s'en vint en la cité d'Aix en Prouuence, pout l'onneur de la benoiste Magdalaine, qui gisoit à vne petite journée prés. Et susmes au lieu de la Basine, en vne roche moult hault, là où l'on disoit que la fainte Magdalaine auoir vesmi en hermitage longue espace de temps. Puis de là veinsmes passer le Rosne à Beaucaire. Et quant je vy que le Roy estoit en sa terre, & en son pouoir, je prins congié de lui, & m'en vins par la Daulphine de Viennois ma niepce: & de là passé par deuers le Conte de Chalons mon onele, & par deuers le Conte de Bourgoigne fon filz, & arriué à Ionuille. Auquel lieu, quant je y eu sejourné vng peu, je m'en allay deuers le Roy, lequel je trouuay à Soissons. Et quant je fu deuers lui, il me fist si grant joie, que tous s'en esmerueilloient. Là ie trouuay le Conte Iehan de Bretaigne & fa femme, & la fille du Roy Thibault. Et pour la discencion, qui estoit entre le Roy de Nauarre & la fille de Champaigne, pour quelque droit que le Roy de Nauarre pretendoit ou pais de Champaigne, le Roy les fift tous venir à Paris en Parlement, pour ouïr les parties, & pour leur faire

A ce Parlement demanda le Roy Thibault de Nauarre à auoir en mariage Ylabel fille du Roy. Et m'auoient mené noz gens de Champaigne, pour profferer les parolles de la demande d'icelui mariage; pour ce qu'ilz auoient veu la grant chiere que le Roy m'auoit faite à Soissons. Et m'en vins deliberément au R'oy parler d'icelui maria-" ge. Et il me dift : Sennesehal, allez vous en premier aecorder , & " faire vostre paix auceques le Conte de Bretaigne: & puis cela fait, le " mariage se acomplira. Et je lui dis: Sire, vous ne deuez point laisser à faire, pour tout quant qu'il y a. Et il me respondit, que pour nulle riens il ne marieroit sa fille oultre le gré de ses Barons, & jusques à ce que la paix fust faicte au Conte de Bretaigne.

Tantoust je m'en retourné deuers la Royne Marguerite de Nauarre, au Roy fon filz, & à leur confeil, & leur raeompté la responce du Roy. Laquelle ouye, incontinant o diligence s'en allerent faire leur paix auecques le Conte de Bretaigne; Et quant la paix fut faite, le Roy donna Yiabel ia fille au Roy Thibault de Nauarre. Et furent les nopees faites à Melun grans & plainieres. Et de là amena le Roy Thibault fa femme à Prouins, là où ilz furent receuz à grant

honneur de Barons, & à grans despens,

De l'estat du Roy, & comme il se maintint dorenauant, qu'il sut venu d'oultre met, vous diray. C'est assauoir, que onques puis en ses habitz ne voulut porter ne menu ver, ne gris, ne escarlate, ne estriefz ne eperons dorez. Ses robbes estoient de camelin , ou de pers . & estoient les fourreures de ses mentelines & de ses robbes de peaulx de garnutes, & de jambes de lieures. En sa bouehe fut-il tresfobre, & jamais ne deuifa qu'on lui appareillast diuerses viandes, ne delieieuses: mais prenoit paeiamment ee que on lui mectoit deuant lui. Son vin attrempeoit d'eaue selon la force du vin & beuuoit en vng verre. Communément quant il mengeoit auoit il darrieres lui les pouures, qu'il faisoit repaistre; & puis aprés leur faisoit donner de fea deniere. Et aprés difiner, il auoir fes Preblîtres deuant lui, qui lui rendoiren fes grace. Er quant quelque grant parformage eltrange mengeori auceques lui, il leur chioir de moult bonne compaignie, & amable. De la figefiet vous direy. Car il clotto treu le plus fage bomme, qu'il cutt en tous fon Confeil. Er quant il lui arrivoir aucu-ne choie, dont il failloir réponden encediaremen, jamais il n'ax-rendoir, fon Confeil, quant il veoit que la choie requeroit celeriré & droichure.

Puis aprés le bon Roy saint Loys pourchassa tant qu'il fist venir à lui en France le Roy d'Angleterre, sa femme, & leurs enfans, pour faire paix & accord entreulx. A laquelle paix faire estoient tres-contraires les gens de son Conseil, & lui disoient: SIRE, nous sommes « grandement esmerueillez, comment vous voulez consentir à bail- « ler & lesser au Roy d'Angleterre si grant partie de vostre terre, que « yous & yoz predecesseurs auez aquises sur lui, & par ses messaitz. Dont « il nous semble que n'en soiez pas bien aduerty, & que gré ne grace « ne vous en fauront ilz. A cela le Roy leur respondit, qu'il sauoit bien « que le Roy d'Angleterre & son predecesseur auoient justement, & à bon droit perdu les terres qu'il tenoit; & qu'il ne entendoit leur rendre aucune chose, à quoy il fust tenu le faire. Mais le faisoit-il seulement pour amour, paix, & vnion auoir, nourrir, & entretenir entreulx & leurs enfans, qui sont cousins germains. Et disoit le Roy: le a pense, fait-il, que en ce faisant je feray moult bonne euure. Car en « premier lieu je feray & conquerray paix, & en aprés je le feray mon « homme de foy, qu'il n'est pas encores. Car il n'est point encores entré en mon hommage.

Le Roy faint Lo vs. the Tomme du monde, qui plus se transillà faire & medire pair & conconde entre sea fibecette; se par ejeccial entre les Princes & Seigneurs de son Royaume, & des voissins, medimente entre le Conte de Chalons mon oncié, els Conte de Bourgogne son sils, qui auoient grante guerre entremble, su retour que lusines venus d'outre mer. Er pour la pair faire entre le pere & le fils, il enuois plisseur gens de lon Conselli judques en Bourgoigne. Se propret coultz & despens ; & finablemen thit tanr, que par son moien la pair des deux parsonages fre faires. Semblabemen par son pourchaz la pair sur fuir faire entre le second, Roy Thibault de Nauarre, & lec Contes de Chalons & de Bourgoigne, qui auoient autre guerre en-femblémen les vings contre les autres; & y enuoia partillement des gens de son Contici, qui en firent Faccord, & les appairement.

Aprés celle paix commença vae autre gram guerre entre le Conre Thibault de Bar & le Conte de Luxembourg, qui auoit a four à femme. Et ledque fa combairment l'un contre l'autre main à main desfoubz Pigny. Et print le Conte de Bar le Conte de Luxembourg, & après gaigna le chasteau de Ligney, qui est au Conte de Luxembourg à cault de l'afemme. Pour laquelle guerre appassier le Roy

enuoia Monfeigneur Perron le Chambellan , qui estoit l'omme du monde, en qui le Roy croioit plus, & aux delpens du Roy. Et tant se y trauailla le Roy, que leur paix fut faicle. Les gens de son grant Conseil le reprenoient aucune foir, pour ce qu'il prenoit ainsi grant paine à appaifer les estrangiers: & qu'il fait mal, quant il ne les laif. foit guerroier, & que les appointemens s'en feroient mieulx aprés, A ce leur respondit le Roy, & leur dist , qu'ilz ne disoient pas bien. » Car, ce faifoit-il, fi les Princes & grans Seigneurs, qui sont voilins » de mon Royaume, veoient que je les laissasse guerroier les vngs aux " autres, ilz pourroient dire entr'eulx, que le Roy de France par la ma. » lice & ingratitude nous lesse guerroier. Et par ce pourroient-ilz con-» querir hayne contre moy, & me pourroient venir courir fus. Dont » je pourroye bien fouffrir mal, & dommaige à mon Royaume: & da-» nantaige encourir l'ire de Dieu, qui dit que benoist soit celui, qui » s'efforce de mectre vnion & concorde entre les discordans. Et faichez, que pour le bien que les Bourgoignons & les Lorrains veoient en la personne du Roy, & pour la grant paine qu'il auoit prinse à les mectre àvnion, ilz l'amoient tant, & l'obeissoient, qu'ilz furent tous contens de venir plaidoier deuant lui des discords qu'ilz auoient les vngs vers les autres. Et les y vy venir plusieurs foiz à Paris, à Reims, à Melun, & ailleurs, là où le Roy estoit.

Le bon Roy ayma tam Dieui, & fa benoffe Mere, que cous ceulz quilponoit adainet e dauoit fait accumvillain feremen, ou dit quel, que autre villaine cholé, & deshonnelle, il les faifoit grirémenen pagnir. Et vis ven foiz à Celaire oultre mer, qui list établet von gorfeure en braies & chemife moult villainement à grant deshonneur. Et aufficu oy dire, que depais qui flu re recourné d'outre mer, durant que pétois à Ionaille allé, qu'il auoit fait brufler & mercher à fer chault le neys & la ballieure d'ho bourgeois de Paris, pour vng bla-phem qu'il auoit fait. Et ouy dire au bon Roy de fa propre bouche, qu'il euft oul auoir etfe (égade d'wn fer out chault, e, d'il euft peu tant faire, qu'il euft oul aoir été (égade d'wn fer out chault, e, d'il euft peu tant faire, qu'il euft oul oufté tous les blaphemes & juremens de fon Royaume.

En & compaignie ay, ic bien eft par l'efpace de vinge-doux ans. Más onceque cent wa ve, pour quelque centrou qu'il cuit ne lui coy jurer ne baphemer Dien, ne fa digne Mere, ne aucun Sainn ne Sain.

90 et En quant it voulou affermer saucun choé, i diois, Variement in or et ainn. on i Vracement il n'en va par ainfi. Et bien apparut, que pour nulle rien ain n'entr voula region en jurer Dien quant le Soul dan & les Admirauls d'Egipre lui vouluent faire reginer Dieu pour la foy bailler, ou cas qu'il ni et encoi l'appointement de pari qu'ils vouloient faire. Car le faint Roy, quant ly fut ainfi rapporté, que les Tunes vouloien qu'il fitt el ferement , james ne le voulur faire ains plufouff cut am mourir, comme eft dit deuant. Iamais ne lui ouy sommet ne appeller le dechel, fi avaior téle en aucun Liure.

là où il le faillit nommer par exemple. Et est van exes-honceufchofe au Royaum de France de ceuli cas, & aux Princes de le louffiri ne oyr nommer. Car vous verrez, que l'un ne dira pas troismor; à l'aurre par mal, qu'il ne die; V. 8 par le deable, ou en aures Ian. « guiges. Le sinn Roy me demanda vne foiz, si je lauoys le pieds aux poures le jour de leudi abolta en Karelme. Er je his responsé, que non, & qu'il ne me lemblois my efter chos s'honnelle. Adonc le bon Roy me dist: Hat Sire de lonuille, yous ne deuce pas auoir en « desdiang & desjire ce que Dieu a fair pour noltre exemple, qui leslaua à fes Apoultres, lui qui eltoir leur Maistire & Seigneur. Et croy « que bien à tars feire ce que le Roy d'Angleterre, qu'il present est, s'un terre de la company de le lour son de le production de la consideration de la company de la company de la company de la consideration de la company de la company

Auant que le bon Seigneur Roy se couchast, il auoit souvent de coultume de faire venir les enfans deuant lui , & leur recordoit les beaux faitz & ditz des Roys & autres Princes anxiens : & leur disoir que bien les deuoient sauoir & retenir, pour y prandre bon exemple. Et pareillement leur remonstroit les faitz des mauuais hommes, qui par luxures, rapines, auarices, & orgueilz auoient perdu leurs terres & leurs Seigneuries; & que mauuailement leur en estoit aduenu. Erces choses, disoir le Roy, vous en gardez de faire ainsi com- « me ilz ont fait, & que Dieu n'en preigne courroux contre vous. Il « leur faisoit à semblable apprandre les Heures de nostre Dame, & leur faifoir oir chacun jour & dire deuant eulx les Heures du jour, selon le temps, affin de les acoustumer à ainsi le faire quant ilz séroient à tenir leurs terres. C'estoit vng tres-large aumosnier. Car par tout où il alloit en son Royaume, il visitoit les pouures Eglises, les Malladeries, & les Hospitaulx. Et s'enqueroit des pouures Gentilzhommes, des pouures femmes veusues, des pouures filles à marier. Et par tous les lieux, où il sauoit auoir necessité, & estre souffreteux, il leur faisoit largement donner de ses deniers. Et à pouures mendians faisoit donner à boire & à menger. Et lui ay veu plusieurs foiz lui-mesmes leur coupper du pain, & leur donner à boire. En son temps il a fait faire & edifier plufieurs Eglifes , Monasteres , & Abbaies. C'est assauoir Reaumont, l'Abbaie de saint Anthoine lez Paris, l'Abbaie du Lis, l'Abbaie de Malboisson, & plusieurs autres Religions de Prescheurs & de Cordeliers. Il fist semblablement faire la Maison-Dieu de Ponthoife, celle de Vernon, la Maison des Quinze-vingts de Paris, & l'Abbaie des Cordelieres de faint Clou, que Madame Ysabel sa seur fonda à la requeste de lui. Les benefices des Eglises, qui escheoient en sa donaison, auant qu'il en voulust pourueoir aucun, il s'enqueroit à bonnes personnes de l'estat & condicion de ceulx qui les demandoient, & fauoir s'ils estoient clercs & lectrez. Et ne vouloit jamais que ceulx, à qui il donnoit les benefices, qu'ilz en tiensissent plus d'autres, que à seur estat n'appartenoit. & tousjours les donnoit par grant conseil de gens de bien.

Cy-après verrez commant il corrigea ses Baillifz, Juges, & autres Officiers: & les beaux establissemens nouueaux, qu'il fist & ordonna estre gardez par tout son Royaume de France. qui sont telz:

Nous Loys par la grace de Dieu Roy de France, Establissons que " tous Baillifz, Preuoftz, Maires, Juges, Receueurs, & autres, en quel-" que office qu'il foit , que chascun d'eulx dorenauant fera serement ; " que randis qu'ilz seront esdits offices, ils feront droit & justice à vng "chascun, sans auoir aucune accepcion de personnes, tant à pourcs " comme à riches , à l'estrangier comme au priué. Et garderont les vs & " coustumes, qui sont bonnes & approuuées. Et si paraucuns d'eulx est " fait au contraire de leur serement, nous voulons & expressement en-"joignons, qu'ilz en soient pugniz en biens & en corps, selon l'exigen-"ce des cas. La pugnicion desquelz noz Baillifz, Preuostz, Iuges. & autres Officiers, nous referuons à nous & à nostre congnoissance : & à " eulx, de leurs inferieurs & subgetz. Noz Tresoriers, Receueurs, Preuostz, Auditeurs des Comptes, & autres Officiers & entremecteurs de "noz finances jureront, que bien & loiaument ilz garderont noz rentes & dommaines auecques tous & chascuns noz droiz, libertez, & "preheminences, sans lesser ne souffrir en estre riens sourtrait, ousté, ne amenufé. Et auecques ce, qu'ilz ne prandront, ne laisseront prandre. eulx ne leurs gens & Commis, aucuns dons ne presens, qu'on leur vueille faire, à eulx ne à leurs femmes & enfans, ne à autres, pour & en leur faueur. Et si aucun don en est receu, qu'ilz le feront incontinant & fans delay rendre & restituer. Et semblablement , qu'ilz ne feront faire aucuns dons ne presens à nulles personnes, dont ilz soient "fubgetz, pour quelque faueur ou support. Et auccques ce jureront, que là où ilz sçauront, & congnoistront aucuns Officiers, Sergens, ou autres, qui sont rapineurs, & abuseurs en leurs offices, parquoy ilz doiuent perdre leurs offices & nostre seruice, qu'ilz ne les soustien-" dront ne celeront, par don, faueur, promesse, ne autrement: ains qu'ilz " les pugniront & corrigeront selon que le cas le requerra, en bonne " foy & equité, & sans aucunc hayne ne rancune. Et voulons, jaczoit " ce que leidiz feremens soient prins deuant nous, que ce nonobstant "ilz soient publicz dcuant les Clercs, Cheualiers, Seigneurs, & toûtes "autres gens de Commune: affin que mieulx, & plus fermement ilz " foient tenuz & gardez , & qu'ilz aient crainte d'encourir le vice de par-" jurcs, non pas feullement pour la crainte & pugnicion de noz mains, " & de la honte du monde : mais aufli de la paeur, & pugnicion de Dieu. "En aprés nous deffendons & prohibons à rous nosditz Baillifz, Preuostz, " Maires, luges, & autres noz Officiers, qu'ilz ne jurent ne blaphement "le nom de Dieu, de sa digne Mere, & benoistz Saints & Saintes de " Paradis: & à semblable, qu'ilz ne soient joueux de dez, ne frequen-" tans les tauernes & bordeaux, sur paine de priuacion de leur office, » & de pugnicion telle, que au cas appartiendra. Nous voulons à sem-

blable, que toutes les folles femmes de leurs corps , & communes, « soient mises hors des maisons priuées, & separées d'auecques les autres personnes; & que on ne leur louëra ne affermera quelques mai- « fons ne habitacions, pour faire & entretenir leur vice & pechié de lu- « xure. Aprés ce, nous prohibons, & deffendons, que nulz de nozBail- « lifz, Preuostz, Juges & autres Officiers & administrateurs de Justice, « ne soient tant hardiz de conquerir ne achapter, par eulx ne par au- « tres, aucunes terres ne possessions és lieux, dont ilz autont la justice « en main, sans nostre congié, licence, & permission, & que soions « premierement accrtainez de la chose. Et si au contraire le font, nous « voulons & entendons lesdites terres & possessions estre confiquées « en nostre main. Ne à semblable ne voulons point que noz dessufdiz « Officiers superieurs, tant qu'ilz seront en noustre service, marient a aucuns de leurs filz, filles, ne autres parens qu'ilz aient, à nulle autre « personne, que en leurs Bailliages & ressors, lans nostre congié espe- « cial. Et tout ce desdiz acquestz & mariages desfenduz ne enten- a dons point auoir lieu entre les autres luges & Officiers inferieurs, ne « entre autres mineurs d'office. Nous dessendons aussi, que Baillif, Pre- « uost, ne autre, ne tiengne trop grant nombre de Sergens ne de Be- « deaux, en façon que le commun peuple en soit greué. Nous desfendons pareillement, que nulz de noz subgets ne soient prins au corps, « ne emprinsonnez pour leurs debres personnelles, fors que pour les nostres: & que il ne soit leué amende sur nul de nosdiz subgetz pour « sa debre. Auecques ce, nous establissons, que ceulx qui tiendront « noz Preuostez, Vicontez, ou autres noz Offices, qu'ilz ne les puissent a vendre ne transporter à autre personne, sans nostre congié. Et quant plusieurs seront compaignons en vng Office, nous voulons que l'vn " la exerce pour tous. Nous dessendons aussi, qu'ilz ne dessaississent homme de failine qu'il tienne, sans congnoissance de cause, ou sans nostre especial commandement. Nous ne voulons qu'il soit leué aucunes exactions, pilleries, tailles, ne coustumes nouvelles. Austinous voulons, que noz Baillifz, Preuoftz, Maires, Vicontes, & autres noz " Officiers, qui par aucun cas seront mis hors de leurs Offices & denostre service, qu'ilz soient, aprés ce qu'ilz seront ainsi depousez, par quarante jours residans ou pais desdictes Offices, en leurs personnes, ou par procureur especial: affin qu'ilz respondent aux nouueaux entrez esdictes Offices, à ce qu'ilz leur vouldront demander de leurs meffaictz, & de leurs plaintes.

Par le figuele cilabilifemens cy-defius le Roy amenda grandement fon Royaume, & tellement que chafeun viauté n en partie en tranquilité. Et faichez, que ou temps patifé l'Office de la Preuofté de Paris fe vendoir au plus offirant. Dont il adurente, que pluficurs pilleries & malefices ven faitionent, & effoit totallement pilitée corrompue par faueurs d'amys, & par dons & promeffes. Dont le commun ne ouzoit habiter ou Royaume de France, & effoit oftos prefique vagae. Et souventessoiz n'auoit-il aux pletz de la Preuosté de Paris , quant le Preuost tenoit ses assises, que dix personnes au plus: pour les injustices & abusions qui se y failoient. Pourtant ne voulut-il plus que la Preuosté fust ven due, ains estoit Office, qu'il donnoit à quelque grant sage homme, auecques bons gaiges & grans. Et fist abolir toutes mauuaises coustumes, dont le poure peuple estoit greué auparauant, Et fist enquerir par tout le pais, là où il trouveroit quelque grant sage homme ,qui fust bon justicier, & qui pugnist estroictement les malfaicteurs, sans auoir efgard au riche plus que au poure. Et lui fue amené vng, qu'on appelloit Estienne Boyleaue, auquel il donna l'Office de Preuolt de Paris : lequel depuis fift merueilles de soy maintenir oudit Office. Tellement que desormais n'y auoit larron, murtrier, ne autre mal-faicteur, qui ozast demourer à Paris, que tantoust qu'il en auoit congnoissance, qui ne fust pendu, ou pugny à rigueur de justice, selon la quantité du mal-faict. Et n'y auoit faueur de parenté, ne d'amys, ne or, ne argent, qui l'en eust peu garentir : & grandement fift bonne justice. Et finablement par laps de temps le Royaume de France se multiplia tellement, pour la bonne justice & droi. cture qui y regnoit ; que le dommaine , cencifz , rentes , & reuenuz du Royaume croissoit d'an en an de moitié. & en amenda moult le Royaume de France.

Dés le temps de son jeune eage fut-il piteux des pauures & des fouffreteux: & tellement se y accoustuma, que quant il fut en son regne il auoit tousjours communément fix-vingts pouures qui estoient repeuz chascun jour en sa Maison, quelque part qu'il fust. Et en Karefme le nombre des poures croissoit. Et souventesfoiz les lui av veu seruir lui mesmes: & leur faisoit donner de ses propres viandes. Et quant ce venoit aux festes annuelles, le jour des vigiles, auant qu'il beust ne mengeast, il les seruoit. Et quant ilzestoient repeuz, ilzemportoient tous certaine somme de deniers. Et à bref dire, faisoit le Roy saint Loys tant d'aumosnes, & de si grandes, que à paine les pourroit-on toutes dire & declairer. Dont y eut aucuns de les familiers, qui murmuroient de ce qu'il faisoit si grans dons & aumosnes: & disoient, qu'il y despendoit moult. Mais le bon Roy respondoit, qu'il aimoit mieulx faire grans despens à saire aumosnes, que en boubans & vanitez. Ne pour quelque grans aumofnes qu'il feift, ne laissoit-il à faire grant despence & large en sa Maison, & telle qu'il appartenoit à tel Prince. Car il estoit fort liberal. Et aux Parlemens & Estatz, qu'il tint à faire ses nouveaux establissemens, il faisoit tous feruir à fa Court les Seigneurs, Cheualiets, & autres, en plus grant habondance, & plus haultement, que jamais n'auoient fait les predecesseurs. Il aymoit moult toutes manieres de gens, qui se mectoient au seruice de Dieu. Dont il a depuis fonde & fait plusieurs beaux Monasteres & Maisons de Religion par tout son Royaume. Et mesmement enuironna-il toute la ville de Paris de gens de Religion, qu'il y ordonna, logea, & fonda à ses deniers.

Après ces choses dessudites le Roy manda tous les Barons de son Royaume, pour aller à lui à Paris en vng temps de Carelme. Etaussi m'enuoia-il querir à Ionuille, dont je me cuidé affez excufer de venir, pour vne ficure quarte que j'auois. Mais il me manda, qu'il auoit affez gens, qui fauoient donner guerifon de fieures quartes ; & que sur toute s'amour, que je allasse à Paris. ce que je sys. Et quant je fu là, onques je ne sceu sauoir, pourquoy il auoit ainsi mandé les grans Seigneurs de son Royaume. Et aduint, que le jour de la feste nostre Dame en Mars je m'endormy à Matines. Et en mon dormant me fut aduis, que je veoie le Roy à genoulz deuant vng autel, & qu'il y auoit plusieurs Prelatz qui le reueltoient d'vne chaisible rouge, qui estoit de sarge de Reims. Et tantoust que je su esueillé, je racomptay ma vision à vng mien Chappelain, qui estoit tres-saige homme : lequel me dist, que le Roy se croizeroit le landemain. Et je lui demanday, commant il le sauoit ? Et il me dist, qu'il le sauoit par mon fonge & aduis: & que la chafible rouge, que je lui veoie mectre fus, signiffioit la croix de nostre Seigneur lesus Christ, laquelle fut rouge de son precieux sang, qu'il espandit pour nous. Et ainsi que la chasible estoit de sarge de Reims, que ainsi la croiserie seroit de petit exploict, ainsi qu'il disoit que je verrois le landemain.

Or aduint que le landemain le Roy & ses trois filz se croiserent: & fut la croisure de petit exploict, tout ainsi que mon Chappelain le m'auoit recité le jour dauant. Parquoy je creu, que c'estoit Prophecie. Ce fait, le Roy de France & le Roy de Nauarre me prefsoient fort de me croisser, & entreprandre le chemin du pelerinage de la croix. Mais je leur repondi, que tandis que j'auois esté oultre mer ou seruice de Dieu, que les gens & Officiers du Roy de France auojent trop greué & foullé mes lubgetz, tant qu'ilz en estoient apouriz : tellement que jamais il ne seroit , que eulx & moy ne nous en lantissons. Et veoie clerement, si je me mectoie au pellerinage de la croix, que ce scroit la totale destruction de mesdiz pouures subgetz. Depuis ouy-je dire à plusieurs, que ceulx, qui sui conseillerent l'entreprinse de la croix, firent vng tres-grant mal, & pecherent mortellement. Car tandis qu'il fut ou Royaume de France, tout fon Royaume viuoit en paix, & regnoit justice. Et incontinant qu'il en fut hors, tout commença à decliner, & à empirer. Parautte voie firent-ilz grant mal. Car le bon Seigneur estoit si tres-feble & debilité de sa personne, qu'il ne pouoit souffrir ne endurer nul harnois fur lui, & ne pouoit endurer estre longuement à cheual. Et me conuint vne foiz le porter entre mes braz depuis la maifon du Conte d'Auferre jusques aux Cordeliers, quant nous milmes à terre au reuenir d'oultre mer.

Du chemin qu'il print pour aller jusques à Tunes, je n'en escripray riens, par ce que je n'y fu pas. Et ne veulx mectre ne escripre en Q iij ce Liure aucune chofe, dequoy je ne fois certain. Mais nous dirons du bon Roy faint Lovs, que quarti fira à Tunes deuant le chaffel de Caraige, vue mulaide de flat de ventre le print. Et pareillemen à Monfeigneur Phélippes fon filz aifné print ladite maladite auceques les fieures quartes. Le bon Roy de acoucha au lis, de congutu bien gue il deuoir deceder de ce monde en l'autre. Lors appella-il Melfeigneurs fes enfains. Et quant les fluternet deaunt loi, il derfeif la parolle à fon aifné fils, & lui donna des enfeignemens qu'il blicommanda garder, comme par tellmeurs, é comme fon hor principal. Left, quelt enfigignemens j'ay opur dire que le bon Roy mefines les clerip-

rolle à son aisné filz, & lui donna des enseignemens qu'il lui commanda garder, comme par teltament, & comme fon hoir principal. Lefquelz enseignemens j'ay ouy dire que le bon Roy mesmes les escripuit de sa propre main & sont telz. Beau filz, la premiere chose que je t'enseigne & commande à garder, si est, que de tout ton cueur, & sur toute rien, tu aymes Dieu. " Car sans ce nul homme ne peult estre sauué. Et te garde bien de fai-" re chose, qui lui desplaise: c'est assauoir pechié. Car tu deuerois plustost desirer à souffrir toutes manieres de tourmens, que de pecher mortellement. Si Dieu t'enuoie aduersité, reçoy-la benignement, & " lui en rends graces: & pense, que tu l'as bien desseruy, & que le tout " te tournera à ton preu. S'il te donne prosperité, si l'en remercie tres-" humblement, & gardes que pour ce tu n'en soies pas pire par orgueil, " ne autrement. Car l'on ne doit pas guerroier Dieu de ses dons, qu'il " nous fait. Confesse toy souvent, & ellis Confesseur ydone, qui preu. " domme soit, & qui te puisse seurement enseigner à faire les chouses " qui font necessaires pour le salut de ton ame, & aussi les choses dont " tu te dois garder: & que tu soies tel, que tes Confesseurs, tes parens " & familiers te puissent hardiement reprandre de ton mal, que tuau-" ras fait, & aussi à t'enseigner tes faitz. Escoute le service de Dieu & " de nostre mere sainte Eglise, deuotement, de cueur & de bouche; " & par especial à la Messe, depuis que la consecracion du corps nostre " Seigneur fera, fans bourder, ne truffer auecques autrui, Aies le cueur " doulx & piteux aux poures, & les conforte & aide en cc que pourras, " Maintien les bonnes couftumes de ton Royaume, & abbaiffe & corri-» ge les mauuaifes. Garde-toy de trop grant conuoitife, ne ne boute pas " fus trop grans tailles ne subcides a ton peuple; si ce n'est par trop " grant necessité, pour ton Royaume dessendre. Si tu as en ton cueur » aucun malaife, dy-le incontinant à ton Confesseur, ou à aucune bon-» ne personne, qui ne soit pas plain de villaines parolles. Et ainsi le-» gerement pourras pourter ton mal, par le reconfort qu'il te donnera. » Prens toy bien garde, que tu aies en ta compaignie preudes gens & » loiaux, qui ne foient point plains de conuoitife: foient gens d'Egli-» se, de Religion, seculiers, ou autres. Fuy la compaignie des mau-» uais, & t'efforce d'escouter les parolles de Dieu, & les retien en ton » cueur. Pourchasse continuellement prieres, orations, & pardons, » Ame ton honneur. Gardes toy de fouffrir autrui, qui foit si hardi de » dire deuant toi aucune parolle, qui foit commencement d'esmouuoir

nully à peché: ne qui mesdie d'autrui darrieres, ou deuant, par detra- " ction. Ne ne seuffre aucune villaine chose dire de Dieu, de sa digne " Mere, ne de Saint ou Sainte. Souvent regracie Dieu des biens, & de " la prosperité qu'il te donnera. Aussi fais droicture, & justice à chas. " cun, tant au pouure comme au riche. Et à tes seruiteurs sois loial, li. « beral, & roide de parolle, ad ce qu'ilz te craignent, & ayment com- " me leur Maistre. Et si aucune controuersité ou action se meut, en. « quiers toy jusques à la verité, soit tant pour toy que contre toy. Si « tu es aduerri d'auoir aucune chose de l'autrui, qui soit certaine, soit « par toy, ou par tes predecesseurs, fay la rendre incontinant. Regar. « de o toute diligence, commant les gens & subgetz viuent en paix " & en droichtre deffoubz toy, par especial és bonnes villes & citez, & « ailleurs. Maintien les franchises & libertez, esquelles tes anxiens les « ont maintenuz & gardez, & les tiens en faueur & amour. Car par « la richesse & puissance de tes bonnes villes, tes annemys & aduer. « faires doubteront de te affaillir , & de mesprandre enuers toy , par « especial tes pareilz, & tes Barons, & autres semblables. Ayme & «. honnoure toutes gens d'Eglise & de Religion , & garde bien qu'on « ne leur tollisse leurs reuenuz, dons, & aumosnes, que tes anxiens & « dauanciers leur ont lessez & donnez. On racompte du Roy Phelip. 66 pes mon ayeul, que vne foiz I'vn de ses Conseillers lui dist, que les « gens d'Eglise lui faisoient perdre & amenuser les droiz & libertez, « mesmement ses justices ; & que c'estoit grant merueille , comment « il le fouffroit ainfi. Et le Roy mon ayeul lui respondit, qu'il le croioit « bien: mais que Dieu lui auoit tant fait de biens & de gratuitez, que « il aimoit mieulx lesser aller son bien , que d'auoir debat ne contens « aux gens de fainte Eglife. A ton pere & à ta mere pourte honneur « & reuerence, & garde de les courousser par desobeissance de leurs « bons commandemens. Donne les benefices, qui te appartiendront, « à bonnes persones & de nette vie: si le fay par le conseil de preudes « gens & lages. Gardes toy d'elmouuoir guerre contre homme Chrestien « lans grant conseil, & que autrement tu n'y puisses obuier. Et si au. « cune guerre y as, si garde les gens d'Eglise, & ceulx qui en riens ne « t'auront meffait. Si guerre & debat y a entre tes subgetz, appaise « les au plustost que tu pourras. Prens garde souuent à tes Baillifz, « Preuoltz, & autres tes Officiers, & t'enquiers de leur gouvernement: « affin que si chose y a en eulx à reprandre, que tu le faces. Et garde, « que quelque villain peché ne regne en ton Royaume, melmement « blapheme ne herefie : & si aucun en y a , fay-le tollir & ouster. Et a garde toy bien, que tu faces en ta maison despence raisonnable. & " de mesure. Et te supply mon enfant, que en ma sin tu aies de moy « fouuenance, & de ma pouure ame: & me secoures par Messes, orai- « fons, prieres, aumofnes, & biensfaiz, par tout ton Royaume. Et ... me octroie part & porcion en tous tes biensfaiz, que tu feras. Et je " te donne toute benediction, que jamais pere peut donner à enfant.

» Priant à toute la Trinité de Paradis, le Pere, le Filz, & le faint Es-» perit, qu'il re garde, & desfende de tous maulx, par especial de mou-» rir en pechié mortel. Ad ce que nous puissons vne foiz, aprés ceste » mortelle vie, eftre deuant Dieu ensemble, à lui rendre graces & » louenges fans fin en fon Royaume de Paradis, amen.

Quant le bon Roy faint Lovs eut ainsi enseigné & endoctriné Monfeigneur Phelippes fon filz , la maladie qu'il auoit lui commenca incontinant à croiftre durement. Et lors demanda les Sacremens de sainte Eglise, lesquelz lui furent administrez en sa plaine vie, & bon fens, & ferme memoire. & bien l'apparur. Car quant on le mectoit en vnction, & qu'on disoit les sept Seaupmes, lui melmes respondoit les versetz deldiz sept Seaupmes, auecques les autres, qui respondoient au Prebstre, qui lui bailloit la sainte vn. ction. Et ouv depuis dire à Monseigneur le Conte d'Alenczon son filz, que ainsi que le bon Roy approucheoit de la mort, il se efforçoit d'appeller les Saints & Saintes de Patadis , pour lui venir aider & secourir à celui trespas. Et par especial euocquoit il Monseigneur saint laques, en disant son oration, qui commence: ESTO DOMINE. Monseigneur faint Denis de France appella-il, » en disant son oraison, qui valoit autant à dire : SIRE Dieu, donne » nous grace de pouoir despriser & mectre en oubly la propreté de » ce monde, en maniere que nous ne doubtons nulle aduersité. Madame sainte Geneuieue reclamoit - il aussi. Et aprés , il se sist meêtre en vng lit couuert de cendres, & mist ses mains sur sa pointine. Et en regardant vers le ciel , rendit l'ame à son Createur , à telle mefme heure que nostre Seigneur Insvs-Christ rendit l'esperit en l'arbre de la croix, pour le falut de son peuple.

Piteuse chouse est '& digne de pleurer', le trespassement de ce faint Prince; qui si faintement a vesqu, & bien gardé son Royaume, & qui tant de beaux faitz enuers Dieu a faitz. Car ainsi que l'Escripuain enlumine son Liure, pour estre plus beau & honnoré: semblablement le saint Roy auoit enluminé & esclarcy son Royaume par grans aumoines, & par Monasteres & Eglises, qu'il a faictes & fondées en fon viuant. dont Dieu est aujourdui loue , & honnoré nuyt & jour. Le landemain de la feste saint Bertholomy Apoustre trespassa-il de ce siecle en l'autre, & en fut apporté le corps à saint Denis en France. Et là fut enseueli ou lieu, où il auoit despieça esleu sa sepulture. Auquel lieu Dieu par ses prieres a

depuis fait maints beaux miracles.

Tantoust aprés par le commandement du Saint Pere de Romme vint vng Prelat à Paris, qui estoit Arceuesque de Rouan, & vng autre Euclque auecques lui: & s'en allerent à saint Denis en France. Auquel lieu ilz furent long-temps, pour eulx enquerit de la vie, des euures, & des miracles du bon Roy faint Lo y s. Et me manderent venir à eulx, & là fu par deux jours, pour fauoir de moy ce qu'en Gassie. Et quant la fe finent par rout bien enquis du hon Roy faint.
Lo v s, ils en emporteent en Court de Romme l'enquefte. Laquelle veut bien & à bon droit, ils le mildente ou nombre des Contélleurs. Donn grants joir fut s, & doubt ethre à rout le Royaume de
Feance, & mosé grant honneur aloret fon lignaige, route cuelt rous
le vouldreure enfair. Aufit grant delshonteur iens à ceule de fon ligoaige, qui ne le vouléfoure enfair, & feront monfirer e le doy: est
distint, que à par le bon faint homme ceuft fait celle manusifhé, outelle villennie.

Aprés que ces bonnes nouvelles furent venues de Romme, le Roy donna & affigna journée pour leuer le faint corps. Et le leuerent l'Arceuesque de Reims qui lors estoit, Messire Henry de Villiers Arceuclque de Lyon, qui estoit lors, le porterent deuant : & plusieurs autres Arceuelques & Euelques le portoient aprés, dont je ne sçay les noms. Après qu'il fut leué, Frere Iehan de Semours le prescha deuant le monde : & entre autres de ses faitz ramenta souvent vne chose, que je lui auois dicte du bon Roy. C'estoit de sa grant loiaulté, Car, comme j'ay deuant dit, quant il y auoit aucune chose promife de sa seulle & simple parolle aux Sarrazins ou veage d'oultre mer; il n'y auoit remede, qu'il ne la leur tienfist selon sa promesse. Ne pour auoir perdu cent mil liures, il ne leur eust voulu faillir de promesse. Aussi prescha ledit Frere Iehan de Semours toute sa vie, comme elle est cy-deuant escripte. Tantoust que le Sermon sut siné , le Roy & ses freres remporterent le corps du Roy leur pere en ladite Eglife de faint Denys , auecques l'aide de leur lignaige : pour faire honneur au corps, qui grant honneur auoit fait, fi à eulx ne tenoit, ainsi comme j'ay dit deuant.

Encores escripray-je quelque chose en l'onneut du bon Roy saint LOYS. C'est assauoir, que moy estant en ma Chappelle à Ionuille, il me fut aduis à certain jour, qu'il estoit deuant moy tout joieux. Et pareillement estois bien à mon aise, de le veoir en mon chastel. Et lui disoie: SIR E, quant vous partirez d'icy, je vous meneray logier « en vne autre mienne maison, que j'ay à Cheuillon. Et il m'estoit « aduis, qu'il m'auoit respondu en riant : Sire de Ionuille, foy que dois « à vous, je ne me partiray pas si toust d'icy, puis que je y suis. Quant ce je m'esueillay, je pensay en moy que c'estoit le plaisir de Dieu & de lui, que je le herbergeasse en ma Chappelle. Ce que je fis incontinant aprés. Car j'ay fait faire vng autel en l'onneur de Dieu & de lui : & là y ay estably vne Messe perpetuelle par chacun jour, bien fondée en l'onneur de Dieu, & de Monseigneur saint Loys. Et ces choses ay je ramentuës à Monseigneur Loys son filz, affin que en faifant le gré de Dieu, & de Monseigneut saint Lo y s, je puisse auoir quelque partie des reliques du vray corps Monseigneur saint Lovs, pour tenit en ma Chappelle à Ionuille: affin que ceulx, qui

## RO HISTOIRE DV ROY S. LOYS.

verront son autel, puissent auoir à icelui Saint plus grant deuo-

Et foys affisior à tous les lecteurs de ce peti Liuret, que les chofes, que je dis autoir veuis de feuis de lui, font vraies. & fermement le doisent croire. Et les autres chofes, que je ne tefinoigne que par oir, prenez-les en bon fens s'il vous plaiti. Priant à Dieu, que par la price de Monfeignor fain L'ors , la lin plaife nous donner ce qu'il feeir nous effre necessaire, tant aux corps, que aux ames anen.



## LAVIE SLOVYS ROY DE FRANCE

TIREE

DE L'HISTOIRE DE FRANCE manuscrite de GVILLAVME GVIART, intitulée la Branche aux Reyaux lignages.



## DE S L O V Y S ROY DE FRANCE.

TIRE'E DE L'HISTOIRE DE FRANCE manuscrite de GVILLAVME GVIART, intitulée la Branche aux Royaux lignages.



dant ttia, Quant a Montpanciet deuia, Demourerent tre enfans malles. S. Lois, Robert, Alfons , Challes

Cil fitent en maintes tertes, Contans, & batailles, & guerres, Peut Chrestiente effaueier, Et pout la loi Dieu souhaueier. Maintes melaifes en enduterent, Tant come en cest fiecle duterent Et maintes grans douleuts ameres. Le mois ensuant que li petes Que le motsel de mort quassa, Hors de eest fiecle trespassa. Où toute creature habonne, Recût S. Loss, la coutonne Des mains l'Euesque de Sessons, Cat se le voit n'entrelessons. Pat. quoi soions empesehié De Rains vacoit l'Areheueschié. Là dut la Coutonne estre encline. En celi meifmes termine.

V Roi que mot- Duquel ceft liure descrit otes, N'auoit-il pas douze ans encores. 20 Més tout fust-il Rois à tel haste, of Il jett fimple, foufrant, & chafte, uh Droituriers, plains de verité. Foi , Esperance , Charité Si parfaitement de lacierent, ...! Que du tout le fainrefictent; - 1 Car à Dieu le Puissant plaisoit. Cis S. Rois chaseun jout faisoit A l'onneut du bon Roi celestre Six-vingt poures à fa Contt peftre Et tres-fouuent deuant eux tailloit, Et les viandes leut bailloit, Pour ec faire sonfroit grant paine. Tout l'Auent & la Quarantaine Estoit par son commant cieus Le nombre des Remeuteur. Deux sens fust à chans ou à viles En seruoit aus hautes Vegiles, Aincois qu'il menjast ne beuft, Comment que talent en euft. Miex en iert du vrai Dieu prisés Quatre vieux hommes debriliés. Oue defaut de corps encoupoit, Au disnet , & quant il soupoit

Si con li fougiet les chanjoient, En tout tens deuant lui menjoient, Et d'autiex més les aaisoit. Comme foi meilmes failoit Après leur donnoit le preudomme Deniers vne certaine fomme, Desquiex il les esjoissoit, Cil S. Rois se reslargissoit A autres gieux que lescheries: Car hospitaus, maladeries De bours, de chastiaus, de citez, Gentis homines desheritez Gennes Clerz pour Dieu pain prians, Viex Menestriex mendians Par foibleces aconcueillies, Damoiselles desconseillies, Poures pucelles orphelines, Et fames miles en gefines, Qui greuces fe detostoient, Tant du fice par an emportoient, Que nombre ne puis avenir, Des qu'il vint à terre tenir , Commença il en plufieurs guifes A faire edifier Yglifes Cà & là par fa region , Er maisons de religion. Pour s'ame rendre à Dieu plus clere, A fon gré commença sa mete, La debonnaire, la courtoife, Maubuisson qui fiet lez Pontoise. Cis Rois ce sage des ouan Fonda S. Mahieu de Rouan. Aussi establi-il au Moni Portelaueur ,& Reaumont. Par cens, par dismes, par richece De Longehamp, & de la hautece Refift-il faire les clostures, Les parois & les convertutes, Pour s'ame à l'Ennemi estordre. Et mift les Sachez en leur ordre, Dont puis perdirent les saisines Aueugles, Filles-Dieu, Beguines, Sainte Ctoix, le Carme, Chargeuse Et autre gent teligieuse, De laquelle nous nous taisons Pouruit à Paris de maifons Par lui reste la parfaite tele En l'oftel le Roy la Chapele, Que ge ne croi que nus homs die, Que il veist plus bele en sa vie. A bref parler ge ne pourtoie, laçoit ce que je le voutoie, De sa tres-precieuse vie Conter la moitié, ne denrie. L'an propte si con ci lison.

Que S. Lois, dont nous difon, Fu couronnez à Roi de France, Firent contre lui aliance PIERE Manclere Quens de Bretaigne, Et THIBAVI li Quens de Champaigne, O eux , pour eftre plus grant charche, Pierre Mauclere, felon mon efme, Fift adonc gamir Belefine, Ou de forc fust ot maint cheuron, Et puis S. lagues de Beuron Que les murs ne fussent quassez. Li bons Rois, qui iert trepassez, Les li auoit bailliez en garde. Li Rois S. Lo 15 plus ne tarde, Si toft comme il oit mencion De cole conspiration, Que li troi Comte ont faite enfemble. Ses oz , & fon pouoir affemble A lui viennent qui que s'en esloingne, Ses oncles li Dus de Bourgoingnes Vont s'en li François vers Chapaingne, Banieres leuées à tire-Quant le Comte TY BAYT l'oit dire, Au Roi viene en propre personne, Merci crie, & cil li pardonne: Car le cœur a franc & loial. Aprés ce fait par ban royal Les deus à sa Court apeler, Qui talent ont d'eux reueler Li quel distrent que tant feroient Qu'à Chinon à lui parleroient. En ceste guise l'ocroierent, Mes ne vindrent, ne n'enuoietent, Se l'iftoire truffe, ne preuve, Li Rois qui defaillans les trouve D'accorder droit, & de respondre, Les fait par leurs voifins semondre. Qu'à fa Court à certain jour foient. Cil qui plus & plus se desuoient, Se vancent seul de li meffaire. Au tiers apel con leur fait faite. A Vandolme, ou li Rois iert, viennent, Si obeiffans i deuiennent , Pour eus escufer simplement, Que i one pair enterinement. Puis orent li. Baron enuic De ce que de la ruterio Du regne iert BLANCHE la Royne La mere le Roi en saifine, Pourquoy contre li se tourneres Comme tous, & le deffierent. Es costez deuers Alemainane Entrerent par fotce en Champaingne,

Li vas le pas, l'autre la course, Tout gaftere jufque Caourfe, Qui comment eon i prist proces, Siet entre Bar-fus-Saine & Troies, La ville cuiderent conquerte Més S. Loss vint là grant erre; A belles gens qui le fiuitent, Et cil en l'euro s'enfuirent. Toft aprés que ceft fens ouurerent A leur Seigneur fo s'accorderent.

Pierre Mauclere t'esmuet la guerre, Et Henris li Rois d'Engleterre, Leurs routes, qui çà & là bruient, La terre S. Lors destruient, Ou coiteus de foi reolegier, Va tantost Belesme assegiet. Sun oft jufque là ne s'estanche, Aueuclui est fa mere Blanche: Serjans au logier se deduisent, Engigneurs engins chapuisent, François au lanciet & autraire, Font murs fondre, & foudoiers braire, Cat tiex befoignes i afierent, A force le chastel conquierent. HENRIS qui le sot par enquetre, R'ala adont en Engleterte, Sans ce qu'il penfast à tien el. Lors prist la Haie Paienel Pout. S. Lo 15 Ican des Vignes. El tiers an comme a droites lignes Volenteis du Roi requerte, R'esmuct Pierre Manclere la guetre, Par ce feul fon courrous aliege, Li Rois met à Adon le fiege Les tours en prent & les ehanciaus Puis va conquerre Chantanciaus, Pierre Manclere, qui le guerroie, Voit & connoilt que il fosoie, A lui merci crier s'atire, Et cil li repatdonne Sire.

Et cil i repassione Size.

14. L'am mil dour cent Retrace quatre,
Quan tenn le fa pour fil natro
Perre de l'Eune defin dave.

14. Il file du Conte de Prouence.

15. In file du Conte de Prouence.

15. In perè, i cliont la frencence,
Que mes cuers loe que ge ciengne,

16! d'i Cheultri a Compiègne,

16! d'i Cheultri a Compiègne,

16! d'i Cheultri a Compiègne,

16. L'obnet d'Arnoit li quax.

15. Puis en ce fe delian.

16. Aux ver nille au Due de Boden,

16. Ma Nava rille au Due de Boden,

16. Con unit à corrollé de liège.

Quatre ans aprés cel mariage; Fu par quoi France est conform De Constentinoble aportée; 4 1. Si con la Cronique me donne, La rres-precieuse Couronne, La tres-digne, la tres-honneste il-Que Icfus Christ or en fa tefte, Si con luis l'en abrietent, Le jour qu'il le crucefierent, En l'umanité domagent. De ceus de Grece, dont la gent lett adont par guerre endette, L'auoit S. Lots achetce, A Paris quant on li tramift, Dedans fa Chapelle la mift. Heuc la fift-il engagier, Après fist li Rois desgagier De Dieu feroit en esperance Le glorieus fet de la lance, Dont Longis la char Dieu feura, L'esponge à quoi l'en l'abeura, Er grant part de cele Ctois fainte. Où fa char fu par nous destrainte. Des mains au Commun de Venise Qui, comme par marcheandife, Otent presté, pour les aucir Aus Gregeois grant planté d'auoit, Duquel ge ne sai dire somme. Lors or S. Lors le preudomme, Qui tout ec tant se trauailla. Que s'en leur deuoit en baila, Et les remist, quant il fu quite O la coutonne defus dite. En la gracieuse maison. En cele meismes saison, Que François les i oftelerent, Cil d'Aubijois fe reuelerent, Contre eeus ensemble s'esmutent, Qui de par S. Lozs là furent, Et sus eus auoient la cure. Quant li Rois fot cele auenture, Briement, comme par estouuoir, Fift lean de Beaument mouvoir A grant oft , qui s'entrepressa, Iulqu'en Aubijois ne cella. En la terre entrent li Roial, Tant s'efforcent, tant fi ahanneat, Que maugré ceus dedans le prannent. Puis ont de guerre ammonelté Vn auere chaîtel conquefté, Dont la gent r'est emprisonnée. Lors se rent route la contrée. Affez toft aprés cest ouuraingne, Fu TYBAVT li Quens de Champainene, Sans ce qu'aucnn i mist barre,

Couronnez à Rei de Namere La rojauté à cel tous vt, Car li Rois ses oncles mourut;

136

Qui en celui reas, dont je palle, N auoit hoir femelle ne malle. L'an mille deus cens quarante & vn, Se du faus ne me desgeun, Ala S. Lois à Saumur, Qui lots iert fernsé de biau mur. Son frete ALFONS 6 lui mena, Qu'à Cheualier i ordena, Cil or à per & à espouse La fille au Comte de Touloufe, Qui richement iett berité: Et li ot S. Lots quité Poitiers, qui li apartenoit, Et puis tout ce que il tenoit En Aubijois & en Auuergne, Sans auoit eu chaftel d'espargne, Cis dons, duquel nous descrion, lett fus tele condition, Par certainneté de promesse Que mort le pere & la Contesse, Toute la terre qu'il tendroit, A fon gendre A Lyons descendroit, Et en feroit au Roi hommage. Er se de celui mariage S'eftoit personne aucune née, Toulouse, & toute la contrée, Sans parler d'autre conuenance, Vendtoit au Roiaume de France. Li Rois, qui sus droiture marche, Requiert le Comte de La Marche. Qui deuant lui est face à face. Que de sa terre hommage face Au nouueau Cheualiet son frete. Cil qui t'esmuet la guetre amere, Ou affez poi gazingnera, Respont tantost que non fera, Et lans congié d'ilenc s'efloingne, Bien va, ce penfe , la befoingne . Quant la poise est recommencie, El Roi d'Engleterre fe fic. La qui mere il or espousee Or gart que sa gent sont armée, Il a l'estrif comme de jouste Car S. Loss fes oz ajoufte, Q la gene, qui li est encline, Affict Monstreul en Gastine, Là font ses pauillons tendus, Tant fait que il li est rendus. Mettre i peut Chastellain ou luge, Puis r'affice la Tour de Beruge, Où portes a fortes & entieres, A mangoniaus & à perieres

Ruant pierres en effeffant, Va fi ceus dedans empressant, Qu'il se rendent sans eus escondre, Et il fair toute la tour fondre, Et les murs crauentet pat terre. Toft aprés va Rouen conquerre, Duquel tant ne quant dire n'ai, Et met le siège à Fontenai Là ot deus paires de clostures, Peuplees par droites mesures: A l'enuiron de tours espesses, François se logent à grant presses, N'ont soing du chastel escheuer. Li Rois fair tours de fust leuer, Là mer serjans qui souuent traient. Ceus du chastel de quarnaus paient, Et cil qui la mort leur prometent, De traire à eus se t'entremetent, Douteus que le chastel ne praingnent, Medire A L F O N S Vn jour araingnent, Qui armez iert de son atour; D'vn quarrel d'arbaleste à tout Li merent el pié fust & vire. Quant li Rois Lors l'oi dire Grant douleur au euer li randonne, Le chaftel aus siens abandonne. François à dont se desattochent. Les murs & les portes aprochent, Hardiement l'affaut commencent . Li vn traient, li autte lancent-Espessement & comme il visent, Aucuns d'entre eus les portes brifent, Ens entrent, maint homme i afrontent, Li autre fus aus creniaus montent : En plusieurs lieux leans fremissent, Le chaftel & la ville emplifient, A mettre à mort entre eus estriuent Grant part de ceus qu'il aconfiuent, La forteresse entreus pourprennent, Le fils au Comte baffait prennent, Oui lors youfift eftre à Meun Er Cheualiers quarante & vn Er quarre-vinet de leur pietaille, Et grant nombre de menuaille, Con voit par courrous desuoiet. Li Rois les fait tous enuoier, Comment qu'il en ait destreces

En prison par ses forterece s Affes briement après la prife

Gaaingnié S. Lois Viliers.

De Fontenai, dont ge deuise, Où tant ot maisons & piliers,

En cel tens Gui de Rochefort.

Li Rois qui de guerre a le laz Prent puis Preie & S. Gelaz. En Maurac fait sa gent embatre, Qui tantost vont la tour abatre Iufqu'en rerre à chafeun coron. Après se rent à lui Thoron. Cil de dedans esbahis & nus, Sonr ensemble à merci venus. En vne flore comme en cerne. , S. Loss reconquiert Auterne, Qui de si grant douleur en erre. Qu'il le fait rout mettre par terre. Tours & tourelles en font fraintes, Puis conduit les routes vers Saintes, Où hi Rois HENRIS se sejourne, La grant oft des Anglois s'atourne La cité lessent & le boure . Armez s'en vont vers Taillebourc, Si com leur conduis le destinent, François cele part s'acheminent, Coiteus de greuer l'ost contraire, Font sus vn marais vn pont faire. Desfis qui à tel fait conviennent, Anglois à l'encontre leur viennent. Garnis, pour chalenger les marches. De lances a là pluseurs charches, Maint destrier hennissant si vire, Auec le Roi HENRI leut Sire Que le grant bruit de l'oft tefueille, Elt ses freres de Cornoeille Pour le gardet de desconfort, Austi est Symon de Monfors Qui prise or pour sa bonne fame, La fuer le Roi HENRI à fame, Et iert adont Quens de Lincestre, Si r'est le Comte de Glocestre A compaingnie parcrue, Er celui de la Marche Hué En qui HENRI mult fe fia. Tanr d'autres grans Seigneurs i a. Chascun prest à guerre en sa flote, Que li conters feroit riote. Là où li pons est acheuez, Viennent bruiant les chiés leuez. Comme gens viftes & apertes, D'eus sont champaignes couuertes. François qui aus yex les remirent, Er d'autres parties s'atirent, Se vont vers le pont aroutant, Entour cinq cens ferjans , ou tant , Tout fust ilene la lée estroite, Passent premiers outre à grant joite, Le remanant de l'oft ferre, S'eft d'aler aprés enette

Font tous les murs par terre espandre. Riches & poures si assentent. Anglois qui de ce s'espouvantent, Et à paour de mort s'apuient, Leut tournent les dos , & s'enfuient, A pleurs à fouspirs , & à plaintes, Retoument enfemble vers Saintes, Quelque volenté que il aient. Er François adont le retraient, Qui cele messime semaine, Le faint jour de la Madelaine, Communement a liée Chiere, Paffent Carente la riviere, De leur fourriers queuuret les frainces, Jusques prés des portes de Saintes Plus vistement qu'aus affenctes Fichent les feus par les viletes, Vilains ruent, fames despueillent, Les aumailles par tout acueillent, Aignelets belent , vaches muient , En pluseurs lieus, là où cil bruient Deuant Saintes, prés des iffues, Es chans & és voies batuës, Où li François prennent les projes Ne sont pas les criées quoies. Ains pert que foudres i descendent Si comme li fourrier s'estendent. Car li vas brait, & l'autte huë Aus armes court le Comte Hue, Et ceus qui à sa part se tournent, Anglois & Escos se r'atournent: Gascons dars & lances debaillent A grans flos de la vile faillent. Mautalentis & prefts à guerre, Vont les fourriers S. Lo 15 querre. Desireus du bestail tescourre, Lessent ensemble vers eus courre Par places cleres & ombrages, Et cil leut tournent les vilages Vistement, sans les escheuer, Pour les vns les autres greuer. Veiffiés lors eftendre braces, Lances brandir, descendre maces, Hauberions à haches descourre . Gans faufer, targes pereier outre Aus pefans colées enduire. Iuifarmes, & espées bruire. Selone ce que l'en les deffette, Et eouurit çà & là la terte De diuers atours dépeciez, Toft i a tant d'ommes bleciez. Les vas és bras, autres és teltes, Que li veoirs est deshonnestes, En pluseurs lieus fanc s'entrespandent, Li fourriet trop bien se deffendent, Poi ja qui sa proie essoingne,

Més Anglois, & eil de Gascoingne, Emplissent gaschieres & chaumes, D'eseus, de banieres, de hyaumes, Est jà la Champaingne etelpie. Des fourriers se part vne espie, Bruiant s'en va de grant rauine, Iusque l'oft de France ne fine, A haute voix & à Ifnele, Le Comte de Bourguigne apele, Site , dift-il en fes complainres . Mal va l'afaire deuant Saintes: Car pluseurs à mort se degrarent, Se nos François qui se combatent, Qui font hui jusque la courus, Ne font en l'eure fecourus, Ains con la proie leur esqueue, lamais n'en verrez pié ne queue. Franshoms, fai que eest ost s'auance, Li Rois HENRIS, & sa puissance Tout pour prengnét-il, mult grant targe, Sont tous hors de Saintes au large Au viguereusement requerre, Mainnent vos ferjans rrop mal erre, Mainres reftes i a vermeilles, Sire, ee n'est mie merueilles, Se le flo d'entre eus s'espouuente, Cat il font contre vn plus de rrente. Au Roy, s'il vous plaift, le mandez Haftez-vous car trop atendez: Ne vueilliez foufrir tel domage. Li Quens prent tantost vn mesage, Vers S. Loss aler commande, Ce con li a conté li mande, Et il fait à val les logetes, En l'eure fonnet les trompetes Qui vois & alaines degaftent. Tuit eil de l'oft d'armer se hastent . A grans routes des tentes issent, Li champ d'ommes armez emplifient, Et de cointifes desguisées Les batailles sont deuisées: Car li flos des gens s'alsa, Chaseune son conduit i a, Par lequel ele s'affeure, Vont s'en François grant aleure. Poi s'est leur route desmelée, Tant qu'il viennent à la mellée, Qui mortel haine resemble Lors fe defroutent tous enfemble, Sans ce que des fourriers enquierent, Entre leur ennemi se fierent, Comment que il ne se deslient, De tous lez à mort les eserient. Es chans où S. Lors arrive Et l'oft qui aprés lui s'abriue ,

Garnis pout venger sa laidute. Est grant la noife à desmesure De gens d'armes & de pietaille, Et hideuse la commençaille, Au geter tailles & reuerfes, Car és deus parties aduerses Où maint homme s'entradesa, Plus de deus cens mil hommes a. Dont l'en voit pluseurs desroier. Maint prudomme, & maint foudoier, Est là de mourir en balance. Deuers la part au Roi de France. Qui Dieu pour victoire auoit prie, Sonr Bourgoignon, & cil de Brie, Notmans, Berruiers, Orlenois, François, Piquars, & Champenois, Et mult d'autres, que g'entrelesse. Anglois r'ont de gent siere presse A cele mortel enuale, Gascoingne leur est en aïe, Si con li Rois HENRI commande, De Galles, d'Escoce, d'Illande, Et d'aurres lieus bien habirez, R'ala ferjans tiex quantitez, Comment que ge nes nombre mie, Que tous le pais en fremie. Li hardi preudomme esleu. Sont bien ileuc aperceu Car és premiers frons s'entressaient, Li mott versent, li nauré braient Li fain qui pour les cops gemissent, Lancent dauis, & eferemissent. Vns trenchent, autres contrepaffent, Destriers les abarus desquassent, N'ont ore sanc de tenaudie , MONTIOLE est là si tesbaudie. Que gent Englesches & leur sites Sont du tout en tout desconfites, Dont vers la vile se tabriuent, Et eil de France qui les fiuent Les vont ociant en dementre. Li Rois HENRIS en Sainres entre, Si con l'oft François li entaite Des siens à tres-grant perte faite. Maint en gift mort par les gaschieres. François qui tetournent arrieres. Ont, se le voir en deuisons, Vint deux Cheualiers prisons. Au Roi S. Lots presentez, Et trois eleres richement rentez, Qui qu'en ait ire ne pesance, Et il les enuoie en France, HENRIS O lui personnes maintes, Part la nuit meismes de Saintes,

Charchiez d'armes és poins les glaiues,

Cil de Saintes, qui à pais rendent, Lendemain au faint Roi fe rendent Sans li vaer portes ne pons. Lors vint faire Renaut de Pons, Douteus de receuoir dommage Au Comre de Poitiers hommage. Après , se le voir en descharche, Se rent le Comte de la Marche, Qui voit que l'en le desherite. A mefure ALFONS efaime quite Les, lieus, tour ne li ait on quis, Que li Rois à fus lui conquis. Cil que el rens de cefte ouuraingne Tindrent Mirabel & Mortaingne, Reuont tantoft l'hommage faire Au Roi, qui rant est debonaire, Er tous les autres, qui qu'en gronde, Iufqu'à la riue de Gironde, Vis par amonr, autre par eraintes. S. Lors part aprés de Saintes Qui tout aussi comme par trace Le pere au Roi E DOVART chace , De li nuire est orendroit tendre, Més cil n'a ralent de l'arendre. Lui & ceus qui ses os conduient, Vers Bourdiaus fus Gironde fuiene, Tout foient là les voies grieues, Puis tant four qu'à cinq ans ont trieues, Par leur tres-grant humiliance, Er li Rois s'en reuient en France, L'année de grace à mon esme Mil deus cens quarante troifiefme Fu S. Lois le dous, le fade, De jouste Pontoise malade, A Maubuiffon en l'Abaie D'vne trés-cruel maladie, Tres-venimeuse & tres-amere. Que l'en appelle Diffintere Es liures des Phificiens. Cele le tint en tel liens, Er le justifa cel an fi, Qu'il fut auss come transi-Le peuple enrour lui amassé L'ot vue heure pour trespassé. Més Diex, qui pecheeurs respite. Li remift el corps l'esperite, Si qu'il ot viue vois & ferme, Par quoi tantost sans querre rerme, Prist la Croix à pleurs & à crainte, Et voita qu'en la Terre sainte

Iroit; dont adont li fouuinr.

EVDES de Chafteau room vint

Tost après sans grant partoingnance Legat de par le Pape en France,

1143.

Vont s'en à grant routes vers Blaines.

Qui tant ne quant n'empeefeha, Car de la Crois i precicha, Où luis le Fils Dieu affistrent. A Paris adonques la pristrent Deus Archeuesques premerains L'vn de Bourges, l'autre de Rains Aufquiex on l'a ramenteue. Aprés iceux l'ont receuë Les Euesques que nous soon, D'Orliens, de Biauuez, de Loon. L'an meismes, sans trop atendre, La reua ROBERT d'Arteis prendre. ALTONS aucuc lui fa compainene. S. Pol, Blois, la Marche, Breraingne, Se croisent, & en cest flo cy, Drewes, les Barres . & Ceci . Et aurres de plusieurs lignages, Aprés estit li Rois messages Qu'en Prouence querre destine BEATRIX la fuer la Reyne, Qui esbahie & entreprise Iert du Roy d'Arragon affise Car il vouloit qu'il li pleuft C'un sien fil à fame l'euft, Tout ni fust ele consentant. Més ens en l'eure qu'il entant Du Roi S. Loas la priere, S'en reua en sa terre arriere. Et li més , qui d'errer se painent ; La Damoifelle en France amainent. De tost arriver i jalouse: CHALLES le frere au Roi l'efponfe, Et se ge di du voir la somme, Chevalier le fait le preudomme A Meleun, qui fier sus Saine, La Comté d'Anjo & du Maine, Oui mult a riche tenement , Li quite tout outreement. S. Lois, & li aurre tuit,

1248

L'a nuil deux ceux quarante huis. St. ost, & li aurer euit, Qui deaunt ce Croisis fe furere Da. Reume de Fauer de Fauer de Partielle de la Croisis fe furere Da. Reume de Fauer de Faue

Là n'ont doute con les crie,

En la cité de Nicocie,

Aueucques la Reyne BLANCHE, Qui n'ierr conuoiteuse n'auere, Lella li Rois Alfans fon frere, Qui à enuis li failli ons. Sors jert li Papes à Lyon Au S. Roi de grace poli, Et au peuple qui ert o li, Selon ee qu'il l'enuironna, Sa beneiçon Dieu donna. Si con drois estoit & taison, En cele meilme faifon Iert de la Roche de Gui Sires, Vns hons poi trouuast on de pites, Lui & lifien leur fois quaffans Roboient tous les trespassans, Qui la pouuoient à plouuoir. S. Lois fait fes os mouuoir En esperance qu'ò lui aillent Là viennent, le chastel affaillent, Duquel la elofture murée. Ne pot auoir vers eus durée. Car maugré ceus qui le destandent, En mains lieus par leans s'espandent, A grant quantité i abondent Murs rompent, counertures fondent, Pout le Seigneur plus adoler, Font par terre espandre & volet, Sans i leffiet biens ne richeees Prés de toutes la forcerece. Puis l'en faissit li Rois arjere, Et le quite en tele maniere, Ains que il ne son oft s'en aille. Qu'il li jure & pleges li baille, Qu'amenez au fianeier a, Qu'omme jamais ne robera. Acomplie sa deliurance, Se r'acheminent eil de France, Li Rois, & l'oft, qui le eonforte, Entrent en mer à Aiguemorte, O le peuple, qui là habite, Eft la Reyne MARGVERSTE. Mainte noble Dame i sejourne, La Conteffe d'Artois retourne, Pour ee qu'adont à cele empainte Iert du Conte Robent ençainte, Qui par Flamens arainez Fu puis deuant Courtrai finez, Si comme cest Romans tesmoinene. La nauie le port s'efloingne, Par la grant mer aueue les nuës S'en vont les voiles estendues, Tant qu'il sont, ee dit la lecon, En Chypre au port de Nimeçon. Là a le vent leur flo chacié Trois jours deuant Ja S. Maeié

Vont ens en l'eure pour l'iuet Sejourner aprés l'ariuer, Et metent jus les armes eleres . Et u ne demoura plus gueres, Qu'en icelevile moururent Pluseurs pelerins qui là furent, Et de gens menoient grant q Comme Monfort, Vandofme, & Drenes, Que ge sans faire rapel lo, Bourbon , les Barres , & Melle Refurent là par mort penez Er de Bieverz li ordenez. L'an mil deus eens quarante-neuf Font leur veffiaus freter de neuf, En tel guise comme eftre seulent, Francois, qui du port iffir veulent-Li Rois, & cil qui l'acompaingnent, Errans ens en la mer s'empaingnent, Conuoiteus d'autre chose faire Més il treuvent vent si contraire . Pour lequel entre eus se destournent, Qu'à Nimeçon deus fois retournent, Qu'aucune des nés ne quaffaft. Lors vinst pour ee qu'ô eus passaft O mainte armeute dotée Cil qui Prince jett de la Morte, Et voust estre en cele besoingne, Aufli fift li Dus de Bourgoingne, Qui mena gent bien atournée, Q i'il avoit l'iuet sejournée A Rome la bonne eité, Le faint jour de la Trinité. Partent de là communement. Sans trop grant esbahissement, Si comme li vent les conuoient, Cheminent tant qu'Egypte voient, Où l'en trouuast mainte vilete, Et la Cité de Damiete, Que mult trés-volentiers prissent. Li vessel cele part gauchissent, Garnis comme pour contancier, Font la nauie el port lancier. Mes prés du lieu où ele arriue, A tant de setjans sur la riue Les vns à pie, autres montez, Qu'à poines seroient conrez Tant seulement li gonfanon, En vn flum qui Nilus a non, Qui affes pres du port s'eseoule. R'a de gent merueilleuse foule Serreement amoneclez, En diuers vessiaus crenclez, Et armez de si bonne guise,

Que ceus que S. Lois justife, Comment qu'aueun d'eus s'en deleché, Ne peuuent iftre à retre fecbe, Pour essaucier de Dieu le non, S'a trop grande mescheance non-Parquoi leur flo garni de targes A amne, galies & barges, En pluseurs lleus prés des bannieres, Veillent la nuit à grans lumieres. Arbalestriers l'oft enuironnent, Du bien garder s'entresemonnent, Chalcun d'eus en est auiue, Li Rois, & fon Confeil priué, Où gens a hardies & ofes, Parlent entre ous de maintes choses, Et denisent que il feront, Quant il se desancretont, Car isue on la trop cruelle. La fin de leur confeil est telle. Si con le courage d'eus eille, Qu'affes prés d'ileuc en vne ille, Ou prife or long tens ains cele ette Li Rois de Iherusalem terre, Er les toutes qui le fiuoient A lendemain arriveroient.

Au matin el poin que l'aloë La douce chançonere loë, Qu'ele chante d'acoustumance, Se desancrent cil de France . Tout ne foient leur gens conquifes, Du port parrent les voiles mises, Li vessel s'en vont esseuant Vers l'ille enditée deuant. Sarrazins aufi de defriuent Par mer & par terre les fiuent, Talent ont que l'iffir leut veent, Par les deus os qui s'entteheent s Oiffiez lors mainte trompete, François en aprochant l'illere, Où li Rois veust que leur so queure, Vuident les grans vessiaux en l'eure, Es petits batelets s'espandente Ainfi le veulent & commandent-Cil qui fus eus ont la Seigneutier Lors veiffiez la mer fleurie, Et couverte en diverses marges, Denés, de batiaus, & de barges, Et par toutes leur ordonnances Hyaumes lutre, paumoier lances, Et bruire tuniques dorées, Le milieu d'eus, & les orées, Garnies de targes entieres, De penonciaus, & de banieres. Les presses des serians fremissent Cil d'estrier çà & là henissent

A tres - longue baleine & 3 nete: Li Rois est en vne bargete, Nul pointer ne se desconforte, Le Cardinal deuant lui porte De la vraie crois la semblance, Vn autre vessel les deuance Tout parfait d'euure au leut pareille, Là est la baniere vermeille, Quela gent l'ORIFLAMBE apele, El quel , & joignant de la quele, Sont li frere au Roi en estant. Qui ne vont mie contreftant Cele ahastie, ainçois la loent, Plenté de cheualiers les cloent. A juifarmes & à espiez, Armez jusqu'és plantes des piez De chieres armes & honnestes, Li destrier leur sont prés des testes. Arbalestriers r'a és frontieres Derriete eus, & és dens coftieres, Pour traite con ne leur mefface, Galies les finent par trace, Où maint bon serjant se retarde, Celes sont en l'arriere-garde. Ainfi etrent la mer fendant, Sarrazins les vont atendant Prés de l'ille fur le riuage, Et cil tournent vers eus à nage, Coment qui li barelet hochent, A l'aptochier quarriaus descochene, Lì où leurs ennemis entreuvent. Ceus qui des arbaleftes feruent. Maint en Orient & plaient, Sarrazins encontre eus retraient N'ont ore foin qu'il s'en estanchem Quarriaus & fajetes l'air tranchent, Endroit les targes con acole, Plus espés que pluie ne vole

Vn poi loignet de Damiete, Prés de la deuant dite illete, Où l'un des os l'autre a taine Eft grant l'estrif fus la marine, Car François li graindre & li mendre Veulent a force terre prendre, Pour mettre tout en auenture, Et Satrazins n'ont de ce cure. Parquoi il traient , & il menacent, Més riens ne vaut chose qu'il facent, A fine force les reufent Li autre, qui des quarriaus vsent, Oui là bruient comme tonnerre. Le front des batiaus vient à terre Où l'oft le Roi les enregiftre. Lots en peuffiez voir iftre. Sans querre planehes, ne ponciaus, Sij

Arbalcstriers à grant monciaus, Les arbaleftes es poins prifes . Et les targes au cols aflifes. Où il a diuerses teintures, Saillenr en mer jusqu'aus ceintures. Le peril ne doutent la briche. Après eus si lancent li Riche, Haubers vestus, hiaumes laciez. Li destrier ne sont hors chaciez, là font à fec fur le riuage, Li Rois monte, & tout fon Barnage, Et se rendent és sablonnieres. Tost après meuuent les bannieres. Sarrazins vont encontre & huent, Li vens des trompes se desnuent, Par lesquiex li cuer couar tremblent, Cil d'armes d'vne part affemblent, Chafeun d'entre eus lance fus fautre, Et li sodoier de piè d'autre, Conrouciés & maut alentis, Là où li Rois, & les Gentis Qui comme tous ensemble poingnent, Es estriers s'affichent & joignent Au grant flo de leur aduerfaires. Commence hideus li afaires. Nus n'y pense ores à vanrances, Après le froiffeis des lances. Qui jà sont par terre semées Gietent mains à blanches espées, Desqueles il s'entrenuaissent, Hyaumes & bacinez tentiflent. Et plusieurs autres ferreures, Coutiaus tres-percent armeures En lieus aparans & ombrages, Sanc faut de cors & de vilages Là où li cuire & la chair s'euure. Li fablons des abarus queuure, Qui basillent, & s'engloutifient. Sarrazins comme chiens glatissent. Leur grant cris, leur borrible druge Semble le meschief du deluge Que Dieu ait la representé, Cil qui sont par terre adenté, Et en sanc vermeil se triboulent, Si con li destrier les defoulent, Vouliffent lors eftre à Naples De ceus de pié r'est fiers li chaples, Car il s'entre-defamoncelent, Les vns verfent, autres chancelent, Les chars nues s'entre-descirent, Aucuns qui par terre se virent Brasent fi trés-haut à l'estendre Que c'est grant hideut à entendre. Fiers fu li bruis à desmesure, La baraille cruel & dure,

Là où li os des Crestiens Assemblent aus Egipticns. Maint homme est illeuc en doutance. L'estrif en la mer recommance. Car cil des galies Françoises Affaillent les Sarrazinoises. là en ont plusieurs abordées, La r'a tel chappleis d'espées, De lances, d'espiez de juisarmes, Tiex cris & fi doulereus charmes, Aus vaines rompre & entamer, Qu'il pert que le ciel & la mer Pour les tourmenter & confondre Doient là en abisme fondre. Mainte lance i ront, & defferre, Ainfi font par met & par terre Li François de guerre renté , Pour essaucier Crestienté , Que Sarrazins tiennent si baffe, Là où li Rois S. Lo 15 passe O ceus de son acointement A merucilleus touoillement Si bien le fait cele baraille, Qu'à force comment qu'il en aille, La presse des ennemis route. Lors n'a vn feul contre leur route, Qui à la fuie ne se mete O l'Apostat de Damiete. Sont mors à cete deseurance Deus Amiraus de grant puissance Pour qui plusieurs Sarrazins pleurent. Tel nombre d'autres i demeurent, Que couuert en est la marine. Leur nauje se r'achemine. Galies rierces & fecondes Se vont fuiant fendant les ondes. Cil de France, qui aprés jupent, L'entrée de Nilus occupent, Li veffel queuurent l'yaue viue, Li Rois se loge sus la riue, Qui ceus qu'il a perdus regrete Deuant les murs de Damiete, Oue Nilus le fleuue enuironne. Fiche l'oft lendemain fa bonne, Par qui le pais est bruis, Més la nuie s'en futent fuis Paoureus & desherité Li Sarrazin de la Cité. François, donr ge fai mencion, S'entrent à procession, En paffant outre la riuiere Par vn pont de nés, qui là iere, Et font sans grant crierie Dédier la Mahemmerie Où entr'eus ne treuuent nul ame,

Le seruise de Nostre Dame Commencent leans Clere & Moine. Lors iert Soudan de Babiloine, Qui de ce fait pas ne se gieuë Malade prés à vne lieuë, Et fu mors en celui contemple. Sarrazins dont le pais emple, Pour contrester l'ost qui les griege, Metent Farchadin en son siege: La veulent qu'estre le conviengne, Tant que le fils au Soudan viengne, Ou'en Orient rramerent querre. Li François eessent de la guerre De laquele il sont entesté, Ce se sejournent par l'esté. Car Nilus qui là habondoit, Par tout le pais seurondoit, Ce les fait de guerroier rude. Le jour S. Simon & S. Iude Oirent en la Cité messe ALFONS, & d'Artois la Conteffe, Qui à grant gens, & noblement Furent venus nouuellement.

Entour la Toussains plus prochaine S'efinût l'oft dont la terre est plaine, Leut route o S. Lois s'effeue, Les vns par terre, autres par eue, Més les Dames quoies remaingnent. François qui d'errer ne se faingnent, Gaftent le pais toutes voies, Tout i truissent petit de proies, Cil qui s'entremettent de courre, Tant yout qu'il voient l'Aumaçourre, Et les os contraires tendus, Qui là orent arendus Toute la semaine presente. Lors fair li Rois dreffer sa tente, Sus Thancos là on affife. Qui de Nilus prent la deuise, Si homme de guerre aus espreuties Se logent entre les deus fleuves, Si con chascun sa place seingne. Vn Sarrazin puis leur enseigne Prés d'eus en Thancos passage, Dont il pourprennent le riuage, Et qui courant cue & viue a, La plus grant part de l'oft i va. Li remanant les loges garde, Li Quens d'Artois fait l'avant-garde, Sa route i passe la premiere, Puis s'en vont à mont la riuiere, Trompes fonnent, destriers hennissent, Sarrazins de l'Aumaçourre issent, Tout li mondes est là ce semble. Li Quens d'Artois à eus assemble,

Qui perilleus fessel embrace. Veuillent ou non, de champles chace, De sanc espandu les estraine, Ocis i est leut Capitaine Par les tentes dont là a taut, Les emmainent François batant, Desquiex li flos maint en affrontc. Aueuns dirent lors au Comte, Que trop grant folie fetoit Qui plus auant les chaceroits Et pourroit perdre groffement. Mes il i ert de tel hardement. Qu'il ne voust one croire parole; Ains point après, l'eleu acole, Aus dures colées escourre, Entre aueue eus en l'Aumacourrés Pechié fu, car puis n'en reuint, On ne fot onques qu'il deuint, Non pourquant aucuns deuinerent, Que Sarrazins l'emprisonnerent. Auttes en maintes places distrent, Que certainement il l'occiftrent. Quant eil qui en la place furent, Le domage de lui connurent, A leur pouoir se recueillirent, Le Roi S. Loss attendirent, Qui aprés cus le pas venoit, O tel gent comme il amenoit Pour greuer les os entredites Les nouuelles du Comte dites, Et de la chace la maniere, S'il ot douleut, nn! n'en enquiete, Pis nel peuft on en errer. Lors fait & gent pluftoft errer, Et chascune eschiele s'auance Entalentez d'auoit venjance De ee qu'il leut est auenu. Cheminent tant qu'il font vents Endroit leur tente sus la greue De l'autre partie de l'eue, Où volentiers vn pont feiffent. Sarrazins de l'Aumaçourre issent, Deuant eus font leut ordenance. Tantoft fans atendre commance, A qui que il doie desplaire, L'yn de s'os contre l'autre o traire. Sws Thaneos fu la grant noise El point que gent Sarrazinoise S'est deuant François estendue, Mainte arbaleste ot là tenduë, Maint chaillou cornu foupefe, Et maint are de cor entefe, Et d'autre maniete ensement. Sezites volent druëment Qui entrent là où eles fraient,

Arbalestriers de France traient Quarriaus agus de tel tauine, Qu'à force sone gent Sarrazine, Si que nul ne s'en peut tescourte Reufer jufque l'Aumacourte, Comment que trop en i apleuue, Puis s'en vont loger fus le fleuue Où lendemain vn pont compaffent, Tuit eil de leur parti passent, L'à tendent les tentes faitices, Puis enuironnent l'oft de lices. Sarrazins qui greuer les reuuent, Au Vendredi matin s'esmeuuent, Leur tourbe huant se desserre, Prés des tentes les vont requerre. Par diuers bastons qu'il debaillent, Er François à l'encontre faillent, Tant en Otient, & etabacent, Qu'en l'Aumacourre les techacent Sans termine de mors ou dan, Adont vint le fils au Soudan, Qui gent fiertise démena, Tel plenté de gent amena . Que pat les lieus où il issoit, Tout le pais en fremissoit. François maintefois affaillitent Més tousjours plus d'eus i perditent. Car cil fierement se maintindrent, Si longuement les contretindrent, A batailles dures & grandes, Qu'il n'orent mais nules viandes. Par raison de cette soufrete, Se r'esmurent vers Damiete, Où lors sejournoit la Reyne L'Aumaçourre pour la famine Par mer & pat terre guerpirent Et Sarrazins les parsuitent. Leur toute qui pas ne s'estanche, Les va araindre vn Diemanche, A grant huë, & à grant frainte. Li Rois pour la joutnée fainte Ne voust comment que pres venissent. Que si homme se combatissent. Parquoi à la more escriez, Furent tous là pris & liez, Ains con i eust tref tendu Li Rois est au Soudan rendu Qui sans parler d'aucun essoine, L'a fait menet en Babiloine. Sa gent, qui en l'yauë s'i ett mise, R'est vaincue par force, & prife. L'oft au Soudan les atrapa. Li Cardinaus en eschapa, Qui du fait deuiser s'aquite A la Reyne MARGVERITE,

L'enfanta à tres-grant triftece, Et voust que non li meist an Sansrapel nul, ISHAN TRISTAN. OR fu, fi con nous vous difon, Li Rois S. Lois en prison, Cil qui du garder s'entremistent . Vn fien Chapelain ô lui mistent, Leans n'ot plus de Chtestiens. Les autres qu'en tint en liens, Et que nul homme ne cela, Refurent menez cà & là. Paiens, qui les emprisonnoient, A si grant vilré les tenoient, Et à si durement amere, Qu'en despisant Dieu & sa Mere, Er à Saints & Saintes & Images, Leur pisoient sus les visages. Li S. Rois en fa foi Dieu fermes Pleure fouvent à chaudes lermes, Pour ce qu'en iceles demeures N'a liure où il dise ses heures, Si comme il ot apris à faire Mult regrete fon breuiaire, Qu'il perdi par mesauenture Le jour de la desconfitute. Mainte fois par lui las se claime Li fouuerains Iuges qui l'aime, Et le voit sans male losange, Li tramet vn jour font faint Ange Qui en la Chartre li deliure Et rent celui meismes liure, Duquel j'ay ci mention faite. Toft après de paix faire traite, Tel vouloit li 2 Dieu donné. Cil qui le tient emprisonné Accordez font tout maintenant Entr'eus deux par tel conuenant, Que S. Lo 15 paier deuoit ; lacoit ce que il mescheuoit. Et que le meschef fust amer, Ains qu'il alast outre la mer, Visiter Sens, ou Aminois, Huit mille Besans Sarazinois, . Et de deux pars deliureroient Ceus qui emprisonnez estoient, Fussent gentis ou paisans. Trieues ont entr'eus à dis ans Les personnes à eux sousmises, Et conuient quant eles sont ptises; Que le saint homme se demete De la cité de Damiete.

Més fauf conduit li liureta

Laquelle iert el tens dont ge palle

Groffe & ençainte d'enfant malle. Le voit dit de cele destrece .

Soudan.

Qu'aucuns ne li facent vergoingnes, Qu'homme viuant debat n'i mête, Sarrazins, qui là pais demandent, Et toft apres que il s'i miftrent,

Leur Seigneur le Soudan oeifttent. Ainsi le seruitent li homme, Puis escrierent au preudhomme Qu'ens en l'heure sans delaiance Se convertift à leut creance, Ou fe ce non entr'eus feroient Que il le crucefieroient, là n'eschaperoit autrement : Et il respondi doucement Non pas à vois dure n'estoute, A mon cots, ce sal ge sans doute, Pouues vous bien tolir la vie,

Pout enteriner ces besoingnes,

Cheuauchent jusqu'à Damiete.

Loignet de la vile s'espandent.

Més l'ame n'ocirés-vous mie Cele gent de mauués afaire, Renouloient à la pais faire Que li Rois à ce se liast, Qu'outreement Dieu reniaft, Sa Mere, & toute leur puissance;

S'il aloit contre l'acordance Et entr'eus quant il i seroient, Leur Mahomet renierojent. Liquiex redift, fans trop atendre, Que malemort le peuft prendre, Se jà li mos, duquel ge touche, Isloit à nul jout de sa bouche. A bries paroles tant parlerent,

Que Sarazins le deliurerent Pailiblement, n'i ot celui Ses freres, la Reyne & lui, Ez grant flo d'autres sans leut nuire Firent jufqu'en Acte conduire. Més autrement lors le dequrent

Douze mil peifonniers vrent, Desquiex jaçoit ce qu'il me Delquiex jaçoit ce qu'il mespristrent Quarre cens sans plus li transmistrent. Apres ceft fair, done pas n'ot joie, Son frere A L FONS en France envoid Quetre fin or, non pas leun, 1251. L'an mil deus cens cinquante & vn,

Sans nombter à mon retour el Cheminerent li pastourel, Qui à ous vanter s'atiroient Que S. Lots vengier iroient Vns homme menoir cele mesnie, Con clamoit Mestre de Hongrie,

Il depeçoient matiages, Et faifoient pluseurs domages,

Car fol estoient & testu. A Paris fu l'vn' d'eus vestu En guise d'Euesque à grant coite, Et i sit iauë benoiste, Si con si compaingnon requistrent, Pluseurs clers à Orlsens ocistrens Des biens du monde defnuez, Fu leut mestre à Bourges tuez. Si fougiet plus auant n'alerent, En leur pais s'en retournerent, N'ont talent d'eus plus esbatre.

145

L'an mil deus cens cinquante-quatre Dit-on au Roi con desconforte Que Blanche samere estoit morte. Acomplie sa deliurance, Li preudons s'en reuint en France Qui de fors murs or fait parfaire Acte, Cayphas, & Cefaire, Iaphet, Sagete la cité, Et de son auoit aquité, Et tout outreement reant, Maint prisonnier en Dieu creant, Con voit d'ayde en soufrete. Dés que m'esteut que m'entremete Pour miex l'iftoire seutmonter,

Des fais son frere raconter, Qui puis conquist toute Secile, Si comme vous pourres entendre, Par les vers où ge vueil descendre Pour qu'il plaife à Dieu que tant face, Que m'entencion se parface. L'a rerour d'outremer eu Du S. Roi ei ramentes Si con voust li souuerains peres,

CHALLES li Queni d'Anjo fes freres;

Li preus, li plains de hardemens, Li mieudres en toutnoiemens, Et le plus biau ferant d'espée; Qui d'aucune estrange contrée Peuft venir en la presence, S'en va soft après en Prouence O gent de mainte nation, Tant fait qu'à sa subjection Tout le tenist-on à merueille, Soulmet la ciré de Marfeille, Où la grant met a ses refuges Et il lesse serjans & juges. Ce fait cil de leans salient,

La meilleur partie en ocient, L'autre à bien-toft fuite s'entent Quant li bons CHALLES entent Coment la gent est mal menée, Sans auoit s'ire refrenée

Tramet par tout fes amis quetre,

Et si li en desabeli,

Pour ceus de Marfeille requerte, Metent à lui aidier science, Le plus des viles de Prouuence, Qui amainent viures & vins, Manfiaus viennent & Angeuins, Comme à seigneur li obeissent, François leurs contrées guerpissent Pour le Comte passent Lions, Aussi font autres nations, Trop grant gent li est apleuë, Apres ce s'est l'ost meuë, Car de cheminer s'appareille, CHALLES met le fiege à Marfeille. Li fourrier qui le pais tracent, Et par la vilete se glacent, Où il vont les feus affeant, Metent tost fi tout à neant, Que sans contet personnes mortes, N'est à trois lieues prés des portes Remefe de vigne cepée, Ou ne foit arie, ou eltrepée, Arbres que diuers fruits desguisent, Trenchiez joignant de terre gifent, Tout foit tres-hideus li domages, Par jardins & par gazingnages, Proies n'a là con n'ait cueillies. Enmet n'a li Quens ses galies, Pour ce que vers la vile n'aille Aucun vessel qui port vitaille, Son trauail en tel guise aliege, Tant le destraint, & rant le griege, Que leans faut pain & farine, Par grant destrece de famine, De laquelle il sont rourmenté, Se rendent à sa volenré, Et il fait punir par justise Les principaus de cele emprise, L'autre gent laisse sauce & faine. Boniface de Gastelaine. Vn Baron bien enlignagié, L'ot par Marfeille domagie, Mes il fift tant & pourchaça, Que de Prouence le chaça, Et ceus de sa partie ô li, Er tous ses chastiaus li roli. 1259. L'an mil deus cens & cinquante Et neuf, le faus ne m'atalanre, Par lequel on die il meferse, Vint HENRIS li Rois d'Engleterre., O ceus de fon propte mesnage A Patis en pelerinage, Où vne piece demoura. Li Rois S. Lois l'onoura,

Et ioi, si comme il conuint,

Au preudomme adonques s'enuint,

Comment fi tenancier è li Orent és fais jà acheuez Les Rois d'Engleterre greuez, Des viles arfes & maumifes , Et des citez par force prises Pour voir cuida qu'estre peust, Que Diex maugte li en seust, Par quoi au Roi desherité Donna en don de chatité, Et pour l'amour de lui auoit, Tres grant multitude d'avoir, Er terre plenreiue & bonne, Vers la riviere de Dordonne, Et otroia à cele estrainne Qu'il fust nommez Duc d'Aquitaine Es lettres de sa demonstrance, Er Per du Reaume de France. Par conuenant qu'il deuenoit De quanque deçà met tenoit Si con fon propre vueil ellige, Au Roi S. Lois homme lige. Si hoir qui aprés lui vendroient En cest sens se recontendroient, Et tant con li fiecles feroit, Vn feul d'eus ne reclameroit, Ne n'auouëroit feigneurie Es contrées de Normendie, N'es autres decà mer affifes Que François cussent conquises. Ceftes conuenances tetraires, Bonne chartes en furent faites, Que li Roi qui les acorderent. L'a n de la paix dessus dessus de la paix dessus de la paix dessus de la paix dessus de la paix de Selone commune renommée, Qui mainre chose represente, MAINEROIS le Prince de Tarente Se fift par barat & par guille Couronner à Roi de Sezille En vne cité prés de Trapes, Parquoi V R BATH S, qui comme Papes Lie le peuple & deflia, En apert l'escommenia, Er de cele digne puissance, Que Diex en char & en fustance Ot ains à faint Pere commife, Le degeta de fainte Yglife, Et de tous deuins Seingneurages. Après tramift certains mefages, Errans par pluies & par halles, Et fift offrir au Comte CHALLES Puille, où l'en treuve mainte vile, Et Calabre, & toute Sezile, , h 11 Infqu'au quatt hoir outreement, ---

Par si qu'ô son efforcement Et pour la honte Dieu vengiet, Venist la terre ehalengier Contre MAINIROI qui le guertoie. CHALLES reçoit l'offre à grant joie, Quant les lettres or recucillies, Puis fait garnir nés & galies, En la guife con li confeille, Et se part du port de Matseille, Pour son otroi tenir estable. Mariniers efloignent le hable, Où maint homme de pitié erie, Vers Rome s'elmuet la nauie, Tant font fans estre retenus, Qu'au port sont prés de là venus. A l'ariuer baiffent les voiles, CLEMENT iert lors Apostoiles, Qui CHALLES quant il l'a veu, A a grant joie receu, Pout ce que vers Dieu le sent ferme, Le mandement V R BAIN conferme. Et le fait, quant il s'en auise, lacoit ce qu'il est de l'Yglife Champion & procurateur, De Romenie Senateur. Tost après tant si abandonne, Li affieft el chief la coutonne, Sus tous autres Rois l'affure, De tant comme Sezile dure, L'an, se du faus ne suis noisans, Mil deus eens soissante trois ans, Sans plus d'Incarnation querre, Fift venir li Rois d'Engleterre Des fiez qui à lui apartindrent Tous les Barons qui terre tindrent, Lesquiex ensemble à Parlement Il pria debonnairement, Que communement s'acordaffent A ce cune coultume oftaffent, Qu'en ot de tres-longue tenue Par fon reaume mainte Et vous dirai quele en lifant. S'vns homs Gentis, ou paifant, and Fust là mors, & enfans euft, Pleust li, ou li despleust, L'estatut à ec s'aportoit Que l'ainzné le tout emportoit, Li autre riens ne reseousissent, Alatient quel part qu'il voufifient. Leur droit iere ainsi deuisez, Li Baron du fait aussez, Qu'il eonnurent à deshonneste, Obcirent à sa requeste, Et voudrent , tant furent menez,

Que les enfans d'yn pere nez.

S'engendrez furent loisument, Partifient le leut ygaument, Et selone l'ordre qu'il deuoient, Comme eil de France faifoient. Escret eel establissement . Li Rois jura ptemierement, Que dementres qu'il regneroit, Abatre ne le laifferoit, Pour creature tant fust ofe, El refmoing de laquele chofe Il fift mettre en la letre arainte De son ptopre seel l'emprainte. Tuit li haut homme qui l'oirent, Semblable serment refirent, Més comme gens petit estables, Et plains de pensers variables, Tost aprés gueres ne targierent, Quanqu'il ont fait depecierent, Tout ramemerent à neant. SIMON de Monsfort ce veant, Dift que pour la mort endurer, L'en ne le verroit parjuter. Et quiex contrées qu'il tiendroit Ce qu'il ot suré soustendroir. Parquoi li dis Rois d'Engleterre Must tantost contre lui la guerre, Si eon deuise li espondres. Més cil de la cité de Londres Voudrent adone de sa part estre; Aufi voult li Quent de Glocestre, Puis ee qu'il s'entredefficrent, De deus pars leurs os affemblerent. Et vindrent ensemble, tant firent, Au jour nommé se combatirent, Heuc ot grant ocition Des gens de cele nacion. Simon, ee nous conte l'yftoire, Ot lors à cele fois victoire, Pris furent comme desconfis Li Rois , & EDOVART fon fils, Et mis, se trufle ne lison, En si aissee prison, Que toutes fois que il vouloient, Aus chans esbanoier aloient, El tens que d'eus iert Simon mestre, Auint que li Quens de Glocoftre, Qu'enuie ou courous bestourna, Contre le Comte se tourna, Et fift tant yn valet pener, Qu'à EDOVARY ala menet Là prés où il iert demourant Vn bon destrier fort & courant, Sus lequel l'enfant se frapa, En eeste maniere eschapa. Ce seu, tous ses aduersaires

• •

Li furent dous & debonnaises, A fa partie s'aberent . Et ceux de Monfors tenierent, Defireus de leut ennui querre. Tost aprés vinst en Engleterre A tres-merueilleuse compainene HENRI fils au Roi d'Alemaingne, Coufin germain d'Edotiart iere, Qui le receut à liée chiete. Cil dui tant de peuple cueillitent, Qu'és touses qui jà les finitent. Le jout qu'au cheminer s'esmurent, Plus de deux cens mil hommes vrent, Car tous Anglois à cus se tindrent, Tant firent qu'à Euclend vindrent, El chaftel , qu'enuiton affiftrent, Terr Simen de Monfart qu'il quiftrent, Poute de gent & amati, A eus en champ fe combati, Tout n'eust-il pas à cele heure Mil hommes pour leur courre feute. Li chaples dura longuement, Non poutquant au definement Auint fi que li mil perdirent, Et li deus cens mil vainquirent. Simon, fi con l'ystoire taille . Fust ocis en cele bataille. Anglois puis que mort l'en trecierent Par pecetes le dépecierent . Con enterra el tens present En l'Abaie d'Euclent Sous vn tombel de pierre dure, Où Diex, qui bien connoist droitu A puis, car pas ne s'iert meffais, Pout lni mains biaus miracles fais, Ce telmoignent communement Cil du pais meilmement. Joufte le Comte mort rué, Refu HENRI fon fils tué, Et Gvt mis en prifon ofcute, Nauté de mainte bleceure, Ot vn poi de tens là son viute, Aprêt ce qu'il fe vit deliute, Par accordance tres-amere LI& PHELIPPES Vo fen frete Fitenteant, menant maint preudomme, Qu'au Roi Challes vindrent à Romane A compaingnie blanche & bruse, Arrive ROBERT de Berune Fils au Comee Gut de Dampièrre Et de Bisumont Guillaume & Pierre, Volenteis d'aller en feurre, O eus est l'Euclque d'Auceurre Qui poi ponte ore aus fais S. Colme. Là reuient Bov CHART de Vandefine,

Et maint autre bien herité François bruient par la cité Garnis, fans le desotroiet, L'AN à la verité rebatre

D'aler sus Mainfroi oftoier, Mil deus cens & soissante quatre, 1164 Sans croiftre, n'amenrir la fomme Se part li Rois CHALLES de Romme Emptife à tres-merueilleuse euure, Va s'en l'oft qui le pais queuure, Où maintes personnes abannent Le pont de Chipren entr'eus prannent, Puis font leurs rentes cheuilliet Deuant S. Germain l'Aguillier. Laot, que viex, que iouvenciaus, Pour contrefter les Prouvenciaus, François, & ceux deuers le Mans, De Sarrazins, & d'Alemans. Metans à guerre leur estude, O les Puillois, grant multitude, Garçons, qui à enuis labeurem, Vers les murs de la vile queutent. Ceux qu'aus creniaus voient cliner Commencent à atainer, Et ceus qui leur courages muent. Traient vers eus, & pierres ruent, Petciée iot mainte cotele. Es tentes en va la nouuelle, Li affes petit se cela, Tuit cil de l'oft partent de là, Si con l'en les amoneste, Leur compaingnie ne s'areste Iusqu'au pie de la toche bise. Sus quoi la vile fu affife, Que li faus Chrestien desfendent, Cil à cheual adonc descendent, Baron , Serjant , & Escuier , Prennent la montaingne apuier, Qui que les aut apetceuant, Bouchers de Vandofme est deuant, De grant bardement eureus, François rampent comme escureus, Sans faire femblant qu'il s'esmaient, Arbalestriers çà & là traient, Sajetes i requeuurent druës, Ribaus ruent pietres cornues, Qu'à mont vers les creniaus estendent, Cil qui cele bonté leut rendent. Si con nous vous ramenteurons, Relancent bas trez & cheurons, Vers le flo de gent qui aproche, Et lessent courre à val la roche, Ot tant ot Chartains & Blezois, Quarriaus tailleis, feu Grezois, Toit est mott qui ne les eschieue.

La noife & la criée lieue. Entre gent Françoise qui monte, Bovchart de Vandosme le Comte, Lì qui banniere au vent ondoie Ne lest nule chose que il voie Vers lui atraire & aualer, Qu'il ne f..... miex alet Le hyaume el ebief, el poing l'espée, La targe deuers lui gerée, N'i atent Chaftelain ne Meres, Depuis le Sire I B A N ses freres Bouchart que redoure perre, Efgarde vne posterne ouuerte, Haftif de ceus dedans trichier , Se va pat là leans fichier, O lui gens de guerre esmeues. Lors veiffiez à val les ruës Coustiaus estendre, bras bochier, Vnsfuire, autres entraprochier, Lances à trenchans alemeles, Embarte en cointifes nouveles, Er en fors escus enarmez, Fames & bommes defarmez Mehaingnier, & meetre à martire, Maifons robet, enfans ocire Et çà & là à l'afoler, Teltes & poins, & pies voler, Sanc vermeil de char nue traire. Et oissiés les naurez braire De trop desguisée maniere. BOYCHART fait tant que la banniere Est entre deus creniaus affise. Quant l'autre gent le Roi l'auise, Pour là aler s'entredeboutent. Quarriaus, feu, ne pietre ne doutent, A crices qui i afierent, Par la posterne ens se refierent, La mort des condampnez querant S'efforcent fi ains l'afferant Qu'aueue biens & marcheaudife Est la vile toute conquise. . Ceus ausquiex il cuidoient nuire S'en vont fuiant qui s'en peut fuire. EL Bourc S. Germain l'Aguillier Qui greueux iert à effillier,

Et Bour S. Germain l'Aguillier Qui greuver iter à effilier, Sclonc es que nous entendammes, Dest jours les a là fejournez , Au tiers s'en elt los rournez, Qu'à beneuer cient li Papes, A cus fe renden ci de capes, Pais vont à etre eltriuant, Tant qu'il audient Bonhaurt, L'âtul fot Marsyro et chende?

En l'eure à eus logiet s'arirent. Parueillons drecent, cordes rirent, Cil qui de se faire sont sage, Puis mande li Rois son Barnage, Qu'affes tost sans trop crier a, Et leur demande qu'il fera, Car à trop grant gent onr afaire. Chacun son vouloir en desclaire Par diuers dis, més la fin est, Que lendemain au matiner. Si rost con de la partironr, Rengiez vers MATNFROT s'en itont. La gent qui le Roi CHALLESa veue Feront assembler à la seue. En certe guise l'asseurent Er avec ce dient & jurent," Que le plus d'entr'eus i moutra, Ou le païs leur demourra, D'autre pais ne veulent traitier. La nuit le font eschaugaitier A ceus qui par droit si ortoient, Més en l'eure que il voient Le jour par la contrée espandre, Li plus grant Seigneur & li mandre Se lieuent fus, plus n'i fommeillent, Tuit communement s'apareillent, Atournez fus leurs armeures De diuerses desguiseures, Chascun selone son auenant, Vont li Princes l'oft ordenant, Sans contet fables ne rifées. Ont quatré batailles deuisées De la gent qui là lores iere. Conduire doiuent la premiere PHELIPPES & Gvi de Monfort. O eus pour plus de reconfort Soufri le jour d'armes le pois Li Mareschaux de Milepeis, Puillois, Prouuençaus & Romains, Bien dix mille poi plus ou mains, Les suent sans essoine aucune. En l'autre eft Rosent de Betune, Qui sa gent pour les entroduite, Fair à GILEs le Bren conduite, Cil iert lots Marefchal de France. Ces deus ont en leur aliance Sans ce qu'aucuns d'eus les efloingne, Flamens, & ceus deuers Bouloingne, Aueuc ce, qui que m'en desdie, Les nacions de Piquardie, Comme noble genr & vilaine. Li Rois CHALLES la tierce maine Ou poi a ores clers deuins, Là font Menfiaus & Angeuins, Qu'ellens ot à sa part ains,

François, Champenois, & Chartain, Bulguer, que ci nommerons, Blefois, Vandoimois, Bisuferons, O ceus qui les ona amenez. D'Auceurre ell là irordenez, Qui les affoult de Dieu le Prees, Par tel conuent qui comme fretres, En feltons érantaderoient, Et de ferti s'effocceroient, Sus ceus qui la foi Dieu represuene, François de Roi Cin a Li 11 meuuene. App. que 1 de ce de de la comme de la comme fretre de la comme fretres, en felton érantaderoient, Et de ferti s'effocceroient, Sus ceus qui la foi Dieu represuene, François de Roi Cin a Li 11 meuuene. App. que 1 de ce de de la commentation de la comment

Huimais n'i a riens du retraire. Les batailles des François faites Et à leurs propres places traites. Si con chascun conduit les guie, Du flo d'eus se part vne espie, Qui s'en va dreciée la teste Iuiqu'au Roy Mainfroi ne s'areste, De l'oft de France dist nouveles, Con renge en plains & en vauceles, Et cil fans fon veuil refrener Refait ses routes ordener, De Chaple fouffrir en errées, A ttois grans batailles serrées Deuant leurs tentes en la plaine. A conduire la premeraine Onr cil qui s'en font entremis Le Camte Berthelemien mis Entour lequiel grant flo fe cabre De Puillois, de ceus de Calabre. Qui demainent bele fiertife, IOVEDATE, & le Comse de Pife, O lesquiex trop de peuple habonde, Resont mestres de la seconde. O ceus qui que me le demant, Sont rengiez tuit li Alemant Et li Sarrazins de Nochieres, Es compaingnies defrenieres, Où gent a plus de treze mile. Maine MAINFROI ceus de Sezile, L'orqueil du regne là s'arroche. L'oit au Roi CHALLES tants'approche De hardement amonestée. Qu'il n'a pas vne arbalestée, Iniques ceus qui les contratendent. Lors s'arestent ruit & s'estendent, Couurant en le la fablonniere L'eschiele des François premiere. S'est fans ce qu'autre voie eslife Contre la Barthelemien mise, " Li Roi CHALLES le chief leuant A Jourdain & Gasuain deuant El front n'a ROBERT de Betune : ... MAINFROL& ceus de sa commune.

Més se voirs est ramenteu, Quatre tans font li mescreu. Et armez d'ausi bonne guise, Con cil de la part de l'Yglise, Où gent a courageuse & fiere. La veist on mainte banniere De fil de foie entour bordée. Et mainte arbaleste encordée Mainte espée souës taillant, Et maint riche destrier faillant. Maint bon eseu seur argenté, De hyaumes luifans tel plenté, Que tout li pais en resclaire. Arbalestries prennent à traire, Sarrazins, qui braient & crient, Aus ars getans se restudient, Desquiex ils ont à leur seance. Le palereis en commance, Qui toft gueres ne demourra, Qui qu'en doie eftre commencierres, Quarriaus, & fajetes, & piorres, Ont là en mains lieus feurs repaires, Les rarges i font necessaires, Cil qui s'en queuurent folement Reçoiuent tost leur paiement, Si comme en traiant s'entreberfent, Maints hardis foudoiers i versent, Qui par les deus rens és frontieres Oublient à couurir leurs chieres. Sovs Boniuanr , en la planece, Où tant a armes & richece, Et où l'en reait si druëment, Est hydeus l'enuaissement. Car trop en i a qui encochent. Li dui frere de Monfort brochent, Comment qu'aucun les en laidenge, MILEPOIS aueuc eus defrenge Criant haut Montore, Montore, Leur eschiele se mer à voie Puismaisn'atendront plus qu'il fachet, Pietons, & gens d'armes destachent, Leur gent parmi le champ fremie, Berthelemien les fiens referie, là meuuent ses routes prochaines, Lots oiffies rentir araines, A vois afilées & netes. Cors Satazinois, & trompetes, Pour assembler plus asprement, Si tres-espouuentablement, Que greueus en est li retraires, El point du son des Anacaires, Er à l'eure con li feele, Affemble li reng pelle melle,

Des deus eschieles desusdites,

Qui furent és premieres sites, L'vne deuant l'autre ordenées. Le chaple commence aus espées, Dont là ot de mainte manieres, Sus hyaumes, & sus eeruelieres, Ptennent plommées à descendte, Er haseheres pour tout pourfendre, Selonc ce que l'en les soupoise, La criée enforce, & la noise, Car tiex besoingnes i afterent, Li malueillant s'entrerequierent Es frontieres fi fierement Au ferit auiseement, Que grant nombre d'eus i perissent Vns chicent, autres estourdissent Pat les grans eops que l'en leur donne. Fer & acier çà & là fonne, Quant au ferit s'entracompaingnent, Haubers defmaillent, lances fraingnet, Li afolé aide huchent, Et li, nauré à mort trebuehent, Si tost eon la bouche leur serre-Cil du Roi CHALLES perdent tertes A force est leur presse desroute. Li Rois viene, & ceus de sa toute, En espoit que leur gent resqueuent Tant con cheuaus porter les peuuent, Criant Monto se à longue alaine Sus ceus que Berthelemieu maine, Par lesquiex mains preudomes meurent Se fierent, & feure leur queurent, Et les affaillent aigrement. Lors defrengent li Alement, El flo des quatre eschieles jointes R'entrene à tres - hastiues pointes, Aus François greuet fe desgoifent, Sarrazins seaites entoisent, La criée est endroit eus tele. Qu'il pert que la terre i chancele. LOVSTE Boniuant és gaschieres Où les trois eschieles entieres De serjans de diuers langages S'entr'assaillent prés des vilages, Eft la bataille forte & dote. Alemans, qui selone nature Sont grans & gros comme jaiant Vont là leurs forces effaiant Mains preudomes au cops qu'il jonchét, Sus les eols descheuaus enbronchent, Car les deus mains en baut leuées Gietent d'vnes longues espécis Souëf tranchans à larges meures Tien colées, que toutes beures Ceus qu'au ferit de droit ataingnent, Font pleffier coment qu'il ne faingnét,

Ou jus des cheuaus les estortent. Les François espées teportent, Courtes & tordes, dont il taillent, Més aux ennemis naurer faillent, Sus bras, sus chieres, & sus eschines, Car anneutes ont tres-fines, Oui tailles & retraites brifent, Parquoi aucuns qui s'en auisent, Et sont seurs de leur defaute, Prennent à crier à vois bautes, D'eftoc, d'eftoe, nul ne s'en aille. Adont enforce la bataille, Et le cry bydeus est creu, L'estoc con a ramenteu Fait metre Alemans par jaueles, Es chieres, & sous les aiseles, Qu'asses legierement entaiment, Les fierent ceus qui poi les aiment Et d'eus greuer pas ne se moquent, Les espécs, dont il estoquent, En cots & en visages plantent, Par plufeurs lieus les enfanglantent, D'eftoc laneent , Montore crient, Alemans verfent, & deuient, Destriers trainant leurs bouëles S'en vont fuiant vuides les seles o Tost con par nuit ou par jour dain Gauuain, Barthelemie, Iourdain, En leur propre fane dediez, Sont de François pris & liez, Leut gent est morte & recreué MAINFROIA bien l'eutre veud Qui de grant peuple debouté Ne s'iert encore destoute, C'est fait, le va mult esmaiant En sa bataille retraiant, Que paour & doutance lace, Commence lors à vuidier place. Si homme qui du fait s'auisent, De tous costez se desconfisent, Douteus qu'aucuns ne les aerochents Flamens & Piquards adone brochent, Entre lesquiex armes resonnent. François d'autre part espetonnent, Grant erre leurs ennemis fiuent, Ociant quanqu'il aconsinent, Sans espargnier homme vittant, Entrent ô eus en Boniuant Que de biens ont tout desnué, En la chace oft MAINFROI tue, Mes one nus homs ne for à dire Pour certain qui le pot ocite, Car le jour de cele nuisances Porta estranges connoissances. Lendemain, fi con j'ai feu,

152 Fu entre les mors conneu, Et prés du grant chemin Ferré Dehors Bontuant enterre, CHALLES ot aprés cette diffame Ses enfans, sa fuet, & sa fame, Er mult d'aucres besoingnes cheres, Puis conquist Naples, & Nochieres, Et tout le pais enuiron. L'an aprés, jà n'en mentiron, Vint au Roi à bele compaingne Vn fen coufin HENRI d'Espainque, Qui bani hors de ses contrécs, Or en Sardaingne eu foudées, Et venoit droitement de là, Li Rois CHALLES bel l'apela, Et pour ce que coufin le nomme, Le fift - il Senateur de Romm L'an par certains conres getans, 1267. Mil deus cens foiffante fept ans, Fu cheualier à fa feance PHELIPPE fils le Roi de France O ROBERT d'Arteis fon parent. L'an enfinant, g'en sui garent, Coment qu'aucun le faus en pipe, Nasqui le gracieus PHELIPPE. Que la Ctonique BE L apele, Qui , fi con c'est Romans reuele, Fu pius de petilleuses guetres Par le Roy EDOVART en erres. E L tens des fais ramenteus. Qu'és Ctoniques ai esleus, Estoit à le Duc de Barniere Vn neueu Gienfrei, qui mors iere De vilaine mort & de pesme,

CONRADIN ot nom en baptefme, De Calabre ot efté geté, Quant il fot la certainere Du Ror Challes , & l'errement, O merueilleus efforcement Se mift, com on l'en reconcile En Puille par deuers Sezile , Defineus que la terre praingne Li traitres bie n R 1 d'Espaingne, En que le Rois cant fe fia, O les farms o bui s'alia, Que n'en daingna faire celée, Lots s'iere Nochieres reuclée Tout ce fust ele ainçois rendue, Deuant iert l'oft le Roi tenduë, Et li eftoit fi auenu, Qu'en ftance eftoient reuenu, Le plus de cous que cele terre, Li orent aidie à conquerre. Non pouseparat après ces nouveles De ces hayneufce queseles, eniob

D'aler contre Connapin tendre, Fait trez & paucillons eftendre, François partent de la contrée, Leut gent s'est en ordre aroutée. Tant errent droit par fant & baube Qu'asses prés de la cité d'Aube, El plain que cele nacion Apele le champ de Lyon, Se logent sus vne riuiere, L'oft CONRADIN d'autre part iere, Mestant qu'au main le jour connurent, Les vas des autres mot ne furent, El point que le Soleil esclaire, Ont aperceu cele afaire. Lors ordenent fans repentailles Des deus parties leurs barailles, Ou mains riches defiriers henniffent Alemans deus en establissent Qui selone voit les contera. Li faus HENRI la premiere a, Romains font comme en ses liens, Espaignols & Siciliens. Gens miex garnies d'armeures Ne vit nus en tiex auentures, Puis que fu mors Salehadin. L'autre doit menet CONRADIN. Cil t'a, se le voir en disons, Bayuiers, Alemans, & Frifons. Chaseun prest que son vucil s'affente Ces deus conrois, que ge ne mente, Qui chalengent Puille & Sezille, Sont bien eimez à trente mille François, de batailles aussez, En r'ont tantost deus deuisez, Où l'en reuoit mainte arme luire. El premerain, pour le conduire, Est li preus HENRY de Cosancer, Cel jour porta les connoissances Du Roi, parquoi plustost peri, O lui est Iean de Cleri, Cil iert sage en lance & en dart, Si t'eft Guillamme l'Effendart, Ces trois ont Lombars en leut glanne. Prouuenciaus, & ceus de Toufcanne. Er tiex cftranges nourrerures, En l'antre, où gens a plus seures Et de meilleur entendement, Eft li Rois CAALLES proprement, Qui aucue les Angeuins maine François, Chartains, & ceus du Maine, Qu'à preus & à hardis tenoit. El droit point qu'il les ordenoir Ariua - là le pas seri Mefire ERART de Valeri,

Vn haur Baron courtois & fage,

Et plain de fi grant vassclage, Que fon cots & fes fais looient Tuit cil qui patlet en obient-Aueuc lui à cele venue Furent de Baucei Gui & Hue. Nantueil, de Montegni Guillaumes, O deus freres, laciez les hyaumes, Plus de cent à cheual efforent, Qui tuit d'outremer retournoient, Armez de fer en maintes guifes, Bien orent nouveles aprifes Con li Rois CHALLES Terr mencz, Parquoi trauailliez & penez, De jours & de nuis tant errerent, Qu'en son oft o lui se serrerent, De leurs tourbes emplift la voie Mult en maine CHALLES grant joie, Qui comme à miracle le tient, En sa baraille les retient Es deus contois, où l'oft fremie, Plus de dis mille hommes n'a mie.

S 1 tres-toft con de deus pars vrent Ordenez ceus qui là s'esturent, Cil des premiers contois s'auancent, Prouuenciaus, & Lombars fe lancent Sus le pont de la riuerete, Que HENRIS outre ne fe mete O sa genr pour leur courre seure. Arbalestriers tendent en l'eure, Quarriaus font là maint nuisances Après viennent au lonc des lances, Desquieles aucuns s'entrefierent. A val l'eue passage quierent, Pour ce que pont passer ne purent Cil qui aueuc CONRADIN futent. Tant errent que leur route passe Là où la tiuiere est plus basse, Qu'il tentent à vn penoncel, Puis se tournent vers le poncel. Où font aus Prouuenciaus aie Toufcans, & ceus de Lombardie, Que si tost comme il les auisent, Douteus de mort se desconfisent. Leur flo finant se desacoutre, Et li Espaingnol passent outre Car le profit d'entr'eus i voient, Aus cops descendre les conuoient, Maint en naurent, maint en estonnent, Leurs trois conduiteurs espetonnent Con voit és estriers affichier, Es Espaingnols se font fichier, Tout aient il poi qui les fiue, Là est la bataille hastiue, Cà & là s'entredehoneurent, Siciliens feure leur queurent,

Coiteus que chaseun d'eusremainene. Si font Romains, & ceus d'Espaingne Par cops d'espèes & de lances, Gietent mort Henri de Coulances, Oui emmi eus se tresportoir. Cil, si comme j'ai dit, portoit Beles & armes & convenables Aus garnemens le Roi semblables. Parquot aucuns qui lors là furent, Er de loing les atours connurent, Diftrent en haut , con gent eftoute, Que CHALLES iert ocis fans doute. Contre lequel il estriuoient. Quant l'Effenders & Cleri voient, HENRI mourir, & leur gent fuite. Er qu'il ne peunent guetes nuite A ceus qui les affaus leur donnent, Vers le Rois CHALLES esperonnent, Qui grant erre à l'eure sans courre S'iert esmeus pour les secourre O gens qui àtiex fais conuiennent, Tant s'esuertuent, qu'à lui viennent Maugré ceus qui contre eus estriuent, Car Lombars & Prouvenciaus fivent Destriers & armes gaaingnant, En vont grant flote mehaingnant. HENRI, qui le fait en embrace. Plus de deus grans lieues les chace, Les compaingnes de mort aournent, François vers Conradin treftournent Toft comme vent, criant MoN101B. Comment que chascun d'entreus voie Leur gent par couardise esbatre, Il ont volenté d'eus combatte.

GRANS fu li bruis là où cel brochent, Qui ò le Roi CHALLES descochent, Car comme foudre leur tens leffent, Alemans contre eut se restessent. Les luxurieus & les chaftes. Buifines fonnent à tiex haftes, Qu'il pert à leur debatemens, Que venus soit li jugemens, Er que li fiecles finer doic. Cil qui jà font comme à deus doie De perdre cors, deniers, & viures, Ne se contiennent pas comme yures, Ains font d'auis ce qu'il maneuurent, Souvent herent, fouvent requeuurent, N'enrendent pas à sermonner, Là veissiez aus cops donner, Qui enseignent doulereus syaumes, Bacinez fondre, embarret hyaumes, Haubers fausser & espaulieres, Et en traiant le fanc des ciberes Con espant par les gaaingnaers,

Trenchet nés & fendre visages, Gent par terre entrerouillier De ceruelle & de fanc moillier Fauchons, & coutiaus & espécs, Deftriers fuire, feles verfées Esbahis & plains de destrece Qui lors fust en cele planece, De laquelle nous descrion, Et veist la confusion, Que nul fors Dieu ne puet restraindre, Et il oist les naurez plaindre, Qui à mort ferus, ou hersez, Gifent par les chans enuerfez Comment qu'aucun ne li seust, Ià fi dur cuer el cors n'eust, Iaçoit ce qu'il s'en detenist Que pleurer ne li conuenist Mains hardis Serjans i paliffent, Prez & riujetes retentiffent Cent roifes loing en cele marche, Par les grans cops con i descharche. L'enuahie est si tres-felonne. Qu'es pars contraires n'a petsonne D'escouter chant entalentée L'herbe vert r'eft ensanglantée, Les huissons & les hlez faiez Du sanc des mors & des plaiez. A briez mos que vaut le reprandte Puis la mort au fier Alixandre, Qui sus Daire le Roi de Perse Conquist tante cité diuerse Tant chastel , tante riche sale , Ne fu enuahie plus male, N'emprise à mains de lascheré, Pitté ne debonnaireté N'ont là hethergement ne tables, Duts i est li plus charitables S'il s'entraiment, leurs anemis puent, Car à grans flotes s'entretuent Des cheus est plaine la lande, Non pourquant si con Diex comande, La besoingne va en tele guise, Qu'Alemans, & ceus deuers Frise Sont ourreement feurmontez, Triftes , penfis , & ahontez , Et douteus que là ne perissent, S'acheminent, le champ guerpissent, Bruians comme leuriers en lesse. CONRADINS neis fent la preffe , Plus n'i gauchist, ne ne trestourne, O les autres fuient se tourne. VAS'en CONRADIN d'Alemainene. Bonne achoifon à qu'il se plaingne, Il an doit fon oncle vengiet, Et de Sezile chalengier ,

Citez, & chastiaus, & viletes. Ore est venus à ses vnetes, Tuit cil qui il costoioient pleurent, Et tiex mil ocis en demeurent, Qui au matin pas ne creussent Que cel jour deuier deussenr, Prisonniers el champ a quité, Et ont li François grant quantité, Sans gueres rargier la destendent, A gaing, n'a proies n'entendent. Chaseun d'eus pensent qu'il autengne, Qu'encor comhatre les conuiengne, Parquoi pas ne se desatournent, Romains & Espaingnols retournent. Qui ains orent hyaumes laciez, Lomhars & Prouvenciaus chaciez Des François cuident que il voient Qu'Alemans & Conradin foient . Mes quant les hanieres auisent, Où les fleurs de lis d'or reluisent, Tuit s'arestent , plus ne enquierent , Es herherges le Roi se fierent, Ociant quanqu'il aperçoiuent Descendent là, & le vin boiuent, Puis font montez ces chofes faites Et s'aroutent espées traites Vets ceus qui en champ atendent, Serrez vont , points ne s'espandent, Et le pas , cat nul nes fiuoit. Quant ER ART de Valeri voit, En quel guise leur flo s'atire, Au Roi CHALLES commence à dire, Site, fait-il, on doit entendre, Que ceus là ne pouroit nul fendre, Il conuient que nous mescheuons , Se par barar nes deceuons. Car armez cors , chiers , & genous , Sont bien la moitié plus de nous, Mal iert s'ainfi les affailliez. Douze Cheualiers me bailliez. Ge les voudrai fi entroduire, Qu'ô moi fetont semblant de fuire, Si-test con cil aprocheront, Patquoi il se desrouteront, Et vous vous ferrez emmi eus El nom du pere glorieus, Car entre nous & nos hanieres Leur retourront tantost les chieres, Comment qu'auenir nous en doie, Et li Rois dit que il s'otroie. ERART part de lui, plus ne targe, Lui dousième se met au large Où il vont du venc ne se hochent, Tant que li Espaingnol aprochent, Més adonc de la gaudissent,

Comme fe fuire fe vousifiene
Au plubôt nadonner detclent "
Efpaingnols fe détarcopelent Cirane, fic on pour voir fauons,
A cus "à cus "nous les auons "
Puique leur courbe fe récaille.
Lors viene li Rois & fa bazaille,
Qui tant ne quant plus n'acendiene,
Esen "& li fien fe reuirent,
Comment que li contraire en groudent
En la grant petelle d'eus réfecondent
Diucries armas abeffair «

Lots va la huée cessant. Outre Aube, dont nous parlion, Là où l'en dit champ de Lyon, Commence à val la fabloniere, L'estour & la bataille fiere Entre Espaingnols & ceus de France, Sans priere & fans suppliance Se prennent à felonnir Pour les vns & les autres honnir . Non pas comme perfonnes mates, Fierent fus escus & sus plates, De dures espées blanchies Et le hachetes emmanchies, Coutiaus i queutent comme foudre, La fumée est tele & la poudre, Lì où li hardi se flatissent, Qu'à grant paine s'entrechoisifient, Et li cris n'est pas amoli. HENRIS, & ceus qui font ô li, Ou qu'il foient auant n'arriere, Sont armés de fi grant maniere, cuiffe, Qu'entre eus n'a chief, bras, cors, ne Où arme esmoluë entrer puisse. Parquoi François qui là se chauchent, Et d'ancienneté cheuauchent Miex que nule autre gent viuant, Se vont au erier estriuane, A bras, à bras, jus les tirons, Autrement nes desconfirons Lors les faififfent fans eus faindre, Au bien fachier , & à l'empaindre, Les prennent à espeluchier, Toft en font tel flo trebuchier. Que li plus fier s'en espouuantent Destriers qui descharchiez se sentent Et que fanc & fueur honniffent Fuient, & leur maistres gucrpissent. Aucuns queurent pour boir au fleuue, Diex, con Gv I de Monfort fe preuue Cil estache, sans faire en festes Escus de cols, hyaumes de testes, Cil fait les doulereux cris nestre Cil tient vn coutel el poing destre,

De tous costez ensanglanté : Ha: comme il est souvent planté Es chieres nues qu'il encerce, Maugré Espaingnols leur rens perce, Et trop grant fosson jus en tire. A celui point qu'il se reuire, Li est rournée la visiere Du hyaume ce deuant derriere, Toft li feift-on destourbance , Mes Mefire ERARD là fe lance, Qui le meschief a conneu, L'yaume remet à fon des Sans auoir le poing sousseué, Et Gyy a le coutel leué. Feru l'euft, car il l'acole Més il l'entent à la parole Parcoi doucement l'en mercie, Grant eft la noise & l'enuahie Maintes creatures i braient HENRY, & li fien fe retraient, Esperans qu'encor assaut doingnent, François leur bataille r'aloingnent D'aler arriere au fair ireus Volenteis & desiteus,

N a demoura pas longuement Aprés le desassamblemen Des desusdites ataines, Que François les testes enclines. Coutiaus & espées és poins Sont leurs destriers à esles poins Entalentez qu'encor bataillent. Espaingnols & Romains leur faillent. L'un des rens en l'autre s'auance, Le mortel chaple recommance. Où maint hardy Cheualier faingne, François mainent li ceus d'Espaingne, Comment que li destrier regietent, Qui par force de chaples gictent, Tuit sont desconfit sans retour. Nul ne quiert plus là faire tour, Soufroiteus de pain & de paste, S'enfujent prés l'Aigle à grant haste. François, qui aprés se desriuent . Se petit non ne les porfiuent. HENRIS O poi de gent chemine. Tant qu'il vient à Montecassine. Si tres-toft comme il puet descendre, Fut à l'Abé du lieu entendre, Qu'il treuue vestu de grifet, Que li Rois CHALLES Ocis eft , Et comment ce fu li desclaire: Més l'Abé fot toft le contraire. Parcoi au Roi, qui l'en proia, Affes toft après l'enuoia, Si con la Cronique reuele

19

Sus vne condition tele, Que tant comme en vie setoit. A mort ne le condampneroit Par homme elete, ou feeuliet, Se eis fait li ert reprouuez. Aprés fu CONRADIN trouuez Auquel CHALLES, fans s'estanchiet, Fit à Naples le chief tranchier, Non mie par fetir au vain, Ioutdain, Barthelemicu, Gauuain, Et deus autres, à ma creance, R'otent autel penitence, Là comparerent leur folies. Ces choses ainfi acomplies, A grant entente, & à labout, Calabre, Terre de Labout, Et Puille, où maintes villes fifttent, Au Roi deuant dit se sousmistrent. En Sezille rierent enclines A fon vueil Palerne, & Meschines, Où moult trouuast - on Mors & Mores, COVERAT Capache tenoit lotes Du reaume le remanant. Li Rois tramet la maintenant, Si con ge truis ailleurs, ou ci Bianment , l'eftendert & Couci , Cil de Monfort ô eus alerent, Le Far de Meschines passetent, Tout le pais btiement conquistrent, Et Courres à Saint Orle affiftrent. Pris fu, ne les pot escheuer, Les deus yex li firent creuer. Aprés ee eon leur ot tendu, Puis fu pat la gotge pendu, O maint autre greigneut, ou mendte. Or requeil autre chose reprendre Et conter fans truffes ne funes, Con S. Lo15 ala en Tunes, Où par amout Dieu se lasta, Et enquel lieu il trespassa. EN l'an fau certain fui luitans

Ewi he face creation file hierars

In the face creation file hierars

Fur he face creation file hierars

Fur it S. Lo 11, doen to nous timone,

La Crois do Cardinal S 1 No N,

Qu'no France oz atts, fe ge a ement,

Emois e Fup C C LI M 12 ",

E cest qui de fon confeil freerar,

Fur cest qui de fon confeil freerar,

PRELIPER, PIRARA, KLIM MAN,

Ne cratendiment mois ne an

Plufur han hommest qui figerere,

Mis prefent le Roi fe trouverent,

Qui voloritere les cigarda.

Fur he Crois de cell firit ci baut

Fut he Crois de cell firit ci baut

Li Rois de Nauarre THIBAVT, Qui tist adone Champaingne & Brie. Aucuns Contes la r'ont faise, Comme Arteis, Flandres , & Peitiers, Aufquiex en plot li esploitiers, S. Pol, que pas n'entrelessons, Vandofme, la Marche, Seffons, Et autres dont ge n'ai tien ci, Fienles, Nemous, Montmorenci, Preceigni , lequel ge rescoule, Baucey , Brifac , Hubert , Riboule , Vilebayon, & S. Bricon Là tenaissent sans friçon, Quant on leut a tamenteue. L'autre an aprés s'est l'oft meue, Qui vent ne pluie ne tesoingne. Vonts'en François parmi Boutgoingne, Ensiuant S. Loas leur pastre Cheminent jufqu'au chaftel-Caftte. Ou leur routes blanches & brunes S'acordent à alet en Thunes, Sans faire longue demourée, Cat li Rois de cele contrée Deuoir pat dtoit bien i ert feu, Au Roi de Sezile treu, Que trameire ne li daignoit, De l'autre pattie il faignoit Qu'affez toft el tent à venir Deuft Chrestien deuenir, Et l'auoir ains tant fiert lié A S. Lots certifié Pat lettres dignes de creance Acomplie cele acotdance. Partent de Chastiau Castre à nage, Et vont arriuer sous Cartage, Vn chaftel bel & fort & frique, Qui fiet en l'entrée d'Anfrique, Més de grant flo de gent armée Iert la riue toute peuplée. Parcoi François au cols les tatges Entrent en batiaus & en barges, Qu'à terte à fine fotce traient, Maugté que Sarazins en aient, Iffent à sec , l'estour commance Où maint homme pert sa cheuance, Tost sont cil de là si menez. Con les a de fuite estrenez. Et tost és batiaus se tecille. François se logent en vne Ille, Li cheual enuiron eus peffent, Descounteurs les tentes lessent Pout fauoit quel lieu en l'Ille a, Soudoiers a plus de mille là. Tant vont la voie poi batue,

Qu'entre eus ont vne tout veue,

Const

1169.

Affés gentement façonnée, Leur voie ont cele part tournée, Comment que grant gent i habonde, Il l'affaillent à la reonde, Plus joins que personne ne dancent, Tant i traient, & tant il lancent, Sans semblant de recteantife, Qu'à fine force l'ont conquife, Les deffendeeurs blons & mors, Prennent ileuc de morr le mors, Er François, desquiex nous dison, S'i metent comme en garnifon. La certaineté conneue

Dela tour ei ramenteuë Que Crestiens pour prise preuuent, Cil de la contrée s'esmeuuent, Comme gens de tiex fais ireuses, A compaingnies merueilleuses, Qui n'ont soing d'eus entrefaillit, Vont ceus de la tour affaillir, Pout les desmembtet & deffaire, Commencent de tous lez à traite. Par cremetilleuses visées, Volent sajetes empénées, Quant des ars gerans se desmalent, Cil d'en haut quarriaus tedeualent, Sus personnes lages & soces, Et lancent piertes à tres flotes, Là où cil de bas s'atropelent . Et grant plenté en esceruelent. Li mort chieent les chieres taintes, A S. Loss en vont les plaintes, La tençon greueuse deserite, Grant foison de gent & d'élite, De laquelle l'illere ondois O fes Marefchaus i enuoie, Cele part cheminent batant. Sarrazins, dont il a là tant, Lessent l'affaut, vers eus se virent, Leut tens ordenent & atirent, Le flo d'entre eus s'entredeboute. Li hus est grant , fiere la doute, Quant à l'entraprocher s'efgaient, Archiers & Arbalestriers traient, Qi en tiex fais premiers se rangent. François bien tolt après se destrangent, Petit peut eus de petit, Se vont és Sarrazins ferir, Desquiex il font les rens trembler, La noise enforce à l'assembler. Li cottare failli fe reponnent, Cors, & tabours, & trompes fonnent, Là où les presses sont plus druës. Est le chaple aus espées nuës . Aus fauchons, aus coutiaus à pointes,

Si merucilleus, que les plus cointer N'ont ores foing de vanteries Hyaumes, haubers, tacles, cuiries Fondet par les grans cops & fraingnent, Armes trenchans en chars se baingnet, L'vn d'entre eus l'autre deshonneute, Mais en a là qui à cele heute Voulissent eftre à Clerenaus : Bas entre les piez des cheuaus, Qui vont esmouuant la poudriete, Est sanglante la fablonniere Du sanc que des eors s'entretraient. Li nauré à mott si fort braient, Si hautement, & longue piece Qu'il pett, que le firmament chiece, Là où il braient & murmutent, François tant de paine i endutent, Si comme au ferir se sourillent, Que Sarrazins fuiant s'en billent. Aucuns d'eus afichent & jurent, Qu'en leut viuant tel pette n'urent, Con la journée otent euë Cil qui la tout ont deffendue Descendent bas, & hors s'en issent, O les auttes le lieu guetpissent. La plenté de gent qui là iere S'en reuient toute à l'oft arriere. Li Nobles, qui d'eus ont les cutes, Content au Roi leurs auentutes, Et des Satrazins le dommage. Lendemain affiegent Cartage, Là se va li os abrigant Le premier leudi enfiuant. Fait li Rois par le reraillier Cinq cens arbalesttiers baillier, Qui son vouloir pas ne desdient A ceus qui le nauie guient, Et de ce le vont entestant Et Cheualiers estranges tant, Selone ce que les l'en tria. Que quarre batailles i a. Li marinier mult les honneurent, Qui tost aprés à l'assaut queutent Pardeuers eus, que qu'en doie estre, Commence la huë à nestre. Laquele fait tentit les roches Cat quarriaus issent jà des coches, Si con pierres les en ertifient, Chaillos braient, fajetes fifflent. Tous riengnent les penons à cole, Pierte chieent, feu Grezois vole, Que cil des creniaus aler lessent, Trez & cheurons pat terre bessent, Plustost que tempeste, ne foudre, Setjans meurent, li airs s'empoudre,

158

Comme par brueillaz ou par niele, En tous les vaiffiaus n'a elchiele, Tant foit laide, ne contrefaite, Con ne t'air là endroit atraite, Et fetont aus murs apuiées, Ains qu'eles fouen et duiées.

Ains qu'eles foient estuiées. DEVERS met, joingnant du tiuage Fu l'affaut hydeus à Cattage, Cat en pluseurs lieus s'entreblecent, Crestiens leur eschieles drecent Le flo d'eus aus eteniaus les plante, Là en i a plus de foissante, Se mençonges ci n'acueillons, Serjans queurent aus eschillons, Courans comme aprés fouris chates, Qui les mains garnies de plates Les espaules d'armes fretées Et les targes sus eus getées S'en vont à mont au miex marchiet . Bas refont li François archier, Erceus qui ont les arbalestes, Aus creniaus traient ptés des testes. Où tant de gent Sarrazine a Si droit qu'entre eus si hardi n'a, Qui oft efgarder vis à vis Ceus qui vers eus puient d'auis, Et de si prés jà les essaient, Qu'aus grans cops lancier s'entrepaiet. Par ite , & par desesperance La noife fus les mons commance, Où nus hons ne se renuoisa. Toute la gent que li Rois a, Er qui s'est o lui arrée Se retient d'autre part ferrée. En contoi nul ne s'en efloche Car trop grant peuple les aproche Tout entalenté de leut nuire. Là veissiez cointifes bruite, Et aval le vent fretelet, Hyaumes à or estanceler, Et clers bacinez à visieres, Tant t'a panonciaus & banieres. Es os contraires fremissans, Et destriers de pris hennissans, [ les,

Blara, noire, forman, bair, baucera, & bail-Que roit it rens & telplendiffent.

Sarzaine somme chiene glatifient.

Meneltrus kur tons debouiflent.

Trompes des ondochneft, tabours cosifient.

Que les deus od e guerre apellent.

Li renc de toute part defletent.

Plufoft que fenglier ne va viauttes,

Se vont les van Seirie sauttes,

Comme gens de combattre glouter.

Aprés les lances con a toutes, Desqueles il font otes planches, Gierent mains aus espees blanches Et autres bastons plaifans, Cops perilleus & meffaifans Con lesse aler au bras virer, I font maint homme foupitet, Que mort petilleuse desuoie, A brief parler ge qu'en diroie, Du champ lessier est en faisine, Qui qu'en foit lie gent Sarrazine, Et tour l'effort de leur Communes, Le grant cours se finent vers Thunes, Où deus lieuës ot seulement. El point de leur departement Orent, tant se furent coitié, Li marinier si esploitié, Qui comme en leut propte heritage S'estoient ferus en Cartage, Et efgaudis par les chaneres Aus creniaus sont jà les banieres . Selone ce que l'en les i drece, Li faint Rois en a grant leece, Qui jusqu'à la vile ne fine, Où passerent en cela termine De mort dute & douteuse l'arche Vandofme, & li Quens de la Marche, Du fiecle guerpirent la banne, Si fift le Cemte de Vianne, Tout n'eust il plaie, ne boce, Si fift celui d'Arfe en Escoce, Sans ce qu'aucun d'eus languist an, Lors remourut 1 t AN Triitan . Duquel nommer ge me descombre Er d'autres haus homes grant nombre, Qui puis leur pais ne reuirent, Sarrazins tant de gent cueillirent Par mons, & par vaus, & par plaine, Qu'ausi con chascune semaine Requiftrent François afprement, La guerre enforça dutement. Lour aprés autre,& endementre Fu malade de flux de ventre Li Rois & fieute continue, Qui de garison est si nue, Que la mort à maint homme liute, Et trefpaffa, felonc cest liure, Liquiex me fait certain & fage, Dedans le chastel de Carrage, Que l'en conquist, si con ge dis, L'an mil deus cens foissante dis, Lendemain, se faus n'est ci nostre, De S. Barthelemi l'Apostre. Les entrailles de lui oftées Futent à Palerme aportées,

1279.

Où par eles puis qui là vindrent, Pluteurs biaus miraeles auindrent. En vn Esenn fort & serré Refurent les os enferré, Desquiex à ores grant partie

A S. Denis en l'Abaie. L z jour & l'eure proprement, Que Diex par son commandement Or l'ame S. Lo 15 rauie, Vint fous Carrage à grant nauie Plaine d'enfans, de maintes meres, Li Rois de Sezille, & fes freres, Du duel des François non fachans. Arriuent à joie & à chans, Mariniers qui de ce se painent. Diex ! quel noife és vaifiaus demainent Tabours, & trompes, & leus. Més quant li voirs est conneus, Est tost li os desapertis, En pleurs est leur deduit vertis, Qui d'estre dolens les en erre. Li Rois CHALLES descent à terre, Et monte el palefroi amblant, De son courrousne fair semblant. Plus que s'il n'i donnast deus minces, Contre lui vont Barons & Princes, En fouspirant, & à vois quaffes Le faluent , les chieres balles , Et eil sa raison destiant Les rebenist en riant, A lie voult, & a raifon fort, Comme homme de grant reconfort Cheuauche en eclant son courage Grant aleure vers Cartage. Pluseurs fois en son euer recense, Que s'il monstroit ee qu'il pense, L'oft, qu'enuiron lui erier oit, Plus & plus fe desuoieroit, En la retournée otroiant, Et en seroient tuit joiant Sarrazins, qu'il veut con requiere, Par ce ne fait figne ne chiere , Ne ne s'est à ire esmeu. Tant va que son frere a veu, Qui ens en l'eure ains sa venue Auoit à Dieu s'ame renduë. Lors ne euidiez qu'il ne gemisse. Quant il li plaist que de là isse, Sans penfer effoine nefvne, Vient aus plains , & la gent avne , Dont les rens sont en lacueillons, Ses tentes & fes paueillons Fait par ordre merere & femer Du lone de la riue de mer . En tel fens que l'autre est eschieue

159 Affez plus de demie lieuë, Vn iour pout les desbarates Vindrent Sarrazins paleter, Qui nel firent pas en oilcufes, A compaingnies merueilleuses De gens courtoiles & defrunes, Aueue eus fu li Rois de Thunes, Qui doutenr, comme enfant fait verges Crestiens issent des herberges D'eus defendre tous auifer Toft font en contois deuifez Des Reaumes & de l'Empire, Li Rois CHALLES les fiens atire, Que joingnant des autres embatre, Aufi fait li Rois de Nauerre Là qui gent n'a talent de fuire, A S. Lots par Sens conduire . Où des trompes sont grans les sons, Eft là le Comte de Soffens, Annez d'armes qui li afierent, Sans qui congié lors destengierent, Plustost que vent ne maine paille, De cele meilme bataille, Hut & Gui de Bancei , deus fretes , Aueuc eus li fils & li peres De Preceigni, qui les finirent. Entre Satrazios s'embatirent. Brujant comme foudres & acertes. Mes fi con Diex seufre les pertes, Plus grans, plus perites, ou teles, L'en n'en seut puis d'entre eus nouveles. Le vent, qui le sablon leuoit, François fi durement greuoit, En les conduifant vers leur route. Qu'il ne veoient comme goute, Par quoi quant eil des rens s'eseoudret, Li autre mouuoir ne se voudrent, Sarrazins qui là s'arresterent Sans assembler s'en retournerent.

A autre fois, selone la Cronique, Par qui li voirs tentift & clique, Duquel rimer ge me renuoife, Reuindrent eil menant tel noife, Comme se Maufez les tenissent, Leur vois fonnent & retentifient, Plus horriblement que tonnerre, Les tentes approchent grant etre, Où Crestiens ont leur repaire Cil qui là les entendent braire . En leur venir premierement, Crient à l'arme clerement, Con ne face aus François moleste. L'oft s'efforce, chaseun s'appreste, Personnes pales & rouventes Issent és chans tout hors des tentes, Prez à guerre con nes affaille. El premier front est la pietaille, Qui des gens d'armes se deuise. L'oriflambe r'est au vent mise, Aual lequel va ondoiant Le cendal fimple roujoiant, Sans qu'autre euure i foit pourtraite, Entout s'est l'ost de France traite, Où mainte cointife frerele, Trompes fonnent , la noise est tele, Qu'il pert que terre fondre doie. François meuuent criant MONIOIE. Pour courre à leur ennemis seure, Et eil tournent les dos en l'eure, Con nes voit à la mort gagent Li Rois de Sezile, & sa gent, Va apres, non pas droite voie, Comme en pourfiuant les coftoie, Sans ce que eus aille assemblant, Puts font lui & li sien semblant Que par doutance fuire vueillent, Li desbareté se racueillent, Après le Roi CHALLES descochent, Selone le dit, qu'aucuns reprochent, S'il est qui fuie , assez sera Qui pour mesfaire chacera François, fi con ces vers descriuent, S'en vont grant erre, & cil les fiuent, Huant à val la fablonniere Prés de demie lieue entiere, Grant bruit mainent en leur repaires, Bien va, se pensent, li afaires, Là toute d'eus son plaisir a Més par tens autrement ira. De mauuaise heure le jour virent, Car tuit li fuiant se reuirent, Par fignes que li Rois fait faire, Vers l'autre oft, qui leur est contraire, Plustoft que poissonnez ne noent, Crestiens Sarrazins encloent Comme tous à cele reprise Entre eus & la mer de tele guise , Que ceus que l'en i hostel a Ne peuent suire çà & là, Tant fachent toft esperonner. Lors r'oiffiez trompes fonner, Cors, tabours, flageus, & cheuretes Et veissiez d'espées netes Geter en diuerfes manieres, Bras entifer , & fendre chieres , L'vn mort sus l'autre crauenter, Gent Sarrazine espouuenter, Qui au huer, & au glatir Vousissent lores estre à Tyr, Ou en Lombardie & Plaifance.

Grant nombre d'eus en mer se lance, Là les embat, là les empile Li dous Rois de Sezile, Et les tourbes qui là suplient, Tant en prennent, tant en ocient, El lieu propre où foupris les ont, Que sans ceus qui noiez se sont, Lesquiex on ne pourroit delire, Ne fauroit nul le conre dire. BIEN toft puis la confusion, Que vous ore deuision, Où Sarrazins tiex pertes vrent, En leur vaissiaus par mer coururent, Aueucques les Siciliens, Tous les Mariniers Crestiens, Si con li haut homme requiftrent, Cil gaagnairent & conquistrent A grant paine & à crierie Des aduerfaires le nauie, Qui à durs affaus & afailles, Leur aportoient les vitailles. loingnant de riues prés des Dunes, Apres reuint li Rois de Thunes, Tout nel feift-on demander O lui tous ceux qu'il pot mander, Prés de ceus qui les atendirent, Tentes & paucillons tendirent, Et se l'istoire ne m'esserre Entr'eus les alerent requerre. Affez tost gueres ne targierent, Més François sus eus deschargierent A cele fois si asprement, Et fi tres - doulereusement, Par places feches & relentes, Qu'en passant paucillons & tentes, Plaines de diverses ouvraingnes, Les chacierent jusqu'aus montaingnes, Sus lesqueles mains chastiaus sistrent. D'ileuques au retour se mistrent, Autrement qu'ommes recreans Par les loges des mescreans, En merciant Dieu rapasserent. Et priftrent quanqu'il i trouverent, Que que le peuple de là die, Puis courut vne maladie Sus ceus desquiex ge cont nouvele, Et vne mortalité tele Et de si venimeuse orine, Que François, & gent Sarrazine Qui à la mort s'entrenuioient, Lour aprés autre deuioient-Es plains, chans, en maisons, en crotes Soutiuement & a grans flotes, Par quoi , selone les voir disans , Il priftrent trieues à dis ans , Sans

Sans plus parler d'ires aucunes, Par conuent que li Rois de Thunes En rel maniere esploireroir, Que l'oir de France paieroit En fin or, ne rargeroir gueres, Les despens que li, & les peres, L'ame duquel est orc en joie, Orent ains fair en eele voie Pour leurs roures là ahannées, Er rendroit routes les années Comment qu'il i eust domage Au Roi CHALLES fon treuage, Duquel il dur eftre renriers, Aufi comme fes deuanciers. Acomplies les acordances De deus pars, se sont leurs seances, François autrement befoingnerent, En mer enrrent , rerre esloignerent , Vns à duel , aurros à jauglois EDOVART, fils au Roi Anglois, Qui fous Carrage iert ariuez, Ains que cil furent defriuez, Et tint puis de retre grant acre, So fift d'ileue passer en Acre, A compaingnies grans & beles. Aprés ce li dift l'en nouueles, Que ses peres iere trespassez. Cil, qui en lermoja assez, Refift apareillier fon erre, Er s'en reuint en Angleterre, Où puis menja fus mainges napes. François arriverent à Trapes,

Là perilla lors par rempefte Mainre bel nef à haure feste. Li Rois THIBAVT, s'a fausne fine, Mourut en icelui rermine Tout li despleust li coiriers, Er Altons li Quens de Poiciers, Qui r'ierr vn des plus excellens, Si fift Pierres li Chambellans. Ces rrois mist la mort en son cetne, L'oir de France vint à Palerne O les roures à lui enclines. Puis passa le Far de Meschines, Calabre, où a mainte garenne, Er Puille jusques àMartrenne, En quil ciré main hostel a, D'vn cheual chay prés de la De douleur & d'angoisse aceinte. Comme cele qui ierr enceinre, YSABEL femme au Roi de France, Er rrespassa puis à Cousance Selone ce que Diex destina. L'oft de France rant chemina Par pais de gent habiré Qu'il vint à Paris la ciré, La virent aucuns ses commetes, S. Lois & Alfons fes freres Furent des cofres desserrez, Er à S. Denis enterrez. Madame YSABEL remift an Là endroir, & IEHAN Triffen, Cil qui S. Loss i alistrent. Son Chamberlenc à ses piés mistrent.



# SERMON

#### EN VERS

## DE ROBERT DE SAINCERIAVX

#### DV ROY S. LOVYS.

Sacheis bien cil qui cest escrit tendront: Que le mois que li bons Rois Looys trespassa ROBERT SAINCERIAX en sit ce Sermon, qui est tous dis de versié, es de bone resons.

I haus fires dou ciel nos doint ferme creance, Et bone volenté par sa sainte poissance, Que nos puissons venir à saine repentance, Des pechies qu'auons fés, & viure en penitance. Que qui bien aime Dieu il le doute & le creint, Poour deuons auoir de la mort qui tost vient, Faillus est li orgeus , tous ceus qui elle tient, Nen puet nus elchaper, tot à morir conuient. Que pou dure cist siecles, ni à fors que trespas, Bien la monstre la mort, qui ne sejorne pas, Ains prent poures & riches, & tous orgeus abas, Tous ceus qui plus ont joie, quant tu veus le fes mas, Mort trop i es felenesse, ne doute nule gent, Dou bon Roi Looys esploita malement, En Dame Dex feruir, auoit mis son talent, Mis las hors de cest siecle, pechié as durement. Trop feis grant outrage, quant si tost le preis, Quonques més ne fu Roi qui tant de bien feist. D'amer Deu & le siecle estoit volenteïs, Haut confort as tolu la gent de son païs. Mort dou siecle seurastes le meillor Cheualier, Le plus proudome Roi, & le plus droiturier, Qui onques fuit sacrés, moult fu bien entechiés. Plains de toutes bontés , n'ot gure de pechiés

De net cuer amoit Dieu, doucement le feruoit. Tous fes commandemens moult volentiers faifoit; La Crois prift il por lui, durement l'ennoroit, Et la poure gent volentiers bien faifoit.

#### SVR LA MORT DV ROY S. LOVYS.

Or en a son louier, en la joie certaine, En la haute clarté, qui tant cst souveraine, S'il repairoit ariere, trop souferroit de paine, Hors de peril l'a mis I E SV S C H R I ST qui moult l'aime.

De sa mort su corciée durement la Roine, De son fil qui est Rois, li doinr Dex joie fine, Por elleccier France il sera medecine,

Par lui aura ou fiecle bone pes enterine.

Dame Dex par sa grace le pooir il l'en doint, Ses peres, ses ancestres furent Roi premerain, Par la vertu dou Ciel & facré & enoint, Au Baron saint Denyse, là en est li resmoins. La Virge Mere Deu par la fainte amisté

Qu'el ot à son chier fil, li pri par sa pité, Qu'il gart le Roi de France, & treuist de peché, Et la bone Roine confort li Rois dou Ciel.

Que Fortune li fift la Dame moult grant tort, Et à ses biaus enfans, Dam le Dex les confort, Dou tres-bon Roi lor pere que tu preis trop tost, Dam le Dex par sa grace en a fet le restor.

Que trop totnas ta rouë en felenesse guise. La mort fortune ensemble feistes tel enprise, Tu prens quan qu'il te plest dou siecle à ta deuise Ne feroit mendés por nule ome qui viue.

Trop fesis grant domage dou bon Roi Looys, Que le bien auoit moult durement enpris, Ot se puet bien vantet li Rois de Paradis, La flor de tous les Princes par deuers lui a mis.

Il doutoit IESVS CHRIST, & ses commandemens, Es faisoit grans aumoines, moult amoit poures gens, Onques més ne fu Rois de si bon escient. Son cuer auoit à Deu tot enterinement.

Là où li Rois morut ot affez grant doulor, Onques més ne perdirent nul Baron tel feignor, Sa gent lessa irice, & en moult grant triftor, Or les releeft Dex par sa sainte douçor.

Et se ses plesirs fust que il pouist reviure, Not si grant jote en France dés le tans saint Denyse, Volentiers effauçoit l'onor de sainte Iglise, Il li parust moult bien , pris fu à son seruise.

Mors moult parfus vilaine, quant tu ni preis garde, Cil qui tant biens faisoit tu l'ocesis sans faille, Vn de ses fius est Rois, or doint Dex qualtant vaille, Par vos ot la Roine moult durc desseuraille.

#### 164 SERMON DE ROBERT DE SAINCERIAVX,

Moult par eneorroças les bones gens de France, Ne preis meillor Roi puis le rans Alixandre, A la bone Roine auoit grant aliance, Saintement s'entramoient, en Deu fu lor fiance. Proudom estoit & larges & plains de grant onor, Moult ot en lui proesce, bone amor & douçor Tous li fiecle l'amoit & tenoit à feignor, De son trespassement furent gens en dolor. Il n'est om qui Dex eroie, qui moult n'en soit dolens, Ouassés fesit de bien s'il veschitt longuement, Il donoit sans prometre volentiers largement, Et de son eors fit il à Dam le Dex présent. Sens, mefure, & refons en lui fu herbergée, Petit i sciourna, sa gent en su iriée. Et la bone Roine durement esmaiée, Or li enuoit Dex joie de sa bele maisniée. Or les releest Dex de lor nouel seignor Quonquor est assés ioenes, moult a sens & valor, Sor tous Rois qui font enprés li eriator, Li doint Dex grant poissance de bien garder s'onor. Ne fust li haus confors qui dou Roi est issus, Mal fust baillis li siecles quant Dex le secorut, Par sa sainte poissance, i a mis tel escu, Dont France ert onorée, & tenuë en vertu. Li Rois se maria ioenes, si fist moult bien, Or en est la corone ressauciée moult bien. De biaus enfans i a, Dex les eseroisse en bien, De faint liu font venu, affés feront de bien. Por le pere est li fius qui a nom Lo oys\*, the affect de Dex le face proudome qui en la crois fu mis per le Har. Et li doint boen pooir par le son saint pleisir dymourus
Language Que il foit de tous Princes onorés & feruis. Et li prest volenté Dame sa bone gent, que l'ot. D'onor & de prouesee, li face Dex present, fan deuser Si en deuons prier le glorios dou eiel, erite un-née, cett Qu'il le confort en bien, & tresuist d'enconbrier. Adre done Dame Dex nostre pere par son commandement ndes qui Ses traitors confonde, & viuent à torment, foot mure la monder ne se voelent li traitor felon, 8. Lovis Et de Deu & dou siecle aient maleiçon.

Reille de De traison gart Dex le Roi, & son barnel, éc Louit songeniss Er la bone Roine voille Dex conforter, fran 1176 Et li enuoit grant joie de sa bele maisniée, Si qu'en soit la corone durement sourhaueiée,

#### SVR LA MORT DV ROY S. LOVYS. 166

Moult font bel li enfant, Dex les croiffe & ament, Et doint bone froichance & bon doutrinement, Or les gart Issy CRIST noftre pere dou Ciel, Et les face proudomes & trefuit d'enconbrier.

Dam le Dex lor otroit par son comandement Pés & amor ensemble & bon aliement, Dés qu'il sera einsint con nos l'auons conté, En tous païs seront durement redouté.

Il n'est om terriens qui les ost coroucier Lors sera li roialmes en tous lius estauciés, Quans Dex ne benëi, ne ne sacra q'un Rois, Et si lasset en France por maintenir les drois.

Bien erent maintenu, se Deu plest & ses nons, De biaus enfans i a , qui proudome seront, Estrés sont de bon liu , de sainte gens venu , En tous pais seront & doute & cremu.

Einsit le voille Dex qui en la Crois su mis, Et vos gart jentit Rois, & tressous vos amis, Or vos doint Dame le Dex & vertu & pooir, De garder vostre regne, & de tenir vos drois. Beneoit soient cil qui bien vos ameront,

Beneoir foient eil qui bien vos ameront, Et qui par boene foi bien vos confeilleront, Haut confors auiés ou bon Vesque Garin\*, Par Deu & par son sens eustes moult d'amis.

Proudom fu, & l'Aiax, fachiés certainement,
Bien le feut vostre peres qui l'ama durement,
Moult su de haut conseil, & de tous biens su plains,

Et ert bien entechiés de loial cuer certains.
Puis le tens Charlemaine qui fu vn Arceuesques
Qu'en apela Turpin, ne fu si bons Eucsques,
Volentiers essauçõir l'onot de fainte Eglile,
Sire, & les vos drois gardoit-il sans faintise.

Moult l'ama li bons Rois qui Felipes or non, Et aprés voftre peres qui Der face pardon, Et la bone Roine l'amoit de tenoit chier, Qu'en voître cort naoit nul meiliole confieller. Par Deu de par l'Euefque fu la pés de l'amor A treftous les Barons, nul ne fu contre vos, Ains vos amérent utit, & gardérent en foi,

Bien tindrent le Couent qui fu en Aubijau. Que vostre peres ot vers ceus de garnisons, Por l'amor Deu conquerre furent mort il Baron Moult tres haute soudée lor eurent Dame Dex, Qu'or sont auec ses Angles là sus à mont el ciex.

\*Guerin E nelque de Scales. Regard A. 1233-1244-Will France £ 10,4566-

#### 166 SERMON DE ROBERT DE SAINCERIAVX,

Or le remés de ceus que Dex a pris à foi, Dam le Dex par la grace, il maintiegne lou Roi, Li fires li enuoir diferecion de fers, Denorer fainte Iglife & fes commandemens.

Qui de ioencee doir commencier moule tree-bien, Quature fine file fise peres qui alfes file de bien, Lenuir Rois bien vos doit fousenir dou proudome, Lenuir Rois bien vos doit fousenir dou proudome, Quonques més ne mour nule meillo perfone. Por amor dou bon Roi, dont vos files effrés, Deués coillir proidées, & onors, & bonnés, Iffic le voille Der li Rois efperiniés, Quarter fine, a il mis voltre bon pere es cier.

Or font andui enfemble, deuant Deu en prefent, Li peres & li fius coroné hautement, N'a pas Dex oubliés les biens & les onors, Qu'il li firent en terre, or les a fes feignors.

D'une des grant hautefee qui est en Paradis, Ou Ciel auec Sains les a an deux assis En la haute clarté, haute de sans tenebror, Or sont en moult grant joie plaine de grant douçor.

Le bon Roi Loo y s' gart li faint Espiris, Et Dame le Dex consonde trestous ses anemis, Qui ne puissen auoir ne vertu ne pooir, De faire traison, ne de nul mal mounoir.

Ientil bone Roine plaine de grant fimplece, Dame le Der par, fa grace vos doint joie & fimplece , Grant ire aués eué dou plus proudome Roi, Qui onques fuit en France & Der l'a pris à foi. En efchange en aurés moult precius feienor,

Li Rois Dex 1Es vs CR 1ST maintegne voltre onor, Dés ormés en auant vos deués leefcier, Ou ainques por grant dol faire nein riens geaignier

Qu'ainques por grant dol faire neiu riens gaaignier. Si aurés haut confort dou Roi Deu le poissant, Qui vos ait en sa garde, & tous vos biaus enfans, Iss le voille Dez qui nasqui sans dolor,

Et tiegne en bone vie ceus qui gardent l'onor. La corone de France & ce qui i apent Der lor croisse bonté, proesce & hardement, Contre tous ceux qui ont volenté ne talent De fere traison au Roi, & à sa gent.

lentix Quens de Bouloigne, qui Felipes or non, Fius fustes le bon Roi, qui Dex face pardon, Se vos le resemblastes asses fustes proudom. Vos meistes grant eure ou Roi vostre neueu, Et si l'amastes moult & gardastes s'onor, Dex le vos dona sere par la soüe douçor, Que biens en vint en France, & si su vostre preu.

Que biens en vint en France, & fi fu voltre preu
Vn autre Conte i a, par le mien escient,
Ferrant, qui asses et trauail, paine & torment,
Dedens la tor dou Louure ot anoi longuement,
Mis fu hors de prison, s'oe le Roi en conuent.
Que jamés ne feroit en France se bien non,
Il fe tropni poul de la grant estifica-

Il se repenti moult de la grant traison, Qui séte su en Flandres par si grant mesprison, Pris i su, & liés, & treize ans en prison.

Et Dex le deliura par fa fainte bonté, Et Dex le deliura par fa fainte bonté, Li Rois en fift feignor, puid l'en fi ouvrer, Qui fu loés en France, & creis & amés, Or s'oci d'bien poruoir, que qui onore France, Et la fert de bon cuer, moult durement s'auance,

Et la fert de bon cuer, moult durement s'auance, Li Quens i mist grant paine, je le sai fans dotance, Que Dex le deliura de moult grant mesestance. Dés que cil dui bon Conte furent à via accort, De Boloigne & de Flandres, moult, i or haut confo

Des que en aut bon Conte turent à và accort, De Boloigne & de Flandres, moult, i or, haut confort, Il n'est om terriens, qui l'or feist ja tort Par eus or li bons Rois & leesce & deport. Et des autres haus omes, qui ont asses poor.

Qui aiment la coronne & onorent en foi, Le Conte de Bretaigne doigne Dex tel voloir, D'auoir pés & concorde & bone amor au Roi. Or fachent bien tuit cil qui en foi liferont,

Or tachent bien tuit cil qui en foi liferont, Que en cef fiecle & l'autre haut loüier en auront, Le Conte de Champaigne doint Dex, par fes fains nons, Pés & bone aliance au Roi & au Barons.

Robers, qui n'a que fere d'aconter fauseré, Commença ces regres por la grant loiauté; Qui estoit ou bon Roy qui Dez en a porté, Or l'eurent sa deserte en moult haute clarté. Dou Roi Looys a Dez set son talent,

Dou Rol LOVY a Der tet ion talent, Ou ciel auec les Angles a pris hebergement, Et fon fil, qui eft Rois, doint Der amendement, Et pooir de ion regne garder peffiblement.

Einsit le voille Dex li sires tout poissant, Qui en la sainte Vierge vout prendre char & sanc, Sire; si com cest voirs, & sen somes craans, Maintenés la Roine, & saudés ses enfans.

#### 168 SERMON DE ROBERT DE SAINCERIAVX.

La Roine gart Dex, & sa bele mesniée, Par eux est douce France redoutée & prissée, Dex lor doint bone vie, d'eus istra tel ligniée, Dont mers & tote terre en par eus jostifiée.

La Roine est li arbres qui a porté tel fruit, Dont gens par toutes terres auront pés & deduit, Dex les escroisse en bien, & les treuist danui, Li sires tous posssans qui sist & jor & nuit.

Por la bone Roine, & por les biax enfans, Prion la fainte Vierge, qui Dex tint en fes flans, Que proudomes les face, fages, & bien parlans, Contre lor anemis, vertuox & poiffans.

Li verai Dex dou ciel qui longis fift pardon, Lot voille & confente iffi com nos dilons, Et lor enuoit, pooir, volenté, & refon, D'ennorer fainte Yglife par bone entencion.

Quar moult est grant hauteice d'amer Deu vroiement,

Et d'auoir pés au fiecle de bon euer simplement,

On en desert la joie, qui ert sans finement,

Et Dex la lor otroit par son commandement. Dex Rois, peres poissans, qui dou ciel descendistes, Par anuncion d'Angle, & en terre venistes, Dedens la fainte Vierge humanité prenssités,

Vierge auam, Vierge aprés, faintement en naquiftes. Par le pechié d'Adam grant dolor recoilliftes, Trente deux ans par terre moult grant paine foufriftes, Puis vous vendi ludas, li qui vers.....

Puis vous vendi Iudas, li qui vers ..... Au Guïs mescreans qui en la Crois vos mistrent. Le jor du Vendredi paisson i soufristes,

Mis fuftes ou Sepucre fi con vos le desiftes, Er au tier jor, biau Sire, cest voirs rexurezistes, Et gistastes d'enfer tous ceux que vos voussistes, En la joie des cieus verais Dex les messistes, Sire, si con cest voirs, qu'en sit voussistes fére,

Et que la fainte Vierge vos fu & fille & mere, Maintenés la Roine, verais Rois debonnaire. Qu'el ne puille fere œure qui à vos puilt desplere, Tel pooir li otroit Issy CRIST, nostre pere, Quant istra de cest siecle qui ne puet durer gueres

Qu'il la mete en fon regne, ou Ciel à fon repere. Là fus ouec ces Angles en la grant joie clere, Ouecques fon feignor mis i a bones eres S'en disons Pater nostre por Deu & por sa douce Mete.

#### LA VIE DISABELLE SOEVR DE S LOVYS.

FONDATRICE DE L'ABBAYE DE LONCHAMP.

E'CRITE PAR AGNES DE HARCOVRT fa Damoiselle suivante, & depuis troisséme Abbesse de ce Monastere.

Sur le Manuscrit communiqué par Monsieur D'H E R O V V A L.

NOV s auons proposé d'éctite la vie de nostre Sainche, & benoiste Dame, Roy de Stiel fon free germain, séon ce que pleu nous donnera la grace à l'honneur de nostre Sergneur lesus-Christ, & de cette benosste Sainte, & à l'honneur de nostre Seigneur lesus-Christ, & de cette benoiste Sainte, & à l'edification de la faméte Egil.

Premierement nous dirons qui elle fut, & de quelles jens extraide, & aprés dirons de fon enfance, de sa conversation, quelle vie elle mena.

Nostre Saincte Mere & Dame Madame Isabeav fust extraicte de Royale lignée, & fulf fille de tres-noble Roy Louis de France, qui fulf fils du Roy Phi-lippes, & fulf fille de la tres-noble Reine de France, Madame la Reine Blan-che qui fulf fille du Roy d'Espagne. Le perc & la mere n'avoient plus de fisles, & merueilleufement l'aunoient, & avoient chere, & la tenoit l'on à la plus noble Dame qui fust en terre. En sa jeunetse elle estoir moult gracieuse, & de grande beauré , & jaçoir ee qu'elle fust si noble de lignage, encore fustelle plus haute, & plus noble de mœurs. Elle sçauoi, bien que icelle scule est la vraye noblesse, qui est ornement de l'ame par bonté de l'ame, & par faincte vie, si comme il appaira cy-aptés. Elle fust fille, & espouse & speciale amie de nostre Seigneur Iesus-Christ, & tous ses desirs, & toute l'intention, & tous les labeurs si furent de destruire pechez, & de planter vertus en foy, & en autruy. Elle fust mirouer d'innocence, exemplaire de penitence, rose de patience, lis de chasteré, fontaine de miscricorde. Elle fust escolle de routes bonnes mœurs; car elle fust escoliere speciale de l'escolle de nostre Sejgneur lesus-Christ, qui dit à ses Disciples : Approchez, apprenez de moy que je fuis doux, & debonnaire, & humble de raur. Icelle leçon retint bien especiaument nostre benoute, & saincte, & noble Dame, & Mere Madame Is A-BELLE DE FRANCE : ear en toures ses œuures n'apparoist fors humilité de cœut, & debonnaite felon que Salomon enfeigne : Tant comme tu es plus grand. hamilie toy en tes anures entoutes chofes. Ceste benoifte & excellente Dame en sa jeunesse trés-volontiers demeuroit en la chambre, & apprenoit à entendre la divine Escriture, & ne vouloit aller és esbatemens là où les semmes de ses freres, & les autres Dames allojent, & quand elle fustintroduicte des letrtes suffisamment, elle s'estudioir à apprendre à ouuret de soye, & faisoit estolles, & autres paremens à fainche Eglife, & quand on luy apportoit Images de Nostre Seigneut, ou de Nostre Dame, elle les receuoit si joyeusement que ce estoit merueilles, & monstroit bien qu'elles les aymoit micux, & auoir plus ches que nal surre prefens d'ornement que l'on ly peur faire. Au temps de fis pountfe, quand Madane la Riene Binchefa mer vione; qui merurelline famear l'aimore emdement. Le faitor orner foir corps de mouth levair, & benefa de la comparation de l

Centifret, L. s. Myf. Ap. cap. 19 2. 40.

virginić.

Monfrigneur le Pape Innocent IV. ly eferir, & la prefeha meruvill eufement de fi marier pour les proufits qui viranenr du mariage de telle Dam. Nous en auons encores les lerrece en nolfre Abbaye, & apries qu'il vi qu'illne poussie fon bon propos muer, il y eferir vue autre lettre, par Laquelle il s'efferoir; rant qu'il poussoit de ly biser fon bon propos, & l'effart de virginiré,

& ces lettres mêmes auons nous en noître Abbaye.

Elle auoit trop durement beau chef, & reluifant pour neant fust ce, & quand l'on ly peignoit, ses damoiselles prenoient les cheueux qui li cheoient, & les gardoient moult foigneusement: is que vn jour elle leur demanda pourquoy elles faisoient ce, & elles respondirent, Madame, nons les gardons, pour ce que quand vous ferel Sainife, nous les garderons comme reliques. Elle s'en rioir, & tournoit rout au neant, & renoir à folse ces choses. le Sœur Agnes de Harecourt ouv ces chofes, de la bouche à ses damoifelles qui la servoient, & encore ay-je de ses cheueux de sa jeunelle. Il auint que en sa jeunesse vue trop grande maladie aiguë la prist, & au commencement de la maladie il conuint Madame la Reine Blanche sa mere aller loing vne journée, ou deux, pour les befognes du Royaume, & la laissa à S. Germain en Laye, & Madamela Reine Marguerire auec li, & tantost la maladie engrega fi fortement, que l'on p'y attendoit aush comme point de vie, & on s'en alla quetre Madame sa mere, & Monfeigneur le Roy fon frere en grand, hafte, & quand elle vint là, elle la trouua moult malade, & en peril de mourir, dequoy elle fust moult atteinte de mesaise de son cœur comme mere. Elle enuoya soigneusement par tout pour requerre oraison, & especiaument en Anglererre, mesmement à vne perfonne moult religieuse, & moult contemplatiue, à qui elle monstroir moult à certes la messite de son cœur, pour ce que celle perfonne contraignit plus atteignement nostre Seigneur par oraison pour Madame sa fille, & celle perfonne l'y manda par escript que sa fille repasseroir de ceste maladie, mais fust elle cerraine que tamais son cœur ne seroit au monde, ne aux choses du monde, & il y apparut bien: car oncques puis elle ne mit sus son corps nul deses riches ornemens, mais de jour en jour, & de plus en plus elle se donnoit du tout à oraison, & à œuures de perfection, & en vie religieuse, & de robbes, & de liurée, & de routes les choses qu'il l'y conuenoit à son corps à orner, elle desprisoit toutes richesses corporelles pour aquerre à l'ame de li ornement de vertu & d'humiliré.

Cefte benoifte, & excellenze Dame auoir is grand amour à pureté, & linnoence des inchinec, qui à piente le potertien na roomer, d'ecomme l'on le peul apertement congonifier en toutes fies œutres. Ells ne pousois foutifire que l'on dift au lim al à 'auxury deusant îi, ne nulle ennénoge, & en aouir fi grand boreur que route la face l'est mouse, is qu'il ademoir sacunes fois que grand boreur que route la face l'est mouse, is qu'il ademoir sacunes fois que en befonge, q'il ennoyoit à eux auant qu'ils vigillent deutar ly, & leur fai-

foit dire qu'ils se prinssent bien garde qu'ils ne disent fors que verité, & que s'elle apperceuoir qu'ils disent verité, elle feroit plus volontiers ce que ils ly requerroient. le Seur Agnes de Harecourt porte telmoignage de celte chole, qui aucune fois fis ce mellage, & en s'enfance elle eftoir fi accouftumée à oraison que vis de soubs la couverture de list estoit-elle en oraison accoûtée, & a genoux, & se repousoit dessous sa converture, si qu'il avint vn matin qu'ils deuoienr \* heirer, que ciz qui deuoient trousser, & emmaler les licts, & les \*/. alle robbes, embrassa la connerrure & la robbe qu'il cuidoit que la robbe fisse ainti entortillée dedans le lict, & c'estoit nostre benoiste dame & saincte Mere Madame Is a s t 1 qui eftoit illecque accosté & à genoux en orațion, & quand il vint prendre la robbe, elle s'escria fi haut que les dames y accoururent, & celi fut tout esbahi, & espouvante : Ie Seur Agnes de Harecourt oy ceste chose de la bouche Monseigneur le Roy saince Louys, qui le nous raconta, & Mehaut de Godarville qui fust en son service ony ceste mesme chose de la bouche madame Heluis de Buisemont qui auoit estó aure Madame des son enfance, icelle mesme madame Heluis disuit qu'elle avoit veu de dix-neuf ans que cette benoiste Dame ne mangea onques son soul de pain, & icelle daine H.:luis recordoit que Madame la Reine Blanche sa me-re li disoit que s'elle mangeoit vn scul morsel elle dourroit quarante sols aux pauures, & austi pous parler vne seule parole à Monseigneur le Roy son frere, elle li promettoit aucune fois quarante fols à donner aux pauures, & moult de fois, elle ne le vouloit pas faire pour chose qu'elle promit, pour l'amour qu'elle auoit à l'abstinence & à silence. En sa jeunesse elle jeunoit trois jours en la sepmaine, & quand venoit à l'heure de manger elle mangeoit si trés petit que nul corps humain n'en peust estre soustenu, à la grace de Dieu ne le fist, & souventessois quand elle auoit tout jout jeusné, sa viande estoit un peu de poirée & de pois bajeus. Elle estoit seruie d'assez de mets, & de bonnes vian- . aferoi des, si comme il \* offroir à telle Dame, & tout enuoyoit à l'aumosne, & és enfermeries de jens de Religion, & du pire elle mangeoir, & tres-petit, & à chascun morfel qu'elle mangeoit, elle en mettoit dix à l'aumoine pour Dieu, & presque tout son manger elle estoit en oraison & en silence; elle seoit merueilleusement petit à la table, fi que souvent elle se leuoit avant que ses femmes qui la seruoient, & rendoit graces si tres-deuotement & si ententiuement que c'estoit merueille: elle faisoir dire le diuin office moult deuotement & munit ententiuement, elle se leuoit pour dire ses matines grand piece deuant le jour, & ne se recouchoit point, & estoit continue nent en orasson jusques à hault midy, & souventesois elle faisoit ceux qui la servoient manger auant que ly, pour eftre plus longuement en oraifon; elle ne parloit point quand elle difoir fes heurs, ne deuant Prime, ne puis qu'elle auoit dist Complie, s'elle n'estoit malade, elle estoir merueilleusement en oraison en Caresme, plus qu'en autre remps, & estoit souvent en grande abondance de larmes, si que quand elle issoit de son oratoire, elle auoit les yeux si enflez, & si rouges qu'il aparoit bien que merueilleusement auoit espandues des larmes. Elle auoit accoustumé à estre en auraison en son oratoire, jusques àl'heure du haut midy, & adone elle issoit de son oratoire, & entroit en sa chambre & illec estoit jusques à None en estude des sainces Escritures, si comme de la Bible, & des sainces Euangiles, & des autres vies des Sainces: car elle entendoit moult bien Latin, & si bien l'entendoit que quand les Chapelains l'y auoient escrites ses lettres qu'elle failoit faire en Larin, & ils l'y apportoient, elle les amendoit, quand il y auoit aucun faux mot, & je seur Agnes de Harecourt veu ceste chose plusieurs fois, & autres personnes aussi. Merueilleusemenr oyoit la parole nostre Seigneur, & fouuent la faifoir dire deuant ly, elle effoit de moult tendre conscience & de moult bonne. Moult volontiers le confessoit, & souvent aussi, comme chacun jour, & moult denotement, & auoir acoustumé d'auoir à confesseurs moult bonnes personnes & anciennes, & Maistres de Divinité, & tres-grande reue-

Partie I.

rance leut portoit, & quand elle se confessoit, elle se confessoit en sa Capelle, & faifoit moult reueremment affcoir fon confesseur deuant ly, pource qu'elle veist qu'il fust bien ententif à ouir sa Confession , & qu'il n'entendist à autre chose , & qu'il ne sommeillast. Ceschoses elle m'a dir de sa bouche , & autrement elle ne fust pas en paix de conscience s'elle ne fust certaine qu'il eust bien entendu ses pechez, & moult tres-humblementelle se tenoit deuant son confesseur, quand elle se confessoit, & austi en tous autres remps : & moult effoir obediente à luy pour niant fut vne dame de Religion, & auoit ac-coustumé quand elle se consession que touspours auoit vne dame & vne damoisselle vn peu loing de ly en telle disposition qu'elles pouvoient voit le confesseur & ly, quand elle se confessoir, & souvent prenoit de moult grandes disciplines, lesquelles madame Heluis, dequi nous dessus parlée qui longuement auoit esté auce ly, dont elle se fioit moult, l'y donnont moult secrettement. Icelle madame Heluis, quand elle la voyoit deuestie, disoit dewant pluficues dames, Fos disciplines n'estoient pas comme antres , elles estoient jusques au fang, elle prenoit fes disciplines, non pas sans plus de simples verges, mais de fracon dont sa robbe estoit souvent teinte de sang. Ceste benoutte dame visitoit humblement, & charitablement en sa propre personne les malades , & les confortoit de ses saincles paroles , & leur ammonestoit du salue de leurs ames, & les seruoit de ses propres mains, & leur enuoyoit largement de ses biens, & moult longuement se seoit deuanreux, & tastoit leur poulx. moult auoit grande pitié de ceux qui estoient en affliction, & auoit tres-grande 14loufie du falut des ames. Pour tout le monde elle n'eust dict vne fausse parole à esciant, nul serment je n'oï oncques issir de sa bouche: quand elle anoit dict vne parole c'estoit sans r'appeller, pour rien elle ne fist en contre moult s'estudioit d'accomplir les paroles de l'Euangile, especiemment parles œuures de misericorde, dont Nostre Seigneur dict qu'il se loera au general jugements par grand eemps, après ce qu'elle auoir ouly fon office auant qu'elle diniar, el-le faitoir venir grand multitude de pauures, si que sa chambre en estoit toute enuironnée, & les servoit de ses propres mains de pain, de vin, & de potage & de pitance, & moult se trausilloit à ces choses faire, les grandes multitudes des aumoines princes qu'elle faisoit & aux Religieux, & aux seculiers, tanr en y a qu'on ne les poutroit raconter. Vne damoiselle bien jentille semme qui estoit appellée la damoifelle de Meru, effoit en vne maladeric prés de ly, laquelle effoit merueilleufement deffaide, madame en auoit tres-grande piné, & effoit tres-diligente de faire ce que befoing li effoit, & li enuoyoit les viandes de fa table, & eflisoit de ses mains celles qu'elle pensoit qui meilleures li chtoient, & plus delicieuses, si diligemment que pour neant fust elle sa fille, & semblables choses fift elle plusieurs fois.

Elle fila de les propres mains un couvrechef, lequel le fainet Roy Louvs fon frere li demanda, & li pria moult graticusement qu'elle li donnast, & il le mettroit de nuich fur son chef : elle ne li voulut donner si comme je scur Agnes de Harecourt, qui estois presente, l'ouy de sa bouche de mes aureilles. Elle respondit au Roy, & li dict, le propose qu'il soit donné à Nostre Seigneur, car c'est le premier que je silasse oncques. & il li pria & dict: Saur, or vous prie-je que vous en filier un autre que j'aye , & elle respondit , je le veux bien fi en file plus , & ce couurechef elle enuoya fecretement à vnc pauure femme qui gifoit en grand langueur, laquelle elle visitoit tres-soigneusement chascun jour des grands benefices de sa table, & d'especialles precieuses viandes. Da-me Icanne, & dame Peironnelle de Montsort entendirent ceste chose de ce couurechef, & allerent à la pauure femme secretement, & l'achepterent, & li en donnerent tant comme elle voulut prendre, & est aux Nonnains de Sain& M.M.M. Anthoine, & le gardent comme reliques. Monfieur le Roy Louis fon pere li laiffa moult grand deniers, quand il mourut, & tout elle donna pour Dieu,

& especiamment elle enuoya dix Cheualiers outre mer. Elle assena tant de

Martin.

49,71900

personnes en Religion, que nous n'en sçauons nul nombre. Moult faisoit de biens & d'aumofnes à vefues femmes & à orfelins, & merueilleusement auoit grand compassion des gens qui estoient à mesaise & en affiction.

Elle auoit ceste coustume le Ieudy absolu qu'elle prenoit X 1 1 1. pauures, & leut lauoit leurs pieds, & les seruoit de ses propres mains de deux paires de mets, & leur donnoit foulier, & offroit à chascun xxx. parisis en remembrance du prix que nostre Seigneur fust vendu. Moult estoit en grand estude de faire chose qui pleust à Nostre Seigneur, & eut moult grande volonté de faire vn Hospital, & ne sçauoit lequel elle deust faire, ou vne maison de nostre Ordre ,ou vn Hospital. Elle enuoya au Chancelier de Paris, & li fit demander secretement lequel il cuidoit qui plairoit plus à Dieu , ou qu'elle fondast va receemment aepeut in cuitored un plantont paus à Dieu , ôu up cui en consant va v. Romi-Hofpital, ou vue Maifon des feurus Mineures. È il Chanachier Hemery, qui eftoir "Noment moult peeudhomme, & Maiftre de Diutinité, qui adonc eftoir fon Confessior, par de date, il manda que ce n'estoir mie comparation de l'Hospital, au regard de faire maifon de Religion, & especiemment de cét Ordre; car la diume loiumpe de Nostre Seigneur y est faite & celebrée, & virginité y est gardée, & moutepliée, & auec ce les œuures de misericorde y sont faites : car les scurs seruent 'vne l'autre. Et dict encore au messaige, dictes li, qu'elle ne demande plus conseil de cette chose, mais fasse la maison de Religion, & tantost aprés elle fonda nostre Abbaye, laquelle \* qui cousta bien x x x. mille liures de Parisis, \* f.ll Elle fust tres-diligente de la Reigle qu'elle fust bonne , & seure , & la fit esprouuer par Freres Mineurs, qui estoient personnes bonnes & esprouuees, & Maistres de Divinité, si comme frere Bonnauenture, frere Guillaume de Milletonne, & frere Eude de Roni , & frere Geoffroy de Vierfon , frere Guillaume de Harcombour, & fit mettre en la Riule ce qui estoit és prinileges, & ce qui eftoit dourable, & perilleux en la Riule, elle fit ofter, & eitoit en si grand estude de ceste chose qu'elle en veilloit grande partie des nuicts & des jours: Elle y trauailla tant, & estudia qu'à peine le pourroit-on raconter. Plusieurs personnes estoient en sa chambre desquels aucuns lisoient les priuileges, & les autres notoient, & estoient toûjours illec freres Mineurs, Maistres de Divinité pour examiner les choses deuant li en sa presence, & tant estoit en grand soing que rien ne passast qui fust perilleux aux ames, si que c'estoit merueille, & de ceste chose elle estoit en fi grand soing & en fi grand estude, que à peine pouvoit elle reposer, & merueilleusement avoit grand defire que ceste chose fust confirmée du Pape. & sur toutes choses elle vouloit que les seurs de l'Abbaye fusient appellées seurs Mineures , & en nulle maniere la Riule ne luy pouuoit suffire, fi ce nom n'y fust mis. Son benoust cœur elle eust à mettre en l'Abbaye ce benoist nom auquel le Nostre Seigneur IESVS CHRIST effut noftre Dame à eftre fa mere, c'eft le nom de l'humilité nostre Dame qu'elle mit nom à s'Abbaye, & de ce nom elle voulut qu'elle sust nommée. Et je feur Agnes de Harecourt li demandat, Dame, dittes moy pour Dien , fi vous plaist , pourquey vous auez mis ce nom en noftre Abbaye. Elle me respondir, pource que je n'ony oneques parler de nulle personne qui le prit, dont je m'emerneille qui me semble qu'ils ont laissé le plus hant nom, et le meilleur qu'ils penssent prendre, & fi eft le nom auquel Nostre Seigneur eftus nostre Dame à eftre sa mere, & pour ce l'aye-je pris à mettre à ma maison. Elle fut malade de grande maladie auant que la Riule fust confirmée qu'elle estoit aussi comme en langueur de cœur jusques adonc que ceste chose sust accomplie par grand sens, & par grande humilité, elle ne vouloit rien requerre à l'Apostole, ne escrire pour chose qui appartenist à sa Riule, ne à s'Abbaye, & non faisoit elle non plus de nulle grande besogne qu'elle eust à faire, mais toutes ces choses elle faifoit requerir par Monseigneur le Roy son frere qu'elle faisoit cheuctin de toutes ses besognes, & il le faisoit moult courtoisement, & enuoyoit les lettres & les propres messages, & celle coustume elle auoit, que quand son sain& frere le Roy Louys venoit en lieu où elle eftoit, elle l'alloit saluër, & s'enge-

nouîlloit devant li de la grande reverence qu'elle avoit à li, & il la relevoit par les mains , & li blafmoit , ce li desplaisoit moult , ce paroit : mais elle n'en vouloit rien laisser. Merueilleusement parloit petit, & moult tenoit de silence, & quand elle parloit, c'eftoit mout priement, & mout apenfeement, & aucune fois frere Eude de Roni fon Confesseur li disoit, Dame , il fant bien que vons partifice, & que vons vons esbatifica. Il ne defpleuft pas à Noftre Sciencur fi von priffic un pen de recreation , & li demandoit pourquoy elle tenoit tant filence, elle it difoit , pource qu'elle avoit aucune fois trop parle , & dict de paroles oiscuses, si estoit bon qu'elle en fist la penitence. Mout auoit de parlemens à son Confesseur des biens de vie perpetuele & des divines Escritures. Mout auoit grand reuerence à Nostre Scigneur, & mout le craignoit, si comane elle me conta vne fois fecretement à moy, & à li, que quand elle effoit ro-uenuë de sa chapelle d'oraison, & elle effoit sur son list appuiée, il li remembra des jugemens Nostre Seigneur, elle me dist qu'elle trembloit si fort que la tobbe, & le feure ttembloit desous li forment. & ancunes sois vis-je que d'aucunes choses qui li desplaisoient, elle blasmoit forment aucunes personnes deuant mov seur Agnes de Harceourt, & ce pourquoy elle les blasmoit si estoit pour aucunes bonnes œuures qu'ils n'auoient pas faites qu'elle leur auoit enchargées, & pource qui li fembloit qu'elle avoit pulé trop asprement, elle leur disoit sa coulpe deuant moy merueilleusement humblement, & mouts accufoir, & recordoit les parolles qu'elle auoit dictes en agregeant fur li : mout me faifoir grand bien à l'ouir, & puis m'en a faict bien la remembrance maintes fois. le crois qui n'est nul pecheur en terre qui eust faich mout de pechez mortels, ce il s'humilioit tant devant Dicu, & eust si grande repentance comme elle auoit quand elle auoit dist aucune chose où elle se doubtoit que il cust peché, ou il n'y en auoit point si crioit à Dieu mercy , qu'il n'eust largement miscricorde, tant doubtoit à courroucer Nostre Scigneur, & se gardoit de toutes occasions en soy, & en autruy. Elle eut en sa fin de tres-grandes maladies deux ans auant qu'elle trespassat, lesquelles elle receut de son doux Espoux tres-doucement, & en grande patience les porta, & tres-deuotement fa vie fina en parfaite virginité, & tres-grande humilité, & charité.

Quand nostre tres-reuerente, & faincte dame & mere viuoit vn des Sergens Monseigneut le Roy Louys auoit vn enfant qui cheoit de la grande maladie. Iceluy homme pria en grandes larmes à genoux, & à main jointes deuotement à la faincte dame qu'elle priast Dieu pour son enfant, qui estoit si eruellement malade, & elle s'inclina en signe qu'elle en prieroit Nostre Seigneur : le pere s'en alla à son hostel , & trouua que son enfant estoit gueri , & n'auoit plus celle maladie. Il retourna à Madame, & s'agenouilla deuant li & li dict , Ma donce Dame , vons founient-il de ce que je vons requis pour Dien, dictes moy fi vous en priaftes Noftre Seigneur. elle li respondit, eny. lors il li dict , Ma donce Dame, je rends graces à Dien & à vous que mon enfant est guers , & je siens fermement que c'eft par vos prieres , & elle li dict , non , ne tened, pas que ce fois par moy, je ne fuis pas telle que Dien fasse ces choses pour moy. & il li disoit coùjours qu'il tenoit que c'estoit par ses merites, & par ses prieres, quand elle vit qu'elle ne le pouvoit à ce meêtre qu'il ne tenist que c'estoit par li , si li def-fendit , & li sit creancer qu'il n'en diroit rien tant comme elle fut en vie. Madame la grand Reine Marguerite nous conta ceste chose, & nous dict que li

hons qui estoit pere à l'enfant li conra ceste chose en verité

Encores quand madame viuoit sœur Alis de Mucedent sut mout malade d'une ficure tierçaine, elle eust deuotion à Madame, & li estoit aduis que si Madame priast pour li, qu'elle fut guerie. Icelle seur Alis requit à seur Agnes d'Aneri, qui adonc estoit Abbesse, que elle y allast, elle n'y osa aller pour la reuerence. Seut Alix en pria feur Agnes de Harecoutt, elle y alla, & li monfira la fiance que la malade y auoit. La faincte Dame regarda feur Agnes de Harccourt, & foufrit mout amiablement, & toft aptés la maladie fuft toute gue. rie de sa fiebure. Je sœur Agnes de Harceourt qui portay la parole suis resmoing de ceste chose, & aussi sœur Agnes d'Anery vit toutes ces choses.

Sœur Sare de Houpelines eut vnemaladie moult perilleuse que l'on appelle l'orgueilleux : son corps estoit tout entrepris de boccs & de taches, & cuidoir l'on que elle en deuft mourir. Madame nostre saince mere vint deuers nous, & la regarda piteusement, & toucha la malade de ses benoistes mains, & tantoft apres la sœur fut toute guerie. De ceste chose plusieurs sœurs sont resmoings qui la virent malade & guerie.

Frere Denys d'Estampes de l'Ordre des Freres Mineurs, qui demeuroit en cefte Abbaye pour administrer les Sacremens aux sœurs, eut fiebure quartaine par longtemps. Il fut present auec les autres Freres Mineurs quand on enhuilla Madamepostre faincle Mere, & sceluy jour estoit li jour de sa siebure : il fut gueri de sa siebure par les merites de la saincte Dame, & onques puis n'eust cure quarraine, & vesquit puis long-temps. Ceste chose il raconta à plusieurs fœurs, & afferma eftre vraye, & li Conuent le vit malade & gueri.

Sœur Erembour de Cerceles dict en verité que en jcelle nuict que nostre benoifte Dame trefpaffa, elle ouit deuant Matines une voix qui li dict in pace factus eft locus ejus, & tantoft icelle fœur Erembour alla àl'Abbeffe, & li dict que elle auoit ainfi ouy, l'on trouva que la faincte Dame eftoit trespassée, ou estoit au traict de la mort, & que c'estoit chose veritable de son trespas en icelle heure. Et semblablement en icelle heure sœur Ichane de Lounetaines ouit telle mefme voix.

Sœur Clemence d'Argas dict en verité que la nuict que nostre faincte & reuerente Dame, & mere trespassa vn peu deuant Matines, elle ouurit la fenestre qui estoit pres son lict, en intention pour sçauoir si elle orroit aucun en la court, car elle scauoit bien que Madame estoit prés de sa fin, & arregardoit l'air qui estoit tres-bel, & tres-ferain, elle ouit vne voix mout douce, & mout melodieuse sur la maison où elle gisoit , & l'ouit si longuement que li semble en verité que elle n'ouit onques si longue haleine en ceste mortelle vie. Icelle sœur Clemence mit son chef hors des fers de la fenestre pour mieux sçauoir qui c'ettoit, & aprés ce l'on fonna Marines, & nous apporta l'on la nouuelle que madame nostrefainche Mere estoit trespassée.

Aufli fœur Aueline de Hennaut en celle heute ouït chants mout doux, & mour melodieux, & fe leua en son seant en son lice, mais elle ne sçait que ee fut. Nous croyons fermement que c'estoit la melodie d's faincles Anges qui conduisoient sa benoiste ame en la gloite du Ciel : carelle auoit loyaument honnoré Dieu , & feruy en sa vie.

Quand nostre saincte Dame eut esté en terre par neuf jours, au neufuiesme jour on la leua de la fepulture, pour la mettre en vn autre cercueil plus conuenable que celuy où elle estoit : elle ne sentit nulle mauvaise odeur, ains parut ainsi comme si elle dormit. Elle auoit les membres si beaux & si plains, & si traitables, & si maniables, comme d'un tendre enfant, & la face li replandiffoir merueilleusement, si que toutes ces choses estoient merueilleuses à regarder, & parce que on la demena tant, li yeux li outrirent liquels estoient si bels fans blefmir, & fans muer , qu'il ne fembloit pas que ils fuffent estaints de mort. Nous la deuestimes de la robbe que elle auoit eu neuf jouts en terre, qui effoit si belle & si nette, qu'il ne sembloit pas que elle eust oncques esté vestue, pource que nous voulions auoir eelle robbe comme Reliques, nous la reuestimes de nouvelle robbe, & la trerions tout ainsi comme nous voulions ce vit li Conuent & Madame la Contesse de Flandres Marguerite, & Madame Marie sa fille qui est nonnain, & la dame d'Audenarde, & dame \* Hu- \* Helois loys la veufue, & plusieurs aurres personnes bourgeoises de Paris, & Monfeigneur Guillaume de Guise Chanoine de Vernon qui fut son Chapelain, & deux maçons auec qui estoient illeé pour mestre le cercueil, & toutes ces petsonnes estoient dedans l'enclos : par dehors à la fenestre furent tant de per-

fonnes qui la virent, que nous ne sçaurions dire le nombre & de Religion, & du siecle: entre lesquels furent frere Eude de Roni Maistre de Divinité. qui fut son confesseur, frere Pierre de Ville, frere Thomas du Plexi, frere Gilles de Salli , & plusieurs autres freres Mineurs , & y estoit Madame \* la rite qui fille au Conte de Flandres, qui fut Duchesse de Brabant, & plusieurs autres is Iran I. Dames & Cheualiers, & Bourgeois, & menu peuple. Nous ouurifines la fene-Deceebra- ftre du monstier , & leuames le coffre , & leur montrames la saincte Dame, comme vn enfant en son berceau: ils s'efforçoient qui mieux mieux de bail-

ler leurs couurechefs, leurs aniaux, leurs fermans, leurs chappeaux, leurs ceintures, leurs aumofnieres pour toucher au fainct corps par grand deuotion, & ce

qui y auoit touché, ils renoient à Reliques. Le frere Denys, de qui nous auons dessus parlé, raconta de sa bouche que après huit jours que celle nostre saince Dame & Mere fut trespassée , il couuroit les autels de nostre Eglise en Caresme, & vne moult grande table qui estoit à l'autel Monseigneur faince Pierre cheur sur luy : il estoit foible que de sa forceil ne pouvoit de soy leuer, & fut dessous le faiz par longue espace de temps. En ce peril, & en celle mefaile, il requir l'aide de nostre faince Dame, & tantost il s'eleua legerement de dessous ce grand faiz sans aunir nulle blesfure, & fit son office vigoureusement, is comme deuant. Cestechose il raconta à plusieurs sœurs qui en sont resmoings. Frere Gilles de Salli, qui fur par long tems auec frere Eude de Roni, auoit un couurechef que cefte faince Da-me eut fur son chef en sa derniere maladie, & y sua la sueur de la mort. Il estoit malade de fiebure tierçaine, il mit par deuotion de la Sainte ce couvrechef fur fon chef, & tantost il commença à suer, & fut gueri. Sœur Agnes d'Ancri, fœur Marie de Cambray, fœur Marie de Tremblay ouirent ceste chose de labouche à ce frere Gilles , & en font tesmoings.

Sœur Ade de Rains dicken verice que vne truye li emporta vn des doigts de fa main, en telle maniere que elle n'eust point d'ongle en ce doigt par vingt ans, & plus. Quand Madame nostre reuerente & saincte Mere fut enterrée, icelle fœur A de prir de la terre entour le corps, & la lia sus ce doigt, & li tint par neuf jours, au neufuiesme jour elle le destia, il sut si tres-purement gueri, que il n'y paroît qu'il y cust onques eu mal , & cut bel ongle , & entier qui point n'en auoir deuant, & sain toute sa vie, li Conuent vit le doigt malade & fain.

Sœur Ermefent de Paris demeura vne fois toute feule au Monstier fans congé, quand li Conuent mangeoit au fouper en la nouuelleté que Madame noître benoiste Mere fut trespasse : vne tres-grande douleur la prit en son chef , &c y fentoit auec trop grande ardeur, & en cette douleur vne grande peur la prit de ce qu'elle effoit demeurée sans congé, & pensa qu'elle iroit au Refectoir ausc les sœurs, & il li vint vne grande volonté en son cœur, ainsi comme si ce fust Vne crearure qui parlât à son cœur, & li dict, Non ferat, mais va à tafaincle Dame, & li requiers aide. Elle y alla, & se boura dessoubs une fourme qui estoit sus le corps, & joint son chef & la jouë à la terre qui estoit dessus le corps, & la pria mout diligemment à grand efforcement & grandes larmes par longue piece, & austi elle s'endormit illec. Quand elle se leua, elle se trouva toute guerie. Ie sœur Agnes de Harecourt, qui adonc estois en l'office d'Abbesse, porte telmoing de ceste chose: car icelle sœur Ermensent vint tantost à moy ainfi comme route effrayée, & me diôt que à peu qu'elle n'auoit perdu fon fens de la douleur que elle auoir eué en fon chef, & de la peur qu'elle auoir euë, fi Dieu, & Madame ne l'euffent guerie. Sœut Mahaut d'Ecoffe, ſœur Marie de Cambray, & plufieurs autres fœurs portent tesmoings de ceste chose.

Vne autre de nos fœurs perdit fon fens fi outreement, & fut fi frenetique, que quand elle pouvoit eschapper d'entre celles qui la gardojent, elle montoit su les banes, & sus les huches, & rompoit parois pour prendre les arai-gnées, & quand elle les en pouvoit prendre elle les mangeoit, & se boutoit deffoubs fouble te ables, & quereit arsignées, & barboloses réfores, & par tous où elle he pousuir tousce c'el les mangeies, & mout abustro pouries que nous ne voulous pas nommer, elle mangeies, pour le garnée forcemeté, où ell-elbeit, & en celté malade Madanne noltre bevoible mest, « qui abune troust, la visite rai à celte four trois moi à donn, poir que noftre faindre Dosne fits retipatfie. On l'emma van entire à la celte four trois nois de donn, poir que noftre faindre Dosne fits retipatfie. On l'emma van entir à la tenthe de la Staindre, & y valifie avout la noil, & les forus auce il qui farente noraison, & priorie Madanne pour li qu'elle la votuff fante de celte maladie. Tout saind comme la vusió c'en aloit, foi not confidence de celte maladie. Tout saind comme la vusió c'en aloit, foi not confidence et celt em aldeit. Tout saind comme la vusió c'en aloit, foi not confidence et celt em aldeit. Tout sind confidence de celt en la confidence et et celte choloit, & en eft et effentione;

Sœur Iulienne dict en verité que elle estoit en grande chalcur de fiebure, & en celle chalcur elle eutrres-grand dessi de boire par deuotion au hanap, où nostre faincle Dame beuuoit en sa vie. Si tost comme elle y eut beu, elle sur alegée de la chalcur de la fiebure, & fust aliez tost toute guerie, & plus de

dix ans aprés elle ne fennt fiebure.

Leelle meime four bulience suois va liter, lequel elle symois mous pour la decession de ce qu'il usois étà lo infert faithe Dame, lettoy liter full pede par male garde, deque y de fett motte médiale. Elle alla à fa mahe, ag it parte qu'il au de la comme del comme del la comme de la comme del la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

Sette Emengart de Chartres auoit vine mout fort fiebure cierçaine fi cut volonté & deuotion de faire vine chandelle de son long à Madame, & la requit, elle fut guerie mout nettement de sa fiebure, si que oncques puis n'en cut point : elle alla à la tumbe, & sit l'offrande le plus rost qu'elle peur.

eut point eile alia à la tumbe, éc et i ortanne le plus tot qu'eile peut, Madame la grand'Reine Marguerite, mere au Roy de France, fit apporter Monfeigneur Philippe, le fils au Roy, qui fiebure auoit en efperance qu'il fur gueri elle le fit coucher en près la tembe nottre fisince Dame fa reuerent entent, il fur gueri, si comme il messer a puis dict deuant plusieurs sœus que elle le guerie, de dict qui li en soujent bien.

Sœur Marguerize de Guyfe auoit vne buchete en l'yn de fes yeux, elle eftoir à telle angoife que elle ne pouvoir ouvrir l'œil, elle requir Madame que elle li aidaft, & mir fur son œil des vestemens de la benoiste Saincte, & tantost el-

le fut guerie.

Securé Marie de Cambery suoir fi perdué l'oule, que elle n'oyoit ains comme nulle goute, & ne spauoir réspondre à ce que l'on li disoir, si qu'elle en pleuroit forment souene, & en estoir mout messisée : elle out deuosion de requerre nostre sainche Dame, & sur en oraison à si tumbe par neus jouts, & de jout en jour elle amendoir, & zu neus surfiem jour elle strotte guerie.

Sowr Libel de Crecy daix en verite qu'elle elhoir mourgréfiement malade, & en peril de mort d'une enfleure qui la tennie tenour les flancs is formet qu'elle ne se pouvoir des siler; choife que l'on h fift ne la pousoir alleger. Les cours li apporteren l'oreille qui ausoir été na la sepuleure Madame par nouf cours l'apporterer l'oreille qui ausoir été na la sepuleure Madame par nouf la maladie. Sour Après de Harcourt, stout Après d'Anery, seus Margarite de Cupsée, En plusiques sustres (saurs le recoudent pien de cettle choie.

V ne autre fois icelle mesme sure s'ébel auoit trop grande douleur à la fautcele, de serut Ade de Rains qui adonc viuoit, que Madame auoit gueri de son doug li dit, Alte, à la sumbe Madame, & prener, de la terre qui est sur la sumbe, & metez fur voftre fourcle, & vous ferez toute guerie, Icelle fœur Mabel dict en verité que en l'heure qu'elle mit de celle tette fur la fourcele, elle fut toute guerie. Sœur Erembour de Cerceles dicten veriré, que elle effoit trop griefuement

malade, & li tenoit celle douleur dessous la mammelle si que elle ne pouuoit auoit l'halainer el lee uft fiance en nostre fainche benoiste Dame, & Mere, & la requit, & aucune des choses qui auorent esté à la fainche Dame, elle nuit au lieu où malade estoir, & tauxost elle allegea, & fur guette. Plusieurs seurs

vitent, & affeurenreeftechofe.

Seure Alis de Moredom auori la bouche torre, & l'eil, & l'afec, & le lene, ainforcome de paraplic, & la paracile i relott de frunçõedes, que à peine la pousoir l'en entrendre, & encér ellar elle fut bien trois fepnatues, ou va mois raulle chode que le la liposoite finare, ou va mois raulle chode que le la liposoite finare, ainforme de l'entre la proposite finare, ainforme de l'entre l'en

Sour Munic de Trembhy did en vertie, que elle choir allée charac ven le viuier, de y fur van bonne piece pour peradre de l'air, car ellechoir moet la viuier, de y fur vue bonne piece pour peradre de l'air, car ellechoir moet la feet des offices qu'elle aout en à l'aire, de i comme elle chois ille, e le quarrent furquey elle fe debut, déferçe deffous li, s, cheur un viuier, de bria la learne par le de debut, déferçe deffous li, s, cheur un viuier, de bria la le cinnure, & concloir judque su forné de l'ail l'incembre a de ordire finale. Dame, elle la requir mour de ceux t, & did. y at suur Dame, juster, my, fi verypasses comme just verjer figs. de tanne houte l'estiment à de nuire nucuelleufement, in comme cle qui elboir en grand peril de mort, de tannel de le s'en fife legerement de l'aux, de dib bem que elle vieu conques figrand a goule, non promise promise par le product de l'air par sollie par le product de l'air par sollie par le product de l'air par sollie par le product de l'air par l'a

pecié, si comme elle auoit dict.

Icelle mesine sœur Marie de Tremblay gardoit seut Desirée malade, que l'on luy auoit baillée à garder : la malade li dict que elle li allast querre de l'eau de la fontaine du viuier, & sœur Marie li dict que elle auoit trop gtand peur, & trop grand horreur, pource qu'il eftoit nuich, aussi comme au premier somme, & route preste pout accomplir la volonté de la malade elle ptit vne chandele & vn pot, & y alla. Si comme elle y alloit, l'ennemy vint encontre li en semblance d'vn chien vert, & auoit les yeux rouges, & estincelans, & si grands & si gros, qu'il sembloit que ce fussent yeux de vaches: elle auoit li grand peur qu'il li sembloit que tout son cotps fust esmeu, & que I'on li tiraft les cheueux à mont, & tousjouts il venoit encontre fon vifage, &la destoutba li d'aller, que elle ne peust oncques aller jusques à l'eau, ains la convint retourner, & au retourner elle se seigna, & le bouta de son bras attieres, & dit, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum, & en celle heure il se depatrit de li, si que elle ne secut qu'il devint. Elle ptit son tour à aller à la fontaine de la lauanderie, & quand elle fut illec à la fontaine, il se mir outre li, & le fouruel, & li faillit fur les espaules, & la vonloit estrangler. Ainsi comme elle se tetourna pour allet s'en, elle se seigna . & dit . A . ma donce Dame , deffendeZ moy de ce diable, si comme je suis vostre fille , & je promets à Dieu , & d noftre Dame, & d vous, que je me confesseray generanment, & amenderay ma vie, & ainfi comme elle vouloit entrer en la maifon où la malade gifoit, elle cheut ainsí comme toute paínée , & n'eut onques poutoir de fermer l'huis, de li pot que elle tennier en famin heut, & far baritei : la milade, qui n'es'en poutoir termer , ouit bien les cris que feur Marie cryoir , & li diloit, zignez, mus fignez ou me l'autre Delricé fur refonnig de cette chole; of els fier en vie. Seur l'ébanne de Loutenaise qui garda grand prece la malade, & férer l'uine ne témolgener que feur Delricé en leur dât plutours fois sette chole en fa ne témolgener que feur Delricé en leur dât plutours fois sette chole en fa

Sœur Ichanne de Louuctaines dit en verité, que en vne grande maladie que elle eut , qui li dura trois mois , elle se voua à Madame nostre saincle Mere, & li pria mout de cœur que elle priaît nostre Seigneur qu'il la fanast, & difoit ainii. Ma douce Dame , ma douce Mere , je vous prie que vous me donnier, fan-He : car je crop certainement , que vas merites fant plus grands que la necessite que j'ay , & uinfi prioit en grandes larmes , & plusieurs fots , & li auint qu'vne nunct elle fut mour griefuement malade, en relle maniere que il li fembloit que elle ne peust durer, & appella sœur Mahaut d'Escosse qui la gardoir, & li did. Signel moy, & me recommander à Madame noftre benoifte Mere, & tantoft s'endormit. En ce dormir il li sembloir que elle voyoit Madame, & s'agenouïlloit deuant li , & li faifoir fa priere ainfi comme deuanr à jointes mains , & Madame li respondoit, allez à man frere ; après elle li sembloit que elle voyoit mout de gens ainsi comme Pelerins aller à la tumbe Monseigneur le Roy, & li estoir aduis que elle n'y pouuoit aller, pour ce fi crioir au Roy, SIRE, je crie à vous misericorde , senez moy , & li sembla que elle fur portée à la tumbe Monfeigneur le Roy, & que Madame y eftoir, & li sembloit que li Roy tenoit sa main dextre en haut dessus la tumbe, & Madame li disott, SIRE, fe. guez, as sanez ceste saur, & il la segna, & li dist, vens ferez guerie dedans huist jours, & tantost comme elle fur efueillée , elle conta ceste chose à seur Mahaut qui la gardoit, & li dit, le suis guerie, & cet verité que el fut tantost guerie: li Conuent la vit malade, & vit la fante

Icelle meime fœur Ichanne de Louuetaines eut vne mour griefue maladie, qui li dura bien trois ans , & peu auoit d'esperance de jamais auoir santé pour la griefucté de la maladie. Elle se voua à Madame nostre saince Mere, & li promir que elle jeufneroit en pain & en eau par trois Samedis. Quand elle cut ainfi jeulné fi did à nostre sainde Dame, A a ma douce Dame or ay-je jeufné par trois Samedis en pain & en cau qui mout m'ont coufté, & encore ne suis-je point confortée; elle s'endormit, & li sembla que elle fust portée sur la tumbe Madame, & que Madame se seoit sur la rumbe, dont la malade sur vn peu espouventée, & li souvint, & dict à soy-mesmes, C'est celle à qui tu requiers aide, & fembloit à la fœur que Madame venoit en contre li, & elle di-foit à Madame, Madame, je vous prie que vous m'aides, envers Nostre Seigneur, & me fane 7, & Madame la prit entre les mains, & li dit, allez à mon frere. Adone il sembloit à la sœur que elle voyoit une procession de Roys mout noblement appareillez, & tous couronnez, & en la fin de celle procession estoit Monfeigneur le Roy Louys: Madame prit la fœur, & la mit deuant luy, & li dit qu'il la fegnat: Monfeigneur le Roy fegna la fœur, & li dict, veus ferez tonte guerie, & certainement la fœur fur toute guerie, si comme il apparut apres que routes virent que elle fut guerie, & onques puis n'eur tache de la maladie.

que mais vireux que van en greete, ac sugues pains net treatente den matagan.

maisin, qui mour a unoi tiuli den mans un fecuns, efebappa, ali i va faillitus maisin, qui mour a unoi tiuli den mais un fecuns, efebappa, ali i va faillitus visige, s. elle mir fa main au deaunt, lechien la prispar la main, ali fill doure playse en la mani, eta ubrat, après il la prispar la temain, elle fill doute fil fit mout de grandes playse. Il let aussir mourte femur qui «fefrequientel
il fit excurre rimas il elle en poulurementelle e teinn del. A donn feur Sare require
il ficcurrer, mais il fille e teinn del. A donn feur Sare require
elle dit sain j. Me dance tore, ne la fifter-avous marger sear chiera. Se transcile
elle dit sain j. Me dance tore, ne la fifter-avous marger sear chiera. Se transcile
chem s'en alla de de volonie, se la faith, s. del el demanza mon grirfuenne

- Const

naurée, aprés cela cuiffe de la fœur enfla, & aggreus fiorment que l'on cuida, que elle defa nomer à eadonc elle de monte par engoireure feual e la tumbe Madima can comme il comment mangea, & prin Direi & moltre Dame, & Mas ame noftre fanale Merca, que ellei y adait, & caturolà mana que li Comment cuit que l'adait e de la comme que l'acomer cuit que l'

Plusieurs sœurs ont veu grand clarté plusieurs fois entour la tumbe nostre faincte Dame & Mere, enrour l'heur de Matines, & autres choses deuores qui

longues fonr à raconrer.

L'Breniere fœur Agnes de Paris cheur en eau tout ouuert, & fut fi durour mouillé dedans & dehors, qu'il ne fembloir pas qu'il fult gamais conuenable à lire la lettrere l'on le porte par d'eutorio fius la tombe à noftre faintée Dame, & le laiffa l'on illee enrour trois heurs. Il fur reftauré en fon premier eflar, & cel beau de l'idele comme deuant ce qu'il cheur en l'eau.

I celle mesme seur Agnes auoit si mal dedans le conduit de sa gorge, que elle estoit mour estrayée. Si tost comme elle eur mis sur le malaucunes des choses qui auoient touché au sainst corps de Madame, elle ronditera la bouche aussi not corps de Madame, elle ronditera la bouche aussi

comme palu, & fur nerrement guerie.

Nous pourrions raconter à briefues paroles les biens, & les confolations fpiritueles que elle a faict aux perfonnes qui deuorement li ont requis aide de quel conque tribulation & mefaife l'on la requiert: elle fecourt & conforre ifnelement qui de vray cœur la prie.

Vne femme de Paris, qui a nom Agnes la Coffriere, ausoit vn enfant mour griefenemen malade, &n à artendoir 10 no que la more tile l'aisoir mour, excelle n'aisoir plus d'esfans, elle & autres perfonnes asoiem veillé deuant l'enfant, pour ce que fon attendoir s'aisoir, Con la fix aller repoler, elle s'endo-mu, & en ce domiti il il fembla que elle cosy vne voix qui li sidi, « Agnes, voex ten sofans à l'estame s'ficle i pri de s'. S. Cless, de l'affert, bassa que sans parte dansa, e' na nafant fora gard. Lendemain elle vint à noître masion en pele-riange, & de fritch lanaps, êthe finite fui que control que de l'anne en l'estame s'en de l'anne que son pele-riange, et de fritch lanaps, êthe finite fui que control que de l'anne que de l'anne que l'anne que de l'anne que l'anne que l'anne que de l'anne que l'an

Vie femme de Surenes, qui a nom Agnes, perdit la veué de ses yeux par force de maladie: elle se fa amener à nostre Abbaye, & se vous à nostre sans de Dame, & li promir deux yeux de cire: stost comme elle eux fiss fron veu, & l'oraison au monstier, elle vir, & en ee jour elle receut plainement la

Whe puccile qui efficie dour liceits loing de nobre Egifie efforie en peril de preprie la virginire, de la muis varsa que elle fes lueite, a noite tainde Dame la preprie est de la militaria de la fina de la desta de la compara del compara de la compara del compara

D'eux hommes douers Tournay vinderes à nother Abbaye, & apportesent à l'offrande deux chandeles de leiu 100g, & reagiernet quell'on leur montifeil la mobie noftre fainét. D'ame, & d'atent que lis choient en prion & en per nil de la mort de la corde, & ven voir leur did, ? Piène «vise » Madaus Hje-ist pris à s. C. Clus, & veus l'eux d'ad. Piène «vise » Madaus Hje-ist pris à s. C. Clus, & veus l'eux d'ad. Piène «vise » Madaus Hje-ist pris à d'abbaye d'avoirent à grande indance à voir la tombe de la Bondié Dame. On leur'et pondir qu'il n'ethoir pas accoullums d'ouurit founce n'a farcher : on fin ardre leurs réhandles entour la tumbe, & ils s'en ralerent cous deliurez.

La Guete de nostre maison netoyoir le monstier, & estoit aux voutes en

vae corbeille tirée à cordes par engin, la corde rompit , & il cheut fur les estaux du monstier, & fut mout catie, & eut vne playe en son chef de ce qui fe bleça au choir, & fut merueille qu'il ne fut tout eceruellez, & doubta I'on qu'il ne mourut, & convint les freres venir à grand haste pout luy conconfesser. Les sœurs en eurent mout grand pitié, & le voucrent à Madame nostre saincte Mere, & dedans brief temps il sut tout gueri, & n'eut nul mehaing de la bleffure.

Quand Madame la Reine demeuroit en nostre maison, li valet à son Aumonier fut malade, & cheut en forte frenaisse. Bonnes gens eurenr pitié de luy, & le vouerent à Madame noître faincte Dame & Mere, & li offrirent vne chandelle du long au malade, tantoît li malade reuint en son sens, & fut gueri de la frenaisse, & se confessa, & s'appareilla, & ce virent le frete de nostre

maison, & plusicurs autres gens.

Philippe Procureur de nostre Abbaye auoit siebure tierçaine si aspre, que l'en doubtoir qu'il ne perdift son sens. Il ne pouvoit suer pour rien que l'en li fist: fi-tost comme l'on le coucha sus l'oreillet, que Madame nostre saincte Mere

eut en foulss son chef, tantost il sua & fut tout gueri. Le fils Richart après ce qu'il eust eu sus soy de la terre qui fut prise entour la sepulture de la fainche Dame, fut gueri de fiebure quotidiane que il auoit eu grand' piece. X L. Miracles.

Voyez Waddingus in Annalib. Miner. A. 1252. N. t. C A. 1254. N. 33.34.

#### 松林松林松林松林松林松林松林松林松林林林林林 TESTAMENT

### DE PIERRE COMTE D'ALANCON

FILS DE S. LOVYS.

Communique par Mr DE VYON Sciencur D'HEROVVAL.

EN non du Pere & du Fils & du Sain & Esperit. Amen. Nous Pierre fils le Roi de France Cuens de Alençon, de Blois, & de Chartres, & Sires de Aucines, & de Guife; felons à lauoir à tous que nous en noître boen sens & en nostre boenne santé, pour le remede de nostre ame, fesons noftre testament, & ordenons de nostre derreine volenté, en la maniere qu'il est escript ci-apres. Premierement, nous voulons & ordenons que tout ce que nous deuons, & que nous deurons en tans de nostre mort soit rendu à nos deteurs, & tous nos torfes foient amendé, & tout ce que nous auons acquis maunelement par nous ou par nos ferians, ou par nos officiaus en non de nous, de coi l'en poutra fauoir la verité foientrendu & restabli de nos biens à ceus de qui nous les aurons eus. Et pour que ceste chose soit sete plus hastiuement, nous voulons & commendons que nos executeurs qui fetont nommé ci-prés mettent au plus tost qu'ils pourront en boennemanière aprés nostre decés, deus inquifiteurs en nos retres, c'est à enquerre, & à restablir tous nos forfais, & tout ce que nous auons & aurions acquis mauuesement. Et se il auient que les perfones ou aucunes des persones à qui la restitution deuroit estre faite, ne veniffent auant, ou ne peuffent loiaument eftre trouuées, nous voulons & otdenons pour le remede de nostre ame, & des ames à ceus à qui les biens furent, que li bien qui restabli leur deuroient estre, soient despendus en secours de la Terre Sainte, selone l'ordenance de ces meimes executeurs, lesquels nous faisons juges de nos torfes, & de nos detes, en tele maniere que leut sentence soit aussi fettne Ziii

& auffi estable, com se nous meimes en auions fet reconnessance parnos Letuenoit par auentute que nous ne peuflions inie aler en veage de la Crois, pour maladie de cors, que nous euffons, ou fe il auenoit que nous moureuffions ençois que l'en alast en celui yeage, que eus puissent meimbre le veu de nôtre Crois par certaine quantité des biens meubles, & non meubles que nous aurions en rans de nostre morr, en maniere que nous eussions entierement le pardon. Aprés ce nous lestons à nos meinées qui nous ont serui & nous seruiront en tans de nostre mort, & à ceus meimes qui mors seroient se nous ne leur aujons fet foufisant guerredon de leur seruice, deus mille liures tournois à departir par nos executeurs à chascun selone ce que nous serions tenus à eus, & felone le rans qu'il nous auront ferui, & felone le feruice que chaseun nous aura fet, selone ce qu'il est contenu en vn autre testament que nous auons fet de nostre menice. Item nous lessons au premier Chapistre General de l'Otdre de Ciftiaus, en quel nostre obis sera premierement nonciés cent liures pour pitance, en tele maniere que li argens ne foit pas departis par les Abbés en foit tous despendus au Moines Procurecurs vn jour que les Abbés & les Moines, & les Conuers qui seroient present au Chapistre. Et ce jour nous reque-tons pour Dieu, qui facent l'Office de Mors pour nous, & requerons de chafcun Moine present à celui Chapistre vne Meste priuce, au plustost qu'il pourra quant il en sera acties, & requerons de chaseun Moine de l'Ordre vne Messe, fe ainffint n'estoit que nous n'eussions lettres du tout, & se nous en auons lettres, il demourront en la fourme qu'il est escript desus, & leur requerons ple-niere participation en tous les biens fais & à faire par toute l'Ordre à tous jours mes. Au premier Chapiftre General de l'Ordre de Clugni cinquante li-ures en autel fourme. Au premier Chapiftre General de l'Ordre de Premonstré vint & cinc liures en autel fourme. Au premier Chapistre General de Chartreuse cent sous en tel fourme. Au premier Chapistre General de Grantmont dis liures en autel fourme. Au premier Chapiltre General de la Trinité cent fous, en tel fourme. Au premier Chapiftre General du Val des Escoliers cent sous, en tel fourme. Au premier Chapistre General du Val des Chous cent fous, en tel fourme. Au premier Chapiftre General de l'Ordre des Freres Prescheours, puis que nostre obis sera seus, trente liures pour pitance fere le jour que le Chapiltre sera, en autel fourme com desus. Au premier Chapiftre Prouincial de cele meime Ordre de France où nostre obis sera nonciés dis liures pour pitance en autel fourme. Au premier Chapiftre General des Freres Meneurs, puis que nostre obis sera seus trente liures en autel fourme. Au premier Chapiftre Prouincial de cele meime Ordre de la Prouince de France, dix liures pour pitance en autel fourme. Au premier Chapiftre General de l'Ordre de la penitance Iesus-Crist qui sera tenus puis que nostre obis fera feus, cent sous pour pitance, en autel fourme. Au premier Chapiftre Prouincial de cele meimes Ordre de la Prouince de France, cinquante fous en aurel fourme. Au Couuent de faint Denis en France, pour pitance, vint liures , & leur requeron l'Office des Mors. Au Couuent de Cleruaus cent fous pour pirance, en autel fourme; & requerons pour nous & pour nostre chier fuer don le cuer i gift, vne messe sollempnel, cele journée, & que ele ait autele participation en ce qu'il nous ottroieront, cum nous aurons. Au Couuent de Roiaumont dis liures pour pirance, & vint liures pour leurs necessités & requerons vne Messe sollempnel, & de chaseun Prestre vne Messe priuée. Au Couuent de Nostre Dame la Real de cele meimes Ordre cent sous pour otrance, & quinze liures pour leurs necessités, & requerons Messes & oraisons pour nous, esqueles nous aqueullons nostre acole la Raine Blanche qui laiens gift. Au Councit du Lis deles Meleun cent sous pour pirance, & dis liures pour leurs necessités, & requerons Messes & oroisons pour nous, esqueles nous aqueullons nostre acole la Raine Blanche, dont li cors gift laiens. Au Cou-

#### DE PIERRE COMTE D'ALENC, O N.

uent de Porrois quarante sous pour pitance. Au Couuent de Clarai quatre li-ures pour pirance. Au Couuent de Vernillets delés la Ferté Aalés soissante fuus pour pitance. Au Couuent de Leue soissante sous pour pirance, & dis liures pour leurs necessités. A vint poures Abbaies de cele meime Ordre qui sont Nonnains, des queles i femblera bien à nos executeurs à chascune quarante sous, pour leurs necessités. Au Couvent de S. Antoine de les Paris soissante sous pour pitance, & dis liures pour leurs necessités, & requerons Messes & oroisons pour nous. Aus Freres Preecheeurs de Paris cent liures. Aus Freres Meneurs de Paris cent liures. Aus Freres Preecheeurs de Chartres vint liures. Aus Freres Meneurs de Chartres vint liures. Aus Freres Preecheeurs du Mans foiffante fuus. Aus Freres Meneurs du Mans fuissante sous. Aus Freres Meneurs de Sés vint liures. Aus Freres Meneurs de Chasteaudun cent fous. Au Freres Preecheeurs de Blois dis fiures. Au Couvent de Lumiliré de lésfaince Clooft cent fous pour pitance, & quinze liures pour leurs necessités, & requerons Mcffes & oroifons pour nous, esqueles nous aqueullons nostre chiere tante qui gift laiens. Aus Sereurs de faint Dominique de lés Montargis quarante fous pour pitance, & cent fous pour leurs necessités, & requerons Messes & oroifons pour nous. Aus Sereurs de faint Mahi de les Roan foissante sous pour pirance, & requerons Messes & oruisons puur nous. Aus Nonnains de la Barre pour l'eunre de leur Eglise vint liures, & soissante sous pour pitance, & requerons Melles & oroifons pour nous, esqueles nous aqueullons nostre chiere suer qui gift laiens. Aus Freres de la Trinité de Paris foillante sous pour pitance, & leur requerons vne Messe conuentuel, & de chascun frere Prestre vne Messe priuée. Aus Freres de Fontainebliaut de cele meime Ordre quarante sous en autel fourme, Aus Freres du Val des Escoliers de Paris soissante sous en autel fourine, Aus Freres de la Penitence de LESVS CHRIST de Paris quarante sous pour pitance, & soissante sous pour leurs necessités en autel fourme, Aus Freres de Vauuert de l'Ordre de Chartreuse de les Paris cinquante fous en autel fourme. Aus Beguines de Paris cent fous, & requerons Messes & oroifons pour nous. Aus poures Beguines d'Auaucerre \*, à Cambrai, à Ni- \* d'Aucern uelle, à Doay, & à Liege soissinte liures, & leur requerons devotement Mefses, & uroifons pour nous. Aus Filles Dieu de Paris suissante sous pour pitance, & leur requerous M: les & oroifons pour nous. Aus Filles-Dieu de Chartres cinquante sous en autel fourme. A l'Abbaie du Iart de lés Meleun, pour acheter rente pour fere nostre anniuersaire à tousjouts mes trente liures, A fainct Cheron de les Chartres quarante sous pour pitance, & requerons l'of-fice de mors pour nous, & de chascun Prestre vne Messe priuée. A l'Abbaie de faindt Martin en Valée dis liures pour leurs necessités, & cinquante sous pout pitance, & requerons l'office de mors, & de chascun Prestre vne Messe prince, A l'Abbaie de faint Pere en Val autant, & en autel fourme comme à faint Martin en Valée. A l'Abbaie de Iosaphas soissante sous pour pitance, & l'office de mors & Messes en autel fourme com à faint Martin. A l'Abbaie de faint Ichan en Valée cinquante liures se einsint estoit que nous sussions tenu à fere leur nulle restitution, & se nous n'i estions tenus, si voulons nous qu'il les aient en non de les , & cinquante sous pour pitance , & leur requerons l'of-fice de mors , & à chaseun Prestre vue Messe priuée. A la Trape quarante sous pour pitance, & dis liures pour leurs necessités. A fainr Martin de Sés cinquante liures en aurel fourme com à faint lehan en Valée, A Chefnega-Ion vint fous pour pitance, & cent fous pour leurs necessités. A Chartreuse en Alençonnois trenre sous pour pitance, & dis liures pout leurs necessités. A Tiron foiffante fous pour pitance, & dis liures pour leurs necessités. A Perfejgne vint sous pour pitance, & quatre liures pour leurs necessités. A l'Abbaie de Bernai quarante liures en autel sourme comme à S. Ichan en Valée. A l'Abbaie de Trouarr quarante liures en autel fourme com à Bernai. A S. Vincent en Bois de lés Chartres quarante sous pour pitance, & dis liutes pour leurs necessités,

A chascun lieu de religion qui est en nostre domaine, & en domaine de nostre tres-chiere compengne, & en nos fiés, & en nos rictefiés, & és fiés & és rictefiés de nostre tres-chiere compengne, où il habite mains de sept personnes, foient Moines, ou Nonnains, Chanoines ou Chanoinesses, à qui nous ne sefons les especial pour chalcune tele personne douze deniers pour pirance, & leur requerons qu'il facent l'office de mors pour nous. A chafcune Meion-Dieu de Paris pour pitance vint fous. A la Meion-Dieu de Alençon à acheter rente cent lous. A la Meson-Dieu de Sés quarante sous. A la Meson-Dieu de Chartres de lés nostre Dame cinquante fous. A chaseune Meson-Dieu qui siet en circ, en chastel ou en vile de nostre domaine, ou en domaine de nostre chiere compengne, dis sous. A la Meson-Dieu de Boenne Val pour pirance aus poures vint fous. Au Conuent de Boenne Val foitlante fous pour sitance, & dis liures pour leurs necessirés, & leur requerons l'office de mors. A de chalcun Prestre vne Messe prinée. Aus Freres Proecheeurs de Promine dis liures pour leur ouvreingnes, & quarante sous pour pitance, & leur re-querons l'office de mors, & de chascun Prestre vne Messe priuée, & acompengnons noftre chier frere le Roi Thibaut dont le cuer gift laiens. Aus freres Preecheeurs de Compigne en autel forme cinquante fous. Au Conuent de Sarnai dis liures pour leurs necessirés, & cinquante sous pour pitance, & requerons l'office de mors pour nous , & de chascun Prestre vne Messe prince. Ala Maladerie de faint Ladre de Paris pour pirance vint fous, aus Freres & aus Sereurs, & aus malades, & leur requerons que eus facent l'office de mors pour nous. Ala Maladerie du Roule de lez Paris dis forts en autel fourme. A la Maladerie de lez Paris en la ban-lieue dis fous en autel fourme. A la Maladerie de Beaulieu de lez Chartres vint fous en autel fourine. A la hanlieuë de Chartres vint fous en autel fourme. A la Maladerie de Sés vint fous en autel fourme. A la Maladerie de Alençon vint foûs en autel fourme. A chascun bordiau, où il habite malades en nostre demaine, ou en nos fiés, ou en nos rierefiés. & ou demaine, & en fiés & en rierefiés de nostre tres-chiere compengne douze deniers. Aus malades de saint Licfort dis sous. Au boens En-fans de Paris quarante sous. Aus Escoliers de saint Thomas de Louure vint fous. Aus Escoliers de saint Honoré vint sous. Aus poures de Chartres, & de villes apartenans à la Conté de Chartres, qui font de nostre demaine pour departir par nos executeurs en la Conté de Chartres, en la maniere que il verront qui vaudra mieus, cent liutes. A l'euure de l'Eglife de Vendieres fous Montinireul dis liures. A departir à poures en la terre d'Auesnes, de Guise, & de Terefehe, par nos executeurs en la maniere que eus verront qui vaudra mieus, sis vins liures. A departir à poures en la Conré de Blois en la rerre que nous tenons, quantaores, quatre-vins liures en autel fourme. Et pour loulers & buriaus à departir en noître terre de nostre heritage fosssante liures, & pour menues aumones en nostre terre de nostre heritage soissante liures. A poures honteus de la Conté de Chartres vint liures. A poures honteus de nostre terre de nostre heritage trente liures. A trois poures gentis fames de nostre heritage marier trente liutes. A sis poures sames marier, non pas gentis sames, en nostre terre de nostre heritage vint liures. Pour buriaus & soulers à departir en la Conté de Chartres par nos executeurs ,felone ce qu'il verront que ce foit le profit de nofire ame, cinquante liures. Et voulons que nos executeurs enquierent diligemment des domages que l'en auroit eu pour reson des entredis (ou enterdis) qu'il auront esté mis, & des sentences en nostre terre, & en la terre de nostre chiere compengne, en nostre tans, jusques au jour de nostre mort, lesquiels domages nous voulons que nos executeurs rendent fe il voient que nous i l'oions tenus. Et voulons & quemendons que nos executeurs facent restitution felone ce qu'il leur fera auis que boen foir , à quoi il verront que nous ferons tenus, au Chapiftre de Chartres, & à toures autres manieres de gens de nostre terre de Alençon, & de Chartres qui seront venus au Parlement à Paris

par la femonse de nos gens, ou par autre maniere des despens qu'ils auront sés en alant,& en venant, & en demourant à Paris, & de ce qu'il i demourroient plus longuement pour nostre deloi cum nous feustions tenus à les deliurer en nos terres, & en nos païs. Et voulons & ordenons que ce que nous auons donné & donrons à nos meniées pour leur services, & à nostre volenté, que tour soit à toutes leut vies, se nous ne le rapelons, & toutes les choses que nous leut auons donné & dotrons foit à vie, soit à heritage, nous leur assignons sur nostre heritage. A l'efgatt de nos executeurs les bourfes que nous auons donné à Escoliers & à Conuers, nous voulons qu'elles cessent aprés nostre mott. Après ce nous lessons pout departir à menues gens par le conseil de nos executeurs pour restor de domages de blés, & de vigues, & d'autres domages que nous ne poons pas fauoir foillante liures, & donnons poer à nos executeurs qu'ils puissent affener fus nostre heritage s'il voient que nous i foions tenus, ansient cum se nous les i eussions assenés par nos lettres les aumonés dessus dis-Etentendons que se nous ne fommes tenus à auc une reftitution aus lieus ou aus perfonnes à qui nous fesons les, & il n'ont pas de nous ou de nos ancesseurs lettres ou preudes souf-fisans que nous leur dojons ce que nous leur lessons, soit à nous en acquitrance, & à eus en acquirtance de restirution, par tant con nous leur lessons. Pour toutes ces restitutions fere, & tous ces les paier nous voulons que nos executeurs desous només aient en leur main, & les i metons des otendroit, tout noftre vesselement, nos jouraus, tous nos cheuaus, & generaument tous nos menbles quel qu'il foient, & en quelque lieu que il foient, que nous auons à prefent, & aurons en rans de nostre mort, desquiels nous navon autrement ordené ou ordenerons auant nostre mort, & dis mille liures tournois , lesquels nostre tres-chier Seigneut & frete li Roi de France nous a donné à faire nostre testament. Tous les lés que nous fesons ci desus sont à rournois. Toutes nos detes que nous auons fet d'emprunt chés, & à qui nous sommes tenus par nos lettres & fans lettres, ou ferons tenus en tans de nostre mort, nous les assignons fut noftre heritage, & oblijons à ce toute noftre hetirage, pour noftre partie des dettes, & nos hoirs foient de nostre cors foient autres, en tele maniere que les dis mille liures desus dites, tous nos joiaux, tout nostre vessellement, & tous nos cheuaus, & tous nos muebles foient converti à paiet toutes nos restitutions. des queles enqueste sera fete, & nos les, pour fere les despens de nostre execution. Et voulons & ordenons que nos executeurs prengnent les despens que eus feront à metre nostre execution à fin , sur tous nos biens meubles & non meubles, & les metons desia en leur main, & voulons & commendons que il foient creu des despens que il feront par teson de l'execution pat leur simple parole sans nulle autre preuue. Nostre sepulture de nostre orde chatoigne nous elisons chés les Freres Meneurs de Paris, & la sepulture de nostre manués cuer nous elifons chés les Freres Preecheeuts de Paris, qu'Ique part que nous muirons. Et s'il auenoit que nous moureuftions fi loings que nostre cors ne peut estre entietement apportes , si volons nous que nos os & nostre euet soient apportes à ces liens desus dis. A toutes ceschoses desus dires loiaum un mener à fin , nous establissons nos executeurs, nostro tres-chier & amé Seigneur & frere Philippes par la grace de Dieu Roi de France, auquel nous prions & foupplions tant con nous poons que ceste nostre execution voille receuoir en foi: & se ne li plesoit à la receuoir, nous li prions que à not executeurs soir boens aidictres & boens defendierres de nostre execution mettre à fin. Et que à ce grant besoing du falu de nostre ame nous soit lojaus freres & lojaus airis: car l'en dit en prouerbe, que mort n'a ami. Auecques ce nous nommons nos executeurs Mestre Pietre Challon, Doyen de Laint Marrie de Tours, qui porte le scel nostre chier Seigneur le Roi de France, ou celai qui le parraz ou tans denostre mort. Mestre Hemeri Archediacte de Montforr en l'Eglise dou Mans, Frete Simon du Val de l'Ordre des Fretes Procchantes, Mottre Guilliaume de Chastelaitaut Prieut de Madame fainte Raugunde de P. iriers no-

#### 186 LE TEST, DE PIERRE C. D'ALENC, ON.

ftre amé Clerc, Mestre Aubert de Malle nostre amé Clerc Chanoine de Loon, Frere Lorens Confessor nostre tres-chier Seigneur & Frere le Roi de France. ou celui qui scroit son confessor en tans de nostre mort, Frere Iehan de Samois de l'Ordre des Freres Meneurs , & Oudart du Val nostre Chamellan, En rele maniere que se tuir cil ni pueenr ou ne veulenr estre ensemble à ceste nostre execution poursuiure, que li dui, ou li troi de aus, aillent auant en l'execution mettre à fin, & que leur fair foir estable. Et se il auenoit que aucune doutance, ou aucune question naquist de nostre Testament, ne de chose qui soir conrenue ou Testamenr, nous voulons que la declaration en soit à nos execureurs, & que leur declaration foir anslint renue con se nous l'aujons faite de nostre bouche. Et se cist nostre Testament en rout ou en partie ne valoit par reson de Testament, si voulons que il vaille en quelcumque Ordenance de derrienne volenzé. Et volons & commendons que nos execureurs puifiene amenuiser les lés que nous auons ci-dessus fais par grace s'il voiaent que me-stiers fust exceprés ceus de saint Ichan en Valée, de Charres, & les autres qui font en la condition de saint lehan en Valée. Et se nos biens monroient plus en tans de nostre morr, que les lés que nous aurions fais, nous voulons que nos executeurs les departent aus lieus & aus perfonnes desus dites , & à nos meiniées selonc ce qu'il vertont que ce soir le profit de nostre ame. De nos reliques,& des vestiaus en coi essont,& de nos paremens & vestemens & liures & roures chofes de Chapelle, nous voulons que nos executeurs les departenr aus lieus de religions desus nommés, selonc ce que eus verront que ce soir le profir de nostre ame. Er s'il auenoir que li vns ou plusieurs de nos execureurs mourusfent ou ne se vousifient, ou ne se peussent entremetre de nostre execurion, nous voulons que ceus qui demourtoient peuffent mettre vn autre ou autres, en lieu de celui ou de ceus qui mourroient, ou qui ne se voudroienr ou ne se pourroient entremertre, & que celuy, ou ceus qu'il mertroient euslent autel pooir con se nous meimes l'auions nommé de nostre bouche. Er voulons & prions nos execureurs que li vns de eus, ou aucun de par eus soit present à rous les Chapiftres, & à tous les lieus desus nommés, pour fere les pitances, & pour requerre Meffes & oroifons pour nous, h con il est defus deuise. Et voulons & requerons à nos executeurs que eus , ou aucun de eus prie de par nous nostre rres-chier Seigneur & Frere le Roi de France, nostre rres-chiere Dame & Mere la Raine, nostre tres-chiere compengne la Contesse, & nos aurres amis qu'il nous vueillent aidier & secourre de Messes, d'oroisons, & d'aumofnes. & que eus nous vueillent eftre loiaus amis à ceftui grant befoing, & nous meimes les en prions & requerons par les paroles que lob dift, Mife remini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit me, Er ordenons & prions, & commendons estroitement à nos executeurs que eus ne merrent pas plus de cinquanre liures tournois en toutes choses à fere tom-be sur nostre cors, ne plus de trente liures tournois à faire tombe sur nostre cuer. Et pource que ces chofes soienr fermes & estables nous auons fet seeler ce present escrir de nostre seel. Er requerons & prions nos executeurs que eus mettent leurs seaus à ce present escrit aueques le nostre en signe qu'il aient receu seur eus la charge de nostre execution. Ce fu donné l'an de l'Incarnation nostre Seigneur mil deus cens quatre-vins & deus en mois de Iuignet.

# TABLE

# DES PRINCIPALES MATIERES contenuës en l'Histoire de S. Louys, écrite par le Sire de Ioinuille,

| A                                         |           | Cafarea Philippi 105.111.                     | • |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---|
|                                           |           | Chamelle, siege d'vn Sultan. 10               | n |
| A BRAYES & Eghies fnodees                 | par Saint | Chas châteil brûlez. 39 40                    |   |
| A Louys,                                  | 123, €    | Chaffe aux Lyons 93 Chaffe du Gazel 95.       | ¢ |
| Abbé de Cheminon.                         | 23        | Château des Machabées en la Terre Sainte      |   |
| Abbé de Cluny fair prefent à Saint L      | ouys de   | 10g. <b>6</b>                                 |   |
| deux Palefrois.                           | 115       | Chaftell, on meable.                          |   |
| Acre & fon fauxbourg fornifiez par !      | le Legat. | Chaftel pelerin, en la Terre Sainre. 99.      |   |
| III. a. & par S. Louys. III. Prife par le |           | Cheualier pris au bordel puny. 9              |   |
| tions,                                    | 16. €     | Cheuzlier ne peut estre arresté par vn Ser.   |   |
| Aiguemortes.                              | 116. 6    | geant. 96.6. Vn Sultan fait Cheualier par     |   |
| Aix en Prouence.                          | 118       | Empereur Frederic II. 96.                     |   |
| Alemans, Cheualiers de l'Ordre Ti         | heutoni-  | Cheuillon , maifon du Sire de loinuille. 129. |   |
|                                           | 107. å. c | Comains 94.4                                  |   |
| Ambaffade des Tartares à S. Louys         |           | Comté de Dammartin, 14.                       |   |
| Vieil de la Montagne. 85. du Sui          |           | Corps de N.S. deuenu chair entre les mains    |   |
| gypte.                                    | 96,5      | d'un Prefère. 11. porté dans les vaiffeaux    |   |
| Amural.                                   | 96        | 8.112.4                                       |   |
| Arles le Blanc.                           | 14-4      |                                               |   |
|                                           | 2-6-27-4  |                                               |   |
| Aumoines des Viariers.                    |           | Cour folennelle tenur à Sanmur par Sains      | j |
| Vermorrida des Armisera-                  | 7.6       |                                               |   |
| 3                                         |           | Louys.                                        |   |
|                                           |           | Controllement de S. Louys. 15.4               |   |
| DA                                        | Cales     | Croix noires portées dans les procellions le  |   |
| BAHAIRRIS, afficiers du                   | Sunan,    | Jour de S. Marc. 15. a                        |   |
| Baphe, ville de Cypre.                    | 111.6.    | D .                                           |   |
| Barons de France conspirent contre !      | S. Louys  |                                               |   |
| 16.17                                     |           | AMIRTE prife par le Rny Ican. 51 aban-        |   |
| Bataille de Tallebourg. 11. de la M       | fastoure. | D donnée à S. Louys par les Satrazins.        |   |
| 41. 45.                                   |           | 31. renduë par Saint Louys aux Satrazina      |   |
| Beduins , peuples de la Terre Sainte.     | 42. 48. 6 | 67. 68                                        |   |
| 52. 85. c 87. a                           |           | Dammartin Comté donné aux heritiers de la     |   |
| Beffrois.                                 | 17.6      | Conteffe de Boulogue. 14-1                    |   |
| Belinas, ville de la Terre Sainte.        | t06,¢     | Deftroit de Maroc. 91. 6                      |   |
| Bernseles, quelle forte de rourment.      | 67.6      | Duble, fon nom n'oloir le prenoncer par les   |   |
| Blasphemateurs punis par S. Louys.        | 120. ¢    | Chreltens. 4.0                                |   |
| Blecourt, en Champagne.                   | 12, 116   | Dieu, cc que c'eft. 5.4                       |   |
| Boudendars.                               | 16        | Dispute entre des Cleres & des Iuis à Clu-    |   |
| Bourdons des Pelerins.                    | 23.6      | Dy. 11,5                                      |   |
| Broderics aux Coces d'armes,              | 5         | -,,                                           |   |
| Burbote, espece de poisson.               | 17.€      | E.                                            |   |
| Butin comment le partageoit.              | 12.0      |                                               |   |
| 1 - 5                                     | ,         | T'Grest de S. Eftienne de Troies barie        |   |
| C                                         |           | L par Henry Comre de Champagne. 19.6          |   |
|                                           |           | Elephant presenté à S. Louys par les Egy-     |   |
| CAMBLIN. Canonization de S. Louys,        | 8         | ptiens. 97.6                                  |   |
| Canonization de S. Louve.                 | 119       | Enfans de tribut chez les Tures.              |   |
| Cafel, ville d'Egypte.                    | 61.6      | Enquelte pour la Canoniration de S. Lonys.    |   |
| Cefaire ville de la Terre Saince,         | 95        | 128, 129                                      |   |
| I care opane.                             | "         | Aa ii                                         |   |
|                                           |           |                                               |   |

#### TABIF

| P_A                                                                                                          | DLE                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfeignemens que S. Louys laiffa il Philippes<br>fon fils auam fa mort, 125<br>Efchaller, quelle peine 120.4 | attaqué par les Barons de F<br>minorité. 15. 16. fecouru par<br>Champagne. 16. tient Cou |
| Escharpe des Pelerins. 23.6                                                                                  | Saumur. 10, fait la guerre a                                                             |
| Escossos grands voyageurs. 4.6                                                                               | Marche, 21, fair la pata aucc                                                            |
| Esparnay brûlé par le Comte de Champa-<br>gne, 18                                                            | Sainte, 11, fait faire des pro                                                           |
| Efperer, pour craindre. 64 c                                                                                 | pre. ac. fait merueilles eu gr                                                           |
| Excommunicz obligez de se faire abloudre.                                                                    | çoit les Ambailadeurs des T<br>zine à Damiette, 18. inhu                                 |
| Executeurs des Testamens, 7.6                                                                                | 108, est fait prisonnies par le<br>fa runçon arrétée, 65, est e                          |
| P                                                                                                            | va à Acre, 79, appreod de<br>la mort de sa mere, 110, a                                  |
| FEv Gregoois 19. a 46. e 52. b 55. 62. e.                                                                    | faire faire les fernices, 110 4. 1<br>ce. 111. IIa. les perils qu'il co                  |
| Fontzinebliant. 4.6                                                                                          | 114. part de Cypee, 115. vie                                                             |
| Fonzane l'Archenesque. 22                                                                                    | fe. 115. comme il fe gouverr                                                             |
| Fondation d'vne Metle perpetuelle en l'hon-<br>neur de S. Louys par le Sire de l'oinuille en                 | eftoit sobre & chafte 4 5 m                                                              |
| fa Chapelle, 119-6                                                                                           | habert. 5.c. 118.c fes autre                                                             |
| Frazernitez contractées par le fang. 94.6                                                                    | dost la justice en personne.                                                             |
| G                                                                                                            | uce le Roy d'Angleterre. 14<br>té. 14. foode plutieurs Eglis                             |
| ARAVN, nom d'vn vent. 8.6                                                                                    | ge les abus des Baillis & des                                                            |
| Garnutes, & leurs peaux. 118. c                                                                              | fericordiena & liberal enue                                                              |
| Gazel, espece d'animal.                                                                                      | 124 b. prend la croix pour l                                                             |
| Sainte Geneniéue reclamée par faint Louys.                                                                   | 115. fa muladie & famore d<br>116. 117. 118. fa canonization                             |
| Guerre du Comte de la Marche, 11. de Gaf-                                                                    | Louys, fils aîné de S. Louys.                                                            |

119.0

н HABITS, & la moderation qui y eft à La Hanqua, Archers de la garde des Sul-Hugner Cordelier d'Yerres préche deuant faint Louys, 117.4 meurt en reputation de

cogne, 11. des Sultans de Babylone & de Hamaus, 27. b. des Comtes de Chalon & de

Bourgogne.

S. La CQ 2 as reclamé par S. Louys. 15.6 Laphe affiegée par le Sultan de la Chamele. 99. 100. fermée par S. Louys 97.4 104.6 106. d maniere d'Inhumer le Roy des Comains. 54.4 louidain, ficque, d'où ainfi appellé. 106.6

AMPERVSE, Ifle de la mer Mediter-\_Ianée. Langue torte, pour le Languedoc. 108.6 Laurement des pieds des passures an leudy . Saint. 6. 6 Legar du S. Siege. to baber. Liban, montagne de la Terre Sainte. 107.6 Ligny, Châtean, 119 € S. Louys. Sa naiffance. 14. c. fon couronnementits. a. comment éleué par fa mere, 15. Ordre Blanc.

France durant fa r le Comre de ur folemnelle a au Comte de la c luy. 11. famapour la Terre outions to Cyquerre. 45 b. re-Tartares, as arame les morts. les Sarrazins, 61. déburé. 74 75. es nouvelles de donne ordre 4 tenient en Franournt fur la mer, ent & Lampieune i fon zetour, oit Dieu. 4. 6. nodefte dans fes es qualites ta8. auures. 6. ten-11. fair pain a-4. 119. fa loyanes 111. e. corri-Inges. 121. mila seconde fois. deuant Cartage.

MARTAGE d'Isbel fille de S. Louys, a-uec le Roy de Nassarre 118 à de Hen-ry Comte de Champagne, & de la Reyne de Hierufalem. 17 Maffoure, villed Egypte. 41 4 Menorion, maladie d'armée

Mort de Blanche mere de S. Louys. 110. a. de Gaurier Comte de Brienne. 101- du Comte d'Arrois. N

N Ac Alas. Naples, dite Samarie. 19-30-51-456-4 105 Nazac. Nef d'argent voitée par la Reyne à S. Ni-colas de Varengeuille. 114- 4 Nil, flenue d'Egypte, fa fource, & fa natute.

Nogent le Chiteanbity par Artsud. 16 Norone, Royaume. 91. 6 Noftre Dame de Tortole, pelerinage fameux. 108.0 Noftre Dame de Valbert, ou de Vanuert, au-

ORODNANES de S. Louys pour les Baillis de les Pietrolts, 112 23. 6

tre pelerinage.

116.4

#### DES MATIERES.

|                                              |                  |                               | 79             |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| , P                                          |                  | Sczanne en Champagne brûlé    | epar le Conte  |
|                                              |                  | de Champagne.                 | 18. c          |
| <b>В</b> Аксимия сопцособ з                  | Parit. As é      | Sermens des Turct.            | 72-6           |
| Passepoulain, lieu de la Tetr                | e Sainte une e   | Serrais, Officiers du Sulran, | 26, c. 17. 6   |
| Paix aucc le C, de la Marche                 | entre le C       | Sourmefac, ville d'Egypee,    | 17.6           |
| de Champagne, & la Reyne                     | de Cuere to      | Subberbe, Chicau de la Terre  |                |
| auec l'Anglois. 14. a. 119. 8.               | sorre le Roy     | Sultan de Babylone empoilonne |                |
| de Naustre, & les Comtex de                  | Chalon & de      | Sur, on Tyr.                  | 106. 6.111.4   |
| Bourgogne, 119. c. entre le Co               |                  |                               | 100.1.11.2     |
| le Comte de Luxembourg.                      | 119.6            |                               |                |
| Peaux de Garmines.                           | 118.0            |                               |                |
| Pelerinages de N. D. de Torra                |                  |                               | andeCasia-     |
| Blicourt. 21. 6. de N. D. de V               | bie, 105. £. QE  |                               | la Den Isa Ter |
| Plaits de la porte.                          | 110 i 12 c       | tares.                        | do d           |
| Plants de la porte.                          |                  |                               | 90.4           |
| Prétres vont à la guerre.                    | 10               | zins.                         |                |
| Preudhomme & preuhomme.<br>Preudtez venduës. | 104-€            |                               | 33.6           |
| Prenotez vendues.                            | 113.6. 114.4     | Troic affégée par le Comte de | c Champagne.   |
| _ ′                                          |                  | Turbans des Turcs.            |                |
| . K                                          | 4                | I man ad I ma.                | 61.6 103       |
|                                              | 68.4             |                               |                |
| R ANGON de S. Louys.                         |                  | *                             |                |
| Reffil , villed Egypte.                      | St.e             | T 7 A LIERRE, Abbaro.         |                |
| Rexi en Egypte.                              | 7. a 33.6. 52. c |                               | 17.6           |
| Kiches hommes.                               | 40.00            | V Verrus, brûlée par le Con   |                |
| Rocheglay, château en Prouen                 | c. 14-4          | pagne.                        | 18, €          |
| Roche de Marfeille.                          | 24.0             | S. Vrban , Abbaye.            | 23.6           |
|                                              |                  |                               |                |
| 3                                            |                  | 1                             |                |
| CAIRTTE, on Sidon, ville de la               | Tarra Cainera    | **                            |                |
| SAIRTTE, OR SIGOR, VILLE GE IA               | A CALLY SALENCE, | Y                             |                |
| Fermee par S Louys.iog.4.10                  | g.a.(110.a.111.a | A E K #1 CH 2'TOUCHCE.        | 116.4          |

### **经股份股份的 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医** TABLE

## DES PERSONNES ET DES FAMILLES,

dont le Sire de Ioinuille fait mention dans fon Histoire.

Gilles le Bran Connétable de France, 6.82.

|     |                                |                     | 106. a. b 114. c                                   |                 |
|-----|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|     | T1 1: 4                        | 72.6.0              | Hugues le Bran fils du Comec                       | de la Maraha    |
| - [ | Le Comte d'Aere.               | 118                 | 11 days in Bras in the Conne                       | de instatule.   |
|     | Le Comte a Attrem.             | 104 104 104         | **                                                 |                 |
| K   | ichard Roy d'Anglererre.       | 31.6                | c                                                  |                 |
| K   | sync d'Angleterre.             |                     |                                                    |                 |
| C   | harles Comte d'Aujou. 22. i    | 98. # 39. # 4" in   | des a                                              |                 |
|     | 4306 52.459.475.676. 680.      | 481. \$ 106.4       | CASTILLON.                                         | 35.6            |
|     | an Seigneur d Auferwille.      | 18.€                | Ican Comte de Chalon: 1                            | 04.6 118.119.6  |
|     | e Prince d'Autroche.           | 98                  | Pierre le Chambellen 8                             | . c 106.c 119.4 |
|     | fryanci.                       | 115.6               | Lo Sultan de la Chamelle.                          | 99. 1 100       |
| L   | c Roy d'Armente.               | 26.€ 27.056.€       | Thibaud Comte de Champagne                         | 16. 617. 19     |
| R   | obert Comte d'Arreit. 10       | 11.5.44.44.44       | Henry C. de Champagne.<br>Geoffroy de la Chapelle. | 16 c 17. a 19   |
| G   | ofbert d'Afgrement.            | 22.6                | Iscques do Chafel Eurique                          |                 |
|     | en Site d'Afgrement.           | 42 6 25.54          | ÷ 78. #                                            |                 |
|     | e Seigneur d'Affar.            | 101, 101            | Le Sire de ChaftiHen.                              | 47.6            |
|     | iette d'Andm                   | 37. € 85. €         |                                                    | 18. 661. 677.6  |
|     | ubert le                       | 37.64916            | L'Abbé de Class.                                   | 116.6           |
|     | ity Eoesqued Anxerre.          | 13.4                | Le Roy des Comains.                                | 94.6            |
|     | c Comte d'Anxerre.             | 115.0               | Henry de Cone:                                     | 14              |
| -   | e Comte d Awarre.              | *****               | Le Sultan de Cony.                                 | 16.617          |
|     |                                |                     | Raoul Sire de Coney.                               | 41. 4           |
|     | В                              |                     | Enguerrand de Coucy.                               | 20,6            |
| _   |                                |                     |                                                    |                 |
| - 1 |                                | 17.6 86. a 99. a    | Le Seigneur de Corceney.                           | 33. 539. 545 6  |
|     | Le Comte de Bar.               | 56. € 69. € 89      | Ioffelio de Commant.                               | 37.660.6        |
|     | hibaut Comte de Bar.           | 119.0               | Gautier Carel.                                     | 39.4            |
|     | larbaquan Empereur de Perj     | r. 98.e             | Reyne de Cypre.                                    | 17.18           |
| L   | a Dame de Barneb.              | 18.€                | _                                                  |                 |
| L   | mbert de Branjen Connéts       | Die de France.      | D                                                  |                 |
|     | 10. 633. 4. 6 41. 4 44. 647. 4 | 68. €83. €          |                                                    |                 |
|     | can de Belmant oo Beanmont     | 18.619.431.6        | E Sultan de Damas.                                 | 96.097.201      |
|     | uillaume de Belmont.           | 81. € 108. 6        | L. Ican Comte de Dreux.                            | 10              |
| R   | lenaut de Bithers Maréchal     | du Temple-35.e      | Robert Comte de Dreux-                             | 18.4            |
| E   | ftienne Boileau.               | 124.6               |                                                    |                 |
| 1   | Thibaud Comre de Bless.        | 10.4                | E                                                  |                 |
| L   | e Comte de Banlogne.           | 14.615.0            |                                                    |                 |
| A   | Archembaut de Beurben.         | 10.6                | AVTIER d'Entrache.                                 | 33-4            |
|     | dadame de Bourbon.             | 316.b               | Hugues d'Efcoffe.                                  | 43. a 108. a    |
| 1   | Duc de Benryegne.              | 18.4                | Eratt d'Efmeray.                                   | 41.6 45.4       |
| . 1 | lugnes Duc de Bourgogne. 1     | 2. b 28. 41. 45. a  | Le Comte d'Es.                                     | 97.0            |
|     | 11.458.6104.6                  |                     |                                                    |                 |
|     | c Comte de Bourgogne.          | 118. a 119. c       | r                                                  |                 |
|     | offerand de Brancien.          | .54                 |                                                    |                 |
|     | Henry de Braneson.             | ıbıd.               | LAracatass.                                        | 70. €           |
| ı   | ean Comte de Bretagne 7.       | ; 13. e 15. e 16. a | Ferry Empereur.                                    | 84.6            |
|     | 118. 4                         |                     | Goillaume Comte de Flandres.                       | 27. 9 32.0 02.0 |
| F   | lette Comte de Breragne. 17    | 7. \$ 18.4 20.35.c  | 71-4. c 75. c \$0. c<br>Guy de Flandres.           | 22.6            |
|     | 45. 566. 568. 571. 675. 6      | 9. 9                | Pierre de Fontaine.                                | 11.0            |
|     | rere Yues le Breten            | 85.87.4             | Guy Comte de Forest.                               | 18.0            |
| - / | Airard de Brienne.             | 17. #18.c 19        | Ilabel de France fille de S, Louy                  | s. 118          |
| •   | Gautier Comte de Brienne.1     | 9.600. 598. 699.    | Ican Frament.                                      |                 |
|     | 100.                           |                     | Total Ermming.                                     | 77.6            |
|     |                                |                     |                                                    |                 |

#### ET DES FAMILIES

| ET                                            | DES                | FAMILLES.                                      |             |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                               |                    | Marguerite Reyne de Navarre.                   | 118.6       |
| G                                             |                    | Le Site de Neelle.                             | 32.€        |
|                                               |                    | Gautiet de Nemeurs,                            | So. 4       |
| EAX de Gamaches.                              | 46. €              | Philippes de Nemeurs.                          | 75.081      |
| Gondle Sergeant du Roy.                       | 96.8               | Le Roy de Noveme.                              | 93          |
| Le Comte de Grandpré.                         | 11.0               | Pietre de Nennille.                            | 46.4.6      |
| Arnoul de Guinet.                             | 97.€               | Arrant de Nogent.                              | 19.€ 20.4   |
| Guy Guurthus.                                 | 52.0               |                                                |             |
|                                               |                    | 0                                              |             |
| H                                             |                    | TEAN COrlege.                                  |             |
|                                               |                    | Efficine d'Ostriceart.                         | 41.6        |
| E Sultan de Hamant.<br>Hely oucle de Mahomet. | 27 6               | A Literant & Carriewit.                        | 76.6        |
| Reyne de Hiernfalem.                          | 87. b              | p                                              |             |
| Ican Roy de Heernfalens.                      | */                 |                                                |             |
| Patriarche de Hiernfalem. 31.                 | - 11.00 e ilt e    | CVILLAVE Enefque de Pa                         | ris. Io. a  |
| Le Roy de Hongrie.                            | 86.4               | GL'Empereur de Perfe.                          | 91, 91      |
| Gautier de la Horgne.                         | 54.4               | Plonquet.                                      | 19.6        |
| Le Maitre de l' Hofpstal. 86                  | . å 100. € 106. €  | Alphonfe Comte de Peiriers, 10.                | 23. 4 23. 6 |
| ar manie de comprime                          |                    | 34-38. 41-4 (4.76, 676, 477, 48                |             |
| 1                                             |                    | Pictre de Pontmelain.                          | 84.6        |
|                                               |                    | Preftre Ican.                                  | 90.€        |
| T E Comte de Japhe. 19.6                      |                    |                                                |             |
|                                               | 67. c 68. c 71. a  | R                                              |             |
| Guy d'Ibelin. 52 c                            | 67. € 68. € 71. 4  |                                                |             |
| Le Comte de lugay.                            | 19. € 112. €       | Evztovz de Rame.                               | 99.6        |
| Simon de Journille.                           | 9.18               | L'Archevelque de Reims.                        |             |
| Ican de Istanille.                            | 22. 6 38           | Baudouin de Reims.                             | 29.€        |
| 1.                                            |                    | Roger Sire de la Rochegus                      | 24.6        |
| _                                             |                    | Henry Prieur de l'Hoipital de Rena             | 7- 47.6     |
| HENRY le Large Come                           | te de Champa-      | s                                              |             |
| Hugues de Landricourt.                        | 59.4               | 1 A A A A W & de Caisers                       | 88.0        |
| Le Legat du S. Siege.                         | 30.31.34.110       | MADAMA de Sajette.<br>Hugues Comte de S. Paul. | 22.6        |
| Perty de Lopy.                                | 41.43              | Gantier de S. Paul.                            | 11          |
| Le Duc de Lerraine.                           | 18                 | Saladin.                                       | **          |
| Le Comte de Luxembourg.                       | 119-€              | Ican de Salenay.                               | 45-6        |
| Louys, fils de S. Louys.                      | 4.6                | Eftienne Comee de Sancerre.                    | 19.10.6     |
| , ,                                           |                    | Geoffroy de Sargines. 33. 460.6.61.6.          | 73-€-75-€   |
| M                                             |                    | 83. c 106. c                                   | ,,,         |
|                                               |                    | Ican Serrature.                                | 14.6        |
| OVILLAVME de Melos                            | Enefque d'Au-      | Le Comte de Sarrebrache,                       | 11. 13      |
| G zette.                                      | 23-4               | Scelmey.                                       | 74.6        |
| Le Comte de la Marche.                        | 10. £ 22. 22       | Ican de Semenet.                               | 119.6       |
| Marcel Huiffier.                              | 61                 | Litnard Seniger.                               | 93.€        |
| Mahon de Marly.                               | 33-4               | Secedan.                                       | 37.38. 58.  |
| Le Comte de Mafein.                           | 54.€               | Ican Comee de Seifens. 12. c 10, c             | 45. 4 47. 4 |
| Guyon de Mauneifin.                           | 48.4 g 6 \$1.4     | 68. c                                          |             |
| Fouquet du Melle.                             | 41-6               | Guillaume de Sonner Maiftre du Te              | cinpie.51.4 |
| Guillaume Meller.<br>Renaut de Menancourt.    | 23.6               | 48. 49. 53. 106. 107<br>Robert de Serbenne.    | 6.6 7.4     |
| Eudes de Mentheliart.                         | 43-4<br>19-4-199-4 | Le Sire de Sar.                                | 106.0       |
| Barthelemy de Montfaucon.                     | 66.4               | Le site desair.                                | 100.0       |
| Le Comte de Monfort. 11.4                     |                    | T                                              |             |
| Philippes de Monfort. 61. b.c                 |                    | -                                              |             |
| 106.6                                         | -/ / //            | T E Roy de Tanarie.                            | I15.        |
| Le Prince de la Morée.                        | 18                 | Le Maiftre du Temple. 48. a .                  |             |
| Le Doyen de Meura.                            | 14.34              | 86. a 106.107. b                               |             |
|                                               | -4-34              | Le Mareschal du Temple.                        | 6. c 107. b |
| N                                             |                    | Olinier de Termer. 1                           | 08.b 113.b  |
|                                               |                    | N. de Tomey.                                   | 94.4        |
| DHILIPPES de Nantenil.                        | 33-4               | Hugues de Trichaftel.                          | 42.6        |
| LeRoy de Navarre.                             | 20, 6 118. 125.6   | Le Ministre de la Trimitr.                     | 7516        |

#### TABLE DES PERS, ET DES FAMIL.

| I ADLE DES I                       | LICO  | · LI DLO I MINIL              |       |         |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------|
| Renaut de Trie-                    | 14.6  |                               | 81    | S.c 89  |
| Ican Troften fils du Roy S. Louys. | 79.6  | Varan Empereur des Grees.     |       | 24.6    |
|                                    |       | Le Site de Vaucenleur.        |       | 21.6    |
| v                                  |       | La Dauphine de Frenness.      |       | 118.4   |
|                                    |       | Geoffroy de Villette.         |       | 12.4    |
| TEAN de Faify Preftre.             |       | Henry de Vellers Archeuelepas | e de  | Lyon.   |
| Le Seigneur du Val.                | 37.€  | 119. 4                        |       |         |
| Ican de Valenesennes.              | 108.6 | Le Vieil de la Mentment.      | 85.86 | 87.88   |
| Etard de Valery.                   | 18.€  | Raoul de Wanon.               | 41.   | £ 41. € |
| lean de Waters. 45.6 44.4 47.      | 667.0 | lean de Warfy.                |       | 10.6    |

Fautes suruenuës en l'Impression.

 $P^{A \otimes s \ 3,1.5}$ . O N. If fast mettre OV. L'Impliment a faisy en calal Exceptaine de M. Metard,  $\phi$  entre en  $P^{A \otimes s \ 3,1.5}$ .

# GENEALOGIE

DE

LA MAISON

# IOINVILLE

EN CHAMPAGNE.

AVEC L'ELOGE ET VN ABBREGE<sup>s</sup> de la vie de lean Seigneur de Ioinuille Senéchal de Champagne, Auteur de cette Histoire.



Seau de Iean Sire de loinuille M. CC. LV I. II. Partie,

#### TABLE DEC DEDC ET DEC EAMIL

| Remart de Trie.                       | 6   | lean de Valance.             | 88.c 89     |
|---------------------------------------|-----|------------------------------|-------------|
| Iean Triftas fils du Roy S. Louys. 75 | . 6 | Varen Emperour des Grees.    | 24.6        |
| read 2 rights and do stoy or many in  | ,   | Le Sire de Vancenteur.       | 21.6        |
| v                                     |     | La Dauphine de Vienness.     | 118. a      |
|                                       |     | Geoffroy de Villette.        | 13.4        |
| TEAN de Vaify Preftra.                |     | Henry de Villers Archenelque | de Lyon-    |
| Le Seigneur du Val.                   | 7.6 | 119. 4                       |             |
| Jean de Valenciernes. 101             | 8,6 |                              | 85.86.87.88 |
| Erard de Valers.                      | 8.c | Raoul de Wanon.              | 42.6 43.6   |
| lean de Valere. \$1.c 44.4 47.6 6     | 7-6 | lean de Waify.               | 50.6        |

Fautes suruennes en l'Impression.

PAGE 5.1.9. ON. Il fase mette OV. L'Implineur a fainy en cela l'Enemplaire de M. Merard, & apere cu

# GENEALOGIE

DE

## LA MAISON DE

# IOINVILLE

EN CHAMPAGNE

AVEC L'ELOGE ET VN ABBREGE de la vie de Iean Seigneur de Joinuille Senéchal de Champagne, Auteur de cette Histoire.



Scau de Ican Sire de Ioinuille M. CC. LVI. II. Partie.

### TABLE GENEALOGIQUE

### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

| k             | Estienne, dir de Vaux, Comte de loigny, & Seigneur de Ioinuille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.           | Geoffrey I. du nom, dit le Vieil, Comte de loigny,<br>Seigneur de Joinuille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111.          | Guy Contre de Renand I. Comte de Geoffroy I I. Comte de Hilduin Seigneur de loigny mort fans loigny mort fans po- loigny , Seigneur de Nuilly, cofant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.           | walfridou RenaudComte de loi- Rojer Sei- Hadwide Gustier. Heiceline Da- Geoffroy. gny , duquel proce- goeur de Dame d'Af- dent les sarres Com- jointaille, premont. gremont. gremont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧.            | Geofroy III. die le Vieil , Sei- gneur de Ioinuille, épousa Fe- lietes de Brienne.   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A I'          | Geoffroy IV. Seigneur de Ioinuille Gertrade femme de Gerard C. de Vaademoot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , All         | Cooffon V. Gry de Robert.  Sianna Signeure Guilleauer Feilisten, bloade für deut Troidel.  LandSigneur Segneure des Leisens Leisens Lands der Leisenschaft fermen Reunfül der Leisenschaft Langste.  Landsteile L |
| <b>V</b> 111. | Lan Seignour de Geoffroy Sei-Guillaume Simon Sel-Simonetty Marie.  Jonaulic épz. Al-ganaz de Yau-  Jonaulic épz. Al-ganaz de Yau-  Rir de Gindipér, conslor cat e  Bezar-  çon.  George fierie.  C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1X.           | N. de lean de Geoffroy André N. de, tean Si Annel Site de Air, poinsuille, louwelle Seigeneur Seigeneur Lean de re de louisillé de, 1. de, de Re-de Boa- Char-Riffact Lore de Strebten tean quenay, nay, oy, teat le la lore de Strebten tean chea. Margorie d'Art. de Vaudemont. cie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Henry Sire de Ioin- Marguerire Da- Ifabeau ép. N. de Ioinuille Ieaone ép. 1, uille & C. de Vaude- me de Rénel Iean de Ver- ép. N. de Fene- Jeanden Over-mont. éo Marie de fur maziés 2, ey Sciencue fitance. 2. Aubett de Marguerite Dame de Ioinoillie & Comtesse de Vandemont, ép. 1, lean de Bourgogne. 2, Pietre Comte de Genoue, 3, Ferry de Lorraine Seigneur de Guyle. X 1.

mont, ép. Marie de

fois.

gy Seigneur

de Mirebeau.

ftranges.

a. Aubert de Hangest.

## Les Seigneurs de Sailly & de Inilly de la Maison de Ioinnille.

|                                                              | A                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guy de Ioinnille Seigoeur<br>d'Heluis de Rifnel.             | r de Sailly, fils puloé de Geoffroy III. Seigneur de Ioinuill                                                                              |
| Robert de Ioinuille<br>Seigneur de Sailly,<br>épousa Aufelix | Guillaume de loinuil - Agnesép.An-<br>le Seigneur de Iuilly cel Seigneur<br>époula Marie de Tan-<br>lay. eo Eficoois. Chenalier.           |
| Sailly fans co- époufa :                                     | Seigneur de Sailly Iean Stre de Iuil- L Alix de Sailfe- ly. Luilly. Luilly.                                                                |
| 1 1 1<br>Ican. Robert, Agnel, Ic                             | t 1 à 1 1<br>cannot, Aufelix. Goy Seigneur Agnes. [Lore ép. Iean<br>de Clermont. Isacourt.                                                 |
| Les Seigneurs                                                | de Vaucouleur & de Mery de la méme<br>famille.                                                                                             |
| Geoffroy de Ioinnille Seig:<br>épousa Mahaut de Lacy.        | B<br>garar de Vaucouleur, fils puloé de Simoo Seigoeur de Ioinui                                                                           |
| Gautier Seigneur de Vauco<br>leur.                           | ou- de Corucdale co Angleterre, leanne fille de Hogu moet fins enfios.  XII, C. de la Mare & d'Angoulefine.                                |
| lean Seigneur de Vaucoul<br>puis de Mery fur Seine.          | leur, N. de leanne de loinuille épou-<br>loinuille. fa Roger de Mortemer & C.<br>Comte de la Marche en Bearrix<br>Angleterre. Religieufes. |
| Amé Seigneur de Mery &<br>Sonderon.                          | de Iean de<br>Ioiouille.                                                                                                                   |
| Ifabelle ép. 1, Ican de Sa<br>bruche Seigneur de Comm        | urre-                                                                                                                                      |

## Les Seigneurs de Gex de la Maison de Ioinuille.

|    | Hugues de Joinuille Seigneur<br>de Gex.                                                               | Pierre de Ioinuille Seigneur de Mar-<br>oay.                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hogues & Guillaume Seigneur Agnes. Bea-<br>Pierre, fans de Gex, époufa Iean-<br>cofanx. ne de Saooie. | Beraud de Ioinnille Seigoeur de Mar-<br>nay épousa Aimée de Coligny.                                                                                              |
|    | Hugard Hugues Sel- Margue- Elecoor,<br>Seigneur de Gex, rite. N                                       | Amé de Ioiouille Seigneur de Diuoq-<br>na.                                                                                                                        |
|    |                                                                                                       | Amé de loinuille IL Seigneur de Di-                                                                                                                               |
|    |                                                                                                       | ~\                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                       | Louys Sei- Amblard N. de Loinuille gneur de Chaooine mere de Marie Diuonna, de Lyon, de Gingin.                                                                   |
|    | La Branche de la Maifon de Io<br>de Nap                                                               | gneur de Chaooine mere de Marie<br>Diuonna, de Lyon, de Gingin.<br>inuille habituée au Royaume                                                                    |
|    |                                                                                                       | gneur de Chaooine mere de Marie<br>Diuonna, de Lyon, de Gingin.<br>inuille habisuée au Royaume<br>les.                                                            |
|    | de Nap                                                                                                | gneur de Chaooine mere de Matie<br>Divonna, de Lyon, de Gingin.<br>inuille habisuée au Royaume<br>les.<br>ne de Sieile épousa Belledame le Roux.                  |
|    | de Nap                                                                                                | gnair de Chaooine mere de Mais-<br>Dinonasa, de Typon. de Gingian.<br>insuille habissuée aus Royaume<br>les.<br>ne de Sicile épousa Belledame Je Roux.<br>d'Alis. |
| 1. | de Nap                                                                                                | grout de Chaooine mere de Mais-<br>inusille habisuée au Royaume<br>les.  ne de Sieile épous Bélledame le Roux.  d'Alis.  e des Buuk                               |



# GENEALOGIE DE LA MAISON DE IOINVILLE EN CHAMPAGNE:

AVEC L'ELOGE DE IEAN SIRE DE IOINVILLE: Senéchal de Champagne , Auteur de cette Histoire.



NTRE les familles qui ont tenu les premiers tangs en la Cour des Comtes de Champagne, celle de I o 1 NYILLE est l'une des plus illustres. Elle y a esté particuliere-ment considerée, à cause de l'antiquité de son extraction, & la noblesse de ses alliances. Les grands hommes qu'elle a donnez, ne sont pas moins tenommez dans l'Histoire pour leut valeur, qu'ils sont célebres pour les dignitez & les grandes seigneuries qu'ils ont posses dees, tant en France qu'aux Royaumes de Naples, &c

tite ville de cette ptouince, assis sur la riuiere de Mar-ne, entre Chaumont & S. Disser, qu'vn sçauant homme de ce fiecle a écrit auoir esté nommée autrefois Ionis villa, ou ville de lupiter, ce qui est encore confirmé pat les titres, soit pource que durant le Pa- rr. ganifme elle auroit esté consacrée à cette diuinité, soit parce que quelque sépiel, p. temple luy auroit esté dedié, « é éleué en ce lieu. Mais il est plus probable 141-141, que le nom de suit vulla luy sut donné à cause du rapport de celuy de Ioinuille, de même que la Chronique de Beze parlant de Guy de Ionuelle, du-cima-quel il est fait mention en l'Histoire de la Massion de Vergy, furnomme pa-reillement ce Seigneut de Issuir voilla, si con est qu'il y faille sire, comme je l'esti-suit de la comme de Issuir voilla, si con est qu'il y faille sire, comme je l'esti-

merois, Ionis villa. Mais toutes ces conjectures font plus ingenieuses, que probables : cat il est constant que la maison de loinville tire son nom de celle de Io 16 NY, IO IN GNY ou IO INY, comme l'on écriuoitanciennement, de lauelle elle a ptis sa premiere otigine, comme nous allons voir en la déduction succincte de la Genealogie de cette famille.

I. Estienne, surnommé de Vavx, est celuy qui donna le commencement à la grandeur de la maifon de loinuille, à laquelle le mariage qu'Engelbert 111. du nom Comte de Brienne luy procura auec la Comtelle de Ioigny, contribua beaucoup. Elle estoir fille vnique & heritiere de Fromont Comte de Joigny & d'Adelais, laquelle aprés la mort de son mary, s'allia en secondes noces auec le Comre Engelbert, à la suire duquel Estienne estoit.

45m 1110

ASA-1055. Cette illustre alliance luy apportale Comté de Ioigny, & pluseurs autres sei-gneuries, qui en dépendoient. Alberie remarque qu'il sit construire le château de Ioinville, auquel il donna ce nom par abbreuiation de celuy de Dien de le 1018 ville, la nommant ainfi, comme effant la ville & le chafteau du Comte de loingny, d'où vient qu'en plusieuts titres Latins que j'ay veus, les seigneurs de Ioinuille, y font futnommez de Isingnivilla, ou Ioninilla, ainsi que le mot est exprimé dans le seau de Jean fire de Joinville attaché à des lettres de l'an 1256. qui a esté representé au commencement de cette Genealogie. Albetic ajoûre que lorsqu'il se maria, il faisoit sa demente vets S. Vrban. Les armes que que loriqui li e maira, il tanore la senante de la maifon de B n o TES au mémo Comté, à la referue du chef de celles de Ioinuille, peuvent perfuadet que ces deux maifons ont vne même fource, & vne même origine, & qu'Estien-ne premiet seigneur de loimuille sut stere puiné d'Isambart seigneur de Btoyes & de Beaufort, & fils de Renaut de Broyes & d'Heluife. Car l'vne & l'autre portoient pour armes d'asm' à trais brayes d'en, (que quelques herauds climent eftre certains infirumens de bois, dont on le fert pour tompre & broier la chamure & le lin) Celles de loimille ayant pour difference, sus shif d'argent à ous dony lius de gameles qui est vue brifeure alles commune, & vue marque de puiné; & méme il est probable que le lion des armes de Ioinuille, est le blason des anciens Comses de Ioigny; Ourer qu'Estienne peut auoir été sur-nommé de Vaux, pour auoir peut-estre posséed le Vicomée de Vaux, prés de Pithiuiers, qui est vne place qui a appartenu à la maison de Btoyes.

#### Fils d'Estienne Seigneur de Ioinuille.

#### 2. GEOFFROY I. Comte de Ioigny.

Verdun, de laquelle il eut les enfans qui fuiuent.

11. GEOFFROY I. du nom Comte de Ioigny, & feigneur de Ioinuille sur-nommé LEVIELL, succéda à son pete & à sa mere en ces seigneuries. Il sir quelques donations à l'Eglife de Vaucouleur, qui dépendoit de l'Abbaye de Molemes; du consentement de Geoffroy son fils , & d'Hodierne sa femme, qui fur ratifiée par Pibon Eursque de Toul. Et par vne autre charte il don-na vn fonds de terre à ce Monastere pour constituire vne Abbaye au même

lieu de Vaucouleur. Il fit encore d'auttes bienfaits à l'Abbaye de Molémes, 77 de & à l'Abbé Robert, du confentement de Geoffroy son fils. Il est nomme fils Gasfridus de Inneinilla au titre qui fait mention de ces dernietes donations. Il mourut le 25. jout de Ianuier l'an 1080. Sa femme nommée BLANCHE en vne charte de l'Abbaye de Môntier en Der fut sœur d'Arnoul Chanoine de

#### Enfans de Geoffroy I.

3. Gv v I. du nom Comte de Ioigny fit le voyage de la Tetre fainte en

l'an 1096. & mourut sans enfans. 2. RENAVD L du nom Comte de Ioigny aptés son frere, mourut sans

posterité de VINDEMODE sa femme. 3. GEOFFROY II. Comte de loigny.

3. HILDVIN de Ioigny Seigneut de Nuilly mourut en la fleur de son âge, & laiffa entre autres enfans, Gastier, & Guitier de Ioigny, decedez fans po-

#### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

fterité, & Hesceline Dame Nuilly, mariée à Guy d'Aigremont, fils de Fouques d'Aigremont Seigneur de Sarcelles, duquel elle eut Guerrie, pere de Gautier de Nuilly. Ce Guy d'Aigremont fur frere vterin de Tei-felin Ior de Fontaines, qui fut pere de S. Bernard Abbé de Cleruaux.

111. Geoffen 11. du nom Connte de loigny & Scigneur de loinvil. Alleriose. le fuivant l'exemple de fon pere, fit quelques bien-lists à l'Abbaye de Molème, auce la Connteffe Hoberske so E or y et se su fi famme, ledjusé fince.
confirmer par Ricuin Euelque de Toul qui tenoit le Siege depuis l'an 1107. Molloujudques en l'an 1156.

#### Enfans de Geoffroy 11.

4. WALFAID ou Geoffroy de Ioinuille, est nommé le premier, aucc ses fieres, Renard & Roger, en varitre de l'Abbaye de Bouillencourr au diocese de Troyes. Il est probable qu'il n'eut point de posterité. 4. R ENA A.D. Comte de loigny, duquel procédérent les autres Comtes

4-RENARD Comté de loigny, duquel procédérent les autres Com de loigny, dont nous donnérons la fuite ailleurs. 4-Roge Ra Sciencur de Ioinuille.

4. HADWIDE DE IOIGNY Dame d'Asptemont laissa vne grande posterité.

#### Enfans de Roger Seigneur de Ioinuille.

5. GEOFFROY III. Seigneur de Ioinuille continua la posteriré. 5. ROSERT DE TOINVILLE donna son consentement à la fondation de l'Abbaye de S. Vrban de Ioinuille, faite par son trete Geoffroy l'an 1168.

5. GVY DE IOINVILLE Euclque de Châlons l'an 1163. est appellé noncie de Gooffroy le l'eure Seigneur de Ioinuille, en vne Epitre que 116. le Chapitre de cette Eglife écriuit au Roy Louys le l'eune.

7. BEATRIX DE IOINVILLE fut dounce en mariage au Comte de 186. seide le seide.

Grandré, que je crois eftre ét Henry III. du nom, qui fut inhumé, rieen l'Abbaye de Foifny, fuitant Alberic.

5. No fi ol w fill i delle d'Auenty. Il fe voit au Cartulire de argument. Champagne, qui de la Bibliotheaude de M. de Thou, whe lettre de 100 Champagne, qui ne lettre de 100 Champagne, qui ne de la Bibliotheaude de M. de Thou, whe lettre de 100 Champagne, qui ne lettre de 100 Champagne, qui ne la compagne de 100 Champagne, qui ne la compagne

V. GEOFFROY III. du nom Seigneur de Ioinuille fut surnommé LE VIIIL foit à cause de son grand age, soit pour la difference de son fils, qui portoit meme nom que luy. Il fut aufli furnomme LE GRos, fuiuant le temoignage d'Alberic & de quelques tirres. Il effoit encore enfant en l'an 1127. & ayant atteint l'age de maturité, il donna des preunes de son courage dans les guerres de son temps; ses bonnes qualitez luy firent meriter les bonnes graces d'Henry I. du nom Comte de Champagne, qui luy fit don de la charge de Senéchal de cette Prouince, pour eitre possédée par luy & ses heritiers , auec laquelle qualité il se trouve auoir souscrir quelques titres dez l'an

ant de 1154. Il eut quelques differents auec l'Abbé & les Religieux de Môntier en Mont. es Der , au sujet des aleuz , qu'il auoir à Doulcuant , lesquels il termina civilement l'an 1184. & mourut enuiron ce temps là , ayant l'aisse plusieurs marques de sa picté, par les fondations des Abbayes d'Escure de l'Ordre de Cireaux qu'il fonda en l'an 1144, de celle de S. Vrban de Ioinuille de l'Ordre de Premonstré qu'il fonda en l'an 1168, de la maison de Mascon de l'Ordre de Gramont, du Prioré de filles de l'Ordre de S. Benoist dit le Val Dosne dépendant de Molémes, qu'il fonda auec samere, & Geoffroy son fils, & de l'Eglise de S. Laurens au château de loinuille. Il époula FELICITAS DE BRIENNE, fille d'Award I. du nom Comte de Brienne & d'Alix de Roucy. Cette Dame auoit mit.s. épousé dez l'an 1110. Simon I. du nom Scigneur de Broyes & de Beaufort sur Baye, & viuoit auec Geoffroy fon second mary en l'an 1168, au temps duquel elle donna son consentement à la fondation de l'Abbaye de S. Vrban.

Enfans de Geoffroy III. Seigneur de Ioinville, & de Felicitas de Brienne.

6. GEOFFROY IV. du nom fire de Ioinuille.

6. GERTRY DE DE TOINVILLE ÉPOUS GERARD II. du nom Comte Vaudemont

VI. GEOFFROY IV. du nom Sire de Ioinuille, fils de Geoffroy III. Seigneur de Ioinuille, & de Felicitas de Brienne, fut furnommé Vallet, c'est à dire Escujer, & le Itane, ayant eu ces surnoms auant qu'il cust reçû l'Ordre de Cheualerie, & du viuant de son pere, qui sut surnommé le Vieil. Il luy suc-ceda en la seigneurie de Ioinuille, & en la dignité de Senéchal de Champagne vers l'an 1184. Il donna des marques de son courage en toutes les guerres, où il se trouva, & particulierement en celles de la Terre Sainte, où s'estant acheminé auec les Seigneurs François, il assista auec eux au siege d'Acre l'an 1191. & y paffa pour le meilleur cheudier de su temps : cloge que lean Sire de loinuille, son petit fils , Auteur de cette Histoire, luy donne en l'infeription qu'il luy fit d'etfelle à Cleruaux, où il fut inhumb. Il epoudy une Dann nonmée H & L v I D & Jaquelle le R. P. D. Pierre de sainte Catherine Religieux Feuillant croit estre de la maison de Dampierre en Champagne, à cause des terres de Mailley & de Remignicourt, qu'elle eut pour sa dot, suivant vn titre de l'Abbaye de S. Vrban de l'an 1188.

#### Enfans de Geoffroy IV. Sire de Ioinuille, & d'Heluide de Dampierre.

7. GEOFFROY V. Sire de loinuille.

7. ROBERT DE IOINVILLE prit la Croix auec Geoffroy fon frere, le Comre Thibaud, & autres Seigneurs de Champagne l'an 1199. & suiuit depuis Gautier III. du nom Comte de Brienne son cousin, au voyage

#### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

voyage qu'il entreprit en la Pouille, pour aller recueillir le Royaume Pittale de Sicile, qu'il pretendoit au droit de sa femme, fille du Roy Tancre- 11 de, & y finit ses jours sans laisser aucune posterité. 7. SIMON fut Seigneur de Ioinuille après le decès do Geoffroy son fre-

re arriué sans enfans

7. GVILLAVME DE TOINVILLE fut premierement Archidiacre de Lo Chr. 4 Châlons, & Professeur en Theologie, puis fut éleu Euesque de Langres, & enfin fur promû à l'Archeueiche de Reims. Il mourut l'an 1236, 7-1. 266 au tetour de la guerre contre les Albigeois.

7. GVY DE loinville Seigneur de Sailly, est nommé en quelques rédigen ritres auec Simon Seigneur de Ioinuille son frere, des années 1210. & Mentes & 1215. Par le dernier il reprend en fief& hommage lige de Thibaud Minard, Comte de Champagne, du consentement de son frere, le village de Cart. 40 Domines, qu'il tenoit auparauant de luy. Par vn autre du mois d'Aoust de l'an 1221, il donna vn acte de reconnoissance au même Comte & P na à la Comtesse Blanche sa mere, qu'il tenoit d'eux le château & le bourg Cher. Le de Iuilly, jurable & rendable à grande & petite force. Le Cartulai- Ren Lainne te de Champagne de la Chambre des Comptes en a vn semblable de Ci l'an 1206, où il est enoncé, que le bourg & les dépendances de Iuilly !!. releuoient immédiatement de Clérembaud de Chappes son neueu, 24. 74 Il épousa PERONNELLE DE CHAPPES Dame de Juilly & de 77.9.86. Chanlot, fille de Guy de Chappes Seigneur de Iuilly, & d'yne Dame Chart. nommée Péronnelle, & en eut entre autres enfans , Rebert Scigneur Common de Sailly, Guillaume Seigneur de Iuilly. Agnes de Sailly Dame de Dom- ser, de martin, qui épousa Ansel Seigneur de Dampierre en Estenois, duquel List. Fra elle effoit veuue en l'an 1159. & Personelle Dame de Château-commun Per 1.510. rés de Meaux, femme de Jean de Charin Cheualier, qualifiée fœur de Trifie de Philippes de Iuilly, en vn titre du Tréfor des Chartes du Roy de l'an Roy le 1274. ROBERT DE TOINVILLE Seigneur de Sailly, eut pour fem- #Gie me Avrelix, nommée auec fon mary dans vn titre de Iean Sire de vim s. Ioinuille de l'an 1256, dont vintent Gay & Simon de Sailly Cheualiers, m. qui setrouuent nommez au mandement du Roy Philippes le Bel fait M. Pour au mois d'Auril l'an 1303. aux Nobles de Champagne, pout se trouuer meil de Lagny trois semaines après Pasques, pout le fait de la guetre. Gy y sarge DE TO INVILLE est qualifié Seigneut de Sailly en vn titre de l'an 1300. dont je parleray cy-aprés. Il mourut vray-femblablement fans poste- ca. 40 rité, & eut pour heritier fon frere. Le ne fçay fi c'eft ce Guiot de Ioin- Camp uille Cheualier, les fiefs duquel, mountant du Comté de Bourgogne, furent donnez par l'Empereur Adolphe en l'an 1296. à Henry Comte 1000 de Bar en augmentation d'autres fiefs qu'il tenoit de l'Empire. SIMON DE IGINVILLE Seigneur de Sailly, auquel vn ancien Prouincial donne pour armes, de gueules auchef d'argent, à une bande des armes tean de lainuille. Il fut marie deux fois, la premiere auec ALIX DE SAISSE-FONTAINE Dame de Clermont, de laquelle il eut tean, Robert, Aenel. leannot & Aufelix de Ioinuille, ou de Sailly. En secondes noces Simon

épousa vne Dame nommée M a R 1 2, de laquelle vintent Gsy de Ioinuille Seigneut de Clermont, Agnes, & Lore Dame des Chanets qui fut Met. mariée en l'an 1326 auec Iean de Laucourt, dit de Dinteuille, Seigneur 1 th Code Polify, Bailly de Chalon, de Dijon & des terres d'Outresaonne. Quant à GVILLAVME DE TOINVILLE fils puiné de Guy I. du noin Change Seigneur de Sailly, il est formellement qualifié fils de Guy de Sailly I. Rose. is en vn ancien tegistre des fiels. Il est encore parle de luy en l'ancien zumen Coûtumier de Champagneen l'an 1270, & en vn titre de l'an 1276, sous 647. 647. le nom de Guillaume de Ioinuille Sire de Iulley. Sa femme y est nommée MARIE DE TANLAY, qu'aucuns font fille de Robert de Cour-

Trefer des Chart, de Rey lase

tenay Seigneur de Tanlay. Il en cut , comme je crois , I E A N Sire de luilly, qui en l'an 1312, transporta à Louys Roy de Nauarre & Comte de Champagne deux cens liures de rente en terre à Fonchieres. Sauoye, Bierne & ailleurs. Il paroît encore en des titres de l'an 1314. GVILLAVME de Juilly Chevalier; qui fut tué à la bataille de S. Omer l'an 1339, ainsi qu'il est remarqué en vn compte de Barchelemy du Drach Tréforier des guerres du Roy, fut aussi fils de Guillaume & de Marie de Tanlay.

7. ANDRE' DE IOINVILLE Cheualier du Temple, dont Alberic fait

7. IOLAND DE TOINVILLE ÉPOUSA RAOVE Comte de Soissons. De cette alliance nasquit Iean Comte de Soissons, que Iean Sire de

Ioinuille appella fon coufin germain.

7. ALIX DE IOINVILLE ÉPOUS Geoffroy de Faucoigney Cheualier, Cartui. de l'Enefold de duquel mariage vint lacques de Faucoigney, ou Fauquigny, qui fut fait Cheualier à la Cheualerie de Philippes, fils du Roy, à la feste de Laugres. la Pentecoste l'an 1267, comme j'apprens d'un Roulleau contenant un état des dépenses qui se firent à cette cérémonie, où il est qualifié Comptes de Parits neueu du Senechal de Champagne. Le P. D. Pierre de fainte Catherine estime que cette Alix estoit fille de Robert de Sailly & de sa femme Aufelix.

7. FELICITAS DE IOINVILLE Épousa Pierre de Bourlaimont, & fut mere de Geoffroy de Bourlaimont nommé auec elle en vn titre de l'an 1237. Vassebourg & des Rosiers attribuent encore d'autres filles à Geoffroy IV. dont l'une peut auoir efté Mar que et TE ne Ioin-VILLE, femme d'Oger de Dongeux Seigneur de la Fauche.

VII. GEOFFROYV. du nom Seigneur de Ioinuille, surnommé Troullart, comme on recueille de l'infeription qui esten l'Abbaye de Cleruaux, succeda à son pere en la seigneurie de Toinuille, & en la dignité de Senéchal de Champagne, avant l'an 1197. laquelle qualité il prend en vn titre de cette année-là, où il est encore fait mention de Robert & de Simon ses freres. Etainsi ce fut luy qui affifta auec les grans Officiers & les Barons de Champagne à la Cour & à l'Assemblée solennelle, que Thibaud V. Comre de Champagne, fils de de Henry, conuoqua l'an 1199, en la ville de Chartres, pour affigner le douaire de Blanche, fille du Roy de Nauarre, son épouse : en laquelle année il prit la Croix auec le même Comte, & les autres Barons de cette prouince: entre lefquels fut Robert de loinuille son frere, pour faire le voyage de la Terre Sain-

with Land te. Deux ans aprés, la mort du Comte Thibaud estant suruenue, les Barons croifez priérent Geoffroy de se transporter auec Mathieu de Montmorency & Geoffroy de Villehardouin Maréchal de Champagne, vers Eudes Duc de Bourgogne, pour luy offrir la conduite des troupes, au lieu du Comte de Champagne; ce que ce Duc ayant refusé, le Seigneur de Ioinville fut prié des deux autres d'aller trouver Thibaud Comte de Bar, & de luy faire les mémes offres. Enfin ce voyage ayant esté changé en celuy de Constantinople, & plusieurs des Croisez ayant laisse le chemin de Venise, pour en prendre d'au-tres, asin d'arriver plusôt en la Terre Sainte, il sut vn de ceux-là, ains qu'il

y a lieu de préfumer. Car outre que Villehardouin ne parle point de luy en l'Histoire des deux sièges de Constantinople, l'inscription de Cleruaux marque affez qu'il paffa dans la Palestine, où il fit de grans exploits de guerre, qui luy donnerent la reputation d'un vaillant Cheualier. Enfin il y finit ses jours, sans avoir laissé aveune posterité, n'ayant pas remarqué qu'il ait esté ma-rié. Ican Sire de Ioinville son neueu apporta son escu de la Terre Sainte, loriqu'il y alla auec S. Louys, c'est à dire qu'il le tira de l'Eglise où il sut inhumé, & où il estoit attaché au dessus deson tombeau, & le plaça dans l'Egli-

Tit. de la Chem. de

#### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

ié de S. Lutreux en son chieseu de lonisulle , pour conferve la memoire de ce grandhomme, é timiser les fedies à pries Diru pour les, , and este a, serie le promété qu'il fig. de l'amour qu'il frait le profit qu'il fig. de l'amour qu'il frait le contraire de l'amour de l'amo

VII. SIMON Seigneur de loinuille succeda à Geoffroy IV. son frete en cette seigneurie, & en la Senéchaucée de Champagne, auant l'an 1206, à rajfon de laquelle dignité il y eut quelque different entre Blanche Comteffe de comit de Champagne, & le Comte Thibaud fon fils, d'une part, & Simon Sire de loin- Clam. uille, qui sourenit qu'elle luy appartenoit en heredité, & aux siens, sourant la concession qui en auoit est et a Geostroy IV. son pere: Mais sans pre-judice à cette consessation, la Cometse Blanche, comme ayant le bail & la tutele de son fils, & jusques à ce qu'il autoit atteint l'âge de vingt & vn an, le reçût à hommage lige, non seulement de la Senéchaucée de Champagne, mais encore de la feigneurie de Ioinuille, à condition que fi le jeune Comte estant paruenu à l'age de majotité ne vouloit pas agréer cette inuestiture les parties demeutetoient en leurs droits, & en pouvoir de les debattre, ainfi qu'elles auiscroient. Par l'acte qui est du mois d'Aoust de l'an 1214. Simon promit d'aider le Comte Thibaud contre les filles du Comte Henry , & contre toutes autres personnes. Nonobstant ce traité, le Seigneur de loinuille sut troublé en la possession de cette dignité par la Comtesse : ce qui le potta à renoncet à in che fon hommage, & à se tanget du côté de ses ennemis, vray-semblablement auec Vos. 6-57le Duc de Lortaine qui estoit alors en guetre auce la Champagne, la Chtonique de Vigeois rematquant qu'il estoit auec Thibaud , lorsque le Duc tua Machet Euesque de Toul son oncle. Mais depuis, la paix ayant esté conclué entre la Comtesse & le Duc, il se fit un traité particulier entre la Comtesse & le Seigneur de loinuille, par lequel la Comtesse & son fils pour le bien de la paix, & afin de conferuet l'amitié du Sire de loinuille, pro bano pacis, de ve ip sum ad amorem noftrum reduceremus, ainfi que potte l'acte, luy accorderent la Senéchaucée cias de Champagne, pout la tenir par luy & les fiens en herédité , quec promesse M. 4eTans du Comte Thibaud de ratifier cet accord, quand il auroit atte Me l'age de masorité, & d'en inuestir Geoffroy, fils afné de Simon, fauf le dtoit du pere, tant qu'il viuroit. Au moyen dequey le Seigneur de loinuille promit de retoutner en l'hommage de la Comtesse & de son fils, & de les secourit contre Erard de Brienne & sa fa femme: & pour seuteté de ces conuentions, il s'obligea de mettre entre leurs mains son sief de la Fauche, lorsqu'il en seroit possesseur. leur donna Geoffroy fon fils en hôtage, & mit entre les mains de l'Eucsque de Langres son frere son château de loinuille, consentant qu'au cas de contrauention aux conditions du traité, il ne l'amendat en de dans quarante jours, ille liurat à la Comtesse & à son fils, ou son château de Vaucouleur. Ce qui fue arrêté le leudy d'après la Pentecoste au mois de Iuin Fan 1218. En confe- De Tilles quence de cet accord Simon fit hortemage au Comte de Champagne de la di- Mana Partie II.

gnité de Senéchal, & en mémetemps il partit pour la Terre Sainte, où estant arriué il setrouua auec la Noblesse Françoise au siège que le Roy lean de Brien-ne mit deuant Damiette, & à la prise de cette place sur les Insideles. Les traitez qu'il ausir faits aucc la Comtelle & fon fils , ne subsisterent pas long-temps, car le Comte estant deuenu majeur, voulut debatre tout ce qui auoit esté arrere par fa mere, & par luy-meme encore mineur, & fur ces nounelles contes-Ciamp de stations, il fe fit vne transaction entre eux , aux octaues de la Pentecoste l'an fin 124. par laquelle Thibaud accords au Seigneur de Ioinuille, & à son heri-L'an Cour. tier, la Senéchaucée de Champagne, fans préjudice à la proprieté prétendue d'Clamp. par le Sire de Ioinuille. Enfuire , Simon fe trouua la même année auec ce ert to Comte & les autres Barons du pays en l'assemblée qu'il fit pour tegler les Cham, de partages des enfans masses des Nobles entre cux, & au même temps il fit vne M. & Tim donation à l'Abbaye de Molémes, du consentement de sa femme Beatrix, de fai 6 He fa grange, & de fa bounerie de Vaucouleur, pout y faire conftruire vne Cha-can de pelle en l'honneur de S. Laurent. En l'an 127-le Comte Thibaud effant at-Meinn. taqué par les Barons de France, qui luy faisoient la guerre, sous prétexte de secourir la Reyne de Cypre, qui querelloit le Comté de Champagne, mais en effet parce qu'il tenoit le party du Roy S. Louys, il se jetta dans la ville de Troyes à la priere des habitans, & sirsi bien que les Barons, qui auoient desfein d'arraquer cette place, furent obligez d'en perdre la penfee, & de passer attents. outre. Il se trouva pareillement à la suite de Mathieu Duc de Lorraine en la 1117. 1190. guerre qu'il cut contre le Comte de Bar en l'an 1230. Auquel temps Beatrix fa M. Frend.

Temme luy donna poutouir de releuer de Hugues Duc de Bourgogne le châteame luy donna poutouir de releuer de Hugues Duc de Bourgogne le château de Martay, qui luy appartenoit de fon chef. L'afte est du mois de Septembre de la méme année. Il paroit encore en qu'elques titres de l'Abbaye. de S. Remy de Reims en l'an 1131. mais il estoit decedé auant l'an 1235, en la quelle année Beatrix se dit sa femme, & exécutrice de son testament. Il fut marié deux fois. La premiere auec ERMENGARDE Deme de Moncler, au

duccifé de Trères, ven l'an 106, comme il fe reconnole par des lettres du Anam. mio de luin de cette mine-l'ap, pur l'équelles Simon fon mary dédure qu'il. 
P 4 49 » la accordéen doisine la moité de tous les biens qu'il auont, ledqueix relevoinen de Blanche Commeffe de Chamapper, qu'il me reçoir à femme, à la 
pariete de fon mary, & fans préjudice à les drois ; fa vie durane. Elle chioi 
priete de fon mary, & fans préjudice à les drois ; fa vie durane. Elle chioi 
priete de fon mary, & fans préjudice à les drois ; fa vie durane. Elle chioi 
priete de fon mary & fans préjudice à les drois ; fa vie durane. Elle chioi 
priete de fon mary & fans préjudice à les drois ; fa vie durane. Elle chioi 
priete de fon mary & fans préjudice à les drois ; fa vie durane. Elle chioi 
priete de fon mary & fans préjudice à les drois ; fa vie ducció de l'accident de l'acciden

mon, auce qui cret Linne viatot encore 1 in 111. Ce que nous appenous de quelques lettres da mois de l'utilité de carez ambiet, just l'équipels elle redes terres & des l'égrouvies de Vancoulors, & de Montrée firs Fost, & coil de fair memoir ou Geoffroy fon dissi siné, qui pour lour nivator pas access exteint l'âge de quintg ms. Erimengarde ellant decedée peu après certe année lu, Sinon par pair écocade femme B a r x 1 x ji fair d'Éthienne Comne de Bourpair de Cardiffron B B a r x 1 x ji fair d'Éthienne Comne de Bourpair de Cardiffron B a r x 1 x ji fair d'Éthienne Comne de Bourpair de Cardiffron de l'avaire de l'autonne, de de Beuritz Connetfie de Chalon, & feirar de l'ent Compair de l'autonne, de de Beuritz Connetfie de Chalon, & feirar de l'ent Compair de l'autonne, de de Beuritz Connetfie de Chalon, & feirar de l'autonne, 
par l'autonne de l'autonne, que les girs de lormaille en fair hillour appelle fon oncle.

21 de non contra l'autonne de l'autonne, que qu'il high te d'ougre de quelques 
non Connet de Chalon eur deux enfans, Gaillaume I I. & yen fille mariel e 
l'offictant I seigneur de Brancion, peur de Herry, doupel virus follerand I I, 
l'offictant I seigneur de Brancion, peur de Herry, doupel virus follerand I I.

Iofferand I. Seigneur de Beancion, pere de Henry, daquel vint Iofferand II. Gallalumen II. Comme de Chalon fron pere de Guillauine III. Comre de Chalon, & celay-cy de Beaurit Conntelle de Chalon, qui d'Ethenne Comte d'Aux xonne cut cette Beatris, laquelle posta en dos la feigneurie de Marray, fitude au Duché de Bourgogne, pour taison de laquelle Sunone eut different aute

#### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

#### Enfans de Simon Sire de Ioinuille, & d'Ermengarde fa premiere femme.

8. GEOFFROY DE TOINVILLE fut fils aine de Simon & d'Ermengarde sa premiere semme, à laquelle il succeda en la seigneurie de Moncler. Il épousa MARIE BE GARLANDE fille de Guillaume 24.7 de Garlande V. du nom Seigneur de Liury & d'Alix de Chastillon, pour lors veuue de Henry Comre de Grandpré. Le Comte Thibaud 4 Paris de Champagne comparut au contract, & se fit plége enuers la Comtesse de Grandpré pour les conventions du douaire, comme il se reconnoît par des lettres de Simon Seigneur de Ioinuille de l'an 1230. mais ce mariage fut diffous par l'autorité de l'Eglife, & par vne fentence diffinitive de l'Archeuesque de Reims, ainsi qu'il est porté en termes exprés dans les lettres, & les conventions de marjage arrétées entre Iean de Ioinuille frere de Geoffroy, & Alix fille de cette Marie de Garlande, & de Henry Comte de Grandpré fon premier mary où l'on mariet, 4 oblige Simon Seigneur de Ioinuille de faire ratifier ce jugement par Chaf. L. Geoffroy fon fils. Ce mariage a elté mal attribué par quelques-vns à thin to Gooffroy, dit Trouillard, Sire de loinuille, suivant lesquels Marie Date époufa en rroifiémes noces Anseric III. du nom Seigneur de Montreal au Duché de Bourgogne. Le Registre des fics de Champagne de Druss L. nous apprend que Groffroy fit hommage lige au Comte de Champa- 1. chap. 4. gne de la part qu'il auoit en la succession de son pere, & de la digni-roda té de Senèchal, lorsqu'elle luy écherroit après son decès, ensem-Compa ble du bail du Comté de Grandpré, & du douaire & des biens de la 414 Com Comtesse sa femme, de laquelle il n'eut point d'enfans. Après sa mort, f. 111qui arriua auant celle de son pere, le château & la frigneutie de Mon- Promo. L cler, parfaute d'hoirs, rerournerent à l'Eglise de Treves, Theodoric Trais

11 effant Archeoefque.

8. Isabeav de loinville épousa Simon Sire de Glermont, auec lequel elle viuoir en l'an 1233.

 BEATRIX DE IOINVILLE femme de WERMOND Vidamede Châlons.

#### Enfans de Simon , Seigneur de Ioinuille , & de Beatrix de Bourgogne.

8. IEAN Seigneur de Joinville continua la posterité.

8, GEOFFROY BE IOINVILLE CUT en partage la terre de Vascou-El-Frénie lour, dont fa merc ausit joûy en doublier, acasife despoys en se tire de l'an 1339, elle prend la qualité de Dane de Vascouleut, lean Seignour cande loinsuille fait mention de cofien fiere en fon Hilbotic, où il l'appelle fair fire de Vasquelare. Il ya va titre de by au métor des chaters du inc...

names a Congle

P.Chiffes Reg. des Gr. town dech. Ch. 411 Men. Angl. FR. 1.p. 725 £ 141

David Zead Silms Girald.i. s. 4.11.

Monage. Angliese t. p. 861. Oder Rays ber as a.12. Trif. Angl. Reg. de la Conneft. de de la Ch. les Comp. f. 180. Anglie.se. 1.9.710

In 1. p. 69.

A mil

Roy de l'an 1250, par lequel il se constitue plége pout Catherine Duchesse de Lotraine, & Ferry son fils, enuers Thibaud Roy de Nauarre & Comte de Champagne , pour vne fomme de trois mille liures. Il confentit aussi en la même année que Simon de Joinville son frere jouit de la terre de Marnay. Le Registre des Grans Iours de Champagne nous apprend qu'en l'an 1188. il eut different auec le Roy de Nauarre, touchant vne femme de corps. Il époufa Mahaut de Lacy, fille & heritiere de Gilbert de Lacy, Seigneur Anglois, de la Maison des Comtes de Lincolne,& d'Isabel Bigod, l'aquelle luy apporta en mariage les seigneuries de Coruedale, de Ludlow, de Mede, de Trime en Irlande, & autres. Il ya des lettres de luy, qui justifient qu'il fit sa residence dans l'Angleterre, & qui font mention de quelques bienfaits qu'il fit avec fa femme à l'Abbaye de Dore au Comté d'Hereford. Elles sont souscrites entte autres de Ican de Vaucouleur. Il y a lieu de croire qu'il estoit decedé auant l'an 1197, pussque Gentier, son fils se disoit Sciencur de Vaucouleut en cette année là. Il n'est pas constant s'il estoit issu du mariage de Geoffroy auec Mahaut de Lacy, dautant que les Ectivains Anglois, qui parlent des enfans issus de cette alliance, ne le nomment pas, mais seulement Graffrey de Ioinville Chevalier, & Pierre son frere. GEOFFROY eut de grans & importans emplois dans la Cour d'Edouatd I. Roy d'Angleterre, qui en l'an 1290. l'enuoya en ambassade vers le Pape Nicolas I V. & en l'an 1299, le deputa pour allet en France jurer en son nom la paix qui auoit esté concluéentre les deux Coutonnes à Monstreuil fur la mer. Incontinent aprés il l'employa pout traiter fon mariage auec Matguerite de France, fœur du Roy Philippes le Bel, & celuy de son fils auec Isabel, fille de Philippes, Il mourut fans posterité, & eut pour successeur son frere Fierre de Isimuille, qui épousa Ieanne, fille de Hugues XII. Comte de la Marche & d'Angouleime, & de Ieanne de Fougeres, auec laquelle il est nommé au testament de Hugues X111. Comte de la Marche frete de leanne, De ce ma-

gleterre, & l'ainée fut mariée auec Roger de Mottemer premier Comre de la Marche en ce Royaume, de laquelle alliance font iffus les autres Comtes de la Marche, qui pat ce moyen fuccedérent en toutes les terres que la Maifon de loinuille auoit possedées en Angleterre. Je crois que losselin de Ioinuille, qui pour s'estre engagé dans le party de Thomas Comte de Lancastre, perit miserablement en l'an 1322. estoit de cette famille, & peut-eftre fils puiné de Geoffroy Seigneur de Vau-couleut & de Mahaut de Lacy. Thomas de Walfingham le nomme Goffelinns de Innille, an lieu de Inineille. Quant à GAVTIER Seigneut de Vaucouleur, fils aîne de Geoffroy., il est qualifie neueu de lean Seigneur de Ioinuille, en vn titte de l'an 1300, dont l'original est gardé au château de Polizy. Il auoit succédé, comme je viens de remarquer. en cette seigneutie à son pere auant l'an 1297, ainsi c'est le Seigneur de Vaucouleur qui est nommé auec les autres Nobles de Champagne au mandement du Roy Philippes le Bel du 5. jout d'Aoust l'an 1302, pour fe trouuer à Arras, & s'y estant acheminé, ily feruit le Roy en la guerre contre les Flamans, & enfin y petdit la vie en vne bataille qui fe donna contre eux l'année fujuante, ainsi que Guillaume Gujart le té-

riage fortitent trois filles, Ieanne, Mahent, & Beatrix de Inimille. Les deux dernieres furent Religieuses en l'Abbaye d'Acornbury en An-

moigne en ces vers A cele beure fe defrenja, Dont ce fu pitié & donleur, Le drois Sires de VAVCOVLEVA, Qui n'iert vilein ne bebencier.

Qui s'alla emmi eus lancier Sus la chaucie, & il l'occifrent.

Ce Seigneur de Vaucouleur laissa au moins deux fils , sçauoir Ican Sei- Trofer des gneur de Vaucouleur, & yn aurre, qui fut pere de lean DE Toinville, Chan, e qualifié coufin germain d'Amé de l'oinuille Seigneur de Mery en vn titre de l'an 1364. & qui feruir dans les armées du Roy, du coîté de Bre. Je in ragne & de Poirou, auec trois Escuiers l'an 1374. & 1375, sous le gouuerragne & de Foirou, auce crois Excurs 1 am 15/4 00 15/5. Town to Be See Compt & nement des Ducs d'Anjou & de Berry. IEAN DE TOINVILLE Sei. Compt & legante gneur de Vaueouleur fic vn traité auce le Roy Philippes de Valois à Paris aux 2007, le 4. jour d'Octobre l'an 1337, par lequel fur ce que le Roy defira pour la éty-met. seureté & la desfense de son Royaume auoir le châreau & la terre de Vaueouleur, Ican de Joinuille la luy quitta auec toures ses dépendances, au moyen d'autres rerres qui luy furent baillées en échange, sçauoir la ville Protectes. & la châtellenie de Mery fur Seine, tant en Iustice que domaine, la Iurée f. 85 de Villers en la Preuôré de Vertus, le tréfons de Lachy, & autres biens Memo m fuiuant la prifée qui en fut faire par des Commiffaires. Le Roy auoir ae 1819. 4 quis deux ans auparauant la Seigneurie directe de Vaucouleur d'Anceau dus de la commentation de la com dances, que Messire Ican de Gallande renoir du Roy, auquel titre, est du 15. de lanuier 1335, il est qualifié Sire de Ioinuille & de Renel, L'Histoire des Euesques de Mets parle de luy , & dit qu'il enuoya Amé de Ioinuille son fils faire hommage à Adhemar Eucsque de Mers au mois de Septembre l'an 1344. Il paroist auce le titre de Seigneur de Mery & de Lachy en vn Compte de la tetre de Champagne de l'an 1348. A ME DE NIN. La I OIN VILLE son fils luy succèda en ses seigneuries auant l'an 1364. Mais su Il fur encore Seigneur de Souderon à quatre lieues de Châlons , & de Bill Act. Straelles, & fir hommage de la dernière à l'Euesque de Troies l'an 1371. L. S. II. l'ay veu vn ritre du 2. de luiller 1377, qui contient vn accord entre le Comte de Vertus & eer Amé, tant en son nom, que celuy de lean de Sarre-Tin.mip bruehe Chevalier, donril se fair sort, par lequel il declare qu'il entre dans la foy & l'hommage de M. le Comrede Vertus, pour Souderon, Bergieres, la Viezuille, le Mcfail, Courtemblon, Souilleres vers l'Oify, Estrichy proche de la Villeneuue, Grouges, Raingneuille, Luchy, Rouffy, les hommes, les fujets & les appartenances qui furent jadis du domaine & du ressort de Vertus, baillez en échange de Vaucouleur. Le tirre porte encore que ces lieux, comme aufii la ville de Villeceneur, reflorriront en arrierefief du Bailliage du Comté de Verrus , sçauoir en affises & hors affises, sans ressortir en Preuôre. Ce lean de Sarrebruche Seigneur de Commercy, eftoir alors marié auce lzabelle De loinville, fille vnique Bin.4 & herrtiere d'Amé: laquelle après le decés de son mary, s'allia en secondes noces auce Charles Seigneur de Chârillon, Grand Mairre des eaux &

armes de lonoulle, le dej élemente, o de la las aemané der.

S. 18 MOS BE I DEI VELLE SÉGUENE de Ges, cer pou parage la terre men ne de Marmy, que Bestris fa mere lay abandonna, du confentement du MELAND Séguenar de lonoulle, de dis Geguenar de lonoulle, de dis Geguenar de Vascouller ferere. Il en fic Gestra de Demontage l'ent Comme de Bourgagnes Séguenar de Solima fon note au temps de Decembre Para 191. Il desarrences Séguenar de Conte de Ces, ceptitur de la comme del la comme de la comme de

forests de France. Vn Prouneial, qui est à la fin de l'Histoire de Normandie de Du Moulin , donne pour armes aux Seigneurs de Vaucouleur les

.

Hif. Gen. de Sauspe p. 187, 188. 191.1171. een Pr. p.

2-101-

Chart. da

Rey, Lais

Do Tillet.

Drack Tri fer, des gues f. 167. Paradiu et l'hijl, de

Sangel 1

rb. 154-148.

no de

préfent en l'an 137, autrairé de mariage de Gaflon Viconse de Bearn, & de Beatris de Suoye, fille de Pierre Course de Sauyoe, Sa tremme visoit en core en l'an 1394, auquel temps vn tirs femble pafer d'elle comme vauconte al la 1194, auquel temps vn tirs femble pafer d'elle comme vauconte al auc Leonor de Foucigny, & dauquel ne provedérent aucunt,
enfans, Auffi d'autres artivient cette Elector à H v o v 1 a de 10 inuille Seigneur de Ger, filled Sinon, aupuel ist donnett deux enfans, faaprès. Tant y 1 aque Hugues fut pret de P11 SAN 8 B 1 Lo 1 w 11.12
spiers. Tant y 1 aque Hugues fut pret de P11 SAN 8 B 1 Lo 1 w 11.12
spiers d'accodé fina popitris d'à Goullaure fondre eq ui 13 fille.

A sprés. Tany a que Hoguer fue pere de PIEARE DE LOINVILLES Seigneme de Cert decedi fam politicité de Columber fon fêre qui lus fuections de Cert decedit par le company de la columber de Cert de Columber de Columber de Columber de Cert de Cert de Columber de Cert de

The second secon

Seigneur de Ger fat fait Cheualier par Aymon Comte de Sauoye, qui en oure luy doma cent lierre de rente en augmentation de feit par letter du să. de lanuier l'an 143. "M. de Guitelmen luy doute le nom de letter du să. de lanuier l'an 143. "M. de Guitelmen luy doute le nom de Roy Philippe de Valois pour trois centileure de rente lut le Tiéro, du que lomnange il excepta le Dauphin de Vienne, le Comte de Sauoye, liste d'Aris, l'Estrégue de Genere, a l'Abbée de S. Oyen de Joux, le liste d'Aris, l'Estrégue de Genere, a l'Abbée de S. Oyen de Joux, le le Roy conduité contre le Comte de Flandret, accompagné de deux Cheualiers Bachelier, », de du patracte-bui Ecucier, sous feu valiaux, Guillaume Paradin cetri qu'yant receu quelque déplair du Dauphin de l'aris, de la compagne de deux Cheualiers Bachelier, », de du patracte-buit Ecucier, sous feu valiaux, Guillaume Paradin cetri qu'yant receu quelque déplair du Dauphin de l'aris, de la comme de Sauoye, à caudé de la figgenarde de Ger mais que dequis cfant au lit morte, il fe tepents de cette adons, & fit don de l'agrence de Car. l'Augnes de Geneue des Nauey de la fine de l'agrence de Ger mais que depuis cfant au lit morte, il fe tepents de cette adons, & fit don de l'agrence de Car. l'Augnes de Geneue des Nauey de la comme de Sauoye fautre qu'il influse ayant exceut je le Comte Amé de Sauoye fautonname le Vert, fucceffieur d'Aymon, priste receasion de le d'errer à mais amme dans le pays de Gez, dauquell li trendre maiter par doit de comme l'a 150 pristion des les pares de ce, dauquell li trendre maiter par doit de comme l'a 150 pristion de Duci de Sauoye fautre de la figenarde de de de comme de l'agrence de des de loute de la figenarde de de comme de l'agrence de l'

tapporte vine autre origine de cette guerte. Quoy aqi i'nt fisit, diquisi ce interessi profilen de la Duce de Salvene.

Maria de la cette figuratie e la demeurée e la proficion de Duce de Salvene.

Maria de la cette figuratie e la demeurée e la profilen de la Duce de Salvene.

Maria de la firma ca succ celle de Bettle, en c'hange du Marquist de Salvene.

Quant à Pira Na Dir l'OINVILLA Seigneur de Maray, fils puide de Simon Seigneur de Gez de L'iponeure de Gennee, i fix truster de Guillaume Sire de Cez fon necus à castif dequoy il porta quelque tempta.

Maria de Seigneur de Gez. fils ne perce de Ba x a y o Bi l'ONDE.

mët shi letitre de Sciencur de Gez. Il fur pere de BERAVO DE IOINVILE Seigneur de Marnay & de Divonna, lequel d'Aymée de Coligny fa femme procrea AME DE IOINVILES Seigneur de Divonna. Celuy-cy époufa époufa la fille du Vicomre de Courtamblas, écen eut Aux' 20 I 01-vi-VILLE seigneur de Dissons, aqui fuc conjoint auce Catherine Bruce, & ch laiffa trois énfans, fçasoir Lo vys Di Iol Nyill Seigneur de Dissonsa, Am Bland Di Iol Ivy IILE Chanonire de Lyon, & N. de Ioinuille, mere de Marie de Gingin, qui fut alliée en l'an 1412, auce Aymon de Coucy Seigneur de Genifia.

Aymon de Cousty segneur de Gentius.

8. GYILLAWE DE I OINVILLE Archidiacre de Salins, & Doyen M Gual.

de Bezançon, fut nommé auce fon fiere Simon Seigneur de Gex, métande par Agnes de Fouciagn Commelé de Sauoye, femme de Piere Comte de, propie de Sauoye executeur de fa disposition testamentaire, qui est du mois d'Aousti 16.8.

8. S I M O N I T T & M A I I I, dont l'une époufa Guignet Dauphin de Viennoissaunt l'autral, comme il le justifie par une lettre de Simon Sire de Gex, qui dir que le Dauphin de Viennois asoit fa feur à femme. Le P, Dom Pierre de fainte Catherine ellime que l'une decs réllaté époufa le Seigneur de Trafegniet Connétable de France, que le Sire de Joinnille appelle fon free.

VIII. IEAN Seigneur de Ioinuille, & Senéchal de Champagne, fils aîné de Simon Seigneur de Ioinuille, & de Beatrix de Bourgogne la seconde femme, fut accorde en mariage, son pere & sa mere estans encore viuans, auec A LIX fille de Henry Comte de Grandpré, & de Marie de Garlande. Les conventions de ce marjage furent arrétées au mois de luin l'an 1231, en la présence de Thibaud Comte de Champagne, dont les principales conditions furent, Lis. Prise, que la Comtesse & Henry son als donneroient à leur fille, en faueur de cette alliance, trois cens liures de rente en fonds de terre, monnoye de Paris, & que moyennant cet auantage, Alix renonceroit aux fuccessions de son pere & de sa mere. Il fut encore stipulé, que Simon Sire de Ioinville, pere de Iean, feroit en forte que Geoffroy de Ioinuille son fils approuueroit & ratifieroit la sentence de separation d'entre luy & la Comtesse de Grandpré, renduë par l'Archeuesque de Reims : d'où l'on peut conjecturer que ce mariage se fit pour appaifet les differents qui estoient entre ces deux Maisons à l'occasion de ce dinorce. Ces conuentions ne furent signées que par la Comtesse de Grandpré, en l'absence de son fils, duquel le Comte de Champagne se rendit plege pour leur execution. Elles ne furent pas toutefois si-tôr accomplies , ni le mariage terminé qu'aprés l'an 1239, auquel temps lean Sire de Ioinuille qui auoit succedé à son pere en cette seigneurie, & en la Senéchaucée de Champagne, estoit encore à marier. Car en cette année-là, Il promit au Compe Thibaud Roy de Nauarre, de ne pass'allier auec le Comte de Bar, ni de pren- Lis. Print dre sa fille en mariage. Beaurix mere de Ican fit la même promesse au Comte, pour son fils. Mais son mariage auec Alix se fit incontinent après, car en vn titre de l'an 1240. la Dame de loinuille est qualifiée sœur de Henry Cointe de Grandpré. Il auoit esté probablement differé jusques à ce temps là, à cause de la trop grande jeunesse du Sire de Ioinuille, qui rend ce témoignage de luy-même, qu'en l'an 1243, que le traité entre le Roy S. Louys & le Comte de la Marche fut arrêté, il s'assit pas escere vets de haubert, e'est à dire qu'il n'auoit pas encore porté les armes , ni reçû l'Ordre de Cheualier , & que lorfqu'il prit la Croix, & qu'il se mir en chemin pour passet dans la Terre sainte auec le Roy S. Louys, il estoit encore tout jeune. Ce fut la premiere occasion où il entreprit de donner des preuues de sa valeur, & où il voulut témoigner à toute la tetre qu'il n'anoit en rien dégéneré de la vertu & du courage de ses ayeuls. La Croifade auoit esté publiée en France dans toutes les Provinces, & déja S. Louys, la Reyne sa femme, leurs enfans, les freres du Roy, & les principaux Barons du Royaume auoient endossé le harnois, & charge leurs paules des marques de nostre redemption , pour aller retirer la Terre Sainte

Partie II.

des mains des Infidéles, & leur porter la guerre jusques dans leurs Etats. Jean Sire de Joinville, à l'exemple de ses prédecesseurs, qui s'estoient signalez dans ces illustres conquéres, peit sussi la Crost, & résolut de passer avec ce grand Roy. Mais comme cette entreprisé estoit rhazardeusé & de longue halene, il voulut auant que de partir non soulement disposer de ses biens, mais eucore laisser vn chacun satisfait de sa conduite, se mettant par ce moyen dans la disposition qui estoit necessaire pour meriter les fruits & les pardons, que ces Croifades produifoient, par la concellion des Souuerains Pontifes. Ayant appellé ses amis, & conuoqué ses voisins, il leur fit entendre, que si Ayant appetit le aussi de consoque tos romas, a los es accessos que'il leur cufrair tort en quelque chole, al eftoit prest de le reparer, & de leur en faire toute la satisfaction qu'ils auroient pu souhaiter de luy. D'autre costé, parce que Beatrix sa mere viuoit encore, & qu'elle jouissoit de la pluspart de son bien en douaire, il se trouua obligé d'engager la meilleure partie des terres qui luy testojent, pour fournir aux dépenses & aux frais d'vn si long voyage, & d'vne entreprise si considerable, de sorte qu'à poine il luy resta douze cens livres de rente en terre. Il partit donc de son châreau de Joinville après Pasques l'an 1148. ayant à sa suite & à sa solde dix Cheualiers, entre lesquels il y en auoit trois Bannerets, sçauoir Hugues de Landricourt, Hugues de Til-Chatel Scigneur de Conflans, & Pietre de Pontmolain. Il se mit encore en la compagnie de Iean Sire d'Aspremont, de Gosbert d'Aspremont & de ses freres, qui estoient ses cousins, & du Comte de Sarrebruche, lesquels avoient pareillement pris la Croix. Ils s'embarquerent tous ensemble à Marseille, d'où ils passerent en Cypre, où ils trouverent le Roy S. Louys, qui y estoit arriué peu de temps auparauant. Ce fut là où le Sire de Ioinuille se mitpremierement au seruice & aux gages de ce grand Roy, duquel il gagna tellement les bonnes graces & les affections , que ce Prince le voulut auoir toûjours prés de sa personne, l'employant dans les negociations les plus importantes, & le tetenant pour l'vn de ses principaux & plus fidéles Conseillers. De sorte que depuis le jour qu'il se donna au Roy dans l'Isse de Cypre, jusques à sa mort, il ne l'abandonna presque point, & sut toujours à sa suite l'espace de vingt & deux ans entiers. Ce seroit icy le licu de raconter ses auentures, ses combats, & ses voyages, comme il aborda en Egypte, comme il fut attaqué des Satrazins, comme il les repoulla, comme il fut bleffe, puis atteint de la maladie de l'armée , comme il fut pris des ennemis , sauué & deljuré de leurs mains, comme il paffa à Acre auec le Roy, qui l'y retint derechef & ses Cheualiers à sa solde , & enfin comme après avoir esté en ces expeditions l'espace de sept années, il retourna en France auec le Roy. Mais dautant que cela seroit d'une longue déduction , & que luy même en a écrit l'Histoire, je passe outre pour m'arrêter à quelques autres de ses principales actions. Estant de rerour en France, il prit congé du Roy à Beaucaire, d'où, aprés auoit visité en chemin la Dauphine de Viennois sa parente, le Comte de Chalon son oncle, & le Comte de Bourgogne son cousin germain, il arriua en son château de Ioinville. Y ayant sejourné quelque temps , il vint à Soissons trouuer le Roy, qui le reçût auec tant de demonstration de bienueillance & d'amitié, que tous ceux de la Cour en furent surpris, & en eurent de la jalouse. Ce fut vers ce même temps que Thibaud II. Roy de Nanarre & Comte de Champagne l'employa pour faire la recherche d'Isabel, fille du Roy; en laquelle negociation il se comporta auec tant d'adresse & de conduite, que nonobstant les difficultez qui se présentérent , le mariage fut conclu, & les noces celebrées à Melun auec toute la magnificence Royale l'an tass. Ce service joint aux autres , luy gagna les affections du Roy de Nauarre, qui le gratifia de plusieurs bienfaits, entre lesquels est le don qu'il luy fit, & l'es heritiers , au mois de lanuier l'an 1258. de tout le droit qu'il auoit au village de Germay, pour en jouir en accroissement de fief, à la char-

Lik Pris

ge d'hommage lige. L'année fuiuante il fouseriuit le testament d'Ebles de zonne, de Geneue, sils d'Humbert Comte de Geneue, où toutefois il ne prend aucu. 1886 de ne qualité; ce qui pourroit faire douter que ce Ican de Ioinuille, ou Genuille, ainfi qu'il y est nommé, soit nostre Senéchal. Il se trouua en suite presque toujours à la Cour du Roy de Nauarre son Seigneur, & estoit auec suy Prince en l'an 1267. Jorfque ce Prince fit hommage à l'Euclque de Langres pour les 20, p.je villes de Bar fur Aube, de Bar fur Seine , & quelques autres places qui releuoient de cette Eglife, en présence de Guillaume Sire de Grancey, de Renier Vitardore, & d'Euftache de Conflans Maréchaux, & autres Scigneurs de Champagne. Le Roy S. Louys avant conuoqué à Paris tous ses Barons, au fujet d'yne nouuelle Croifade, il y manda le Sire de Ioinuille, qui estoit pour lors travaillé d'une fieure quarte. S'y estant acheminé, le Roy & Thibaud Roy de Nauarre le prefférent de vouloir prendre la Croix , & d'entreprendre quec eux le voyage d'Afrique, mais il s'en excufa fur la passurcté & la difete de ses sujets & de ses vassaux , qui auoient beaucoup soussett durant son premier voyage, par les exactions, que les gens du Roy de France & ses Officiars firent sur eux. Il exerça quelque temps aprés la Commission de Maîrre aux Grans Iours & aux Assises de Troyes, & y presida comme le plus Fissace. qualifié en l'an 1271. Durant le voyage que le Roy Philippes le Hardy fit en de l'an 1283. lequel auoit la garde & lebail de leanne Reyne de Nauarte & Comteffe de Champagne, fille vnique du Roy Henry , il fut étably par luy Gouserneur & Garde de ce Comté. Il se trouve encore avoir assisté aux Ailifes de Champagne dans les années 1291. & 1296. Ie ne remarque rien de 467.4 fes autres actions, & n'ay leu aucun acte, où il foit parle de luy , jusques en Champ. l'an 1303, qu'il se trouve nominé auce Ican de loinuille, Seigneur d'Ancer-uille, Anseau de Ioinuille, & autres grans Seigneurs de France & de Champagne, en la semonce que le Roy Philippes le Belleur fit de se trouver à Ar- Teifer. ras au 5. jour d'Aoust, pour la guerre de Flandres. Il fut encore vn des Sei-Pan 1314, contre le méme Roy, pour des fubucations qu'il auoit entrepris de Huste. Leuer fur les Nobles de fon Royaume. Ce démellé ayant effé accommodé Prop. Pro l'année suivante par le Roy Louys Hutin, qui leur accorda des Commisfaires pour faire vne enqueste au sujet de leurs privileges ; par ses Lettres Flories données au Bois de Vincennes le 17. jour de May l'an 1315, incontinant aprés le Roy ayant fait publier vne semonee des Nobles de son Royaume pour se pression. trouver au mois d'Aoust à Arras pour la guerre contre les Flamens, le Sire de l' de Ioinuille fut mandé par vne lettre particuliere du Roy, de se trouuer à different Authie à la my-Iuin. Mais sur ce que le terme estoit trop court pour faire son équipage & ses apprêts, il écriuit au Roy, & luy fit ses excuses de ce qu'il ne poutoit pas le trouter au jour qui luy auoit effé designé, promettant neantmoins de venir dans ses armées le plustôt qu'il luy seroit possible; & effectinionis de vente dans les armees se prantos que u suy tente portes en competente gois dermes qui futent en la compagnie de Monf. le Comte de Poițiers receus à Artas, & ailleurs, par fes patre deux Maréchaux, Monf. Renaut de Lor, Acie Borgon de Ceris, qu'il sy rous. Leclam ua auce vn Cheualier, & fix Efeuiers. L'original de la lettre qu'il écritont de Jennie. au Roy au sujet de cette semonce, m'ayant esté communiquée par Monsieur de Vyon, Seigneur d'Horoutal, Auditeur des Comptes, affez connu parmy les Sçauans : l'ay crû que l'obligerois le Lecteur fi jen inferois icy la copie, tant pour ce qu'elle contient quelques fingulatitez remarquables, que pour-ce qu'elle nous fait voir clairement que l'Histoire que nous auons du Sire de Ioinuille a esté alterée en son idiome; ce que l'on peut inferer d'ailleurs, par ce que la Croix du Maine en sa Bibliotheque des Escriuains François, témoigne auoir eu en sa possession cette Histoire étrite en vieux langage. L'inscription porte ces mots: A fan bon amer Seigneur le Rey de France & de Navarre, & la teneur de la lettre, ceux-cy : A fon bon Seigneur L o y s par la grace de Dies

Partie II.

By the Transec's de Namera, INN AN SI Tire de Inimalle for Santishan de Chang, Sain C. Jan fries reportatio. Clear Since, it of the new rate rate from mandage of the man, or as defined of the sain species and followed on the sain species and species of the sain species and species of the Sain Since Sain species and species of the Sain Since Sain Since Sain species of the Sain Since Sain Sinc

La lettre est pliée & cacherée d'un seau de cire jaune de la grandeur d'un





o'pil sonit como tant so pay de landeles, ou ul sonit che legt an succ le constituent de la constituen

Emond di Boulley a resitté da l'enternamens du Dre de Guyfe , p. 172-Trifer de Chart, de Roy, (Jail ou Oblice

#### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

vers l'an 1315, puisque Louys ne priele titre de Roy de France qu'aptés la mort de son pere auenue en 1314, ayant esté couronné Roy de Nauarre des l'an 1407. D'autre côté ce qu'il ajoute en cette lettre, qu'il a entrepris de faire vn traitté des faits & des plus beaux dits du Roy S. Louys, à la priere, & par le commandement de la defunce Reyne épouse du même Roy, & qu'il ne le peut dédiet à autre qu'à son fils aîné, & qui luy a succedé au Royaume, peuuent faite douter de la fidelité de l'inscription , dautant que le Roy Louys Hutin ne succeda pas à S. Louys immédiarement, & sa more ne sur point épouse du Roy S. Louys. Ce qui peut faire eroite que celuy qui lo premier publia cette Histoire, changea l'inscription de cette epitre, & mit Louys au lieu de Philippes. Mais file Sire de Ioinuille entend ce dernier, par les termes que je viens' de capporter : Il se trouve encote d'autres difficultez ; car outre que Philippes le Hardy ne fut point Roy de Nauarre, il dit qu'il a entreptis cette Histoire à la priere de la desfunte mere du Roy , anquel il l'a dedice. Ot la Reine Marguerite de Prouence, veuue du Roy S. Louys, mourut aprés fon fils Philippes le Hardy: & ainfi il faut que le Roy , auquel il adresse fon Histoite, ait suruecu sa mere. Que si d'autre part il a entendu patler de Philippes le Bel , il est constant qu'il ne fut pas fils , ni sa mere épouse de S. Louys. Neantmoins je n'autois pas de peine à me perfuader qu'il y autoit ettour en cette inscription , & qu'au lieu de Louys il faut testituer . & entendre Philippes le Bel: Premierement, par ce qu'il dit formellement en quelques passages de son Histoire, qu'il l'a composée sous son regne. Car à l'endroit où il parle du Roy S. Louys, il écrit en ces rermes, Le bon Rey appella Messeigneurs Philippes, pere du Roy, qui or est, & eusse le Roy Thiband ses sil, c'est à dire Philippes le Hardy sils de S. Louys, pere de Philippes le Bel, & ailleuts, & parce dis que remembray-je une fois du bon Seigneur, pere du Rey, qui ares eff, pour les pompes & bobans d'habillemens, cates brodées que on fait sous les jours maintenant és armées : & disois-je audit Roy de présent , que onques en la voye d'outremer, où je fus auec son pere , & s'armée, je ne vis une seule cotte brodée, ne selle du Roy fondit pere, ne felle d'antruy. Ce que j'explique pareillement du Roy Philippes le Bel, ne faifant pas de difficulté de croite qu'il ptend ce terme de Pere pour ayeul. D'ailleurs, il est constant que le Site de Ioinuille acheua non sculement son Histoite depuis la Canonisation de S. Louys, qui se fit en l'an 1198. mais encore aprés l'an 1305. puisqu'il y parle de la mort de Guy de Dampierre Comre de Flandres auenue à Compiegne en cette année là. La difficulté donc ne resteroit qu'à l'égard de ce qu'il dit que la Reine, à la priete de laquelle il entreprit de rediger par écrit la vie & les actions de S. Louys, fut femme de ce Roy,ce qui ne peut estre,si ce n'est que le terme de Mere, ne se doine prendre pour celuy d'ayeule. Toures ces contradictions autoient pû fe démesser; si nous eustions pû voit les MSS. sur lesquels Antoine Pierre de Rieus & Claude Ménart ont formé les editions de l'Histoire du Sire de Ioinuille : celle de Poitiers, qui est du parmier, ayant esté alterée du langage de l'Au-teur, comme il auouë luy-mesme en sa Preface, que j'estime auour esté semblable à celle qui a esté en la possession de la Ctoix du Maine. Mais je laisse toutes ces citconstances à discuter, & à éplucher aux plus intelligens, pour acheuer de traittet ce qui teste à examiner de la vie de ce Seigneur, & parler de ses deux femmes : dont la premiere fue, comme j'ay remarqué, A L I X DE GRANDFRE', de laquelle il auoit deux enfans , lotiqu'en l'an 1248. il entreprit le voyage d'outremer auec le Roy S. Louys, comme il témoigne luymeme, dont I'vn estoit IEAN DE IOINVILLE, Seigneur d'Anceruille. La feconde femme de Iean Sire de Ioinuille , fut ALIX DE RISNEL, fille & 13 Poles heritiere de Gautier Site de Rifnel, auec laquelle il viuoit en l'an 1262. au- p. 467. quel temps le pere de cette Dame effoit decedé : elle mourut l'an 1288.

# Enfans de Iean Sire de Ioinuille, & d'Alix de Grandpré

9. N. DE I OINVILLE. Le Sire de Joinnille fait mention de ce ficn fils, fans le nommer, lorfqu'il dit que quand il entreprit le voyage d'outremer il auoit doux enfans, dont le fecond eftoir le Seigneur d'Anceruille, effant touvefois incertain fi c'eftoir quelque fille, ou le Seigneur de Bre-

P. 44-Hill, de Ghafillen, 9. IEAN DE TOINVILLE nafquit la veille de Pafques l'an 1248. Son pere luy bailla en partage la terre & la seigneurie d'Anceruille, à vne lieue de S. Difier, qu'il avoir eve en don de Ican I. du nom, Seigneur de S. Difier & de Vignotty. Il se trouue nommé dans le mandement du Roy Philippes le Bel, donné à Lorris au mois d'Auril 1303, enuoyé aux Nobles de Champagne pour se trouuet à Lagny trois semaines après Pasques pour le fait de la guerre, avec lean Seigneur de Ioinuille son pere, & Riue Anseau de Ioinuille. Ie n'ay rien appris de ses alliances ni de sa posterité, car il n'est pas probable que ce soit luy, qui donna l'origine à la branche de Ioinuille, qui s'établit au Royaume de Naples, laquelle nous reprefenterons à la fin de cette Genealogie; veu que luy ou fon fils auroit succedé à la seigneurie de Ioinville, à l'exclusion d'Ancel fils puîné de Iean Sire de Ioinuille: ce qui me fait croite qu'il mourut fans enfans. le trouve seulement qu'Isabeav de Lorraine, fille de Frederic III. Duc de Lorraine se qualifioit Dame d'Ancerville, & ente. ou tante, du Duc de Lorraine, dans vn titre de l'an 1348, auquel temps elle jouissoit des tetres & des seigneuries de Larzicourt, de Nogent l'Artaut, & de Seant en Othe, qui auoient appartenu au Comte de Lancaftre, & auoient efté reunies au domaine du Roy, qui pour certaines causes les auoit données à cette Dame, pour en jouir sa vie durant. Elle deceda le 20. jour de May l'an 1858

la sorre de Champagns de l'an 1142, en la Chamb, des Compe.

6. GIOTROY DE LOIVILLE Seigneur de Brequenay, ett qualifé fist de Seigneur de Inivaille en va rieue de la 117-70. oi la femme et l'enterne de Nateuril, & feuer de Guilliame de Liñgues, Seigneur de Nateuril | van de l'enter de Guilliame de Liñgues, Seigneur de Nateuril | ruge, fizur-fierne hommage de la trete de l'enter l'enterne l'autre fizur hommage de la trete de l'enter à l'imbert de Beaujeu Connérable de France en l'an 18-6. Mais il n'ell pas combant d' et che Goofforne de loimille Cheurille Banneere, qui et la nommé entre les Cheurillers de Champage qui valetminerent aucce de l'enterne l'enterne de l'

Tabular. Ausifieder. Hill. de Chaft. Hill. de Betienne; p. 187-To. f. biff. Franc. p.

gneur de Vaucouleur, qui viuoit au mématemps. Tanty a qu'il mourut lans enfans aprés l'an 1194. 9. AND R. L'DE IOIN VILLE Seigneur de Bonnay, duquel il est parlé dans vn Arrest de l'an 1135. deceda fans alliance.

9. N.DE IOINVILLE femme de IEAN Seigneur de Charny.

#### Enfans de Iean Sire de Ioinuille, & d'Alix de Risnel, sa seconde semme.

9. I E A N DE I O IN VILLE Site de Rifnel, fit vn accord auec fon perel'an
tis 8. au fujet de la terre de Rifnel, qui lay effoit écheuë par le decés de
fantis f.
ta-au la f.

9. ANCEL Sire DE IOINVILLE continua la posterité.

9. ALIX DE TO INVILLE (qu'aucuns difent eftre iffue du premier mariage de Iean) fut accordée en mariage par le Sire de Ioinuille son pere à I E A N SEIGNEUR D'ARCEES, (ou d'Arcie fur Aube ) & de Chacenay on Cheualier, par traité passé à Ioinville, le jour de la feste de l'Intention serie de fainte Croix l'an 1300. Par lequel Ican Sire de Ioinuille , du confentement de Iean de Ioinuille Seigneur d'Ancerville, & d'Ancel de Ioinuille Seigneur de Remancourt, ou de Ternancourt, ses enfans, donna à sa fille en faueur de mariage trois cens liures de rente en terre à prendre aux terroirs de Traues & de Gerseins, dont l'assiette deuoit eftre faire par Gautier de Ioinuille Seigneur de Vaucouleur, & Guy de Ioinuille Seigneur de Sailly, auec la fontme de trois mille liures tournois. Ce Seigneur mourut auant l'an 1307, auquel temps Alix de Ioinsiille fe disoit sa veuue, & en cette qualité elle entra en l'hommage de l'Euesque de ne des Langres, acause de la terre de Chacenay l'an 1316. Elle se dit Dame de "La Beaufort dans l'acte, parce qu'elle eftoit alors remariée auec HENRY D'ANGLETERRE, dit de Lancastre, Seigneur de Beaufort & de Nogent, fils d'Emond d'Angleterre Duc de Lancastre & de Blanche d'Artois, lequel mariage est remarque dans yn Arrest de l'an 1317. Iean d'Arcées estoit frere d'Erard d'Arcées Cheualier, qui fit hommage pour la même terre de Chacenay à cet Euesque l'an 1183.

IX. ANGEL ou ANGEAV Sire de Ioinville, fils de Iean Sire de Ioinville , & d'Alix de Rifnel fa feconde femme , eut premierement en partage la terre de Remancourt, ou de Ternancourt; puis il succeda à Iean de Ioinuille son frere ainé de ce mariage en la feigneurie de Rifnel, qu'il possedoit en l'an 1304. Louys Hutin Roy de Nauarre, & depuis de France, l'employa au Comté de o, Champagne, vers le Bailigny, auec Simon de Meno & Ican des Barres Cheualiers. Me le fit vn des execureurs de son testament. Après la mort de son pere, il luy succeda en la seigneurie de Ioinuille,& en la senéchaucée de Champagne, ses freres ainez tant du premier que du second lit, estant alors decedez sans posterité. Il prenoit ces qualitez dés l'an 1317, auquel le Roy Philip- 20, 0016, pes le Bel le choisit auce d'autres Seigneurs pour arbitre de quelque different est site. qu'il auoit auec le Duc de Bourgogne en l'an 1318. Vn rouleau de la Chambre des Comptes de Paris, le comprend parmy les gens d'armes, qui furent enuovez par le Roy aux frontieres de Flandres, auec le Comte d'Eureux, où il se trouua accompagné de huit Cheualiers, & de trente-vn Escujers. Dans vn autre fans date, il est nommé parmy les Cheualiers Banneretz, qui furent du message, c'est à dire, de la suite & de la Maison de Charles Comte de Poitiers, depuis Roy de France, dont le premier estojt le même Comte d'Eureux. & auoit en sa compagnie quatre Cheualiers Bacheliers. Le Roy Philippes le Long le sit vn des executeurs de son testament, qui est du 26, jour d'Aoust l'an 1321. auec plusieurs autres Seigneurs. Et en l'an 1323, le mariage d'Henry IV. Telfer. 14. du nom Comte de Bar, auec la fille aînée de Iean Roy de Boheme, ayant 1614. efté arrêté, il se rendit plege des conventions au nom du Comte de Bar, avec # 4 Per. Philippes Comte du Mans, & Mathieu de Trie Maréchal de France; comme encore du jugement rendu par le Roy Charles le Bel entre le méme Roy Darie & le Comte, par acte du 18. jour de May. En l'an 1315, il fut vn de ceux qui tempe. cautionnerent Robert de Bourgogne Comte de Tonnere, qui auoit elle pris set. par Guigues V I. Dauphin de Viennois, pour sa rançon. En cette même an tauge, p. née il rendit au Roy Charles quatre cens liures de rente fur les villes de 174 178 Borbonne & de Chantemerle, que le Roy Louys Hutin luy auoit données, Trifin de pour en jouît sa vie durant, par acte pusse à Paris au mois de Nouembre. Le France, ne trouve rien de ce qu'il fit depuis ce temps là jusques en l'an 1335, que le Roy 1. 161, 1 Philippes de Valois le commit auec le Comte d'Eu Connécable, & le Sire M. Gaid de Briquebec Maréchali de France, pour receuoir les gens d'armes qui deuoient de la Bann. alter une. In yau woyage d'ouremert ce qui fait voit qu'il effoit en grand credic'à la Court, & ye troute let premier sape, ce qui le juillée d'ailleux de ce que l'aminé tiusante il fut commis par le Roy, pour afinêre au traite d'alliance, qui fit rouchl à Paris, entre le même Roy, & Fennand Roy de Chillie, par fernand Sance Cheustier Cabillan, Ambatideux de Fernand, & Robert Bertand Matéchal de France, d'optie par le Roy Philippe, le 27, pour bene de l'année de

Cummar et chaire se Constructive du Noy se de Parance! Let et a part au Noy se de La fille farare précia Affanél Martin, a Hugues de Alcoue Chesailasse du Noy Cammar de Catellie. Il le rouse enfaite dans l'amréque Philippes de Valoi ensoys en de Catellie. Il le rouse enfaite dans l'amréque Philippes de Valoi ensoys en de Valoi de la contra de la companie de font la bandie va Chesailar Bannere, spatrore Bedeliers, le Goanne-fup Ericatura de la Roman de la companie de la companie de la companie de la companie de l'action de la Roman de la Catellier de la companie de l'action de la Roman de la Catellier de la companie de l

Manya. My pomoiente apparenir à cauté de la gade du fits de feu Aubert de Hangelt Seigneur de Genlii fon gender, juissant la Contume. Les letters de ce
pelt Seigneur de Genlii fon gender, juissant la Contume. Les letters de ce
pelt Seigneur de Genlii fon gender, juissant la Contume. Les letters de ce
per de feur de la commandation de la contume de la contume.

Manya de la contume de la contume de la contume. Les des la contume de la contume.

Manya de la contume de la con

"VAISTE PE VATEMONT IS temme vendent au Roy Philippes de Valois quelques tentes qu'ils auocientéroite pernedre fui rescepte de Champagne. Cette Dame efloit la (econde framme, & feaur & hetitiere de Henry IV. du nom Contre de Vaudemont. Car en premières noces il auoit époule ausnrl'an 190, Lo Re De SANBRY CHE, fille de Jean Comte de Sarbruche Seigneur de Commercy, de laquelle il réury point d'enfant.

#### Enfans d'Ansel Sire de Ioinuille, & de Marguerite de Vaudemont, sa seconde semme.

to. HENRY Site de Ioinuille & Comte de Vaudemont.

10. MANOVERTE DE LOUVELLE CUE EN PATERE LE TETE DE RÉGIO.

ou de Reno. Elle époule ne premières noce le Sire de Calant, & en fecondes H voves "NAM DOSE VII. du nom, Seigneur de Chaumons, qui mourur en la bastaille d'Arincourt, dont les fuccessifeurs possentent encore à préfent cette tetre, auce titre de Marquista.

OLSABEAV NE IOINVILLE SUR MINISTER AUCE IEAN DE VERGY COLSABEAV DE VERGY COL

to. ISABEAY DE IOINYILLE DUT MATIÉC AUGE LEAN DE VERGY Seigneur de Mirebeau, auec lequel elle effoit encore viuante l'an 1380. to. N. DE IOINYILLE, alliée en la Maison de Fenefiranges.

O JEANED DE JOINVILLE époude en premières noce Î LAN DE NO LEAS Ségreure de Vondeure & Commé de Joigny, & en fécunde en Commé de Joigny, & en fécunde de Campe de Genlie. Il y au Tréfor de Charres de Roy nu verure faite par Lean de Hanged Checulier, au de Vondeure de Commé de Vondeure de Charres de Roy nu verure faite par Lean de Leange d'édigner à Leange de Joinnelle chaqueme du tres coursie par a, par l'ettres donnée à leange de l'adminé de l'autre coursie par a, par l'ettres donnée à

Paris l'an 1318.

x

#### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

X. HENNY Sire de l'oinville, Counte de Vaudemont, & Sméchal de Champagne, ou vu grand différende en l'au 1911, ausse le an de Vergy Scigneur de Fonsens & de Champites Senéchal de Boursgope fon, coulin, leque il irmoya defen au combat per va curet, quien liméte ne Pfathies per
que il irmoya defen au combat per va curet, quien liméte ne Pfathies per
pagné de quarre Chesaltiers Bacheliers, & de trense-tane Eficialers de faconpagné de quarre Chesaltiers Bacheliers, & de trense-tane Eficialers de faconpagné de parter contre le Anglois, & de trense-tane Eficialers de faconpagné de parter contre le Anglois, & de trense-tane Eficialers de faconpagné aux guerres de Bereage el 11 sa 1911. Il accompagna enfinite lean Rey Cist. A
de France en la parter contre le Anglois, & fe tronsus succ luy à la finede s'allers
de l'incentant le la production de l'incention de l

#### Filles de Henry Sire de Ioinuille Comte de Vaudemont.

II. MAROVERITE DE IOINVILLE Contesse de Vaudemont.
II. ALIX DE IOINVILLE ÉPOUS TRUBAVO Segneur de Neuchite! r. boise Maréchal de Boutgogne, auquel elle porta en dot les terres de Châtel fa de fut Moselle, de Banquille, de Châtel ga de La fetté fut Amance.

XI. M. A. K. Y. H. T. E. Dame de Ioinnille Comerfié de Vaudemont, fut mariée rois foits, la premiere ause I. La N. E. B. D. Y. A. D. S. Ill. d'A puissé de Comers de Bourgogne. Elbant venue de live juli fei feremaria auce Prant L. C. O. X. T. B. S. T. S

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Autres Branches de la Maison de Ioinwille.

Le ne veux point faire paffer cette Genealogie de la Maifon de Lointille pout van pièce entierement acheuée, mais feulement comme vn leger crayon, parie 11.

qui pourra donner enuie à ceux qui sont plus versez que moy en ce gente d'étude, d'y trausiller ferieusement. Ie me suis contente à mon égard de remarquer la suite des Seigneuts, & les principales alliances de cette illustre famille, & particulierement d'écrire l'eloge & la vie de l'Auteut de cette Histoire, qui a esté le premier dessein de mon entreptise. Neantmoins afin de ne rien oublier de ce qui est venu à ma connoissance sur cette matiere, je ne laisferay pas de parler icy deplusieurs du nom de Ioinuille, qui paroissent dans l'Histoire & dans les titres, dont je n'ay pû apprendre la filiation, pour les joindre au trone de l'arbre; ce que d'autres pourront faire plus heureusement auce le remps par le secours des Chartes, & autres pieces necessaires pour dreffer vne fuite Genealogique.

#### La Branche de la Maison de Ioinuille, qui s'habitua au Royaume de Naples.

S. LEAN DE IOINVILLE est le premier de cette famille, qui se trouue anoir suiuy la Cour des Rois de Naples, de la Maison d'Anjou, sans que Jaye pû découunt auec cerritude de qui il estolt issu. Et Ammirato dit que le Roy Charles I. du nom le sit grand Connétable du Royaume de Sicile, & luy donna les terres d'Alifi & Venafro, mais je crois que ces grans bienfaits fe doiuent attribuer à Charles II. dautant qu'en l'an 1183 il n'auoit encore aucune qualité qui le fift rematquer, n'eltant qualifié fimplement que Noblehomme, lorsqu'il fut enuoyé en cette année là par Charles Prince de Salerne vers la Republique de Venife, pour louer des galeres, ainfi qu'il est porté dans les epitres du Pape Martin I V. le crois pareillement que c'est cette ambassade dont parle le même Ammirato, éctivant qu'il fur envoyé en qualité d'Ambaffadeur vers Iean Dandolo Doge de Venife, qui commença à prendre ce titre l'an 1280, auec Henry de Guini & Mathieu d'Atri Iuge. D'ailleurs Summonte dit en termes exprés que Charles II, le fit grand Connétable de Sicile en l'an 1307. Le même Roy luy fit encore épouler BELLEDAME, fille de Pierre Ruffo, ou le Roux, Comre de Cantazaro, & luy donna en faueur de ce mariage, & pour le recompenser des grandes dépenses qu'il audit faires à l'occasion des guerres, mille onces d'ot, à la charge que venant à décéder fans enfans males, cette fomme retourneroit au Roy. Il estoit décédé avant l'an rus. & laiffa le fils qui fuit.

GEOFFROY DE TOINVILLE succéda à son pere aux seigneuries de Venafro & d'Alifi. Il est fort tenommé dans l'Histoire pour auoir desfendugenereusement le pont de Brindis contre Roger de l'Oria Amiral de Frederic Roy de Sicile', auec lequel il combatit en cette occasion à cheual corps à corps , l'ayant bleffe d'un coup de sa masse, & ayant eu son cheual tué sous luy. Les Écriuains ajoûtent qu'il mourut prisonnier des ennemis , sans dite fi ce fut en cette rencontre. Le Roy Robert luy donna quatre cens onces d'or de reuenu, & luy assigna à cet effet Carinola & Mondragon.

GEOFFROY DE TOINVILLE II. du nom , estoit en France , lorsque Geoffroy son pere mourur. Estant retourné au Royaume de Naples, le Roy Robert luy continua la pension des quatre cens onces d'or qu'il auoit données Abertul Culture and Alif pour cent cinquante, Lettere & Gra-grano pour cent, li Roque de fainte Agathe & Quacule pour cent, Sente Angele de Lomberdi pour cinquante. Il femble que c'est ce Geosfroy de Ioinuille qui accompagna en l'an 1326. Charles Duc de Calabre à Florence. Il fut rué pat des Routiers & des troupes débandées le penultième jour de luin l'an 1335. & laitfa de Icanne des Baux fa femme, le fils qui fuit

NICOLAS DE TOINVILLE estoit fort jeune, lotsque son pere mourut,

### DE LA MAISON DE IOINVILLE.

& demeura sous la tutele de sa mere. Le Roy Robert erigea en sa faueur la Wadde terre de S. Angeen Comré. Mais depuis il perdit les bonnes graces de ce l'rin. 41. 1710. 20 ce, qui luy conficiua tous les biens, & en donna une partie aux Religieuses de 141. Sainte Claire de Naples. Marhieu Villani a parlé de luy en son Histoire, lors-Qu'il dit que le Comte de S. Ange auec les Sanfeuerins & Raymond des Baux, Mail. Vig. reconurérent cent mille florins pour la deffaite receue à Meleto, par l'armée du fest Roy de Hongrie, où ils furent faits prifonniets. Il fe reugea énfuire du part ty de Pierre I V. Roy d'Arragon qui en l'an 1545. Penosya en ambalfadde 2 zerislad. Auignou vers le Pape, a ut fujet du different qu'il auott pour la reiliturion ««—144du Royaume de Majorque, Surita témoignant qu'il effoir en grand crédit Coope à auprés de ce Roy. Il paffa incontinent après en la Cour de Philippes de Va-Compte. lois, qui l'employa pareillement en plusieurs negociations & voyages, pour profitat la dépense desquels, & aussi par forme de recompense, le Roy luy donna trois 14.6. mille liurées de bois à Tournois, à prendre au parc de Laichy en Champa- " l'His. gne, par lettres du troisième jout de luin l'an 1347. Il prenoit pour lors la 4 540 qualité de Comte de Terreneuue, qui luy échûr auant l'an 1335, par le maria-ge qu'il contraéta auec Marguerire de l'Oria fille de Roger de l'Oria Grand r'i m. k. Admiral de Sicile, & de Saurine, pour lors veuue de Barthelemy de Capouë (\*\*171).

Grand Protenocaire du Royaume de Naples. Summonte, Campanile & Am-

reneuu'e vers l'an 1346. Ainfi il faut qu'
A MELIO OU AME DE lO IN VILLE Comte de S. Ange & PHILIPPES DE loth VILLE, qui viuojenten l'an 1379. & Lovys DE loin VILLE. duquel l'Histoire fait mention en l'an 1382, s'ils ont esté fils de Nicolas, qu'ils foient iffus d'yn autre mariage de ce Comte; ce qui n'est pas éloigné de probabilité. Car Ammirato témoigne qu'vn Comte de S. Ange de la Maison de loinuille épousa aprés l'an 1320. Ileria di Ser, d'une noble famille, ce mariage ne pouvant s'attribuër qu'à Nicolas, qui eut le premier le titre de Comto de S. Ange. Tant ya que Philippes époufa AGNES PIETRAMALA, fillo de Catherine d'Ugot Dame de Campomarino. Louys suivit la faction de Charles I I I.Roy de Naples en la guerre des Ducs de Duraz, & se maria auec Orsoline, Comtesse de Satriane, fille d'Angela de Capouë. Et quant à Amé, il fut Com-te de S. Ange & Maréchal du Royaume de Naples. Il vivoir encore l'an 1403-Nous ne lifons rien de certain de les alliances & dela posterité, sinon qu'il ce cut vne fille nommée leanne de Isimuille, qui fut mariée trois fois. Premierc- mid Pi ment auer Louys de Sabran Comte d'Ariano, puis auec Simon de Sanguine lasgere. Comte de Bugnara, & enfin auec Nicolas Filanger Seigneur de Lapigio. Il est encore probable que durant les diuisions de Naples ses biens furent confiquez : Car en l'an 1383. les feigneuries de Serra Capriola, & de Torte Mag. 4 app. A giore, qui auoient appartenu à ce Comte, furent données par le Roy Charles III. D'ailleurs Ammitato remarque que peu auant famort il ne le disoit que Seigneur de Lauello, & qu'incontinent aprés le Comré de S. Ange fut vendu par le Roy Ladiflas, & acquis par la Maifon de Zurlo, de laquelle il passa en celle des Caraccioli, où il estoit de son temps. Il eut encore vn fils naturel nommé I an NICOLAS DE IOINVILLE, qui se trouus auec les autres Barons du Royaume au Parlement d'Alfonse l'an 1441. Le Comte

Amé eut aufli pour frere ELEAZAR DE TOINVELLE, Abbé du Monastete de sainte Marie de Gualdo de Mazzica, qui viuoit en l'an 1409.

Autres Seigneurs du nom & des armes de Ioinuille, dont les titres font mention.

MILON OU MILES DE IOINVILLE Chevalier fur présent à vac do-nation faite par Haymon de Brie à l'Abbaye de Moléine fous Robert Euesque de Langres, qui viuoit l'an 1106.. Il y a lieu de ptésumer qu'il fur fils de Geoffroy II. Seigneur de Joinville, & d'Hodierne de Courrenzy. Du moins le nom de Miles qui estoit familier à la Maison de Courtenay , & le temps auquel il viuoit, y conviennent.

IEAN DE IOINVILLE Cheualier, seruir le Roy en l'oft de Flandres Out

NICOLAS DE TOINVILLE Chevalier, & Madame PHILIPPES (2 femme, fille de Ican Fourrée Chevalier, vinoient en l'an 1321,

ANDRE' DE LOINVILLE Cheualier Banneret Seigneur de Beaupré, du Bailliage de Chaumont, feruit le Roy auec vn Cheualier Bacheliet, & quinze Escuiers en ses armées l'an 1317. & 1318.

IACQVES & ANCEAV DE TOINVILLE foot nommez en vn vienz Prouincial, qui donne au premier pout armes, celles de Ioinuille, le lien affuble d'une crefte, d'une erme d'azar au lien d'er; billeté d'er, qu second, un este des memes armes, qui font celles de Conflans, en l'espaule du lien. Ce qui peut faire prefumer qu'ils estoient freres, & issus d'une mere de la Maison de Conflans', & si cet Anceau est celuy que Henry Sire de Ioinuille appelle son cousin germain

en des lettres de l'an 1351. il faut qu'il soit issu d'yn fils puiné de Ican Sire de ERART DE IOINVILLE Cheualier Seigneut de Douleuanten Cham gne, vers Bar-fur-Aube, se trouua auec quatre Escuiers en l'armée du Roy l'an

1341. & en la semonce qui se sit à Arras, où le Connérable de France com-mandoit, à la S. Iean de l'an 1342. Il est qualisé Bailly de Vitry en vn compte de la terre de Champagne de l'an 1348. Ie crois qu'il sut pere de

I BAN DE IOINVILLE Chevaljer Seigneur de Doulevant & de Villets au Chefne qui viuoir l'an 1390. au compte du Bailliage de Meaux de l'an 1375. Il y est encore fair mention de Messire I E A N DE 10 INVILLE Seigneur de Douleuanr , & de M. Guillaume de Saux Seigneur de Despanse Cheualier , qui payerent au Roy cent foixante liures tournois pour le rachat de la terre de

Guerart, mouvante dn Roy aeause de son Châtel de Coulomiers, nouvellement auenue & écheue audir Meffire Guillaume, acause de Madame I E A N-NE DE TOINVILLE fa femme, & à Damoifelle MARGVERITE DE TOIN-VILLE fœurs de deffunt M. Jean de Ioinuille Cheualier Seigneur dudir lieu. GROFFROY DE IOINVILLE Chanoine de N. D. de Cambray, se trou-

ua à la fuite du Roy en l'armée de Flandres auec trois Escuiers l'an 1341. ANSEAV DE TOINVILLE Escuier Seigneur de Bizarre, acause de sa femme, fille de Meffire Estienne de S. Veraix 1349. IRAN DE TOINVILLE Escuier Seigneur de Lachy les Susanne en Cham-

pagne, qui estoir probablement de la Branche des Seigneurs de Vaucouleur, se rrouua en la même armée auec trois Escuiers. Il auoit vne sœur nommée Man-GVERITE DE TOINVILLE, laquelle épousa Eudes Cheualier Seigneur de Culans, qui releua du Roy la rerre située au Parc de Lachy, écheue à sa femmepar le decés de Iean de Joinuille, frere de Marguerite l'an 1379.

LOFFROY DE LOINVILLE Escuier Sire de Domarrin prés d'Estrées, viuoit l'an 1374, son seau represente les armes de Ioinuille

AVBERT OF IOINVILLE Efcuier feruit le Roy auec cinq autres Efsuiers desa Chambre en l'an 1386. son seau represente les armes de loinuille,

& en l'an 1188, le dernier d'Octobre il fit hommage au Roy de tout ce qu'il tenoit de luy au Bailliage de Chaumonr.

HENRIBTE DE LOINVILLE viuoit auec lean de Faucogney fon mary M. Goich,

PIERRE DE LOINVILLE Seigneur de Bruley eur vne fille vnique nom-TELAN III. A SULVILLE Seigneur es truiter est vincuir vinque nommée lannis en I ounville Dame de Bruley, de laquelle Anoine de Laque
Lorraine Comte de Vaudemont obtint le bail du Roy parlettres du 1. d'Auril
Adril, Austre Pafques. En ecette qualité il obtint fouffrance de faite foy & hommage de pluieurs cettes afficie au Baillage de Chaumonnt à elle écheurs par le
MCGM). deces de son pere. Quelque temps après, scauoir le 10. jour de Ianuiet 1444. il sit en cette qualité hommage au Roy de la seigneurie de Bruley, qui appar-

tenoit à cette mineure. ANDRE 'DE TOINVILLE tint le Ban de la ville d'Espinal à titre de gagerie, lequelil vendit à Conrad Bayer de Boppart Eursque de Mers, qui viuoit l'an 1440, Mus p.
MAHAYT DE IOINVILLE fit hommage au Roy par Jacques de Heraucourt Cheualier son neueu, & son procureur pour la moitié de la rente, & du

passage de Bar-sur-Aube, le 15. Feuriet 1440.

### AVIS AV LECTEVR.

l'A v o 1 s communiqué la Genealogie de la Maison de Ioinuille, telle que je la viens de tepresenter, au R. P. D. Pierre de sainte Catherine de l'Ordre des Feuillans, que J'auois apptis y auoit trauaillé, & il me donna alors deux ou trois remarques, que j'y ay inferées. Mais depuis que cét ouurage a esté sous la presse, il m'a enuoyé vue table Genealogiquo de cette famille, qu'il a dresse sur les titres qu'il a veus, qui m'ont fourny de nouueaux éclair-eissemens qu'il importe de donner au public, qui luy en aura l'obligation. Premierement, à l'égard de la branche des Seigneurs de Sailly, voicy com-

me il la compose. Il donne à G v v I. du nom Seigneur de Sailly trois fils, & deux filles. Les fils font Robert Seigneur de Sailly, Sisson Seigneur de Dongeux, qui eut posterité, & Guillaume Seigneur de luilly, qui eut deux fils, comme j'ay remarqué. Les filles font Agnes Dame de Dammartin, & Alix Prieure de N. D. de Foilly prés de Ttoyes. ROBERT Seigneut de Sailly, laissa d'Aufelix sa femme Gay II. du nom Seigneur de Sailly, Beatrix Religieuse de N. D. de Foissy, Agues femme de Ican de Faucogney Vicomte de Vesoul, N. Dame de S. Aoust, & N. Religieuse à Benoiste-Vaux. Tous ees cafans de Robert Seigneur de Sailly font nommez au Testament d'Ausclix sa femme de l'an 1278. G v r II. du nom Seigneur de Sailly laiffa deux enfans, sçauoit Gsy III. du nom Seigneut de Sailly, & Simos qui cut aussi posterité. Gy y 111. Seigneur de Sailly épousa vne Dame nommée Marguerite, aues laquelle il donna en l'an 1300, vingt fols de rente à l'Abbaye d'Escures pour leur anniuersaire. De leut mariage vint vne fille vnique Alix Dame de Sailvon ammess une. Let ever instange vint vine une vinuje eine Datrie et Sally, Iy, fesorie de Koment de Choliecit, voi 11. Septem et Sally, foit Si-gener de Eichnette. Il fur marié deux foit » Il premiere une Alix de Sally, foit Si-gener de Eichnette. Il fur marié deux foit » Il premiere une Alix de Sallé, Fontaine, pois unes Marie de Chennet. Du premier marige vinfent Les, Abéres, Agest, & Affeite Du Geond, dep. Jure, Dancé Eléchnette, & Affeite. Du Geond, dep. Jure, Dancé Eléchnette, & Affeit.

enfans possedérent la Seigneurie d'Eschenets. Quant à Simon de Sailly Seigneur de Dongeux, il fut pere de G v v Seigneur de Dongeux, qui époufa Ifabel d'Eftrepy, auec laquelle il fonda vn Hofpital en l'an 1300. De leut alliance vintent Gay & Oger. Gyy I I. du nom Seigneur de Dongeux épousa Beatrix d'Arziliers, dont il eut Beatrix Datne de Dongeux, femme de Henty Seigneut de Bourlaimont. Oesa de Dongeux Sei-

Dij

#### 10 GENEAL. DE LA MAISON DE IOINVILLE.

eneur d'Effincourt & de la Fauche s'allia auec Marguerite d'Yceleu. & en procrea Margaerite fille vnique, mariée trois fois, premierement auec Henry de S. Difier Seigneur de la Roche, puis auec Eudes de Sauoify, & enfin auec Croiffant Seigneur de Flauy.

Pour la branche de Vaucouleut, le P. D. Pierre de S. Catherine nous apprend que Groffnor de Ionuille Seigneur de Vaucouleur eut de Mahaut de Lacy sa femme six enfans, tous nommez en vn titre de l'an 1194, qui est vn partage que Geoffroy Scigneur de Vaucouleur fait à Gautier son fils aîné, du confentement de Mahaut fa femme, & de ses autres enfans, scauoit, Simon, Nicolas, Pierre, Guillaume, & Ieanne Comteste de Salmes. Geoffroy, qui fut emploie par le Roy d'Angleserre, n'y est pas nommé. NICOLAS fut Sejgneur de Morencourt, & épousa leanne de Lautrey. GAVTIER Seigneur de Vancouleur, fils ainé de Geoffroy, laiffa quatre enfans, Iean Seigneur de Vau-couleur, Nicolas, Pierre, & Erard Seigneur de Douleuant qui eut posterité. IE AN Seigneur de Vaucouleur, puis de Mery sur Seine, eut deux sis Amé. & Anfel. A M E' Seigneur de Mery laissa trois silles, Ifabel Dame d'Estrailles femme de Ican de Sarebtuche Seigneur de Commercy, Margueise mariée a-uce Eudes de Culant, & Simone temme de Charles de Poiriers Seigneur de S. nig. 4rc. Valier. ERARD Seigneur de Douleuant, fils pulné de Gautier Seigneur de

Falent- Vaucouleur, fut pere de IEAN Seigneut de Douleuant, & celui-cy eut yn fils, & deux filles, fçauoir Icen Seigneur de Douleuant, Icenne marice en premietes noces à Guillaume de Saux, & en secondes à Iean de Hans Seigneur de Tenoigne, & Marguerite femme de Hugues d'Amboife Seigneur de Chaumont. Par la Genealogie de cette branche il paroît que ceux qui ont attribué pout fille d'Ansel Seigneur de Ioinville Marguerite femme en premieres noces du Sire de Culant, & en secondes du Seigneur de Chaumont, se sont mépris: veu que la Dame de Culant est differente de la Dame de Chaumont, & toutes deux de la branche de Vaucouleur. La premiere rendit yn aueu au Roy en l'an 1378. de la troisième partie de la terre de Lachy, qui luy estoit écheuë par le decés d' Amé de Ioinuille Seigneur de Mery son pete.

Le P.D. Pierre de fainte Catherine donne encore pour fils à Iean Sire de Ioinuille & à Alix de Rifnel fa feconde femme, ANDRE Seigneur de Beaupré, qui d'Isabel Dame de Bonner laiffa Aufel & Roger de Ioinville. Rogen Seigneur de Beaupré épousa Agnes Dame de Puligny, & en procrea Aubers & Audré. Avera T Seigneur de Beaupré s'allia auec Agathe de Grand, & en eur deux filles, sçauoir Mahant qui épousa Antoine de Ville Seigneur de Haraucourt, & Icanne femme de Gerard de Puligny. A N D R z', frere d'Aubert , estoit Seigneut de Bruley en l'an 1419. Il eut deux fils Pierre & André. PIERRE Seigneur de Bruley fut pere de Jeanne Dame de Bruley.

Le même D. Pierre de fainte Carherine ne m'a pas donné de nouuelles lumieres pour la branche qui s'habitua à Naples, finon qu'il estime que IE A N. ui lui donna l'origine, eftoit fils du Sire de Ioinuille Auteur de l'Hiftoire de S. Louys, & d'Alix de Rifnel fa seconde femme, & que c'est ce Iean qui est surnomme Boutefen dans l'Obituaire de S. Laurens de Ioinville sous le 21. de Nouembre, & à qui Vassebourg donne pour femme Marguerite de Vaudemont.

## **OBSERVATIONS**

SVR
LHISTOIRE
DESLOVYS
ECRITE

PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE.



# **OBSERVATIONS**

SVR

### L'HISTOIRE DE S. LOVYS

ESCRITE

### PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE.



RAND SENESCHAL] Los Sires de Ioinuille ne fe trou- Pag. 1 uent pas auoit jamais pris cette qualité dans les anciennes Chartes que l'on voit d'eux, mais de Senéchal feu-lement, laquelle ils ont ptétendu estre hereditaire en leur famille, comme j'ay remarqué en la Gencalogie de cette Maison. Quoy que ce setoit auec raison qu'ils l'auroient pû prendre; puisqu'en cette qualité ils auoient la superiorité, & l'intendance sur tous les Senéchaux, & les Baillis de Champagne. Les Comtes de Prouen-ce, du Perche, de Pontieu, les Ducs de Guienne, & autres grands Scigneurs du Royaume ont eu parcille-

ment leurs Senechaux, qui presidoient aux Assises de leurs Baillis, dans l'étendue de leurs Bailliages. L'Otdonnance d'Edouard L. du nom Roy d'Angleerre, qui se voit au Registre de la Connétablie de Bour-deaux foi. 78. tegle la fonêtion du Grand Senéchal de Guyenne, luy enjoignant, entre autres choses, d'établit des Baillis & des Sous-Senéchaux, de viister les Bailliages au moins vne fois l'an, de présider aux Affifes, &c.

LOVYS SON AISNE FILS ] Il naquit l'an 1244. & moutut âgé de feize 24, 4:

ans l'an 1260. Nangiurin S. Lud. p. 340.
Vn Escosso 15] le nescay fi le Sire de Ioinuille parle icy des Escossos.
Vn Escosso 15] le nescay fi le Sire de Ioinuille parle icy des Escossos. comme des peuples tres-éloignez de la France, & qui habitoient ce qui est appellé vlima Thale : ou bien s'il a voulu matquer l'humeur de cette nation, qui le plaifoit tellement aux grands voyages, qu'il n'y auoit presque point de Royau-mes, où ils ne se répandissent en grand nombre : ce que Walefrides Strebe au liure a. de la vie de S. Gal ch. 46. a temarqué. D'où vient que nous lifons que ptef-qu'en tous les endroits de la France, il y auoit des Hofpitaux fondez pour eux, dont il 60. ont il est parle dans les Capitulaires de Charles le Chauue tit. 6. & 23. in 8ynode Meld. cap. 14. & au titre de la fondation de l'Abbaye de Walcourt au Dio-Partie II.

Pap Si

cé le de Namur, rapporté par Mireus in Diplem. Belg. lib. 2. cap. 22. Voyez sur ce sujet Innocent. Ciren. lib. 1. observas. Inr. Cenon. cap. 13.

ILLES AVOIT BRODÉÉ ASES ARMES ] le traite amplement des Cottes-d'Armes, & de leur viage parmy nos François, dans la premiere Differration fur cette Hilloure.

S.A.W. D.A.L.] On Creddi, qui est ecque nous specilons Taffass. Les Italiens differes sendade, sendade les Austrus Lains du moyen temps experiment aufic ce most disordements: Il tradițio su Cir. Credul. lib. 3, esp., I multas finit s. 3, esp. qui fice. 1, Exp. qui

Si prisent multi or & argent, Multi, & palefrois & cenaux, Et wairs & grit, & bons cendans.

Le Roman de Garin le Loherans, La veissiés ces hanbers endesser,

Et ees inseignes de cendau venteler. Le Compte d'Estienne de la Fontaine, Argentier du Roy, de l'an 1551, qui est en la Chambre des Comptes de Paris: pour a. botes de cendal de graine, 120.

> man. Le Reclus de Moliens. Que tes oreilles estonpas Au mesel panure pelerin

Learin, Just pair in Jopas.

Lea laileise fe ferviewed mowe de miffelle, se entre autres, 1 ean Villani 1. §.c., 108. Lea Austeuri. Lainn leis nommente mill Miffelli. Marchine Parine in 2011; 15. Learine Lainn leis nommente mill Miffelli. Marchine Parine in 2011; 15. Learine Lainn leis nommente mill Miffelli. Marchine in Miffelli wichkeide Learine Learine Miffelli wichkeide Learine Learine Miffelli wich Learine Learine Learine Learine Learine Miffelli wich Learine Learine Learine Miffelli wich learine Lea

ou d'esclane, que il ait acheté, qui soit mesel, ou meselle, ou que il chiet de manuau

Homs, qui ne set bien discerner Entre santé & maladie, Entre le grant mescellerie, Entre le moienne & le menre, &c.

Mysann] Faineant, qui s'amufe de rien. Guillaume Guiarten l'an 1208.

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

L'Art de ditier & de faire Balades, &c. MS. par le Prieur de fainre Geneujeue de Marry, en vn Rondeau:

te ne vucil plus à vons, Dame, mufer, Vous pouncz bien querir autre mufart, Tart m'apperçoy que en m'a fait mufer,

le ne vneil plus, &c.

Adalberon Euefque de Laon au Poëme qu'il a dédié au Roy Robert Si mufas celebres, clament mufarde Sacerdos.

ETLEVEDIT QUE AINSY QUE LVY] le parleray amplement de ce lauement des pieds, que l'Eglise sur l'exemple de nôtre Seigneur a toujours obserue, in Glosario ad seriptores media letinitatui, verbo, Mandatum. Cependant voyez Ganfrid. de Belloloco, de Fita & Connerfat. S. Ludon. cap. 9.

GILLES DE BRYTH | Il faur lite le Bran, qui eft le nom de fobriquet de Gilles de Trafegnies Connétable de France I I. Il effoir fils de Gilles Seigneur de Trafernies Connétable de Flandres, qui mourur au voyage & en l'entreprise de Constantinople l'an 1204. ainsi qu'il est remarqué dans l'Histoire de Geoffroy de Villehardouin N. 27. & 121. & d'Alix de Boulers, fille de Nicolas de Boulers, & de la fille d'Eustache Seigneur de Roeux. Cette Alix époufa en premieres noces Philippes de Harne, Connétable de Flandres; en fecondes Gilles de Trafegnies; & en troisiémes Rasse Seigneur de Gaure : ce que l'apprens d'vne Genealogie MS, de la maifon de Trafegnies, à laquelle on peut joindre ce qu' Aubertus Mireus a ectit in Notis. Eccl. Belg. c. 210. & in Chr. Belg. A. 1237. Quant à Gilles le Brun, il fut éleué par le Roy S. Louys à la dignité de Connétable de France après la mort d'Imbert de Beaujeu. Le fieur Hemeré en fon Histoire de la ville de S. Quentin, rapporte quelques titres de luy de l'an 1156. où il s'intitule, Agidius, dictus li Brans, de Trafegnies Confiabularius Francie: Il y en a vn autre de luy de l'an 1262, au liure 4. des Antiquirez de Paris. Baudouin d'Auctines p. 595. & l'Auteur du Lignage de Coucy luy donnent pour fille Marie, femme de Thomas Sire de Mortagne. L'Histoire de France MS. qui est en la Bibliorbeque de Monsieur de Melmes, remarque que le Roy S. Louys luy donna la conduite des troupes qu'il enuoia en Italie pour la con-quére du Royaume de Sicile: où éctiuant de la bataille de Beneuent, Guillesme le Brun Connestable de France, qui là essoit Lieutenant du Roy S. Loys , & si anoit la garde de Robert le fils au Comte de Flandres. Guillaume Guiart en l'an 1164. parlant de la même entreprise

En l'autre eff Robers de Bethant; Dui fa gent pour les entroduire Fait à Gilles le Brun condaire. Cil iert lors \* Marefchal de France, Ces deus one en leur alliance, Sans ce qu'aucuns d'eus les efloient

Flamens, & ceus deuers Balaigne Ce qui est aussi remarqué par Iean Villani I. 7. ch. 4. & 8. Claude Ménard & autres, aprés du Tillet, se sont mépris trop grossierement, quand ils ont auance que Gilles de Trasegnies estoit de la famille des Lusignans, acause du furnom de le Brus, qui y fur commun & familier. Mais il est probable qu'il luy fut donné par forme de fobriquer, pour le distinguer de son pere, qui portoit le même nom que luy acaufe de la couleur de son teint, ou de ses cheueux, de memes qu'vne Dame dans Ausone in Parental. Carm, q. est furnommée Maura pour la même raison :

Nomen huic joculare desum, cute fusca quod olim

Equales inter Maura vocata fuit. Ainsi l'Empereur Ican Comnene, fils d'Alexis Comnene, fut sutnommé Masrus, fumant le rémoignage de Guillaume Archeuesque de Tyr, liure 15. ch. 23. parce qu'il estoit carne & capillo niger see qui est aussi remarqué par Anne Partie IL.

Commen feure de cét Empereur es son Alexade p. 163. Nous tisson pareillement en nieur Histone; que pulsoiars Segneurs interes timnommes. All, blancs, aestié de l'out tentr. Quart à ce que nieur Austra appelle Galles de publication de la commentation de la co

MAISTRE ROBERT DE SORBON] Fondateur du College de Sotbonne à Paris , ainsi appellé de son nom. Le P. du Breuil au liu. 2. des Antiq. de Paris, & Estienne Pasquier 1.7. de ses Recherches eh. 15. ont parlé de luy forr au long; Mais parce que le remps de sa mort n'a pas encore esté remarqué, s'ay crû que s'obligerois le public, fi je donnois en cet endroit les deux pieces suivantes, qui m'ontelté communiquees quec plusieurs autres par Monficur de Vyon Seigneur d'Herounal Auditeut des Comptes à Paris: dont la premicre est la disposition de Robert de Sorbonne de l'an 1270, vers lequel temps probablement il moutut, ou du moins auant 1274, comme il se recueille de la niece qui est à la suite de celle-cy. Vninerfis presentes Littere inspellure Officialu Curis Parificulis falutem in Domino. Notum facimus quòd in nostra prascutia propter boc constitutus vir venerabilis Magister Robertus de Sorbona Canonicus Parificufes in plena fua fanitate & compos mentu fuz , pront prima facie apparebat , volens fibi pracauere in futurum, debonit fuit immobilibut ordinanit in hunc modum. Primo enim omniabona fua immobilia qua tenet in mann mortua, videlicet vineat, domos, census, cum corum pertinentia, qua acquifinit Paris. seu in confinio ejus, velacquiret in mann mortua vique ad diem mortie ojus , dedit donatione inter vinos congregationi Pauperum Magiftrorum Parif. ftudentium in Theologica Facultate, querum din Pronifer extitit, & nunc, dominium & proprietatem dillorum benerum in ipsos Panperes Magistros transferendo. Item dileitum summ virum venerabilem Magiftrum Gaufridum de Barro Canonicum Periften fem poft deceffum ipfins magiftri Roberti funm constituit baredem , videlicet alierum benorum fuerum immebilium , que non tenet in mana mortua, videlicet vincarum, domorum, cenfuum, feodi; cum corum pertinentiis, seu appendiciu, que acquisinit Paris. vel in confinio epus, vel qua acquires vique ad diem mortu fua, excepta duntaxas demo quadam lità in monte S. Genouefa prope domum Magiftri Geroldi de Abbatifvilla, de qua aliter ordinanit , we dicebat : conferens & concedens pradictus Magister Roberton ex tunc , scilicet post mortem ipsim Magistri Roberts, eidem Magistro Gaufrido, tanquam haredi suo, ve dittum eft, omnium predittorum immobilium, que non sunt in manu mor. tuå, totum jus quod habebat, velhabere poscratin premissis omnibus qualicumquera. tione, falue fibi quamdin vixerit pradictiu Magifter Lobertus in omnibus & fingulu cum proprietate premifferum vfufrudu, volens fiquidem & concedens expreso quod dictue Magifter Ganfredm hares inflitutm , ve diftum eft, teneat & poffideal post docessum ipsim Magiftri Roberti omnia supradicta, tamquam hares pacifice & quiete, absque reclematione & contradictione qualibet heredum snorum carnalium, sen etiam altorum quorumcumque, vali apposita conditione ex parte ipsius Magistri Roberti, quod dillu Magifter Gandefredu bares pramifforum inflitutus, ve dillum oft , pro codem Magistro Roberto omnibus creditoribus sus satisfacere teneatur de omnibus debitis, in quibus nune tenetur, vel ea qua tenebitur temporemortis fua. Voluit & pradictue Magister Robertus quod de bonis pradictis provideretur Joanni de Castellario Clerico suo in bursa & hospitio, sicut uni de Pauperibus Magistris pronideretur, fine andiat Logicam, fine Theologiam, dance Dominus fibi providerit de beneficio competenti. De banit autem fun mobilibus peralias ordinanit, ve dicebat. Hac itaque omnia volnit pradictus Magister Robertus rata esse & firma, nisi cum in vita suc contingeret de iu aliter ordinare. In cujus rei testimonium prasentes Litteras sigillo Curia Paristensis una cum sigillo ipsius Magistri Roberti fecimus sigillari. Actum

48. Dom. 1270. in die S. Michaelu. Vniuersis prafentes Litterae instell. Magister Ganfridus de Barro Decanus Parisiensis aternam in Dom. salutem. Noncritu qued nos emniabena, querum vir vencrabilis bona memoria Magifter Robertus de Sorbanio Cananicus Parifien fis finum confituit nos baredem, piesatis intuitu in param & perpetuam eleemofynam donamus dona tione inter vines Congregationi Panperum Magiftrorum, fen ipfis Panperibus Magiftris Parif in Theologica Facultate findentibus quorum din Promforextitit Marifies antedictus, ex nane dominium & proprietatem dictorum bonerum cum corum pertinensiù , fen appendiciù ; cum omni jure quod in pramifis omnibus & fingulu quame ratione hibemus, fen habere poffumus, in ipfor Pamperes Magifiros stranf ferendo, has conditione appoint, quod ditti Magiffri & corum Congregatio & Prouifor corum nomine dict a Congregationis & ipforum Magiftrorum, & pro ipfer it. neantur fatisfacere omnibus craditoribus diets Magiftri Roberti, & omnibus debuis in quibus dichus Magifter Robertus temebatur tempore mortis fue, & ad omnia onera in quibus tenemur vel teners poffumus occasione hareditatis praditta. In cujus reitefimenium figillum nofrum prafentibus daximas appenendum anno Dom. 127 4. men. fe Nouembri. Robert de Sorbonne foufetit le teltament de Gerard d'Abbeuille Docteur en Theologie & Archidiacre de Pontieu en l'an 1171. rapporté en

l'Hilt des Majeurs d'Abbeuille p. 206. ET PARLIONS CONSEIL | Parler confeil, & confeiller, en cet endroit, f gnifient patler en fecret, qui elt vne expression, dont Villehatdouin s'est pa-

reillement ferui. Vn Roman MS. intirulé le Dectrinal: Certe j'ay grant merneifle d'une caitine gent , .

Qui blafment les preudammes à confeil coiemens

Nos François one exprime par cette façon de parler celle dont quelques Autours Latins du moyen temps vient affen ordinairement par le mot de confilieri, qui lignifie tramer vne conspiration secrete contre quelqu'vn : Lex Ses xon. tit. 3. S. t. qui in regnum , vel Regem Francorum , vel in filies ejus de morte confiliatus fuerit , capite puniatur. Confiliars contra animam Regit , in leg. Lonob. lib. 1. ret. 1. §. 1. Annales Franc. & Chron. Reicherferg. an. 722. Comprebatus eft ad Aucros fe posteatranstulife, & in vitam feclium Regis confiliafe.

PREVDOMME | Voyez la Note fur la page 104-0 CHASTEIL Jou Catel, Cateux : Catallum, dans les Auteurs Latins, biens meubles. Voyezles Gloffaires de Spelman, de Watfins, de Voffins, de Ragueau, &c.

THIBAYD SON FILE] fon gendre, frauoir Thiband II. Royde Nauar-re, qui auoir époufe Isabel fille du Roy S. Louys. LE NON EXECUTEUR] La charge des Executeurs des testamens confifte particulierement en l'accomplissement des legs pieux, & en la distribution des aumônes des testaceurs: D'où vient qu'ils sont appellez elemosynarii dans les Capitulaites de Charles le Chause, tit. 43. §. 12. & ailleurs : elecmofmatores, en vne ancienne Charte rapportée par M. Perard en les Memoires de Bourgogne: Erogatores dans les loix des Lombards 1. 1. tit. 20. 6. 5. & Erogatarii, in finodo Pontigen. cap. 14. Balde ad I. nali c. de Epift. & Cleric. se sert de ce dernier mot pout les Exécuteurs Testamentaires, qui semble estre tiré des Iurisconsultes du moyen temps, qui font mention de ceux qu distribuoient les viures aux foldars, que la Loy 16. Cod. de Caftrenfi Perol. I 12. nomme Erogatores militaris anuena, & desquels S. Gregoise 2 parle lib. 7. Ind. 2. Epift. 77. & 130. comme encore Caifiodote lib. 12. epift. 11. le Glosfaire Grec-Latin & Zolia u , Erogo , expendo. Ailleuts, & Stanguet, Erogatio, diftributio. Browerns lib. 2. Antiq. Fuld. cap. 20. remarque que dans les Monafteres il y auoit vn officier , nomme Teftementerius , penes quem fuit diffoficie piorum legatorum, fen ab exteris ca, fen à domefficis proficiferentur, velut hac in re fidelium testamenta exequerentar. C'est le meme qui est appelle ordinairement Eleemofynarius, & dont la fonction eft décrite par Lenfrencus in Decreto pre E iij

Ord. S. Bened. c. S. feit. 3. & Vdalricus lib. 3. Confuet. Cluniac. cap. 24. Le Sire de loinuille se raille acy de ceux, qui après auoir bien volé durant le eours de leur vie, eroyent s'acquiter enuers Dieu, en faifant quelques aumônes aux Monafteres, & aux Eglifes. Non probatur largitat, fi quod alteri Largitur, alteri exterqueat, fi injufte querat, & jufte diftenfandum putet, ainfi que S. Ambroife écrit L. z. de effic. c. 30. & S. Pierre Chryfologue au Sermon 54. Audes dicere , qui de fraude Des offert , cumulat crimina , non emundat : quia Deus in tali munere exunias suorum pauperum, non misericordias intuetur. Sine causa Deo ploras, quem juste causa pauperis ploraueris Deo.

A v Comts ne Bretagne sen la du nom, duquelilest parlé en plu-

fieurs endroits de cette Histoire, qui deceda le 8. jour d'Octobre l'an 1286. & isents enatoris de certe "initoite, qui decesa le 8, jour 4 cutorier lan 1186.º8
tri pere de lena Il. Due de Brezage decédé la 1197. Ce qui fair voir que
le Sire de Joinnille a éent fon Hilfotte, ou du moins l'a sugmentée de contigée en distert semps, puiqu'en et cendrois il dit que lean Il. visioni encore,
de qu'en la page 2a. il patle de Guy de Dampierre Comrede Flandres, de de fa
mort artistée 2 Comprègne en la méme année 1901.

VOVS QVI ESTES FILS DE VILATE | Ily activne noble famille en Champagne, qui a porté le furnom de Sorbonne, qui est vn lieu dontelle poffedoit la feigneurie, & duquel on tient que Robert de Sorbonne éstoit issu, aeause dequoy il sur surnommé de Sorbonne, suivant l'vsage de ce remps là. FIN CAMELIN | C'eftce que nous appellons; Cimelor, qui est vne espe-

ce d'étoffe faire de poil de chameaux. Le Compte d'Estienne de la Fontaine Argentier du Roy de l'an 1351, pour fourrer une cote hardie de Camelin de Cha-Beanlandon, ailleurs, Camelin d'Amiens. v. les Orig: de la Langue Fr. de M. Menage.

LE PAN DE SON STREOT ] Espèce d'habit ou de robe commun aux hommes & aux femmes. Le même Compte eôté cy-deffus: pour trois pieces ci-demie de fin velluian en graine , bailles audit Eustache , pour faire un surces , un mantel à parer , & un chappeau fontré d'Ermines pour le Roy à la fefte del Effoille, &c. pour ledit. surces , une fourrure tenant trois cens quarante-fix Ermines , les manches ; & peignets dudit farcet feixante, la garnache treis cens trente-fix, &c. Philippes Mouskes en la vie de Chatlemagne. A tousjors en inier fi of

A mances vn nouniel furces , . Fourré de vair & de gonpis \*,

Pour garder fon cors & fon \* pis. Le Roman du dit du Chenalier : . Ains qu'en vift l'anbe creuer ,

A le court vint denant di fner, Son furces ala deffonstler. .

Isasem Pontanus en la description de Danemark p. 801. remarque que parmy les Danois le mot de Sert, fignifie vn habillement de femme. Il pourroit estre que les François ont emprunté ce terme des Normans qui vinrent soutefit rauager la France: mais il est plus probable que ce vérement sust alnsi nommé. paree qu'il se mettoit sur la cotte. Ensuite on donna ce nom aux robes des hommes. Tant ya que je etois que c'est cette sorte d'habit, dont Reginon a entendu parler en l'an 752. & vidi ante altare D. Petrum, Magiffrum Gentium D. Paulum, & totă mente illos recognoui de illorum sureariu, où s'eftime qu'il fautro-Airuer Gercotin.

GARBYN En Iralien Garbine, le vent que les Mariniers nomment Sudeine f. DEVANT LE CORPS PRETIEVX DE N.S. | Geoffroy de Beaulieu ch. 29. éerit que le Roy S. Louys estant obligé de se mettre en mer , pour tetourner de la Terre Sainte en France, Ex denotione (na fecit poni in naul Corpus Domini I. C. pro communicandis infirmis, ac pro fe ipfe & fuis, quando fibi expediens videretur , o quia alii peregrini quantameumque magni bot facere non folebant,

stimus i spor loc i Denino Legan Iscanion ficialem. Hanc caren factor The flavors in law sous digiffund consensation/flow fine 100, de principa Telenandon sis reigi, panas/pse ferita de arcis peris, tec. Notre Austeut en la p. 111. remarque encotes la miemencho se lusque de Congo de NN. Squiellorteath le vasiliena de S. Louys. Il est mentancios confluen qui sunt ce tempi-la les Teledes, qui le mentecote en conqu. sincer colonne el greun au ce cun l'haim le vasiliena de S. Louys. Il est mentencios confluent qui sunt ce tempi-la les Teledes, qui le mentecote en tang, sincer colonne el greun au ce cun l'haim si de l'active de la consensation de la colonne metre menten l'active colonne my first internation profit in un tentre visible silator de consensation profit in un tentre visible silator de consensation de la colonne my first in un tentre visible silator de consensation de la colonne my first in un tentre l'active de la colonne de la colon

GVILLAV ME Celuy dont nous auons quelques écrits, & fous lequel la Per le question de la pluraliré des benefices fut agitée.

ME COVTA] Ican Villani I. 6. ch. 7. attribue cecy à S. Louys même, & 14. mon au Comte de Montfort.

A BONNE ESPEE TRANCHANT ] C'eftoit la penfec & la maxime de ce temps-là , qu'il faloit exrerminer les Heretiques par le tranchant de l'espée, & par le feu : d'où nous lifons que fouvent les Herctiques ont ellé condamnez à estre brûlez vifs, particulierement sous le regne de S. Louys, auquel on faisoit viuement la guerre aux Albigeois. Voyez et que deux sçanans Grecs de ce ficele ont écrit fur ce fujet , Nicolaus Alemannus in Not. ad Procepij Hift. arcanam. p. 55. 56. 1. Edit. & Les Allatius lib. 2. de Concord. verinfque Eccl. cap. 13. n. 2. Mais Agathias au l. t. de son Histoite, tient que l'erreur en fait de Religion est patdonnable, dautant, dit-il, que ceux qui embrassent des opinions erronées & heretiques, s'y portent ordinairement par vue ferme créance qu'ils ont que ce font les veritables. Et Theodote Balfamon fut le Nemeranen de Photiau, tit. 9, ch. 25. dit qu'il ne peut conceuoir comment le Concile tenu à Constantinople sous le Patriarcat de Michel Oxiste ait condamné les Bogomiles, qui estoient des Heretiques de ce temps-là, au feu, veu que jusques là on ne lit pas qu'aucun Canon ait decerné peine de mort contre les Hetetiques. Aussi quelques squans Personnages se sont efforcez de monstrer par de solides raisons, qu'il faloir reduire les Heretiques, plûtôt pat les voyes de la douceur, que par cel-les de la rigueut. Voyez la Preface de M. de Thoufut fon Histoire, & le Traité imprime à Magdebourg l'an 1554: qui a pour titre, De bareticis, & an fint perfequendi , & quomodo cum eis agendum fit, doctorum virorum fententia.

SON GOVVENBURNY W. Gapfield & Edihove 2.1, 22.

LE SIRE IN NYELLE J Simon, fils de Roud de Clermont Seigneut
LE SIRE IN NYELLE J Simon, fils de Roud de Clermont Seigneut
d'Ailly & de Gettrude Dame & cheritiere de Neelle II first Regent du Royame de France durant le fecond voyage de S. Looys en la Terre Sainte. Voyez
l'Hilloire de la Maison de Bedhone pag. 374. Du Tillet, la Mottlere,

LEBON SBIGNEVR DE SOISSONS] Ican II. du nom, futnommé le Begue, fils de Raoul de Neelle Comte de Soissons, & d'Ioland de Ioinuille fa feconde femme, & par confequent cousin germain de nôtre Sire de Ioinuille, ainsi qu'il le qualisé en la p. 46.

LES PLETS DE LA FORTE] C'eft icy vne matiete qui merite vn long Commentaire: C'eft poutquoy j'ay ellimé qu'il feroit à propos d'en faire vne Differtation, où je feray voir la forme que nos Rois observoient pour rendre la julice en personne, c'est la 11.

ON VOVS DELIVRERA] Deliuter en cét endroit, c'est expedier. Concil.

Dunisceuse f. Part. v. c. 33. Hinemarus autem respondit, quia febris illum tangebat, d. Satim se unelle deliberare, un sanguinem puffer minnere.
PIERRE DE FONTAINN I HEST DOMINIONERS DE PURCHES & Assentia

blée tamèt sou l'etque de S. Louy, entre les Maltres du Parlamon, charablée tamèt sou l'etque de S. Louy, entre les Maltres du Parlamon, charales Momissir de Du Tillet & de Miramonts (cell buy qui el Autres) intitulé, Li liere de la tespez, qui traite des formes de luttie, Re el Courer nicip ar Funche, Pithou, Chopin, la Croix di Maline, & autres. Le M. Squi se conferue en l'étodel de ville d'Amiens, a pour tutre, le confei que Pierres de Funciare ciones d'sin sem;

24-11 GEOFROY DE VILENTE] Co Seigneu fur Bailly de Toure en l'an 161 ains inque nous appenenne d'un compte des Baillis de France du terme de la Chandeleur de cette année d'a qui ell en la Chambre des Comptes de Paris, où il et à min qualifié qu'efficia de Filleus Copfisson Termey, respr. Ledius Temanoff. Il parole encore ance le même tutre l'année futuante, envu compte du versu-de l'Accession. Par va nature de l'an 1881 d'execució en l'il ferme de du versu-de l'Accession.

où il ett amb quaible; Gasprian de Fistat Gaspliana; Temensig, ; cafris hellinie. Temensifis. Il parole cnorce anno ele méme tutre l'année finiunnec, enva compe du terme de l'Alcention. Par va autre de l'an 1188, il fereconnoit qu'il frutentouye en ambifade vers la Republique de Ventile : Camptar deminerum Gaspridi de l'illeta; de Issania de Sulpas Militum pre via Frantia. Gautier de Villette Cheutilet fe dit encorce Bally de Tours en 17 na 1271.

TO VI 18 PRALATI DE FRANCE] Cruze Alfemblée des Pelats de France fe ficiaisme les fixe de lominie, pour faire des remonstraces un ROY. S. Louys, four le mépris que les Héretuques, c'elt à dâte les Alligeos, fuficient des excommunications des Euréques, de chamadants qui l'inflière, commande et de l'acceptation d

LVDOVICY'S Dei gratia Francerum Rex, universit civibus Narbenensibus .ch 1228. aliis fidelibus fuis per Narbonen fem Diecefim conflitutis 3 Salutem & dilettionem. Cupientes inprimis atatis, & Regni nofiri primordiis illi fernire à que Rernum rcegnoscimus, & id quod samus, desideramus ad bonorem ipsius, qui nobis culmen dedit honoris, quòd Ecclesia Dei, qua in parsibus vestris longo tempore suis assis Ela, & tribulationibus innumeris concuffata, in noftro dominio bonoretur, & feliciter gubernetur. Vade de Magnorum & Prudentum confilio flatnimus, qu'od Ecclefia & viri Ecclefiaftici in terris confituti pradittis, libertatibus , & imi viantur, quibus viitur Ecclefia Gallicana , & cu plent gandeant , fecundum confuetudinem Ecclefia memorata. Et quia Harctici longo tempore virus fuum in vestru parsibus esfuderunt , Ecclefiam matrem nostram multipliciter maculantes , ad ipsorum extirpationem flatuimus qued Haretici , qui à fide Catholica deniant , quocumque nomine cenfeantur , postquem fuerint de Harefe per Episcopum laci , vel per aliam Eceleftafficam perfonam, qua poteftatem habeat , condemnati , indilate animaduerfione debita puniantur. Ordinantes etiam , & firmiter decementes , ne quis Hareticos receptare, vel defenfere quomodolibet, aut ipfir fauere ,aut credere quoquemedo prafu. mas. Et fi aliquis contra praditta facere prajumpferit, net ad teftimonium, net ad honarem aliquem de catero admittatur, nec possit facere testamentum, nec successionem alicuius hareditatis habere, omnia bona ipsius, mobilia & immobilia, qu'ed sint ipsi facto publicata decernimus, ad ipfum, vel ad posteritatem ipfius, viteriùs nullatenus renerinra, Statuimus etiam, & mandamus, ot Barones terra , & Bailliui noftri , de alii Subditi nofiri prasentes & futuri , solliciti sint , & intenti terram purgare Hareticu, & haretica feditate. Et pracipientes qu'ed pradicti diligenter ipfes inneftigare findeant , & fideliter inneuire : & cum ens innenerins , prasentens sine mora dispendio personis Ecclesiasticis suprà memoratis , ut eis prasentisus de errore & herest condemnatu, omni odio, prece precio, timore, gratia, & amore postpositis, de ipsis festinate faciant quod debebant. Verum quia honorandi funt , & muneribus pronocandi ,qui ad inneniendum & capiendum hareticos follicità diligentiam fiam exercent : Statusmus, volumus, & mandamus, ve Baillini noffri, in quorum Bailliusic capti fuerint Harctici, pro quolibet Harctico , postquem fuerit de harest condemuatus , visque ad biennium foluant duas Marchas argenti integrè capienti, post biennium autum viiem. Hanc quia Ruptarii solent denastare ac demoliri terram pradittam : & quietem Ecelefia & Eccle fasticorum virorum turbare , statuimus vi omnino Ruptariti ipsis expulfis, pax perpetub feructur in terra , ad quam fernandam dent omnes operam ef-ficacem. Ad hac quia claues Ecclefis confienerant in terra illa contemni , flatnimus ert Excommunicati vitentur fernalum Canonicas fanctiones. Et fi aliqui per annum contumates extiteriut, extunc temporaliser compellantur redire ad Ecclefisfican unitatem , vt quos à malo non retrahit timor Dei , faltem pana temporalit compellat. Vnde pracipimue quod Bailliui uoffri omnia bona talium Excommunicatorum mobilia & immobilia post anuum capiant, nec eis aliquo modo ca restituant, donec predicti abfointi fuerint, & Ecclefie fatisfecerint , ner tunc etiam, nifi de noftro feciali mandato. Decime fane quibus fuit Ecclefia longo tempore per malitiam inhabitantium defrandata, flatnimus & ordinamus qued restituantur Ecclesis , & emplies laici decimae non detineant , sed eas Ecclesis libere habere permittant. Hac statuta inviolabiliter obsernari jubemus, mandantes qu'ed Barones, & Vasfalli , & bona villa jurent ilta fernare, Ballinis noftris ad boc executoribus deputatis, qui infra menfem, poftquam fuerint in Bailliniis constituti, publice, & in loco publico, & die folemni, jurent quod hat fernabunt, & facient ab omnibus bona fide fernari : quod fi non fecerint , panam benerum emnium, & corporis poternnt formidare. Noncritis etiam quod ifia flatuta fic volnmu obsetnari, quod etiam quando frater nofter terram ipsam tenebit, parabit fe has obsernare, & quod faciet à suis fidelibus obsernari. Vt autem has featuta firma & inconcussa permaneant, ca figilli nostri munimine fecimus communiti. Actum Parifin, anno gratia \* M. CC. XXVIII. menfe Aprili.

Le Roy S. Louys fit encore vne autre Ordonnance, en interpretation de celle-ey au Bois de Vincennes, au mois d'Aoust l'an 1259, sur quelques difficulrez qui s'estoient présentées deuant les Enquéteurs enuoyez aux Senéchaucées de Carcationne & de Beaucaire. Philippes le Hardy en fit pareillement vne autre interpretatine de ces deux, à Paris le Mercredy veille de la feste de S. André Apostre. La Chronique des Abbez de Castres donnée depuis peu au public par le R. P. D. Luc d'Achery au To. 7. deson Spicilegiam , rapporte quel ques vers, qui fonr voir que les Euelques & les Eceleliastiques obligeoient par prison les Exeommuniez à se faire absoudre, mais comme la peine remporelle regardoit la Iustiee seculiere, les Iuges Royaux s'y sont toujours opposez, & ont foutenu que cela estoit de leur jurisdiction. C'est en l'Eloge de Godefroy de Muret Abbé de Caftres, qui viuoir vers l'an 1110. qui se lir en la p.

342.

Adfricti Satana qui funt anathemate diro , Noluntque abfolui, restitui que Deo : Post annum has Prasul volnit compellere dure Carcere , fie artens corpus , & vud animem. Vincula ferre due popule rennente, querele Nascitur hine invens inter verumque fornm.

G V Y D'A V S E V R R E J Ce Guy Euclque d'Auxerre, frere de Dreux de Melo Seigneur de Loches & de Chârillon fur Indre, fur choisi probablement par le Clergé pour porter la parole, comme personnage éloquent & verse dans les affaires. C'est l'éloge que le Pape Clement I V. luy donne en l'Epître 99. Dedit tibi Daminus fpiritum fapientia, & linguem centulit ernditum, & fenfum tuum in-Super multi jam temporis experientia solidanis, ita ve nibil tibi desit in villa gratid.

L'EXEMPLE DV COMTE DE BRETAGNE | Voyez d'Argentré en l'Histoire de Breragne I. c. ch. 24. & 2c. de la 1. édition.

LA PAIX QU'IL FIST AVEC 18 ROYD'ANGLETERRE CEttebaix fut premierement conclue & arrétée à Londres le Lundy d'après la feste de S. Valentin l'an 1218, entre Guy Doven de S. Martin de Tours, Maître Ode Tréforier de l'Eglife de Bayeux , & Messire Richard de Menou Cheualier du Roy de France, Procureurs du même Roy, d'vne part, & Humfray de Bohun Comte d'Heseford & d'Essex Connétable d'Angleterre, & Guillaume de Fors Comte d'Aubemarle, ou d'Aumale, Procureurs du Roy d'Angleterre, d'autre. Ce premier Trairé se voit au Trésor des Chartes du Roy, auec les seaux de ces deux Comtes, & est semblable, dans les rermes & dans la substance, à celuy que Claude Ménard a donné en ses Observations, à la reserve que le premier est en forme d'arrêté, sur lequel le Trairé de Paix sut depuis dressé. Les armes de Guillaume de Fors Cointe d'Aumale (iffu originairement d'vne famille de Normandie, où la seigneurie de Fors est située) representées en son seau, ont vnecroix patrée devair, ce qui fair voir qu'il y a erreur dans Ralphe Brooke, & dans Vincent Rougecroix fon Correcteur, dans le Recueil qu'ils ont dreffe des Ducs & des Comres d'Anglererre, écrit en Anglois, où ils ont donné à ce Comte vn escu d'argent au chef de gueules. Ils se sont encore mépris, lorsqu'ils ont donné aux deux Estiennes Comtes d'Aumale, de la Maison de Blois, ou de Champagne, la Creix patrée de vair, qui estoient les armes de la Maison de Fors: Celles d'Estienne I. du nom estant un escusson plein, auec une bordu-

re componnée, comme André du Cheine a remarqué d'un feau de ce Comte,

en son Histoire Genealogique de la Masson de Berhune p. 152. REGNAVT DE TROIE] Il faut lire de Trie. La Comtesse de Bologne, de laquelle norre Auteur parle en cet endroit , estoit Marhilde fille vnique & heririere de Renaud Comte de Dammarrin , & d'Ide, Comtesse de Bologne. Elle fut mariée deux fois, la premiere auec Philippes de France, furnommé Hurepel, fils du Roy Philippes Auguste & d'Agnes de Meranie. De cette alliance naquit Ieanne fille vnique, qui fut donnée en mariage à Gaucher de Châtillon Seigneur de S. Agnan , & mourur fans enfans. En secondes noces la Comtesse Mathilde épousa Alphonse, depuis Roy de Porrugal, & enfin décéda fans posterité auant l'an 1258. & non en l'an 1260, comme M. Justel a auancé. Apression deces il y eut plusieurs differents pour sa succession, dont il est parlé amplement en l'Histoire de la Maison de Châtillon liure 3. ch. 8. Le Comté de Dammartin échût à ceux de Trie, comme estant les plus prochains heritiers du côte & de la ligne, dont il procedoir. Car Alberic I I. Comte de Dammartin laiffa entre autres enfans Renaut Comte de Dammartin & de Bologne, pere de la Comtesse Mathilde, & vne fille nommée Alix, qui épousa Jean Seigneur de Trie & de Mouey : duquel mariage naquirent Mathieu, Renaud, Enguerrand, & Bernard de Trie. Mathieu, selon A. Du Chesne en l'Histoire de la Maison de Dreux 1.1.ch. 4. succèda à Mahaut sa cousine, fille de Renaud, au Comté de Dammartin. Mais le Sire de Ioinuille dit en cét endroit, en termes formels, que celuy qui succéda immediatement à Mahaut en ce Comté, fut Renaud de Trie. Ce qui s'accorde auec ce que J'ay leu dans vn compte des Baillis de France & de Normandie du terme de la Chandeleur de l'an 1268, où Girard de Cheuresis Bailly de Senlis tend compte à la Chambre des Compres de Paris jan Chapitre de Clermont , de rachato Escarta Comitiffa Bolania reddita de neué per Dom. Regem Comiti de Domnomartino. De for-te que l'échoite de la fuccession de Mahaut n'ayant esté restiruée par le Roy qu'en l'an 1166 ou 1267, il s'enfuit que Mathieu, qui décéda auant cetempsla fans posterité, ne la recueillit point, mais Renaud son frere, qui delà en auant se qualifia Comte de Dammartin, comme il se justifie de quelques Arréts rapportez aux Preuues de l'Histoire de la Maison de Châtillon p. 84.

LES SEAVE DV ROY ] Il n'est pas aise de deuiner pourquoy ceux de Trie

obtinrent des lettres de S. Louys pour seureré de la succession de Mahaut, puisqu'ils en eftoient les heritiers legirimes. Le Comté de Dammartin, & les autres Seigneuries de Renaud, pere de Mahaur, furent confiquées sur luy pour sa rebellion; mais elles furent routes restituées à sa fille en faueur de son mariage auec Philippes de France, lequel en des lerrres darrées à Melun au mois de Feurier l'an 1223, qui sonr inserées au rrenre-vn Registre du Trésor des Charres du Roy fel. 73. reconnoîr que le Roy Louys VIII. fon frere luy auoir baillé en échange de la retre de Constantin, le Comté de Clermont, & quarterium Domni-Martini in feedis, boscis & planis, que le Roy Philippes son pere à retis corum haredibus comparaneras. Er par d'aurres lettres du mois de lanuier 1233. Mathilde Comresse de Bologne déclare qu'elle a fait hommage au Roy acause du Comré de Bologne, comme luy estant échû du chef de sa mere: puis elle ajoûte ces mots, Item feei eidem Domino meo Regi homaginm ligium contra omnes homines & feminas qui possunt vinere & mort , de hareditate quam pater mem Renaldus quondam Comes Bolonia habnit apud Domnum-Martinum , tamquam de hareditate ex parte patris mei. D'où il refulre que le Comré de Dammarrin auoir esté restirué aux heritiers de Renaud, sans aucune charge, ni condition : & ainfi la difficulté refte, pour quoy les rerres de Mahaur furont faifiei par le Roy, & à quel effet ces lettres furent obtenues; ce qui arriua auant la mort de Mahaut , puifque le Sire de Ioinuille reconnoît que le feau de ces . lettres eftoir celuy dont le Roy S. Louys se seruoir auant son voyage d'ourremer, c'est à dire l'an 1248, la Comtesse n'estant décédée qu'en l'an 1258.

LE CHANTEL ] ou Chanteau, c'est à dire le côré du seau où les pieds du Roy denoient estre. Philippes Mouskes en la vie de Robert Roy de France:

La lance & l'efen en cantiel. C'est à dire de côré, ainsi que les escus & les boucliers se porroient ordinairement sur le côté, & sous le bras gauche : le Roman de Guarin vse d'autres termes:

Au col li pendant un esen de cartier. Et ailleurs,

Quant cop li donne fur l'efen de cartier. IEAN SARRAZIN | Ce Jean Sarrazin est qualifié Chambellan du Roy en yn titre de l'an 1266, aux Preuues de l'Histoire de la Maison de Guines p 379. & dans vn autre de l'an 1269. aux Preuues de l'Histoire de la Maison de Vergy p. 172. & enfin dans vn de l'an 1270, au Tréfor des Chartes du Roy, laiette, obligations 111. tit. 5. Ce fur en cette qualiré que le Roy S. Louys le manda pour comparer le seau qui estoir aux lettres de Renaud de Trie, auec celuy qui estoir à d'autres qu'il auoit fair expedier; parce que le grand Chambellan, & en son absente le premier Chambellan portoir le seel du secret du Roy, & en scelloir les lettres du Prince, comme je l'ay justifié en mes Obseruations sur l'Histoire de Villehardouin. Ce qui pourroir persuader que ces lettres n'estoient pas lettres Patentes, qui d'ordinaire estoient seellées du grand Scau, dont la garde appartenoir au Chancelier. Ican Sarrazin effoit décedé en l'an 1275, comme j'apprens d'un autre titre du Tréfor des Chartes du Roy, où sa veuue est nommée Agnes, laiette, Pierre la Broffe tit. 159. Ie crois que la famille de Saracino au Royaume de Naples doir son extraction & son origine à la France, d'où elle passa en ce Royaume-là auec le Roy Charles I. Ammiraro en fair mention en la Gencalogie des Caraffes, & Campanile en celle des

FVT NE'] S. Louys nâquir le 25. jour d'Auril, feste de S. Marc, l'an 1215. à Poissy, où l'on voir encore en la Chapelle, dire de S. Louys, de l'Eglife Collegiale, vn grand vafe de pierre de raille, releué fur vne haure con-fole, que l'on dir estre les Fonts baprismaux, où S. Louys reçûr le Bapresme.

LES CROIX NOIRES Durantus in Rationali Dininor. offic. lib. 6. c. 102. remarque que certe proceilion qui se fair le jour de S. Marc, & que toute Partie I L

l'Eglife reconnoît fous le nom de Litania Major, inflituée par le grand S. Greoire Pape, pour les raisons qui sont remarquées en sa vie écrite par Jean Diacre, & les Auteurs qui ont traire des Offices divins, est encote teconnue sous le nom de Croix noires, à cause qu'on couure les Autels & les Croix de noir en ce jont-là, en memoire de la grande mortalité qui arriua à Rome en suire de la peste, ce qui donna sujer à ce grand Pape d'instituer ces prieres publiques. Litania bas dicitur Gregoriana, vel Romana. Vocaur etiam Cruces nigra, quoniam in fignom marorisex tanta hominum firage, & in fignum panitentia homines nigris vestibus induebantur, & Cruces & altaria nigris velabantur. Ce qui convient à ce que S. Gregoire même écrit en l'Epitre à l'Euesque de Rauenne, où il appelle cette procession, tempu cineris & cilicii. & à la remarque que l'Auteur du Micrologue ch. 57. fait à ce sujer, disant que les saints Peres ont ordonne pour cette raison qu'elle se feroit, uen equitande, nen ressibus pretiosis viende, sed in cinere & cilicio. Quant à ce que le Sire de Ionuille die, qu'on appelloit en certains lieux cette procession, les Croix noires, c'est fujuant la façon de parler de ce temps-là auquel on appelloit toute forte de rocethons les Creix. Ainfi dans Wolfard Prétre au l. 1, des Miracles de Sainte Wauburge ch. 2. n. 11. la semaine des Rogations est appellée, Hebdomada Crucium, & plus bas, Accidit ve eo tempore quo per vuinerfum mundum Cruces in Rogationibus felenniter fiers felent, &c. Ican Robert en fes Commentaires fur la vie de S. Hubert cli. 4. obserue qu'encore à present dans le Luxembourg, on appelle Craix toutes les Processions : & celles qui se font dans le détroit & dans l'étendue des paroiffes Croix bannales.

IL FUT COURONNÉ] Le 1. Jour de Decembre l'an 1226, par les mains de l'Euréque de Soissons, l'Archeuesché de Rheims estant alors vacant. Guillaume Guiste,

Recens Saint Loys la Couronne Des mains de l'Enefane de Sessons,

Car se le voir n'entrelessons, Parquoi soions empossibilé, De Rains vacois l'Archenessibilé.

Philipper Moniker die qu'il fire fairé par l'Arabencéque de Sens, & dévit firer au long les c'étémonies de ce Sance, & nomme tous oux qui y siffiéren. Voyet Nangis, Alberte, &c. I sy tencouré dans va nacion Rouleau (et l'alberte, l'alberte, l'alberte, l'alberte, l'alberte, de l'alberte, l'alberte, l'alberte, d'et l'alberte, d'et l'alberte, d'et l'alberte, d'et l'alberte, d'et l'alberte, l'albe

DVCOMTEDE BOVLONGNEJ Toute cette Hilloire est déduite fort au long par Mathieu Paris, Guill. de Nangis, Philippes Mouskes, Guill. Guiatr, & aures Hilloirieus de France, que l'on peut conferer auec nôtre Auteur. COMTE DE BRETAGNEJ Pierre de Dreux surannemé Mauclerc, qui

s'éthoit teité de l'hommage du Roy, comme îl fe tecueille de cét afte.

Finology pesseur Littons ilightier à Dues Finalisai Couste Bickmend. 1st.

Nominequé assanismen Regi Francis por Templarium lateres profession has
professes Littone, tree adquesseure Comissos Bissaine al Dominisum per pesseure
apad Meldelman, cei di tipé demineu Res soluis inverfés : Comes illa nifs, c'e
Regi medadus, qu'el termisus posses in juferas, nos cut competeus quis me de qualesqius debus, c'e proper hos requipits alieus terminau morpeteure suilie agié eres. Les Regis billem al discintaine qual deben, c'e proper he Comes feit le agié eres les Regis billem al discintaine qual deben, c'e proper he Comes feit

feribi omnes querimonias fuar & injurias , quas Rex & mater fua & fui ei fecerant,

O frigoro ilbal fiper querimaisi tradicion fait ilis qui tenne lea Reja. Qual firmpon fient filiam fui archigi Contin, subait zegia a quad delinatera Baraita de princi beminitar Prantis, imi altre tripcita telluli, culmatame fienn. Conte managam parti behere condeditame de ingretio. Qualit filia fallis qual filiame de l'april, qual filiame de regul de ingreto de la delina filiame de princi deligifici conten Comiton de o qual de ingreto de la delina filiame del presente in admittar deligit. Qual filiame fi

VEEZ-CY LE ROYRICHARD] Raoul de Coggeshall, dont le MS. est en la Bibliotheque de S. Victor de Paris, Mathieu Paris, Ican Brompton, & autres Historiens Anglois en l'an 1172. Iacques de Vitry I. t. ch. 99. Sanudo 1.3. part. 11. ch. 1. le Moine de S. Marian d'Auxerre, & autres parlent amplement des grandes actions & des faits d'armes du Roy Richard I. en la Terre Sainte. Mais ils ont tous obmis cette circonstance rapportée par le Sire de Ioinuille, qui l'auoit tirée, ainsi qu'il témoigne en cet endroit de l'Histoire des guerres Saintes écrite en langue vulgaire, que j'ay leue manuscrite, qui rapporte la memechole , en ces termes : Dons il auins, &c. li Rois Richard fu fi cremus en la terre, que quant il i auoit une SaraZine, & ses enfes plouroit, ele difoit à fon enfant , taifiés vons pour le Roy Richart , sant effoit cremus & redontel, be li enfes en laiffoit fon plenter. Mathieu de Westminster en l'an 1240. raconte que loríque Richard Comte de Cornouaille vint en la Tetre Sainte, les Sarazins capernnt nimis prudentiam & potentiam Comitis formidare, tum quia boc nomen, Richardus, adhuc Saracenis inimicam ipfum intitulauit, tum quia aura & argento abundani", &cc. On peut encore appliquer à cette grande estime, que les Sarazins eurent de la valeut de Richard, ces vers qui futent faits à son suiet :

s, à lon tujet : Si recolis pro Reze ficial loppe tra , quam sul Millibus uppofitus folus deffendit , & Acon , Quam virsuse trà sibi reddidit , & Crusis bufits , Quas virus omnes fit crevis , vet simeatur Murtans, siple fuis fab que tra sua facernas.

Voyce mocre la page 104.

FIST DONNE A FEM MI] Voyce lacques de Vinty, Machicu Patis, &C., 7467.

EVT A FIMME MISSIRE AIMAND DE BRIENSE] Hensy II. Comted Chamappen Lailla d'Hisbel Reyne de Henridiem, pour lous venue de
Contral de Monterrat, deux filles, Aim murice à Fingues I. Roy, de Cypre,
& Philippes, qui persuit en Fin nuclea. Airand de Bossenie. Comié de ChamBriente Coigne founde en Fin 1000, Airand de Bossenie. Comié de ChamBriente Coigne founde founde de ChamComié de Chamappen de Comié de ChamComié au long par D'utilles, Vigineir en Fifth de la Missione de Luemobourg,
Mefferus de Sainte Marthe, Oderiors Boyadd. en fes Annales Ecclef. &
surces.

DONT GRANT LIGNACE] Voyez lelignage d'Outremer ch. L. Vignier,
DuChefne aux Hiftoires des Maifons de Châtillon & de Bethune.
LA REWNE DE CHIPRE] Alix, fille ainée de Henry Comte de Champagne, & de la Reyne de Hierufalem.

LA FILLE DY COMTE PIERE DE BRETACNE] Ioland, qui épousa depuis Hugues XI. Comtedela Marche & d'Angouléme.

GEOFFROY DE LA CHAPPELLE] Il est qualifié Papetier de France,

L. Chal

en va inte de l'an 114,00 aux Preuses de l'Hiñ, de la Maifon de Dreux p. 15, 8 de saltement qui fortigar pel 180 megosio de Paris l'an 114. El Lendy ausail. Nationic de Saint Iean, à la Reyne Blanche, qui elloit affifiée encrete occasion de Philippera Archeveleque de Dougre, de le Ena Engleug de Jeune, 26-Bienne Comme de Sancere, de Geoffroy, do Sirvé ab Mondon, de Maiter Gail-Laume de Sans, et du Doyne de S. Agana d'Orlean. L'Inanté Giante, de l'autre Gail-Laume de Sans, et du Doyne de S. Agana d'Orlean. L'Inanté feinante il feu monal 3 quelques juguntais endus par les Confilieirs du Parlement en faueur par de l'autre de Canada (Neue Prince L. p. 16, 26, 26).

LE DVC DE LORRAINE] Mathicu II. dunom. Voyez Alberic aux années 1229-1330- & 1234- où il parle amplement de cette guerre du Comte de Champagne.

Champagne,

Per. 11.

ET LA PAIX FAITE ENTRE EVX | Cette paix le fit au mois de Septembre l'an 1234. dont voicy la teneur : Excellentiffime & Karifime domine fue L v-DOVICO Dei gratia Francorum Regi, A. cadem gratia R. Cypri, falutem & dileilionem fibi finceram. Excellentia veftra fapplicamus, & vos requirimus, quoteuns subscriptis Litteris vestrum apponi faciatis figillum. L v DO VICVS Dei gratid Francorum Rex : Nonering uninerft prasentem paginam inspelluri, quod Nobilis mulier Elippis Regina Cypri, in prasentia nostra constituta, quittauit caristimo confanguinco & fideli noftro THEOBALDO Campania & Bria Comiti Palatino, omne jus quod habebat, vel dicebat fe habere in Comitatibus Campania & Bria, & pertinentils cornudem , & de codem jure fe deneffinit in manu noitra. Et nos ad petitionem diela Bezinz innestinimus de codem jure dilettum & fidelem nottrum Archembaldum de Borbonio nomine dicti Comitis, faluo hoc, qued fi dillus Comes decederet sine harede ab ipso linea matrimoniali descendente , supradicta non obestent. dilla Regina, quia posser petere dillos Comitatus, sient poteras antè, nec propter su-perseripta sus suum minucretur, vel augmentaretus. Promissuus etiam quod quando affifia duarum millium librarum terra erunt falta dilta Regina , nos omnia ficuteontineneur in Charta difta Regina tradita, difto Comiti faciemus feribi, & figillari, & tradi dillo Comiti, & its omnibus supradillis & sigillatis, & dillo Comiti traditis presentes Littera nobis reddentur. Altum anno gratie MCC X X X 1111. mense Septembri. Henry Roy de Cypre fils de la Reyne Alix céda depuis tout le droit qu'il auoit en ces Comtez de Champagne & de Brie à lean de Brienne, fils de Gautier Comte de Brienne, & de Marie de Cypre sa sœur, par Lettres données à Nicofie l'an 1247.

VENDIT AV ROY | Par l'acte, dont je representeray la copie. Eco Theebaldus Campania & Bria Comes Palatinus norum facio, &c. quod ego chariffimo Domino meo Ludonico Reri Francorum illuftri vendidi pro XL. millib. libr.tr. Turon. de quibus idem Dominus Rex mibi plene faisfecit , feeda men Comitatus Carnetenfis cum pertinengiis fuis , Comitagus Blefenfis cum pertinengiis fuis, Comitatus Sacrocafaris cum pertinentiis fuis , & Vicecomitatus Caltridunenfis cum pertinentiis fuis, & omnia jura que in predictis habebam, tem in feedis quam in domaniisratione predictorum feedorum, eidem domino Regi & heredibus fuls habenda in perpetunm & tenenda, retento mihi co quod habeo in Comitata Partitenfi in feodis & domaniis quod mouet de feodo Carnoteufi, & quod Comes Carnoteufis debet de domino Rege tenere. In cujus rei testimonium prasentes Litteras figilli mei munimine reborani. Actum anno Ingarnat. Dom. 1234. menfe Sept. Cette vente fut ratifice par Alix Reyne de Cypre. V NIVERSIS prafentes Litterat inspetturis, A. Del gratia Regina Cypri , falutem in Domino. Notum fatimus quod venditionem illam quam dilettus cunfanyumeus noster Tocobaldus Comes Campania fecit illustrisimo Domino LV DOVICO R. Francorum, de feodo Blesensi, Carnotensi o Castriduni, Sacricesais, & corum perzinentiis pro x L. millibus librarum Turonensium, quai idem Dominus Rex nobis soluis pro Comite suprà dicto, & de quibus not tenemus pro pagatis, volumus, & couecaimus, gratum gerimus, & accepeum, & pro nobis & haredibus notiris, quitamus eidem Domino Regi, & ejus haredibus in perpesam fi, qual jură in dilli feadir, val errom princentis habibana; val de vagam tropris helere didenti, in complision felia inter au ci fipratio,
quam tropris helere didenti, in complision felia inter au ci fipratio
di fip antironalită linea definatate detectore, pa suffere a diquest dabelonui cocomunitate Compania capte tria nobe filam fii, val in qual proper illen comprincent mini antironium fii, val edulutus, au adulutus le diquest hei chili riche
cane crom perincentii richeu Domine treje, de qua barelho restendana shortal in
preparam de restenda. Ce, qual est frame, he destina barelho restendana shortal in
preparam de restenda, Ce, qual est frame, a destifica fe terce par engegetă inclie
de exchaper, comme l'en troni ralora, de Albertic en l'an 1346. I a ectre, mais
qu'ils furere vendus de Alberte.

qui il iterni visuoso quanto.

LI CONTI DI BI INNI GUIDET IV. filed Hugues Conne de Brien.

ne, se peri fishad Conne Guarte III. qui mort fepoule Marie fille del hugues de Lengian More Cripre, se de Alti, fille del Huny. Conne de Champagne & di thiolt Reyne de Los Veyre librages de Outreme chap.

TO AL LACE II. de la bita de New TYT-11. On peut rapporte au même.

CAN LACE II. de la bita de New TYT-11. On peut rapporte au même.

List peut au le la bita de la bita de la lace de lace de la lace de lace de la lace de lace de lace de lace de la lace de lace de lace de lace de lace

CAA LACCE WINDOW OF THE TOTAL COME OF THESE FAMILY OF THE TOTAL COME OF THE TOTAL CO

Se vos eftes cortois , & larges & metans.

Les Lutin même vient du mot de legue, dans la même fignification, le de leane ilegue, lidgrier, dansdau, siftense, de qui liteated de, file legium Saint Gregoire PP.17-ind.c. ep.11. Ne anatitis te graniter sulps relargas s, quen legue rega Manglera Saterdaleis mayi debereu manificatio demaghter. Estidius Firmites de creere prefus relig. Illum quem definir pasperem, legue de dince eff. Od le Guant Woveren relinire din al propos lastes.

le [quant Wowere refluire mil 3 propos (assur.) Camulat en fir Anziqui.
LE 0.118 D S. E-11848 M D I SON 21] Camulat en fir Anziqui.
LE 0.118 D S. E-11848 M D I SON 22 M D SON 2

AR YAYD DE NOESWY] Help patté de cit Artund, on Hertund Scignour de Noegue, de de fatemute Holdenne, en mitter dels in 18.20. Carulaire de S. Germini des Prez. En va autre de l'an 10-10. cette Holdenne en qualifiée Dame de Noegeu. Guillume leur liby paroit on quéque-vrus de l'an 1211. de 1145, auce Marbidé fi femme. An demier il pered le fursom d'Acy, Guilleurs de taines Mitte damies à Norgent Famali. Il se trouse encore conte ceux qui frent hommage à Tilbude Noy de Naturre & Connet de Champagne, l'an 19.5, en va Regilier dels Cas (No. 1987) soffines fortiers, fr. fillur de barre Guilleur libit Redurse, de Nogente, en va titre de l'an 1161, au même Cartulaire de S. Germain.

TINKENT LEVES COMTEZ DE LEVE FRERE ALSNE'] Ce paffa- P4 10-

ge fournira de titre & de matiere à la 111. Differtation fur cet Auteur, où je feray voir l'vfage & l'origine du Frerage, & du Parage.

GRANT COVRT A SAVMVR] L'an 1241. Voyez Nangis, Guill. Guiart &c. Et la 1V. Differtation auec les quarre funuantes, où je traite de la magnificence que nos Rois obsenuoient dans ess Cours, & ces Assemblées publiques.

Lz Comte de Poitiss I Alfonse firer de S. Louys, qui audicesse fair Cheualier par le Roy en la feste de la Nazinité de S. lean B. l'an 1241. auquet emps il luy donna aussi le Comté de Poitou. V. Mathier Paris p. 183. I EAN COMTE DE DREVEZ | Lou nom, fils de Robert III. Comte de Dreux, & d'Añont de S. Vallery, lequel mourut en Cypre.

LE COMTE DE LA MARCHE] Hugues X. dit le Brun, Comte de la

Marche & d'Angouléme.

FERMAIL] Le Fetmail effoit vne espece de medaille, ouenseigne, comme les enseignes de pierreries, dont on vse aujourd'huy, qui s'appliquoit non seulement sur l'espaule en l'assemblage de la fente du manteau, de meme que le latm claus des Capitaines Romains, mais austi au chaperon fur le deuant, comme les enseignes de pierreries : & à la guerre, au camail ou bien en la corte d'armes, ou en autre lieu apparent. Les femmes le portoient fur la poitrine. Froilfart 1. vol. ch. 154. O fe ent pour le prix un Fermail à pierres precieufes, que Madame de Burgogne pris en se poirrine. C'est pourquoy le Glossaire Latin & François MS. tourne le mot de Monile par celuy d'affiche, on sermail. Ailleuts , Redimiculum , aournement à femme , comme fermail , couronne , ou chainture . Isannes de Ianua appelle cétotnement Fibularium, qued apponitur mantelle, vel per qued immittuntur fbule, ne distipetur mantellum. Mais je crois qu'il a voulu mettre Fibulatorium, que le Gloffaire Grec Latin dit eftre vn diminutif de Fibula, Hoyar, Fibula. moran, Comuentais, Fibulatorium. Ce mot fe trouve dans Trebellius Pollio en la vie de Regillianus, & dans Anastase Bibliothecaire en l'Histoite des Papes p.72. & 197. Edit. regia. Constantin Porphyrogenite de Administ. Imp. cap. 53. vie de celuy de & Laries. Voyez Chifflet in Anastasi Childerici Regis cap. 16.00 il traite amplement de fibulis aureis & gemmatis veterum , & Saumaife in Not. ad Tertull. de Pallio p. 62. 63.

LE COMTE D'ARTOIS] Robert frere du Roy.

IMBERT DE BELIEV Imbert, ou Humbert de Beaujeu, Seigneur de Montpensier & d'Aigueperse, fils de Guichard de Beaujeu Seigneur de Mont-

pensier, & de Catherine de Clermont, ou d'Auuergne.
HONORAT DE COVCY] Il faut lice Enjerrans, ou Enguerrand, qui estoit

le nom de ce Seigneur de Coucy, qui en quesques titres Latins s'appelle luyméme Injeneura. V. A. Du Cheine en l'Hilloire de la Maison de Coucy, I. 6. ch. 6. & un Preuues. Ainfi dans Samade I. P. Patt. 11. c. I. Enguerrand de Boues est mal nommé Emerana, au lieu d'Enjeneur. Pac. 14. A RACHEMBAND DE BOYEN 09 I IX. du nom, sit d'Atchembaud VIII.

Sire de Bourbon, de la Maifon de Dampierte. Il mourut en Cypre. V. 70. 7.

Spiciler, 9. 23.

LE COMTE DE LA MARCHE] Guillaume Guiart, & Mathieu de West-

LE COMTE DE LA MARCHE J Guillaume Guiart, & Matmeu de W estminster, entre autres, au traité de cette nouvelle guerte du Comte de la Mar-

ene.

EVT GRANDE QVANTITE DE TERRES Qui sont énoncées & specifiées au Traité de Paix, qui se fit alors entre le Roy & le Comte, que je rapporteray entier en cét endroit, tiré du 31. Registre du Trésor des Chartes du

H vo o de Leigemo Comes Machie & Aggliffing, & Tjårlill, D. G. Rejim Agglie dilleran Comitiffe lecome, vinnerfy preferent letrar infefretier, Salaten. Nautritis quad cium gentre elfe inter nes ex van parte, & cariffines daminos suffere a Ledvatium Regen Francorum litafrem & Comitier Planicalism festren influs demitis Regie ex altera, kandem psf plures conquestus, quae them Demines frist for

per nos , Nos & filii nostri , videlices Hugo Bruni , Guido , & Gaufridus de Leziguem Milites ad splum dominum Regem venientes , Nos & terram noffram alte er bafie ipfins domini Regis suppositiones voluntati, & antequam dominus Rex in fina voluntate nos reciperet, dixit nobes quod conqueftat , quat jam conquifierat per fe & gentes fuat fuper nos , videlicet Xantonas cum Caffellania cum pertinentiu, Forestam, domum de la Vergna, & totum jus quod habebamus in Ponte Labai, Monficrolinm tum appenditiis fuis , Fronteneium cum appenditiis , Langeftum, S. Gelafium cum appenditiis, Praec cum appenditiis, Tannaium fuper V atonam cum appenditiis, Claufam. Banceium foods , qua tenchat à nobis Comite Marchia Comes Augi , foodum Renaudi de Pontibus , feedum Ganfridi de Ranconio , & feeda que tenebas Ganfridus de Lezignem à nobis Comite Marchia, & grande feodum de Alniaco, & omnes alias conquestus, quue idem dominus Rex secit super nos , esque ad hodiernum diem per ipsum, & gentes suus, ipse domino Regi franci suo pradicto Comiti Pictuniens, & corum heredibus in perpetuam retinebit": que nos corem aluribus de Episcopis & Beronibus, & hominibus domini Regis concessimus. Volumus insuper & concessimus , quod idem dominus Rex effet quieus & immunis de v. millibus librar. Turon. quas dabat nobis quolibet anno , & quod similiter effet quitus de connentionibus , quas nobifeum babebat, quod fine nobis cum Rege Anglia pacem, & trengam facere non poffet. Concessimus insuper quod omnes aliaconnentiones , qua vique ad hodiernum diem fuerunt inter clara memoria Regem Ludonicum genitorem predicti Domini Regis, ipfum dominum Regem, & dominum Comitem Pittauienfem fratrem fuum , & litera luper dichis connentionibus facta trrita fint & mulle , & quod ad cas obfernandas pradicti dominus Rex, & dominus Comes Pictania frater funs nullo modo de cetere tencantur. Et cum, vt fupradictum eft, nos & filii nofiri pradicti , nos & terram nostram supposuimus voluntati domini Regis, voluntas ipsius domini Regis, talis fuit , qued ipfe nos Hugonem Comitem Marchia recepit in hominem legium de Comitatu Angolifma, & Caffris & Caffellania de Cogniaco, O Ianniaco de Merpino. O de Alba-terra, de villa Boen, O pertinentiis predictorum, que nobis Ó h'eredi-bus nostris remanebant, saluis predictis, que idem dominus Rex, O gentes suconquissucrunt super nos , qua cidem domino Regi, & dicto fratri suo domino Comiti Pi-Clautenfi , vt fuprà diclumeft , in perpetnum remauchant. Et nos Comes Marchie de pradictis , feilicet de Comitatu Engolifme , Caffris & Caffellaniis de Coioniaco , de Iarninco, de Merpino , de Alba-terra , de Villa-Boen , & persinentiis pradictorum , falnis pradictis conquefits, qua domino Regi, & dicto domino Comiti Pictanienfi fratri fao, us fuprà dictum est, remanebant, fecimus eidem domino Regi homagium ligium contra omnes homines & faminas qui possunt vinere & mors, salua fide predicti Comitie Pictauiensis fratris sui. Similiter fecimus bomagium ligium contra omnes bomines & faminas, qui possunt vincre & mori , predillo domino Comiti Piclauiensi fratri Regis , & de LeZignam, & Comitatu Marchia , & pertinentiis torumdem , faluis predictis conquestis , que domino Regi , & damino Comiti Pictaniensi fratri suo , ut suprà dictum est , remanchunt. Concessit dominus Rex nobis & baredibus nostris quod nos in dominio Regis Anglia, sen Comitis fratris sui, vel haredum suorum non ponet fine libera voluntate. Praditta autem, pront superins sunt expressa, voluimus & concessimus, & prestito juramento corporali promisimus nos tenere , obserware, & mullo modo per nos, vel per aliam contranenire, nec aliquid attentare : quod vt firmum sit & stabile prasentibus literis sigilla nostra fecimus apponi. Actum in Caftris Geria prope villam Pontinm , anno Domini MCC X LII. menfe Augusto. N'AVOIE ENCOR VESTY NYL HAVBERT] Ce qui justifie ce que j'ay auaneé en la Genealogie de la Maison de Ioinuille, que Iean Sire de Ioinuille n'estoit pas encore Cheualier en l'an 1243. & par consequent qu'il n'avoit pas atteint l'age de vingt. vn an , qui estoit l'age , où l'on pouvoit prendre l'ordre de Cheualerie, & vérir le haubert , qui estoit l'espece d'armes qui estoit particuliere aux Cheualiers. D'où vient qu'en Normandie eeux qui possedoient les fiefs de hanbert , qui per loricas terras [nas deferniebant , pour vier des termes des loix de Guillaume I. Roy d'Angleterre ch. 2. estoient obligez d'auoir che-Partie II.

und & armes, & defions qu'ils auoient atteint l'âge de vingt-vn au, lis deuxièner fier faits Cheauliers, afin de le pousoier rousuer dans les armées au premier mandement du Prince, ou de leur Seigneur dominant, ainsi qu'il elé potré dans les Aureurs Listus deux et le leur Seigneur dominant, ainsi qu'il elé potré dans les Aureurs Listus de le leur de la commandé e part fich ; d. d. E. le quant l'on voir dans les Aureurs Listus de le leur de la commandé en partier de la commandé de la commandé de le leur de la commandé de le leur de la commandé de le leur de la commandé de la commandé de le leur de la commandé de la

betts.

Chevy en yne tree-crande maladie] Le Sire de loimuille dir que ce fur à Paris : Nangis & l'Aureur de la Chronique de S. Denys 72. 2. 3piùle, écrivent que ce fur à Ponroile, & Guillaume Guiart defigne plus particulierment l'Abbaie de Madhuillon, d'a refere à l'an 1143; les autres à l'an leugles de l'aures à l'aures

COMME BLLE LA VIT CROISIE'] Richer Moine de Senone en fa Chronique ch. 10. dit que le Roy prir la Croix en fuite d'une vision qu'il eut durant cette maladie, laquelle il raconte ainfi : Rex Francorum grani detentus infirmitate vique ad mortem agrotanit, cui talis apparait vifio. Videbat fe in tranfmarinu partibus effe conflitutum : thi enim noftri Christiani & Saraceni ad pugnam parati erant, & congredientes acriùs inter fe pugnabant : & pofiquam din pugnatum eft . Saraceni nofiros vicerunt , & omnes ant interficiebant , aut captinos ad terram fnam deducebant, ita quod de tanta multitudine nostrorum vix quindecim milites de belle fagientes remanfiffe dicerentur. Qued cum Rex Francia videret , valde indoluit : eni fersur dictum fuiffe , Rex Francia hoc irrecuperabile demnum vindica. Rex autem ab has visione renersus, vonit se ad Terram Sanctam post duos annos propera-turum, & staim sibi crucem dari pracipiens, innità matre dominà Blanchià cruce siguatus eff. Pugna quippe ab ipfo Rege intuita accidit in fefto S. Andree , & ficus viderat veram fait. Sanudo 1.3. part. 12. ch. 1. rapporte affez au long comme le Roy prir la Croix des mains de l'Euesque de Paris durant cette maladie, qui luy arriua vers la feste de S. André. Mathieu Paris & Mathieu de Westminster p. 318. & 319. racontent aush plusieurs circonstances de certe maladie.

HVGVES DVC DE BOVEGOGNE]I V. dunom.

GVILLAVME COMTE DE FLANDKE] De la Maison de Dampierre. HVGVES C. DE S. POL] Seigneur de Châzillon, fils puiné de Gaucher III. Seigneur de Châzillon & d'Elizabeth Comtesse de S. Paul. Il mourur en Cypte. V. A. Du Chesse, Ferry de Locres, &c.

GAYTIER SON NEVEY LES autres le nomment Gaucher, & fut fils de Guy de Châtillon frete ainé du Comre Hugues, & d'Agnes de Donzy.

HVQ VES LE BRYN ET SON FILS] La particule, &, nefert de rienen cér endroit. Il faut mettre Hagues le Brus fan fât, dautant qu'il parle du fâls du Comte de la Marche, qui auoir le même nom que fon pere. V. les Addir. à Mathieu Paris p. 109.

GAVILAT DE PALEO I III extend patter de Gobert Sire d'Afgremone. Ca Singueur et lotte fishe d'Gobert, & portis fish e Gobort, Seriemour d'Afgremone. Sa merc le nommoit luitine, & chôtit fesonde fish e de Royer Sengueur de Royer, & d'Air à Audenne. Elle protis en disservitured sa meter 1313. Est; au Careslaure de Champagne, to elle Gental and entre 1313. Est; au Careslaure de Champagne, to elle Gental Afgremon. I Alles fibre de dovoge de Gobert, mary de Islaine, fisiair et le Gental Afgremon. I Alles fibre de dovoge de Gobert, mary de Islaine, fisiair et Empereur en cette expedireit nin 1181. Elle peter marings precédent (Souffoy) nous qu'espoil la Comrelle de Sacrbouxbe, & déréda fina mains 1 October qui fine-ceta i fina fittere, de l'Airgenon (Alles alia finite et al. i finite fine). Est defendant qu'est de l'airge te mariée en Afgremon Chamber, qui mourre à l'Ibasit sa même remps que 5 Losys. Il y eur encoré deux fille de l'airge de l'airge te mariée en Afgremon Chamber, qui mourre à l'Ibasit sa même remps que 5 Losys. Il y eur encoré deux fille de l'airge de l'airge te marinée en Afgremon Chamber de l'airge de l'airge te marinée en Afgremon Chamber de l'airge de l'airge te marinée en Afgremon Chamber de l'airge de l'airge te marinée en Afgremon Chamber de l'airge de l'airge te marinée en Afgremon chamber de l'airge de l'airge te marinée en Afgremon chamber en l'airge de l

bert Sire d'Afpermont, daugel nous parlons, il epoulà Agnès, sille de Thomas de Caucy, qui im prorecte actus Ils., de cut filler, ¿quoti Geoffine, ¿Cartionas, qui epoulercat deux feurs, filler de Nicolas Sengener de Kirettin. L'aincé des filles nommée Leames tilla aux les Courte de Sarbertusher: une exc y el turé des Genealogies de Baudonind Auséries: «E pour une plus grandemonte de cut ou concerne cette finalle, al far turé ablevine en l'an 1150 de des nomes de cut ou concerne cette finalle, al far turé ablevine en l'an 1150 de la butte de la Malén de Bar p. 14, 3). Louser en fes Geneal- de la Nobleffe de Bamalín, «Ecc. "

LES RICHES HOMS] Nostre Auteur se sert encore de cette saçon de parler en d'autres endroits de son Histoire pout designer les Barons & les grands Seigneurs d'un pays, à l'imitation des Espagnols, qui divisent leur noblesse en trois ordres, des Rices embres, des Canalleres, & des Infançons, qui font ceux qu'on appelle en France les Barons, les Cheualiers, & les Efcuiers. Par le rerme de Baron, on entendoit generalement tous ceux qui auoient droit de porter la banniere dans les guerres, que l'on appelloit vulgairement Bannerets, & que les mêmes Espagnols nomment d'vn mor plus specifique, Ricos bombres de Schera. Hieronymus Blanca in Comment. Rer. Ara-300. parle squient de ces Riches hommes, ou plûtôt de ces Ricombres Espa-gnols, qui sont ordinaitement appellez Rici homines dans les titres Latins. Monficut d'Oyenart en a auffi touché quelque chose en sa Notice de Gas-cogne liure 2. chap. 4. Comme auffi André Bosch 1. 3. dels titels de henor de Cathalunya, pag. 320. qui nous apprend qu'en Arragon & en Catalogne il y auoit deux fortes de ces Riches hommes, (cauoit les Richs bemens de natura, & les Richs bemens mesnaders. Les premiers sont nommez Ricos embres naturales del regno, au l; 1. des Fors de Nattarre ch. t. Plusieurs ont estimé que les Ricombres furent ainfi nommez en Espagne de la svllabe Ric, qui se rencontre à la fin des noms de la plupart des Roys Goths : mais je crois qu'il est plus probable que ce terme vient d'un autre, qui a esté commun aux peuples du Nort, Ric, qui se trouuc à la fin des noms propres de la plupart de leurs Chefs, qui fignifie Riche, d'où les Alemans ont formé celuy de Riick, les François celui de Riche, & les Espagnols celui de Rico, pour designer vne personne opulente en biens. Et parce que les grands Seigneurs sont ordinairement riches & puissans en terres, on les a ainsi qualificz, encore que tous ceux qui abondoient en biens, ne passoient pas pour Riches hommes, la naissance, les fiefs, les Seigneuries releuées, donnant seules certe qualité. C'est ce qui a fait dire's Bosch, que les Richs homens (d'Arragon, qui en Castille sont appellez Magnats) eran aixi anomenats no per fer riths, o tenier molt bens, fino per effer de clart linatge y poderofos, qui eran aquells Senyors, que tenien Senyoria en los Feus, ques anomenauan honors, &cc. Et quant à cette façon de parler obseruée en France, nous en auons vn exemple dans vn titre François inferé dans l'Histoire de Mathieu Paris en l'an 1247, p. 83. & dans vne Ordonnance de Philip-pes le Hardy du mois de Decembre 1275, qui est au a. Registre du Trésor des Chartes du Roy fel. 49. 6 58. Es fe l'en tronnoit aucun Riche home coustumier de faire encontre les Ordonnances, nom voulons, &c. Guillaume Guiart en l'an 1402.

Males & tentes là effoient, Où li Riche bome la nuit gifent.

Plus bas,

Es rens dehors sont li riche home, Tres bien armés jusques és plantes. Et ailleurs souvent. Gasse,

Montt i ont riches homs , gran fu la Baronie.

Les Allies de Hicrulalem MSS, ch. 202. Et sei lauient que le Ches Seignur se doute d'aucan de ser Riches bomes, que il ais chastian ,on cité, onville, & que il ais peuple Partie II. Exemple Dans les titres Latins, its font nommer Disites bemiser. Vn. Rouleau de la Chambre des Competes de Paris intende, per rois deux Millian D. Phil lippi [fill 5: Ledwin] Or gestième Camera [se. Center Directofi; Dans, de Brebreau, e., G. Blas Center I Leading, per sole famili, the, pre negativit, the, per nobreau selle destroire or roller platifiel distinem dations benesum selle fire, del Cen voir que et tiere de Niches bomante et donné aux cettales de Noys, & aux grandes que et tiere de Niches bomante et donné aux cettales de Noys, & aux grandes que et tiere de Niches bomante et donné aux cettales de Noys, & aux grandes fons les cettes de Philippes Augulte:

[one les centres de passers bomante, En la vie de Philippes Augulte:

Que li Rois louan leur es dite, On li poure homme de l'oft ierens.

S'IL N'Y A NVL Coux qui auoient pris la Croix, & se préparoient à ces longs & fâcheux voyages de la Terre Sainte auoient coûtume, auant que de partir, de disposer de toutes leurs affaires, de faire leurs testamens, & de partager leurs enfans. Et comme leur retour estoit tres-incertain, tant pour les difficultez des chemins, que pour le hazard & le peril de la guerre, dont les éuenemens font toûjours douteux; ils faifoient ordinaitement tout ce que ceux, qui se preparent à la mort, ont aceoûtume d'observer, comme de restituer les biens enuahis & viurpez, soit sur les Eglises, soit sur les particuliers, pour la décharge de leurs consciences. Les titres sont pleins de ces refiturions des biens d'Eglife faites par nos Cheualiers, auant leur départ pour la Terre Sainte. Le Sire de Ioinuille, quoy qu'il ne se sente eoupable d'aueune de ees viurpations, pour fatisfaire neantmoins au deuoir de la confcience, se mit en état, auant que d'entreprendre son voyage, de reparer le tort qu'il pourroit auoir fait à ses voisns, s'il s'en rencontroit aucun, qui lui en hill la moindre plainte. Ainsi Hugues I X. Comte de la Marche in precincituitinerii transmerini constitutu, st son testament en l'an 1148. lequel est au Trésor des Chartes du Roy, qui contient ces mots entre autres : Deinde statue qued si hareditatem alicujus detinerem minus sufte necinde fatisfecerim, circa articulum mortu mea foluo, restituo, & penitus quito : dummodo coram executoribus testamenti mei probare patnerint cagnisa veritate. Aussi phusicurs estiment que la plupart des Monasteres qui ont esté bâtis sur la fin du onzieme siecle, & aux suiuans, n'ont esté fondez que des restitutions, que les grands Seigneurs faisoient, auant que de s'engager dans ces longs voyages. Voyez M. Perard en ses Memoires de Bourgogne p. 101.

Pag. sp

IE ENGACAY Ladeuotion de nos premiers conquerans de la Terre Sainte, jointe au courage, & au desir d'acquerir de la gloire & de la reputation dans les guerres, effoit fi extraordinaire, qu'ils ne faisoient pas seulement dif-siculté d'abandonner leurs familles & leurs pays, mais mêmes d'aliener & d'engager les plus belles terres de leurs biens. Ordene Vital liu. 9. parlant de la premiere entreprise des guerres Saintes, Mariti dilett at conjuges domi relinquere diffonebant. Illa verò gementes, relittà prole cum omnibus dinitiis suis in peregrinatione viros fuos fequi cupiebant. Pradia verò haltenus chara, vill pretio nune vendebanzur, & arma emebanzur, quibus vltio dinina super allophylos exerceretur. Henricus Huntindenensis au liure 7. de son Histoire d'Angleterre : Hec oft miraculum Domini semporibus nostris factum, saculis omnibus inauditum, ve tam dinersa gentes, tot fortiffimi proceres relittis possessionibus splendidis, vxoribue & flits, omnes una mente loca ignotifima, morte fpreta, petierint. Et Anne Comnene au liu. 10. de son Alexiade, écriuant sur ce sujet, & parlant de nos Paladins, נפו מינות ולים מינות לו אולים ביותר ב mis illus thiograms pages. L'Histoire de ces guerres nous apprend que Godefroy de Bouillon, Raymond Comte de S. Gilles, Guillaume Due de Normandie, Boemond Duc de la Pouille, Harpin Comte de Bourges, & autres grands Seigneurs vendirent, ou engagerent leurs Duchez & Comtez pour fournir à la dépense d'une fi longue entreprise, tant leur ferueur estoit grande, à l'imitation defquels le Sire de Ioinsulle, & fuissure l'exemple de fes ayeuls, ne fegazie par d'engager lumelleure partie de fou bien, quoy qu'il fin plu condidict. ble alors, à causé que s'a merc en jouillon fous le titre de doissire. Cette fa. cilité que le Coute sportouien à vendre de la gage et mest bien, sour fous le rique de la compartie de le compartie de l'entre de la grant partie le crete belle répont, que philipper Augustie n'el 2 lean Roy d'Angettere : le quel a yant pris la Coux, & depuis syant emmoyé fes Amballedems à Philipper pour lui demandet, vi dispans permi terre fa. est me four pris se l'exist, de la cette de l'entre de l'

AVEC TROIS BANNIERES] Voyez la Differt. EX. X.& les trois fui-

LEVR FIST FAIRE FOY ET HOMMAGE LC ROY LOUYS VIII. SON pere estant tombé dans une grande maladie à Montpensier, de laquelle il mourut, exigea vn semblable serment des Barons, qui estoient alors en sa Cour, comme nous apprenons des Lettres de ce Roy, qui se lisent au Cartulaire de Champagne de la Chambre des Comptes de Paris, intitulé, Liber Principum: LVDOVICVS D.G. Rex Francorum', uninerfis Amicis & Fidelibus fun, ad anes Littera prasentes peruenerint, salutem & dilettionem. Nouerit universitas vestra quod dum nos apud Mongencier grani valetudine corporis laborare contigiffet, timentes de periculo Regni post decessium nostrum, pronida deliberatione, & prahabito salubri confilio, mandanimus dilectos & fideles noftros Pralatos & Barones, Bituricenfem & Senoneusem Archiepiscopos , Beluacensem , Noniomensem , & Carnotensem Episcopos , Comitem Bolonia, Comitem Montisfortis, Comitem de Sacrocafare, & Ioannem de Nigella, essque rogenimus adjutantes, ve jurarent coram nobis, se quam citius posfet, fi de nobis humanitus contingeret, Ludonico majors filio nofiro fidelitatem & homagium tamquam domino & Regi bona fide fattures, & quod procurarent quod ipse, quam citius fiers poffet, coronaretur in Regem, &cc. Actum apud Monpancier 4n. 1226. menfe Novemb. Il y a de semblables Lettres de ces memes Barons au Cartulaire de Champagne de la Bibliotheque du Roy foi. 132. Icíquelles fe voyent encore au Tréfor des Chartes du Roy, Layette, Messanger, & dont l'inuenraire est inseré au I. Tome du Ceremonial de France p. 142. Le Roy Charles VI pourueur de la même maniere à la fenreté de la succession royale par fes lettres patentes, leuès publiquement à haute voix en la grande Cham-bre du Parlement, le Roy (cant en fon lit de Iustice (ce sont les termes des lettres) le lendemain de la feste de Noël 26. Decembre 1407, en présence du Roy de Sicile, des Ducs de Guienne, de Berry, de Bourbon, & de Bauiere, des Comtes de Mortain, de Neuers, d'Alençon, de Clermont, de Ven-dôme, de S. Paul, de Tancaruille, &c. du Connetable, des Archeuesques de Sens & de Bezançon, des Euesques d'Auxerre, d'Angers, d'Eureux, de Poitiers, & de Gap, du grand Maitre d'Hoftel, & de tous les Officiers des Cours Souveraines : par lesquelles lettres le Roy déclare, & veut que son aifue fils , & les aifuez fils , & fes successeurs en quelque petit aoge qu'ils soient, O puissent eftre au temps de son decez, & de ses successeurs, soient incontinent an temps dudit decel dits, appellen, & reputel Roys de France, & à icelus Royaume succédaus, soient courounes, & facrer. Roys incontinent après son decer., & de sets successeurs, ou au plustost que faire se pourra, sans qu'aucun autre, tant soit prachain du lignage, puisse entreprendre bail ou regence & gounernement du Royanme. Toutefois aueusut que soudit fils fust mineur d'ans , vent que le Royaume soit gonnerné par les bons anis, deliberations, & confeil des Reynes leurs Meres, fielles vinoient, des plus prochains dulignage, & fang Royal qui lors fergient, & auffi par les aduis & confeil des Connétable & Chancelier de France, & des fages han

Ĝiii

de cupils. Ces lettres fe trouseure en va Regifter de la Chambre des Compets de Pais coste H. Consenual et Cherne & les Lettres de Luys Due de Gariente Pinsplain de Viennois, de dans le Traint de la Majorité des Reys Regions de la Competit de Chambre de la Chambre de la Reys de Reysume à la Region Electrica de la Chambre de la Chambre de l'Eglist Califican ch. 5. n. 11. jognar le ch. 19. n. 27. 11. ll yars firerdomnois de Fernier 19.4. au Carmitaire du Picie de Libons en Sangten, de TOrdre de Chury, ch. 11. qui justifice qui ne cere qualité elle present étance aux à Netienens aux et les rations le carié Dennis Eggis, per Blanchen Regions Francis. Ce dus Eurration la Carié Dennis Eggis, per Blanchen Regions Praisit. Ce dus Eurne, qui détant of pignat de prin a Cardi Dennis Region, qual Res.

QJ WANTONT FORF AVET A LVT | Petre de S. Indien aux Antiquitze de Chino p. 40. Ka gels hy M. Chillet is visionitis nife, he forferris de ce pulling poor jushister, oor-plinkt pour mitter exterinshibiten, que
prique le Sine de folomelle ne ismois pas faige de Rey, il 's finitis que le
pullique le Sine de folomelle par ismois pas faige de Rey, il 's finitis que le
tone de France. Et comme e del va point important pour potre Historie [effime qu'ily a lieu des faire deux digerions ou differention. Par la premier
re, je ferry voir que ce pullique induit en aucune façon la confiquence
qu'in a raine de par la feconde, je preiens rementer l'optimion que Chillet
qu'on en riene de par la feconde, je preiens rementer l'optimion que Chillet
grappe de l'Impire, que les Commes de cette Province ont ellé Comtes Palgage de l'Impire, que les Comtes de cette Province ont ellé Comtes Paltimo de l'Empire, V. IX XII. S. XIV. Differe.

L'As sa' os Cris Miso w) C'ell vine Abbaye du diocéfe de Châlons, de l'Ordre de Ciezux, dont Alberic en l'an 110 & Cefrius Hefforda. Ek. 11. Mira: c. 41. font mention. I'sy mourté en mes Obferuations fur Hillion et de Villehardouin, que les Seigneurs & les Genishbommes Pernojent la Croix des mains des Prêlats, des Euefques & des Abbez, & me fiuis ferui de cepaflage pour la justifice.

ME MIT MONBOVEDON Nous parletons en la x v. Differration, de

cette ceremonie de prendre le bourdon.

eette ceremonie de prendre le oourdon.

Mon Compagno J Ce terme est ordinairement employé au même sens, que commisso chez les Romains, c'est à dire, Compagnon d'arines. Le Roman de Garin le Loherans,

D'armes seions moy & toy compagnan, Tien toi les moi, gentil fins à baron.

Et ailleurs,

Comparson & emme anne eff figu ans.

Et comme il lignific e figuile de condition, il fe trouve fourent employé pour marquer vue indépendance de lisperienté, é du viens que les Gesinhionnement vue indépendance de lisperienté, é du viens que les Gesinhionnement de la comme de la compassió de case de Amedielle. Dans l'ancienne Chronique de Flandres ch. 78. Monifects de Ray eff qualifié Compais de Conte de Amedielle. Dans l'Indice de Contenta de la comme de la compassió de case de Amedielle. Dans l'Indice de la comme de la compassió de la comme de la comme

247.4 LE SIRE DV CHASTEAV] Guillaume de Puylaurens ch. 48. Nangis, la Chronique de S. Denys , & Guillaume Guiart racontent pateillement cette circonflance.

Av MOIS D'AOVST] Sur la fin du mois, car le Roy estoit party dés le

lendemain de la feste de S. Barthelemy, le 25. jour d'Aoust; quelques jours auant le Sire de Ioinuille, qui, ailleurs, témoigne que S. Louys estoit deja en l'Isle de Cypre, lors qu'il y aborda.

ALA ROCHE DE MASSELLE I II spelle sinfi le promonotire qui ferme le port de Marfeille, o de le le fort de N. D. de la Garde. Les Aucurs du moyen cemps fe feurget fouuent de ce mot pout défigne vu fort, ou vachieur. Cérosina Cassanfi, for Feffansa, 1, 115. dépit fan Sals-mètas, cem malté chiatalm, de infétie, de mei Armanie. Il est d'ulleurs le mont la métadie, ce mon hacite, une ma pelle cem velte adjeite, de mon hacite, de mont la métadie, et com hacite, du mont Latin Médie, ce con hacite, du

LA PORTE DE LA NEF] le me suis serul de ce passage en mes Obseruations sur l'Histoire de Goosfroy de Villehardouin n. 14. pour justisser que les nauires à portes, & à huis, estoient delà nommées haissieres, vseria, vserie & Wifferie, dans quelques Auteurs Latins, qui est vn terme, qui auoit reacte les fasans, & particulierement Freher, qui s'effoit perfuade quece mor eftoit corrompu de celuy de safrira, qui effoit le nom qu'on donnoit à certains vaiffeaux du Danube. Philippes de Meziers en la vie de S. Pierre Thomas Parriarche de Constantinople ch. 15. n. 87. les appelle difertement Huiseria : videlicet és neuigis inter esteu , Ó elis neuigis militum arma-torum , & 211 n. ps.: inter geleue, Huiseris , igna , neuer , Ó ella neuigia. Ces neuires font appellées vistrià, dans le Tratée d'entre les Venitiens & les Princes Chrétiens contre les Turcs, apad Raynald. in Annal. Etel. A. 1334. n. 2. Fifers, dans Roget de Houeden & Brompton en l'an 1190. Ffileri. dans Iean Villani l. 8. c. 49. l.9. c. 92. l. 10. c. 107. Viheri, dans Iustinian en l'Hift. de Gennes en l'an 1293. Guillaume Archeuesque de Tyr l. 20. c. 24. parle encore de ces huis, & de ces portes des Palandries, ou Passecheuaux. en ces termes, qui autrorisent puissament ce que J'auance pour l'origine de ce mot: Erans fant in prafato exercitu naues longa rofirata geminis remornim infiru-eta ordinibus, bellicis vifibus habiliores, qua vulgo Galea diennur, 150. In bis majores ad deportandos equos deputata, offia habentes in puppibus ad inducendos, educendo fque cos patentia, pontibus etiam, quibus ad ingreffum & exitum tam haminum quam equorum procurabatur commeditae , communita , 60. Où Hugues Plaon , ancien interprete de cet Auteur, a ainfi tourne ce passage, autres nefs , que l'en claime huissiers à passer cheuaux. Non seulement on donnoit le nom de Huis fiers à ces fortes de nauites, mais encore aux fausses portes des sales & des chambres, ajustées en forme de chassis: le compte d'Eltienne de la Fontaine Argentier du Roy del'an 1350. Pour 10. sergesses vermeilles pour mettre aux huisfieres & feneftrages de la chambre du Roy.

EN CHYPA 3 Sandol 1. purt. A. c. j. improuve le chemin que S. Louy i Ne uprit par l'îlle de Cyppe pour pulle de son l'Egypee, pour deux raisons. La pre-mierre, parce que l'Egypee clânte plus faine, & vn pays abondante mittilleure reaux, en plus grand nombre de goollons, « en toute forte de biens, il è-toit instité de sy arcters, foss prétence de estraîchit les troupes. & de mé onnone questique reliale. En écond lers, parce qu'il by endit elle plus a-mé onnone qu'est per l'éche de l'est de l'est partie de la comme de l'est partie de le compt de le reconnoire, comme il fit, en fepturaiset ac Cypre, pendant lequel cempi il autoris pli me des roperes fuel de Sanzein.

PA 0 '' 11 10 N B 1 1 1 N 1 1 | Mathier Pasis serie que l'armée du Roy effant combée dans la necesité de viures, la V c' mieines, & qu'elques sours viilles qu'il ne nomme point, l'en fecourueux, comme suffi l'Empereux Frederic, dougel le Roy fe fentri sellement oblige, qu'il érainte in a fi sueux su Pape pour obsente son absolution. La Royne Blanche mémes l'entremercia par fea lettres, & par disers présens qu'elle ly mis, & reconant l'obligation que la France luy auoit en cette occasion, luy témosgrant que toute l'armée Franprofi luy effoit ceteauble de fa Confernation. L'Històlie de A Archevolegue. de Brence en l'an 1440. L'alimention de ce fectoret que nos troupes triezen de Frederic. Re Presuit cun plarité di Regit Milliand Terma Sattina di iera, circa allama Testerefita estima Dimitana, quen Fredericas Importan maltin distina rifogiami signatifi. Il y a desta tettes de cet Importero un Tréche de Chartes du Roy, qui font voir l'ellune qu'il faifoir de S. Louy, I Jayant choif jour arbitre du differen, qui effoit curi ne l'ê par é les py pout être de cidé fouterainement suce fei Partis l'équelle front mention de ce feccus de viture pout le voyage d'outenner. Ce el terus fout troy à l'homener de nois

Rois & de la France, pour ne les pas inferer en set endtoit

FREDERICUS D.G. Romanorum Imperator femper Augustus, Jerusalem & Sicilia Rex , l'ninerfis prasentes literas inspecturu per Regnum Francia constituco dilettu fibi , Salutem & omne bonum. Cy 14 per aliquos fetroaftos Bomana Sedu ansiflites, & prafensem, Nos & alios Reges, Principes orbit, & Nobiles, Regna, Principa-tus, honores quolibes & jurifdictiones habentes, granatos merisò censeamus, ex eo qued ipfe contra Deum & justitiam poffe, fibi jurifdictionem & anctoritatem viurpant instituendi & destituendi , seu remonendi ab Imperio , Regnis , Principatibus , & bonoribus fuis , Imperatores , Reges & Principes , fen quofcumque magnates , temporalem auctoritatem in cos temporaliter exercendo: abfoluendo etiam à facramentis, quibus dominis fuis vafalli tenentur contra dominos excommejcationis tantummedo fententia permulgata. Quodque quaftione , fine diffenfione inter dominos & vafalles , fen inter dues nobiles & vicines innicem consendentes , prout affoles , emergente , pradicti Summi Pontifices ad petitionem unius partistantummodopartes fuar interponunt, volendo ipfos innitos in fe compromistere, vel aliter ad concordiam coercere, & alligando se sidelibus contra dominos , aut uni de portibus supradictis , qued non prius pacom cum aliis faciant, quam alligatos fbi ponant in pace : recipiendo fimiliter promiffionem de non faciendo pacem cum dominis à vafallis. Item ex eo quod praditti Summi Pontifices in prajudicium jurisdictionis & honoris Regum & Principum pradiiforum, ad petitionem Clericorum, fen laicorum, cognitiones causarum de rebus temporalibus, possessionibus seodalibus seu Burgesaticis in Ecclesiastico foro trattenda recipiunt & committunt. Ecce quod nos ad pradictam injuriam documentis enidentibus oftendendam , & ipfam à nobis , & eis , rationabiliter remonendam , Marifirum PETRYM DE VINEA magne Curia noftre Iudicem , & G. de Ocra Clericum, dilectos & fideles noftros ad Ludonicum illuftrem Regem Françorum Kariffmum amicum noftrum prouidimus definandos : affectuose rogantes , ac ob tuitionem & confernationem jurium noffrorum & Imperii, Regum aliorum & Principum , fen quorum. cumque Nobilium efficaciter requirentes , enmdem vs congregatis coram fe LAICIS PARIBYS Regni fui , aliifque Nobilibus tanto negotio opportunis, per fe cum eis super omnibue pradictis & singulis audiet jura nostra. Caterum si ipsa pradicta non duxerit assumenda, cum nos, qui auctore Domino Romani Imperii, Regnorum Ierufalem & Sicilia moderamur babenas, sam enormem injuriam, & sam informem vfurpationem diebus noffris tolerare nolimus , Regem enmdem jufta precum interceffione rogamus , quatenus nobis caufam nofiram , fuam , & aliorum Principum , viriliter prosequentibus , se contrarium uon opponat : nec de sno Regno aliquos laicos , sen Clericos remporaliser uobis opponi permittat; nullumque presenti Summo Pontifici , seu successoribus suis contra nos, distrimine presenti durante, in Reyno, vel de Reyno suo prafidium, fen receptaculum tribuat, aut tribui patiatur. Porrò fi forfitan Rex pradicens cum P ARIBVS, & Nobilibus Regni fui, preut tantum Regem, & Regnum condeces , partes fuas interponendas viderit in pradictis, Summumque Pontificem, fine per justitia debitum, vel modo quolibet ad ifind induxerit, ve velit pradilla granamina nobis & aliis Christianis Primatibus inrogata, & id Secialitet , qued contra nos nuper in Lugdunensi Concilio flatuit, quatenus de falto processo, cum prorsu de jure nen valeat , renocare. Nos ob honorem & renerentiam Dei & Redemptoris noffri, neceson ob amorem, quem ad Regem & Regnum Francia pra cateris fingularem habemus, canfirm qua inter nos, & fummum Pontificem vertitur supradichum, quatenus contingit enmdem, in manibus ponimus. Regis ejufdem, parati omnia quacumque per

nos idem Rex de confilio PARIVM, Nobiliumque fuorum, vifis & dilisencer audieis noftris juribus, Ecelefia viderit emendanda enrigere ,& in flatum debitum inlegre reformate. At deinde pace per hat inter Nos & Etelefiam procedente , & reliquiis Longobardorum prove tenentur & debent , vel ad mandatum nostrum , & Imperis redenntibus, vel prorfus ab Ecclefia defensione seclusis , premptos nos offerimue O paratos , vel pradicto Rege ad defensionem Christianitatis , & flatum pacificum confernandum in cifmarinis partibus remanente, vel vna cum co, fi hoc melius viderit eligendum, ad transmarinas partes per Nos, aut Contadum Kariffimum filium nostrum Romanorum in Regem electum, & Regni Ierosolymitani haredem omine prospero transfretore. Ad hoe nos obligantes spetialiter & expression, quiod vel cam nege Francia, sine sine co terram totam lerosolymitanam, & quidquid unquem à dichus antiquis Regno Ierofolymitano pertinuit, ad proprietatem & ditionem Regni ipfins, & Christianitatis entium , nostris Imperii , & Regnerum nostrorum viribus , laboribut , & sumptibus , eurabimus renocare. Nihilominus tamen , fi forte , quod al sis , difcrimen prasentis diftordie inter Nos , Ecclesiam , & Lombardos durare consigeris, pradicto Regi, ac omnibus Cruce figuacis cum eo, quatenus prafensium negociorum & temporum qualitae patitur & tempeftae , prafidie noftra terra merique tam in nanibus, augm victualibus promptis affectibus offerimus per prasences. Supéreue omnibus G fingulis supradictis qua prasentium series consinces litterarum auctoritetem , & G mandatum plenum pradictis Magistro Petro de Vinca, & G. de Ocra duximus conferendum : Return habentes & firmum quidquid per cofdem in its pro parte nofiri enlminis extiterit ordinatum. DATY M Cremona XXII. Septemb. quarta indictionis, 1246. Seellé d'une bulle d'or pendante en las de foie d'amarante, ayant d'une part l'Empereur assis tenant une Croix Patriatchale d'un costé, & le globe croisé de l'autre, & l'infeription ordinaite, FRIDERIC GEA ROMANORY. IMPATOR ET SEP. AVGVSTO. REX SICILIA. & de l'autre patt la ville de Rome, auec l'infcription ordinaite, Roma CAPVI MVNDI REGIT

ORBIS FRENA ROTVNDI. FREDERICUS D. G. Romanorum Imperator Semper Aug, Hierusalem & Sicilia Rex. Institution, Magistris Cameteriis, Magistris Procuratoribus, & universisper Regnum Sicilia confiinnis falcibus fuis , gratiam & bonam voluntatem. C v M. Ludenicus illustris Rex Francorum dilectus amicus noster, quem sinceri amoris integritate complettimar, ad illins honorem qui Regibus des falutem, pro Terra Santta fubfidio, figno mirifica Crucis affumpto, difonat ad partes vitramarinas in fefto B. Joan. proxime future v 1. indictionis landabiliter transfreture : volentes eidem fælicem vtinam transitum, & surum Regni nostri fertilitate fulciri, sidelitati veltra pracipiendo mandamus , quatenus eum in co rem noftram & Conradi Romanorum in Regem elelli , & Regni Hierofolymitani haredii ,cariffimi filii noftri , quafi agere videamus , equos , arma , victualia , & neceffaria qualibet , tam pro Rege pradicto , quam pro in qui de suo sunt hospitio, vel familie, per Regnum nostrum emi sine molestia ad commune pretium, quo ipfi emptionis tempore generaliter distrahetur in Regno, & à Kalendu proximo future menfis Martii pradicta v 1. indictionii inantea vique per totum tempus que predictos Rex in vitremerinis partibus pre Christi senitio moram trahet, emi & extrahi de Regne liberè, ac illue deserri, tam per terram, quèm aquam, pro codem negotio fine ..... & impedimento quolibet permittatu. Dat. Lutecia anno Dominice Incarn. MCCXLV 1. mense Nonembri v. indist. Scelle en las de soye rouge de la petite bulle d'or de l'Emp. Frederic, ayant d'vn costé sa figure asfife aucc l'infeription ordinaire, FRIDERIC. DI GRA ROMANOR. IMPE-RATOR SEP AVGVSTO REX SIGILIE ET IEKLEM. & de l'autre la topographie de Naples & de Sicile auec l'infetiption. † RECNYM SICIL. DYCAT' APVLIE 7. PRINCIPAT. CAPVE. V. Math. Westmanaft.p. 341.

TANDIS QVE LE ROY SEIOVENOIT] Guillaume Guiart, Mathieu Paris, Nangis & Vincent de Beauuasis, 32. ch. 89. l'Eucfque de Tufcule au Pape Innocent IV. To. 7. Spicileg. p. 214. 224. temarquent que plusicurs grands Paris II.

Barons moururent durant ce sejour du Roy en Cypre.

L. S. G. AND ROY DE TAKYALI J CERON richoit pasle grand Cham de Tarrais, mais va Roy, ou grand Prince de les fujers, dont le nom ethor Bressy, aimi que nous apprenons de G. de Nangis, & de la lettre même de ce Prince, qui fevoit dans Vincent de Beausais 1, 3, et. Ayo, 9, 18, 9, 2, 8 aux Additions sur Mathiev Paris p. 116. Il eth nommé Enbalthai, dans l'epitre de l'Euclique de Tutleut et p. 1, 96, 1046, p. 126.

ET ENVOIA SES GENS | Voyez le même Vincent de Beauuais 1. 32.

chap. 94.

D'S O'LLOAN DE CONTE CE Sultan d'Armine, ville de la Clitice, ou Caramanie, que lee l'arret d'auyunt'hus nomment Cari, dissuat Ensaie, asse in Fastel Turet. All 1970 de l'armine, comme Nicephoe Circipcia. 4 de l'Armine, Lich, a. 4. difference. On vout veile en la Rolligion Christienne, dans les Annales Ecclefiniques d'Outress Appelle en la Rolligion Christienne, dans les Annales Ecclefiniques d'Outress Appelle dans lessi de l'armine, d'armine, d'armine,

FIT FONDRE VNE PARTIE DE SON OR | Vincent de Beauwais 1.31. ch. 144. El autem in ejur regns fertissmem castrum, quod Candelaria dicitur, vosi est Thesarus issus, et dicitur quod ibs suns 16. pitheste plena auro depurato, in issus signi signate, excepti lapidabus presiosis, es pecunia multa nimis.

PAYENNIE Paganismus terres des Payens, comme Christianismus, terres des Chrétiens dans les Aureurs Latins du moyen temps. Le Roman de Garin le Lolleran MS.

De paiennie amenrons paiens tant.

L'Ordene de Chenalerie M S.

Dont a Hue le congié prû, C'aler s'en veut en paiennie.

La Chronique M S. de Bertrand du Guesclin: Se un tel effoit Roy au pais de Surie,

Et de terufalem, de Thebes, & d'Angourie. Desfous luy soumettroit toute paiennie.

Ieparleray du mot de Paganismus en mon Glossaire Latin.

SES SALES ET MAISONS Voyez la Differtation X V 11.

CELVY ROY D'ARMENIE Vincent de Beauusis 1.31. ch. 43. & 44. & Sanudo 1.3. part. 13. chap. 6. racontent pareillement, comme Haiton Roy d'Armenie rechercha l'alliance du Tartare, pour se mettre à couvert des con-

rinuelles courfes des Turcs.

DY SOYIDAN DE BANYLONE] Il 'Appelloit, fuinum la Chronique Arbe, domice au public par Arbene Eckelan's, stable Argene Addan Airbe, & Cellotti in du Roy Atlanet Mobinet a, que Vincent de Beausuin 1, pa. chap. 1000. & ton. nomme Saldanz Klemis I, que feillem efte les Chronichott Callama de Try fair mension un 1, p. chap. 13. & le Haite Spreade & Danisdon. However, and the stable of the stable

LE SOVIDAN DE HAMAVLT] Il faur lire Haman. Ce Sultan effoit Scigneur d'Halape, ainfi que nous apprenons du Moine Ayton chap. 18. 82. 93. & de Vincent de Beauuais 1. 32. chap. 89. 82. 95. 00 il raconte ce different entre les deux Sultans, comme auffi le Legat en l'épitre à Innocent IV. com. 7.

1-

Spinite, p. 3.3. Il policheix cente autres villes Halape, appellée par les anente Chéptes («c'è ainsi qu'il faite tire dans Fouchte Chelzures). Le, b.
1.6. Non Chéptes, ainsi que poter l'imprimé l'omnés, & Hamas «d'ou viene
qu'il equaluite indiferenment par le sire del nomille. Re le sauter a Metrus,
Sultan d'Halape & de la Chamellé Son none rétur Mode Mary-Alcon A, vhon ch.
3. Quant à la ville de Hamas, il en est parté fouuere dans les Ercutins des poerres finites, Gastre, de testi Artinés, p. 444. Gaill. de Tyr l.; c'hap. 1.
T., ch. 1.1. 1. Lordy 6. 8. la. 1. parte, c'ha. 1. parte, p. 644. p. parte 1. p. d.
parte 1, p. d., y. 8. A. vhon ch. 1. p. 64. g.; la yeuché qu'elque chesé de la Chamet en mon Taisch Bullerqué de Met de S. le ma Bayerit.

Es ciuro. 1 (C., peu aché de von temps fact en vige parmi le Tures, & les Sazzins, commo cous appennos d'Élimani in. L. chap, 7-6 d'ydno chup, 5-6 de Daus en fon Hill. (chap, 16. mémeri à pris fon nom d'un mor Ture, qui chi le Roy, comme il voi fignifie Roy, acustade de la principal pièce des Eléches, qui chi le Roy, comme il voi fignifie Roy, acustade de la principal pièce des Eléches, qui chi le Roy, comme il voi fignifie Roy, acustade de la principal pièce des Eléches, qui chi le Roy, comme il compt. 3, ceux d'appéins, le nomment Zequius, ainque Sumunié fint Pline, & kerepfier en fon Ciolidate con obéleuré. Ama finque Sumunié fint Pline, & kerepfier en fon Ciolidate con obéleuré. Ama finque Sumunié fint Pline, & kerepfier en fon Ciolidate con obéleuré. Ama finque sum de leuque de Compte novel p. 33, 44 cm. d'Allerine de leuque de Compte novel p. 33, 44 cm. d'Allerine de leuque de

LA FOINTE DE LYMESSON] Ce promontoite est ainsi nommé de la pagas.
ville de Lymesson, qui est située en cét endrois-là, appellée aussi Lemiss, Limone, ou Nemsse, & des anciens Nesposis. Voyez Estienne de Lezignan en
son Hist. de Cyptech. 7, p. 19-20.

LE PAINCE DE LA MOREE ] Guillaume de Ville-Hardouin Prince d'Achaie & de la Morée, Senéchal de Romanie. Guillaume Guiart,

Lors vint pour ce que eus paffast, O mainte armeure dorée,

Cil qui Prince iert de la Morée.

Voyez Nangis en la vie de S. Louys p. 333. Vincent de Beaumais l. 32. chap. 37.

Acropelita chap. 48. & ce que j'ay remarque de ce Prince en la Genealogie de cette Mailon, & dans l'Hilloite de l'Empire de Constantinople sous les Empereurs François.

LE DVC DE BOVEGONE] Le Duc de Bourgogne auoit (ejourné tout l'hyurer en la Morée, (inusant Vincent de Bausais 1,32-ch.97. & comme jele prétime, reroumont aloss de Conflancinojel, odi s' effoit achetminé pour faitsfaire à la prometife qu'il auoir faite à Baudouin Empereur , dés l'an 1218. de le (écourir, ainfi que nous apprenous d'Alberie.

de le feccurit, sint que nous apprenon d'Alberic.

A DAMISTY Confecte Vincence de Beaussis 1-13, cb. 79 Venno d'Alberic.

NA CALES I Let Italient differe ausser, & gausse. Philippo Venno de Celt in francisse moffes, of qualet fraction august par les Patro que celt un francisse moffes, of qualet fraction august par les Patro que celt un format moffes of qualet fraction august partiel en tambour, qui ch en viege parmi la Causlerie Alemande, que nous appellon vulgatement. Publisher. Len al Corrounille en l'Héfotire de Lonys Due de Bouthon chap. 76 attribut pareillement les Nacieres aux Surains d'Afriques Le partie de la company de la commentation de la c

Partie 11. H ij

Naquaires & buifines y pounoit on oir.

Et Samudo I. 1, part. 4, ch. 10-11. Size quasare tobserus; sibilizare, sibilizare, de qui ficate publica existens, opposage for anobiech. On Rôlle, de la Compes de Paris, qui a pour tirce, les perfenses qui fine da mofique Monfi, de Praisers Ce fine la Mesenfori de Monfi, de Pariser, Rossila de 8, perrena Menghei da cer invazione. Andrico O Branco Timopero, Parifya de Nodelire en Pariser de Monfique de Monfique de Sirver Timopero, Parifya de Monfique desirer en Pariser de Monfique de Monfique de Monfique de Monfique de Monfique desirer en Pariser de Monfique de Monfique de Monfique de Monfique de Monfique desirer en Pariser de Monfique d

Tabours, trompes, & anacaires, En tant de lieu çà & là sonnent, Que tonte la contrée estonnent.

Et plus bas, Lers oissés tentir buisines

A grant paine & à labours, Cors, anacaires & tabours.

Les Gires tecens vient unfi du mort d'aisges, d'où it out fourie colts d'aisgeogni, tièsers de Naziers, dont Nictes en la vie de Mannel L, et actif d'Itale L, & Codin fe ferenze. Le Roman MS de Beilfigire évit en largue George veligire: "aifge versevient, s'post, movien, actoriste. Le vient Diffinantie Lutin-François donné au public par le P. Labe en la Expendige gue Trançoifes, traduct le mos de Tiedlines, par joire des asquaries con Tia-Mare et du distribuir milleunt, Transactiones remper, as aquients, et fijerat.

IRAN DE BELMONT] Ce Seigneur est qualisé Chambellan du Roy en un titre de l'an 1215. & est celuy que le Roy S. Louys enuoya contre les Albigeois en l'an 1235. selon G. de Nangis. L'edition de Poitiers le nomme mal de Brimusse.

AIRAKT DE BAIRWE] Cét Airard eftoit fils d'Airard de Britanne Seigneut de Rameu & de Philippes de Champagne, defquels il a effé parlé cy-deuant. Voyer le Lignage d'outemer, de la Genealogie de cette Maison, en l'Hill. Geneal. de France de Messieurs de Sainte-Marthe l. 10. chap. 16. de la 5. éditos.

MADAME DE BARTH] Éschiue de Montbeliard, fille de Gautier de Montbeliard & de Bourgogne de Cypte. Voyez Sanudo I. 3. part. 11. chap. 16. & le Lignage d'outremer, attendant que j'en parle plus amplement dans mes Familles d'Orient.

Es 51 NOVA] Après ces moss, l'Edicion de Poirett sjolte coux-cy, El vous vous compre vou envezile, qui cloide en un prette despre. L'assi print actum, deux vuilleux Badelier, deut l'on fe amment l'illiant de l'enzy, de l'auve freint de plus, coffere qu'ils l'éfleux de la placer, et fait, de l'auser, pà par avent moyers les actufes. Mais quant le vius que ma longue vestile parte par l'auser, l'adminissation des Rabeliers, l'aus avent vestile partir para dels è ruis, flabilissements ches Rabeliers, l'au sont vestre paries, fe ciudent ambifét l'aux l'aure, par graud couve en pluraux d'éconduit partir l'auser ambifét l'aux l'aure, par graud couve en pluraux d'éconduit partir l'aux l'aiser de l'aux des l'aux l'aux l'aux l'aux l'aux l'aux l'aux l'aux l'aiser de l'aux chief.

20-30. A. LEWELLENS, D. DEWELL CERT à dire au visition qui portoit Inchie, go. S. Dept., Plun bas, arriate legit de l'adique de S. Dept., sincontinent apri, quant le bas Roy S. Lept. fina une l'entique s. Dept. fin aveil à leur Vincent de Bounnis II. 31. (h. 27. Presentem agents i alli viriffici justa ij-fis 3. Disophi Marpris vessib. Cette enfrique de S. Denyn l'elt autre chofe que l'Ordiname, qui fountain la masière de la xv 111. Differentaire.

LE COMTE DE IAPHE] Ce Comte estoit celuy qui auoit succedé au Comte Gautier de Brienne, qui sut fait prisonnier par le Sultan de Perse vers l'an 1144. Il se nommoit lean d'Ibelin, & estoit Seigneur de Batuth, du

Chal

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

chef de Bilin d'Ilvilin (an pen. S.) mere l'e nommoi: Efchiur de Montabliand, à rafian de la legalle al liance le ant Bélian éndir couin remué de grmain de Richard Comme de Montebiland, fiis de Pierre. Es persois quer chi antin guil flue nemendre le Stre de louinille, lordqu'il dire que le Comme de Laphe etiot costin germain du Comme de Montebilard. Sandol liu. p. part. 11. ch., 2. d. 8. livé domme ce time de Comme de laphe etio. 21 may 2, teap direct que ce fait live qui tedique par écrit les loirs de la laphe etio. 22 may 2, teap direct que ce fait live qui tedique par écrit les loirs de les flaturs de cer Royaume. Le Lignage d'Outement levi domne cence la qualité de Segienze de Barnd. Quant à ce que le Sire de l'omittle dire, que le Comme de Laphe celtori de ligrage de Loismille, esté de doit entendepar allassesse de formes, ser le sar-

mes qu'il luy donne, font affez voir qu'il n'eftoit pas de la famille de Ioinuille. TABOVAS I l'est parlé du Cer Seraziners, en l'extrait du Rôlie de la Paris, que l'ay rapporte cy-deffus. La Chronique

MS. de Bertrand du Guesclin en fait auss mention: Trompes & chalemelles, & cors Serazinois.

l'ay pareillementrairé ampliement des Nacaires, il ne refte plus que de dire quelque chofe des Tambaurs, dont nous auons pareillement emprunté l'viage des Sarazins. Le Sire de Ioinuille nous fait voir qu'on les appelloir de fon temps tabours: ce qui est confirmé pat le Roman de Gerin,

Les tabours fonneue por les cheuaux lesdir. Et pat Guillaume Guiarten l'antaoa. Ne mena trompes ne tabours. Iacques Milleten la Deltruction de Troje:

Faites ets trompestes sonner, Tabours, meneitriers, & clasons.

Sanudo l. 2. part. 4. ch. hr. fe fert du mot de Tamburtum. Les Espagnols les nomment Altambors. Bonauentura Piltofilo s. part. della Oplomachia estime que ces mots ont esté fotmez du Grec Tais 9, ces instrumens ayant esté inuen-tez pour donner de l'étonnement, & jetter l'estroy. Mals il est constant que ce terme, aussi bien que l'ysage des tambours, a pris son otigine des Sarazins & des Arabes. Lucas Tudenfer parlant de la mort d'Almanzor chef des Sarazins en Espagne ; die qua in Canatananor succubuit , quidam quafi piscator , quasi plangens, medò Chaldaico sermone, medò Hispanico clamabas, dicens, en Canatanazer perdie Almanzer el tamber, id eff in CanatanaZer perdidit Almanzer tympanum, fine fiftrum, hot eft latitiam fuam. Roderie Archeuefque de Tolede en l'Histoire des Arabes eh. 37. attribué pateillement les tambouts aux Sarazins : & continuo atamoribus (leg. Altamoribus) propulfatis , cinium multitudinem connecenit. Comme austi Isannes Cameniata, loctou'il décetit la prife de la ville de Thesilalonique pat les Sarazins d'Afrique l'an 904. si λ π π π/ρε λαβθει π'επικ πείς καπό Ιπανεριάτε, βεί τη χρεπιδίρει βαρθοεραίς τεί τραχεία, δέρperete ru miger, mile zomeis exaderens, qui mis cie ru Affelier zemennaquiere municies. Où ces tympana ex corio falta ne font autres que les Tambours; que l'Empereut Leon en les Tactiques ch. 18. \$. 113. & 142. attribue pareillement aux Tures. A quoy l'on peut rapporter la description de cét instrument que fait saint sédore sib. 2. Orig. c. 21. "Impanam est pessis, vel seriam signe ex vosa parte extensim. Ce qui se peut aussi adapter aux Timbeles, qui est vue especiales. de vase de cuiute arrondi, & couvert par le haut d'une peau fott étendue, où nos tambouts font compofez d'un grand cercle de bois, fermé des deux côtez de peaux étenduës.

Dv Lega v] Odon Euefque de Tufcule, qui a écrit vne relation d'une partie de ce voyage, qui se lit au tom. 7, du Spicileg, du R. P. D. Luc d'Achery p. 173. Voyez Vincent de Beauuais 1. 32. ch. 79. 91. & Odoric. Raynald. A. 1148. n. 29.

SON CLAIVE OV POING] Glaine en cet endtoit fignifie Lance. Froif-

fart 1. vol. ch. 13. & silleurs fouuent, la Chronique de Flandres p. 55. 99. &c. LEVR SOVRAN EVT MORT] La Chronique Orientale dit que le Sultan de Babylone n'estoit pas encore decédé, lorsque S. Louys prir Damietre, mais qu'il mourut seulement le jour que le Roy en partit, pour aller camper deuant Mailoure, qui fut lo 25. jour de Novembre. Ce qui se rapporte à ce que le Roy dit luy-même en l'Epitre qu'il a écrite de sa prise : Intelleximmentem in ipfo itinere Soldenum Babylonia de nono vitam miferam fininisse, &c. Vincent de Beauuais dit la meme chose au l. 32. ch. 98.

LA SOVEDE | Suivant le Sire de Joinville, la fonde effoit vne fuite de bouriques de marchans. Mais il y a erreur , & faut restituer la fonde , ainsi qu'il est imprimé dans l'Edition de Bourdeaux. Le Traité fait entre Guermond Patriarche, & les Barons de Hierusalem d'une part, & Dominico Michiel Doge de Venise, d'autre, au sujet de l'entreprise du siège de la ville de Tyr l'an 1123. tapporté en l'Histoire de Guillaume Archeucique de Tyr l. 12. ch. 25. Ipse Rex Hierufalem & nos omnes Duci V'enetorum de funda Tyri ex parte Regu fefio Apoftolorum Petri & Panli trecentos in Unoquoque auno Byzantios Saracenatos ex debiti condictione perfoluere debemus. Où le mot de funda Tori, n'eft autre chofe que le reuenu qui se tiroit du commerce , & de la bourse commune des marchands. Car Funda fignifievne bourfe dans Macrobius 1. 2. Saturnal.c. 4. dans S. Bonauenture en la vie de S. François ch. 7. & quelques Auteurs Grees citez par Menssius en son Glossaire v. 400 la jeut-estre il est arriué qu'en que que que que la s'Alemagne, du Pays-bas, & d'Angleterre, les lieux publics destinez pour le commerce & pour l'alsemblée des marchands & des marchand difes ont retenu le nom de Bourfes : acause que là estoir la bourse commune des Compagnies des Marchans, qui est l'etymologie que Ican Bap. Grammay, aprés quelques autres, donne à ces lieux, en la description d'Anuers ch. 12.

NOVS LIVRA DANIETE | La Chronique Orientale dit que ce fut aprés deux jours de fiége. Vincent de Beauuais l. 32. ch. 99. ajoûte que ce fut aprés la feste de la Sainte Trinité. Guillaume de Tyr l. 20. ch. 16. nainfi décrit la ville de Damiete: Eft autem Damieta inter Egypti metropoles, antiqua & nobilu plurimum, secus ripam Nili sita, vbi secundo oftio pradictus fluuius mare ingreditur, inter fluminis alueum & mare, fitu valde commodo polita, à mari tamen qua-

6 miliario diffans. Cinnamus p. 304. la nomme Tapia)t.

Le Roy Isan II est amplement traité de cette premiere prise de Damiete par Iean de Bricnne Roy de Hierufalem au mois de Nouembre 1219, par Iacques de Vitry l. 2. p. 1140. & dans l'Epître qu'il a écrire sur ce sujet p. 1146. In Geft. Dei per Frances, Olimerius Scholafficus au meme volume, la Chronique Orientale p. 102. Vincent de Beauvais I. 21. ch. 87. 88. Sanudo I. 2. part. 2. ch. 9. 1. 2.

part, 11. ch. 7. \$. & autres Historiens,

VN PATRIARCHE QVI LA ESTOIT | C'estoit le Patriarche de Hierusalem, duquel il est fait encore mention cy-aprés, qui au recit du Sire de Ioinuille estoit âgé de quatre-vingts ans au temps de ce voyage. Il s'appelloit Guy, & estoit originaire de la Pouille. Il estoit Eucsque de Nantes en Bretagne, lors que le Pape Gregoire IX. le promût à cette dignité, aprés le decés du Patriarche Girold. Alberic en l'an 1236. Guide Apulia unus Episcopus ab Imperatore quendam pulfus, faitus eft à Papa Nanuetenfes Epifcopus. Et en l'an 1241. Guido Nannetenfis in Britannia fuit Patriarcha Hierofelymitanus. Le MS. porre mal en cet endroit Constantinopolitanus. L'Epitre du Pape Gregoire IX. qui fait mention de sa promotion à cette dignité, se lit dans les Annales d'Odericus Rayualdus A. 1340. n. 47.

IEAN DE VALERY] Ican Sire de Valery en Champagne, fils d'Huon Sire de Valery & d'Ode, paroît au Cartulaire de Champagne de la Chambre des Comptes de Paris en vn titre de l'an 1218. Dans vn autre de l'an 1230. il est qualifié frere de Hugues de Valcry Cheualier. Il est encore parlé de luy dans les années 1240. & 1261, en l'Histoire de la Maison de Châillon I, p.ch. 6. I. II. ch. 17. L. ch. 17. & cn. va une de Iran 1466. an même Carmaiuse. II fejordi Clemenco Damo de Fonosen, port lonvouo de Goulle Carmaiuse. II fejordi Clemenco Damo de Goulle Clemenco Damo de Goulle Clemenco Damo de Goulle Clemenco Damo de Verge II. a fab. va ture de II. a 164, a na Cattalante de Clump, api el en la Bibliothogae de M. de Thos, le faite peter d'Erad de Veley Chambrier de France, & Connéxable de Clumpagne, lequel au renout de la Terre Sain-tecthura rumie a Royame de Nuglee, le jospien aux troupes de Clamles Damo central articular de Nogame de Nuglee, le jospien aux troupes de Clamles Damo central articular de Sain de Sain de Guillanne Guitt, qui parle assantazediement de fa belle qualitez, comme aufil Brume Litti na l. 11, de fon Télot per co vertures: Il austratour la lava des Classellor, s'as se guistie qu'a ne l'activité de la chambre de l'activité de l'activit

Box Box 1 x v 3 Lemon de Briefs, pour designer va lieu infane, las para, viene xe\_1, it de ce qui ordinatement les garects a cause genn decent fairne habitonent en perior. Briefs gare que viene hangege l'ausquis on nommosit évolut, du dimitient de la compartie de la com

N'i a meson, ne borde, ne mesnil

-

Voyez le Glossaire de Spelman, Du mot de Borde est venu le mot de Bordel, pour marquer vne petire maison; Le même Roman,

N's or bordel, qui tent parfu petis,

Mien escient Chenalier n'i gesist. Et la Chronique de Bettrand du Guesclin:

Et bonne ville aussi garnie bien & bel , C'on nommoit S. Maissens, dehors ot meint bordel.

Guillaume de lumegel? T. ch. 12, Domansalam iramediat ean familià : sarenga vori expregicilio de lettella existi, 6 festions in vanarime existe voluit. Et enche le Menglian Angle ? 12, 2, 12, 4 de erma man primar antiqua hindica enche le Menglian Angle ? 12, 2, 12, 4 de erma man primar antiqua hindica terme de Jarr chen les Guilcons, qui ven lons (ensis nutrefisi pour delipper vol bland, a ric don orique de celoly de Boude, comune en inverse pare, de dans ces linex publics. Voice y variere entre austres qui public l'Auge de ce mon, Mini-afte communique par Mel-Herouull. De per le F. p. Night Cabaccidier, sus gent de sus Campit of suffir Advisacier. Nun ausse quité de grate efficielle au fait le bisqu'est au suffir duit state de l'insuite; que de Chandieni, c) da fel de le Saccarez en circ vern. I vent de legitimation, de Levent de sublimitant, Sec. Dansai l'Inpula de Cedel les synt de Testric I a

SEANS SYR FORMES] C'est à dire, montez sur leurs cheuzux de ba-

GIOFROY DE SAROYES ÎÎ de în polici Caspitius de Estraia crume spiret de Pape Visiani IV. 2017. G. le Athlide France 75.70. Lapsellenous appetend qu'il demourae notre en la Terre Sainte depuis le depart de S. Louyste ceç qui el Consimire par l'Auteur de Alfie de Hernialem Part. 1c. 1c. 10. Yin creçate îl au Tricia de Charter du Roy espole à Arer l'au 1277. de vin au-treque îl au Tricia de Charter du Roy espole à Arer l'au 1277. de vin au-treque îl au Tricia de Charter du Roy espole à Arer l'au 1277. de vin au-treque îl au Tricia de Charter du Roy espole de l'Arer l'au 1277. de vin au 1277. de vin au

A TRES-HAVT, tres-puiffant Seigner a me Sire THIEBAVT par la grace de Dien tres noble Roy de Nanarre & Coms: Pala inde Champaigne & de Brie, G v 1 L-LAYME parcele mesme grace, Patriarche de therufalem & Legat del' Apostoil, fage frere THOMAS BERART Maiftre de la poure Chemalerie du Temple, frere HVGVE REVEL Gard-or des Poures de Crist, frere ANNE Meistre de l'ofpital des Alemans, LEOFROY DE SERGINES Senechando Reaume de therufalem , falus & accroiffemens d'annor an ceft fiegle, & en la fin la vie perdurable. Sire , il n'eft mie meftiers que nos le poure eftat & la mifere de la Cretianté ou Reaume de Ibernfalem ne comant le Soudan ennemis & aduerfaires de la foy Chrestienne se painent en quenque il puet jor & nuit de la Creitiante abaiffier, & meiment coment en ceft mois de May il a geffé les gens & les jardins , & les menors par tout lou plain à Acre , O coment il s'est retrais ariere ans parties du Saphet, faciens affanoir à voitre Hautere con le foit chofe que nos seons certains que il vos a esté fait assauoir par plusers autres, & que vos par les porteors de ces lestres, se il vos plaists, & en puisses, sanoir la pure verité si com par ces qui ou fait ont ette, & l'ont ven & fan , man fachiel, Sire, que li noble home men Sire HYGYE COMTE DE BRIENNE, vollte home & vollte feal, fi tolt con il antandi d'oi les decez de fin aine frere I EAN DE BRENE, dont Diex ait l'arme , il fut alex à vos , & fift tout fon ator d'aler i por faire enuers vos ce que il doit , se il n'auft ette efforence de mout de manieres d'efforence , premierement de maladies , desques il a mout effé tourmantel, si come à nostre Seignor a pleu , aprés por les decen de sa ante pourquoi il a connenu à quereler auet son confin me Sire Hy-GVES DE LESINHAN Bailly de Iberufalem & de Chipre par achoifen don Bailliage ouanel il antandoit auoir raison. Après por lo besoin qui a esté ja sons trois ans pasfé on Resame de Ihernfalem, onquel il a effé à tont fan pooir tontes les fais que li bezoins a effé, & mis lo sien à son honor, & au profit de la Crétianté. Et sachiez, Sire, que an cest Amril qui est passer prochienemant il anoit an Chipre, teut a-teurné son passage por aler à vos. Sor ce il antandi la venne do Sondan en la Terre de Sprie , porquoi il come cil qui est estrais de tex gens , qui onques ne doscrent los lanc à chandre por la deffantion de la Terre à li fils de Dien deinona lo fien propra fanc effandre, por tous pecheors des poines d'Enfer racheter , toutes chofes arrieres mises son viage ou tout quanque il pot torna vers Acre , & a angui esté tant come li bessoins aprochains esté sor lo Soudan retrait aus parsies dou Sapbet par lo conseil & la volanté de nos & de tos les autres prodomes de la terre communement , il s'eft mis on viage d'aler à vos, por ce que il dotent que voffre Seignorie n'euft por mal ce que il n'estoit plustost à vos alex por recoiure son heritage que il a , & doit anoir envoltre Seignorie, don quel nos vos prions fi humlement , come nos poons , port Dien , & por misericorde que vos , se il vos plaift , li doie? eftre benignes & fanorables en ces besoingnes, & que vos de ces besoingnes le doiel, deliurer prochienemane porquoi il puisse prochiememant retorner ou service noitre Scienor , de laquelle chose il est mont desforant, & nos & totes les gens de la Crétianté deçà mer mult desforat, con ce fait chofe que fa préfance foit moult ou pais neceffaire , de lui foient sos felone son pooir aidiez. & confortez. Escrites à Acre à XX V 11. jors de May

Ce Seigneur eft mal nommé Colipidus de Seigneu 31 To 7, de Spiridir p. 13.1. Enva Compte de Sallilla de France de terme de l'Alecnoiro lus 18.3, il effit immention de Pieur de Sargiesa, monié cettre année il par le Roy vere le Roy de Collille, qui et le name qui lu lug de Pitino de la Pieur en l'au 133, è de vie et nommé entre les Cheualiers du Roy, c'eth à dire de fon Hotlet, dann vuncil. Le 4 vin Compte de Hitlofiel de l'au 1823, il lediori decète de vin 1 nay 7, è autoir de la celle de la vin Compte de Hitlofiel de l'au 1823, il lediori decète de vin 1 nay 7, è autoir de l'au 1823, de l'au 18 vne autre viurée en chef. Ce Seigneur fut fait Cheualier à la feste que le Roy tint à la Pentecotte à Paris l'an 1313, comme J'apprens d'vn autre Compte du Tréfor. Entre les gens d'atmes qui firent monftre sous Jean Sire de Trainel au Balliage de Sens l'an 1348, parossient Geoffroy de Sargines Cheualier, & Droin de Sargines Escuier. Voyez Fauchet l. 2. des anciens Poètes François chap. 83.

MAHOM DE MARBY | L'edition de Poitiers porte pareillement cette lecon; mais il faut refliquer Mahies de Marly, qui effoit vn Seigneur iffu d'vne branche de la famille de Montmotency. Voyez l'Histoire de cette Maison écri-

te par André Du Cheine I.11. ch. 5. p. 672.

PHILIPPES DE NANTEVIL] Coluy peut-estre qui se trouua au voyage, & à la conqueste du Royaume de Naples, Guill, Guiart, Anes lui à celle venue.

Furent de Bauçoy Gui & Hue,

Nantenil, de Montasgu Guillaume.

LE MAISTRE DES ARBALESTRIERS Thiebaud de Montleart eur cette qualité fous S. Louys , auec lequel il est nommé entre les grands Seigneurs du Royaume en vn arrest de l'an 1270, dans Du Tillet. GAVTIER D'ENTRACHE] Gautier d'Autréche, fils de Guy de Nanteuïl

Seigneur d'Autreche & Châtellain de Bar. V. l'Hist. de la Maison de Châtillon 1. 10. chap. 10. L'Edition de Poitiers potte Antrache.

SON COVVERTOIR DE MENV VAIR Encetemps-là les couvertures de lits estojent ordinairement faites de peaux de prix, d'où vient que les Auteurs les comprennent parmi les plus riches meubles. Le Roman de Garin: Les palefrois, les muls & les roncins,

Contes de foie , & connertoirs hermins .

Tot departi as Chenaliers de pru,

Qu'il n'en retint vaillant on parifit.

Au testament de leanne Reyne de France & de Nauarre de l'an 1204. les dras connergoners contepointes, font nommez entre les meubles de prix : mais parriculierement nos Auteurs parlent de ces riches couuertoirs de peaux exquifes, au sujet des ceremonies qui se pratiquoient, lots qu'on faisoit des Cheualiers dans les temps de paix. Car aprés qu'ils auoient esté baignez, ils estoient mis dans yn lit de parade, couvert de riches couvertures, où ils estojent visitez de leurs amis. L'Auteut de l'Ordene de Chenelerie, après avoir dit comme Saladin fut mis an baing par Huës de Tabarie, auant que de luy donner l'Ordre de Chevalerie, il avoire qu'il le mena en son lit tont nonnel, file conce ens, & li dit, Sire , chis lis vous donne ..... an grant cité de Paradis, que vos denés conquerre par vo chenalerie: & quant il os jen , il le lena ,& li vesti blanke reube destiée de lin , à de soie. Le même Roman en vers:

Après fi l'a du baing offé ,

Si le concha en un bel tit ,

Qui eftoit fait par grant delit , Sire, fait-il, che leenefie,

L'on doit par fa Chenalerie

Conquerre lis en Paradis,

Ke Diex stroie à ses amis: Car chon est là lie de repos,

Qui là ne fera, mont i ert fos. La même choic est obseruée dans l'ordonnance, & la maniere de créer & de faire les Cheualiers du baing , selon la coûtume d'Angleterre , rapportée par Edouard Biffe, Auteut Anglois, en ses Notes sur Nicolas V pton p. 21. Ce fait, les Escuiers gonuernents prendront l'Escuier bors du baing, & le mestront en fon lit, tant qu'il foit feiché , d' foit ledit lit simple, fans courtines. Durant cette ceremonie, ceux que l'on faisoit Cheualiers paroissoient premierement en l'état d'Es-Partie II.

cuiers, puis de Cheualiers, quand ils en auoient receu l'ordre. Durant le premier, leurs connectures n'estoient pas si riches, ni de si exquises fourrures, qu'au second. Car il n'appartenoit qu'aux Cheualiers d'vser de couuertures de vair & d'hermines. C'est ce que J'apprens du Compte d'Estienne de la Fontaine Argentier du Roy de l'an 1351. Pourcent quatre aunes de noire brunette en plusieurs pieces , pour faire à chascun desdits nonneaux Chenaliers , connertoir & demi fourren de dos d' Efeuriaux de Calabre à countre leurs lits pour leurdit effat d' Efeurie, quatrevingts-trois efens. Ponrdenx draps mabrez vermeillez de grant moifon de Broiffelles. pour faire à chascun desdits Chenaliers nonneaus connertoir & demi fourré de menu vair, qu'il orent pour leurdit effat de Cheualerie. Memes parmi les liurées que nos Rois donnoient aux Princes du Sang, & aux Officiets de leur Hostel, estojent cestiches couvertures. Vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Patis, intitule, Pro rebis datie Militibus D. Philippi & gentibus Camera fua. Pro rebu dominerum Ioann. & Petri, & Roberti filierum Regu pro feallatu radiat. & tiretan. Perfiad viridi pro coopertorio St. lib. pro foraturu dittarum rebarum , &cc. & pro duabus colcitris punitu prodictiu Petro & Isanne, &c. D. Robertus Atrebat. pro reba de Samito, reba de panno aureo foratis de erminu, & 4. pannis ad aur. ad voum coopertorium foratum de erminis , quod faltum fuit pro D. Hemondo , & vna culcitra puntta cum fundo panni aurei , qua fuit fatta pro filio Regu Aragonia. Chez les Romains les couvertures de lits estoient pareillement de riches étoffes, ainsi que le P. Sirmond a obserué sur Sidenius, l. s. epift. a. V. nostre Auteur p. 64.

LE SOVDAN DONNOIT DE CHASCUNE TESTE] Les Turcs en vient encore de la forte, comme nos François, qui fignalerent leur valeut en ces dernietes guerres de l'Empereut contre le Grand Seigneur, ont affez veu de leurs propres yeux. Voyez Gasfid. Malaterra l. 2. ch. 46.

Concennation de Poitiers potte Courtenay. Cest une famille noble de Champagne assez connuë. Cl. Menard n'a pas eu ration de mettre à la marge Courtens.

LA GVETTE ] La sentinelle. La Chron. de Bertrand du Guesclin, Y ausit une gaite toute jour à journée,

Qui fonnoit un bacin , quant la pierre eft lenée.

Ces vers nous donnent à connoître que cétuy qui fait la fentiselle dans les Beftois, & qui finnne le Tocfin de starme, est de la pepellé Bachisaru, dans quelques Octonnances du Roy Edouard touchant la charge de Senéchal de Gaiconge, la Reg. craffidel. Bantege, fils. 1. Inter estimatum of géné de rous Bachinatura di permidenda somis cofra de formatise Regis in toto Dacas. Au Compte de THolfeld un Roy de l'an 1311. Gente Lapara, Gente Caffeiri, Cause Panal

72. ju. Parii. CONTE SE PAITIELL PRINCES de Bossuist la chap 5 pc. de 19 pc. de 19

EN LA MARO NENEL] À ÎMBÂ la premiere pité de Damitre, ce Tempie des Indédies aussi cité change par le Le Legu en une Egité four il mucación de Nôtre Dame, comme nous apprenous de Lacques de Virsy au 1, 3 de fon Hill, oil il en donne les dimensions, ce ce temes: Menterio Davies pe riesecutione a Tribitatio inventeur est in Exclusion 1. Prograto 1. to qualtem piple, mente 1, transito 1. Tribitatio inventeur est in Exclusion 1. Prograto 1. to qualtem piple, mente 1, transito 2. Tribitatio 1. Tribitation 1. Tri SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS. 67

le nom de N. D. Ioignez Vincent de Beauuais l. 32. ch. 98.les Additions à Mathieu Paris p. 109. &c.

A L'ENTREE DES ADVENS] Vincent de Beautaisl. 32. ch. 9. & Guil, 14.

de Nangis difent que cefur le 20. de Nouembre.

LEY CONVENT PARIER DY PLEVEZ Philosophics on paid amplement du Nil. de fas founces, due fes founces, due fes founces, de feis bouches, de feis verra de feis euns reinte autres l'Auteur aux de la comment de l'auteur de feis de la comment de l'auteur de feis euns reinte autres l'Auteur aux des qu'elles Entrare d'Auteur de l'Emp. Mauricel 1-7 ch. 17. Guillaume de Tyr. 19. c. 18. Samolt, part 1-4, e. 18. Auteur, et l'Auteur de Tyr. 19. c. 18. Samolt, part 1-4, e. 18. Auteur, et l'auteur de Tyr. 19. c. 18. Samolt, part 1-4, e. 18. Auteur, et l'auteur de Tyr. 19. c. 18. Samolt just 19. part 1-4, e. 18. Auteur de Tyr. 19. de l'auteur de l'au

La 14 avvå ns. R. 18 t. 1 Tous le Hithorieux, qui azouteux ce paliage, 34 yr. nonment certe miser Thosis, qui elle nome de la bacute de MiN, qui palie la vore place de miem com, appollée la prefenz Tense, ou Tense, do vinit aux coertigeren notibre Auteur Tense, allu color Tense. Le Orini Haur Coertigeren notibre Auteur Tense, allu color Tense. Le Color de Tyr. La Cort. fair memorin dei caux de florent cert for notibre Auteur Tense, allu como dei caux de florent cert for internet cert for internet de la Cris. La

FIRT ALLE DEVE SALFALI | Le Britto el vaccipico de macisimo de guerre, en forme de cour, faire de charpeserre, à disent reges, pour les approches des villes, dans laquelle on metoric crezain nombre de foldan, qui en que conserva en capacitica les munulles, fair cases de différences de conservation de la companya de defendences de conservation de la companya del la companya de la companya del la companya de l

La veissiés ces persières venir, Ces mangoniax & geser, & statis, Et les berfrou as Chastiax assailer, Et ces archers darement assir.

La Chronique de Bertrand du Guesclin:

Vn grant bestrep de bou oten fait charpenter,

Es le front adanque à Arque apporter,

lusque pris des fosses ils le front resisser,

Grande plente de gent y poussit bien entrer.

Guillaume le Brecon au liure 1. de sa Philippide nomme cette espece du machine, besparsim, & la déctria nisit.

Cratibus & lignis rudibus belfragia fargunt, Turribus alta magis & manibus, onde valerent Agmina misflibus, telifque quibusflibts vai, Deuexófque hasfer facili profleraere jeciu.

Er au liure 7.

I ii

Parte aliá turres, quibus est belfragia nomen, Roboribus crudis compacta, atque arbora multá Intactis delabrá ruditer, quibus afcia fales Abfeiderat rumos, fic educantur, ve vifque Aera fab medium longo volumine tendant,

Vt dolent murns illes depreffer effe. Guillaume de Malmelbury au 1. 4. de son Hist. d'Angletette nomme cette machine Berfroy : alterum (machinamentum) fuit pro lignorum penurià turris non magna, in modum adificiorum fatta, (berfreid appellant) quod fastigium murorum equaret. Comme auffi Simeon de Dunelme en l'an 1113. Videns autem Rex fe non , ac difofuerat , proficere , ligneum turrim , quam Berfreit vocant trexit. Ordetie Vital 1.8. l'appelle Berfredus: Ingentem machinam, quamberfredum vocitant, contra munitionem crexit. Et au l. 12. carpentarios berfredum facientes docebat. Rolandin en fa Chronique I. z. ch. 8. l. 4. ch. z. l. 6. ch. 6. l. 12. ch. 6. la nomme bilfredus, & Frederic I. Empereut en vne Epltre, qui se lit dans Guillaume Heda, en l'an 1190. verfredus. Cette fotte de machine est souvent déctite par les Auteurs du moyen temps, qui toutefois en suppriment le nom, comme dans Tudebod l. s. p. 805. Albert d'Aix L 6. ch. 11. l. 7. ch. s. Guibert en fon Hift. de Hieruf. L. 6. ch. 18. 1. 7. ch. 6. Guill. de Tyr l. 8. ch. 12. 15. 18. 1. 20. ch. 16. Suger en la vie de Louys VII. ch. 10. Robert. Monach. 1. 7. Radenic. 1. 2. da goft, Frider, ch. 62. Anna Commena p. 384. Acrepolità p. 190. Vegetinol. 4. ch. 17. 18/ Gilles Moine d'Orual en la vie d'Albeton I L Euesque de Liege ch. 15. Et enfin Sanndo l. 2. patt. 4 ch. 22. enfeigne la façon de la confituite. Le Roman de Garin depeint ailleurs cette machine, sans la nommer;

Vn engin set, de tel parler n'ei, Oni et de hant com pies tes enterins. Près de la porte sis vouir sel engins, A set estages tes dreis de sus lessims, Arbaleitriers i a mis ynsan'd vint,

Bies fit cliei, teasuré de cuir bail.

On a appliqué depuis ce mou de légrie, sus hantes tours des villes frontieres, qu'il on met le guet, pour veiller à leurs feuetres, & veu c'echte, que cocce donc a clie de moblore pour ferrait à masquer les cremps de retaite des habitants de des gaminoss en leurs logis, se autres visges poblics, d'où alle et appellér compass kausaité antéripénieur en les vide et Hugnets Euclie et appellér compass kausaité antéripénieur en les vide de Hugnets Euclie et appellér compass kausaité antéripénieur en les vides et leurs que de lusge ch. s., à seus cités état. c. 3.7. Naiss reputation outs pifor, fereque de lusge ch. s., à seus cités état. c. 3.7. Naiss reputation outs pifor, fereque de leurs compasses de les contraits de les de l'autres de les contraits de la comment, comme nemoute des befinds des villes. Et del de artiule, que ce touts de les cloches qui y four élucies, out finis parte des prisilèges des Communes, comme nous appenons d'une Chonnance de Clarale le Biel de l'au sia, peut lapsellé al pruse ceux de Laos, pour certain méfinir, du droit de villes.

CHATS CHATELLS] Le Chareftoir proprement vine machine faite à guife de galerie couserte, (d'où Anne Comnene en son Alexiade p. 183. luy donne le nom de soi) que l'on attacheit aux murailles, sous laquetle ceux qui la devoient sappet, effoient à cousert. Guillaume le Breton au 1.7. de sa Philippide:

Huc feciunt repters Catum, tellique sub ille Suffediunt murum.

Le Moine de Vaux de Sarnay ch. 48. Dit quodem Comes nester machinem quandam paraem, que lingui vusseri Catus dicitur, faithet duti ad fadiendum Custri muraum. V. encore les ch. 52. 86 63. Le même Guillaume le Breton décrit ainsis cette machine, ausl. 2.

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Teffudo texitur, ve fub Illis tuto lateus muri queaz ima fubire Fosfor, & crellis ipsum succidere parmis.

Radeuic au la. de l'Hift. de Frederic L. ch. ep. decriumn le létige de Crem, dire que la babaira pour le défende de coux qui motorneur à réclaude, ou qui defendoirent des beffiois, se des tours de bois, fur leurs murailles, se ferencient et Cauxa, pour les allet auxanger judque dans leurs machines. Mes galgare admid figur meur p. ch is fair makinat, para Catta appellar, partua-vel de la company de la comp

Denant Bones fit l'oft de France, Dis courre les Flemas contance, Li mineur pas ne founcillent, In chat bon & fort appercillent, Tant cunrent desfout, & tant cauent, Du'une grant part du mur destrances,

Et en l'an 1205.

Vu chat fast fui le paus atreire,

Dont pieca mention feismes,

Qui st de la rache messure,

Li mineur dessus et lancent,

Li mineur dessus se lancent, Le fort mar à miner commencent, Et font le Chat si combrer, Que vient ne les cont encombrer.

Que riens ne les peut encombrer. On s'en feruoit encore pour combler les fossez, afin de faite approchée les beffrois prés les murailles, qui estoit proprement l'viage des mufanti des anciens, suivant le même Vegece l. 4. ch. 16. Iacques de Vitry l. 3. p. 1142. Gate due ad fessatum implendum magnis sumpribus compositi fuerunt. loignez ce que le squant Liple écrit I. 1. monnemme, dial. 7. & Angele Perseneri della felicità de Padas 1.5, c.5, p. 265. lesquels en ont donné la figure & la description. Le Roy S. Louys fit donc faire deux bestrois, ou tours de bois, pout garder ceux qui travailloient à la chausse : & ces bestrois estoient appellez Chats Chateils, c'est à dire Cati Castellati, parce qu'au dessus de ces chats, il y auoit des espéces de châteaux. Car ce n'essoit pas de simples galeries, telles qu'essoit les chats, mais des galeries qui essoit désendués par des tours & des besfrois. S. Louys en l'Epitre de la prife, parlant de cetre chausses : Saraceni au-tem è contra totu refissentes conations machinis nosfris quas erexeramus, ibidem machinar opposuerunt quamplures, quibus castella nostra lignea, qua super passum collocari feceramus enundem, conquassete legidibus & confratte combusserus cotaliter igne Graco. Le Sire de l'oinuille die qu'il y auoit deux chateils deuant le chas, & deux mailons detriere pout receuoir les eoups, que les Sarrazins jetoiest à esgins, c'est à dite, ainsi que j'explique et passage, que les chats, ou galeries, estoient défendues de ces tours, qui deuoient porter tout le faix des pierres, que les ennemis jettoient continuellement auec leuts Perrietes fur les chats. Er mémes je erois que l'étage inferieur de ces tours effoit à vsage de chats & de galeries : à eause dequoy ees chats de cette sorte, estoient appellez Chas châtels, c'est à dire, comme je viens de remarquer, chats sortifiez de châteaux. L'Auteut qui a décrit le siège qui fut mis deuant Zara par les Venitiens en

L'an 1,16, 1.6 x. 6. spal lans Lusima de repar l'anna constrept denne sindi cette effect ce clear x, land ou la se ingranie, sous canne lignes find debli erre sanfattenis, som medina pale fipia pillanda paratridans, in que matina pillanda paratridans, in que ant antique l'as qualum misseus terri davan un programationn. Dipla den matina carriari fipporaleme. Er parce que ces muchunes indivient pas de timples charts, clila trient nommes cestad pas ou of pass e last, qui assonit figure de befinis à de tours, il entenne nomes cestad pas ou of pass e last, qui assonit figure de befinis à de tours, il entenne complière de fromtier a vol. Les telandames involvent den matina de la contra de la complexa de chart. Le telandames universe de la contra de la complexa de chart. Les telandames universe de la contra de la complexa de chart. Les telandames universe de la contra de la complexa de la contra de la complexa de la contra de la complexa de la complexa de la contra del la contra de la contra del contra de la contra del l

Seite to vie filt to visite in the filt is not de doute que ce nom ne foct corroupue no cit endroit, quoy que l'ellimo de Poitier porte l'amenie leçon. Et la Mer des Hillorier le nomme audit sipfales , d'un nom approchant declay de zoidane e'ditut conditare que ce beignare le nommonie, insuns it de celle signate la nommonie, insuns it de S. Levus souchant fa prie de fa délutrance, Partherdis. Guillanne Guarri de S. Levus souchant fa prie de fa délutrance, Partherdis. Guillanne Guarri de nomme Frankaide, d'u'ment de Heamusi 1 pa. de portunde en ceirre de la comme fa prie celle conditare de la comme fa prie celle conditare de la conditare de la comme fa pries de l'accession de la conditare de la

L'E Mª PAR Nº M. FERRA Nº J. Aim Sadalin sooic ché fair Chensiller par Humftoyde Tomo, comme nous apprennen de l'Histoide et Hieruidien p. 112. It de 17. Il de 17. Il

1.5 part. II. (n. 13-P 1 = R x B γ A γ x L o κ ] Il qualific ailleurs ce Cheualier, fon coufin. Il prit femme en la Terre Sainte, & γ épous Heluife, fille de Raoul, qui effoit le demire fils de Guillaume de Burse Prince de Tabarie. Voye It. Lignage d'Outremer c.γ. Il eff fait mention de losselin d'Aualon, en vn tirre de Guillaume de Nanteuil de l'an 1210, au Cartulaire de Champagne de la Champte

des Comptes de Paris.

ET BSTOIT SA BANNIBRE] Il refulte de ce passage que les armoiries estoient en vsage parmy les Mahumerans, & que leurs Sultans ou Princes les fassioient empres de la seur sultans de leur sultans de la seur sultans de leur s

LE COMTE GYY DE FERROIS] Ou plûtôt Foreit, c'est à dire Forest, ainst que cenomse trouue écrit en va titre de l'an 1118. dans les Memoires de M. Perard p. 301. Car il entend parler de Guy V. Comte de Forest. V. Sanudoll. part 111c. 151. & l'Histoire de Bourgogne d'André Du Chesnel, 1, c. 71.

Mixta simul liquefacta foco feruentia valde,

Qua Danis ceruice comas vruntque trabuntque. L'Auteur de l'Histoire de Hietusalem p. 1167. met aussi de l'huile dans cette composition, du moins il la nomme Oleum incendiarium, qued ignem Gracum vocant. & c'est peut-estre la Naphte, que Procope au l. 4. de la guerre des Goths chap, II, dit que les Grecs appellojent Mañies France, & les Medes, la Naphto; d'où Lambec en ses Observations sur Codin, estime qu'il faut cotriger Maliar Auer, l'huile de Medie, & que c'est pour cela que les memes Grecsont donne le nom à ce feu artificiel de Maltin 100, qui se rencontre dans Cinnamia p.308. & le meme Codin p.7. de l'Edition Royale. Quoy qu'il y en ait d'autres qui veulent que la Naphte fust nommée Markin i Anns, ou roy, parce que Medee, au recit de Plinel. 2. ch. 105. brûla l'épouse de Iason auec cefeu. Tant y 2 que Procope au lieu ciré nous apprend qu'en la composition de ces feux attificiels on y méloit la Naphte auec le souffre & le bitume. Iacques de Vitry 1.3. ch, 84. dit qu'en certaines contrées de l'Otient il y a vne fontaine, Ex cujus aquis senis Gracus efficitur , quibufdam aliu admixtu , qui postquam vehementes fuerit accenfus, vix aut nunquam poteft extingui, nife acete & hominum vrina, & fabulo. Adam de Breme ch. 66. rapporte quelque choic de lemblable d'valieu du Nott, qu'il nomme olla Vulcani, quam intola Gracum vocani ignem. Vanoccio Biringuccio au l. 10, de sa Pyrotechnie chap. 9, a décrit toutes les matietes qui entrent en la composition des seux artificiels, desquels les Grecs se seruoient particulierement pout brûlet les vaisseaux ennemis, d'où Theophanes P. 295. appelle le feu mp junacorer, & en la p. 352. mp o 300 , fen de mer , fen liquide. Or ils se servoient de ce feu sut la mer en deux façons: La premiere estoit dans les brûlors, qu'ils emplissoient de ce seu, & qu'ils faisoient voguer dans les armées nauales des ennemis, qu'ils embraloient en cette maniere. Ces Brûlots font nommer par le même Theophanes p. 194. & 372. 727567279-49191, c'est à dire, nauites à seu: & j'ay fait voir silleurs que les Grees se setuoient particulierement pour cet viage de cette forte de vaisseaux qu'ils nommoient aneile, d'où nous auons emprunté le mot de Chaland, qui est le nom que l'on donne aux bâteaux qui sont sur les riujetes de Seine & de Loire, & d'où aussi les Parisiens ont nommé Pain chaland, celuy qui leut est amené dans ces bâteaux, Ce n'est pas que l'vsage des brûlots ne fust auant l'Empite de Constantin le Barbu i car Theophanes p. 100. nous apptend que sous celuy de Leon le Grand, Genserie Roy de l'Afrique beûla auec des vaisseaux, qu'il remplit de bois, & de matieres feiches, qu'il laissa voguer au gré du vent, route l'armée nauale des Grecs, ce qui fert à justifier le P. Mambrune no no Con-fanțin, que l'on auoir blamé d'auoir établi l'Vsage des brûlots dés le regne de cet Empeteur: à quoy il a tépondu en sa Preface de l'Edition de l'an 1619. Nous auons d'autres exemples de ces brûlots en l'Histoire de Theophanes p. 194. 331. 352. dans Abbon p. 503. & autres Auteuts. L'autre viage des feux artificiels fur la mer effoit dans les nauires de coutle, qu'ils nommoient de pages ,

mettans fur la prouë de grans tuyaux de cuiure, auec lesquels ils souffloient ce feu dans les vaisseaux des ennemis. L'Empereur Leon en ses Tactiques chap. 19. n. 6. en parle ainfi : igim & walme nie ofona 20 mit traine iutereden para industria, es sies, Me ren inacapula no to to unha exames. Henparle encore aux n n. 46. & 52. d'où nous apprenons que ce font ces nauires qui font appellées pat Theophanes p. 194, douves comparagone. Quant à l'yfage du feu Gregeois dans les batailles fur terre, il estoit different : car il y auoit des foldars, qui auec des tuyaux de cuiure le fouffloient dans les armées enenmies. C'est ce qu'Anne Comnené au l. 13 de son Alexiade exprime en ces termes: गरेन (ने गरें) आदि वेर्तांत स्ट्रिकेंग्रंग विद्यालय विद्यालय केंग्रंग स्ट्रिकेंग्रंग स्ट्रिकेंग्रंग मुं हेक्क्र स्ट्रिकेंग्रंग करिये गर्ने सार्विकाल प्रेयक्रिकेंग्रंग स्ट्रिकेंग्रंग सार्विकालय स्ट्रीर विचार विद्यालय स्ट्रीर அரு: க்டிய் கால், ந் ரீத்சு எடுப். Quelquefois on jettoit des épieux de fer aigus. enuironnez d'huile, de poix, d'étouppes, &c. auec lesquels on brûloit les machines, dont nous auons des exemples dans Albert d'Aix I. 7. chap. 3. & 5. & dans vne lettre au fujet de la prife de Damiette, qui felit aux Additions sur Mathieu Paris p. 108. Ioinuille en patle ailleurs : Grommencerent à sirer à nons grant foison de piles auec fen greguis. Quelquefois on jettoit du feu dans des fioles & des pots, comme il se tecueille de cette lettre, & du même Albert d'Aix l. 10. ch. 4. & de Leon en ses Tactiques ch. 19. n. 55. Enfin on le jettojt auec des petrieres & des arbalètes à tout, ainfi que le Sire de Ioinuille nous enseigne en cet endroit. Albert d'Aix I. 7. ch. 5. temarque que hujui ignu genu aqua erat inextinguibile. Mais il y auoit d'autres matieres auec lesquelles on l'éteignoit; sçauoit le vinaigre, & le sable. Mathieu Paris en l'an 1219. Nam ignis Gracus de turri eminue projectius fulminis instar veniens panorem non minimum Fidelibus incuffit: fed per liquorem acerofum & fabulum & catera extinitoria eft fub. nentum. L'Histoire de Hierufalem : Ignu ifte perniciofo fatore, fiammifque linientibus filices & ferrum confumit: & cum aquis vinci nequeat, arena referfu comprimitnr, aceto perfusus fedatur. Iacques de Vitry l. 3. chap. 84. y ajoute l'vrine, & Cinnamns au lieu cité, écrit que souvent on couutoit les nauites de draps ttempez dans du vinaigre pour s'en garantit. Ie passe en cet endtoit les autres rematques que j'ay faites au sujer du seu Gregeois en mes Observations sur Ville-Hardouin.

TRECT ET PILOTS] Pilot, Spiculum. Pilet, dans le Roman de Gatin. Volent pilet plus que pluies en pré,

Et les sajettes, & carriax empanés.
Guillaume Guiart en l'an 1214.

ume Guiart en l'an 1314.
Ribaces qui de l'oft fe partent,
Par les chams çà G là s'épartent,
Li vns vne pilene porte,
L'autre croc, ou maçue torte.

Plus bas:

Maçes lenées & piletes, Se fierent parmi les viletes.

274 40. Ta sur 13 L'Édinou de Pointiere porte mieux en cét endtoit & en la page yo. taudies: de celt aint que Froillart, le Due de Cleres, ex aures écritaent ce d'eux, le visible, en la comparable de l'eux, le visible, qui efficie le bagge d'un entre, qui d'écritaire et en confusion & pelle-melle, qui eft la fignification dans not Hilboriens des mots de trastir outanité. Voye les Colfoniers de Egillem & de Monrige.

DV MERRAIN Matiete de bois de charpente. V. les Glossaires, IEAN D'ORLEANS Voyez ce que j'ay écrit de cette famille en mes Ob-

feruations fut Ville-Hardouin n 5.

LE SIRE DE COVEY | Fils d'Enguerrand, duquel il a esté parlé cy-

deflus. V. A. du Chefne en l'Histoire de cette Maison l. 6. ch. 7.

I vs q v'Av Nombre de Trois Cens] La Chronique Orientale

oussus Dangle

dit que les François perdirent en cette deffaite, outre le frere du Roy, quatorze cens Cheualiers.

PAR DESSYS LES OREILLES DE MONCHEVAL] Aprés ces mors, aulieu de ce qui fuit, Jusques à la page suivante, ligne 3. A ces murs, l'Edition de Poitiers reprefente ceux-cy : Et m'euffent tue les Sarrazins, n'euft effe Meffire Arnaud de Commenge Vicamte de Conzerans, qui me vins secourir tres-vaillamment : & pour la grand vertu & proiteffe qui effoit en lui : il avoit laiffe fet Arbalefriers qu'il conduisoit an Camp , anec le Duc de Bourgoigne, & avoit suint le Comte de Poitiers , lequel il ne vouloit habandonner en aucun grand affaire. Et depuis qu'il m'euft donné ce fecours, il ne fut jamais un jour de ma vie que je ne l'aimaffe tres-affetenensement. Après que je fou rescous des Sarraxins, ledit Vicemte de Conzerans & moy pour astendre le Roy qui venoit , nous retirafmes aupres d'une maifon ani anoit effe abatue, & cependant jetronnay facon dereconner un chenal. Mais sinfi que nous estions auprés d'icelle maifon, voicy venir derechef une groffe troupe de Sarrazins contre nons , & pource qu'ils virent nos gens au derrière de nons, ils paf. ferent tout outre, pour aller à eux : & en paffant , ils me jetterent à terre , mon efen hors de mon col, & paffoient deffus moy , cuidans que je fuffe mort , dont il n'en falois gueres. Et quans ils furent paffet, iceluy Meffire Arnaud de Commenge, après ausir bien combatu les Sarranins , reuint wers moy , & me relena fus : & pus nous en allasmes sous deux insques aux murs de celle maifon deffaite. A ces murs, &c. On voit par ce diseours que le Sire de Ioinuille attribue le secouts qui luy fut donné en cette occasion au Vicomte de Couzerans, où dans l'Edition de Cl. Ménard , il en donne la gloite à Eratd d'Eymeray Cheualier. & en la p. 43. l. 17. au lieu des trois lignes suivantes, adone en cette detresse, &c.-jusques à & ten-tons, il y a encote dans l'Edition de Poitiets, Messire Arnaud de Commenge fut naure en deux lieux de fon corps , aux effaulles , & fur l'un des bras. Enfin en la page 14. il y est parlé de sa valeur, & des armes de sa famille. Peutoftre que Pierre de Rieux, qui oft l'Auteut de cette edition , estant du pays de Langesde, a inferé es lambeaux en l'Hiltore du Sire de lonielle, en faueur de la Malion de Comminges. Il est constant que cér Arassal Vicionille, en de Couscaras poer le formon d'Espage, comme on recueille du erénante de Roger IV. Contre de Foix , dont il épous la fissie de la massa, exposi-gar M. de Marca 1. 8 de Hills. de Bearn, chap. 44 n. 8.5. 3. l'estent fissi de Roger de Commenge Vicomte de Couzerans, ifiu de Bernard Comte de Com-menge, & de Cecile de Foix. Il fut auffi/Comte de Pailhars en Espagne.

NE ESPEE D'ALEMAGNE] Guillaume Guiart en la vie de Philippes 104 44

Auguste, parle de ces espées d'Alemagne:

A grans espées d'Alemagne

Leur trenchent souvent les poins outre. Et en la descripcion de la bazaille de Bouines , il dit que les Alemans combatoient auec des espèces grelles & menués:

Alemans vns coutiaus aucient, Dont ans François se combascient, Grailles & agus à trois quieres,

L'en en peut ferir su pierres.

Es parlant de la baraille de Beneuent, il leur donne de longues espéci-

Car les deus mains en haut leuées,

Gietent d'une longues esfées, Souef tranchans à larges memes.

L'Empereux Nicephote Phocas, dans Luipprand en son Ambassade, reproche aux Alemans leurs longues espées. Dans les vieilles Ordonnances de la ville de Paris il est parlé des espées de Lubec. Au contraire les-François auoient coûtume de se stroir de courtes espées. Guillaume Guiart:

Li François effées reportent , . Courtes & roides , dent ils taillent.

Courtes & roides, dent ils taille Partie II.

K

Et en l'an 1301

Effees viennent ans fernifes, Et font de dinerfe femblance, Mes François qui d'acconfiumance Les ons courses, afiés legieres,

Gierent aus Flamens vers les Chieres.

CAR NYL NE TIROIT D'ARC On n'a jamais teputé parmy les François pour vne action de valeur de tuër fon ennemy auec l'arc, l'atbalefte, ou autro artillerie. On ne faisoit état que des coups de main, d'espées & de lances, où on tendoit des marques d'adresse: & c'est pour cela que l'on interdit auec le remps l'yfage des arbalétes, comme encore des fléches & des traits empoifonnez : & parce qu'il ne fuffit pas de se desfaire simplement de son ennemy par quelque voye que ce foit mais il importe pour le vaincre, d'emploiet la belle force . & de se servit des armes qui marquent la dexteriré de celuy qui les employe. Il est constant que ces sortes d'armes ont esté dessendues par les Papes de remps en temps, & particulierement au Concile temu à Rome fous le PP. Innocent I I. l'an 1139. c. 29. Et l'Empereur Gonrad fut vn des Princes Chrestiens, quien interdirent l'vsage pour cette même raison, ainsi que nous apprenons de Guillaume de Dole, qui viuoit auant l'an 1200, lorsqu'il introuit Raoul de Houdanc, & luy fait dire que cer Empereur deffendit l'arbaléte:

Par effort de lance & d'efcu Conqueroit toz fes ennemis: Ia arbaleftriers ni fu mis Por fa guerre en autoritez, Par ausir & par mannaiftie Les tiennent ore li hant home. Por demi le shrefor de Rome Ne vofift-il , n'a droit , n'a tert , Qu'vas en eut va preud home mort.

D'où il est ause de juger qu'il faut interpretet fauotablement les termes du Poète Breton au 1. 2. de fa Philippide, lorsqu'il dit que Richard I. Roy d'An-gleterre inuenza les arbalestes, ce que l'on doit expliquer de l'viage de cette fortre d'armes, qu'il fit reuiure de son temps. Ce que Brompton dur en termes formels : tofe fignidem boc genus fagittandi , quad arcubaliftarum dicitur , jamdudum sepitam, et dicitur, in esum renecanie. Ce quiest tellement erray, que nous lisons à toutes rencontres dans les Histoires des premieres guerres Saintes, qu'on se seguoit des atcs & des arbalétes.

DVC DE BOVEGOGNE A. Du Chefne en fon Hift-des Ducs de Bourgogne chap. 9. pouuoit de ce passage, & de trois ou quatre autres du Sire de loinuille, leuer le doute qu'il fait, sçauoit si ce Duc accompagna le Roy Snint

Louvs en son voyage d'Égypte.

GAVBISON III faur lire Gambifon , qui est le nom de cette forte de vétement. Vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris de l'an 1322. Ada armentario 40. fel. 4. den. pro factione gambesonerum. Vn Compte des Baillis de France de l'an 1268. Expense pro cendatis , bourra ad gambesones , tapetis , &c. Vn titre de Henry Seigneut de Suilly de l'an 1301. pour les franchifes de la ville d'Aix: Quicumque verè 20. Librarum, vel ampliès habebit de mobilibus, tenebitur habere loricam, vel loricale, & capellum ferreum, & lanceam. Qui verò minùs de 20. libris habebis de mobili, senebisus habese gambefam e capellum ferreum, e lauceam. Roger de Houeden en l'an 1181, vie du mot de Wanhafia, & en la p. 614, do celuy de Wanhais. Vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris contenant l'inuentaire des biens meubles de l'execution du Roy Louys Hutin, de l'an 1316. Item une cote gamboisée de cendal blanc. Item deux tunicles, & un gamboifon de bordures des armes de France. Item une connerture de gambiefons broudées

de ames le 187, 10m 3, paires de Causerners possibilités dus arbes le 187, 67
unes indes l'Agraciel, 11m un Californe possibilités unes Cinesters para
hoffet de France de de Nauers. L'ay fixevorten mes Obdernations dir ValleHardonin N. 88, que le gambolion destour se vienness contrapeurite, garris
de bourse, ou de laimes entailles, de barneis surce du vinsigre, que Pilite I. 5,
de 4, de direction de laimes entailles, de barneis surce du vinsigre, que Pilite I. 5,
de 4, de direction de la contra del contra de la contra del contra de la contra d

ont la méme fignification.

LE SIRE DE CHASTILLON ] Gaucher, duquel il a cité parle cy-24.47.

LE MAISTRE DV TEMPLE | Qui cit nommé frere Guillaume de Son- 24 4. nac en la p. 32. & dans les Additions à Mathieu Patis p. 110.

GYYON DE MAYVOISIN] II. du nom, Seigneur de Rofny. V. la Go. 241-41.

nealogic de cette Maifon en l'Hist. de la Maifon de Dreux I. 1. ch. 8, p. 115. &c
en ceile de Bethunel. 6. ch. 5. p. 416. où il est patlé de ce Seigneur & de les
alliances.

LES BEDVNS Le Sire de Ioinville confond ici & ailleurs les Beduins auce tes Affaffins, quoy que lacques de Vitry en son Hist, de Hierusalem c. 12. (d'où il semble auoit tiré ce qu'il dit de ces peuples) Aython c. 35. 31. &55. en fassene deux differentes nations. Sanudo l. 2. part. 4.c.38.l. 3. part. 14.ch. 2. aprés Albert d'Aix, l. 12. ch. 31. & Iacques de Vitry, dit formellement qu'ils effoient Arabes, que leur demeure effoit vers Halape & Crach dans l'Arabie, & que les Affaffins habitoient vn canton de la prouince de Phœnicie, enfermé de montagnes, prés de Tortole. Quoy qu'il en loit, tous les Auteurs contiennent que les Beduins eftoient des peuples errans & vagabonds. L'Hiftoite de l'expedition Afiatique de l'Empereur Frederic I. au to. 5. des lecons de Canifins en parle de la forte : Eft aucem consuctudo incolarum illius terra, qui Sylucfires, Turci, fine Beduini dicuntur, carere domibus, & omni tempore degendo in tabernaculis de pascuis ad pascua se transferre cum gregibus & armentis. Hi semper in armis ad bella preni funt & accineti, &cc. Il faut conferer notte Auteur auec Iacques de Vitry & Sanudo, aux lieux citez, touchant les opinions du destin qu'ils tenoient, & leuts façons de viute & de combatre, qui sont conformes en tout à ce que le Sire de Ioinuille en a écrit. Arnôul de Lubec l. 7. ch. 10. Brocard en la description de la Tette Sainte, & autres, ont encore patié de ses

LA LOT DE HELLT] Helty melloit pas oncle de Mahomer, mais fon cooins & long mellor, ayant épout Érame à falls. Guillaume de Tyle, 1, ch., 4, 1, 19, 6, 1, 10, 12cques de Viry | 1, ch. 5, & le Ecriasim des Hithories Makumeranes, tacoment for su long la difference de la Reigion étable par Mahomer, & de celle introduite par Hely, dont la demicre fut embraflée par les Calyphos Égyptes, l'équicè gour cette uidon fon nommer Fascinier dans la Chronique Orientale, du nom de la femme de Hely. Voyez la pag. 87.

GAVTIER DE CHASTILLON] Lifez Gascher, comme cy-deffus en la Par se pag 22.

ÎV PRISTRIA (America) PRIST

mate propheticum illad videmus impletum, erit vt populus, fic Sacerdos, cum Pontifices ad bella prodeant, ve Papa veffer Innocencius. Et fans doute, ce n'eft pas fans fuset que les Grees ont fait fi fouuent ce reproche aux Latins ; yeu que quoy que par tous les Canons des Conciles il foit défendu aux Prêtres de manier les armes, & de se trouver dans les occasions de baraille, nous voyons neantmoins que fouuent ils s'y font rencontrez, & ont combatu comme les autres. Ainfi nous lifons qu'Ebles Abbé de Saint Germain des Prez, & Gosselin Euefque de Paris, combatirent vaillamment contre les Normans, qui auoient affiégé cette capitale de la France; & non seulement ils ont combatu contre les Infidéles, mais encore contre les Chrétiens, témoin l'Euefque de Beauuais, qui à la bataille de Bouines jetta par terre d'un coup de maile le Comte de Sarisbery. Gregoire de Tours 1.4. de son Hist. ch. 43. 1. 5. ch. 20. 1. 8. ch. 19. & autres Écrivains de nôtre Histoire fournissent une infinité d'exemples de cecy, que je passe pour ne me pas engager en vne matiere de trop longue haleine. Ie remarque seusement, que le Cardinal Baroninren l'an 888. se plaint de ce que nos Historiens donnent des louanges aux Euesques & aux Abbez qui se trouvoient dans les combats, acause de leur valeur & de leur adtelle, quoy qu'ils meritallent d'eftre blamez, comme perfonnes qui contreuenoient au deuoir de leurs charges, & comme violateurs des Canons. Voyez l'Epître du Pape Adrian à Charlemagne au tom. 3. des Hist. de France p. 794. Petr. Damian. I. s. ep. 15. & le Site de Ioinuille p. 78.

GR CT A SA DA GY I] CE more eft encore consus parmy nous pour yne efpece de petic coietas, ou de poignard. Les Espagno l'appellent Depus, & les Anglois, Daeger. Les flautes de Guillaume Roy d'Ecoflech 3; Hobras tsame, habrigene, optimien f ferre, éculation, spain ditient Deger. Thom, Wallinghamp. 131. Estratile tabelle, quem Daeger volgé détimus; tilma Millisi imabaser. V. Lemêne Auteur en la p. 331. H. Kinghon in Edw. 111. La Chr. de

Flandr. p. 232. Monftrelet 1. vol. ch. 94.8cc.

Q. MOYRYER N. L. BATALLES, I. Epitre de S. Louys, au fujer de la prile, remarque partillement que la mort de Fastesila striu en la bataille qui fiut donnée le pour de Caréme-percanat. & la Chronique Orientale dit qu'il fut uté le 79, de fon Gouvernement qui teuiendroit au 8 de Feurier, suitant fon calcul dauvant que le Sultan Negros-Addin mourut le 15, jour de Nouembre.

Lu Russin] l'ay touché quelque chose de cette place cy-deuant sur la p.;7, laquelle chaffise sur la branche du Nil, nommée Rexi, & par les Arabes, Rhassbir, ou ou Rass, qui probablement a empfunté son nom de cette ville, que Jean Leon l. 8. p. 16; nomme Rassa, Aython ch. 64. Resser, Guillaume de Tyt 1.19. ch. 21.

26. Reffit, Sanudo l. 3. part. 11. ch. 9. Rofith , & les Latins Rofetum.

749. μ. G ΨΥ G V I V K 1 K 5] L'Edition de Pointes porte Cop de Grinefin : mais il y a erreur en l'une & en l'autre, & il faut lite d'hellin, comme en la p. 67, 88. γι. Ce Guy al'Ibelin & Baudoini fon frere éloient enfans de lean Seigneur d'Ibelin & de Baruth: Guy fut Connétable, & Baudoini Senéchal de Cypte. Voyez le Ljenage d'Outremer.

DE LA HORGNE] L'Edit. de Poitiers, de la Horgné. Je ne scap pourquoy le Sire de Ioinuille donne en cét endroit le titre de Comte au Site d'Aspre-

mont, qui ne se trouue en aucun Auteur de ces temps-là-

De ÎNOST A TO ACEÎ APPÉ CER MOR, IP Édition de Polities portec qui little Est entre hail file mostly average de hail Meller Armad de Commang Vienne de Courceau, dans ja 19 deuseu peth, pour ciales fictoris le Cource, de possiti ilei de le Cource que de Commang cue haime, o file anne et desire de vien vent de greels, siferate, comme depair il l'a custi, assimo sfil dunties à fir prédesfiere, qui province fictorisme de Espara, accimentemen par le Esy Chellongue, pour les grous feritate, avitate vientes Viennes de Courceau lai assicul fait, l'ave significant de Algue Courceau lai assicul fait, l'ave de just de Courceau la sour de l'ave de just de Courceau la sour fait de l'ave d'ave de l'ave de l'ave de l'ave de l'ave de l'ave de l'ave de l'

Charlemagne,

IOSSERANT DE BRANÇON ]: Iofferand I L du nom Seigneut de Brancion. (Brancidonum en Latin) fils de Henry Gros, & petit fils de Iosserand I. Seigneuts de Brancion. Il accompagna Baudouin II. Empereur de Constantinoble, lors qu'il alla recueillir l'Empire après la mort de Jean de Brienne son beau-pere, ainsi qu'Alberic écrit. Il épousa Marguerite de Vienne, fille de Gaucher Site de Salins, & en procrea Henry IIÎ. du nom, pete de Margue-rite mariée à Bernatd de Choifeul Seigneut de Teaues vers l'an 1271. Le Site de Joinuille dit en cét endoist que l'olferand e floit fon oncle 1 ce qu'André Du Chefne en l'Histoire de la Maison de Vergy l. 2. ch. 6. croit deuoir eftre entendu à la mode de Bourgongne, vray-semblablement du chef de sa mere. Alberic en l'an 1191, A. Du Chefne au lieu cité , M. Guichenon en fon Hift, de Breffe 1. part. ch. 36. &cen fa Bibl. Sebusiane p. 174. 244. 344. 357. 366. 435. 434-437-444- & 445. Claude de S. Iulien aux Antiquitez de Mácon p. 182. 319. 146. le P. Vigner en ses Geneal. d'Alface & de Lorraine, M. Perard aux Memoites de Bourgogne p. 496. 513. & autres, ont amplement parlé de cetre famille.

DY COMTE DE MASCON] Iean de Dteux, ou de Braine, fils de Ro-bert II. Comte de Dteux & de Mâcon, acause de sa feinme Alix, fille vnique de Gerard Comte de Vienne, du chef de laquelle il estoit cousin de Iosferand Seigneur de Brancion, acause de sa femme Marguerite de Vienne, fille de Gaucher de Vienne Sire de Salins, qui fut frete puiné de Guillaume

Comte de Macon, pere de Gerard.

CAR QUANT VN ROY] C'est encore la counume des Tutes de composer leut principale milice, qui est celle des l'annissaires, des enfans de tribut, enuoyans à cet effer de einq ans en cinq ans des Commissaires dans les prouinces de leur obeissance, pout en enleuet les enfans des Chrétiens, qu'ils font inftruire en leur loy, & aufquels ils apprennent les exercices de la guerre. Ces foldats ainfi aguerris, ne connoissans ni leurs parens, ni leur extraction, ne teconnoillent pour pere & pour protecteur que le Grand Seigneur, ce qui est parmy les Infidéles une des principales & des meilleutes maximes de olitique, quoy que contraire à la loy de la Natute. V. fur ce fujet G. de Tyr I, 13. ch. 23. Aython ch. 50. Sanudo l. 1. part. 3. ch. 2.l. 2. part. 2. c. 6. Pachymeres en fon Hift MS.I.z. c. s. Iean Leon en fa descript. d'Afrique J. p. 275. & particuberement le Discours & les remarques de M. de Breues Ambassadeur pour le Roy en Tutquie, au Traité qu'il a fair Des moyens affeurez de ruinet le Turc.

DE LA HAVLOQUA L'Edit. de Poltiers, de la Haliqua. ADMIRAL] C'est à dite, sinsi que le Sire de loinuille explique ce mot, per it. Capitaine, ou Gouverneur de province & de place, Chef d'armée, ou de troupes. Ce mot vient de l'Arabe Amir, ou Emir, qui fignifie Seigneur, selon Guill. de Tyr L 21. ch. 23. Rigord en l'an 1195. Sanudo l. 3. part. 3. ch. 5. Mariana en l'Hist. d'Espagne l. 6. ch. 11. Victor Cayet in paradigm 4. linguar. M. de Mar-ca en son Hist. de Bearn l. 2. ch. 2. n. 11. Lennelan. Wassins, & cautres. La même chose est remarquée par le Sire de Villerual en ses voyages MSS, au chap. De la condition & nature des Soudans , de leurs Amiranx , & Efelanes , &cc. Item à tonjours, comme on dit, ledit Soudan de Babylone, tant au Kaire, comme affez, prés la enniron dix mille efetanes à ses gaiges , qu'il esene comme ses gens d'armes , qui lui font fa guerre, quand il en a meftier, montez aucuns à denx chenanx, & les autres que en out plus, ou moins. Et eft affanoir que icenx efclaves font d'eftranges nations, comme de Tarrarie, de Tarquie, de Bourgerie, (Bulgatic) de Honguerie, de Sclauonie, de W alafquie, & de Rouffie, & de Greffe; taut de pays Chreftiens que d'autres : & ne sont point appelle? esclanes du Soudan, s'il ne les a achepter. de fon argent, ou ne lui font ennoyez, de prefent d'eftranges terres. Et en ces efclanes chy fe confie du tout pour le parder de fon corps , & leur donne femmes & cafals,

Feg. 17-

chenanx & rober , & les met sus de jonesse perit à perit , en leur monstrant la maniere de faire la guerre. & felone ce que chafeun fe prent, il fait l'un Amiral de dix lances , l'antre de vingt , l'antre de cinquante , d'antre de cent , d'ainfi en montant denienneus l'un Amiral de Hierusalem, l'autre Roy & Amiral de Damasq, l'autre grant Amiral du Kaire, & ainsi des autres Officiers du pays. Ce mot d'Amiral est exprimé diversement dans les Aureurs. Ils sont nommez par les Grecs Aureui, Aungaios, & par les Latins du moyen remps Amirabiles , Admiraldi, &c. Tant y a qu'il est constant que nous auons emprunté de ces nations infidéles le terme d'Amiral, que nous donnons vulgairement aux Chefs des armées nauales, parce qu'elles appelloient ainfi les leurs.

AVOIENT GAGNE' DV BIEN] M. de Breues au Traité que je viens de citer, remarque que c'est encore la forme d'agir des Turcs.

LES COMTES DE MONTFORT ET DE BAR Qui furent pris & deffaits par ceux de Gaza l'an 1239. Voyez G. de Nangis en la vie de S. Louys, & Sanudo I. 3. part. 15, eh. 15.

LEROY D'ARMENTE | Constans. Voyez Vincent de Beauuais L. 2, ch. 29. AVOIT VN FILS III fe nommoit Asmeaddame Gailas-addin Taranchiac, fuiuant la Chronique Orientale; ou Melec-Efmahadin, fuiuant le fragment, De fla-\* Saracenorum, to. 5. Hift. Franc. p. 432. & la Chronique Françoise M S. de Guillaume de Nangis. L'épître de S. Louys dit qu'il vint à Massoure, de parlibus Orientis, treize jours après la mort de Frachardin, selon la Chronique Orientale, e'est à dire vers le 22. jour de Feurier. Voyez ey-deuant où il est parlé de fa mort.

LES VERGES D'OR] Les Grecs recens appelloient ces verges des Magistrats & des Officiers du Palais de Constantinople, Agricus, ainsi que nous apprenons de Codin, comme estant une marque de superioriré & de justice.
CARE'S ME ENTRANT ] Il appelle ainsi le Mardy de Caréme-prenant.

Vn titre de l'an 1196, aux Preuues de l'Hist, de Sauoye de Guichenon p. 451 à Natali Domini vique ad Carementrannum.

LA CHAIR DES IAMBES NOVS DESSEICHOIT | Chronican incerti Autoris dans l'Histoire des Comtes de Tolose de M. Catel en l'an 1250. Infirmitas verò multa eritur in exercitu Christiane delore maxillarum & dentium, & tibiarum sumore, qui infra pauces dies morabatur, vixque sufficiebant mortues Sepelire.

HVGVES DE LANDRICOVET Co Scigneurou fon pere, paroîr au Car-Peg. 19. rulaire de la Chambre des Compres de Paris, en deux titres de Simon Sire de

Ioinuille des années 1210. & 1218.

TRAITE DE LEVR ACCORD Sanudo L. 2. part. 2. ch. 9. dit que par ce Traité le Sultan de Babylone offrir de laiffer au Roy la ville de Damiere, auce le pays ajacent , pour le laisser habiter aux Chrétiens qui demeuroient dans l'Egypre, nommez pour lors Christiani de cinetură: quia cingulum per-tabani latum, & westimentum, per quod recognossebantur ab aliu ; (Iacobitis scilicet & aliu Christianis.) Ainsi qu'il est remarqué dans la Chronique d'Oderie de Frioul, qu'il a conduire jusques au Pontificat de Benoît XII auquel endroit ils font appellez Centurini.

LA MENOISON | Le Lapidaire MS. au chap. des Emathylles . Ele ofte

morte char de plaie, & estanche menifoun. GARROTS] Traits d'arbalestes, ou plutôt d'espringalles. Guillaume Guiart

en l'an 1304. Quarrians traiens au cliqueter, . Et font l'effringalle geter , Li garres qui lors de là ift. Les plus viguerens esbahit.

Et font geter leurs effringales,

Plus bas:

Cà & là sonnent li clairain, Li gerrot engané d'arain Lassent lenr liens de ce me vent; Pluitost que tempeste ne vent.

En la même année: Espringates fant leur seruise,

Dont li garret en main lieu failent. Fauchet deriue ce mot de quadrellus, duquel les Auteurs du môyen temps le feruent pour questreas, pas trais d'arbeieffe. M. Ménage etoit qu'il vient de ve-

rstum, diminutif de ovrs.
Fy pants I. E. Roy J Le f., jour d'Autil. V. Vincent de Beauusis I., 31.
ch. 100. Sec. L'Aureur de la vie de S. Boniface Euclique de Luuranne ch., 4 n.
je dans Balandars us 19. de Feurier, remarque que S. Louys eltanoutremer,
il vint vue voix du Ciel, qui dit à ce faine Euclque, durant qu'il ellor en prieces, Sciat par ent Reggen Francia balei tradi in mana graphum, d'austre à realize à pa-

pulo fuo éccidendes, & reliques duci captiues. Ce qui arriva. P hi LEFFES DE MONTFORT Jui fur depuis Scigneur de Tyr. Ie parlede luy & de fa Maifon en mes Familles d'Orient.

lede by & de is Maison on mer Familles d'Otten.

Le va x vo va Lu et al Leon ventures qui faus fait no rédimitences defec.

Le va x vo va Lu et al Leon ventures qui faus fait no rédimitences de fec.

Le va constitue de la venture de la venture de la venture de la venture de la constitue de la venture de la constitue de la venture de la

OR EN PATENNIE ] Il repete la méme chose cucote cy-aprés: & il est 146.4probable que c'ethoit vine façon d'agir, qui estoit commune aux peuples infidéles, puisque les Annales de France tirées de l'Eglise de Mess en l'an 884.
l'attribuent aux Normans.

SVR L'ESCOT DE MON VAISSEL] L'Edition de Poitiets porte far rages.

16/17.

16/17.

MONFAVEON DE BAR] V. I'Histoire de la Maison de Bard'André Du rages.

Chefne page; 8.

DE L'EMPEREVE D'ALEMAIGNE | Frederic II. qui auoit efté cou-

conné Roy de Hiertofalem, & tennoit course les places de ce Royaume.

O v n n' Coss'Inta la n' Ruo nos 1) Ce paillage, qui ter route suiti dans
l'Edition de Pointers, une confirme dans la créance que reute Histoires ché alterée dans le langage, & mémen en des pointe ellémeist, qua matequent affect que quelquea-vus ont touché à ta diféctor; da Sire de loimuille, qui n'elt pas à n'et que et devue, comme i el tai de d'intérete de la feure originale que lyer de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya d

EN BERNICLES Voyez la XIX. Differtation, où il est parlé de ce tout- Peg. 67:

DIX CENS MILLE BEZANS D'OR] I crefetuc à traîtet de la rançon pag.es. de S. Louys en la XX. Differtation.

BARGUICNER | Ceft à dire marchander. Vn fizeut pour les Matchans

- Con

de Paris dans Brodeau fur la Coûtume de Paris art. 89. Si une perfonne bar. guine deurée à l'effail, on à l'onurser d'un Marchand, on il vent achepter, &cc. Les Anglois vient du mot de bargaine pour exprimet vn traire, ou vne conuention. Les Capitulaires de Charles le Chauue tit. 28. Quia of famina barcaniere felent. où le P. Sirmond dit que barcaniare, eft licitande cunifari. Vn titre de S. Bernard Abbé de Cleruaux de l'an 1145, qui selit dans le Gartulaire de l'Euéche d'Auxerre, en explique mieux la force, suivant le sens de nostre Auteur: De illis qui pises veudant, Comes habes 4. creditaries, in quebus Episcopus mihil accipit. Si ad alios thelonearim Epifcopi primus aduencrit , & primus barguinaucrit, tanınım accipiet,quantum Curia Epiftopi ucceffe habebit,& ibelaneariu:Comitie faciet, fi pariter venerint, pariter accipient quod inucuient. Similiter in aliu victualibm faciens. Il est incertain si le mot de Barganatienm, qui est vn droit & vne leuée, dont il est fair mention en quelques titres de Charlemagne & autres anciens. qui se lisent dans la Chronique de Verdun de Hugues Abbé de Flauigny en l'an 755. & dans l'Hist. de l'Abbaye de S. Denys de Doublet p. 708.709. 2 quelque rapport à cette fignification , & fi c'estoit vn droit qui se leuoit sur les marchandifes qui fe vendoient dans les marchez, ou bien fi c'en effoit vn qui fe leuat fur les barques des tiuieres. Loseph Scaliger fur Festus, estime que ce mot vient de celuy de bargena des Latins , dont la fignification neantmoins , que Cuias sur la Nouvelle 45, luy donne, n'a rien de commun avec le bar-

guignement. ILS LE TVERENT] Vne Chronique publice par M. Catel en l'an 1149. dit que le Sultan fut tué par les siens au sujet de la rançon, qu'il auoit exigée de S. Louys. Le Sire de loinuille écrit qu'il fur mé par ceux de la Haul-qua: Mathieu Paris dit qu'il fut empoisonné par ses Chambellans: Aython ch. 5a. dit que ce fut par les Comains, & enfin la Chronique Orientale dir que ce fur par les Mameluchs: ce qui est aise à concilier; car le Sire de Ioinuille a dit ey-deuant, que les Cheualiers de la Haulqua estoient vne des milices des Sultans d'Egypte composee des enfans de tribet. Aython ajoûte que ces enfans de tribut estoient Comains, & que Melee-Sala Sultan d'Egypte ayant appris que les Tartares qui auoient enuahy le Royaume de Comanie, vendoient à vil prix les passures habitans de ce pays là y ensoya certains mar-chans auec de grandes fommes de deniers, qui acheterent vn grand nombre de petits enfans, lesquels il fit conduite en Egypte, & qu'aprés leur auoir fait apprendre tous les exercices de la guerre, il les choifit pour effre de sa garde; Leur départit les gouvernemens des Prouinces, & les principaux emplois de fes armées. D'où vient que Guillaume de Nangis, & le Fragment de l'Etat des Sarrazins sous S. Louys au tom. 5. des Hist. de France, disent, que le Sultan fur tué par soixante Amiraux, qui estoient de ces Comains. Ces soldats

cuangers enoient nommer, Maneuresi, etc. Langue razoetque, ainh que nous apprenons de Guill, de Tyrl. 14, t. bap. 3,1-e qui nous découure la ration pour-quoy la Chronique Orientale écrit que le Sultan fut rué par les Mameluchs.

LA YILL DE 10 DAN 1871 E] Elle effoit pour lors en la garde du Due de Bourgogne & d'Oliuier de Termes: & le Legar, & nombre de Prelats s'y estoient fauuez: la Reine de France y estoit pareillement, ainsi que Mathieu Paris écrit. Aython eh. 54. dit que les Sarrazins, aprés qu'elle leur eut esté remise entre les mains, la ruinerent, & la rendirent deserte & inhabitée . & éleuérent vne nouvelle ville plus éloignée du fleuve & de la mer , à laquelle ils donnérent le nom de nouvelle Damiete. Sanudo l. 3. part. 11. ch. 10. ajoûre que cette nouvelle ville fut commencée vers l'an 1220. lotique les Sarrazins voulurent bloquer la ville de Damiete, qui auoit esté prise par lean Roy de Hierusalem, s'estant campez au delà du riuage du sleuue, & y ayant construir plusieurs maisons, & formé vne espece de ville, à laquelle ils donnétent des-lors le nom de nouvelle Damiette.

étrangers estoient nommez Mameluchs, en Langue Arabesque, ainsi que nous

MORENTAIGNE | Mauritanie.

Novs

Novs Espenions] Efferer, pour craindre, se trouveassez souvent dans 242 75 nos vieux Aureurs François. Nostre Sire de Ioinuille p. 24. Et esperions estre tom en peril de mort. Et en la p. 64. l'esperaie beaucoup plus la mort, que la vie. Les Latins mêmes en ont vie. Ausar Breuiloqui, Achivologia, est detito improprie posita, vitimes requiem, spera laborem. La loy 15. au Code Theodosien, De petitianib. O vilro dat. Cum per llyrici parter barbaricus speraretur incursus.

PHELIPPE DE NEMOVRS Celuy qui vendit la ville & la Châtellenie PM. 75 de Nemours au Roy S. Louys. Voyez la Genealogie de cette famille en l'Hist.

de la Maifon de Dreux 1. 2. ch. 1.

LE MARESCHAL DE FRANCE'] Alberic Clement, qui fuiuit le Rov

S. Louys en ce voyage. V.la Chr. de Flandres chap. 20.

LE MASTRE DE LA TRINITE | Nicolas, Général de l'Ordre des Mathurins, que l'on appelloit en ce temps-là, l'Ordre des Afnes, en guid afines equitabent, non eques , ainsi que porte vne vieille Chronique en l'an 1198. ta. 2. Spicileg. Vn Compte de l'Hoftel du Roy de l'an 1330. Les freres des afnes de Fontaineblians, on Madame fut esponsée. Alberic en sa Chronique, & lacques de Vitry en son Hift. d'Occident ch. 25. remarquent pareillement que ceux de cet Ordre, humilitatis Christi formam expressius imitantes, ant pedibus ambulant, aut super asinus equitantes incedunt. Ce Général mourut l'an ragé.

AV POIDS DE LA BALANCE] On reconnoît dece discours que ce que Louys Lasserré Prousseur du College de Nauarre a mis en auant sur ce sujet, en la vie de S. Louys, laquelle il a dediée auec celle de S. Hicrôme, à Louyse de Bourbon Abbetle de Fonteuraud, & qui a esté imprimée sans le nom de l'Auteur l'an passe, n'a esté que sur vne erreur populaire : écriuant que la rancon du Roy ayant esté arrétée à huit cens mille Bezans d'or, elle fut aussi-tôr forgée à Paris en pareil nombre de Bezans, sous la soule du peuple, & enuoyée par Charles, Comte d'Anjou son frere, que le Roy S. Louys auoit renuoyé expres en France pour cereffet. Peut-estre ce que Mathieu Paris raconte en l'an 1250. p. 521. 2 donné lieu à cet Auteur d'auancer cecy, cet argent ayant esté enuoyé de France, durant qu'il estoit aux enuirons de Damiete , attaqué de tous côtez par les Sarrazins. C'est encore vne autre erreur populaire, que S. Louys paya pour sa rançon autant d'or qu'il pesoit, & qu'il se fit mettre à cét effet dans vne balance : le terme de Bezans ayant formé l'équiuoque. La Chronique M S. de Bertrand du Guesclin:

V n jaur eftoit \* li Princes leues de fon difner . .

En chambre de retrait effoit vanla aller , Anes fes Barons aus effices danner,

Et tant que li Baron prirent à denifer. Et d'armes & d'amours , & beaus fais recorder,

Lid arms: C a amours; C onno see tourn; De mors, de Chenaliers, de prisons racheter, Et de pluseurs estats, de des sais d'outremer, Et comme Sains Louys paur son ame sauver, Se laissa prendre en Tunes, d'il se se peser

De fin or en balance , pour fan cors deliurer. le ne veux pas oublier en cet endroit ce que j'ay remarque dans le Registre de la Chambre des Comptes de Paris, intitulé Nesser, qui m'a esté communiqué par Monsieur d'Herouual, que pour fournir la rançon de S. Louys, on emprunta, ou plûtost l'on prit sur la dépense de son Hostel la somme de 167102. liures. L'extrait que j'en ay tiré nous apprenant plusieurs circonstances , qui regardent le regne de S. Louys, & des autres Rois de France, j'ay creû que j'o-bligerois le public si je l'interois entier en cét endroit.

Domina Margareta Camitiffa Valefii mater Regis Philippi de Valefio obist in festo S. Silneftri anno 1299.

Dom. Catharina Camitiffa Valefii Imperatrix C Politana obiit Mart. poft S. Silne-Arum 1307. Partie II.

\* de Galler

D. Careliu Comes Valefii pater Reg. Philippi de Valefio ob. 16. die Determb. 1325. Ludoniew de Valefio filits dielli Cominis & frater dielli Regis ob. 2. die Non. 1328. Rex. Philippus de Valefio recesfis de Pissaco de nocite 13. die Innii 1330. pro eundo in Massilliem & Austineum peregrè.

Come: Pilaneafis ob. an. 1275. S. Ludavieus obite enflino S. Parthol. 1270, pro en jus redemptione capta fuerunt per buffitium faum an. 1250. 167102. lib. 18. fol.S. d. Tur.

Rex Philippus filius funs obiit ante Candelos an. 1285.

Rex Philippus Pulcher filim dicti Regu Philippi ob. an. 1316.

Rex Joannes filins Reg. Ludonici obiit in atate & dierum.

Rex Philippin Magnin filins Regii Philippi Pulchri, & fister Regii Ludonici obise 2.1an.;121. Rex Caroliu fiater dilli Regii Pulchri & Ludonici obiis 1. Febr. 1327.

Militia dictorum trium fratrum fuit in Pentecofte 1313.

satista accorum trium pratrum put encecego; 1513. Rex Philippus de Valejenatus fait an. 1293. A denenitad Regnummenfe Febr. 1327. Coronatus fuit die S. Trinit. 1328. C habuit victoriam contra Flamingos 23. August.

Ad Magdelenam 1294. dicitur incepisse secundum viagium Vasconia pro guerra. Anno 1314. incepin alia guerra Vasconia. Terra Ducatus Apritanto sutti in mann Reçu Franc. ab O. S. (omnib. Santitis) 1299. vsf.

que ad 3. diem post O.S. 1504. quo fuir reddita Regi Anglia. Expensa bosspitti S. Ludonici vitra mare pro anno sinto ad Afeen. 1251. 48558. lib.

14. [ol. 1. den. Tur. & pro gentibus armorum &nauigiis 240400, lib. 14. d. Tur, apud Accon. & Tyran Redemptio diffi Santti codem anno 167102. lib. 18. f. 8. d. Tur,

Dieta fine guerra & redemptione pro expensis per diem 133, lib. g. den. Tur.

Expense just refu to taumpson priso per spense per autor 33; ... y ... in. 18. Lepton e Expense just respense per autor 32; ... 16. Lepton e Expense just respense per gentibus ermerum & nanigiu 22264. lib. 13, sol., 11 den. Tur. apud Acconem & Casarcam & Castellum.

Dieta fine guerra 154, lib. 10. f. 10. den. Tur. pro expenfis per diem.

Expensa cjustice hospitii proanno sinito ad Ascensizzo, cobto lib.10. s.o. d. Tur.& pro guerra su gentib.armorum ac navigio 270527, lib.15. s.s. s.o. Tur.arapad 109pem. Dietas s. Ludonitus expensis pro diem 166, lib. 4, f. 11. d. de Tur. Dietas S. Ludonitus expensis pro passacio vitramarino de Ascens. Dom. 1247. visque

ad Aftenf. 1256, per s. annos 153 7570. lib. 13. f. s. d. ob. Tur. & arripnit iter circa omnes Sanctos 1248. & rediit an 1254. Nom. Earolas Comes Valefii pater Regul Philippi de Valefio expedit. pro viagio Ro-

mania pro toto 115960, lib. 19, f. Tar. fort. ch anno Dom. 1302. Víque ad ann. 1313. Valor amniam terrarum Domini Valef, pro vno anno 24000, lib. fort. Valor Regni super Thesaur. 2334000, lib.

Expensit intalis pro Cornamento S. Ludonici mensit Non. 1223. 40334. lib. 14. s. P. capia super Regem per Comput. hospit. mensit No. Expensitatalis Coronationis Regis Philippi Andacis filis sni 12931. lib. 8. s. id ca-

ptum per composum hoßisis ad O. S. 1271. Expensa totalis pro coronatione Regina consortis sua 22564, lib. 12. s. d. pront in

magna recepta Aftenf. 1275. Expenf. totiou connationis Regu Philippi Pulchri 24560. lib. 72. fol. P. capta per templum ad candelos. 1285. O pro Militia fua 14684. lib. 12. d. capta in magna recepta own, Santior. 1284.

Expense coronationis Regis Ludon, silis sui 20824, lib. 15. s. d. ob. P. capta per compotum hospit, ad Natinit. Dom. 1315.

Expensa help. Reg. S. Lad. pro anno 1271. 111688. lib. 14. sel. 2. d. P.
Hospitsi Reg. Philippi Pulchri pro anno 1301. 267888. lib. 14. s. e. d.

Holp. Ludonici filii fai pro anno 1315.20771. lib. 16. f. 2. d. Expenfa Holp. Philippi Magni fratris dilli Ludo.18432. lib. 19. f. 11. d. pro vno an. Holp. Karali fratris fai...

Hofp. Philippi de Valefio Regis moderni pro an. 1329. 347457. lib. 17. f. 6. d.

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

ALVME, ALVME] L'Edition de Poitiers potte auec ces mêmes mots, qui 14.77 veulent dire, alumez la chandelle pour voit la boussole, & l'endroitoù il faut faite voile. C'est ainsi que j'estime qu'il les faut interpreter. Hugues de Bercy, qui viuoit sous le regne de S. Louys, en sa Bible Guyot, dans la description qu'il fait de l'vlage de la bouilole de ce temps-là, dit que dans l'obscutité de la nuit les Nautoniers, pour ne pas s'égatet de leur toute, faisoient allumer vne chandele, pour regarder de temps en temps l'aiguille.

Quant la nuit eft obscure & brune , Qu'on ne voiteftoile ne lune, Lors font à l'aignille allumer.

Puis ne pennent-ils s'égarer.

Voyez Est. Pasquiet en ses Recherches de la France 1. 4. ch. 25.

IACQUES DY CHASTEL | André Du Cheine en l'Histoire de la Maison Per-Th de Chânilon I. 11. ch. 6. & ceux qui ont dreffe le Catalogue des Eursques de Soiflons le nomment Guy, & le font fils de Raoul Szigneut de Châteauporcean & d'Agnes de Bazoches. Vincent de Beauuais l. 12. ch. 96. fait mention

de luy & de ion voyage d'Outremer. NAZAC] L'Edir. de Poitiers, Nazart.

TRISTAN ] Guillaume Guiart: L'enfant a trés-grande defirece ,

Et voult que nom li meift au

Sans rapel nul tean Triftan.

Ce Prince fut encore furnommé de Damiete pour y auoir pris naissance. Le Cartulaite de l'Eursché de Patis de seu M. du Puy : A. 1266. Ioannes distine de Damiete, filim illustriffimi Regis D. Ludouici, &c.

IOVOIT AVX TABLES] Entre les Ordonnances qui furent faites pout 14, 13, la discipline, qui estoit à obseruer dans ces voyages d'Outremet, fut la défense des dez : Statutum eft etiam, ut nullu enermiter juret, & quod nullus ad

alem, vel ad decies ludst. Dans Guill. de Neubourg l. z. ch. 25-LES TABLES EN MER ] Aprés ces mots, l'Edition de Poitiers represente vn Chapitre entier, qui manque dans l'Edition du sieur Ménard, en ces termes : Quont nom arrivafmes en Acre, ceus de la Cité vindrent au deuant du Roy , pour le receuoir jusques à la rine de la mer , auci les processions à tres grand joye. It voules monter fur un palefray , qu'on m'auost amené de la ville : mais auffi-toft que je fur deffur , le cour me faillit : enforte que je fuffe tombé par terre , n'euft esté que celui qui anois amené le cheual, me senois bien serré, & à grand' peine me pent-on conduire jufqu'en la fale du Roy; c'e là demouraien une feneftre long-temps, que perfonne ne tenoit comte de moy, & n'anou anec moy, de tom mes gens que j'anois amenés en Egypte, qu'un jeune enfant, qui avoit nom Barthelemy, & esfoit fils bastard de Monsseur Amé de Monthellier Seigneur de Monfaucon, duquel je vous ay parle cy-deuant. Et ainfi que j'effou là attendant, il me vint un jeune compagnon , qui portoit une cotte vermeille à deus royes janues , qui me falus , & me demanda si je le connoissous poine : & je lui respondis que non : alors , il me va dire , qu'il estoit natif du Chasteau Deseler, qui estoit à mon oncle : & me demanda si je le voulou retenir à mon sernice , & qu'il n'auoit point de maistre , ce que je lui accorday três bien, & le retin mon varlet. Tantoß il m alla querir des coiffes blanches, & me pigna moult bien. Aprés cella, le Roy m'enuoia querir pour disner, & menai quant & moi man nouneau variet : lequel couppa druant moi , & trouna maniere d'anoir viures pour lui & pour le jeune enfant. Aprés le disner, celui nouneau var-les , qui s'appelloit Guillemin , m'anois pourchasse vn logu tout auprés des bains : affin de me nettoier de l'ordure & falleté que j'auoin gaignée en la prison : & quand se vine sur le soir, il me miss d'ancles bains : mais aust-sost que je sus entré dedans, le caur me pafina, & m'en allai à l'emers en l'eau : en forte qu'à graud peine me peut-on tirer vif, & m'apporter jufques eu ma chambre. Et denés fçauoir que je n'a-nois aucun acconfirement, qu'une ponure jagnete, d'aucuns deniers pour en anoir, Partie II.

Pag. 79

ne pour me gonnerner en ma maladie : qui me donnoit si grand' tristesse en mon ame. que j'effois plus tourmenté de me woir en telle extréme indigence, que de me fenter fi griefnement malade come j'eftois. Come j'eftois en telle perplexité, de bonne heure me vint voir un Chenalier, qui anoit nom Meffire Pierre de Bourbrinne, lequel me voyant en si pisent effat, me reconforta à son ponuoir, & me sist delinrer des draps pour me vestir, par un marchant de la ville d'Acre, & lui mesme respondit ponrmoi an marchant. Et quant fe vint au bont de trois jours que je fus un peu guari . & renforce , je m'en allai deuers le Roy , lequel me blafma fort , dont j'anois effé fi lonetemps fans le voir : & m'enchargea fur tant que j'auois fon amour cher, que je demouraffe à manger auce lui, foir & matin, jufques à tant qu'il euft aduisé fe nom en trions en France, on dementerions là. Tandis que je fin là anec le Roy, je me complaignis à lui de Meffire Pierre de Conrcenai, qui me denoit quare cens linres de mes gages, qu'il ne me vontoit paier : mais le Roy me fift destinrer inconsiuent ladite somme de quatre cens liures , dequoy je fus bien joyens : car je n'anoù pae un poure denier. Quant j'eu recen mon argent, Meffire Pierre de Bourbraine, que j'anoie retenu auec moi, me confeilla que je n'en retinffe que quaranse liures ponr ma despense, & que je baillaffe en garde le demourant au Commandeur du Palais du Temple, et que je si volentiers. Et quant j'eu dessendu ets quarantellures, s'en enuoiai querir antres quarante : mais le Commandeur du Temple me manda qu'il n'anoit aucuns deniers qui fuffent à moi : & gut pis effoit, qu'il ne me connoissoit point. Quant j'en entendu cette response, je m'en allai vers le Maistre du Temple, qui anoit nom Frere Regnant de Bichiers, augnet j'apportois nouvelles qu Roy, & puis aprés lui di mon infortune, & me plaignis à lui du Commandeur du Palais, qui ne me vontoit rendre mes deniers , que je lui anois baillés en garde : & auffitost que j'en dit la parolle, il o'efroia astrement, & me dist : Sire de Ioinnille, je vous aime trop, mais fi vous woules maintenir tel langage, jamais je nevous vouldrois plus aimer : ear il fembleroit à voffre parler, & ainfi que maintenés, que nos Religiens fuffent larrons. Et je lut respondi alors que je ne tairois pas la chose, & que d'eftois bien force que j'euffe mes deniers : car je n'ausis pas un blanc pour viure : & fans autre response me despareis ainsi de lui. Et vons affenre que je fus en grand fassheric de mon argent quatre jours durant, & no scanois à quel Saint faire van pour le reconurer. Durant ces quatre jours, ne ssi autre chose qu'alter & receir, pour treueur gaelque moiten pour le t'autoir. An bout de quatre jours, le Maisser du Temple vint deners moi en fonfriant, O me dift qu'il avoit trouné mes deniers, & defait les me rendit, dont je fus bien aife , car j'en auois grant besoing : ne donnais plus la peine à ces Religieus de garder mon argens. Ce discours fait voir que Guil-laume de Sonuac Maitre du Temple mourut incontinent aprés la bataille de Massoure, & peut-estre il y sur tué, puisque Renaud de Vichiers lui auoit fuccédé lors que le Roy retourna en la Terre Sainte aprés sa prison. Vn titre qui se voit au Carrulaire de l'Eglise d'Auxerre de l'an 1247, lui donne la qualité de Domorum Militia Templi in Francia Magister. Il y en a d'autres dans le Trésor des Chartes du Roy, Laiesse Champagne VI. Titre 100. qui lui attribuent celle de Maître du Temple en l'an 1255. & Sanudol. 3. part. 12. ch. 5. dit qu'il fuiuit le party des Venitiens en la guerre qu'ils eurent auce les Genois en

LE COMTE DE IAPHE] Ican d'Ibelin. V. cy-deffus la p. 29.

GVILLAYME DE BELMONT] Ic crois que c'est celui qui paroit au

Cartulaire de l'Euecfché de Paris, où il fait hommage à l'Euefque pour fa Seigneurie de Pietre-Fite l'an 126;

LE PRINCE D'ANTIOCHE] Boëmond V. Prince d'Antioche & Com-

te de Tripoly, qui mourus l'an 1161. P o V LA INS] L'Aureur de la vie de Louys le Gros explique la force de ce motau ch. 14. Pallari ditantur, qui de parte Syriano & marre Frantigera granranner. A quoy se rapporte ce que Sanudo l. 3, part. 8. ch. 1. dit sur le même sujue; Illafrime vierum qui d'Arres Santhe antisanom, pers'étamque illus de sujue; Illafrime vierum qui d'Arres Santhe antisanom, pers'étamque illus de jugo fernitutis liberationem in ipså manferant, degeneres filis, qui ab illis defeenderunt, ve rubigo de argento, amurca de oleo, fex de vino, poffessionumillorum fucceffores, non morum, Pulani vocantur. lacques de Vitty I. 1. ch. 67. patle encore de ces Poulains, & die qu'ils furent ainsi nommez, paree qu'ils estoient originaires de la Pouille : Pullani dicuntur, qui post Terra Sanita liberationem ex ed orinndi extiterunt : vel quia recentes, & quaft neui pulli, respettu Sursanorum reputati funt : vel quia principaliter de gente Apulia matres secundum carnem habutrum. Cum enim in Octidentali principum exercitu pancas mulieres , respellu virorum, adduxiffent noftri, qui in Terra Santia remanferunt, de regno Apulia, co qued prepius effet aliis regionibus, vocantes mulieres cum eismatrimensa conreacenna. Voyez le même Auteut au ch. 71. Il est encore probable que nos François donnerent ce nom à ceux qui estoient sortis de ces conjon-Ctions irregulieres, acause qu'ils ressembloient à ces jeunes poulains échappez qu'on ne peut atrêter, Illustrium virorum degeneres filis, ainsi que Sanudo ecrit. Le Sire de Joinuille dit que l'on appelloit ainsi les paysans de la Terte Sainte, & que ce terme paffoit pout vne injure en son temps : ce qui est confirmé par ces vers du Roman de Garin le Loherans:

Quant li gloton lecheor de pulin Ma terre gastent, mes homes m'ont ocis.

Ailleutse
Dex, dit Fromond, con puù enragier vie,

Par trois garçons lecheor de pulin, Que l'Empereres me tient en fi por vil.

La Chronique MS. de Bettrand du Guesclin se sert souvent aussi dece mot pour injure, & pout vn terme de mépris:

Là peut en voir maint Serazin pulant, &c.
Vn autre Cheuelier à Henry le pulant, &c.
En vn sac su boutés Rois Pietre le pulant.

Le Sine de Isimillie parle en quelque endont d'un lieu de la Tere. Sainze, appelle Taglipariais, qui probablement a tirie fon appellici ton de Pouliain. Tandis que les François policioleire. Il Empire de Conflaminople, on appello (affine) de l'espensivo) cette qui effective mes d'un François de Vine female (affine). Le proposit de l'espensivo de l'e

che, qui en manquotent, aindi que nous apprenons de Raymond d'Aglies.

CRE NALISE AS ECATE / Celà d'âre, qui fe contidiro vianeu c'elà la pa 15 force de ce moternes, qui eft très de l'riège de duels. Cat quand l'un des combatants l'evapoit certallé par fon ennemy, & qu'il economilotir ne pouuoir plus combatte, il luy assouite qu'il elitoir renzeus, ou reviera , c'elà dire qui l'en pous quoir plus combatte, il luy assouite qu'il elitoir renzeus, ou reviera , c'elà dire qui l'en pous quoir plus, confedite, qu'il elitoir renzeus, to a reviera de la barrià
tien de l'en proposite, que le déclate de la parté des pages de barrià
tien de l'en proposite, que le déclate de la parté des pages de barrià
tien de l'en proposite, que le déclate de l'apprendie l'en revier ne re
tresse en se sere des juer, c'ouxe, y mas get, lec. Les Vieges MSS. de la 

Cité d'Amiera, partien du Champon en Exprende L'examp pur le paring défre, 

d'el le leures comme payment de déplaid, c' par fine ente sa per fut armet qui pre
feut en profest ut lêtre su meri, a serenai le realeure sonteur et le res. Les

mêmes Affifes ch. 94. au fujet du duel pour cause de meurere : Les pardes den champ se doinent traire cele part, & eftre plus prés que il porront de yans, si que I'un dit le mot don Recreant , que il puiffent outr , & fe il le dit , & il l'oient , il doinent maintenant dire à l'autre, laiffes, affes aues fait, & maintenant celui prendre, & liurer au commandement don Seignor, & le Seignor le doit maintenant de là faire trainer jufques at fourebes, & pendre le par le goule, & de celui qui aura efte occis, tout n'air il die le mot, Recreant. De force que le Sire de Joinville repoulsoit en cerre occasion l'injure par l'injure, & comme on le traitoit de Poulain, il appelloit ces Seigneurs Cheudiers recrus, c'est à dire couarts, & laches. Les memes Affifes ch. 190. Et fe un home qui a fié , qui foit connen à vil, recreant, couart, ou que il soit bossu, &c. Robert de Bourton en son Roman de Merlin MS. Car aprés chon que je mefines recognoistroie ma recreandise, n'auron jon jamait hannour : & certes miex vaurrote jon morir cent fois, fi cent fois poinie morir, que une feule fois dire, à faire chofe qui tornaft à recreandife. La Charte de la Commune d'Amiens de l'an 1209. Qui juratum fuum recreditum, traditerem , Willet , id eft coup , appellauerit , 20. fol. perfolues.

QUE LA COUPPE NE SERA PAS MIENNE L'Auteur de l'Edition de Poiriers explique ainfi ce pailage : Et n'espargneray mes thrésors à recompenfer les merites de ceux qui auront fait leur denoir , jufques que ma couppe , en quoy je boi, ne fera pas mienne, mais voftre. Mais je crois qu'il s'est mepris, car conpe en cet endroit fignifie threfor : parce que lors que les Princes de ce temoslà vouloient faire des largelles à leurs fujets, ils se faisoient apporter les picces d'or & d'argent en des couppes d'or, & les leur distribuoient, aprés que les Heraux auoient etié largesses ce qui se faisoit ordinairement aux grandes foftes, c'est à dire lors que les Rois tenoient leurs Cours plenieres, que quelques ritres qualifient Couronnées, parce qu'ils y paroissoient la Couronne en teste, & auec leurs habits Royaux. Cet vsage des largesses est déerit forr au long par vn Heraud d'armes, qui viuoit sous le tegne de Henry VI. Roy d'Angleterre, en vn Traité MS. de l'office des Herauds, & des Poursuivans d'armes, & pat Thomas Milles, en son liure de Nobilitate Politica vel civili , p. 59. 71. 109, duquel nous apprenons qu'encore à present en Angleterte on fait les criz de largeste en François. Le Cérémonial de France to. 1 p. 741, dit qu'à l'entreueuë des Rois François I. & Henry VIII. prés de Guines l'an 1520. durant le festin, Il y eut largesse eriée par les Roys d'armes & Herauds, ayans un grand pot d'or bien riche. Ces couppes & ces pors estoient appellez d'vn terme plus vulgaire Hanaps. Vn vieux Poète François dans Fauchet I. 2. ch. 14.

N'en vol prendre cheual, ne la mule afeltrée, Peliçon , vair ne gris, mantel , chape fourrée, Ne de buens Parifis une grant henepée.

Ob Fanchet cepluge mal ce derniget met pas pingté: cat bespés, en étecndroi veut die, es haus plis de deuts papit. Et del di strice qu'en. Anglecerre en appellorite theise Royal, l'Massajien, sindi que Spelman obbeuée no fincificilie, non que ce terme fignisie ven effecte de panier, oi l'in mettont l'agent, finisant la penifie : mais parce que le direife du Roy fe ditribution par Massajier, de dans de vongop, lors qu'il exceptio fe liberaliter. Ventre de Roy Rechard I. dans le Manglieum agiste en . p. 94, 100, 50, 60, —mals platis in langerie suffer, carefigieum, que Et anton, p. av nut tree de Henry IV. De genis sume supério géneral de presentation par la constante par la Censanta —mals liferaran à hausgrieum gêne, caretam mortis quas l'étre de Censanta —mals liferaran à hausgrieum gêne, caretam mortis quas l'étre de

PIERRE CHAMBELLAN] Pietre de Nemours, ou de Ville-Boon, Chambellan de France four S. Louys, auce lequel il fur au voyage de Thunis, où il mourte: & fur inhumé à les pieds en l'Abbaye de S. Denis. V. Guill, de Nangis, & l'Hift. de la Maifon de Dreux p. 135. Sont 115711 1000. 1174 151 Pour faire ce cliedt, if faut préfuppo- 79 14. fer que lapue des Cheuslierts Banneters cluie ou fimple, ou grande. La limp ple syat n'étoir que de 20.0 foit tournois par Jour, la grande paye, de 50. foits Cela 'appende de Compter de Thériberire des guerres du Roy, qui font à la Chambre des Compter de Paris. De forte que pour compoter mais la Chambre des Compter de Paris. De forte que pour compoter hei, if fair que le trois (Chealiters Banneter euffern pour lors la grande paye chicans au moyen dequoy le Size de loissulles fobligoir deltur paye a chia cun au moyen dequoy le Size de loissulles fobligoir deltur paye a chia cun d'ext à raisol de 50. fois pay jour la fomme de 400. Il, pour les doux tiers de l'année, qui four pour les trois Chealiters delle de douze cens liveux. Le pattert y el a paye des Chealiters plus au long en la 1x. Ediferta-

DV SOVLDAN DE DAMAS] Il se nommoit Salah. Voyez Vincent de 205. \$1.

Beauuais 1. 32. ch. 102. & Sanudo 1. 3. part. 11. ch. 15. parr. 12. ch. 1. LE VIEST DE LA MONTAGNE] Tous les Aureurs qui onr écrir des 244.47.
guerres Saintes demeurent d'accord que le Vieil de la Monragne, qui y est nomme Vetulus, ou Senex de Montanis, commandoir aux Affaffins, qui habitoienr, comme j'ay remarqué ailleurs, dans les montagnes de la Phœnicie, d'où ce Prince fur nommé le Seigneur des Monragnes : ce que le Sire de Joinuille arrribue aux Beduins, qu'il confond encore en cér endroit auec les Affassins. Arnoul de Lubecl. 7. ch. 10. en parle de la forte : In terminis Damasci, Antiochia & Alapia est quoddam genus Saracenorum in montanis, quod corum lingua vulgari Heissessim vecatur. Er plus bas. In montibus habitant, & sunt quasi inexpugnabiles, quia inmunitiffimis caftris recipiuntur, &c. Puis il décrir le Palais, & la maniere d'agir de ce Prince, qui est conforme à ce que le Sire de Ioinuille, & la plûpart des Auteurs, qui onr parlé des guerres Saintes, en racon-tent, & entre autres, Guillaume de Tyr l. 14. ch. 19. l. 20. ch. 21. Mathieu Parisen l'an 1150. Guill. de Neubourg I. 4. ch. 24. l. 5. ch. 16. Iacques de Vitry I. r. ch. 13. & 14. l. 5. p. 1126. Vincent de Beauuais I. 31. ch. 93. Sanudo I. 3. part. 14. ch. 2. &c. C'est de ces Auteurs que celui qui a fair le Traité de la Terre d'Ontre-mer, MS. a puisé ce qu'il écrit des Assassins, & de leur Prince, en ces termes: En cele terre de Damas & d'Antioche a une maniere de Sarazins, con appelle Hauf-La tele etter la Obbert. Affig. & il autres tet appellem les gens le Viell de la Montaingue. Icele gent winner fans lai, & menjains char de parc courre le loi des Sarzeins. & gifens à toutes les fomes qui pour trouver. À lair neere, à lour ferers, i fantatest et manetaingue, ée grans tours qu'ils ont feres. Chiele terre est mate plaine de bestes faunages, dont il vinent. Si eft leur Sire mule crueux, & mult loin de toutes gens, de SaraZins, & de Chrestiens : car il en soloit mult ochire fans raifon. Chil Sires amult de biax palais & fors qui sent enclos de fors mure , & si les set mult bien garder , con y puist entrer , sors que par une entrée. En chiel palais fait il mettre les siex de ses villains , jà puis chil enfant n'en isteront denant chon que li maistres qui les apprent & enfeigne, lor comande. Car il doinens obeir as comandemens de lor Seignor, & diens que par chou puent il anoir Paradis , & non autrement , & li maistres li apprend diners langages. Car jà puisque il sont enclos en chel palats n'en isteront denant che que lor Sires lor comande à venir denant lui, si leur demande se il veulent obeir à ses comandemens, parcoi ponrront auoir Paradis, cil lor respondent si come lor maifires les a appris, oil volentiers en toutes manieres. A dont lor donne lor Sires un grant contel agu, & les ennoie là où il vent, por cheli ochire qu'il het, & sachiés aw'il lechira', fe il puer auenir, cei qu'il suifugne d'aus ne de merr, ne de vie. Quant au nom de ces peuples, Arnoul de Lubec écrit qu'ils sont nommez en leur langue Heisfess. Guillaume de Tyr parlant d'eux, sont tem nestri, gaam Saraceni (nestimus unde dedutto nomine) Assistinos vocans. Le Iuif Benjamin les appelle HH afissim d'vn nom qui approche de celui de person, que Iean Phocas leur donne en la Description de la Terre Sainte ch. 3. & celui-ci n'est pas

éloigné du nom de 26/01 qu'Anne Comnene au l. 6. de son Alexiadep. 178. &

Nicetas an la vie de l'Emp IGe 1. n. 1. & en celle d'Alexis I. 3. n. 6. leur attribuent. Tant y a que de ces appellations onr els formées celles d'Hanféffi, dans Guill. de Neubourg, d'Ajidai, dans le Moine de S. Marsjan d'Austren, p. 35, d'Activi. & d'Ajifaji, dans Roger Houeden p. 716. 751. d'Arfacide dans Rigord, & c. chin d'Haféfin dans Philippes Nouskes.

Pag. 51. En YN AVTRE CORPS ] Ils audient puife des Arabes ces opinions touchant la metempfycofe. Voyez l'Hist. des Arabes d'Abraham Ecchellenfis 1, 1.

VN LIVRET] Ce Prince auoit suiui en cela l'exemple de ses predecesseurs, qui s'estoient instruits aux mysteres de nostre Religion par la lecture des Euangiles, & des Epitres de S. Paul. Voyer Guill. de Tyrl. 20. ch. 21. & Sanudol. 1, part. 6. ch. 23.

Les os DV Comte DE BRIENNE] Dont la mort est rapportée cy-

MADANE RESETTION D'AN É-BIENT. EL INTERNATION D'ANTERNATION DE MASSIME. L'ALLE MASSIME D'ANTERNATION D'ANTERNATION

DES DENIERS DE MADAME DE SECTE Entre les hauts Barons du Royaums de Hierufalem, qui entre autres droits auoient celui de barre monnoye, est le Seigneur de Sagette: Les Affiles de ce Royaume, Le Seigner de Sajette de Jafite de Aspette Carr de barrgenife 6

justice.

TOUR BIERRILLERT MAANTOVANELL'Austern de l'Édit de Positiers souveire ceme né dépuise, aprectude de définier, fait le Coutieme d'Anjoura-t, de Cen celle du Maine aux, ju. Les défiguéants de dépéneurs fontfronques. En de l'entre de la comme d'anjoura-t, de la comme de la

En son estat ] De dépense.

SVR LIS MVR in V QYASSER IL FEdit. de Pojiters potre du <u>Quedorr</u>. de le Sire de Joinuille cy-apric à triv oig qu'êtented la Wilde Qu'ête. La Chronique Orienzale affiue pastiellement que les tefles de cœux qui firent next à la batuille de Malloure, farent apportées au Caire, ke pofees fur les poirtes des lances, foir la potre de Zualia, qui efil le faubourg du Caire, ainsi que nous appersona de l'ean Loen es la Décripsion d'Affique I. 8.

LE

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

L. R. O. V. D. T. N. V. D. T. N. V. D. T. S. V. D. T. S. V. D. T. N. V. D. T. N. V. D. T. S. V. D. T. N. V. D. T. S. V. D. V.

Ican, & le Perfan.

DAY A RABE PAREVEN N. L'EMPAGE DE TUTCHE en nomme trois.

BERA 11 CAMPAGE PAREVEN N. L'EMPAGE DE L'EMPAGE PAREVEN N. L'EMPAGE PAREVEN N. L'EMPAGE PAREVEN N. L'EMPAGE PAREVEN N. L'EMPAGE PAREVEN, PAREVE

ne qui appartenoit au Monastere de S. Emond.

Die GOT 17 D. M. Au o'T La Cheonique Orientale au Cardoque des Chyphea Alphineis, die que ces penque de Gog de de Magoghaberoine le pay qui pour la Chinez. Anne 10, Pair trayatar Francesson. qui ralchar plantiena grantiena de la companie de la co

Dauid , de Fine mundi , S. 30. PRESTRE IEAN Celt vne vicille erreur, qui est à présent distipée, que l'Empire du Prétre-Ican est le Ruyaume des Abyssins en Afrique. Ce seul passage du Sire de Ioinuille suffit pour la détroire, faisant assez voir que le Royaume du Prétre-lean estoit en Asie, & le même que celuy des Indes, ce qui est confirmé clairement dans vne epirre du PP. Alexandre III. qui se lit dans Raoul de Dicer, Mathieu Paris, & Brompton en l'an 1180. & 1181. & vne autre lettre d'yn Prieur de l'Ordre des Freres Précheurs, dans le même Mathieu Paris en l'an 1237. p. 301. Guillaume de Tripoli, dans Gerard Mercater, raconte qu'au temps de la prife d'Antioche pat les François l'an 1098. Coirem Cham estoit Sejneur ou Roy des Regions orientales de l'Asse: après la mort duquel vn certain gneur ou Roy des Regions orientaires et al. Prétre Neftorien s'empara de ce Royaume, & fut nommé Pretre-lean. Al-berie en l'an 1145, a parlé de luy amplement, & dit qu'on tenoit qu'il effoit de la race des Mages, dont il est parlé dans l'Euangile : peut-estre a-r-il auancé cette opinion, sur ce qu'il auoit leû qu'il commandoir aux pays, que l'Ecriture Sainte nomme Gog & Magog. Eten l'an 1165, il dit que ce Prince enuoya fes Ambassadrurs aux Empereurs Manuel & Frederic. Il en parle encore en l'an 1170. A celuy-cy succéda son frere Wrth Cham, qui sur défait par Chingis, Cham, ou Roy des Tartares, auant l'an 1200. ainsi que Paele Venete raconte aul. 1. ch. 51. & 52. Ce Roy des Indes, selon Vincent de Beauuais l. 30. chap. 69. & 87. 1. 32. chap. 10. & 93. & Sanudo I. 3. part. 13. ch. 4. fe nommoit David, & estoit fils du Pretre-Iean. Alberic en fait mention en l'an 1220. & 1222. Le même Aureur en l'an 1197. & Paolo Veneto 1.1. ch. 74. 230ûtent que les Tartares ayant fubjugué le Royaume des Indes, & tué le Roy, y en établirent vn autre, qui eftoit d'els race du Prétre-lean, auquel lis impoferent tribut. V. le même Pade l. 2. chap, 50. & 52. Ce Roy eftoit Chrétien, ainfi que Vincent de Beauuais témoigne formellement au l. 32: ch. 92. & 93. écriuant encore, que Chingis Cham prit sa fille en mariage; ce que Thomas de Cantimpré & Sanudo disent formellement. Et mêmes nos anciens Heraux donnent pour armes au Partie II.

Prette-lean va écu d'er au Crucifix d'alur, à coffé de deux efcergées de mêmes. Il y a quelques Auteurs qui ne demeurent pas d'accord que ce Prince qui a donné le nom & l'origine à ces Rois des Indes, ait esté Prêtre ; & estiment que cette erreur s'est glissée, aeause qu'ils se faisoient nommer en Langue Persienne Prestegiani, qui veut dire en Latin Apostolica, ou vn Roy Chretten, & Orthodoxe, & qu'en cette qualité il faisoit porter deuant soy, comme les Archeuelques & les Primats, vne Ctoix, par laquelle il vouloit faire voir à fes peuples qu'il eftoit le défenseur & le protecteur de la Religion Chrétienne : C'est la pensee de loseph Scaliger lib. 7. de emendat, Tempor. & de quelques autres. Mais il n'est pas bien constant quelles furent les prouinces de l'Asie, que ces Princes possedetent, dont l'étendue fut telle, qu'on dit que ce premier Prétre-Iean subjugua, & tendit tributaires septante-deux Rois. Le P. Kirker estime qu'il commandoit à ces vastes pays du Catay, & nous apprend que le premier qui a introduit dans l'Europe cette fausse opinion , touchant le nom du Pretre-lean, qu'on donne au Roy des Abyssins, a esté Pierre Couillon, qui fut enuoyé en Ambaffade vers ce Roy par I can I I. Roy de Portugal , lequel ayant apptis que le Prétre-Ican estoit vn Prince Chtétien , & des plus puissans, creut qu'on appelloit ainsi le Roy des Abyffins, parce qu'il effoit pareil-lement puissant, & faisoit aussi profession de la Religion Chrétienne.

LVY APPORTEROIT VNE SALETTE] Le Sire de loinuille se méprend en cét endroit, attribuant aux Tartares l'élection de leur Roy par les sajettes, ou fléches: laquelle citconft:nee Guillaume de Tyt, qui viuoit auant que le nom des Tartares fust connu, au l. t. ch. 7. & Alberic en l'an togo, racontent au sujet des Turcs, ou Turcomans, qui vinrent s'habituer dans les terres du

Roy de Perse.

Per. 11.

VNE MERVEILLEVSE CHOSE] Thomas de Cantimpré l. a. cb.54.n. P46-71t4. raconte ausi cette histoite.

ELENARS DE SENENGAAM] L'Edit.de Poitiers le nomme Clenerd de Semingem. Nonone L'Edit. de Poit. Nerene. Il ne me souvient point auoir rien leu de ec Royaume.

CHASSER AVX LIONS Oppian au l. 4. des Cynegetiques taconte la maniere de chaffer aux lions, mais il ne fait pas mention de celle-cy.
DE CEVS DE COVCY Il faut lier 1789, comme j'ay remarqué en l'Hifloire de Constantinople I. 5. n. 2. cat ce passage se doit entendre de Philippes 200.94

de Toucy Bail, ou Regent de l'Empire de Constantinople durant l'absence de Baudouin II. Ce Seigneut estoit fils de Natjot de Toucy , qui eut la même qualité, & de la fille de Theodore Branas, ou Vtanas, grand Seigneur Grec, qui anoit époulé Agnes, sœur du Roy Philippes Augulte, & pour lors veuue de l'Empereur Andronique. On voit au Trésot des Chartes du Roy en la layette, Massa vitramarina, n. 15. vne obligation de Philippes de Toucy Bail de l'Empire de Constantinople au Roy S. Louys, pour la somme de cinq cens liu. tournois, de laquelle il auoit répondu enuers vn Matchant de Valentiennes, dattée du camp deuant Cefarée en Iuillet 125t. ce qui convient à la circonftance remarquée par le Sire de Ioinuille. Il est encote parlé de luy auec cette qualité de Bail, en yn Rouleau de la Chambre des Compres de Paris intitulé, Debita de bosci inter Ascensionem de amnes SS. A. 1252. dans le Balliage de Sens : pro D. Philippo de Touciaso Bajulo Imperii Constantiuopoliteni pro codem debito 100. lib. ad omnes S.S. Alberie justifie en diuets endroits, non sculement le mariage de Branas auec Agnes, qui est aussi temarqué par Geosfroy de Ville-Hardouin, mais encote que de cette alliance il năquit, entre autres enfans, vne fille ma-rice à Narjot de Toucy, qui en eut vne fille, qui époula Guillaume de Ville-Hardoüin, frere de Geoffroy Prince d'Achaïe. En l'anta36. Frater ejus Guillelmus, qui cuftedit terram fuam, habet fliam Nargaldi, natam de filia Li-Vernas . O feroris Regu Francia. En l'an 1239. Fxor bujus Nargaldi fuit filia Li-Vernas, Graci pesentifimi, de illa Imperattice qua fuit ferer Philippi Regis Francerum. & cp l'an

1241. il nous apptend qu'il estoit coufin de Guy de Dampierre, qu'il épousa en secondes noces la fille de Ionas Roy des Comains, & qu'il mourut en cette année-là: Filiam verò Regu Ione , qui videbatur effe major in Regibus Comanorum , duxeras Dominus Nargaldus Balinus , qui Nargaldus hoc anno deceffit , & pradicta uxor ejus fatta est monislis. Il est probable qu'Anceau de Toucy, duquel Acropolite fait mention au chap. 81. fut auffi son fils. Il est patlé de Natjor de Toucy en diuers titres des années 1174.1182. & 1191. pete, ainsi que je le ptesume, de celuy-cy. Quoy qu'il en soit, il estoit de la famille de Toucy en Auxerrois, dont la Genealogie est décrite en l'Hist. de la Maison de Châtillon au l. 10. mais cette branche y est omise, qui semble tirer son origine de Narjot de Toucy, qui auec Hugues son frere, donna à l'Abbaye de Moléme quelques heritages, par vue Charte expedice au Château de Toucy, sous Humbaude Euesque d'Auxerre, c'est à dire vers l'an 1100, du consentement d'Ermengarde safemme, & de Beatrix sa fille. Pat vne autre, Narjot estant dans le dessein de faire le voyage de Hierusalem , confirma cette donation , en laquelle il fait mention de ses freres Hugues & Itier, d'Ermengarde sa femme, d'Irier son fils, d'Adeluie fa fille, & de quelques autres enfans, qui n'y sont pas nommez. Les Seigneus de Toucy se sont ignalez particulierement dans les guerres faintes. Icier I.du nom y accompagna le Roy Louys le Jeune l'an 1147. suivant le témoignage de Suger ch. 3. Irier I I I. & Anletic fon frere, duquel les Seigneuts de Baferne font iffus, s'y trouuetent en l'an 1216, comme nous apprenons de la Chronique de S. Marian d'Auxerre: d'où il faut corriger Iacques de Vitry p. 1134. à l'endroit où il rematque la mort d'Itier arriuée à Damiete l'an 1218. où l'imprimé porte mal Iterius de Tucci, au lieu de Toci, ou Touci.

LA ROY DIE COMAINI JORNE QUI MODE ÉMBLE EM MUZIE LA NE-DIE de Toury, & dont la more i sueme à Confirminopie de l'Espoyète par Albeir à l'In 1141. Merme yî he sans has lassi pradikte nu sadem hapijate, d' dieni fighate d'est more it alaise à suffigne mensile, c'el en sugici pragit. dieni fighate d'est more i sales à suffigne tensile, c'el en sugici pragit. de l'el est partie de l'est est par la companie de l'est en la companie de l'est est partie de l'est de l'est par la companie de l'est par la companie de l'est par la companie de la companie de la companie de l'est par la companie de la companie de l'est par la companie de la companie

VATAIGNE] lean Duras, futnomme Futurase, qui tenoir l'Empire des Grecs en Afie, & choit en guerre auec Baudotin II. Empereur de Conflantinople, dans vn titre daquel de l'an 1143, il est nommé Fufichéur dans Thierry de Vaucouleur, Futuriur dans vne epitre du PP. Innocent IV. qui se lit dans Waddingue en Fan 1147, Futuriur & dans Vincent de Beausuis I, si. ch.

143:144. Patchim.

En signe de Frantentet [Copalingemedonneraoccasion de difcourt fur vne matiere qui n'a pas encorcesté traitée, (çauoir sur les adoptions
en frete. Elle est curicule, peu commune, & peu consuè, comme l'on verra
en la xxx Dissistration. En la siquiante je traiters de l'Adoption d'honneur en

hit.

IL PIRENT PASER VN CHEN LE Comains auciencemprunté certe ceremonie des peuples Schusons, chez lefequé elle le revous aussi etle parLegel aus profit sichel crimidation en Propris hiem Cabrillem vielific. Cper carem, fea layam. (ferèt layam) alitique un fantifique de chimica est facements de pase company.

ON PARTIT VN 1EV] C'est à dite qu'on donna l'alternative. Le Roman de Garin.

Partie II.

Manuesement nos est li jeus partis. L'Ordéne de Cheualerie de Hues de Tabarie : Li Princes Hues respondi,

Puifque m'anés le gin parti, le prendrai donc le raiembre, Se j'ai dequoi, jel puiffe rendre.

Raoul de Houdancau Roman de Meraugis de Portefguez:

Vn gin vons part, que volés faire, Se volés miex tancer que taire. Voyez Faucher I. a. des Poères Fr. ch. 107. Mathieu de Westminster en l'an

1253, rapporte vn autre exemple de la rigueur que S. Louys apportoit pour punir Jes crimes des Cheualiers, & raconte qu'en ayant fait pendre vn, le pere de ce Cheualier en fut si outré, qu'il se retira parmy les Sarrazins, & quittà sa religion pour embrasser celle de Mahomet.

SELON LE DROIT ET VSAGE] Il n'est point parlé de cet viage dans les Affifes MSS. du Royaume de Hierufalem : ni de ce qui est raconté en-

iter and a street and the control of re, ou de Vignes, enfermez de hayes. Vn titre de Maurice Euesque de Paris, de l'an 1104. au Cartul, de l'Abb. de S. Victor : Robersus de Chala dedit s. fol, Super cameras, quas habebat retro domum fuam, que est in Carreto Africi. Ce mot se rencontre encore en la Bibliotheque de Cluny p. 1515, quoy que je ne croje

pas que ce soit en cetre signification LE COMTE DE DEN] L'Edit. de Poiriers porte les mêmes termes 1 mais il est fans doute qu'il faut restituer le Comte d'En. Ce passage ne se peut entendre ni de Raoul d'Issoudun II. du nom Comte d'Eu, qui en l'an 1241. auoit esté déja marié deux fois : ni d'Alfonse de Brienne son gendre & son successeur, veu que Mathieu Paris & autres Ecrivains justifient que lui & Ican son frere estoient agez, lorsque leur pere mourut, c'est à dire en l'an 1217. veu d'ailleurs que Geoffroy Archidiacre de Tolede, In Appendice ad Hiff. Reder. Toles. écrit que ces deux freres reçûrent l'ordre de Cheualerie d'Alfonse le Sage Roy de Castille. Il faut donc que ce Comte d'Eu, que le Sire de Ioinville dir auoir esté va jenne jonnencel, lorsqu'il sut fait Cheualier par le Roy S. Louvs, vers l'an 1252, ait efté Jean fils d'Alfonfe, & de Marie Comresfe d'Eu, jaquelle citoit fille de Raoul IL & d'Ioland de Dreux fa feconde femme : à quoy la circonstance des temps semble s'accorder. Car Ioland moutut auant l'an 1240, felon A. Du Chefne en l'Hift, de la Maifon de Dreuxp. 66. Et d'ailleurs il y a lieu de croire que leanne de Bourgogne premiere femme de Raoul estant decédée après son mariage, qui se fit en l'an 1212, suiuant l'autorité de la Chronique MS. des Comtes d'Eu, il épousa Ioland incontinent aprés. Et ainsi on peur présumet que Marie leur fille épousa du viuant de son pere Alfonse de Brienne, qui en vn titre de l'an 1149, au Car-tulaire de Champagne gardé en la Chambre des Comptes de Paris sol. 279. se qualifie Comte d'Eu, en ces termes : Alfonsus flins bona memoria Ioannis quondam Imperatoris Conftantinopolitani, Comes Angi. Desorte qu'il faut tirer cette induction, qu'Alfonse estoit Comre d'Eu en cette année 1249. Et ce pasfage du Sire de Ioinuille ne se pouvant entendre de lui, comme je viens de remarquer, il le faut interpréter de Iean son fils, lequel du viuant de son pere, qui ne decéda qu'en l'an 1270, prenoit le titre de Comte d'Eu1 ce Com-té lui estant échû par le decés de sa mere qui mourur vray-semblablement auant l'an 1252. V. l'Hist. de la Maison de Châtillon l. 1, ch. 8

ARNOVE DE GVIMENE] L'Edit, de Poitiers porte aussi ce mot, qu'il faur restituet en celui de Gaynes. Car il entend parler d'Arnoul fils puiné d'Arnoul II. Comte de Guines & de Beatrix de Bourbourg.

SES NEVX FRERES ] Robert & Henry. Voyez A. Du Chefne en l'Hift.

des Comtes de Guines 1. 5. ch. 1.

act contra te Gune's 1, F. En. 1.

LE PRINC = 0'ANTIQUE E] Boëmond VI. du nom Prince d'Antio-14, 1.

the & Comre de Tripoli, fils du Prince Boëmond V. & de Lucie, que le Lignage d'Outremer qualifie fillé du Comre Paul de Rome, & que Sanudo I.

j. part. II. ch. 14. dir avoit effé fœur de l'Eucéque de Tripoli. Le même Sanudo au ch. 4. & 5. raconte comme ce jeune Prince reçût l'ordre de Cheualerie du Roy S. Louys l'an 1252. vn an aprés la mort de son perc.

IV SQVES A QVATRE ANS D'où on peut inferer qu'en la Principau-té d'Antioche, ou du moins à l'égard des Princes, on observoit l'vsage receu vniuersellement en France, qui fixoit alors la majorité, & l'age requis. pour tenir les fiefs, & gouverner fon bien, à vingr-vn an. Car d'ailleurs fuiuant les Afifes du Royaume de Hierufalem, l'âge de majoriré pour les mâles estoit de quinze ans, & pour les filles, de douze accomplis; les vns & les autres ne pouvans tenir fiefs, qu'ils n'eussent atteint cet âge, pendant lequel temps de minorité le bail, ou tuteur, deservoit le fief. Au chap. 167. Se fié efcheit à enfant merme d'aage, quant il a 15. aus complis, fe il vent entrer en faisine, il dois venir denant la Court, & le Seignor, & direli, Sire, je ay quinze ans d'acge, ou plus, &c. & quant il aura proue fon aage, it fe puet mettre en fon fié toutes les fois que il veant, fans te que nul que le bailloge tiegne de celui fie , li en puisse contredit mettre pour achaifon de ballage, que nul baill ne puet nule chofe dire qui vaille coutre la prenne de l'age de l'efir : & se il n'efe Chenalier quant il fais la prenne de fon hage, fe il fait que fage, quant il aura fon aage prone, Sire, donnés moi un respit raisonable de moi faire Chenelier, pour faire vens le sernice que je vons dois de mon sié, &cc. Puis elles ajoûtent que le Seigneur lui doit donner respit de quarante jours, n'est que lui-même le fasse Cheualier, aprés quoi il est tenu de le receuoir à homage. Ce qui est repeté, quant à l'âge requis pour la majoriré, aux chap. 170. & 190.

IL ESCARTELLA SES ARMES ] Il est probable que le jeune Prince d'Antioche ne prit pas les armes de France pour les mettre dans les fiennes, de son autorité ; mais qu'il obtint du Roy ce prinilege, qui estoit assez en

víage en ce temps-là, comme je le prouué en la xxIII. Differtation. SES ARMES QVI SONT VERMEILLES Nos herauds donnent pour armes à la famille des Boëmonds, & aux Rois de Sicile de cette branche, yn écode queulles à une bande échiquestée d'argent & d'azur de deux traits. Voyez Fauyn en son Theatre d'Honneur. Albert d'Aix l. 4. ch. 23. dit que l'étendart, dont Boëmond premier, Prince d'Antioche se seruoit aux guerres saintes, étoit vormeil: Signum nempe Boemunds, qued fanguines eret coloris. Le seau de ce Prince Boemond VI. qui se voit à va titre de l'an 1262, au Trésor des Chartes des Hospitaliers de Manosque en Prouence, represente en son escu vne Croix fichée; ce qui fait voir que ses armes n'estoient pas de la simple couleur de gueulles fans aucune piece, comme on pourroir induire des termes

du Sire de Ioinuille.

DV COMTE OF IAPHE] Vigner a douté si ce Comte Gautier fut sils de Guillaume frere du Roy Jean, ou s'il fut fils de Gautier Comte de Brienne qui mourut à la conquéte du Royaume de Naples. Mais Sanudol. 3. parts 12. ch. 1. écrit en termes diferts, qu'il estoit Comte de Brienne, & effectivement il fut fils polthume de Gautier III. du nom Comte de Brienne, & d'Alberie, fille de Tancrede Roy de Sicile. Sanudo ajoûte en la part.11. c. 4. que durant sa minorité, & lorsqu'il faisoit son sejour en la Pouille, lean de Brienne son oncle fut son tuteur, & tint le Comté de Brienne en qualité de bail. Acause dequoy, suivant la coûtume de France, & l'ysage receu en ce tempslà, auquel les tureurs prenoient les titres des Seigneuries, qui appartenoient à leurs pupilles, il s'intitula Comte de Brienne : il est ainsi qualisé par Albe-M iii

ric en l'an 1210. & dans quelques tittes du Cartulaire de Champagne de M. de Thou de l'an 1209. & du Prioré de Foicy en Champagne de l'an 1210. Il tint ce Comté, & gouverna les terres & les seigneuties de son neueu, tant qu'il fust auancé en âge, ayant établi en son nom des Gouuerneurs du Comté de Brienne, dutant qu'il estoit outremer auce la qualité de Roy de Hierusalem : entre lesquels paroît dans les titres Jacques de Durnay Chevalier Champenois, qui y prend la qualité de Comitatus Brenensis procurator pro D. Rege Hieref. Comite Brens. Er quoy qu'il l'eust pû tenir Jusques à ce que son neueu eut atteinr vingt-vn an, qui estoit l'age de majorité, suiuant la Coûtume generale de France, il le lui restitua toutefois auant ce temps-là, comme nous apprenons de la lettre qu'il éctiuit au mois d'Auril l'an 1251, à Blan-che Comtelle de Champagne, & à Thibaud son fils, pat laquelle il les pria de mertre Gautier son neueu, fils du Comte Gautier, qui alloit en Champa-gne, en possession du Comté de Brienne, & de nele retenir en leur main sous ptétexte qu'il lui en a fait hommage (en qualité de Bail ) & de ce que son neueu n'a pas encore son âge, son intention estant qu'il entre en possession

fel. 60.

Chang. de de ce Comté. L'année sujuante au mois de Nouembre le jeune Comte fit hom-M. & Tim mage lige au Comre de Champagne des terres d'Oignon & de Luyetes, que le Roy de Hierusalem lui auoit données, auec cette condition toutefois, qu'il ne laisseroit pas d'en pouuoir disposer : & ainsi deuint vassal lige du Contre, quoy qu'il le sust deja pout le Contré de Brienne, comme porte le Champ.f. tirre. Estant deuenu possesseur de ses terres & de ses teuenus, il passa en la Terre Sainte, où il posseda le Comté de Japhe, & y signala sa valeur en plufieurs occasions contre les Sarazins, qui l'ayant fait prisonnier le firent moutir cruellement, & luy firent souffrit le martyre. Sanudo rapporte sa prise à l'an 1244. & Mathieu Paris la mort à l'an 1251. Ce qui poutroit faire croite qu'il auroit efté gardé prisonnier jusques à ce temps-là ce que je reserue à discuter dans mes Familles d'Orient. Il épousa Marie fille de Hugues Roy de Cypre, de laquelle il eut trois fils, Iean, qui continua la race des Comtes de Brienne , Hugues , & Aimery.

BARBAQVAN] Le Sire de Ioinuille en cét endroit, & ailleurs, dit que ce Barbaquan estoit cet Empeteut de Perse, qui ayant esté chasse de son Royaume pat le Prince des Tartates, vint en la Terre Sainte, où il fit beaucoup de rauages. Sanudo & Vincent de Beauuais I. 30. ch. 88. racontans cette histoire en l'an 1244, disent que comme Salch Nagen-addin Sultan de Babylone estoit à Gaza, enuiron vingt mille Persans, qui auoient esté chasfez par les Tartares, arriuérent en son Camp, & se joignirent à lui, aprés a-uoir fait de grands degâts dans la contrée de Tripoli, & aprés auoir tué jusques à cinq mille hommes dans celle de Hierusalem. Ils ajoûtent que comme ces Persans, aprés la défaite des Sultans de Damas & de la Chamele, proposoient de faire vne irruption dans l'Egypte, le Sultan de Babylone leur ferma le passage, & que s'estant partagez, & diuisez les vns des autres, ils furent tous défaits par les paylans. Quant à ce Barbaquan, que le Sire de Ioinuille qualifie Empereut de Petfe, je ne le trouve nommé en aucun Auteur : & je croy que comme en la Petfe il y auoit outre le Calyphe, vn Sultan, qui auoit l'intendance des armées, & la conduite des affaires de l'Estat, celle de la religion estant en la charge du Calyphe, ce Barbaquan faisoitoffice de Sultan. Car le Calyphe qui fut tué par Haolo, frere de Mango grand Chamdes Tartares, s'appelloit, fuiuant la Chronique Orientale, Almoftasfami Billa. Il reste encore une difficulté sur l'année en laquelle les Tartares se rendirent maîtres de la Perfe, ou de Chorazan : Car, selon que le Sire de Ioinuille éerit, il semble que ce fust auant que S. Louys sur retourné de la Terre Sainte, puisqu'il y en receut les nouvelles. Paul le Venitien cotte la prise de Baldach & du Calyphe en l'an 1250, mais Aython ch. 25, & le même Sanudo I. a part. 14. ch. 7. disent formellement que ce fut en l'an 1248. à quoy se rap-

ortela Chronique Orientale, qui veut que ce fût en l'an de l'Hegite 655, ou 656. selon I can Leon en sa description de l'Afrique I. 3. qui reuient à l'an de N. S. 1258. Cela estant ainsi, il faudroit conclure que le Sultan auroit esté chaf-

sé de la Perse auant le Calyphe. EVDES DE MONTBELIARD Cet Eudes de Montbeliard eftoit fils de Par. pp. Gautier de Montbeliard Regent, ou Bail du Royaume de Cypre, & tint la Principauté de Tabarie au droit d'Eschiue sa femme, fille de Raoul, & perite

fille de Guillaume de Bures Prince de Tabarie. Voyez mes Familles d'Orient. SOVEDAN DE BABYLONE Sanudo L. g. part. 11. ch. 15. part. 12. ch. 1. le nomme Salah , & la Chronique Orientale, ainsi que je l'ay déja remat-

qué , Saleh Narem-Addin,

LE SOVEBAN DE LA CHAMELE | l'ay dit cy-deuant que le Sultan de la Chamele estoit le même que le Sultan d'Halape & de Haman : ce que Vincent de Beauuais I. 32. ch. 95. dit en termes exprez. Quant à la Chamele; c'est vne ville appellée par les anciens Emisa, ou Emisa. Voyez Guillaume de Tyr 1.7.ch. 12. 1.21.ch. 6. Albert d'Aix & les autres Auteurs que j'ay citez en mon Traité historique du Chef de S. Iean Baptiste ch. 7-n 3. & 4. d'autrestiennent que c'est la ville appellée Gamala par les Geographes. V. le Thréfor Geogra d'Ortelius

L'EVESQUE DE RAINNES ] Il faut lire de Rome, ou de Raines, qui est le nom d'une ville Episcopale, celebte dans la Palestine, dont l'Eucsque est aussi souvent appellé Éucsque de Lidde, acause qu'après la ruine de Rame le hége fut transferé en cerre place, d'où vient qu'il est indifferemment qualifié Euesque de Rame & de Lidde dans les Auteurs. L'Histoire de la vraye Croix, qui se conserue en l'Abbaye de Grammont, parle souvent de Bernard Moine de Deols Euesque de Rame & de Lidde, qui l'appotta de la Tetre Sainte. Et quoy que ce ne foit pas vne matiere qui regarde le regne de S. Louys, je ne laisseray pas de prendre occasion de mettre au jour mes Conjectures en vne Differration particuliere , qui fera la x x 1 v. fut les circonstances de la translation de ce précieux reliquaire, qui ne sert pas d'un petit ornement à

A GADRES Ville fituée en la contrée de Desapolis, nommée par les Au- Pag. 105.

teurs Latins , Gadara. V. Guill. de Tyr l. 16. ch. 13

SEIGNEVR D'ARVR] Affer ou Arfef. Arfepha & Arfepha, dans la Chroni- Pag. 101. que Orientale,& dans l'Hiltoire des Arabes de Georges El-Macin p. 364. est vne ville maritime prés de laphe, nommée des anciens Antipatris, laquelle estoit pour lors en la possession de la Maison d'Ibelin. Jean d'Ibelin Seigneut de Baruth en auoit épouse l'heritiere, nommée Melissent, & fut pere entre autres enfans de Ican d'Ibelin I I. du nom Seigneur d'Arfur, qui moutut l'an 1258. Samudo, le Lignage d'Outremer, & les Ailifes du Royaume de Hierusalem, qui parlent de ce Seigneur, ne font point mention de ce titre de Connétable du Royaume de Hierufalem, quelle Sire de Ioinuille luy donne-

IL GYNCHA] Il guenchit, Le Lufidaire,

Entre els fe mis come lupars

Ses fift guenchir de teutes pars. Le Traducteut de Guill. de Tyrl. 20. ch. 20. traduit le mot declinare, par celuy de guenchir. V. le Gloff, fur Ville-Hard.

ATEVI. DV DERNIER MORT] Hugues III. Duc de Bourgogne, pete 2-2-109; du Duc Eudes III. & ayeul du Duc Hugues IV. decédé l'an 1272. Sanudo 1.3. part. 10. ch. 6. semble parler de la retraite du Duc de Bourgogne auec moins d'aigreur, que le Site de Ioinuille, écriuant que comme les Chrétiens auançoient vers Hierusalem, le Duc representa aux François que toute la fleur de la Cheualerie Françoise estoit en la bataille, qu'au contraite le Roy Richard n'auoit que tres-peu de gens , aufquels neantmoins on donneroir l'honneur de la victoire, ce qui toutneroit au desauantage & à la honte de la France. Ce Dus est

NESSA L'Edition de Poitiers porte Mella. Pline 1. 6. ch. 18. place la ville de Nella dans l'Arabie Heureuse en la contrée des Amathées, Agatherchides en ses liures de la mer Erythrée en a austi fait mention : & vn M S. de Blazons parle du Roy de Nesse, qu'il range entre les Rois Chrétiens, juy donnant pour armes d'azur à trois bandes d'argent, semé de cœurs de mêmes.

Pag. 104. LE PLYS GRANT ROY DES CHRESTIENS | Voyez la xxv. Differtation.

LE COMTE DE CHALON] Ican Comte de Chalon & d'Auxerre, qui auoit épouse en premieres noces Mahaut , fille de cet Hugues III. Duc de Bourgogne: duquel mariage naquit Hugues dit de Chalon , ainsi nommé du nom de son ayeul maternel, & qui épousa depuis Alix de Meranie Comtesse de Bourgogne.

PREVHOMME ] S. Louys metroit la difference entre Prenhomme, & Preudhomme, en ce que le preuhomme effoit vn homme preux, c'est à dire vaillant & hardy de sa personne: & preudhomme, vn homme prude ou prudent, de bonne conscience, & craignant Dieu. Les mots de, Press, & de preshomme, gnific vn homme vaillant, d'où les François ont formé le mot de Frenz. Saxon le Grammaitien au l. 2. de son Hist. de Danemarc. Affu eidem, Ve probus est quisque; procul hine procul este sugaces. Vn ancien epitaphe dans les Antiq. de Bezançon de Chiffer:

Hic Renande jaces , vir amabilis , & probe Miles.

Ainsi le mot de Probitas se trouue employé pour le courage & la valeur dans Ganterius Cancell.de Bellu Antisch.p. 444. Roderie Arch. de Tolede en son Hist. d'Espagne 1. 2. ch. 14. & dans cét extrait d'vn Decret du Conseil de Sienne publie par Christophle Forftner: Qued Marifialco & Militibus Theutonicis pro renuneratione probitatis, quam fecerunt heri contra inimicos Communis Seneufis, debeant donari & dari de pecunia Communis D. libra denariorum Senensium Et de co mot nous auons forme celuy de proiosse, les Espagnols Prozza, & les Italiens Prodezza. S. Louvs donc s'est arréré à la fignification que ce mot auoit de fon temps, ou plûtôt regardé à la maniere qu'il se prononçoit NAPLES] Nespolis, ville de la Samarie, que Baudouin Roy de Hierusalem

auoit prise autrefois. V. Albert d'Aix I.10. ch. 26. Robert le Moine I. 9. Baldrie 1. 4. Guibert 1. 7. ch. 14. Ican Phocas en la Descript, de la Tetre Sainte n.13.&c. LE SIRE DE SVR Philippes de Montfort.

BELINAS Dite des anciens Paneas , & Cafarea Philippi. Noradin l'auoit

prife fur Humfroy de Toron l'an 1177. I OVRDAIN | V. Guill. de Tyr l. 13. ch. 18. l'Hift. de Hierufalem en l'an 1112. Jean Phocas en la Descript, de la Terre Sainte n. 22. &c.

LES TERRIERS] Ce mot ne se trouve pas en l'Edition de Poitiers. LES ALMENS | Les Cheualiers Theutons, ou de l'Ordre Theutoni-

Peg. 108.

Peg. 107.

I EAN DE VALENCIENNES] l'ay voû vn titre au Tréfor des Chartes du Roy, qui fait mention de Iean de Valentiennes Seigneur de Cayphas en la Terre Sainte, fous le P.P. Clement V.

OLIVIER DE TERMES | Cét Olivier de Termes estoit fils de Raymond Seigneur de Termes en Languedoe grand partifan des Comtes de Tolofe, duquel le Moine de Vaux de Sarnay parle amplement aux eh. 36. 41. & 42. de son Histoire des Albigeois. Il tint, austi bien que son pere, le parti du Vicomte de Beziers, & de Raymond le jeune Cointe de Toloie, contre le Roy S. Louys, auquel enfin il se soumit en l'an 1246. V. l'Histoire des Comtes de Tolose du ticur Carel. Il le fuiuit en ce voyage, selon nôtre Auteur & la Chronique de Flandres ch. 21. & retourna derechefen la Terre Sainte l'an 1264. 2 insi que nous apprenons

apprenns de Samudo L., part. 1s. ch., 7, Ele Roy S. Louys ethane paffe en Afinque pour la Feconde fos, 41 fly vint trousure, (folio Guillaume de Nangit, Enhn eflant recourné en France sprés la mort da Roy, Philippes I el Hardy leternouya encore en la Terre Staines auce vingst-cina (heualiers, & cent Arbalérires, qui efloitent la Tolde du Roy, Tan 127, & y mourut deux ans aprés, aimí que le miros Sanudo recores part. 1s. ch. 1s. 4.

CAPITAINES DE LA LANGVE TORTE] Du Languedoc. V. Catel en fes Memoites de Languedoc p. 39.

DVRANT CES CHOSES Deuant ces mots, est vn chapitre entier en l'Edirion de Poiriers, qui est le 74. où il est raconté comme le Roy des Tarrares s'empara de la ville de Baldach. & du Calyphe qu'il fit mourit de faim. enfermé dans vne cage de fer. Et parce qu'il semble auoir esté retranché dans cette Edition of plutôt dans le M S. dont Claude Ménard s'est servi, & que le discours semble estre de l'Aureut ; s'estime qu'il est à propos de l'inseter en cet endroit. Cependant que nous eftions deuant Sajette , vindrent des Marchans au Roy , lesquelles lui apporterent nounelles , que le Roy de Tartarie anoit prins la cité de Bandac, & l'appostole des SaraZins, qui estoit le Sire de la ville, & l'appelloit-on le Caliphe de Bandac, & fut telle la maniere de la printe : C'est asfanoir que le Roy de Tar-terie , qui anoit conspiré une grande cantele , manda an Caliphe de Bandac, aprés l'anoir affiégé , que pour paix & accord faire entre eux , il vouloit qu'il fuit fait maviage entre fes enfans, & les enfans d'icelny Caliphe de Bandas, auquel mandement ringe entre pe tripat pe de canfoit, qu'il éfect res-centent. Penpais le Rey de Terre-rie lai mada derrebef, qu'il lai ensaisté quarant des plus grans perfonançes qu'il eut en fon confeit, pour traiter de acceder leurs mariques coque le Coliph fit, d'en uya quarant de fes Confeillers, & le Roy de Terrarie les retins: & mande accese en unga quaesane de jet Canjesteri, Gr is dig det s'entante de trettini C' manda coustre du. Caliphe, que es rifosis pa alfri, d'a qu'i la disungale canette canet que que que canet chim-me est plus riches, C' pasificas qu'il estip pasais, afin que la terre treistre, de mariegre fusficas plus ferentemes fixes: C de Caliphe pasafan qu'il diff vortir à la fonsile paur la ficande frui autres quaestene des plus riches qu'il engli en fighiestient chi daire, de course la trajétique fui. Es quae le top de Tentrice qu'il dengli en fighiestient chi daire, des plus course la trajétique fui. Es quae le top de Tentrice qu'il dengli en fichiestient des plus tentre de plus tentre de plus tentre de plus de tentre qu'il de la comme de la comme de plus de la comme de la c grans Capitaines , & des plus riches & puissans bammes de la Cité , il fe pensibien que le demourant n'estoit que menu peuple , qui ne pourrois grandement resisser , ne soi dessendre. Parquoi il sit conpper la teste à tous ces six-vint personnages qu'il auois denets lui , & puù affaillis la ville aftremens , & la print , & le Caliphe leur Sei-gneur aussi. Quant il ent la ville en sa puissance, il voulut connrir sa destopauté & trabifon , mettant le blafme fur le Caliphe , lequel il fe mettre en une cage de fer : & tà le fit jeufner tant qu'il pent, jufques à l'extrême neceffité : & puis s'en vint à lui le Roy de Tartarie, & lui demanda s'il anoit point faim de manger : & le Caliphe lui respondit, qu'ouy vraiement, & que ce n'effoit par sans canfe. Lors le Roy de Tartarie lui fit apportere presenter de nant lui un grande aillouer d'or, tout chargé de joiaux & pierres precienses : & le Roy lui demanda, Caliphe, connois-tu point ces joianx & ces grans trefors que tu voi denant toi ? & il reffondit qu'ony , & que d'antrefois auotent-ils efté fiens , & en sa puissance. Et derechef le Roy lui demanda s'il aimoit bien ces grans joiaux? & le Calipbe Ini refondit , qu'oni. Or fit le Roy de Tartarie : puisque in aimes tant les tréfors , fi en prens ce que in voudras , & en mange pour appaifer ta faim. Le Calipbe lui respondit, que ce n'estoit pus viande à manger. Lors lui dit le Roy de Tertarie : or à present pens-tu woir ta grande faute : car si su tusses donné de tes trésors, que tu tenuis si coers à tes gens à armes pour les sendoier, su te fuffes bien deffendu contre moy : man ce que tu as plus aimé , a manque à ton befoing, Le Site de Ioinuille auoit déja dit quelque chose de cet exploit du Tartare en la p. 93. & 98. maintenant il en taconte les citconstances (si toutefois ce discours est de luy) qui font conformes à ce qu'Aython raconte au ch. 25 & 26. Voyez encore les Auteuts citez fur la p. 98. Quant au Calyphe de Baldach, ou de Babylone, quiest icy nommé Bandac, ou plutôt Bandac, & Bandar dans Froiffart 3. vol. ch. 24. 4. vol. ch. 74. & autres Auteurs de ce temps-là, ce dif-

Partie II.

cours lui donne le titre d'Apostele, c'est à dire de Pape, des Sarazins, parce qu'il choir le Chef de la religion Mahumerane. Leques de Vitry 1.5. p. 1151, Machour tenet regnam de Bauder, voir ejt Papa Saracesarina, qui vocasur Calpphas. Tadobadus en son Hill. des guerres santes lui donne aussi le titre d'Aphilicus Taterenne, Raymond d'Agilis celui de Papa Tarcenne.

NOSTRE-DAME DE TOVRTOVSE] Il n'est point par le de ce peletinage dans les Histoires des guerres sainres, quoy que Claude Ménard en ait écrit. Car Guibert & Guillaume de Tyr, qu'il cite, parlent seulement de la prise de Tor-tose par le Cumte de Tolose. Il est neantmoins vray que Vincent de Beauuais 1.31. ch. 93. & Jacques de Vitty 1.3. 1142. font mention de cette Eglife, comme citant pour lors frequentée par les Chtetiens, acause de la deuotion qui y estoit. Car ils écriuent que le fils du Comte de Tripoly y fut tué par des Allaslins, enuoyez par le Vieil de la Montagne, & bù vray-femblablement il estoit allé en pelerinage, & pour y accomplir ses deuotions. Au-quel endroit l'imprimé de Iacques de Virty nomme mal cette place Carchufa, au lieu de Tortofs. Guillaume d'Oldenbourg en son Itineraire de la Terre Sainte, donné au public par le sçauant Allatius, en ses Mélanges, assure que de son temps cette Eglise estoit en grande vénération parmy les Chrétions & les Infidéles mêmes, où parlant de Tottofe, il tient ce discours : Eff in ed Ecclesia parua maxima venerationis, quam B. Petrus & Paulue cum Antiochiam properarent, ex Angelica admonitione, propriis manibus ex incultis lapidibus, fancte Maria tunc primo composuerunt, ac fi dicerent, Flebile principium melior fortuna sequetur. Hac erat prima Ecclesia qua in honorem Domina Nostra sempérque Virginis Maria fuit adificata & dedicata. Es est in ca hodie Sedes Episcopalis , vbi Domius Noftra Dei genitrix semper Virgo Maria , epiam ipsisinsidelibus Saracenis multa praffat beneficia. Ce qui est conforme à ce que le Sire de Joinuille écrit, qu'on disoit alors que c'estoit le premierantel, qui fut fait en l'honneur de la Mere de Dieu.

Pag. 109 LE PRINCE DE CELLE TERRE ] Boëmond V I. du nom Prince d'Antioche & Comre de Tripoly, & Seigneur de Totrofe.

DIVANTISC CAME LOTS | Apric cos most, qui le lifente ni dernicer lique de cette que per l'Édicion de Pouiser terpréciser aconce coux-ci i raint elisté à varaiter que le la grédiant à systèle, var grant pripasage à l'expe lai se. autre une prirer have meallesse i ca soni le de van eligible, au transit cent le deux primers i glime de varigable deux qui des causili de la comme de l'acceptant le deux primers i glime de varigable deux qui des causili de la dans, c'au piglis ac primer a l'internit de la constitue de la constit

PAR. 110. SA MEREESTOIT MORTE] V. Geoffroy de Beaulieu ch. 18. & Math. de Westminsterp. 351.

PON LABITE DANT SAMENT L'HÉMION D'OIGER AJOÈN CE QUI GENT Après que pe fame tile la lochance de trey. Madem de très de Mente de Monte de jul fjener Ven de Lante, & stelleine junui stepe, nefjenkjenne, Et chant i pres et est plan i Patnis, le trej spie legt en defje et de get de En gan fe jouwe, o ment infratte fit treffere de fat, es still fijne nev epan it venktit dette venkte met le hape, & que le i page venkte vant en le Chanter de Espa dette venkt met le hape, & que le i page venkte vent en le Chanter de Espa dette lift france i Stepe et le fat en le fa

CONTRE 51 DES 10 DES 10

& O Charité la me dit-on Qui tu jadis en la maifon Del Pape eftois conscillere, Dont ala la cours par rasfon : Mais tu wifus c'une faifon, Car on te mift à la foriere, Par confeil d'one pantoniere, C'est connoitife la bonesiere, Qui ne redonte traifon Faire tant à pecune chiere, Fel cuer tapift fous bele chiere, Quant on li fait d'argent poison S. le n'ois par fe grant bien non Dire du Pape par son nom, Pape ne fer cam arains fonne, Mais cil qui li font enniron, Sonnent i tendent leur giron, Si en font blafmer fa perfonne, Tele manie entour lui foisonne, Dont male nonnelle refonne, Car volentiers fert a va baffon An poure', fi que tout l'eftonne, Partie II.

acs paintes de ce Poète. Me dail femir fra qui hifunae. A vag., mui à Pileus. A vag., mui à Pileus. Sil ne fi vant fair feature. Sil ne fi vant fair feature. Mainte tift i aus featife. Hom vii ne peut la peut caurer. Mai sa praca of fire autrée. Mai sa praca of fire autrée. Mai sa praca d'i en autrée. Mai chier fai à l'earrie Li periner quant voit ou caurer. Dans figir a vage au vrantée. La tant a fire d'autree. La tant a fire d'autree. La sun sa fire d'autree. La sun sa fire d'autree. La sun sa fire d'autree.

S. Quan'ye me sais mis al reteur, De la grant couri e sir von teur, Le où minente il Cerdenud, Mais som les tronnai d'un atour, Chi chi tom san surventeur, Li bar chi haut carial, Quel sur amons, tel sant, Par tout tronnai porte venal, N ij Mei fonnient, pafie font mains jour, Que un bome die un mor yeal,

Et plus bas:

6. Charité tu nas pas mafure En Roume qui la gent mefure, Roume me fure home comment La bourfe est grans non l'estature, La lou fe taift quans ers murmure Droit fe tapift à fon d'argent, Voyez les Recherches de Pasquier I. 3. ch. 21.

Se jewneil descrire briement, Coment on vit Roumainement . Ne pnet parler fans oignement

Roumains à la lange sece & dure Et fes hais fiet tant fecement, Qu'il ne puet ou urir fans einture.

Ie ne vueil eftre plus loial,

Neplus preudom de mon Seignour.

PERILLEZ] Ancienne expression, pour dire, nous fussions tous tombez trepaffent, perilot, a el devient unaté, e il ne puffent mustrer ne cri ne force qui l'en fu faite, si rendissine l'aneir. C'est à dire, si les auvirs (le bétail) memens, ou tembent dans tel peril, que dans la faite ils faitent gates, &c. Ce que j'explique, parce que le doche Selden n'a pas posis le sens. Aussymus Barenss in Chros. A.

1064. Dux vesit in Bari, ... & Gezelius perilanitems fais at Perino Voyez la p. 114. BAPHE] Ville de Cypre. Voyez Est. de Luzignan en son Hist, de Cypre ch. 7. Pag. 114.

LA SOEVE DV ROY] Blanche, fille de Philippes le Hardy, & fœur de Philippes le Bel Rois de France, laquelle fut mariée à Rodolphe Duc d'Austri-che, & depuis Roy de Boheme, fils ainé de l'Empereur Albert I. Ce mariage fue arrêté à l'entreueue qui fe fit prés de Toul en Lorraine, entre le Roy Philippes & Albert Roy des Romains, & la fille qui accompagnoit son pere fur fiancée le jour de la Conception de la Vierge l'an 1299, fuiuant l'Histoite Australe. Steron dit que ce mariage ne se nt qu'en l'an 1301, mais il est constant qu'il fe fit en l'an 1400, comme on recueille d'vn Compte des Baillis de France du terme de l'Ascension 1302, qui m'a esté communiqué par Monsieur d'Herounal, auquel est inseré vn autre Compte, auec ce titre : Compoter viagii facti in Alemanniam conducendo Duciffam Aufiria anno 1300. fororem Regis, faitne per Mag. Ioannem de S. Infto. En ce Compreil est parlé du Sire de Ioinuille entre les Seigneuts qui accompagnetent cette Ptincesse en Alemagne, en ces termes: Fro seutiferià Domina Ducisse per Hermerum de Montemartyrum pro 29. diebus, & pro pluribus personis, qui cum ca remanserunt pro sais negotiis, 195. U. 19. f. 2. den. - Item pro denariis traditii Comiti Sacri-cefaris 132. Il. Ducisse Lotheringia 73. U. 55. s. Domino de lainuille 45. U. 14. s. s. Domino de Domna-peirá 168. U. 16. s. s. s. 7. d. Philippo de Pacy de dano 80. U. &c. Summa totalis distarum & aliarum expensarum 4763. Il. &c. Il semble memes que les noces furent folennifees à Paris, où Rodolphe se trouua à cet effet. Vn Journal du Tréfor commençant au premier de lanuier 1297. & finissant au derniet de Decembre 1301. 13. Maii 1300. Gnillelmus de Flavacuria Miles pro provisione expensarum pro nuptiis Domina Blancha fororu Regu, 1000. Il. Par. Martu die 24. Maii 1300. Comes Sacricefaris Dominus Stephanus, & Rodulphus Croquiria Miles, miffi obniam filio Regis Alemanuia, pro expensis suis & aliis sibi commissis de mandato Regis, \$100. II. Par. Ie dois toutes ces remarques curjeufes, comme beaucoup

d'auttes , à Monfieut de Vyon Seigneur d'Heronual Auditeut des Comptes. L'ISLE DE LAMPCEVSE | C'est l'isle de Lampadouse, nommée par Ptolemée Lapadusa, par les Italiens Lampadousa, & Lipadusa par Arioste Cant. 40. qui la represente inhabitée & sans maisons, aussi bien que le Site de Ioinuille. Elle est distance de Malte de cent milles. Les Geographes remarquent qu'il y a encore à préfent une Eglife appellée Sanifa Maria de Lampadufa, di-uifée en deux parties, ainfi qu'elle est décrite par nôtre Aureur.

BLANCHE DE CHAMP] L'Edit. de Poitiers, blanchie de chaux.

Q v'IL EN VESQUET] L'Edition de Pointers ajoûte ce qui fuit. Après par nos jurnées nomvinfmes à paffer auprès d'une autre ifie, qui avoit nom Pamanelées

Pag. 115.

laquelle effoit penplée de Saratins, qui affoient subjets partie au Roy de Cecille . & partie an Roy de Tunes : & d'ausse loung que nom descountismes cette ife, la koyne requit an by, que fon plaifir fuft , enuoier trou gallées en celle ifle , pour apporter des fruits à festrois enfans : & ainfi fift le Roy , & leur commanda qu'ils fe defpechassent hatinement de nager , afin qu'ils fussent tout prés de venir à lui , quand il pafferoit denant l'ife. Or adnint que quand le Roy paffa denant le port de ladite ife, il ne trouns point cefdites trois gallies. Les mariniers lui reffondirent, qu'il lent sembloit que les Sarazans ausient printes ses gallées, & les gens qui efficiens dedans. Partant, Sire, nous vous confeillons, frent-ils, que wons ne les attende? pas : car vons eftes icy pres des Royaumes de Cecile & de Tunes, dont les Rois ne vons aiment gueres, ne l'un ne l'ancre : & fi vons nons voulez leiffer nager, nous vons mettrons encores annit hors de leurs dangers : car nons pafferons en bref tout leurs deftroits. Fraiement, dit le Roy, je ne vous en creiray ja, & vous commande que vons tournés les voiles de la nef, & que nom allions querir nos gens. Et quoi qu'il en fuß, il nous consint ainsi le faire, & delaissimes bien huit pour pour les avendre, pour leur gloutonnie, qu'ils s'estoient demourés à manger. Cette isle qui est ici nommée Panenetée, est celle que les Geographes appellent Panals-rée, qui est affise entre la Sicile & l'Afrique, assez prés de Souse, ville du Royaume de Tunes. Elle appartient au Roy d'Espagne, & est sujerte au Viceroy de Sicile. Les habitans quoy que Chrétiens Catholiques, vient de l'habir & du langage des Mores-

NOSTRE-DAME DE VALBERT ] L'Ed. de Poit. de Vanuers. AIGVEMORTES La ville d'Aiguemortes n'a pas efté connue auant le regnode S. Louys, qui fir bâtir en cer endroir la rour, qui s'y voit encore à présent, & que l'on appelle vulgairement la Tour de Constance, pour seruir de fanal aux nauires. Il ferma depuis le bourg de murailles, rant pour le peuplet d'habitans, que pour le mettre à l'abry des incursions des pirares, ainsi que nous apprenons d'vne Epitre du Pape Clement I V. 1. 2. ep. 260, paporrée par le fieur Catel en ses Memoires de Languedoe, & par Auguste Galland en son Traite du Franc-aleu, & estoir l'unique porr que nos Rois auoient en ee temps-là sur la mer Mediterranée. Car la Prouence & le Languedoo auoient leurs Seigneurs partieuliers. A présent il n'y a plus de port, & la mer ne vient qu'à demie lieue d'Aiguemortes, ce qui est encore arriué au porr de Wissan au Comré de Boulenois, que je prétens montrer par une digression affez curieuse ( e'est la x x v 1.) estre le sameux port trius, dont Cesar & les anciens Geographes ont fair mention. Il y a en la Chambre des Comptes de Paris diuers rouleaux intirulez, Gifta qua Domino Regi debentar, qui contiennent non seulement rous les noms des lieux, des Monasteres, des Euesques, & autres personnes, qui doiuent le droit de Giste au Roy, seur nombre, & seurs enaluarions, mais encore rous les Giftes que le Roy S. Louys a pris durant le cours de sa vie en divers endroits, lors que l'occasion s'en présentoit. Le ne prétens pas rien dire ici de la nature & de l'origine de ce droir , puisque eelanefair pas à mon fujet : mais seulement je feray l'extrair des Gistes qu'il prit en l'an 1254, parce qu'ils marquent exactement le chemin, qu'il prit pour rerourner à Paris-

Gifta que Dom, Rex Ludouteus cepis anno Dom, 1254, postquem rediit de parti-

bus transmarints. Dominică în Vigilia S. Laurentii apud Podium progisto burgenstum 120. U. 100. f. Tours.

Die Lune ibidem pro gifto Electi Podienfis 120. Il. 100. f. T.

Die Martis ibidem pro gifto Capituli Podienfis 120. ll. 160. f. T. Die Mercurii apud Bridam pro gifto ville, 160. ll.T.

Die Ionis apud T fliodorum pro gifte villa szo. Il. roo.f. T.

Sabbato apad Clarummentem in Alvernia pro gifto villa 120. U. 100. f.T. Die Martis post Affamptionem B. Marie apud S. Porcianum pro gisto 75. U. T. de N iii

que foluerunt burgenfes so. Il. & prior pro purte fuà 25. Il.

Die Luna ante festum S. Gregoris apud S. Benedittum supra Ligerim, pro gisto Ab-

Die Sabbati aute festum S. Clodooldi apud Vicenas pro gisto Abbatia Fossaten 120. ll

Dominicá sequenti apud S. Dionysum pro gisto Abbatia 120. II. Die Sabbati ante festum Apostolarum Simonis & Inde apud Brucrias, pro gisto ville 60. II.

Dominica sequenti apud Cerniacum pro codem 60. Il.

Die Lune sequents and Velleiacum pro codem 4.ll.

Die Martis sequents agud S. Medersam Suessiam, pro gisto, 100. U. 54, s. 4. d. Die Mercerii ibidem in Abbatis Mouisliam pro end. 120. U. 54, s. d. Evesque d'Oleve] Guillaume de Pontoise, qui de Pricur de la Cha-

E ν 1 × 2 × ν O 1 × ν 1 (oillaume de Pontoite, qui de Printrie la Charte fut dit labbé de Cluny, fin 1 stal, 4 c finitite Endrie d'Olice, & non de Langere, comme M. Menage a suncice ni C Orig, de la Lange France, p. 77). La Bulle de Dipa Alexander monie à Virebre p. 4. di 00, \* rangle, p. 1 Largelle wastellin france mallime. Prince of Olice 10, no. la Britischeque open de Colles, qui de Va Ecché different se dependant del Archenociché de petras en la Morie : ce qui Albericanous enfergane en l'an 11/6, patranc de Gooffroy Prince d'Achte, 1 × 1/4 resilla primar Captella fina des articlipique, il de la Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen Il 11, 11), qu'i A tip de Articlia (Sc. Le Pape Innocen

Pag. 118

LA DAPPHINE BERTINT de Sauspe, fille de Pierre Comee de Sauspe, de Algane de Rouspe, La Galiguer V. Dusphine de Ventonis. Le Sire de Ionnille la qualific fanicee, c'ét à d'ac, parente en degré inférieur, de la commentation de la commentation

LE COMTE DE CHALON J Voyez cy-après lap. 119.

LA FILLE DE CHAMPAGNE J Blanche, fille de Thibaud V I. & d'Agnes de Beaujeu sa premiere femme, mariée à lean Comte de Bretagne.

Isabel Fille De Roy] Voyez l'Histoire de France de Messieurs de Sainte-Marthe. L'Epitaphe de certe Princesse se lit au to. 5. des Hist. de Fran-

ÉN 15. HA BIT] La modellie du Roy S. Louys en fes habite eftermaquie ey-channe ne h p. 4. ger Cuilliamm de Nangis en 10 na 18,0 siil di que depuis qu'il fui eroife la premiere fisi il quite la pompe des habites, ser de lilt tenspri sidenses fif leufes, evel passa virial fes heunes, ne pellibrorami, fel votte inpri culturi, vol semeliai fes prifi. Le Page Bonifice V III. su fermon de fa Canonisation virifi que substitu sur estar pelle, ful rigital i hau estast Militis, ful voir fimplimi. Voyez encore la Balle de la Canonization to. 1. Hill. F. P. 1, 9 a. Conffrio de Bonifica de visid Consent, S. Lud. L. Ce fur à ce fuire qu'un Dodeut de fon temps entrepris de le blimer publiquement, foireman qu'un Finne ca de couch celte justas fais la poupre, Revo non debere communibus vei vestibus, sed semper purpurasum incedere, Mais Thomas de Cantimpré a entrepris sa défense contre cet imprudent prédicateur, au l. 2. de Apib. c. 57. n. 63. 64.

GARNVTES] L'Edir. de Poiriers, de Garintes.

LE COMTE DE CHALON] C'est le Comre Iean, duquel il a esté parle sy-denant. Son pere fut Guillaume Comte d'Auxonne, qui épousa Beatrix Comteffe de Chalon, fille de Guillaume III. Comte de Chalon, duquel matiage naquirent entre autres enfans, Iean Comte de Châlon, & Beatrix feconde femme de Simon Seigneur de Ioinuille Aureur de eerte Histoire, auquel Ican Comre de Chalon fur oncle, ainfi qu'il le qualifie en cét endroir. & ailleurs. Iean Comte de Chalon eut vn fils, comme il a esté remarqué, nommé Hugues, qui épousa Alix de Meranie Conuesse de Bourgogne, fille & heririere d'Othon III. Comte Palarin de Bourgogne. Au moyen duquel mariage le Comté de Bourgogne retourna derechte en la ligne mafeuline de ees Comres. Voyez A. Du Cheine en l'Hith de Bourg l. 4 Quant au different qui fur entre le pete & le fils, quoy que l'Histoire en ait supprinté les causes, il me donnera sujet de traiter à sonds des Guerres prinées, & ensuite, des Fiefs jurables & rendables, qui sont des marieres peu communes, dans les deux dernieres Differrations, xxv11. & xxv111.

LE COMTE THIBAVD DE BAR] L'Histoire des Euesques de Verdun en l'an 1226. Theobaldus Comes Barri cepit in conflictu Henricum Comitem de Lucemburgo x v. Kal. Octob. cepit etiam caffrum de Ligueio per infidias ipfo anuo 111. Non. Inl. A. Du Chefne en l'Hist. de Luxemb. part. s. ch. I. rapporte les mo-

tifs, & les suites de certe guerre. VILLAIN SERMENT] Guill. de Nangis p. 364. & Geoffroy de Beaulieu Pag. 110: ch. 32. appellent ee vilain ferment, inhoneflum juramentum. Les statuts MSS. de l'Ordre de la Couronne d'épines dreffez par vn Celestin sous le regne de Charles V I. celus qui tant seulement jure le vilain serment, &c. Voyez l'Indice de Ragueau. Cette grande rigueur de S. Louys enuets les blassphemateurs ne fut pas approuuée par le Pape Clement IV. qui lui addressa vne Bulle, qui est au Trésor des Chartes du Roy, Laiette, contre les blasshemateurs vir. 1. & 2. donnée à Viterbe le douzième de suiller l'an quatrieine de son Pontificat: par laquelle aprés s'estre plaint du grand nombre des blasphémateurs qui sont en France, il le ptie de vouloir établir des peines temporelles contre eux, fans toutefois vier de mutilation de membres, ni de peine de mort, n'entendant pas exclure la Cenfure canonique, ni faire préjudice à la conftirution du Pape Gregoire son prédecesseur : Sed auxilio musuo viriusque gladium credimus adjuuandum, & vi spiritualis manualem dirigat, & manualis spiritualem sulciat & fustentes. Et par la bulle de même darte, qu'il addressa au Roy de Nauarre Comte de Champagne, il l'exhorte de reprimer les desordres qui se commetroient journellement daus les blasphemes ne lui conseilant pas toutefois d'imiter le Roy de France, pour les peines qu'il auoit ordonnées contte les blasphémateurs, en ces termes : Sed fatemur qu'ed in panie ejusonedi sam acerbis, corundem veHigiis chariffimum in Christo filium noHrum Regem Francorum illuttrem non deceat inharere, sed alia poterunt reperiri citra membri mutilationem & mortem, qua à dichis blasphemiis temeraries homines poterunt cohibere. Quecirca Serenitatem tuam monendam duximus & hortandam, quateuns tuam reputans tui redemptoris injuriam, predicto Regi Francorum confulas & fuadeas, quod ad reguum fuum ab hac labe purgandum falubriter statuat de suorum consilio procerum quod ad Dei honorem & gloriam viderit Hatnendum. Dat. Viterbii 11. Id. Aug. Pomif. wolfri A. I v. Cette epirte est au Cartulaire de Champagne de la Bibliotheque du Roy f. 64. Il est probable que ce fut ensuite des remonstrances du Pape, que le Roy S. Louys changea les peines du corps contre les blasphémateurs, en peines peeuniaires pat cette Ordonnance, qui se lit au to. Registre du Tréfor des Chartes du Roy f. 54.

Il feraerie par les villes par les foires & par les marchiez chafenn mois une foit an moins , Que nuls pe foit fi hardy qu'il jurepar auenns des membres de Dien.ne de nostre Dame, ne des SS. ne qu'il face chose , ne qu'il die villaine parolle, ne par maniere de jurer, ne en antre maniere qui torne à defpit de Dien, ne de N. D. ne des SS. & fil eft fait, on dit , l'en en prendra vengeance tele comme il eft eftably : & cil qui l'orra, ou ffanta, eft tenu le faire ffanoir à la juffice, on il en fera en la mercy an Seigneur, qui en pourra leuer l'amende ,telle comme il verra que bien fera

Se ancune personne de l'aage de xiv ans on de plus fait chose on die parolle en jurant. on autrement, qui torne en defpit de Dien, ou de N. D. onde fer SS. O qui fut fi horrible, que elle fut villaine à recorder , il paiera x 1. lintes on moins, mes que et me fois mie moins de X X. liures felon l'eftat & la condition de l'homme, on de la perfenne; & fe il estoit fi panure que il ne pene paier la peine deffufdite, ne euft autre qui pone lny la voulfift paier, il fera mie en l'Efchiele l'erreure d'une liene, en leu de noftre juffice , où les gens ont acconflumé à affambler plus communement , & puis fera mis

en la prifon par fix jors ,on par huit an pain & à l'ean

S'il adnenoit que aneun d'icelny aage feift ,ou dift chofe qui tornaft à despit de Dieu, on de N. D. on des S S. qui fuft moult herrible, tontefucies ne fuft elle par fi berrible, comme elle eft dite pardeffin , il paiera x. liures au mains : mes que ce ne foit mie moins que x x. fols , felou la maniere du vilain fait , ande la vilaine parolle , & l'eftat O la condition de la personne, & à ce sera contraint , se mestier eft. Et se il estoit & pountes , qu'il ne peult paier la paine deffusdite , ne n'euft autre qui pour luy la voulfift paier, il feramu en l'Efchelle l'errenre d'une liene, en len de noftre juftice, oules gens ont acconfinmé affembler , en la maniere que il eft deffus dit , & pnis fera mis en la prison trois jours au pain & à l'eane.

Et se auenn faisoit chose, on disoit parolle, tont ne fust elle par encore si laide, ou fi vilaine, mes toutesujes tornat à despit de Dien, ou de N. D.ou des S.S. il payers X1. fels on moins, més que ce ne foit mie moins de v. fels, felon la maniere du fet, on de la vilaine parolle , & l'effat & la condition de la personne. Et se il cfloit si paounre, que il ne feenst paier la paine des denters des fusdites, ne n'enst antre qui pour li la voulfift paier, il sera mis en la prison un jourd une nuit aupain d'à l'eane.

Es fe celle perfonne qui aura ainfi meffet , on medit , foit de l'aage de x. ans on de plus jufques à x 1 v. ans ,il fera battu par la juffice du lieu tout nu à verges ,en appert, on plue, on moins, felon la grieté du fet, on de la parolle. C'est affanoir li hommes par hammes , & la femme par feules femmes , fans présence d'hommes : se ainsi n'estoit que aucun rachetast maintenant en paiant conuenable paine de deniers , selon La forme deffusdice

Et quant il sera denoncié à la justice d'aucun sur qui l'en mette tel fet , il sera contraint sansoft de ce: & se il nois le messer, & preunes sont presses santoss soient 1995, & juvent en la presence de celay cuntre qui l'en mettera le fet, soit on ne soit le dénonceur présent. Et selon ce qui sera pronné , soit sant delay insticié eil qui sera attaint du meffet, felon ce qu'il eft dit cy-deffus.

Les tesmoings qui seront nommés à ce pranuer , & ne seront présens , saient con-traints , se mestier est, par prisé de corps & de leurs biens à venir , & à porter tesmoignage par leurs feremens de ces chofes: & fe ils font de dinerfes Inflices, l'une Inflice orra les prennes à la requeste de l'antre, & rennoira seelé & elos ce qui sera pronné an Inge deni la justice appartendra d'icelny qui sera dénoncé , ou acense du meffet ,

Et de la paine d'argent qui sera leuée pour sel messes, li denonceur autont la quarte partie : cil qui commanderont , on serons la justice , l'ausre quarte partie ; li Sires de la terre l'autre quarte partie à faire sa vaulenté : l'autre quarte partie sera gardée pour guerdonner, se mestier est, à l'esgard de la justice, ceux qui seront assauir les mesfees, & les mesdies dessus nommés de ceux qui seront si paouures, qu'ils ni porroni

Es que les choses soiens mieux gardées, li Prenos , li Baillifs , li Maires des villes , & les autres juitices deffous les Seigneurs jurront que il tranailleront loiaument à cel peebie pichié abbarre, felon la forme, qui oft desfinitive: & cil qui fera treuné en desfinite, il en paire la paine d'argens, autre tête comme s'il esfi est éci consesseu du mosfere, en du mosfeir. O pare cu es fera pu quitic cil qui autra mosfere un mostin. Est el qui fera affaire le desfinit de colon qui devra faire pusitic, prendra la moirie en la paine d'argent qui fera pore cleate.

El cei shife commande li she climicomen i gender en fa terre per la shife, of per la curren piliter, of in villa de Commune, per la pilitera de la sa. Si vine que il fine philir en tener for affice, cò ninfe face chance siner gender en fa terre, cò cries ci al sente han. Es fi il accusti que acuan si ciparare ne pair li pilitera, fi comme il el dei deffen, accusto profinence den la piliter in apporting, il desir requerre la produita Sicopara profique. Ce il la largadita, il carre profique, gio une ci a, pipigen a benefite più con commandente la più con della con accusto più con la profique più con C. et gia, quanda la con comparente, per que il in puglior la la la la con la consecuzione. Ce gia, quanda la con conquerente, per que il in pugliore la sultante.

Et el alfunir que li Sergens du Sannerain Seigneur ne pourront accufer ni demourer és cerres as autres Seigneurs qui anrout ju llice, & qui ferant fubgice, au Sou-

ucrain, ne li Sergens des fabrier, és terres des Sounerains. Com mission aux Baillis pour l'observance & effet de la precedente Or-

donnance. LVDOVICVS, &c. Tali Bailling. Cum nos in bos Parlamento Assumptionis B. M. Parif. de affenfu Baronum nostrorum quandam ordinationem fecerimus de amouendis blafthemiis, & enormibus juramentis, ac otiam puniendu: quam quidem ordinationem vobis mittimus per laterem prasentium sub contrafigillo nottro inclusam, mandamus vobis quatenus ordinationem iftam per villas , nundinas , & mercata praconinari, & in veftris affifies publicari faciatis, camque in veftra Baillinia quandin nobis placueris teneri firmiter , de fernari. Es fi forte contigeris aliquem de veftra Baillinia aliquid dicere , fen facere contra Deum , ant Beatiffimam Virginem Mariam Matrem ejus, adeo horribile, quod de pænis in pradiéta ordinatione politis, ad illad non fulficies vindicandum: Volumus quod inflicta eidem propeer hoc granbori pæna in eadem ordinatione contenta, res deferatur ad nos, & ipfe in prifiene noftra nitilominu teneatur, quonfque noftrum fuper hac referipferimus voluntatem. Partem autem Nos contingentem de emendis que presentent in veltra Baillinia de blaffhemis & juramentis hujufmodi , ponetis ad parcem ad noitrum beneplacitum inde faciendum , fummam partis ipfius in Parlamento omnium Sanctorum nobis reddituri in feriptis, ac etiam relaturi quid de blafthemiù interim erit. Actum &c.

En va autre Registre ce qui soite et apoite à cette Ordonnance de S. Louys, st est ordonné que le manda eux Buille & Sensicheux qu'ils voient, empirent par tou les Châfeux et le st. Manière le sty de ser a Buille ey, s'il y a Sergin à qu'est, entre l'en fe puisse suite et le suite et le suite et le suite en ferifiest au Rey let nome de par qui ils fint au Parlement de la Toussian.

Item l'en mandera à tons les Baillifs qu'ils paient & enneient an Temple à Paris,

tout ce que ils doinent de vieil an Treserier , & ce soit fait sans deley.

Them mandere à trau Bailiff, que ils facesi gueler en leurs Bailinges, & en leurs rationales à trau Bailing que les faces queler en leurs Bailinges laite Ordenment, de deffendée les voilains fermes , les demans commans, les jeux de leur, & fluit condenment. Mais la peine de derent commans, les jeux de leur, & fluit condenment. En l'Ordenment: Mais la peine d'argent paura issu affermèse en paine de corps, fellon la qualité de meffait.

scon la qualue de la persume & la quantite du meglat. Et est sciendum qui d'ila & voltima partes, seu clousale, sunt de ordinatione satta super omnibus pradicitis per Regem Philippum, Parisha in Parlamento Ascens. anno

Dem. 1272

Voyez les Conficucions de Clement II L. & de Gregoire I X. aux Decretales sit. de Mudelair. Lo ma 'a pas laife tourefois d'ordonner encore depuis le Regne de S. Louys des peines coeporelles contre les blafphematents, particulierement dans les car, où les peines pecunisites n'ont pla artére le court des blafphemes. Et fans aller rechercher les Ordonnances des Rois fublepariel II.

quens, je me contenteray de tapportet les termes d'une de Iean II. Duc de Bourbonnois & d'Auuergne, donnée au châreau de Molins le penultième jour de Fentier l'an 1474, par laquelle ce Prince voulant éteindre & abolit les blafphemes dans fes Etats, ordonna que ceux qui en seroient atteints & conuaincus paieroient pour la premiere fois la fomme de cinq fols Tournois , & une linre de eire à l'Eglife du lieu , qui par reparations ou autrement , en aura mieux besoin : & pour la seconde fou doublant ladite peine , c'eft à scanoir dix fols & deux liures de eire: & pour la tierce fois d'eftre mis & lié au pilier, & fi pour la quartefois il y renchost, ordonne l'oreille effre attachée andit pilier, & Sil y renchoit jufqu'à lacinquiéme fou , vent que la langue lui foit percée d'un fer chaud à plein jour de marché , & s'il perfifte, il ordonne le bannissement perpetuel de ses Estats. Il se voit une Ordonnance de Richard Roy des Romains donnée à Soleurre au mois de Juillet l'an 1257, qui ordonne des peines contre les blafphemateurs, fuivant la mualité de leurs blasphemes, mêmes de mort : Si quis data industria & deliberato animo per Dei nomen , potentiam , mi sericordiam , bapti smum , saeramentum , martyrium . paffionem, onlucea, olivensem, és fimiles fermanes blafihemas juranevis, in primis os damnata blafihemi, delitiku micro publica crimina numeretur, deinde in iglam ream vitionis, gladis animadaversatur. Si qui verò ex ris ens pranè cangiculaine deliquerit, quoties dejerasse aut blasphemasse auditus fuerit, toties pro vuoquoque blast phemo dieto vel juramento, singulos solidos judici, in cujuu districtu crimeu cammififfe deprebeusué fuerit , toties pro unoquoque blasphemo culpabilis judicetur, (nisi sameu ita graniter blasphemasse comuincatur, quod morte dignus existimetur) decerni. mus, or feennaum criminis circumstantias pro judicis arbitrio atrocius in corpore &

voit passium.

Et en al Lie 3. L'échelle elhoit vue marque de haute justice, au haut de Luquelle on faibit monter van criminel paus l'expolét à tour le peuple, & luy Luquelle on faibit monter van criminel paus l'expolét à tour le peuple, & luy Altra de Seine Att. et de Seine At

APPELIER 1E DEADI Nos premiers Chériens eurent le Diable en telle horreux, comme étant l'innemy du gente humini, x de le bonnes neu qui feruent Dieu, qu'ils faisiont melines feruquie de le nommer: Cell pour cela que nous libon que les Péres de l'Egile ont a fiéché de le qualitér du nom de Namari, en le nommant simplement Main, comme Tertulino sile. de Presidenté e, fiéch de Patient, etc., 14, de Namari, etc., l'antique de la comment feruent limite de l'Artico (Comment préque colonis Maries, partico qu'il est entre de l'Artico (Comment préque colonis Maries, partico qu'il cit et autre qu'il et de l'Artico (Comment préque colonis Maries, partico qu'il cit et autre qu'il et d'informe, se mal-fait, d'on nous asons formé le mpe de Manari, qui d'artico (Comment préque préfer en viage. Le Roman de Garin.)

Mult feait de guerre, manfez le ont appru.

Guillaume Guiatt en l'an 1302.

Vilains braient come manfel, &c.

PLYSIEVES EGLISES] Voyez Guillaume Guiatten la Vie de S. Louys, la Mer des Histoires, Louys Lasseré & autres.

Novs Lovys | Cette Ordonnance fut expedice à Paris l'an 1256. & se trouue en quelques Registres de la Chambre des Comptes plus étendué qu'elle n'est icy.

SE VENDOIT AV PLVS OFFRANT | Voyez l'Ordonnance de Philippes le Bel de l'an 1315, pour la reformation du Royaume Art. 10. & celle de 1102 PAR QYARANTE 10VRS V.la Loys. Cod. Vt omnes judices tam ciniles quam militares post administrationem depositam so dies in civitatibus, vel cerristocu permaneaus. Et la Nouelle de Theodole & de Valentinian de Tributu fifcalibus.

Cela s'est aussi pratiqué dans l'Escosse, comme nous apprenons des loix des Batons d'Escosse, intitulée: vulgairement, Queniam Attachiamenta, ch. 101.

MAVVAISES COVSTVMES | Louées, imposts, tributs, vexations. Co

terme est commun & triuial ESTIENNE BOYLEAVE] En vn Compte des Baillis de France du terme

de l'Afcension de l'an 1162. il est nommé Stephanus Boilene. En vn autre du ter- Pet. 114. me de l'Ascension 1266. Stephanus bibens aquam. En vn du terme de la Chandeleur 1268. Stephanus Boitleane Prapositus Parifiensis. L'Auteur de la Vie de S. Louys, dont le M S. est en la Bibliotheque du Roy, cotté 714. ch. 34. fol. 58. dit qu'an retour de son voyage 1258; aussi toit qu'il fut arriné à Paris , il assembla pluficurs Prélats, Barons, & de notables Cleres de som estats, & des gens de son Confeil pour aduifer fur le fait de la justice , fit faire pluficurs Ordonnances qu'il ap. prouna & confirma, & les fit euregistrer & publier en la Cour & Auditoire du Chastelet à Paris, & autres Auditoires des Bailliages & Senéchancées de son Royaume. Es pour presider en la Cour & Auditoire dudit Chastelet , il y institua un Bourgeoit de Paris bien renommé de preudhomie, nommé Estienne Boileane, d'alloit fonnent le Roy andit Chaitelet fe feoir prés ledit Boileane, pour l'encourager & donner exemple anx antres luges du Royanme, & bien fonnent au moins denx foit la semaine donnoit au. dience en fa maifon aux panures & indigens; founent commettoit des perfounes pour s'informer par les Proninces des Inges corrompus & mal faifans. Et adnint qu'ou Bail-ly d'Amiens ayant ellé trouné manais Inge & corrompu, le Roy l'afa, & le fit mettre prisonnier, jufques à ce qu'il euft reftitué tout ce qu'il auoit pris. Cette famille des Boileues subliste encore à présent à Paris, & dans l'Anjou. L'Aureur de la Mer des Histoires parle aussi auantageusement de la bonne justice de ce Preuost de Paris, & confirme ce que le Sire de Ioinuille dit qu'il n'auoit égard ni à la parenté, ni à l'amitié, racontant qu'il se pendre un sien silent, pouve que le me-re luy dit qu'il ne se pouvoit tenir de rober. Item un sen compere qui ausit nié une fomme d'argent, que fon hofte luy anoit baillée à garder. Louys Lafferé die la méme chose.

PITEVX DES PAVVEES | Geoffroy de Beaulieuch. 18. parle fortaulong de ses aumônes, & du soin qu'il auoit des passures. Guillaume Guiart rend auf-

fi le même témoignage: Cis faints Rois chaseun jour festil

A l'honneur du bon Roy celeftre Sis wint poures à fa Cour peffre; Tres-fonnent denant ens tailleit, Et les viandes leur bailloit, Pour ce faire fonfroit grant peine, Tout l'Anent & la Quarantaine Effoit par fon commend creus Le nombre des Ramentens. Dens cens fust à chans en à villes, En seruoit aus bantes vigiles, Ainçois qu'il menjaft ne benft. Partie II.

O ii

1. Ordonance que ce faire Roy fe à Paria a unité d'Odobre Un 1460, ce formir ve nature prouse, pur laudiel le odonne que fainant et qui refluir praiqué par foi précedients, unu les ans au temp de Cuertes, Di baria, est qu'i ofper de la milita crasu dure d'assum l'âte. I partique d'assum l'âte. I partique d'assum l'âte. I partique d'assum l'âte i partique d'assum l'âte i partique d'assum l'âte. I partique d'assum l'âte i partique d'assum l'âte. I partique d'assum l'âte i partique d'assum l'âte i partique d'assum l'âte i partique d'assum l'âte i partique d'assum l'assum l'assum

FISTI ANN TILLI ) On appollori ainlie et quarre principale felte de l'Année. Le trite de Hugue Due de Bourgegne pour la mondame dei Saure Chapelle de Dijon de l'an 1174. 1 apporte par M. Perard en fes Mem. de Bourgegne: En fégi "annellars, 161 di in Mariniar Bourgi, in 1764s, in 1876 de l'année de l'année de l'année l'année de l'année l'année de l'année de l'année l'année de l'année de

D's LES PAMILLES ] De fes officiers dometriques. Cur c'elt ainfi qu'on les qualificir en ce temps-li. Rogge de Houselen p. 725, Bohrma de Tranchon fomiliaris tegir. En la Ratification du teftament du Roy Philippet le Belgat Louys Hutun, Martin des Efficies el dit femilier de 197, comme Gilles de Compiegne au Regifire des Grands lours de Troyes. Il est fouvent partic dans Falcand en l'Hill. de Stiele des Familiers de Logge.

GRANT DEPENSE ET LARGEEN SA MAISON] Nous ne pouvons pas mieux connolete quelle estoit alors la dépensé de la maison de S. Louys, que par l'Ordonnance de son Hostel de l'an 1261. qui se trouve en la Chambre des Comptes de Paris, dans yn Rouleau, qui m'a esté communiqué par M. d'Herouul.

ORDINATIO hospitis & familia Dom. REGIS falla An. Do. 1245. meuse Augusto. Cambellani amotu liberationibus suu , videliest Iohannes Sart... Iohannes Bontg..;

O Petru de Land... quilibet 6. fel. per diem, 6 tres valetes comedentes ad curiem: 6 in seve dimidium sextenti vini, de candelà vinom torchiam per septem, ctiam per quinque, aliam per quatuor, 6 se pecias candela minuta, 6 \* subricam ad tres eques.

equat. Gelterus de Quitriaco Cambellanus 5. f. é. d. per diem , 2. valletos consedentes ad curism, dimidium fext. viui in fero candelam 60 fabricam ficus alis Cambellani.

Fellet Genera quillet é. l. per liem , vanim predendum avant les libres timus de pangyarum, é, per diem qui fait in cesti à gle man par fora librestiis fils temmania a, data, per diem, de quillet et, peria minuse candide, de fabritam de vanue quam. Et val Diem, Et qui de mort, paques erregares tolusateur gifus per macque de constituent. Diem quillet envembelet vanue culetum, form condituente, per oble inte, free annum quillet gentre fina aqualitet me,

Guillimm Brise & Iobannes de Ermenonilla, quilibes 12. den, per diem : 2. prabenda: auena, s. voletam, esmedent ad exism, quibm Roba sH loco liberationis & pague auena, 6. d. per diem, candelam, fabricam, & partem faam remorfium candilarum, ficus Villeti Comra.

Petrus de Brocia Cyrargicus & Palletus de camerà, & Guillelmus de Saltu, quilibes 2, f.per diem i sonrà, & extra, b, probendus assens, 2 vollites comed, pre volà 100, f. de cambellà vonus restolom per 4. C. 3, petrios candels minuta, fabricus ad 2, eques, litem idem l'estrus luco liberationsi camera & pagetyarum 6. d. per diem, quanda eri li servià.

Gueta, quilibet 6. d. per diem, loco liberationis & pugneyarum 6. d. per diem quando faus in eurià, s. prabendam auena, s. valletumeemed, 6. pecias minuta cand. fabricam ad unum equum, pro robà soo. f.

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Iobannes Barberius 6. d. per diem , pro valleto suo & equo hospitand. 3. den. per diem ,vnam prabendam auena ,z. valletum comed. fabricam ad vnum equum, 6. pecias minuta cand pro roba 100. f.

PANETERIA.

Paneterins , Bartholomans Trisan , ad 3. equos 6. f. per diem , 3. valletos comed. dimidium fextarii vini in fero', de candelà unam torchiam pro feptem, aliam pro s. aliam pro 4. & 12. pecias minuta candela, fabr. ad 3. equas.

Alis Paneteris quilibet ad 3. cques , 5. f. 6. d. per diem , 2. valletes come d. dimid. fext. vini in fero, de candela t. torchiam, per s. aliam per 4. 6 12. pecise minuta candela, fabr. ad 3. equos.

Michael de Furno 4. f. per diem ad 2. eques, 2. valletes profurno, & 1. poft fe comed.

decandelà 1. torchicm per 1. aliam per 4. & 12. pecias minus candela, fabr. ad 2. e-quo1, pro roba pro se 60. s. pro roba pro 2. valletis 60. s.

lacobus Clerieus Paneterii 6. d. per diem laco liberationis pro se ,& homines paneterii hoßitand. 3. d. per diem , r. prabendem auena , s. valletum comed. 1. sorchiam per 4. G 12. pecias minuta candela , pro feruitio paneter. fabricam ad s. equum , pro

Petrus de Paneter. 6. d. per diem, 1. prabend, auena, & fabr. ad equum fuum pre omnibus.

Summularii mapparum quilibet 6. d. per diem pro quolibet summar. hospitand. 3. den per diem, pro feno cuilibet summario 3. den, per diem, quilibet corum pro se & roncino suo hospit, loco liberationis 3. d. per diem , 1. prabend. aucua , 1. vallesum comed, fabricam ad 1, equipm, de candelà sonnes infimul s, torchiam per 4.6 12, pecias miunta candele, cuilibes pro roba 30. f.

Quatuor partantes Capat , & unut deuerfus Clericos , quilibes s. deu. per diem , & comedant ad curiam amnes infimul, 12. pecias minuta candela, quilibet pro roba

30. 1. Oblearius pro feno equi fui 3. den. per diem, 5. prab, auena pro premio fuo 100.

f. per annum. Letrix mapparum loco liberationis sua 2. s. perdiem, unam probendam auena, 12. pecias caudela miunta, & premium quod habere solet pro mappis senandis.

Quatrigarius Paneter, ad 3. equat , pro feno ipforum equorum 9.d. per diem , pro pane, vino, coquina & victu fue , & pro fe & equi hofitandis 21. d. per diem , pro pramio 40. f. per annum , 6. pecias candela minuta per diem.

SCANCIONARIA Harcherns de Corbolio ad 3. equas 6. fol. perdiem, 3. vallet. comed. dimid. fext. vini in sero, de candela s. torch. per 7. aliano, per 5. aliam per 4. & 12. pecias minu-

ta candela, fabric, ad z. cquot, Alis Seancionaris ad 3. equos quilibes 5. f. 6. d. per diem, 2. valles, comed. dimid. fext. vini, de candela s. torch. per s. aliam per 14.6 12. pecias minuta candela, fabricam ad 3. equos,

2. Clerici in Scancionaria, quilibet 6. d. per diem, vnam prebendam auena, vnum vallet. comed. unam quartam vini pro fe hofite, 6. peciat minute cand. fabricam

ad s. equam, pro roba 100. [.

Guillelmus Madelinarius 6. d. perdiem, s. prabend. auena, s. valletum pro se, & 2. tam pro ciphis, quam pro vitrii querendis & portandis, comed. 6. pec. miunta cand. fabricam ad t. equum, pro roba 100. f. & fi oportest cummittere pro vitrit , reddetur ei veltura, nec percipies 22. denar, pro summariis, quos percipere consucuit, quando mitsebas pro vieris quarendis, dum Rex distabas à Parisiis viera 20. leucas.

Summularii scancionaria 4. quilibet 3. d. per diem pro quolibet summario hostitunde 3. d. per diem quilibet corum pro sé & rancius sa haspitendo loco libe-rationis 3. d. per diem, proseus cujustibes summarii 3.d. per diem, quilibes 1. pre-bendam auene, 1. vellerum cuned, ad 1. equum, de candela omnes instinut 1. terchiam per 4. 6 12. peciat minuta candela, quilibet pro roba 30. f. & unut ex istis qui vocatur Coletus afferet aquam ad bibendum pro Regt. Item debent omnet infi-

mul dimidiam fextarii vini qualibet noile, & 12. d. per diem, quando Rex comedit

Barillarii s. quilibet 4. d. per diem , & comedet ad curiam , dimid. quarterii vini în (tre, 4. pecias minusa candela , pro robă 30. f.

ni in fre, 4- pecias minura candela, pro robà 30. f. Buutril 4- quilibes 5. d. per diem . & comedes ad curiam , vinnum , candelam , robam , ficus Barillarii.

som, piest particulus.

Quadrigarii bonterum ad 3. equos, 4. f. per diem, & comedet ad curium, vnam
quartum vini in fere, reparationem quadriga, & aflimabuntur equi fui quando ponet cos in feruitio, & fi moriantur in feruitio, reddetur eis feruitium, valletus etiam

faus comédet ad curiam.
Peterius pro fernitio poterum 2. [. per diem , & comedet ad curiam , ipfe & waketes flust.

Due Persantes aquam ad bibendum pro communi, quilibet 3. d. per diem , & comedens ad curiam , & junabant Bentarior.

Portator bontorum come det ad Curiam tantum.

COSVINA.

Cecci vidditer Nicalam de Seiface, & Guilelmus Guilere, quillère ad, eques, ê, de pei dim, per volleti come di mind (fest. voisi în free, addite quid I fimberner habebas dus festaria visi în qualitet free, de candela quillère, reveluim per 7, a liam per 5, aliam per 4, 6 12, secia minuse cand, fabricam ad 3, coque, Tene ille lese yifus i fembersi feruier habebit visum 6 candelam fixus 6 ifu ficunerus,

Alis cocci quiliber ad 3. eques 4. f. 6. d. per diem, 2. valleres comed. dimid. fextaris vini in fere, de candelà quiliber vnam terchiam per 4. 6. 2. pectat minute candela, fabricam ad 2. eques.

Adjusores, quiliber 2. f. per diem, x. prebendam anena, s. valletum comed. 6. pecias minuta candela, fabricam ad s. equum, pro robà 50. f.

Hastatores 14 aprillibet 7. d. per diem , & comedet ad turium , omnes insimul 16 peelas minuta cand. quilibet poo roba & calciamento 50. s. & ille qui serui elecmossna , percipiet tamquam Pagins quamdin seruiet elecmossona in isto seruitio.

Suffatores, 4. quillet pro emnibu ad s. cquum 12. d. per diem, & comedet adcuriam, omnes infimmi 18. pecias minuta candela, quilibet pro roba & calciamento 60. J. & quando pramittentur, habebunt expensas rationabiles.

Cuffes ciberum s. panes & dimid. fextarii vini pro victu suo, 6. pecias minuta cand.

pre richt & celeiamente es. f. pre cipa fac et amities elli 12, d. pre diem. Hiffierii coquine 2, quilher e, d. pre diem, & convedens ed curiam, prevebà 2n. f. Quadrize copiane 2, ed 3, cquers, pre fame fetteriri 2, f. 2, d. prediem, Aland. Quadrizegensa f. quinto pre villa fac, f., cquis s. bernefit hoffitand. . f. pre ediem, p. prekenda eman pre diem, 2n. pectas minute cand. & pre veba fac v. olettermen.

forms 2. 1, per insum.

Quadrigerii Frandii ed. 3, eques 4. f. per diem, pre primie & pre villa fae, &
frexionis fei 12. d. per diem, pre quadrige fae & herneffe reperind, & executais in
home flase 4.5, for per annum, & a diministrate requi quadriporate est in feritate. & fr
meriantrain feristis, reddeure est fernésium & 2. vediett qui vodem cum illa spadieg, apillate corm s. d. p. prime, pre mailé d'estimente, si fre annum &

comedent ad curium.
Salfaris 2, in propria coguinà Regis pro quarendis necoffarits ad falfam Regis 3,6
6.d. de candela 22, pecias minuta candela, quilibes corum pro rubà 40, f. ambo infimul 3, valletes, comedentes, quilibes habebis pro rubà 40, f. & comedent infi ambo ad curium.

Scatellarii pro fe, equo fuo, & s. valletis bossitandis 18. d-per diem, de candel. 20. pecias minusa candel. 1. probendam auena, distos s. valletos comed. pro robă 40. s. quillete distrem s. valletorum pro robă, caltismente & pramie 60. s. per annum. Eleconsiruiu babeloit amedo panem (alis.

Lambertus cuftos 3. summariorum salsar. & sentellar, pro fano & letteria ipsorum summariorum 52, d.p. diem., pro se &valleto suo, & ipsis summariis hossiandis  d. per diem., pro pramio suo per annum 40. s. & pro pramio valleti sui per anaum 20. s. de candelá 8. pecias minuta cand, ambo comedent ad curiam.

Clerican cognina pro radiis 12. den. per diem, pro funo fammani 3. d. per diem, pro latieria fammariramo, fc, fun valletis & fammarir boffissand, 6. d. per diem, p. prebendas soeme, de candel 1. torchiam per 4. & 12. pettus minutacand. comedent autem ip 6. valletus fun & valletus from pro fammario ad consum.

toannes de Tiezs Pullarius în proprià coquinó. Regit pro 2, equit în omnibut tenendis 18. d. per diem, comedes ad curiam, & valletus fins, aftimabuntur ausem illi

due cqui, & si morianeur in servicio Regis, reddetur ei servicium. Radulphus Pullarius de communi pre 4. equis in omulbu senendis 4. s. 6. d. per diem, comedes de curicm, & 2. valleti sui, a sinubuntur predicti 4. equi, & si moriantur in servicio Regis, reddeur cui pretium.

Furezarius 18. d. per diem, & quando venit ad curiam, ipfe & valletus fuus comedet ad curiam, pro roba 70. f. pro filetis & aliis 20. f. per annum.

Piscator 3. se per diem. & quando venit ad turiam, ipse & valletus saus comedent ad curiam, pro vobi so. s. pro tramaillio 40. s. per annum.

Anicularius 22. d per diem. & quando venit ad curiam, ipfe & valletus suus conedeux ad curiam, pro robă 4a. f. per annum, pro relf. (f. rezious) 22. f. per annum.

Ioannes Pafillerius 6. d. per diem., pro fi & hetracfio five hospitandis, comedet antiem, habeist autem pretium passilorum, tertarum, & statunum, ficus sules; 10. Gerunculi qui seguntur curiom in coquina comedent ad curiom.

FRYCTVARIA

Beause de Clichians 21. d. per diem hoe liberations per fie de tou bereife fie de land familie foi hiphicasis 2, f. d. per diem 2, per dealem 2, exclusion mease 2, vollente per fie comed, per toks 10, f. refolame cerbs de nelle enhantis in seme i keyi; c. d. par en fin fame remelfame. Canditions the tokhet 4, vollente and figure academ 6, volume api californi termi, comdette el devision 4, de belevan per dissistif finitesis in the finite academ 6, de per disso, de 4, per disso, de 4, per dissis, de 4, per disso, de 4, per dissis, de 4, per disso, de 4, per dissis, de 4, per dissis,

Destrigaries fractes ed 3. equos 3. probendes anens pro fano 9. d. pro victin fue & fc hespitando com equis suis, & hernesse, 21. d. per diem, & pro servicio suo 40. l. per annum

SCYTIFERIA.

tentifer of Merfall quities pre ville fac d'editis : f. per dien pre finamines infente beignates : f. per dien pre catellètes : de per dien quark tenmeta giftem, quiller fanifer hickeyn telle far. d'editest ja de telleris equement giftem, quiller fanifer hickeyn telle far. d'editest ja de telleris equement faren : d. qu'en ten ten descens i fome tim desirge quarte vel per de la theorisati quan hickey fifest, quande text equindus aux practices voil per fortiem de segre. Tem in vigilité de falles auxilités quare confluênt tren quilletier aux de leger Tem in vigilité de falles auxilités quare confluênt tren quiletier term habet provide en f. per auxons surgirei informe qualiforçai in pretiet exten hickey aux falles finance quarte de que qu'en qu'en qui fonction par les trem habet que fait en qu'en q

FOVERERIA.

Robertus de Fourreria 2. s. per diem, s. prabendam auena, fabricam ad s. equum,

pro roba 100. f. & 1. valletum comed.

Ricardus de Fourreria 6. d. per diem, auenam, fabricam, robam, ficus diélus Robertus, s. vallet, comed. 5. vallets in ipsă Fourreria quilibes 6. d. per diem, pro robă 20. f. comedent ad cu-

riam , serviens de aquá comedes ad curiam tantum. Adjuvores in Fourrestá mercede couducentur, & non intrabunt bossisium quandiu comedetur. Capellani & Clerici Capelle, ficut folent, excepto quòd loco liberazionis quilibet

Capellanus habebis 4. d. per diem , & quilibes Clericus 2. d. per diem. Thefaurarius Turonenfis s. f. per diem , loco liberationis 3. f. per diem.

Decanus S. Aniani 4. f. per diem , loco liberationis 3. f. per diem.

Hoftiarii quilibet 3. f. per diem , 2. vallesos comed. fabricam ad 2. equos, pro robå 100. f. de candelà 1. torchiam pro 4. & 8. pecias minuta candela, nec amodo percipiet sugneyas. Portarii quilibet g. d. per diem , r. prabendam auena , s. valetum comed. 6. peciae

minuta candela, pro roba 40. f. per annum, nec amodo percipient pugneyas. Valleti de porta pro toto anno, pro roba & pramio 60. (, comedent ad curiam , &

amede instituentur per Regem.

Lotrix denerfus Regem, pro radiu 2. f. 6. d. pro vietu fuo & familia fue s. f per diem , 2. prabend. auena, de candela 1. torchiam per 4. & 12. peciae minuta candela , pro roba 6. l. per annum.

Quadrigarius camera ad 4.equos, 4. prabendas auena, pro fano 12. d. per diem, loco liberationis 2. f. per diem, & pro premio 40. f. per annum

Summularins camera, & Denariorum feripsorum, & fruttuariorum, & Capella,

quilibet pro vicen fue 8. d. per diem, pro funo cujustibet summarii 3. d. per diem, of the second section of the second section is not section of the second section of the section sectio

loco liberazionis pradicta. Capellanus S. Michaelis comedet ad curiam, ficus folet.

Capellanus S. Bartholomai loco liberationis 22, d. per diem.

Relitta Ioannis Tailliatoris loco liber. 19. d. per d.

24. Conuerfi, quilibet loco fernitii fui quando comedetur bis in curia s4. d. per

diem : & quando comedetur femel tantummedo in curia, quilibet ipforum conucrforum g. d. per diem. 2. Rencarii, quiliber loco feruitii fui quando comedetur bis in carià 20. d. per

diem s fed quando comedetur femel tantummodo in curià , quilibet 13. den. per l'ajoûteray à cette Ordonnance vne autre pour l'Hostel du Roy Philippes

le Bel. & de la Revne fa femme faire à Vincennes au mois de lanuier l'an 128c. felon la façon de compter les années de ce temps là, c'est à dire les fuiuantes, fuiuant celle dont nous nous feruons aujourd'huy, laquelle se trouue dans les Registres de la Chambre des Comptes de Paris, intitulez, Pater, Nosser, &c. autres, qui m'ont esté communiquez par Monsieur de Vyon Seigneur d'Herounal, & explique la pluspart des termes Latinisez, qui se rencontrent en celle de S. Louys. PANETERIE.

PANETIERS, 3. C'est assauoir un pour le Roy, & 2. pour le commun, & doiwene querre le pain, & fernir en, & effre au paier toutes les fais, que il pourront eftre , &c.

trem Galeran des Nappes , qui fait le fiege du Roy. tiem les 2. sommeliers des nappes, &c. & auron lestite Sommeliers, & ledit Ga-leran, un vallet à gages, pour garder leurs 3. cheuaux. Isem Portechappe, 2.

Le Paftoier fera les patez le Roy , de du commun , &c. Le Oublier.

La lanandiere des Nappes.

ESCHANÇONNERIE.

Il n'aura que 4. Eschançous ensemble, qui preignent gages, 1. pour le Roy, & pour le commun 3. & dainent liurer le vin, & acheter, & feruir en, & effre au

traire, mesmement aus grans festes, & doinent estre au paier tontefois que il pour. ront , & prendront au temps à gaiges , & ferant de tele condition en toutes chofes , comme les Panetiers font.

Item le Clerc de l'Eschançonnerie comptera en la Paneterie, & en fera la poie.

Item Barilliers 2. qui merrant es fommiers en leurs propres perfonnes, La charette des vins à 3. chenaux.

Boutiers 2. qui feront le service en leurs propres personnes.

Le Potier, aura le jour pour ses pos 12. d. & mengera sem à Cour, & n'y anna nuls voires, se ce n'est aus festes annueus.

CVISINE.

Isembart & 4. autres Keuz, desquiex les 2, seront pardeners le Roy, & les 2, pardevers le commun , ance Isembart, & deuront eftre à la viende querre , & achater , & deftecter, & fernir en , & voir on les pieces cherrons , & aura Ifembart tous gages , come il fouloit, & les autres Kenz tons 4. autrefft, & f aura Ifembart 1. fextior de vin an foir pour la vent de la enifine.

Item Ardents, 4. 2. pour le Rey, & 2. pour le commun, &c. Afteurs, 4. qui prondront leur droit en la cuifine & mangeront à Court, &c.

Paiges , 4. qui mangeront à Court , &c.

Soufficurs , a. dofquiex l'un fera moigneus , & mangerant à Cours . & prendreut le

flambet en tele maniere, que le potage n'en vaille pis, sans autre chose prendre. Esfens 4. pour tout l'Oftel, qui viuront de la Court, fauf ce que il ne feront point firui.

Les Sauffiers du commun , de. & n'aura que 2. vallen, qui prandront le pain du fel , & aurous ensemble 6. d. de gages pour toutes chofes , & fo praigno gardo le Mefire d'Oftel que l'en ne face trop de pain de fel. Le Garde-manger fera la paie.

Le Pouleiller feruira pour le marché que l'on feru à lui.

Huiffiers, a. l'un deners la enfine le Roy, & l'autre deners le commun , & mangerout à Coure, & aura chafcun' d'eux 4, d. par jour, Les 2, grans charefles de la cuifine auvent chafcune à 4, cheuax pour toutes chofes

8. S. par jour, & il doinent au Roy pour chascun chenalis. Lon lochenal. La charefte du petit disner à 3. chenax aura le jeur 5. f. pour souves choses, & le

restor des cheuax pour le prix qui mis y est. FRVITERIE.

Fruitiers 7. & 3. vallez qui ferent la chandelle, desquiex l'un aidera à servir du fruit , & les autres 3. mangeront à Cours , & auront enfemble , &o.

Item fommiers z. dont l'un merra le fruit , & l'autre la chandelle , de gerront tes 2, fommiers auec les fommiers de la chambre le Roy , & esux qui les garderans auffi , & fera offee la charete du fruit.

tiem l'en fernire à la table le Roy & de fes freres du fruit , ainfi comme il a effé acconfinmé, & ans autres tables des Rou tant feulement, fors que en Carofine , dons en les fernira de figues , de nois, & de roifins tent feulement.

Item l'en fera 12. granstorches , & pour le Roy, & 4. pour fet freres, & ne ferent bailliees à nully pour porter bors , & les autres torches ferent anteles , comme au temps le Roy Loys.

ESCYRIE. Efiniers , 4. Roger , peur le cors le Ray , Demife paur le Tinel , Pierre lentiens , un autre pour achater les cheuax , & aura chascun z. chouax , z. pronendes, z. valet man-

jant à Cours, de. Item Marefchaux 2. &c.

Vallez de forges 3. 60. Vallez d'eftable 4. Valler de Tinel , de le Bouteiller, de.

Item ordenné eft que le Roy aura 6. Courfiers pour ceux qui iront auec lui en boit, & pour fon cors tant que il luy plaire, &c.

Le Clerc do l'Escurie sera à le liurer l'anoine. Partie II.

Vu vallet qui mefurera l'anoine, & aura 7. d. de gages.

FOVERIERE. Colin & Gnillot de Pontoife feront fourriers , & aura chafenn , &c.

Item le chariet le Roy à 5. cheuax , erc. Hniffiers de falle , 2. Ge & partiront aus poignées, & ne doinent eftre ennoiel nul-

le part en meffage. Portiers 3. Oc.

Vallet de porte 3. Item Chambellenc Pierre de Chambly aura, &c.

Item Pierres de Machan , Hue de Bonnille , & Perret de Chambly prendront chafcun, de.

Item Ican Pomin anra, Orc.

Valle, de Chambre 6. desquiex il y aura a. Barbiers, z. Tailleur , & 3. autres , & 6.

Guettes 2. Oc.

Sergens d'armes 30. desquiex il aura sons jours à Court sans plus 2. Huissiers d'armes, & S. autres Sergens' auec, & mangeront à Court, feront le guet quand le Roy mangera , & porteront tousjours leur carquois plein de querrians , & ne fe pourront partir de Court faus congié.

Bemles Clers des Arbalefriers, & le sommier des quarriaus serons oftet, & Mefere Pierre de Condé fera le payement ans Arbaleffriers.

La Lanendiere le Roy. Sommeliers so par la chambre le Roy 4 pour la Chapelloz. se il plaist au Roy, pour les registres & pour les escrite 2. & pour le fruit 2. chaseun de ces 20. aura, & c.

tiem le Meftre des Sommeliers , de. CLERS.

L'Enefque de Senlu prent fes manteaus bors dens. Celui qui porse le feel a 7. f. de gages par jour feus aueine , & fi a forge & reftor de thenans. L'Archidiacre de Saaloigne chafenn a 3. pronendes, & 18. d. Guillanme de Crefpi, &c.

HOTOIERES.

Nicolas de Chartres | Chafenn 2 2. pronundes , 12. d. de gages , un valles man-Robert de la Marche S geant à Court , &c.

Gefrey Gorgaz , } &c. Ican de Dijon ,

lean Bequet,

Guillaume Darqueil Pierre René , Gnill. Nogent , lean Malliere , lean le Picare , &c.

Meftre Geffroy du Temple, de. Mestre Aleanne de Silly

Monf. Simon qui fait les Efcrits le Roy pour le Bonteiller a 12. d. de gages, &c. Meftre Pierre de Coudé , de.

Item pour leannot fon Clere, de. Monf. Pierre de Maffée, &c.

FISICIENS TROIS

Meftre Fouques de la Charité deners Madame , aura , de. Deners le Roy deus, Meftres Dudes , & aura aus Ms gages comme Meffre Fouques.

CHAPPELLAINS. Monff. Aleanme, Chafennd iceux aura 6. d. de gages , 2. prouendes , 1. vallet

Monf. Nicolas , ( mangeant à Court & s. à gages. Monf. lean , CLERS DE CHAPPELLE.

Mestre Estienne, | anrant ensemble 18. d. de gages, 3. prou. &c. Monf. Endes de la Chappelle a fes manteaux hors & ens.

CLERS DE CONSEILL Mestre Gautier de Chambli, M' Robert de Harccourt,

M. Lorent Vezins, M' Guill. de Poully , M' Ican le Duc, Me Ican de Pufeus,

Me Ican de Morenciées, M. Phil. Suers, M. Giles Lambert. Me Giles Camelin , M' Robert de Senlis M: Iaques de Bouloigne, M. GAT de Loy,

Tous icenx nommel, ne mangeront point à Court, & prendront chaseun s.f. de gages , quant ils feront à Cours , on en Parlement, & leurs manteaus , quant ils feront

Monf. Pierre de Sargines, 7 Ces 3. orront les plez de la porte , & aura Giles de Compiegne autant de gages comme M. Pierre de Sargines , de mangera auec le Chambellan. Giles de Compiegne,

Ican Malliero Item il eft ardené que nul ne gife en la chambre aus deniers , fars Meftre Pierre de Conde, & fon vallet , Mouf. Pierre de Muentoe & fen vallet , Martin Marcel qui compte les deniers , & Thomassin qui garde la chambre , M. Geosfroy du Temple , M. Aleame& leurs Clers,& Mons. Simon anss comme aont aconstinue, & celui Thomaffin mengeraen fale aus derreans.

Item l' Aumofnier a z.f. 6.d. de gages , s. pronendes de vin , &c.

SYRGIENS DEV X. Chacun aura , &c. Item il feront 2. Portiers an Parlement quant le Roy ni est, Phelippot le Conners, & un autre, & aura chascun 2. f. de gages pour toutes choses, & onleur deffendra que par leur fermens il ne preignens viens de Preles & d'autrai, & que il nelesse usului entrer en la chambre des PleZ, sans commendement des Mestres.

Item Le Roy des Ribanx a 6. d. de gaiges , & une pronende & t. valet à gages , &

60. f. pour robe par an.

Item Chanfecire a 3. d. de gages, Oc. Meffager à chenal . s. &c.

Messagiers à pié, 3. &c. Les passieres de l'eaue de Paris, &c.

Maçon, s. &c. Charpentier t. le Fruitier, &c. li Oiselier, &c. le Louniers, &c. Falconniers 6. Veneurs 3. vallet a les veneurs 1. valle? à chien, deux Archers. Brachers , 6. 12. chiens qui ferent la chece , lesquiex aurout 12. d. par jour.

CHEVALVERS DE L'HOSTEL Cenx jure, du Confucell, & le Meftre de l'Hoftel le Roy , & le Meftre de l'Hoftel la Royne, auront le jour 4. f. comme denant , ligroifon de chandelle, & 2. quartes de

vin pour concher, & les aucres Cheualiers fi comme ils soloient. Item le Meftredel oftel Monf. Hue de Villers , & le Meftre de l'oftel Madame , Monf. Iean du Chaftelles, & aurons chaftun : Efenier mangeant à Court fans plus, & n'auront point de chambre en l'aitel.

Item ordené est que il n'ait que 20. vallez à Court ensemble , cenx comme il plairs an Roy , tous les autres auront leurs robes à Pafques & à la Touffains , fe il font

à la Fefte à Court, & non autre. Item que nus n'aischambre en l'offel le Roy, ne mez celni qui porte le seel, le Grant Meltre de l'oftel & la chambre aus deniers, le Chappellain , & l'Aumofniers.

Item le Confessor le Roy aura pour lui & pour son compagnon 3 cheuaus sans plus. & un valet mangeant à Court , qui les fernira, & feront mis leurs chenanx deners les Efcuiers, & le valet qui gardera auffi & cil frere , tuit les antres freres qui y venront

mangeront en fale. Item Gentian achetera tous les draps & les pennes pour le Roy, & pour Madame, &s. Item le Tailleur le Roy , de.

Item toutes les femmes qui demouventen l'offel le Roy à Paris , foient offées , c'eft affauoir la Contrepointiere, ou celle qui en fon leu , la Coufturiere, la femme bandran , Pij Partie II.

er souses les ausres qui sons en certain office.

SE CROISERENT Voyez Geoffroy de Beaulieu ch. 38. Nangis, & nos Hultoires, La lettre que le Pape Clement IV. Jui écriuir au fujet de cette eroifade auant fon départ, merite d'estre inserée en cet endroit, n'ayant pas eité encore donnée au public. CLEMENS feruns fern. Dei chariffime in Chrifte filie L v DOVICO Regi Francorum illufiri, Sal. & Apoft. benedictionem. In foiritu pietatis mentem tuam ad Christum, fili charissime, conscendisse percipimus, nau dum in terris corpore militas , caleftem militiam ad quam fufpiras , animocontemplaris. Hic profecto labores amplecteris, ve ibi quietis perpetuitate lateris. Hic ettam indefellum & pernigilem exhibes, ve ibi percepto gloriz pramio, veluti magnificus triumphator exultes. Tu quidem olim Terra Saucta preffutas oculo clementis propitiationis aduertens illam crucis affumpto fignaculo personaliter visitafti, & inibi tam in te quam in tuis grauissma personarum & rerum dispendia pertulifit. Nunc autem illam felito durius affligi compictens , quam manus Agarenorum impia vique intriufecus ad intima lacerat & enernat , motus erga ipfam interna compafionis affelin , & ad vindicandam redemptoris injuriam, tanquam Princeps victoriosus exurgens, ve milereatur illius regianis oppressa, cui miserandi tempus aduenisse speratur, bujusmodi crucis fignaculum cum tribus liberis tuis , & copiofa tuorum fidelium , tam Baronum quam Militum, & alierum multitudine refumpfifts. Vt igitur votum tuum co efficacius profequi valeas, que magis fueris Apofedice fauere munitus, postulationibus tuis fangrabiliter annuentes, Regnum Francia, Comitatus, & catera loca tibi subjecta, nec non terras illorum qui tecum in subsidium pradictum accesserint, quamdin in profecutione hujusmodi negotii fueritis , sub B. Petri & noftra protellione suscipimus, & prasentis scripti patrocinio communimus. Inhibentes diffrictius, ne quis te aut alies pradictes contre hujusmedi protectionis nostra tenorem in cisdem Regno , Comitatibus , locis , & terris , turbare , moleftare , aut tibi , vel illis violentiam inferre prasamat, & in omnes quicontra hanc postram inhibitionem facere vel venire tentauerint, excommunicationis sententiam promulgamus, absolutionem corum qui fententiam camdem incurrerint feli Romano Pontifici, & Legato ejufdem in Regno Francia reservantes. Nulli igit. &c. Das. Viterbii x 141, Kal. lun. Pontif. no-Ari anno terrio

LES BEAVX ENSEIGNEMENS | Claude Ménard les a inferez plus au long dans ses Observations, & se voient en plusieurs MSS. de la Chambre des Comptes de Paris, dans I'vn desquels on lit ce qui suit. L'original de ces enseignemens, lequel estait écrit d'une groffe lettre, qui n'estait mie trop bonne, fut tronul par may Gerard de Montagu Secretaire du Roy on tréfer de se Prinileges, Chartes & Registres, dans il estat parde, & le baillaí au Roi en sa Tour du Bail de Frincennes l'au 1774, lesque le baillé leur à Mansiegueur de Duc de Bourbon stree de la Reyne, lefquels effoient descendus un Boi S. Louys deffusdit, & me commenda le Roy que j'en retenisse autens, pour garder en fondistresor. O oussi parcillement bailla lors le Roy audit Duc de Bourbon l'original des enseignement qui ensuinent,

lefquels auffi furent tronnez an trefor deffufdit

BOVEDER] Dire des bourdes, rire, folastrer. Henry de Knyghton : In tantum erat affabilis Domino Regi, qu'od burdando perebut à Regenundinas sibicon-cedi pro leperariis & canibus emendis. Delà viene le mot de Bourdeurs, qui estoient ces farceurs ou plaifanrins, qui diuettifloient les Princes par le recit des fables & des histoires des Romans. Les Sratuts MSS. de l'Ordre de la Couronne d'épines el. 22. En cetuy faine diffner fois bien gardé que Hiranx & bordeurs ne fassent leur offices, mais à la collation du Roy, & en présence des vaillans Chenaliers fe pourront bien reciter en lien d'infirmmens bas aucunes dities à la louenge de Dien, &c. Aueuns estiment que ce mot vient des Bebeurds, qui estoit vne espèce de Tournois & de joûte, qui ne se faisoit que par diuertissement Mais Ioscoth Scaliger fut Ausone croit qu'il vient du mot de Burra, dont ec Poète sc fert en ees vers :

At nos illesidam radem libellum,

Burras , qui fquiliá fque , inepsiá fque

Credemus gremio cui fauendum.

Scaliger éctivant à ce fujet dit qu'Ausone s'est servi d'vn 'tetme receu de son temps dans la Guyenne, où encote à présent on appelle des bourres des ba-

TRVFFER Tromper en jouant, railler. Guillelmus Brite in Vocabul. Nuge

dicitur trufa, unde nuger, aris, nugas facere. Le Roman du Cheualiet au Ba-

Mais que gi vois pour aus trafer. Trnfari, dans Cafarias Heiferbach. 1, 2. c. 29. Et en la vie de la B. Angela de Fulçinio e. 2., apud Boland. Willelm Thorn. p. 2064. &c. Guill. Guiart.

Et ne cuit pas emplir mes pages De trufes , ne de faufelues .

Dont les histoires sont velnes LE COMTE D'ALENÇON] Pierre Comte d'Alençon, qui moutut à Sa- Per, 148. lerne en Italie l'an 1283. Monfieur d'Herouual Auditeur des Comptes à Paris conserue la copie du Testament de ce Prince, qui est du mois de Juin l'an 1282. par lequel aprés vn nombre infini de legs pieux aux Eglifes & aux Hô-piraux de France, il veut que son corps soit inhumé en l'Eglise des Freres Mineurs de Paris : & son cœut en celle des Freres Précheurs : & nomme pour Executeurs le Roy Philippes son frere, Maistre Pierre de Challon Doven de S. Martin de Tours, qui porte le seel du Roy, ou celui qui le portera au temps de sa mort: Maître Hemery Archidiacre de Monfort en l'Eglise du Mans: Frere Simon du Val de l'Ordre des FF. Précheurs : Maître Guillaume de Chitelairaut, Prieur de fainte Radegonde de Poitiers fon elere : Maître Eftien-

ne de Malle, aussi son Clete, Chanoine de Laon: Frere Laurens Confesseur du Roy de France: Frere Iean de Samois de l'Ordre des FF. Mineurs : & Ondart du Val fon Chambellan. R RNDIT L'AME Le lendemain de la feste de S. Barthelemy as, jout d'Aoust à heure de None, l'an 1270. V. I. Villani I. 7. ch. 37. 39. Nangis, &c. Pachymeres au l. 5. de son Histoire, écrit que Michel Palcologue Empereut de Constantinople, enuoia ses Ambassadeurs au Roy S. Louys, pour tacher de le séchir à faire condescendre le Roy de Sicile son frere à vne paix, & que s'étant rendus à Thunis, il le trouvétent à l'extrémité, & toutes ses troupes en

grand defordre, & qu'enfin y estant decédé durant leur sejour, ils s'en retour-

netent fans rien faire. PITEVSE CHOSE Nous ne pouvous pas mieux exprimer toutes les bonnes qualitez de ce Saint Roy, que par ces paroles de Thomas de Cantimpré, qui viuoit de son temps, au l. 1. ch. 57. n. 63. Tefter Deum, tefter Santies, testor & sideles omnes, quò anuquam aliquis Regum, nunquam aliquis Principum tam uccessario, quantum ad salutem & parem fidelium, protesti Ecclesiam, dosante maueribus, & veris honoribus exaltante. Mais particuliercement le Pape Alexandre IV. en la lettre qu'il luy écriuit en l'an 1258. fait affez voir quels effoient alors les fentimens de l'Eglise, & des personnes d'honneut, au sujet des vertus & des belles qualitez de ce grand Monarque: & parce que je n'estime pas qu'el-le ait encore paru au public, il impotte qu'elle sournisse à tout le monde vne nouvelle matiere de louër ce grand Saint, par la bouche de ce Souuerain Pontife.

ALEXANDER Seruns fern. Dei, Rogi Francor. &c. Sic ille lacifer matatinus, qui nescit occasium, & qui humano generi serenus illuxit, in tui claustra petteru lumini fit gratiam, qued referimus gandentes , infundit. Quad enim exiude obscuritatis depulsă caligine tuum ferenanit animum claritate virtutum, tuamque mentem tuce juffitia ac rectitudium fulgore illu thrauit, binc procedie, FILI CARISSIME, quod juxta tui flatus magnitudinem stadnifti femper, & findes opera exercere magnifics ,teque lucidit & placidit aelibne gratum reddere apad Deum, qui te apad bomines opibus & honoribus magnificentins fublimanit. Hinc procedit and ex iftis in augmentatione ac defenfiene cultus Fidei orthodoxa fellicitus, in confernatione libergatis Ecclefisfica firenum, in Ecclefiarum alterumque pierum locerum confiructione benenolus & benignus, in corum dotatione ac disatione largiflum, in gratiis acbeneficiu erga personas Ecclesiaticas, reguleres & seculares , & in elecmosynarum erga panperes largitione valde munificus , & in denotione ad nos & Ecclefiam finbilis & accensus. Hinc etiam pronents quod conscientia puritatem & bonitatem per quam al-tissimo placeas, totis votis ampletteris, & in ea delitiosum extimaus & suam intendere ac vacare virtutibus firmatis ad condiguum & honeftum affellibus maxime delectaris, ut odore grato de tuis procesibus ad Dominum ascendence mercaris sua potenti dextera ab omni nocumento corporis & anima praseruari. Digue igitur super bu ei gratias deferentes, supplici apud eum deprecatione institimus, ot tuum in bis animum regat & firmet , ac perficiendi ad melius tibi gratiam largiatur. Ex parte fant tua fuit à nobis petitum , ve cam tu quadem bona que ad te dinerfis medis perueniffe nofcuntur, perfonis quarum funt restituere tenestis, & feiet te teneri ad reftitutionem bonorum hujufmodi faciendam, ac persona quibus eorum restitutio seri de-beat, sciri & inueniri non possus, quamquam super his per viros discretos & idoneos feceris diligenter inquiri, pronidere in hac parte tibi Apostolica solicitudine curaremus. Nos igitur qui falutem in te veriufque hominu totu defideriu affectamus , volentes super hoc conscientia tue ad remouendum exinde omne scrupulum remedio consulere opportuno , tuis precibus grato concurrentes affenfu, excellentia tua antioritate pra fentium indulgemus, ot liceat tibi hujufmedi bena pauperibus in eleemofynam crogare, ac de his qua taliter eroganeris , liberationem & absolutionem plenariam consequaris, Vernmtamen seire te volumus quod fe perfonas , &c. Nulli igitur , &c. Si qui, &c. Dat. Viterbit 3. Id. April. Pontific. nollri an. quarte.

De cristini plan de la Constantia (in Constantia) intronspecicies Montreal, qui cit vue Abbaye de l'Ordie de S. Benoili pér de Sclence, au Royaume de Naples, où elles Intern déposées sons va nombeus de marbre, qui a pour infertpion ces mos : Hic cantide, son visigne Sandi Ladesio Rege Franceson. L'Aureur de la Mer det Hithoires dirita même chofe: mais Guillaume Guira L'Aureur de la Mer det Hithoires dirita même chofe: mais Guillaume Guira d'u qu'elles l'unes portées premiscennems i Palerme ne Sielle, confondant peur-

estre Salerne auec Palerme : Les entrailles de lui offces

Furent à Palerme apportées , Où par eles puisque la vindrent ,

Plusieurs beaux miracles anindrent: En un escrin fort & serré

Refurent ses os enserrez, Desquiex a or grant pertie, A Saint Denys en l'Abbaye.

MAINTS BEAVX MIRACLES ] Guill-de Nangis, Guillaume de Chartres de l'Ordre des Freres Précheurs, de Fité & Mirac. S. Ludestis, & Louys Laifice en rapporteen plufeurs. Il y a audiu n' Recueil de plufeuraures fairs en l'Eglife des Iacobins d'Eureux, inferé au tom. 5, des Hift-de France p. 477.

L'ALCENTY SEAT AS EN CY S. Y. L'ACCHOSTICE de Route, l'End'que d'Austere, & Routan de Palme Landque de Spolets funere commis par le PP pour faire l'enquére su fijer des mixeles de S. Louys lofquels emploierent douve an entreis à laine cette recherche. Étant achievé, écremoiér à Route, le Pape Martin IV. commit trois Cardinaux pour l'examiner. Mais éthant décédiment pour le part, l'estapour en for fait singe fois le Pape Hannira IV. & comme l'affaire éthoir fair le point d'ethte conduct, ce Pape mourrus resforce que cette canolisation fue reforère an Pape Bonnier VI II, qui le mitte que cette canolisation fue reforère an Pape Bonnier VI II, qui le mitte con que cette canolisation fue reforère an Pape Bonnier VI II, qui le mitte cet que nous apertonos du Sermon qu'il fai à Ornitro fur la canonization de Caloury, ence pour cette canonization de

Peg. 125

que l'Archanesque de Rouin, a l'es deux aures Euséques futrent commit pour cert emparier sers l'un 17,4 en la peulle année Grégoure à Choiler Pape, Choin Rigand Archanesque de Rouin, al Ernel Euséque d'Austern. Ensire decer ce canonization Robert Comer de Cleromo, fish de ce 3. Rey, commença ju prendre ce tirce, Roberts plus Ladalistic musi clariments, common aus appenoun d'un tirce da mois de Lanniel c'un 150, que de la Carrollaire de Sainer Geneulice de Paris. C'el encore vac ceronitance de la companya que non Roia ausoiren coloniume de juntin le viville de la fie de S. Louys; ce qui e recentile d'un Comme de l'Holde du Viville de la comme de l'Archanes de Nove de Nove-le de l'archanes de l'archanes de l'archanes de l'archanes de l'archanes de l'archanes de Robert en l'an 181, nr. a sin L. Labei, si co dorines Ropaulle en les Annaires Eccled. A 127, 187, nr. 8, 181, Labei, si p. 197, nr. 8, 4 valorité Roberts.

PONN. LEVER. LE CORT (ES. Corps de S. Louys für loue de fon tombeun, quiel choir en l'Eglié de S. Dorys, étransfére en la Sainer Chapellé de Paris las 10st. Le PP. Boniface VIII. 1, spars donné des Indulgences à rous con qui affilieroire à ceux écuations par la Bulle donné à Rome les 1, borde con qui affilieroire à ceux écuations par la Bulle donné à Rome les 1, borde de l'échape l'échape de l'échape l'éc

les Grands du Royaume.

L'an M. fans lesfer rien de vuit

CC IIII<sup>23</sup>, XVIII.

CC IIII-1. XVIII.
Fule core; Long: leuic;
Prifens; cutendre le deuX,
Le Roy qui poi 'cm fif requerre;
Es les Prelats de par fa terre;
La Beronie; mui n'en donce;
I réfu anfi come tonte;
Sas profonnes brunes d', faves;
Fif Dize mains biens miracles lores

Par cel Saint, & pour ses descrtes Bien mostra qu'il l'amait acertes. Estienne Archeuesque de Sens fit l'Office au jour de cette translation en l'E- préfét glife de S. Denys, en préfence des Prelats. La ceremonie & la dépense y 1.616-furent grandes, comme on peur recueillir d'vn Iournal du Trésor du Roy, commençant au 1. jour de lanuier l'an 1297, jusques au dernier de Decembre 1301. qui est en la Chambre des Compres de Paris, qui nous apprend qu'il s'y fir des festins publics, & de grans appareils, que Raoul de Beaumont Queux du Roy y employa cent liures parifis , Robert de Meudon Panerier du Roy 1500.ll.pour les nappes, Alain Breton Sergeant à cheual du Chasteller 10.ll. pour merrre en mulique le chant de l'Histoire de S. Louys : Maltre Guillaume Orfeure 300. Il pour les ouvrages de la châsse ou siertre: Guillaume de Flauacourr Cheualier 60. Il. pour des dépenfes en diuers ouurages, qui se firent pour cerre feife: Les Fruitiers du Roy 2000. Il. T. pour le luminaire: Raoul de Beaumont Queux du Roy 1500. Il. P. pour de la vaisselle. Geosfroy Coquarrix diuerses grandes fommes, rant pour le vin qui y fur liuré , que pour aurres garnifons, enfin que pour l'indemniré des maifons & des éraux qui furent abbatus à Saint Denys, pour cette feste, il fur donné aux proprietzires 255.11.15. f. 6. d. P. LeRoy donna ordre encore à diuerfes personnes pour compilet la vie de ce Saint Roy: Scauoir à Monfieur Geoffroy Chapellain de Monfeigneur Jacques de S. Paul,

qui et cetty dont l'Histoire est imprimée : s'à Mattre Pierre de la Coix, d'Amiens (Le curent, fassois Goussia), de Pierre de l'Coix to il. Il. Il y est me anguel on donna soci. Il 7 per coppi figirezame in accusiation per care sization B. Ledwick Registra Certi Remark de part Section Distription in Francial. Vorce les Annales Gobries Appaul de 1, 1919, 1142, 1217, 113

FREKE LEAN DE SEMOVRS] L'Edit de Poitiets potre. Semoins. Mais je croy qu'il fautire, fret tess de Samis, de l'Ordre des Freres Mineuts, & que c'est celuy qui est nommé entre les executeurs du testament de Pierre de France Comte d'Alençon, dont j'ay fait mention cy-dessus.

REMPORTERENT LE CORPS] Son chef fut depuis tiré & apporté à Paris en la Sainte Chapelle. Guillaume Guiart, aussi bien que Louys de Lasseré, dit que cette Translation se sit en l'an 1306.

L'an mel & troiscens & fix ans,

Ot è paris joir nomele, Cer li Rois mit en la Chapelo Que S. Ley fil tele faire, Qu'à tous le monde deuroit plire Le chief de list frichment, Et fi tris-honorablement, Que par reijoin de la bel caure, Que li dons Saintuaire queure, Le voffei où l'en l'e mis prifent Tontes préfunes qui l'ausigne.

Le Chroni sensi pripassi qui l'aujori.

Le Chroni sensi pripassi qui l'aujori.

Le Chroni sensi sensi

Ful italia jour propremus.

Que le chief du girrieux, Rois

Saint Loys Prince des François,

Que l'an dis Saint en Paradis,

31 fa tranjuist de Paris,

13 fa tranjuist de Paris,

20 manus le soble Stepanor,

Ful faile fa transplation

En l'an de journappine,

En l'an de journappine,

En l'an de journappine,

En l'an de journappine,

La transplation

En l'an de journappine,

Matin écale propresjournés,

Matin écale propresjournés,

Par chiffien an an fainte Reflif,

On meist de Marge, ji com feaile,

Mais ce qui justifie l'antiquité de cette feste est vn Compte du Tiesor du Roy du terme de la S. Lean 116. en ces termes : Frares S. Augustini per pianulă in vigită de fosse ranției capiti B. Ludoui anne presenti qui furmat, chi in vigită are presenti qui furmat, chi in vigită are deceniuse officii, in vesferis, de la mistă are, den. pre spatiste, sc. libr. 17. fel. den. pre spatiste st. libr. 17. fel. den. pre spatiste st. S. Luvy, sc. den. pre spatiste st. S. Luvy, sc. den. pre spatiste st. S. Luvy, sc.

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

que nos Rois conservoient prétieusement, & comme des reliques, estoit son Millel & sa Coupe d'or, dans laquelle on ne beuuojr pas, par respect. Le Compte des dépenses de l'Hostel de la Reine depuis le 25. Decembre 1329. julques au 8. Auril 1330, Mifes des Chapelles, L'Anmafnier pour fairelier & countir le Meffel, qui fu Monfieur Saint Louys 20. f. L'Inventaire des meubles du Roy Louys Hutin, qui est en vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris: C'est l'innentaire de l'Eschançonnerie, &c. Item la Conpe d'or S. Loys, on l'on ne bois poins. C'est encore vne chose digne de remarque, que des lors que ce grand Roy fur mis au nombre des Saints, nos Rois ses successeurs le choisirent pout le protecteut de leurs personnes sacrées, & de leur Royaume. C'est le titre que le Roi Charles VIII. lui donne dans des lettres d'amoruisement, expediées au Pont de Cé au mois d'Auril l'an 1487, dont l'original m'a efté communique par M. d'Herouual, par lesquelles fur la requelle & la priere de son oncle et coulin le Duc de Bourbonnois et d'Annerone Connétable de France. expositive qu'en l'an 1450, estant pour lors Lieutenant Géneral au pays & Duché de Normandie du Roy Charles VII. il aurois en vone Iournée à l'encouvre des Anglois, anciens ennemis de la Couronne de France, à un champ estant auprés du village de Formigny, au diocese de Bayenx, de laquelle journée Dien lui donna la victoire, & furent icenx Anglois desconfit & rompus; dont après s'ensuinit la reduction dudit pays & Duche de Normandie à l'obeiffance dudit Roy : de laquelle victoire le Duc voulant rendre graces à Dieu, vous de faire édifier & construire audit champ où fut ladite journée, une Chappelle en l'honneur de Monseigneve Saint LOYS NOSTRE ANCIEN PROGENITEVE ET PROTECTEVE DE LA COVRONNE DE FRANCE. (C'est le Roi qui parle) & en itelle effablir deux Chappellains on Vicaires , pour celebrer par chacun jour une Messe, & faire certain autre service , tel qu'il aduiseroit pour le salut des ames des Nobles & autres morts en ladite jonrnée: & pour l'accomplissement de cette fondation il auroit acquis de Robert de Mannéuille, Escuier Seigneur de la Vigne, la terre & la justice de Colombiers , au pays & Picomie de Bayenx , tenne de fa Majefté anec 20. linres de rente, en fief noble, le sout enalué à la somme de cent liures de rente annuelle s ensemble une piece de terre contenant environ trois verges de terre pour poser & edifier ladite Chappelle : lesquels fiefs & terre le Roy amortist par sesdites Lettres.



Bartie Ph.

Q

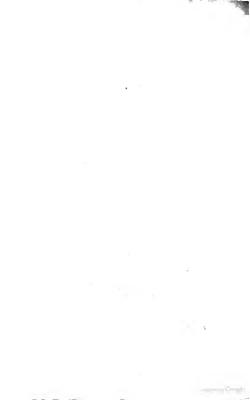

# DISSERTATIONS.

OV REFLEXIONS,

S V R

# LHISTOIRE

DE S. LOVYS

E'CRITE

PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE.



### TABLE DES DISSERTATIONS

DES (ôstes d'armes; & par occasion de l'origine des Couleurs, & dés Métaux dans les Armoiries.

11. Des plaits de la porte, & de la forme que nos Rois observaient pour rendre la Iustice en personne.

111. Du Frerage & du Parage.

IV. Des affemblées solennelles des Rois de France.

V. Des Cours & des Festes solennelles des Rois de France.

VI. De l'origine et de l'usage des Tournois:

VII. Des Armes à outrance, des Ionstes, de la Tableronde, des Behourds, et de la Quintaint. VIII. De l'exercice de la Chicane, & du jeu de passes à

cheual.

1 X. Des Cheualiers Bannerets.
 X. Des Gentilshommes de nom 
 d'armes.

. XI. Du cry d'armes.

XII. De l'osage du cry d'armes.

XIII. De la mouuance du Comté de Champagne.

XIV. Des Comtes Palatins de France. XV. De l'Escarcelle es du Bourdon des Pelerins de la Ter-

re Sainte. X V I. Du nom & de la dignité de Sultan , ou de Souldan.

XVI. Du nom & de la aignite de Suitan, ou de Soutaan. XVII. Du mot de Salc, & par occasion des loix & des terres Saliques.

XVIII. Del'Oriflamme , & de la Banniere de S. Denys. XIX. Du Tourment des Bernicles, & du Cippus des anciens.

XX. De la rançon de S. Louys.

XXI. Des Adoptions d'honneur en Frere, & par occasion des Freres d'armes.

XXII. Des Adoptions d'honneur en fils, & par occasion de l'origine des Cheualeries.

XXIII. Suite de la Differtation précedente, touchant les adoptions d'honneur en fils, où deux monnoyet de Theodebers I. & de Childebers I I. Rois d'Auftrafie font expliquéet.

XXIV. Des Couronnes des Rois de France de la premiere,

feconde, & troisséme Race: de celles des Empereurs d'Orient & d'Occident, des Ducs, des Comtes de France, & des Grands Seigneurs de l'Empire de Conssantinople.

XXV. De la communication des Armoiries des familles, ou à une partie, accordée par les Princes à disserfes personnes, par forme de prissilege, ou de recompense.

XXVI. Explication des inscriptions de la vraye Croix, qui est en l'Abbaye de Grandmont, & de celle qui est au Monastere du Mont S. Quentin en Picardie.

XXVII. De la Préeminence des Rois de France audessis des autres Rois de la terre ; & par occasion de quelques circonstances qui regardent le regne de Louys VII, Roy de France.

XXVIII. Du Port Itius, ou Iccius.

XXIX. Des guerres priuées, &du droit de guerre par coûtume. XXX. Des Fiefs jurables & rendables.



# DISSERTATIONS

## OV REFLEXIONS,

SVR

### L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

DES COTTES D'ARMES,

Des par occasion, de l'origine des Couleurs & des Métaux
dans les Armoiries.

### DISSERTATION I.



A Cotte d'armes a esté le vétement le plus ordinaite des anciens Gaulois : il elloit appellé par cux 5a- 2ng. f. agg., d'où nou auons empounté le moi de 3.pg., où 24 vist. de 25.ps. 5a forme estoit comme celle des Tuniques de nos Discres, se mêmes quelque-viva de nos Auteurs lui en donnent le nom. Pour l'ordinaire elle ne passior pas les genoux, ainsi que Martial a re-

marqué,

Dimidia que nates Gallica palla tegis.

L. t. pie.

Ils s'en feruoient en temps de guerte pardeflus la ?

cuicalle, de même que les Chevaliers François de la

es qu'elle se mettoi pascelliement défine a, qui à retenue cette appellation, parforce, qui vioient d'un familiable vétermant paul definit e utilité, appellé pour que son principal de la consoire le consoire le collection de la consoire le collection que de que son principal vige chief à l'éfent de consonière le collection de la consoire le collection de la c f. ja

Micet. in Man.L.

Les François se servoient dans les commencemens d'une sorte de vétement, Saugall. Lt. ou de manteau, qui leur effoit particulier, qui estant mis sur les épaules, venoit jusques en terre deuant & derriere, & par les côtez à peine touchoit aux genoux, qui est la forme du manreau Royal de nos Rois, aux jours de leurs Sacres. Mais depuis qu'ils passerent dans les Gaules, ils quitterent cette sorte d'habit, & prirent la cotte d'atmes, ou le sayon des Gaulois, acause que leur yfage leur fembla plus conuenable à la profession qu'ils faisoient de la guerre, & moins embaraffant dans les combats : quia bellicu rebut aptier videretur ille habitus. Ce sont les termes du Moine de S. Gal.

Toutefois comme la nouveauté plait, & que les François sont naturellement fujets au changement, ils porterent quelquefois les cottes d'armes plus longues, & jusques à mi-jambes, & mêmes jusques aux talons. C'est ainsi que Niceras represente la cotte d'armes du Prince d'Antioche, Seigneur Francois, au temps du Tournoy qu'il fit à Antioche à l'arriuce de l'Empereur Manuel Comnene. Il effoit, dit-il, monté fur vn beau cheual plus blanc que neige, reueru d'une cotte d'armes fendue des deux côtez, quilui battoit jus-

ques aux ralons : aumys ale yenne Anglois, asrné d'un grand vessement, qui ini Freif. 1 battoit jufqu'à terre, armoié de fon armoirie, d'un blanc faint, à deux paux aigni-

che de El fel de gueules, l'un deuent, l'autre derriere. La Chronique de Flandres parlant £8.5L de l'Empereur Henry de Luxembourg : & fut monté far un grand destrier, & ausit vefin un ternicle d'or (tunica) à aigle noir, & deux manches liées, qui aloient insques sur la main : & ce tornicle lui pendoit jusqu'à my-jambe. Cette forme de S. Bernard. cottes d'armes longues se remarque souvent dans les anciens seaux. S' Bernard a ainsi parlé de celles des Cheualiers du Temple : Operitis eques sérieis, Templi c. s. & pendulos nescio quos panniculos loricis (uperinduitis, depingitis hastas, ctipeos, &

fellar, &cc. Mais parce que cette forte de vétement estoit presque le scul, où les Seigneurs, les Barons, & les Chevaliers puffent faire éclater leur magnificence, acause qu'il cachoit le surplus des autres habits, & les armes, ils les faisoient ordinairement de draps d'or & d'argent, & de tiches pannes ou fourtures d'Hermines, de Martes zebellines, de Gris, de Vair, & autres de cette natu-

m. 45 re. Et c'est des corres d'armes, qu'il faut entendre Albert Chanoine d'Aix-la Chapelle, lorsqu'il décrit les accoûtremens de Godefroy de Bouillon, & des autres Barons François, quand ils vintent se presenter deuant l'Empereur Alexis Comnene, écritant qu'ils y parurent in flendere & ernatu pretiofarum veftium, tam ex ostro, qu'am aurifrigio, é in nioro opere Harmellino, é ex Mardrino, Gri-L. p. v. stigne é Fraire, quibus Gallarum Principes procipio Vinnature. Ex ailleure, taccon-cane two défaire des François, il dit que les Infidéles y firent vn grand butin,

& emporterent molles Veftes, pelliceos Varios, Grifios, Harmellinos, Mardrinos,

oftra innumerabilia auro texta miri decoris , operis , & coloris.

L'abus qui se glissa auec le temps dans le porr de ces draps d'or & d'argent, & de ces riches fourrures, vint à vn tel excés, particulierement dans les occasions de la guerre, & aux voyages d'Outremer, qu'on en interdit l'viage, comme citant vne dépense superflue & de nul fruit. En celui que le Roy Plulippes Auguste & Richard Roy d'Angleterre entreprirent l'an 1190, entre les Ordonnances qui furent dreffées, pour établir l'ordre dans la milice; il fut resolu que l'on s'abstiendroit à l'auenir du port de l'Ecarlate, des peaux de Vair ,d'Hermines, & de Gris, dont la dépense estoit immense, & plus vaine, que necessaire : Statutum eft etiam - qued nullus Vario vel Grifio, vel Sabellinis,

Newlo. 1. 3. vel Escarletis vetatur. Il semble que cét ordre fut encore observé sous le regne de S. Louys, qui en ses voyages d'Outremers' abstint de porter l'Ecatate, le Vair et l'Hermine, Ab ille enim sempre nanquam indutus se Squarleto, vel panno visioni, se la brancha, nes pellibra variis, sed velle nigri caberis, vel camelini, sen per-Gull. 4 Nang. p. net. sei. Le Sire de Ioinuille rend le même témoignage, écriuant qu'enques puis

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

en fes habits ne voulue porter ne menu V air, ne Gris, ne Escarlate, ne estricfs, & esperons dorez, Er ailleurs il affure que rant qu'il fur outremer auce ce Saint Roy, il n'y vir pas vnefeule cotte brodée. Comme cet abus continuoir, & qu'il n'y auoir personne qui ne s'incommodat pour se couurir de ces pannes exquises, on sur obligé en Angleterre, aux deux Parlemens qui furent renus à Londres l'an 5 1334- & l'an 1363, de faire défense à roures personnes qui ne pourroient dépenfer cent liotes par an, d'yfer de fourtures. C'est ce qui a donné sujet à deux Auteurs Alemans de se plaindre de cette manie qui auoit cours de leur Helmal. temps : Ad marterinam veftem anbelamas quafe ad fummam beatitudinem. C'e- Brene say. toir particulierement dans les occasions de la guetre, où les Grands Scigneurs failoient parêtre leur magnificence dans la richeffe des habits & des cottes d'armes, Guillaume de Guigneuille Moine de Challis :

On Cons bannieres defoloiées. Ou font by aumes & bachiness , Tymbres & veffus velues,

A or bath & argent, Et à autre connitoiement.

Ce n'est pas pourrant que j'estime que l'on air seulement commencé à porter ces riches fourrures depuis les guerres saintes : estant trop constant que les François en ont vié dés le commencement de la Monarchie. Eguinard écrit Prin. in que Charlemagne estoit ordinaitement véru à la Françoise: Vestiin paprie, hec eft Francico viebasar: & que durant l'hyuer, ex pellibus lurrina thorace confecto

bumeres ac pellus tegebas. D'où nous apprenons que les anciens Françoisse seruojent de fourtures dans leurs vétemens, comme les autres peuples seprentrionaux. Entilins Numatianus, Claudian & Sidenius nous repreientent les Goths, Emil. L. & leurs Roys, rour fourrez, y estans appellez pellisi neges. Le même Sidonius in Roy, se témoigne la même chose des Bourguignons. Odon de Cluny dir que Geraud des l.s. Conred'Aurillac Vestimentis pellicea (uper vestibus viebater, quia genus istud in 114a. L. 1.

dumenti selent Chrici vicissim & laici in vsam habere. A quoy se tapportee co voccius. passage d'Iues Enesque de Charrres, écrimant qu'Estienne, qui se vouloir a devues. conseruer en l'Euéché de Beaumais, auoir artiré la pluparr des Chanoines à las Cara. fon party, par le présent qu'il fir à chacun d'eux de ces riches fourrures : ques q. 104. fibi pelliculis peregrinorum murium, atque aliis hujufinadi vanitatum ancupiis inescaverar. Roger de Houeden dir que l'Euesque de Lincolne estoir obligé de Missel de présenter au Roy d'Anglererre, par forme de reconuoissance, yn nianteau de 1195.

martes zebellines. Quelques sçauans se sont persuadez auec beaucoup de sondement, que les

Herauds ont emprunré de ces cotres d'atmes les métaux, les eouleurs, & les pannes, qui enrrenren la composition des armoiries. Le sçauant Marc Velser Palle. L. 4. est vn des premiers qui a auancé cette opinion, en ces retmes : Atque egocom- Rei. Aug. pertum habeo pleraque infignia, quorum meri colores, ex militari primo habitu manaffe: fen (quod hattenus codem recidit) in militum faga migraffe ex clypeis. Henry Spelman Auteur Anglois l'a auffi touchée en son Aspilogle, lorsqu'il écrit que ces riches peaux onr donné lieu aux Genrilshommes d'en emprunter les couleurs pour les mertre dans leurs écus, & dans leurs armoiries : Sapenamerò pelles quedam, quibm aliàs ad bonorem & infignis induebantur proceres, colorem elypeù (abminifrant Armellinorum & Zebellinorum. Er après ces grands hommes, vn de nos Aureurs François l'a encore auancée, sans la prouuer, non plus que les autres, écrivant que c'eft par les veftemens qu'en a introduit l'ufage du blazon, eft Charles s à dire la pratique des métaux , conteurs & faurrures , & les termes & les regles , parti- Troir Heculierement paur le comportement des ermoiries observées par les Heranz, jusques en milieux ce temps. Cette opinion est rellement plausible, que je ne fais pas mêmes difficulté d'auancer, que c'est effectuement de ces cottes d'armes, qu'il fautri-rer la source & l'origine des métaux, des pannes, & des couleurs, qui com-

polent aujourd'huy les armoiries. Mais comme elle pourroit furprendre d'a-Partie IL

Cuigo, en MS. da Per

Lerinoge di

bord, si elle n'estoit accompagnée de preuues authentiques, je me propose de continuer cette Differtation, & de prouuer, que ee que nous appellons vulgairement couleurs, en termes de blazons, n'est pas vne simple couleur, comme on a crû jusques à présent, mais vne panne, ou fourrure, ne plus ne moins, que l'Hermine & le Vair, que l'on baptize de ce nom. Car quant aux deux métaux, qui'entrent dans les armoiries; iln'est pas bien difficile de conceuoit

qu'ils n'ont esté tirez que des cottes d'armes faires de draps d'or & d'argent. Entre les peaux & les riches fourrures, dont les Auteurs du moyen temps ont fait mention, font celles de Vair, d'Hermines, de Gris, de Martres, ou Martes, & autres reptifes dans les vicilles Ordonnances du peage de Paris.

fous le titre de Pelleterie, dans la Coûtume de Normandie, dans le compte d'Estienne de la Fontaine Argentier du Roy de l'an 1351, qui est en la Chambre des Comptes de Paris, & dans diuers Auteurs. Toutes ees fourrures sont reconnues vulgairement fous le terme general de Pannes, qui est vn vieus mot François, encore en viage parmy nous pour marquer la fourrure, ou la doublure d'un manteau, & qui est partieulicrement donné à certaines étoffes de soye, ayant le fil long à guise de peaux, ausquelles elles ont succedé, l'yfage des fourrures avant ceffe. Il fe trouve en toutes rencontres dans Froiffarr, Monstrelet, & autres Auteurs de ce temps-là, lorsqu'ils font vn dénom-

Froif. t. vol. ch. 36 L. vol. ch. brement des meubles les plus précieux. Nos Poètes l'emploient auffi fouuent, 117. j. wel. comme le Roman de la Rofe, Guillaume Guiart, Martial d'Auuergne en ses Arrests d'Amour, le Reclus de Moliens, & autres. Quelques Ecrinains Latins 2.wel. p. 78. l'onr tourné par celui de Pannus, & entre autres Geoffroy Prieur du Vigeois

en la Chronique, en ce pallage: Berones tempore prisse munifei lespitores viti-bue opthuntur pannu, adée ve Eustregiu. Episcopu, Vicecome: Lemanicustis, & Vicecome: Combornensis erictinu ac vulpinu pellibus aliquoties viceconar, quas post illes, mediocres deferre erubefeunt.

Ie ne prétends pas m'étendre sur toutes les riches fourtures, dont les grands Seigneurs se reuétoient : je me renferme seulement en la deduction de celles ui entrent dans la composition des armoities, dont il y en a deux, qui pasfent & font reconnues fous le nom de Pannes, fçauoir l'Hermine & le Vair : & les cinq autres sous le nom de couleurs, quoy qu'effectiuement ce soient pannes, comme le Vair & l'Hermine, qui est ce que je prétends justifier aprés que j'auray dit quelque chose des deux premieres que les Herauds ont toujours qualifié pannes & fourrures, acause peut-estre, que les pannes de Gris, de gueules, de finople, de fable & de pourpre estant simples de leur nature, & fans mélange d'autres peaux & de figures, elles ont passé auec le temps pour les simples couleurs dont on se servoit pour les exprimer dans les écus ec que l'on ne pouvoit pas faire de l'Hermine & du Vair, parec qu'estans des peaux composees, ou du moins diversifiées par la eouleur de leur poil; on aesté obligé de conferuer leuts noms mêmes dans les blazons des écus.

L'Hermine est vn perit animal de la grandeur & de la forme d'vn grand rat, & en effet est vne espèce de rat, ainsi nommé par les Naturalistes tant Gtecs que Latins. Son museau est pointu & affuronné, sa peau d'une extré-.Ls. ne blancheut, à la reserve de l'extrémité de sa queue, qui est noire. Pline écrit que ees animaux se tiennent cachez tout le temps de l'hyuer dans leurs Miss 14. tanieres, & qu'ils ont le goust excellent. Ælian dit qu'ils ont vne connoisd'anim.c. sance de l'auenir, & que lors qu'ils préuoient quelque ruine de bâtiment, sin. L. L. ils s'en retirent. Il ajoûte ailleurs que dans vne isle du Pont-Euxin, nommée

Heraelée, parce qu'elle estoir dédiée à Hercules, il y auoit vn grand nombre de ces rats, qui auoient du respect pour eette diuinité, ne touchans à au-eune chose de ce qui lui estoit consacré. Vn Heraud d'armes qui viuoir sous l'Empereur Frederie d'Austriehe & Henry Roy d'Angleterre, en vn Traité qu'il a fait du deuoit des Herauds, remarque vne autre propriété de cétanimal, qui est, qu'il appaise les autres bétes qui sont en dissension les vnes auce

les autres, & que lots qu'il ne peut les accorder, il se conserue dans la neutralité. S. Hierôme parle en quelque endroit de l'odeut agreable des peaux de ces rats. 1. Him. 1 sdoris autem suffitus, & dinersa thymiamata amomam, cyphi, enanthe, museus, & - coore peregrini muris pellicula. Sigilmond d'Herberstein, en sa description de la Mos- 1.44. couie, nous apprend qu'il y a des saisons de l'année où les Hermines ne sont pas fi blanches, & comme on les debite ordinaitement renuerfées, il ya des marques à la reile & à la queuë, qui font juger aux Marchans, si elles ont esté prifes en bonne faifon.

La peau des Hermines a esté emploiée de tout temps à vsage de fourture, & a esté en grande estime parmi tous les peuples pour son extréme blancheur. Les Rois & les Princes en ont vie, comme de l'une des plus exquifes, & s'en font teuétus dans les grandes cétémonies : & les Grands Seigneuts en unt fait des cottes d'armes, qu'ils ont portées dans les armées. D'abord on se contentoit de joindre toutes ces petites peaux', & de les coudre ensemble, en laissant pendre les queues, dont les extremitez qui sont noires, formoient cette diucrlité de couleurs, qui se rencontrent en la panne d'Hermines. Ces peaux ainsi ajustées sunt appellées par Ammian , dans le passage que je rapporteray in- de continent, pelles filnefrium murium confercinere. Ce qui a donné fujet aux He- 4 34 rauds de blazonner l'Hermine d'vn seul nom, sans exprimer le blanc & le noit. la nature de cet animal estant telle, que sa peau est naturellement diucrsifiée de ces deux couleurs. Mais depuis, pour rendre ces fourrures plus vnies, on a retranché les queues, & on a moucheté cette grande blancheur de petits morceaux de peaux d'agneaux de Lombardie, qui font fort noirs, auec vne obseruation des distances; en sorte que ce noir ainsi entremellé servoit à rehausser la blancheut naturelle de la peau de cét animal.

Entre les peuples qui ont le plus vie de ces peaux , ont esté ceux d'Armenie lefquels fujuant l'autorité de Inlim Pollax, auoient vn vétement tout pat- Poller 1.5. ticulier, appelle par les Grecs เมษาทร์, parce qu'il eftoit fait de peaux de tats, e si qui naissent en ce pays-là. Aspaiss นิ่ง เมษาทร์, ต cs เมษา รูป พระ อะหมู่ อะหมู dies paquiss. Alcuin temble auoit exprime la force de ce mot, au Poème qu'il a partie. fait de Charlemagne, où parlant de Berre sa fille, il dit qu'elle auoit à l'entout du col vne peau, qu'il appelle Muriue, c'est à dite vne peau d'Hermines. ou de rats de Pont :

Lactes anippe ferunt pretiolam cella murinam.

C'est de l'Armenie, que ces petits animaux ont emprunté le nom qu'ils ont aujourd'huy : car comme ils ont esté appellez premierement Rats de Pont, Mures Pontici, non que ce fust vn rat de met, ainsi que la Colombiere a mis p. 43-46 en auant en la Science Hetoique; mais parce que les peaux effoient apportées en Europe, ou decette Iste, dont Ælian parle aux lieux que j'ay citez, & qu'ailleurs il semble placer prés de l'emboucheure du Danubesou plurot, ce qui est Aniens plus probable, de la Prouince du Pont en Asie: ainsi dans les derniers tiecles on les a nommez Rats d'Armenie, ou du moinson a joint cét adjechif à leurs peaux, patce que le débit s'en faifoit en cette province-là , & acause que ces animaux y prennent naissance : d'où vient qu'on appelloit ces peaux vulgairement peaux d'Armenie, ou comme l'on parloit anciennement en France , peaux , des Hermins, ou d'Hermins, c'est à dire des Armeniens, parce que ces peuples auoient courume de s'en reuétit, sujuant l'autorité de Pollox. Car en vieux François on disoit Hermenie, au lieu d'Armenie, & Hermins au lieu d'Armeniens. Ville-Hardouin parlant de Leon premiet Roy d'Armenie, ou de la Cilicie, le Tutore !. qualific Sire des Hermines, ou Ini-même en quelques epitres, qui se voient par-rum Hermeniarum. Froitfart fefert fouvent auffi du mot d'Hermenie, au lieu d'Ar - wl. ch. 79. menie, comme encore l'Auteut du Roman de Garin de Loherans: Partie 11.

Rij

Ge te doursi mon peliçon Hermin, Et de mon col le mantel febelin.

Et ailleurs:

Sire , affis l'ont Sarazin & Perfent , Et Rox & Hongre, & Hermin & Tirant.

Quelques Ecrivains Latins qui ont parlé des peaux d'Hermines les nomment Liqu Hermelline, comme Pierre Damian, Albert d'Aix, & entre les recens Paul loue & Alexandre Guaguin en leurs Descriptions de la Moscouie, d'vn terme Albert.Aq. vsité par les Italiens, pour signifier quelque chose venant d'Armenie : dont ils se seuent encore pour exprimer l'Abricotier, appellé par les Latins Malus As-meniaca, lui donnans le nom d'Asmelline. Les Espagnols nomment les Her-

mines, Armiñes, d'vn terme plus approchant du Larin Armenia.

Oril n'elt pas fans exemple que les riches fourrures, qui ont ellé en viage
parmi les Grands, aient elle reconnuest du feul nom adjectif des prouinces, où

elles se debitoient, & d'où elles s'apportoient, sans specifier ni le nom, ni l'espece de l'animal. C'est ce que je vay faire voir incontinent, lorsque je parleray des Martes Zebellines. Ce qui n'a pas esté en vsage seulement dans les derniers siecles, mais eneore a eu lieu dans l'antiquité. Car je remarque que ces mêmes peaux d'Harmines ont esté autresois appellées Peaux de Babylone, parce qu'elles se debionient en certe capitale de l'Alfrie, qui est voitine de Liourdon I Ammenie. Le lutrisconfulte Martian en fait mention, comme auss S. Hie-16 1-16 Armenie. Le turiconaute reasuate en la constant de la con

Et getta-on fur lui vn drap de Bonninent. 1993 4. Vn Auteur Gree, qui afait vn abregé de la Defeription du Monde, dit que le mactour trafic des peaux de Babylone fe fuitoit en la Cappadoce. Estrates di mainte la Cappadoce estrate de mainte de la Cappadoce de mainte de la Cappadoce de mainte de la Cappadoce de l Aria.1.17estojent les mêmes que celles d'Armenie, écriuant que les peaux de Babylone eftoient peaux de Rats, & qu'elles sedebitoient chez les Perses, qui les prisoient beaucoup, & en faisoient des robes, ou des couvertures qu'ils appelloient zaniges, dont Pollux & Ammian sont aussi mention. Les Grees tecens Int. Paul. 6.7.6. 15.

appellent encore à present les Hermines Hormu, sans ajoûter l'espece de l'aote 1346 nimal, & non feulement les Hermines , mais encore toutes fortes de rats indifferemment

Les Herminesne naissent pas seulement dans l'Asie & autres provinces de folie 1. 2 l'Orient, mais encore dans les pays Septentrionnaux. Iustin au l. 2. de son Hi-ftoire dit que les Scythes, qui habitoient les terres occupées aujourd'huy par les Tartares & les Molcouites, le servoient de peaux de rats pour véremens, ignorans l'viage de la laine: Lana ils vius at vellinm ignotus : O quamquam frigoribus continuis vrantur, pellibus tamen ferinis, aut murinis vestiuntur. Ne faifant aucun doute qu'il n'ait entendu parler des peaux d'Hermines, veu qu'il est constant que la Moscouie, & autres prouinces voisines abondent en ces animaux: & cecyest encore confirmé par Ammian Marcellin, lors qu'il parle des Huns, que quelques Auteurs qualifient du nom de Scythes: Indumentis operiuntur linel.c. teis, vel ex pellibus filsettrium murium confercinatis. Martin Cromer dit que les marchans Polonois en font grand trafic. Paul Ioue & Alexandre Guaguin af-

seurent le même des Lappons, & autres peuples tributaires du Grand Duc de Moscouie. Le Iuif Benjamin en son Itineraire, & lean d'Otronuille en la Vie de Louys III. Duc de Bourbon, remarquent auffi qu'il s'en trouve grand nombre dans les forests de la Prusse. Alderisius Aureur de la Geographie Arabe témoigne qu'il y en a dans quelques forests de l'Afrique. & enfin la Chronique MS. de Bertrand du Guesclin parle en quelques endroits des peaux d'Hermines,

qui s'apportoient des païs appartenans aux Sarrazins:

Veitus mouls noblement de sendaure & d'orfrou , Et de beaus dras ounces d'Hermins SaraCinois.

Ic ne veux point m'arrêter à ce qui regarde le blazon de l'Hermine, patce qu'outre que cela est hors de mon sujet, cette matiere d'ailleurs à esté traisee amplement par tous ceux qui ont écrit des blazons. Le remarque feulement communial que l'Hermine estant l'armoirie des Ducs de Bretagne, en eltoit aussi la deuise. de france. Bretagne Roy d'Armes décripant l'enterrement du cœur d'Anne Duchesse de 444 Bretagne & Reyne de France, dir qu'à l'entrée de l'Eglife des Carmes, où il fut déposé, il y auoit vn grand écu party des atmes de France & de Bretagne, couronné de deux Coutonnes, & enrichy d'une cotdelicre d'ot. Au deffondudit efin y anoit une ermine faite pres duvif, ayant un fanon d' Ermines an col , paffante effoit fur une mote de verdure (que la Colombiete a mal pris pour de l'eau) & difoit celle dite Ermine , A MAVIE, qui eit l'antique mot du noble pays & Duché de Bretagne. Ce mot n'est autre, si je ne me trompe, que le cry de guerre des Ducs de Bretagne, n'ayant rien de commun auec l'Hermine : quoy que je n'ignore pas qu'ils ont encore crie Saine Tues, ou Saint Male : se pouuant faite qu'vn Comte ou Duc de Bretagne s'estant veu en peril dans le combat. auoit imploré l'affiftance destiens, en criant que l'on en vouloit à fa vic : mais cela n'est qu'vne pure conjecture. Chifflet temarque encore que Frederic chiffs la d'Artagon Roy de Naples institua l'Ordre de l'Hermine en l'an 1497, qui pen-and. doit à vn collier d'or. Voilà ce que j'ay remarqué de l'Hermine : maintenant Chill. est. il faut dire quelque chose du Vait, auant que de parler des couleurs, qui en-

trent en la composition des armoiries Tous les Auteurs conviennent que le Vair a efté l'une des plus riches pannes ou fourrures, dont les Princes se soitent touétus. Nos Herauds qui le réconnoillent & l'admertent dans les armoiries , auce l'Hermine ; le reprefentent comme parfemé de cloches, les vnes en leur forme nagurelle, les autres renuerfees, jointes ensemble. Cafer Vesellis , Autour Italien décriuant les habits Cafen Per & la robe d'Ordelafo Faliero, qui eftoit Doge de Venife en l'an 1085, dont la selu de fi figure se voit sur la porte du Trésot de l'Eglise de S. Marc de la même ville, n. de m. dit, que la robe de ce Duc est sourrée de peaux de Vair, qu'il teptrsente dens de comme le Papelanné. Voicy les termes de cet Auteut, pour faire voir l'esti-notal qu, me que l'on faifoit de ces peaux anciennement, Il mante Dungue era di feta frigiato d'oro, & fodrato di Vari pelli, che in guei temps Erano di grandifima ilima, & di qui nafce che l'Armi & l'infegne di molte famiglie nobili fanno oltre le altre cofe queste pelli, che Chiamario Vari, & percio fivede, che l'Antichi Pistori quelungue volta volenano ritrar qualche gran perfonaggio di auttorità ; lo depingenano;

ordinariamente con un manto fodrato di queito pelli. La plupart des Auteurs écriuent que le Vair n'est autre chose qu'vne fourrure Faute. L. compose de petits morceaux de peaux d'Hermines, & de celle d'vne bétellette, de Chiud.
nommée Ga 15, lesquels estans découpez & taillez arustement en triangles, reprefentent la figure de diverfes cloches renuerfees les vnes contre les autres, les drojtes estans de gris, les tenuersees d'hermines, au moven de ce que le poil venant à s'eslargit au bas du triangle, & à se messer l'un patrit l'autre, il prend la figure de la cloche, ou d'vn verre, d'où quelques-vns ont penfe que cette pelletette avoit pris fon nom: delà on infere qu'au blafon du Vair, aussi bien qu'en celui de l'Hermine il n'y a point de fonds, c'est à dire qu'il n'y a aucune piece chargeante, ni semée: l'argent qui est emploié pour marquer la blancheur de l'Hetmine; & l'azut, qui represente le Gris, auquel cette couleur tire plus que pas vne autre, e ft ant Vair: bien qu'improprement on prene aujourd'huy l'Azut pour le Vair,

comme l'on fait les mouchetures noires pour les Hetmines. Le Recht-Ces memes Periusins ajoutent que c'est pour cela que le nom de Vair a esté fame en donné à cette pelleterie, acause de fa varieté, estant diversisée de peaux de ration de periode de partir de periode de p differences couleurs, de même que parmi les Latins, Vellis varia dicebatur, que us. n 15 erat discolor, dinerfisque coloribus confine: Cat suivant le dire de Ciceton, Varie- son

par 171, na. Verban Laisma ell, idaps preprit galam in dilpiralme claritus dicine. Cent sin a de Babylone Embient sous cettle has penniera quoi un timunede cefortes de fourment, mues marquecies a climetinisce. Zonare raconce que Sapor Noy de Perfe, qui 1. news visor descrept de Grand Conflantin, ayant fair voir à fich fish Admarfes alors 1. news visor descrept de Grand Conflantin, ayant fair voir à fich fish Admarfes alors 1. news visor descrept de Grand Conflantin, ayant fair voir à fich fish Admarfes alors 1. news visor description de Conflantin (1. news) de la conflantin

zamen. equetées, il luy demanda ce qu'il luy fembloir de Criche préfents: A quay Adamarfeis fet réponde, que loriquel d'enou Rey 1 il front situe vu paullon fant 
comparation plus equats, & qu'il le front situe de peaux d'hommen. Ce que cet 
Autour tapporte dece june l'hence pour un préfigue de la crususé, qui luy fit 
pertie le Royaume dans la faite du temps: & faifant voir d'ailleurs en cét 
endoit que ce peaux de Babylone et finent de interés couleurs, & comme 
a faite.

\*\*Autour appoint de ce peaux d'airpoint et de l'entre de l

diez amet, in quidus aus avri de pella Balpinaira verminalas juliura, fid ad fiem places mendante de medita difficialis. Muis jue chouze paque que epilalge ne doisine elive-entendu du parchemin, ou du velin de ces liures, que 10 no rossoi de figures, de penneure Se de mignamere: car finisant Patourité de Plina, Culture 14- disserbit pilitras intersor habijam mentini ciedensai, de meno impelio. Quoy que 13- en fois, syant publich ey-elexant gole les pears, donc excue de balsylame fusiones en fois, syant publich ey-elexant gole les pears, donc excue de balsylame fusiones en fois, syant publich ey-elexant gole les pears, donc excue de balsylame fusiones de fois, por chini composite en mentione de pears du pays il el duit de les pears de la composite de la pears de la composite de la pears de l'elemines & de Gris, qui fons des animans qui maisfens ordinairement fous per de la composite de la composite

Aima L.

Applicate lixene dans Achenée: mais felon mon fenziment cét Auteux femble parler des Applicate lixene dans Achenée: mais felon mon fenziment cet Auteux femble parler des Applicateux de Levièle.

Monne en fon lineunsaire des deux Langues écrit que le Fair elt vos effect d'Exercite de pell tireat for le colombin par le bast du cops, ch blanc fins le vorant de pell tireat for le colombin par le bast du cops, ch blanc fins le vorant de pell tireat for le colombin par le bast du cops, ch blanc fins le vorant de pell tireat for le colombin par le bast du cops, ch blanc fins le vorant de pell tireat for le colombin par le bast du cops, ch blanc fins le vorant de pell tireat for le colombin par le bast du cops, ch blanc fins le vorant de pell tireat de pell ti

ter dass le jean, celiuli, fort de fuerren eus mantenes des Rus, lappelle ou dinerfife en aperance de teasières de telembre, de la leus, eus de pla gread, ser la mefife en aperance de teasières de la leus, eus de pla creat de la leur la leur de la missière vulame, qu'au appelle, gread vair, va petit vair. Va Auscus de ce temps la leur de la leur miniquez, qui et à, ce dis-il, no verge le de peus de Marez Zebellines, le de cara miniquez, qui et à, ce dis-il, no verge le leur de la leur le comment ver, dout le Rous E les Grands pouvenes americai des le le composité de versere de le le leur de leur de le leur de leur de le leur de le leur de le leur de leur de

Koferaux aux menus vers. Mais quant à moy feilime que cessainnus, dom hospaine cous era Auteurs patient, ne fora autres que les cité, que le laif Benjamin finition. Le consequence de la companie de la companie de la companie finite de la companie de la compa

Vaist de Sclasonie: Nememonin les peaus de Gris n'ont pas efte étimées inches que celles de Vaix Le Cérémonial Romain parlant des Chappes des mais Le Carlinants, cliq que 4 quent freit Mayeris bedémades vijue a de Sabelson faire. Le Parlamant, cliq que 4 quent freit Mayeris bedémades vijue a de Sabelson faire. Le Parlamant, cliq que 4 quent freit Mayeris bedémades vijue a de Sabelson faire. Le Comment de Marcardo de Sabelson faire de Marcardo de Certain fort. Gallent de Nova de Certain fort

Variation. Qui ont traitté des armoiries ) écritains au fujet du Vair, difent qu'il y a vne

forte de Vair dans les Blazons, qu'on nomme, Beffroy de Vair, ce qui est lorsque le vair est representé en figures plus grandes, & qu'il y a moins de traits, le voudrois qu'ils m'eussent cité quelque Auteur de consideration pour leur garand; car trouuant certe exprellion impropre, j'aurois peine à la receuoit. Ie sçay bien que Claude de S. Iulien en ses Mélanges Historiques, parlant de Mé la Maison de Bauffremont, dir qu'elle porte des atmes parlantes, sçauoir des Beffreys-ment, c'est à dire beaucoup de bestrois: Surquey il faut noter, du cet Ecriuain, que ceux fe trompent , qui blafounent les armairies de Bauffremant, Varrées d'or & de gueules. Car le vray Blazon eft, femé de Beffroys, on Eauffrois fans nombre. rermes qui font affez voir que les beffrois font differens du Vait, qui est vne panne, où l'autre est vne cloche. Car ainsi qu'il dit au même endtost; le mot de Befroy fignificit anciennement une groffe cloche, qui picquée donnoit bel effroy, c'eft à dire grande frayeur. Ce n'est pas pourtant que je voulusse admettre cette definition du Beffroy, ne me fouuenant point auoir leu ailleurs que la cloche du Beffroy air este nommée Bestroy , qui estoir vn nom donné ordinaitement aux tours de bois dont on se setuoit anciennement pour saite les aproches, lorfqu'on affiegeoit vne place, ainfi que j'ay amplement justifié en mes Observations. Il est vray neantmoins que Dominicy a traité de cette saçon davaire de parler battre le beffrey, c'est à dire sonnet la cloche de bestroy, & Estien. Francaie 

Quoy qu'il en foit, il est fort probable que le Vair a esté distingué du Gris, en ce que le Vair estoit de peaux entieres de gris, qui sont diuersisées naturellement de blanc & de gris, ces petits animaux ayans le dessous du ventre blanc, & le dos gris, de sorte qu'estant cousues ensemble sans art, elles for-moient vne varieté de deux couleurs. Mais depuis on en a vse comme aux Hermines, qu'on a tauellées de petits motceaux de peaux noires, au lieu des queues, qui faisoient le même effet : car on a compose le Vait des dos de gris. & des peaux des Hermines, qu'on a ajustées en triangle, en égale distance, ainfi que j'ay temarqué, & comme pour exprimer le Vair dans les armoities on s'eft serui de deux couleurs, scauoir de l'Azur, pour denoter le Gris, & de l'argent pour marquer l'Hermine : ainsi pout figurer le Gris, dont on se seruoir dans les cottes d'armes, on a employé l'Azur dans les écus, & les boucliers, la couleur grife, qui a emprunté son nom de celle du dos de cét animal, estant une couleur qui tient également du Noir & du Blanc, appellée pat les Grecs pais, qu'en Grammairien Grec definir ainti : pais, o utore Aid- Baft. d 200 τοι μέλου , d'où on a formé ensuite le mot de λιμιόρου , qui est vine cougramm.
leur entre le blanc & le brun, qui n'est autre que la Grise : Pline & Mar- Pine Lin. tial se sont seruis de ce terme qu'ils ont Latinsse. Il y en a même qui estiment auce beaucoup de sondement que la couleur appellée \*\*Fleud-sellinat\*, ..., ..., ..., ...,
en la vie de S. Gregoire le Grand Pape, n'est autre chose que le Gris, n'e. 10 Jan. 1. tant pas tout à fait blanche, & tenant du brun, de même que dans Marcel-Marrel lus Empiricus, la couleur du poil du lion est appelle Pseudo-flanus, parce qu'el - Empre. s. le n'est pas absolument jaune , Colore Pfendo-flano , quaf loonino. Cet Auteur fe plair à cette maniere d'expression, dans lequel, Pfendoccidus, & Pfendoli-quidus, c'est ce qui n'est qu'à demy-chaud, & à demy-liquide.

La seconde couleut qui entre dans la composition desarmoiries est LE GVEV-LE. Ceux qui n'ont pas penetré dans la veritable fignification de ce mot, se font perfuadez qu'il venoit de Gule, ou de la Gueule des animaux, qui d'otdinaire paréssant sanglante, exprimoit naturellement le Rouge. Mais soit que cette pense ait quelque probabilité, il est constant que le Gueule estoit vne espèce de peau teinte en rouge. Saint Bernard nous l'apprend formellement en l'Epître qu'il écrit à l'Archeuesque de Sens, en ces tetmes : Horreant et murium rubricatas pelliculas , quas Gulas vocant , manibus circumdate fattatis. Donnant à connoître par cette maniere de parler, que ces peaux estoient de Rats,

#### DISSERTATION I.

c'est à dire de Rars de Pont ou d'Hermines, teintes auec artifice. Brunon, Te. 1. Ber. qui viuoit quelque temps auant S. Bernard, a ainsi parté de cette espèce de Germ, Frepelleterie, en fon Histoire de la guerre de Saxe : Fum ex illu enjufdam Nobilis bers p. 195. petretrie, criteri rainoue ae la gorrera de sace: "ma les une ajadan Noviri, es caria emplam galis sonatam, quagi fariim precidir. Le mos de Crufina dont Ditmar le iere encore au 1.5. de son Hilloire, signife vne espece d'habit fair de peaux, & est vn terune des anciens Saxons. Le Gloslaire d'Ælirit, fireta, vel Mafrage, Crufine, & celui de Somnez, Crufine, supita es ferinis pel-1. 1-14-

Angl. Rif. libus , Maffreca. Analiale Bibliothequaire en son Histoire Ecclesiastique , a-Resilation prés Theophanes, semble faire mention de ces peaux rougies xéxume liquients, Thombas, pelles escrince, qui sont peut-estre, celles que l'Empereur Constantin Porphypar l'ogenite appelle susaime abiline, n'est que ces peaux ne soient peaux cor-aim limb roices, & reintes en écarlate, que Roger de Houeden appelle Cordonan vir-Henel p. meil, & dont parle Cerippus, lorfqu'il décrit la chausture des Empereurs de Con-

stantinople: 714 Comp. I.s. Crnraque paniecis induxis regla vinclis, de Land.

Parebica campano dederant qua tergora fuce.

Guitt. Apat. Guillaume de la Pouille parlant de ces botines Imperiales : - Affamitur Imperialis

Purpura, per denter decoratur pelle rubenti, Qua folet, imperii qui curam fuscipit , vti.

Le Redui Tant y a que le Reclus de Moliens en la Patenostre MS. semble dire, que de Melens. l'on se servoit des peaux de Martes, pour les teindre en rouge, les appellant Sobelines engontées, en ces vers :

En tels enures regnent Deables , An regne noftre Creatons, Ne gardens mie che Seignour. Oni tant ont dras outre raifon, Coce, forces, blanches, plichen, Honches, mantens, chappes fourrées,

De Sobelines engualées. Ce qui se pourroit encore entendre des Martes blanches, dont Adam de Bré-Inmany me parle en quelque endroit de son Histoire, qui naissent dans la Noruége. Le Roman de Garin donne la même epithete aux Hermines i ce qui justifie qu'on se servojt aussi des Hermines, pour les teindre en rouge;

Si et vefta un Hermin engelé.

Ailleurs: Es pardeffu va Hermin engelé.

Il est parle dans la vie de S. Wolphelme Abbé, des peaux de Beliers rougies, pelles enbricate arietum. Depuis, pour exprimer cette espèce de Pelletein vite ! rie dans les écus & les boucliers, on s'est serui du vermeillon. Iean de Satifbery : Si angemininum, colorve alins quocumque illu, cafuve à clypes excidit, bos apil garrula lingua, fi licuerit, memoriale facies in faculum faculi.

La troitieme Couleur dont on se sert dans les blazons, est le Sable. Guil-Laume Guiart en l'an 1304.

Es pennonciaus & les bannieres, Dent li vent tient maintes enuerfes . Reluisent les Couleurs dinerfes

Comme or, aller, argent, & fable. Pitrus. L. Ceux qui ont esté puiser l'origine de ce mot dans le sable noir, dont Vitru-Palad. Li. ue, Palladius, & Thwrocz en fon Hift. de Hongrie ont parlé, sesont notoi-

48. 8.4. rement mépris. Car on doit tenir pour constant que le sable est vne espèce de Pelleterie. Philippes Mouskes en la vie de Louys VIII, autorize affez cetper 1.4.3. te peníce par ces vers: S'il y anoit affes encer

De rices dras battas à er,

De

De drau sains, & d'efearlate, Detranciés à grans barates, Sables , Ermins , & Vairs & Gris ,

As jounencians, & as viens gris. Vn judicieux Auteur de ce temps a auancé auec beaocoup de fondement patin de que le mot de Sable, a efté formé des Martes Zebelines, qui de leur nature sont dubiens noires : Sabulam vero quod est nigram, non à Sabulo desexam, sed à maribus Ponticis L. de Dunigricoloris, quod vocant Martres fabelinas, vel fabulinas. Quoy que cet Auteur n'ait roune. c. b avancé cette opinion, que par simple conjecture, sans l'auoir autorisée d'aucun passage, & qu'il se méprenne en confondant les Rats de Pont auec les Martess Siest-ce qu'il n'y a pas lieu de la teuoque en doute, aprés œux que je viens de cotter. Et quant à l'origine de ce mour, s'estime que les Martes surent untommées zebelines, ou sabelines, acause de Zibel, ou Zibelet, ville maririme de la Terre Sainte, appellée par les anciens Biblium, & fituée entre la ville d'Antioche & le château d'Archas, où elles se debitoient, & d'où elles estoient apportées en Europe. Er comme les Rats de Pont furent simplement nommez Her-

mines, parce que les peaux de ces animaux se debitoient en Armenie, il en est arrivé de mêmes des Martes, dont les peaux ont esté nommées Zebellines, en ce passage : Regina enilibet Militi addidit pelles varias, & pelliculam Zobellio l. a. e. 5. nam. Le Roman de Garin:

Or se donrai mon peliçon Hermin, Et de mon col le mantel Sabelin.

Iacques Millet en la destruction de Troie: Si est le champ fait de brondure

De fine Marie Sabeline, Cette peau oft nommée par Pierte Damian Pellis Gibellinics, à l'endtoit où il per Don. parle d'un Ecclefiastique mignon : His itaque nitidalus & semper ornatus ince- 1,5. 19-16. debat, ita ut caput ejus nunquam nifi Gibellinica pellis obtegeret. Il entend parlet 6129. u de l'aumuce, dont il se couuroit la teste.

Il n'est pas gise de découurit l'origine du mot de St n o PLE, dont les Hetauds se seruent pour designer la couleur verte dans les blazons. Car la Colombiere s'est trop mépris, quand il a dit que le Sinople estoit vne espece de. Craie ou mineral, qui est propte à teindre en vert, & qui se trouue aux en-uirons de Sinope, ville d'Alie, dautanr que le Sinope, dont il a entendu patler, tim da est vne craie rouge, qui se trouue aux montagnes de Sinope, comme nons Declar. L. apprenons d'Auger Busbecq en son Itineraire d'Amasie, auec lequel neant- 1.66. moins Dioscoride & Enitathias ne s'accordent pas, remarquans qu'elle nenaît i point vers Sinope, mais qu'elle s'y apportoit de la Cappadoce (où Pline &  $^{Plin.l.}_{in.l.}$ 5 Strabon écriuent qu'elle crol) & qu'elle s'y debitoit. Quoy qu'ilen loit, tous les  $^{llin.l.}_{in.l.}$ 6 Auteurs comiennent que le  $^{Sinopie}$ 6 foit van effèce de Vetmeillon. Il est  $^{llin}_{in.l.}$ 6 foit  $^{llin}_{in.l.}$ 7 foit van effèce de Vetmeillon. Aucust Consistenticut que le Singue citot vine espece de Vermelion. Il et la singuelle Aeroli, albest par Dirigingion, « E par Diolocione duivas Ziemania Tr.principar international marie confond colojours le Vermellion aues le Singui»: caccioi il a dir., principar intiti pladata inauda milia, sullaren il dir. gas estudio "affecta estima figurational dia la inauda milia sullaren il all'alleri singuide. Marcello Empirica di confonda dalli le Singuique de Confonda dalli le Singuique al Confonda dalli le Singuique conforda dalli le Singuique confonda dalli le Singuique conforda dalli l Virrune fait mention d'une Craye verre qui croît en diners lieux, & particulierement à Smitne : mais elle n'a rien de commun auec le Sinopis. l'auouë 7.6.7. aussi que je n'ay pas encote pû découurit la taison pour laquelle on a donné sièm se le nom de Sinople, à la pelleterie teinte en vert, & je n'oferois pas affeuter que l'antitue ce seroit acause qu'elle se debitoit en vne ville maritime de la Cappadoce, L'antitue. qu'Albert d'Aix en deux diuers endtoits appelle Sinoplum, & Matheo Villani Sinopoli: & que du nom de cette ville, où le trafic s'en faisoit par les Europeans, elle fut appellée Sinople, comme les Martes, & les Rats de Pont

Partie II.

prirent leut appellation des lieux où telles fourutes fe debitoient. L'Epitaphe de Gilles de Chin, qui fut tué à la bataille d'Azincourt, emploie le mot de Sinople, pour exprimer le vert.

Pais la mort à lai s'ajonste En un camp conners de Sinoble. a maint Prince & maint homme noble Finirent en affaire militant.

Reste la cinquieme couleur des bizzons , qui est le Povara e: quoy qu'el-Guife afte le se rencontre ratement dans les atmoiries, si est-ce que lacques de Guife. l'Auteur du Songe du Verger, Sieile Hetaud d'Armes du Roy d'Arragon, en Heint rel fon blazon des couleurs, & autres l'admettent. le ne veux pas m'arrêter à ce qu'ilsen difent, je remarque seulement, qu'en fait de blazons, le Pourpre est vne panne & vne espèce de pelleterie, ainsi nommée acause de sa couleur fott connue dans le Compte d'Estienne de la Fontaine, Argentier du

Roy, qui commence au 16. jout d'Auril l'an 1310. & finit au 18. jour d'Aoust fujuant, au chap. des pennes & fourtures. Four fourrer une robe de 4. garnemens pour ledit Guillaume Poquaire , pour le jour do sa Chenalerie , pour let a. surces, a. fenreures de grosses pourpres , 4. liures to. f. & c. au même chapitte , Pour four-rer une robe pour la femme Michelet Gentil , que le Roy lui donna en mariage, uno foureure de mennes pourpres , é. liures Par. Il en est encote parlé fouvent dans les Compres fujuans, & dons les Constames, ou peages de Paris, qui font inferez en vn Registre de la Chambre des Comptes, intitulé Nesser, où sous le titre de Mercerie , font ces mots : Item la piece de Perpre & de Mefmians 4. den. & comme cette pelleterie n'a jamais passe entre les plus exquites, sans neantmoins que j'en puisse conjecturer autre taison, que l'on ne se servoit que de peaux grossieres pout les mettre en cette sotte de teinture, cela a esté cause qu'elle se trouve rarement employée dans les blazons.

Toutes ces temarques prouuent suffisamment, comme j'estime, que ce que jusques à present nos Herauds ont qualifié couleurs dans les armoiries , sont pannes & sourures , ne plus ne moins que celles d'Hermine & de Vair , ansquelles ils ont appliqué cette appellation. Il se voit aussi que les noms qu'ils leut ontattribuez, n'ont autre origine, que de ceux de ces especes de fourures, & qu'ainfi il n'y a pas lieu de faire aucun fondement fur les etymolo-gies tidicules qu'ils leur donnent, ni fur ce qu'ils auancent qu'on a voulu donner des noms inconnus à ces couleurs, pour ne pas rendre la science des ar-moiries si vulgaire: Miram quam flutté septenti à in ifits aftrologicantur, philose.

phantur etiam, ac theologiffant paludati ifti Heraldi.

Mais pour retoutner aux cottes d'armes : Comme aux assemblées publiques, & dans les occasions de la guerre, les Seigneuts & les Cheualiers y estoient reconnus par les cottes d'armes, lorsqu'on venoit à parler d'eux, ou qu'on vouloit les faire connoître par quelque marque exterieute, on se contentoit de dire, il potte la cotte d'or, d'atgent, de gueules, de finople, de fable, de Gris, d'Hermines, ou de Vair : ou en termes plus courts, il porte, d'ot de gueules, &c. le mot de cotte d'armes estant sousentendu. D'où il est arriué que pout blazonner les armes d'vn Gentilhomme, nous disons encore au-jourd'huy, il poete d'or, d'argent, à vne telle piece. Mais parce que ces mar-ques ne sufficient pas pour se faire reconnostre, ou distinguer dans les assemblées folennelles, ou dans les armées, où tous les Seigneurs estoient reuérus aum es attines, ou dans les attinees, ou de oit els reliens finiteire retlettis de cottes d'armes de draps d'oct de d'argent, ou de ces riches hourtes, ils s'au ulferent dans la fuire de les diuerfines, en decouppant les draps d'ot de d'argent, de les peaux dont ils effoient exectus par d'effui lent armes, ou leurs habits, en diuerfes figutes de différentes couleurs obléroant neantmoins cerre regle, qu'ils ne mettoient jamais peaux fut peaux, ni le drap d'or fur le drap d'argent, ou le drap d'argent fur le drap d'or, acause que cela n'auroit eu aucun telief, messant tousjours les draps auec les pennes. Que si l'on en voioit

autrement, parce que ces cottes d'armes n'estoient pas dans le port ordinaire, on disoit qu'elles estoient faites pour enquerre, dautant qu'elles donnoient sujet à tout le monde de demander pourquoy on ne les portoit pas suiuant la modereceue, & s'il y auoir quelque raifon particuliere qui obligeat à les porter de la forte. Auquel propos il me souuient de ce trait du Doclam steur, qui parlant d'une statue que le Magistrat auoit decernée auce l'habit d'une femme, à celuy qui auoit tué le Tyran sous cét acoustrement, dit ces paroles; Status eres tua non transibitur, habitus faciet, ot interrogent transcurrentes.

Auec ces decoupures on forma des bandes, des faces, des chefs, des lambeaux, & autres pieces que les Herauds nomment chargeantes. Le Prieur du Vigeois en la Chronique en a ainsi parle Debine reperte funt pretiefe at veria veites , designantes varias omnium mentes, quas quidam in sharnlis & lingulis minutiffime frepantes , pieti Diaboli formam affumunt. Ce qui alla à vn tel exces , & se fatfoir auec vne relle dépense, qu'au Concile qui fut tenu à Geytinton en Angleterre l'an 1188, sous le Roy Henry II.on fit défense de porter l'écarlate & les riches fourures, & les habits decouppez : Ibi statutum fuit -in Anglorum gente ne quis escarleto, sabelino, vario, vel grifeo, aut vestibus laqueatis, aut in prandio de cibis ex empto viera duo fercula vieretur, co quod Rex Auglia cum omnibus fere Anglia magnatibus ad Terram Sanctam cum expensis eras non minimis profe-Aurus. Ce font les termes de Ican Brompton. Gerusfius Dorobernenfis: & quoit nullus habeat pannes decifes ac laceates , ou laqueetes , où le mot de pannes fait affez connoître qu'il entend parler des pannes & des fourures. L'Auteur de la Vie de S. Gerlac, nous apprend que ce faint Ermite auoir courume d'inuectiuer Pita s contre cesabus, Milites de percussione et seisson à vostimm, de appressione pauperum, de con-vanitate decrame argaelas. C'est donc ce que Philippes Mousices an palage que bisses s'ay cité ey-deuant, appelle des desse testes de éssentes é déresatisé à grans baretes. & parce que les jeunes gens s'attachent ordinairement à ces nouveautez, pour le faire diffunguer d'auec leurs peres, qui portoient les cottes d'armes s'em-blables aux leurs, ils en faisoient pendre des lambeaux, s'oit au col, soit ail-leurs, par forme de difference: & c'est delà que les lambeaux dans les armoiries ont pris leur origine, n'estans pas des espèces de rateaux, comme Edward Bif- nisser in se Anglois a écrit. Il en est parlé souvent dans les Comptes d'Estienne de la Protermes. Pour 7. quartiers de Zatonin d'Inde, & 7. quartiers de fort Velluian vermeil pour faire deux corres à armer, - pour un marc, s. esteriins, de perles blanches à semer le champ desdites corres , saire les Coppons des lobeaux pour 160, grasses perles à champoier ledit champ. Plus bas: Pour 24. annes de velluiaux indes fors pour faire 2. connereures à chenaux pour ledit Seigneur, & pour 2. aunes de velluieu vermeil & blanc à faire les labeaux de l'armoirie. Au même chapitre : pour 4. pieces de cen-daux indes & jaunes à faire bannieres & pannonceaux pour ledit Seignenr, pour 2.

aunes & demie de cendal blanc & vermeil à faire les labeaux. Il est arrivé ensuite que les Chenaliers ont fait empreindre dans leurs écus, non seulement la couleur des draps d'or & d'argent , & des riches pannes , qu'ils portoient en leurs cottes d'armes , mais encore la figure de ces decoupures, dont ils ont formé les bandes, les jumelles, les faces, les fautoirs, les chefs, & autres pieces. Quelquefois austi ils ont parsemé leurs cottes d'ar-mes des figures, soit d'animaux terrestres, soit d'oiseaux, ou choses semblables, qu'ils ont depuis empreintes dans leurs écus, ou bien il les ont empruntées de leurs écus pour en parsemer leurs cotres d'armes, estant constant que les boucliers ont eu dés la grande antiquité de semblables empreintes : & c'est là la pensée de Velser dans le passage que j'ay allegué de luy. Quelquesois aussi entre ceux qui diuersifioient ainsi leurs cottes d'armes, il s'en est trouvé qui n'ont pas voulu les charger d'aucunes pieces, mais se sont contentez de les porter toutes simples sans decoupure, & de conseruer dans leurs écus la même couleur, qu'ils portoient en leurs cottes d'armes. C'est ce qui nous ouure la

Partie II.

raison pourquoy les Comtes & les Ducs de Bretagne porterent l'Hermine fimple dans leuts écus, qui n'estoit autre, que paree qu'ils la portoient de la forte en leurs cortes d'atmes. Amfi les Seigneurs d'Albret porterent le Gueules, les Captaux de Bueh en Guienne, de la Maison de Puy-Paulin l'orplein. les Seigneurs de S. Chaumont le Gris, ou l'azur, parce qu'en leurs corres d'armes ils pottoient les pannes de Gueules & de Gris, & le drap d'or.

Ce que je viens de rapporter du Compte d'Estienne de la Fontaine, fait asfez connoître que l'on auoit coûtume de brodet les cottes d'armes, & de les entichit de perles, & qu'ainsi ce sont ces cattes brodées, dont le Site de Joinuille entend patler. Ces brodeties n'estoient que pout releuer & marquet les

atmes du Cheualier, qui y eftoient empreintes en relief, en forte que les mé-mes figures & les mêmes couleurs qui se rencontroient dans son écu, se trou-uoient aussi dans sa cotte d'armes. Guillaume le Breton en sa Philippide: l. u. 264. Quaque armatura vestis consuta supremo

Serica, enique facit certis diffinctio notis.

Pica Phil. Et Guillaume de Nangis en la vie de Philippes III. Franci verò subità turba-111. sione commoti, mirá celeritate ad arma profiliunt, loricas induunt, & desuper pi-Unris variis, secundum dinersus armorum differentias se distinguant. Et patce que les cottes d'armes estoient patsemées des deuises des Cheualiers, on les ap-

namen, petta des habits en denfes. Ainti Miliure partant des presuurs de la Nobelde desseurs et de la course de la Nobelde desseurs et des

de leurs atmes. Monstrelet en l'an 1410, parlant de l'élection du Pape Ican XXII. dit qu'à la Caualeade qu'il fit , se trounérent le Marquis de Ferrare, le Seigneur de Malatefte, le Sire de Gancourt, & des autres quarante-quatre, tant

Ducs , Comtes , comme Cheualiers de la terre d'Italie , veffus de paremens de leurs linifidetat, urées. George Chaftellain , armez & veffus de cottes d'armes , denifes & conleurs. garide La-Et Alain Chartier en son Poeme intitule, La Dame fans mercy, deetiuant vn

Caualier amouteux, & maltraité par les tigueurs de sa maîtresse, le represen-te revétu de noir sans denise, c'est à dire auec vne eotte d'armes toute simple, & non atmoiée de ses armes, ce qui estoit vne marque de deuil, P. 105. Le noir portois , & fans denife.

Saure, I.s. Ce font ees deuifes des cottes d'atmes, que Sanudo appelle faper infignia. part. 4.4.5. Les eortes d'atmes ainsi armoiées, estoient une des marques principales de

la Noblesse, ainsi que Masuer a obserué, paree que n'y ayant que les Nobles qui cussent droit de porter le haubert, ou la cotte de maille, il n'y auoit aufsi qu'eux qui cussent celuy de porter la cotte d'armes, qui n'estoit que pour countir celle de mailles. Et eomme ordinairement il n'y auoit que les Cheualiers qui pottaffent l'vne & l'autre dans les guerres : delà est arriué que pour marquer vn Cheualier, les Historiens se contentent de le désigner par le seul smif 4. nom de cottes d'armes. Protitare cette que le sone de Hainaut fut tué, nom de costes d'armes. Froissart écrit que le Sire de Merode perdit en la ba-

trente-trois cottes d'armes de son Lignage, c'est à dire trente-trois Cheualiets de Monfe, t. sa parenté. Et Monstrelet parlant de la victoire remporrée à Formigny, prés vol. p. 17. de Bayeux, par les François, sur les Anglois l'an 1450 dit, qu'à cette bateille faren prins prifanters Messire Messire Kiriel, &c. & plusseus antrec Capitaines de Annacam. Gentlibenmes Angleis portans cettes d'armes, C'et vue expression qu'Anne Com-

hiop tole nene en son Alexiade a emptuntée de nos François, lorsque racontant les pourparlers qui se firent pour l'entreueuë qui se deuoit faite entre l'Empereur Alexis fon pete, & Boëmond Prince d'Antioche, ee Prince infifta qu'il pourroit se trouuer auce l'Empereur accompagné de deux cottes d'armes, μετά δύι χλαμόδος, c'est à dire auec deux Chenaliers. Cette Princesse ayant

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

espinich zonte d'armes par le terme de Chlamy, \* qui c'hniv nv térenner ; - b- c'h- pariculier au neg med dei: ne Caulier. D'où vice ne que pour dei: agnet va Chrusler, va nure 'de Philippes I. Royde France de l'an 1064, vic \* productier au gene van c'her pariculier au neg men dei: ne c'hange de same 'n same

ualiers.

Tay remarqué que l'on découpoit les pannes, ou fourures, des cottes d'ar. claira, mes en diuerfes maniers, pour se difiniguer les vus des autres. Ces figures le 16 de ces découpers sont encore à présent en viage dans les Blazon des armoi, ries, mais dans des termes qui à peine nous sont consus. Ce qui me donner raiger d'en expliquer quelque-vrs des plus difficies. Tay dit ce que c'é-

toit que le Lambel, lorsque j'ay parle des decoupures des habits.

La Faje eth., felom mon fortimente, ce qui el appellé par les Auteurs La Pajué un tins du moyen resupe Fajiélés, qui fotto vue effecte à sirrectier pour literé Mintain da moyen resuper Fajiélés, qui fotto vue effecte à sirrectier pour literé Mintain chauffes. Il en est parté fouvent dans les conflictuoins Monafiques. On don. Donne ou noi encore le nomé e Fajiés, aux gents Saroca, que le Channoine Regulerte de 1. Banés. A suguithi portent, lorfquits vont à la campagne, qui n'a de largeur que Colon quatre doix comme le lecapalaire des Moines.

Le Pau, ou le Pal, n'est rien autre chose que le Palus des Latins, c'est à Messach. E. dire vn pieu, d'où le mot de Palissade est demeuré parmy nous.

Le Saubri en Vérirer pour montre de pour fautre fur le cheual. Il est que "bi-the competition le competition de la competition per les fights for les touteurs from conduct. Le Ceremonial MS, die que l'Effeuter, qui le trousseix aux Tournes, similar descoupe pour autre fautre le l'action de le competition de la Fontair de l'action de l'actio

Les Mailes, ont tiré leur nom de Mauls, que l'assessé de l'asses interprete manfessumme laries, qui et vue petitre pièce de frequarties, percée dennine, donn remules haubetrs elhoient compolete, qui effe et que nous appellons cotte de mailles: ces mailles effant en affetes de tentifées les vens fue les autres, enforre sous qu'elles ne laissoient sucun vuide. Nicolas de Braya en la vie de Louys 10-1. VIII.

Nexilibsu maclù veftù diftincla notatur. Et Guillaume le Breton.

Pellu & ora fidit maculas toraci, &c.

U. Prite

Restirit vacino maculii harente plicatis,

Nos Auteurs ont attribué ce nom aux mailles des Hauberts, parce qu'elles a- cimp 7, is uoient la figure des mailles des rets des pefcheurs, qui font appellées Massle stat.

par les Latins.

Told.

Les Herauds representent les Ruftres de même figure, sauf qu'ils sont per waiss. cez en rond. I en es says à c'est cet instrument que les Latins appellent Ru. Lavia 2. 12mm, qui estoit vne espèce de s'égorium, unde arena mouentur, vois fal esseint. Callo 2. 11. ainsi qu'écrit teames de tenus.

Quant aux Lozanges, Ioseph' Scaliger estime qu'elles sont ainsi dites, susphissal, quest Lanrengia, parce qu'elles ont quelque rapport à la figure d'vne feuille adique de laurier.

Les Endentures ont esté empruntées de ces parchemins, & de ces titres, S iij

Language Rook

In Glof.

r. West qui sont appellez Charia indentata : parce que comme on les faisoit doubles pour les deux contractans, on coupoit le parchemin par le milieu en forme de dents, ann qu'on ne pust les falisher, ceux qui s'en vouloient servit, estant

obligez de faire voit que les endentutes se tappottoient à l'autre original; ces tirres sont encore appellez Charta partita, & pout l'ordinaire, Chiregraphes; le reserve à en parler à fonds ailleurs.

Lat. Bark. W. Thorn.

Les Billetes, font ce que nous appellons billets, qui ont la figure d'une let-109. 41. Hill. de tre fermée. Les Historiens Anglois se servent souvent dumot de Bille, pout vn placet : Guillaume Thorn, purrette fuerant bille & petitiones Domino Regi. Spelman croit que ce mot a efte formé de libellus, d'autres de Béalis. Tant y Knighter A. 1171- 6 P. 4754. a que l'on en a detiué celui de billeta, dans la même fignification. Monafiscum Anglican. Secundum qued continetur in quadam billeta inter figillum & feriptum Argi. u ante confignationem affixa. Mais je ne m'apperçois pas que je m'engage dans vne 2.054 matiere qui est hors de mon sujet.

## DES PLAITS DE LA PORTE.

t) de la forme que nos Rois observoient pour rendre la Iustice en personne.

### DISSERTATION II.

51 les Rois ont esté de tour temps jaloux' de leur autorité, & s'ils ont affecté
defaire éclater leur puissance sur leurs sujets, aussi bien que sur leurs ennemis; ils ont aussi voulu signaler la douceur & la modération de leur Gouuernement, par la distribution de la justice, & par l'établissement des Gouverneurs, & des Iuges en toutes les places de leur Royaume, pour la leur tendre en leur nom. Mais comme il arriue souvent que les peuples sont opptessez par ceux mémes qui sont instituez pour les garantir de l'outrage, & que ceux qui ont l'autotité en main pout les défendre, n'en vient que pout en former leurs auantages particuliers, on aesté pareillementobligé d'auoir recours aux Princes, & d'apporter les plaintes à leurs trônes, pour obtenir de leut equité, ce que l'abus & l'injustice des Iuges sembloit refuser. C'est ce qui a donné sujet à nos Rois, pour ne pas remonter plus haut, d'établit des justices dans leuts palais mêmes, & d'y présidet en personne, pout teceuoit & pour décidet les plaintes de leurs fujets. Et parce que les grandes affaires de l'Eftar, dont ils effoient accablez, ne leur permettoient pas toûjours de vaquet à ces exercices penibles, ils y commetroient en leurs places des Comtes, qui y rendoient la justice en leur nom, & décidojent les differents en dernier ressort. Ils enuoioient encore ces Comtes quelquefois, comme je le justifie ailleurs, dans les Provinces éloignées de leurs Royaumes, pour foulager leurs sujers, & leur épargner de longs & facheux voyages. D'autre part, pour maintenir les luges ordinaites dans leur deuoit, & pout veiller à leuts actions, ils enuoioient en tous les endroits deleurs Etats des Intendans de justice, nommez miss Deminici, qui examinoient leurs jugemens, reformoient les abus qui fe gliffoient dans la distribution de la justice, & receuoient les plaintes des sujets du

Les Empereurs d'Orient jugerent bien qu'il n'estoit pas aise à leurs sujets mic et ... d'aborder leurs palais, ni de présenter seurs plaintes à seuts personnes sacrées, un mic du jont ordinairement enuironnées de gardes & de courtisans. C'est-pourquoy ils voulutent qu'il y eut vn lieu public dans Constantinople, où il fut loifible à vn chacun d'allet porter ses memoires & ses billets, qui estoient examinez tous les jours par le Prince, qui en faisoit justice : d'où ce lieu fut

nommé Pistacium, c'est à dire, billet. Mais nos Rois en ont vsé plus genéreusement, & se sont gouvernez auec leurs sujets d'une maniere plus obligeante & plus facile, ils ont voulu receuoir eux-memes leurs plaintes, & pour leur donner vn accés plus libre vers leurs perfonnes, ils se sonr en quelque façon dépouillez de l'éclar de leur pourpre, font fortis de leurs facrez Palais, & se font venus feoit à leurs portes, pour faire justice indifferemment à tous eeux qui la leur vengient demandet. Ce qu'ils faisoicot à l'imitation des Hebteux, zack e qui la leur venoient demandet. Ce qui is tanoicot a i impation de la servicia, qui tenoienr leurs plairs aux portes des villes, des hôtels, & des remples, tant des partes des villes, des hôtels, & des remples, tant des partes des villes des v pour facilitet l'acces des parties, que pour rendre la justice publiquement, & Ruis, 4.
L'exposet à la censure de tous ceux qui y assistoient.

Cest la taison pourquoy nous lisons si sousent dans nos Histoires, & dans 2/6/116 les Chartes anciennes, que les Iuges des Ptouinces tenoient leurs aififes & leurs plaits dans les champs, dans les rues, dans les lieux publics, deuant les portes & dans les Cimetieres des Eglifes ; ce qui fur depuis défendu pat con con nos Rois dans leurs Capitulaires, à l'égard des lieux facrez; & enfin deuant les e.m. 19. portes des châreaux & des villes, comme on recueille de cet acte qui se lit au Carculaire de l'Abbaye de Vendôme: Perrexit illus Prior nofter, initque placitum in caftro kaynaldi ante portamipfinscaftri que eff à meridie, voi interrogatus ille que-

re faififes plainitium unfrum, refundit, &cc. Ceft ce que S. Louys & nos Rois sid-su, pratiquoient ordinatement, loriqu'ils vouloient écource les plaintes de leurs fuyes, & leur tendee julice : car ils descendeient de leurs trônes & de leurs appartemens, pour venir à la porte de leurs palais : ou bien alloient dans des lieux publics, où l'accés effoit libre à vn chacun, & là affiftez de quelquesvns de leurs plus fidéles Confeillers, receuoient les requéres, écouroient les plaintes, & faifoient expedier promptement les parties; en forte qu'elles se tetiroient fatisfaites de la bonne justice qu'elles y auoient receue. Cette grande facilité, que le Roy S. Louys apportoit pour éstre approché de ses sujets. est fort bien exprimée par le Sire de loinuille, en ces termes : Maintefon ay veu que le bou Saint, aprés qu'il anoit ony Messe en esté, il se alloisusbattre an Boit de Vicennes, & se seoit au pié d'ou chesne, & nous faissit seoir som emprés lui : & tom ceux qui auvient affaire à lai , venvient à lui parler , fans ce que aucun bniffier, ne autre leur dennaft empeschement : & demaudoit hautemeur de sa bouche, s'il y auoit uul qui euft pertie. Et peu aoparauant , cet illustre Auteur nous apptend que cette justice, veritablement Royale, puisqu'elle estoit exercée par la per-sonne même du Roy, estoit reconnué pour lots sous le nom de Pleits de le perse, parce qu'elle se rendoit à la porte du Palais, où il estoit libre à vn chacun de venir plaider sa cause, de déduire ses interests, & d'adresser ses plaintes.

Mais depuis que nos Rois eurent établi leurs Parlemens pout distribuet la justice à leurs fujets, ils les diuiserent en diuerses Chambres & Compagnies, fuiuant la difference & la nature des affaires. Celles qui se pouvoient termines par plaidoyers, estoient jugées de la Chambre des Plaits, qui est la Grande Chambre, les autres en celles des Enquêtes. Les jugemens qui estoient émanez de ces Cours Souueraines, estoient différents. Car les vns estoient appellez Arrests, Arresta, qui estoient ceux qui estoient rendus publiquement par les Iuges sut les plaidoyers des Aduoeats, dont la formule estoit, quibu rationibus veriusque persie hiuc inde auditis, dichum fuit per arrestum Curia, &c. Les autres eftoient appellez judicie, jugemens : & c'estoir ceux qui estoient rendus sur les procés par écrir, & sur les Enquêtes, ou sprifes, faites par l'vn des luges commis à cet esset, qui en faisoit son rapport à sa Chambre: La tormule de ces jugemens estoit, l'irà inquestà, & diligenter inspessà, &c. pro-nuutiatum fuit per Curia judicium, &c. Il y avoit encote d'autres jugemens qui estoient nommez Confilia, qui estoient des délaiz, qu'on donnoit aux para ties pour instruire leurs affaires, qui n'estoient pas encore en estat d'estre ju-gées, auec le conseil de leurs Aduocat: La fotmule de ces prononciations eftoit : Dies confilis affignata eft tali , super tali lite , ad aliud Parlamentum proxi-

mum, ant ad alies dies Trecenses, &c. C'est delà que la forme de prononcer les appointez au Confeil, & à éctite & produire a pris son origine. Enfin il y auoit d'autres jugemens, appellez Pracepta, ou Mandata, qui estoient des ordres emuoyez par les luges du Parlement aux Baillis, aux Senéchaux, & autres Iuges inferieurs, par lesquels il leur estoit enjoinr d'observer dans leurs Affifes, & d'y publier les Ordonnances qui auoient esté faires au Parlement, ou de faire les Enquétes qui leut estoient addressées, ou renuoyées, & génétalement tout ce qui leut estoit ordonné de la part des Juges du Parlement. La formule de ces jugemens estoit, Injunétum est Bailline tali, &c.

Il y auoit encore d'aurres affaires, qui n'eftoient pas de la consequence des aurres, & qui se pouvoient terminer par simples exposez & requéres. Ce qui donna occasion d'etablir la Chambre des Requetes composée de certain nombre de Confeillers, duquel le Roy en tiroit deux, qui deuoient estre à la suite de la Cout. Ceux cy, dont l'vn estoit Clerc, l'autre Lay, estoient nommez Pontfuinans le Roy, & estoient obligez de se trouver & de seoir chacun jour aux heures accoûtumées, en vn lieu commun, pour ouir les requétes, qui leur estoient adressées. Ils faisoient serment de ne passer aucnnes Lettres fussent contraires aux Ordonnances, & de ne deliurer, ni passer aucune des Requetes, dont la cennoissance deuoit appartenir au Parlement, à la Cham-bre des Comptes, ou au Trésor, mais de les renuoyer à ces Iustices, suiuant la nature & le sujet de ces Requétes. Ils estoient encore obligez de donner auis au Roi des Requéres d'importance, auant que de les juger, comme de recompense de services, de testitution de dommages, de graces, & de dite contre Arrests tendus au Parlemenr. En cette qualiré ils estoient logez & deffrayez au dépens du Roy, comme il se recueille des Ordonnances de Phili es le Bel de l'an 1289, & de Philippes le Long des années 1217, & 1320, Celpos le Bei de l'an 1259. « de la Reyne faite à Vicennes au mois de lanuier l'an 1285, qui se rtouue en vn ancien Registre, & qui n'a pas esté encore don-Jan M. nee au publie, justifie la meme chose, en ces termes : Cleres du Canfeil, Mai-Afre Gautier de Chambly, Maiftre Guillaume de Pouilly, Maiftre Ican de Pufeus,

M. Iean de Morencies, M. Gilles Camelin, M. Iacques de Bouloigne, M. Gny de Boy , M. Robert de Harrecourt , M. Laurens de Vezins , M. Iean li Duc, M. Philippes Suars, M. Gilles Lambert, M. Robert de Senlis : tuit cift nommez ne mangeront point à court, & prendront chascun cinq sols de gaiges, quantils seront à court, on en Parlement, & leurs manteaus, quantils feront aux Festes. Monseigneur Pierve de Sargines, Gilles de Compiengne, lean Malliere, ces trois aurons les Plez, de la Porte, & auraledit Gilles autant des gaiges , comme Maiftre Pierre de Sargines , & mangera aues le Chambellan, L'Ordonnance de la maison du Roy Philippes le Grand, ou le Long, faire à Lorris en Gatinois le I ady 17. de Nouembre, l'an Br. & la 1317, specific plus particulierement ce qui deuoit estre liuté pat les Officiers de la

337. Piceific plus particulterementece qui dessis effete liute par 180 Ulticera de la messión da Key à chaum de ceun qui limiserta I. Casur post out in l'Acquelle. Insident de la companie de la compani & donze mennes : & on temps qu'ils ferons en Parlement, auront donze fois de gaiges par jour, & ne prandrons nulle autre chofe à cours. Maiftre Philippes le Conners Clere des Requesses pourra venir à cours sontes les fou qu'il lui plaira, non contressant la clause dessignation d'endroit ceux des Requestes, & mangera son Clere en falle, & fon Efenier aura trou pronendes d'anoine pour toutes chofes, & n'aura rien plus, ne gaiges, no autrement.

De ces Ordonnances & Reglemens, nous apprenons premierement pour-

quoy

quoy les Maîtres des Requétes, qui ont succedé à ces luges de la Porte, one encore ce que l'on appelle le droit de Manteau, qui n'estoit autre que celuy qui appartenoit à tous les Officiers de la Maifon du Roy, aufquels on donnoit les liurées, & les manteaux aux festes solennelles, & aux changemens des faifons de l'année. En fecond lieu, il refulte que ces luges de la Porte eftoient Commenfaux du Roy, & en cette qualité, mangeoient auec les autres Officiers de son Hostel, & auoient droit de busche & d'autres liuraisons. Cette qualité de Commensaux du Roy est aussi ancienne que la Monarchie, nos Roys n'ayant reconnu les Officiers de leur Maison, que sous cét illustre nom de Connina Regis. La loy Salique nous en donne une preuue en ces ter- Lon Salique nom de Comina Regis. La toy Sanque mous en utoma.

mes: Siquis hominem Romanum Conninam Regis occiderit, Or. & celle des Bours. 4): 1. La aug.

La aug. guignons: Quicumque hofpiti venienti tellum aut focum negauerit, 3. foliderum in- in. it. latione mulitetur. Si Connina Regis elt, 6. folidos mulita nomine folnat. La Vic Puet Agi de S. Agile Abbé écrite par vn Auteur qui viuoit de son temps : Fait quidam Cieffet ex primis Palatii optimatibus - nobilifimis natalibus oriundus , ejufdemque Regis (Childeberei) Connina & Confiliarius, nomine Anchaldus. Ionas en la vic de faint Iona con. Columban: Chanericus Theodeberri Regis Consins. Enfin Fortunat parlant de Condon Domestique,

Carm. 16.

Inflit & egregies inter residere Petentes, Conninam reddens proficiente gradu

l'auouë neantmoins que ce titre n'est pas de l'invention de nos Roys & qu'il est probable qu'ils l'ont tirée des Empereuts Romains, veu que Claudian semble l'auoir reconnue en ces vers --- Clare qued nobilis erra,

Connina & Domini.

Partie II.

De sorte qu'il est à presumer que ce sont ceux, dont patle vne loy, qui se lit LLC.Th. au Code Theodosten, qui de dininis equilis adhibentur, de aderendi Principis fa de Trib. cultatem antiquitus meruerunt Mais laissant à part ce qui se peut dire au sujet de cette qualité de Com-

menfaux & de Domeftiques de la Maifon du Roy, je temarque que nos Princes continuerent cette coûtume introduite de long-temps dans leurs Palais, & obseruée particulietement & exactement par S. Louys, d'ouir & de juger les requétes en personne. Charles V. alors Regent, en son Edit du 17. jour de Feurier l'an 1359, en donne vne preuue, & en regle la forme; Nouviendrons requestes en la presence de nostre Grant Confeil thasque semaine deux fois. Nul de nos Officiers de quelque effat qu'ils soient ne nous ferant requeffes , fi ce n'eff par leurs perfannes , finon noffre Chancelier , & was Confeillers du Grant Confeil , nos Chambellans , nos Maiftres des Requeftes de noftre Hoftel , noftre Confeseur , & noftre Au- Beg Cuen mofnier. Et Charles VI. par fon Ordonnance du 7. jour de lanuier 1407. veut que le Vendredy foit adonné à lui feant en son Confeil pour respondre les requestes des dons , graces , & autrement , que serant rapportées par les Maistres des Requestes. De forte que nous voyons par là que nos Roys ont tousjours affecté de rendre la justice en personne à leurs sujets, & que les Maîtres des Requétes ont esté tirez remierement de la Chambre des Requétes du Parlement, que leur premiere fonction fut de faire le rapport au Roy des requétes, & de les juger auec lui, quelquefois memes sans le Roy, ce que le Sire de l'oinuille témoigne en ter-mes diserts, écriuant que S. Louys estant forty de l'Eglise lui demandoir, & au Sire de Neelle & au Comte de Soiffons, comment tent fe portoit, & s'il y anois nul qu'on ne pent depefcher fans lui , & quant il y en ausit aucuns , its le lui disoient, & alors les enuisit querir, & leur demandoit à quoy il tenoit qu'ils n'anoient aggreable l'offre de ses sens. Ce qui nous montre eusdemment que les Maltres des Requétes eurent jurisdiction dans les commencement de leur institution en l'ablence de nos Rois , qui auec le temps se dispenserent de ce penible exercice, estant d'ailleurs accablez des affaires importantes de leur Etat. C'est ce qui donna sujet d'en augmenter le nombre. Mais Philippes de Valois

64 111 F. In Onl

trois Lais: & comme ils s'estojent encore accteus en nombre, Charles V. alors Regent, par son Ordonnance du 17. de Feurier 1319-les teduisit à huit, seauoit quatre Cleres & quatre Lais, comme fit ausli Charles V 111. par fa Declatation du 5. de Feurjer 1488. Depuis ce temps-l'àle nombte des Maîtres des Requéres, audi bien que leur pouvoit a esté notablement augmenté, & partieu-

lietement depuis que la venalité des Offices a efté introduite en France. Quant aux gages des premiers Maîtres des Requétes, je les ay obseruez dans

xa le ck. vn Compte des Aydes imposez pour la deliutance du Roy Iean, commençant au premier jour d'Auril 1368 en ces termes : Maifre Pierre Bournefean Clerc & Maifire des Requeftes de l'Hoftel du Roy lequelieelni Seigneura retenu fon Conf. co Maifire des Requeftes de fon Hoftel, en lieu de Maistre Anecan Chotart che lui a attroié le Boy que il ait tel gaiges comme prevoit ledit fen Anceau en fon vinant, c'est af-Sanoir fix cens france par an, & icenx gaiges lui a affigné à prente des deniers des Aydes

Mais comme les Juges embrassent aisément les occasions d'augmenter & d'étendre leut jurisdiction, l'on a esté obligé de temps en temps de limiter & de restraindre celle des Maîtres des Requetes. Philippes de Valois ensuite des Etats renus à Nostre Dame des Champs prés de Paris, fit cette Ordonnance fur ce fujet, le 15. jout de Feurier l'an 1345. Comme plustieurs de nos sujets se soient dolm de ce qu'ils font trancille, pardenant les Maiftres de nos Requeftes, nous ordonnons que lesdits Mailtres des Requeites de noftre Hoffel n'eient ponuair de nul faire adjourner pardenanteux, ne tenir court, ne cornoissance, le ce n'eft pour canse d'anenn Office donné pour nous, duquel foit debat entre parties, on que l'en feift aucune demande pure personnelle contre aucun de nostre hostel. Item par tele maniere ordonnons que les Maiftres de noffre Hoffel , de noffredite Compagne , & de nofdits enfans, n'ayent aucune connoissance, se ce n'est des personnes de nostre Hoilel, ou cat que l'on servit quelque demande pure personnelle. Et plus bas: Item pource que plu-Geurs fe doulent desdits Maiftres de notre Hoftel de ce qu'ils taxent olufieurs amen. des excessivement , & en prenans grans profits , nons ordonnons que nule amende ne foit taxee par eux, fe ce n'eit en noftre prefence, quant nous orrons nos requeffes.

Ie paffe en cet endroit ce qui se pourroit dire au sujet de la jurisdiction des Maîttes des Requétes, qui m'emportetoit au delà de ce que je me suis proposé : le remarque seulement que plusieurs estiment que ers mots qui se trouuent dans les deux Editions de nostre Auteur au sujet des Plets de la Porte: que maintenant ou appelle les Requestes du Palais, ne sont pas de lui, mais ont esté ajoùtez dans le texte par forme d'explication : ce qui est probable , non que l'é-tablissement des Requêtes du Palais soit posterieur au temps du Sire de Ioinuille, comme ils prétendent, mais parce que les Requétes de l'H sftel & les Requetes du Palais estoient differentes , quoy que celles de l'Hostel fissent originaitement partie de celles du Parlement, comme j'ay tematqué. Car les anciennes Ordonnances qui concernent l'établissement des Parlemens sustifient pleinement qu'il y avoit des Iuges députez & destincz pour ouir les Requéres. Vne de l'an 1291, tirée d'vn Registre de la Chancellerie de France : Per totum Parlamentum pro Requestis audiendis qualibet die sedeant tres persona de Confilio noffro, &c. Vne autre fans date, du même temps, A oir les Requeftes feront deux Clers & deux Lais ,'& deux Notaires qui neant ne receuront par leur ferment, et se que il delinveront li Chancelier fera tenu à feeller, si comme il est def-sue dit, et ee que il ne pourrous delinver, il rapporteront à ceux de la Chambre. L'Ot-

en vn Corps sepaté, composé de Presidens & de Conseillers, par son Edit du 15. jour d'Autil 1853. tapporté aux Otdonnances Barbines.

donnance de Philippes le Long de l'an 1320, parle austi amplement des Maîtres & Juges des Requétes du Parlement, que le Roy Charles VII. teduisit Telle donc a esté la forme obseruée par nos Roys, particulierement de la derniere race, pour distribuer en personne la justice à leurs Sujets, car pour

celle qui fut gardée par ceux de la premiere & seconde , je me reserve à en parler cy-apres, lorsque je traitteray des Comtes du Palais. Mais comme le ouvernement du grand & lauguste Roy S. Louys a esté plein de justice, de legalité, & de fideliré, nos Rois l'ont tousjours ennifagé comme vn/riche Patron de leurs plus belles actions, & comme vn rare exemplaire sur lequelils auoient à le conformer : jusques la même que dans les plaintes que leurs Su-jets ont faires dans les Assemblées des Erats, & dans d'autres occasions, de laffebliffement & de l'alteration des monnoyes, ils ont accordé qu'elles fufsent remises en l'état qu'elles estoient sous le regne de ce saint Roy. Ainsi Charles VIII. ayant dessein de trauaillet à la reformation de son Royaume, & sçachant bien qu'il importolt à vn grand Prince comme il estoit , d'écouter lui-même les plaintes de ses peuples, & de leur donner audiance dans les occasions les plus pressantes, & où ils ne pouvoient tirer la justice des luges ot-dinaires, s'enquir curieusement de la forme que S. Louys observoir pour la rendre en personne, & écriuir vne lettre sur ce sujet à la Chambre des Comptes de Paris , dont l'Original m'a esté communiqué par Monsieur d'Herouual, duquel j'ay patlé tant de fois, qui merite d'eltre icy couchée pour fermer cette Differtation. A nos ame? & feanx les gens de nos Comptes à Paris, de par le Rey. Nos amet & feaux, parce que nom voulons bien seavoir la forme que ont re-nu nos predecesseurs Rois à donner audience au panure peuple, & messues comme Monfeigneur S. Loys y procedoit: Nom voulons & vous mandons qu'en toute diligence faites rechercher par les Regillres & papiers de noftre Chambre des Compresse qui s'en pontra trouver, & en faites faire vu extrait , & incontinent après le nous ennoies. Donné à Amboise le 22, jour de Decembre. Signé, Charles , & plus bas, Morelot. au dessus est éctit, apporté le 30. jour de Decembre 1497.

# DV FRERAGE ET DV PARAGE. DISSERTATION III.

agr 10.

NO L'Caliumes donnont le nom de Frenge, ou de Frengéh, aux parages, ou apuis font dans les fuccellines uner Frerze d'est seus qu'elle font dans les fuccellines uner Frerze d'est seus qu'elle font de bliffenent de S. Louy, Frengée, de la parage une Ces coloriems uns just airculierment on appelioir Frenge vu parage des Coslodes qui d'elles mémos de la comme frence de creation de la comme de creation de la comme de la c

- Cond

l'an 1296, promit de faire av dis Erest 500, liurées de terre de Freraige, prifes & af-fifes en la Terre de Mantmorency. Dans vn Registre du Tréfor des Chartes du Roy, Domina Margareta Vicecomitissa quandam Theoreensis est famina ligia De-mini Comitis, & tenet ab eo Cattellaniem de Bridiers. Item quidquid habet in ho. nord de Coperaisus, ratione Frantfebra foa. Il y a d'autres femblables titres dans 1.171-178 les Preunes de l'Histoire d'Auuergne de M. Iustel, qui font mention de ce

mor de Frayreschia, en cetre signification. Quant à ce que j'ay dit que les puinez faisoient hommage à l'ainé pour les portions déunembrées du Fief, cela est justifié par vn hommage rendu à Paris le 19. d'Octobre l'an 1317, à Guillaume de Melun Archeuéque de Sens, par Ican, Robert, & Louys de Melun fes freres , Tanquam Primogenito , cansa Fretriegii, & pront Fratriegium de consuctudine patrie requirchet, ratione Castri de S. Mauricio. Cela auoit licu non feulement loriqu'vn ficf fingulier eftoir dé-

membré, mais encore quand il y en auoir plusicurs qui releuoient d'yn méme Seigneur. Car en ce cas le partage estant fait de tous ces fiess entre l'ainé & les pulnez, ceux qui écheoient aux pulnez, releuoient de l'ainé par droit de Frerage, & les puinez estoient obligez d'en faire hommage à l'ainé, qui le faifoit pour tous ses freres à son Seigneur Dominant : par exemple, Guillaume de Nangis dit que la terre de Boues, prés d'Amiens, dont il est fort parlé en l'Histoire de Philippes Auguste, & celle de Gournay, auoient esté démem-brées de la rerre de Coucy par Frerage; Terre de Bouis & de Gornaio à terrà de Conciaco per Fraternitatis partitionem decifa fuerat. Acause dequoy la retre de Boues releue encore à prefent de celle de Coucy, quoy qu'elle en foit fort éloignée, & qu'elle n'air tien de commun auec cette feigneurie : mais feulement parce qu'elle a esté un partage des puinez de la Maison de Coucy, aux alnez desquels ils ont fait hommage, suivant l'vsage qui a esté recu de rout Oct. Fril och Fril. temps en France, comme nous apprenons d'Othon de Frilingen: Mos in illa, le Gag. qui penè in amnibus Gallie provinciu fernatur, remanfit, qu'ed femper fenieri fra-

tri , ejusque liberis , seu maribus , seu faminis , paterna hareditatis cedat auctoritat , cateris ad illum , tamquam ad Dominum respicientibus.

La raison de cet vsage est à mon auis, parce que les vassaux qui possedoient pluseurs terres, qui releuoient d'vn meme Seigneur, en faisoient vn seul hommage: comme si tous ces sess estant reunisen la personne d'vn seul possesseur, n'en eussent composé qu'vn seul. Estant vray de dire, que puisqu'il n'y auoit qu'vn vaffal à l'égard de tous ces fiefs, il ne deuoit yauoir qu'vn hommage, si ce n'est que les conditions des hommages pout la diuersité des fiefs ne fustent differents. Et encore en ce cas-là le vassal faisoit hommage en même temps de tous ces fiefs, en y specifiant les conditions qui estoienrannexées aux hommages d'aucuns d'eux. D'ailleurs , cette coûtume fut d'ahord introduite à l'auantage du Seigneur Dominant, qui ne vouloit pas que ses hommages fusient partagez. Aush tant s'en faut que son sief fust demembré, & le service amoindry, qu'il en estoit augmenté. Car en cas de guerre tous les puinez qui relevoient de leur aîné, se rangeoient sous sa bannière auec leurs arriere-vassaux, & enfloient notablement ses troupes. D'autre côré les possets des ficts auoient grand interest de se conserver les hommages de leurs pulnez, & de ne pas diminuer leurs fiets par vn eclipsement, qui leur auroit efté tres-dommageable, parce que le scruice, qui leur estoit dû acause des fiess, auroit passe en la personne du Seigneur Dominant, qui n'en autoit pas tant receu d'auantage & de profit, que le vassal en auroit eu de dom-

C'est donc à raison de Frerages, que les Comtes de Blois & de Sanoerre tenoient leurs Comrez du Comte de Champagne leur aîné, parce qu'ils les auoient eus en partage, ou Freresche, & que ces Fiefs releuoient originairement d'un même Seigneur, qui estoit le Roy. La lettre de Geosfroy de Ville-Hardouin Marechal, & de Miles de Braibans Grand Bouteiller de Roma-

nie, à Blanche Comtesse de Champagne, rapportée dans les Observations N. 4. fur l'Histoire du même Ville Hardouin : Sciatu qued Comes Theobaldus Blefenfis, & Comes Sacricefaris funt veftri homines ligit, & quidquid poffident, eft de Feedo vestro: & Saerumeasaris est vestrum pradium, sed eum Comes tenet in feedum de Campania Comitatu.

Non feulement ees Comtes effoient vaffaux de la Champagne acause de ees deux Ficfs, ou Comtez; mais encore acause de plusieurs autres terres, qui sont énoncées dans le Registre des Fiefs de Champagne, lesquelles ils fil 44 possedoient pareillement par Frerage. En voicy l'extrait que s'en ay fait, pour justifier quelle a esté l'acquisirion que Saint Louys sit du Connte de Champagne, dont le Sire de Ioinsille a fait mention : Comes Camatosse de Blesensis tenet Comitatum eum omnibus seodis appendentibus à Comite Campania, & est suns homo Ligius , & Chisteldan , & la Ferte de Vilennel cum f.odis ei ficm appendentibns : Et Blefinm, & Caffrum Renards, & le Mauntil, & Marchaifnay, & Alneel , & Galardun , que funt de feedo Carnoti , eum emnibus feedis appendentibus : Et Baugenei , & Brac.aux, & Vierzin. Comes Andegania tenet Turonum d Ludonico Comite Carnoti , Ludonicus Comes à Domino Campania cum feodis appendentibus. Dominus de Ambafia tenet Caluum montem à Ludouico Comite de feede de Blefio, Ludonicus Comes à Domino Campania cum feodis appendentibus. Dominus de Virsun tenes Virsun à Ludonico Comite, Comes Ludonicus à domino Campania. Item dominus de Virfun tenet Maneftont à Com. Lud. Comes Ludon, à domino Camp, Dominus de S. Aniano tenet fanélum Anianum, & Celam Remorentin, & Veflam à Ludouico Comite de honore de Blefio ; & Comes Lud. moet hoc à domino Camp. & Nogentum le Ratron fimiliter , & Brat. Comes de Sacro-Cifarissenes Sacrama Cafarit cum omnibus feodis appendentibus à domino Camp. & enmis que dominus Erchambandus de Soilliaco tenet in Bituria de feodo Sarri-Cafaris , & omnia qua Comes Sacri-Cafiris habet apud Cereium, & quidquid habet apud Concorceant ; & quidquid habet apud S. Briceium in feedo & in Domanio, & quidquid habet apud Chafteillun fuper Loein , tenes Comes Sacri-Cefaris à domino Campania , & quidanid tenet eft Alodum preter S. Briccium , O .... qued Comes Campania tenet à domino Rege, & ipfe a Comise.

Quoy que dans l'apparence, & pour les raisons que j'ay marquées, les Seigneurs n'euflent pas yn grand interest à ce que les puinez relevaillent ainli des ainez pour les parts & portions de Fiefs qui échéoient dans leur parrage; fi est-ce que sous le regne de Philippes Auguste il s'en trouua plusicurs qui firent leur effort pour éteindre cet viage. En effor Eudes Due de Bourgogne, Renaud Comte de Bologne, le Comte de S. Paul, Guy de Dampierre, & plusieurs autres Grands Seigneurs de France conuintent ensemble, & d'vn consentement vninets ordonnerent, Ft à prime die Maii quidquid tenesur de Domino Ligié, vel alio modo , fi contigerit per successionem heredum, vel quecumque alio modo dinissonem inde fieri, quecumque modo fiat, amues qui de illo feodo tenebunt, de domino feodi principaliter, & nullo medio tenebunt, licut vinus antea tenebat, prinfquam dinifio facta effet, & quandocumque contigit pro illo totali feudo fernitium domino fieri, quilibet corum, fecundum quod de feodo ille tenebat, fernitium tenebitur exhibere, & illi domino defernire, & reddere rachatum & omnem institiam. Puis, est ajoûté que cette Ordonnance n'estoit que pour l'aucnir à commencer de ce premier jour de May. Ces Barons firent autorifer ce refultar par le Roy Philippes Auguste, qui en expedia ses lettres le premier jour de May à Villeneuse le Roy prés de Sens l'an 1209, elles sont inserées dans un Registre de ce Roy qui appartient à M. d'Herouual, dans les Com- Pie mentaires de M. Pithou fur la Coutume de Troyes, dans les Contredits de Contredit de Co

M. de la Guelle Procureur General du Parlement pour le Comté de S. Paul, de Donne .. an. s.d &dans Chopin. le crois que c'est cette Ordonnance, que l'Eucsque de Beausais allegue sit. Peri. dans un ancien Arreft de l'an 1254, qui porte ces termes : Epifespus Belugeen. m. s. erits

T in

### DISSERTATION

150 Tithen fis dicebat qu'ed Rex Philippus tempore fue flatnerat, gned de partibus terra, quae featres fratribus vel fororibus feciebant , non ad ipfos fratres , qui portes feciebant fra-

tribus, vel servibus sais, hemagia dictarum pariium venichant, sed ad demines, de querum feedo ipsi featres \* annati tenebant dictas partes, quas faciebant. L'ay capporté l'extrair de cét Arrest, pour faire voir que le resultat des Barons se sit de l'autorité du Roy, & par forme d'Ordonnance. Mais comme elle se passa fans la participation des vassaux, qui n'y furent pas appellez, cela n'eut aussi pas d'esfet, du moins vniuersellement: ce que l'on peut alsez conjecturer de l'Arrest de l'an 1317. pour l'Archeuesque de Sens dont j'ay parlé. Il semble neantmoins qu'on apporta dans la fuite du temps vne moderation & vn temperament à cette Ordonnance, qui fut qu'on laifleroit la liberté aux pui-

nez de releuer de l'ainé, ou du Scigneur de l'aîné, auquel cas l'on dit qu'ils releuent auffi noblement que leur ainé. Cette liberté se trouue exprimée dans 14. Manerek les Coûtumes de Mante, de Scalis, de Troies, d'Anjou, & autres. Il y en a 1. 404. 5. smin my, encore quelques-vnes qui veulent que les puinez ne puillent releuer en ces Art. 12. cas de leurs ainez, que pour la premiere fois Anun: 40

La tenuè en parage a beaucoup de rapport auec la tenuè en Frerage, Tenis Brurg. ch Comté de en parage, felon Bouteiller, est lors que l'ainé faifant partage à ses puinez, lui abandonne vne partie de son Fief, par exemple le tiers, ou moins, suiuant 1, art, 18. que les Coûtumes ordonnent; car alors les puinez tiennent en parage de leur aine la partie, qui leur est écheuë par la rassan de parage & de succession. Et a-lors les ainex fans les manages aux chefs Seigneurs pour eux & lenrs painex, & es fa Som-Burnia rir. 14. toss si ante: pass sis ante pass per parties, fais sommer. Ce fonte to remes de la Column de Normandie. La tenuir par parage differe de celle par fretage, ence que par la derniere, le pullue éduir obligé de faire bommage à lon aine, d'abord qu'il effoit fait de partie da Firêt, ce qui n'élotit pas de Parages. éch à dire du poule posificieur de Firêt en parage, qui n'élotio bligé à l'hom-éch à dire du poule posificieur de Firêt en parage, qui n'élotio bligé à l'hom-éch à dire du poule posificieur de Firêt en parage, qui n'élotio bligé à l'hom-éch à dire du poule posificieur de Firêt en parage, qui n'élotio bligé à l'hom-éch à dire du poule posificieur de Firêt en parage, qui n'élotio bligé à l'hom-éch à direction de la comme de l Ners ch. Lennil. Cauft. de 314. Anjou mage enuers son ainé Parager, qu'en trois cas. Le premier, lorsque la parenté venoit à finir, & que l'on pouvoit s'allier par mariage sans dispense, que la Coûtume de Normandie reduit au fixiéme dégré inclusiuement, celles de 110. Blet ch. 6 425.72 Tours & d'Anjou au quatrième : le fecond, quand le Parage des puinez estoit err. ch. 1. transporté à des personnes érranges: & le troisième, quand le paragras en a-477, 16. Presser de Hof de uoit fait hommage au Chef Seigneur, fans le consentement de son aîné, qui to de la bolt fait holmange au Lieu zergreen, tain ét contentemen un tra suns que passage pour ce ce au obliger le painé à la list autommer. Bourelle polite que par le ceptime dans la Columne d'Anipou tée qu'en tenne de parget ainfide als des la ceptime dans la Columne d'Anipou tée qu'en tenne de parget ainfide al par de les, qu'ant firest, le pifer de contrainable et centate, c'en le grante, de la contrainable et autre, c'en le grante, de la contrainable et le centre, c'en le grante, de la contrainable et centre, c'en le grante, de la come parte de zer. ser chife. Per la viages O'Colema, c'eni qui tiene ce la parage a la moire pullece zer. ser chife. Per la viages O'Colema, c'eni qui tiene ce la parage a la moire pullece par la coleman de la contrainable de la contrainable et la contrainable

que l'aîné, & n'est tenu de faire aide, ou seruice, qu'au Chef Seigneur. La Coutume d'Anjou dit que c'est le cas auquel le vassal peut deper son Fiet au préjudice de son Chef Seigneur. Celle de Poictou dit la même chose, en ces termes : Et eft un cas, auquel le vaffal peut empirer le Fief de fon Seigneur, Car ce qui effoit dirett ment en fon fief, w'eft plus qu'en fon arrierefief. Dans cette Coûtume l'aîné Parager est appelle Chemier, qui est vn terme, que les inter-

Chep. in Canf. Par. pretes n'ont pas entendu. Mais il y faut restituer Chemiez, c'est à dire Chefde mez, Caput manfi, l'aîné & le chef de la maifon. Le Cartulaire de l'Eglifo L. rit. 1 d'Amiens : Cum verò Capus manfi obierit, debes 7. fol. pro relenatione. Ie palle les autres circonstances qui regardent les parages, parce que ces matieres ont esté traitées par les commentateurs des Courumes qui en parlent. Bouteiller dit que ces terres font dit estre tenues en parage, parce que tant

157

l'ainé, que les puinez font paranx en lignage, c'est à dire pareils, égaux, & fortis de même famille. Ét comme le parage n'auoit lieu qu'entre les personnes nobles, & pour les choses sujettes à hommage, ainsi qu'il est porté dans la Coûtume d'Anjou, le mot de Parage, a esté pris aucc le temps pour la No-

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

bleffe, non pour la raison que Chopin en rend, qu'ed PARIV M dignitare seli honesteneur Nobiles, natalibusque generosi : mais parce que ceux qui tenoient les parages eftosent nobles de même lignage que leurs ainez, & marchoiene du pair auec eux. D'où vienr que les Constitutions de Sicile veulent que les constitutions de la constitution d Barons foient tenus de marier les filles des Cheualiers & des Bourgeois dont / 5-101-19. Ils ont la garde & la tutele, pro modo facultatum, & secundum paragium, e'est à dire selon leur condition & la qualité de leurs familles : de sorte que si le Baron en vsoit autrement, on disoit qu'il déparageoit sa pupille , ce que les

Auteurs Latins appellent disparagare, comme nous verrons cy-apres. Les Etablissemens de France selon les ysages du Chastellet de Paris, d'Orleans, & de Baronnie, disent que si quelqu'vn le faisoit faire Cheualier, Et ne fust pas Gentilhemme de parage, tout le fuff-il de par fa mere, il ne le pourroit pas eftre Ch. 141. de droit, & le Roy, ou son Seigneur, dans la Chârellenie duquel il seroit, pourroit lui tranchet les éperons sur le sumier, & prendre tous ses meubles à son prosit, Car vsage n'est mie que semme asfranchisse homme, mais li hom frau-

chiff la femme. Il reduire de ces termes qu'elle Genilhome de parse, c'eft efter Gentilhomme de lignage, du cofte paremel. Car fuiuant le Sire de Brau-manoir, Gentille fi est nous-paraperte de par terre, r'on me de pu te me. France res), ce qui se doit entendre de la Noblesse de sing, & non de la Noblesse de merch de nom & d'armes, de laquelle nous traitterons dans la fuite. En effet, je remarque que le mot de parage est emploie dans les Auteurs pour la Noblesse de fang : & eftre iffu de haut parage, c'est estre descendu d'une famille illustre. Le Roman de Garin: Id es tu riche, & trop de haut parage,

Quatorze Comtes as to de ton Lignage, Guillaume Guiarr:

Pris i fa Mahieu de Mailly,

Comment quant Roy de France aunuie, Et Mefire Pierre de la Traye,

Et maint autre de haut parage, &c. Au contraire bes parage, est vne famille moins noble. Le Doctrinal MS.

Celui qui vaillans est, & bel le set anoir,

S'il eft de bes porage, ne vos en puet caloir.

De forte que Parage, n'est autre chose que Paremage, & peut-estre il a esté formé de ce mot par abbregé, de même que Barnage de Baronage. Le même Roman de Garin

Ne me laifiez vergender & hannir , Toz was parage en esteroit plus vil.

Er ailleurs: Mangré en aient Fromond & fi ami,

Es li parage, quanques vos estes ei.

Il y auoir dans la Catalogne \* vne espèce de Gentilshommes, qui estoient ap. Diego l. 1. pellez Homens de Paratge, qui differoient des autres Cheualiets. Les Hifto-Thomis.c. riens d'Espagne en tapportent l'origine à Ramon Borel Comte de Batcelon- si-ne, lequel manquant de Cheualiers & de soldats, pour chasser les Mores de les la laisses de la laisse de la la Barcelonne, accorda des franchifes & des libertez militaires à ceux qui le vou- Palaria droient accompagner à cheual en cette guerre, & à leurs descendants : & s'é- 10-11-16-27-tans trouuez au nombre de neuf cens, ils furent nommez hommes de Parage . Acti parce qu'ils eftoient égaux entre eux, en honneur & en condition. Enfuite les reind de Roys d'Arragon en creetent d'autres auce les mêmes pércogatiues, qui sont base de le mblables à ceux des Cheualiers, desquels ils ne différent que de nom. résupet.). femblablet à ceux des Cheualiers, defquels ils ne diferent que de nom. 1000/16. Mais festimerois plutost qu'ils furen anin nommez, parce qu'ils passerent trieb et auce le temps pour des personnes de haute Noblesse. L'Euseque de Madaute xuffgent dit que la ville de Mers fur gouvernée autrefois par les Nobles, qui estoient Muria de que la ville de Mers fur gouvernée autrefois par les Nobles, qui estoient Muria de la ville de Mers fur gouvernée autrefois par les Nobles, qui estoient monte par les nobles qu'estoient de la ville de Mers fur de la ville de la ville de Mers fur de la ville de la ville de la ville de la ville de Mers fur de la ville de l

diuilez en einq corps, qui estoient appellez Parages, ou Paraiges, qui estoient in

Sprite L. L.

Beuter Laz

comme autant de familles, aux priuileges desquelles les enfans des filles parputas for tecipoient. Ce qui a fair dite à M. Pirhou, qu'à Mets, la mere part au Patriciae Francat. de Mets, dir Parage, id di libers pares gignes.

## DES ASSEMBLEES SOLENNELLES des Rois de France.

few lape-

## DISSERTATION IV.

\* Fled. I. A n s le premier établissement de la Monarchie Françoise, nos Roys ont choisi une faison de l'année pour faire des Assemblées générales de Rem. t. 13-Yua S. leurs peuples, pour y receuoir leurs plaintes, & pour y faire de nouueaux Re-vniuerfel. Ils y faifoient encore vne reueuë exacte de leurs troupes & de leurs L 1. HAS. foldats, acause dequoy \* quelques Auteurs ont écrit que ces Assemblées furent nommées Champs de Mars, du nom de la Deité qui presidoit à la guerre. Asserta L. Brfe fr. \* Gregoire de Tours patlant de Clouis : Transatte vere anne justit omnem cum armorum apparatu adnenire Phalangam , oftenfuram in campo Martio fnorum armo-Fled vite rum niterem. Et veritablement il femble que nos François donnerent ce nom à ø. g.em. ces reucuës generales des troupes, à l'exemple des Romains, qui auoient coû-tume de les faire dans le champ de Mars, proche de la ville de Rome, & où ils Vine T. Z. exerçoient ordinairement leurs foldats; d'où vient que nous lifons que la plûwhite the part des grandes villes des proxinces qui leur ont appartenu, ont cu prés de Mars, à l'imitation de celle de Rome: ce que Mil dir, a vie de S. Eleuthere remarque à l'égard de celle de Tornay, dont il effoit P. 415. Eucsque, Girelame dalla corre pour celle de Verone, & Velier pour plusieurs Valor, L. autres. Trebellins Pollie en la vie de l'Empereur Claudins fair assez voir que Tribol. Pol. ces exercices de la guerre se fussoient dans les campagnes : Fecerat hoc etiam in Clande. adolescens in militia, cum ludicro Martiali in campo luctamen inter fortissimos quosque monstrares

Mais il ell bien plus probable que ces Affemblées furent ainfi nommées, cie. 1842. Par que elles fe faisiont nu commencement du mois de Mars. La Chronica que de Fredegaire parlant de Pepin : Euslas anns prefans Res à Reil. Mars. 18 ch. mars. Francas find into Francasom fl. attenta valla de fe voirir praequit. Vi transmit tirte de Dagobert est foulérit, die Celendarum Maniarum in Compunile Pat-latin, qui elboit le jour auquel on commençois est Affenbleise. Il y a mé-

notes, sentes generalis.

Cette columne de consoquer les peuples ait premier jour de Mars eut cours de moy recups fous les premiere tace de nos Reis. Mais Pepin pignatique cette de la consequence de la competence de la competen

lens procedere, vocari inflimeruns. Depuis ce temps-là ces affemblées changent che Meil. de nom dans les Auteurs, dans lesquels elles sont appellées indifferemment 4.777.75 Campi Magii, ou Madii. Quelques-vns ont écrir que la ville de Maienfield at Cessala.

Diocele de Coire, au Canton des Grifons, fut ainsi nommée acause de ces 6/19. assemblées qui se tenoient au mois de May. Car Maienfeld signific champ de Goldes. May. Non feulement on y traittoir des affaires de la guerre, mais encore generale-

menr de toutes les choles qui regardoient le bien public. Fredegaire: Omnes rentes . 4. Optimates Francorum ad Dura in Pago Riguerinse ad campo Madio pro salute patria 761. & villitate Francorum traffanda, placito instituto, ad fe venire pracepit, ec qui oft Argues. in aussi touché par le Moine Aigrad en la vie de S. Ansbert Archeuesque de sites Asse

Partie II.

Rouën. Les Roys receuoient en ces affemblées les présens de leurs sujets, ce qui est particulierement remarque par le passage de Fredegaire, que je viens de eiter, & Mar. Sitt. par tous les Auteurs qui ont parlé de la grande autorité des Maires du Palais, A. 75 lorfqu'ils écriuent qu'ils gouvernoient l'Etat auce vn tel pouvoir , qu'il ne cir. Tur. reftoir aux Princes que le seul nom de Roys, lesquels se contentoient de mener de de seul. vne vie eafaniere dans leur Palais, & de fe faire voir vne fois l'an en ees af- 4.665 femblées, où ils receuoient les préfens de leurs peuples : In die autem Marie Cennidot. campo, secundim antiquam consistentimem, dona illu Regibus, à populo offerebantur. Ce font les paroles de la Chronique d'Hildesheim. Ce qui est encore expri-mé par Theophanes, en ees termes, au sujer des Rois de la première race: විදුරු දිනුදී වී. ක්පත්ව සම කරනුගෙ ක්පමාදු මසා සම විවැත. අව ආර්ය වේදුලා දුමු ආත්ම කැතිලිකා දුම් තිහෙන්ද සමාව වර්ද්ය විදුම් සු මහතු දුම්කත පැමිණ සම පුම් දුම් මිදුම් වේද වේද විදුම් දුම් ආත්ර කළතුවේද අවුම් දුම්ක සමාව සම වේද සම ක්ෂේක දුම් කරනුවේද දුම් කළතුවේද සමු ක්ෂේක වේදීම් දුම් දුම්කරුවේදීම වේ aira, i dupopopaina & & oreiteau, i aindien aires, i brus fus ra abbe Mais gel émore Maryon. Les Annales de France tirées de l'Eglife de Mets remar- sond Pe quent plus particulierement ee qui se pratiquoit en ces assemblées, tant à l'é-Mail, san gard des affaires qui s'y traittoient, que de ces présens qui se faisoient aux Roys. C'est à l'endroit où il parle de Pepin l'Ancien , Maire du Palais : Singulis verò annis in Kalendis Martii generale cum omnibus Francis, secundium priscorum consuctudinem , concilium agelas. In quo ob Regis nominis renerentiam. quem fibi ipfe propter hamilitatis & manfuetudinis magnitudinem prafecerat, prafidere jubebat: donec ab omnibus Optimatibus Francorum donariù acceptu , verboque .pro paced defenfisne Ecclefiarum Dei & pupillorum, & viduarum facto , raptuque faminarum, d'incendio folito decreto interdicto, exercitui quoque pracepto dato, ve anacumque die illis denuntiaretur, parati effent in partem, quam ipfe difpancres, proficifci. Nous apprenons de ee palfage la raifon pour laquelle Pepin fils de Martel transfera ces affemblées au premier jour de May, & que ee fut pouree que la saison n'estant pas eneore assez auancée, l'on ne pouvoit pas mettre les trou-pes en campagne: De sorte qu'il faloit preserire le jour auquel les peuples se deuoient trouuer fous les armes, pour marcher contre les ennemis, estant ainsi silama obligez de s'assembler vne seconde fois. Hincmar Archeuesque de Reims dit in 2000. obligez de i altembier vne (econoa con. FILEMENT ALLEMENTALE ME ALTÉMENT DE LA CONTROL DE LA CONTROL LA CONTR ANNVA DONA folenni more sustepis, & legationes plurimas, qua tam de Roma Ann. Ber.

& Beneuento, quam & de aliis langinguis terris ad eum venerant, audiuis, atque ab. \$17. fetuit. Ce qui montre encore qu'on reservoit les occasions de ces affemblées pour receiori les Ambassadeurs, afin de leur faire voir la magnificence de ces son asse.

Cours Royales. Ces dons & ees préfens sont appellez tantôt \* Annualia dona, & las seus la seus la seus de la seus la fouuent \* Annua, parce qu'ils se faisoient tous les ans, & memes d'abord au com-

mencement de l'année : acause dequoy les Auteurs leur donnent quelquesois Himmar. le nom d'Etrénes, nos Roys en ayant vie comme ces anciens Roys Romains, qui Fel. typer. en inventerent le nom & la coûtume. Vn Poëte du moyen temps:

J. 1. ep. 4.

Meteline in
Currinal.

ion. 1.

Conofir p.

44. 45.

Strena praterea nitent Plures aureola munere regio, Olim Principibus probis Iani principiu aufpicio data, Faufio temporis omime:

Fausto temporis omine: Vs ferres ducibus strenua strenua Annu gesta recentior. Illus nobilitus Casaribus più,

Rex digni processom dabas, Vrbu quas Latia tum juneni dedis Rex Titus Tatius prior, FeBas accipiens, paupete munere, Verbenas, fludio patram

Solers posterism quas creat aureas. Sernans dona tamen A luco veteri nomine strenua.

Du moins je remaque que ces préfents font fouuers appelles xmis dans Financia.

Loudou en l'Hollone de l'Égilde de Reins, qui list voir que l'ôtge en éloir

L'ALLE, l

was Schlauons pour scherer la pais d'eux, ce qu'ils autoint columne depoyecde leurs Gourmenest, & de donne quéules peu de chofie les mémes dela leurs Gourmenest, des des nont quéules peu de chofie les mémes dela restriction de le leur foliamin 1 Elenle ne doute pas encore, que ce n'ui cet de l'exemple de nos Roys, que les
Seigneus particuliers ont empruné ces experificions de dons, pour les lueise
qu'ils on effects fur leurs l'igue, a yant de out temps descrété des termes
de dout & planibles pour déguiter tours impulse exacilons. Va raire de Guilde de de l'action de l'exemple de l'exemp

7. 1. 1. dout & plannines pour depuire non imprite reactions. Ver latte de culticomparation of the control of

noti offinisteren for fusionen uns Roys, offinisen pas todipust en atgent, cont at mit in effect, a fe founces not chemans. Ceque non supernoral de quelques to the state.

\*\*Additions is is Loy Silique, qui ordonnent que ces chemans unora le nom de cous qui les perfeituntes. Els este prassipations qu'i, ve qu'amagne in Dovo Rico a disputant por figura qu'ellonne cerca qui ausoient finant à ce deutre l'acce a fun quoi figi qui efficient cerca qui ausoient finant à ce deutre l'à cer-maine, figurant de la contract de constitue de l'acce de figurant de la contract de contract de contract de la contract de contract

fouence en chessurs: Nome ad bornes isterments, que ved neue (ginne, year) est ellerie flemes; (gent en en 10 m R test at 1, a, que el rédiation dérigieurs, year) qu'est était à sprime equit héadaine, différênce compelé flemes. Not Amalic de London de la competition de la competiti

Les Monasteres n'estoient pas exemprs de ces présens. Car comme ils ne se Th. de f. faisoient que pour subuenir à la necessité de l'Erat, & pour contribuer aux int dépenfes que les Roys effoient obligez de faite pout la conferuation de leurs ples, & de leurs biens : Les Ecclesiastiques y estoient aussi obliger acause de leurs domaines, qu'ils tenoient pour la pluparr de la liberalité des Prinees. Ce qui a fait dire à Hinemar, Per para Regum Ecclessa possiblet possessiones. Bisenne Le même Ecrivain à ce sujer, Cansa sua desensionis, Regi ac Reipublice vegriga - m Quain le littling rectionant of copies. And NA DONA vocantur, praftet Ectifita, ferunas quad jubes t vocantur, praftet Ectifita, ferunas quad jubes t vocantur, profitetus, cui henorem, honorem, cui vegrigal, vegrigal, fuhanditur prafture Regi ac home. ti. defengirium vofiris, &cc. Les Epitres de Frontuire Euclique de Toul, &cd. Loug. de de Loug. Abbé de Fettieres, que j'ay cirées, confirment la même chofe. Entre ces Mo. Fernanteres il y en auoit qui estoient obligez de sournit non seolement ees dons & ees présens, mais encote des soldats, il y en auoit d'autres qui n'estoient tenus qu'aux présens : & enfin il y en auoit qui ne deuoient ni l'yn Di l'autre, mais seulement estoient obligez de faire des prieres pour la santé des Princes, & de la Maison Royale, & pour la prosperire des affaires publiques. Il sewoit vne Constitution de l'Empereur Louys le Debonnaire, qui contient vn de-To L His. nombrement des Monasteres de ses Etaes, qua dona & militiam facere debent, Franc. 3-qua sola dona sine militia, & qua nec dona nec militiam, sed sola orationes pro se-14lute Imperatoris, vel filiorum ejus, ac flabilitate Imperii. Le crois que c'est de la qu'on peut tirer l'origine des secours d'atgent, que nos Roys tirent de temps en temps du Clergé de France, particulierement depuis que les milices des Fiefs ont esté abolies. Car au temps que tous les héuez estoient tenus de se trouuer dans les atmées des Roys, & des Souverains, les Ecclefiastiques estoient pareillement obligez d'y seruir, mêmes en personne, acause de leuts Terres, de leurs Regales, & de leurs Fiefs : non qu'ils y pottassent les armes, comme les Seculiers, mais pour y conduire leurs vassaux, tandis que de leur pare ils Francelo employojent leuts ptietes pout la prosperiré des armes du Prince.

compositione entre princis Paris l'a programe des interfacts i more la charge de recentit ces préfers, de chief folimis en cette fondion à la Repre, à qui el le apparament de droit. Hincame écitusa de l'endre du Palais de nos Roys 1.0 e mont de l'exparament de droit. Hincame écitusa de l'endre du Palais de nos Roys 1.0 e mont de l'exparament de droit. Hincame écitusa de l'endre prospès de la cost 1 a les products de l'endre prospès de l'endre products de l'endre prospès de l'endre products de l'endre de l'endr

bus, falutandis proceribus, - occupatus erat.

Ces assemblées générales se tinrent d'abord vne fois l'année, au premier V ij Jours de Mars, ee qui fur depuis remis au premier de May, ainfi que j'ay re-maqué. Mais fous la feconde race, comme les Etats de nos Princes, & par confiquent les affaires s'accrurent extraordinairement, ils furent auffi obligez de multiplier ces affemblées, pour donner ordre aux necessitez publiques, & pour regler les différents, qui naissoient de remps en temps entre les peuples. Deforte qu'ils en tenoient deux, l'vne au commencement de l'an, l'autre fur la fin, vers les mois d'Aouft, ou de Septembre. Hinemar, Confueindo autem tune temperis erat, vet non fapius, fed bis in anno, Placita due tenerentur. Et afin que l'on fust cerrain des jours , ausquels elles se deuoient tenit , on de-

Hoteman 16. R. 19. Annet Fr. Sit. 515

fignoit dans la derniere affemblée le temps de la prochaine : les Annales de Annel Fr. France : Fbi etiam denno annuntiajum eft Placitum generale Kalendas Septembris Aurelianis habendum. Et ailleuts, ad Placitum faum generale, qued in Strimnia-co prope Lugdunum ciuitatem fe habiturum indixerat, profettus eff. Hincmar die que la premiere assemblée, qui se tenoir au commencement de l'année, estoit beaucoup plus folennelle que la seconde, parce qu'en celle-là on regloir les affaires de route l'année, & l'on ne renuerfoit pas ordinairement ce qui y auoit efté arrefté, qu'auer grande necessité. Ordinabatur flatus totius Regni ad anni vertentis flatium: quad ordinatum nullus enentus rerum, nifi fumma nec fitas, qua similiter toti Begno incumbebat, mutabatur. Et comme on y traitoir des affaires de haure confequence, rous les Etats du Royaume effoient obligez de s'y trouuer : In que Placite generalitas vuinerforum majorum, tam Clericorum, qu'am Laicerum , conneniebes. Mais quant à l'autre affemblée , qui se tenoir sur la fin de l'an, il n'y auoit que les principaux Seigneurs & Conseillers qui s'y trouuailent, où l'on regloit les projets des affaires de l'année sujuante : & c'étoit en cette seconde assemblée où les Roys receuoient les présens de leurs fujces. Caterim autem propter Don a generaliter danda alind Placitumcum fenieribus tantum, & pracipuis consiliariis babebasur. In que jam fusuri anni status tra-Stari incipichatur, si foriè telia aliqua se pramonstrabans, pro quibus necesse eras pra-meditundo ordinare. Ce qui est construé par nos Annales à l'égard des présens,

W.50. Ben. d. 829- 132 \$15. \$4.4. \$69. 874 Teld A.

qui se faisoient en cette seconde assemblée, laquelle on remertoit à ce tempslà, acause de la saison plus commode pour les chemins : ear on y venoit à cét effet de toutes les prouinces de l'Etat: les Annales tirées de l'Abbave de Fulde-Raftizen grani casena ligarum fibi prafentari jufit, eumque Francorum judicio, & Bajacrierum , nec non & Sclauerum , qui de dinerfis Regni proninciis Regi munera diferentes aderant, morte dammatum, luminibus tantum einlorum prinari pracepit. Ce passage fait voir que dans ces Assemblées générales de nos François, on ne

traitoit pas seulement des affaires d'Etar & de la guerre ; mais qu'on y décidoit encore les grands differents d'entre les Princes & les Seigneurs de la Cout. De sorte que si quelque Duc, Comte, ou Gouverneur estoit accusé enuers le Roy, ou l'Empereur, de trahison, de conspiration, ou desâcheté, il estoit cité à ces assemblées, où il estoit obligé de répondte sur les chefs de l'accufation. Et s'il eftoit trouné coupable, il y eftoit condamné par le jugement souverain du Prince & des Grands Seigneurs qui l'assistoient. Ce qui a donné lieu dans la fuire des temps à la Cour des Pairs, dans laquelle les Batons, c'est à dire les Grands Seigneurs, & ceux qui releuoient immediatement du Roy, estoient jugez par leurs égaux & leurs Pairs. Il y a vne infinité d'exemples dans nos Annales des jugemens rendus en ces grandes Affemblées pour les crimes d'Erat, lesquelles furent appellées pour cette raison Placita, parce qu'on y décidoit les différents d'importance : & pour les diffinguer des cir Fes-List ordinaires, les Autreuts les appellent fouuent Platite magne C gener-sent. L. Il fe trouuers occasion ailleurs de parter de l'origine de ce mor Platitem, qui est synonyme à celui de Mallam, comme j'ay remarqué. Ces Assemblées générales commencerent à ceffer fur la fin de la feconde race, lorfque tou-

re la France se trouva plongée dans les divisions intestines. Durant la troi-

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

fième, on en fit d'autres sous le nom de Parlemens, & d'Etats génétaux, où l'on resoluoit des affaires publiques , & des secours , que les ordres du Royaume deuoient faite aux Roys pour les guetres, & les necessitez pref-

Les anciens Anglois semblent auoit emprunté de nos François, l'vsage de LL. Edve. ees Affemblées, & de ces Champs de May, Car nous lifons dans les Loix d'E. Coff. 6.16 douard le Confeileur, que ees peuples eftoient obligez de s'affembler tous les ans. In Capite Kalendarum Mais, où ils tenounelloient les sermens entre eux pour la défense de l'Etar, & l'obeissance qu'ils devoient à leur Prince, C'est à cette coûtume qu'il faut rapporter ce que quelques Auteurs Anglois écriuent en l'an 1094. Denno in Campo Marii commente, visibi, qui factamen min. de tu inter illes pacem confirmance, Regi omnem enlpam imposucre, Cc qui montre gel. dogl que quoy que ces assemblées se tinssent au premier jour de May, elles nelaissoient pas toutefois de conseruer le nom de Champs de Mars, & qu'elles fu- arrapo rent encore en viage fous les premiers Roys Normans,

Les présens mêmes y estoient faits pareillement aux Roys. Orderic Vital orderic l parlant de Guillaume le Conquerant : Ipfe verd Regi, vt fertur, mille & fexa- + 1. 121. ginta libra Sterilensis moneta, solidiquetriginta, & tres oboli ex justis reditibus Anglia per fingulos dies redduntur : exceptis MYNERIBYS REGIIS, & reateum redemptionibus, aliifque multiplicibus negotiis, qua Regis ararium quotidie adaugent. Peut-eilre que par ces rermes de présens Royaux, cet Auteur entend les redeuances en espèces, que les peuples estoient obligez de faire de jour en jour, pour la sublistance de la maison du Prince, dautant que in primi- armas. El tino Regni fatu post conquistionem , Regibus de fundis suis non anri vel argenti pon. ich. and dera, sed sola victualia soluchantur : ainsi qu'ecrit Geruais de Tilesbery. Mais Eadmer ! d'ailleuts il est constaur que ces présens faits aux Princes par leurs sujers ont 144. esté en vsage depuis le temps, auquel Guillaume le Bâtard véeut : veu que nous lisons qu'au Royaume de Sicile, où des Roys Normans de nation commandoient, les sujets leur donnoient des étrênes au premier jout de lanujer, D'où vient que Falcand rematque que l'Amital Majon ayant efté tué sous Harr Falprétexte d'aunit voulus éemparer du Royaume, sur ce que l'on auoit trouué est de s'il des Couronnes d'or dans sa maison, ses amis l'en excuserent, disans qu'il ne 1, 49. les auoit fait faire, que pour en faire présent au Roy au jour des étrénes, fuiuant la coûtume : Falsum enim quidquid ipse cadisque fact a socia adversus Admiratum confixerant : nec illum innenta in thefauris ejus diademata fibi praparaffe, fed Regi, ut codem in Calendis Iannarii Strenarum nomine, junta confuctudinem ei transmitteret.

## DES COVRS ET DES FESTES SOLENNELLES des Roys de France.

### DISSERTATION V.

Orthe ees Champs de Mars, ou de May, & ces affemblées générales, que nos Pur la encore d'autres aux principales feites de l'année, où lis se faisoient Per se encore d'autres aux principales feites de l'année, où lis se faisoient voir à leurs peuples & aux étrangers, auec vne pompe & vne magnificence digne de la Majeste Royale. Ce qui fut praciqué pareillement des le commencement de la Monarchie Chrécienne. Car nous lifons dans nostre Histoire que Chilperie estant venu à Tours, y solennisa la feste de Pasques auec appareil : Chilperiens Gra. To -Toronis venit , ibique & dies fanttes Pafeha tenuit. Eguinatt temoigne que i.i. Pepin obserua les mêmes ecrémonies aux festes de Pasques & de Noël dans

tout le cours de sa vie , ce qui fut continué par ses successeurs : Le même Auteur écrit que Charlemagne aucit eoûtume de parêtre dans ces grandes festes reueru d'habits de drap d'or, de brodequins brodez de perles, & des auis M. p. tos. tres vetemens Royaux , auee la couronne fur la teste : le festinitatibus veste auro textà, & calciamentii gemmatii ,& fibulà auro fagum aftringente, diademate quaque ex auro , & gemmu ornatus incedebat. Thogan fait la memo romarque Thegan 6, 19. Assai. de Louys le Debonnaire: Nanquam aureo resplendust indumento, nifi tantum in Met Abys. fammis festivatibus, sicus patres ejus solebans agere. Nibil illis diebus se induit preser camistam & feminalia nist cam auro texta, lembo aureo, baltheo pracinitus, & enfe auto fulgente, ocreas aureas, & chlamydom auto textam, & coronam aureann

auro fulgentem in capite gestant, & baculum aureum in manu tenens. Le crois que ces deux Empereurs François voulurent imiter en cela ceux de Constantinople, qui auoient coûtune de se trouuer dans les Eglises aux grandes sestes de l'année, reuétus de leurs habits Imperiaux, & auec la couronne sur la teste, ee que Theophanes nous apprend en la vie du grand Iustinian. Du moins il est constant que Charles le Chaune fils de Louys le Debonnaire, affecta particulierement de les imiter, ainsi que les Annales de Fulde rapportent : Karolus Rex de Italià in Galliam rediens , nonos & infolitos babitus affumphile perhibetur. Nam talari Dalmatica indutus , & baltheo defuper accinctus pendente vique ad pedes , necuon capate innoluto ferico velamine , at diademate desuper

imposito, Dominicis & festis diebus ad Ecclesiam procedere folebat. Omnem enim consuctudinem Regum Francorum contemnent , Gracas glorias optimas arbitrabatur. Mais ees termes regardent la forme des vétemens & celle de la couronne.

Car quant aux habits des François de ces ficeles-là, le Moine de S. Gal en fait la description, & fait voir qu'ils estoient bien différents de ceux des Grecs. Dautant que nos Princes portoient alors au deffus de leurs habits, & de leur baudrier, vn manteau blane, ou bleu , de forme quarrée, court par les côtez, & long devant & derriere. Vitimum habitus corum erat pallium canum, vel faphirinum quadrangulum, duplex, fic formatum, ve cum imponeretur humeris, ante & retro, pedes tangeret, de lateribus verd vix genua contegeret. Tertullian parle en quelque endroit de ces manteaux quartex, que les Grees nomment medymes. C'est ainsi que Charlemagne est representé à Rome en l'Eglise de sainte Sufanne, en vn taoleau à la Mofaïque, où il est à genoux deuant S. Pierre, qui lui met entre les mains un étendare bleu parfemé de rofes rouges, auce ees

earacteres audeffus, † p. N. CARVLO REX. de l'autre côté est le Pape Leon, auce ces moes, t. acissimvs D. N. LEO PP. au deffus de la tefte de S. Pierre,50s PETRVS au deflous de ses pieds, est le fragment de cette inseription, ...... DONAS ...... BICTO .....IA. Cette forme de manteau s'est tousjours conseruée depuis ce temps-là en France. Manuel Comnence Empereur de Constantinople, estant à Antioche, voulant faire voir aux François qu'il n'estoit pas moins adroit qu'eux à manier la lance dans les Tournois, y parut à la Françoife, couuert d'vn manteau, qui estoit sendu par la droite, & attaché d'une agraffe , afin d'auoir le bras libre pour combatre : XX बार्य के के अपने के के कार के किए के किए के किए के अपने का अपने के के किए के किए के किए के किए के अपने किए क

χός το πορπιμα. De forte que c'est cette espece de manteau, dont il est par-le au testament de S. Euerard Duc de Frioul, Mantellum wnum de auro paraium, Mir. dr. cum sibulă aureă. Le Compte d'Estienne de la Fontaine Argentier du Roy de l'an 1351. décrit ainsi les manteaux de nos Roys, des Princes du Sang, & des Choualiers: pour x x. aulnes & demie de fin vellniau vermeil de fors , pour faire M. levier une garnache, un long mantel fenda à un coffé, & chaperon de meismes tout fourre d'Ermines pour le Roy à la derniere feste de l'Estoille, & c. pour fourrer un surces , un mantel lang fendu à un costé, & chaperon de meismes , que le Roy et d'une escatate vermeille, pour caufe de ladite fefte. & ailleurs, Pour le Duc d'Orliens , pour fourrer

un grand surcot, un mantel fendu à un coffé , & chaperon de meismes, que ledit

P. 148. 196. Cráin, de 4. 876

En la Ch. de Paris,

Scipson » d'ous ejenfas, vermeile. Ce manteau reprefentoir le Paladamensam des Romains, Ac del neucre eure les habits Royaux de nor Princes, d'où les Perfidens à mortier du Parlement les ont emprunter. I'ay fait cette reflexion en paffant à l'égard des manteaux des anciens Frençois, searde que le Sire de loinsuille remarque que le Roy de Nauarre partur es seus e/res manté à la Cour follemelle que le Roy s. Louys tint à Samure en l'an 1141.

Il est constant que non seulement les Roys de la seconde race ont solennisé les grandes festes auec ces ceremonies, & cér appareil, mais encote ceux de la troisième. Helgaud parle des Cours folennelles que le Roy Robert tint Hel aux jours de Pasques en son Palais de Paris, où il fit des festins publics. Ot- in Rob. p. deric Vital écrit que le Roy Philippes I. ayant efté excommunié acause de son 000 000 000 1. mariage auec Bertrade de Montsort, cessa dessorte la coutonne, & de 1. 650 fe rtouuer à ces festes solennelles : Nunquem diadema portenit, nec purpurem induit, neque folennitatem aliquam regio more celebranis. Et quoy que le Roy S. Louvs affecta la modeftie dans ses habits, neantmoins il obserua tousiours dans ces occasions la bien-seance qui estoit requise à la dignité Royale : comme il sit en cette Courd Maifon ouvene, qu'il rint à Saumur, où, au recit du Sire de Ioinuille, il fut vétu superhement, & où il ne se vit jamais tant d'habits de drap d'or. & quoy qu'il ne dife pas qu'il y parut la couronne fur la tefte, cela est neantmoins à préfumer, puisque le Roy de Nauarre, qui s'y trouua ptésent, y eftoit moult pare & annrue de drap d'or , en cotte & mantel, la cainture , fermail, & chappel d'or fin. Nangis confirme cette magnificence de S. Louys, en cester- Nan mes : In felennitatibus Regiis , & tam in quetidianis fumptibus domme fea , quam in s. Lad. Parlamentis & Congregationibus Militum & Baronum, ficut decebat Regiam dignitatem, liberaliter ac largiter se habebas, ésc. Ce qu'il semble avoit tiré de nostre Auteur: Aux Parlemens & Etats qu'il tint à faire fes nonneaux effablissemens, il leimi faifoit tons feruir à fa Court les Seigneurs , Chenaliers , & autres , en plus grande abondance, & plus hautement, que jamais n'aussent fait ses predecessents. Mais ce qui justifie que nos Roys portoient la couronne en ces occasions, est le te-flament de Philippes de Valois, qu'il sit au Bois de Vincennes le 2. de Iuillet l'an 1350, par lequel il donna à la Reyne Blanche de Nauarre sa femme tous les joyaux, exceptée tant seulement noftre convenue Royale , de laquelle nons anons vie, on acconfiume à vier en grands feites, ou en folennites, & de laquelle nons viames, & la portames à la Chenalerie de Iean noffre ainfné fils, ce font les termes du tellument. C'el donc acsus de la couronne que les Roys por-toient fur la telte en ces grandes feftes, que ces Cours folennelles font ap-pellées Curia Ceronata, dans le titre de la Commune, qui fut accordée à la rigal ville de Laon pat le Roy Louys le Icune l'an 1138. Pro his ejetor, & ditie de Laon ville de Laon par le Roy Louys se acome a ma lagon par paris bomines apart.
neficiis, qua pradictis ciuibus regali benignitate contulimus, ipfius Pacis bomines apart.
M. et al. hanc nobis connegationem habuerune , quod exceptă CVRIA CORONATA, fine M expeditione, vel equitatu, tribus vicibus iu anno finqulas procurationes, fi in cini-

taiem venerimus, pro eis xx" libr nabis perfelaem. La Cour des Princes est cousjours templie de Courtisans, & c'est assez de dire que le Roy est en vn lieu, pour inscrer qu'il est stequenté d'vn grand nombre de personnes. Ce qui a six dire à Guatheras:

Non est megnorum cum paucis vinere Regum. Quatlibet emittet , pluret temem Aula refernat. Nec Princeps lavebrau , nec sel desiderat venbrau 1 Abscondat solem, qui vult abscondere Regem. Siuc noni venian; sen qui venere recedant,

Sempre inachasplé celebratus Carja tarbé.

Toutefois les Roys out chois les occasions des feltes folennelles, pour y faite parêtre leur magnificence par le nombre des Seigneits & des Peelass, que articiotent de coutes pars pour emporer leur Cour, par l'éclat de leurs labits, & de cox outes pars pour éla Maion Royale, par les fylendides fe

La. Lips

F- 27.

fins, les largesses & les liberaliters; & enfin par les grandes cerémonies & particulierement celles des Cheualteries, qu'on referenot pour ces jours-là.

"Min d'el nace tailon qu'on appelloit ces grandes assembles, Ceurs' Platinis.

"Min d'el nace tailon qu'on appelloit ces grandes assembles, Ceurs' platinis.

"Test, s' fistenelles, s' pabliques, s' generales, s' ausertes. La Chronique de Ber
"Min". Test and de Gueses.

7 44. Et toute sa vaisselle fasse amener droit là ,

Care plainter ou de transport de Care plaintere ce dit tentr visitet.

Chiffian Ils choffilierin coijours à cet effet va de leurs Palais, ou quelque grande vilpia. le, capable de loger toute leur fuire, comme les Annales d'Eguinhart, & les
set. Auteurs font for, & entre autres le même Gamberm, en cœ vers, patlant de
Tarrente. Tempercut Fredric I.

Temercus Trederic I.

Inflator venenada dies, que Cérifins in vene

Ben.

Anne Destate Paris, îna tempori ortu,

Pomut.

Celtus infras venes ferros, fin tempore, tempori audire

Tomuto.

Celtus infras venes ferros, fin tempore, tempori audire

Contant.

Hanc céleras dien dipun meditatus banere

Hunc celebrare diem digno meditatus honore Cafar, vbi illustrem legeret sibi Curia sedem, Qua posset pl eno tot millia pascere cornu,

Zendere Dans Infeccionel exace de nos Roys, je ne centarque percique que les Frites de de de la Pariques & de Noel, o di is initirent ces affemblees : musi dans la trotificari di diso, tou y en autri d'autres. No tiret de Roy Robert, par lequel il exempre le Moment de la proposition de la regional de la regional de la regional de la regional de la proposition de la regional de la regional de la regional de la regional de la proposition de la regional de la regional de la regional de la proposition de la regional de la regional de la regional de la proposition de la regional de la regional de la regional de la proposition de la regional de la regional de la regional de la regional de la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissional preparada en la regional de la Court, sea Australiari in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmissionarprepada en la regional de la la regional de la Court de Rosalination in Natural Desmission in Rosalina de la Rosalination de la regional de la regional de la regional de la Rosalination de la regional de la regional de la regional de la Rosalination de la regional de la regional

il fait voir qu'on y traittoit des affaites publiques. Mais afiu que les Princes du fang, toute la Maison Royale, les Grands Of-ficiets de la Couronne, & ceux de l'Hostel, ou de la Maison du Roy, y pa-Ret de l'an mir. rapruffent auec éclat, les Roys leut faifoient donner des habits suiuant le rang qu'ils production de la constant de la cons . F. I pel-\* Mathicu Paris, Appropinguante verd & imminente praclara Dominica Nativitatio war. festinitate, qua mutatoria recentia, qua vulgariter Nonas robas appellamus, Magnates Melmils. Suis domefficis distribuere confacuerunt, &c. Il parle encore ailleurs en divers en-1. 1. 16.11. droits des tobes de Noël. C'est delà qu'on dit que celui qui porte les liurées, ou les tobes de quelque Seigneut, est cense estre de sa maison. Les loix des Batons d'Escoce, Dummedo non sit persona susseilles, vispote si fuerit teuens saus, voel de familió sué, vel partan robos sucos, sec. Et ausour d'huy nous appellons lisrées les habits des domestiques & des valers des Seigneurs, qui sont ordinaire-714. · Mach Paris A. 1141 Id. p. 143. ment d'vne meme couleur, ainsi que Corippus décrit ceux de la suite de

> atas quibus emnibus vna, Par habitus, par forma fuit, vefisque rubeba Concolor, atque auro lucebane cinzula mundo.

hander, Le Moine de S. Gal dit que l'Empereur Louy le Debonnaire faifoit des prébut-Le (mai le domelièques, de donnoir des labris à chaemd'eux, (choin clust qualet l'antique de la comme de la co

157. 171. Iultin : Custian attack.c 13-

Gergp. L4.

-----

des liurées qui se donnoient à la Maison du Roy, aux festes de Noël, de la Chandeleut, de la Pentecoste, de la my-Aoust, & de la Toussains, & nous apprennent qu'elles se donnoient aux Reynes, aux Princes du Sang, aux Officiers de la Couronne, aux Cheualiers de l'Hostel, qui sont nommez vulgairement les Chevaliers du Roy, & généralement à tous les Officiers de la Maifon du Roy, & encore à ceux qui estoient faits Cheualiers par le Royen ces folennitez. On appelloit encore ces liurees Manteanx , & en Latin Pallia, com parce qu'aux vns on donnoit des manteaux, aux autres des tobes. Vn Com- sei ser M. pre du Trefot de l'an 1300. Pallia Militum de termino Pentecoff. &c. Pallia Cle. d'Heronal ricorum, &c. Roba Valletorum & alierum hofpitii, &c. En vne Otdonnance de Charles V. de l'an 1364, pour le Parlement : Wadia & Pallia. Vne autre de Charles VII. pour les Officiers du Parlement du 14. de Feur. 1439. porte que les Présidens, les Conseillers, les Gressers, & les Notaires du Parlement seront payez de leurs gages & de leurs Manteaux par debentur. Ce droit de Manteaux appartenoit pareillement aux Maîtres des Requêtes, aux Maîtres des Compres, & aux Tréforiers de France, comme on peut tecueillit de la le-Aute des anciennes Ordonnances. Cela ne fut pas particulier à nos Fran-çois, puisque nous lifons dans le Code Theodofine que cette coûtume fut Listeries, encore pratiquée par les Empereurs d'Orient, qui donnoient des habits aux de Palatie. Officiers de leur Palais : Olim flatuimus , vt vitra definitat dignitates nullus net gie. annonas, nec firenas perciperet. Sed quia plerofque de dinerfis Palatinis Officiis fub occasione indepti honoris serenas & vestes, cateraque folennia vitra flatutum numerum percepiffe cognonimus, & idqued ex faperflue prabitum eft exigi faciat, & dein- Lairly ceps vitra statutas dignitates nibil praberi permittas. Ces etreines, qui estoient cue

données aux Officiers, furent depuis appellées Roge. Helgand, le Sire de Ioinuille, & les autres Auteurs remarquent encore qu'à ces Feites solemnelles il se faisoit des festins publics, où les Roys mangeoient en présence de toute leut suite, & y estoient seruis pat les Grands Officiers de la Couronne, & de l'Hostel, chacun selon la fonction de sa chatge. Il y auoit auec cela les diuertiflemens des Meneffrels, ou des Menétriers. Sous ce audit aute Ceta au metettucuturi sus sensorius de un un autenticuturi sus nom elfonen compris ceux qui jouloient des Naquaires, da demy-Casan, da Cerses, de la Faite Ethniga, (Bohemiene) de la Transpeter, de la Guiterne Marglobe, & de la Fieille, qui sont tous nommez dans vn Compre de l'Hosfte du Duc de Normandie & de Guiterne de l'an 1348. Il y auoir encore des farceurs, des jongleurs (joculatores) & des plaifantins, qui diuertiffoient les compagnies par leurs factties & par leurs comedies, pour l'en- Let, de vitretien desquels les Roys, les Princes, & les simples Seigneurs faisoient de si men la produjeuses depenfes, qu'elles ont donné lieu à Lambert d'Ardres, & au Car.

Le 1, dinal lacques de Virry, d'inuechiuer contre ces superfluitez de leur temps, qui Lambert auoient ruiné des familles entières. Ce que S. Augustin auoit fait auant eus, D. Agr. D. Agr. D. Agr. D. Agr. en ces termes: Danze er fau hiffrinibes, vitism eff immuse, une virtus, lle en faite en fait et en called ett bour une virtus, lle en inter the confine and a stade en called ett bour mers. Se intit ett to the peritair in confine en confine ett peritair, regesque imperatures (pin en expeller. Les Annales de France justifient encore que les Menétriers & les farceurs estoient appellez à ces Couts Met. AA776 solennelles, lorsqu'elles parlent de Louys le Debonnaite : Nunquem in rifu exalsanis vocem suam, nec quando in summis festinitatibus ad latitiam populi procedebant Thymelici , feurra , & mimi , cum Coraulis & Cithariftis ad menfam coram co, &c. Ils font appellez Minifirels, ou Minifielli, quafi parni Minifiri, c'eft à dire

Mais ce qui faisoit patticulierement parêtre la magnificence des Ptinces en ces occasions, estoient les liberalitez qu'ils exerçoient à l'endroit de leurs ptincipaux Officiets, leur donnant diuers joyaux, & particulierement ceux qu'ils portoient fur leurs habits. Mathieu Paris, Eodem celeberrime fefte ( Nate- Math. Pelis Dominici) licet omnes pradeceffores fai indumenta Regalia, & pocalia pretiofa in A tut. consuenissent ab antique distribuere, ipfe tamen Rex - nulla penitus Militibus difiri. 9. 500. Partie II.

les petits Officiers de l'Hostel du Roy.

bait, vel Familiaribus. Enfin comme les anciens Empereuts & les Confuls de Rome & de Constantinople, lotsqu'ils prenoient possession de leuts dignitez faifoient répandre quantité de pièces d'or & d'argent, que les Aureuts Latins appellent Miffilia, & les Grecs omina : ainfi nos Roys faifoient eriet Largeffe par leuts Roys d'armes, & leurs Heraux, durant les festins, chacun d'eux renans en la main de grands Hexeps, ou de grandes couppes, remplis de toute forte de monnoyes, qu'ils jettoient dans le peuple. Le Compte de Guil-

des Cresquie

Es la Ch. laume Charrier Receueur Général des Finances, qui commence en l'an 1422. confirme ceci en ces termes : A Touraine & Pontoife Heranx du Roy , la fomme per de 41. U. 6. f. en 30. efcm d'or, à eux donnée par ledit Seigneur au mou de May M. le He 1448. tant pour eux , que pour antres Heranx , Pourfainans , Meneftrels , & Trompetes, paur ausir le jour de le Pentecofte oudit en crié Lancesse deuent sa personne, ainsi qu'il est eccoussumé. Comme encorc le quatrième Comre de Mathieu Beauuarler Receucur Général des Finances de Languedoc, qui commence au premier d'Octobre 1452. A Pontoife; Berry, & Guyenne Heranx du Roy pour anoir crie LARGESSE an difner dudit Seignenr le jour & fefte de Tanffains, ainfi qu'il est acconstrumé de faire.

La forme de crier & de publier ces largesses par les Roys d'armes dans ces feltes folennelles, est ainsi décrite par vn Heraud qui viuoit sous Henry VI. Roy d'Angleterre, en son Traire MS. du devoir & de l'office des Herauds, & des Poursuivans d'Armes. Après Heraulx & Poursuinans doinent cognoiffre quand ils font deuers les Princes & Grands Seigneurs , comme ils doinens erier leur Largesses, lesquelles se criens aux grans Festes : & se doit la largesse crier quand ils font à disert, quand le segont Cours & Entremais sont serais. Et doit le Grand Maistre d'Hostel en une annuche ou suches honnorable appeller le Roy d'armes, May reschal, on Heranld, on Poursuinant le plus notable en l'absence de Heranlt, & luy dire , Vecy que Monfeigneur on le Princevous presente. Et denant satable doit erier, Largeffe, Largeffe, Largeffe, & prendre garde de quel eftet il est, & felon les falutations cy-deffm efcrites, felon l'eftet de quoy eft celuy qui fait la fefte en la maniere de la falutation qui luy eft dene, doit nommer après , Largeffe de tres , &c. anec les titres de la Seigneurie dont les Heraux au denant doinens effre informez, & parprenant garde en cette maniere , apaine peunent faillir. Et après quand il a crié , tom Heraux & Bourfainaus deinem crier après lay, Lorgesse, sens dire autre chose, & en plusicurs lieux, au long de la selle, ou palais, duit estre fait en telle maniere que chosens l'ec, &c. Es pour mieux faire entendre Cris de Lorgesse, en sera mis deux cy-après, l'en pour l'Empereur, l'autre pour le Roy, &c. Largeffe de Ferry le tres hans des haules de tous Princes, Empereur Auguste Roy des Romains, & Duc en Autriche Largesse, Largeffe , Largeffe. Et an premier fe doit crier trais fais, & en la fin tousles Herands le doinens criere pourfuiure sons enfemble feutement Largeffe, &c. Largeffe, Largeffe, Largeffe de Henry parla gracede Dien tres-hant & tres-Chreftien & tres paiffant Roy Franç des François & Anglois , Scigneur d'Islande , Largeffe , Largeffe , Largeffe , Times Or. Thomas Milles Auteur Anglois écrit qu'encore à prefent en Angleterre Mille de on fait les cris de Largells, en François : ce qui eft confirmé par le Céremo-dind. Princia, lorfqu'il padet de l'entreueue du Roy François I. & d'Henry VIII.

venude Roy d'Angleterre entre Guines & Ardres l'an 1520.

L'viage de ces feites Royales, car c'est ainsi que Mathieu Paris les appelle, Mach, ps. (Espella figla) fut introduit en Angleterre pat Gaillaume le Bârard, après m Auss- qu'il eut conquis ce Royaume. Orderie Vital, Inser bella Gaillelmas ex cint-Orien 1.4. tate Guenta jabet afferri Coronam , eliaque ornamenta regolia & vafa, & dimiffe Will Mal- Guillaume de Malmeibury écrit la meme chose de lui en ces retmes : Conninio exercitu in eastris, Eboracum venit, ibique Natale Saluatoris nostri concelebrat, in precionis festinitations sumptuale & magnifice inibet. Natele Domini apud Glocefriam , Pafcha apud Winteniam , Pentecoftem apud Weltmonafterium agens quetannis , quibus in Anglià morari liceres: omnes eo cujuscumque professionis Maguates Regium ediclum accerfebat, vs exterarum gentium legati fpeciem multitudinis, appa-

râmque deliciarum mirasentur, net vilo tempore comior, aut indulgendà facilito eret, ve qui adaenteun largiatem qui em dinitii conquadrate vibique geatum alditarent. Les Annales de France nous fout voit en quelques enditoire, que not Roys de la feconde race choifficient pateillement ces occasions, pour receuie de Anales de France.

uoit les Amballadeurs étrangers. Guillaume le Roux fils & fuccesseur de Guillaume le Bâtard, continua ces festes solennelles. Le Roy Henry I. les celebra pareillement auce de grandes magnificences. Eadmet, qui rend ce témoignage de lui, appelle ces jours de Ead folennitez, les jours de la Couronne du Roy, parce qu'il la portoit en ces occa- + Note. fions. In subsequenti feftinitate Pentecoffes Rex Henricm Curiam fnam Londonia p. 100. in magna gloria, O dinite apparatu celebranit, qui transattis CORON & fue fe- talla vice finioribus diebus , capit agere cum Episcopis & regni Principibus , quid effet agen. Cantet dum. Il nous apprend encore que les Roys se faisoient metere la couronne sur la reste par l'Archeuesque, ou l'Eucsque le plus qualifié, à la Messe, qui se difoit le jour dela feste. In sequenti Natinitate Domini Christi Regnum Anglia ad 14 p. 100. Curiam Regu Lundonia pro more connenit, & magna folennitat habita est, atque sublimis. Ipsă die Archiepiscopus Eboracensis, se loco Primatu Cantnariensis Rerem coronaturum, & Missam sperans celebraturum, ad id animo paratum se exhibuit. Cui Episcopus Lundoniensis non acquiescens coronam capità Regis imposnit, eumque per dexteram induxit Ecclefia, & officium diei percelebrauit. Et ailleurs il zii. 63.47. raconte comme lotíqu'Henry époula Alix de Brabant la feconde femme, Raoul Archeucque de Cantotbery, qui auoit le droit de couronner le Roy d'Angleterte, aprés auoir commencé la Melle, l'ayant apperceu auce la couronne dans fon liége, quitta l'autel , & vint lui demander, qui la luy auoit mife fur la teste, & ensuite il l'obligea de la tirct. Mais les Barons firent tant Ber. Houd. enuers lui, qu'il la luy tendit. Ces Couts solennelles cessetent en Angletet- par. s. re sous le regne du Roy Estienne, qui fut obligé d'en abandonner l'vsage, 1. 495. acause des grandes guerres qu'il eut sur les bras, & parce que de son temps tous les tréfors du Royaume furent épuisez. Guillaume de Malmesbury, patlant de Guillaume le Batard : Quem morem conninandi primus successor obsti-febematis ab antiqua ferie descendens prorsus enanuerunt. Mais Henry I I. son sue- Monte de cesseur les rétablit, Roger de Houeden rematquant qu'il se fit coutonner jus- un ques à trois fois auec la Reyne Eleonor sa femme, & qu'à la troisième fois en Bre vne feste de Pasques , l'vn & l'autre estant venus à l'offrande, y quitterent leurs Mais Pacoutonnes, & les mirent fur l'autel, vonentes Des, qued nunquam in vita fuà de mir-tiessero coronarentur. Ce que j'interprete de ces Cours folennelles. Le Roy Iean pen 1. en l'an 1201. Celebravit Natale Domini apad Guildenford , vbi multa Militibus 1: 49 sui festina distribuit indumenta. & au jour de Pasquessuiuant estant venu à Can-Marie, west. reil en l'an 1249. à Weltminfter , Phi cum dapfili valde conninio , vt folet, dies transegit Natalities , cum multisudine Nebilium copiesa. Et en l'en 1253, il remarque qu'à vne feste qu'il tint à Wincestre à Noël, les habitans de cette ville, inxta ritum tante felennitatis fecerum (Regi) xenium nobilifimum. Ce qui fertencore pour justifier qu'en ces occasions les Roys teceuojent des presens de leurs fujets, & que les habitans des villes où ces festes se solennisoient estoient tenus de contribuer à vne partie des dépenfes : ce qui est exprimé dans le titre de la Commune de Laon, dont j'ay fait mention. Edouard I. les mit aussi en

viage, au recit de Thomas de W dingham, Rev verè Brifelium vanieus sièque 7 to Walterform Dominica Nativitati tennit es enne. Comme auss Edolustel II. situan c'houle meme Auteur, Rev Iter verfas infelium Eliessfom arripais, vôs felennitatem 2 a ble p. vofélium tennit nobiliter, de frifair. Oùil faut remarquet ect vermes de tenit feste, qui estoit vue expression François e Guillaume Guiste en l'au 10-20, parlam

de Philippes Auguste;

Time la Rois leans une feste ,

On musil dipendi grant richtet.

dition at Les grands Scigneurs on sum district à l'exemple des Souucrains de tenit rend en leurs Cours folennelles aux grandes feftes de l'année. Vn ancien Auteur dit men plus que fixand 11. Duce de Normandie, auxoit confurme de tenit fa Cour aux fer fies de Pafques au Monnâtere de Félcin, qui auoit efté bâti pas son perce phi exa plus limit prês mais inserpe some cariam in Pafçalis flatimaties tener. Il et de l'appendie près mais inserpe some cariam in Pafçalis flatimaties tener.

Englatun fer som imper jum Leisen in 1990en dann in 1990en jum Leisen in 1990en in

Tables count et un jugos de contrette de se cours. 11 y au certorisate de vendom tentre proposition et en la proposition de la contrette dont foi 15 de 15 de 16 de

Mangine. Il te trouue was autre Charte of Harny III. autili Koy d'Angiertere pour le deplie. Priocé de Repindon au Comté de Derby, qui porte de fembla bles termes, gr. Harn. Coriam fam plantism pratespanu de farits, C'à de honisilor Comits, Rec. Ce passe qui fair voir que ces Cours plenieres des Seigneurs regardoient pour l'ordice, de maire leux justices de la connosiliance des cas qui en dépendent. Il y aux Carruralema. List de l'Abbuse de Valoires, au Drocef d'Amiers, un tire d'Empera-

haire de l'Abbaye de Valaiter, au Duccée d'Amirea, va titre d'Experiment Victorité de lond de Remy de fair a 17-2, par lequel l'Abbà de la Moinea de ce Monaftere reconnoilléme qu'ils font-obligre de le loger, & fa fiure dans les musilions quillem apartiement dans Abbouille, le pout de l'Benzecoft, & les trois fusuers, & de les fournir des ethables, donz charters de fourage, des cui-fiens, den tables, de on apeu, neu reque le Connec de Pontroir Volleigh de venur à Abbeuille, lorfqu'il y venerbours fa Conc. Ce qu'ils veni que le vasifiare chlorate papeurs. Canforménent en leis viege, y pay en vanterrier de Remaid d'Amires. Cheaulier Seigneur de Vinacourt, de l'un 1110 par lequel il reconnois qu'il els bonnel que d'Engegerant de Seigneur de Pinacourt, de l'an 1110 par lequel il reconnois qu'il els bonnel que d'Engegerant de Seigneur de Pinacourt, de l'an 1110 par lequel il reconnois qu'il els bonnel que d'Engegerant de Seigneur de Pinacourt, de l'any de Pinacourt, de l'any la voir de l'any l'any la voir de l'any l'any la voir de l'any l'an

homme lige d'Enguerrand Seigneur de Pinquegny , & qu'il luy doit fix femaines de feruice au même lieu auec armes, à fes propres dépens, s'il en a befoin pour sa guerre. Puis ajoûte ees mors, Et st dictus Vicedominus me pro fello faciendo summanueris, ego cum vixore mea per octo dies fecum ad cufiummenm deies remanere,&c. Par vn autre aueu de l'an 1280. Dreux d'Amiens Seigneut de Vinacourt, reconnoît qu'il doit huit jours de flages, & huit jours de feste au Vidame d'Amiens; où il est à remarquer que ce qui est icy appellé feiinm, est appellé dans vn autre titredu même Enguerrand de l'an 1218. dies hastiludii . & dans vn autre de Iean Vidame d'Amiens de l'an 1271. le jeur du Benhordeis, parce qu'en ces jours-là on faisoit des Beheurds, des Toutnois, & des Ioustes: Et afin que ces affemblées fuffent plus celebres , les Seigneurs obligeoient, ainfi que j'ay dit, leurs vassaux de s'y trouver à leurs dépens, & leur envoioient faire les semences à cet effet. Mais parce que la matiere des Tournois & des Behourds est curicuse, & que leur origine est peu connue, je prendray icy occasion d'en faite quelques Differtations, qui ne sçautoient estre qu'agreables, puisqu'elles en découuriront la fource, & en feront voir l'vlage, & les abus

Non foulement les vaifant édoient enus de le trouver aux fêthe de leurs Seigneurs, mais encere lis spécient obligate à quépase dessiré particuliers services de la condition de infecdations. Dans va alte paté l'au 150. Il particulier de l'autre de l'autre de la condition de la condition de la condition de infecdations. Dans va alte paté l'au 150. Il de l'autre de Viconté, à la charge que lofequé deussa les ya, equ'au syinn de Chauslier, le Viconte portreuit répée deussa les ya, equ'au syinn de Chauslier de le mairige, il fertiroiré deussa, où pa le présent que le conque de de Chauslier de de mairige, il fertiroiré deussa, où pa le présent que le conque de de Chauslier de de mairige, il fertiroiré deussa, où pa le présent que le conque le c

FESTE le requerroit, pour raison dequoy il prendroit deux plats & quatre

affictes d'argent de feize mates, & si la Feste duroit plus d'vn jour, vn plat de quatre ou cinq mares chaque jour.

## DE L'ORIGINE ET DE LVS AGE des Tournois.

Pear le 2 age 201

ran A.

Rueid.

al de Aus

### DISSERTATION VI.

To ye to peoples qui one aimé la gentre, & qui en om fait le principal but de lare gloire, out theide de y' rendre advoits par les creeries en mitieries. Ils ont cria qu'ils ne desoitent pas l'empger d'abord dans les tentes dans les comments de la comment de la comment de la commentation de la commentation de la commentation de la comployer contre leurs entenents inter entenents et serves, aunat que de les comployer contre leurs entenents inter entenents entenents autre qu'en ployer contre leurs entenents inter entenents entenents en la commentation de l'exercite par de combast innocent actures plantages de la commentation de l'exercite par de combast innocent actures plantages de la commentation de la comm

quotidiano gerust.

Les François qui ont este estestiuement les plus belliqueux d'entre toutes [80] a 5les nations, les ontaussi cultiuez plus que les autres. Ce sont eux qui sont les inuenteux des Toumois & des Ioustes, qu'ils n'ont mis en viage, que pour tenit

uterseus des Tournois & des louites, qu'ils n'ont mis en vlage, que pour tenit les Gentilshommes en haleine, & pour les préparer pour les combats. Ce R. Lie qu'a fait dite à vn Poète de ce temps : Ante homiter domniffe front Gens Gallica do olim Sancie de al dans hells repartieures labores Ante homiter de manife front Gallica do olim Sancie de al dans hells repartieures labores Ante homiter de al dans la

Sanxis, & ad duros belli armorúmque labores, Exercere domi rigida praludia pugna.

Ex comme les Tournois ne furent innernez que pour excece les jeunes Verifieres (contilhommes, cer pluvou clau qu'il font appelles au Tilmona de Wallen esparagham Lad militares, par Roger de Howeden Militaria estritia, par Lumbert verd'Ardres Galastes, par l'Autor de l'Hibbite de Hervillente maginaria et verd'Ardres Galastes, par l'Autor de l'Hibbite de Hervillente maginaria et verterras praisfants, & enin par Guillaume de Neubourg, Mediazinten militares, i-s-à, article 
terras praisfants, le l'arabat, par a mais internations et sis, fair pei face estre "in", par 
mentre acceptation de l'arabat de l'arab

tit, atpas afanation virium fichotit.

Alexandre Nocham, LeQiu, Chillette, & sutrest Auteurs elliment que le discussion annous distinction annous de con Courfes de cheateur Lat. Annous, auth bein que l'origine des Tournois, vient de co Courfes de cheateur Lat. Annous, auth bein que l'origine des Tournois, vient de co Courfes de cheateur Lat. Annous l'est de la course de la course

—pugnaque cient simulactra sub armii, Et nunc terga suga mandani, nunc spicula veriunt Infensi : salia pariter nunc pace seruntur.

Il chi confiner toutefois, qu'il fe faioir d'autres exercices dans les Tournois rémide d'autres combain. Il chi mêmes poboble que le nom de Tournois ne vieme pas de Trips, qu'il Trujumentaire, comme les Autreurs, que je viems de nome et alner, out extern, nais pilotes da mos François Tramere, qui fignisse materies. "An entre, out Extern, nais pilotes d'amo Errapois Tramere, qui fignisse materies." An rem milit. Terme qui ne femble pas nouseus, parlique Paul Discre et Elfen. "An Perrett Maurice en les Tallaigues nous perprennentique ceils de Trans-elletter." "Ann."

X iii

viage dans les combats, pour obliger les foldats à tourner aux occasions qui se presentojent. Aussi plusieurs estiment que ces semmes qui sont appellees Tornatrices dans Hinemar, ont ee nom, acaufe qu'elles danfoient en rond, C'est encore de là que nos anciens François ont emprunté le mot de Resurnar. Cop. 1. 44 qui se trouse dans le traité de Paix d'entre Louys & Charles le Chause son 5. de confe frere. & de Retornare dans les Capitulaires du même Charles le Chauue, qui Nubard L Capit. Car

est à prefent commun parmy nous, pour revenir de quelque endrois. C. eir.16 - 5.

Ces exercices militaites ont esté en viage parmy nos premiers François: Nichord, L du moins Nithard nous apptend qu'ils estoient connus sous la seconde race de nos Roys. Cat décriuant l'entreueue de Louys Roy d'Alemagne & de Charles le Chauue Roy de France en la ville de Strasbourg, & tacontant comme ils se donnerent toutes les marques d'vne amitié reciptoque, il ajoute que pout tendre eetre assemblée plus solennelle, il se fit des combats à eheual entre les Gentilshommes de la fuite des deux Princes, pour donnet des preuues de leur adresse dans les armes : Ludos essam hoc ordine sape causa exercitii frequentabant. Conneniebant autem quocumque congruum spettaculo videbatur : & subsistente hincomni multitudine, primum pari numero Saxonorum, Wafenorum, Auftrafiorum, Britannorum, ex veraque parte, veluti fibi innicemaduerfari vellent, alter in alterum veloci curfu ruebat; hinc pars terga verfa umbonibus ad focios infectantes enadere fe velle fimulabant. At versa vice iterum illos , quos fugiebant , perfequi fludebant : dance noniffime verique Reges cum omni junentute , ingenti clamore, equis emiffis, haîtilia craspantes exiliunt, & nunc hu, nunc illu terga dantibue ,insiftunt. Eratque res digna pro santa Nobilitate , net & moderatione , digna fpeltaculo. Non enim quifplem in tenta multitudine ac dinerfitate generit, vti fape inter paucisimos, & notos contingere folet, alicui, ant lasionu, aut vituperis quippiam inferre audebas. On ne peut pas reuoquer en doute, après ce passage, que les Tournois nesesoient faits devant la troisième race de nos Roys

Cependant les anciennes Chroniques en attribuent l'invention à Geoffroy Seigneut de Preuilly, qui fut pere d'vn autre Geoffroy, qui donna l'origine aux Comtes de Vendôme. Celle de Tours rend ce témoignage de lui : Auno 1066. Gaufridus de Pruliaco, qui Torneamenta innenit, apud Andegaunm occidi-f tur. Et celle de S. Martin de Touts: Anno Henrici Imp. 7. & Philippi Regis 6. fuit proditio apud Andeganum, Ganfridus de Pruliaco & alii Barones occifs funt. His Ganfridus de Prussaco Terneamente santon. 17 Hic Ganfridus de Pruliaco Torneamenta invenit. D'autre part nous lifons dans Lamvenu en France pout y frequenter les Tournois, reçut dans yn de ees combats vn coup mortel, qui lui fit perdte la vic. Or Raoul viuoit auant Geoffroy de Preuilly: ear le même Auteur écrit qu'Eustache son fils ayant appris la mort de son pere, vint aussi-tôt en Flandres, & sit hommage de son Comté au Comte Baudouin le Barbu, qui tint le Comté de Flandres depuis l'an

989. jusques en l'an 1014.

xeteices militaires, mais qu'il fut le premier qui en drella les loix & les regles, & mêmes qui en rendit la prarique plus commune & plus fréquente. Ce qui est d'autant plus probable, que nous ne lisons pas le mor de Tournoy auant ce temps-là. D'ailleurs la pluspart des Ectivains étrangers reconnoissent ingenuement que les Tournois estojent particuliers aux François. C'est pourquoy ils sont appellez pat Marhieu Paris Conflictus Gallici, les combats ordinaires des François, en ce passage : Henricus Rex Auglorum junior mare transfers in Conflictions Gallicis, & profusioribus expensis, triennium peregit, regiâque Majestate prorsus deposità, totus est de Rege translatus in Militem , & flexit in gyrum frenis , in variis congressions triumphum reportans , sul

De forte que j'estime que ce Seigneur n'inuenta pas ces combats & ces e-

nominis famam circumquaque respersit. Raoul de Coggeshall en sa Chronique Manuscrite tend le même témoignage, écrivant que Geoffroy de Mandeville

Chr. Tur. A. 1066. Cir. S. Married Turen. A Deci

ser. Hill.

P- 175-

des Chaftes

Mark. 74-

mourut en la ville de Londres, d'une blessure qu'il reçût, dum MORE FRANCORYM, eum hastis, vel contis, se se cussim equitantes vicissim impe-

Audi is Auteurs one remarqué que les François ont effe àdrois en ceretz. \*\*Mod. de cite plan que les autres pations. Le Comme Bisteaut et Gallillam en ion Cour \*\*Comme d'écomme de cette de cette adeffe de noitre nation. \*\*Aif \*\*Terrenre, teurs va paig. \*\*ser-tielle noitre cours de cette de cette adeffe de noitre nation. \*\*Aif \*\*Terrenre, teurs va paig. \*\*ser-tielle noitre de course at en trouspose receile l'. et qui a danné fin camme de course at en trouspose receile l'. et qui a danné fin Camme de l'année de dire qu'ils ethiaten présifigné sédatent » on mère de ser pair à ser tielle de l'autre de des paires de l'année de leux luces de l'année de leux luces de l'année de l'année de l'année de leux luces de l'année de

s'en feruir dans les occasions. Les Anglois emprunterent des François l'ylage des Tournois, qui ne com- Nun. 10 mencerent à estre connus d'eux, que sous le regne du Roy Estienne, Cum per Man-Liejus indecentem mollitiem nullus effet publica vigor difciplina, ainfi que Guillau- Cunt . ejus indecentem montiem naunt eger prome viger monte viger me de Neubourg écrit. Car alors, & fuus le regne du Roy Henry II. qui fuc. WASTAN. céda à Estienne, les Anglois Tyronum exercitiis in Anglis prorsus inhibitis, qui forte armorum affectantes gloriam exerceri volchunt , transfretantes in terraram exercebantar confinits. Roger de Howeden & Brompton confirment cette Roger temarque, racontant que Geoffroy Comte de Bretagne ayant efté fait Cheualier par le Roy Henry I I. son pere , passa de l'Angletetre en Normandie, & Brough que dans les confins de cette province & de celles de France, il se trouva dans les Tournois, où il eut la fatisfaction de se voir rangé au nombre des Che-ualiers qui excelloient dans ces sortes de combats. Mais le Roy Richard sur le premier qui en introduisir la pratique dans l'Angleterre. Car cet illustre wat. Nesh. Prince considerant que les François estoient d'autant plus vaillans, qu'ils sou su. estoient exercez, unto esse acriores, quanto exercitatiores utque instructiores, sui gnoque Regni Milises iu propriu fiuibus exerceri voluis , vs ex bellorum folenni pre-ludio , verorum addiferens urtem vfumque bellorum , nec infultarens Gulls Anglu Militibus, tunquam radibus & minus gnaris. Mathieu Paris diela meme chofe, ce qu'il semble rapporter à l'an 1194. Esdem tempore Rex Richardus in Angliam & 194. trunsieus , flatim per loca certa Torneamentu ficri , hue fortaffis indullus rutione , ut Math. Milites Regni verinfque concurrenses vires fuas flexicin egrum fr.nis experirentur: vufm. ot fi bellum adnersus Crncu inimicos, veletiam finitimos monete decetnerent, neiliores 4.119 4. ud pralium, & exercitatiores redderenter. Mais ce grand Roy est blame de ce 14 Neuque voiant l'ardeur extraordinaire que les siens auoient pour se trouver à ces ing. exercices militaires, il en prit occasion pour leuer de l'argent sur ceux qui voudroient y aller: Regeid decernente , & a fingulis qui exerceri vellent inditta pe., Broupen cunia modulum exigente.

Les Akanas no mitres parallement les Tournois en viage, qu'apris qu'ils practicules de l'account fection de l'argonic le fley beaque Madée ne tait l'origine beau coup plus ancienne en ces pay-là, pous ayant donné des Tournois qui finer de collever en Alemanne long-temps aunt Gooffroy de Prottilly. Mais audit d'au les celebres en Alemanne long-temps aunt Gooffroy de Prottilly. Mais audit d'au les chernes de l'argonic le company de l'argonic de

£. 41.

que les Alemans en apprirent l'yfage de lui, au même temps que les Fran-

Mais entre tous les Auteurs, qui ont écrit des Tournois, les Grecs auouënt franchement que ceux de leur nation en ont tiré la pratique des Latins, c'est à dire des François, qui en furent les inuenteurs. Nicephore Gregoras en parle de la forte. am à ayant i genteen de, mimoir me TH OA prinzer amore coffes, - of de vois Authors militar Providental Proposations l'una coloures, d'unite years ayour Is. Cen ซึ่ง สหมุณตั้ง. Ican Cantacuzene deligne plus diffindement le temps auquel on commença à viet des Tournois dans l'Empire d'Orient: fçauoir lorfqu'-Anne de Sauoie, fille d'Amé I V. Comte de Sauoye, vint à Constantinople

pour y épouser le jeune Andronique Paleologue Empereut ( ce mariage le sit en l'an 1326.) car alors la Noblesse de Sauoie & de France, qui auoit accompagné cette Princesse, fit des Tournois dans cette capitale de l'Empire, & en apprir ainsi l'vsage aux Grecs: 4 mi repuber r'orpies, 4 mi mendena ainsi cra-mi stillat u Poppise, 4 me moi neu me moi melme sibme esti. Mais il y a lieu de douter si les Tournois ne commencerent à estre celebrez dans l'Empire Grec, que depuis ce temps-là. Car Nicetas nous apprend que l'Empretut Manuel Comnene estant en la ville d'Antioche, les Grecs combatirent contre les Latins dans vn Toutnoy, & lui même voulant faire voir qu'il ne cedoit en rien Mar. L. t. aux François dans la dexterité à manier la lance, il s'y trouua, & y combatit

auec ceux de sa nation. Il y a même lieu de croste que ce Prince les mit en vsage dans ses Etats. Car Cinnamus écrit qu'estant paruenu à l'Empire, il enseigna à ses peuples vne nouuelle saçon de combattre, leut otdonnant d'vser à l'a-uenir de longs écus, au lieu de tonds, d'apprendte à manier de longues lances, comme les François, & à monter à cheual, puis il les obligea de s'exercer entre eux par des combats innocens, qui ne sont autres que les Toutnois: voicy les termes de cet Auteut : Tas >> Cu To maquier arions , mariquer acros mangen blas a Bereine, immer Du aufr & mira, Arinem merene menningentes, Shela us men amuniares anthones icu. Em m departe inchaires mis aint funes aimon eyourdours mir ce mis entens. Anne Comnene femble encore parler de ces exercices des Tournois, & faire voir qu'ils estoient en quelque façon en vsage fous l'Empire d'Alexis fon pere: Primalis n cama Alier ours per nies,

ε δρό κρεδώνα, "πεπονα ιλαύνα, η μετικέ παιώς αντίζει. ces denieres paro-les defignent affez les Tournois, où les combats se faisoient en troupes. Le principal but de l'vsage des Tournois estoit pout exetcer ceux qui faisoient profession des armes, pour apprendre à les manier, & à montet à cheual, & pour donner des preuues de leur valeur: pre sole exercites, atque estematione viriam, ainsi qu'écrit Guillaume de Neubourg, youpandes ures oujuaros, comme parle Gregoras, & enfin, ve ex folenni bellorum praludio verorum addifereur ars viuique bellorum. Car il est malaisé de faire de belles actions dans les cumbats, ii on n'a passe pat les exercices militaires, & si on n'a fait les épreuues necessaires pour entreptendre vn métier si disficile, &

fi dangereux. Roger de Howeden patlant au fujet des Tournois, aptes s'estre setui du passage de Cassodote, que j'ay cité, ajoûte ces paroles : Non potest Athleta magnos spiritus ad certamen asferre, qui nunquam suggistatusest. Ille qui sanguinem sumu vidit, cujus dentes crepuerant sub pugno, ille qui supplantatus aduerfarium teto tulit corpore, nec projecti animum projettus, qui quoties cecidit con-tumatior farrexis, cum magnà se descendit ad pugnam.

Comme donc on ne combartoit aux Tournois, que pour y apprendre le métier de la guerre, & pour s'y exercer, aussi on n'y employoit aucunes armes qui puffent bleffer ceux qui entroient en lices. Dion éctit que l'Empereut Marc Autele voulut que les Gladiateurs vsassent d'épées, dont les pointes feroient émouffées & rabatuës, & au bout desquelles il y auroit vn bou-n ton, novem >>> aistman soit a airm off i source, aixà và aufolion despisopara-117.6.1. sud saler, popula valeres e jungere. Seneque appelle certe forte d'armes luferia arma, luferia

sela, & nos François des Glaines Courtais, c'est à dire des lances innocentes. sans aucune pointe de fer. Le Traité des Cheualiers de la Table ronde, dit que ces Cheualiers ne porsoient unles offices, fors glaines courtois, qui effoient de Traid MS. Japin, on d'if, anes cours fers, fans effre trenchant, ne efmolns. Mêmes les Difents, du straite ou les Iuges des Tournois, faisoient faire sermens aux Cheualiers qui y de- 1006. uoient combatte, qu'ils ne porteroient épées, armures, ne baffens affufirez , ne enfonceroient leurs armes, ne estaquettes affifes par icenx Difents, ainfi qu'il est porté dans en Trairé Manuscrit des Tournois, mais combattoient à effées des Trais fans pointe & rabatuës, & aurois chestam Tournoyant un basson pendu à sa selle, nois & servient desdites espées & bastons tant qu'il plairois aussites Disents. Vin autre Traité des Toumois ajoûte que les Cheualiers Tourneisiens d'espées rabatues, Itatte del soulons of pointer tempere, de ballons, tels que à Tourney appartient, d' de-noitent frapper de haut en hut, fans tirter, ne fans faquier. Le cry des Toutnois, dans lacques Valere en fon Traité de la Noblelle, porte que les Tottnoyans faquiers. doiuent eftre monter. & armer de nobles harnois de Tournoy , chafeun armoié de fes lete MS. armet, en heutes felles, pifiere, & chanfrain, pour Tournoyer de graticufes especs, rebatues, & pointes brifees, & de cours baitons. Et plus bas, il est dir qu'ils deuoient fraper du haut en bat fant le bonter d'effecq, on hachier, ne tourneyer mal conreoisement. Caren ce faifant il ne gaigneroit riens, ne point de prix d'armes n'auroit, man l'amenderoit on dis des Inges. Vn ancien Aureur écrit à ce sujet que Torneamentum percutiendo non etiam infringendo, juxsa folitum exercetur. Si dono le Tournoiant en auoit vie autrement, il eftoir blame par les luges du Tout- Math, Per noy. Mathieu Paris en l'an 1252, dit que Roger de Lemburne Cheualier An. 10 \$ 344. glois avant blessé mortellement à la gorge Hernaud de Montigny de la pointe d'une lance non émouffée , lancea mucrone , qui prout debebat non eras bebetatus, quoy qu'il se dit innocent, fut neantmoins soupçonné d'auoir vse de trahifon en cette occasion; mais s'il arrivoir que quelqu'yn eut blesle, ou tué son aduersire auec les armes ordinaires du Tournoy, pourueu qu'il n'eur rien fair contre les loix des Tournois, il ne receuoit aucun blâme. Ce qui est remar-

Ceux qui estoient commis en cette qualité de luges des Tournois mesu. Desmira. roient & examinoient les lances des Cheualiers & leurs autres armes, & prenoient garde s'ils n'estoient pas liez à leurs felles, ce qui estoit défendu par aquesti les loix des Tournois, comme il est exprimé au Traité MS. que je viens de 11. 11. 11. citet : à laquelle entrée fe tiennent les susdits deux Inges & Officiers d'armes de la marche, lesquels ranissent leurs espées, pour scanoir si elles sous raisonnables, & aufsi le baston s'il est de muison. Le cry des Toutnois: & lendemain seair fenestre comme dessu, & oprés distore à l'heure dessa nommée venir és pleius reus, montes, & armer, à tout lances mesurées & muisonnées de lances de muison , & conrtou rechets: c'est afavoir mesarète à la gauge qui y fra cummist de rédonate de Nessense les Adaenturaux, sans estre lier, au estachec. Car se il estre seu ne troube, sposit ce qu'il Fernyald, sp perdivis il se paris para la jumrate : d'y au pasterni de plas longue Lance qu'il ne deuroit, il perdregi la Lance garnie. Et qui punstenie de fer-

que particulierement par Gregoras en ces termes : ini ( ne reinum, i qui Grego jao amerinisma outlas construt, sas mis apara autorious, adyadens tou chiq is.

Quoy que les inuenteurs des Tournois, & de leurs loix, semblent auoir apporté toutes les précautions necessaires pour éuiret les inconveniens qui en pouvoient arriver, souvent neantmoins il en survenoit de grands par la chaleur du combat, ou par la haine & la jalousse des Tournoyans. Car il y en auoit, qui n'estans pas maîrres d'eux-mesmes, se laissoient emporter à la pasfion, & à l'ardeur qu'ils auoient de vaincre, & qui n'obsetuans pas entierement les regles qui leur efforent preserites, faisoient tous leurs efforts pour renuerfer leur aduerfaire, de quelque maniere que ee fust. Il y en auoit d'autres qui prenoient ces occasions pour se venget de leurs ennemis. C'est pour-Partie II.

W. Relation quoy on jugea à propos d'obliger ceux qui se faisoient faire Cheualiers, de 1895. Espé. faire serment qu'ils ne frequenteroient les Tournois, que pour y apprendre les Tournois, que pour y apprendre les , exercices de la guerre, se tirocinia non nifi causa militaris exercitil frequentaturos. Car souvent ces combats qui d'abord ne se fassoient que par divertissement, Knighten. i. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres.

11. 1. dt E. & pour s'exercer, se tournoient en querelles, & en de veritables guerres. Mest. For. Roy Edotiard auec les Anglois combatit contre le Comte de Chalon & les p. 383. Bourguignons, dir que les deux partis s'y portérent auce tant de chaleut & Land de Moulie, que plusieurs y demeurerent sur la place, ades ve non torneamen-A.4.1. de pioune, que pioneurs y demectrerent tor la place, navo or non torneamenrant vn autre Toutnoy en l'an 1241. Furrant autem ibidem multi tam Milites. Hift. Augl. quam Armigeri vulnerati, & claus cafi, & grauster lafi, eo quòdinuidia multorum

9. 105. \* Math. ludum in prelium commutanit. Les Histoires font remplies de ces funcites accidens qui arrivolenraux Tout-Part Line. nois. Raoul Comre de Guines y perdit la vie au recir de a Lambert d'Ar-V v. Hed Is à Levies dres. b Robert de Hierusalem Comte de Flandres y fut bleise à morr, Geof-L 11 c. 16. froy de Magneuille Comte d'Effex en Aogletetre y fut tué en l'an 1216. 4 Florent Comte de Hainaut & Philippes Cointe de Bologne & de Clermont pe-Men. A 113+ H.f. rirent pareillement au Tournoy qui fut tenu en la ville de Corbie, en l'an Anting.

Memp. 10 1113. Comme auffi le Comte de Hollande à celuy qui fur tenu à Neumague

Meth. 2- l'an 1234. f Gilbert Comte de Pembroch en l'an 1141. E Hernaud de Montieis p. 345. gny Cheualier Anglois en l'an 1152. h Ican Marquis de Brandebourg en l'an Porte. 1 1269. Le Comte de Clermont y fut tellement bleffe, qu'il en perdit l'esprit 195. L'an 1279. L'an 1279. Louys fils du Comre Palatin du Rhin y perdit la vic en l'an 1289. L'an 1289. L'an Duc de Brabant en l'an 1294. Er plusieurs autres personnes de condition, que je passe, dont les Auteurs = font mention.

fred. A Cincoles. Ces funeltes accidens donnerent occasion aux Papes d'interdire les Tourati. nois, auec de griéues peines, excommuniant ceux qui s'y trouveroient. & la de Piol. 111. Br. Fr. défendant d'inhumer dans les Cimetieres facrez ceux qui y perdtoient la vie. 2 Cin. 4a - Innocent \* II. Eugene III. & aprés eux Alexandre III. au Concile de Lafred A. tran de l'an 1179, furent les premiers qui fulminerent leurs Anathemes, dénts. tran de l'an 1179, turent les ptemiers qui fulminerent leurs Anathemes, de-1 Maccie, clamant contre les Tournois, & les appellant O Deseffabiles mandinas vel ferias, Beig. A. quas vulco Torneamenta vocant, in quibus Milites ex conditto connenire felent, ele ad oftentationem virium fuerum & audacia temere congrediuntur, unde mortes borlande ch. minum & pericula animarum fape proneniunt. Ce Concile ajoûte ces mots : & fi . Mack. u. Mach. Voolm. A. quis corum ibi mortuus fuerit, quammit ei paristentia non denegetur, Ecclefiaficà tamen careat fepultura. Innocent III. Ples interdir parcillement pour einq ans fous peine The d'excommunication. C'est ce qui a fait dire à Casarim 9 qu'il ne faisoit pas de difnal del. D, uso 1ss. ficulté d'auancer, que ceux qui estoient tuez dans les Tournois estoient dam-remand. nez : De his verò qui in Torneamensis cadunt, nulla quassio est, quin vadant ad inand 71. M. feros, fi non fuerint adjuti beneficio contritionis. Il parle enfuite d'une vision cir. 1/2 qu'vn Prestre Espagnol eut de quelques Cheualiers qui auoient esté tuez dans A.1140. les Tournois, qui demandoient d'eftre secourus par les prieres des Fidéles. A 1148 s. 11. quoy l'on peur rapporter vne autre vision, dont Mathieu Paris 1 parle en l'an \*Cone Lat. 1217. écriuant, que Roger de Toëny vaillant Cheualiet s'apparut à Raoul fon frere, & lui tint ce discours : lam & panas vidi malorum , & gaudia Beato-Fr. p. 755. rum : nec non supplicia magna , quibus miser deputatus sum , oculis men conspexi. Va Heift, de Hill. 40 De mihi , quare vaquem Torneamenta exercai , & ca tanto fludio dilexi. La grande Chronique Belgique raconte qu'en l'an 1240. il se fit vn Tournoy à Nuis 6.16. 17. · Mach. Manh. prés de Cologne après la Pentecoste, où soixante tant Cheualiers qu'E. cuyers ayant perdu la vie, pour auoir esté pour la plûpart sussourez de la poussiere, on entendir après leur mort les cris des Demons, qui y parurent en Belg. A. 15. Br. t. guife de corbeaux & de vautours, au dessus de leurs corps. C'est donc des termes de ces Conciles, que les Tournois sont appellez par S. Bernard 1, l'Au-Thuder, theur de la vie, Cafarius, & Lambert d'Ardtes, nundina execrabiles, & maleditta. 145. Born. L. C. C. Cafer, L. T. C. V. L. 15. Eurobert. Ard. 2. 15. 15.

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Innocent I V. n'apporta pas moins de rigueur pour abolir les Tournois, que Marth. Perses predecesseurs. Mais ne pouvant en empéchet entierement l'vsage, il les Mais Per. défendit pour trois ans au Concile tenu à Lyon l'an 1245, prenant pour presexre qu'ils empéchoient les Gennls-hommes d'aller aux guerres d'outremer. On prenoit encore celuy de la dépense que les Cheualiers faisoient dans ces occations, quel'on râchoir d'arrérer, ausli bien que toures les autres, comme superflues, & qui les mettoient dans l'impuissance de fournir à celles qu'il leur faloir faire pour les guerres Sainres. Lambert d'Ardres, Cèm omniné tanc Ard, 100temporis propter Dominici sepulchri peregrinationem in toto orbe interdicta fuissent Torniamenta. Er veritablement les Gentils-hommes faisoient de prodigieuses dépenfes dans ces rencontres, foir acaufe de la magnificence de leurs habirs, & de leurs fuites, & le prix de leurs cheuaux, que parce qu'ils estoienr souuenr obligez d'enrreprendre de longs voyages pour en aller chercher les occasions: ce qui a fait renir ces paroles au Cardinal lacques de Virry, au sujer lacide vir. des peuples qui fouffroienr infiniment par ces dépenfes des Seigneurs : Maxi- Octob e.j. me cum corum domini prodigalitati vacantes & luxui pro Torneamentis & pomposa faculi vanitate expensis superfluis & debitis aftringebantur, & vfaris. & le meme Lamberr parlant des prodigalitez d'Arnoul le jeune Seigneur d'Ardres, Licet Lamber. extra parriam munificus & liberalis, & expensation diceretur, & circa militiam quic-dich. 167-167. quid militantium & Terniamentantium consuctude poscebat & ratio , quasi prodigaliter expenderes.

Le Pape Nicolas IV «femoignale méme zele pour freindre les Tournois, pars ou 3-10-41 et utilitationnem ne mane qu'ai les fedicient plus fréquemment que dans parsent sources de sources (avoignames, excommuniant coux qui controuiendroient à cet défendes, »; les fuer ce que le Cardinal de Sainte Coesel Le Egas du Sanz Siege, qui les autres froit sui publici, en accorda la fufficame pour trois ans à la priere du Roy, il l'ent reput augmente par laiteure qu'il lui écruiti, qui et finifére dans les Annales de l'autres de la les des de l'autres de la les Annales de l'autres de la les de la les de l'autres de la les de la les de l'autres de la les de l'autres de la les de la les de l'autres de la les de les de l'autres de la les de la les de la les de les de la les de les de les de les de la les de le

Ecclesiastiques.

Clement V. interdie pueillement les Toumois, principalement acusée du opédéliein qu'il auoit de faire entreprende aux Pincies Chrétiens la guerre conce les Infidèles. Sa Bulle est dates à Persan de Granfille près de Malaufine au diocée de Bazas, le 1, de Septembre l'as 8. de fon Pontificar, de laquelle Jay extrait ce qui feir hunon fuyer che nome in Tornamenta de jujui su diquista printipa feir faitir male restrata immente autisseme de torprama, parsan difficialition plerampecentate, qua tentale versitar la datam fine most ingrant production de la companya (1944 febreta) de machineries que de postande la capse file resultifica dantificator, parma Tornamentarium fallars cam grante pana adjellanca îngiris pradesifinilus qui interdita.

Mais Tardeus de la Nobelfie eftoir si grande, pour les occasions qui r'officient de donnet des preuues de l'avelur dans les trangle de paix, qu'il n'y auvir point d'Anatheme, ni de falle des Papes qui en piu artéers le costri. Ce qui a fin dire Callilaume de Nobelous, luis s'informe liber Tiensen mes que respirate la sante sie great carpier terreir l'ansiècem autente, s'exert temes januaren «cripin tenas sels great estares trateris l'ensiècem autente, s'exert temes januaren neuron «confinem estitation», petitud puis quadus s'auer l'ensième protestat ha-leve t'estere valentiem». Estéphia pranjeme strevi decreum. Et Henry de Kryphten est l'au sur je Habest tener du Tirense necevilum intermissal d'arte n. s.r.poj.

neuman, spaß helterm praduds, nordyhant 1949 fryblitistet.

Commedone le peti qui fet crousois dans les combast der Tomonis elioli y nyynat, ligrand, que cela a donnel premierement (uer aux Papes de les interdire fous » y mentione de les la la comparationes de les interdire fous » y mentione de la comparatione de la comparatione de la comparation de la

Comte de Bologne son autre fils, qu'ils n'iroienr en aucun Tournoy fans son

congé, sous pretexte d'y faite signaler leur valeur, & d'y rempotter le prix: leur permettant toutcfois que s'il s'en faifoit quelqu'vn pres d'eux, d'y allet, fans y porter les armes comme Cheualiers, mais seulement auec l'halectet & browke l'armet. Petrarque écriuant à Hugues Marquis de Ferrare, dit qu'il n'apparat Marib, tient qu'à de simples Cheualiets de se trouuer aux Tournois , qui n'ont pas d'autres moyens, ni d'autres occasions pout donner des preuues de leur va-leur & delcur adresse, & dont la mort est de petite consequence. Mais que les Princes pouuans faire éclater leur conrage en mille autres rencontres . &c

d'ailleurs leur vie estant importante à leurs peuples, s'en doiuent abstenir, Nous lifons neantmoins que fouvent, non feulement les Princes de haute condition fe font rrouvez à ces exercices militaites, & qu'ils y ont combatu comme simples Cheualiers, mais mêmes les Empereurs & les Roys. Niceras

écrit que l'Empereur Manuel Comnene auec les Grees combatit au Toutnoy

qui se six à Anrioche pat le Prince Raymond, & qu'il jetta par terre d'un seul coup de lance deux Cheualiers François, sesquels il renuersa l'un sut l'autre. L'Empereur Andronique Paleologue le jeune combarit en perfonne au Touranstitue noy qu'il fit à Didymorique pour la naissance de Ieanson fils. Edouard III. Roy d'Angleterte combatit en un Tournoy dans la ville de Chalon, comme

P-741-

Froff. 1. J'ay remarque. Froiffarr dir que Charles V I. aux noces de Guillaume de Haivol. 6. 154 naur auec Marguerire de Bourgogne, solennisées à Cambray, l'an 1385, joufle à un Chenalier de Hainant, qui s'appelloit Nicole d'Espinoit. Le Roy François I. & Henry VIII. Roy d'Angleterre à leur entreueue qui se fit entre Atdres & Guines l'an 1120. combatirent au Tournoy qui s'y fit. Enfin le Roy Henry II. jousta à Paris contre le Comre de Montgomery, & reçut vne blessure en l'ecil.

dont il mourut.

Les Ptinces feculiers interdirent aussi quelquefois les Tournois, mais pour d'autres raisons que celles qu'eurent les Papes. Guillaume de Nangis écrit ye. Reg. d'autres l'attens que tecneur l'an 1260. les nouvelles de la défaite des 161. Lud (une S. Louys apart recevulu Pape en l'an 1260. les nouvelles de la défaite des 171. Chrétiens dans la Terre Sainte, & dans l'Armenie pat les Infidéles, fit faire des prieres publiques, défendit les Tournois pour deux ans, & ne voulut point qu'on s'adonnât à d'auttes jeux , qu'à l'exercice de l'arc & de l'arbaléte. Le

191, 117, merabil. Camera

Roy Philippes le Hardy prorogea les défenses qui auoient esté faites pout vn temps des louftes & des Tournois , par vne Ordonnance qui fut registrée au 16. Rg. du temps des fountes et des l'outres et des l'outres par l'un la la Parlement de la Pentecoste l'an 1280. Ces prohibitions se fitent particuliere-Chan de ment durant les guerres que nos Roys auoient auee leurs voifins , comme on peut recueillir des Ordonnances de Philippes le Bel des années 1304. & 1305. qui se lisent dans vn Registre du Trésor des Chartes du Roy. Dans vne au-1. Pol. Mr. tre du penulrième jour de Decembre l'an 1311, qui est inscrée dans vn Registre de la Chambre des Comptes de Patis, qui m'a effé communiqué par Monsieur Compan.

d'Heronual, dont voicy i examp,

eni f. 16.
que celuy des defordres qui en arriuoient.

51. 842. da que celuy des D.G. Francorum Rex vinine. d'Heronual, dont voicy l'extrait, le même Roy ne prend pas d'autre pretexte PHILIPPVS D.G. Francorum Rex Uninerfis & fingulis Baronibus, & quibuf-

Ret.

cumque Nobilibus Regui noftri, necuon omnibus Baillium & Senefeallis , & aliu quibufenmque Institution Regni ejufdem , ad quos prafentes littera peruenerint , Salutem. Periculu & incommodie que ex Torneamentis, congregationibus armatorum, & armorum portationibus in diversis Regni nostri partibus hactenus pronentsse noscuntur, obniare volentes, at fuper hot prorfus noftro tempore pront ex officii noftri debito tenemur, falubriter prouidere, vobis & cuilibet vestriem fub fide qua nobis tenemini, & sub omni pana quam vobu instigere possumus , pracipimus & mandamus quatenus congregationes armatorum & armorum portationes facere, vel ad Torneamenta accedere, quas & qua prafentibus probibemus fub puna pradicta, vilatenus de catero prasumatis, nec in contrarium sieri permittatu à quocumque, vosque Senescalli, Bailliuid Instituarii noitri pradicti in assisti. & aliis in locu vestris ac resortus corum facietis pradicea celeriter publicari. Contrarium attentantes capiatis cum corum familiis, equis, armis, barnefiis, necuon terris & hareditatibus corum. Quas terras & hareditates cum aliis corum quibuscumque bonis teneatis & expletetis sine omni deliberatione de recredentià faciendà de his fine noftro speciali mandaso. Pramissam Torneamensorum prohibitionem durare volumus, quamdin noitraplacuerit voluntati ,ex emnibus (ubiectis noftris sub side qua nobis adstricti tenensur Torneamenta hujusmodi probibemus. Datum Piffiaci penultima die Decemb. an. D. 1331.

Philippes le Long ptohiba parcillement les Tournois par vne Ordonnance générale du 23. jour d'Octobre l'an 1318. & dans vne autre particulière du 8. de Feurier de l'année suivante addressée au Bailly de Vetmandois. Le Roy rend la raifon de fa défenfe, en ces termes: Quar fe nom les fouffrions à faire, nom ne pourrious par anoir les Nobles de nostre Royanme si prestement pour nous aidier à noftre guerre de Flandres, &c.

Quelquefois on a défendu les Tournois & les Iouftes pour yn temps, acause de quelque grande solennité, de crainte que les grans Seigneurs & les Cheualiers, qui delitoient faire patêtre leur adtesse dans ecs occasions, negligeaffent de se trouver à ces ceremonies, qui autoient esté moins solennelles, s'ils ne s'y fussent pas trouuez. Ainsi le Roy Philippes le Bel ayant dessein de faire ses enfans Cheualiets, & d'en rendre la ceremonie plus magnifique, fit vne semblable défense en l'an 1312, par vne Ordonnance tirée de l'original, qui est conserué en la Chambre des Comptes de Paris, laquelle je ne feray pas de difficulté d'inferer entiere en cét endroit, d'autant plus qu'elle parle d'yne forme de Tournois, ou de Ioulte, qu'elle nomme Tapineiz, qui est yn terme qui m'est inconnu, ne l'ayant pas encores leû ailleurs, & qui peut-estre fignifie les Tables Rondes. Elle m'a esté communiquée auec quantité d'autres pieces par

Monfieut d'Herouual. PHILIPPE par la grate de Dien Roy de France, à noftre Gardien de Lions, Salut. Comme nons entendons à donner à nostre tres-ther ainqué fils Loys Roy de Nanarre Comte de Champaigne , & de Brie PalaZin , & à nos antres deux fils fes freres en ce nonnian temps, ordre de Chenalerie: & ja pieça par plufieurs fois nom eussions fait défendre generalement par tont nostre Royanme toutes manieres d'armes, & de Tournoiemens, & que nuls sur quanques il se proient messaire enners nons, n'allaft à tournoiemens en noftre Royaume ne hors ou feift ne alast à soufles. Tupineiz. on fift-autres fais ou portemens d'armes , pource que plusieurs Nobles & grans personnes de noftre garde le font fait faire, & fe font acconfiumen de eux faire faire Chenaliers efdits Tournoiemens , & non contreftant sette general defenfe , plufienrs nobles personnes de nostre dite garde aient eité & soient alle, an tournoiement par plusteurs fois à joustes, à Tupineit, taut en nostre Royaume comme dehors, & en en-tres plusteurs fais d'armes en enfraignant nostre dite désense, & en icenx Tournoiemens plusieurs fe foient fait faire Chenaliers , & seur ce qu'ils out fait contre noftre dite defenfe vous n'ayet mis remede , laquelle chofe nous defhaift moult forment: None vone mandons & tommandons & effroitement tomme nom poons plus, & fur peine d'encourre nottre malinolence, que sous ceux que vous faurez de nostre garde qui ont effe puis noftre dite defenfe à Tournojemens , Jouftes Tupineix, on en autres fail d'armes, on que ce ait efte en noftre Royaume, on hors , que vom fans delay les faciel prandre & mettre en prifen pardeners vom en mettant en noftre main tom leurs biens, Et quait il seront deuers vous en prison, si leur faires amander ce qu'il aurons fait contre noitre dite desense : & te fait si leur recréez, leur biens, & ance te quant il anront amende, fi leur faites jurer fus Sains , & auer ce leur defendez de par nom (in poine d'antonrir nostre indignation & de tenir prison chascun un an , fus poine de perdre une année thafenn les fruit de fa terre, qu'il tendront les Ordenances que nons avons fait fue le fait d'armes , qui font teles : C'eft afavoir que nuls ne foit fe hardi de nostre Royaume qui voist à Tournoiemens , à Ioustes , Tapineix one en autre fait d'armes , soit en nostre Royaume ou hors jusques à la feste S. Remy prochaine venant, & leur feites bien fauoir que encores auons nom ordené que s'il font au contraire de se, que leur chenanx & leur harnois nom anons abandonné aux Seigneurs fous qui jurifdiction il feront tronné, & quant il auront enfi juré , fi leur deliure? lem tors. Entere vom mandons nous que l'Ordenance deffusdite vous fatiez crier & 2 age 10:

publier folempuellement fans delay par les lieux de vofire garde, où vous faurez qu'il fera à faire, & de défendre de par nons que nuls ne foit fi hardy fur la peine deffufdite d'aler aux armes à Tournocemens, louftes, on Tupineix, en noitre Royaume, on hors, jufques à ladice fette de S. Remy, & faites certe befoigne fi diligemment, que vous n'en puissiez effre repris de negligence, on de inobedience, auquel car se il anient, nons vons panirons en tele maniere, que vons vons en apercentez. Donné à Fontainebliane le 28, jour de Decemb. l'au de grace 1312.

DES ARMES A OVTRANCE, DES FOVSTES. de la Table Ronde, des Behourds, & de la Quintaine.

# DISSERTATION VII. Es Tournois, dont je viens de parler, n'estoient que jeux & passe-temps.

Es Tournois, dont je viens de paire, ju dont que je pour que je le c'est pourquoy on n'y employoit que des armes innocentes : & s'il y arrivoit quelquefois de funestes accidens, c'eftoit contre l'intention & l'esprit de ceux qui les inventerent, lesquels tacherent d'y remedier par les regles & les loix qu'ils y prescriuirent. Mais dans la fuite des temps on en mit d'autres en viage, où l'on combatoit auec les armes, dont on se sert dans les guerres, c'est à dire auec des lances & des épées, dont les pointes n'estoient pas émoucées. D'où Mathieu Pa-Mail. Fan. ris a pris sujet d'appeller cette espèce de Tournoy, Torneamentum neuleatam, & hollile, paree que les deux partis y venoient aux mains auec des armes offenhues, comme auce des ennemis. Nos François luy ont donné le nom d'Armes à outrance, dautant que ces combats ne se terminoient presque jamais sans

effusion de sang, ou sans la mort de ceux qui entroient en liee, ou sans l'a-ueu & la confession de celui qui estoit terrasse & vaincu. Ord. 28 L'Ordonnance de Philippes le Bel pour les duels, & Hardottin de la Iaillo 28 Li 18 em son Traité sur le même sujet, qu'il dédia à René Roy de Sicile, admets. Same tent plusieurs cas, aufquels on estoit tenu pour vaineu dans les duels. Le pre-

mier est lorsque l'vn des combatans auoitoit le crime dont il estoit aceusé, & Lette MS. se rendoit volontairement à son accusateur. L'autre estoit quand l'vne des parties estoit jettée hors des lices, ou qu'elle avoit pris la fuite. Et enfin le troifieme estoit lorsqu'elle auoit esté tuée dans le combat. Car en tous ees cas le gage de bataille effoit outré, ainsi que parle le Roy : ( auquel endroit André Fauyn a mis mal à propos le mot ettraie) c'est à dire qu'il estoit terminé par la mort, la fuite, ou la confession de l'vne des parties. Car entrer fignision proprement pereer son ennemy de l'épée, ou de la lance, d'où nous disons, il lui a perce le corps d'outre en outre. Robert de Bourron en son Roman de Meelin : Il ne cuide pas qu'il ait un feul Chenalier el monde, qui dusques à outrance le puest mener, ou dusques à la mort. Georges Châtellain, en l'Histoire de Iaeques de Lalain Chevalier de la Toison d'or, a austi viè de ce mot en cette fignification : Mais ne demensa gueres de grand haste & arden, que le Seis

gneur de Haques avoit de ferir & outrer Meffire Simon de Lalain. On appelloit donc particulierement Armes à outrance, les combats qui se faifoient auec armes offentiues, de commun accord, & de commun consentement, fans aucune ordonnance de Iuges, & neantmoins deuant des Iuges qui estoient nommez & choifis par les parties, & fous des conditions, dont on demeuroit d'accord reciproquement. En quoy ces combats, s'ils estoient singuliers, c'est à dire d'homme à homme, diffetoient des duels, qui se faisoient toûjours par

l'ordonnance du Iuge.

Les armes à outrance se faisoient ordinairement entre ennemis, ou entre per-

fonnes de differentes nations, fous de differents Princes, auce les défis & les eondirions du combat, qui estoient portez par les Roys d'armes & les Herauds ; les Prinecs donnoient à cet effet des lettres de fauf-eonduit à eeux qui deuoient combattre dans les endroirs des deux Etats, dont on consenoit. Les Juges du eombat estoient aussi choisis par les Princes, & mêmes les Princes s'y trouuoient quelquefois en cette qualité. Souuent ces desis se fassoient en termes généraux, sans désignet les noms des personnes qui deuoient combattre : mais on y marquoit feulement le nombre de ceux qui deuoient faite le combat, la qualité des armes, & le nombre des coups qu'on deuoit donner. D'où vient que Jaeques Valere en son Traité de la Noblesse appelle eette espèce de combat. Champs à articles, en à entrance, acause des conditions qui y

Ffeig. 4 estoient apposees: Et Froissart, jouftes mortelles, & à champ. Quoy que le nombre des coups qu'on deuoit donner fust ot dinairement limi-

té : louvent neantmoins les parties ne se séparoient point sans qu'il y en eut de morts, ou de griéuement bleffez. C'est pourquoy Froissart décriuant le combar d'entre Renaud de Roye Cheualier Picard, & Ican de Holland Cheualier Anglois, tient ce discours : Or regarden le peril où tels gens se mettoient pour leur honneur exancer. Car en toutes chofes n'a qu'une seulemesanenture : & un caup à mesches. Et ailleurs racontant le combat d'entre Pierre de Courtenav Cheualier Anglois, & le Seigneur de Clary en Picardie, Puis leur furent baillez leurs glaines à pointes acerées de Bourdeaux , tranchans & affile?. Es fers n'y

anoit point d'espargne, fors l'anenture, telle que les armes l'ennoient.

Ces combats, quoy que mortels, se faisoient ordinairement entre des perfonnes, qui pour le plus fouuent ne se connoissoient pas, ou du moins qui n'auoient aucun démélé particulier entre eux ; mais feulement pour y faire patétre la brauoure, la genetofité, & l'adresse dans les armes. C'est posts eeparette la traudute, la generale. La qu'on audit enecre étably des loix & des tegles générales pour cette ma-niere de eombattre, aufquelles neantmoins on dérogcoir quelquefois par des conditions, dont on conuenoit, ou qu'on proposoir. La plus ordinaire de ces loix estoit, que si on combattoit auec l'épée ou la lance, il faloit frapper entre les quatre membres : que si on frappoit ailleuts, on estoit blame & condamné par les Iuges. D'où vient que Froissart parlant d'un Cheualier qui en eet... Frist a te oceasion auoit frappe sur la cuisse de son ennemy, écrit, qu'il fai dit que c'estoit villainement ponsse. La peine de eeux qui n'observoient pas la loy du combat estoit la perte de leurs armes & de leurs cheuaux. Le même Auteur, 4 wil. tre ailleurs, Les Anglois virent bien qu'il s'effoit mesfait, & qu'il avoit perdu armes p. est 1146 & chenal, fi les François vouloiem. Il y a vnc infinité d'exemples de cette espéce de combats dans Mathieu Paris, dans le même Froissart, dans l'Histoire de Louys Due de Bourbon écrite par d'Ortonuille, dans Georges Chârellain, Monstrelet, Coxton, & autres Auteurs, qui font voir qu'ils se faisoient pour l'ordinaire en attendant les occasions d'yn combat genéral entre les Nations ennemies, en estant comme le prelude, ainsi que parle Roderie Archeuesque beh 4 de Tolede : Agareni etiam in modum Terneamenti circa ultimam partem castrorum filasa ch. quadam belli preludia attentabant. Desotte qu'on vsoit du terme vulgaire de 14 Tournoier, loriqu'on faifoir de legers combats contre les ennemis auant la bataille, que les écriuains nomment bellum Campale. La lettre d'Arnaud Ar- Lou. e 7 eheuesque de Nathonne au sujet de la victoire temportée par les Roys de Castille, d'Arragon, & de Nauatre sut les Mores l'an 1212, parlant des escar- 14 mouebes qui fe firent la veille du combat : Arabibus etiam ex parte ipforum tor- 101.5.06. neantibus cum nostris, non more Francico, sed secundum aliam suam consuetudinem 214. Tel neantibus cum negrus, non mere Francie, pen portentile parle d'une joure mortel. La sig. serneandi cum lanceis sine cannis. Le Site de loinuille parle d'une joure mortel. It sig. . 1

le que fit vn Cheualier Genois contre vn Sarrazin-Quelquefois les armes à outrance se faisoient entre des personnes qui n'é- 2716 tatoient pas ennemics d'Etat, le défi se proposant contre tous eeux qui voudtoient entret en liees, fuiuant les conditions qui estoient arrétées par ceux 101.

Frest, L 201. 6. 64. 20 Grey.Chs-

qui faisoient les désis. Ce genre de combat est appellé par Mathieu Paris Mark par Torneamentum quasi hostile. Car comme il ne se faisoit pas entre des personnes en-A 1141. nemies, les effets neantmoins effoient femblables, puisque l'on y employoit les armes dont on se sett dans la guerre contre les ennemis, & que les suites auoient les mêmes perils. Nous auons vn exemple fingulier d'vn Tournoy de cette nature, qui fut propose & enttepris par Ican Due de Bourbon en l'an 1414. Et patee que les lettres de défi, qu'il fit publier, nous découurent l'v-fage de cette espèce de combat, ourre que d'ailleurs elles n'ont pas esté plu-

bliées, je lesinfereray en cet endroit, après auoir reconnu que je les ay tirées des Memoires de M. de Peirefe. Novs IEAN DVC DE BOVEBONOIS Comte de Clermont , de Fois , & de l'Ifle , Seigneur de Beaujeu , Per & Chambrier de France , defirans efchiner oifineté , & expletter noftre personne , en adnauçant noftre houneur par le meftier des armes , penfant y acqueir boune renommée , & la gra-ce de la tres-belle , de qui nom fimmes ferniteurs , annu n'aqueres voilé d'empris , que nous accompagné de fisice autres Chendlers d'Elayers de nomé d'armes , ton afanoir l'Admiral de France, Meffire Iean de Chalon, le Seigneur de Barbafen, le Seigneur du Chaftel, le Seigneur de Gaucourt, le Seigneur de la Heule, le Seigneur de Gamaches , le Seigneur de S. Remy , le Seigneur de Monsures , Messire Guillaume Bataille, Meffire Drouet d'Afuieres, le Seigneur de la Fayette, & le Seigneur de Pou-larques Chenaliers : Carmalet, Lays Cochet, & Jean du Pont Escuyers, porterous au le jambe (mejfre chesseu von fer de prisonuer pendant d'une chassia, positions d'er pour les Cheuslieus, & d'argent pour les Escayers par tous les Dimanches d deux sus cuities, commençante Dimanche prochaite après la date de ces presentes no cas que platelt ne trouverons pareil numbre de Cheuslieus & Escayers de num, & d'armes fans reproche, que tous enfemblement nons vueillent com bettre à pied jusques à Outrance, armen chascun de rels harnois qu'il luy plaira, portant lance, hasehe, Espée, & Dague, on moins de baston de telle longueur que chaseun vondra anoir, pour eftre prisonniers les uns des autres , par telle condition que ceux de nostre part qui feront outrez, foient quietes en baillant chafeun vn fer & chaifne pareils à cenx que nous portons: Geenx de l'autre part qui ferent outres, ferent quittes chafeun pour unbracelet d'oranx Chevaliers & d'argent aux Escuiers pour donner la où bon leur semblera , Ge. Vn autre ertiele fait voir que des armet se denoient faire en Angleterre, Item, & ferons tenumons Duc de Bourbonneis quand nous irons en Angleterre, on deuant le luge que sera acerdé, de le faire sçausir àvousceux de nostre Compaignie que ne se-roient pardeçà, & de de bailler à nossits. Compagnons telles lettres de Monsteigneur le Roy , qui leur ferons necessaires pour leur licence & congé , &c. Fait à Paris le premier de lanuier l'an de grace 1414.

Comme il se faisoit des Tournois de cette natute, c'est à dire des combats génétaux, il s'en faifoit aussi des patticuliers. Tel fut le combat de Philipe Boyle Cheualier Arragonnois, contre Ican Aftley Escuier Anglois, qui se fit en la ville de Londres, en présence d'Henry V I. qui en voulut estre le Iuge, & qui aptés qu'il fut acheué, fit Astley Cheualier, & Jui donna cent marcs d'argent. Le même Escuier auoit combatu auparauant de cette sorte de combat contre Pierre Masse Escuier François, auec cette condition, que ce-lui qui seroit vainqueur, temporteroit le Heaume du vaincu, pat forme de prix, qu'il présentetoit à sa maîtresse. Ce combat se fit à Patis deuant S. Antoine le 19. jour d'Aoust l'an 1418. en présence du Roy Charles VII. dans lequel l'Anglois perça de sa lance la teste du Ftançois. Quant au Cheualier Arragonnois, il auoit specifié dans son dési qu'il lui auoir esté commandé de se bartre à outrance contre toute sorte de Cheualiers & d'Escuiers, pout l'honneur & le seruice du Roy d'Arragon & de Sicile son maître, & que n'ayant trouué personne en France, qui eur voulu entrer dans le combat auce lui, il auoit passe dans l'Angleterre, pout accomplit son Emprise, auec cette condition, que le vainqueur remporteroit pour marque de la victoire le heaume. ou l'épée du vaincu. Tels futent encote les combats que Poton de Saintraille Cheualier entreptit au mois d'Auril l'an 1423, en la ville d'Atras contte Lionel de Vandonne Cheualier Boulonois, & en l'an 1429. contre Nicolas Menton Cheualier, au même lieu, en présence d'vn grand nombre de Nobleffe.

Le mot de Toutnoy estoit vn tetme général, qui comprenoit tous les combats, qui se faisoient pat forme d'exercice. Mais proprement on appelloit ainsi ceux qui se faisoient en troupes, & où plusieurs combatoient en même temps contre pluficuts, reprefentans la forme d'une bataille. C'est ainsi que ang lite. Nicephore Gregoras décrit les Tournois des Latins , met o la varigate a to le in obtate à Muse, à penries , à établiquemen marme duit. Et Thomas de Waltin-Poullege gham tacontant le Tournoy de Chalon,dont j'ay patlé ailleuts: De itaque fla- " Nonthe tuto congredientur partes , gladis fque in alterutrum ingemenantes illus, vices fuas

Après que ces combats généraux estoient acheuez, on venoit aux combats particuliers. Car alots ceux qui auoient dessein de donnet des preuues de leut adtesse, & de se faite temarquer comme vaillans, entreptenoient des combats finguliers, & y combatoient, ou de leuts espées, ou de leuts lances, contre ccus qui se pesentoient. Les coups qu'vn chàcun deuoit donner, y cstoine limitez pour l'otdinaire à trois. Ces combate estoinen appeller par nos Fran-cois leudes, Guillaume de Malmesbury: Tastauere prime Regis pressient par most. 1. gna facere, qued justam vocant, quia sals arte erant periti. Il n'elt pas aife de deui- Hol. Novel. ner l'origine dece mot, si ce n'est que nous dissons qu'il vient du Latin juxta, & 1-117. du François, jouxte, parce qu'ils se faisoient de pres, comme se sont les combats finguliers. A uffi Gregoras, qui les appelle Ioultes, TEGRA, auffi bien que gen lean Cantacuzene , dit qu'ils reptesentoient une forme de duel , & auoient le Cantacu persuazas feluga. lean Moine de Maitmoutier, en l'Histoire de Geofftoy Duc Is. Ment. de Notmandie décriuant le Tournoy, qui se fit entre les Cheualiers Normans, Gasfr. B. L. & les Bretons, en suite du mariage de ce Due, dir qu'après que l'on eut combatu en troupes , les Normans proposerent la Jouste aux Bretons : Normansi verò confusione inopinatà dejelli , fugulare certamen Britonibus proponunt. Et de là vient que le Reclus de Moliens en son Miferere, a vie des termes de ga- Le Rather gner loufies an Tournoy, c'est à dire remporter le prix du combat singulier dans de Mellens le Tournoy. La grande Chronique de Flandres décrit ainfi la Ioufte que fit Iean M S. Duc de Brabanten l'an 1294. Sed mobiliffmus Princeps , cum es die - ab em- ne nibus optaretur, ve fua Militia probitatem armorum exercitio prafentibus offentares, 1194annuit votis optantium, & circa horam veffertinam armis accinitus, vnum ex prafentibus pracipua probitatis Militem ad fingularemconcurfamelegit, cui feilices eques

occurreres, & ambo fe fe lanceurum incurficaciones per deputaras ad hoc vices exercerent, &ce. Les Jouftes ne se faisoient pas seulement dans les occasions des Tournois, es ses les mais souvent separément, on en faisoit les publications & les cris, de la part e non me des Cheualiets qui les proposoient, lesquels s'offroient de combatre contre LP.45. tous venans scul à seul, dans les lieux qu'ils designoient, & aux conditions qui mit. Le estoient portees dans les lettres deleurs dess. Ces combats sont appellez en Entre te l'Histoire du Maréchal Boucieand, Jouftes à tous venans, grandes, & plenieres. ch. 14.

Ot il estoit plus honnorable de combatre aux Tournois, qu'aux Ioustes : ce qui paroît en ce que celuy qui combatoit aux Tournois pour la premiere fois, effoit obligé à fon depart de donnet son Heaume aux Rois & Herauds d'armes, comme aufli celuy qui combatoit aux Ioustes pout la ptemiere fois. Mais celuy qui ayant combatu au Tournoy , venoit à combatre pour la premiere fois à la Toufte, n'estoit pas obligé de donner vne seconde fois son Heaume aux Herauds, ce qui n'estoit pas de celuy qui ayant combatu à la Iouste venoit aprés combatre au Tournoy, cat il ne laissoit pas d'estre encote obligé de laisser son Heaume. C'est ee que nous apprenons de ces termes d'un Trais MS Traité des Tournois: Item pour les Nobles qui tournoient , s'ils n'ont autrefois min.

Partie II.

tournoié, doinent leurs Heaumes anx officiers d'armes, ores qu'ils ont antrefois jousé. Car la lance ne peus affrancher t'espée , mais l'espée affranches la lance. Mais il est à noser , se un noble bomme sournoie, et qu'il ais paié son heaume , il est affranchi du beaume de la joufte; mais le beaume de la soutte ne pent affranchir celui du Tournoy. D'où on recucille encote que l'espèc estoit l'arme du Tournoy,

& la lance celle de la Ioufte.

Ces Inuffes plonieres, dont je viens de parler, estoient proprement ce que l'on ap-pelloi les combats de la Table Renderque les Auteurs controdent auecles Ioustes de Car ils remarquent qu'ils differoient des Tournois, en ce que les combats de Tournois effoient des combats en troupes, & ceux de la Table Ronde effoient Mais, Per des combas finguliers. Marhieu Paris en l'an 1252. Milites ve exercitio militari peritiam fuam & Mennitatem experirentur, constituerunt unanimiter, non in Haitiludio illo quod communiser & vulgariter Torncamentum dicitur , fed potins in ille lude militari ,qui MENSA ROTVNDA dicitur, vires attentarent. Puis, il adjoûte que les Cheualiers qui s'y trouucrent , y joufterent : Et secundum qued conflitutum eft in ille lude Martie, ille die & crestine quidam Milites Anglici nimit & viriliter, & delettabiliter, ita va amnes alienigena ibidem prasente admiraren-tur, jacabantar. La Bulle de Clement V. de laquelle j'ay fait mention cy-deuant, confond pareillement les combars de la Table Ronde, auec les Ioustes : Quinctiam in faciendis juftu predictu, que TABVLE ROTVNDE in alignibus partibus vulgariter nuncupantur, cadem demna & pericula imminene, qua in Ter. neamentis pradictis, ideires cersa canfa idem jus flatuendum existit. C'est donc des Ioultes , qu'il faut entendre ce passage d'Alberic: Multi Flandria Baronts apad A in

Ms. A Hefdinum , wie fe exercebant ad Tabulam Roundam , cruce fignantur. Mathieu de mit. Weitminster en l'an 1352. Factnmeft Haftiludium , quod Tabula Rotunda vecatur. mun. 24. voi periit Brenuissimus Miles Hernaldus de Munteinni en l'an 1185. Multi Nobi-411. 424. les transmarini — apud Neuyn in Suanduna, in chorcis & bastiludiis, Rotundam Tabulam celebrarunt. & en l'an 1195. Eodem anno Dax Brabantia, vir magni nominu , fecit Rotundem Tabulem in partibus fuis , - & tofe Dux in primo congressu à to. Walf quedem Milite Francia lances percussu, obiit ipse die. Thomas de Walfingham:

Illustris Miles Rogerus de Mortue mari apud Kelingworthe ludum militarem , quem 100.5 49 vocane Rotundam Tabulam, centum Militum, ac tet Dominarum conflituit, ad quem pro armorum exercicio de dinerfis reguis confluxit Militia multa nimis. Presque la même chose est rapportée de ce Roger de Mortemer dans Mathieu de Westminster, en l'an 1279. & en l'Histoite du Priocé de Wigmore en Angleterre. 2. 409 Les anciens Romains donnent au fameux Artbus Roy des Bretons la gloire

de l'inuention des Tournois, des louftes, & de la Table Ronde. Les Anglois meme se persuadent que c'est cette Table qui se voit encote à present arrachée aux murailles du vieux château de Wincester en Angleterte: ce que le Combre Gauant Cambden teuoque en doute auec fujet, écriuant que cette Table est 18 rous d'une fabrique bien plus recente. Thomas de Walfingbam dit que le Roy 18 rous d'une fabrique bien plus recente Thomas de Walfingbam dit que le Roy 18 rous de Bourd II I. fut beigt au château de Winddote vne musion, à laquelle il don-

na le nom de Table Ronde, dont le diametre estoit de deux cens pieds. L'ancienne Chronique de Boheme est en cette erreur, à l'égard du Roy Arrus. Accesserunt ad Regem quidam junenes Baronum stii , plus lenitate quam strenuitate mati dicentes , Domine Rex , per Tornementa & Hastiludia — vestra disfundetur gloria , - editite itaque Tabulam Rotundum Regis Artufii Curiam , & gloriam ex bac reportabitis perpetuis temporibus reportanden

Plusieurs estiment auec beaucoup de probabilité, qu'on appella ainsi les Ioustes, acause que les Cheualiers qui y auoient combatu, venoient au retour souper chez celuy qui estoit Auteur de la Iouste, & estoient assis à vne Table Rondo, ce qui se pratiquoit à l'exemple des anciens Seigneurs Gaulois, qui, au thes. L4 recit d'Athenee, auoient coûtume de s'affeoir autout d'vne Table Ronde.

ayans châcun derriere eux leur Escuier , & ce vray-semblablement pour éviter les disputes qui arriuent ordinairement pour les ptéseances. Le Traité des Tournois remarque que lorfique les Cheualiers qui auoient combara u Tour- projett, mois, ou à la louie, efoiteur terouure dan leur hollet, lis fe defarmisente, sée 17-tufe lausourne le vifage, paus ils venoient (soupe chez les Seigneurs qui fafoient enference de la ceregonie de cos exercices militaires. Ettendis qu'ils desionta fifis à la Table pour manger , les principiux juges des Tournois , qu'il nobmilionent, procedoient al l'enquête de cere qui y autoire le uneux reillir, et qui le faifort de la ceregonie de cere qui y autoire le uneux reillir, et qui le faifort de la cere, mête production de considerar qui mois en la lette, mête production de l'entre de l'entre de la lette de la lette, mête de leur devoir , de de ce nombre-là ils s'arretoignet à la fin à va, àqui on donnoit le prix.

Comme les François n'estoient pas moins ciuils & courtois enuers les Dames, qu'ils effoient vaillans dans les armes, souvent ils les constituoient Iuges des Tournois & des Touftes. Le vieux Ceremonial : Le Roy Areus d'Augleterre Comm Mi. & le Duc de Leneaftre ordonnerens & firent la Table Ronde , & les Bebones , Touruois, & Ioustes, & moute d'autres choses uobles, & jugemens d'armes, dont ils ar-dennerent pour juger, Dames & Damoiselles, Roys d'Armes & Heraux. L'Auteux de la Chronique Latine qui commence à l'an 1380 & finit à l'an 1415, decri- cir. M.L. uant comme Louys 11. Roy de Sicile, & Charles fon frere furent faits Cheualiers par le Roy Charles V I. en l'an 1389. dit qu'à cette ecremonie on fit des Tournois & des loustes , & que le prix en sut donné par les Dames : Tum Domina, quarum ex arbitrio fententia branii dependebat, nominarunt ques honorandos & pramiandos fingulariter censuerunt. Le Traité des Tournois ne dit pas que les Dames en aient esté les luges, mais bien qu'elles donnoient le prix, qui estoit au mieux frappant une este de Tournoy, & au mieux défendant chel pend. un Heaume, tel qu'à Tournoy appartient. Chez les Grecs, les loix desendoient aux Olymp. Dames de se trouuer aux combats Gymniques , ainsi que remarque le Scho- Elien, le liafte de Pindare: dont la taifon est rendue par Ælian, en ces termes : 8 pets Animal par i vis agames, i vis val airis outprovins sopre i haire vis younges.

On pour ranger foou les loufles let Pas d'amers: car c'efloient des combasts particuliers, qui s'entreperonient par vn, on pulsients (heauliers. Ils choisifiloient van lieu, pour le plus fouuent en plaine campagne, qu'ils propofocent de défendére cours de la commer vn pas, on palige, qu'on ne puuour trasserfer qu'inac cette condition de commer vn pas, on palige, qu'on ne puuour trasserfer qu'inac cette condition de commer re la contract qui le garune de la commerce de la c

Valois & de Brezague, & neuf Chéculiers de nom & d'armes de la compagame, en la rue de 5. Antonie à Pairi, la 114, pour la folicitamité du muirige du Roy Louys XII. Il y cut cinq efeus attacher à cér Arc Tromphal, le premere d'argent, é fencoud d'ou, le troitlième de noir, le quatrieme tanné, de la la comme d'argent de la comme de la comme de la comme de la comme la comme de la part de la comme de

Partie II. Z ij

ciers d'armes, qui auoient soin de recueillie & d'enregistrer les noms de ceux qui touchoient aux escus, pour estre depéchez à tour de rôlle, selon qu'ils auoient touché à ees escus.

amotient couche à cet cérus.

"metid, Il fields lequ cetter dépose de loufle a cêté la plus en viage dans les derniers

"metid, Il fields lequ cetter dépose de loufle a cêté la plus en viage dans les derniers

"metid, au fait le fait le fields. Nous en aunons des exemples dans l'Hilbitire de Coroger Châtellhique, n'anne dans le faite fields de l'entre de l'entr

DE PAR LE ROY. Après que par une langue guerre , cruelle , & violente les armes ont effé exercées & exploisées en diners endroits anec effusion de sang humain , d antres pernicienx actes , que la guerre produit , & que Dien par fa fainte grace, clemence, & bonte a voulu donner repos à cette affligée Chrétiente par une bonne & feure paix : il eft plus que raifonnable que chacun fe mette en deueir anec toutes demanstrations de joyes , plaifers , & allegreffes de louer & celebrer on fi grand bien , qui a connerty tontes aigreurs & inimitie? en douceurs & parfaites amitie? , par les estroites alliances de consinguinité , qui se font moiennant les mariages accordel par le Traité de ladite paix. C'eft à franoir de tres-hant, tres-puissant, 6 tres-magnanime Prince PHILIPPE Roy Catholique des Effagues, anec tres-haute & tres-excellente Princeffe Madame EliZabeth fille aifnée de tres-hant , tres-puiffant & tres-magnanime Prince Henry second de ce nom Tres-Chrestien Roy de France noftre founcrain Seigneur: Et auffi de tres-hans & puissant Prince Philibers-Emanuel Duc de Sanoye, anec tres-hante & tres-excellente Princesse Madame Margnerite de France Duchesse de Berry , seur unique dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien noftre fonnerain Seignenr , lequel confiderant que avec les occasions qui s'offrent de presentat, les armes maintenant estoignées de toute cruanté & violence . se pennent & doinent emploier auec plaifer & vtilité parcenx qui defirent s'efpronner & exerciter en tons vertueux & louables faits & actes. Fait à feanoir à som Princes , Seigneurs, Gentils-hommes, Cheualiers, & Escuyers, fainant le fait des armes, & defirans faire prenne de leurs personnes en icelles, pour inciter les jennes à vertu, & recommander la prouesse des experimentez., Qu'en la ville capitale de Paris le P AS est onnert par la Majesté Tres-Chrestrenne, & par les Princes de Ferrare , Alfonse d'Est, Françoù de Lorraine Duc de Guyse, Pair & Grand Chambellan de France, & lacques de Sausge Duc de Nemours , tous Chenaliers de l'Ordre , pour eftre tenu conste som venans deuement qualifel, à commencer au feitziene jour de luin prochain , & continuant jusques à l'accomplissement de effet des Emprises, & articles qui l'en-fainent. La s. Emprise à chenal en lite, en danble piece 4 coups de lance & vne pour la Dame. La z. Emprife, à coups d'espée à chenal, un à un, on deux à deux à la volonté des Maiftres du camp. La 3. Emprife à pied , 3. conps de pique, & 6. d'effée en harnois d'homme de pied , fourniront lesdits Tenans de lances de pareille longueur & groffent, d'effées o piques, aux choix des affaillans. Et fi en conrant aucun donne au chenal, il fera mis hors des rancs , fans plus y retourner, file Roy me l'ordonne. Et à tout ce que dessur seront ordonnet. 4. Maistres de Camp, pour donner ordre à tontes choses. Et celuy des affaillans qui aura le plus rompn, & le mieux fait aura le prix dont la valent sero à la discretion des Inges. Pareillement celuy qui aurale mien x combattu à l'espet & à la pique, aura auffi le prix à la discretion desdits Inges. Seront tenns les Affaillanstant de ce Royaume , comme Estrangers , de venir toucher à l'un des escus qui seront pendue an perron, an bont de la lice , felon les deffu flites Emprifes , ou toucher à plusieurs d'eux, à leur choix ,ou à tous , s'ils venleut : & là tronneront un Officier d'Armes , qui les rectura pour les enrouller, selon qu'ils voudront, & les escui qu'ils aurons touchez. Seront auffi tenus les Affaillans d'apporter ou faire apporter par un Gentil-homme , audit Officier d' Armes leur Efcu armoié de leurs armoiries pour iceluy pendre audit Perron

trois jours durant, auant le commencement dudit Tournoy. & en cas que dans ledit semps ils n'apportent ou enuoient leurs Escus, ils ne seront receus audit Tournoy, sans le congé des Tenans. En signe de verisé, Nons Hensy par la grace de Dien Roy de France anons signé ce present Escrit de nostre main. Fait à Paris le 22. May 1559. Signé ,

HENRY, & DV THIER.

Montoje Royd'amne de France en la dictorption du Pas d'armes de l'Arc como à l'Intomphal dons je viende s'entre, remarque que Leissignie Passif Rot e. Pas chots, que lut Trasus firmaveirant dans va Eldern, autremas du stiffit de la commanda de l'archaet de l'archae

Le nom de cér exercice militaire est disteremment écnit dans les Auteurs, qui le nomment tantost Béhend, tantost Béhend. Mais le premier est le plus commun. Le Roman de Garin, dont l'Auteur viuoit sous Louys le Ieune, vsa todjours du mot de Béhender:

Ses escus prennent, behorder vent és prés.

Ailleurs:

La veissiez le bon chastel garnir,

Tresches & baus encontre lui venir,

Et des valles, behorder plus de mil.

Alain Charrier au debat des deux fortunes d'Amour :

Lumber d'Ardes, o' ville birbaire frequentre () Tensismense. On a cultiur de la brege ce mot en cellu de birbair. Le Testid des Tommon des Chemiltenede autorité de la common de la chemiltene de la common de

foit bien garde que Hiranx & Bourdeurs ne facens lour office, où les Bordeurs font le Comme ceux que les Histoires appellent Menefrels.

Plusieurs Ectivaius viernaussis duterme de Behourd, & de Behourder, La Chro-Cir. Ms.

nique de Bertrand du Guefelin:

Entere vous vaulifi il miex aler esbausier,

Et ferur les Behours, Ionster, & Tournoier.

Robert Bourron au Roman de Merlin: Alerent li Chendlier Behand defort la Romande villeas chans, fi alerent li plus jeune pour voirte Behandels. La Chromque de Flan-Cine, de decs: de difini qu'il volois calre behandels.

des: & difin qu'il valois elle béberder.

Il n'est pas ais de de uner d'où ce mot a pris son origine. Car je n'oscrois 1972, pas auancer qu'il soir riré du mot de Berd, Saxon, qui signisse vue maison, souver, va hostel, d'où nous auous empeune cetui de berde en la même signisse aron, 6195 è se qu'ains berder, ou sberder, c'eroit arraquer tre maison, comme on feorit est qu'ains berder, ou sberder, c'eroit arraquer tre maison, comme on feorit

vu châceau. On pourcoir encore le deriver de l'Aleman Hende, ou Hende, qui Jistian. fignifie vue claie, dont on le fert pour faire ce que nous appellons hondis, i dendito loriqui on veut éleuer quelque bâtiment, parce qu'en ces occasions on éleuoir des effectes de châteaux & de bathons, qui n'eltoient faire, que de boux & de claire. Le mot de benné, chez les Anglois fignific vun Table, comme send

2 11)

Glof. sex.

MSS.

chez les anciens Saxons, d'où l'on pourroit se persuader que le Babourd seroit le combat de la Table ronde, & que ce terme auroit esté introduit par les An-

Mais laislant à part toutes ces etymologies, qui pour le plus souuent sont

incertaines, il est constant que le terme de Behourd est peis pour l'ordinaire dans les Auteurs que je viens de citet, pour le combat du Tournois, ou de Figures. Bonhourdeis, qui est appellé dans vn autre du Vidame Enguerran de l'an 1218. Dies hastiludii. Ces jeux & ces combats sont ainsi exprimez dans vn Compte

compre de du Domaine du Comté de Bologne de l'an 1402, qui est en la Chambre des nom de 20. Comptes de Paris, sous le chapitre intitulé, Recepte des Behourdichs : c'est alanoir que tous ceus qui veudront poissons à hant estal on marquiet de Boulogne, doitient. Met que l'utilitées que vessuron projecte à avant par un margant, ut commes, autre pais projecte, es fair posfier le de sintentaire que Monféigueur leur dui tren-qui per st. ut. c. d'aineur jouffer de tilleux pélex, en de plançand armet, c'het deits en men-ditermatirer au sictemet, egit in fejieut eliffet de vouffeux, en activenent, Et en eur girlle ut ejunfent, en font jeupfer, ilt deineum à ce your à ladite Vicemei 2, fair par,

Neant recen pour l'an de ce compte, pour ce qu'ils frent tons courre. Ce qui fait voir que l'on exerçoit encore les Communes aux exeteices de la guerre, pour pouvoir se servir des armes, lorsqu'elles seroient obligées de se tronuer dans les guerres de leurs Seigneurs, ou des Peinces. C'est à ee même vsage qu'il faut rapporter les jenx de l'espinette, qui ont esté si frequens dans la ville de l'Ille en Flandres, qui estoient des espéces de Tournois & de joustes, qui se Gallet en faifoient par les habitans, & dans lesquels les Grands Seigneuts ne faifoient

Needer pas de difficulté de fe trouver. Ces jeux & ces tournois effoient appellez du Ham. 1975 terme général de Bouhourd, ainsi que Buzelin a temarqué, qui ajoûte que de 1886 quelques-vns en rappottent l'origine & l'institution au Roy S. Louys. Après tous ces exercices militaires, que je viens de nommer, est celui de la

Quintaine, qui est vne espèce de bust posé sur vn poteau, où il tourne sur vn piuot, en telle sorte que celui qui auec la lance n'adresse pas au milieu de la poitrine, mais aux extrémitez le fair tourner : & comme il tient dans la main droite vn baston, ou vne épée, & dela gauche vn bouclier, il en frappe celui qui a mal porté son coup. Cet exercice semble auoir esté inventé pour ceux qui se servoient de la lance dans les joûtes, qui estoient obligez d'en frapper entre les quatre membres, autrement ils estoient blamez, comme maladroits. Il est parlé de la Quintaine dans Robert le Moine en son Histoire

de Hierusalem : Tentoria variis ornamentorum generibus venustantur, terra insixu sudibus seuta appounntne, quibus in crastinum Quintane Indus seilicet equestris Mart. Po- exercentur. Marticu Paris, Innenes Londinenfes , flatuto Panone pro branio , ad m A 1181 fadium, qued vulgariter Quincena dicitur, vires propriat & equorum curfus funt Cir. de Da experti. La Chronique de Bertrand du Guesclin :

Quintaines y fift drecier, & joufter y faifoit, Et donnoit un beau prix celui qui mieux jouftoit,

Ch. 1 Vne autre Chtonique Manuscrite du même du Guesclin : Fist faire Quintai-Remande Merien nes, & jouftes d'enfant, & manieres de Tournois. Enfin le Roman de la Malemaraftre . Emmy les prez ausit une affemblée de Barons de cette ville, & tansque ils drechoient une Quinsaine, & qui mienx le faifeit, fi aueit grant leange. Les to Name.

Grees mêmes ont connu cét exercice que Balfamon appelle Kuarmesterne,
parce que l'on s'y exerçoit auec le Contar, ou la lance. Mais je crois qu'il n'a

chiffen e pas bien tencontré, lorqu'il a dit que ce jeu a esté ainsi appellé du nom de Quissus, son inventeut. Il ost plus probable qu'il fut ainsi nommé, parce que les habitans des villes, à qui il estoir plus familier, l'alloient exercer dans la 1.42 campagne qui en estoit voisine, & dans la ban-lieue, que les coûrumes & les tirres appellent Quintes , ou Quintaines. Ifidore , Papiar , & Ælfric , difent que 16d. L.15. 0-Quintana, est cette partie de la rue, où vn chatiot peut tourner, pars platea,

pine Gig. qua carpentum pronchi potest. D'où l'on pourroit recueillit, que comme les ha-

bitans des villes choisifoient les catfouts, comme des lieux spacieux pour tirer à la Quintaine, le nom leur seroit demeuré de ces Quintaines, ou carfours. I'ay fait voir cy-deuant comme les Seigneurs obligeoient leurs fujets de coutit la Quintaine, sous la peine de quelque amende. Cela est encore has

confirmé par les remarques que Ragueau fait à ce sujet.

La Nobleile estoit tellement portée pout les Tournois, que plusieuts en choifissoient les oceasions pour s'y faire faire Cheualiets. Et tant plus on s'y estoit trouné, tant plus on estoit en repuration de valeur & d'adresse. Ican Due de Brabant qui perdit la vie dans vne joûte l'an 1194, s'estoit tencontré se, cle, en soixante & dix Toutnois, tant en France, en Angleterre, en Alemagne, 11/4 de qu'autres pais éloignez. De sorte que pout louët vn vaillant Cheualier, on disoit qu'il auoit frequenté les Tournois : éloge qui est donné à Roger de Mortemet Cheualiet Anglois, en son Epitaphe, qui se voit au Prioté de Wig-Masse Angi. 10. 24 more

7. 119. To: Militiam fcinit, femper \* tormenta fabiult. Aussi les Rois fauotisoient tellement les Gentilshommes dans ees occasions, Reg. de qu'ils ordonnerent qu'ils ne pourroient eftre arrêtez en leurs personnes, ni Parim. leuts biens faifis pour leuts détes, tandis qu'ils seroient aux Tournois. Ce manuel que j'apprens d'un ancien acte contenant la vente faite par lean de Flandres f. 242. Cheualier Sire de Crenecaur & & Alleuz de ouze vint fept liures dix-buit fols buit deniers de rente auec faculté de le pounoir prendre, & arrêter, & de tenir, luy fes hoirs & successeurs , & leurs biens , - en Tournoy , & hors Tournoy en Parlement & hors Parlement, & nommément par tout où ils seront prouvez, jusques adonc qu'ils auroient fait gré à plain de la rente efcheue, & de la peine, &c. Ladite rente ratifiée par Beatrix de S. Paul fa femme, & confirmée par le Roy, comme Sires Sonnerains, an mois de Mars 1316. confrmée par le Roy en May 1317.

Ie finitay cette Differtation par l'Ordonnance faite fur les Tournois, tirée P. le Thea. de l'ancien Cérémonial, laquelle est conceue en ces termes. C'eff la mantere & l'Ordonnance, & comment on foulloit faire anciennement les colonis

Tournoù. M. L. p. 42 ITEM le cry eft tel. O R oye T, Seigneurs Cheualiers, que je vous fais affanoit le grand digne pardon d'armes, & le grand digne Tournoyement de par les Franrois, & de par les Vermandoicieus & Beannoisius, de par les " Poitiers, & les Cor. "Picaele. beiois, de par les Arthifiens, & les Flamens, de par les Champenois & les Nor- u mans, de par les Angenins, Poitenins, & Touren geaux, de parles Bretons & Man- Poit. ceaux, de par b les Riues & Hasbegnons, & de par tous autres Chenaliers, qui ac- . Ripanii, corder. Y) font, & accorderent qui venir y vouldront, à effre aus hoftieux accompa- Ales nez le Dimanche après S. Remy, & les Diseurs prins Perchenel de Varennes, & Riin gner. le Dimanche apres 3. nemp, o ses soupers le Sire de Meullant, & le Sire de Han + Nume. Witaffe Sire de à Campregny, & Confeillers le Sire de Meullant, & le Sire de Han - + Nume. Tols, Ne gest, & pour faire Tenestre le Landy, pour Tournoierle Merdy, & de basesiss mar- vois, na-the, pource qu'il ne aurois pas ses cheueus, ne son harnois, il pourrois faire cosser d'ampre. le Tournois jufques à Iendy , qu'il eft fin de la sepmaine , & qui ne le vondroit at-my tendre, & que l'on tournoyaft, ce feroit un tournoyement fant accord, & doineut le 'SuinMS.

Herant crier, que l'on bouse bors les bannieres , blafons , on Houffes d'efen , ou enfeignes d'armes , pourquoi on puiffe tournoier par accord. ITEM doinent les Difeurs aller auce les Herauts aux lieux, où les Seigneurs don-

naliers , qu'ils viennent armez pour Tournoier , & prendre les fois desdits Chenaliers. qui ne porteront espées, armures, ne bastons affustiel, n'enforceront les armes, estaquetes affifes par lesdits Difeurs, & tiendront le dit desdits Difeurs.

I TEM la veille du Tournoy doinent faire, s'il leur plaist, les Chenalites mettre les felles for leurs theuaux, & de leurs Efeniers, pincheres, & chamfroy de leurs armes, affin qu'on puisse voir & connoistre l'estaffe & l'estat de chascun endroit sos, & ne peut avoir chascun Chevalier que deux Escuiers, s'il ne veus mentir, tant sait grand Sire.

ment à manger aux Chevaliers , on aux places où ils pourroient erouner lesdies Che-

nalier.

- ITEM le jour du Tournoy doinent les Cheneliers aller aux Meffes , & faire faire les places à l'espée, & doinent les Diseurs aller voir la place on le Tournoy doit eftre fait fins aduantige, & attacherles attaches en chascune route, és batailles il y doit anoir deus eftachettes de part, & l'autre d'autre pare, & là doinent les Chenaliers effongnies chenaux & barnois tout affeurez , fans qu'en leur puiffe rien meffaire,

s'ils ne veulent fiancer leur ferment , & mentir leur foy.

IT E. M. doineut les Difents à l'heure qu'ils verront qu'il fera temps, foit à jour de Tournoier au matin, ou aux l'espres faire crier \* laifer : & lors se deinent con-\* L'18cz. ses manieres de Chenaliers & Efeniers eux armer, & doinent les Berauts affes-toft aprés crier, Iffez hors, Seigneurs Chenaliers, Iffez, hors. Et quand les Chenaliers font hors , & chafenn oft retrait en fa Banniere , en fa route , ou en la route de fon iffue, les Difents vieunent pardenant les batailles, & font paffer ceux qui ont ordanné pour paffer, pour faire le Tournoy à compte de chaftun Chenalier, toutefois au die des Seigneurs fous qui ils fant,

ITEM ce fait, les deux Difeurs fe doinent mettre en place denant les batailles . & fe doinent quitter la foy l'un à l'autre, & lers eft le Tourney par accord, & fe mettront les pays chafenn au droit de fon iffne, & doinent les Heranz, porter les bannieres , & des communes de chafenn pays , felon ce que ils ont acconfinme , & an car qu'ils ne voudroient quitter leur foy Evn à l'autre, le Tourney feroit fans accord.

ITEM fi-toff que le Roy des Heraux , & les autres Heraux verront que le Tournoy aura affes duré, & qu'il fera fur le card, & temps de partir, ils doinent faire lener les Effaches, & crier, Sciencurs Chenaliers allez-vom en, vons ne pounez, huymets ne perdre, ne gagner, car les' estachestes sant leuées. 1 r s. M. quand les Cheualiers serons reuenns à leurs hostels, ils sa desarmeront, &

laueront leurs vifages, & viendront manger deners les Seigneurs, qui donnens à manger, & tandis que les Chevaliers ferent affis an foupper, ferent prins lesdits Difeurs, ance le Roy desdits Heraux, accompagnez de deux Chenaliers, tels comme ils voudront prendre, pour faire l'enqueste des bienfaifans : & en l'enqueste failant . Les Chenaliers qui parlerent, dirent leurs aduis, ils en nommerout trois on quatre, au cans qu'il leur plaira des bienfaifans , & au derrain ils se rapporterent à un , lequel ils nommerone, & celui emportera la voix , & ainfi ce fait de main en main à cons les Chenaliers, & prennent morceaux de pain, & celui qui plus en a, c'est celluy qui passe route: & ceux qui sons l'enqueste sons serment qu'il la serous bien & loy-

I TEM & on cae que le Tournoy fe feroit fant accord, la pareie qui feroit déconfite, celui qui demourroit derrenier à chenal d'icelle partie desconfite auroit le Heaume, comme le mienx deffendant, & l'autre partie celui qui servit le mienx asfaillant auroit l' Efpée

ITEM le leudemain du Tourney s'il y a aucun destord de droit d'armes , sent de cenlx gagnez, ou pardus , comme des Chenaliers tires, à terre , depuis les estaches lenées, & comme de tous autres droits , foient d'oftel prins , d'oftel armeures , on autres choses quelconques, il en est à l'ordonnance & juges des Chenaliers.

ITEM on doit parter aux Eschenins, aux Majeurs & Gonnerneurs des bonnes villes , on le Tournoy fe doit faire , d'anoir prix raisonnable de ce qui eft necessaire , C'est à scanoir de foing, anoyne, nappes, tonailles, & de tonte autre vaiscelle es hoflieux , chascun endroit soy , là où il sera logié , on faire prix sur les hostelaiges , lits, & vaiffeaux, & au chenal foing & ausyne de bors ; & eft dit que fe aucun Chenalier n'a dequoy payer fon hoftelaige , qu'il foffe courtoifement fin & accord.

S'ENSVIT la declaration des Harnois qui appartiennene pour armer un Chenalier , & vn Efenier.

Premierement un harnois de jambes connert de cuir confu à efquillettes au long de la jambe, insques au genouil, Or deux attaches larges pour attacher à son \* barraier, & fonleres values attachez aux grues. ITEM Cuiffes & Poullains de cuir, armoier de Varennes des armes au Che-

ITEM

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

ITEM une chausse de mailles pardessus le harnois de jambes, attachée au brayer, comme dit est, pardessus les cuisses, & uns esperons doren, qui sons attachen à une cordelette an tour de la jambe , afin que la Molette ne tourne deffonsle pied. ITEM vus anciens, & vues espantieres.

ITEM paus & manchez qui sont attachez à la cuirie, & la cuirie à tout ses esgrappes sur les espaules, & une seurselliere sur le \* pu danans.

ITEM Bracheres à tout les Houfon, & le han efeuçon de la bauniere fur le col couuers de cuir, auce les tonnerses pour les attacher au braier, à la curie : 6 far le ba-cines vue \* cuiffe de mailles, 6 vn bel orfrez pardenant au front, qui veult. I v e M Bracellets attaches, aux espanles à la vuirie.

ITE MUN gaignepain pour mettre és mains du Chenalier.

I TE M un heaume, & le Tymbre, tel comme il voudra.

I TR M. deux chaines à attachier à la poitrine de la cuirie, one pour l'efpée, & l'an tre pour le basson en deux \* vigeres pour le Heaume attacher.

It EM le harnois de l'Escuier sera tout pareil excepté qu'il ne doit autir nulles seco

chances de maille, ne coiffette de maille fur lebacinet, mais doit anoir un chappeau de Montanban , & fi ne doit anoir nulles bracheres, & des antres chofes fe peut armer comme un Chenalier, & ne doit point anoir de fanteur à fa felle.

DE L'EXERCICE DE LA CHICANE, Port le on du jeu de paume à cheual.

## DISSERTATION VIII.

Le me fuis trop engagé dans la mariere des exercices militaires, pour ne rien de la CNICANE, qui y apparient. Celt m figure qui relli pas indigen de la cursider, punfqu'il et connu de peu de personnes, è cu qu'il nous decouure une efpece de manége peuriqué particulierement par les nouseaux effeces, qui l'emble auoir effeigneré dans l'Occident. Il ne leur a pas effe toutefois si particulier, qu'on ne puisse dire auec fondement qu'ils l'ont emprun-té des Latins, puisqu'il est constant que le nom en est François, & qu'il est encore en viage parmy nous

La science & l'adresse de bien manier en cheual, qui est ce que nous appellons Manige, terme riré de l'Italien, est l'yn des exercices des plus necessaires pour ceux qui font le métier de la guerre. Austi nous lisons qu'il a esté pratiqué de rout temps par les Romains & les Green, qui inuenrérent pour cet offer les Courses des cheuaux. Ils trouuerent encore non seulement la merhode de les dreffer, en telle forte qu'ils puffent tourner de part & d'autre au gré du Caualier, & au moindre fignal qu'il en donneroir ; mais ils voulurent que le Caualier apprist à setenir serme dessus la selle, sans que pour quelque mouuement extraordinaire du cheual , il pust estre jette par terre, y estant comme Nion. il colle, & pour vier des termes de Nicetas, ums immens de del mi ipequit inna riginere. Ce font ces exercices que Suetone appelle exercitationes equorum sun in campellres, parce qu'ils se faissient dans les campagnes: acause dequoy les chevaux de manège (emblent edire nomer. Equi compisers, en deux paffages antien, de Dudon Doyen de S. Quentin. Theodoric dans Caffiodote appelle encore. Section de Caffiologies antien, de Dudon Doyen de S. Quentin. ces exercices Equina exercitia : Si quando enim releuare libuit animum rei publica cură fatigatum, Equina exercitia petebamus, ve ipsă varietate terum, foliditat fe

corporis, vigárque recreares. Ces exercices de manêge sont encore décrits dans le Moine Robert en son Li Histoire de la guerre Sainte: Alea "Gaci " veloces cursus equorum " stexis in gyrum ", su. frenis non defuerum. & dans Radevic: Capitque versibilem equum modè impetu ve- . Radevic. . hementi dimittere ,mada itriffis habenis in gyrum , ut huic negotio mos est ,reuoca- 5. de pst. Partie II.

7-41.

ana Com. re , móxque varios , perplexó fque per amfractus difcurrere. C'est ce qu'Anne Com-L. 11. Alus. nene en son Alexiade appelle imme in eine. Mais entre autres, Procope a decrit. Gan a un élegamment ces exercices dans son Histoire des guerres des Goths dans va pallage que je palle à deffein.

Ces cheuaux de manége, qui sont si bien appris à tourner à toutes mains, & à faire le caracol , semblent estre nommez pour cette raison Spharifle par Gregoire de Tours : Putofne videbitur ve les piger palefre ludum exerog. Tw. Ceat ? aut afinus fegmis inter fiberifterum ordinem celeri volate difeurrat ? on

Li. & Gir. peut auffi appliquer ce passage à ces exercices de cheuaux, dont les Auteurs Byzantins font souvent mention , qui estoit celuy de jouer à la paume à cheual. Ce jeu est appellé par eux , d'vn terme barbare , Torenquest, qui estoit aussi le nom du lieu qui servoir à ces exercices. Ce lieu estoit dans l'enclos du grand Palais de Constantinople, prés de l'Appartement doré, que les Grees appellent genneuriner, ainsi que nous apprenons de Luithprand:

ex ca parte, qua Zucanifrii magnitudo protenditur, Confitutions per cancelles crines felugas capus exposuit. Codin le place proche des Thermes de Constantin: L f. c. 9. & ailleurs il dit que des quatre Galeries, ou Portiches qui furent construites Ong CP. par Eubule, & qui du Palais tiroient vers les murs de terre ferme, l'vne avoit la longueur depuis le Tageanisterium, jusques à l'Eglise de S. Antoine. Sey-

litzes le place prés de l'Hippodrome, & la Galerie des gardes du Palais. Leon Scality, in Michaele le Grammairien parle de la descente pour aller à ce lieu, ou plûtôt de l'esplanade de ce lieu , qu'il appelle zemesenn ve Touzerenese, & Codin fait men-Lee Gram tion du Texundados To Torganiqueire. Nous apprenons du même Auteur que ce CHON. MS. fut l'Empereur Theodose le Ieune qui le fit construire, & que Basile le Maee-Granner donien l'agrandit.

Ce lieu estoit d'une vaste étendue, comme on recueille des rermes de Luith-Col. Lemb

Ciur 4.4.

Col. Lenk. prand, qua Zucanifrii magnitudo protenditur. Ce qu'Anne Comnene, Constan-dena Com. tin Porphyrogenite, & Theophanes témoignent encore, & veritablement il fa-Cons ver. loit qu'il fut bien grand, pour pouvoir y faire ces exercices, qu'il ne hous decla...m. feroit pas aifé de conceuoir, si Cinnamus ne nous en avoit donné la descri-Timpi. A. ption: où toutefois il supprime le mot de l'assurates, comme barbare, affechant la pureté du discours dans tous ses écrits. Il dit donc que les anciens inuentérent vn honneste exercice, qui n'estoit que pour les Empereurs, ses en-fans, & les grands Seigneurs de sa Cour, & estoit tel. Les jeunes Princes se diuifans en deux bandes, en nombre égal, se tenoient à cheual, aux deux extremitez d'un lieu spacieux , entendant par là le Tourenseur : puis on jettoit dans le milieu une balle faite de cuir, de la grandeur d'une pomme. Alors les Caualiers des deux bandes partoient à brides abatues, & couroient à cette balle, tenans châcun en la main une raquette, telle que sont celles dont nous nous seruons autouted huy pour jouer à la paume, dont l'Inuention paroit par là

n'estre passi recente, comme Estienne Pasquier nous veut persuader. C'estoit à qui pourroit artraper cetre balle, pour la pousser auec la raquette au delà des limites, qui estoient marquez: en sorte que ceux qui la poussoient plus auant demeuroient & restoient vainqueurs. Cet Auteur remarque que c'estoir un exercice dangereux, où l'on couroit sousent risque de sa personne, & d'estre culbuté, ou bleffe griénement: Ludus periculese plenus eles. Car il faloit que ces Caualiers couruffent à cette balle sans ordre, & pour l'attrapper auec leurs raquettes, ils estoient obligez de se panchet des deux côtez jusques en terre. Souvent ils se poussoient & se blessoient reciproquement, & se jettoient les

vns les autres à bas de leurs cheuaux. Auss Anne Comnene écrit qu'Alexis £ 9-1- 119. luy, fut emporté pat son cheual vers l'Empereur, & le blessa aux genoux & au pied , dont il se sentit le reste de sa vie. Cinnamus dit pareillement , que l'Empercur Manuel petit fils d'Alexis s'exerçant à ce jeu de paume , ( j'vie de ce mot, quoy qu'impropre) tomba de son cheual, & se blessa si grieuement à la

cuisse & à la main, qu'il en fut malade à l'extremité.

Mais j'estime qu'il importe de donner en cét endroit la description que Cin-Mamme nous a tracée de cette Spheromachie, qui cst vn terme dont Seneque, Sance 19. & Stace le sont seruis, parce que l'vsagen en cit pas connu dans nos Ecriuains. 80 le sçay bien que plusieurs n'approuuent pas ees longues citations en Langue 46. 66. Grecque, qui n'est pas familiere à vn châcun: mais aussi je ne le fais que pour contenter les plus curieux, & pour les soulager de la peine d'aller chercher ce que je mets en auant dans les Auteuts que je cite: outre que ceux qui n'entendent pas le Grec, se peuvent contenter de ce que J'en ay écrit. Fras A 6 χειμών, αναχεζαμών Α΄ αχλούδνες έτα το συφονικόν τοθέου γεμείατον έπευτό, αθτεκμένου δε Βαπλούνι ή πευτό Βαπλέου πέτευθου. ναπέπε τοδέ δε ένα διαφεθρότας , αλλέλοις otates exires po memanine, ubau d'espesa in mirefos, as rosos mu abican. ness mir immine, ile di neumlie me mannia agea matarina, is ne mirre yejanis ποι χρόφ μές αυτήσεις, ελιέλεις δ' Βετροτό του σιμπιπλεγμόνες 2/4λεμ-Baieren reiner, artelle Beine eigengen nennenne paper, breite al Vill Jamper wenncionems usmananam miens, à dention appres minis aimbidague oment ai and mis plotes as o monor interjounes, o optiges apixeru rejes, rire i nize Casing m עלים אולים שונים אולים א au. i inidias aidyan nie Carme pundem, de xinha de nie imme acutiones, i namikare minigu ras spines, mobins in uniou bundyju ultan, bent birr i

This ordinas Englishme

aid Vs, mela mine spieres du horres.

Voill les termes de Cinnamus, qui nous font voir que cét exercice n'ap-partenoit qu'aux grands Scigneus. Ce que Constantin Porphyrogenite té moigne encore en l'Hiltoire de l'Empereur Baille son ayeul , en ceux-cy : ۵/λω est. ωτέται ισημέτα τὰ τους: βορία ἡ ισόβορου Μαιλια , έχρι του Βεαλικός αλλικ ἡ க்கு விது காள்ளிக் , சுதி ந் முரி பாகாச விவழிய Bandவான, நி கார் விகமும்ய காளி சுத 96ques menfés. C'eft donc de la qu'il faut interpreter Achmer en ses Onirocritiques ou interpretations des songes, lorsqu'il écrir que si quelqu'vn a songé ou qu'il a joue à la paume à cheual auec l'Empereur , ou auec quelque grand Seigneur, cela luy pronostique qu'il luy doit artiuer autant de bonheur qu'il aura poussé la balle bien loin , & que le cheual sur lequel il estoit monté se sera bien gouverné. De mêmes û l'Empereur en songe avoit joué à cet exercice, que cela fignifioit que le succés de ses affaires deuoit estre heuteux , ou malheureux , sujuant qu'il auroit bien , ou mal poussé la balle : aufquels endroits cet Autenr fe fert du mot de Toursiles, & de \* equipus . de Aniras, pour jouer à la balle à chenal. Ce qui fait voir que les rermes qui se Cres \$174. tencontrent dans Anne Comnene, de as immadant seine, \* & de officier, . Lat, font synonymes à celuy de Tozanico. Nous apprenons encore de ces Âu- 17-11-16 teurs, que c'est de ces exercices , dont il faut entendre Leon le Grammai- 440. tien, & Scylitzes, lorsqu'ils racontent, comme l'Empereur Alexandre, frere & solinin de Leon le Philosophe, aprés quelques excés de débauches, les bains, & le dissand. fommeil, entreptit d'aller jouer à la paume : & que durant cet exercice, luy estant suruenu des contorsions de boyaux & des douleurs cuisantes , acause de l'abondance du vin & des viandes, dont il auoit chargé son estomach , fut obligé de retourner au Palais , où il mourut le lendemain d'yne aimorragie qui luy prit par le nez & par les parties honteufes. Zonare le dit zone en termes plus expres, & montre que lorsqu'Alexandre joua à la paume, il diesand estoit à cheual : ant acutions quite apress, à xaid, genoulums en pagi, à antique axpanentumes, opugione orefren, à reference ne coure ne come en comment, à rais rus couleus careage loren , files sinder , à alpa 2/4 m fuis numbras à rus

Cette espece d'exercice ressemble à l'Arenata pila des anciens , où l'on Rin. Me auoit coutume de jouer en troupes , Quan in grege ex circulo afiantium spe- serielle ttantiumque emiffam , ultra juftum fpatium excipere & remittere confuenerant , Partie II.

status and qu'etric l'idore. De distansus prollège de dire, phospherum fe summe.

Aire moniforate. Celt possique que par de la balle est nomme binane dans Polline.

The moniforate est possique que de la balle est nomme binane dans Polline.

The moniforate est personal de l'acceptant de la proposition de l'acceptant personal de managine, qui a lut anno de l'acceptant personal de l'accepta

standing to do the standing of the property of the standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts are standing parts and the standing parts are standing p

ne le faitoir pas fans la pouller & repouller auparanant de part & d'autre.

Le jeu de la chole, qu'est encore à préfent en viage parmy les pàilans de nos

List, des Protinces, à aussi quelque rapport auec ces exercices du Tayaniferiam, faus

sen qu'est qu'il se fait entre personnes qui sont à pied. En certains jours solemnels de

qu'il se fait entre personnes qui sont à pied. En certains jours solemnels de

l'amée, & le plus Gouerne surs fistre der Parsons des villages, les passansinuituren leurs voignis à ces sercices. A cét effet on spere we effecée de ballou dans vin grand chemin, an milien des confins de deux villages, & chicun le poulté du pied auce violence, sate et les lauf sins la fons approcher prédes leurs, qui de cette foire remportent la villoure, & le prix quiel é propofé. L'ambert d'Artes en fon Hilbiri des Contres de Guines rafitatemento, ence termes: Leur, qui seux Artes fines pepul figurentes ensuifs, pafaurent, d'rae catus, habiture. Magist mois si media grap plus figure sins, in levels mans

Arde a forum rerum frequentatur vendium, quidam cercuifa brafictor, vel Cambarius, vis ruffici homines de incumpitis ad hisendum, vel ad theolandum, vel ein hercandum, propter agri polici i legum de l'atom plantime tamentir folkeun. Et micmes j'ose auancer que c'est ce jeu de la balle des anciens, appellée pila Paga-

Men.L., Bica, parce qu'elle eftoit en viage parmy les payians. Mattial en a fait aussi la fêté 10 defeription. Mais pour recourner au jeu de la balle à cheual, que les Grecs appellent 729-

easylaria», il femble que ca peuplea en doissen l'origine à nos François, & que d'abord il n' pas siel autre que celti qui el fentore en viage dans le Languedoc, que l'on appelle le jou de la Chiene, & en d'autre l'Pronince le jou de Mail : Sust qu'en Languedoc e peu fe late n' painte-empage, & dant les grands chemins, où l'on poulle ance vu penir mailler, mis au bout et me partie de l'origine de l'abord de l'origine de l'origine

leurs Gloflaires. Enfuite, ce que les noîtres ont fait à pied, les Grecs Pont pratiqué montez sur des cheuaux, & auec des raquettes, qui effoit la forme de leur chicane.

Quint à l'origine de ce mot, comme touses les conjediures, dontonsfefer en de fembblelse responters, fon pour le plus fouseur incertaires, jes chègi fi je dois m'y engaget. Cat je n'ofcrois pas sunacer qu'il vienne de l'Anglois Chigaras, qui figuille ve poullet en fontre que chicare frent interit espoullets, qui ont codiume de count le van agrès les autres pour s'arracher le morceau hera du becç caque fine trous qui poient à la chianne à la fron des Grees, jettans vue balle au milieu d'van champ, &c hacun tichant de l'enleuert fon commession.

Quoy qu'il en soit, on ne doit pas, ce me semble, revoquer en doute que le rerme de chicane, dont nous nous servons aujourd'huy, pour marquer lesdérours des plaideurs (visitigeners) & que nos vieux praticiens appelloient Barres, ne soit tiré de ces exercices. Car châcun de son costé faisant se se-

forts pour dilayer par des fuires affectées, & par des procedures inutiles, râche d'embaratier la parrie, les vns & les autres se renuoyans ainsi la balle, comme nous disons vulgairement. Ce que sont ceux qui jouent à la chicanes lorsqu'ils se renuoient la balle, & par les embaras qu'ils se forment recipro-

quement, font durer le jeu plus long-remps.

le sçay bien que quelques sçanans ont cherché vne autre origine au rern de chicane en fait de plaideurs, & qu'il y en a qui le dériuent de Esteros, Gales is qui selon Galien en quelque endroir signifie vne malice mélée de tromperjes: 1416, 1419. rapportants la raifon de cetre fignification au naturel des Siciliens, nommez Engerel par les anciens, querum natura facilis fuis ad querelas, dir Caffiodore. sont de-Engest par les anciens, queram nature junto l'étant des rermes de Chico, & de Chiqui, dont l'en est castal, i. Il y en a d'aurres qui se tirent des retrines us comme de la contraction de la contr

early, de No. Vafe.

## DES CHEVALIERS BANNERETS. DISSERTATION IX.

\$45. St.

A Noblesse a roujours esté dans une particuliere estime en tous les Etars Let l'Uniuers, & il n'y a presque à present que celui des Turcs, où elle n'est pas considerée. Ils deserrer rour à la verru & aux belles qualitez des perfonnes, sans considerer le sang & la naissance. Turce meminem, ne suorum qui- mun. Ch. dem, uifi ex se pradant, selà demo othernamerum excepsà, qua sui censcraranteli-bus: Ce sont les paroles d'un Amballadeur de l'Empereur Ferdinand I. Mais la France a este le Royaume du monde, où elle a eu les plus grands auantages: y composant vn ordre particulier, qui y tienr le premier & le principal rang, les honneurs & les Gouvernemens des prouinces & des places n'y sont confiez qu'aux Genrilshommes, & l'on a roujours crû que la force de l'Erar refide dans leurs personnes, acause de la generosité naturelle, & de la grandeur de

courage qui les accompagne. Encore bien que le caractere de la Noblesse soir vniforme, & qu'il est en quelque façon vray de dire qu'vn Gentilhomme n'est pas plus Gentilhomme qu'vn autre : si est-ce qu'il y a toûjours eu diuers dégrez entre les Nobles, qui onr composé des differents ordres entre cux. Carles vns onr cité plus releuez que les aurres , à raison des dignitez qui leur estoient conferées par le Prince : les aurres par les prérogatiues, que les qualitez & les titres de Chevaliers leur donnoient. Desorre que nous remarquons qu'il y a eu en France trois de-grez & rrois ordres de Noblesse. Le premier est celuy de BARONS, qui comprenoir rous les Genrilshommes qui estoienr éleuez en dignirez, rant acause des ritres qui leur auoient esté accordez par les Rois, qu'acause de leurs Fiefs; en vertu desquels ils auoient le droit de porter la Banniere dans les armées du Roy, d'y conduire leurs vaffaux, & d'auoir vn cry particulier. C'est P. Dinam pourquoy ils sont ordinairement reconnus sous le nom de Banne rets, & L. T. Ret. pourquoy ils font ordinairement reconnus 10010 ir none us un anteriore de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre virail filent il process, qui vixillem in bellem éffense. Le fecond order le feftoir celui des Bachellers, ou des simples Cheualiers; & le troitéeme celui des

La Noblesse de Bearn estoit pareillement distinguée en Barons, en Cauers, 1119, de Brom. Le ou Cheualiers, & en Dommangers, ou Damoifeaux, qui sonr ceux que nous appellons Escuiers. Le Royaume d'Arragon auoit aussi ces trois ordres dans sa Noblesse: Le premier estoir celuy des Rices hombres ; le second celui des Ca- co in Co nalleres ; & le troisième des Infançans, qui font les Damoileaux, ou Escujers. mon te Les Rices hombres, ou les Riches hommes, estoient les principaux Barons du

Aa jij

Royaume. Ils assients part au grouvernement du pays, se possibelione les grands friet moutans de la Customene. Ils descoirencausi de deves frisis frientis Princ ed ans fes guerres, se chisent obliger dy conduire leux vassium fous leux bannieres, d'où lis frientes appeller. Risk submirés 18 des 18, est parte que ces riches honumes qui condusioner leux vassium s'au genere (ou leux bannieres, elois mo transieres, elois mortes que genere (ou leux bannieres, elois mortes d'aux à la genere (ou leux bannieres, elois mortes d'aux à la que c'es Busons four reconnus pour le plus s'ou-une fous leux mande c'heualiers Banneres.

Les aures Chevaliers, qui n'auoient pas cette prérogatiue, font nommez vulgirement Bacheliers, c'eft à dire ha Chesaliers, acuite qu'ils ethoient d'un fécond ordre, & inférieurs en dignité aux Barons. C'eft la raison pourquoy ils font nommez Militer fessadi & servii ordinir, dans Brunon en l'Hulkoire de la guerte de Sace: de dans Guillame le Brecon, en ces vers:

Brone er beile San. 12: 9 131. Will. Brite L9, Philipp. p. 191.

Rigard

Persona primi multz, pluresque secundi Ordinii.

& ailleurs il designe ainsi ce second ordre des Nobles:

Exemplo quorum proceres, Comitéfque, Ducéfque, Ordoque Militie minor Ecclefieque minifri, é.e. Signo le fignare Crucii properanter anchant.

Math. Pan. Dans Mathieu Paris le Bachelier est nommé miser Miles. Guillaume Archichate d'actre de Lisicux, en l'Histoire de Guillaume le Bâtard Roy d'Angleterre, 2 107. appelle les Bacheliers, Milites media nobilitatà. Desorte qu'il estoit de ces

Intra Murellum cum Simone contulerant fe

appelle les Bachelers, Midats media menitata. Delocre qu'il citor de ces Cheualiers, comme de ce Commet du premier, du fecond, & du troulième ordre, dans la Cour des Empereurs Nomains. Mais parce que mon defina melà prefera que de parler des Chevaliers Banneeres, acuati que je miy fuis empage dan mes Obternations lui Fil ravie de Gire de Homisley, ja ne de la commenta la commenta de la commenta del la commenta de la commen

I'yı dişi remarqui que le terme de Bannere chini giniral pour le premier ordre des Nobles, & qu'il comperçoni el Gentilshommes, d'un eligini er leuie; g qui asoțene le droit de porter la banniere dans les amired no Prince. La pliquer de Anceus y'es onci feruis en ce fens. Rigod parlant des Seigneurs qui furent prix la bazulle de Boulnes; par Philippet Angulte: Esdaw veigre caia della finifique au engleilum kegir areccup au priferente, quinque videliut Cunite; d' XXV. dil, qui tatus entar shellituit; viteum quitibite veccife guadente infeguiate, parte dan quamptema inferiui digiutite.

Guillaume Guiart:
En efte con ne voit point negier,

Va li Rois la ville affiegier, O lui mains Princes à bannieres, &c.

Montheir die qu'à la batuille d'Anisontre il fet transé qu'à mapter le triande la production de la comme del la comme de la

D'autre part nous voyons que fousent les Chealders Banneres font recon
d'aleste nos dans les autres Autrest fous le terme fimple de Barcon. Les loix de 

"Treit de Simon Comer de Montfort pour les habitans d'Alby, de Carcasfonne, de 

"Insue des cries de de Rauer, dereste les la sias, competinent formellement les Che
ualières Banneres fous ce nom, les distinguant d'auce les simples Cheusliers, 
qui fous les Bachleires : sinde éassairis, est orts fift ferries datant ségatis t.

litera, Bjernist Berner: ji Bopilera Nolliter, nature plitate, jör, Froiliter, en a prefessor anim Vice en diener enclosien de E. Chenologue, comme beforplet reporter les en anna des grands Septemen, qui pafferent surce le Roy d'Angletente en Frant Paries, and anna des grands Septemen, qui pafferent surce le Roy d'Angletente en Frant Paries, l'anna de l'angletente en Frant Paries, l'anna de l'angletente en Frant Paries (et al. 1988). L'angletente en Frant Paries (et al. 1988) de l'angletente en Frant de L'angletente en L'angletente una na la beraille de Bonne, a compris fous le mor de Berner les Banneres : L'angletente en L'anglet

Pour paruenir à la dignité de Banneret, il ne sufficie pas d'eftre puissant en Fiefs, & en vassiux, il falloit eftre Gentilhomme de nom & d'armes cet. 6000. 100 et qualité tequise choit essenciele; & parce que je n'ay pas remarqué que 61.66.00 pas-vn Auteur ait bien expliqué la force de cet tetmes, je me proposé d'en

dire mon sentiment dans la Differtation suivante.

Le vieux Cerémonial décrit ainsi la forme & la maniere de faire les Ban- ce netets: Capime un Bachelier pent leuer banniere, & denenir Banneret. Quant un MS. Rec Barbeler a \* grandement ferui & faing la guerre, & que il a terre affez, b & qu'il inquest puisse and Coastil-hommer, ser hommer, & pour accompagner se bauniere, il peut li-oce ni li-citement leuer banniere, & non autrement. Car und bomme ne doit porter, ne leuer us insuld la Distance banniere en batailles, s'il n'a du moins cinquante bommes d'armes, tous fes bommes, de Moode & les Archiers & Arhalestriers qui y apparsiennent. Et s'il les a , il doit à la pre- l'an 1919. miere bataille, on il fe tronnera, apporter un pennon de fes armes , & doit venir au Connessable, on anx Mareschaux, ou à celuy qui fera Lieutenant de l'oft, pour le Prince de tau requerir qu'il porte banniere c, & s'il luy offreient, a doit fommer les Beranla pour tef pulle con moignage, & doinent coupper la quene du pennon , d' alors le doit porter & leuer jo. Gentle anane les antres bannieres, au deffontes des antres Barons. Il y a en ce meme Ce-ton barémonial vn autre Chapitre, qui regarde encore le Bannerer, & est conceu p en ces termes : Comme fe doit maintenir un Banneret , en bataille. Le Banneret Spicelondoit ausir cinquante lances, & les gens de trait qui y appartiennent : c'est afausir petes pout les XX V. pour combattre, & les autres X X V. pour luie, & fa banniere garder. Es timogen doit eftre fa banniere deffouhs des Barons. Et ! s'il y a autres bannieres , ils fon ent doinent mettre leurs bannieres à l'onneur, chafinn felon fon endroit, & parcillement & la bar tent homme qui perce banniere.

The toman que just in humans, and the properties of the Christopher in the properties of the Christopher in the Christopher in

Robert d' Alencon , fils du Comte d' Alençon , & Meffire Lonys d'Auxerre , qui citoit . vel. ch. fls du Comte d' Auxerre, & le frere du Comte à Auxerre. & ailleurs il dir que le 12.72 Comre de Neucrs, fils du Duc de Bourgogne, conducteur des troupes Françoises au secours du Roy de Hongrie contre le Ture, estantentré dans le pais en-

nemy y fur fair Chevalier par ce Roy, or lens banniere. Les fils des Rois n'estoient 1.44 610. pas dispensez de cette loy: Le même Froissart parlant d'une bataille , qui fut donnée entre les Escossois & les Anglois : Adanques fift le Conte de Donalas fon fils Chenalier , nomme Meffire lacques , & lui fft lener bauniere: & la fift-il deux Chenaliers des fils du Roy & Eftoffe, Meffire Bobers & Meffire Danid , & tons denx leuescent banniere.

L'aurre condition pour estre fait Banneret, & qui estoit la plus necess'aire, estoit qu'il faloitestre puissant en biens , & auoir vn nombre suffsanr de vasfaux, pour accompagner la banniere. C'est pourquoy les Espagnols appelloient les Bannerets Ricos hombres, & les François, les Riches hommes, comme j'ay justifié en mes Observations. Au contraire les simples Chevaliers sont nommez pannes hommes, dans le Rôlle des Cheualiers qui accompagnerent Saint Louys au voyage de Thunes: Et eft à fausir qu'il doit paffer à chafeun Banneret un cheual, & li cheuaux emporte le garçon qui le garde, & doit paffer le Banneret lui fixième de personne, & le pauvre bumme foi tiers.

Quant au nombre de vassaux, le Cerémonial veut que le Banneret ait sous la conduire cinquante hommes d'armes, outre les Archers, & les Arbalétriers, Friff + wil. qui y appartiennent: c'est à dire cent cinquante cheuaux. Car Froissare diten quelque endroit que vingt mille hommes d'armes, faifoient foixante mille hommes de guerre : châque homme d'armes ayant deux hommes à cheual à fa fuite. Oliuier de la Marche écrit que suiuant l'ancienne courume , il faloit que le Pennon de celui qui pretendoit à cette dignité fust accompagné de vingt-cinq hommes d'armes au moins. Mais les Comptes des Tréfériers des Guerres du Roy nous apprenent le contraire, & nous font vois qu'il y anoit souvent des Cheualiers Bannerets, qui avoient vn beaucoup moindre nombre de vassaux à leur suite, dont les uns estoient Bacheliers, les autres Escujers. Austi vn autre Cerémonial veur qu'vn Cheualier ou Escujer, pour estre fait Banneret, foit accompagné au moins de quatre ou cinq nobles hommes, & continuellement de douZe ou feine cheusux. Il est vray que pour l'ordinaire les Cheualiers Bannerets al lans à la guerre du Prince, comme la pluspare estoient grands Seigneurs, auoient vn bien plus grand nombre de vaffaux, entre lesquels il y en auoit des Cheualiers, qui auoient pareillement leurs vassaux à leur suite, ce qui formoit vne compagnie foét raisonnable sous la conduite du Banneret. Et ainsi ce sone les Bannerets qu'Albert d'Aix a designé par ces termes: Ad quin-quaginta in arcu, lanceà & gladio ecciderunt viri fortissimi et vsque ad hanc diem in omuibus praliu inuittistimi , singuli redditibus terrarum, & locorum possessionibus di-

rati, & îph equites sub si habentes, alim wiginti, alim decem, alini quinque, alini dus ad minus. Et Geostroy de Nalectere, pour hite voit que Tanceede, pere du fameus, Robert Guischard, auoit la qualité de Chevalier Banneret, & qu'ainsi il n'estoit pas de si basse extraction , comme Anne Comnene , & quelques autres Auteurs ont écrit, dit qu'il estoit à la Cour de Richard I I. du nom Duc de Normandie, commandant à dix Cheualiers : In Curià Comitis decem Milites fub fe babens ferninit. Le Banneret estoit fait par le Prince, ou le Lieutenant général de l'armée

en cette maniere. Le Cheualier qui effoir affez puissant en reuenus de terres, & en nombre de vassaux pour soutenir l'état & la condition de Bannerer, prenoit l'occasion de quelque bataille qui se deuoir donner, & venoit se pré-senter deuant le Prince, ou le Chef de l'armén, tenant en sa main une lance, à laquelle estoir attaché le pennon de ses armes enueloppé, & là il faisoit sa requére ou lui-même, ou par la bouche d'vn Heraud d'armes , & le prioit de le faite Banneret , atten du la nobleffe de son extraction, & les seruices ren-

dus à l'Etat par ses prédecesseurs : veu d'ailleurs qu'il auoit vn nombre suffifant de vaffaux. Alors le Prince, ou le Chef d'armée, déuelopant le pennon, en coupoir la queue, & le tendoir quarré, puis le remettoit entre les mains du Cheualier, en lui difant, ou faifant dire par son Heraud, ces paroles, ou de femblables : Recenen l'honneur que voftre Prince vous fait aujourd'huy foic? bon Cheualier, & conduited woftre banniere à l'honneur de voftre lignage. Froissate decrit ainsi cette ceremonie : La entre les batailles apporta Messire Iean Chandos sa 141. banniere laquelle encore n'anoit nullement boutée hors de son estay. Si la presenta an Prince, auguel il dit ainfi: Monfeigneur vect-cy mabanniere: je vons la bail-le par selle maniere qu'il vons plaife la defuclopper, & qu'aujourd'huy je la puisfe lener: car Dien mercy , j'ay bien dequey en terre & heritage pour tenir effat comme ap . partient à ce. Ainsi print le Prince, & le Roy Dom Pietre qui là estoit, la banniere entre leursmains, qui effoit d'argent à un pieu aiguisé de gueules ,fila defueloperent, & la luy renderent par la bante , en difant ainfi : Meffire Jean , veel, cy voftre banniere , Dien vous en laisse vostre pren faire. Lors se partit Messire tean Chandos, & rapporta entre fer mains fa bauniere & dit ainfi : Seigneurs , veen cy ma banniere & la vostre, si la gardez ainsi qu'il appartient. Adonc la prindrent les Compaignons , & en furent tous resjonit, & dirent que s'il plaisoit à Dien & à S. Georges, ils la garderoient bien , s'en aquiteroient à leur pouvoir. Si demoura la banniere és mains d'un bon Escuier Anglois , qu'on appellois Guillaume Alery , qui la porta seurement ce jour, & qui loyaument s'en aquitta en tons effats. Le même Auteur décrit L. vol. 1.54. encore ailleurs cette cérémonie , en ces termes: La furent appellen tous ceux qui nonneanx Cheualiers vouloient eftre , & premierement Meffire Thomas Trines apporta sa banniere toute enuclopée denant le Comte de Bonquingam, & lay dit, Monfeigneur, s'il vous plaist, je desuelopperay aujourd buy ma bauntere , car , Dien mercy, l'ay afien de renenu pour maintenir effat comme à la banniere appartient. Il nons plaist bien, dit le Comte , adone prit la banniere per la bante, & lui rendit en fa main, difant, Meffire Thomas, Dien vom en laiffe voftre pren faire cy & antre part.

Le Pennon, ou le Pennonceau effoit l'enseigne du Cheualier Bachelier, sous lequel il conduisoit ses vassaux. Le Cerémonial au chapitre de l'Ordonnance du Roy quand il va en armes, le dit en termes exprés : Après les Pages viennent les Trompettes, après les Trompettes viennent les Pennons des Bacheliers , après les Pennons viennent les bannieres des derrains Rannerets. Et à l'endroir où il décrit les cérémonies des obseques : La quatriesme offrande doit estre d'un cheuel connert du trefaste, & fera monte desfins un Gentil-homme, on amy du trestable, qui portera fa 1. vol. 198. banniere , il eft Bauneret , on i'il elt Bachelier , fon Pennon. Froillatt attribue pa- 141.117. reillement en plusieurs endroits de son Histoire les Pennons aux Bacheliers, 155-161. & fait voit qu'ils estoient armoiez de leurs armes. Quelquefois les grands 4. welchast. Seigneurs portojenten meme temps la bannière & le pennon. Le Cerémonial che de attribuë ce droit non seulement aux Roys & aux Souuerains, mais encore aux Florede 113. Ducs, aux Marquis, & aux Comres, & ajoûte que c'est en cela qu'est la dif- a. w.e. 156 ference d'entre le Comte & le Baron. Mais Froissart nous apprend le contraire, nous reptesenrant diuers Seigneurs qui n'estoient pas reuétus de ces hautes qualirez, qui portoient la banniere & le pennon en même temps : Là effeit Meffire Huë le Despenfer apennou, & là esfeit à banniere & à pennon, le Si-re de Beaumont, Mesfire Huë de Caurelée, & Mesfire Gnillaume Helmen, & à penuon de Latin fans banniere Meffire Thomas Drafton , &c. Memes Georges Châtelain attribuë e.c. vne banniere & vn pennon en même remps à vn Escuier. Il est constant que Cerimon. les Souuerains avoient la Banniere & le Pennon , & à l'égard du Roy de France, fa banniere estoiten la charge du Grand Chambellan, & son Pennon en cel-

Partie II.

auoient la banniere & le pennon en même temps, est que comme ils auoient Calimb te. un grand nombre de valfaux, les Bannerets se tangeoient dans les guerres sous 1.9. 4.

banniere, & les Bacheliers, qui relevoient immediatement d'eux sous son pennon. Le pennon differoit de la banniere, en ce que la banniere eftoit quarrée,& le pennon auoit vne queuë, semblable à ces enseignes que les Latins nominoient Dragons. C'est cette queue que l'on coupoir, lorsqu'on faisoit les Bannerers.

Comme les Bannerets se faisoient aux occasions des batailles, ou de quel-Frag. L vol. c, 115ques entreprises militaires, ce qui est remarqué par Froissart, Monstrelet, Oliuier de la Marche, & autres Auteurs : Il s'en faisoit aussi quelquefois dans les 114, 164 1. 206. ch occasions des festes solennelles, ou des Tuurnois, lacques Valere en son Traité 14- 4- 94 d'Armes de Nobleffe, S'il eft Roy , ou Prince qui fait audit Tourney, & s'il luiplaift rú. 18. 64. tace, Vale. penft faire de grace Chenaliers, & d'un Chenalier un Banneres , pour alors prendre w Ms. banniere. & plus bas : Celui qui liene banniere en Tournoy, on en bataille, doit au Roy

d'armes , on Heranx de la marche , dix liures parifis.

Cette qualité de Bannerct en la personne du Cheualier, le faisoit reconnoître ordinairement sous le nom de banniere, comme on recueille des Auteurs, & particulierement de ce passage du Sire de Ioinuille , où il écrit qu'il accompagna le Roy S. Louys, lui traifieme de bannieres, c'est à dire aucc deux autres Cheualiers portans bannieres: Milites vexilla ferentes, comme ils font nom-Mith. 24- mez par Marthieu Paris, qui font appellez vexillarii dans vne Ordonnance de

min 396. Philippes le Hardy. De la vient le prouerbe vsité en ce temps-là , cent ans banniere, cent ans tiniere, pour marquer la decadence des familles, & je ne fçay To 5. 848. si on ne doit pas rapporter à ce mor de ciniere, ces deux vers, qui se lisent en HA Anh. I Histoire des Archeuesques de Breine : Erat Dacus nobilis (amenine Regalis

Ex matre , fed geniter miles cineralis.

C'est à dire vn Chevalier du dernier ordre. Du Tillet dit encore que la famille des Bannerets, pour marque de prérogatiue & de noblesse, estoit appellée hostel noble & banniere, & que ce ritre est donné à la maison de Saucuses en Picardie, dans vn ancien Arrelt du Parlement de Paris. l'ajoûte à ces remarques que dans vne Ordonnance de Charles VIII. de l'an 1495, pour les droits de geolage, la femme du Banneret y est nommée une Dame Benmcrete.

Ce nom de Banniere estoit encore attribué à la terre du Cheualier Banneret, & estoit ainsi nommée, parce qu'elle auoit vn grand nombre de siefs qui en dépendoient, & par confequent affez de vaffaux, pour obliger celuy qui en estoit Seigneur, de leuer banniere, ce qui est tellement vray, que le titre de Bannerer passoir à tous ceux qui la possedoient, mêmes auant qu'ils eussent esté reuétus du titre de Cheualiers. C'est pourquoy dans les Comptes de Iean le Mire, de Barthelemy du Drack, de Jean du Cange, & autres Tréforiers des guerres du Roy, qui sont en la Chambre des Comptes de Paris, nous y voions les Esniers Bassarets au service du Roy, auec leur suite, composée de Che-valiers & d'Escuiers: mais auec cette difference, que jusques à ce qu'ils eussen esté faits Chevaliers, ils marchoient après les Bacheliers, dont ils auoient les gages & la paye, & estoient nommez par leur nom propre, & non point du titte de Messire, ou de Messseignest, qui n'appartenoit qu'aux Chevaliers. De forte que les terres Bannieres, estoient comprises sous le nom general de Militie, qui se rencontre souvent dans les titres, pour designer les fiefs des Cheneliers, nommez Milites feudeles en d'aurres , & les fiefr de Haubert , pour les raisons que nous dirons ailleurs. Car quant aux fiefs des Bacheliers, c'est à dire des Chevaliers simples, ils semblent estre nommez Baccalaria dans divers tieres du

Cartulaire de l'Abbaye de Beaulieu en Limofin, que j'ay leus, & dont plufieurs Cenff. ont esté transcrits par M. Iustel en son Histoire d'Auuergne, & de Turenne. & Actes Il est encore parle de cette espèce de fief dans les Coûtumes d'Anjou & du De Maire Maine, Quelques Ecrivains Flamans ont donné le dénombrement des terres Bannieres du Comté de Flandres L'Efgener.

Celuy-là donc qui eftoit possesseur d'une terre Banniere , c'est à dite qui

auoit affez de Fiels dépendans pour fournir le nombre de vaifaux fuffifant pour former vn Banneret, & qui auoit esté possedee par des Bannerets, prenoit l'occasion d'une bataille pout deployer, denelopper, leuer, releuer, & met al pofin tre hors sa banniere. Cat les Auteurs se seruent de toutes ees façons de parler. Il y auoit toutefois difference entre releser banniere, & entrer en bauniere. Cat celui-là entroit en banniere, qui se faisoit donnet par le Prince le privilege de Banneret, acause d'une ou plusieurs terres, dont il estoit posseilleur, & qui lui foutnissoient un nombre sufficier de vassaux, pour maintenir cette dignité. Et celui-là lensit ou relensit banniere, qui déueloppoit & déployoit la banniere de sa terre, qui lui estoit écheue de succession, ou qui se faisoit banneret acause d'une retre qui auoit eu letitte de Banniere, & dont il deuenoit possesseut. Nous apprenous cette distinction d'Olivier de la Marche, dont je raplesseut. Nous apprenous cette dimensions of states de la Visiolite, Seigenen de Olin de la porteraja (ci les rettmes: La ver) je Messer Le naps de la Visiolite, Seigenen de Olin de la Sains, relever banniere, & le presama le Roy d'armes de la Toissand or & sedie Messer desse, such fire Louys tenoit en une lance le pennon de ses plaines armes, & dit ledit Toison, Mon tres-redoute & Connerain Seignent , voicy voftre tres-humble fujet Meffire Longs de la Vieuille, iffu d'ancienne banniere à vons sujete, & est la Seigneurie de leur banniere entre les mains de tent aifné, & ne peut, on doit, fans mejfrendre, porter banniere quant à la cause de la Vieuille , dont il est iffu : mais il a par partage la Seignewie de Sains, anciennement terre de banniere, parquoi il vom supplie, conside-re la Noblesse de sa nativité, & les services faits par ses predecesseurs, qu'il vous plaife le faire Banneret , & relener banniere. Il vom prefente fon pennon armoit , suffilamment accompagné de vingt-cinq hommes d'armes pour le moins , comme eft , & doit eftre l'ancienne Coûtume. Le Duc lui respondit, que bien fust-il venu , & que voulontiers le feroit. Si baille le Roi d'armes un conteau au Duc, & prit le pennon en ses mains , & le bon Duc sans ofter le gantelet de la main seneftre , fit un tour au tour de fa main de la queue du pennon, & de l'autre main couppa ledit pennon , & demoura quarre, & la banuiere faite , le Roy d'armes bailla la banniere audit Meffire Loys, & lui dit, Noble Cheualter recenez, l'honneur que vous fait aujourd'huy voftre Seigneur & Prince , & feyen aujourd buy bon Chenalier , & condnifen voftre banniere à l'honneur de voftre lignage. Ainfi fut le Seigneur de Sainsrelené en ban-

walanter le front. 31 ballet le tal d'amie vaccietae an Die, de prist praise racife maise, de la Bom De (an girt in generite de la mais printe, priva vacca teste à la fina die la specie da prassa, de de Laurer mais cappe lefte peans, de demans quart, de la laurer acide miller. Per prise prista la laurer acide miller et demans quart, de la laurer acide miller et demans quart, de la laurer acide miller et demans quart de la laurer acide miller et de la laurer acide de la laure

la permifino da Prince.

Fe trouse que Cett ancer aifon que le vieux Cérémonial a inferé della, que la banniere eft la marque d'innefinare da Bannerer, Joefqu'il dir que le Due reçoit l'innefiture par la Couronne, le Marquis par le Robbi qu'il metoit au doit da milies, je Contre par le Diamant, je Vecontre par la Verge d'or, & les Batons le Elsannerer par la Banniere. Que y que ce qu'il met na -uant de S Marquis & des autres digniters foit fujerà la cenfore, ji eft au moins Emir (31.)

- Condo

constant que le Banneret estoit inuesty de sa dignité par la banniere. Car comme la banniere est une espèce d'étendart, sous lequel les vassaux se rangent, pour aller à la guerre du Prince, il est constant que toutes les inuestitures qui se font des terres, de quelque qualité qu'elles soient, qui donnent le droit à ceux qui les possedent, de conduire leurs vassaux à la guerre, se font toujours faires par la banniere. C'est ce que nous lisons dans l'ancien spent, to- droit des Saxons: Imperator confert cam fleptro, firitualibus, & cam vexillis, faannel | des Taxons: smperauer conjert com property general annel | met liet et fendam vexillivacant per an-m to b v cularibus fenda omnia illustria dignitatis. Nec licet et fendam vexillivacant per an-Art. 1 1 . num & diem non collatum tenere. Et quelque peu après , il nous fait voir que

fous le nom de Fief de Banniere, eitoient compris les grandes Seigneuries auec dignitez : Septem vexillerum fenda in Saxonia funt definita, Ducatus Saxo-Art. 11. 5. p. Miz., Palantia, Marchia Brandeburgensis, Landgrauionasne Turingia, Oc. 11 nomdri. 1. 1. 1. me quelquefois ces grands Fiels vexilla fendatia, quelquefois fenda vexilli. Le los Finda. Droit des Fiels de Saxe les appelle Fendovexilla, ou Fenda vexilla habenia. Et 19 14.54. enfin dans quelques Arrells les terres à Bannieres y font nommées, feude ve-4-7: «Morum, & les Cheualiers Milites vexilles!.

Nous lifons souuent dans les Auteurs, conformément à ce qui est porté Regisser. Nous lifons toutent dans les Autens, commendez & autres grands Fiels dans le Droit des Saxons, qu'en Alemagne les Duchez & autres grands Fiels One Page efforces conferes par les Empereurs par la Banniere. Orthon Euclque de Fri-Lu de ph. lingen dit que la coûranne efforce na la Cour Imperiale, Pi regea per gladism, rala cus prosincia per occidam à Principe tradessum, vol recipiosam. Ce fut done l'utuant Domesta de vigno que l'Emporte Page de la Court de la eet vsage que l'Empereur Henry inuestit son beau-frete du Duché de Bauje-Gnebenen. re, par la bannicre, Cumque hafta signifera Ducatum dedit. Philippes Roy des All. Pf. Romains inucitit en l'an 1207. Thomas Comte de Sauoye de ce Comté, & God ta- autres terres par trois bannieres, juxta priscam Imperii consutudinem. Ce qui av. III.). s'est eneore pratiqué en d'autres royaumes. Car nous lisons que Welphe Marwill Tyr. quis de Tolcane, eousin germain de l'Empereur Frederic I. distribua sept Airender Cotofin La. bus terra feptem Camitatus cum tot vexillucanceffis. Ainli Frederic Roy de Sicile inuestit Richard frere du Pape Innocent 111. du Comté de Sore, per regule 18.1 18.4 vexillum, quod illi transmists. Baudouin I I. Roy de Hierusalem en via de meme, lotfqu'il donna le Comté d'Edesse à Iosselin de Courtenay : comme Apachef. encore le Pape Honorius à l'endroit de Roger Comte de Sicile, lorsqu'il l'insers 1816, uestit du Duché de la Pouille & de Calabre, & le même Roger, lorsqu'il 40 Octobre donna la Principauté de Capouë à Alphonse son fils. Les Contres de Goritie 2.165. receuoient l'inuestiture des Ducs de Venise par vn étendart de taffetas rouge, & les Dauphins de Viennois par l'épée Delphinale, & par la banniere de S. des Delph. Georges. le passe tous les autres exemples qui se peuvent tirer des Auteurs, 16. 19. Qui font de femblables remarques. Ce que je viens de rapporter, fuffit pour 6. 19. utilitéer ce que l'ay mis en auant, que tous les erands Fiefs. font Fiefs de justifier ce que j'ay mis en auant, que tous les grands Fiers, sont Fiers de Banniere, & que la banniere estoit la marque de l'inuestiture de cette espédecif 144. Ø 14. ce de Fiefs.

Quant aux moindres Fiefs, qui estoient ornez du titre de banniere, ils auoient des privileges parriculiers. Car au Duché de Bretagne ils avoient droit de haute justiee, de leuer justice à quatre piliers, & les possesseurs de porter leurs annes en banniere, c'est à dire en vn écusson quarré. En Dauphiné les Bannerets ont pareillement toute justice dans l'étendue de leurs Seigneuries, & le droit de faire visiter les grands chemins, d'auoir Proeureur Fiscal, les confiscations pour erime d'herefie, & autres prérogatives, qui sont remarquées par quelques Iurisconsultes de ces pays-là. Les Bannerets auoient encore le prinilege de cry de guerre, que l'on appel-

le cry d'armes, qui leur estoit particulier, & leur appartenoit privatiuement à tous les Baeheliers, eomine ayans droit de conduire leurs vassaux à la guerre, & d'estre chess de troupes, & d'un nombre considerable de gens d'armes. Mais comme e'est encore vne matiere curieuse, & que l'vsage de ces ctis est peu connu d'un châcun, je reserue à en traiter à fonds dans les Disferrations fujuances.

A l'égard des atmes en banniete, c'estoit vn des principaux prinileges des Bannerets du Duché de Bretagne, & de quelques autres prouinces, comme de celle de Poirou, dont la Courume porte en termes exprés, que tont Sei- pon gneur qui a Comté, Viconté, on Baronnie, (elle designe affez les Bannerets par ces mots) peut en guerre, au armairies, parter fes armes en quarré, ce que ne pent le Sciencur Chastellain, lequel les peut sentement porter en forme d'escusson. Le Traite Manuscrit des armes des familles éteinres en Normandie, que j'ay leu parmy les Recueils de M. Pereife, marque cette difference en deux endroits, 3 tol en ces termes : Le Sire de Maillenille oft d'ancien lignage, & porte les armes de Quernonaille, qui a efté anciennement banniere, & Chief d'armes, & pont ce fons mifes en targe , qui fignifie Bacheler, & Banneret. Et ailleurs , au fujet des armes d'Ermenonuille : Et pour ce que ledit Sire d'Ermenonnille ne a point portées à banniere, laquelle chose il peut faire selon le denis du liure de Monjoie, comme aillenrs eft dit, font mifes icy en targe, qui fignifient Banneret & Betbeler, & fe doinent ainst porter, insques à ce que la banniere en foit releuce. La figure de la tatge est presque quarrée par le bas, & vn peu arrondie par le haut, & senduë aussi en haut au premier quartiet. Ic ne veux pas m'atrêter à ee que Pierre de S. Iulien & la Colombiere ont écrit, que les Barinerets auoient droit de

de S. Hullen et la Commerce constitue de la Commerce de definisée de leurs armes vn Chappellet, ou Cercle d'or, rehauffé de griend, augustieur de la Commerce de la Commerc le double de la paye des Bacheliers. La paye ordinaire des Bannerets effoit Compas A de vingt sols Tournois par jout; celle des Cheualiers Bacheliers, & des Es- 2006 cuiers Bannerets de dix fois châcun, des Escuiers simples de cinq sols, des Gentilshommer à pied deux folts, des Sergens à pied de douze deniers, & De Tille des Atbaleftiers de quinze deniers. En questques Compres des Tréforiers des Legis, p guerres du Roy de l'an 1340. La paye de l'Escuier monté au prix, ç-éth à ûtre au. fut vn eheual de prix, est de sept sols tournois, de l'Eseujer à moindre prix

that it reteats to the rich, the text point bottoms, the fractions in monthly print de einq fols, de Gentilhomme à pied de deux fols fix deniers, & du Sergent & de l'Arbaléttier à pied de quinze deniers. Que lquefois le Roy augmentoir cette folde, qui s'appelloir la grande paye, & alors il declatoit qu'il n'entendoir pas qu'elle pallat pour gages, mais pour vne maniere de preft, comme il fit en l'antre ou pout vne gtace, comme il est énoncé au commencement du compte de lean du Cange de l'an 1340. dans lequel on compte par jour aux Chenaliers à Banniere trente fols tohrnois, aux Chenaliers Bacheliers 15. fols T. à l'Escuier monté for chenal de 25. liures , & au desfus, 7. fols 6. den. à l'Escuier monté fur cheual de prix dessous 25. liures , 5. fols T. & à chascun Sergent de pied 2.

Ie pourrois fermer cette Differtation pat les Bannerets d'Angletetre, que plusieurs Auteurs estiment estre les memes que les Bannerers de France, sein mais parce que c'est vne mariere, qui est hors de mon sujet, & que d'ailleurs d'est. elle a effé trairée par deux (gauans Autours Anglois, Spelman & Selden, je dier, Ti-croy qu'il fuffit d'y remoyer le Lefteut, outre que pout-efter l'occasion se spin-es-préemers d'en dire quelque chose ailleux. Le dernier a aussi raire dock- 1-4. ment à son ordinaire « des Bannerers , b & des Ficfs de Banniere.

· Seld, s. part. c. 5. 5. C9.1.5

14 4

## DES GENTILSHOMMES DE NOM or & Armes.

#### DISSERTATION

A s a l'état de la condition de la Nobleffe, il femble qu'il n'ya aucune l'ing prérogatiue, qui deue l'en plus que l'autre, qu'il en fil ent éconde du l'ing prérogatiue, qui deue l'en plus que l'autre, qu'il en plus il l'enternant l'autre de finne de finne de finne de finne de finne de l'enternant pui puit le de finne de consider et seigneurs de hautre extradion, cé dont la Nobleffe doit entrer en consideration, comme dans les orders de Cheualeris, on a define qu'ils finfeir reuérus de eere quisité. Philippes Duc de Rourgogne en l'Ordonnance de l'Ordrede els Tojon d'or, veut que les terrents. Écheualeris qu'il y feront admis, joins Gatilshommes de nom & d'armes sans reproche. Le Roy Louys XI. en l'établiffe-Big. Luc. ment de l'Ordre de S. Michel; Ordonnons qu'en ce présent Ordre y aura trensefix Cheualiers, Gentilshommes de nom & d'armes fans reprache, dont nous ferons l'un, Chef & Sonuerain, &c. Le Roy Henry III. en l'art. 15. de celui de

l'Ordre du S. Esprit, veur que ceux qui y entreront soient pareillement Gen-tilsbommes de nom & d'armes de trois ruces pour le moins. L'Ordonnance de Orddenleis Blois veut que nul ne foit pourneu aux Effats de Bailly, ou de Senefichal, qui ne fois Gentilhomme de nom & d'armes. L'Ordonnance de Moulins & celle d'Orbeans requierent seulement qu'ils soient Gentilshommes. Cette façon deparler se trouue encore souvent dans les Auteurs. En la description du Tournoy, qui se fit à Nancy le 8. Octobre l'an 1517: il est specifié que les Tenants estoient fix Gentilshommes de nom & d'armes, tous de la maifon du Duc de Lorraine. Froiffart: Eftes-vone noble homme de nom & d'armes. Et ailleurs, Ils perdirent enniron foixante Chenaliers & Efcuyers , tons de nom & d'armes. Dans Fruit.4. Monstrelet, Genilshammes de nom & d'armes sans reproche. Dans le mé-witatat me Froislatt, Cheualier du Royaume de France de nom d'armes, & de nation. vol.s.2.9. nobiles in armis, en vn Arrest du Parlement de Grenoble de l'an 1496. Gentil-Guide Page homme d'armes, dans Monstrelet. Tous lesquels termes fignifient un veritable Gentilhomme, & auquel on ne peut reprocher aucun defaut en sa noblesse. Froissart voulant designer un bon François, l'appelle François de nom O d'armes; dans l'Histoire du Mareschal Boucicault, Renommez de nom O d'armes. De toutes ces remarques je veux conclure que les Gentilshommes de nom be d'armes ont quelque chofe qui les releue pardeffus le commun. Car en vain on demanderoit ce titre, s'il n'estoit pas plus eminent que celui de la fimple nobleffe. Mais comme il y a plusicurs opinions sur ce sujet, il est à propos d'en faire la déduction, & de les discuter toures, auant que de m'en-

gager plus auant für cette matiere. Jean Scohier en son Traitté de l'état & comportement des armes, estime que ceux-là font Gentilshommes de nom & d'armes, qui portent le nom de quelque Prouince, Ville, Bourg, Château, Seigneurie, ou Fiefnoble, ayant armes particulieres, encore bien qu'ils ne foient Seigneurs de telles Seigneuries: & für ce fondement il forme pluficurs questions. Mais je ne vois pas quelle est la prétogatiue, ni l'eminence de cette Noblesse pardessus les autres. Car combien y a-r-il de familles releuées qui n'ont point le nom d'vne terre, & lesquelles pour cela ne laissent pas d'entrer journellement dans les Ordres de Cheualerie, & d'estre admises aux grandes charges, où cetre qualité est requise ? Auoir le nom d'une terre, ne releue pas la personne ni la noblesse.

Cir. Se'g. 40. 1411 Mitten IS 4n. 1.

d'Orleans La Celen Theory dbesa. H. 2 6. H. vel, cb. 6. Manfrel. Freif. t.

Vn Duc, ou Comte, qui tirera son extraction d'une personne anciennement annoblic, & qui n'a jamais porté le nom d'aucune terre, se laissera pas d'entrer dans les Ordres de Cheualerie, & de passer pour veritable Gentil-homme.

D'autres tiennent que les Gentils-hommes de nom & d'armes font ainsi ap- Iem Chen. ellez, non acause des armoiries, mais acause des armes, dont ils font pto- " fes item fession; pour les distinguet disent-ils, des Cheneliers en Loys, qui sont ceux de nt. 40-419. la robe, que le Prince a honotez du titre de Cheualerie, & qui ne font aucun profit sul métiet des armes. Il est parlé de ces Cheualiers en Loix dans Froissart, Mon- 4.158. firelet, d'Argentré & autres. Mais qui se persuadera que ç'ait esté la pensee 4.00/e.14. des Fondateurs des Ordres Militaires, & des Rois qui ont fait les Ordonnan- vol. p. 105. ces, de restraindre la seule Noblesse à l'espée. D'ailleurs pourquoy qualifier 4, 14).4. tels Gentils-hommes de nom, comme si cette adjection faisoit & ajoutoit quelque degré à la noblesse de sang.

Il y en a d'autres qui croient que les Gentils-hommes de nom & d'armes s'apple les font ceux qui portent les armes affectées au nom de leur famille, s'ans toutefois sante. que cette qualité les mette au dessus de ceux que l'on qualife simplement Gentils-hommes : cette adjection de som & d'armes , n'eftant que pout designet vne Noblesse bien fondée, & sans teproche, dautant qu'entre les preuues, dont vn Gentil-homme se sert pout prouuer sa Noblesse, il y en a vne par laquelle il justifie que le furnom & les armes qu'il porte, ont esté portez par son pere, son ayeul, & son bisayeul. Et il semble que c'est là le sentiment d'André Ducheine, lequel écriuant de la Maison de Du Pleffis, & parlant du Car- 4 de clos dré Ducheine, lequel écrimant de la Maison de Du Plessis, & parlant au lat-dinal de Richelieu, dit ces paroles, il estés asse lobs des armes de se maison, respective de la maison et respective de la region de la respective de tonsjours portées & retenues jusques à present, auec le mesme surnom de Du Plessis. De forte qu'à jufte titre il doit participer à la gloire, & à la renommée de ceux qui c. s.p.p. ont ellé reconnus de conte antiquité pour Gentils-hommes de nom & d'armes. Et en l'Histoire de la Maison de Bethune, Les ermes en ermeiries font si propres, & si

essentielles aux Nobles, qu'il n'y a qu'eux qui puissent justement en porter d'où vieus que pour exprimer la vraie noblesse , s'on dit ordinairement qu'il est Gentil-homme de nom de d'armes. Quoy que cette opinion ait quelque fondement en apparence, toutefois s'il m'est permis de m'en départir, sans blesser l'autorité d'vn Auteut si judi-cieux, & de ceux qui l'ont embrasse, je tiens qu'il est plus probable que l'on

appelle Gentils-hommes de nom & d'atmes , ceux qui peuuent justifier leur noblesse, non seulement de leur estar, c'est à dire par leur pere & leur ayeul en faisant voir qu'ils ont tousjours saie profession de noblesse, qu'ils ont este reputez Gentils-hommes, & que le nom & les armes qu'ils portent , ont esté portez par leurs pere & ayeul , qui est la forme otdinaire de justifier vne noblesse simple; mais encore par les quatre quartiers ou lignes. Cecy se faisoit en montrant que leur ayeul & ayeule paternels, ayeul & ayeule maternels estoient nobles. Ce qui se ptouue pat le plan de la Genealogie, & par les armes des ayeuls & des ayeules , tant du côté paternel que maternel. Dautant que les armes estant les veritables marques de la noblesse, puisqu'elles n'ap-partiennent qu'aux nobles, celuy qui peut justisser dans sa Genealogie que ses ayeuls & ayeules pacernels & maternels ont porté des armes ou armoiries, il s'enfuit que ces ayeuls & ayeules font nobles , & partant qu'il est forty & islu de parens nobles de quatre diuerfes maifons, qui est ce que nous appellons lignes.

Ie m'explique, & dis qu'il est necessaire à celuy qui se dit Gentil-homme de nom & d'armes, de justifier la noblesse de ses ayeuls & deses ayeules, tant du côté paternel que maternel, qui sont quatre personnes; dont la première est l'ayent paternel duquel il faut prouure la nobleste, pour justifier que ce-luy qui est sisu de luy est noble de nom, c'est à dire de son chef qui est desgné par ce mot: car faifant voir qu'avant porté le même nom que son aveul,

qui eftoit noble, il s'enfuit que lny, qui en est issu, est pareillement noble. Et afin qu'il puisse d'abondant sedire noble d'Armes, il luy est necessaire de prouuer que son ayeule paternelle, son ayeul & son ayeule maternels estoient nobles: ce qu'il fera en justifiant qu'ils ont porté des armes ou armoiries. Et alors il luy scra loisible de faire apposes à son tombeau, & par tout ailleurs, outre ses armes, celles de ses ayeuls & ayeules, dont il est descendu, & de prendre qualité de Gentil-homme de nom & d'armes.

La Celoni se. 1. du

Cocy semble eftre expliqué par René Roy de Sicile aux Statuts de l'Ordre du Croissant qu'il instituale 11. jour d'Aoust l'an 1448. où il declare, que Nal ne pourre eftre recen , ne porter ledit Ordre, finon que il foit on Prince, Marquis, Comte , Vicomte, ou iffu d'ancienne Chenalerie, & Gentil-homme de fes quatre lignes, & que fa personne foit fans vilain cas, & fans reprache. Termes qui font synonymes, & ont même force que ceux qui font couchez dans les Sraturs des au-tres Ordres militaires, & dans les Edits de nos Rois cy-deuant rapportez, feauoir que nul ne fera admis aufdits Ordres, s'il n'eft Gentil-homme de nom & d' Armes sans reproche. Les Starues de la l'arretiere le disent plus clairement, expliquans cos termes , Item eft accorde que nul ne fera eften compagnon dudit Ordre, s'il n'eft Gentil-homme de fang, & Chenalier fans reprache. A la fuite desquels mots font ceux-cy pour explication: Et quant à la declaration d'un Gentil-homme de fang , il eft declaré & déterminé qu'il fera extrait de trois descentes de noblefu ses , à scauoir de nom & d'armes sant du costé du pere que de la mere. Fr. Modius

n. . de Maginal. L. parlant de ceux qui pouvoient se trouver aux Tournois, décrit ainsi cette No-Maginal. L. blesse de nom & d'armes: Quisquis recentioris est note nobilis, & nontalis, vs à firpe nobilitetem suam & origine quatuer saltem generis auctorum proximorum Gentilitiu insignibus probare posses, is quoque ludis bis exesto.

Or cen'est pas sans raison que les Rois, & les Chefs ou Instituteurs des Or-dres militaires n'ont voulu admettre à ces Ordres & aux plus hautes charges de l'Etat, que ceux qui estoient nobles à bon titre, & sur lesquels il n'y avoit aucun reproche, soit en ce qui concerne la personne, soit pour la naissance & l'extraction, en vn mot, qui estoient Gentils-hommes de nom & d'armes: dautant qu'en France on a tousjours tant fait d'estime de la Noblesse, qu'il n'estoit pas permis aux Gentils-hommes de prendre alliance ailleurs que dans les familles nobles , à peine de décheoir des principales prerogatives qui appartenoient aux Nobles, & d'estre notez en quelque façon d'infamie. Ce qui a eu lieu dés le commencement de la Monarchie, les François n'ayant pas voulu admettre au Royaume d'Australie les enfans du Roy Theodoric, Quia erant materno latere minus nobiles, & ce fujuant les premieres loix des Saxons & des

peuples Septentrionaux, dont parlent Eguinhart & Adam de Breme, qui ne souf-het Froient point que les Nobles prissent aliance ailleurs que dans des familles nobles: Generis gasque en Noblestaj sur presidiffmam euram babentes, me s'aci-Rolls elleran gestim ved fils fiferen usanistis infell project of fueram, tearings fils finding registration ved filser constitution fils. Quatare jetus differentis generate fuera central fast. Quatare jetus differentis generate and la capital, Rebillium filitate, theorem, libertenem, of jerasma of levels francis francis ved selection filserate differentis generate francis termines transjeta. At helits Nelsia mellin adaes versus of liber liberas, liberta coloniques liberta, of & fernus ancilla. Si verò quifiam horum fibi non congruentem , & genere preftantiorem daxerit vxorem , cam vitz fue damno componer. Ainfi les luifs, les Samaritains & les Iberes, ne permettoient à aucun d'eux de prendre alliance dans les nations étrangeres : tant ils faisoient état de la leur , laquelle ils ne vouloient point eftre mélangée d'autre fang, que de celuy qui le premier leur auoit donné l'estre. Cette estime que l'on a fait en France des alliances par femmes est fondée sur la raison naturelle, daurant que les enfans estant prom creez de l'homme & de la femme, & par consequent prenans les qualitez de Treil. I'vn & de l'autre, ils participent ordinairement à leurs bonnes ou mauuaifes in-

has a clinations. Car comme les nobles font proctéez d'un fang plus éputé, & qu'à

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

raifon de leur nourriture & de leur educarion ils font portez au bien & à l'honneur par vne pence naturelle, il ne se peut presque faire autrement, que leurs enfans n'ayent parr à ces Bonnes inclinations:

Fortes creantur fortibus & bonu, Eft in junencis, & in equis patrum

Virtus : nec imbellem fergees

Progenerant aquile columban C'est pourquoy Sidenius a raiton de dire , Eft quidem Princeps in genere mon- Siden. L 4. frande partie paterna prategatius, sed tamen multum est qued debemus es matribus. 7:11
Au contraire les enfans qui naussent de ces conjonctions inégales, participent aux inclinations baffes & viles de leurs peres ou de leurs meres, qui n'ont point de naiffance & d'extraction, foit qu'elles paffent auec le fang dans leurs perfonnes, soit que l'education qu'ils contractent dans leur enfance en imprime insensiblement les earacteres. Mais la principale raison qui a donne sujer d'interdire equilement ces fortes d'alliances roturieres aux Gentils-hommes, a esté parce qu'ils auilissoient par là la Noblesse & le Justre de Jeur famille. C'est celle que Theodose rend , lorsqu'il défend aux femmes nobles d'é- Non Thom poufer leurs efclaues, Ne infiguium familiarum clara nebilitas indigni confertii de mulunk pouler leurs etclaucs, Ne infiguium gamisiarum ciara movinias imuigni conjorzis que fe pro-fieditate vilestat. & quod filcudore furficar Senatoria generoficacis obtinuerat, con- feu postatha vilissime societatis amittat. A quoy est conforme ce que la loy des Wifigoths dit à ce sujet: Generofa nobilitas inferioris tachu fit turpis, & claritat ge- 4, m. 7 neris sordestis commixtione abjetts conditionis. C'est ce qui est appellé dans la 5.17. Chronique d'Autriche, depresso genera , & par nos François, abbaissement de Chr. Ange. lignage on de mariage.

Ce que j'ay auancé des Gentils-hommes qui se mesallioient, est tellement vray, qu'à peine on reputoit nobles ceux qui prenoient des alliances roturieres. Les termes du vieux Cerémonial au chapitte des Obseques, le sont assez voir, con où aprés auoir dit que les quatre cierges qui se mettoient aux quatre coings Ms. du cercueil, armoiez des efcussons & des armes des quatre lignes, devoient estre portez par les plus proches du lignage, dont son lesdites armes; il ajoùte ces mots: Et par les armes, & cenx qui portent les tierges à l'accompagner, est togneu les quatre lignes se sous, dont il est dessendu, & quelque ancienneté qu'il ait felon le lignage de quatre lignes il don effre honore. Carquand homme a prins ligne de quatre lignes en la maniere susdite, il se pent dire Gentil-homme, & a qui noblesse appartient. Et se un noble homme d'aucienneté est issu aprés sa noblesse de quatre lignes non nobles , c'eft à feausir de celle de \* lefte & de fufelle , & de mere, il ne fe deuroit plus nommer Gentil-homme; & pour cette caufe tont noble homme doit defirer à foy marier à noble lignie. Car fe ce n'est en celle fante, sa lignie fera tousjours dite noble, quelque chose qu'elle face, combien que le noble homme de sa nature

doit tousjones faire nobles anares, on il fait honte à fa naune. D'où il est arriué que tels Gentils-hommes qui auoient ferligné, pour vset Manfral. du terme de Monstrelet & de Georges Chastellain , c'est à dire qui auoient 1 100 0.44 pris alliance en maifon roturiere, encore qu'ils confernatient le ritre de noblesfe, & en cette qualité fussent exempts de tailles, & d'autres sublides , ausquels inn e. .. les roturiers sont sujets, ils ne pouuoient pas toutesois aspirer aux dignitez eminentes, ni se trouuer dans les assemblées des Cheualiers aux Tournois, ou ailleurs, quoy que leurs enfans peuffent paruenir à l'ordre de Chevalerie. Car che na fuiuant les établiffemens de France selon l'vfage du Châtellet de Paris, 5'vas bom de grant lignage prenoit la fille à ung villain à femme, fi enfans porreient bien ellre Chenalier par droit, se il vouloient. Ils estoient memes exclus de toute compagnie de noblesse, & il leur estoit désendu de se trouver aux Tournois, ainfi qu'il est formellement exprimé dans le Trairté que René Roy de Sicile a fait fur ce fujet; où il est porté qu'aprés que tous les Cheualiers & les Escuiers, qui se doiuent présenter pour combatre aux Tournois , sont arriuez dans la ville où ils fe doiuent faire, Ils enuoient dans le lien de leur affemblet , qui eff Partie II.

ordinairement un Cloiftre, leurs bannieres, heaumes, & symbres : & là font rangen par le Roy d'Armes: puis vienvent les luges du Tournoy auec les Dames, les Chenaliers , & Efiniers pour les vificer , un Herant en penridinant , nommant tont hant les noms de ceux à qui ils apparsiennent; afin que s'il y a quelqu'un qui ait mesdit des Dames, ou commis lescheté ou crime for le denonciation desdites Dames on Cheualiers ,le Chenalier tournoiant foit puny felon l'exigence du em , & empefché de tournaier. Le Roy René tapporte trois cas, outre le premier qui touche l'honneur des Dames, qui meritent punition: Le premier est quand vn Gentil-homme s'est trouué faux & mauuais menteur en cas d'honneur; Le second, quand il se rrouve vsurier, & le troisième, lorsqu'il s'est rabaisse par mariage, & s'est marié à femme toturiere & non noble. Desquels trois cas les deux premiers de principaux ( ce sont les propres termes du Traitté ) se seut point remissibles, ainçoù leur doit-on garder au Tunrnoy toute rigueur de justice , se ils sont si sols & si outreenyden d'eux y trouner, après ce que t'on leur aura notissé & bouté leur beaume à terre. Eftant à noter que s'il vient aucun au Tournoy qui ne foit point Gentilhomme de toutes ses lignes, & que de sa personne il soit vertueux, il ne sera point batu de nul pour la premiere sou stars seulement des Princes & grands Seigneurs, lesquels sans luy malfaire, se joueront à luy de leurs espées & masses, comme s'ils le vousiffent battre : & ce luy fera à tousjours mais attribué à grand honneur à luy fait par lestits Princes & grands Seigneurs , & fera figne que par grand bonte & veren il merite d'oresenauaut eftre du Tournoy: & fans ce que on luy puisse jamais en rien repronner fon lignaige en lien d'honneur où il fe tronne , tant oudit Tourney qu'ailleurs , & là aust pourra porter tymbre nounel, ou adjoufter à ses armes comme il voudes pour le maintenir ou temps aduenir pour lay co fes hairs. Nous apprenons de ce passage que la peine que l'on faisoit soustrir à ceux qui ne s'estoient pas bien comportez dans les Tournois, estoir d'estre bastonné, ou d'estre mis à la ba-Mais. Pa cule, terme qui vient de Batulas. Mathieu Paris parle de cette peine pratiquée

mp. 100. dans les Tournois, en plusieurs endroits de son Histoire.

Quoy que ces mariages fussent permis par les loix Canoniques, neantmoins les loix ciuiles & politiques, ou plutôt les viages introduits par vn commun consentement de la Noblesse, ont établi des peines pour les empescher. Parmy les Wisigoths, vne fille Noble, qui s'estoit mesaliée, 2na honestatu sua oblica, persona sua non cogitant statum , ad inferiorem forte maritum denenerat, Manh. 700. Perdoir la fuccellion qu'elle auoir eue, ou deuoir auoir de son pere, & estoir A. 1815. C. Perdoir la fuccellion qu'elle auoir eue, ou deuoir auoir de son pere, & estoir B. 1816. Par exclue de celles de ses freres & sœurs. Par eette raison il n'estoir pas permis ASifer de aux Barons, qui auoient la garde-noble des filles des Gentils-hommes, de NIFE 1190. les marier qu'à des personnes nobles, & ne pouvoient pas les déparager sans en-tre du courir la peine qui estoit ordonnée par les Statuts, & particulierement pat cein e.m. courir la peine qui estoit ordonnée par les Statuts, & particulièrement pat ce-Etinie, fish. luy de Metton en Anglecterte, dont il est partie dans Littlecon, & dans les loix Et. ann. des Barons d'Elcosse: Haraches moritenant fine disparajante, ains qu'il est porte

on c. 21. dans la grande Charte des Franchifes d'Angleterre.

De ces remarques il est vray de dire , qu'en France on n'a jamais reputé 6. Indiana pour veritables Gentils-hommes, que ceux qui estoient Gentils-hommes de nom & d'armes, c'est à dire de quatre lignes. C'est certe noblesse que Pierre Hill.1641- de S. Iulien en ses Messanges paradoxales qualifie , à proprement parler; Noblesse de nom & d'armes , laquelle il foustient ne teceuoir ni le plus ni le moins : Vn Gentil-homme de cette maniere , quoy que pauure , n'estant pas moins Genril-homme qu'vn Seigneur riehe & opulent, non plus qu'vn Roy n'est pas plus Roy qu'vn autre, quoy qu'il foit plus riche: l'étendue de pays qui est sous sa domination, ne le faisant pas plus ou moins souuerain. Ce sut là la penfée du Roy Eumenes, lequel bien qu'il n'eust plus qu'vn château en son pouvoir , toutefois quand il fut question de capituler auec Antigeniu

Roy d'Afie, qui vouloit auoit la prerogariue d'honneur sur luy, il fit réponse

qu'il ne reconnoîtroit jamais plus grand que foy, tant qu'il auroit l'espée au poing.

Pour conclure ce discouts, & justifier par d'autres autoritez ce que je viens d'auancer de la noblesse de nom & d'atines, je ne puis pas mieux appuier cette opinion, que par les expressions dont on seseruoit, il y a deux cens ans, & plus, pour marquer vne veritable nobleile. Georges Chastellain Histo- an riographe de Philippes le Bon Duc de Bourgogne, en la vie de Messire chest. es Iacques de Lalain, voulant designet un homme veritablement noble, se this se fert de diuerfes façons de parler, mais qui difent toutes la même chofe. Les elle En fa Preface, Noble venant de toutes lignes , & procreé de droite ligne comme de 14. 170. pere à fils. Au Chap. 32. Gentilhomme de toutes lignées, & sans reproche. Au Chap. 33. Chenaliers & Escuyers, nobles de quatre lignes, sans nulle villaine reproche. Au Chap. 34. Chevalier partant de bonne maison & san reproche. Et plus bas, sans austr jamais fait faute mille. Au Chap. 60. Nobles de toutes lignes, & fan reproche. C'est ce qu'il dir ailleurs en termes plus ordinaires, Gentilbomme, noble, Cheadier, Efayer de nom & d'armes, qui font qualice & condi-tions, que l'on requeroit en ceux qui se présentoient aux Tournois, & dont ils estoient obligez d'apporter attestation bien & deuëment expediée & si-gnée par le Seigneut, duquel ils estoient sujets, ou de ses Officiers. Ce qui se pratiquoit particulierement lorsque les Gentilshommes alloient aux Royaumes & aux Prouinces éloignées, où leut Noblessen'estoit pas connue, comme I'on peut remarquet en cette Histoire.

#### DV CRY D'ARMES. DISSERTATION XI.

P+1. 13-

Es Coûtumes particulieres & les loix municipales qui ont défeté aux aînez la prérogariue de porter les pleines armes de la famille, dont ils sont issus, leur ont presque toutes attribué en même temps, le cry d'armes, comme une dépendance de l'écu d'armoiries, auec lequel il est ordinairement placé, tant aux tombeaux & autres lieux, qu'en leuts déchiffremens & blazons faits par les Herauds. Les Coûtumes de Troyes, de Chaumont, de Bat, & de Sens Troyes et y font formelles, & portent en termes exprés que le nom cry & armes de la 14. Con maifon appartiennent à l'aifné. René Roy de Sicile en ses statuts de l'Ordre du mon en s. Crosslant par lui institute le onzième jour d'Aoust l'an 1448 ordonne en .vy. sus tre autres choses que dans l'Eghie Cathedrale d'Angers sevont posez m. 182. «Als grants sobleaux debs it de hauteut de parte pied su saniras, for lesquet inten un talle freun les armes auce les symbres & est d'un deasur des Cheualiers & Esparen de trues un la commentant de la commentant de l'une production de la commentant de la commentant de l'une production de la commentant de la commentant de la commentant de la commentant de l'une production de la commentant de la com l'ordre. Oliuier de la Matche en la préface sur ses Memoires joint aussi le diene. 77 furnom auec le cry, & commencerons à cette tres hante & renommée maisen d'Au Olimer de firiche, qui est vostre surnom, vostre cry & premier eitre. La Chtonique de Flan- la Merin Chen de dres se sere du rerme de Relever le ery, c'est à dite le nom & les armes d'une Flore et. famille, à l'assembler sut occi le Sire de Beaujeu, par trop hastinement assaillir set annemis e mais Guichard son frere releua le cry de Beaujeu. Plusieurs ont ignoré l'origine, l'vsage & la fignification du cry d'armes, & ceux qui en ont tou-ché quelque chose, n'en ont pas écrit assez exactement : ce qui m'a porté à en faire la recherche, & de rapporter en cet endroit ce que les Liures m'en ont appris.

Le cry d'armes n'est autre chose qu'vne clameut conceuë en deux ou trois aroles, prononcée au commencement, ou au fott du combat & de la méparoles, prononce au commencement, ou au rott ou comune ce us a me-lée, par vn Chef, ou par tous les foldats enfemble, faituant les rencontres & les occasions : lequel cty d'armes ethoit particulier au Général de l'armée, manier de les occasions : lequel cty d'armes ethoit particulier au Général de l'armée, manier de les occasions : lequel cty d'armes ethoit particulier au Général de l'armée, manier de la chapte trope. Il est districtement exprimée par les Auturus La - Manier, tins, estant appellé Bellion clamer par Paul Diacre, & Robert le Moine ; 81-41-41-41. gnum militare par le même Robert, & par Guillaume de Tyt : Signum clame- Tyrus.

Partie II.

samed, a vi dum Raymond d'Aglies : Signem exclamationi dum Foucher de Chartres, impliente Signem delicem dum Guilleris: Signem affirma dam Radicio; Signem affilmation de la companio de Malmechary : Signem filmente dans Gilion de Paris, dominate Tackelon, Co Ordici Vistal, Sporklam dans Contand Abbé d'Oligere ; Sawar and de la companio del la companio

Vv. Mal. Chaîtel estrie por s'ensagne esbaudir.

dis raif.

S'enfagne erie, Cheneliers ferez 3.

Ordenie, La Chronique MS. de Bettrand de Guelclin:

Chafens erie s'enfeigne, fans eftre recreans.

Chaftens crie s'enfeigne, fans epre recrea Tadab I.1. En vn autre endroit, p. 140. Aboutf. En l'élisor fe feri, fi com liftoire crie, prevuil, ni-Aust une gens qui fout de la partie,

org.

Auec une gent qui font de le partie,

Will, bis.

De la gent aux Anglois, & leur enfeigne crie,

Froissart & quelques autres Auteurs vsent encote de ce mot.

Comme le bruit & le insunanze que le ronnerre fais dans les nuité, en mine compa que le carrena de la Souder vient à fe lancer fai la terre, ajouie beatcom la Vétonnement que comprose a coliume de formes dans les égiris it fuit les poufices aux est ellegrefite, augmentent l'éfroy de l'épousante des une partie de la companie de la companie de la companie de l'épousante de un les poufices aux ellegrefite, augmentent l'éfroy de l'épousante de mis, qui les prenners pour des preuses induirisbles de couragele fisience au contraire ellant ven marqué de cristine, a lapselle a dits d'un anées Auteur contraire ellant ven marqué de cristine, a lapselle a dits d'un anées Auteur contraire ellant ven marqué de cristine, a lapselle a dits d'un anées Auteur produit de la companie de la companie

autre, contraire c'han von metapes de craines, laguelle au dire d'un ancien Autreu de la langue. Cet le pourspoy Caton, su a rappert de Plutraque, l'un en cure les petichions d'un bon Goldar, voulent qu'il full non feuelment hardy. Es groupe de la main pour l'execution, mis encore que fon wifage, de parte de l'effiny dans le ceur de fon enneuvy, c'et lh a taiden pourspoy les blumines de l'effiny dans le ceur de fon enneuvy, c'et lh a taiden pourspoy les blumines un suitant sont appelle par l'Homere, des è gird, Mail l'experience a fair re-

Name.

vallans font appellet par Homere flosi éyalt. Aufil Freyelence a fair tem Tele monifer que lescri des foldats, mêmes asant la mêle, on mis plutieurs fois les canemis en fuire: & a fair que prefique toutre les nations du monde (£11), not commencé les bacailles par la fuire au frent marque de Cott. Noque fair de la fair que par la fuire de la fair antiquitar inflitamen (§ 10 fgra vadique contineras, clamerimque valuer) de la fair antiquitar inflitamen (§ 10 fgra vadique contineras, clamerimque valuer) de la fair antiquitar inflitamen (§ 10 fgra vadique contineras, clamerimque valuer) de la fair contineras culturas de la fair contineras de sudar contineras. Les Li-

Addissis ures des anciens Auteurs, tant Grecs que Latins, sont remplis de semblables positifs observations qui ont esté ramasses par ceux qui ont écrit sur la Politique de

Orientations qui one eter animetes par ecus, qui one etar fun la l'omique un lanconum, l'été si n'elloient pas toûjours des voix incertaines, & confufes, mais foulement de acticulées, & qui confificient en la prononciarion de quelques most, par

l'Equels les foldats s'excincient les vrus les autres à faire quelque altion de gestaid, in confeix (\*Lumar primitiques/montaine, dans Sallinfe, lequel qu'et plu out cert cui f. lut. risión appellé des Grecs «Seas-monds. On remarque que les Germains & les «Anta-la dello de la competit de

Men Le lais, qui finiant Ammia Marcellin charolente en vers su fon de la lyte, le alicios versuodes de leurs Rois de de leurs ancher. Taciepathandes Germanis, Sau illi people cemina, person neles gene Roilinn versa; correlator me dem asima, face illip people cemina, person neles gene Roilinn versa; correlator me dem asima, face illip people for cas appearantes internation archivalente per personal de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio

lois, les Romains ont rétenu le mot de Berthins, pour fignifiel le cry des foldats, auant, ou dans la mélée : encore qu'il paroille que Vegéce femble lui donner le nom de Bertins, acauste de la ressemblance de ces cris aux mugisimmens que les Elephans font ordinairements. Clauser extrem gene Barriam vacata, prins sua dies attille, quin mistrarespe le prascrit imporitame num cel
ignaturam qu'ociferni de lange, com hojtes magis terretaites, fi can selema illutionness herres autorifierni. Cette colonique de channet les louisages des grands
hommen densant les combaus, y'est encoure conferuée fous non Rosis François,
parties de la combau, y'est encoure conferuée fous non Rosis François,
parties qu'est parties de la combau s'est de la combau s'est parties de fableurs. Colland, s'est est annuel validate
palaidents François : Guillaume de Malmocherry parlam de Guillaume le Bis et a vier.
Palaidents François : Guillaume de Malmocherry parlam de Guillaume le Bis et a vier.
Trime viri exemplem pegaturare statedent : lacimantépes Del sactile parlam vavente mont entre la combat : Trac Cantiless Estalmá sichestas, vente de servitime viri exemplem pegaturare statedent : lacimantépes Del sactile parlam vavente mont de la combat : la combat de la

Tel donc a efté l'vsage des eris de guerre composez de quelques paroles, qui potroient les foldats à la valeur, & les excitoient à fondre genéreusement sut leurs ennemis. Mais les Chrétiens qui ont toujouts teferé le succés des combats à Dieu seul, qui dans les Prophetes se dit si souvent le Dieu des armées, & qui donne les victoires & les triomphes à qui il lui plaift, laissans les coûtumes des Payens, inuentérent des cris d'armes composez de quelques mots conçus en termes d'inuocarion, qui estoient profetez par tous les foldats au même temps que le fignal de la bataille estoit donné. Ce qui semble auoit efté mis en vfage par le grand Constantin, aprés qu'il eut embraf-fé la veritable religion; Eusèbe temarquant qu'il enjoignit à ses soldats d'inuoquer Dieu dans les occasions de la guerre; il leur prescriuit memes cette de vite priere, qui est rapportée par le même Auteur; à ubes adaude 910, à Ban. Conf. 1. 19 And yracitosthe, or Corto, mareningifa, who ore wis rives regulfa, &c. Nons fee - Conf. p. uens que vons eftes le feul Dieu, nons vous reconneissons pour Roy, nous innequens 461. voftre aide, c'eft vons qui nous anez donné les victoires, &c. Cette louable coutume continua depuis en la personne de ses successeurs, & genéralement de tous les Princes Chrétiens, qui ne siutoient jamais aucua combat, qu'ils n'eusseurs paparaunt inuoque l'affishance du Dieu des armées, & que dans les commencemens des batailles ils n'eussient fait proferer à tous leurs soldats son faint nom. Anne Comnene racontant le combat que l'Empereur Alexis fon Lapay. pere liura aux Scythes, dit qu'au même temps qu'il eut fait sonner la trompette, ses soldats, auant que de commencer la méléc, inuoquérent tout d'v ne voix le Tout-puissant, me s'amzares se s'ates que que con s'impalasolguso: Christi Alien, 15, innocata elementia. Dans Albert d'Aix, & Gansherus décrivant l'armée de l'Em- Le Ganter, L. Ganter, L.

peteur Frederic Barberouffe, lorsqu'il passa en Italie, Sie pulchro fulix acies instructa tenere, Carmine belligero, longéque sonancibus hymnis

Daisson fils polici spen.

Oney que ce cris fuffenz pour le plus founces disferens en paroles, ils ècollèment soulisaires perfeixants forche qu'il fate rend ann les combasconfinentes multimars perfeixants forche qu'il fate rend ann les combasconfinentes multimars perfeixants forche qu'il fate rend ann les combasconfinentes multimars perfeixants forche qu'il fate rend ann les combasnemy, il y en nit ru qui crie à haute voir, fairly, qu'ile, & que tou les foidant repondent runaimenneme, qu'il. Le même Emperer termiograg qu'il no
eriori encors vius ri queri, ou comme il et l'extre dans Cubrasar en la vie de c. n. 4-19
en riori encors vius ri queri, ou comme il et l'extre dans Cubrasar en la vie de c. n. 4-19
en riori encors vius ri queri, ou comme il et l'extre dans Cubrasar en la vie de c. n. 4-19
en riori encors vius ri queri, ou comme il et l'extre dans Cubrasar en l'extre de l

resumm Creek

A64. V/A 2. 11

du combat d'entre l'Empereur Henry I. & les Hongrois, Haud mora bellum incipitur, atque ex Christianorem parte fantta mirabilifque vex Kien, ex corum turpis & diabelica Hui, Hui, frequenter auditur. Ditmar Euclque de Merlebourg décriuant une bataille entre les troupes de l'Empereur Henry I I. & les Diemet !- Polonois, Fe primum caftra vifes agnouere tenteriis, alta voce per Kyrte eleifen focies connocentes, boffes effugurunt. Et Robertus Monachus écrit qu'a la prife d'An-

tioche les Chrétiens y criérent Koga éxérere, afin de se faire distinguer des Turcs , us per bee neffrie innetescerent, qu'ed neu Turci , sed Christiani effens. L'Empercur Rodolfe en vn combat qu'il eut contre Ottocar Roy de Bohe-Hist Aufe, me l'an 1278. fit errer à fes foldars, Chrisfius, Chrisfius. L'Auteur de la vie de 46 1378 S. Germain Euclque, qui porra la Religion Chrétienne dans l'Angleterre, Confanina raconte que ce Saint s'estant joint aux Bretons, qui deuoient combatre contre is sua 5. leurs ennemis, fit crier trois fois Allelaya, par les Pretres, qui enfuite fut crié par e 19 april tous les foldats : Securifque hoffibus qui fe insperetos adeffe confiderent, Alleluya Sar. 18. 4. tertio repetitum facerdotes inclamant, Sequitur una vox omnium, & eleuatum cla-

morem , repercuffo aere , montinm inclusa multiplicant.

Entre les cris, dont les Grecs se servoient encore, estoit celui de Ois mi Anna Com. suar, dont il est parle dans Anne Comnene en son Alexiade, & dans Verign. 1.3 gece, Dens nobifenm: Nolinganu, dans les Strategiques de Maurice. Emennel Mamie. Len Hebreu a la même fignification que ce cry d'armes, suiuant la remarque s. stret, e. de S. Gregoire de Nysse, & de Janearas en son Histoire Euangelique, Hane cecinis vates futuram ex arigine prolem,

Nobifeum Deug eft cui nomen,

S. Greg. 1. 4 10/em. Les Turcs même ont coûtume d'implorer le fecours de Dieu dans leurs combars, qu'ils commencent ordinairement par ces mots, Allah Allbah, qui fignifient Invesce L. > Dien Dien , & qui font les premiercs paroles de la priere que Mahomer preferiuir aux fiens . Allah Allha wah Cubar Allha, qui est interpretée par vn Auteur Ammirate Grec. Isannes Cananus décriuant le siège que Bajazet mit deuant Constantisermente nople l'an 1422. dit que le Sultan s'approchant des rangs, s'écrioit, Reful Reful Mahometh, & quelquefois, Alach tancry Raful Mahometh. En suitte de cette louable coûtume, les Roys & les Princes ont inuenté des

non. p. 195. cris d'armes, qui leur ont efté particuliers, & à tous les foldats de leur armée, pour estre proferez dans le commencement, ou dans le fort de la mélée. Par ces cris ils inuoquoient l'affiftance de Dieu dans les perils euidens des batailles, quelquefois par l'interceifion de la Vierge, ou de quelques au-Roder, I. a. tres Saints, qu'ils reclamoient, & en la protection desquels ils auoient mis leurs personnes & leurs Erats: Car il est vray de dire que les premiers cris Hill. 6.6 d'armes effoient conçûs en termes d'inuocation, d'où ils font appellez veces

fidei dans Roderic Archeuesque de Tolede; c'est à dire des cris de confiance en l'affistance de Dieu; & s'il y en a eu d'autres, ç'a esté pour quelque tencontre, ou excellens faits d'armes, qu'ils ont esté choisis par quelques

Seigneurs particuliers, comme la fuite de ce discours le fera voir. Les François qui se trouvérent à la premiere conquéte de la Terre Sainte,

Commit. 1- auoient pour cry general ces mots , Adjuna Deux , ainfi que nous apprenons col. 1-1-6. de \* Foucher de Charrets, & d'vn autre ancien Auteur, \* ou bien Ein Deux 10-1, 10-6. de man aus , fuiuna l'Histoire de Hierufalen. Raymond d'Agiles tapporte la chr. 10-6. de man aus , fuiuna filmine de Hierufalen. Ra Franc. caufe & l'origine de ce cry à la vision de Pierre Barthelemy, qui trouua la fainte Lance au temps que les Turcs affiegeoient la ville d'Antioche fur les nostres: Car durant ce siège S. André luy estant apparu plusieurs fois, il luy ensona por joignit de persuader aux Chrétiens d'auoir recours à Dieu dans les fatigues du agrand siège, & de la faim qu'ils enduroient, & de prendre dans les combats pour Agi. h. cry d'armes ces mots Deus adjuna : fis fignum clameris vestri , D E V S AD-116. Article T. I V V A, G reuera Deus adjunatis ves s; ssi fis fignum clameris vestri , D E V S AD-reducit T. I V V A, G reuera Deus adjunatis ves s; ssi fis fignum clameris vestri vestri . Archeuesque de Tolede dit qu'au siège & à la prise de Cordoue sur les Sarrazins d'Espagne, les Chrétiens etierent aush Deus adjuna. Ils ajoustoient quelquefois à ce ery ces mon Desi subt, ou pour parler en langue du opts rements, a finiant qu'ils fine ennocre en la Chronque de mont Callin, Dire de servature d'un de de la composition de la

id helm vinagraents, in destri ved tent versifips fapulae Criscon Chrisfi hipslasse, finam voir been he ceut, finant voir helm vin finant van estere in helm vin finant van estere in helm vinagrae in helm vinagrae, chrisfip with vinagrae, etc. Romin living vinagrae, etc. Romin liv

C'est de ces cris de guerre de nos Paladins François, & de nos Conquerans

de la Terre Sainte, que les Disens de Normandie ont receu le leur, conçoù en patriale ces terrem, pira est, pine Diser si e, par leiguels in terrologies l'affindres de Dises, ces most fignifism Deniste Diese adjans : un lieu dequoy quelques.

\*\*Portugue de Dises ("Denis Denis Denis

son fur le premier d'entre les Bourguignons, qui vintent s'établir en ces prouinces, qui embrassa la Foy Chrétienne.

Plutiens Princes our reclaufe le fecour de latres-fainte Vierge dans leuit suitetin; comme les Douce de Bourgopes, doubt le cy d'otil (ion 1 Montifree), d'oute de Sourges de Jone le cy d'otil (ion 1 Montifree), de George Chafellian, & esclepter Herrards, Night Down Bourgers, 1 Les 2000s.

Douc de Bourbon de la Mulion (Payle eticient Bourland Ple Down just de Control de la Mulion (Payle eticient Bourland Ple Down), d'avent de la Mulion (Payle eticient Bourland Ple Down), d'avent de Louyshovillen Down de Bourbon. \*Le Control de Feix sozient pour cy de \*\*marche 1000s.

Louyshovillen Down de Bourbon. \*Le Control de Feix sozient pour cy de \*\*marche 1000s.

Septembre 1 de Mulion (Payle et la Mulion de Very ce mons, )\*\*, "\*\*\*

\*\*Special Control of the Control of Payle et la Mulion (Payle et la Mulion

Cl. Hem

konteau. xerre. <sup>f</sup>Le Connécable du Guelelin , Nofre Dame Guelelin: 8 Le Comte de ser-tin-ser-tin-, Sancerre, Nofre Dame Sancere: <sup>1</sup>Le Roy de Portugal, Nofre Dame Pernyal: <sup>1</sup>1 water, <sup>1</sup>Le Duce de Gueldres, Nofre Dame Gueldre': <sup>1</sup>Le Scipptort de Coutey, Nofre itre Dame an Seigneur de Concy: Le Comte de Henault dans m Monstrelet, crie 19. Papela 74. Nostre Bame Hainault: memes les Rois de France, suivant l'autorité a d'vne " Manfr. 1. Chronique M S. qui finit au regne de Charles V I. laquelle dir que le Roy Phi-\*Ch. Ms. lippe Auguste à la bataille de Bournes cria , Noitre Dame S. Denys Mont; eie. Les Papes auoient aussi leur cry de guerre, aussi bien que les Princes secuan la Bab.de

M. & M. f. liers, & crioient, fujuant les Provincianx, Noitre Dame S. Pierre, invoquant particulierement outre la fainte Vierge le Prince des Aportes, que lesus-Christ a établi Chef de son Eglise, dont ils tiennent la place, en l'honneus duquel ils font des Cheualiers appellez Cheualiers de S. Pietre, & conferent Crr. Row ce degré de Cheualetie à l'Empereur même, lorsqu'il vient à Rome pour s'y 76.

faire coutonner. Gautier Comte de Brienne estant au Royaume de Naples pour poursuiure les droits de sa femme, sçauoir la Principauté de Tarente & le Comté de Liches, qui luy auoient ellé confirmez par le Pape Innocent 111. P.F. III. & ayant esté établi Bail & Regent du Royaume durant la mihorité de Frederic, se préparant au combat contre Diepold Lieutenant général des armées de l'Empereur, en présence du Legat Apostolique, cria S. Fierre; Confortatus in Domino, difent les Actes de ce Pape , profilit ad arma tum fais, d'

benedictione ac remissione à Legato receptà , tum idem Legatus maledixisses bostibus, in nomine Domini Comes alta voct Santtum Petrum innocans adjutorem , proteste ad pugnam. Brunon en ses Liures de la guerre de Saxe asseure encore belle Sano. p. 17. que les Saxons de fon temps ctioient dans les combats, S. Pierre : lbi quiden 11.1.11.
11. de nofris aduersarium sibi videns obnium, velut sum salutauit sainm, dicens Sautte Petre , quod nomen Saxones pro fymbolo senebant omnes in ore . &c.

Outre la Chronique MS. dont je viens de parler, vn Provincial cité par les Lucut. Sieurs de Sainte-Marthe en leur Histoire Genealogique de la Maison de Fran-ce, porte que les Rois de France ont posit cry; Nafre Dame Mentjeis S, Deny au tret-Chrestian Roy de France. Ce qui semble estre confirme par la Chron. M de Bertrand du Guefclin:

Et approuchent Anglois , en disant Dien ere Montjoie noftre Dame au Roy de faint Denye.

Toutefois on ne lit point dans les autres Prouinciaux, ni dans nos Histoires, que nos Rois aient eu autre cry d'armes que celuy de Mantjoie S. Denys fimplement. Non seulement ils reconnurent ce Saint pour Patron de leur Royaume, d'abord qu'ils eurent embrasse le Christianisme qu'il avoit établi & cimenté par l'effusion de son sang à Montmartre : mais encore ils voulutent qu'il fust reclame dans les combats, Quem ipfins Etclefie sonsum, sub auxilii & bonoris titulo , in bellerum discrimine vindicare Majestas Regia tensucuit , cesont les ". termes d'un tirre du Roy Charles V. du mois de luillet de l'an 1367 rapporté par ranif.i. s. Claude Emeré en son Traité de l'Université de Paris. Orderic Vital dit en

Pagit. A. Samme aunte en 100 a trate en t'université en François. L'airestant voir file flice. Montreul terre formels que Menigles échoit lectry des François. L'airestant voir file flice. L'au-Mar mine flésité presperant d'orgale figuem degleme can plete vasificantes al ma-lante. Allem montreurest. J'airest flice flice flice flice flice flice. Madel 2-a versi èvite tlemanerant. Machine Pairi dit la même choit. "Qué ju re diffé allem flique produment ail de "rédeate voix celem Confession Mantie; gallem ; 1851, 1.18. Montis-gaudium, adjunet Dominus, & Dominus nofter Lodonicm. Er ailleurs . Es facto congresso acclamatum est terribiliter ad arma, ad arma, binc Regales, Regales,

inde Montis-gandium, scilicet Regui veriusque infigne. Le Roy Philippes Auguste eria Montjoie au siège d'Acre l'an 1191. suivant Guillaume Guiart, & à la bataille de Bouines l'an 1214. suivant Mathieu de Westminsten, & la Chronique de Flandre. Philippes Mouskes parlant de la même bataille: Sonnent oiffiés à grant joie

Nos François s'estrier Montjoie,

Lì

### Là méme

Et huçsient à grant haleine, Quant en aveit fonné l'araine. Montjoie Dieux & S. Denys.

Et plus bas:

Et quant on eferie Montjoie, N'ist Flamen qui ne s'apploie.

### Et ailleurs

Maintefois siffiet le jour, Crier Monsjoie fans sejour , Cis mos esmaia les Flamens , Cis mos lear fa paine & tormens, Cis mos les a tous abanbis, Cis mes abati blans & vis, Cis cris les esmaia si fort, Que foible deniennens li fort, Et li bardy furent cowart,

Les Ciés tornérent d'untre part, Le Roman de Garin,

### Monjoie eferie l'enfagne S. Denis.

Les François cricrent Montjose S. Denys au fiege de Damiete fous S. Louys, en la bataille de Furnes l'an 1297, en celle du Pont à Vendin l'an 1302, en la ren- cion. sauxause de rumes i an 1397, en celle du Pont à Vendin l'an 150, en laren. Ciona. Le contre pteis de Rauenberg en la méme année; en la bataille de Mons en Puelle 164, 164, 165, en l'an 1504, & celle de Callel, luitant la Chronique de Flandres. Montre 164, 164, 165, et parlant des François, Jorfqu'ils firen leuer le fiège que les Anglois auoient mis deusse Montres. mis deuant Montargis l'an 1416. Ferirent vaillemment & de grande volonté fur Monfe : les logis des Anglois , qui de ce ne fe donnoiens garde , crians Montjoie S. Denys. Et à la prise de Pontoile l'an 1441- le Roy Charles V I I. & tous les autres Sejgneurs & Capitaines firent armer & habiller leurs gens , & les exhorterens, tous enx

crians à baute voix , S. Denys ville gaignée. La difficulté n'est pas aisée à resoudre pourquoy en l'innocation de S. Denys Patron de la France, on a ajoûté le mot de Manijoie. La plûpart de ceux qui en ont écrir, ont estimé que le Grand Clouis fur le premier qui prir ces mots pour cry, lorsque s'estant trouvé en peril en la bataille qu'il liura aux Alle- 24.000 mans à Tolbiac, il reclama l'affiftance de S. Denys , qu'il protefta de vouloir adorer à l'auenit, & de reconnoitre pour son loue, ou son Iupirer, s'il de pracel. remportoir la victoire fur ses ennemis. Il oft bien vray qu'on dir que Clouis 16.77. remportoir la victoire sur ses sussessions.

reclama en cette occasion le Dieu que Chlorilde sa femme adoroit, & pro- acti que chama en cette occasion le Dieu que Chlorilde sa femme adoroit, & protefta que s'il remporroir la victoire, que ce feroir le fien: Nam ex hot die ta fa- Biland t. lui mihi eris Dem , & veneranda pasefiai : ainsi que nous lisons dans la Vie de Pin. 1.775. S. Vaaft Euefque d'Arras. Raoul de Praesles en la Preface de la Traduction Passair la Ra qu'il fir des liures de S. Augustin de la Cité de Dieu, & qu'il a adressée à Charles V. femble conuenir que Clouis fut le premier de nos Rois qui prit ce cry le fra d'armes, en ces termes: Cloui premier Rey Chreftien cembatant contre Dandat qui ch. 21; estoit venu à Allemagne aux parties de France, & qui avoit mit & ordonné son siége à Conflans fainte Honorine, dont combien que la bateille commencée en la vallée, tontefou fut-elle acheuée en la montagne, en laquelle eft à préfent la tour de Montjoie, & là fut prins premierement & nommé voftre ery en armes , c'est à scanois

Montjoie S. Denys. Estienne Pasquier se persuade qu'il est plus probable que le mor de Monsjoie a efté pris au lieu de Mo joie, par Clouis, ou celuy de fes successeurs qui le premier a choisi ce cry d'armes, par lequel il vouloit donner à connoître que S. Denys eltoit [a joie, fon espoir, & sa consolation, & auquel il auoir toute confiance, avant emploié vn article impropre de Mon, au lieu de Ma, ainsi que nous voions que les Allemans, les Anglois, & autres errangers pratiquent affez foquent quand ils n'ont pas encore acquis vne par-Partie II.

faite conneissance de nostre Langue; ce qui peut estre atriué à Clouis, don les ayeuls estoient sortis de la Germanie. Il semble qu'Orderie Vital au passage que je viens de eiter, auoit ainsi conceu le sens de ce mot, l'ayant tout-

ne pat Meum Gaudium.

Mais sans faire tortaux sentimens de ces grands hommes, j'estime qu'il est set touil peu probable que le mot de Montjoie ait este pris, ni pour mon jone, ni pour mis viels ma joie, & encore moins pour Moult de joie, comme veur Rouillard; toures ces explications estant forcées, & peu naturelles. Il y a bien plus de fonde-Regre de ment de croite que nos Rois se sont seruis d'un terme put François, que non

pas déguifé, comme l'on veut se persuader, & que par le cry de Montjoie Sains Desys, ils ont entendu la montagne ou la colline de Montmartre, où S. Denys foutfrit le martyre auec fes compagnons fous Decins, ( laissant à part la queltion tant agitée des deux Saints Denys.) Car Montjoie en vieux François est un diminutif de Mont. & fignific une colline . qui est la raison poutque la tout de Conflans fainte Honorine est appellée la tour de Montjoie, c'est à dite la tout éleuée fur vne colline, non que le cry d'armes de nos Rois ait pris delà fon origine, comme veut Raoul de Ptaelles: estant constant que la bataille, dont il fait mention ne fut pas donnée prés de Paris , mais prés de Othe Foil. Cologne. Othon de Frifingen décriuant comme l'Empreurer Frederie, entra

qu'il descendit auec ses troupes par le panchant d'une Montjoie, & entra ainsi dans la ville: Rex caltra mouens, armatus eum fau per declinum montis Gaudii def-Guntim. L cendens ,ea portà ,quam Auream vocant , Leaninam vrbem , in qua B. Petri Ecelesia sita noscitur, intranit. Ce que Guntherus a ainsi exprimé :

Iamque per oppositi Princeps declinia montis Advenient, clarum quam nundum viderat wrbem Afficit, buie populi festiumm Gaudia nomen Impofuere loco: si quidem qui mania clara Illa parto petant, ex illo vertice primiem Vrbem conficiunt , & te facra Roma falutant.

Mais cét Auteut se trompe en la taison qu'il tend de cette appellation, qu'il auoit veue dans Othon, qui ne s'est seruy de ce mot, Mons gaudii, que pout exprimer la petite colline qui est prés de Rome, par vn terme familier & vsité de son temps, & particulierement des François, auec lesquels il auoit eu communication en son voiage d'outremer. L'Auteur du Panegyrique de Berenger

a parlé de cette colline Interes Princeps collem, qui prominet Vrbi, Prateriens . &c.

Otton Motena la place vers la porte, à laquelle il donne le nom de l'iridaria, du côté de S. Pierre : Ad portam Rome , que dicitur porte Viridarie , que eft ex cin. Caf. parte S. Petri, versus monten gandii veniens. Et la Chronique du Mont Caf-444 19. fin dit que cette eolline, est celle qui fut appellée par les anciens Mont de Mars: Mifit in occurfum ejus in Montem gandii, qui & Martii dicitor, &c. De . Cion de forte que ces Montpoies prés de Rome, ne font autre chofe que ces collines dine. Lu. du Vatican, appellées Mante l'aisent dans Ciercon, & l'aticali esse dans 1946. Folhen, au bast defquelles étônt le Champ de Mars. L'Autreut qui a écrit des

Miracles de Saint Foursy , a auffi fait mention de ce Mens gaudil prés de Island 16, Mirac.

Quelques Auteuts Latins & François se setuent encore de ce mot Mens gaudii en cette fignification. Adhemar de Chabanois parle de la Monjoie ou colline qui est prés de Limoges. Ceux de Languedoc en ont formé leur Mongaufi pour vne petite montagne, Monticulus. Alain Chartier en divers endroits deses Poemes, pour dire le sommet d'honneut, se sert de ces façons de AL Char. parler, P. 519. 545.

C'eft d'honneur la droite Montjoie.

3160

711.514

Car je vy d'honneurla Moutjoie. Et plus bas

C'effoit Montjoie de doulours.

Doublet remarque que la Royale Abbaye de S. Denis a conscrué pour deuise de ses armes, ces mots, Mentjeye S. Denis. La Chronique MS. de France 45. Den de la Bibliotheque de M. de Melmes donne pour cry au Conte de S. Paul, à Li. e st. la bataille de Bouines, Montjoye à Chestillon, qui estoit composé de celuy du

Roy, & de celuy de fa famille.

Comme les Rois de France inuoquoient dans leur cry d'armes l'assistance sages, in de S. Denis , comme le principal protecteur de leur Royaume : ainfi les Leifel aux Rois de Castille imploroient celle de l'Apôtre S. Iacques , Patron tutelaire Mon. 4 de leurs Etats, dont le corps & les prétieuses reliques reposent à Compostelle au Royaume de Galice, par ce cry, San Lage, qu'ils crioient dans les com- Frig. wh. bats. La Chron. MS. de Bertrand du Guesclin décriuant la guerre d'entre "14 Pierre le Cruel Roy de Castille, & Henry le Bâtard,

Car i'av ent S. Incanes reclamer & huchier.

Ils commencerent à vier de ce cry depuis le regne de Dom Ramir Roy de ministrife. Leon, qui dent plus de soixante mille Motes l'an 944. en la bataille de Clauijo, laquelle il auoit entreprise à la persuasion de ce Saint qui lui apparut en fonge, où il lui promit la victoire, & de se trouuer lui-même au combat, comme protecteur de l'Espagne ; ce qu'il fit, y ayant paru monte sur vn Chr. es cheual blanc, auec vn érendart de même couleur, chargé d'une croix rouge, kolein.The combattant & encourageant les Chrétiens. Extune het innocatie ineleuit , Deus ad. le. l. 4. 4 juna de fancte tacebe, ainfi qu'écrit Roderic Archevesque de Tolede: quelques tantage Auteurs toutefois retioquent en doute la verité de cette histoire.

Les Rois d'Angleterre crioient S. George, ainfi que nous apprenons de Froif. Le bet. de Charge. fart, de Monstrelet, & autres. Thomas de Walfingham parlant d'un combat Mere et late, de montreger, ac autes. I nomme u promide frendens apri more, & ab iche unfin d'Edouard III. prés de Calais: Ren Eduardus promide frendens apri more, & ab iche unfin irâ & dolore turbatus, eneginato gladio, fantium Eduardum, & fantium Geor, di beauty. gium innocanit dicens , Hà S. Edwarde , Ha faint George. Robert d'Artois com- Fuif

batant en Flandres auec les Anglois contre les François, y cria S. George. Mar- Monfr tial de Paris parlant de la prise de Pontoise l'an 1417.

Quand ils fe virens les plus forts, Commencerent à pleine gorge, Crier tant qu'ils peurent alors

Ville gagnée , vine S. George. Roger Comte de Sicile, fils de Tancrede, le reclama pareillement dans les laures La combats. La Maifon de Vienne au Duche de Bourgogne crioit Saint Geor. ges au puissant Duc. La deuotion des Empereurs & des Princes a esté de ... tout temps tres-grande enuers S. George, ils l'ont inuoqué dans les batailles, Com. & plusieurs d'entre eux, ayant ressent des secours visibles par son intercession, lui ont dressé des autels, & bâty des temples. Les Empereurs d'Orient d le représentaient dans l'un de leurs XII. étendarts, dont ils se sertaient dans chern. p. les cérémonies : & ceux d'Occident, qui ont eu pareillement vne grande com confiance en l'intercession de ce Saint, en ont vn qui se porte conjointement Rem. L 1. auec l'aigle de l'Empire aux entrées folennelles des Empereurs. Les Dauphins ? 50-6-64 de Viennois receuoient l'inuestiture du Dauphiné par l'épéc ancienne du Del- 40 2006. phinar, & la banniere de S. Georges. Les Ethiopiens & les Abyffins l'a- Tefe Ces uoient auffi en grande vénération, comme il est rematqué par le Taffe. Ceux 11. frese que l'on appelle Gergiess dans l'Orient, font ainsi nommez, acause que dans les batailles contre les Infidéles ils inuoquent S. George, & parce qu'ils ont vne particuliere confiance en son intercession, suivant la remarque du Car- 4.79.544

dinal lacques de Vitry : laquelle se trouve confirmée par ces vers de Gautier de Mets, tirez de son Roman intitulé la Mappemonde, Partie II. Ddij

Celle gent sont boin Crestien, Es ont à nom Georgien: Car S. Georges crient tonjours En bataille, & és essont Cantre Paiens, & si l'asurent

Sense autre d'Étamment.

2 En juix aurre de l'immograr une S. Maurice & S. Schalien.

2 Allegliff Rommie a columne de l'immograr une S. Maurice & S. Schalien.

2 Année de l'immograr et contre les ennemis de la Fop. Enfo.

2 des le Formo de Chesaliers s. den les fermour qui failoint par cux

2 de l'immograr et l'immograr et des l'immograr et l'immograr jusqu'in et l'immograr jusqu'in et l'immograr jusqu'in et l'immograr et l'immograr jusqu'in et l'immograr et

La Duca de Breispae moieme pour cry Males, ou folon quelques Promisers, etc., 14 Mars aniel Drei, Montherte Sterry Herned d'armée en l'Hibble de l'Année de l'Année de l'Année d'Année en l'Hibble de l'Année d'Année en l'Année de l'A

offe. Les Liegoris, dan Monitriets, crient i Lawbor, Parton de Liegoris de l'Archive. Par con de l'age.

To l'action de gener si indicent pas toighent congle en remes d'imocadiante, and source l'en origine de quelque ausantre notable, ou de quelques mon qui 
de la comment de l'action de la comment de l'archive de l'action de l

cette espèce de cris de guerre les suivans : le cry de la Maison de Montoison Hilarin de en Dauphine, A la recouffe Manuifen , que Philabert de Clermont Seigneur lacofte ann de Montoifon obtint du Roy Charles VIII en la bataille de Fournoue, Danfes p. ainsi qu'il est amplement rapporté par vn Auteut de ce temps. Celuy des 14 Ducs de Brahant, Lembourg a celui qui l'a conqui, que lean I. Duc de Bra- Clore, és bant prit, aprés auoir conquis le Duché de Limbourg, qui lui estoit disputé 19. par le Comte de Gueldres, qu'il dent en la bataille de Watonck l'an 1288. Helle de Car les Ducs de Brabant auoient avant ce temps-là pour cry Lennain an Ri- Chafilles che Duc. Le cry de la Maison d'Anglure, Saladin, ou Damas, dont l'origine h. e. 1. est racontée par Papire Masson en Eloge du Seigneur de Giury. Mais je se. Mr. rois trop long, fi par vne curicule recherche j'entreprenois de m'erendre fur par. Maf. l'origine & le fujer de ces cris : c'eftpourquoy je me contenteray d'en faire fe-

le denombrement fujuant la distinction que j'ay établie ey-dessus.

La Maison de Chauuigny en Berry, sujuant l'Auteur du Roy d'armes, auoit mes pour cry, Chevaliere pleasent. Mais vn Provincial MS. dit que le Seigneur de

Chauuigny crie Hierafaless, plainement. Le Seigneur de la Chaltre, A l'attrait des bous Chenaliers.

Le Seigneur de Culant, au peigne d'ar

Saluaing Boiffieu en Dauphine, à Saluaing le plus Gorgius.

Ze Cel Vaudenay, as bruit. La Maifon de Sauoye, crioit quelquefois Santye, quelquefois S. Maurice, & M.Gaich Counent Bennes neuncles, men p. 140.

Le Seigneur de Rouere en Barrois, Grand joye. Le Vicomte de Villenoir en Berry, à la belle.

Le Seigneur de Chasteauuillain , Chastelailain à l'arbre d'ar.

Le Seigneur d'Erernac, Main droitte. Le Seigneur de Neufchaftel en Suiffe, Efpinan à l'Escoffe.

Le Seigneur de Waurins en Flandres, Mains que le pai. Le Stigneur de Kercournadeck en Bretagne, En Diex eft.

Ceux de Bar, an fen, an fen.

Ceux de Prie, Cans d'oifeanx.

Ceux de Buues en Artois, Bunes toft affir.

La Maifon de Molac, Gric à Molac, qui fignifie, Silence. Mcflire Simon Morhier, Grand Maistre d'Hostel de la Reine de France (ce font les termes d'vn Prouincial) Preuost de Paris sous Charles VI. & A

grand partifan des Anglois, crioit, Morbier de l'extrais des Frenz. Les Cheualiers du S. Elprit au droit desir, autrement de l'Enneu, ou del mus. Node, inflituez par Louya de Tarente Roy de Sicile le jour de la Penrecoste de Orden l'an 1351, aprés auoir crie le cry de leurs familles, crioient le cry de l'Ordre,

qui effoit An dreit defir.

Les anciens Seigneurs de Preaux en Normandie auoient pour cry, Cefar Trait MS. Auguste. der familler Il y auoit de ces cris de guerre qui marquoient la dignité annexée à la famil- « Norm. le, dont le Prince ou Seigneur effoit iffu. Ainfi les premiers Ducs de Bour- gogne avoient pour cry Chafillon an Noble Due: Les Ducs de Brabant Los Fland . 6 nain au Riche Duc : Le Duc de Bretagne, S. Mele an Riche Dur : Le Comte de Prof. Lod Moeurs, Mauri au Comte: Les Comtes de Hainault, Hainault au Noble Comte, ou Hainants simplement, dans la Chronique de Flandres: Les Comtes vol.e. s Dauphins d'Auuergne, Clermont au Dauphin d'Ausergne : Les Ducs de Milan Cimpiadam Froissart, Paule au Seignan de Milan. Renerus patlant du Comte de Los, ai fait Clamass tertiò itsulum fai Cumissaus, filifere Los, audalter bifinm enseus ps. au. 741. metrasis. Les anciens Comeste d'Anjou criotem Falle, qui eft le nom d'un pays Menches.

voisin du Comté d'Anjou, que l'on nomme Vallée, où est Beaufort. Philip-pes Mouskes en la vie de Charles le Sample, parlant des Normans: Lors s'en aférent à gens tantes .

Du'ils affent la Cité de Nantes, Touraine, & Angers, & Ango

Le Mans, & Valie & Poits.

Il y en auoit qui estoient tirez de quelques epirhetes d'honneut atribuez aux familles. Ainfi la Maifon de Boufies en Hainault crioit Boufies au bou fier : Les Seigneurs de Maldenghen en Flandres, Maldenghen la loiale : Les Seigneurs de Coucy en Picardie, Concy à la meracille, ou selon d'autres, Place à la bannière Les Seigneuts de Vilain iffus des Chaftellains de Gand, Gand à Vilain fans

On en remarque d'autres tirez & extraits du blason des armes de la famille : rel estoir le cry des Comtes de Flandres, Flandres an Lyan : & celui de la Maifon de Waudripont en Hainault, Cul à Cul Wandripont, patce qu'elle

porte en armes deux lyons adoffez.

Quelques Princes paruenus à des Royaumes, ou Principautez souueraines. pour marquer l'origine de leur ancienne extraction, en ont conferué la memoire pat le nom de leur famille, dont ils estoient issus, qu'ils ont pris pour cry d'arines. C'est pour cela que les Rois de Nauarre, si nous croyons André A Fays. Fauyn, audient pour cry de guerre, Begarre, Begarre, comme iffus & prenant leur extraction des anciens Comtes de Bigotre. Jean de Bailleul Roy d'Ef-

cosse reint toujours le cry de sa Maison, Hellicourt en Pousien, qui est vne Ba-ronnie située au Comré de Ponrieu, laquelle lui appartenoir de son propte, MS. Vigner fo auec les Seigneuries de Bailloul en Vimeu & de Harnoy, & qui est à present en la Maison de Rouhaut-Gamaches. D'où on recueille l'erreur de Nicolas France, 122 Vigner en sa Bibliotheque Historiale, de la Croix-du-Maine en sa Biblio-Handy to the que Françoise, & de Denis Sauuage sur la Chronique de Flandres, qui ont cru que ce Roy estoir Seigneur de Harcourt en Normandie, l'ayant confondu auec Hellicourt, qui est au Comré de Pontieu. Dans Froissart le Comte de Derby, de la Maison de Lancastre, crie Lancastre an Comte Derby.

Souvent les Rois & les Princes ont crié le nom de la capitale de leurs Philippes & Etats. L'Empereur Othon à la bataille de Bouines cria Rome, Philippes Mouskes,

Li Rois Othe pour fon reclaim

Cria Roume troù foù l'enfeigne, Si came presfe li enfeigne. Nis. Ottocar Roy de Boheme en vn combat contre les Allemans cria Prague, Pra-103.1 Parei les Duct de Brabant crioient Lassain, comme Jay deja remarque. Le 30.1.4. Contre Raymond de S. Gilles, en la premiere guerre d'Outremer, crioir Tolo-Ray Le. Comre Kaymond de S. Gilles, en la premiere genere d'Outremer, crioir Tole-tion les fe, de actimusat Folifa, quad eux figuame camiti, disfeffit, dit Raymond d'Apiles. Collada, Et Willebrand d'Oldenbourg terri que les Rois d'Armenie crioient Nasers, Jimm. on Nasersa, qui chlois le nom d'un fort Château d'Armenie.

Les communes criotent ordinairement le nom de la ville principale de leur Il Linease contrée. Les Normans dans Philippes Mouskes crient Rosen, les Gascons, polit le Bordeaux.

Merck, et Et Ruen escrient li Normant, Le vie de Bretagne huçent li Breten . Cherlemos

Bourdeaux & Blaves li Gascon.

Fland 1.20. Les Aualois, qui font ceux des enuitons de Cologne, terme que Sanuage n'a pas enrendu en la Chronique de Flandres, crierent à la bataille de Boujnes, sujuant le même Poëre, Cologne, Li Analois crient Coulongn

Les Flamens revoltez contre leur Prince, dont les principaux estoient ceux 197.91.141. de Gand, crioient Gand, Gand, fuiuant Froiffart.

Mais pour le plus souvent le cry d'armes estoit le nom de la Maison; d'où vient que nous lisons presque à toutes rencontres dans les Provinciaux, ou recueils de Blasons, il perse de &cc. & crie fen nem. C'est à dire que le cry d'ar-

mes est semblable au nom de la famille. Dans Froisfare, le Seigneur de Roye prifitable erie, Roje au Seigneur de Roje. Guillebert de Berneuille en l'vne de fes chan- 6 108 109 fons parlant d'Erard de Valery, Va fans t'arrefter

Erard (aluer,

Qui Valery crie. Ainsi le Contre de Montfort en la guerre contre les Albigeois erioit Montfort, Petral

eomme Pierre Moine du Vaux de Sarnay nous l'apprend, & aprés luy Philippes Mouskes. Roderic de Tolede parlant de celuy qui pottoir l'étendart du ... 40, 51. Comte Gomez en la bataille contre le Roy d'Arragon: Miles quidam de dons Phim. 40 Comte Gomez en la patatue contre se koy a Arragon: sesses games ac semes a sente oles, qui vexillum Comitis in sua acie proferebat, occiss egue ad terram cecidit, & Monta a Roberto amontatis manibus, folis brachiù vexillum tenens non ceffabat, Oleam, Oleam for- Ly. de Rei titer inclamare.

### DE L'VSAGE DV CRT D'ARMES. DISSERTATION

Page In Pegr 13-

O v s les Gentils-hommes & tous les Nobles n'auoient pas le droit du cry d'armes : C'estoir vn priuilege qui n'appartenoit qu'à ceux qui estoient Chefs & conducteurs de troupes, & qui auoient banniere dans l'armée. C'est · pourquoy ceux-là ont raison , qui entre les pretogatiues du Cheualier Ban- 4.744 neret, y mettent celle d'auoir ery d'armes : dautant que le ery feruoit proprement à animer ceux qui estoient sous la conduite d'vn Chef, & à les ralliet 1.8.14 dans le besoin. De sorte qu'il arriuoit que dans vne armée il y auoit autans de eris, comme il y auoit de bannieres, châque ery estant pout le particulier de châque compagnie, troupe, ou brigade, ou pour parler en termes du temps, de châque route. D'où vient que Guillaume Guiart se sert du terme de crier banniere en l'an 1195.

Et r'oiffiez crier Montjoie, Que la bataille ne remaingne S. Pol , Ponti , Drues , Champaingne , Melun , Bourgoingne , Ferrieres , Et autres dinerfes bannieres.

Froissart & les autres vient des termes de crier les enseignes , comme j'ay re-

Mais outre ees eris particuliers H y en auoit vn qui estoit général pour tou-te l'armée, different du mot du guet, lequel ety estoit ordinairement le cry de la Maison du Général de l'armée, & de eeluy qui commandoit aux troupes, si ce n'est que le Roy y sust en personne: ear alots le ery général estoit eeluy du Roy. Ce que nous apprenons de Froissart, éctivant de la bataille de Cocherel. Quand cenx de France curent toutes ordonnées leurs batailles à leurs aduit, & que chascun scauoit quelle chose il denoit faire, ils parlerent entre enx, & regarderent longuement quel cry pour la journée ils crieroient , & à quelle banniere , on pennon , ils fe trairoient. Si furent grand temps fur tel estat que de crier Noftre Dame Auxerre , & de faire le Comte d'Auxerre leur souverain pour ce jour : mai ledit Comte ne s'y voulut oncques acorder, ains s'excufa moult générensement, difant, Meffeigneurs grand mercy de l'honneur que me porser. & voulez faire ; mais quant à moj je ne veux point cetté charge, car je fuis encore trop jeune pour encharger fi grand faix, & tel bonneur , car c'est la premiere journée arrêtée où je fim onques, C'est pourquoy vons prendrez un autre que moy : icy auez plufeurs bons Chenaliers , comme Monseigneur Bertrand du Guesclin , &c. & peu après , Si fut ordonné d'un tommun accord qu'on crieroit Noftre Dame Guefilin, & qu'on s'ordonneroit cette jour. née du tont par ledit Meffire Bertrand. Le même Froiffart fait encote cette te\_ 1. wil. 10.

Freif. L. 2. 90. 6. wel erre

marque ailleurs touchant le cry général, en ces termes, Adonc prirent un ci 3. wol a 11- les Efcoffois, & me femble que sons denoient crier , Donglas S. Gilles. & au q. vol. La eurent -ils parlement pour feausir quel cry ils crieroient ; on voulut prendro le cry Meffire Bertrand , mais il ne le voulut plus : & encore plus ,il dit qu'il ne bonteroit ja bors ce jour banniere, ne pennou, mais se vouloit combatre dessou la banniere de Messere tean de Bueil. Quelquesois il y auoit deux etis généraux dans vne méme armée : mais c'estoit lorsqu'elle estoit composée de deux différentes nations. Ainsi en la bataille qui sut donnée entre le bâtard Henry de Castille, & le Roy Dom Piette, on cria de la part des Espagnols, Cattille an Roy Henry, &

de la part des François qui estoient au secours , & dans l'armée du même 6.44. Henry, fous la conduite de Bertrand du Guefelin, on cria Nofre Dame Guef-

Souuent toutefois dans les hatailles on crioit le cry du Prince, quoy qu'il n'y fust pas présent. La Chronique de Flandres racontant vn combat qui fut donné en Gascongne entre le Comte d'Artois, Génétal du Roy Philippes le Bel, & les Gascons & les Anglois, le Comte de Foix qui estoit joint aux trou-pes de France s'assaya & cris Manijele à hante vaix, & assaya est es encore. En la bataille de Furnes l'an 1297, le stême Comte d'Artosi y cria encore. Montjoie. Il est vray que le cry des Comtes d'Artois estoit aussi Montjoie, comme il fera dit cy-apres ce qui pourroit faire doutet que l'on ait alors crié son cry, plûtûr que celuy du Roy. Quoy qu'il en soit, on peut justifier par quelques passages de Monstreler, & autres, que l'on a souuent crié le cry dn Roy de France en son absence. Mis quator au cry du Banneret, il ne fectoir point migrant en son absence, quoy que se stroupes fussiones par l'armée, comme no us apprenons

eug. de Froiffart.

Le cry général se prononçoit vnaniquement par tous les soldats en même temps, & avant que de venir aux mains auec les ennemis, ou plûtôt dans l'instant de la mélée, & lorfqu'on s'approchoir de prés. Ce qui se faisoir, cant pour implorer l'asfistance du Dieu des armées par des ceis & des termes d'inuocation, que pout s'animer les vns les autres à combatre vaillamment, & à défendre l'honneur & la reputation du Général. Ces cris se poussoient auec vigueur & auec alegresse, qui marquoient tout éloignement de frayeur & de crainte: d'où vient que Godefroy Moine de Pantaleon de Cologne dit qu'à la mort d'vn certaio Sei-Gudellum Smott Alleman qui lut cui e par les Tutos, omez clemetem hélicem matauteman m. 1390. in vacem fentime. Aufli Contrad Abbé d'Viperge prend ces cris pour des mar-Alla 17 que d'arroquinee, Agaitain sur grissifa immestir fafa Spinde caucleman, dec. m. 181. Aufli bien que Guibert, quand il dit, Arreguas figurem varietas. Tudebeder chim. Aufli bien que Guibert, quand il dit, Arreguas figurem varietas. Tudebeder

Gaisse.
Trashed: parlant du fiége d'Antioche témoigne que ces cris se prononçoient gaiement.
1-1-791- Ceperum jorandé voce clemere Deus boe vult. Dans GuillaumeGuiart en l'an 1191. Lors fu Montjoie resbandie.

Le pourrois confirmet cet vlage des cris par vn grand nombre d'autoritez, n'érate car toit que le crains d'ennuier le Lecteur par vne déduction d'une ohose commune, & qui se trouue à toutes rencontres dans les Histoires du moyen temps. 11. 1,541. le remarque seulement que cette coûtume ne nous a pas esté particuliere. & 44.50. le remarque semesses que constitue à me de fin. loseph à Costa tal. 17. 1 raconte qu'en la bataille que les Mexiquains liurétent aux Tapanecas, fous la conduite du Roy Iscoalt, & du fameux Capitaine Tsacaellec, le signal ayant on Conduite du Koy incont, or un summer l'action de la life color de la life color de la control de 1340 1.7. d'une voix Mexique, Mexique, se semetrans en memoire par ces mots la vertu
1.11. & l'ancienne gloire des Mexiquains, pour la défense de laquelle ils ne deuoient pas épargner ni leurs corps, ni leurs vies.

Freif t. Aux affauts des villes, & lorsqu'on montoit à l'escalade, on crioit ordinairement le cry général; \* à celuy d'Antioche les Pélerins ctiérent Dien le veule : stalist. Is a celuy de Hierusalem, les mêmes y criérent Deus adjuna Deus vuls. A bert. 1. 544. Coft Frances Mirr. L 2. 6.19. Tambled, Ly. p. 799. \* Ouft. Fr. exp. Mirr. 1. 2. 26. \* Faicher, 1. 2. 6.18.

l'affaut

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

l'allast de Rolfe den la Macchone les foldats de Roymond Course de S. Gille  $^2$  e anne criéteur 746/6 - A celly de Rount les foldats de Robert Girlehard. Duc de la  $^2$ dage criéteur 746/6 - A celly de Rount les foldats de Robert Girlehard. Duc de la  $^2$ dage prife de la ville de Laxenhous par se les Bourgoingons, els foldats  $^2$  criéteux  $^4$ dage, par foldats  $^2$  criéteux  $^4$ dage, par  $^2$ dage, comme rémoigeux que lquet verx M S.S. faits en ce tempe 3. Handings par fobile macine;

Prit-on la ville en toutes parts.
El au preudre cut mainte honniers
Desfiniers, de mun d'eftendars
Tant de glainets & sant d'eftendars.
Tant de glainets & sant de ders,
De louses en la compagnie,
Qu'ils bauterent bort les foldats,
En hant criant ville gagnie.
Pais paur au chef de la befangte
Accrusfre le nom en unes lieux,
Cristica Bourgange, Bourgangen,

Treftous ensemble qui mieux mieux. Le cry général, ausli bien que le particulier, seruoit encore aux soldats pour se stre dans la mélée. Nous en auons vn exemple dans Brunon au liure qu'il a fait de la guerre de Saxe. Ibi quidam de nostris aduersarium fibi vi- Samdebeldens obnium , velut fuum falutzuit focium , dicens , Sancte Petre , quod nomen Saxo- 137. nes pro Symbolo tenebant omnes in ore. Ille vero nimium superbus, & teutum deridere nomen exorfus, in ejus vertice librato mucrone; hat, inquit, tibi tuns Petrus mittit pro munere, &c. L'on se sert aujourd'huy du terme, Qui vine. Mais comme le cry estoir connu également des deux pattis, il arriuoit souvent que les ennemis s'en preualoient, & lotsqu'ils estoient en petil de leurs personnes, ils ctioient le cty de leut ennemy, & à sa faueut s'euadoient. Pierre Moine Pet les de Vaux de Sarnay en cotte deux exemples en son Histoire des Albigeois, 640 17-Daminum etiam Cabareti Petrum Rogerium bu vel ter cepiffent , fed ipfe eum noffris capit clamare, Monsfortis, Monsfortis, pra timore, at fi nofter effet, ficque enadens & fagiens redist Cabaretum. Et ailleurs, Fugientes hostes pra timore mortis exclamabans fortiser Monsfortis, Monsfortis, vo sie se singerent esse anostris, & manus perseguentium enaderent arte tali , &c.

Quant su cry particulier, il eftoit ordinairement prononcé par les Chefa, pour suimer dans la mête les troupes qui eftoient fous leur conduire: & le plus fouence par le Chef même, ou ocley qui portoit fa banniere, qui marchoit deuant lay: sân de les portes par les cris d'allegreffe à la défendre courageulement. Le Chronique de Bertrand du Guefchn:

Son enseigned son cry pour resjouir sa gent.

Guillaume Guiari en l'an 1207.

Li flos des François qui aproche

Les a en criant enuabit,

A eus, à eus, il sont trahis, De toutes parts Montjoie huebens A l'assembler taut en trébuchent.

Le Roman de Garin: Crient Montjoit por lor gent esbaudir.

Ailleurs, saltigne gries put fife activaler.

Que il latrious qui vin Chevalier Banneret commandat à plutieurs Bannieres;

Que il latrious qui vin Chevalier Banneret commandat à plutieurs Bannieres;

ou Compagnies, comme le plus ancient, ou le plus qualifié, & qu'il fult enuoie pour attaque, ou défendre vue place, ou contre des trouper ennemies,

aloist le qu'é de Channeret ethoir général pour tous cerx qui ethoire flour sis s'angrout,

conduire. Froiffair en fournit qu'elques exemples.

Commune le principal viarge de cur treé querter, éthoit de les poulfer aucc vi
Commune le principal viarge des rarie de guerter, éthoit de les poulfer aucc vi-

Partie 11. Dd

gueur, & quelque Corte d'all'eprefle, dans les atraques, & dans les occasions, où la bonne fortune fembloit tanoufre pour anime daussage les fosidax contre leurs-ennemis-anial lors qu'va Chét eloiren peril, pour effet vinenent atraque, ou centifornid et out occer, & bons de pounde de feirer fans l'affination de la commentation de la contre para pour le venir degageer, Raymond de la contre del contre de la contre de

von auc fer troupes vinement reposities par les Tures, faifair nouvel; brides ,
6 on cheaulik renamen fa main vine entiègne device, couls le eve de Plentin, Juie 34, su. 6 vers, & par ce moyen les railiurs. Belaves Manches: le sigi vis Ganz Nev34, su. 6 vers, & par ce moyen les railiurs. Belaves Manches: le sigi vis Ganz Nev36, su. 6 vers, & par ce moyen les railiurs. Belaves des similar le sigi vis Ganz NevGas rou. 8 militaire fignam, Dans volts, Dans vout , ceclemaffer , sufrie ils a dies similar, depotes activishing effer. Ceque Gillon de Paris a aini experime s'ille.

Lapplosa existanciis eyer. Ceduc Gion de Paris a ainti exprime:

Hiem:

Et nisî dum fugerent, dum palmam penè tenerent

Turci vincentes, se consurisse in hestes,

Dux Normannorum, Signum clamando suorum, Lux ca plena malis nostris force exitialis.

De mémes dans Guillaume Guiart en l'an 1207, le Comte de Montfort estant en peril de la personne, appella ses gens à son aide par le cry de Montjoie. Dontess de mont pront à criter,

Pour sa gent vers luy rallier, Qu'il a adonc soubaidiez. Montsoie S. Denys aidieZ, Fray Diex en qui nous nous son Secourez vostre Champion. Frauçais qu'i les cris en entendens,

Grant erre cela part destendent.

La Chronique M.S. de Bertrand du Guesclin:

S'enseigne va criant pour auoir le secours.

proj. 1. Froissat parlant du Contre de Derby, Et l'ausau si auent du premier assat une 11 qu'il su mir parterre, G' lè luy su Manssigneur de Meuny ban sinssent cen per apperisé d'armer, il le releus, G' ossa de tous priis, en ossiriant Lencagre an Comte L'uslat, al Érby. Et ailleurs parlant du Comte de Flandres, qui effoit descendu au

Robbes Bauriens Mijer Danet: auquel ery Renaux ayant reconnus qu'il asocie et affaire au Duc de Bourbon, fer ceita; a évecute emerc lay. Nous ausons quelaffaire au Duc de Bourbon, fer ceita; a évecute emerc lay. Nous ausons quelprépar ditterel. Philippe Auguel; écle (den la Chronique de Flandres, en la bazulle de 
prépar du fitterel. Philippe Auguel; écle (den la Chronique de Flandres, en la bazulle de 
standy, la des Bouines, yanc eu son cheual abato ou res foat buy, Crea Rampite à baste voire, 
de la des la comparation de la comment de la commentation de la commentati

Philippes le Bel voyant Jose les Flumes aniems ji må dene Burgeria de Peni, qui à jo pin afjanca, 6 Miller Giller de Courseleç qui gifai mentacusa (19, 101f, 11). Oriflamic entre fit heus s'efinal e suble Roy, Mungiré S. Danys, 6 f feit de deut, 11. Effent 7 Cett cit ciliotien appellec, serà a la resulfe, aimi que Prollater mous na suble affeigne en pluiteurs endouss: Quand les Franços les vieres iffe, 6 ils univent, est et Many à la resulfe, il termanerate lieu qu'il effeites trabile. Et aillems,

Là criérent leurs cris à la recousse. Et comme par les cris on faisoit venir du se-

cours, il en arriuoit quelquefois inconuenient, specialement dans les querelles particulieres, où ceux qui se battoient crioient les cris de leurs Seigneurs, afin d'attirer pat ce moyen à eux ceux de leur party & de leur brigade. Ce Red qui donna occasion à l'Emperent Frederic I. en ses Conflicutions militaires # pol. Prod. de faire celle-cy. Si alter enm altero rixatus fueris, neuter debet vociferari signa 1,10.16. Caftrorum, ne inde fui concitentur ad pugnam. Et cette autre, Nemo vociferabitur fi- 2. Lyar. p gno Caftrorum, nif quarendo hofitium fuum.

Non feulement on crioit le cry général au commencement de la bataille, mais encore chique foldat crioit le cry de son Capitaine, & chique Cauaunit concernit de son Bannerer, d'où vient que Guillaume le Becton voulant di re que la bataille n'estoit pas encore commencée, se sert de cette façon de

patlet,

- Net dam vox villa fonabat. Froiffart parlant du combat qui se fit au Pont à Comines l'an 1382. & racon-Fréfit, est. tant comme vne petite troupe de Caualiers François attaqua vn grand nombre de Flamens, sous la conduite du Maréchal de Sancerre, écrit que ce Maréchal, auant le combat, leur tint ces paroles : Tenens-nom icy tout ensemble, & attendons tant qu'il soit jour, & que nom voyons denant nom les Flamens, qui sont à leur fort à leur adnantage pour nons assaillir, & quand ils viendrent, nous trierons nos cris tons d'une voix , chasenn fin ery on le ery de sen Sciencer à qui il est: jaçoit que tons les Seigneurs ne soient pas icy : par tette voix & cru nous les esbabirons, & puis frapperons en enx de grande volonté. Et au Chapitre suivant, Si dirent entre enx quand ils viendront fur nons (ils ne pennent feanoir quel nom. bre de gens nous fommes) chafenn s'eférie quand viendra à affaillir l'enfeigne de fon Seigneur desfous qui il eft, jaçois queil ne spis pas iry, & le cry que nous frens, & la vois, que nous entre eux épanderous, le reboirs a estiment qu'il s'en denrous desta fire, auec ce nous les recneillerons aux lances & anx espées. Puis parlant du combat, La trioit-on S. Py , Land, Sancerre, Anguien , Gautres cris qu'ils crierent dont il unit gendermes. La Chronique de Flandres rapportant la rencontre prés de Cima, M. Rauemberg en Flandres, vers l'au 1933. Auft-feif que le Genne Othe (de Burs-Facte, e gaugne) & Les autres hountes houmes les versus appreches, inschliente feriens à cux « ). thaftun criant fon try à hante voix, & commença l'eftour mult crneux. Et ailleurs parlant de la bataille du Pont à Vendin en la même année, Quand les François les eurent apperceus fi ferirent en eux, crians leurs cris à hante voix. La Chron. MS, de Berttand du Gueselin,

François montent à mont, chaftun crie fon ery. On crioit encore le cry des Cheualiers dans les occasions des Tournois, lorsque les Cheualiets Tournoyans estoient prets d'entret en lice, & au combat. La caloni. Les Ordonnances du Tournoy dressees par René d'Anjou Roy de Sicile, Et antione. cela fais, criera ledis Roy d'Armes par le commandement des luyes par trois grandes chem.1. hallenées, & trois grandes repasées, conppez cordes, & hurte?, haiailes quand vons vol. 6,9,75 voudrez i & lorfque le troisième cry sera fait , ceux qui serons ordonnez à cordes compper, les compperant: & adone crierontseux qui porteront les bannieres, auec les ferniteurs à pied & à cheval, les cris thaseun de leurs maistres tournoyans. Puis les denx batailles fe affemblerent, & fe combasterent tant fi longuement, & jufques à ce que les trompettes sonnerent la retraite par l'Ordonnance des Inges. George Châtellain en fournit diuers exemples en l'Histoire de Jacques de Lalain Cheua- Ct. 11. 16. liet de la Toison d'or. On crioit aussi le cry du Seigneur prédominant, lorsqu'on arboroit la banniere au Château de fon vassal, quand il luy faisoit hommage. Vn titre de l'an 1245, contenant l'hommage de Signis venue de Cenrulle Comte d'Estrae, & de son fils Centulle au Comte Raymond de Tolose, dit que le Viguier de Tolose de l'ordre du Comte monta au principal château, & que là il arbora fa banniere ratione & jure mejorir dominii, puis, qu'il Reifen de y fit préconizer & crier à haute voix le cry de guerre du Comte, qui estoit, Tolose. Fetit astendere vexillam, seu banneriam disti domini Comitis Tolosau, & Partie II. Ec ij

ex parcipfus ser pezenizari, & clamate alch voce fignum dilli Comitis, fillices, Tolgim. Vn autre de Raymond Peler Scigneur d'Alet de l'an 1117. Caterum ad musaionem domini debesis vos & heredes voffri (patlant à Simon Comte de Monfoct) leune vezillum voftrum in turi mei de Alefie, & fignum, fin edillium

vestrum facere ibi clamare.

Comme il n'estoir pas loissible aux pulnez de prendre les armes de la Maison qu'auec brifure, de même ils ne pouvoient pas en prendre le cry qu'auec difference a daurant que par la regle générale receue vniuerfellement, les plaines armes, le nom & le cry de la famille appartenoient à l'aîné, comme je l'ay justifié par quelques articles de nos Coûtumes. Ce qui se pratiquoit ordinairement, en soustrayant, ou ajoutant quelques paroles aux mots qui compofoient le cry d'armes. Les exemples s'en peuuent observer en la Maison Royale de France, dont le cry estoit Montjoye S. Denys; car les Princes de cette famille ont voulu conferuer les marques de cette illustre extraction, non seulement dans les armes qu'ils ont potrées auec brifure, mais encore dans le cry de Montjoye qu'ils ont retenu, auquel mot ils en ont ajoûté d'autres pour difference de celuy du Roy de France, Chef de la Maison. Ainsi les derniers Ducs d'Anjou crioient Montjoye Anjon: ce dernier mot qui faifoit la difference du cry principal, marquoit l'excellence du Duché d'Anjou, qui appartenoit & donnoit le nom à cette branche. Vn Heraut blasonnant les armes de René Roy de Sicile & Duc d'Anjou,

A. Yanya. Il crie Monsjoye Anjou, car tel est son plaisir, La Calonb. Pour deuises Chansfrettes il porte d'ardant destr.

Charles Conne d'Anjou combutante contre Mainfroy Roy de Sicile, cris le contre de la Roy de France fon ferce, four les aujuries adqueil a universate restauta, cette conquelle, as sine chesta faisat l'effere reissa à haut voix Manijys 3. cette conquelle, as sine chesta faisat l'effere reissa à haut voix Manijys 3. cette conquelle, as sine chesta faisat l'effere reissa à haut voix Manijys 3. cette conquelle de l'entre de la Conquelle de l'entre de l'entre de la Conquelle de l'entre de l'e

che, tootes deux illues de la Mailton Koyale de France', auoient pour cry den h. L. Reijne a Nidel Dare, ou Mangyer S. Andrew, a caside de la apticulière deux de h. L. Reijne a Nidel Dare, ou Mangyer S. Andrew, a caside de la apticulière deux mengles. Irins de Bourgogne reconsterne qu'ellement Roy de Bourgogne fuel pe pennier de la qui prit pour cuisipne de grant la Croix de Sandre, de quece fui lui qui Pride. L. l'Ayant apportée de l'Achai, is donna au Montière de Ne Religierifes de We care

ne proche de Marfelle, d'où depais elle fut ransferée en l'Eglife de S. Vidor vers l'an apo, où elle fev où a petent. Quelques-vers dituners que c'et. Ellimar, Roy de Bourgogn, n'ell aure que Cambioche, qui moutre en la basaille de Chilmo courte Arnia, damant qu'il ne fei it point qu'il y ait en auxun Roy de ce nom dans la Bourgogne, & que d'allieurs fon pourcie préfiemer que Gimdiche étate mer Catholique, auroir en le nom d'Ellerine au Bapteme, quoir quetousle Hilloritens de ce rempe-la ne faitent acunemmation de ce nom . Le Duc I en de Bourgoene. Bit de Phillione te Hardy. I

Officie de cin office con office and the Bourgogne, fils de Philippes le Hardy, la 
la Mario remit en vogue: car lorfque la Bourgogne fur rétaite à la Couronne de Fransi fe l'av. ce, les Bourguignons auoient pris la Croix droite, & Philippes le Hardy qui
mat. d., ethoit bon François l'auoit toujours portée. Ce qui me donne fujet de croire

sandata que ce fixi le môme Duc qui prit ce cry d'armei de Manyjer S. Andries, que sur le company de la Company

August de L'anges.

Les Comtes d'Artois, suivant les mêmes Provinciaux, crioient Montjept an Mi. blane espreuer; Ce qui peut avoir ptis son origine de l'épreuier, dont le Roy

Philippe le Bel fe préfent caution l'an 1891, à Robert II. Comre d'Arteits notions ayan ordonne qu'il Pauent il reindroit fon Comré de la Couronne de France-structure ayant ordonne qu'il Pauent il reindroit fon Comré de la Couronne de President et au sur le ce au celtef du même oifeau, qu'il lui ferote lofible de prendre ni Frances no Comre de Roy. Le Leures Pauentes en forme de Commission decement et au sur le sur le Roy Philippe de Valois au Duc de Bourgeage, protect ces most. Ze cemme daté lors au suffé de la Duché (pl. 1900), et comme dat l'arte, le resultation de la comme de la comm

l'Hidioire de la Maison de Bethane derfiée par André Du Chefine.

Il femble que certe même coditume d'apoiert quelques most pour differen. 2006 à ce cas des aincrs éch obferuée en la Maison Royale d'Anglectre, donte è se cas ceis des aincrs éch obferuée en la Maison Royale d'Anglectre, donte è se cry choix d. George, fains addition d'auton most. Car nous hiom dans Frois Faustane fair que le Prince de Galles, à la bazaille de Poitters, de à scelle de Nause.

10 de la Bazaille de Poince de Galles, à la bazaille de Poitters, de à scelle de Nause.

11 de la Bazaille de Poince de Galles, à la bazaille de Poitters, de à scelle de Nause.

12 de la Bazaille de Poince de Galles, à la bazaille de Poitters, de à scelle de Nause.

res, eria S. George Gorianes, parce qu'il auoit eft innethy du Duché de Ginerne, e dernite most fainre la difference du ery principal, qui appartencio un cience de Roy d'Angheterte. Tourchois je trouus en la Chronique de Flandes que Ri-riude 3-, chard Roy d'Angheterte ellant en la Frere Sainre, a unége de la fle, cris d'anguerte, de la sez as Roy d'Angheterte. A la bastulle de Furnes le Roy d'Angheterte, die la sez as Roy d'Angheterte. A la bastulle de Furnes le Roy d'Angheterte, des sex as Roy d'Angheterte. A la bastulle de Furnes le Roy d'Angheterte, die sex as Roy d'Angheterte, de la bastulle de Furnes le Roy d'Angheterte, des sex as Roy d'Angheterte, de la company de la company de la company de la sex as de la company de la comp

Prountiquez, quand ils differt que let cadees, dont ils blafonerne les umes, criotene le nome de la famille. Cut le cry fimple, suff bien que les armes, apparticament à l'alné.

Depuis que le Roy Charles VII. eut étably des Compagnies d'Ordonnance, & differnfe les Gentalhommes fieure d'aller à la guerre, & d'y conduite leurs vallatons, & par sonfeignent d'y porter leurs bannieres, l'viage du

ten d'aumes rell aboby.

Illé ai de l'intere de toutes cer remarques que je viens de faire, que le cry d'aimes, eff bens different du riffrie de l'intin, du no-base d'exclesse, rellevant de l'interest de l'intin, du no-base d'exclesse, avec de l'interest d'interest de l'interest de

nnits le cry de la unit, & de le faire scanoir aux Mareschaux, les Mereschaux de le en sa sem-

feire semair anx Capitaines de Genstarmer. Et plus bas, parlant du Grand Maitre des Arbaleffrices, Affet les escoutes, & ennoye querre le cry de la noit.

DE LA MOVVANCE DV COMTE PAC. N de Champagne.

#### DISSERTATION XIII.

E Sire de loinuille écrit que le Roy S. Louys auant que d'entreprendre le voyage d'Afrique en l'an 1248. he vne assemblée de tous les Barons de fon Royaume à Paris, pour donner ordre aux affaires publiques durant fon absence, & particulierement s'il arrivoit mal de sa personne. Le Roy fir l'honneur à ce Seigneur de le conuier de s'y trouuer : mais il s'en excufa ciuilement, sur ce que n'estant pas son sujet, il ne pouvoit s'engager à lui faire ser-ment. Ce passage a donné mariere à divers Aureurs d'inferer delà, que puisque le Sire de Ioinuille n'estoit pas sujet du Roy, que le Comte de Champa-gne, duquel il estoit vassal, n'estoit pas aussi vassal du Roy, & ne releuoit pas de la Couronne de France, mais de l'Empire. C'est l'induditon que Pier-lins 1, 16: de 5. Liulien aux Antiquitez de Châlon, Pierre Pithou en se Memoires des chiffs. na Comres de Champagne, & Icaan Lacques Chiffer en la Défense qu'il a faire

With the de l'Espagne contre la France, ont tirée. Mais ces Auteurs ne se sont point apperçus de l'ancien viage des Fiefs, ou l'ont diffimulé auee deffein, comme je le présume du dernier, qui est trop éclairé dans l'Histoire, pour estre tombé dans vne erreur si grossiere. Dautant qu'il est constant que les arrierevasfaux ne devojent ni ferment ni hommage, à raifon de leurs fiefs à leurs Seigneurs dominans, ou Chefs-Seigneurs. Et ainsi le Sire de l'oinville avoit eu juste sujet de refuser de préter le serment de fidéliré, & de faire aucun acte de soumission de vassal au Roy; ce qu'il n'auroit pû faite sans se méprendre, c'est à dire sans déroger au deuoir de vassal, auquel il estoit tenu enuers le Comte de Champagne, dont il effoit homme lige, soit acause de la Senéchaucée de Champa-gne, soit pour la Seigneurie de Ioinuille, & autres qu'il possédoit en ce Comté.

D'ailleurs il n'avoit aucune tetre qui releuat nuement du Roy, & acause de laquelle il lui dût hommage, comme les autres Barons de France, qui feuls estoient appellez à cette assemblée, c'est à dire ceux qui releuoient nuement & immediarement du Roy, & qui lui deuoient hommage lige sans reserue: c'est la force du mot de Baron. De sorte que si le Sire de Ioinuille y sut conuié par le Roy, ce ne fut que par honneur, & parce qu'il estoit alors à la suite de la Cour. Car il est sans doute que les arriere-vassaux n'estojent pas conuoquez à ces assemblées, & qu'ils ne deuoient, ni ne pouvoient faire aucun hommage, ou ferment de fidelité au Souverain, ou au Seigneur prédominant, pour leurs fiefs : mais seulement à leurs Seigneurs immédiats, qui lui faisoient hommage, tant pour eux, que pour leus vassaux. C'est pourquoy s'il arrivoit quelquesois que le Roy, ou le Chef Seigneur exigeat l'hommage, ou le serment des arriere-vassaux, ils le faisoient agréet par les Barons, Sci-gneurs prédominans de ces arriere-vassaux : ainsi Geosfroy de Lezignan II. du nom Sire de Vouvent & de Meruent déclara par ses Lettres du mois d'A-uril de l'an 12 43, qu'il avoit fait hommage à Alfonse Comte de Poitiers, de tes châteaux & fiefs de Vouuent, de Fontenay, de Soubize, & detoute au-tre cerre qu'il tenoit de Noble homme Hugoes Comte de la Marche, per li-ceraism de voluntatum piplem Comisis, cel à dire par la permission do onc e de la Marche, doquei il releuoit immédiatement. Et le Roy Philippes Auguste écriuant à Raoul d'Issoudun I. du nom Comte d'Eu, pour le portet à le seruir dans ses guerres de Poitou, offrit de mettre en son pouvoir tout ce qu'il possedoit en Poitou, à condition, que pour seureté de sa fidelité & de sa soy, il sui remettroit, & sui déliuretoit tous ses châteaux qu'il auoit en Normandie, & qu'il commanderoit à ses bommes & à ses vassaux de luy faire hommage & seruice, rant qu'il les tiendroir: Qued vos tradetis et terram, & forzericias vestras Normauni e pro habenda securitate, quod vos interim legitime fernietis ci, cr hominibus veffris pracipietis, ve ei facerent fidelitatem, quod es legistme feruirent vique ad pradicium terminum. Il y a quelque chose de femblable en vn tirre de Raymond Vicomre de Turenne de l'an 1253. aux Preu- 8-18ues de l'Histoire de ces Vicomtes , d'où il se recueille euidemment que si le Comre de Poiriers, ou le Roy Philippes Auguste eussenr eu droir d'exiger l'hommage, ou le ferment de leurs arriere-vailaux, ils n'auroient pas requis le confenrement de leurs vasfaux leurs Chefs-Seigneurs.

Ainti Chiffler s'est par trop mépris, lor squ'il s'est voulu seruir de ce discours du Sire de Ioinuille pour en induire la mouvance du Comré de Champagne de l'Empire,& quoy que d'ailleurs il foit tres-sçauant & tres-judicieux,e'est auce vn auffi foible fondement qu'il emploie quelques passages des Auteurs anciens pout la justifier, donr I'vn est celuy d'Herman Contract en l'an 1054 qui a pareillement impose au Sieur Pithou, & l'a fait tomber dans la même erreut. C'est à l'endroit où il dir que l'Empereur Henry estant à Mayence, Thibaud II. Comre de Champagne, fils de Eudes, l'estant venu trouuer, de Galliss veniens, Miles eine effettus eff, e'est à dire se fir son vassal. Ceux qui seauent l'vsage des fiefs n'ignorent pas que l'on peut estre vassal de deux ou diuers Seigneurs pour diuerfes feigneuries, & ainsi il n'est pas inconvenient que le Comre Thibaud ait fait hommage à l'Empereur pour qu'elque terre qu'il autoir possédée mouuanre de l'Empire. Il se peur faire encore, que comme il vint au secouts de l'Empereur, (auxilium fuum illi pollicitm eil) il s'engagea à son service auce des conditions, qui l'obligeoient à luy faire hommage, foir pour des rerres qu'il luy auroir données mouuantes de l'Empire, foir pour des fiefs, que l'on nommoit de bourfe, c'est à dire des renres , ou sommes de deniers , que l'on perceuoit fur le Trefor du Prince, rant que l'on eftoir à fon serulee. Du Tiller fournir de Rin une infinité de ees fortes d'hommages, que les Seigneurs Alemans ont faits de Trait. aux Rois de France, lorsqu'ils s'engageoient à leur seruice durant leurs guerres: Reu de desquels on ne pourroit pas tirer cerre induction, que l'Alemagne relevoit de France & la France.

Mais voiey vne autre preuue conuaineante , qui justifie absolument que la Champagne n'a jamais releué de l'Empire. Durant le schisme , qui trausilla long-temps l'Eglife fous le regne de Frederie I. Henry Comte de Champagne s'engagea al Empereur de luy procurer vne entreucue auce Louys VII. Roy de France, pour appaifer & pour rerminer ees diuisions, qui troubloient les esprits des Carboliques. Er meme il s'obligea enuers l'Empereur, que si le Roy ne vouloir pas confentir à cetre entreueue, il quitteroit son hommage, &c fe feroir fon vaffal. Ce que le Comre dir en rermes formels au Roy , par for- Hayen Pime de menaces: Si sua Majestas noluerit nec pradictis pactionibus acquiescere, nec Historical. arbitrio judicum affensum prabere, ego jurejurando jurani, quod ad partes illiustran. p.500,500, fibo, & quiequid de fisco Regu in feodum babeo, Imperatori tradeur, ab illo tenebo. Er sur ce que le Roy faisoit quelque difficulté pour certe entreueue, Venis Comes Heuricus ad Regem in Palatio Ducis Burgundia, allegaus Regem nequaquem este à pactionibus liberum, ideoque se necessario discessurum ab eo, & se traditurum in mann Imperatoris, ita est totam terram , quam de feodo Regis hactenus tennerat, mede Imperatori traditam ab co reciperet, & hominium illi faceret. Quoy que l'Histoire remarque que le Roy s'estant mis en deuoit de sa part d'accomplir cerre entreueue, qui n'eut point d'effet par la faute de Frederie, qui ne se trouua pas au lieu qui auoir esté conuenu , le Comte Henry soir demeuré d'accord, que sa Majesté estoit quitte des traittez dont on estoir conuenu pour ce regard: Il est neantmoins constant, qu'arrendu que l'Empereur en rejettoir la faute sur le Roy, le Comre Henry pour sarisfaire à sa parole, sur obligé de passer en sa prison. Ensuire, pour obtenit sa libetté , il luy accorda de luy

fol. 66.

faire hommage de quelques places de la Champagne, qu'il tenoit du Roy auce le teste de ce Comte. C'est ce que nous apprenons d'une ancienne enquéte, qui se lit dans le Registre de la Chambre des Comptes de Patis, intitulé ont bu M. Feeds Campania, où elle est conceue en ces termes : Girardus Enentatus dixis, a unessal. qued super quibusdam conventionibus , quas Rex Francia & Imperator Alemannia habebant inter fe tempore fihifmatis , fuit fidejuffor Comes Campania ex parte Regis Francia anied Rex conventiones illus teneret : fed cum Rex in conventionibus illis tenendis desceres, Comes Campania init in captionem Imperatoris, tanquam fidejussors & cum in captione ella aliquamdiumanfiffet, & videret quod Rex Francia cum non liberaret, petiit ab Imperatore , vt quitaret eum à captione & fidejuffiene , & ipfecaperet de co nescio quot castella, & ita fallum fuit de quibusdam castellis. Vuum est Hyz and eft inxa Clarum-montem in Baffigniaco : alind eft Musterolium in Baffiguiaco: alind Gollemont verfus Bondricourt : alind Raucourt, quod Comes Barri Ducis tenet. Girardus Euentatus nescit nominare alia , sed scit castella illa fuisse plusquam quatuor, Item Conradus Episcopus Metensis & Spirensis Imperialis aula Cane llarim , dicit hac effe caitella , qua Comes Campanis tenet de Imperatore Alemannia . Crita inucnit in feriptis Imperatoris, Burmont , Dampierre , Porfesse, Rifnel , la Se file , Gondricourt , Karnay , Raucourt , Bearazin. L'enquéte faite fous Maximilian I. au fujet des terres de l'Empire, tapportée par Chifflet, fait mention du château de Hais, ou Hyz en Champagne, qu'on a ptétendu releuer de l'Empire.

Le Comte de Champagne se départit de la mouvance de France pour ces châteaux, fujuant le pouvoit que l'vsage recû pout lors vnjuetsellement dans les Ficfs luy donnoit: par lequel, comme le vassal estoit obligé de seruit son Seigneur, & luy en faisoit la promesse dans l'hommage, sous peine de commife & de confication de son ficf: ainsi le Seigneur promettoit à son vassal de défendre, rant sa personne que son sief. Nous auons la formule de ces obligations du Seigneur en plusieurs titres des Comtes de Tolose de la Chambre des Comptes de Paris, qui sont ordinaitement concûs en ces termes: Ad hor nos dictus Comes recipientes dictam confessionem & recognitionem sidelitatis & homagium à vobit dille N. pro pradiffis fendis, in forma prescripta, promittimus vobis, quod tam persanam vestram, quam dista feuda, & amnia jura qua in eu habetis, contra quosibes molestatores, qui super boc eis iniuriari voluerint, bana side desendemus. C'est ce qui a fait dite à Philippes de Beaumanoit en sa Coûtume de Beauuaisis, que li Sires deit antant fei de leiasé à sen home, come li home set à sen seigneur. En sorte que si le vassal estoit atraqué par ses ennemis, & n elloit pas défendu par son Seigneur, le Seigneur perdoit sa mouvance, & le vassal pouuoit se donner à vn autre Seigneur, & releuer son sief de luy, qui est presque le ças, où le Comte Henry prit sujet de releuer quelques châteaux de son Comté, de l'Empereut, parce qu'estant son ptisonnier pout le fait du Roy, le Roy ne se mettoit pas en deuoir de luy faire obtenir sa liberté. Le Roman

de Gatin le Loherans a touché en diuers endroits cet vfage : Pepins li Rois, dont denoie tenir Mon fié , ma serre , & treflot mon pais , Li Rois ne m'est vilainement faillis , Mes ma cité ent Sarazin afis, Desconfit font , se vos tenés ami, Se vos del fiege les ponés départir, De toi tiendrai ma terre & mon pais.

Et ailleurs:

Or vien à ves, Empereres gentis, Que vos ailliés voftre sié garantir, Se vos nel faites , mal en fomes baillis, Et tuit Baron doinent de vos tenir, l'en parlerai, ce dit le Rois Pepin,

Ani que ge faille, vos ne dois ge faillir. Il ya pluneurs exemples dans l'Histoire, des tenuois, des remises, & des chan- Trifer des gemens d'hommages en ces cas, dont les formes font preferites dans les loix Englance de Henry I. Roy d'Angleterre, en ces tetmes : Si Dominus terram fuam, vel fea bludes dum fuum auferat bomini fuo, unde est bomo suus: vel si eum in masti necessitate ofin-sea deserat , supernacue forisfacere parest dominium suum erga eum : sustinere tamen de- cofe , sa bet house dominum fuum, si faciet es contuneliam, vel injuriam ejufmadi in guer. - in ra 30. dies , in pace vuum annum & diem , & interim prinate per compares , per vici- cap 49. nes, & per damestices, & per extrenees, per legem requirere enm de reite. Le me suis vn peu étendu sur cette matiere, afin d'expliquer les raisons qui portétent Henry Comte de Champagne à se soustraire de l'hommage du Roy de France pour ces quatre ou cinq châteaux, & à les releucr de l'Empire : ce qu'il fie probablement pour donner quelque satisfaction à Frederic, qui ne voulut pas qu'on luy imputât de n'auoir pas tenu sa parole pour l'entreueuë, qui auoit esté arrétée, s'estant trouvé au lieu designé aprés la retraite du Roy. De sor- Erret apré te que ce fut aprés cet hommage que Frederic écriuit cette lettre à Henry, Frien. où il le qualifie fidelis & consanguineus suus , d'où Chifflet infere qu'il effont ". 1 ? 70 fujet de l'Empereur: ce qui est vray à l'eigard de ces châteaux, que je viens de det. nommer, mais non pas de toute la Champagne. Ce qui parolt affez par la Confirme.

(ubfitance de la tentur de ces lettres. Mais auant ce temps-là, lorsque Frederic se seruit de luy pour moyenner vne entreueuë auec le Roy , cet Ein- Bas percur declare en termes formels, qu'il n'estoit pas son vassal, mais du Roy: Gold pays. Sane quacumque necessaria sunt ad conscruandam inter nos mutua dilectionis integritatem, cum dilecto confanguineo nottro, fidele tuo, Henrico Comite Trecarum ami-

ce & plenarie ordinanimus, &c.

Le Sire de Ioinuille nous fournit encote vne autre preuue de la mouuance de la Champagne, de la Couronne de France, écriuant que le Roy S. Louys & le Roy de Nauarre l'ayant presse de vouloir entreprendre auec eux le voyage d'Afrique en l'an 1270, il s'en excusa, sut ce que tandis qu'il auoit esté outtemer au voyage précédent, les gens & les Officiers du Roy de France ausiens trop grené & foulle fes fubgets, taut qu'ils en effoient apouris, tellement que jamais il ne feroit que eux & luy ne s'en fantissent. Car je voudrois demander à Chifflet, en quelle qualité les Officiers du Roy greuoient les sujets du Sire de Ioinuille, fi ce n'est parce que le Roy S. Louys estoit Seigneut prédominant de la Champagne, & en cette qualité auoit droit d'y enuoiet ses Officiers: ce qu'il n'auroit pû faire, si elle eust esté vne terre dépendante de l'Empereur, & fi les Comtes de cette Prouince, eussent esté Comtes Palatins de l'Empire, comme il s'est faussement persuadé. Ce second point estant important & curicux, metite d'estre discuté exactement dans vno Dissertation, ou digression particuliere: où je me propose de découurit l'origine des Comtes Palatins de France, & de montrer que les Allemans n'ont emprunté cette dignité que de nous.

## DES COMTES PALATINS DE FRANCE. Pour le

### DISSERTATION XIV.

COvs la premiere & la feconde race de nos Rois, les Comtes faifolent la Sfonction dans les Prouinces & dans les villes capitales du Royaume, non seulement de Gouverneurs, mais encore celle de luges. Leur principal employ estoit d'y décider les différents & les procés ordinaires de leurs justiciables : & où ils ne pouvoient se transporter sur les lieux , ils commettoient à cet effet leurs Vicomtes & leurs Lieutenans. Quant aux affaires d'importance; Partie II.

& qui meritojent d'estre jugées par la bouche du Prince, nos mêmes Rois auoient des Comtes dans leurs Palais, & prés de leurs personnes, ausquels ils en commettoient la connoissance & le jugement, qui estoient nommez ordinairement, acause de cet illustre employ, Comtes du Palais, ou Comtes Palatins. Ican de mifbery Euclque de Chartres nous apprend cette diftinction , & la fonction de ces Comtes, en ces termes: Sieut alis prafules in partem follicitudinis à summo Pontifice enocantur, ve firitualem exerceant gladium, fic à Principe in entis materialu communionem Comites quidam, quafi mundani juris prafules afcifeuntur. Et quidem qui hoc officii geruns in Palatio juris auttoritate, Palatini funt, qui in Pronincia, Proninciales. Verique verò gladium portant, non veique quò carnificinae expleant veterum tyrannorum, fed vt dinina pareant legi, & ad normam ejus vtilitati publica ferniant , ad vindictam malefactorum , landem verò bonorum,

Mais laislant à part les Comtes Prouinciaux, que l'on ne peut pas reuoquer en doute auoir fait office de luges dans les prouinces, où ils eftoient enuoiez : il est certain que les Comtes du Palais ont eu aussi jurisdiction. Ils estoient commis par les Rois pour exercer les jugemens, & pour decider les differents qui leur estoient déuolus, soit par appel, soit en premiere instance, suivant l'importance de l'affairo dont il s'agissoit : nos Princes se déchargeans sur eux de ces jugemens qu'ils leut laissoient, comme à des personnes experimentées, & capables de les terminet dans la justice. Hincmar Archeuesque de Reims De 114 & en l'epitre qu'il a faite de l'ordre & des charges du Palais , justifie eecy en ofic. Pala- ces retines, Comitie Palatii, inter catera penè innumerabilia, in bot maxime sollimiap. 11. 1916. 14. Citudo eras, ve omnes legales qua alibi orta propter aquitatu judicium Palatium aggrediebantur, juste ac rationabiliter determinaret, seu peruerie judicata ad aquitatis tramitem reduceret. D'où il se recueille que les affaires d'importance estojene jugées directement & en premiere instance par les Comtes du Palais, comme

aussi celles qui estoient dévoluës par appel, lorsque les parties se plaignoient de l'injustice du jugement rendu par les Comtes Prouinciaux; ce que le Capi-Cepie. Car. tulaire de Charlemagne de l'an 797. publié par Holfenim montre clairement. Les affaires de cettenature sont nommées cause Palatina, par le même Hincmar, &dans vne ancienne Notice du Monastere de S. Denys, qui porte ces mots : Coram Gilone Comite, qui cansa Palatinas in vice Fukonu andiebas, vel discer-

The segment with the properties of the propertie rias.r. que les jugemens estoient prononcez & les plaits tenus par les Comtes du Palais, dans le Palais même de nos Rois. La vie de S. Priet Euesque & Martyr, Ad Palatium properat, & vt mos eft, apud Regis aulam, in loco vbi causa ventilan-

tur , introiit. cap. 19. Hincinar ajoûte que comme il estoit de la charge de l'Apocrisiaite, ou du Chapelain du Palais , d'introduire vers la personne du Prince ceux qui auoient à l'entretenir des affaires Ecclesiastiques , il en estoit de même du Comte du Palais pour les affaires féculieres, l'vn & l'autre en prenass les inflrudions, pour les communiques, & en faire le rapport au Prince. Que si c'estoit vne affaire fecrete dont le Prince seul dût estre entretenu, ils deuoient les luy présen-

tet : De emnibus secularibus causes vel suscipiendi curam instanter habebat , ita ve faculares prius Domaum Regem absque ejus consultu inquietare baberent, quonsque ille pravideres, si necessitat esset, ou causa ante Regem meritò venire deberet. Si verò ferreta effer ceufa, quam prins congrueret Regi, quam cuiquam alteri dicere , cum-cefiulit dem dicendi lecum cidem ipp prapetere; introducte prins Rege, vot bee junte ma-conga. dum perfina, vol bonombiliter, vol paienter, vol cient misferierditer fusiperet. Calfiodore attribue vne femblable fonction au Maître des Offices patmi les Empereurs Romains: & Eguinard en fournit vn exemple, pour les Comtes du

& Mart. spad Bel.

Palais, partant de Charlemagne: Com estimenter ambientes, nas austin merce conducteur, pas ante mente fine fine Palais illum ellegam officientes, qui so fine que pelle definite sun pople, fine integente mendeure polecia, c'occlus pe serio santi fottero, ille cognisi fotteration attivola. Et est l'Espert x. qu'il c'esti s'Go-band fidero, illum est partie s'actività despendite del commente del

Non foulement les affaires ciudes éleuient de leur juridablem de de leur connofinace, mais rence les criminelles, comme nous apprenons de l'Aureur Vun Lief, de de la ved de S. Leger Enefique d'Aureur, & de celle de S. Cibri Enefique d'Arrive, de la ved de S. Leger Enefique d'Aureur, è de celle de S. Cibri Enefique d'Arrive, de la verifier de la companie de la companie de la companie de la contraction de la course de l'arrive, de l'Enerie de la contraction de la course parricularit, dont Felocard distinention, qu'il la lei client par qu'il la sisteme de déciden, « de lugge floorestamement les affaires, où le l'Enerie par mis d'en prendre connociliance. Mais la principale fonditson du Consted P2- Leblagian in effect de des la configuration de la configurat

bito generali conventu , tam caufu populi ad fe perlatas , justo abfoluit examine ,quam ad fo pertinentes possessiones juridicorum gentu recepit.

Ce fut sur ce fondement que les Princes d'Alemagne s'estant souleuez contre Albert Roy des Romains, le citerent deuant le Comte Palarin du Rhin. lui imputans d'auoir fait mourit le Roy Adolphe : afferentes ad Comitem Palatinum pertinere , quod fit officium Paletina dignitatis , ex quadam confuetudine , de causis cognoscere qua ipsi Regi monebantur. Ce sont les termes de Henry de Rebdorf en l'an 1300. qui font conformes au dtoit ancien des Saxons : Sculte- spectair à tur eft juden enlya judicu , & Palatinus , fen Palanfgranius , Imperatoris juden 1. er. 31. ell : Burgrauins verà, id est, perpetuus castellanus, judex ell Merchionis. Mais Bulla anna la Bulle d'ot de l'Empereur Charles IV. qui attribué cetre même prérogatiue, & ce droit, au Comte Palatin du Rhin, y a mis vne restriction : Et quannis Imperator, fine Rex Romanorum, super causes, pro quibus imperitus fuerit, babeat , ficut ex consuctudine introductum dicitur , coram Comite Palatino Rheni refiondere, illud tamen indicium Comes ipfe Palatinus non alibi praterquam in Imperiali curià, vbi Imperator, seu Romanorum Rex prasens exsisterit, poterit exercere. C'est par la même raison qu'en Angleterre le Comte de Chester, à la dignité duquel celle de Comte Palatin est artachée, par vn priuilege special, a droit de veiller sur les actions du Roy, & de le corriger, s'il tombe en quelque faute, contre les loix de l'Erat, Regem, si oberret, de jure portstatem habet eshi-bendi, ainsi que patle Mathieu Paris. Ce qui semble auori pris son origine de stat. 220. ce que les Empereurs & les Rois se sons sons sons colonariement à la rigueur des loix qu'ils ont eux-mêmes établies, suivant l'exemple de ces bons Princes, qui instituent des Procureurs Genétaux, non tant pour conseruer leurs droits, que pour répondre en jugement à ceux qui ont à former quelques plaintes contre eux. Pline parlant à Trajan, en son Panegyrique, dicitar Allori

que etiam Procuratori tuo, in jus veni, sequere ad tribunal. Il y 2 lieu de croite que dans la premiere race de nos Rois, & mémos dans Partie II. Ff i) Zoiff. 13-

Fald 1-1.

pag. Sep.

le commencement de la feconde, la charge de Comte du Palais terfhoirezerce que par n'ecul, qua logoci les differens, afilité de quelques Confeiller. Palaisto, qui font appeller Sobieir Palaisi, Echeuns du Palais, dants le Chora-, n-se nique de S- Vincente de Whaven: D'ob vient que nous voyons dans le Moiler, o-se de S. Gal le Comte du Palais, tendant la justice au milieu de fes Concillette, Cuestre Palaisi insufir partense finore socianastres, oble en rich pas

Inst ration qu'il appelle ces Confeitlers & ces Aftiffeurs, Present : Car non public / feellmente le Echeusas du Pails, soile 100-feets, \*feem Dethrey, aftin qu'ils \*\*
font nommet dans vuitre de Pepin Maire du Palais, attiffotiers à ces jugemens, mais fouunte le Contest, & avancie ganda Seignours & mémo le Leaefques qui elbient chodis à céte effer par le Roy : toute l'autorité neaumoint rédant en la content de l'autorité de l'au

cie. s. s. personne du Comte du Palais. La Chtonique de S. Benigne de Dijon: Redulaien A. fus Rex Burgundium adiis, residénsque caspes Dinion, mense Aprilis, cinn caus a suis finas teneres Robertus Comes Palatis, & Gislebertus Comes Burgundia, aliique plures tom Comites, qualem sobiles vers, interpellatus est Vicecomes, &c.

Soumer sulf les Comers du Palais ne tenoiene pas le premer lieu dans cet auflies, quoy que finificaçion de le export des affires leur apparinfient, mais elloren pécéder par des Archeuséques, ou Eucéques, & par d'aures perfonanc d'une qualité plat eminient. Le Cartoliuré de l'Abbaye de Calmure, qui de l'en la laboration propertien de l'en la laboration propertien de l'en la laboration propertien de l'entre de l'entre que de l'entre fait de prince de l'entre propertie présent de l'entre fait de l'entre de l'entre fait de l'entre de l'entre fait de l'entre d

ruac extraorir accordonativa, ou termanni, ou consumi, ou en autorita, qui y prennent qualité de Comers du Palsis. Il y a voi tire du même Empereur dans le Tréfer des Chartes du Roy, expedié en l'an 839, pour le Monattere de S. Taristes-Antonin, qui potre ces mosts, confilir pédiem népireum, param semina kipe fast, ternardus, of Emonassa de Bernardus, of Emolisis, ifis funt Comiter Italia templia, mostir. Del vient que nous lifens quedquerios les Comers du Palsis nommes.

Translate Wijks, Lever some eine intentionelle generation in Coulties auton. We intend in 2-10-18. Long 11. Empereur, In projection beam vol. Cemision Falsii mei. Va autor. 2-10-18. Long 11. Empereur, In projection beam vol. Cemision Falsii mei. Va autor. 2-10-18. Long 12-18. Empereur, In projection beam vol. Long 11. Autor. In projection 11. Sept. Va autor. 10-18. Autor. Managhris 2, Longsini Merryin. Lefey blein qu'on pout coirce que con Conten Palation, n'efficient per Comens de Palasi, misi Contente Prosinciars, qu'i fe troussient à la Cout au temps de l'expedition de ces patentes, ou biene faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui feisent à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui feisent à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la faire de Prenen a volunt que le finight time de Courtes, qui efforest à la de l'entre de l'entre

Sousem mémos les Reis affibieres en personne aux affiles des Comtes du Ant. Pallas, de les pagements qui incremenient effocient inferire de leur non, tefcore co- quels ordinairement faitieres mention que le Roy les auoit rendus fur le rapdiante partieres de la relación de Lorence de Palas ao sobie qu'il confirmient ce qui alande, port, x l. la relación da Conten de Palas ao sobie qu'il confirmient ce qui alande, port, x l. la relación da Conten de Palas ao sobie qu'il confirmient ce antique de la relación de la rela shas tes Mélanges du P. Lubbe, où le Contre du Palain ne laiffe pa de faire la fondien de Prédônte & de principel luge. Mais e qu'in de mon 80 nò à mainquier les Contres du Palain, fur l'accroullement de leur Exist, qu'ils émaille les Contres du Palain, fur l'accroullement de leur Exist, qu'ils émaille les contres du Palain, fur l'accroullement de lus Exist, qu'ils émaille les contres du les contres du l'étable de les différends acausé de l'étoignement de la Cour, & de la grande déstince de la demance de l'intie, colourest les tobisférents et leur de ces Contres du Palain, pour le transferent en quelque courée é folippée, pour y terminer les qu'ils écliries, ou que ne Rost soudiffient épagner la paine de leurs fajeres, par des voyages longs & de grande dépende, ou enfin parce qu'il importait au bien de l'Estar qu'ils folipsée de leurs fajeres, par des voyages longs & de grande dépende, ou enfin parce qu'il importait au bien de l'Étar qu'ils folifier décider aux lices, où ils aisoiner pris ongres. Equitade en fes Annailes, sir que Lechaitt evant eu codre de font pers, Louy, Pers, A. (18) et l'accours de l'a

mitem sechm assameret, & inchestas justissas perfeces curares.

Les Empereurs d'Alemagne semolent auoir confertué delà cette coûtume d'enuoyer en Italie des Comtes du Palais, pour exercer la justice souveraine

d'emoyer en Italie des Comets du Palias; pour exercer la julitée fouveraine en leur nome, de neur abines, les réjuits y poficiolent quelqueux prouinces. Luithprand fair mention d'Odotire Comet du Palias, lequel auce piulieure Ladapins, autres Seppens vienges dans vie configuration contract le Koy Berenger, de l'autres Seppens vienges dans vien configuration contract le Koy Berenger, de l'autres de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction déquels d'ay avec confisier. L'autres de la diqueix de la fonction de l'autres de

ices de 1 Empire: Affice qu'am turpi Lunelli nobile Caftrum, Atque Palatini fèdem, fidofque penateu Verterat illa dolo, Comitem cincifque vocabat

Perfide, &c. Et incontinent après il décrit ainsi la fonction de ce Comte, en ces vers,

Es nunc iste Comes confors & regius aula, ste potens Princeps, sub que Romana securis statia punire rees de morer versisto Debuis, injust? vistrici cogisur vrbi, VI modicus servirer citens, austique relisto sure sibi, domina metus mandata superba.

Mais il elf fant doute qu'il y a erteur en ces vers de Gömberm, & qu'au lieu de Lareffi mibil commit ; l'articute Lareffi, poi Lomefi. Caril entend puiler des Comnes Palatins de Lamefin, dans le diffrit de Paule, donn il elf fair mention dans les Patentes de l'Emperier Frédeit. Le d'Annisé, par lefquelles il donne à Guy, Geoffroy, & Ruffin, qu'y font qualifiet Comite Palatin de Lareffin, Chicara de Poblerano, aifis su Comné & en l'Euclédic de Platifance, & prend tous leurs biens en la ptorethon. Elles font inferées dans my grand Regulter de la Chambree des Compese de Paris, contenna le primi "mant me grant de la Chambree des Compese de Paris, contenna le primi "mant

Ff iij

Fal. 11. 6 jeq. 6 Tel. leges des Nobles des citez de Pauie, de Cumes, de Verceilles, de Nouare, 197. 6 fig. & d'Alexandrie, auce plusieurs autres Chartes des Empereurs d'Alemagne expedices en faucur de certe famille, desquelles il resulre, que les Comtes Palarins de Lonello auoient entre autres prétogatiues, à raison de cette dignité, le privilege de porter l'épée deuant l'Empereur, lorsqu'il estoit en Lombardie : pour marque de la justice fouucraine, appellée jas Gladii, par les Iu-risconsulres, qui leur auoit esté accordée dans l'Italie. Ce titre de Comte P latin en Italie a esté changé depuis en celui de Vicaire de l'Empire, qui a esté

donné par les Empereurs à diuers Princes & Potentats d'Iralie. Les Comtes du Palais estant enuoyez dans les Prouinces, commettoiene quelquefois des Lieurenans aux endroirs, où ils ne pouuoient se transporrer, lesquels sont appellez Ficantes du Palais, en la Chronique de S. Vincent de Chr.S.Vincens. life. 1 Witurne, & Lieutenaus dans vne Notice de S. Martin de Tours, où il est fait Tota Hoft. mention d'Adalardus, locum tenens vice Regenerii Comitis Palatii. Quelquefois Fr. p. 690. memes les Comtes des lieux estoient commis par eux pour juger souuerai-Passings Nigra. nement en leurs places les differens des parties. Comme nous apprenons du

Tabal Ca-

Carrulaire du Monaftére de Cafaure. Ego Heribeldus Comes in vice Comitis Paletis (Hucholdi feilitet, qui fab Luden. II. Imp. id muneris obiiffe dicitur in cod. Tabul.) ad fingulas hominum infitias faciendas, vel deliberandas, refidentibus mecum Lecinaldo & Erifredo, & Cariprando baffis domini Imperatoris, Adelberto, Ioan. ne, Majulfe judicibus, &ce. Ce ritre fait voit encore que les vaffaux du Prince estoient appellez aux jugemens des Comtes du Palais, auec les luges des lieux : ee qui peut auoir donné l'origine à la Iustice & à la Cour des Pairs, qui n'estojent autres que les vassaux d'un Seigneur, ainsi nommez, parce qu'ils estoient égaux entre eux, & relevoient également d'un autre. Il est encore parlé de cet Heribald en vn autre jugement rendu la vingt-quatrième année de l'Empire de Louys II. le quatriéme du mois de Decemb. Indict. 7. au même Carrulaire, où la qualité de Comes facri Palatii lui est donnée. Mais ce qui est remarquable, est qu'il y reconnoît lui-même qu'il ne sçait écrire, dans la fouscription , en ces termes : Signum Heribaldi Comitis facri Palatii , qui ibi fui, & propter ignorantiam litterarum, fignum S. Crucis feci. D'où il s'ensuit que ces dignitez n'estojent pas toujours conferées aux personnes sçauantes, & qu'-C. fiel le elles n'ont pas toujours esté du nombre de celles, que Cassiodore appelle Lit-

terarum dignitates, parlant de la charge de Questeur. 9 4.1.8.

Comme done il y a eu des Comtes Prouinciaux, aufquels on a commis le Vicariat, ou la Lieutenance des Comtes Palatins, pour exercer en leur absence les jugemens souverains, & ceux des affaires qui regardoient le bien de l'Etat dans le district de leurs Comtez : il y en 2 eu d'autres qui ont obtenu la dignité de Comtes du Palais, conjointement auec celle de leurs Comtez, ou gouvernemens particuliers, pour en faire la fonction feulement dans leur étendue, & pour en consequence du pouvoir qui y est annexé, juger les differens en dernier reffort, ayans à cet effet la puissance & l'autorité royale en toutes chofes. Bracton, Auteur Anglois, aprés auoir dit qu'il n'y a que le Roy qui puisse juger les traîtres & les criminels de leze-Majesté, ajoûte, Et bet vera funt , nift fit alignit in regno , qui regulem habeat potestatem in omnibus , ficut funt Comitte Paleys. D'où nous apprenons que Richard I. Roy d'Anglererre a entendu parler de eetre jurisdiction, ou justice souveraine, lorsqu'il donne à l'Euesque, & à l'Eglise de Dunelme, certaines possessions, cum dominio & liber.

Te. 1. Metatibus Countis Palatini, e'est à dire auec toute haute justice, telle qu'est celle naft. Angl. qui appartient au Comte du Palais. Car ainfi qu'il est énoncé en vne ancien-P. 47. ne Constitution, touchant la fonction du Comte Palatin, rapportée par Goldaft, le Comce Palatin aded amplem poteffatem, jurifdillionem, & antioritatem Goldeff. to. s. Confit. habet, vt dempta regia dignitate, nullus omnino justitiariorum ampliorem, sed neque

parem habeas. Toutefois en ce cas la dignité de Comte du Palais n'estoit pas tellement annexée à celle de Comte Pronincial, qu'il ne fust en la liberté du Prince de l'en separer, s'il le jugeoit à propos, & d'en priuer le Comte, si le cas y écheoit, qui pour cela ne laissoit pas de demeurer en la jouissance de sa premiete dignité de Comte Ptouincial. Atnoul de Lubec fait voit claitement cette verité, écri- anuluant au sujet du Comte Palatin du Rhin, Palatinus sant qui partes fratris in- Luber. flanter junabat , continuas minas à Philippo audiebat, qu'ed dignitatem Palatit, quam ". circa Rhenum babebat, perderet, nist à fratre recederet; dicebat enim se nosse tolerare, quod rebus Palatii granaretur, quau ipse & non alius dissensare videretur où il est à observer que le Comte Palatin est dit auoit eu cette charge aux enuitons du Rhin: ce qui est conforme à ce que Guntherus écrit du Comte Herman: Lib. 3. Li--Hermannus facra Comes additus aula,

Cujus erat tumido tellus circumflua Rheno.

Les Empereurs Allemans, suivans le même vsage, ont établi des Comtes Palatins dans les autres prouinces de leur Empire, avant communiqué sette dignité à diuets Comtes. Quelquefois ils ont donné ce titre à quelques Seigneurs dans l'étendue de la seigneurie des Ducs ou des Comtes Prouinciaux, pour y exercer la jurisdiction Imperiale en leur nom : car il est hors de controuerse qu'il y a eu des Comtes Palatins dans Saxe, dont Rineccius a donné la Genealogie, qui estoient autres que les Ducs de Saxe: & l'Histoite parle souvent

des Palatins de Schiern & de Witelespach, qui l'ont possedée dans la Bauiere, qui auoit ses Dues. Mémes les Palatins du Rhin auoient cette dignité dans la Sitefra

Franconie, qui auoit aufii les siens. La Lusace en a eu pareillement, au te despréid de Lambert de Schaffnabourg. L'Empereur Frederie I, joignit ou plutôt 144,617. confreal a dignité de Comme du Palais à Othon son sit Comre de Bourgogne de 164,617. en l'étendue de ses Etats. La Chronique d'Hildesheim fait mention d'un 1091.1091. grand nombre d'autres Comtes Palatins d'Allemagne. Enfin pour viet des ter- ne mes du Speculum Saxon. Qualibes pronincia terra Theutonica babet funm Palanf. 1111. 1119granionatum, Saxonia, Banaria, & Franconia. Les Rois de Bourgogne ont eu auffileurs Comtes Palatins, entre lesquels je Maritage

remarque vn Odolric teuétu de ce titre en vne Patente du Roy Contad de

de l'an 900 qui se voit dans le Cattulaire de l'Abbaye de Cluny de la Bibliotheque de M. de Thou. La Pologne, & la Hongrie ont eu pareillement de tout Fd. 113. temps leurs Palatins, dont la dignité & l'autorité est grande encore à présent en ces Royaumes-là. Mais je ne prétends pas en cet endroit m'étendre sur les Comtes Palatins d'Allemagne, & des autres pays, pource que cette maties Probo, de effe traittée par les Auteurs Allemans, & par le sçauant Selden en son liure des Palatins Titres d'honneut: aussi je n'ay entrepris cette Dissettation qu'au sujet des Com- seiles rie-

tes Palatins de France, & pour faire voir que nos Rois ont eu ces Officiets dans herf han leurs Palais des la naissance de la Monarchie, qu'ils les ont conseruez longtemps, même bien auant dans la troisième race, & enfin que toutes les autres nations ne les ont empruntez que d'eux.

Pour justifier ce que j'auance, je me sens obligé d'en faire succintement le de Comte du Palais, est Gueilion, lous Sigebett Roy d'Austrasie, dans Gre-Lieben. goire de Tours. Le même Auteur donne encore cette qualité à Trudalfe, & 2 3.

Romalfe fous Childebert, & y fait voit clairement que le Comte du Palais effoit dim Lis 6. orange, and Camopoert, e. y rat voit clarement que ie Comte du Palas elloi Male. Le different du Maire du Palais, quoy qu'Aimoin, a l'Auteur de la vie de Saint, "Mel. Le different du Maire du Palais, quoy qu'Aimoin, a l'Auteur de la vie de Saint, "Mel. Le different du Palais fous Dagobert, I. L'Auteur de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de Maillaris, le Malestander accordance de la vie de S. Wandell, "Mel. Chronique de la vie de S. Wandell, "Mel. Ch la Chronique de Maillezais, & Molamus donnent encore ce titte à ce Saint fous \* viu i. le même regne, comme e plusieuts Auteuts à Badefrid, pere de Sainte Austre-Ribad. berte. Vne patente de Clouis II. fils de Dagobert pour le Monastere de Saint Auf. c. t. Denys, fait mention d'Aygulfe Comte du Palais sous ee Roy. La Chtonique and de Fredegaire donne austi cette qualité à Beribaire sous le même Clouis, comme l'Auteur de la vie de Sainte Berthe, à Rigobert pete de cette Sainte , qui Frid. 6,90.

y est nommé Comre Palarin. Andobald est qualifié Comre du Palais sous Clotaire I I I. dans vn ritre de S. Benigne de Dijon, & Chrodeberr sous Thierry I. Pita Sandi en la vie de S. Leger, qui probablement est le même que ce Chunredebald, dont Lord e 14 il est parle en vu titre de l'Abbaye de S. Denys, & dans Miraumonr. Que Pies. He- que l'Aureur de la vie de S. Hubert donne à ce Saint la qualiré de Comte Palatin fous le Roy Thierry, si est-ee que je n'oserois pas assurer qu'il air eu cel-le de Comte du Palais, laquelle est attribuée par Gregoite de Tours à Te-Greg. Twr. de Mirac.

mulfe, fous le Roy Childeberr II, S. Mars.

Line 4 Sous la seconde race de nos Rois nous en trouvons plusieurs reuérus de cet\* Beniter : te digniré : Er premierement sous \* le Roy Pepin, Wicher : sous Charlemagne, 61). b Egain. Golla Fran. Anselme, Verade, ou ainsi qu'il est nommé en vn titre pour l'Eglise de S. Pierre de Treues, Voradin, & Treante: fous Louys le Debonnaire, Regnier, & Ber-KHIG CO. nard, Ranulfe, Adhalard, & Bertric fucceffeur d'Adhalard, h Morhard, Geboin, evise Last & Ruedbert, desquels Equinard fait mention en divers endroits: fous Lorhaip.es. \$17. re, & Ansfrid : fous Louys II. Redolfe : fous Charles le Chauue, m Adhalard, " Bodrad," Hilmerad, " Boson, & P Fouques: fous Eudes, Eldonin: fous Charau. 219. les le Simple, 9 Guy : fous Raoul, ou Rodolphe, Robert : fous Louys IV. Egnio. Ragenaire: enfin fous Lothaire fils de Louys , Heribert III. du nom Comre de 48, F11, Vermandois & de Troyes, que ce Roy qualifie Comte de son Palais, en vn titre £11. 114. \*\* Antiquites de l'an 380, qui se lit aux Antiquitez de Troyes \* de Camulat.

\*\*Toppe de l'an 380, qui se lit aux Antiquitez de Troyes \* de Camulat.

\*\*Agis Estie 37s. Tion. Liet & p. 1. \* Seit. Est Big. p. 1. \* Assal 7s. Fald on 15; " espà. Cesc, cit. 4. \* \* 184d.

\*\*Agis Estie 37s. Tion. Liet & p. 1. \* Seit. Est Big. p. 1. \* 7s Bid. p. 18; Ros. Ass. Tiol. Arman. \* Chon.

\*\*Energe p. 44s. 1 Falsh Nigras. Men. Toon. \* p. 16.

\*\*Energe p. 44s. 1 Falsh Nigras. Men. Toon. \* p. 16.

Nous trouuons auffi des Comres du Palais dans la troisiéme race de nos Rois : entre lesquels Hugues de Beaunais paroît auec cette dignité, qu'il obtint aldel. 3. du Roy Robert, au recir de Glaber. Enfuite l'on remarque plusieurs Comtes Prouinciaux reuétus de cette qualiré, scauoir les Comtes de Champagne, au sujet desquels nous auons entrepris ce discours, les Comres de Tolose, de Guienne, & de Flandres, qui en consequence de ce titre auoient droir d'exercer la justice souueraine, & presque Royale, dans l'étendue de leurs Comrez.

A l'égard de ceux de Tolofe, plusieurs Parentes justifient qu'ils ont pris la qualité de Palarins, conjointement auec celle de Comres de Tolofe, entre autres, le Comte Pons, qui viuoir en l'an 1056, qui en vne Charre du Carrulai-re de Moissac, s'intitule Poncius Dei gratia Comes Palatinus. Et dans vne au-

tre de l'an 1063, qui se voit au même endroir, & est rapportée par M. Catel en son Histoire des Comtes de Tolose , il est parlé de Pons & de Guillaume son fils, en ces termes: Mei feniores ac Palatini Comites, Poncius, & ejus filius Wil-Lermus. Non feulement ces deux Comres se sont ainsi qualifiez, mais encore Raymond, surnommé de S. Gilles , Comte de Tolose, fils de Pons , & frere de Guillaume, comme nous apprenons de ses Monnoyes, entre lesquelles Monfieur Charron Confeiller du Roy & Auditeur en sa Chambre des Compres de Paris, rres-eurieux en cette forte d'antiquiré, en conferuoit vne perite d'ar-genr, qui est à présent dans le cabinet de Medailles du Roy, donr nous re-presentons iey l'empreinte. D'un côré, est une

croix de Tolose, vuidée, clechée, & pommetée aux extremitez, telle que fur celle que le Grand Constantin éleuz dans le marché de Constantinople, semblable à celle qu'il auoit veue au ciel lors qu'il combarit Maxence, qui

estoit garnie de petites pommes aux extremirez, a pais axparmenanis parson Profutais métais, ainsi que nous apprenons de Codin aux origines de Constantinople: ces mots fetrouuenr dans le cercle d'alentour R. COMES PALATIT. à l'autre reuers est vn Croissant surmonté d'vne étoille, & pour legende il y A ces mots, DVX MARCHIO PV. c'eft à dire Presincie, d'où il paroit affez que les Comtes de Tolose ont eu la dignité de Comtes du Palais, & qu'en

24

cette qualité ils ont exercé toute la justice, qui y estoit attribuée, dans l'étenduë de leurs Comtez, & austi qu'on ne peut pas dire, sans s'exposer au ridieu-

le, qu'ils l'auoient obrenue des Empereurs d'Alemagne

Quant unt Dues de Guyenne, la Chronique des S. Ellienne de L'images (em. Camp.). ble la leu attribute, en ce termens 1, 147; v. d. April. 1618 Wildians pala. tous comes pildrangh, volume Dars Aprilaneme. L'unouè neutronis qu'on peut autre pildre diquer cotte quintie au Comes de Peron Be un Dues peut autre pildre diquer cotte quintie au Comes de Peron Be un Dues peut autre pildre diquer cotte quintie au Comes de Peron Be un Dues Comes, que Belly a inferez en fon Hilbore, il ne fervoure pa qu'il l'y ayeur prife. Au contraire il elle probable que les Ertainsin de ces fecles-la fe lor levin de ces termes pour defigner le Dirin de France, commes à fair Maisteu Marie le de la comme ferial de la comme parde de Lambert d'Ardes, Jorfaqu'il attribute le tire de l'alatin à Armol le Grand Comme de Hindres, fish da Comes Bundonis le Chause: più figuidine Armalia regionnem Magness od Prinkes, à Edelain Perror servine à Listin Harconflissor de frança, i decealage liste de fastes compassare forme de Palains.

Mais commie je demeute d'accord qu'on peut doutre de ces titree de Comer Paltania, a l'étige die Contonte de Potteries. I de Flandres, il faire sulli tente pour Paltania, a l'étige die Contonte de Potteries. I de l'active de l'active de l'active pui dique la cepte ce Comit a active ciup la la Courome de France, Gois qu'illi a la control potterie de l'active de l'active la la Courome de France, Gois qu'illi a la Guire di la control de l'active la la Courome de France, Gois qu'illi a la gui li fa la foiten controlle e, comme de declamb de Control de Fronçe, qui qu'il fa la foiten controlle e, comme de déclamb de Control de Fronçe, qu'il qu'il fa la foiten controlle e, comme de déclamb de Control de Fronçe, des tuille de Fontenary, qui commença à épuide rie fang, de la Noble fille de la France, cen fuit des irruptions de Normann, qui achonétren de déclarier ce miferable Eux, la Pilipart des Controllers and puis de la prince, mérgicolument de la controller de la controller de l'active de la Couromente, aux c'en element estre et qualiter qu'il la pofficiente, de le crasfiniere à l'active la controller de l'active de l'active l'active à lors de l'active de l'active de l'active a l'active à l'active de l'active de l'active de l'active de crasfiniere à l'active l'active l'active de l'active a l'active de l'active de

de le prendre, & de le joindre à celuy de leurs Gouvernemens.
L'ay remarqué ey-deusant que Heribert III. Comte de Vermandois, & de Troyet en effoit reuéru en l'an 980. effant probable qu'il le transfimi au Comte Effienne son fils : au droit duquel Eudes Comte de Blois & de Chartes,

quispés le décès d'Elliense, c'empars, nalgré le Roy Robert, da Comét de Champagne, continus de faite Comet de Plaisi c'eme r'élaises, commes l'A-Chaet qualité en vue Charce de Gosffoy Victone de Chiérassdun de l'an cost.

L'A-Champagne, continue le Comet Thisland, fis d'Comet Edect, ance tendiene ture en vue Charce de Gosffoy Comet de Moresper, qui fe il ten la Biblio-Bil. Chequede Chay: Ellienne Comate de Biblio, fis de l'Inibial parois succ cert en thoughed Chay: Ellienne Comate de Biblio, fis de l'Inibial parois succ cert en thoughed Chay: Ellienne Comate de Biblio, fis de l'Inibial parois succ cert en voltes qui de l'arce de Gosffoy Comet de Moresper, qui fe il ten la Biblio-Bil. Charce de Biblio-Bil. L'Action de l'Arce de Gosffoy Comet de Moresper, qui fe il ten la Biblio-Bil. L'Alle de Biblio-Bill. L'Alle de Biblio-

Suger en la vie de Louys le Gres.

Finitierous le suure Connent de Champagne, le font tousiour inferite 14Enflicterous le suure Connent de Champagne, le font tousiour inferite 14La Centre autres Thibaud Roy de Nuaurre en vue Charte d'Aubert Abbé
de Chitris, su Carubinie de Champagne, de la Bibliothespace de M. de Thou, 14La Centre 14La Centre

Partie II.

G

Et dit li més , merneilles ay oi , Quant Cuens Palés Roy de France astifi

De cornoier, & il li fant einfi. M S. e. ta. Et Gautier de Mers en sa Mappemonde M S. parlant de Charlemagne, Si manda fon fil Locys ,

Et les Barons de lor pays, Enefques, Dus, & Quenfpalais.

Ie ne doute pas austi que le nom de Confideries, qui est donné dans un titre 1. \$1. 5. d'Heribert Comre de Vermandois & de Ttoyes, à Fouques Comte du Palais de Charles le Chauue, n'ait efté formé du François Cuenffalan, ce Fouques y estant qualific Imperatoris Conspalatins , de memes qu'Eldouin Comes & Co palatins, en vne Notice de l'an 898. qui se lit au Cartulaire de l'Abbaye de Montier en Der, rapportée par André du Chesne aux Preuues de l'Histoire

de Vergy. Quelquefois ils se disoient Palazins, & Cuens Palazins , d'vn terme, dont Philippes Mouskes s'est pareillement serui, lorsqu'il parle d'E-broin Maite du Palais, confondant, comme j'ay tematqué, les Maires auec les Comtes du Palais:

Mais lues (Archenoald) mera, & Eureains, Vns rices Ber , Quens Palazins ,

Fu primes fait , & Mariskaus , Et de toute la tiere bans.

Et le même Roman de Garin: Or vo dirai del mesage Pepin,

Qui aloit querre le Comte PalaZin. Ensuite les Comtes de Champagne s'estant appetçus que les Empereuts

avoient accorde le titre de Comtes Palatins à plusieurs Seigneuts dans l'Alemagne, (ce que je crois auoir suffisamment justifié ) pour faire voir qu'ils ne tenoient pas cette dignité de l'Empire, mais qu'ils la deuoient à la bonté & à la liberalité de nos Rois, desquels ils releuvient, se sont souvent intitulez Comtes Palatins de France. Eudes entre autres dans un titte de l'Abbaye du Valapulsan- Secret, se dit Odo Francorum Comes Palatinus. Thibaud IV, fils du Comte Estienne, dans une Parente de l'an 1147, qu'il expédia pour la Maladerie des Deux-Eaux prés de Troyes, se qualifie Gleriessu Francerum Regni Comes Palatinus. & Henry I. du nom, furnommé le Large, ou le Libetal au Nécrologe

de S. Martin de Troyes, prend le titre de Comes Palatinas Gallia, ainsi que Camusat a remarqué. Quelquefois mêmes ils ont supprimé le titre de Palatins, & se sont dits Com-

tes de France, ou des Françou simplement, & par excellence, parce qu'ils estoient presque les seuls qui possedoient le rirte de Comres Palatins dans le Palais de nos Rois, dont ils exercoient la justice souverainement, & comme leurs Lieutenans. Heribert Comte de Vermandois & de Troyes, duquel nous auons patlé, en vne Patente de l'an 969, qui est rapportée pat Camufat, ptend ces ti-tres, Heribertus gloriosus Francoram Comes. Et Eudes qui le premiet de la famille des Comres de Chartres posséda le Comté de Troyes, est nommé Comes Vipe 4. Ode de Francié, dans Wippon en la vie de Contad le Salique : dans Wibert 1914. Prode : en la vie du Pape Leon IX. Ode vicine Communichia Francorum Comes : dans le

titre de l'Abbaye du Val-Secret, dont j'ay parlé, Odo Francorum Comes Palasinus: dans d'autres d'Aymon Archeuefque de Bourges, & dans le Cartu-laire d'Aganon de l'Eglife de Chartres, fimplement Comes Palasii. Enfin dans un autre de l'Abbaye de Saint Germain de Paris il y prend ces qualitez , Ego Odo Comes quarumdem pronincierum Gallie fcilices & Francie. Le fçauant Chifflet peut faite une serieuse reflexion sur ces mots, qui luy justifient affez que Eudes n'estoir pas Comre dans les terres de l'Empite, comme il a voulu persuadet, mais en France. Ainsi Thibaud I I I. du nom Comte de Champagne, & Estienne Comte de Meaux son frere, s'inscriuent gratia Dei France-

1.85.

Vipte A. Petranth, Batter. c. 58 Tobal.

rum Comites, en vne Charte qui se lit dans le Cartulaire du Chapitre de Nostre Dame d'Amiens, & qui a esté inserée par M. Du Chesne aux Preuues Frence de l'Histoire de la Maison de Couey. Le même Thibaud est encoreains qua. Histoire de la Maison de Couey. Le même Thibaud est encoreains qua. Histoire de Cluny, Theobaldus Dei gratid France. Leida. L. rum Comes : Et dans le Cattulaire de l'Abbaye de Bourqueil : Eft autem Curtis To. 4. spivel Ecclesia ipfa ex fife Theobaldi Comitis Francia. Enfin Efficinc Comte de Tabellan-Blois & de Chartres, qui ayant quitré à son frere puiné le Comté de Troyes, 1º1. 56.37. retint la dignité de Comte Palatin, qui s'embloit estre affectée à l'ainé de la famille, est appellé par Anne Comnene au Liure x 1. de son Alexiade Kous; Anne Com. desfriss, Comte de France, titre qui luy est encore donné par Hugues Abbé de lu. 2 114. Flauigny en fa Chronique : Et fic Hierofolymam profectus, ab codem Abbate vf. A 1055. que ad vicum, qui dicitur Pons Arlia, comitatus ejus Stephano Comite Francia, & Roberto Comite Flandria adherentibut, deduttus eff. Que fi on wouloit soutenir que les Comtes de Champagne n'exercerent pas cette dignité dans toute l'étendue du Royaume, il faut au moins renir pour constant qu'ils l'exercerent spulsan. en celle du Comté de Champagne. Ce qui paroît affez par les Lettres du Roy Gelt, che. Henry, de l'an 1043, par lesquelles il declare que le Monastere de S. Pierre a sit. du Mont, au diocefe de Châlons, ou plûrôt le boutg, où il est bâti, auec fes dépendances, est ab emui banno Palasina pressitais liberajmum. Ce qui justi-fie assez que les Comtes de Champagne exerçoient en ce Comté les droits annexez à la dignité de Comte Palatin.

On pour joidert à coutes ces remarques, celle que Meier fait as figire des Contes de Banders, que nous ausoit de ausoit elle qualitée Contest Palanni, manutée certain qu'ils fe foite fountes intimides, Cambrir prague, SC combrir practiques, de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la content de la commentation de la commentation de la commentation de la content de la

# DE L'ESCARCELLE ET DV BOVRDON PHE LA des Pelevins de la Terre Sainte.

### DISSERTATION XV.

CASILAN TAIREM des laboires des vécemens des anciens Mointes d'Er. L. Autorités reportes, des qu'elles évalueires d'en habb frii de peut set de chuere, que ve seume. Ton appelleit Mointe, & qu'ils peutocent occlamatement l'efecterelle & le bb.

100 appelleit Mointe, & qu'ils peutocent occlamatement l'efecterelle & le bb.

101 appelle me l'entre de l'entre des l'entre des l'entre des l'entre de l'entre de

pitte fuiuant; & dans l'vne de ses Collations, il fait assez voir que lorsqu'ils Collat IL entreprenoient quelque voyage, ils prenoient l'vn & l'autre : Cum accepificmus peram & baculum, vs ibi moris eft Monachis vmineifis iter agentibus. Le Moine Mranch. d'Angouleme écrit que le corps de Charlemagne, après sa mort, fut inhumé Engel sure in Car. M. auec tous fes habits Imperiaux, & que patdeifus on y posa l'escarcelle d'or. A. \$14.

dont les pelerins se seruent ordinairement, & qu'il auoit coûtume de porrer lorfqu'il alloit à Rome : & super vestimentis Imperialibus pera peregrinalis aures Prill Mel. pofita eft, quam Romam portare felitus erat. D'où il refulte quo le l'âton & l'efcarcelle ont toujours cité la marque particuliere des Pelerins, ou comme par-Gof Pare f.

le Guillaums de Malmelbury, Solatia & indicia itiucris. Angi. p. Les Pelerins de la Terre Sainte, auant que d'entreprendre leurs pelerinages,

Fel. Sq. alloient reccuoir l'escarcelle & le bourdon des mains des Prestres dans l'Eglife : Vn tiere de Sebrand Chabot, qui viuoir en l'an 1135, au Cartulaire d'Abfie en Gaftine: Siebrandus Chabot volens ire Hierufalem, coram Deo & reliquiis SS. aceroto baculo er perà in Ecclesià B. Nicolai, reconcesse Rarnerio Abbati el-Junjepan. Monachis Abfia terragia. La Chronique de Beze, Hugo Miles - in die qua peram allumplis ad Hierofolymisanum iter faciendum. Et celle de Vezelay: allumpto babacks to culo & pera, quafi B. Dionyfii petiturus oracula. Et cela s'eft pratique memes par Vius. Te-nos Rois, loríqu'ils one voulu entreprendre ces longs & facheux voyages d'ou-his spic tremer. Car après adoir chargé leurs épaules de la figure de la Croix, ils auoient and 101.5. coûtume de venir en l'Abbaye de S. Denys, & là, après la celébration de la mefse, ils receuoient des mains de quelque Prélat le bâton de Pelcrin & l'escarcelle, & mémes l'Oriflamme, enfuite dequoy ils prenoient congé de S Denis, Patron du Royaume. C'est ainsi que l'on parloit alors : L'Auteur de la vie de Louys Yira Lad. Vies Lad. le Ieune, écriuant au sujet de ce Roy, lorsqu'il se croisa pour le voyage de

¥1.4.4. Hierufalem : Venit Rex , ot moris eff , ad Ecclefiam B. Dionyfii , a Martyribus licentiam accepturus, & ibi post celebrationem missarum baculum peregrinationis, & vexillum S. Dionyfit, qued Oriftambe Gallice dicitur, valde reuerenter accepit. Eudes de Dieuil parlant du Roy Louys VII, Dum igitur à B. Dionysio vexillum

& abeundi licentiam petitt, qui mos semper villoriosis Regibus fuit, &cc. Er plus bas, Deinde sumpto vexillo desuper altari, & perà, & benedictione à Summo Pon-Riguel A. tifice, in Dormitorium Monachorum, multitudini fe fubducit. Philippes Auguste en vía de la même maniere, lorsqu'il eut le dessein de passer en la Terre Sainte. Car il vint en la meme Abbaye, causa licensiam accipiendi, pour prendre conge des Martyrs; puis, Ab oratione furgens, fortam & baculum peregrinationis de manu Guillelmi Remensis Archiepiscopi annuculi sui Apostolica Sedis Legazi denotisti... me ibidem accepit. Richard Roy d'Angletetre, qui partit au meme temps qui Philippes Auguste pour le même voyage, vint à Tours, & ibi recepit peram & baculum peregrinationis sua de manibus Willelmi Turouensis, ainsi que Roger de

Howeden écrit. Brompton dit que ce fut à Vezelay, & Mathieu Paris semble infinuer que ce fut en l'Eglise de S. Denys. Mais je crois qu'il y a erreur & www. Por. qu'on y a tronqué quelques termes qui se trouvent dans Brompton qui éclar-

ciffent ce point. Cirer. S.

La Chronique de S. Denys nous apprend que S. Louys à fon premier voyage de la Tetre Sainte reçût pareillement l'escarcelle & le bourdon dans l'E-1148.04.3. glife de S. Denys des mains du Legat. Hot anno (1248.) Feriá v 1. Penterofies Ludonieus Rex accepit vexillum, & peram, & baculum, in Ecclefiá B. Dionysii, & fratres ejus ab Odone Cardinale, & poft accepit licentiam in Capitulo noftro, &c. 11 fit le même à son second voyage, au recit de Guillaume de Nangis, qui écrit qu'il reçût en l'Eglise de S. Denys l'Orislamme com perà co baculo peregriuationis. Ce qui est aussi remarqué dans le petit Cartulaire de l'Euéché de Pa-tis de la Bibliotheque de M. du Puy, en ces veriros; « Jane 1265, mens Mersiè prisse idue, die constrit, Dominica, que canatag reminifere, Ladoniuss Rex Francia arripuit iter ad partes traufmarinas de S. Dionyfio, & ibi accepit peram & baculum peregrinationis fue, quos benedixis & reddidit fibi in Ecclefia S. Dionyfii Ra-

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

dulfus Epifcopus Albanenfis, enne Apostolica Sedio Legatus In Francia & partibus Com. At transmerinis. La Chronique de Fiandres dit que S. Louys après auoir pris l'e-fiante de charpe & le bourdon en l'Eglise de Nostre Dame de Paris, vint à S. Denys. où il reçût l'Oriflamme.

Nos Auteurs emploient ordinairement le mot d'écharpe, au lieu d'escareelle, paree qu'on attachoit ces escareelles aux écharpes, dont on ceignoit les Pelerins, d'où les mots de Pera, ou Perala, dans le Glossaire Latin-François MS. font traduits par eeluy d'Eftherpe. Guillaume Guart en l'an 1190.

Li Rois en icel tems s'aprefie, Si come Dien l'en anifa Delà aler où promis a, Autrement cuideroit mefrendre, L'escherge & le bourdon va prendre, A Saint Denis dedans l' Eolife . Puis a l'Oriflambe requife

Que l'Abbés de leans li baille. La Chronique de France M S. qui est en la Bibliotheque de M. de Mesmes. en cette meme année, parlant de Philippes Auguste : Et print l'Oristande & Comporta, & prist l'escharge & bourdon de la maison de son oucle l'Archenesque de Rains, & prift denx chandelles, & deux enfeignes de croisettes deffus les chaffes au benois Sains . &ce. Ces escareelles, ees écharpes, & ces bourdons estoient benis par les Pré-

tres, qui y prononçoient des pricres & des oraifons, qui se lisent dans le Saeerdotal Romain, & dans les Illustrations du P. le Royer fur l'Histoire de P. en, l'Abbaye de Monstier S. Iean, au diocése de Langres, à raison dequoy il y auoit de certains droits qui appartenoient aux Curez, dont il est fait montion en vn titre de Pierre Euesque d'Angouleme de l'an 1162. Que offeruntur à pereprinis, com eis Capellanns baculum & peram tradiderit. Et dans un autre de Manasses Euclque de Langres de l'an 1185. Reliqua medietas fet Presbyteri, cum jure presbyteratus , qued tale eft : Pera peregringrum , oblationes fonfi & fronfa , &c. De cet viage obserué par les Pelerins, & ceux qui entreprenoient les voyages d'outremer, de porter des bourdons, les Heretiques Albigeois prirent sujet de se railler des Crossez qui auoient entrepris de les combattre, en les appellant bourdonniers, ainsi que nous apprenons du Moine de Vaux de Sarnay : Bur- Mercel donacios antem vocabant peregrinos, eò quod baculos deferre folerent, quos lingua e escommuni Burdones vocamus. Quant au mot de Bourdon, & pourquoy il a tité applique aux batons des Pelerins, il n'est pas aise de le deuiner. Papias, qui viuoit en l'an 1053 fuiuant le témoignage d'Alberic, nous fait voir que de son temps il estoit en viage en cette signification : verubus, virgis ferreis, burdonibus. Le crois neantmoins qu'on a donné ce nom à ces fortes de bâtons, paree que les Pelerins pour l'ordinaire, & le plus souvent faisans seurs voyages & leurs pelerinages à pied, ees bâtons leur tenoient lieu de montures, Lieur Le ou de mulets, que l'on appelloit alors bourdons, & Burdones dans les Auteurs sende Le du moyen temps, qui est vn terme, dont le Iurisconsulte Vipian s'est mêmes (min. 1.1. ferui. Euerard de Bethune nous définit ainfi le Bourdon : 066 - 16 & G .

Burdonem producis equus conjuntins afella,

mefir. al Procreat & mulum juntius afellus eque. Comme les Pelerins de la Terre Sainte, lorsqu'ils entreprenoient leurs Laisti, voyages, y alloient auce le bourdon & l'escarcelle : ainsi quand ils les a Ros. A uoient acheuez, & qu'ils estoient sur le point de retourner dans leurs pays, ils Graifes. coupoient des branches de Palmiers, qui sont frequens en la Terre Sainte, & les rapportoient comme vac manque de l'accomplifiement de leurs peleri-nages: Guillaume de Try parlant du Comte de Flandres, Completis estatesis, l' sui, C fample paule, quod est aqua nes confamments peregrinationis s'gnom, quos probent, le munico recessaries, Neapolium doits. Foucher de Chartres temble dire qu'on al. 6 m. Gg iii

P. 174-

Peer le 246. 26.

loit couper ces branches de palme vers Hiericho: In Hiericho ramis palmarum casis, ad deferendum, ve mos est, emnes assumpsimus, & secunda die iter remeabi-Ton. Don Le cepimus. Pierre Damian marque encore qu'on les portoit en la main: Ex-terpette. Hierofolymissaé pergrisatione deutainst, palmam ferebus in meus. Et Herbert dit Mines, que la palme ethois audi von marque de pelerinage: l'étide — fessem: influr ainte, vi. lienjus Hierofolymitani palmā, perā, & baculo infignitum. Enfin Gotefroy de Vi-Giffy, 19.

mi, am. 19. terbe parlant du retout de ceux qui accompagnerent l'Empereur Conrad:

Palmigeríque viri panci redeunt redinini.

Roger He- Roger de Howeden dit que le Pape donna des palmes à ceux qui avoient ac-au L. 741. compagné Philippes Auguste au voyage de la Terre Sainte, quoy qu'ils n'eusfent pas accompli, entierement leur voeu : Er licer votum non foluissent, tamen palmas iis distribuis, & cruces collis corum suspendis, flaineus quod effent percerini. Les Pelerins estant ainsi de retour dans leurs maisons, venoient rendre graces à Dieu dans les Eglises du bon succés de leurs voyages, & pour marque de l'accomplissement de leurs yœux, ils presentoient leurs palmes aux Prétres, qui les posoient sur l'autel. La Chronique de Beze : Paritérque palmas , quas testes peregrinationis sua à teriche tulerat, altari superponi roganit.

DV NOM ET DE LA DIGNITE de Sultan, ou de Souldan,

### DISSERTATION XVI.

N Auteur de ce temps en sa Préface sur l'Histoire des Sarazins écrite par El-Macin, dit que le nom de Sultan, ou de Soldan, est vn terme Turc, & qu'il ne fut connu parmy les Arabes, que lorsque Tegralbet Seigneut Tutc, ayant défait les Sarazins, & Melgud leut Prince, s'empara de toute leut Seigneu-Pand.Tur. rie l'an 1055. Ce Seigneur est nomme par El-Macin Abutalib Mahometh Tegralbet, par les Grecs Tangrelipix, & par Aython, Degriffa. Leuncleuius en son Pandecte semble auoir esté aussi de cette opinion, qui d'ailleurs est appayée de Aprenda ce que Nicephote Brennins, Scylitzes, & Zonare écriuent, que Tegralbet, pour après avoir empieté la principauté fut les Sarazins, se fit appeller & procla-

mer Sultan, c'est à dire en leur langue, monte, ino, 20 Bunhers Bunhim, le Tont puissant, & le Roy des Rois, ainfi que Bryennius & Scylitzes expliquent ce mot. Mais il y a lieu de reuoquer en doute cette proposition auancée par cét de croire que les Sarazins ont emprunté ce terme des Perfans, veu que les

Rois de Perfe, qui florissoient sous les premiers Empereurs de Constantinople, affectoient d'en prendre le titre, ce que nous apprenons de cette rare Medaille d'argent de Choftoes, fils de Cabades, Roy de Perfe, dont l'em-



écritsen caracteres communs : D'HERB NICHIN MAHER ASSOLTAN ALARHAM YYATH ADDONIA VALDIN KATKOSKO BEY KAY KABAR. C'est à dire en Latin , Impressio notarum sigilis Sultani maximi sine monarcha, refugii mundi & religionis, Kaikofroa , filii Kabadis. Auquel endroit M. de S. Amant remarque fort à propos que le terme & le titte de Sultan, ou d'Affatan, n'est autre que cellsy de Roy des Rois, que Chostoco prend Irms dans Memander Proteste, en vue epitre qu'il écrit à l'Empereur Iustinian, où il se donne toutes les qualitez qui marquent assez l'extrauagance & l'humeur altiere de ces Princes : Ones, Ayalos , Elynomiques , Ayalos Xueyos, Bantheis Banthes , Estayes , Estayes , &c. comme encore cet autre Chofroes , fils d'Hormifdas , aufii Roy de Perfe , dans Theophylacte Simocatta , finest l. Banheis Banhin, Amaguirme Asaroms, Kiens thin, &c. Ces Ecrivains s.a. 45.6. Grees ayant ainsi exprime la force du terme de Sultan , suiuant Ergennins. L'Auteur de la Chronique de Reichersperg a touché la vanité de ces Rois siers dans leurs titres imaginaires, lorsque parlant de Chosrocs fils d'Hormisdas, il 4.616. tient ce discours: Qui in tantam ausus est prorumpere audaciam, & superbiam, ve ab incolis vicinarum gentium, ques impetu vastans barbarico sue nefande subjugauerat dominio , & coli se juberet ve Deum , & vocari se Regem Regum & Dominum Dominantium. Mais ce qui confirme la veritable explication de ce mot de Sultan, ou plûtôt, que les Rois de Perse en ont affecté le titre, est ce que le Iuif Benjamin écrit en son Itineraire, où parlant d'un Senigat Sa, fils de Sa, Benjam I'vn des plus puissans Rois de la Perse, dit qu'il s'appelloit en Arabe, suitan lina 1-71
Alpores Alkabir, c'est à dire le grand Roy de Perse, suitant que Benjamin exue ce mot. Il y a même lieu de croire que les anciens & les premiers Rois de Perfe ont affecté ce titre de Roy des Rois, veu qu'il est donné au grand Enfant Cyrus dans son Epitaphe, tapporté par Eustathim sur Diangsius, en ce vers:

effa D'e je neiny Kujes Bambens Bambiat.

De forte qu'il est vray de dire que les Sarazins & les Turcs ont emprunté v. Prise. des Perses cette dignité de Sultan, qui est demeurée particulierement à ceux de la principal de l'Esta, gouvernoient de l'Esta de l'Après de l'A thon parle de la forte de cette dignité : Agareni Imperatorem fibi elegerant quem dam de progenie Mahometi, ipsum vocanorunt Caliph, & ordinanerunt quod sedem teneret in Baldach opulentissima cinitate, in qualibet verò aliorum regnorum, qua Subjuganerant Agareni, constituerunt vuum Dominum, quem vocanerunt Soldan. Ce ui confirme ce que Constantin Porphyrogenite, Scylitzes, & Zonare écriuent du Sultan d'Afrique. Toutefois cela n'est pas tellement vray , que l'on n'y doine apporter de l'explication : car il est constant que d'abord les Gounerneurs des prouinces n'eftoient pas appellez Sultans , mais Amiraux, & leurs gouwernemens, mest des par les Grees. Mais depuis que cette fupréme puisfer de l'ance fur oltée aux Calyphes , aufquels on ne laiffa que l'intendance fur la Religion, auec vn pouuoir imaginaire fur lereste de l'Etat, & que le gouuernement des affaires politiques & militaires, fut empieté par les Sultans, ils devinrent comme la principale dignité du Royanne, auce vne puissance abfolue sur les peuples, quoy qu'en apparence ils respectation le Calyphe, com-me leur Seigneur, & qu'ils luy rendissent toute sorte de respect, comme il anit. 270. est remarque par Guillaume Archeuesque de Tyr. D'où Orderic Vital faisant 1, 19. e. 17. allusion au mot de Solden , dit qu'ils sont ainsi nommez , quest foli Domini , Order, Pie. adatant qu'il sommandient à tous les Gouverneurs aueu plant ammi, oimerte, datant qu'ils commandient à tous les Gouverneurs aueu plaine autorité. Àut. Vn autre Auteur à fait la même allution, en cet termes sièur r'innigreuyliri, ses aveil imperatures sichants, volt Reges, fit apui libre, aip praesinents, solatant, qualit gent fill deminantes uverantes. Dans la luite, comme la piùpart des Gouverneurs fe-fill deminantes uverantes. Dans la luite, comme la piùpart des Gouverneurs fe-fill deminantes in qualitation de la luite de la comme de la c

concrent le joug du Premiet Sultan , & qu'ils se rendirent indépendans de Onternise; luy, reconnoissant neantmoins le Calyplie pour leur Seigneur superieur, ils diben. se qualifierent tous Sultans, & c'est pour cela que nous voyons dans le Sire eig-

### DISSERTATION XVII.

Learning de Joinnille fe alleurs trat de Sulmas, qui dans quelques autres Auteurs form anomanes. Rois: Causta aux Sulfanta, qui les premiers fei tierent de Johel filmde Aux des Calyphes , ce furent les enfains de Bouis, ou de Buis, qui eficient de la tace d'Illégerde Roy de Peré, dont le politric finair en la perfonne de Médeo-Rachim, fui lequel Tecralber empiera le gouvernement la roys, ainti-Médeo-Rachim, fui lequel Tecralber empiera le gouvernement la roys, aintiliera plus amplement de tourse ces dispuises de Sarainis fe de Trusch-

uta DV MOT DE SALE, ET PAR OCCASION,
des loix & des terres Saliques,

### DISSERTATION XVII.

E mon de 1ste fignifie vulgaitement les grandes chambres de non maifions, qui fine appellere pu Virture de les suures Auteur Latin 10st, que
Pline & Stace, Afente, Philashef fut le même Virture effine qu'elles font ainf
nommies, s'Alendad, parce que l'un a codiume d'y faite les fellunds notes,
où le maitere des lopis reçuiente ceux qui virturent les faltier, que vittert, de
mêmes quece chombre voitine de Egiftie, que les Hildmênes Ecclefishques
appellent émeréque, & faltamera, colle l'Eucque teccaciont coux qui les venouve vitte. Mai comme ca n'éta pai la luvertables quantique de cent, que
comp desant, le mor de 1ste fignifieit vu palais, vun grande maion, comme
en cietendoire de Hildiore do Sir des clonialle, qui forme la maierire de ceux en
en cietendoire de Hildiore do Sir des clonialle, qui forme la maierire de cent
en cietendoire de saute is danget de tennier de/dan pur fig fait of maifant.
Entegra de Bestry, qui tout notion nother Salve, pin playant que de tempe le
tentier de de Escription de comme de ce terme en cette figuilleant.

Mais le Rey, li Dne, & li Comee, Anx grandes Festes fons grans bonse, Qu'ils n'aiment mais Palais, ne fales, En ordes maisson & en fales Se reponent, & en bocages,

Lers course & et au senger,
Lers course & ett paamers & embrages,
Or faiens-ils les bonnes villes.
Gautiet de Mets en sa Mappemonde MS. patlant du Palais d'Aix la Chapel-

Majoron. Gautiet de Mets en sa Mappemonde MS. patlant du Palais d'Aix la Chapel-MS. 6. 14- 1e, bâti par Charlemagne:

2.4 die 346°C Cyde ff.

2.4 die 346°C Cyde ff.

2.5 die gele lost les Alemans Vergent echey de 341. Signit four die 
18th. gere from is notie nightet, ordneuw pie sentelle, fige f. piese from 
18th. gere from is notie nightet, ordneuw pie sentelle, fige f. piese from 
18th. gele figure from 
18th. gelle figure from 
18th. gele figure from 
18th. gele figure from

22 tag. de excentade aguire alum les laire des Londinishis, qui font different de color des qui april font de la fine de

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

mes, De till vorie pafferiske distinues, pås spal bleves hemister floriteraus, of sk dist preprist eiserina. De force que på het floryopeneant e kelteravon us la maistion dvin Segnerade village. Ceft amid que cen mot ferromusemploid dans un e epited a Ppet Gregorie II I.i. Charles Merrel, antique de Loubashvi, omens på en, p. 7, 1, 1, 13, de 3. Erin defineration, of presid spee remedigion and philatensi: comme concerption of the state of the de 3. Erin defineration, of presid spee remedigion and philatensi: comme concerption of the state of the distribution of the state of the fine state of the distribution of the state of the sta

Auentin en fes Annales de Baujere a esté le premier, qui a écrit que les Salii, dont il est parlé dans les Histoires d'Ammian, & de Zozime, & ensuite ceux 4.2.15. qui sont appellez Salici, ont pris leur nom de sala, estant les principaux d'entre les François, qui auoient part au gouuernement de l'Erat, & qui estoient de la fale, o'est à dire de la Cour, ou de la Maison du Prince. Cette opinion a esté fuiuje par Ifaac Pontanus en fes origines des François, & par Godefroy Wen- Hase, Per delin, qui tiennent que les Loix Saliques ont pareillement tiré leur nom de ce Loi me même mot, estautainsi appellées, parce qu'elles contenoient des Reglemens Guefa particuliers pour les grans Seigneurs, & leurs terres, qui y sont appellees Terre Windelin Salica : ce qui semble conforme à ce qui s'est pratique depuis entre les Princes fot from François, comme on recueille du Contract de mariage de Robert Prince de sai Tarente, & Empercur de Constantinople auec Marie de Bourbon de l'an 1347. Gier. dans lequel I'vn & l'autre déclarerent, qu'ils entendoient viure fuiuant la coû- zans. tume des Princes du Sang de France: more Regalium, & Francorum jure vientes. C.F.L.S. Ces Auteurs confirment encoré l'etymologie & l'origine des loix Saliques, par vn viage qui s'est pratiqué long-temps depuis : faisant voir que les Princes & les Seigneurs rendoient ordinairement leurs jugemens dans leurs fales, & dans leurs maifons, & par consequent y dressoient leurs loix & leurs staturs. Ce qui est conforme à vne Notice qui se lit au Cartulaire de Casaure : Dam re- Tale fidiffemus nos Odelerius Miffus Berengarit & Ildeberti Comitum in placito, in Mar- Ca sá, falá publicá Domni Regis , pro fingulorum caufis audieudis , vel deliberandis. C'est pour cela qu'en plusieurs lieux de la Flandre, du Brabant & du Haynaur on appelle encore à présent du nom de sale, les auditoires publics, & les endroits où l'on rend la justice comme à Lille, suivant le témoignage de Vander Hacr en l'Histoire des Châtellains de Lille: à Valentiennes, & en diuers lieux Hist. 4 du Brabant rapportez par Wendelin : & meme en Alemagne, au recit de Fre- Chas. her en ses origines des Comtes Palatins. De toutes ees remarques on con-& les Gentils hommes de la Maifon du Prince, ou bien qui ont esté dressées en 1.54. sa maison, & en sa sale, & où il faisoit encore rendre les jugemens par ses Of-

Cecp peut eltre appaié d'une autre obferuation que Wendelin fait an ligite des Molfreys, reamequant que les premieres lois Saliques, qui out nellé faites par les Rois de France payent, telles que font celles qui ont elté pabliets par ligitend, porteux perfague à châque chapitre, ou tirte, les lieux, où celles outellé premierement arricées, qui you appellet Maltergia, Molfreys, and alles de contre de daison du nom da lieu. De forte qu'il eltime que de terme fignifie en vieux idiome Thiois, ou Aleman, la maion ou l'on tenois Partie II.

les plaids, estant composé de Mallum , qui signifie plait , ou jugement, & de Berg qui fignific mailon, selon la fignification qu'il donne à ce mot, qui n'est pas éloignée de celle que Kilian luy attribué. Mais il y a lieu de reuoquer en doute cette etymologie , estant plus probable que Mallobergimm vient du mot de Mallum, & de Berg qui fignifie vne monragne, de forte que Mallabergiam fignificroit le Mont, ou la montagne des Plaits, Mens placiti, ainsi qu'il est tourné dans les loix de Malcolme II. du nom Roy d'Escosse, en ces termes : Dominus Rex Malcolmus dedit & distribuit totam terram Regni Scotia homi-6, 1. 5. 1. nibus fuis , & nihil fibi retinnit in proprietate , nifi regiam dignitatem , & Montem Placiti in villa de Scana. Où Shenens Iurifconfulte Efcosfois fait cette belle temarque: Montem, seu lacum inselligit, voi placita, vel Curia Regia de placiti & querelis subditorum solent teneri, voi Barones comparcant, & homagium, ac alia fernitia debita offerant, & onlye OMNIS TERRA Docatur, quia ex terra mole & congerie exadificatur : quam Regni Barones, aliíque fubditi ibi comparentes , vel coronaudi Regis causa, vel ad Comitia publica , vel ad causas agendas & dicendas , coram Rege , in vnum quafi cumulum & monticulum conferebant. De forte que ceux quialloienr aux lieux où l'on renoit les Plaits, foit pour y faire la fonction de Iuges, foit pour y plaider deuant eux, pour faire voir que les premiers auoient toute forre de liberté dans leurs jugemens, & les autres dans la pourfuite de leurs droits, portoient tous dans le pan de leurs robes de la terre de leurs maifons, ou heritages, & la déchargeoient aux lieux où se renoient les Plaits, & comme il y auoit vn grand nombre de plaideurs, ils en formoient vne espece de montagne, où châcun d'eux se tenoit comme dans vne terre commune, qui appartenoitégalement à tous , & qui estoit Omnium terra , & ainsi indépendante de toutes les puissances seculieres. Partant je ne fais pas de difficulté de corrier que les Efcossos à vaper emprunée ces Munt de Plais des Malberges des premiers François, & que les François mêmes n'ayent obferué ces cére-monies pour la tenué de leux d'Afri. Nous ausons encore va refet de conor ne la Tour de Manbergeson en la ville de Poitiers, que Belly estime estre ainsi ap-

pellée des Malbetges. Comme Je ne veux pas combatre ditectement les opinions que ces grands hom-

mes ont auancées au fujet de l'origine des loix Saliques : aussi je ne puis pas con-auenit de toutce qu'ils en ontécrit. Car quoy que les Saliens sussent François,

& que depuis qu'ils passerent le Rhin, on attappellé ainsi ceux de ces peuples qui tenoient le premier rang entre eux : j'estime pareillement qu'il faut demeurer d'accord, qu'auant que les François vinssent dans les Gaules, les Saliens y formoient vn peuple particulier: de même que les Leti, les Chamani, les Brufferi, & les autres qui font nommez dans les Auteurs, composoient pareillement d'autres peuples. Il n'est pas toutefois facile de rechercher l'origine de tous ces noms, qu'ils pequent auoir emptuntez des Pays Septentrionaux, d'où ils eftoient fortis. Cecy est, à mon auis , tres-bien justifié par ceux qui ont fait mention des Saliens : Ammian Marcelin parlant de l'Empereur Iulian le dit claitement : Petit primos omnium Francos, quos consucundo Salios appellauit , ausos olim in Romano folo apud Toxandriam-locum babitacula fibi figere pralicenter. Cat il n'est pas probable qu'il ait voulu dire qu'il n'y ait eu que les grands Seigneuts François, qui aient osé passer dans les terres de l'Empire, & v établit leurs demeutes: mais il a dit que les peuples d'entre les François, qui estoient appellez Saliens, passerent dans les terres des Romains. Aussi Zozime parlant d'eux, dit qu'ils faisoient vne portion des François, me magran ambusque, c'est à dire que c'estoient des peuples particuliers, qui auec plusieurs autres composoient la nation Françoise. Cét Auteur écrit que l'Empereur Iulian entreprit de faite la guerre aux Quades, peuples Saxons, qui auoient chaffé les Saliens de leurs terres, & les auoient obligez de se retirer dans l'Ise de Ba-tauie, qui appattenoit alors aux Romains, & qui ensuite s'estoient encore éta-blis dans la contrée de Tessander-Lo au Brabant. Il dessit les premiers, &

L 17.

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

quoy qu'il eult rousei maussisque les Saltens eufleuts ceue ple les terres de l'Empire, neatmoniss in le voitup sa qu'oi leut courst fin, parce que ce qu'ils en asoient fait, n'asoie elle qu'ils audeun elle chailler de leut servert par les Quales. De force qu'il les tentra fanorèlement, « de leut permète par les Quales. De force qu'il les tentra fanorèlement, « de leut permète de l'entre le l'entre de l'entre le se desire de l'entre et d'entre de l'entre le se desire de l'entre et d'entre de l'entre le se l'entre de l'entre le l'entre de l'entre le se l'entre de l'entre le l'entre le se l'entre de l'entre le l'entre le se l'entre de l'entre le se l'entre de l'entre le se l'entre le se l'entre le se l'entre le se l'entre de l'entre le l'entre le se l'entre de l'entre le l'entre le se l'entre de l'entre le se l'entre de l'entre le se l'entre de l'entre le se l'entre le se l'entre de l'entre le se

- vintitur illit

Curfu Herulus, Chunum jaculis, Francúfque natatu, Sauromates clypeo, Salim pede, falce Gelonus.

Vignier, Sauremates (1970e, saurem print, ) mon November.
Vignier, Saurem, & autres interpretent expallage de la disposition du corps & Pipeir de des pieds de ces peuples, & estiment mêmes qu'ils furent ainsi nommez à fai fait de pieds de ces peuples, & estiment mêmes qu'ils furent ainsi nommez à fai fait de pieds pi

Comme les Saliens s'établirent dans les Gaules auce l'agrément de l'Empereur Iulian, il est probable qu'ils obtintent de lui plusieurs primileges, qui les firent reconnoître dans la suite pour les principaux d'entre les François. Ce qui a fair dire à Othon Euesque de Frisingen parlant au sujet de la loy Sali- onte Fris. que , Has nobilifimi Francorum , qui Salisi dicuntur , adhus viuntur. Et quelques- 14. Che. vns estiment que l'Empereur Conrad fut surnommé Salien, acause de la no- " 14 blesse de son extraction. Ces prérogatives consisterent principalement dans la franchife des retres qui leur furent accordées par Iulian, & que les principaux & les chefs de ces peuples se départirent entre eux, à condition de le seruir dans ses guerres, & d'y conduire leurs vassaux : ce qui se sit eu égard au nombre de terres que châcun d'eux possedoit. Car c'est de ces distributions des terres militaires, que les sçauans titent l'origine des Fiess, les Romains ayans coûtume de les distribuet à leurs vieux soldats, & mêmes aux nouueaux, à condition de les seruir dans leurs guerres , parriculierement pour la garde de leurs frontieres. Ces terres sont nommées xliman granumus dans une Nouelle de l'Empereut Constantin Porphyrogennete, & celles donnée qui estoient obligées à des services de Chevaliers, sont appellées xxips: immxw, dans un Deeret des Smyrneens donné au publie par Selden, qui estoient semblables à ces Fiefs, qui sont nommez Fiefs de Hauberr, ou de Cheualier. C'est done pour cette raison que ces terres ne passoient pas par succession aux filles, parce qu'elles estoient incapables de porter les armes, & de rendre au- Lampidia cun seruice de guerre. Lampridins dir que l'Empereur Alexandre Seuere don- Alex. son. na aux Capitaines & aux foldats, qui estoient en garnison sur les frontieres de l'Etat, les terres qui auoient efte prifes fur les ennemis: Ita ve corum ita effent, fi haredes corum militarent. C'est-là le motif de cet article de la loy Sali- Tit, sut que : De terrà verò Salicà nulla portio hareditatis mulieri veniat, fed ad virilem fexum tota terra hareditas permenit. Ce qui s'est obserué long-temps dans l'vsage des Fiefs, qui ne pouvoient estre tenus que par des hommes & des majeurs. Car s'ils écheoient aux filles, lorsqu'elles venoient dans vn âge nubile, elles

Parise 11. Hh ij

Sid Carm.

#### DISSERTATION XVII. 244

estoient obligées de se marier, au gré du Seigneur, à vne personne qui pût deseruir le Fief. Er s'ils écheoient à des mineurs, les ruteurs les deseruoient, & mêmes s'en disoient Seigneurs tant qu'ils les possedoient en cette qualité.

Re l'Hift. comme je l'ay justifié ailleurs. 4CF.

page 19-

Le parrage que les Saliens firent entre eux, des terres, qui leur furent accordées par l'Empereur Iulian, se fit de la sorte. Les principaux Seigneurs & les Capiraines distribuerent à leurs foldats les terres pour le labourage, à condition de quelques redevances, & de les suiure dans les guerres. Quant à eux, ils s'en rescruerent une parrie, auec les châteaux & les plus belles maisons des licux, où leurs lots leur échurent, ou bien ils y en bâtirent, qui furent appellées Sales, acause que c'estoit la demeure des Chefs des Saliens. Et commeils renoient ces Seigneuries auec route sorte de franchise, n'estant sujets aux Empereurs à raison d'aucune redeuance, mais sentement estant obligez de les feruir dans leurs guerres; & veu d'ailleuts qu'ils estoient les principaux d'enretuit caus teats generales à tou annound qui actionant les pratiques et entre les peuples François, il est arriué que les perfonnes ibbers, & non fujertes à ces impositions, ont esté reconnuês dans la luite des temps sous le terme de Francs. Papia, Liber, Franças Bann. D'od vient que les terres qui estoient possender, se par les Gentilshommes, estoient appellées Mans ingenuiles, ce que je reserue à discuter dans une autre occasion. Ces prérogatiues des terres pos-

sedées par les François-Saliens ont éclaté particulierement par la comparaison de celles qui furent nommées Letales , ou Lidiales manfi, dont Cafarins Abbé de Prum parle en son Gloffaire, en ces termes : Ledilia mansa funt que multa quidem dominis commoda ferebant, sed consinuò serviebant. Ils sont appellez Mansi letales co-serviles dans vn titre de Louys le Debonnaire; & ceux qui les labouroient sont Apad Ch--provill. so. nommez dans les anciennes loix, & dans les Chartes Liti, qui estoient vne espèce Lesdy. 148.

de serfs, d'où le mot de lirge a esté formé, comme je justifieray ailleurs. Ces terres ainsi sujerres à ces conditions viles, & à des redeuances foncieres, sont les mêmes E t CH qui sont nommées Terra Letica, dans le Code Theodossen, acause qu'elles furent Th. de Cendistribuées par les Empereurs aux peuples appellez Lett, (qui estoient aussi Fran-

çois, ou du moins Gaulois ) dans diuerfes provinces des Gaules, à condition de les labourer, d'en payer les redeuances au fisc, & de seruir pareillemenr à la guerre. Il est parlé de ces peuples dans Ammian, Zozime, Eumenius, & dans le Panegyrique qui fut prononcé deuant l'Empereur Constans, qui marquent affez que cét Empereur les recût dans ses troupes, & leur donna des terres abandonnées, arua jacentia, pour les cultiver. Ceux-cy furent distribuez, comme je viens de dire, en diuerses prouinces des Gaules, comme on peut te-

cueillir de la Notice de l'Empire. Il y en a memes qui estiment que la Bretagne Armorique fut nommée Letavia, acause de ces peuples qui l'habiterent. Mais depuis que les François-Saliens serendirent maîtres de toutes les Gaules , ils établirent la même franchife qu'ils auoient dans leur premiere demeure, en celles qu'ils y conquirent, ayant tourefois laissé les terres qui estoient sujetres à ces impositionsen l'étar qu'elles estoient lorsqu'ils les enuahirent. Et c'est-là la veritable origine des terres franches & seruiles, comme aussi des Fiefs,

DE LABANNIERE DE S. DENTS, & de l'Oriflamme.

#### DISSERTATION XVIII.

'ORIFLAMME estoit la banniere & l'enseigne ordinaire, dont l'Abbé & les Moines de la Royale Abbaye de S. Denys se servoient dans leurs guerres particulieres, c'est à dire dans celles qu'ils entreprenoient pour retirer leurs biens des mains des viurpatuurs, ou pour empécher qu'ils ne leur fussent enleuez. Et comme leut condition & l'état Ecclesiastique, où ils é- toient engagez, ne foutfroit pas qu'ils maniassent les armes, ils abandonnoient cetre charge à leur Auoué, qui receuon des mains de l'Abbé cette enseigne, auce des cérémonies & des prieres, dont nous parlerons dans la suite, & la portoit dans les combats. Cat c'est-la le veritable vsage de l'Orissamme, quov que quelques sçauans en ayent écrit autrement, & ayent auancé des choses peu conformes à la verité : Ce qui m'oblige de repaster dessus leurs remarques, & d'examiner diligemment ce sujer, en tapporrant l'histoire enriere de cette bannière, si fameule, & si celebre dans nos Histoires.

Pour commencer par la techerche du nom d'Oriflamme, la plûpatt des Eeriuains estiment, qu'on le doit titer de sa matiere, de sa couleur, & de sa forme. Quant à sa figure, il est hors de doute qu'elle estoit faite comme les bannieres de nos Eglifes, que l'on porte ordinairement aux processions, qui sont quarrées, sendues en diuers endroits par le bas, ornées de franges, & attachées par le haut à vn bâton de trauers, qui les tient étendues, & est soûrenu d'vne forme de pique. Ils ajoûtent que sa matiere estoit de soye, ou de tafetas, sa couleur rouge, & tirant sur celle du feu, & de la sandaraque, à laquelle Pline arrribue celle de la flamme. Il est vray que pour la couleur, tous ###. I. 15. les Ecriusins conviennent qu'elle effoit rouge, Guillaume le Breton en fa Phi- 64. lippide, la décrit ainfi :

L 1. p. 118.

Aft Regi fatie eft tenues criffare per auras Vexillum simplex, cendate simplice textum, Splendoru rubei , Letania qualiter vti Ecclefiana foler, certis ex more diebus.

Qued cum flamma habeat vulgariter aurea nomen

Omnibus in bellis habet omnia figna preire. Guillaume Guiart en son Histoite de France, en la vie de Philippes Auguste,

a ainfi traduit ces vers: Oriflamme eft une banniere,

Aucun poi plus force que quimple, De cendal roujoiant & fimple,

Sans pourtraiture d'autre affaire. La Chronique de Flandres convient pareillement en cette description de l'O- cs. 47. riflamme , en ces termes : Et tenoit en fa main une lance , à quoi l'Oriflamme effoit attachié, d'un vermeil famit, à guife de Gonfonon à trois queues. & anoit ensour houppes de fore verte. Enfin Guillaume de Prelles, Aduocat Genéral, au Traité qu'il en a adrelle au Roy Charles V. la décrit ainfi: Et fi portez feul d'entre les tuit, de s. Rois, & Roy, l'Oriflambe en bataille, c'eft à sçauoir un glaine (lance) tont doré, on D est attaché une banniere vermeille. Il paroist affez de ces descriptions, quelles 4.41. ont esté la matiere, la couleut, & la forme de l'Oriflamme. Mais on n'en peut pas induire pour cela que la couleur vermeille & renieiante, ait donné fujet au nom d'Orifiamme. Au contraire il est bien plus probable que ce nom fut don- ven La: né à cette banniere, du mot flammulum, qui dans les Auteurs du moyen temps ... fignifie la même chole, comme dans Vegetius, Modeflus, Anaflafius, & autres: week. ni & de la matiere de la lance, qui la foûrenoit, qui estoit dorée, ainsi que Guil- Mille. laume de Presses remarque, & après luy l'Auteur de la vie de Charles V I. in Supie lor (qu'il raconre comme le Roy donna la charge de porter l'Oriflamme au Sei- 19gneur d'Aumont : Sie vexillum ferre dignum duxit, donce ingruente belli necessi. Liga gneur a rumont: 33 versions jest un de flammulam, ou de flamme, ayant ellé reire, donné à cette espéce de banniere, parce qu'elle estoit découpée par le bas Gisf. en la figure de flammes, ou parce qu'estant de couleur vermeille, lotsqu'elle de souleur vermeille, lotsqu'elle de voltigeoir au vent, elle paroissoit de loin en guise de flammes.

L'Oriflamme effoit l'enseigne particuliere de l'Abbé & du Monastere de S. Denys, qu'ils faifoient porter dans leurs guerres par leur Auoué. Car c'eftoitlà la principale fonction des Auquez, qui en qualité de défenseurs & de pro-

Hh iii

· tecteurs des Monasteres & des Eglises, entreprenoient la conduite de leurs vassaux pour la défense de leurs droits, & pottoient leurs enseignes à la guerre : d'où vient qu'ils font ot dinaitement appellez les porte-enseignes des Eglises, seniferi Ecclesiarum, comme j'espere justifier ailleurs. Les Comres du Vexin & de A.Dactof Pontoife auoient ce titre dans le Monastere de S. Denys, dont ils estoient les

nemitad. Auoucz, & les Protecteurs, & en cette qualité ils portoient l'Oriflamme dans les de Berhune guerres qui s'entreprenoient pour la défense de ses biens. D'où vient que pour le plus souuent cette banniere est nommée vexillum S. Dienzfii, l'enseigne de i, 1. eb. 1. S. Denys, dans les Auteuts, non parce qu'elle estoit conseruée en l'Eglise de ce Monastere, mais parce qu'elle estoit la banniere ordinaire qu'on portoit dans les guetres de cette Abbaye. L'Auteur de la vie de Louys VII. Vexillum B. Dienyfii, qued Gallice Oriflambe dicitur. Le Roman de Guarin le Lo-

Cofe Lui. VII.e. 4. It vo comant l'enfeigne faint Denys.

Plus bas: Et Garin porte l'enfeigne faint Denife.

Et ailleuts: Denant en vient l'enfeigne faint Denys,

Blanche & vermeille, nus plus bele ne vis. En vn autre endroit, il luy donne le nom d'Otiflamme de S. Denys i Les gens Girbert vit venir tos rengiés,

Et l'Oriflambe faint Denys baloier.

Rigord en l'an 1215. Renocatur vexillum B. Dionyfii, quod omnes pracedere in bella debebas. Plus bas , Adueniums legiones Communiarum, qua ferè ad hospitia procefferant, & vexillum B. Dienyfis. Nangis en la vie de S. Louys. Pracedente que-Nave. A. 15 49que juxta ipfos in alio nacello B. Dionyfii Martyris vexillo. Le Sire de Ioinuille parlant de la memechofe , la nomme aufii la banniere de S. Denys,

Ces Auteurs justifient affez par ces passages que l'Orislamme estoit la ban-niere ordinaire de l'Abbaye de S. Denys : d'où l'on peut induite qu'elle n'a esté portée par nos Rois dans leurs guerres, qu'après qu'ils sont deuenus proptietaires des Comtez de Pontoife & de Mante, c'est à dire du Vexin, ce qui Process & attiua fous le tegne de Philippes I. ou de Louys le Gros fon fils. Car l'Hi-2419. 4 floire temarque que Simon Comte de Pontoile & d'Amiens, ayant dessein de Comp 3 313 fe rerirer au Monastere de S. Claude, donna à l'Abbaye de Cluny la ville de

Mante, & ses dépendances, & que le Roy Philippes s'en estant emparé, vtay-semblablement comme d'vne place frontiere, & necessaire à l'Estat, sur les P- 517. plaintes qui luy en furent faites, en fit la restiturion à ce Monastere, par acte passe à Mante l'an mille soixante & seize, qui est l'année que Simon se tetira à S. Claude. Mais il y a lieu de croite que le Roy s'en accommoda depuis, auec les Moines de Cluny, dautant que nous bisons qu'incontinant après cette place fut en sa possession, & qu'il en disposa comme d'un bien Will. Gema.L7.

qui luy appartenoit. Car Guillaume de Iumieges parlant du fiege que Guil-laume le Batard Roy d'Angleterre mit deuant la ville de Mante l'an mille qua-£44. tre-vingts sept, en laquelle année il mourut, dit en termes formels que cette place appartenoit en propre au Roy Philippes. Et Orderic Vital assure que le même Roy voulant appaifer Louys, surnommé le Gros, son fils, qui vou-loit se venget de Bettrade de Monfort sa belle-mere, qui l'auoit voulu empoisonnet, luy fit don de Pontoise, de Mante, & de tout le Comté du Ve-

super.ia xin. Suger ajoûte que Louys, à la ptiere de son pere, consentit depuis que ueut du mariage, que le Roy & Bertrade procurerent à ce jeune Prince auce l'heritiete de Montlhery. Tant ya qu'il patoltassez de ce discours, que le Comté du Vexin tomba au domaine de nos Rois en ce remps-là, & qu'ainfi ce fut en cette qualité qu'ils ont commencé à faite portet l'Oriflamme, ou l'enseigne de S. Denys, dans leurs guerres : l'Histoire n'en faisant aucune

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

mention auant le regne de Louys le Gros : Car je ne m'arrête pas au discours de ceux qui ont auancé qu'elle estoit connue des le temps de Dagobert, de Pepin, & de Charlemagne, toutes ces Histoires, qui ont debité ces fables, estantà bon droit reputées pour apocryphes. Ic ne laisseray pas neantmoins de representer en cer endroit ce qu'ils en disent, & entre autres Guillaume Guiart, A, 190

dont je conferue le manuscrit: Li Rois en icel tams s'appreste, Si come Dien l'en anifa, De là aller on promis a , Autrement enideroit mesprendre , L'escherpe & le bourdon va prendre A S. Denys dedens l'Telife. Puis a l'Oriflambe requife Que l'Abbes de leans li baille Denant lui l'aura en bataille, Quant entre Sarazins fera, Plus feur en affemblera , S'orrois ei la raifon entiere, Oriflambe eft une bauniere. Aucun poi plus forte que Guimple, De cendal ronjoians & fimple Sans portraiture d'autre affaire, Li Rois Dagobers la fift faire . Oni S. Denrs ca en arrieres. Fonda de ses rentes premieres, Si come encore appere leans, Es Chappleis des mescreans, Denant lui porter la faifoit, Toutes fois qu'aler li plaisoit, Bien attachée en une lance, Penfant qu'il eut remembrance ; An ranifer le cendal rouge . On la mort pot ou fils Dien plaire Pour nous des peines d'enfer traire, Et que quelque part qu'il venist De fon cher sang li fonnénist,

Dui à terre fut effandu Le sone qu'on l'ot en crois pendn. Et qu'il euft en l'efgerdant, Cuer de fa foi garder ardant, Cil rois qui ainfi en vfa, Maint oreneilleus oft reilfa . Es vainquit mainte fiere emprife. Par lui fuff à S. Denys mile Li Moine en lenr srefor l'affifrent, Si successeur aprés li pristrent, Tontesfois que ce s'arroierent, Que Tures on Paiens s'arroierent, Qui parfaitement font damnet, On fans Chrestiens condamne? S'a antre vousiffent meffaire, Ils la vousiffent contrefaire . D'ennre sembleble & an fi plaine. Pepins & fes fils Karlemaine. Qui tans Sarafins descontrerent En maint fort ellour la monstrerent. Et en mainte dinerfe place , Et Dien li donna si grant grace, Que soment sans joindre fuioient, Li contraire qui la veoient Au fuer de gent desconforiée. Et coment que l'en l'ait portée Par nacions blances & mores. Elle eff à S. Denrs encores. Là l'ai-jo n'agneres vene.

Ie ne m'arrête donc pas àtoutes ces fables qui n'ont aucun fondement certain, & non pas memes à ce que quelques fçauans ont mis en auant, que l'Orie Fine Hift. flamme elloit connue auant le regne de Louys le Gros. A l'effet dequoy ils fe veulent seruit d'une Parente du RoyRobert de l'an neuf cens quatre-vingts-dixfept, qui fe lit dans l'Histoite de l'Abbave de S. Denvs, dont volcy les termes: Has itaque regialargitionis nostra indulgentia cupimus S.S. Martyrum Dionysii, Ruflici, & Eleuthery , quibus olim omnem (pet nofira fiduciam commissmus , patrocinia promereri , quatenus hostibus nostris & withrices dentras inferre , ac cum triumpho vicforia, innicta, annuente Des exinde de corum subjectione vexilla referro. Car qui ne s'apperçoit pas que ces derniers termes n'ont autre force, & autre fignification. que de remporter une victoire. Ie ne m'arrête pas encore à ce que quelques Auteurs anciens ont donné à l'Oriflamme le nom de Banniere de Charlemagne, par ce que ce n'a esté que sur de fausses traditions, & pout n'auoir pas sceu son origine. Vn Auteur Anglois en l'an 1184, est en cette erreur , éctiuant ainsi de cette Banniere: Protulit hae vice Rex Francorum Philippus signum Regu Karoli , David quod à tempore prafati principis, veque in prasens, signum erat in Francia mortis una vel villoria. Comme austi l'Auteur de la Chronique du Monastere de Senone: Ciona Se-Rex verò fesnu de Parifius vexillum Caroli Magni, quod unigo Auristamma voca- noning tur, qued unnquam , ut fertur, à tempore ipfins Caroli pre alique necessitate à sere-il 1. e. 19.

tario Regis exposteum fuerat, in ipso bello apportanerat.

Il faux done tenir pour constant que Louys leGros fut le premier de nos Rois, qui en qualité de Comte du Vexin tira l'Oriflamme de dessus l'autel de l'Eglise de S. Denys, & la sit portet dans ses armées, comme la principale enseigne du Protecteur de son Royaume, & dont il inuoquoit le sceours dans son cry d'armes. Ce fut particulièrement lorsqu'ayant appris que Henry V. Roy d'Alemagne venoit en France auce fes thoupes, Communicate eum Palatinis confilio , ad S S. Martyrum Bafilicam , more antecefforum favram perrexit, ibique prafeutibus regiis optimatibus , pro regni defensione cosdem patronos suos super altate eorumdem eleuari proaffettu & amore effecit : Ainfi qu'il est enoncé en une Patente de ee Roy del'an 1114. où il ajoûte ces mots : Presenti itaque venerabili Abbate prefate Ecclefia Sugerie, quem fidelem & familiarem in Confilies noffris habebamus, in presentia optimatum noftrorum vexillum de alterio beatorum Martyrum , ad quos Comitatus Vilcaffini , quem nos ab ipfis in feodum habemus , spettare dinoscitur morem antiquum antecessorum nastrorum sernantes & imitantes significri sure, sicut Co-mites Vilcassini soliti erant susceptunus, D'od il est cuident que le Roy Louys ne reçut des mains de l'Abbé de S. Denys l'Oriflamme, qu'en qualité de Comte du Vexin, more antecessorum suorum, c'est à dite en la maniere que les Comtes du Vexin ses predecesseurs en ce Comté, auoient coûtume de la receuoir. Il est arriué dans la fuite que nos Rois, qui estoient entrez dans les droits de ces Comtes, s'en sont servis, pour leurs guerres particulieres, comme estant la banniere qui portoit le nom du Protecteur de leur Royaume; ainfi que j'ay remarqué, la tirans de dessus l'autel de l'Eglise S. Denys, auec les mêmes cérémonies, & les mêmes prieres , que l'on auoit aecoûtumé d'obseruer , lorsqu'on la mettoit entre les mains des Comtes du Vexin pour les guerres par-ticulieres de ce Monastere. Ces cérémonies sont ainsi décrites par Raoul de Presle, au Traité dont je viens de parler, en ces termes : Premierement La proceffion vous vieut à l'encontre jusques à l'issue du Cloiftre , & après la procession , atteints les benoifts corps Saints de Monsseur S. Denys & ses Compagnons, & mis sur l'antel en grande renerrace, d'ansse le corps de Nonsseur S. Lonys, & pais est misse sette banniere phiée sur les corporans, son es constant et Corps de N. S. Jesus Chriss, lequel vous recene? dignement après la eclebration de la Meffe: fi fait ecluy lequel vous aut eleu à bailer, comme au plus prud homme & vaillant Chenalier : & ce fait, le bailez en la bouche, & luy baille , & la tient en ses mains par geande venerence , afin que les Baraus affifans le puissent baiser comme reliques & choses di-gnes ,& en luy baillant pour le porter , luy faites faire serment solemnel de le porter & garder en grande renerence, & à l'honneur de vons & de voftre Royaume. Luncfar deste, nal des Vriins a aussi touché ces cérémonies, qui s'observoient, lorsqu'on con-

fioit l'Oriflamme au Cheualier qui la deuoit porter . Le Roy s'en alla à S Denys, visita les corps S S. fit ses offrandes , fit benir l'Oriflamme par l'Abbé de S. Denys, 14. A. 181. & la bailla à Meffire Picrec de Fillers, lequel fit le ferment accouffumé. Le meme Auteur ailleurs: Le Roy alla à S. Denys Ge. les corps de S. Denys & de fes Compagnous furent descendus & mu fur l'autel. Le Loy sans chapperon & sans ceinture, les adora, & fit fes oraifons bien & deustement & fes offrandes, & fi firent les Seigueurs. Cefait, il fit porter l'Oriflemme, & fut baillet à un vieil Cheualier vaillant homme , nommé Pierre de Villers l'ancien , lequel reçut le Corps de N. S. & fift les fermens en tel ess acconfiumes; & aprés s'en retourna le Roy au Bois de Vinciennes, L'Histoire Latine du Roy Charles V I. dit la même chose en la même année: His ergo rité peractis , eum Rex de manibus ejm (Abbatu) videlices vexillum suscepiffet illud Petro de Villeribus Domus Regia Magifiro, cum pacifico ofeulo, tradidit deferendum. Le meme Ecrivain en l'an 1412. Vexilliferum etiam regium multiplieiter commendanit (Abbas) qui priù s percepto Eucharifia facramento, inter Regem & Ab. batem flexis genibus, & fine caputio manfis, dones verbis finem fecis : & eum publice Super Corpus Christi juraffet , quad illud vfque ad mortem sideliter enfiodiret , mox illnd Rex de manu Abbatis recipiens, eum pacis ofculo, ad collum ejus fufpendit, prifeo-

rum

rum coremonias objerusus. Enfin cét Auteur en l'un 1414, parlant du Seigneut de Bacquesiille, qui porta l'Onflaume en cette année-là, rematque encore la forme de pottre étres Banneze: Es illud quaje printifisimum manie, à cult origine de pétite dependens devaits multis ferits foccificies ante Regens , dance Silannélium persansfet.

L'oration qui fe tectioni par l'Abbé de S. Denys, joriqui il donnois l'Oris material flamme, fe voir dans l'Hilbires de exter Abbaye i mai quata us firment qui sance effoit fait par celuy à quiton en donnoir la change, jel l'inferensy en cét endroit, parace qu'il à la pas encore ché public i Crif si firment ape fui la Cebesdine, à qui le suy buile l'orifamie à parter. Pas 1 parce de premette, fur le pretione Cerys de tripic charge de Joseph 60 fest commande de l'inclusifiquit (3) spelligit (6) selle carp se de Mostificare 3). Despi 6 fest commande de l'inclusifiquit (4) spelligit (6) selle carp se de Mostificare (3) per spelligit (4) selle carp se de Mostificare (4) selle carp se de M

Philippe de l'accombes parte error, qu'ho or cri que l'Orchame a' discritice de l'Eglié de S. Denry, que lorque no Reis soument de fachesire pretrie de l'Eglié de S. Denry, que lorque no Reis soument de fachesire preers fur les bas pour repouller leurs ennemis, qui venoiens arraque leurs Estat,
de pour les dérindee coarce leurs infolies. C'or son sie paud se voat osagent per préserre pay, sinis que lusarnal des Vriins parle en quelque endroir de fon Hi. preserre pay, sinis que lusarnal des Vriins parle en quelque endroir de fon Hi. preserre pay de l'accompart de l'accompart per l'accompart pour le l'accompart

Mêmes le Poëte Breton remoigne qu'elle se portoir deuant routes les aurres Bannieres : Omnibus in bellis habet emnla signa preire.

Cause Riyard affine paraellimenten or one trames. Preiñan 2. Distryfti , and 21ped.

many pract for in bela fields. It is not trames, Preiñan 3. Distryfti , and 21ped.

manta a fait allulion à cette columne, Infined up deliment que le Potre Pie. A. un;

manta a fait allulion à cette columne, Infined preinten from à la Vierge. Deuts sid

d'oris famme, Preifaite parce que comme l'Orifantane preconditione fe su Diverge. Deuts sid

tres bannieres , ainsi cette Reine des Cieux efloi la conductive des Compaz.

manta gine bienhaventes des Saints:

Cost quella pacifica Oria fiamma, Nel mezzo s'auninana è d'orni parte,

Per equal modo alientana la fiamma,

Mais afin qu'il ne refte aucun sujet de douter que cette sacrée banniere de S. Denys n'ait esté portée en route sorte de guerte de nos Rois, il est à propos d'en donner toute l'histoire, & de marquer exastement les occasions où elle a esté employée.

Pour commencer par Louysis Grou, qui fiu le premier qui denit po fiefficte du Contre de Vesin, y se temaçui qui li la protent dans Essemies, lorqui vil marcin de dat. Contre de Vesin, y se temaçui qui li la protent dans Essemies, lorqui vil marcin de dat. Contre l'Empercu Henry V. Son fils Louys VII. ayancemeptale vovage d'ou.

"In terme est l'antique de venir de la protection de la protection

Comple Comple

gno Regali vezillo scilices steribus listi distincto, quod ferebas dir illa Galo de Mentiniaco Miles sertissimus, sed non dines. Ce que Guillaume le Breton témoigne

I.s. ridip, encore, en ces vers: Aft Regi faits oft tenues criftare per anras

Fexillum simplex cendate simplice textum, Spleudoris rubei, letania qualiter vit Ecclesiana soles certis ex more dichus,

Quod cum flamma habeat vulgariter autea nomen ,
Omnibus iu bellu habet omnia figna preire
Gall. Quod Regi + praftare folet Dianyfins Abbas ,

preltes.

Ad bellum quoties sumptu proficissium armu.

Puis distinguant l'Oristamme de la Banniere de France, il ajoûte :

Puis diftinguant l'Ordannne de la Banniere de France, il ajoûte Aste tames Regem fignum regele tencher Montiniaceufis vir forti corpore Galo.

Ph. Ment. Et ainsi il paroti cuidemment que Philippes Mouskes en son Histoire de France s'est mepris, lossqu'il a consondu ces deux Bannieres:

Et par le confeil de sa gent, Si a fait bailler eframment L'Oristembe de saint Denyse,

A un Chevalier par denise, Walo de Montiguy ot nom

Sui mente cheit de grant renem.

Civas: L'Auteur de la Chronique de l'Abbaye de Senone est aussitombé en cette erneur. Louys V III. sits de Philippes potta encoce l'Orislamme en la guerre
contre les Albigoois, au récit du même Philippes Mouskes;

Armet fe fout , & fi out prife L'enfegue au Roy de S. Denyfe , Vers Aulguou û mult et tors , &c.

MANNA APPE LONY VILLOM In Roy S. Lony fon fits qui febu Martiere Pais, for protein Collisianne en la guerre qu'il est course l'even Roy d'Angleieure I al numer de l'est protein Collisianne en la guerre qu'il est course l'étates tolffemmen Regi Franzers de sema politice, sine seglis s'agrési cidenza tolffemmen Regi Franzers de sema protein can les deux veyages l'étant de coles pet l'au 148. A la mais defre est une les destinés et refigere de 3. Deny, c'el Experès log Collimen de Nangie term legas fargis and commentair insuplation défenses madem d'aprense, in vendem mellée ent present de l'est de l'es

Vn antre vaissel les denant, Tons parfait d'ennre au leur pareiste, Là est la Banniere vermeiste, Lac la gent l'Oristambe appelle, El quel , & joispann laquelle,

Sait li fort au 1940 per a fatet.

Medi 1940 Comme cross Machine Prints Progedinates qui arram professivere videntates.

Aust. prassi disfinensi figlicari. Quanta i l'extrepcite de l'unes, las cereme de Gallilames de Nazaji font inquielle printsi progedinates de Siburgións patrassam faces, ficardan antiquan keyan Pracerons confestations distributes acquestas auflici. Inaque Marquie. 2. Disargions, palement de Siburgións parcaparasi auflici. Inaque Marquie. 2. Disargions, palemen de Hesterius descilifaci com unitire protines interpelates, excellens de stario S. Disargión, a fagines de Hesterius descilifaci com unitire protines interpelates, excellens de stario S. Disargión, a fagines de fate de 
minesta Pilafagi peritente designis, e-quen clase constituen de la constituente de 
minesta Pilafagi peritente designis, e-quen clase constituen de 
travelar, fagifes inter, fina Centiere Villafagi fallo trans fafigires , fiferir cue
per de Sucha perginatation. E Conflatume Galliar palatant d'un combet prés

de Thunes , aprés la mort de faint Louys.

L'Oriflambe eft au veut mife A val, legacl va ondoians Le cendal simple roujoiant,

Sans ce qu'autre enure i foit portraite, Entour s'eft l'oft de France traite,

Où mainte cointife fretele.

Philippes le Hardy, fils de S. Louys, fir austi déployer l'Oristammeen la guerre qu'il eut contre Alphonse Roy de Castille l'an mille deux cens soixante & feize. L'Auteur de fa vie ayant remarque, qu'auant que de se mettre en che- Gestaphil. min , Ve moru eft antiquis Francorum Regibus , visitato patrono suo , scilicet S. Dionysio cum sociis, & audità misa ad altere Martyrum, vexillum B. Dienysis de manu Abbates illins Ecclefia tunc accepit. Ainfi fous Philippes le Bel, en la bataille de Monts en Pucle l'an mille trois cens quatre, cette meme Oriflamme v fut porrée par Anscau de Cheureuse, vaillant Cheualier, qui y perdit la vie , ayant esté étouffe de la chaleur & de la foif , qui ferebat tune, & alias pluries tuleras de pracepto Regis , ob fidelitatem & integritatem eximiam , ainsi qu'vn Auteur de ce temps-là, cité par Vignier raconte. Meier écrit que les François la perdirent en certe bataille, & qu'elle fur prise & déchirée par les Flamens. Il est vray que la Chronique de Flandres dit que la nuit qui fuiuit ce combar, elle fut à terre fur le champ, où la bataille fut donnée. Fiorde 47. Mais Guillaume Guiart, qui y fut présent, ainsi qu'il raconre luy-méme, as-

fure que l'Orinamme, qui y fur perdue en ce combat, n'estoit pas la verirable, mais vne Oriflamme contrefaite, que le Roy auoit fait éleuer en ce jourlà, pour échauffer le courage des foldats :

Auffi li Sires de Cheurenfes Porta l'Oriflambe merneille, Par droite semblance pareille A cele s'éle voit efgarde,

Que l'Abbé de S. Denys garde, Et plus bas

Aussian le steur de Cheurense Fut, fi come nous apprifmes, Esteint en ses armes mei fines, De trop grande halene & retraite, Et l'Oriflamme contrefaite Chai à terre , & la faisirent Flamens, qui aprés s'enfuirent.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, si les Flamens se persuaderent alors qu'ils s'estoient rendus maîtres de l'Orislamme, n'ayant pû distinguer la fausse d'anec la veritable. Ce qui est d'autant plus probable, que nous voyons qu'incontinent aprés elle parut encore dans nos armées. Car en l'an 1315, le Roy Louys Hutin la fir porter en la guerre qu'il eut contre les memes Flamens, & en donna la garde à Herpin d'Erquery. Enfuite nous lifons que Miles de Noiers Cheualier Chen. # du Duche de Bourgogne la porta en la bataille de Mont-Cassel l'an mille trois cens vingt-huit. Gilles de Roye parlant de ce combat : Ordinanit decem acies, in quarum media, scilicet in quinta, erat Rex armatus, & ante ipsum quaeuor vexilla ceteris altius eleuata, in quorum medio eminebat Olaftamma Regis: Et plus bas, poftea Rex Francia ad S. Dionyfium venis, & obsulit Oliftammam fuam, Mein. L. 1. qua contra Flamingos vius fuerat. Le même Roy la fit encore éleuer en les troupes, à la funeîte bataille de Crecy, où Miles de Noiers la porta, & aussi lorsqu'il alla au secours de Calais, qui estoit assiegée par les Anglois, en l'an #g.40

mille trois cens quarante-fept. Le même Auteur : Philippus Francorum Rex O. Reps A. liflamman fuam apud S. Dionyfium accepit, & congregate exercitu venit ad fuccur- Gie. villafam illerum de Calefie à Rege Anglorum obsessorum. Et Ican Villani, parlant de #1-11251-

cette expedition: Fen tsert di fa Dissipi l'asferta d'un e famma, i, quale pru foisse aux fin tensa i, fran aux segunts lifegais e settle di trate. Le quit è chéeque à une el uverniglis e, qualle ditte di fri di ... (f. Ruiser et al. verniglis e, qualle ditte di fri di ... (f. Ruiser et al. verniglis e, qualle aux est periore par le puis utiliant. Cheno autres lèves l'ord tais potere dans leurs pettres par le lav utiliant chetradicion taliant de terre Royamme. Cet en l'an mille trois cetts campatter-fic Geofdicion de la commentation de la commentation de l'année de la commentation de l'année de l'année

Li Mereschans per le, qui fu bieu destrinez., Du Roy de France fu monts prifez & amez., Car pour le plus prindhomme, qui peut effre traunez., Li fu li Oriflaus bailliez & delimez.

Com pr. Au Compte de lean l'Huisser Recueur genéral des Aydes, qui est en la M. ette. Chambre des Comptes de Paris, il y a vn mandement du Roy du vingt-si-

witten jour de Nouembre Ian mille rois ceas foixante & dix, par legoul il cordone de payet i formes de deux mille liures, au Sejaneu d'Andenchum Inname. Reput le forme de deux mille liures, au Sejaneu d'Andenchum Mille Interfaces per au si jour separation de la final de

Aury de la Timouille Chesalier, en fac chargé par le même Roy, à la repurée.

— commandancia du Due de Bosspogne, lesquée l'on fin anarcher les rouges

and als courte les Gamois resoltez. Enfaire, l'Hisbiter remarque que Pierre d'A
and als courte les Gamois resoltez. Enfaire, l'Hisbiter remarque que Pierre d'A
france.

— mille quarre cens doure, le Roy, comme loureal de Vines efret, ethen

versi à Dorse, siné qui et accolourel, se l'ayant prife, jabulish et Sci
versi à Dorse, siné qui et accolourel, se l'ayant prife, jabulish et Sci
versi à Dorse, siné qui et accolourel, se l'ayant prife, jabulish et Sci
versi à Dorse, siné qui et accolourel, se l'ayant prife, jabulish et Sci
versi à Dorse, siné qui et accolourel, se l'ayant prife, jabulish et Sci
versi à Dorse, siné qui et accolourel, se l'ayant prife, jabulish et Sci
versi à Gamois de l'archer de l'a

en âge, on luy donna pour aide fon fils alné, & Iean de Betac Cheualier.

Depuis ce temps-13, l'Hiloite ne fair plus de mension de l'Orislamme, ellant probable que non Roite cifferne de la faire potret ann leura strates, depuis que les Anglois se readirent malters de Paris, de de la melleure partie de la France fosse le regre de Charles VII, et agres les aunit chaffer syant etalaite.

Anno anne, innoera suifi si Cornette blanche, qui a ché dans la fuire la principale baminer de nos armées. Quara l'Droilsamme, l'Auteur de l'Hilbite de l'Abbaye de S. Deurs rapporte qu'en l'Innoensie du Tréford acrett gelier fair par le Commissifiere du Charlhor des Compesse en l'an mille cian del front giant de l'Arches de Commissifiere du Charlhor des Compesse en l'an mille cian del front giant, fande par le milion on spea de on genfans, fort adapter, assent d'es auteur dei, d'es qu'en lauger, assent de santer de la faire qu'en la men d'est partie de la faire de la faire d'est partie de la faire de la

méme Autreur ajoûte qu'il a vû cét érendart repris en cêt Inuentaire, encore aprés la reduction de Paris par le Roy Henry IV.
Pour conclure cette Differtation, je napporteray icy les vers de Philipper Mousters, qui fonr voir l'eltime que l'on faifoit de fon temps de l'Otiflamme. C'êt en la viede Louys VIII.

Quar par raifon dois-en donter France, & le Rey par tot le monde, Quar c'eft la convoune la plus monde, Et plus mette & plus delitens Et adiés plus cenaleurense; France a les ceualiers hardis, Et lages par fais & par diss France tient & porte l'espée De justice, & deuclopée L'enfeigne faint Denys de France

Enin Jajoule D'outect est enirques, que l'Auteut de la vie de l'Empereux aime. Henry VII. femble loy autribute entre festoanieres, l'Orillaumes, set missi application de production de la vient de l

Por tel que en bataille porseras l'Oriflor.

Ailleurs: Mainte enscigne i baloie tainte en greine L'Oristombe Karlin est denant premieraine.

Vn autre Roman: Requestrent cele part, où virent l'Orifleur.

DV TOVRMENT DES BERNICLES, 2000 le grate des Cippus des anciens.

## DISSERTATION XIX.

E Sire de loinuille dit que le Sultan de Babylone, ou son Conseil fit faire au Roy des propositions peu raisonnables, croyant qu'il y consentiroit pour obtenir sa déliurance, & celle de ceux de sa suite, qui avoient esté faits prisonniers auec luy en la bataille de Massoure. Et sur ce que le Roy refusa absolument d'y donner les mains, il le voulut intimider ,& le menaca de luv faire fouffrit de grands rourmens. Mathieu Paris : Com frequenter à Saracenis eum terribilibus comminationibus follicitaretur Rex vt Damiatam redderet, & noluit villa ratione, poilularunt fummam fibi pecunia perfolui fine diminutione, vel diuturno cruciatu vique ad mortem torqueresur. Ce tourment est appelle par le Sice de Ioinville les Bernicles, lequel il décrit en ces termes. Et voyans les Sarazins que le Roy ne voulois obsemperer à leurs demandes, ils le menacerent de le mettre en Bernieles : qui est le plus grief tourment qu'ils pnissent faire à nully : Et some deux grans cisons de bois, qui sont entretenans au chef. Et quant ils veulent y mettre aucun, ils le confihent fur le confié entre ces deux tisons, & luy font passer les jambes à trauers de groffes cheuilles : puis conschent la piece de boit, qui est là-desfin , & font afferir on hamme deffus les tifons. Dont il anient qu'il ne demeure à celuy qui eft là confibé point demy pied d'offemens, qu'il ne foit tout defrompu 6 escaché. Et pour pis luy faire, au bout des trois jours luy remettene les jambes, qui font groffes & enflees, dedens celles bernicles, & le rebrifent derechief, qui eft une chose moult cruelle à qui sauroit entendre : & la lient à gros nerfs de bauf par la tefle, de peur qu'il ne se remue la dedans,

Philarum ethinient succ beaucoup de probabilité que ce tournemen n'eft suure que le Cipya de Latins, & le swingsa des Grees, qui effoit ven est péce de machine de beis, composée de telle maniere, qui on faiste patier les jambes du crimined par des trous fret Goignez, les faisins demeuter longtemps en certe podruer, auce les jambes fi écretée & si ouserers, qu'il leur chetti impuffible de le remuer. Noter en fin Martinguier qu'il leur chetti impuffible de le remuer. Noter en fin Martinguier qu'il n'est par de la comme de

li iij

254

Paul Nas.

Primas supplició de carcere texitur ordo. Ferrea junguntur tenebrofis vincula clauftris. Stat manibus collóque chalybs, nernoque rigefenns

Diducen te pedes. Et pat Prudence,

In hec barathrum conjicit Truculentus hoftis Martyrem . Lignoque plantas inferis

Dinaricatis cruribus Puis parlant des trous, par où on faisoit passer les jambes du criminel, que le Sire de Ioinuille nomme improprement, cheuille,

Duplexque morfus flipitis Ruptis cauernis diffilit.

A 112-

e. t. Salm. as Termil.

Texes. Ce tourment est encore exprime par Lucian, où parlant d'un certain Antiphile accuse d'auoit volé le temple d'Anubis, il dir que dans la prison, on luy faisoit passer les jambes dans les trous d'un bois, en sorte qu'il ne pouvoit les έτεπαιτ: υπούσει πεγαρεια έλει ο πετέρας άγει, οδει έκος χαμαί χαβιάθεται, κά τές εκατές έλδι διεπείων τά εκόλε δειαξέρει, εί τις ξύλος χαταχικλοσμένα. Ceft ce que

1 Oraceur Lyfias appelle ω τω ξόλω διλίζου. Harpocration parlant du πολοχέσα, dir que c'est το ξόλω τὸ ω λομωτορίω, & Suidas, comme austi les Gloses dans les Basiliques: melerau, gun m' el aprili, el a res melles encantement oueryever, & Si Papaiers wamer war. D'où il fe tecueille que ee toutment estoit composé de pieces de bois troüées & percées, & que l'on faifoit passer les jambes des criminels par les trous qui estoient éloignez les vns des autres, afin de les obliger à les auoit écartées, en forte que cela leur caufoit vne fensible douleur, n'ayant pas la liberté de les rejoindre. Ces pièces s. Cories. de bois font appellées Transuersarie, dans une Epitre de S. Cyprian : O pedes

compedibns & transpersaries cunttabundi, sed celeriter ad Christum gloriese itinere curfari.

Il y auoit en cette pièce de bois diuers trous, dont les vns estoient plus éloignez que les aurres, par lesquels on faisoit passer les jambes du criminel, suivant la qualité de son crime, ou de la peine qu'on vouloit encote luy saite soustrier. Simeon Meraphraste en la vie de S. Lucian décrivant le mangier. dit que c'est vn bois qui a quelque longueur, & est percé en quatre endroits: & que lorsque l'on fait passer les jambes du criminel par les plus éloignez, c'est l'extrémité du supplice, ξόλοι Ν΄ αγομαίς ετι ερεδλατάτου, αμφοτήτες αυτό τως πάλες ειδώδαζος, επί πάσταχα τρέματα πελευόπετας, δούς εξέ το της πιμικέκες πεδms Barones. Ce qui convient à ladescription qu'Eusebe en a fait en son Hi-Rafeb.L c. ftoire Ecclebaftique, où il met jusques à cinq trous : me rel' en le re reference को पर दूबरेशकार्याप दूबर्टाक कारिश्वीतिहा, के कोड वे पर हैं हैं देव श्रीवार्यांत पर कारिंग, जिसे को miner me Algerenischen reimenn. C'eft à ces trouseloignez que quelques sçauans

Triball, La tapportent ces vers de Tibulle: Spes etiam dură folatur sompede viuelum, Crura licet longo cufpite vinela fonent.

où ils testituent ainsi aptés les MSS. ce second vers : Cuspis estant cet anneau de fer, auec lequel on attachoit la partie inferieure de la lance. De for-te que Cuspus & Cippus ont esté formez delà, qui n'est autre chose qu'vn anneau de bois, ou vn trou dans le bois. Ce qui est confirmé par Eustabius sur Homere, qui dit qu'on appelloir ainsi le cercle, ou l'anneau, dans lequel on ceux à qui on faisoit souffrir ce tourment Annulati, comme on tecueille de l'ancien Glossaire, qui traduit ce mot, par celuy de enumble de me, y restituant Annalati, au lieu d'Anati, ainsi que porte l'impriné. Apulée s'est aussi seruy de cette façon de patter, peter fernerem annalati.

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Il semble que les jambes estant ainsi passées, estoient liées étroitement auce des nerfs & des cordes, afin qu'elles ne puffents en retirer. C'est ce que S. Paulin dit formellemenr:

---- Nerudque rigefeunt

Diducente pedes.

Et Guillaume le Breton de l'Ordre des Freres Mineurs en son Vocabulaire MS. cite ces vers , tirez probablement de l'Auteur du Grecifme, qui confirment .

Neruo terqueris , in Cippo quando teneris :

Membrique firmanter neruit quibut offa ligantur.

L'Epître de S. Phileas, qui se lit dans Eusebe & Nicephore Calliste, remare, 29,662.2. que que les Tyrans exercerent touteforte de tourmens contre luy & fes compagnons, & entre autres qu'ils leur firent paffer les jambes dans des trous d'vne 7.69. piece de bois, & mémos juiques au quatrième, enforte qu'ils effoient obliget de le renir renucricz : " a h o g ma azunds son 12 gods zones 26 th mo-explique ainfi cette espece de rourment : Tanca vere in his crudelitas erat, - ve a. 4. posteaquam omne corpus vel tormentis, vel verberibus fuisset absumptum , trahi rurfum pedibus juberensur ad carcerem, arque nerno pedibus conclusis, recensibus adbuc sum pedibus juberentur ad carcerem, arque neruo pedium comungi; reconstrui auam. valueribus, resicerentur in solum, testarum stagmentu subterstratum. De sorte qu'il ed se tibo. y a lieu de dourer, li le Neruus des anciens, eftoit le même tourment que le Cippus, veu que l'on doit renir pour conftant que dans le Cippus, les pieds estoient liez, ce qui a donné sujer à l'Orateur Lyssas d'vser de ces termes, ce no eftoient lier, ce qui a donne jujer al Crateur Lynne vite. Et mêmes le criminel y Alla Man Phys physical ligno poni, dans les Actes des Marryrs, & mêmes le criminel y sullingue sullingue. estoit arraché par le col, ainsi qu'on peut remarquer de quelques Ecriuains, Baren A. de bois fur les sambes du criminel , fur laquelle on faifoit affeoir vn homme, afin de pefer deffus, & d'écrafer les os. Le remarque quelque chofe de fem-

Erat enim hujusmodi carcer, vt super struem tignorum axes validi superpositi pulpi- La de Mir. tarentur, ac deinceps qui cofdem opprimerent, infignes fuerant lapides collocati. Après toutes ces remarques, je ne fais pas de difficulté d'auancer que l'Au- Flet. 1.4. reur du Roman de Garin le Loherans a entendu parler de ce tourment , fous #19. Rom. le nom de buie, qu'il décrit en ces vers :

Sor une coute fe gift el palé cler En une Buies anoit les piés boutés , A deux \* chaarres fêtes de fer trempé, Dont li \* coron tiennent el mar ferre,

N'en pot \* cfir , neque el ciel monter. Plus bas:

Deuant lui gardé vit un pessel ester, Dout l'en soloit les \* possons destremper, Quant le pessel et sessi & coubré. Par tel vertu s'est jui del lit colés, Que les grans Buies ,qui ne porent torner ,

Tranchent la char, li fans en eft colés, &c. En cette description je remarque premierement que le criminel estoit assis sur vue conte, c'est à dire vn lie, ce qui pourroit faire croire que dans le Sire de loinuille il faudroit lire, il le conchent for une conte, au lieu de for le costé, ce qui oft plus difficile à conceuoir : Secondement, que les pieds eftoient paffez dans les trous de ces Buier: En troisième lieu , que le criminel effoit attaché au mur, ce qui est ausi obserué par le Sire de Ioinuille : & enfin qu'auec vne piece de bois, qu'il appelle Pestel, ou poteau, on brisoit la chair du criminel, en forte que le sang en découloit-

blable en vn passage de Gregoire de Tours, qui se lit encore dans Flodoard: Gra Tun

Quant au terme de Baie , il est tiré du Latin Baia , qui signifie vne espéce risse disc. de chaîne, ou collier, auec lequel on attachoit le criminel. Papias vie du Lu. Gr., mot de Bogia , l'Auteur des Miracles de fainte Foy , de celuy de Bodia , & Bullet B. W. Vdalrie dans les Coûtumes de l'Ordre de Cluny , de celuy de Boga. Guillauin Meren. me Plagon en sa version Françoise de l'Histoire de Guillaume Archeuesque Meul. in de Tyr l. 11. ch. 22. traduitainii ces mots Latins, pracepit captum vinculu mancipageit det ri, en ceux-cy, il fut pris , de mis en bonnes bnies. Oril ne faut pas s'éconner fi e le Roman de Guarin a donné le nom de Buie au Cippus des ancienis, veu que dend in the comment of the control o puis deuenus fynonymes, pour ce que l'vn & l'aurre effoient effectuement. des especes de chaînes & de colliers. S. Ouen en la vie de S. Eloy: Cippi etiam L .. c. 3. 164.4 5. fratti, & clauderum batterii in argumento oftenduntur. Excomme on liott les cri-£. 17. minels dans les prisons, les Concierges sont appellez Chepiers, & Cepiers dans les loix Normandes de Guillaume le Bâtard, & ailleurs : qui sont les mêmes S. Andrin. 1. 2.6.77.

Gist, agi, qui font nommez dans les Glofes des Bafiliques Kvendinges, & ouleurai.

Gist agi, Lobfernation que l'on fait à ce fujet, que l'on peut appliquer à ces buies, & Letter, à descourment des Bernicles, la remarque de Lean Villani, à beaucoup de probabilité. Scauoir que S. Louys ayant recouuré la liberté, & qu'estant de retout en France, en memoire de la prison, & des tourments dont on l'auoit menacé, il en fit empreindre les figures en ses Tournois, ou Monnoies, du côté de la Pile, scauoir les buies & les menottes des prisonniers, jusques à ce que luy ou ses Barons en cussent tiré la vengeance. Voiey les termes de cet Auteux : Es come lo Re Luis & fuoi Baroni furono liberati & ricomperati , furono pagate dette monete, & fi ritornarano in Ponente, & per ricordanza della detta preffura, accioche vendetta ne foffe fatta, o per lui, o per li (noi Baront, il detto Re Lui fece fare nella moneta del Tornese Groffo , dal lato della pila le Boie da prizioni. Il est vray que nous ne voyons pas que ces figures qui se rencontrent dans les Tournois de S. Louys, & de quelques-vns de ses successeurs, ayent esté empreintes dans les monnoyes de ses prédecesseurs Rois de France. I'en ay remarqué seulement vne presque semblable, dans vne monnove d'argent de Philippes d'Alface Comte de Flandres, que ce Comte fit frapper à Aloft, Tassess aprés qu'il le fut rendu maître de cette feigneurie vers l'an 1166, laquelle d'vn nist de c. côté a ces mots, MONETA ALOST. & de l'autre vne double legende : la premiere, ORACIA DOMINI DEI NEI FACTYS SYM: la feconde cel-le-cy: PH. COMES FLAND. Où toutefois j'auouë qu'il ya quelque differen-

44.6.6.

ce pour la figure d'auec les monnoyes de S. Louys. D'autre part, je ne sçay fi S. Louys n'autoit pas plûtôt voulu remettre en vogue & en viage la marque que Louys le Debonnaire faisoit empreindre en ses monnoyes, qui estoit vne espèce d'Église, sommée d'une croix auec cette le-gende x h R 1 5 T A N A R E L 1 G 10. Où il est à remarquer que ce temple est foûtenu de diuers piliers, ce qui me porte à croire que le mot de Pile, qui est demeuré parmi nous à va reuers de nos monnoyes, vient de ces piliers qui s'y voient exprimez, ou du moins en celles de S. Louys, comme à l'autre celuy de Croix , acause de la croix qui y est représentée. Guillaume Guiart en l'an 1295.

Coment qu'il pregnent Croix , on Pile. Et la Chonique de Bertrand du Guesclin ;

Ie n'aime ne crou, ne pile, si ait m'ame pardon. Le Gloffaire Latin François M S. donne le nom de Pile aux reuers des monnoves: nomifina, figure qui est an denier, pile, on denier. D'où il semble qu'on peut inferer que nos François ayant donné le nom de pile à ces reuers, ont pris ces figures pour des piles, ou piliers, ignorans peut-estre que ee fussent des buies, citant vray que ces figures, qui font aux monnoyes de S. Louys, & d'aucuns

de ses successeurs, & mêmes de quelques-vns des Barons François, qui de tout temps ont affecté de faire les leurs approchantes en figures de celles de nos Rois, ont quelque rapport avec la description que le Sire de Ioinuille fait des Bernicles: Car comme il dit que ce tourment est compose de deux pieces de bois, qu'il appelle en cét endroit & ailleurs, d'vn terme impropre, Tijous, qui s'entre-tiennent, c'est à dire qui se joignent par le ches & par le haut, cela le voit dans la figure qui est aux monnoyes de S. Louys, les deux pieces estant percées par le bas , qui pourroit estre l'endroit par où on faisoit passer les jambes du criminel. Quant à l'autre piece de bois sur laquelle il dit que l'on faisoit seoit vn homme, elle semble estre representée au dessous, percée pareillement par les deux bouts, le furplus de la figure n'estant que pour l'ornement de la monnoye. l'ay veû pluficurs de ces monnoyes qui reprefentent ces buies, tant de S. Louys F. Le ob. que de Philippes le Hardy, de Philippes le Bel, du Roy Ican, d'Alphonse fon de Comte de Poitiers, & d'autres, dont nous vertons vn jour les figures dans les Aland. Curicuses Recherches, que M. Bouterouë Conseiller en la Cour des Monnoyes,

## DE LA RANCON DE S. LOVTS. DISSERTATION XX.

a faites fur ce fujet.

P A R le Traité qui se fit pour la deliurance du Roy S. Louys, & des au-tres prisonniers saits à la bazaille de Massoure & ailleurs, entre les depurez de sa Majesté & du Sultan de Babylone, il fut conuenu que le Roy payeroit au Sultan dix cens mille Befans d'or, qui valoient alors, au recit du Sire de Ioinuille, cinq cens mille liures : c'est ainsi que porte l'Edition de Claude Menard, car celle de Poitiers porte mal deux ceus mille Befans. Le Befan estoit vne monnoye d'or des Empereurs d'Orient, ainsi appellée du nom de Byzantium, qui est la ville de Constantinople. Baldrie de Dolen son Histoire Bold. 1, de Hierufalem : Direxernat itaque legationem Constantinopolim, qua vocabulo antiquiori Byzantium dilla fuit: vude & adhuc monetas cinitatis illius Denarios Bytiquieri Byzantium ditta juit : vuat O acone monetat sustanti interimium Byzan. zantees vocamus. Guillaume de Malmesbury : Constantinopolis primium Byzan. Lade juit. tium ditta : furmam antiqui vecabuli praferunt Imperatorii nommi Byzantini vede l'Orient: Graco nomine Byzantion vocabatur, unde & apud modernos nummi anrei, qui in illà formari consueuerant, à nomine ipsius vrbis ByZantii appellabantur. Ce terme estoit général pour toutes les monnoyes d'or des Empereurs de Constantinople, lesquelles ne laissoient pas d'auoir leurs noms chacune en leur particulier. Par exemple on appelloit Michalati, celles qui auoient le nom & la figure de Michel Ducas i Manuelati, celles qui auoient esté battuës oar l'Empereur Manuel Comnene, & ainsi des autres, dont je traiteray ailleurs. Il est parie de ces Befans d'or tres-fouuent dans les Auteurs. Le trouue me debermes qu'il y auoit des monnoyes d'argent ausquelles on donnoit ce nom de Befans, ayant remarqué dans vn titre de l'an 1399, expedié en l'Isle de Cypre, a par lequel on fait don au Conuent des FF. Précheurs de Nicoffie , où Hugues de Lezignan Prince de Galilée auoit esté inhumé, de mille Besans blancs de Cypre, ( byzansii albi de Cypro) pour la fondation de l'anniuersaire de ce

Mais il ne s'agit pas icy de cette espéce de Besans d'or de l'Empire de

Constantinople : Car S. Louys en la lettre qu'il a écrite au sujet de sa prise & de sa deliurance, Guillaume de Nangis en la vie du même Roy, Vincent vies 2016. de Beauvais, & Guillaume Guiart difent qu'il fut conuenu qu'on paieroit au 412. 6.101. Sultan huit cens mille Befans Sarazinois, auquel nombre le Sultan reduifit

Partie II.

Gast. Can. fa demande, fuiuant le Sire de Ioinuille. Ces Befans Sarazinois, qui font nom-Guacian la demande, aussaure le sure de sommute. Cel Betans 3-arkanous, qui non nom-nité, ett. not partie 3-arkanous, dans les Austras de ces ficcles-15, clioitent proba-tion de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de Ifte grani numero nummos fers dinità anri,

my may

141.144. 150. Line

Quelques Sçauans se sont persuadez que ces monnoyes des Satuzins, ainsi in-Tireday. Tientel marquées de caractéres Arabes, auoient efté reconnues en France fous le nom de Barbarins, dont il est parlé dans une epitre de Geoffroy Abbé de Ven-Sirmond. dôme, dans la Chronique de S. Marrial de Limoges, & en celle de S. Eftienne 4.4, 13. de la même ville en l'an 1163, mais les termes de ces Chroniques justifient pleinement que ce nom de Barbarins estoit celuy de la monnoye des anciens Vi-

comers de Limoges, encore que Jauoté qu'il est malaife de deuiner la raifon de cette appellation. Quant aux B-fans Sarazinois qui estojent inferits des mots Arabes, El-Macin en la Chronique nous apprend que ce ful e Calyphe Abi-melech, appellé par les Arabes Gabdomelic, & Abd-Amaloch, qui le premier des Princes Arabes fit batte de la monnoye, & qui la fit marquet de ces caracteres, ALLAHO SAMADON, qui fignifient Dien eff le Seigneur : car auant

ce temps-là les Arabes ne se servoient que de la monnoye de Perse d'argent, & de celle d'or des Grecs: ce que cét Auteur rapporte à l'an de N. S. 695. & Theophanes deux ans auparauant. Le Sire de Ioinuille temarque en cet endroit, ou du moins donne à connoî-

ere, que chaque cent mille de Besans d'ot, faisoit la somme de cinquante mille liures d'or. Vn Auteur Anglois dit que toute la somme, qui composa la ran-con de S. Louys, sur de soixante mille liures d'or sin, sans les autres deniers communs, sçauoir les Esterlins, les Tournois, les Parisis, qui allerent à l'infini : Summa autem redemptionis Regis Francorum crat fexaginta milia librarum auri primi & purissimi, absque aliis denariu communibus, videlicet Esterlingis, Turoneufibus, & Parifienfibus, qui ad infinitum numerum afcenderunt. Il appelle aurum rimum, ce que nous disons er sin , les Latins ebry Zum ; à la différence de l'or allie auec d'autres metaux, qui seroit nomme secundum, de même que l'argent

allié auec du cuiure est nommé dans Cinnamus , Morages, & dans luuenal, se-P- 11nue argentum, venaque secunda. Pour la même raison l'argent fin est nommé monte, dans l'Auteur de la Narration de l'Image de N. S. dite ni Armounti, dans Constantinople, donnée au public par le R. P. Combess, laquelle fait

Polio in Claud. relie in mention du premiet & du lecond argent, en ces termes : é alé 722 recoverges Classe, es aixèn membrishis es airocese commen, no rerience membres princes. É là mirilles Casses, es airèn membrishis es airocese commen, no rerience membres princes. É là mirilles on munif at fratter the , deruit N. Sume it aires nemarmiras at Miner applear. Ainfi Cellan. 6 . en la vie de Claudius la moindre huile est appellée Oleum feaundum. Les aug. Ap. Espagnols appellent cét argent second, acendrade, comme nous apprenons de de pretie Couartnuias

Mathieu Paris éctit que les Sarazins avant demandé au Roy pour la rançon de ses gens cent mille liures d'or, ils le quitterent pout cent mille Marcs d'argent. A quoy se rapporte la lettre du Chancelier écrite au Comte de Cornig. Epif. nouzille, dans le même Auteur, l'Histoire des Archeuesques de Brême, & Sanudo, qui disent que le Roy paya les cent mille Marcs d'argent. D'où il faut

sas. 4 3. conclute que les huit cens mille Befans d'or, à quoy la rançon de S. Louys, ou pen. sa. c. plûtôr celle de ses gens fut arrétée, valoient alors quatre cens mille liures, & par confequent faifoient en argent cent mille Marcs : c'est ce qui est à examiner. Et pour parler premierement de l'evaluation, ou de la reduction des huit cens mille besans d'ot à la somme de quatre cens mille liutes, il faut ptésupposer qu'en France la liure a toûjours valu vingt sols, aussi bien qu'à préfent, ce que nous apprenons particulierement de ce passage tiré des Annales de France en l'an 882. Munera antem talia erant : in auro & argento bis mille li- Fa 4 4. bra, & 70. vel paulo plus, quam libram per viginti folidos computamus expletam. D'où il s'ensuir que les cent mille belans ayans valu pout lors éinquante mille li-ures, châque belant en son particulier valoit dix sols en argent, qui est à peu prés le prix que Raymond d'Agiles donne à la monnoye d'or des Sarazins de fon temps, finon qu'il la fait valoit moins d'un fol, ou deux. Ce qui me fetoit croire que les besans Sarazinois du temps du Sire de Ioinuille aurojent esté plus forts, ou ce qui est plus probable, que l'or autoit augmenté de prix depuis le remps auquel cet Auteut vinoit, qui estoit au commencement du onzième siècle, & pat consequent cent cinquante ans auant le regne de S. Louys. Les termes de cet Historien sont : Volchar nobis dare Rex Tripolis quindecim millia aureorum Saracenica moneta, - valebat quippe vinus aurens ofto vel same la nonem solidos moneta nostri exercitus. Ce qui se tapporte encote au prix que Sa-perl. r. e. nudo donne aux Besans d'ot vieux, qui valoient de son temps quelque peu V. so traplus qu'vn Florin d'or : car le Florin, ou deniet d'ot valoit dix fols paritis, mus de comme on recueille de quelques titres, encore que pout dite le vray il est vu de Tamalaife d'établir en fondement certain fur l'évaluation de ces monnoyes, qui s'est diversifiée selon les temps. Par exemple je trouve dans un titre de Godard de Godatuille, Gentilhomme Norman de l'an 1215, que le besant estoit cualué à sept sols de la monnoye courante : Reddende inde nobis & hare- Tabel. Fi dibus nostris de Ecclesia Fiscanensi singulis annis ad Natale Domini duos ByZantios semense vel quatuordecim folidos moneta currentu. Et dans vn Arrest rendu au Parlement Registal de Paris en l'an 1282. Byzantius auri quem Comes Sueffionensis debet annuatim Pariemen-Ecclefie B. Marie Sueffion. aftimatue fuit olto folidir Turon. quam aftimationem pro- 10 B. fel. surator Ecclefia acceptants. Quoy que ces estimations des besans d'or tegardent per, Mais peut-estre les monnoyes d'or des Empereurs de Constantinople, on en peut sai-

de même poids & de même prix. Quant aux cent mille Marcs d'argent, aufquels les Auteurs, que j'ay citez, eua-luent la tançon de S. Louys, s'ils faifoient la fomme des 400000. 1, que valoient les 800000. Befans d'or, il s'enfuir que châque marc d'argent valoit alors huit Befans en or, & quatre liures ou 80. fols en argent, & que châque Befant valoit dix fols, qui est le prix, que nous leur auons donné. Ce qui ne s'accorde pas auec vn titre de l'an 1198, qui fait voir qu'en certe année-là le Marc d'argent n'é- nes toit eualué qu'à cinquante fols, d'où il s'enfuiuroit que les monnoyes autoient augmente notablement au temps de S. Louys: ce qui n'est pas hots de 1. ays. créance: veu que nous lisons dans quelques memoires, qui contiennent les cualuations des Marcs d'ot & d'argent, que ces cualuations changeoieut notablement, non seulement tous les ans, mais mêmes presque tous les mois. Pat exemple le mate d'argent a valu depuis l'an 1288, jusques en 1295, 58. f. Tourn. la meme année à Pasques 61. f. T. à la Trinire de 1296. 66. f. T. à Noël suiuant 68. f. T. en 1299. 4. l. 5. f. T. en 1304. 6. l. 5. f. T. & ainfi du refte. On poutroit Aug. de la encote remarquer en cet endroit qu'il y auoit au temps de S. Louys quatre ci forte de Mares de differents poids, scauoir celuy de Troyes, qui estoit le plus Compa général, ayant cours non seulement en France, mais encore dans les pays Etrangets, le Marc de Limoges, le Marc de Tours, & le Marc de la Rochel- fter f 104 le, ou d'Angleterre. Mais il se présentera occasion d'en parler ailleuts.

neantmoins tirer cette induction, que les besans Sarazinois estoient à peu prés

Resteroit à voir si l'on peut accorder Mathieu Paris auec le Site de Ioin-Europe uille : Cat suiuant son calcul il faut que les cent mille liures d'or, que les Sarazins demanderent d'abord à S. Louys pour sa rançon, ayent valu vn million, c'est à dire les dix cens mille Besans d'or, dont parle le Sire de Ioinuille: & en ce cas la linre d'ot auroit valu dix besans d'or, & le besant deux sols Partie II.

Kk ij

d'or. Mais je ne veux pas m'engager à présent dans cette diseussion, qui est de trop longue haleine, il fustit que les curieux peuvent avoir recours à ce que semended les sçauans en ont écrit.

Tour cela ne s'accorde pas auec l'extrait d'un Registre de la Chambre des Compres de Paris, que j'ay rapporté sur la page 76. de l'Histoire du Site de Joinuille, qui marque que la rançon de S. Louys monta à la fomme de 167101. liures, 18. fols 8. den. Tournois, laquelle fut prife fur les deniers de fon Hostel. Iean Villani ne s'éloigne pas de ce calcul, écriuant que la rançon de ce Prince fut de deux cens mille liures de Parisis. Mais à l'égard de ce qui est tapporté dans cet extrait, cela fe doit entendre que cette fomme de 167102. 11. fut prife fur celle qui estoit destinée pour la dépense de l'Hostel du Roy, le surplus des 400. mille liures ayant este pris sur les deniers destinez pour la dépense de la guerre.

## DES ADOPTIONS D'HONNEUR EN FRERE. par occasion des Freres d'armes.

Four la P#5\* 24

# DISSERTATION XXI.

Es anciens Romains n'ont reconnu en quelque façon que ce foit les ado-ptions en frere, parce qu'elles ne pouvoient eftre fondées fur aucune des raifons, qui ont introduit l'viage des adoptions: mi A a Angentiu Vitule con-Bief. 1 . 341 200 pane, ainfi qu'écrit vn Iurisconsulte Gree. Ce qui a fait dite à Harmenopule, que cette forte d'adoption estoit du nombre & de la qualité de ces Berlie des comments des product des la comment de la loy (8. De l'ared, la plus de l'ared, la loy (8. De l'ared, la plus de l'ared, la loy (8. De l'ared, la plus de l'ared, la loy (8. De l'ared, la plus de l'ared, la loy (8. De l'ared, la plus de l'ared, la loy (8. De l'ared, la plus de l'ared, la loy (8. De l'ared, la plus de l'ared,

Quintil.

que de deux amis, qui s'entraimoient d'une bienueillance fraternelle. 2006 enim patest esse amicitia tam felix, que imitetus freternitatem? dit le Declamateur. Il est done indubitable que l'origine de ces adoptions soit en fils, soit en frere, ne doit pas estre puisée dans le droit Romain, mais dans vne pratique & dans vn víage, qui s'est obserué de long-temps parmi les Princes barbares & Septentrionaux. Car ils affectérent d'adopter en fils, ou en freres les Princes voilins de leurs Etats, ou leurs enfans, d'vne maniere extraordinaire, & qui ne donnoit aucun droit de succession aux enfans, ou aux freres adoptez, ces adoptions estant faites seulement par honneur." L'Adoption en frere se trouve avoir esté pratiquée en deux manieres par les

peuples étrangers, que les Grecs & les Latins qualifient ordinairement du nom de Barbares. Car parmy ceux dont les mœurs & les façons d'agir reffentoient effectivement quelque chose de rude & d'inhumain, elle se faisoit en se pi-In Epiff. de quant reciproquement les veines, & beuuant le sang les vns des auttes. Bau-V-4. CF. doitin Comte de Flandres & Empereur de Constantinople reproche eette de-testable coutume aux Grees memes, non qu'ils en viassent enue eux : mais expegs. parce que dans les alliances qu'ils contractoient auec les peuples barbares, pour s'accommoder à leurs manières d'agir, ils estoient obligez de suiure leurs v-sages, & de faire ce qu'ils faisoient ordinaitement en de semblables oeca-

sions. Hac est, ce dit-il, qua spurcissimo gensilium ritu pro fraterna societate, senguinibus alternis ebibitu, cum installibus sape ausa est amicitias sirmare ferales. L'Empereur Frederic I. auoit fait auparauant ce mesme reproche aux Grecs, ainsi que nous apprenons de Niceras. Mais ce que les Grecs firent pat necessité, nos François qui estoient resserrez dans Constantinople, & attaquez

153979

me loy, en s'accommodant au temps, pour se paret des insultes de leurs en-nemis. C'est ce que le Sire de Ioinuille dit en ces termes : A icelay Cheualier ous dire, & comme il le disoit au Roy, que l'Empereur de Constantiuoble, & ses gens, se alliéreus vue fois d'un Roy, qu'on appellois le Roy des Comains, pour auoir leur aide, pour conquerir l'Empereur de Grece, qui auoit nom Vataiehe. Es disoit ietluy Chenalier, que le Roy du peuple des Comains pour anoir seurre & fiance fraiernel l'on l'antre, qu'il faillit qu'ils & chasenn de leur gens d'one part & d'antre se Affent faigner, & que de leur faug ils donnaffent à boire l'un à l'autre, en figue de fraternite, difans qu'ils eftoient freres, & d'un foug, & aiufi le connint faire entre nos gens, & les gens d'icelny Roy, & meflérent de lenr fang auer du vin, & en benneient t'un à l'autre, & dissient lors qu'ils effeient freres d'un fang. Georges patem Pachymeres raconte la même chofe des Comains. Et Alberic en l'an 187, L 1. nous fait affez voir que cetre courume eut pareillement couts parmy les Sarazins, écriuant que la funcite alliance que le Comre de Tripoly contracta a. Ms. uec le Sultan des Sarazins, se sit auec cette cérémonie, & qu'ils y bûrenr du sang l'vn de l'autre. Le passe ce que Saluste, Minutius Felix, Lucian & au-saluste. ttes ont dit fur ce fujet, me contentant de remarquer que les Hibernois em. ployoient les memes cérémonies pour confirmer leurs alliances, & établir minue re vue espèce de fraternité auer leurs alliez. Mathieu Paris parlant de ces peu result ples : Barbari illi, & corsum Dutes at magistratus, sanguinem vena precordialis in min. In. maeno vafe per minutionem fuderunt, & fufum fanguinem infuper perturbantes, mifenerunt, & mixtum postea sibi ad innicem propinantes exhauserunt, in signum quad effent ex tune in autea indiffolubili, & quafi confanguineo fudere colligati, & in pro-Speris & dinerfis veque ad capitum expositionem indinisi.

Telle fut donc certe alliance & cette adoption fraternelle, qui se pratiquoit par les nations enrierement barbares. Mais celle qui fut en viage parmi les peuples qui estoient plus policez & plus ciuils, quoy que payens, ne sur point souillée de cette ofpèce d'inhumanité, ni de cét épanchement de sang reciproque. Car elle se faisoir comme l'adoption honoraire en fils, more gentium, pour vier des termes de Castiodore, c'est à dire, à la mode des Gentils, ou casalles plutôt des nations étrangeres, par les armes, per arma, en enuoyant les armes, ou bien par vn échange reciproque qu'ils en faifoient. C'est ce que nous apptenons particulierement de Geoffroy de Malaterte en son Histoire de la Conquete de la Sicile par les Notmans, écriuant qu'vn des plus puissans Seigneurs Sarazins In. L. a. du Château Iean, nommé Brahen, feignit de contracter aucc Sorlon, frere 44de Robert Guichard, vne alliance tres-étroite, afin de le faire tomber dans le piége qu'il auoit dessein de lui dresser, & que l'vn & l'autre contractérent cette fraterniré par les armes, à la mode des Satazins de Sicile : Saracemus autem de potensioribus Cafiri toannis , nomine Braben , cum Serlone , ut eum faciliùs deciperet, fædus inierat, corumque more per arma adoptiuum fratrem alter alterum factum vicifim fusceperat. Où l'imprimé potte mal per aurem, au lieu de per arma: ce que la fuite du discours justifie affez , faisant voir que le Sarazin enuoya fes armes à Serlon : Sciat fraternitas adoptivi mei , quod tali vel tali die , &o. C'est le Sarazin qui parle, appellant ainsi Serlon du tirre de frere : puis parlant de Serlon, qui sur le bruit de l'approche des ennemis, prit les armes, arma fibi delata corripient adoptiui, &c.

Cette communication des atmes estoit teciptoque entre les freres adoptifs, se les donnans reciproquement, tant pour attaquet leurs ennemis, que pout se défendre contre eux, ne pouuans donner vne plus grande marque de leur amitié, qu'en se communiquant ce qu'ils auoient de plus cher. C'est en ce sens qu'on doit entendre ce paffage d'Ethelre d'Abbé de Rieual, lor (qu'il raconte comme Edmond Roy #144) d'Angleterre contracta vne éttoite alliance avec Knuth Roy des Danois au Mais. fujet du partage du Royaume: Quid plura? annuit Edmundus, & Kuntho de regni dinifione confentis. - dispositis itaque armis, in oscula ruunt, - deinde in

fignum factris veilemmutant & rmes, renetifique ad fues, medam amicisis, pacife
stimet.

ga przicirius, & fic can gadis ad fue guifque reneritur. Vi nautre Auteur dit
reum.», en termes plus formels, que ces deux Princes contradetent en ectre occasion
est.

vne fractente, que cles fermens ordinaites: Vii pate, amicitia, fraternitete palle
& facraments francia, rjeman dividiare.

O jezometis jirmās, i rigumu Bailatiri.
Ceres, linja ya Pa linterfice extex communication de arma nika
Ceres, linja ya Pa linterfice dalapiron, ven que l'yr Nz fautre adoptoir,
& choix adopte en firer, & que la nom de fretes qu'ils fe donnoment, emport
aucc (si, d'emmessiature marris, d'estigniste spealures, pour vice d'estremes
aucc (si, d'emmessiature marris, d'estigniste spealures, pour vice d'estremes
aucc (si, d'emmessiature marris, d'estigniste spealures, pour vice d'estremes
aucc (si, d'emmessiature d'estignis, l'em doptoir, l'autre d'estignis, l'em d'estremes
aucc (si, d'emmessiature d'estignis, l'em doptoir, l'autre d'est adopte, d'em fin l'un
de pere, l'autre d'estignis, l'em doptoir, l'autre d'est adopte, d'em fin l'un

ad Emments: ce qui n'elioit pas dans les adoptions en fiss, où I've neons l'eue de pere, l'autre d'enhau, I'va ndoptois, l'autre flois todope, é, cenfin l'va donnois les atmes, & l'autre les treceois le ne fain pas de donce que ce n'ait autre de l'entre les treceois le ne fain pas de donce que ce n'ait aumné de Hierenthiem contraté vu ne fétarentire aux en grand Seigneur Ture, auoque, features fétares patiles reux, & in es trassifiemes, sémediaus eras de fa-miliaris, aimi que parte Guillames Archeucleque de l'autre de fait de l'autre de l'entre de l'en

Typ.L.v. miliaris, ainfi que parle Guillaume Archeuelque de Tyr.

6-17: Cette fraternité se contractoit encore par l'attouchement des armes, en les

Cette tratermie te contration énoire par latiouchement des armes, en les faints coucher reciproquement les vins sus autres. Cette coloume folte parfeires, par les consumers de la communitate en la communitat

colon le profession W genachi, de fants, in lea visi confenente energia; me se migra run cointe com consistant, colonication, e de finellactic et despué se, mues ej-farçebast ei, sife vere cett l'attact jui de muibul foradam mem feuts estration fraction de la completation de la

25, 700. Beu méme spiés que les Niemanns fe finent empares de l'Angherres, communis, pre nous apprenns de l'ind Guillaume le Blassid. 3 statimus et aime su manut, pre nous apprenns de l'ind Guillaume le Blassid. 3 statimus et aime su manut, pre l'individual de l'individ

ethoient foectiées par les lois.

Ceux qui furent premierement appellez freres conjurez, futent depuis apla Glof, al Bellez jurait al arma, foit parce qu'ils auoient fait le ferment fur les armes,
foitp, am. duquel nous auons pluifeurs exemples dans l'Hilboire, & dont jeparlera yail
de attenire leurs, ou acaufe qu'il à roucient fait, forfqu'ils touchoient la lance & les ar-

mes de leur Gouverneur : ou enfin parce qu'ils faisoient ce serment à l'effet de prendre les armes pout la défense du Royaume. Tout eccy s'apprend de deux Semonces, ou de deux Ordonnances du Roy Henry I. qui ont pout titre, Mandata super juratis ad arma, qui se voient aux Additions à Mathieu Paris. De ces remarques, il est aife de voir, que M. du Chesne en son Histoire de la 6.6 ch. 11. Maifon de Concy ne s'est pas apperçu de la force du mor juratus, en ce vers de Guillaume le Breton :

Cui preerat Comitis juratus in arma Radulfus.

l'ayant interpreté, comme li Raoul eust esté l'ennemi capital du Comte de Flandres : ce qui est entierement opposé à ce que cet Auteur dit dans la suite. Ce Poëte se servant d'ailleurs de cette saçon de parler en vn sens contraire, & L. A. Pil. patticulierement en ces vers :

Mais entre tant de cérémonies qui se sont observées pour contracter une fra-

-Tu anper Regis amicus V furpatini contra nos bella gerebat, Impla Tancredi juratus in arma , meamque Fxorem patris folio prinare volebas.

Diogene, dans Anne Comnene.

ternité, celle qui a esté pratiquée par les peuples Chtétiens, est la plus plausible & la plus raifonnable: car pout abolir & pour éteindre entierement les superstitions qui les accompagnoient, & qui tenoient du paganisme, ils en ont introduit vne autre plus fainte & plus pieuse en la contractant dans l'Eglise, deuant le Prêtre, & en faifant reciter quelques ptieres ou otations, nous en anons la formule dans l'Euchologium. Les Grecs donnétent lenom d'Alaportosia à cette zote, Gr. forte d'Adoption, parce qu'elle se faisoit auec le serment prété deuant le Corps de N. S. fujuant la remarque du docte Alaman. Ce qui eut auffi lieu dans les alema Adoptions en fils , ainsi que nous apprenons d'une Nouelle de l'Empereut 10 de l'empereut Leon, où il est porté qu'elles se faissient dans l'Eglise, 215 maris, c'est à Lorsma, dire auce des prieres, & durant le facrisice de Melle. Leon le Grammatien eu come trend le même témoignage de l'Adoption fraternelle, lorsqu'il raconte comme Basile le Macedonien, depuis Empereur, sut adopté en frere par Ican, sis d'une Dame nommée Damelis: y solo ce 77 sanvois, soulous abartominu. Dans Constantin Porphyrogenite en la vie de cet Empereut son ayeul, où il tapporte la même circonstance, cette espece d'adoption est appellée vne fra- : 846 . reprincé princelle, munum d'Alpérns, parce qu'elle floit contractée dans l'E. 10-11.
glife deuant le Prêtre. D'où il faut inferer que Strategias Magifter, & Sentrus Codonile.
Patrice, dont le premier est qualifié frere adoptif, d'Alpername, de l'Empemidtes. reur Iustinian I. du nom , l'autre de Iustinian qui fut tué en Sicile , dans les benedun Origines de Constantinople de Codin , n'auoient contracté cerre fraternité simentée Origines de Commandation de la c

ion Grand Amiral de ce Royaume contracta vae frarernité auec l'Archeuefque de Paletme, & en raconte ainfi les circonftances : Dillum est praterea quod ii , 176.
juxta confuetadinem Siculorum , fraterna fadus facietatis contraxerino , ses feque inni . Hogade. cem jurejurando affrinxerins , ve alter alterum modis omnibus promoneres, & sam in prosperis quam in aduersis unius essent animi, unius voluntatis atque consilii, quifquis alteram laderet amborum incurreret offensam. Auquel endroit cét Auteur a bien remarqué que cette fraternité & cette allianceentreces deux Seigneurs se fit suivant la coûtume qui s'observoit en Sicile: Mais il en a oublié les principales cétémonies, qui font observées par Pamphilio Coffanzo en son Histoire de coffanzo Sielle, od racontant la même chofe, il dit que cette fraternité ne fut pas feu-Iement confirmée pat des fermens folennels : mais encore par le prétieux Corps de N. S. dont I'vn prit vne partie, & l'autre vne autre : & per agendare la teffera dell' ordita tela , fi fece con l'Arcinescono (come fi dice in Sicilia) Fratello in Christo ,

244 . 2617

Hugues Falcand au Traité qu'il a fait des miferes de la Sicile, écrit, que Ma.

## DISSERTATION XXI.

principle for form a schrift and a Communione, of one tree divise a kin fifty on the communione, of one tree divise a kin fifty on the communione, of the communication of the co

Hi qui paltum ifind rumpere ac violare centanerit.

Mais entre les exemples de cette effect d'adoption, il n'y en a pas de plus present finguler que cecle y, que Hildinic de Hongin nous préfeiente en la perfonne de Ladilla Rey de Hongris, qui pour donnet vu temoignage certain à Ladilla de Mahina, effinis de para Hunisides, quill eur pardonnet de tour fon ceur l'alfilinie, apris sooient commit en la perfonne du Conne de City fon ceur l'alfilinie apris christip printie in firme adaptain. Enfin les Handois fapis (décasifient estrepse christ) printie in firme adaptain. Enfin les Handois (mebhen unior praique quelque choir de fembilolle, fuitant l'Aurene de la Maistre de l'adoption de l'illèmetie s'artifiquair d'passi status a firme autopen li-

cembient ausier pentique quelque choir de femblishle, initiante Nanceu de la Deciription del Hilberris, s'ès religiais s'op sui stratus a figiram de son de que ma quem aprient espinar; trimi compatratistis (l. ciept-vernation), federa jusques, i dante troit e Eschigan fi insitian proprient, espinarione, de Eschigan invatate; caram alteri-religais isadirem opplitu, fernament matteri, espinarione, consistente de la consistente della consisten

of an defined air and air indifficultivitier federature. Mais ce qu'il aisdire, le ce que Mathieu Paris a soit termaque que de migrem muitité aughtieure, de de qu'il negati sus fimmatinem, ils beuvoient le lang les van des autres, celleures la batharie de ces peuples, qui le rendoient par la indignes du nom Orbétien. Mur Marco Orbini éctri encore que Thomas, dernier Roy de Bofine, ayant déduce couver Mahome II. Sultan des Turcs, qui eloite entré dans les Estas poor

Réla 18th, couvert Mahomet II. Sultan des Tures, qui choit entré dans fes États pour àgo Istei les teconnoître, afin de les envahir enfuire, comme il fit, fatta fets etres fatellana, came vijanan paelle goni, le laftis andere libers. Mais il cli malaife de deuiner quelles futent ces cérémonies auec ce Prince inhédéle. Les Adoptions fatternelles n'ont pas efté pratiquées feulement par les Grecs.

& pa les aures peuples que je viens de nommet, mais encore par nos François. Noltre Hullois nou en frontire de exemples, de mete aures luvealle
de Velins, à l'endonie où il parle des dissificos de Misloss d'Orleans & de
Bourgopae: Propies pa soit quelque genudie cares le pard obranche de Rengoge, o'fascar fabil pira dianes sunadie; tidenest que le binanche visitifne jare de Nimare Antoliques de la grey o'g-aures sièques figulières de sidenes
gièque en d'orleans de de Rupropape, ils soires tous la Mefi cafionité, o'p-recurrant le cripte à Mefir Seigner, o'g-tublicones présents au saure o'fastre.

14.4.1.11 mit per apfieht, mat Le fielfe in date gener. Le même Autreu parlin ail leuri des mieses Dous O'Oleans de de Bourgone, il sa unier premi for a le leuri des rieses Dous O'Oleans de de Bourgone, il sa unier premi per april per a mater a regard de te philosor gendre O' fi-leansil per april per apri

Ces paroles, viene fateraile de sempagnie d'armat, meritent vae observation particulière, parce que c'elt enfin dels que nous apprenons qui ont ceux equ'on appelloit en France Frere d'armet; qui elhoient proprenent ceux qui ministratemelle, confirmée par fermens, & par la divine Eucharistie qu'ils recevoient des mains du Peètre, se prometrans vue la divine Eucharistie qu'ils recevoient des mains du Peètre, se prometrans vue

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

protection & vn secours mutuel, au cas qu'ils fussent attaquez de leuts ennemis & protestans de prendte les armes, & de défendre celuy d'eux qui seroit attaqué. Le même des Vriins parlant du Duc de Bourgogne : An Duc d'or- 14 A 1415. leans mort , pen de temps anant qu'il le fift tuer en la maniere deffufdite , il fift le ferment fur le Corps de Noftre Seigneur facré, d'eftre fon vray & loyal parens, & promit d'effre fon frere d'armes, porreit fon ordre , d'luy faifeit bonne chere. Ainfi dans l'Hiftoire de Charles VII. de Berry Heraud d'armes, & dans Monstrelet il est die que le Roy de Castille fur frere d'armes & allié du Roy: dans l'Histoire de Bourgogne de lacques du Clercq, que le Roy d'Arragon & Philippes Duc de Boutgogne eftoient freres & compagnens d'armes : & enfin dans l'Histoire d'Artus Due de Bretagne & Connétable de France, écrite par lacques Gruel, que ce Gruel Duc & le Duc de Bourgogne estoient freres d'armes. L'emprise à outrance de Ican Duc de Bourbonnois & de ses Cheualiers, de l'an 1414, que J'ay leuë dans les Memoires MSS. de M. de Peirefe, touche cette façon de parler: Item nous tous jurons , promettons , & ferons tenus de nous entre-aymer & entreteuir en bon & loval amour, - & de faire & tenir les uns vers les autres , durant ladite emprife , toute loiante & confraternité, que freres & compagnons fe doinent faire & entretenir. En nerry, 140 tous ces passages les freres d'armes sont encore appellez Compagnens d'armes, China de parce qu'ils se promettoient reciptoquement de portet les armes ensemble, fai. Flawis., Sans entre eux vne alliance offensiue, & désensiue, auquel sens Berry, l'Auteur sei, en la de l'ancienne Chronique de Flandres, & Georges Châtelain vient de ces viels I. de termes.

Ie suis neantmoins contraint d'auouèr que ces especes de fraterniré n'estoient pas rousjours contractées dans l'Eglife, & auec les cérémonies que je viens de remarquer. Car Monstrelet en l'an 1458, dit en termes formels que le Roy d'Arragonse fit frere d'armes du Duc de Bourgogne, lequel il n'auoit iamais veu : Ce Rey icy enst est frere & compagnon d'armes an Duc Philippes de Bourgongue & jaçois ce que ils fussent loin l'on de l'antre, neantmoins ils s'entraimoient tellement, qu'ils portoient les ordres l'un de l'autre, & fi ne virent ouques l'un l'autre. Il fe peut faire toutefois que ces frarernitez furent contractées entre ces Princes absens par leurs Ambassadeurs dans l'Eglise, & auec les cérémonies accoûtumées, ou du moins par traitez particuliers. Telle fut celle qui fut contractée entre le Roy Louys X 1. & Charles dernier Duc de Bourgogne, comme on pourra voir par cet extrait tiré de la Chambre des Comptes de Paris, que je dois à

M. d'Herounal. Lows, &c. a tous, &c. Comme puis nagaires bonne paix & amitié ait effé faite sur le don & traitée entre Nons , & noftre tres cher & tres amé frere & confin le Dv c DE BOVRGOGNE, O pour icelle encoremieux affermer, & en maniere qu'elle foit perpetnellement inniolable, anfil pour y mettre & enraciner plus parfaite cordiale amour, f ait efté fait onnerture de contracter fraternité d'armes entre nons : Sçanoir faifons que fine Gi Nom cogneissans le grant bien qui est, & pent venir à tente la chose publique de nostre laune à Royaume, pour l'union & jointure, & Fraternité d'armes d'entre Nons & de noffre dit Frere & Coufin : Confiderant auffi la grande vaillance , proueffe, houneur, loiant é, fens, il am prudence, conduite, & autres hautes & excellentes vertus, qui font en fa perfonne, il efton & la finguliere & parfaite amour qu'anons especialement à lui par deffus tom antres, va Novs de noftre certaine fcience , & par grant auis & meure deliberation , auons fait, en l'un contralté, & conclud, faifons, contractous, & concluons par ces prefentes, bonne, v. re. d vraye, feure, & loyale FRATERNITE D'ARMES, auer noffredit Frere & Confin de Bourgogne, & l'auons prins & accepté, prenons d'acceptons en noftre feut FRERE Louin p. D'AR MES , & Nom faifons , conflitnons & declarons le fien , & lui anons promit & ++promettons icelle Fraternité continuer & entretenir fans jamais uons en departir : & aues de le porter , aider , soustenir , fanoriser , & secourir de nostre personne , & de soute noftre puissance en toutes fes queftions & querelles contre quelconques personnes que ce foient, ou puiffent eftre , qui penuent viure & mourir , fans perfonne quelconque excepter, d'en tom fes affaires, den tontes chofes faire fon fait le noftre pro-Partie II.

pre, fan i laj fallir de trien, julypez à la mort inclufiumena. Trants lefipealles chipie, deffeffletes. Collegae à decles, Nora amos promified paries, prometant chi juma, per la fig. chi fement de night; carps, font les faints l'amagliet de Dieu fur nollire han-eur, c'or a parte de l'aya, autré chini frentes, qu'ibles, che grendre fau, pamei vo-nir au contraire en quelque forme en maniere que ce foit, c'e quant à ce Nous fabrestions. Esc.

Ie puis joindre à ce Traité vn autre que je dois auffi à Monfieur d'Herouual, qui n'est pas moins curieux, qui sux fair entre Bertrand du Gueschin Connétable de France, & le Seigneur de Clicon, qui nous apprend quel estoir l'esser-

de ces fraternitez, & de ces ligues offenfines & deffenfines.

A TOVS CEVX qui ces lettres verront BERTRAN DV GVERCLIN Duc de Monline, Connellable de France, & OLLIVIER SEIGNEVR DE CLIÇON, Salus. Sconoir faifons que pour nourrir bonne paix & amour perpetuellement entre nous & nos hoirs, nous anons promifes, jurées & accordées entre nous les chofes ani s'enfuinent. C'eft à feonoir que nous Bertran du Guerelin vonlons eftre allien, & none alions à tousjours à vous Meffire Ollinier Seigneur de Clicon contre tous ceutz qui penent viure & mourir , excepteZ le Roy de France , fes Freres, le Vicomte de Roben , & nos autres Seigneurs de qui nous senons terre : & vous promettons aidier & conforter de tont noftre ponoir tontesfois que mestier en aurez. O vous nous en requerrez. Item que on e,a que nul antre Seigneur de quelque estas ou condition qu'il sois, à qui vous seriez tenu de soy & bommage , excepté le Roy de France, vous vou droit desheriter por puissance, & vom foire guerre en corps , en honnour, & en biens , nom vom promettons aidier, deffendre, & secourir de tout noftre pooir, se vous nom en requerel. Item voulons & confensons que de tous & quelconques pronfite & droite, qui nom pourrent venir, & echoir dore en anant , tant de prisonniers pris de guerre par nom ou nos gens dont le prouffit nous pourroit appartenir comme de pais raenconné, vous aiez, la moitié entierement. Item on cas que nous scaurions aucune chose qui vons peuft porter aucun dommoge, on blafme, nous le vom ferons seauoir, & vous en accointerons le plustost que nous pourrons. Item garderous vostre corps à mostre pooir, comme noftre FRERE. Et nous Ollinier Seigneur de Clicon, voulons eftre allie?, & nous allions à tousjours à vous , Meffire Bertran du Guerclin dessus nommé, contre tous centx qui penent vinre & monrir , excepte? le Roy de France ,fes Freres ,le Vicomte de Roben, & nos antres Seigneurs de qui nons tenons terre, & vons promettons aidier & conforter de tout noffre pooir touterfois que mellier en aure? , & vons nous en requerrer. Item que ou cas que nul autre Seigneur de quelque effat ou condition qu'il foit, à qui vons feriez tenn de foy on hommage, excepté le Roy de France, vons vondrois desheriter par puissance, & vons faire guerre en corps, en honneur, on embiens, nous vous promettons aidier defendre, et feconrir de tout noftre pooir, fe vons nons en requerred, it em vonlons & confentons que de tous ou quelconques pronfitz, & droitz, qui nons pourrons venir & écheoir dore en auant, tant de prisonniers pris de guerre por nous, on nos gens, dont le pronffit nons pourrois appartenir, comme de pays raeuconné, vous oiel la moitié entierement. Item on cas que neus feaurions aucane chofe qui vous peuff porter dommage aucun ,on blafme , Nous le vous ferons feunoir, & vous en accointerous le plustost que nous pourrous. Item garderous vostre corps à nostre pooir comme nostre F R E R E. Touses lesquelles choses dessusdites & chacune d'icelles, Nons Bertran & Ollinier deffus nommen anons promifes , accordées , & jurées, promettous, occordons, & jurons fur les faints. Enangiles de Dien corporellement touchier par nous & chacun de nous, & par les fogs & fermens de nos corps baillier l'un à l'autre tenir, garder, enteriner, & accomplir, l'un à l'autre, fans faire, ne venir en contrepar nous, ne les noftres ,on de l'on de nous , & les tenir fermes & agreables à tonsjours. En telmoing desquelles choses nous anons fait mettre nos seaulx à ces Presentes Lettres, lesquelles nons auons fait donbler. Donné à Pontorson le 24. jour d'Octobre l'an de grace mil trou cens soixante & dix. Et sur le reply est écrit, par Monfieur le Due de Mouline Conneflable de France. Signé , VOISINS.

Cette forte de Traité n'est pas rant une fraternité, qu'une espece d'alliance

étroite, ou de ligue offensiue & défensiue, en vertu duquel les contractans, s'obligeoient à vn mutuel secours dans les occasions, tel que deux freres serojent tenus de se donner. I'ay leu le traité qui fut faitentre Sigismond Roy de Hongrie, Marquis de Brandebourg, Gouuerneur du Royaume de Boheme, & Louys II. Roy de Sicile Duc d'Anjou, du 13. de Feur. 1407 indict. 15. par lequel ils s'unissent ensemble contre Ladislas fils de Charles de Duras. leur ennemy commun, contractansentre eux, amicitiam, FRATERNITATEM, vaionem, lizam, & fidelem confæderationem. L'ay encore veu vne instruction donnee à Monf. Moreau de Wissant Chambellan, M. Pierre Roger de Bissac Maître d'Hostel de M. d'Anjou, & Thibaud Hocse Secretaire du Roy, enuoyez par le Duc d'Anjou au Roy de Castille, au sujet du disserbre qu'il a-uoit pour la succession des Rois de Majorque & des Comtes de Roussisson & de Cerdagne, qui porte ces mots: Premierement dirent audit Roy de Callille don-nont ledit Monseigneur d'Anjon, pour le tres grant bien & vaillant de sa persouve l'a eften en F n. s. n. e, & en fingulier & efpecial ami, & mis en lui fa fiance & ferme efperance fur tons les Rou & Princes du monde, aprés le Roy fon tres-cher Seigneur & frere, pour y anoir refuge, & tronner ayde, confeil, & confuer en tous fee befoin. En tous les actes de cette amballade que je teins de Monsieur d'Ho-sounal, ces deux Princes fer taitent tollyours de freres.

Quant à ce que Chifflet en la Deffense de l'Espagne contre la France écrit Chiffe. que l'on appelloit Freres d'armes ceux qui estoient Cheualiers, & qui portoient le Collier d'vn même Ordre, se refute aissement par ce que je viens de remarquer, & encore par vn autre passage du même Iuuenal des Vrsins, Jorf-qu'il raconne ce qui se sit à la reconciliation des Ducs d'Orleans & de Bour. gogne : Et eucore pour plus grande confirmation desdites fraternité & compagnée d'armes, ils prirent & portérent l'ordre & le collier l'un de l'antre. Ausli ceux qui font Cheualiers d'vn meme Ordre de Cheualerie, ne sont pas appellez Freres d'armes, mais Freres de Compagnons de l'ordre, comme dans les ftatuts de celui de S. Michel institué par Louys XI. Roy de France, Compagnons del'erdre, en celui de la larretiere art. 4. Georges Châtelain en la vie de lacques de Lalain : Ce gentil Chenalier lacques de Lalain fut élen à eftre Frere & Compa- ch. mi gnon d'icelni ordre de la Toifon d'or.

Enfin pour acheuer cette Dissertation au sujet des adoptions en Freres, je tiens qu'il est fort probable que ces Princes & ces Seigneurs Anglois, qui le disoient entre eux Conjurati , & Adjurati Fratres , n'auoient contracté cette alliance que par ces mêmes cerémonies. Simeon de Dunelme en l'Histoire de Wichtre de Comte de Northumbelland Tandem amicorum inflanti à reducti in concordiam, alterná sese satisfattione mediantibus amicu placabant, atque adeò in amorem alterntrum funt adunati , vt fratres adjurati fimul Romamtenderent. Le même win de Auteur en l'Histoire d'Anglererre, en l'an 1072. Aldredus nihil mali suspicans Angl. à Carl conjurate fibi fratre occiditur. Roger de Howeden: Malcolmus Rex Scotorum suiconjurati fratsu Tossi Comitatum, id off Northumbriam seriter depopulatur. Et ailleurs, il tait pacetre le Roy Richard, qui qualisie le Roy Philippes Augu-Re, Dominum sam & Seim adspratum in pergrinatione Hierossimitan. Adam Alam de Breme , Archiepiscopus tempori serniens , ve conjurates tantium fratres ab innicem anmaste. dinelleret, Hermannum Comitem adoptanit in Militem. Ailleurs, Conjurati Sodales, termes qui font affez connoltre que ces fraternitez estoient contractées auce des fermens folemnels.

Les adoptions en Freres n'ont tiré leur fource que de semblables adoptions en fils, qui ne se faisoient pareillement que par honneur. Et comme la pra-tique en a esté sort commune parmy les peuples. Septentrionaux, & en suite dans l'Orient & dans l'Occident, & que c'est delà que les Sçauans tirent l'origine des Cheualeries, je me perfuade que j'obligeray les curieux, fi je donne Gaste encore en cet endroit ce que j'ay remarqué sur vne matiere assez peu com-

L1 6

Partie II.

DES ADOPTIONS D'HONNEUR EN FILS. Zear la PAST 24 & par occasion de l'origine des Cheualeries.

### DISSERTATION XXII.

E marjage est l'un des plus grands biens, dont l'homme soit redeuable au souverain Auteut de la Natute, puisqu'il le garantit en quelque façon Lan louveran Autors de la visatire, punqui se garante en querque raçon da tombiena, el te tend participan de l'annocatille. La procession de l'atoche de l'acceptant de l'annocatille. La procession de l'atoche de l'acceptant de l'ac

à la lettre, mais dans vn fens allegorique, scauoit de la procreation des en-fans, qui fait reuiure l'homme vne seconde fois, & le rendimmotrel. D'ail-

leurs on ne peut pas souhaitet vne satisfaction plus grande, dit l'Empereur Leon, ni des soulagemens plus doux dans les tracas, & les chagrins de la vie, & particulierement dans les incommoditez d'vn âge auancé, que ceux qu'on tite 16. Non. 17 des enfans. Mais dautant, dit le même Prince, que cet auantage n'est pas

tellement vniuerfel, qu'il ne se ttouue plusieurs qui en sont priuez, les Legislateurs y ont apporté le remede pat l'adoption, & ont supplée par le secouts de la loy aux defauts de la nature. Cat ce qui a donné la premiere occasion aux adoptions, a esté le defaut des enfans; & particulietement des mâles. Auec le temps on a permis indifferemment d'adopter à ceux qui en auoient, comme à ceux qui n'en auoient point. Or comme l'adoption imite la nature . selon les Iurisconsultes, ces mêmes Legislateurs ont voulu que les enfans adoptez fullent semblables en tout, quant aux effets ciuils, aux enfans natutels : que , les peres adoptifs euffent la puissance de la vie & de la mort sur eux, comme

fur leuts enfans naturels : que ces enfans priffent le nom du pere adoptif, comme estant entrez & entez dans sa famille: que comme les naturels ils eussent part à leur succession, & que comme eux ils pussent oftre des-he-

Ces adoptions ont eu lieu long-temps sous les Romains, mais depuis que les nations du Nort se sont répandues dans leut Empite, on y en a veu parêtre vne autre espèce, laquelle n'estoit pas tant vne adoption qu'vne alliance entre les Princes, qui se communiquoient par la teciproquement les titres de pere & de fils, & par ce moyen contractoient entre eux vne liaifon de bienueillance beaucoup plus étroite. Ces adoptions n'estoient que par honneur, & ne donnoient aucune part au fils adoptif en la succession de celui qui adoptoit. C'est poutquoy Nicephote Bryennius dit qu'elles ne se faisoient que ju zel Abyr, c'est à dire en apparence on on en efier, n'y ayant rien qui approchtà de l'adoption des Ro-la mains, que les noms de pere & de fils, qu'ils se donnoient. Ce que luftin fi "m' affez connoirre, lorfque les Ambafladeurs de Cabades Roy de Perfe lui of-frirent la paix de la part de leur maltre, au cas qu'il vouluit adopter Cofroes,

fils de la fœut de ce Prince: Cét Empereut leur ayant fait téponfe, qu'il le vouloit bien, poutueu que ce fust à la mode des Barbares, & des Etrangers, as βανωίρο το τούνει, mais non pas de cette adoption pratiquée par les Romains, qui donne le droit aux enfants adoptifs dans la fuccellion de celui qui

\* Hunimond Roy des Sueuiens fut adopté de cette espéce d'adoption par dent. Ge. Theodemir, frere de Walemir Roy des Goths, qui l'ayant fait prisonnier 6. 8 17. dans vn combat, Feniam condonanit, reconciliatusque cum Sueuis, enmdem quem

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

269 seperat adoptans fibi filium, remifit cum fuu in Sueniam. Ce font les termes de . Caffel l. Igraandes. Le même Aureur écrit que l'Empereur Zenon adopta de cette a- 4.92.1. doption Theodoric Roy des Goths: non qu'elle eust esté alors en vsage dans \* season. l'Empire d'Orient, mais parce que probablement Theodoric rechercha cét d disman. honneur de ce Prince, auec lequel il contractoir alliance, suivant la couru- ad Prace me des peuples de sa nation, qui la pratiquoiencen de semblables rencontres. Accede f. 15.

b Ce sur donc ainsi que le Roy des Herules sur adopté par le même Theodo. \* Esser. 1. ric: Arhalaric Roy des Goths par le même Iustinian, d ou comme le docte de c. 16. Alaman écrit, par le même Iustin, e Cofroes Roy de Perse par l'Empe- nast.
reur Maurice: Boson par Iean XXII. Pape, E Louys fils de Boson par l'Em- dema percur Charles le Gras: h Ifac & Alexis Comnene, dont le dernier fut depuis #146, d. Empereur, par l'Imperatrice Marie, femme de Nicephore Botaniate : 1 Gode- 1 10, 1111. froy de Bouillon Duc de la Basse-Lorraine, par le même Alexis: E Androni. 1 Hern que Ducas par Andronique Comnene le Tyran ; 1 Iathatin Sultan de Coni Gent. d. . par l'Empereur Isac l'Ange : & m enfin le Roy de Hongrie par l'Empereur Rodolphe.

Brycen. a Caffiodore est celui qui nous areprefente les cerémonies qui s'observoient en 4.4.15 ces adoptions honoraires, particulierement parmi les peuples du Nord: écriuant dans ce que c'effoit vn honneur & vne faueur confiderable chez les nations étrangeres, p. 44. lier dauareage vne alliance & vne contederation. En via utre enarous i uen ahryf. finandari ille rase sube castabili filiam arnis filiam feliam. Conformence i areces pattages, lorandes pattant de Theodoric adopté par Lenon, Es pai bina in altiqual traspar ad angilandam hameras (pai in arma fibi angiliam adopté, basiliam altiqual traspar ad angilandam hameras (pai in arma fibi angiliam adopté, basiliam altiqual traspar altiqual dopter, dont il nous a representé la formule, nous apprenant qu'elle se mail 1576. 1257. faisoit, en reuérant celui qui estoit adopté, de toute sorte d'armes, qui lui "seasors. l' estoient données par celui qui adoptoit : Et ides more gentium, & conditione + 17 1.15. virili, filium te prafents munere procreamus, ve competenter per arma nafcaris filius, Iona qui bellicofuseffe dignosceris. Damus quidem tibi equos, enses, elspeos, & reliqua 6.57. instrumenta bellorum, sed qua sunt omnibus fortiora, largimur tibi nostra indicia

Ces façons de parler, & ces expressions, inter gentes, more gentium, &c. mon-trent que cette sorte d'Adoption sur particulierement pratiquée par les peuples barbares, ou errangers, qui vioient en cette occasion de la tradition des ar- Perf. a. i. mes. Ce que Procope affure encore en ces termes, y que uma ei Baylages mis milles L. moneulles, all onho econ. Ce qui me fait croire qu'il faut rapporter à cet via- e it. 17. ge, ce que Gontran pratiqua lorsqu'il adopta Childebert son neueu, lui ayant 6 19mis sa lance entre les mains, pour marque qu'il le tenoit pour son fils. Les Annales de France tirées du Monastere de Fulde, disent qu'en l'an 873, les Ambassadeurs de Sigebert Roy des Danois, & d'Halbden son frere prierent Empereur Louys II. Ve Rex dominos suos Reges in loco filiorum habere dignare- ruic. tur, & illi oum quasi patrem venerari vellent cuntiu diebus vita sua. A cet effet 571il lui presenterent une épée, dont le pommeau estoit d'or massif. Mais il semble que cette espée n'estoit que pour marquer la forme de leurs sermens : Inrabant enim juxta ritum genzio fias per arma fia a, quied nullus deintega de regna de real rum mineram fairum Regnam Regis inquietare, aus duicus in illo lafienem inforre debe. benghi. rer. C'elloit encore vne colvume établic parmi les Lombards, que le fils du l'act en Roy ne pouvoit feoir à la table de son pere, qu'il n'eust reçû auparavant ses les premieres armes des mains de quelque Prince Etranger. Les Histoires Byzantines n'ont pas specifié les cerémonies, dont les Empe-

reurs de Constantinople se seruirent, lorsqu'ils pratiquerent ces adoptions. L. L. Anne Comnene dit qu'Isac son oncle, & Alexis son pere, furent adoptez par l'Imperatrice Marie, fuiuant l'vfage reçû en ces occasions : 1811 101 100 100

6.13.

Falcher

Godefroy de Bouillon par l'Empereut Alexis Comnene, se contente de dire, qu'il fut adopté en fils, ficut mos eft terre : Et Guillaume Archeuefque de Tyr, adhibità juxta morem Curta folennitate quadam, quam in ejufmodi arrogationibus fieri felet , scendum regionis morem. De forte qu'il est incertain quelle fut cette cerémonie, & si cette adoption se faisoit par les armes, comme celle des Barbares, ce qui d'abord ne paroît pas éloigne de la probabilité. Car l'on ne doit pas trouuet étrange qu'en cette occasion l'Imperatrice Marie ait adopté par les armes les deux frires Comnenes, puisque nous lifons dans Orderic Vital, que Cecile, fille de Philippes I. Roy de France, & pour lors veuue du fameux Tancréde Prince d'Antioche, donna l'ordre de Cheuslerieà Geruais Seigneur Breton, fils d'Haimon Vicomte de Dol, dont la cerémonie se faifoit auec les armes. Le trouve encore dans vn compte de l'Hostel du Roy,

Enla Ch. du terme de l'Afcension de l'an 1262, que la Reine de France fit le Seigneur An Camper de S. Yon Chevalier en vne feste de Pasques.

Mais d'ailleurs je remarque dans l'Histoire des guerres saintes qu'il se pratiquoit anciennement vne autre cerémonie pour les adoptions d'honneut, que celle par les armes: qui estoit, que celui qui adoptoit faisoit passer l'adopté fous sa chemise, ou son manteau: faisant connoître par là qu'il le tenoit comme son fils, & comme sorti de lui. Le Prince d'Edesse adopta de cette maniere Baudouin, frere de Godefroy de Bouillon, qui fut depuis Roy de Hierufalem : Balduinum fibi filium adoptinum fecit, ficut mos regionis illius & gentie babetur, nudo pettori (no illum aftringens, & fub proximo carnis fue indumento fe-Albert At mel bunc inueffiens, fide verimque dată & acceptă. Ce font les termes d'Albert Li. 11. 6. d'Aix, Guibert Abbe de Nogent raconte la même chose en ceux-cy: Adoptation de

Gall. Oct autem talu pro gentu consuctudine dicitur fuisse modus. Intra lineam interulam, quam nos vocamus camifiam , nudum intrare eum faciens fibr aftrinxit : & bac omnia ofculo libato firmanit. Idem & mulier postmodum fecit, &c. Comme Foucher de Chartres, qui accompagna Baudottin en cette expedition, Gullaume de Tyt, & Contad Abbé d'Vîperg écriuent en termes fotmels, que celui qui l'adopta, estoit vn Prince Grec, qui auoit esté enuoyé en cette place par l'Em-W. tyr.L Conred. Pfperg. peteur de Constancinople pout y commander, il semble plus probable que cette façon d'adopter, estoi celle qui estoir pratiquée par les Grecs. Ce que lon peut encore recueillir de ce que Mauto Orbini en son Histoire des Sclauons la Hif

degle Stans remarque que Marie Paleologue Reine de Bulgarie adopta ainfi Sveltiflas, qui fut Roy du même pays après Smiltze ; Alla fine Maria si ricolse d'adottare per figlinolo effo Swefliflan, & queflo fece publicamente nella chiefa, abbraciando con Series I.t. Ind. A.s. vna parte del fue mante Suetestan, & con l'altra Michele figlinele di ley. C'est

ce qui a donné fujet à Surita de dire que c'estoit la maniere otdinaire des adoptions de ces temps - là 1 adoptionu jus illorum temporum inflitute more : rite fancitum tradunt, qui is inolenerat, vet qui adoptaret, per fiola fluentis finus eum qui adoptaretur traduceret. On pourroit encote rapporter à cette cetémonie celle qui est tacontée par le Sire de Ioinuille, lorsqu'il parle de l'alliance

p. 84. que le Prince de la Montagne contracta auec S. Louys par la chemile & son anneau qu'il lui enuoya. Les Grees adoptoient aussi dans l'Eglise, deuant les Préttes, qui recitoient des prieres à cet effet, comme nous vertons dans la silue. TiIl ne faut pas douter, que la Chevalerie n'ait tiré fon origine de cette esint baur spéce d'adoption, qui se saisoit par les armes, & de la cerémonie qui s'y ob-

Limit feruoit, où l'on teuétoit d'armes pout la guerre celui qui effoit adopté. Ce qui se pratiquoit aussi lorsqu'on faisoit quelqu'vn Cheualiet. Car comme dans ces adoptions d'honneut, on présentoit toute sorte d'armes au fils adoptif, pout s'en seruir dans les premieres occasions des batailles : ainsi celui qui faifoit vn Cheualier, lui donnoit l'épée, le haubert, le heaume, & generalement le revétoit de toutes les armes qui sont necessaires à vn bon soldat pour se

rouncer dans les combass. C'ell-pourquoy il eftoit alors appellé Miles: parce qu'il commençoit à entret dans la profession de la guerre, & se faisoit armer de toutes pieces, pour y faire le métiet d'vn vaillant foldat.

Sire Chan est li remenbranche,

De celuy qui l'a adoubé A Chenalier , & ordené , &c.

Le Roman de Garin le Loherans : Fétes mes freres Cheualiers le matin,

Si m'aideront cette guerre à tenir. Et dit li peres, Voluntiers, Blax Amis, Il les adonbe, & Chenaliers en fift.

Ailleurs:

Mondroit Seigneur, qui foef me norri,

Qui m'adabh, c'. Cheadhr me fift.

Les vieilles ordonnances qui sont dans les Archiues de la ville de Padouë, sporteile veulent, que celuy qui sera Podestat de Vicenza, Fesias se fier Milisem adosa.

Mais les experficons les plus ordinaires en ces occisions eflocien celles de passar des entres, as lice de tire, e, fire or Clesalure. Robert Bourton con Assolute, joint le motifiadore succe course ej for une pignes à le main, que le l'adaptation de la main que cent de avent, dur une authorité dans limites que le l'adaptation que cent de avent, dur une, aux actives, dans limitem fees Na Visitive clique, in d'Alcione Roy de Calville, vulgatement appellé l'Empreux de l'ansigne, pos l'est suité d'Alcione Roy de Calville, vulgatement appellé l'Empreux de l'ansigne et resuat pillar. Journal de l'adaptation de l'active et resuat pillar de l'active d'active de l'active de l'active de l'active de l'active d'active de l'active d'active de l'active d'active de l'active d'active d'active de l'active d'active d'active de l'active d'active d'ac

tedence, of plantes diles mobiles wires armis. Militaribusi induit in dile Pentropfes. Le Roman de Garin fe fert aussi en quelques endroits de cette façon de parler;

Es fir vas mandes. Aussi en quelques endroits de cette façon de parler;

Es fir vas mandes. Militaribus amis,

One dognies armes l'enfant Girberc s'en fuis, Si hautement que li Dus n'en menteitt, Par grant chierté le vos ennoie icy,

Car bien tronast Chenalier en feist. En en vn autre endroit :

Et Chenalier a fet de Garnerin, C'est li plus janes de tos les fuis Herui, L14.

Chenal li donne , armes , & ver & gris. C'estoit proprement la premiere occasion où le jeune Gentilhomme prenoit

Apatriget des armes : Cat jusques là, s'il s'estoit trouvé dans les combats, ce n'auoit esté in dief. " qu'à la fuite d'vn Cheualier, & en qualité d'Escuyer ou de Valet. C'est ce Apparies, qu'en vieux Glossaire appelle Armatura prima, dautant qu'alors il s'armoit de ad Amm. pleines armes, qui est le rerme, dont on qualificit les armes du Cheualier , &c Cir. Aule commençoit à deuenir foldat, Miles, qui estoit le ritre qui luy estoit donné. Big . B. Ie feay bien qu'on peut ptendte encore ce mot d'Armatura , pour les exercices militaires, qu'Ammian Marcellin appelle preludia discipline Castrensis.

Reg. det Fref:de Nos Histoites nous fournissent encore vne autre espèce d'Adoption d'hon-Champ. fel; or neut, qui se faisoit en coupant les cheueux de celuy qui estoit adopté en fils; L'asous, M s. lorsqu'elles racontent que Charles Marrel enuoia Pepin son fils à Luithprand 4 Nom. 1. Roy des Lombards, afin qu'il luy coupât fes ptemiers cheueux, & que par Paul Four- nons de Paul Warnefrid en son Histoire des Lombards : Circa hac sempora Kanef. is O.f. rolus Princeps Francorum Pipinum fuum paruulum filium, ad Luithprandum direxit, Loop late. Ve ejus juxta morem, capillum fusciperes: qui ejus casariem incidens, es paser effectus Chatteral eft, multisque eum ditatum Regits muneribus genitori remisit. La Chronique de Hannif A Novaleze dit cecy en d'autres rermes : Vs et juxta morem ex capillis sosonderes , & Airealet feret ei Pater fpiritalis, qued & fecir. Watnefrid fait voit que Pepin eftoit alors 1 de Misse. fort jeune, d'où il faut conjecturer que c'estoit pout la premiere svis qu'on 1. Man. de luy coupoit les cheueux. C'est donc à cette cérémonie qu'on doit rapporter Stime de cequ'Anastras Bibliothecaire raconte de l'Empereur Constantin le Barbu, misi Come, qui enuoù a ut Pape Benoli I I les soccons de cheueux de Iustinian de d'Ara-de, and chies prés enfans, voulant donner la connoître par là, ainsi que quelques (gauans in Breed.
ont observé, qu'il vouloit qu'ils reconnussent le Pape & le souverain Pontise de 11.1, 17.
Zach ng. Rome, comme leur pere spirituel : Hie vnà cum Clera & exercitu suscept mallenes capillorum Domni Instiniani & Heraclei filiorum clementissimi Principis, simul & jus-

Gonem per quam Genificat eofdem capillos direxisfe. trainet 3. Cette cérémonie a esté fort en vsage parmy les Payens, comme on peut respin in Co- cueillir de diuers Auteurs, & particulierement de ces vets de Stace : Ambel Gr. Accipe landatos junenii Pabeie crines .

L 6. e. z s. Quos tibi Cafarens donat puer, accipe latus, Intonfoque oftende Patri.

Elle s'est tousjours pratiquée par les Chrétiens, lesquels ne pouvans & n'ofans as abolir entierement les superstitions des Payens, s'accommoderent à la foipas about entierement is superstanting.

bleffe de leurs éprits, & aimetent mieux les purifier pat des otasions & des prieres, que de les irritot en voulant les ofter absolument: Persinasi paganifme mutatione subnenientes cum rei in tosum mutatio potius irritasfet. Ainti qu'ectit le Venetable Bede. Ammian Marcellin taconte qu'vne sedition s'estant éleuée dans

Alexandrie, la populace payenne se jerra sur Drassnins, & sur Diodore Comte, qu'elle sir mourit: Le premiet, parce qu'ayant la garde du Temple éle-ué à la Deesse Moneta il l'auoit jetté par terre, après qu'il se sur sur Chrétien, ainsi qu'il faut presumet : L'autre, parce qu'ayant esté employé pour edifiet vne Eglife, il ne laifloit pas de couper les cheueux des jeunes enfans , estimant ue cette cérémonie n'appartenoit pas à la Religion des Chrétiens, mais bien à la leut : Alter quod dum adificanda praeffet Ecclefia, cirros puerorum licentius detondebat, id quoque ad Deorum cultum existimans pertinere. Ce passage, qui a donné de la peine aux sçauans interpretes de cét Auteur, justifie que dans les

commencemens de l'Eglife naissante, on continua de couper les cheueux aux ziin tan, Jeunes enfans. Mais dans la fuite, cette cérémonie fut purifiée, & se sit dans \$. Greg. les Eglifes. Le liure des Sacremens de S. Gregoire nous représente la priere due le Prêtre faifoit dans l'Eglife, lorsqu'on coupoit les cheueux pour la premiere fois aux jeunes enfans, dont le titre est Orario ad capillaturam . Il v en a Gent 171. d'autres dans l'Enchelogium des Grecs, qui appellent ces premiers cheueux cou-

pcz,

ex, les premises. Elles font encore voit que dans ces occasions on se choisisfoit des parraines : en especialidera Polate es rielle ampais melonana xelenana me xigur vie repatit aura madyenraum ve mire minitye. Mathieu Blaffarer ajoute Methel que le Prétre metroit ces floccons de cheueux coupez entre les mains du par - fer, is lar-rain, qui selon quelques-vns les enuelopoit dans de la cire, où il imprimoit vne fer, se, image de nostre Seigneut, & les conseruoir comme vn gage d'une chose qui auoit efté confacrée à Dieu : o ispuis megalifien mis reigns sis mis pieus re ma-Mys, i minis me municus mi ispia, ambie. Simeon Metropolitain de Theffalo- si nique semble dire que le Prêtre gardoit ces cheueux dans vn lieu sacré : & Ting. Nicetas écrit à ce sujet que ceux qui s'estoient ainsi fait couper les cheueux en man. Gng. conservoient la memoite par vne solennité annuelle, qu'il appelle xépiena. Cer-Theat. 4 te coupe des cheueux se faisoit, lotsqu'aprés auoir passe l'âge d'adolescence, sais sen. on entroit en celle de la jeunesse. L'ancienne loy Salique, c'est à dite celle qui textet. Et. fur redigée par nos Rois encore Payens, ainfi qu'on prétend, nous apprend que la cérémonie de couper les cheueux aux enfans estoir en vsage parmi les Fran. çois, & qu'elle se faisoit au dessus de l'âge de douze ans: Si quis puerum infra duodecim aunorum non tonforatum occiferit, &c. Et ailleurs : Si qui puerum crinitum fine confilio ant voluntare parentum totonderit , orc. Termes qui font voir encote que les enfans eftoient présentez par leurs peres, qui auec le temps choisirent dans ces occasions vnParrain, qui est appellé Pere spirituel dans laChronique de No-ualese, ce que sit Charles Martel lorsqu'il choisit Luithprand pour couper les cheueux de Pepin son jeune fils.

Laméme cérémonie se pratiquoit, lorsqu'on se faisoit coupet les premiers poils dimin.s. de la bathe. Aimoin dir que Clouisenuoya ses Ambassadeurs à Alatic pour trai- 1. 4 gest. ter de paix auecluy, & le prier de luy toucher fa barbe, c'est à dire la couper, & Cole. d'estre par ce moyen son pere adoptif. Et Alariens, juxta morem antiquerum, bar- tit, que bam Clodonei tangens , adoptions ei feret Pater. Vn autre Auteur , Cum pacem inire aung. tra. capiffeur bujus connenieutia, vt Alaricus barbam tangeres Clodonai effelins Patrinus.

Ce n'est pas sans taison qu'Aimoin se sert de ces termes : juxta antiquerum morem , patce qu'effectiuement ce n'estoit pas vn viage nouucau , mais tresancien, & qui auoit esté obserué tant pat les Gtecs, que pat les Romains. Car Gallinat. les vns & les autres auoient coûtume de se faite couper les premiers poils de la Hym. No barbe par leurs amis , & de les confacrer à leurs de tez. Ce que Callimachus té- aisse V. moigne à l'égard des habitans de l'Isle de Delos:

-miles di Miss mi medine inta

Partie II.

apoures sifferen amagghaner Ceptions. Il y a encore quelques Epigrammes dans l'Anthologie Grecque, qui justifient surincal, cette coûtume fous le titre de sim sus. Les Romains folennisoient les jours aufquels on faifoit cette cétémonie, auec des festins, & beaucoup d'appareil : ce que xipilite, in leurs Histoites tacontent au sujet des Empeteurs Auguste , Caligula , & Neton : Nomen. Ce dernier donna même à cette folennité le nom de Iuuenales, au recit de Xiphi- Gl. Gr. Let. lin, & ayant fait mettre les floccons de sa barbe dans vne boëte d'ot, comme fut V. Per. celle de Trimalcion dans Petrone, il les confacra à Iupirer Capitolin. C'est pour femilieur cela que dans quelques Gloffaires le mot de Innenalia est interprete sin iopris. Liffadra-Dion & Xiphilin font laméme temarque des Empereurs Helagabale & Aniens. Comme les Chrétiens putifiétent la cétémonie de la coupe des cheueux des saceras, enfans par des pricres saintes, ils firent le même pour celle des premiers poils 8.6 mg abs. de la bathe. Les oraifons que l'Eglife Latine & la Grecque ont introduires zuri, qu pour ce fujer, sont insertes pareillement dans le liure des Sacremens de Saint Med. Pair. Gregoire, & dans! Enchelogium des Grecs. M. de Valois! Ven des plus sçauans sont des Grecs. que nous ayons aujourd'huy en France, a écrit que cetre cérémonie estoit ap- aug. s pellée barbatoria, tetme qui est interpteré dans les Glossaires Grees par celuy de brand de mayerexvela, & qui est viurpé en ce sens dans le pretendu fragment de Petrone donné depuis peu au public, que les Doûtes rejertent auec tondement. De double fotte qu'il estime que c'est de cette cérémonie, de laquelle il faut entrendre Gre- togoire de Tours , lorfqu'il dit que l'Abbelle de Poitiers fut accusée, d'auoir souf- 6, 16.

Auch Gree.

Diel. 41.79

Terr qu'on fit cette cérémonie dans l'enclos de lon Monaftere. ¿Qui d'utissa de pri le la comman nepti fa périfigh déctris, bénéraria intes e qu'es clétéranni, la commanda de de commanda de la commanda de la plujare de de la commanda de de sérviere, comme en Picturite, parthedirer dans le Gerusaldon, E. Estreante de sérviere, comme en Picturite, parthedirer dans le Gerusaldon, E. Estreante de de sérviere, comme en Picturite, parthedirer dans le Gerusaldon, E. Estreante de de sérviere, comme en Picturite, parthedirer dans le Gerusaldon.

dans l'Ausgrape parce qu'odinairement aux son le Gressuadin, & Leinest dans l'Ausgrape parce qu'odinairement aux compygne ces mitigate de lauter de la compy de l'active de l'

halóner en extreocuter-lu.

Dans cas Adoptonos par la Coupe des cheveux, & de la barbe, il fe contradoir wa caffinir épiriutelle, qui failoit donner le nom de pere à celto qui it
celloit pris pour Parain, & celvoje de la l'enfant de qui in o coupoir les cheueux, & le poil de la barbe. Cette mêma affiniré e contradoir succ'essucoup
plus de fondement entre les enfaits qui chloirte baptier; & cetta qui ne
eflosien les Parains. Care ne ces occidons comme les Parains prenoient le
tritte de pere s'épitivels, ainsi les baptiers personien celvo d'enfans adoptir, le
tre de pere s'épitivels, ainsi les baptiers personien celvo d'enfans adoptir, le

Annuage, titte de peres spiritous), ains les baştices prenoient cells y d'enfina adoptif, and application provincia de la cellente la maier ordinaire d'adopter parmi les Chrictiens, and les fiqui l'accource que Bellifaire chant luir fon dépaire pour l'Afrique, adopte ainsi auce Acontone si femme overeini l'Escolie, (qu'il auxiletelet dans si mulion; Mora de l'abourdont et leur Areyri, è gente adolumn c'hit de la cellente d

Albert 1 and 1 an

Nouelle fe douc entendre des adoptions qui fe înicient par le bapefire, nais generalement des verisidos baptions, ce qui l'diegre affe, poletiqui derendre de la companie de la compani

sastany. Tarah Roydes Larae eflant vom à Constantinople visiter Instinana, & syant et cert est extra de la Constante de la parbonneur, voulue sails fi saire Christen. Équ'ilors L'Emperour l'ayant tenu fur les fonts le qualifia fon fils. 4 fi actoris devis devis de la constant de la constant

Felinde Heroid Koy dei Danois de le ture bapurez : 1/1/e el 1/1/2 faite par le 1/1/2 fait

Congli

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

regióque munere donant. Comme ceux qui font baptifez tecoiuent le nom de sterno fils, ou plutôt de filleul (filielus, dans les Capitulaires d'Herard Archeuel- Com.c.7. que de Tours,) ainsi les parrains tiennent lieu de peres en cette cerémonie. Ce qui a fait dite à l'Euclque de Poitiets:

Germine qui non est, sit tibi fonte parens.

Fortunat.

La circonstance que Procope remarque dans le passage, que je viens de citer, est considerable, qui est que Belissare voulant adopter Theodose, le pritentre ses mains pout le présenter au Bapteme, pepers melosolo de visus est, ou plûtôt le prit par la main pour le présenter au Prêtre. Cat Theodose estoit alors avancé en âge, puisque le même Procope écrit qu'incontinent après a- Prop. l. 1. uoit cité baptife, il suiut Belissaire, en qualité d'homme de guerre, en son de poir expedition d'Afrique. Theophanes se sert du mot de A Esque &, & encote à préfent nous vions de ceux de tenir fur les fonts de Baptefme. C'est pourquoy les s. Aug. les tent nous voins de ceas de la constant de la consta 5. Denys I Actopolite. Spropriere aussi accumien, compagnie auss accumien, inches accumient, inches accumient, inches accumient, inches accumient, inches accumient, accumient accumient, accumient accumient, accumient accumient, acc leuts propres enfans. Dés lors il se formoit une étroite affinité entre les par- Malis.c. rains & les filleuls, qui effoit telle, qu'il ne se pouvoit contracter aucune al. 5. 495.4 liance de mariage entre eux. Le Pape Nicolas répondant aux demandes des piereste. Bulgares: Eff inter parres & filies spirituales gratuita & fautta communio, que uen Nicol. Pr. oft dicenda confanguinitae , fed potius habenda fpiritualie proximitae : vude inter cos sugar. non arbitramur fieri poffe quodlibet conjugale connubium, quandoquidem nec inter eos qui natura, & cos qui in adoptione fili funt veneranda Romana leges matrimonium contrahi permittunt.

A l'exemple de ces anciens Empereurs & des Princes Etrangers, qui ont adopté par honneut ceux, auec lesquels ils ont voulu contracter une alliance étroite, les Rois & les Princes des derniers siècles ont inuenté vne autre maniere d'adoption, par la communication qu'ils ont faite de leurs noms, & de leurs armes, ou armoiries, à quelques vns de leurs plus affidez qu'ils ont admis par ce moyen dans leut famille. Ce qui ne s'est fait pareillement que par honneur, fans que pout cela les Adoptez púffent pretendre aux fuc-so-foia cessions, & aux autres droits & priuileges des Maisons. Ainsi nous lisons molte il que Sigifmond Roy, de Pologne adopta Emilio Maluezzo, Gentilhom de Bolonois, & le fit de La Emille: Fu adottate de fatte da lai della fa - le un miglia fia Reale, comme Sanfouino écrie. Le même reconte que le treste Beni-li. neglie fue adopté de la même maniere en la famille de la Rouere, Tiberte Bran- 172, 172. dolino, & Nicolas Comte de Corregio en celle des Visconti , & ajoûte que Louys Sforce Duc de Milan traita le dernier du nom de fils. Mathias Roy de Hongrie, au tecit de cét Auteur, adopta de cette adoption Borlo Comte de Corregio : Fu da quel Re melte bonerate, in tanto chelo fece della fua famiglia, & li done l'arme, laquel Borfe inquarte con l'arme Corregie. Ferdinand Roy de Naples adopta Philippes de Croy Comte de Chimay, & lui petmit de potter la das de le furnom & les armes d'Atragon. La lettre qu'il lui écriuit à ce sujet dattée la Maise. de Castelnouo de Naples du 13. jour d'Auril 1475, porte ces termes : Illuffi, derny 14. mo vire Philippe de Crey de Aragonia, Comiti Simacens, amico nostre charissimo, Rex Sicilia. Illufriffime Vir amice nobis chariffime, fi gratum, vt litteris veftris figuificassis, qued in nestrem demum ves susceptimus, & nestra demus cognemine, armisque denauerimus, maxime Letemur, &c. Deux ans après le même Roy accorda ce privilege à Iean Bentiuoglio, fecond fils d'Annibal Bentiuoglio, par Philippes Salaruol fon Ambassadeut, Per lo quale il detto Re lo banena fatto di tafa Arragona co fuoi figlinoli & descendenti in perpetuo, donando li l'arme & le de-Partie 11.

#### DISSERTATION XXII.

Iacq. Paleuife regali , con pronifione de quatro mila Ducati d'oro l'anno. Le Due de Milan, ainti que lacques Valere cerit, donna fes armes à Nicolas Piechefino, lequel il Trait HS. de la No-Castinine. Eft. Lunignau en fer

Instra, & le si de son lignage. On peut ranger en éét endroit les adoptions ho-notaires, que la Republique de Venise fit de Catherine Cornare Reine de Ghr. Vent. Cypre, qui donna ce Royaume aux Veniriens : & de Blanche Capello, fille de Barthelemy Capello, Senateur & Cheualier Venitien, seconde semme de François de Medici Grand Due de Toseane : ayant toutes deux pris le titre de filles de la Republique. Les Veniriens permirent aux Cornares de porter les armes de Cypte, parties de celles de leur famille, en confideration d'vn présent de cette consequence, que cette Reine, qui en estoit issue,

On prarique encore à présent dans l'Italie, particulietement dans l'Etat de

Gennes, vne forme d'adoption, que l'on appelle Albergue. Elle se fait par le confentement de toute vne famille, qui depute des Proeuteurs pout traiter auee eeux, aufquels elle defire communiquet fon nom, fes atmes, & fes prérogatiues. Charles Venafque produit deux exemples de cette maniere d'adopret. En la famille des Grimaldi, qui ont communique leur nom & leuts armes à quelques Gentilshommes du furnom d'Oliva & de Ceba, par deux actes pallez à Gennes l'an 1448, pat lesquels ees Gentilshommes sont admis en la famille des Grimaldi, auec faculté de se rrouuer à l'aueuit en toutes let affemblées de la famille, à condition de fournit aux dépenfes qu'il conuiendra faite, pour la conferuation & le maintien de sa dignité. Reciproquement les Procureuts au nom de la famille de Grimaldi, declarent qu'ils recoiuent les adoptez, auce leuts enfans & leur posterité, en la famille de Grimaldi, Cum emailmi fignis ; in signibas & decere, claritudine, honere, dignitate, esgramesa-es, ec juribus quamedalibes competentibus, & competitutis cateris antiquis & verd

Tulesofhe, erigine Grimaldis. Saluste Tibere de Corneto en son Formulaite a aussi donra part. né la formule de ces Adoptions, ou Albergues, que Selden a inferée en fes Titres d'honneur.

> SVITE DE LA DISSERTATION précedente, touchant les Adoptions d'honneur en fils, où deux monnoyes de Theodebert I. (+) de Childebert II. Rois d'Austrasie sont expliquées.

#### DISSERTATION XXIII.

OMME dans les veritables adoptions il se contractoit vne affinité, non sevente entre le pere adoptif, & les enfans qui estojent adopters; mais eneore entre les parens des vus & des autres : ainsi dans les adoptions d'honneur, quoi qu'elles ne donnassent aucun droit aux successions, l'alliance pasfoit aux enfans, & aux parens de ceux qui estoient adoptez en fils, ou en fre-res. Athalarie Roy des Gorhs d'Italie, dans Cassiodore, écriuanr à Iustinian, ou plûtôt à Iustin, comme veut Alaman, dit qu'il a droit de se dire son pa-rent & son petit fils, puisque Theodorie son ayeul auoit eu l'honneur d'éad from, same ce, not petit nas, putique l'accounte son ayeux asoli et un fonneux u-sign, emm. tra doppet par luy : a para e dei p atem non inginiques ; fed presimus prés, quie tanc mini deslifits gratism negatis, quande me parasi adaptionis gualità prefigirifis. denacem. Ainé dans Anne Comnence, le faux Diogene qualitie Nicephote Brytoni. Lin. dire.

fon oncle, parce que ce Seigneur auoit contrade vue adoption en frere auce

l'Empereur Romain Diogene, dont il prétendoit eftre le fils La qualité de pere que Theodebert I. & Childebert II. du nom Rois d'Austrafie donnent dans leurs lettres , I'vn à l'Empereur Iustinian , l'autre à l'Em-

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

pereur Maurice, pouroit Liur pefumer qu'il fe fit de femblables alopsions d'honneut entre ce Princes, en fius de struite d'alliance, que l'un & Paure de ce Rois frent auec ces Impereurs. Car comme ceux qui eftoient doptez cifculionient bonneur lofqu'il pouroitent fe der les traftas deceux qui le adopsitent en même romps le stree de personne, il et probable qu'il tout donnoitent en même romps le stree de personneur de production de la comme de la

Pour commences par Thou debent. Fesher & agrés lai M. Du Chefice our resistant donnée au public rous leures que ce Roy écritei à a luthism. L'incliption de production le aprenier ne lui donnée autre citre que celui-se; Damini silagif si, solisitations ne la principa de la prenier ne lui donnée autre citre que celui-se; Damini silagif si, pour les principas de la principa leur les principas de la principa leur les principas l'apprincipas (no recoullé de la preniere letter, l'apprincipation) de l'apprincipation de la principa letter de la princip

L'une des rois lettres que ce Prince écnitit à cèt Empereur interque enidem. 19th on ment qu'il y que de traite carre cris, probablemen après la mort de Theodar, dont Thoubbett (emble entreprendre la défenté dans la première de cer dans de la commentation de l

stantinople en qualité d'Ambastideuc. Comme donc depuis ces alliances Mari. e. il.

Mm iii

pas auparauant, on pourroit préfumet que Iustinian l'adopta d'vne adoption d'honneur, en vertu de laquelle il ait pû prendre celui de fonfils. Ce qui est d'autant plus probable, que ces adoptions se faisoient alors affez somient par les Empereurs, lorsqu'ils s'allioient auec les Princes Etrangers, qui les inuentérent & en apportérent l'viage & la coûtume dans l'Europe, où elles eftoient inconnuës auparauant. On peut dire la méme chole de Childebert I. dont je viens de parler, qui traitoit pareillement Iuflinian du titre de pere, commo reles. Pr. nous apprenons de quelques lettres que le Pape Pelage éctiuir à Childebert, Barn. A. où parlant de Iustinian, il vie de ces termes, PATER vefter pratellemiffimus 116. 27.29 Imperator. Aussi je remarque qu'ensuite de ces alliances Childebert & ses su-Bass. A. jets auoient des déferences toutes particulieres pour l'Empereur, comme s'ils

141-7-

euflent esté ses vassaux. On peur opposer à cét égard que cette qualité de Pere, que Theodebert & les deux Childeberts donnent dans leurs lettres aux Empereurs Iustinian & Mautice, n'est qu'vn stile de Chancelerie, & que les Princes Etrangers traitoient ainsi ordinairement les Empereurs. C'est ce qu'il y a lieu de reuo-quer en doute, veu que l'inscription de la premiere lettre de Theodebers. femble marquer le contraire, puisqu'elle ne porte pas ce titre, mais seulement celles des deux suivantes, qui furent écrites aprés les traitez d'alliance, D'ail-Marafi. leurs Marculfe, qui n'estoit pas éloigné de ces siecles-là, & qui a dtessé les i.form. formules, c'est à dire le stile de la Chancelerie de France, nous apprend que

e. \$5-

Conf.

nos Rois écriuans à d'autres Rois, les traitoient de freres, en ces termes : Demine gloriefe asque pracellentiffime fratri, illi Regi, in Dei nomine ille Rex. Où le terme de Pracellensiffimus est à remarquer, qui se trouve dans les inscriprions 4.17. 1.5h. L 12.19.10. vn titre qu'on donnoit même à nos Rois, comme on recueille des epltres de S. Gregoire le Grand. Cét viage est conforme à ce que Gregoire de Tours écriuit, qu'Alaric Roy des Goths traitoit du nom de frere le Roy Clouis I. En second lieu nous ne voyons pas que les Princes de ce temps-là écriuans 2 meb. L. 4 aux Empereuts, les ayent jamais traité de peres, mais bien de freres. Constanrin le Grand écrivant à Sapor Roy de Perse lui donne ce titre. L'Empe-Theepa. p. reur Iustin donne à Cabades, aussi Roy de Perse, le nom de frere, dans Theophanes: & Cofroes dans vn autre Auteut à l'Empereut Iustinian. Vn Incopante; ac Octroe anis via autre Auteur a l'Empereur lutinna. Via autre Cofroes en vie de même à l'égard de l'Empereur Heraclius. Charlemagne dans les lettres qu'il écriuit à l'Empereur Nicephore, le qualifie auffi fon frete. Ce qui a fait dire à Eguinart, que ce Prince ayant pris la qualité d'Empereur, Jumidum fosseption aminis, Confloritupolitumi Imperatoribus s'apre hos in-

get. Circa. A. Lex. p. 918. Alexen. 17. Egien.

dignantibut, magna tulit potentia, vicitque corum consumaciam magnanimitate, qua ei procent dubio longe prastantior erat, mittendo ad cos crebras legationes, & in epi-\$71. 54doncom folis es fratres appellands. Dans Anne Compenel Empereur Alexis traite Emau recit d'un Auteur de leur temps, Prolixam adulationem depinxit, Regem no-firam nominando fantium, amicum, & Fratrem. Ie ne veux pas icy ensier mon gile p. 11. Orho Frif. L t. degeft. discours des autres exemples qu'on pourroit tapportet des Rois & des Princes qui le sont traitez de freres, parce qu'outre qu'ils ont esté obseruez par 14 10.4. HIR Fr. quelques Auteurs de ce temps; je n'ay entrepris que de marquer ceux quifont au fujet des Empereurs. De forre qu'on peut dire qu'on ne lit pas que les Rois les ayent qualiné du titre de peres, hors cette occasion de l'adoption d'honp. 539-Memf. in neur. Il est vray que Cosroes Roy de Perse écriuant à l'Empereur Maurice, lui demande la permission de se dire son fils, & son suppliant, Xenseus d'est

Allegans Hadr, Va-1. 4.6.14

diés j'aires. Mais er fur la seconde qualité qui lui fit techerchet la premiere, estant combé dans la diferace de la Fortune, qui lui fit reclamer le seconts de l'Empereur contre Varam, qui l'anoit dépossée de se Etats. Mai lortique les Empereurs accordoient les adoptions d'honneur aux Ptinces

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

étrangers, comme la plupart de ces Princes n'auoient pas de peine de leur ceder en dignité, ils ne faifoient pas aussi de difficulté d'embraiser la qualité de fils, & de leur accorder celle de peres.

le ne (çay pas îi je dois rapporter à ces traitez d'alliance, que Theodebest foi auec luilinian, deux monnoyes d'or de ce Prince François, qui nous ont effé reprefentees par M. Bourcrowé Confeillet en la Cour des Monnoyes dans les cuireufes & featuaises Recherches qu'il a faites fur celles de nos Rois de la permetre race. D'yn côté il pasot yn Prince.





armé & couvert à la Romaine, le jaucht für M. Prince armé & couvert à la Romaine, le jaucht für M. Prince l'épaule droire, le bouelier dans le bras gauMonsoyiche, für lequel est empreien vn Causher auce di France p. le janelor en la main. La teste du Prince est 190. couverte d'vne Couronne, ou d'vn Diadéme

Cette efpece de monnope peut receuoir deux raplications. Car en premet leux, comme lei represente en le dei represente en le deux faces, ou resurt, se mémeris-guere qui le rencontreror dans les Medaliles de l'ultiman, on pour nou aumer aux ce bassoups d'enfourtement, qu'il reduction de la resurt de la comme de la ultiman, relles qu'il les failor marquer des l'etture qu'il les failor marquer des l'ettures qu'il les failor marquer des l'ettures de l'estures de la comme de monte, et al squ'er et le deuite de l'ultiman, relles qu'il les failor marquer des festures de l'estures de l'esture de la comme de l'esture de la comme de l'esture de l'e

Quant l'autre reuers, il fe couse pareillement fimbibble dans les non. Climbion nove de luminaire conforce qu'il femble confinere que la figure qui et lergefentrée en l'autre et celle de cet Empereur, puifque l'infrapean y marque le 
climbion d'un Empereur, que pie no ne pourroit pas attribué at Tinochèere, 
vidineire d'un Empereur, que pie no ne pourroit pas attribué at Tinochèere, 
vidineire d'un Empereur, que pie no ne pourroit pas attribué at Tinochèere, 
attribué dans fet autrem monnyes. Le co » no . efloir particuler pour les 
me d'autre. Experce que l'explication de ces lettres, un piloté les conscières d'origine 
me d'autre. Experce que l'explication de ces lettres, un piloté les conscières d'origine 
me d'autre. Experce que l'explication de ces lettres, un piloté les conscières d'origine 
me d'autre. Experce que l'explication de ces lettres, un piloté les conscières d'origines 
me d'autre. L'aprece que l'explication de ces lettres, un piloté les conscières d'origines 
me d'autre. L'aprece que l'explication de ces lettres, un piloté les conscières d'origines 
me d'autre. L'aprece que l'explication de ces lettres, un piloté les conscières d'origines 
me d'autre. L'aprece que l'explication d'un present 
me d'autre. L'aprece que l'explication de l'aprece 
me d'autre. L'aprece que l'explication de l'aprece 
me d'autre. L'aprece que l'explication d'un present 
me d'autre. L'aprece que l'aprece 
me d'autre. L'aprece que l'aprece 
me d'autre. L'aprece d'un present 
me d'au

. . . Conel

et. I.

& qui eut peine à s'abbaisser aux bommages & aux reconnoissances de ses préde cesseurs, paroir dans ses monnoyes auec les ornemens Imperiaux, & auec yn bonnet ou diadéme fermé, different de celuy des Empereurs, auec ces cara-Off Street Reres: DN. THEORAHATVS. REX. mais quoy qu'en l'autre reuers il y ait # vne Victoire postée sur la pointe d'vn vaisseau, ou sur vn lituus, il se conten-

534-71Meaning de ta d'y faire grauer ces mors, VICTORIA. PRINCIP. ou comme ils se trouTelestat uent écrits dans vne autre monnoye de cuiure de ce Roy, VICTORIA GRESappar. AM. C I P V M. rermes qui femblent marquer fes victoires en particulier, quoy que

Confession à Baronius estime qu'il voulut par la flater Iustinian au sujet de celles qu'il remporta fur le Roy des Vandales. Enfin on ne remarque en aucune autre mon-noye de nos Rois la forme de la Couronne qui est figurée en celle de Theodebert : au contraire ils y paroissent presque tousjours avec le diademe de perles. ou auec la couronne de rayons, l'ombelle, le morrier, & le cafque, comme je feray voir dans la Differtation futuante.

Il n'est pas sans exemple que des Princes ayent fait battre leurs monnoyes, sous l'image & la figure d'vn autre Prince. L'Histoire de ce siecle-là, auquel Theodebert vécût, nous en fournit dans les personnes d'Athalarie, de Theodat, de Vitiges & de Thelas Rois des Goths d'Italie, dont les monnoves ont off. Strede d'vn cûté les portraits des Empereurs Iustin, Iustinian, & Anastase, auec l'inp. 190. 191. Scription de leurs noms, & dans l'autre reuers vne couronne de laurier auec les out a sis noms de ces Princes au milieu. Il est vray que ces Rois Goths rendirent ces

James House and Harden and Harden

316.1. 1648, 1575. jours de conferuer la paix auec les Empereurs, jusques-là qu'ayant declare Arha-1648, 1575. jours de conferuer la paix auec les Empereurs, jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jours de conferuer la paix auec les Empereurs, jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jours de conferuer la paix auec les Empereurs, jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jours de conferuer la paix auec les Empereurs, jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jours de conferuer la paix auec les Empereurs, jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jours de conferuer la paix auec les Empereurs, jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jusques-là qu'ayant declar Arha-1648, 1575. jusques-là qu'ayant declar (1575), 1575. jusques-la qu'ayant d l. c. 18. Senorel, s. mentali voce denuntians , vt Principem Orientalem placatum femper propitium que baberet. Ce fut donc fur la politique de ce Prince que Totilas l'yn de ses succes-principaux bonneurs aux Empereurs, & de les reconnaître pour leurs Sou-Proof. I. uerains. Theodat méme s'obligea par le traité qu'il fit auec l'uftinian de ne

Abelle pas fouffrir qu'on luy éleuât aucune flatue, qu'on ne fift le même à Iustinian, Guià. . . . qui deuoit auoit la fienne à la droire. Ainsi il est à présumer, quoy que l'Histoire n'en fasse pas mention, que dans les traitez de paix que les Empereurs fitent auec les Goths d'Italie, il sus arrêté que leurs portraits y tiendroient pa-

reillement le premier lieu.

· Ie demeure d'accord qu'on ne peut pas dire la même chose de Theodeberr I. & des deux Childeberts: & je conviens que comme nos premiers Rois n'ont jamais esté vassaux des Empereurs d'Orient, il n'est pas probable qu'ils se foient abbaiffez à cette lâcheré, que de confentir par des traitez que leurs monnoyes portaffent la figure & les deuises des Empereurs: Mais il n'est pas inconvenient que pour stater ces Seigneurs du monde, ainsi qu'on les qualifioit alors, ils n'ayent quelquefois fait battre des monnoyes en leur honneur, & qu'ils n'ayent fouffert qu'on y imprimat, ou leurs figures, ou leurs deuites, pour gagner par là leurs affections. Car alors nos Rois, non plus que les autres Monarques, ne faisoient pas de difficulté d'accorder les déferences d'honneur aux Empereurs, dont la domination estoit d'une étendue bien plus grande, que celle de ces petits Princes, qui se faisoient plus signaler par leur valeur & par leurs armes, que par le nombre des provinces qui eftoient sous leur gouvernement. C'est-pourquoy nous lisons si souvent qu'ils tenoient à honneur de receuoir les titres des dignitez de la Courde l'Empire, qui leur estojent déferez par les Empereurs. Ainsi Theodoric Roy des Ostrogoths ayant esté 100 a.g. mande par Zenon en fa Cour, cet Empereur digno suscipiens honore inter proceres Palatii collocanit. Quelque temps après il l'adopta d'une adoption d'bon-

neut.

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

neur, s. le fit Conful ordinaite: ¿Qued fimmum bisum, primingue in musde diese schiiters, aninq qu'exit termande. C. Le les premierres dignates qu'il possible du en cette Cour fauent celles de Marghén Milliams & de Partice. Sigifmond Roy de Bourgogne y obient suil le celle de Partice de l'Empereur Annafate, qui confera parcillement celle de Conful à Clouis I. du nom, qui en fit les four, res. Fontilons, qui du moins les cérétemonies.

functions, on du moint les céremonies.

Ce d'hon's e la significate qu'il fine trapporter ces tremes dont le ministre de l'action. Ce d'hon's est de l'action de l

opad accurrer aus masse valent, fait sel merentaine volts delitum (piglis), spad munes à propris (debus ousdeaux C. nel fin saure pellume que le termice de nitun cie endont (grainles en utilis), comme in est le vitrer d'aus à faites du temps; est per le comme de la comme de la comme de la comme de la comme de per de Gregore de Tours. En tour ca nous voyona que l'heden de Rose de pe de Gregore de Tours. En tour ca nous voyona que l'heden de Rose de l'obte pellum s'alle de la comme de la comme

Toute ces folumitions de ces petus Princes enters les Empereum, dont nous autons d'autres exemples en l'Hilbiles Payanties, pessuent Este pérfigures autre beaucoup de fondement qu'il ont pà l'abbailet à celle de faire trappet de la monapere în chi homente, a tope qu'il foiffent indépendant de ce vulle verifielle de l'autre l'autre de l'autre de l'autre qu'il verifielle de l'autre qu'il verifielle de la monape, en l'enter terres, fous le nom la figure, de les marques d'autres Princes érangees, se détenut par les monuments contraires , que l'amquité a de la monape, en l'enter par les monuments contraires , que l'amquité a des monapes en l'autre par les monuments contraires ; que l'amquité a des monapes en l'autre monapes en l'autre l'autre monapes en l'autre l'autre monapes en l'autre de par le l'autre monapes en l'autre monapes en l'autre de par le l'autre monapes en l'autre de l'autre l'

NAZIOI. BAZIAEII Z. qui fair voir qu'elleriult frappee par ce Roy
oneur du même Empereur. M. Seguin nous a donné l'empreinte d'vne p. 46.

Nn
Nn

282 DISSERTATION XXIII. niedaille tres-cutieufe, d'Herode Roy de la Calcide, que ce Prince fit frappet

en l'honneut de l'Empereur Claudius, dont il estoit amy, auec ces mots au milieu d'vne couronne de laurier , ΚΛΑΥΔΙΩ. ΚΑΙΣΑΡΙ. ΣΕΒΑΣΤΩ en l'autre reuers est la figure d'Herode , auec ces caracteres , BAZIAEYZ. HPΩ ..... Δ10 Σ. où M. Seguin restitue judicieusement le mot enrier de ΦΙΛΟΚ ΛΑΥΔΙΟΣ. au lieu de ces caracteres effacez. Enfin le public lui est encore redeuable de certe belle Medaille de Lucille, femme de l'Empereur Lutius Verus , qui porte d'un côté la figure de cette Imperatrice , auec ces mots, AOTKIAAA. CEBACTH. de l'autre vne Ceres, auec ces caracteres. BACIAETC. MANNOC. \$1AOPAMAIOC. termes qui monftrent

clairement que le Roy Mannus, qui estoit vn Prince dans l'Arabie, n'auoit M. d. 5. fait battre cette monnoye qu'en qualité d'amy & d'allié , & non de fujet de fo com l'Empire, en l'honneur de cette Imperatrice, auec laquelle probablement il 198, sie. des Edessens, où d'un cote ces remes paraires. Oorg, 417 uert par les côtez en forme de Croissant, semblable à la tiate des Petses, dont 418. Com. 1,

Flectit Achamenins lunatam Perfa tiaram.

Et de l'aurre, les Empereurs Marc Aurele, Septimius Seuere, & Gordian III. cat tous les sçauans demeurent d'accord que ces monnoyes furent frappées par ces Rois, qui y firent empreindre les figures & les titres de ces Empereurs, pour vne marque d'honneur & d'amitié.

Il n'est donc pas sans exemple que des Princes souverains ayent fait hattre de la monnoye en l'honneur des Emperurs: & je ne sçay pas mêmes si on ne w. 2.mm, doit pas rapporter à certe pratique, & à cét vsage celler qui portent le nom de 6 us 30 · Childeric & de Chlotater conjointement, où le c o no a s. se rencontre: estant 6 mg. 22 · Constant que Childeric sit divers traitez auec les Empercurs d'Orient, & par-

ticulierement auec Tibere, qui le regala de plusieurs présens, & entre autres, 6mg. Tav. de diuerses grandes medailles d'ot, châcune du poids d'vne liure, qui auoient den : d'un côté son portrait, auec ces mots, TIBERII CONSTANTINI PERPETYI A V G V S T 1. & de l'autre le même Prince dans vn char tiré de quatre cheuaux, auec ceux-cy, gloria romanorym. Quant à Chlotaire, j'ay remarqué qu'il entra parcillement en traité auec Iustinian pour la guerre d'Italie, au même temps que Theodebert & Childebert I. De sorte qu'on pourroit auancer, non sans fondement que toutes les monnoyes de nos Rois de la premiere race, qui ont ces mots, VICTORIA AVGGG. & le CONO B. ontefté frappées en l'honneur des Empereurs par nos Princes, lorsqu'ils ont voulu ga-

AND Per Beurs affections, & les engager dans leur protection. M. Petau nous en a representé vne d'or, où d'vn côté est la figure d'vn Roy, auec ces mots, v :-CTVRIA AVGS. & de l'autre, vne Victoire tenant de la gauche vne Croix auec ces caracteres, VICTVRIAVG.& au dessous, CON. M. Bouteroue nous en a donné vne autre, qui d'vn côté a la figure d'vn Roy auec le nom du Monetaire, noccio Moner. & de l'autre vne Victoire, auec ces mots, vic-TORIA AVG. CONOB. Cette monnoye fut frappée à Lyon, comme on peut recueillir d'unequi porte le nom du même Monetaire, & celuy de la ville de Lyon. Ce qui mefait auancer, que la plupart de certe espèce de monnoye fut frappée par les Rois de Bourgogne, ou d'Austrasie, qui eurent alliance auec les Empereurs. Mais ce qui peut former quelque difficulté sur ce sujet, est vn Promp. L. paffage de Procope, qui dit que les Rois François n'auoient pas coûtume de

teurs, comme les autres Princes auoient accoûtumé de faire, indiquant par là les Rois Goths d'Italie, & nommant aussi entre ces Princes les Rois de Peradopt. 78. fe. A quoy l'on peut repliquer que cela est vray à l'égard de nos Rois, qui n'ont dus. jamais reconnu les Empereurs pour leurs Souverains : mais si Theodebert &

Gath A.js. battre leurs monnoyes d'or qu'auec leurs figures , & non auec celles des Empe-

, 2,

quelques autres ont fair imprimer leurn figures & leurs deuifes, ce o'a ellé que pour les flater, & non poior par deuoir. Ce qui me fair croire que la monnoye de Theodar, dont / syr fait la deferiptioo, & où la figure de ce Prince parolt, fur frappée darant les guerres qu'il eur auce Ultimian, o de te tousant que cette monnoye d'entre celles des Rois Goths, qui n'ait pas la figure des Empercars.

Voila à peu prés ce qui se peut dire en faueur de cette opinion, touchant Pexplication des monnoyes de Theodebert. Mais comme rour cela n'est fondé que fur des coojectures; on peur auffi tourner la medaille, & dire que ce Prince les fir frapper auec ces figures & ces deuifes, pour contrecarrer la va-nité de Iustinian, qui prenoir dans ses ritres celui de FRANCICVS, ou de Vainqueur des François. Car l'Histoire remarque que cela irrita rellement ce April. L si Prince victorieux & magnanime, qu'il refolut de rompre les traitez qu'il a . A 11.486. uoir faits auec cer Empereur, & de paffer dans l'Iralie auec vne armée de cent "2. mille, ou selon Freculfe, de deux ceos mille hommes. Gregoire de Tours dir rise tendis qu'il y fur en personne jusques à Pauie, qu'il y fir de grands progres, & qu'en- leurs, dib. fin ayant efté obligé de retournet en ses Etars acause de la maladie qui attathe ayant error oblige de retournet en le actual de la companie de Narfes Général de l'Empereur en plusieurs rencontres, & conquirent vne L. 1984. grande partie de l'Italie. Les Auteurs rapportent cette entreptife de Theo. Frinds, m. debert à l'an de Nostre Seigneur 1540. C'est à dire deux ans après la défaire à L. 1984. de Viriges par Beliffaire. De forte qu'on pourroir auancer auec quelque fondement, que Theodebert ayant aiofi vaincu Iustinian dans l'Iralie, & s'estant rendu maitre de la plus grande partie des prouinces que les Gorhsyauoient possedées, il en prit le titre de Roy, & comme eux s'arrogea les ornemes Imperiaux. Ce qui peut construer certe conjecture est l'infeription de ses monnoyes, qui a beaucoup de rapport auec celles des Rois Gorhs d'Italie, qui à l'exemple de quelques Empereurs de leur temps metroient deuant

imperatus: Ce qui peur consumer execue (poccue en interpreton de res monnoyes, qui a beaucoup de rapport anec celles del Rois Gotta d'Inacia lie, qui a l'exemple de quelques Emperatus de lou cemps metaren de la contron con ce descreto D. N. Ce de la pension de los consumers de la control de la c

Partie II.

- Congli

noir le nombre & la qualité de ses conquêtes, & si il auoit étably sa Cour & sa residence en quelques-vnes, n'ayant pas douté que son partage fust dans la

France, comme celui des autres Rois. Il ne faut donc pas s'étonnet fi toutes ces victoires remportées fur tant d'en-

nemis, lui firent meriter à bon droit cet illustre titre de Vainqueur, qu'il affecta de prendre dans les monnoyes qui font la matiere de ce discours, & dans M. Bener, deux autres, l'vne desquelles porte ces caracteres à l'entour de sa figure, qui B. M. Bener. eft omée d'un bandeau de Perle, THEODEBERTS A-c'est à dire Thredeberti Villoris, le dernier mot cîtant deligné par l'V renuerfé, que quelquesvns prennent pour vn C. Dans l'autre la teste de ce Prince est couverte d'vne espece de diademe en forme de casque, auec ce mot VICTORIA au reuers est vne tour, sur laquelle est écrit METIS, qui est le nom de la ville de Mets capitale de l'Australie, où elle fut frappée, & à l'entour victoria THE 0-

DIBERTI. Quant à ce que dans les reuers de celles dont nous traitons, il y a victo-RIA AVGGG. & le CONOB. on peut se persuader que comme Theodebert affecta dans les autres d'y parêtre auec les habits & les accoutremens Imperiaux, il voulut aufli en ceux-cy faite représenter les deusses ordinaires de l'Empire, pout marquer à tout l'vniuers fon indépendance & sa souveraineté, & pour contrecarter & brauct en tout la vanité ambitieuse de Iustinian, qui auoit témoigné par les titres imaginaires qu'il prenoit fi publiquement, que toute la nation Françoise estoit soumise à ses ordres & à son empire. On pourroit encore dire que Theodebert, & ceux qui ont fait frapper les monnoyes qui portent les deuises des Empereurs, dont nous auons parlé, en viérent de la forte, pour leur donner vn plus grand cours dans les pays étrangers, comme nous voyons que dans la troisieme race de nos Rois, les Dues & les Comtes qui auoient droit de faire battre monnoye, affectoient de les rendte à peu prés semblables en figures à celles des Rois. I'ay étallé toutes les raisons qui peuvent autorifer les deux explications pour les monnoyes de Theodebert, aissant à un châcun la liberté de prendre tel party qu'il voudra : Hat putaus colligenda, in sequere quod voles.

Mais fi les cunjectures qu'on peut apporter fur le fujet des monnoyes de ce Prince peutent partager les esprits des plus sçauans, celle qui a encore esté representée par M. Bouteroue, & qui porte le nom de l'Empeteur Maurice, n'a pas moins formé de differentes opinions. Cette monnoye est d'or, & a

d'un côté la figure de cét Empereur, auec ces mots à l'entour, DN. MAVRISCIVS PP. AV. De l'autre est la figure du Labarum, auec l'A, & l'Ω, qui cependant ne se rencontre en aucune autre des monnoyes de Maurice. A l'entout font ces mots, VIENNA DE OFFICINA LAV-

RENTI. Cette derniere infeription m'a fait auancer que cette monnoye a esté frappée en la ville de Vienne en Dauphiné, & par consequent par vn de nos Rois, qui viuoit fous l'Empereur Maurice, puisqu'il est constant que de son temps les Empereurs n'auoient aucune suuveraineré dans la

Les raisons sut lesquelles j'appuie ma pensee me semblent si fortes, que je n'estime pas qu'il y arclieu d'en douter. La premiere est, qu'au temps de Maurice il n'y auoit aucune ville dans l'Europe qui portât le nom de Vienna : & ainfi on ne peut pas dire que cette monnoye ait esté frappée ailleurs qu'en la ville de Vienne en France. le sçay bien que quelques sçauans se sont persuadez qu'elle peut auoir esté frappée à Vienne en Austriche par les Auares, qui la tenciont alors, & qu'il se peut faire que par quelque paix, qui su concluë entre le Chagan, ou le Roy des Auares, & Maurice, il sust accordé par ce Prince infidéle, qu'il feroit frapper ses monnoyes dans ses villes auec la figu-

rè de l'Empereut & ses deuises. Mais j'aurois peine à me rendre à cette conjecture pour beaucoup de raisons qu'il est necessaire de déduite, auant que de passer plus outre.

L'Histoite remarque que les Auares, que quelques Auteuts appellent Huns, Parl Pure ou Chuns, qui tenoient au temps de Maurice vne partie des Pannonies, & sefe.t. qui habitoient les contrées voitines du Danube, furent long-temps en guetre auce cet Empereur, & qu'ils ne conclurent la paix qu'à condition, que Gifte Dequoy que ce fleune d'it feruir de borne aux deux Empires , il leur l'eroit permis There, si neantmoins de le trauerfer pour allet faire la guerre aux Sclauons. Par co miestal.7. traité Maurice s'obligea de leut foutnir vne fommé de vinge mille fols d'or. 415pat forme de tribut, & pout obtenir la paix de ces peuples inquiers. Il refulte premierement de ce traité, que la ville de Vienne en Austriche, si toutefois elle paroifloit alors fous ee nom, estant sur la tiue gauche du Danube. estoit par consequent dans les Etats du Chagan des Auares. En second lieu il n'est pas probable qu'vn Prince victorieux, & qui auolt obligé cét Empereur à lui payer en tribut, cust soussert qu'on forgeat des monnoyes dans ses terres en l'honneur d'vn Prince, à qui il auoit donné la loy. D'ailleurs les E. M.L. L. ctiusins de ce temps-là remarquent que le Chagan effoit d'une humeur fi al-1.7.67: tiere, qu'il méprifoit les Empereurs, & se donnoit destitres, qui marquoient affez la vanité & son ambition, prenant celui de Despote des sept nations, & de Seigneur des sept Climass du mondel. Enfin il n'est pas vray-s'emblable qu'vn Prince infidéle, & qui faifoit la guerre, non tant aux fujets de l'Empire, qu'à leut teligion, en ait voulu faire empteindre les marques dans ses monnoyes, aufquelles il ait voulu donner cours dans fes Etars. Et quand bien ee Prince les auroit fait frapper, il est à présumet que les inscriptions auroient esté en sa langue, qui n'estoit pas la Latine, comme furent celles des Huns

fous Attila, auquel il auoit fuccedé.

Quant à la ville de Vienne en Austriche, il est encore constant que si elle fubliftoit alors, elle n'estoit pas au moins connue sous le nom de Fienna, qui ne se trouue dans les Anteurs que long-temps depuis Maurice. Car à peine les Historiens en font mention auant le tegne de l'Empereur Frederic I. Othon Euefque de Frifingen, qui viuoit de son temps, en a parlé en ces ter- onelia.de mcs ; In vicinum oppidum Hyenis , quod olim à Romanis inhabitatum Fautanis di 19th. Frid. cebatur, declinanit. Où il faut restituer indubitablement Wienis, ayant voulu exprimer le nom vulgaire de cette place Wien, que plusieurs estiment lui auoit efté donné de la petite riuiere de même nom, qui l'arrofe. La Charte de la fondation de l'Abbaye des Efcoflois bâtie en eette ville par Henry Duc d'Austriche l'an 1118, montre euidemment que ce terme de Vienne estoit moderne alots : Abbatiam - in pradio nostro fundanimus , in territorio scilicet Faniana, qua à modernis Wienna nuncupatur. Ce qui est si constant, qu'Eugippins, guipp.e. qui viuoit au même siecle que Maurice, & qui écriuit la vie de S. Seucrin 1. Mil. vets l'an 51t. parlant de cette place, la nomme aussi Fauianis, en ces termes: \$ 5.000 Eodem tempore civitatem nomine Fauianis faua fames oppresserat. Où Veller, qui soland s. a le premier publié cet Aureur en l'an 1595, dit ces mots : In confesso, quod pluribus oftendit LaZins, Fabianu, truncatis verimque fillabis, & A in E mutata, Exerci-Wien unles effe, Windebena alias. Et quand on voudroit dire que de Fania- Ger na on en auroit formé Fiana dans la fuite du temps, on ne teneontreroit pas encote le nom de Fienna, qui se trouue en cette monnoye : ensotte que pout l'attribuer à la ville de Vienne en Austriche, il faudroit cotter vn Auteut ancien, qui l'eust teconnue sous ce nom, ce qu'il ne seroit pas aisé de ten-

Mais outre ces raifons, qui font affez fortes, il y en a d'autres qui ne metitent pas moins vne fericule reflexion, pour montret clairement que cette monnoye a effe frappée en France. I en e veux pas mettre en ce rang celle qu'on peut tirer de ce qu'elle s'y rencontre, ayant effe tirée du cabinet de M. Seguin, dont, Fay partie, eduar probable, op "elle a ché rouvée en France, le qu'elle 194 pas de liboprotre de l'Authreche Cellequ'on pour ture d'anne Mattern MA V n. 1 n. 1 v. 1 v. 1 thy lou condiderable, col 15 da milieu, quoy qu'insuite havant et couchés, certe lettre siné ligurée ne fe rencontrant que dans les monment poyes de France, où elle fe trouve fi fouteure, que M. Bourcrotte ayant dréfe va Aplabae des lettres, donn nou premier Françous vioient, y a comprife. D'allieurs le mot d'offinies, qui s'y rencontre, femble leur assur refeferable, pour marquer le leur od 10 ne batron la montre, donn in factaratre preune que crem mediale de vie d'initia l'Apolite, qui y pour infection repoir que contra de la comment de l

te femine qui cer mediatie et our unitat Apolitat, qui a popul interpoint per per le commente de la commencia del commencia de

Committee Chauser, fer trousuate nommé auce de tutte en quelquéet-neue, dont les fau gues ou ché repredientes paux Bouteroute. Il let viray que ce terme d'ofgress out été reprédientes paux Bouteroute. Il de viray que ce terme d'ofdouvent, faire en cette fujification n'est pas particulier pour la France, puilqu'il de 11-15; récomment dans duréers inférients, qu'il évoue la Bone, dont l'une pour et most, p. 10.110. MAXIMO. N'AMYLANIO. PAINO. OPTICAMON NEUE AND L'ANDION DE L'EN NY LANIO. PAIN NEUE ANDION DE L'EN NY MAYLANIO. PAIN NEUE ANDION D'ET ANDION DE L'EN NY MAYLANIO. PAIN NEUE ANDION D'ET ANDION D'ET

maiure de la monney, s'y ayang pay plus deraifonpout'iv que pour l'asse.

"Le Georgio vog le l'élagance du dictional Lann en regath pa salon le vinierde l'ellement en France, acusife des incurtions de nations érrangeres, qui assoitent
Lump Vielge des iereurs il ne laifon pas dy soute very guard nombre de por"L'artist promiser qui auchinent l'Italie, donni il ne faut autre prouse, queles ounzament Rois. Aufil le même tildarius ce de consequence que de soutenant de la companie de l

An Anderson and Antonio Maria (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)

quelques Auteurs l'ont employé pour toute forte d'Officines, comme Seneque, Monté Li-Macrobe & Sidenius Apelinaris. in 6m

Sep. c. 6. Ce n'est pas encore vn petit argument, à mon auis, pour conuainere que sienande cette monnoye a esté frappée en France, de ce que le nom du Monetaire s'ytrouue exprimé. Car je n'ay pas remarqué que cette coûtume se soit observée ailleurs, 5,140.1.4. non pas même dans les monnoyes des Rois des Visigoths en Espagne, dont les empreintes nous ont esté données par Antonins Augustinus. Le nom même de ce

Monetaire qui y est marqué, estoit familier alors dans la prouince Viennoise, comme on peut recueillir de quelques epitres d'Anitus Archeuesque de Vien-ne, qui fait mention en diuers endroits d'vn Laurentius, auquel il donne le titro de vir illustris, qui en estoit originaire. D'ailleurs on ne trouue pas que les noms des villes , où les monnoyes estoient frappées , foient inferits dans les cercles, finon en celles de nos Rois, & en quelques-vnes des Visigoths d'El-M. Zenter, pagne. Car en celles du bas Empire, ils se trouuent souvent exprimez en abre- 1.175.

gé au deflous de la figure du reuers.

Il a esté necessaire d'établir pour sondement de ce que j'ay à dire de cetté monnoye dans la fuite, qu'elle a esté frappée à Vienne en Dauphiné , pour inferer de la que ç'a este par quelqu'vn de nos Rois, puisqu'il est certain qu'on ne la peut pas appliquer à Maurice, qui n'a jamais rien possedé dans la France, ni dans le Royaume de Bourgogne. Pour découurir cette verité, & le Prince à qui on la peut attribuër; il faut remarquer qu'au temps de cet Empeteur Gontran estoit Roy de la Bourgogne, qui après la mort de ses enfans adopta le jeune Childebert II. Roy d'Australie son neueu incontinent aprés celle de 16. Sigebert I. pere de ce Prince, qui mourut en l'an 575. Childebert enfuite de cette adoption traita fon oncie du nom de pere, & Gontran le reconnut pour fon vnique heritier, luy donnant le pouvoir de disposer de toutes choses, & dispose. reconnoillant que tout ce qu'il possedoit estoit à luy , Omnia enim que habre 1. e. 75. ejus funt, ainfi qu'il parle dans Gregoire de Tours; toutefois la cotrespondance qui deuoit estre entre ces deux Princes sut souvent brouillée durant le cours de leur regne par diuers incidens, au sujet des successions des oncles de Chil- Transpeil. debert , & quoy que Gontran se déchargeat souvent de ses affaires sur son detrial

neueu, si est-ce qu'il ne laissoit pas d'agir de son chef, jusques à ce que sut la set. fin de les jours il s'enferma dans vn Monastere, où il mourut en reputation de Cela presuppose, il est probable que l'vn de ces deux Princes sit battre cer-re monnoye. Mais comme il est aussi à présumer que la ville de Vienne estant

la capitale du Royaume de Bourgogne, appartenoit à Gontran, on pourroit en même temps aumere que ce fur lui qui I V fis frapper en l'honneur de Mu-rice: car Gregoire de Tours femble confirmet cecy à l'égard de la possession. de la ville de Vienne, écriuant que Sabandas Euclque d'Arles eftant mort. Licerius Referendaire de Gontran lui fucceda, & qu'Enanius Euefque de Vienne estant pareillement decédé, Firus I'vn des Senateurs lui sur substitué par le choix que le Roy en fit : ce terme de Roy ne se pouvant entendre que

de Gontran, duquel il auoit efté parlé peu auparauant. Cependant on ne voit pas de raifon affez puissante pout porter à croite que

cette monnoye fut frappée par Gontran en l'honneur de Maurice, dautant que l'Histoire ne parle d'aucuns traitez qu'il ait faits auce cet Empereur, mais bien de ceux que Childebert fit auec ce Prince. Ce qui m'a fait auancer qu'on la doit plûtôt attribuer à Childebert, qu'à Gontran: car comme ces Etats confinoient à l'Italie, Sigebert fon pere ayant fuecedé à ceux de Theodebert & de Thibaud son fils, qui en estoient voisins, comme on peut recueillir des guertes que ces Princes eurent en Iralie , il fe. présenta souvent occasion de faire ang. Tor. qui auoit esté conduit à Constantinople après la mort d'Ingonde sa mere. Mais : 147. 87

Greg.Tar

DISSERTATION XXIII. 283 1846 p. 14. depuis ce temps-là Childebert rechercha auec beaucoup d'empressement par 15. 41. 44. fes Ambassadeurs l'alliance de Maurice, auguel il donne le titre de nere en la plûpart de ses lettres : ce qui pourroit faire présumer la même chose que j'ay remarquée de Theodebert, que ce Prince fut adopté par honneur par cér Empereur. Il écriuit à cet effet à tous les grands Seigneurs de la Cour de Maurice, au Patriarche, au Legat Apostolique, à Paul, pere de l'Empereur, au fils de Maurice, & autres pour les prier de donner leurs entremises pour l'obtenir : En celle qu'il écriuit au fils de l'Empéreur, il vse de ces termes : Et quis ad ferenissimum atque piissimum PATREM nostrum, genitorem vestrum, Maurit, um Imperatorem - Legatarios direximus. Et dans vne autre qui fut adreffee à Childebett de la part de Maurice, cet Empereur y est traité du titre de pete, & l'Imperatrice de celui de fœur de ce Prince. Ce qui monftre que celui de pere estoit personnel pour l'Empereur, probablement acause de l'adoption d'honneur, & que celui de sœur regardoit le commun des Souuerains & des rg. Two. Rois, qui se traitoient reciproquement du nom de freres. Les conuentions de ces traitez furent que Maurice feroit deliurer à Childebert cinquante mille fols, & que Childebert seroit tenu d'alter faire la guetre aux Lombards d'Italie. Enfuite de ces traitez, Childebert passa dans l'Italie en l'an 184. & obligea ces peuples à demander la paix, laquelle ayant esté artétée, il enuova ses

lie. Enfairede ces traires, Childebert palls dami l'Italie en l'an 18-4. & Obliga ces ce peoples à demandre la pissi, l'aquelle syant celé arctée, el mouya fer roupes deur l'Elpage. Cela n'agres pas l'Maurice, qui fe plaignit du mau usu enchejo de fon agres, tel ce qu'il l'amoité de bellei promeffe finante l'année de l'arche d'arche de l'arche de l'arche de l'arche de l'arche de l'arche d'arche de l'arche de l'arche de l'arche de l'arche d'arche d

uya alors des troopes, apetei na noir domie aux à Maurice par les Ambalfatal·na. deux, & qu'elles y fintres utilise en pièces. Crete bonne intelligence de proposition de la companie de la companie de la little de Gippon Aire basfidaeut de Childèbers, qui allor de fa par à Confinantingle, reçui en Afrique. Mai l'Empereur avan fairfait Grippon, Childèbers enouva antitét tes troope dans l'Italice, des l'echte étourers ils arbabildaeut de Maide leur maltre. Mais ource que ce fectour ne partir pas, la malade r'elant mire dans les troopes de Childèbers, creen entreprie fas financier. Enfante Lombadé faigner des froquentes irruptions de François, consoirente leurs Lombadé faigner de fine de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de la de lui confereur la meine delité que leurs predectient. Gouran remoya ces Ambalfadeurs à Childèbers, qu'elles congedia, suce prometife de leur fair (pauric l'actopois. Ce qui farroir en cenceya en effette le faileir suce la participation, & Contribute de l'entre d

l'Empire depuis la mort de Gontran son oncle, entitute desqués il auroit pâ faire frapper cette monorque en l'honneur de Maurice : ania s'eulement que Theodotic son sils, qui lui succèda au Royaume de Bourgogne, entoya ses rames. La au cas qu'il voolust lui fournir de l'argent pour la clair sin se contre les Aures. de l'auroit de l'argent pour la leuée de l'entreuenement de de l'entreuenement

Pour appliquer plus precifément toutes ces obferuations au fuite de cette monnoye, qui potte le nom de Musirice; le dit qu'il fe peut faire que Gontran I sai fait frapper dans la ville de Vienne, en confequence des traiter d'allaince qu'il eur suec cet Empereure pour marque de déférence & d'honneur, quoy que l'Hilloire n'en fulle aucune mention : car il el tonfham que tous nos Rois François de la premier erace cuernet & firent des allainces aucc les Em-

percurs .

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

pereurs, ce qu'Anitus, & les épîtres de Theodebert & de Childebert, dont J'ay parlé, disent en termes formels, ce que l'on peut présumer d'autant plus de Gontran, que, comme j'ay remarqué, Childebert son neueu faisoit la guerre en Italie fous fon aueu, & encore que nostre Histoire ne parle pas des traitez qu'il fit auec Maurice, il ne s'ensuit pas qu'il n'en ait pas fait, veu que Proco-pe nous apprend que Childebett I. & Chlotaire estoient joints auec Theodebert en ceux que ces Princes firent auec Iustinian, quoy que nos Ecrinains ne parlent en cette occasion que du dernier. Il se peut faire encore que Childebert neueu & successeur de Gontran la fit frapper dans la ville de Vienne aprés la retraite & la mort de son oncle, ou même de son viuant. Car comme ilentra en quelque maniere dans le gouvernement des affaires de Gontran, aprés qu'il en eut esté reconnu heritier, on peut aussi présumet qu'il agissoit auce autorité dans fes Etats, comme dans les fiens. D'autre part comme il est fans doute que les partages des Princes François de ce temps-là estoient meslez & engagez les vns dans les autres, & que les villes mémes estoient souvent partagers par moitié, & appartenoient quelquefois à deux & àtrois , il n'est pas inconvenient de croire que Childebert ait possede celle de Vienne de son honomental actions que uniforme a la fonción de la viente action de viente action de honomental actions con control de la contro la ville de Vienne n'est pas comprise conte les villes de la ville de Vienne, veu metr.

échûrent à Childebert par le traité d'Andelo, il ne faut pas s'en étonner, veu metr. que ce traité ne se fir que pour les places qui auoient appartenu à Charibert, ou qui estoienren contestation entre Gonrran & Childebert, n'y estant pas par Greg. Tur-lé non plus de Marseille, d'Auignon, & d'autres, qui constament appar. Les cue tinrent à Childebert. Tout ce discours peut justifier que l'Histoire n'a pas bien 17.614-

éclairey cette circonflance.

Im se diss vape settende für ces monnoyes, que Jeltime efficiament ellre de tres-riches areneurs pour noftre Hilbrie, quand on aura bien pentre édans le versiable motif de ceux de nos Prances, qui escan fait reispere. Que fi pen fait departy de quelques opinions qui ont ellé auuncées fur ce fuyer, ce n'a par elétauce vi nellen de les combare directement, autre que juy exque par elle auce vi nellen de les combare directement, autre que juy exque par pentre de l'appendire de la combare de la liberte qui el dounnée à montaine de la liberte que il dounnée à montaine de l'appendire de dounnée à montaine de la liberte que il dounnée à montaine de l'appendire de d'appendire de l'appendire d'appendire d'appe

Pradcht, Hym. in S.

DES COVRONNES DES ROIS DE FRANCE de la premiere, féconde de troisséme race: de cestes des Empereurs d'Orient de d'Occident, des Ducs, des Comtes de France, de des Grande Seigneurs de l'Empire de Constantinople.

# DISSERTATION XXIV.

2.

Ama

ont vié, & dans la fuite, de celles que les Princes non Souuerains ont portées, A tant dans l'Empire d'Orient, que dans la France. Quoy que M. Palchal femble auoir épuilé cette matiere par ses sçauantes & curieuses recherches, J'espere toutesois de faire voir qu'il n'a pas tellement moissonné ces fertiles campagnes, qu'il n'y reste encore vn grand nombre d'espies à leuer, n'estant pas entré dans ce détail qui regarde le moyen temps, qui cependant est necessaire pour reconnoître toutes les différences, & la diuersité des Couronnes, que les Princes, qui y ont vécu, ont portées. Pour commencer par celles, dont nos Rois de la premiere race ornoient

leurs testes facrées , j'en trouue particulierement de quatre fortes. La premiere est le Diadéme de perles, fair en forme de bandeau auec les lambeaux, qui pendent au derriere de la teste. Ce Diadéme est semblable à celuy qui se rencontre dans la plûpart des Medailles des Empereurs Romains, d'où nos Rois l'ont emprunté. L'Histoire remarque que lules Cesar resusa de porter le Diadéme. Caligula sit le méme, ses Courtisans luy ayant persuadé que cela

eftoit au dessous du rang qu'il tenoit, & que sa dignité estoit incomparable-ment plus releuée que celles des Rois & des Princes. Ce fut done Helagabale, qui porta le premier vn rang de perles sur la teste pour Diadéme, Quia pulchrier seret, & magu ad saminarum vultum aptus: mais il ne le porta que dans son Palais, au recit de celuy qui a écrit sa vie. Aurelian parut ensuite dans le public auec le Diadéme. Car c'est ainsi que les Sçauans estiment qu'il faut

entendre ces mots d'Aurelius Victor. Primus apud Romanos Diadema capiti innexuie , gemmisque & aurata omni veste , quod adhuc ferè incognitum Romanis meribus videbatur, vfus eft. En effet, il eft conftant que les Empereurs, qui précéderent Aurelian, portérent le Diadéme, comme on peut recueillir de leurs Medailles. Mais particulierement celuy de petles a esté fort en vsage depuis le temps du Grand Constantin, qui selon Victor, babitum regium germais, of capas exoransis proptuse Disdemare. Cette espéce de Diadéme se vois souvent exprimé dans les Medailles, mais auec cette difference que quelquefois il est composé d'vn double rang de perles, quelquefois il est entremessé de pierres precieuses enchassées dans l'or, & de perles : & ensin quelquefois ce double rang de per-

3les est enrichy & orné à l'endroit du front d'une pierre precieuse, dont la gran-deur tient celle des deux rangs de perles. Tel donc a esté le Diadéme de Iulian l'Apostat, qu'Ammian appelle ambitio sum diadema, lapidum fuleore distinctum, Libanius มลังแล่มมหายง จนเก่นทุ Eusebe, cu มลังเก 2ได้สามน จนเก่นท C'est encore à cette Liben. Enfeb. L. 4. espèce de Diadéme composé de pierres precieuses qu'il faut rapporter ce que dit Mamertinus au Panegyrique de Maximian: Trabea vestra triumphales, de vota Cenft, c.7. & fasces consulares, & Sella curules, & hac obsequiorum stipatio, & fulgor, & illa Paneg. Manim. lux diniuum verticem claro orbe complettens , vestrorum sunt ornamenta meritorum , &c. où il entend marquer l'éclat & le brillant des diamants & des perles. Nous ne voyons rien de semblable dans les monnoyes de nos Rois de la premiere race, qui pout l'ordinaire n'ont pour Diademe qu'vn seul rang de

perles-4. Quelquefois ces mêmes monnoyes les font voir auec la Couronne de rayons. M. Bent Cette espèce de Couronne a esté en vsage parmi les Rois de la plus grande rani p. 206. antiquité, qui pour se rendre plus augustes, & pour se donner plus de majo-SEL LLL sté, en ornoient leurs testes, afin que comme le Soleil, ils parussent à leurs peuples pleins d'éclat & de lumiere. C'est ainsi que Virgile represente celle

Virgil, L. 13. - Cui tempora circum Mond. Anrati bis fex radii fulgentia cingunt, Solis aus focimen.

du Roy Latinus :

Il compose cette couronne de douze rayons, parce que c'estoit une opi-nion receué parmi les anciens, que le soleil en auoit un pareil nombre, que Martianus Capella rapporte aux douze mois de l'année. Les Historiens Ropell, 1, 2.

mains tematquent qu'on pééfenta en plein theatte à lules Cefar vne cou- pain lieu tonne toute éclatante de rayons, & que celle que Caligula prit, lorfqu'il vou- le s'atroger la diuinité, effoit femblable. Les Medailles des Empereuts Romains font pleines de cette effèce de coutonne.

Le Diadéme dont la teste de Theodebert est couverte, est le même que celui, dont les Empereurs de Constantinople de son temps se seruoient, ainfi que j'ay obfetué. C'est cette espèce de coutonne, à laquelle Anastase Bi- la Visite. bliothecaire donne en diuers endroits le nom de Spanseliffe, terme qui est tiré du Grec s'misérasons, c'està dire, vne coutonne couverte par le haut. Confrantin Porphytogenite femble attribuer l'inuention de ce Diadéme au Grand den, imp Constantin, écriuant qu'il se seruit de cet affublement de teste, que les Grees s'... appelloient Kaundauren : d'où quelques Aureurs Latins ont formé Camelancum, Calamaurm, & Calamaurm, pout vne espèce de chapeau, qu'ils attribuent tantôt aux Papes, tantôt aux Moines. Sa figure & sa forme estoit en guise a-se. d'vn casque. Runn, & Bede traduisans ces mots de l'Histoire de Iosephe, ratemant unte mis nepulus popu milor axorer, les ont ains tournez en Latin : fuper caput tefen.l.s. antem gestat pileum in madum paruuli calamauci, siuc cassidis, qui extendebatur su Tamph. pra capitis summitatem. Theophanes attribue à Totila Roy des Goths vn de ces augustisse. chapeaux tout counert de pierteries, χαμαλαύχων ΑβΑλάω. Anastale & Paul Est. Diacre femblent encote donnet ce nom aux turbans des Turcs. Theophanes dit qu'il couuroit les oreilles. Le même Anastase l'attribue aux Papes, minife, comme aussi Papias qui en donne ainsi la description : Pileum , calamancum Line ex bysso rotundum , quass sphara , caput tegens sacerdotale, in occipito vittà constrictium , casaso. bee Graci & nestri Tiaram vocani. Isac Auteur Grec écrit que tous les Euclques danii. in d'Armenie en ont leurs chefs couverts, lorsqu'ils celebrent l'office Divin Et Papier. Allassi assure qu'encore à present les Moines d'Orient le portent au lieu de Giestifia. chapeau. Il en fait la description, & dit qu'il est ainsi appellé, parce qu'il de price. fut fait d'abord de poils de chameaux, ce qui est conforme à ce que Cedre-Burch. mus a éctit. De fotte que ce mot a esté ptis indifferemment pout toute fotte 1/ans. in-

de chapeaux. L'on appella donc ainsi cette espèce de coutonne, dont Constantin intto- 414. duifit l'viage, qui n'estoit pas tant vne couronne, qu'vne espèce de courtechef, ou de bonnet, dont il fe feruoit ordinairement, lequel ayant esté en- East conf. richy dans la fuire du temps de perlet & de pierreries, passa pour le princi. La fanta, pas di diademe des Empereurs. Ie ne fais pas de doute, que ce ne soit ce dia- da sia deme qu'vn Aureur, qui viuoit en son sécle, & qui écriuoit en l'an 448, lui obj. Asse. attribue particulierement, ectiuant qu'il l'inuenta, pour arrêter ses cheueux, siloner in qui s'écartoient de fon front : Constantinus Senior , qui Christiana religionismi - Lumnie. nistres prinilegiis cammuniuis, diadema capiti suo propter refluentes de fronte proprià capillas, (pro quà re faponis ejufdem cognominis odorata confectio eft) quo confiringerentur, innenit, cujus more hodie cuftoditur. Ce qui est tellement vray, que nous voyons que dans la plûpart des medailles de ses successeurs leurs chess en font ornez, comme en celles de Constantius, de Gratian, de Valentinian le Ieune, de Theodofe, d'Honorius, de Marcian, & de quelques autres qui les ont suiuis, qui ont esté teprésentées par Octauius Strada, Baronius, Od. Sn. Gtetzer, & autres, où les portraits des Empereurs paroissent de profil. Ces diadémes font arrondis en forme de casque, tels que Beda décrit les camelauques : Ce qui me fait croire que c'est cette espèce de couronne, que les que ..... Anglois-Saxons appelloient Cyne-helm , c'est à dire le Heaume royal , parce que frie leurs Rois, qui affecterent le titte de Banteis, ou d'Empcreur, empruntérent des Grecs cette forte de couronne. Elle est composée du diadéme de perles, d'yn ou de deux rangs, qui ceint le front, & est lié par le derriere de la teste, auec deux lambeaux aussi de perles, qui y pendent. De ce diadéme part vne espéce de bonnet enrichy de pierreries, au dessus duquel paroit vn

ce cerele commençant au detriere de la tefte, & finissant à l'endroit du front, en forme de creste de easque, d'où ces couronnessont appellées Cristate par les Aureurs qui en ont parié dans celles de Constantius, de Romulus, de Zocon, de Bassisque, d'Anastase, de Iustinian, & de Iustin, comme les sortzais

6. non, de Ballifique, d'Anatlate, de Jultinian, & de Jultin, comme les portraits 0ft. sunda y font de face, il ne paroit au haut de cecouurechef qu'vne espéce de houppt. sis. sis. pe, qui part du derriere de la teste, à l'endroit où sont les lambeaux de diem. de perles.

Author perfes. La profit au dessus de ces diadémes, est appellé par les La profit, la Céc ornement, qui paroit au dessus de ces diadémes, est appellé par les Crassas Grecs recens, Tapa & Tipa, d'où ils ont donné le nom à cette espéce de cou-

Anne.

Tides adam uspalis d'inize ao la Africa.

Cill. 1. apres de mais itemes à fair si Lempardes a cill. 1. apres de mais iteme à fair si Lempardes a cill. 1. apres de la colonida influent ridiges, inim Tubas, etau foremes peps à adopti calind

Quant à ce que cét Auteur dit que e'estoir la couronne, dont les Empereurs Grecs se servoient, lorsqu'ils retournoient de leurs expedirions militaires, & aprés auoir temporté des victoires sur leurs ennemis, cela peut estre fondé sur la forme de ce diadéme, qui auoit en quelque maniere eelle d'yn cafque. D'ailleurs, nous lisons que Bassle Porphyrogenire aprés avoir défait les Bulgares, entra dans Constantinople, en habit de Triomphe, ayancectte eouvonne sur la rette, estabu agenza, Aobu sur plus separables ainsi qu'écriuit Scylitzes; ou selon Zonaras, India, manustres opties, de Túpus verña é deput Seption & Bell. with On appelle Toffe, on Toufe. Il est constant que comme les Empereurs Grees em-Yenethur Des, ayant la teffe connerte d'une Tiare droite, que le vulgaire, dit cet Auteur, pruntérent la plûpart de leurs ornemens Imperiaux des Rois de Perfe, ils ti-Eumopena in prantie rerent auffi d'eux cette sorte d'affublement de teste, qui est appellé par Xe-Pinter. l. nophon , Europius , & autres , oph Tings , une Tiare dreite , laquelle eftoit en-Timmer, In opposite, Jandyson, & Lutter, 19th Tongs, over Jant Sonte, Quagette State Conference of the Les in To tre chose, qu'vne espèce de houppe, d'aigrette, ou de bouquet de plumes, Hie. 6.6.5 dont les casques des soldats estoient ornez pour l'ordinaire, comme nous ap-11.6 16. prenons des ordonnances militaires de l'Empereur Leon, qui leur donne ce in Tallie. bué vne origine Grecque, il est probable que les nouueaux Grecs l'emprun-Cedin. de térent des nations du Nord. Ce qui est d'autant plus vraysemblable, que offe. c. 17. les Anglois-Saxons, e'est à dire les anciens Alemans, appelloient cet orne-Gig. El ment de casque, qui est nommé par les Launs Apex, Helmes-tep, c'est à dite la soffe du Heaume, ainsi que nous lisons dans le Glossaire d'Ælfric. L'on Vegetal.3. donn cencore pour cette même raison le nom de Tufa à vne espéce d'éten-Bede I.z. dart, dont les Empereurs se servoient dans leurs armées, parce qu'il soûtenoit HII 1812. au dessus d'une pique vne 1816 de plumes, qui est un terme qui a passé de-leur sus parmi nous, & qui se voit exprimé dans une ancienne Chatte Françoi-gos de la comportee par Edoùard Bisse, en ses notes surs l'Ars Apilogie de Spelman. Dans EA tiffess la fuite du temps, les Empereurs, voulans donner des marques exterieures de in Not. ad leur pieté, firent mettre au deffus de ces diadémes vne eroix, au lieu de ces roffes, ou houppes. Phoeas est le premier qui paroîr de cette maniere dans

Grand 1. ses medailles, & 2 esté secondé par les autres Empereurs qui lui ont succedé. 

3. Com. Le P. Grerzer a donné toutes les empreintes des medailles, qui representent

certe croix au dessus des couronnes.

Ale ne doute pas que la couronne que l'Empereur Analudé entonys. ¿Closusi aux els beuves de Comful, n'unit el de la forme de rammajunes, cét judire des couronnes fermées. Les Auteurs se contenents de la decrite placification de de piercente. D'auteur lui donnent le nom de Argame, Comma Analia le lisnitation de presentation de la comma de Argame, Comma Analia le lisnitation de la comma que Cloust en sit prefent l'Egife de Rome: Argania le
mantant l'auteur le propier. Belandard la dome austi ce nome. Se gregorie de
mantant l'auteur papids. Floudard all dome austi ce nome. Se gregorie de
mantant l'auteur papids. Floudard all dome austi ce nome. Se gregorie de
mantant l'auteur papids. Floudard all dome austi ce nome. Se gregorie de
mantant l'auteur papids. Floudard all dome austi ce nome. Se gregorie de
mantant l'auteur papids de l'auteur papid le la comma de l'auteur papid le
re quaix de Conful, impassar ventre dissidente. Ce qui ne possibilité qui se l'auteur papid le
re consent l'auteur papid l'auteur papid le
re consent l'auteur papid l'auteur papid l'auteur papid le
re l'auteur papid l'aute

Sic igitur vadens redimitus tempora Regno,

Sammus spra preparam figuida etamini extent.

Nous ne voyons par quelle autre tindo portu autri donni la nom de Regeum
à la courone limpetiale, finon parce qu'elle ethoit la marque de la royanté
de de la founcariante. O bein parce qu'elle ethoit la marque de la royanté
de de la founcariante. O bein parce qu'antalte, qui femble le permeit lava
unit employ en ce fem, que nt out ex les Ecrusante Ecclisalitques out voutuit diffingare ce dadiem lemerial, de se couvonnes que prodoient fair les
cets, d'auce les couronnes de chandeles, ou de lampes, qui pendoient dans
ler giffies, a quiquelles ils donnest ordinairement le non de Corsus, ou de

La troisiéme sorte de couronne, dont les Rois de la premiere race ont vié, 7. 8. cst le Mortier, tel que les Grands Presidens du Parlement le portent à pré- M. Servin fent. Monfieut Bouterouë nous repréfente deux monnoyes de ces Rois auec A145-154cet affublement. Il est constant que nos Rois l'ont encore emprunté des Empereurs de Constantinople, qui en auoient vn semblable: ce que l'on recueil-le d'une vicille peinture à la Mosaique, qui se voit cen la ville de Rauenne, & que le docte Alaman a représentée en ses Observations sur l'Histoire cachée de Procope, où l'Empereur Iustinian paroît auec ce Mortier, qui et enuironné par le bas, à l'endroit du front, d'vn rang de perles, & par le haut d'vn pareil tang de perles. A l'endroit des oreilles pendent de châque coté de redeux lambeaux, aux bas desquels sont de grotses perles. Ces ornemens des couronnes sont appellez par les Latins Vitta, & par Achmes comma, & xenua- Achmes o тем то тацият . Ottanins Strada nous a donne l'empreinte d'une medaille on senda de Iustinian, qui a sut la teste cette espèce de diadéme, mais beaucoup plus p. 160. riche, n'ayant presque rien de commun aucc celui d'Alaman, que la forme. Quant à ce que le même Alaman estime que c'est celui qui est appellé par Codos de Codinus resmercia, & deminister, il s'est infailliblement mepris, dautant que cét Auteur n'a défigné par ces termes, que la couronne, ou le bonnet Impetial, dont la telte de lustinian est couverte en sa statué equestre, qu'il fit éle- Colin de uer deuant le Temple de fainte Sophie, ainsi que Tzetzes a remarqué. Cette espèce de diadéme a passé dans la seconde & dans la troisième race de nos in Compin Rois. M. Petau nous a repréfenté vne vieille peinture, qu'il dit auoit tirée d'un ancien MS, où Charlemagne est figuré auec le Mortier. Aux vitres de la fainte Chapelle de Paris, faint Louys y paroit auffi auec le même otne- ciaffei in ment. Et Chifflet éctit que dans les vieux tableaux, où les Comtes de Flan- Chiffet par dres & de Hainaut font représentez auec leurs Pairs, ils y patoissent auec le ris Note. Mottier. L'on tient même par vne traditiue que nos Rois, ayant abandonné de Flande. le Palais de Paris, pour en dreffet vn temple à la Iustice, communiquérent 1-70-Oo iii

O iii

en même temps leurs ornemens royaux à ceux qui y deuoient préfider, afin en même temps leurs ornement royaux a ceux que y ucusons, pieuum, aus que les jugements qui fortiroient de leurs bouches, euffent plus de poidés & d'autorité, & fuilent reçus des peuples, comme s'ils éloient émance de la bouche même du Prince. C'est donc à ces concessions qu'il faut rapport D'Orleans mission ter les Mortiers, les écarlattes, & les hermines des Chanceliers de Franmore des ce, & des Presidens du Parlement, dont les manteaux ou les epitoges sont Parlemente encore à present faits à l'anrique, estant troussez sur le bras gauche, & attachez La gable. à l'épaule auec vne agrasse d'or, tels que surent les manteaux de nos Rois, In Polis. comme j'ay obserue ailleurs. Le Mortier du Chancelier est de drap d'or, & Comman. 4 celuy des Presidens de veloux noir, à un bord dedrap d'or paren haut. Le France, nom de Mortier est donné à ce diadéme, parce qu'il est fait comme des mor-chista. Chicago, tiers, qui seruent à piler quelque chose, qui sont plus larges en haut

qu'en bas. La quatriéme forte de diadéme, ou plûtôt de couurechef, que j'obserue M. Breter, h 142 ast. dans les monnoyes de nos Rois, est en forme de chapeaupyramidal, qui finit en vne pointe, furmontée d'une groffe perle. En d'autres, le diadéme & le rang de perles se rencontrent sur le front, auec les lambeaux. Ce qui peur

faire préfumer qu'en ceux-cy, ce qui couure la teste est pour vn second ornement, ou pour la commodiré du Prince, qui desiroit auoir la teste couverte. Le bonnet Royal dont la teste de Theodahat Roy d'Italie est ornée dans vne de ses monnoyes de cuiure, a quelque rapport pour la forme à celui de nos Rois. On peut dire encore que ce chapeau pyramidal estoit l'asfublement de teste ordinaire de nos premiers Rois, estant fait à guise d'une Ombelle, pour se défendre du soleil, & de la pluye, tels que furent les chapeaux des detniers Empereurs de Constantinople, qu'ils appelloient exicha, parce qu'ils

Giff. 3. efficient fairs pour donner de l'ombre au vifage, & pour le garantir des artes de deut du folell, cette forte de chapeau est appellé Fmbellom dans vn ancien 1988. Giffaire Facher 1988. Gloffaire, Vmbellum, malhu: Car c'est ainsi que je restitue, au lieu de ces Anthology mots, libellum, oxideper, qui n'ont aucun fens: outre que ce mot d'Umbellum in Anthology. out is est mis sous le titre des Peaux, dont les Ombelles sont faites, qui se plient 748. Climitent. & s'ouvrent suivant les besoins qu'on en a, ainsi qu'ils sont décrits par Ari-

Aurea pellebant tepidos umbracula foles, Id. in 4. Claudian:

- Iem non umbracula gestant

Virginibus. Et ailleurs:

- Neu defensura calorem Aurea summoucant rapidos ombracula soles.

L'ombelle a cîté en viage chez les Empereurs de Conftantinople, comme j'ay avancé : de forte qu'il est incertain si nos Rois l'ont empruntée d'eux, ou les 444. l. s. Empereurs de nos Rois. Ce qui est plus probable. Car Niceras dit en termes ex-Tç. prés que cette forte de chap cau auoit esté emprunte des Barbares, c'est à dire des étrangers, par les Grecs: qui viller Bufaenier vi xopali meil side@, de as ogo

Alex Mez. hayar menuih azagas. Ie ne remarque pas qu'il en foit parlé auant la famille des Comnenes. Le même Niceras estant le premier qui en fasse mention, lorsqu'il raconte comme Andronique le Tyran fut forcé en apparence par les grands Seigneurs de la Cour de prendre la pourpre Imperiale. Car alors, dit cét Auteur, l'ayant porté sur le trône, ils tirerent de sa teste le chapeau pyramidal noir, & lui en mirent vn de pourpre, anne & me remusal gui mogamenti setar της καθαλής αφιλοιδίου, πυρούν αντώ πρειθώτη. Ce qui fijt voir que leschapeaux des Grecs de ces sécles-là estoient faits en pointe. C'est pourquoy il faut en-tendre Aeropolite de cette sorte de chapeau lorsqu'il dit, qu'il ac l'Ange Empercur ayant esté défait par les Bulgares, tous les ornemens & les habits Imperiaux vintent en leur puissance, entre lesquels estoit celuy auquel il donne

le nom de Huggiús. Tel fut encore le chapeau de Michel Paleologue Em-pereur, fils de l'Empereur Andronique le Vieil, qui vint pareillement au pou- as . uoir des Turcs, aprés qu'il eut efté deffait par cux: a flamant ganones, nonempin autijus τητα λίγα, η ταις του μαργάμου στισμές, ainfi qu'écrit Gregoras, dont les termes font voir que ces chapeaux effoient ornez de rangs de perles, & d'une pierre precieuse à la pointe d'enhaut. C'est la forme de ces chapeaux, qui paroilt dans les medailles de nos Rois de la premiere race , à la referue com qu'ul lieu de la pierre precieule, il n'y paroit qu'vne perle. Cantacuzene, qui Li, e ay, appelle ce chapeau (Ranhaub añha), en fait la même defeription, & dit qu'il i 4 e 17 elloit orné d'vne pierre precieuté à la pointe de la Pyramide, & dans le corps, de divers rangs de perles: c'est à l'endroir où il décrit le couronnement de Made diuers tangs de perfess c'elt al enteron ouis acettie e consonnement un mat-tilieu Cantacuren fon fili : ¿ "поли в тіўнет т заражду, дуде т масарацый у маружну, «««» ўзе тій ванайн». En ra autre endroit il appelle ce chapeau du nom de la pietre preciucie qui fe metifu la telle, acutie de celle qui eftoi til hateit, fur la pointe: є 'til ты макада, дійнь Nicephore Gregoriu décrit la matière, ougan, in. dont ces chapeaux estoient composez, lorsqu'il dit que sous les premiers Em- extreme percurs, les Seigneurs, qui estoiene auancez en âge , se trouuoiene à la Cour auec des chapeaux qui auoient la figure d'une Pyramide, qui estoient couuerts de foye, fuiuant la dignité d'un chacun : Thi The regréses Baonties 160 ris ili gein wollowing is not bandier geidne redinfers , megaliles ili extones wine, one was to colonem, of in makeyor endry a finne, nexultaning. C'est ce tafferas ou ce veloux, que le même Gregoras dir avoir esté tour par- anno.Les seme de perles, d'où Codin dit que le Sciade, ou l'ombelle des Empereurs, estoir o Aspuly payer, tout de perles. Celuy de l'Empereur différoit des Sciades des autres grands Seigneurs de la Cour, premierement par cette grande pierre precieuse, qui estoit au sommet : en second lieu par la couleur, qui estoit de xin Se si me conixer, excepté au nœud, c'est à dire au sommet, & en la couleur de pourpre : Car ceux des Despotes & des Sebastocrators estoient d'une couleur mellee d'or & de pourpre, squeudenne. C'est delà qu'on doit tirer l'explica- 14 m. 14 tion de la description que Gregoras fair du chapeau Pyramidal, qu'Andronique Paleologue le Vieil accorda à Muzalon grand Logothete : écriuant qu'il luy permit de porter vn couurechef ( califus fatelte couuert d'vn tafferas, ou veloux de couleur mellée d'or & de pourpre dans le corps du chapeau, ne differant de ceux des enfans & des parens de l'Empereut, qu'aux parties bords, qui estoient fans aurun ornement : où ceux des parens de l'Empereur estoient ornez de clouds, ou de petits cercles d'or. Mais il importe de rapportet les termes de cet Auteur, parce qu'ils ne sont pas faciles à estre entendus: li il de g muse men raben egen efeurero pieros Al mitas re bueces mires meadapoten alimus, nadorigas ofpas Ad uspadas nevenentis nenadoministe situates. one er also, g week op Normallt and entransia your or with mounted filters they is more noticed from talking of the Bandels (Alter, in the time, g τω καλίω έπτρακαι ώρα κακλόποις πεπικολμαίαν χευσακίσε, αλλά λάσε πελώς. Le ne doute pas que Gregoras par ces termes de έπτρακώα κάλει ή ε χέπο, n'ait entendu le bord du chapeau, & cette partie du Sciade, qui est appellée air par Codin, qu'il dit auoit esté diversifiée de petits clouds d'or, ce qu'il a exprime par le mot de genena Guenos, c'eft à dire auroclanatus. Car ce que Gregoras appelle petits cercles, est appellé par Codin petits clouds, qui estoient disposez de telle sorte, qu'ils formoient le nom de celuy qui le pottoit. Les vieilles peintutes, & les vignettes qui font aux impressions des Historiens Byzantins du Louure, representent la forme de ces Sciades, qui ne differe qu'au bord d'auec ceux de nos Rois de la premiere race, où il ne pa-roift pas: ce bord faifant vne espèce de bec. Ce qui me fait ctoire que le sait. Res chapeau que Charles V. Roy de France auoit sur la teste, lorsqu'il alla au f. 10).

Spieil ?.

.2

Ttt. 155.

deuant de l'Empereur Charles IV. qui venoit à Paris, estoit de la même forde Charie me, que les Sciades des Empeteurs de Constantinople : comme on peut re-7.64 cueillit des termes de l'Auteur, qui a écrit l'Histoire de cette entreueue, Et anoit sur sa teste un chapean à bec, de la guise ancienne, brodé & connert de I Empereur perles tres -richement. Cat les Sciades effoient faits & ornez de cette maniere. 16.17. Enfin le dernier affublement de teste, que j'ay obserué dans les monnoyes M Romer. des Rois de France de la premiere race, est l'aumuce: c'est ainsi que s'appelle #. 103- 396. M. 4-6-15ce que M. Bouterouë nomme chapeton, les aumuces ne se portoient pas com-A164.M. 10-7-170. me à present, sur le bras , elles servoient à couurir la reste , & n'estoient pas particulieres aux Chanoines, mais tous les hommes les portoient indifferem-ment. La Chronique de Flandres nous apprend que le chapeau se mettoit sur l'aumuce, lorsqu'elle parle de Charles V. qui alla au deuant de l'Empereur M. I. M. Garifm. Maffelrenfo Charles I V. qui venoit en France: Or iffirent ils hors de Paris, & encontra le Roy l'Empereur son oucle affez prés de la Chapelle, entre S. Denys & Paris, à leur af-Mas. A. 1+41. semblée, l'Empereur ofta aumusse & chaperon tout jus : & le Roy ofta son chapel tant seulement. Le Continuateut de Nangis dit que l'Empereur ofta sa barrete & son L'a Lium chapperen co suffi le Rey. De forte qu'vne Barrete qui est le Birretto des Italiens, etc. 16.

10. 10 de la même chose que l'aumuce. Nos Rois mêmes metroient l'aumuce, auant que de mettre la Coutonne, ce que nous apprenons du Compte d'Estienne de Gli. Wind. la Fontaine Argentier du Roy, de l'an 1351, que m'a communiqué M. d'Herou-Les is al qui au Chapitre de l'Orfauerie met ces mots, pp. groffes perles rondes baillées Ang. à Guillaume de Vaudetar, pour mettre en l'aumuce qui foutint la Couronne du Roy, MemAng-

Cine de Cette fort de vérenceu.

Manage de Cette fort de Montage de peter Dans levre de Manage de Cette fort de Cette fort de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis Le Denomaire de Cette fort de Louis de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis Le Cette fort de Cette fort de Louis Le Cette fort de Cette fo

à la Fefte de l'Effaille. C'est ainsi que ces aumuces sont representées dans les

Monnoyes, dont je viens de parler, auec des perles. Ie referue à traiter ail-

qui lui batecient jufques aux telons , & pardefine d'un grand basadrier, qui remois jufques aux pieds, fectourants in telle d'un militoriement de foye, fint-equel il metroni fa Couronne. Voiey les termes de ces Annales, qui demandeur res telezion come particuliere; corbast Res de Italià e Todismo relieue, sur le consequence de la companie del la companie de la companie del la companie de la

19. ria spisma arbitrishatur. Odaniius Strada nous a donne deux monnoyes, I'rne de Charles le Chause, Fastre de Charles le Gras , Empereurs, qui ont quelspis, in I., que rapport suce cette defeription i où il elt à temarquer que la Couronne ou 
zampin. le Diademe fe metrois paciefissi le bonnet. C'elt sindi que les Empereurs 
Grecs en vísient, comme on peur recueillir de Seylitzes, qui donne au Roy 
de Bulgarie (qui pororici la qualité de Baswâs, ou d'Empereur, aufit bien que 
de Bulgarie (qui pororici la qualité de Baswâs, ou d'Empereur, aufit bien que

\*\*Empéreux de Conflantinople, & auxi les mêmes onteniens) vine Couronie

\*\*Auxi d'ex que ven titrat d'écatiles, evisuur de specie, 

\*\*Les Medailles ou Monnoyes des Empereurs des fiecles voilins du temps de

Chatra les Chaunce experientem leurs Diademes composite avin desblie rang

Chatra les Chaunce experientem leurs Diademes composite avin desblie rang

Couronne d'or madif, il ce n'ett que ces perles & ces pietretie in syent ché

chalifies dans l'ex, ce qu'il el malaifé de d'illipseux, les figures des Empereuxs

chans

estans de toute leur hauteur, & pat consequent les traits n'y paroissans presque point. Anne Comnene en son Alexiade nous a donné la description du Diademe Imperial, qui n'est pas beaucoup differente de celuy de Charles le Chau- L. s. 46x. ue, éctiuant qu'il eftoit fait comme la moitié d'une sphere arrondie, qui en. P. 18. uironnoit la teste de tous côtez, qu'il estoit parsemé de perses & pierreries, les vnes releuces & en bosse, les autres ensermées dans la broderie, & qu'aux côtez pendoient des lambeaux de perles. Voicy ses termes : w Ale 22 Ba-bégaren, parsent de pierreries : & Luithprand, parlant de la Couronne de disse l'un l'Empereux Conrad, gemmis pretississem son solum ornatum, sed etiam grana. Luis, l. 14m. Telestoit le Diademe, dont Romain Diogene Empereux se trouue anois de se conse la teste chargée, au counercle d'yuoire d'vn liure d'Enangiles dans Chifflet. Lest tepal, Mais dans la description qu'Anne Comnene a faite du Diadéme Imperial, il 410. n'est point parlé du cercle d'or. I'ay veû vne monnoye d'ot de l'Empereut Alexis son pere, qui a appattenu à M. Charron Auditeut en la Chambre des Comptes de Paris, & qui est à present dans le cabinet de Medailles du Roy, qui est concaue ou conuexe, & par consequent de l'espece de celles, qui sont appellées naixes, dans une Nouelle de Iuftinian, où Alexis est represente auec Nov. 101-6. vne Couronne, ou vn Diadéme tout fermé , duquel pendent de châque cô- 1,5,4, té deux lambeaux : mais comme la figure est entiere, & par consequent petite, on n'y peut pas diftinguer lestraits du Diadéme. Il est vetu d'une longue robe ouverte à l'endroit de la droite, de laquelle il tient vn Naging, tel que je l'ay décrit dans le Recueil des titres pour l'Histoire de Constantinople, tenant de la gauche vn monde croifé. & pour inscription il y a ces caracteres au côté droit de la figure , A A E Z I Q. A E C II O T. à l'autre teuers est vn Christ assis sur vn throne, auec ces caracteres au dessus de la teste I C. H S. & à l'entour, X. KEPO. NO. Manuel Comnene, petit fils d'Alexis, est reprefenté dans une autre monnoye d'or, auec les mêmes figures, excepté que pout inscription du costé de Manuel, il y a ces caractetes, M A NVIA ΔECΠΟΤ.ΤΩ Aprel 10, A ΠΟΡ ΦυΡΟΓ. Cette monnoye de Manuel est appellée Mannelains, ou Ma- Poter in malatas, dans vn traite fait entre les Venitiens & Theodore Lafcaris Empereur, Ganal. & Maniar, dans Arnoul de Lubec. Mais on ne peut pas y diftinguer non plus Arnol. Lis. les traits du Diadéme. De force que le doute reste tousjouts, sçauoit si les Dia. 1. 1. 631. démes des derniers Empereurs auoient des cercles & des couronnes d'or , ou le les cercles qui paroiflent dans quelques figures que nous avons d'eux, efficient l'aire que la brodetie comme en celle de l'Empereux Michel Paleologue, qui realeux de tout à Confiantinople dans l'Egilié de N. D. Unenommée Tales vauceles riune de traine de de la femme & de fon fils, dont nous auons les figures tirées fur les oit de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de la femme & de fon fils, dont nous auons les figures tirées fur les oit de l'aire ginaux dans l'Histoire de Geoffroy de Villehardouin de l'edition de Lyon. Le Trouge Diadéme de Michel y est fait en forme de bonner, qui excede la rondeut de la tefte, & est vn peu plus large au haut, au bas est vn cercle à l'endroit du

de ce Diadéme pendent deux lambeaux de perles. Il ne faut pas douter que les autres Empereurs d'Occident qui ont succedé aux Empereurs François, n'ayent continué de porter le même Diadéme que Charles le Chaune, & d'autant plus qu'Adam de Breme écrit qu'ils onttous- 448 am jours affecté d'imitet les Grecs dans leurs habits & dans leurs ornemens Im- 6-145periaux. Suger dit que celuy de l'Empereur Lothaite effoit composé d'une Lad. F.L. Partie II.

front garny de pierreries, duquel partent deux autres de même façon, qui prenent du front, & finissent au derriere de la teste, s'essargissans en haut, & faisans la figure de la mitre de la eouvonne des Empereurs d'Occident, dont je feray aussis la description. Entre oes deux cercles est vn gros diamant, & au sommet du bonnet vne autre pierre precieuse enuitonnée de petles : à châque côté

mitre, & emironné par le haut d'un excele d'or en guité de calque : Capiti s'apra-Frigium, resuntante inperiale, infer glade circa des met criticataum, injustique. Prigium, resuntante inperiale, infer glade d'un calque de Disadene, De force que cecercie d'or, qui donnoit il forme d'un calque de Disadene, Proposition de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de Finance, posturat de l'antique mentre de l'Emircue a applicat est partie de Finance, ce dificous; Le Legue acettrar les famentals mit Disadene en fine dels que della fad von flore plaine de pierres précisée en applicat est ment en fament de della fad von flore plaine de pierres précisée en figue floire, seu ficureur site della fad von flore plaine de pierres précisée en figue floire de la forme della figure dec Disadene, quos qu'elle rematque la différence de la Couronne l'applicat d'auce celle de Rost, qu'el et au la expirisée par Arnoul de ronne l'applicat d'auce celle de Rost, qu'elle en la ceptime par Arnoul de ronne l'applicat d'auce celle de Rost, qu'elle en la ceptime par Arnoul de ronne l'applicat d'auce celle de Rost, qu'elle en la ceptime par Arnoul de parties de l'acette de l'acette de l'acette de la comment la for-

Anfau. Cerce defension est desclosures, or exprimant pai neterment la forme a la liquir de ce Diadem, quoy qu'elle renangue la difference de la Counome l'abrestite de la companie de la companie de la companie de la Counome Imperitale d'auce celle des Rois , qui est aust exprime par Arnoul de Labes, la fluit Empereur , Romanterna Angalia, ceituant qu'en cerce céremonte la famtion qui entre de la companie de la companie de la companie celle de la companie de la

Constant à l'endorie du front, ayant en cette ousetture va surte cercle der, 
ce su hut dequel et vue creix. L'Auteur du Certemoial Romain, qui fin 
t 10-03, Secretaire du Pape Pie II décint sain étrette Coutonne de la Empereur d'Ocdichter. Differ frome Corea simpestule sé duis ; sons se de fis fistures quandum 
bakes in medam for Esfiquels mitre, homilieren tume, major spertem. C'missascatain : elleque qui sa sperime à fronte, a me da me C (missiralem dams helet 
per 196m apressum auteum ia cajus fineminate crea paralae mina. Puici 130-inte, op-peanin mois imperitable coream bia ast tru la crimasali videnta; de 
ce de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate prime 
ce de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate primer cestat finant.

Chillière non a denné la ligue de la Coutonne qu'édipoint d'IR Noy de Ca
11.

Alliet, qui pie titu el Euperocci Elegano, port, cepi di accordone de Apinonde VI. Key de C., sanda di lite, qui pie titure de Durpocci Elegano, port, cepi dia motor tire d'un monte de la Couronne qu'un ancienne medaille du Key Abgure donne à ce Pinue dans les Commonaire Hildrichese de M. de. S. Amara, reft pas suffi beaucoup differente du Diademe Imperial, fano qu'il l'espectori comme les mitres de no le Couronne les mitres de no les couronnes de no les couronnes de no les couronnes de notation de no les couronnes de notation d

Dans la residiem esse de non Rois jen obsérues qu'vue mémne forte de Coutonne den leurs monnerse, «Cou leur leur sua, l'apost va nerche d'es q. entiché de la chief de pierceire, «Cebaulië de fleurs de le p., à laspelle es Ectivatus Byrande de la chief de la company de la comp

Le. affer mal figurées. Les monnoyes de Philippes le Bel , & des Rois, qui luy 16-10 ne fiscecde, ont la figure de ces Pinicas aux certre deme Coutonne. QuelLibration de la commenta à la porte ferde de la commenta à la porte ferde de la commenta à la porte ferde de la commenta de del commenta de la commenta del commenta de la commenta del la commenta de la co

Comp. 1, 5. ces vers de Corippus:

--- Medias inter super omnia gentes Regna micat, claro tantum uni subdita culo.

Quoy que cette opinion air quelque fondement, neantmoins nous lifons qu'à come de l'entrée de Louys X II. dans Paris l'an 1498. le Grand Escuyer porta son Heanme & symbre fur lequel y auoit une conronne de fines pierres precieufes , & an deffus du Heaume, au milien de ladite couronne, y ausis une fleur de lys d'or, comme Empereur. Ce sont les termes du Cerémonial de France, qui semblent marquer que cette couronne estoit fermée ayant au sommet une fleut de lys. Et aux joustes que le firent à l'occasion de cette entrée, nous lisons encote dans le même Cerémonial, qu'il y fut plamé un lys au milieu des Liffes, en la grande rue S. Autoime, duquel foresiens fix fleurons, & an deffus d'icenx un fion vert, an hans duquel effait posé un efcu de France , à trois Fleurs de lys d'or , richement bordé sont antour d'un collier de l'ordre de S. Michel , semé de coquilles , & par deffus ledit efen effois une riche couronne symbree en forme d' Empereur. Il faut neantmoins demeurer d'ac. Paul.Peta cord que dans les monnoves de ce Prince la couronne n'est qu'vn cercle rehausse de Fleurs de lys, comme en la monnoye d'ot, qu'il sit battre au sujet du Pape Iules II. qui a pour inscription, du côté de la figure du Roy, 1400. FRANC. REGNI NEAP. R. & de l'autre, où est vn escu de France coutonné, PERDAM BABILONIS NOMEN. Le même Roy dans les testons qu'il fit forger à Milan est representé aucc vn bonnet retroussé, & vne couronne de Fleurs de lys sur le tettoussis. François I. est pareillement figuré dans quelques testons auec ce méme bonnet : mais il y a cette disference, que la cou-tonne de Fleuts de lys est au dessus du retroussis. Il paroit encore en quelquesvns auec vne couronne entremellée de fleurs de lys & de rayons. Et enfin il est representé en d'autres auce vne couronne rehaussée de fleurs de lys & de fleu-

rons, & fermée pat en haut, ce qui a esté continué par ses successeurs Il est constant que les Rois n'ont porré la coutonne fermée, que dans les derniers siècles : ce qui a donné sujer à l'Aureur de l'ancienne Chronique de Flandtes de dite, qu'entre les couronnes des Rois, celle de l'Empereur et seulecouuette par dessus. Mais je ne sçay si l'on doit ajoûtet créance à ceux qui ont éctit que François I. ptit la coutonne fermée pour contrecarrer Charles V. cat j'estimerois plûtôt que ce qu'il en fit, fut patce qu'il s'apperçût que les Rois d'Angleterre, qui lui estoient inferieurs en dignité, la pottoient de la forte, il y auoit long-temps. En effet, non feulement toutes les monnoyes d'or & d'argent de Henty VIII. le représententauec la couronne fermée, mais mêmes dans celles de Henry V I. & de Henry V I I. elle est figurée de la même maniere. Le crois que cette contonne est celle de S. Edouard le Confesseur, dont les Rois d'Angleterre sont coutonnez au jour de leut Sacre , laquelle couronne eft archée en croix , ce sont les termes de Froissare, lots- Frif 4 qu'il taconte les cerémonies du couronnement de Henry IV. dit de Lancastte, en l'an 1399, neantmoins cét Henry, ou du moins Henry V. son successeur, fe trouue auec vne coutonne de fleurs de lys, non fermée, dans vne monnoye d'argent frappée à Calais, qui represente d'vn côté la face entiete, & le bust de ce Prince, auec de grands cheueux, & la couronne, telle que je viens de la décrire, auec ces mots à l'entour, HENRI'. DI'. GRA'. REX. ANGL'. s. FRANC. En l'autre reuers est une croix, qui entreprend toute la monnoye auec vne donble infeription, la premiere, POSVI. DEVM. ADIVTO-REM. MEVM. l'autre, VILLA. CALESTE. celles d'Edouard III. fontfemblables.

Il se peut faire encore que François I. prit la coutonne fermée, pour se distinguer des Princes non fouuerains, des Ducs & des Comtes, qui auoient aussi le droit de potter la couronne, & qui la faisoient empreindre dans leurs monnoyes. Le scauant Selden en ses tirres d'honneur a auancé que cetre espéce de coutonne est d'une inuention nouvelle, & qu'en l'an 1200. les Ducs & Time les Comtes n'en auojent point. Ce qu'il prouve par vn passage de l'Histoire de Geoffroy de Ville-Hardouin, qui fait parlet ainfi le Duc de Venife aux deputez du Marquis de Montferrat, des Comtes de Flandres, de Blois, de S. . . . Partie II.

26.

27. 28.

22

ţo.

35.

Paul, de Brienne, & autres: Bien anons quenu que vostre Seignors sons li plus bauts homes, que seient saus couronne. Ce discours semble estre formel, pour induire que le Marquis de Montferrat & les autres Comtes ne portoient pas alors de couronnes. En effet, la couronne n'appartient qu'aux Rois; d'où R. Salomen vient, fuiuant la marque d'vn Rabin, quele Roy Affuerus ayant commandé Interiori. qu'on reuesit Mardochée du manteau Royal, & qu'on leffemonter fur le che-

qu'on reuette natuousce una Royal, il ne parla point de la couronne, quoy qu'Aman l'eût propofée. Le trouue neantmoins que les Dues, mémes en France, oni porté couronne bien auparauant ce temps-là. Car nos Annales écriuent que Charles le Chause Annel. Pe au retour de Rome vint à Pauie, où il tint ses Erars, & qu'aprés avoir éta-Bernis A. bly Boson frere de sa femme, Duc de ces Prouinces, & l'auoir couronné d'y-Con. di- ne conronne Ducale, il vint en France: Romam exiens, Papiam venis, vbi dmen. e. p. placitum fuum babuit, & Bofone oxoris fue fratre Duce ipfins terra conflitute, &

CORONA DVCALI ornato, & collegis ejus in codem regno relittu, -ad Mo-Honel p. masterium S. Dienysii peruenit. Nous lifons memes qu'au temps de Geoffroy de Ville-Hardouin les couronnes des Ducs estoient aussi en vsage. Car Roger de Houeden raconte que Iean Comte de Mortain ayant appris en France la mort de Richard I. Roy d'Angleterre son frere, il se mit en chemin pour aller recueillir la couronne, & que paffant par Rouën, en vne feste de S. Mate, Accinctus est gladie Ducatus Normannia, in Matrici Ecclesia, per manum Walteri Ro-B- fr en

luit des tomagenfis Archiepifcopi : & predicina Archiepifcopus posnis in capite Ducis cin-C.4. Paton C V L V M A V R I V M habentem in (ummitate per circuitum Rofas aureas. M. Bellv nous a donné les cerémonies, qui s'observoient à la benediction des Ducs d'Aquicaine, qu'il a tirées d'vn M.S. de l'Eglife de S. Estienne de Limoges, auec ce titre, Orde ad benedicendum Ducem Aquitania, où font ces mots, qui justifient que ces Ducs receuoient la couronne : Post hac imponit Episcopus capiti Ducii CIRCVLVM AVREVM, cum oratione iffa, de. Mais il eft incertain

fi ce Cerémonial a esté fait pour les anciens Ducs de Guienne, ou pour ceux de la Maifon d'Angleterre.

Ie ne doute pas que les Ducs & les Comtes de nôtre France n'ayent paru auec leurs couronnes dans les occasions de cerémonies, & particulierement dans les Cours plenieres, ou solennelles, de nos Rois: du moins il est constant qu'à leurs Sacres les Dues & les Comtes, qui auoient la qualiré de Pairs de France, ou ceux qui les ont représentez, s'y sont trouvez auec la couronne fur la teste. Le Cerémonial François dit qu'au Sacre de Charles VIII. les comm. Pr. Pairs feculiers y effoient vestus de manteaux, ou seques de Pairie, rennerfel fur les épaules, comme un epitoge, ou chappe de Dolleur, & fourrel d'hermi-

nes, ayans fur leurs teffes des cercles d'or, les Ducs à deux fleurous, & les Comtes P. 150. 407. tous simples. Il fait la même remarque, lorsqu'il traite des Sacres des Rois Henry IV. & Louys XIII. Mais ce qui me confirme dans la créance que les Ducs & les Comtes se trouvoient auec la couronne sur la teste dans les grandes folennitez, est que dans la recherche des biens & des meubles du Comte d'Eu Connétable de France, qui fur faite aprés qu'il eut esté décapité, on fit la description de toute sa vaisselle, des conrennes, des chappeanx, des anneanx; des pierreries, des joyaux, & d'autres biens, comme on voit dans les inuentaires

faits le dernier de Feurier l'an 1350. & le 18. de Mars l'an 1353, qui sont en la Chambre des Comptes de Paris. Car il est probable que ces couronnes étoient des cercles d'or, qui appartenoient à ce Connétable en qualité de Com-te. Il femble même que non feulement les Ducs & les Comtes auoient le privilege d'en porter, mais encore les simples Gentilshommes. Ce qui le pourroit faire préfumer est, que parmi vn grand nombre de seaux, que j'ay veus attachez à des lettres originales qui m'ont esté communiquées par Monsieur d'Herouual, il s'en rencontre plusieurs qui représentent les armoiries des Gen-tilshommes qui n'auoient aucune dignité de Duc ou de Comte, auec le casque couronne d'vne touronne Ducale, de laquelle fort vn cimier. Ce que

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

j'ay remat qué particulietement aux feaux de Louys Vicomte de Thouars. attachez à des lettres de l'an 1140. d'Aymar Sire d'Archiac de 1141, de Ican de Cotbeton Viguiet Cheualiet Capitaine de Pierraguers de 1349. de Ican d'Ogiet de Montaut Site de S. Front de 1349. d'Arnaud d'Espagne Cheua-lier Seigneur de Montespan Senéchal de Perigord de 1351. de lean de Chauuignet Seigneur de Blot Escuyer de 1180, de Ican de Saqueuille Cheualiet Sire de Blaru de 1380, de Raymond Sire d'Aubeterre Cheualier de 1395, de Guichard Dauphin Cheualier Conseiller & Grand Maitre d'Hôtel du Roy de 1411. & enfin de Renaut du Chastelet Conseiller & Chambellan der Roy, Bailly de Sens de 1479. Ce qui fett à justifier que c'est sans raison que quelques Gentilshommes ont crû auoir droit de porter la couronne fur leurs atmes, parce qu'ils les ont veues empreintes & figurées dans les tombeaux de leurs ancetres ; ce que j'ay ouy autrefois remarquer au fujet de la Maifon de Halluin originaire de Flandres: dautant que ces couronnes efforent alors vsurpées indifféremment pat les Gentilshommes, qui n'auoient aucune dignité qui leut en donnât le privilege, & ce pat vn abus de ces fiécles-là, qui a passe jusques à nous, où la plupart de la Noblesse s'est arrogée des titres imaginaires de Comtes & de Marquis, & des couronnes fut leurs armes. fans autre droit que celui que la licence des minoritez de nos Princes leur a fouffert.

Il est probable que Charles le Chaune a esté le premiet de nos Rois, qui a accordé la couronne aux Ducs: & mêmes j'ofe auancer que comme il fe conforma aux coûtumes des Empereurs Grees, dont il prit les habits & les ornemens, il fuiuit auffi en cela leur exemple. Dautant que les Empereurs d'Orient accordoient ordinairement la couronne aux Cesars, & aux principales dignitez de l'Empire, ce qui a eu lieu auant le grand Constantin: cat Conffan.ins Chlorus, son pete, n'estant reuétu que du titre de Nobilissimus Cafar. paroît auec la couronne de rayons, dans vne medaille de cuiure, qui a pout infeription CONSTANTIVS NOB. C. & à l'autre teuets, VIRTUS AV CO. Le jeune Licinius paroit auec la même couronne & le même titre dans vne autte medaille, aussi de cujure, Lt CINIVS. IVN. NOB. C. l'autte reuers ayant pout inscription ces mots, VIRTVS EXERCIT. L'on voit pareillement les figures de Criffus, & de Conflantius enfans de Constantin, qui estoient reué- ». ngutes de Cermen dignité auec le diadéme de perles, dans leuts medailles, 6mg./.t. dont les empteintes ont esté données pat Baronius, Gretzer, & S. Amant. 6.60-c. l. Ce qui est encore confirmé par la plupart des Aureurs Byzantins, qui act militaire ribuent aux Cessas, non leulement la robe de drap d'or, & d'écarlar de la cessa et la comme Zorime. La Chronique Alexan-ces, des estates de la Chronique Alexan-ces, dans et la Chronique Alexan-ces et la Chronique Alex drine, & Constantin Manasses, mais encote la couronne. Zonatas en la vie 4.10. de Marcian : awirnen Kaienen sifen James une auri. Manastes parlant du mé Cont. Ma. me Iulian: ned in les

Ινλιαιό Ν Κιώπιβ Θ΄ εκόσμιση φυρώφ. Et au fujet de Tibete designé Cefat j & adopté par Iustin :

word niệt vũ vũ Konaylt gunsonia niệu.

Thoophane, is, agi se là Dial Dister, teatorest que Conflantin Coptony-Thompson es ecoted à Chrishpille & A Nicephore les mfains, qu'il moist creez Cefan, relimente control à Chrishpille & A Nicephore les mfains, qu'il moist creez Cefan, relimente control de control

re alie, il voulut que l'vn & l'autre fuffiran nommer dans le proclamazion publiques, de qu'il sportaffica li coutone dans les jours i ofennels, mais beaucoup difference de celle de l'Empereur pour la richelic. Car comme le diadem la linguisti alleit tore synferie de pierreires, de qu'il elbit coutonit proposition de la lieu particular de pierreires que par internation de la lieu particular de la lieu particular de pierreires que par induant, qui de la coutonne de Schollectorre en la lie d'Acus l'Ange, cian se faire dans la deferipcion. Mais Nicephore Gregorsa nous a donné celle des Cefers, selfqu'il « coutonne de Schollectorre en la lie d'Acus l'Ange, cian de la dede, la villa de la comme de schollectorre en la lie d'Acus l'Ange, cian acus qu'il « coutonne de Schollectorre en la lie d'Acus l'Ange, cian avaged Michel Paleologue aucit donné certe diquité, après que ce Scippeur eu celleut Confluence ple aux l'acques, acreanne qu'il voolie qu'il machie par tour la lei l'indiple aux l'acques, acreanne qu'il voolie qu'il machie par tour la lei l'indi-

Canaccucien qui investa cette force de couronne en fauvet de Manuel Lée de Ieun Aten, fercer de la forma, fefque-la promit à la diguire de Sebatiociento, leur synta accordé de porter des commons entichés de neuquels de series, leur synta accordé de porter des commons entichés de neuquels de la common de series, fercer de la composition de la common del la common de la common del la common del la common de la common de la common de la common de la common del la common de la common de la common del la common

Now is previous from tradege pages descage (pages) de l'Embe, qui de stojan. Que s'il réchto que gendre de l'Empereux, ou foncomin, cette conmande le comment de l'empereux de l'empereux de l'empereux de de l'empereux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de de l'empereux que de l'empereux de l'empereux de l'empereux de de l'empereux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de prépareux que de l'empereux de l'empereux de l'empereux de prépareux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de prépareux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de prépareux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de l'empereux de prépareux de l'empereux de

ω περαλίε το χάλομμα πεώσμεται μαγχάνοις.

Let derniert Auteurs Byzantins parlans des couronnes de ces dignitez de l'Enpire. Se feruenc ordinairement du mot de 1960-9°: comme su contraire, les figuille 4.1. parlent des couronnes des Empercuss, de celui de 1961, 200 comme on peutre cueillir de Costionas de d'Actionez, en les Onirocticiques : Mais Anne Commen n'obletrue pas ces définitions.

C'atlé eincor à l'exemple des Princas & des dignites de Confinatinople que les Dusphins, fisi aince denne Rois, portent de femblables couronnes, ayant remarqué dans le Cerémonial de França, qu'à l'enterrement de François print.

Dusphin de Virmonis, fisi able de François le Pléngie de ce Prince apresent par et de l'autorité d'un le basset de voltes transify one aussance des plus eniment que etile d'une Duse, temmé dig préprie à l'autorité na supanne, d'aprette far de l'autorité d'entre d'une de l'autorité d'entre d'une de l'autorité d'entre d'une d'une

ou branchons en croix, auec vne fleur de Jys au fommer, n'ayant pas mis Paphad. I. plus de cercles, parce que è sumero talisma abfatam disdemari dignises actedir, in aini qu'écrit M. Pafchal, celles des Roisen ayant vn plus grand nombre.

\*



DE LA COMMUNICATION DES ARMOIRIES des familles, ou d'une partie , accordée par les Princes à diuerses personnes, par forme de privilege ou de recompense.

# DISSERTATION

L'Est encore vne espéce d'adoption d'honneur, que les Princes & les Rois ont pratiquée, lorsqu'ils ont communiqué leurs armes à divers Gentils-hommes de leurs fujers, ou étrangers. Car comme les armes font les veritables marques d'une famille, ceux qui en sont ains honnorez, semblent de-uoir participer à ses prerogatives. Ce sont des moyens qu'ils ont choisis pour tecompenser les services de ceux qu'ils vouloient gratifier, & aussi pour les attacher plus fortement à l'auenir & leur posterite à leur seruice. Cette ettribution de partie d'Armoiries, suivant Guy Coquille en l'Histoire de Niuernois, se fait auec diminution notable par changement de conleurs, on diminution de nombre des pieces qui font és armes des bienfailleurs, en forte qu'on peut connoiftre qu'ils

ne sent pas du lignage, mais qu'ils tiennent par bienfaits. Les Princes ont encore accorde souvent ce privilege pour vne marque de protection. Can't van côte performes qui on et fle gratifiées des armes de protection. Can't van côte performes qui on et fle gratifiées des armes de protection et vine obligation participal fleriur, par le fouuenir del l'onneur qu'elles ontrecue de luy, et de maintenir la digniré de celuy dont ils \*0\* potent les armes. \*\*\*Lessas 3/s/as\*\*, depuis Pape Pie II. éctionat à Adam de Moulins Secrétaire de Nord Angleterre, en faueur du Secretaire de l'Empereur , qui desiroit auoir le prinilege du même Roy de porter ses armes , percia lya uoti reprefente les merites de la personne, pour laquelle il sen-ploioti, tient ce discours: Hominom depulsimum pramanekis, qui Dinissa regia nam minha homeira prassant, admi ps. sibil nissa decue praeces. Sci. enn. etc. res illis committi debeti, qui tueri earum honoristentium possim. D'autre pare le Prince fe troue engage en la procección de celuy auquel il a communique fes armes, l'ayant reconnu par là pour vne personne qui luy est acquise, & qui participe en quelque façon aux prerogatiues de fa famille, dont il est obligé de conferner l'honneur.

Ce priuilege de porter les armes ou vne partie des armes du Prince, a esté

de tout temps estimé tres-particulier, n'ayant esté conferé qu'à ceux qui auoient de tout temps enime tres particulier, in syant erc context qui acteur qui autori qui autori qui autori qui autori con de beaucoup merit de l'Estar, & qui ui un soione trendu de fignalez fernices. Ce qui venfie la maxime des Politiques , qui tiennent que les Princes ont fouuent des moyens innocres pour recompenfier, non feulement les hommes de merite, mais tenore leurs fauoris, fans apporter vn notable deriment à leurs finances, qui font les nerfs & le fondement des Estas : par ce qu'efficier. Aiuement l'honneur qui est l'vnique aiguillon de la vettu, & non la valeur des choses, donne le prix aux recompenses. Les couronnes de laurier, & d'autres plantes estoient trop peu de chose à l'égard des belles actions qu'elles combloient de gloire, si vne fin plus honorable ne leur eust donné quelque telief. Il n'y avoit rien de plus aise que ces surnoms que le Senat donnoit à ces grands Chefs, qui s'estoient signalez dans les combats, & qui auoient subjugué les prouinces. Cependant il ne se pouuoir trouuer vne plus digne recompense de leur courage, qu'en les faisant connoître à la posterité par l'imposition d'vn nom, qui comprenoit en peu de lettres, leur eloge & leurs beaux faits d'armes, & expliquoit la grandeur & l'excellence de leurs victoires: Qui

une cognomine declarabatur non modé quis esses, sed qualis esses, dit Ciccron. Ie mets au rang de ces recompenies, faciles en apparence, mais glorieuses

en effet, les privileges que les Princes ont concedez à leurs sujets, ou autres Seigneurs étrangers qui auoient bien merité de leurs Etats, de porter leurs armes, ou vnc partie parmi celles de leurs familles. Aussi ils n'en ont vse qu'enuers les perfonnes de consideration, & qui leur auoienr rendu des services fignalez, laquelle forre de recompense se trouve avoir esté pratiquée par les Empereurs, les Rois, les Dues, & autres Princes Sounerains, comme je vay

justifier par des exemples tirez de l'Histoire.

Er pour commencer par les Empereurs d'Occident, je remarque qu'ils en ont vie plus que tous les autres. Othon I. du nom voulur que Louys & Pierre Del Fonte Italiens portaffent au chef de leurs armes l'Aigle de l'Empire, sonitaire & priffert le nom d'Obbani. Ex naftre proprie assuine, seguennet Otheuir estem elegi-fimiliam sonitaire d'inféquiri equitem fapreddere libratitate depuglis concedimes, « loui, t., ainsi que portent les Parentes de cet Empereur du mois de Decembre de l'an !- il-963. rapportées par Sanfouino, si tourefois elles sont verirables, parce qu'on peut mertre en doute s'il y auoir dés ce temps la des armoiries stables, & affectées mettre en doute s'il y auoir des ce temps-ia des atmonies nables, ce anociocs aux familles. O T H O N furnommé le Roux donna pour armes à Valaire Due in 18 ft. de Boheme fon gendre l'Aigle de l'Empire , au lieu duquel Vladislas second Roy de Boheme prit le Lion, qui luy fut donné par l'Empereur Frederic I. 18.14. après qu'il eut fait merueilles au fiege de Milan. Le même FREBERT C avant confere à Iulio Marioni Gentilhomme d'Fguiso, le titre de Comte, il luy donna en méme temps le priuilege d'ajoûter l'Aigle de l'Empire à fes armes par paultes fes lettres du mois d'Auril l'an 1162. La mailon de Jouis en Italie reconnoît intélime que l'Aigle qu'elle porte au chef de ses armes est de sa concession, ausquelles Lory La l'Empereur Charles Quint ajoûta les deux colonnes d'Hercules, qui effoit les les la deuise. Conrad Malassina eut en don de l'Empereur F R E B E R I C 11. vn chef de l'Empire pour auoir vaillamment combatu au fiése de Vittoria, dont il eftoit la Gassal Gouverneur, prife d'affaut par les Infidéles. Le Sire de Ioinville écrit que de Malef Scecedun Chef des Turcs , qui estoit tenu le plus voillent & le plus preux de p 18 taute payennie, portoit en ses bannieres les armes de cet Empereur, qui l'auoit sanfeite fait Cheualier, & qui probablement les luy donna. Mathee, ou Maffee Visconti, furnommé le Grand, reçût de l'Empereur A no L P H E, auec le Vicariat gene-

ral de Milan & de Lombardie, la permiffion de porter l'Aigle de l'Empire, à vn quartier de ses armes. Hen ny VII. donna à Albeine della Scala Prince de Verone le priuilege de porrer vn quartier de l'Empire en ses armes, confirmé 100,5108 depuis par l'Empereur Lovis de Bauiere à Can Grande, qui porta cét aigle un 100,5108 eng. 100 en chef au dessus de l'échelle de gueules. SIGISMOND ayant créé Comte session de Sanguinette Louys del Verme, Gentilhomme de Verone, luy donna l'Aigle 200/01.11 de l'Empire l'an 1433, en laquelle année il accorda la méme prerogatiue à Ican-François de Gonzague, qu'il créa premier Marquis de Mantouë, luy donnant pour ses armes, quatre aigles de fable. Quelque temps auparauant, spaoir 618, en l'an 1413, il honce François suffinian, Gentilhomme Genois, & Comre 1876 de l'an 1413 de l'angle de l'an 1413 de l'angle de l'angle

du sacré Palais, de l'Aigle de l'Empire, que cette Maison porte au chef de ses limes armes, par ses lettres inserées en l'Histoire de l'Isle de Chio. Deux ans après, Establicai estant à Auignon, il permit à Elzeas de Sado Seigneur des Essars Genrilhom- P me Prouençal, de charger l'écoille de ses armes de l'aigle de sable. Vn Auteur Aleman remarque que dans les Actes M S S. du Concile de Constance, Galagae. qui se conseruent dans les Archifs de cette ville-là , on y voit empreintes les armes que cet Empereur donna à diverses familles de diverses nations, durant p. 197. la tenue du Concile : où il ne faut pas douter qu'il n'y en ait beaucoup qu' obtinrent en ce temps-là l'Aigle de l'Empire. FREBERIC IV. créa en l'an 1451. Botfo d'Eft, Marquis de Ferrare, & luy donna pour armes d'azar à l'ai. Gen exp.

gle d'argent, il donna encore l'Aigle del'Empire assenfrede Comte de Corregie, tanford to eftant à Venife, le 23. jour de May l'an 1455. Ican Rouerelle ayant efte fait par partige le même Empeteur Comte Palatin en l'an 1444 il luy permit de porter l'aigle tenter de fable à côté de ses armes. MA XIMILIAN I. confera cette même aigle à Li.p. 17) Partie II. Qq

tem le La. Ican Bentinoglio II.du nom Prince de Bologne, pour la porter en vn quartier bures en de fes armes, auec cerre deuife Maximilians munus: à Aiberie Cibi , Prince de le statis Maffe , lorfqu'il luy donna le titre de Prince de l'Empire: & à Raphael Grimaldi, lurnomme de Caliro, par lettres du 16. jour de lanujer l'an 1407, le faide Crist. Cerel. de fant Cheualier & Comte Palatin. Le même Empereur ayant erigé la ville Venufant de Cambray en Duché, en faucut de Iacques de Croy Euefque, luy permit & inGes.Grimilignos à ses succeiteurs Euclques, de porrer au chef des armes de leurs maisons l'aitean Soils, gle de l'Empire, brise d'un lambel de gueules, par ses lettres parenres du 28. de Mai. jour de luin l'an 1510. L'Empereur CHARLES Quint donna à Maximilien fen de Con Stampe Gentil-homme Milanois le Marquitat de Soncino , & l'aigle de l'Em-Lead All, pire au chef de ses armes , pour recompense de sa tidelité en la garde du Caarila seja. ffello di Zobia de Milan. Nicolas Grimaldi Seigneur de Montalde obtint en l'an & Ital.p. 1525. du même Empereut le titre de Comre Palatin, & l'aigle d'or en champ 404. Cool. de de gueules au chef de ses armes, qui sont celles des Empereurs de Constantinople, femblables à celles que l'Empereur MANVEL Paleologue donna à Cassellino Beccaria, qui le recut & le destraya à Milan, lorsqu'il y passa pour aller au Concile de Florence, ce Seigneur s'estant encore employé enuers les Gent Gri malde p. Princes pour luy faire donner le secours qu'il demandoit contre les Tures.

de sames de France. Printifre de Valois, félois quédique-tres, permit à l'attente Guillamme de l'i Tout de protre fin efact fiend de France. Mais M. fuffel en n'i d'on. Hiftoire des Comes d'Ausergne elline que cette permifino ef beauceau fortune de la moient partie de la comes de van de l'attend de la Tout, ausar qu'il fuff runc purise de l'attend de la Tout, ausar qu'il fuff runc partie deux éculions des armes de la Maison de la Tout, graure en ment de l'auter de la maison de la Tout d'auter, auter la consideration, qui font les aniciences, l'auter qu'ex le chamie de l'auter, fené de fleux de lys d'or, & la tout d'auter, factaigne di cette de la qu'extenda de l'auter de l'auter qu'extenda qu'extenda de l'auter de la considération de l'auter de la considération de l'auter de l'auter de l'auter de l'auter de l'auter de l'auter de la considération de l'auter de la considération de l'auter de l'auter de la considération de l'auter de la considération de l'auter de la considération de l'auter de l'auter de l'auter de la considération de l'auter de l'auter de l'auter de l'auter de la considération de l'auter de la considération de l'auter de la considération de l'auter de l'auter de la considérat

Tautre que le camin qu'azur, anne de neurs de 190 a or, o la tout a argent,
la colant qui lon celle que les Srigneurs de la Zour d'Auuergne no protées judque no faite.

Le colant qu'an le procession de la précise de Viennois, d'ajoûter à fes armes vre bordure de France, pour aujor éfet l'un de Viennois, d'ajoûter à fes armes vre bordure de France, pour aujor éfet l'un de Viennois, d'ajoûter à le actifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de cette province en flaeur de la lexifice faite de la cette faite d

Marbien de Genfane. an Marryr. France, 11 voulut encote que le Cardinal Bertrand chargea le cheuron d'azur de ses armes, de trois fleurs de lys d'or, pour auoir desfendu les prinileges de der Chew. de Malibe l'Eglife Gallicane contre Pierre de Cuigneres Aduocat au Patlement, CHARp. 10. Idem p. 181. LES V. donna à la famille de Fabre vne fleut de lys d'or. Estienne Roy ou Empereur de Seruie ayant enuoyé en France Nicolo Bucchia son Protoue-Maure orstiaire en l'an 1351, pour rechercher la fille du Roy Philippe de Valois en maifter degli riage pour son sils Vrose, quoy que cette recherchen eust eu effet, le Roy Char-les V. voulant reconnoître la bonne conduite de cér Ambassadeur, luy permit Da Teller de porter une fleur de lys en ses armes. CHARLES VI. permit à Ican-Galeas der Reit de Duc de Milan en faueur de son mariage auec Isabelle de France, fille du Roy Ican, & à ses heritiers d'écarteler ses armes de celles de France sans nombre

am 1 Letters pasenes du 29, jour de l'aussir l'an 1994. Le même Roy clants i Table l'aussis-enpérience de Duc de Toursien fon fere, al Duc de Bousbon fonontel, & depluienn Sengeum de France & de Calconge, donna 1, cet l'est aussir l'aussir l'aussir l'aussir l'aussir l'aussir l'aussir le cet le comme de l'aussir de dever quartier de Franpière : explein fan britene, justifié siby is zigueur de Latert (di Froiffary) nut d'ache d'a grad des Cut a. 121 x VII. permit à Nivolu d'Eff. (fonoth d'a-

Ferrare, en consideration de la ligue, & de la consederation qu'il avoir faite aucc luy, & du serment de sidelité qu'il luy avoit preté, de porter les sients de lys en son est un cesté drois, ance un bord denté d'er c' de gueules, ayans l'ancienne

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

armoirie de Ferrare au côté gauche, par lettres du 10. jour de May l'an 1432. Il permit encote, suiuant vn Auteur de ce temps, aux Vicomtes de Braumont Mensheler de parsemer leur écu de sleurs de lys. Il en donna vnea la Pucelle d'Orleans. 1. vol., 70. Chaffanée écrit que sous le regne du Roy Lovis XI. plusieurs eurent la Ciosas. permission de porter la seur de lys en leurs armes. Du Tillet dit qu'il permit s. 4. a Pierre de Medici I l. du nom Seigneur de Florence, & à sa posterité, de De Teller. portet au chef de fes armes un tourteau d'azur à troit fleurs de lys d'or, par lettres du mois de May l'an 1465. Ce qu'André Fauyn attribué au Roy Louys 1 1495. XII. Tant y a que ce fut le Roy Lovis XII. qui donna à Iean Bentinoglio, sand II. du nom Prince de Bologne le chef des armes de France ; & à lean Fer- 1-171 rier Archeuesque d'Arles, vn écu d'azur à une fleur de lys d'or, sur le tout de valles. fes armes. HENRY le Grand octroya au Capitaine Libertas, qui deliura la Hift. 40 Paville de Matfeille de la tyrannie de Cazaud, qui l'auoit tenue long-temps pour mit 1,704. la lique, & traittoit aucc l'Espagnol pour la lui mettre entre les mains, vn Prosquoje chef d'azut de trois fleurs de lys d'or, à ses armes de gueules à vn château d'argent. Il fit le meme à Pierre Hoftager Gentilhomme de Marfeille, qui feruit sa Majesté en la reddition de cette même place l'an 1596. Et lui donna vn écu d'anur à une steur de 155 d'or, sur le tout de ses armes. Sut semblables confiderations, il voulut que le St de Vic Vice-Amiral de France, & Gouuerneur de Calais & d'Amiens, qui lui rendit de fignalez feruices durant fes L. Meriure plus facheuses guerres de la ligue, portat pour memoire vne ficur de lys , 115 d'or, en ses armoiries : il en donna pareillement vne au sieur Zamet. Lovis XIII. fon fils via de pareille gratification à l'endroit de Meffire Guichart Deagent Cheualier Sire de Brulton, Baron de Vire, Premier Prefident en la Chambre des Comptes de Dauphiné, lui petmettant de charger l'aigle de se atmes d'un escu d'araw à la steur de 151 d'en, & ce pour trecompen-che la sédelité qu'il auoit sais parêtre dans les attaires importantes de l'Etat,

en France la charge d'Ambalfadeur de la Republique, fui honoré pa le méme Rey do priudiege de porter trois fleatue de ly sen els semas Enfin c'hacom (rais que le Roy à priefen tregnant a permis à Blasio Chigi Cardinal, neuse du Pape, Legat en France, d'en poeter voel dans fest armet. L'Elagone de le suttes Reynames ont persique le méme en plutient occasions. Henry 111, "se Aces de Califilie donna pour tramonies de déstande êtres themps d'autre la ferre L'espaten de L'Alielana, de Comérciales de Califile, en l'Im 1950. En fisceclient ont été Marquis de Papen de d'Apissa en Lalle. Le même Roy fu poeter que quartet des armes d'Elagone Diegues de Villaines Cheauler, remommé dans set, aupressit, par l'est de l'aces de l'aces de l'aces de l'aces de l'aces l'entre l'espa de l'aces de l'aces

où il auoit esté employé. Le Cheualier Merefini Venitien, aprés auoir exercé

Froffitt, qu'il se suffi Contre de Ribableu, I doquelles chiosen d'arganza irans attendre par se s'able à refre de genetin. Li Chronique M. S. de Bettend de Guel. A source tills, silvit par se l'argant palean. Par seure Chealler à l'arga le palean. Dans l'ou ils hamiere deut l'ilèn gib argant, A tres lyans de fait paineure, gentement. A tendre l'argant de part de l'initiament.

A deus lyons de pourpre affis fairinement, A vu carrier d'Efaigne, le noble senement, El fe li a donné vne Comté préfent, Con nomme Ribedieu, le noble mandement,

Ferdinand & Ishbelle Rois de Cultulle & d'Arragon pour recompenfie Chris, paulique fron pour recompenfie Chris, paulique fron pour recompenfie Chris, paulique français de secuent de la Comercia del Comercia de la Comercia de la Comercia de la Comercia de la Comercia del Comercia de la Comercia del Co

Le Befque de Vilaines le nomment toute gent.

### 108 DISSERTATION XXV.

sing 1/he d' van munde truit d' ur, auce cette deuile Po B. CANTIGLIA P per Leon, Narse munde helle Celon. Les Duce de Verragua & les Marquis de lamayca aux illes Occidentales font illus de lui. Alphonfe d'Arragon Roy de Naples & de Sicile, ayant donné l'ordre de Chevalerie à François Philefuphe. Phonora d'abondant de fes atmes, comme Philefbe témoigne lui-mé-

pne, l'honora a bonnant et les atmes, comme r'autripae temoigne jut-meme de de les épires.

Les Rois de Naples des btanches d'Anjou, ont v'é aufii foutent de ces gratifications : les Comtes de Niesfre de la Masion de Cossanzo orrobrema deux d'

1-192 puillege de potrer en va quartiet de leurs atmes, d'algre à fix flearat de fysiles en

Institut geputiers comme crocce la Maiñon d'Andrea èn Prosinen, coginaire de Réham-Najele, i populle porte une fentaire d'ann d'ai finder de 19 de 19, au fuebel de manne, parte pierre de genéra en déjir sée desf. Il en cht de même de celle d'Alaman, comme comme comme de la comme de la comme de la comme comme

cellion de Roy Robert. René Roy de Sicile domais René de Boller M (complete de Renfillage, Gouvernor de Murfalle, ven bevoldere l'ésarmes, componée
de armes d'Anguov-Naples, ét de Hierufalien, de buit pieces. Alphonfe Roy
et de Arragon domai en l'au gait. Ny d'Inta Browne Gentilomme Anglois perit in
d'Arragon domai en l'au gait. Ny d'Inta Browne Gentilomme Anglois perit in
d'Arragon de d'Internet de l'Anguov-Naples, de l'autre Carcillomme Anglois petit ven
d'Arragon de d'Internet de l'Anguov-Naples, d'Angue d'Internet de l'Anguov-Naples, d'Angue d'Internet de l'Anguov-Naples, d'Angue d'Ang

Them. Mil. L'Angleterre, la Boheme, la Pologne, & la Suede foutniffent de fembla-

The state of the complete Lidouxil I do non Rey (Anglecere voulet que Gordiny 1900, 50: Ted comula partite la surva de Malinio de celle d'Anglecere, ce que sont de la constante de la complete del la complete de la complete del la complete de la complete del la comple

um i e ia Mailion de Goulaines, de protei à s', long louped de de party étre. Le figue de prio drue demis d'en, qui font les ames d'Angleteres de de Fince à moitié, que l'on dit auort ellé domites par vn Roy d'Angleteres (alfonts Segnent de Goulaines. En condidération de ce qu'yant ellé mentione par le Duc de Briesgales (al visuales de l'angleteres de l'a

ingra, e. Roy de Boheme donna le lyon des armes de ce Royaume à Barthole lutifonman.h. fulle, comme il témoigne fui-même en fon taitié des armes. Sigifmond Roy de Pologne donna pour armes à Mattin Cromer fon Hiltoriographe, & fon Amballadeux vers l'Empereux, vn écu de gesolte à vn sigit sightyé naffjam m men. L. d'argent, grant au tod vne tourenne de laurier: auquel l'Empereux Perdinand

Joida vn chefde l'Aiglede l'Empire, ce qu'il raconte aufien la defeription de caimain, la Pologne, Gultura Adolfe Roy de Suede donna Henry, Saint Groyt Richele, mond Roy d'Atmes, qui suoir potte l'ordre de la larreiere au méme Roy, "a staute unico comonne d'or, qui font les arme de Suede, pour joindre aucles fiention de la commentation de la c

sund some Les Duct & les petits Primes l'outreants ont vie pareitement ac ces contre l'antière de l'infons, lean Duc de Lorraine & de Calabre donna les armes de Lorraine à tanfaise Virgilio Moloczzo Comte de Coftetgaelfo, qui l'auoit logé, & teçû en sa mait, 440.

#### VR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

fon au voyage que ce Prince fir en Iralie. Le Duc de Bourgogne permit à seiner He-N ..... Parerin fon Chancelier de porter pour cimier de ses armes vn écu armoyé des armes de Bourgogne, auec certe deuife, Le Dueme l'a donné. Louys Duc de Bauieres & Empereur patlant en Italie l'an 1327, permir à Caltruc. - reliau cio Duc de Lucques deporter les armes deBateiers. Et l'année fitiuante étant de faction de Trates Comtes de Lonciante de contra de Trates contes de Lonciante en orte, re-Italie, la couronne des armes du Duché de Bauieres pour la joindre au lyon les a. 15. de leurs arnies. Freher en a rapporté les lettres. L'Empereur Robert Prince Palarin du Rhin voulut que Iacomuzzo Attendula, duquel la famille des Sfor- Iacomuze 24 en Italie est issue, ajouta le Ison du Palatinat à ses armes, qui estoit une grenade.

Les Republiques mêmes & les villes ont founent communiqué leurs armes à des parriculiers, comme a fait celle de Venife, aux Maisons de Fostari, de santi a Magno, & de Nani, des plus illustres d'entre celles qui ont rang parmy les illustres d'entre celles qui ont rang parmy les illustres de la companie de la compani Nobles de'cette Republique, lesquelles portent en l'écu de leurs armes le lyon de S. Marc, qu'ils ont obtenu pour recompense de setuices. Les Cheua- A Fanya le liers de S. Marc, en la même Republique, ont le privilege de porter au ci- sot l'est l'est. mier de leurs armes vn mufle de lyon. La Republique de Gennes permit à senouse Guillelmi Cibè (d'autres disent à Arano Cibè) Viceroy de Naples de porter au Calenta chef de ses armes, la Croix de gueules en champ d'argent. Ceux de Padouë en la G donnerent à Richard Comte de Sanbonifacio, le printège de porter les armes med. de cette ville, conjointement auec celles de sa famille, pour les seruices qu'il leur rendit en la charge de Podestat. Ceux de Sienne firent le même à l'en- p. droit de Blaife de Monlue, depuis Marefelial de France, pour auoir fourenu 7. de plus vaillamment le siège, que l'Empereur Charles V. mit deuant leur ville. Enfin médiene les Papes ont fait porrer à quelques Cardinaux de leurs ereatures vn chef p. 1845 de leurs armes : comme fit Pie I V. de la Maison de Medici aux Cardinaux xing Sorbellon Bonromee, Altaropy, & Islandos. Le Pape Iules II I. du furnora de 19. Monté, aux Cardinaux de la Corne & Simonecillo. Le Pape Pie V. aux Car-Monté, aux Cardinaux de la Corne & Simmerein. Le Pape Pite v. aux Cardinaux Mafe, sentreis, de Ceft, oétile, Bonséle, Le Pape Gregorie XIII.
du furnom de Bunempagne, aux Cardinaux de la Bauline, Fefantilleun, de Parel, de Pare les armes de la Religion, en memoire des grans seruices qu'il lui avoit rendus

au fiége de Rhodes, cela est controuerse ; car A. Du Chesne tient que eet- Nota la te Croix que les Ducs de Sauoye portent, est l'écu des armes de la Principauré Marien de de Piemont.

EXPLICATION DES INSCRIPTIONS Poor La de la vraye Croix, qui est en l'Abbaye de Grandmont, & re n. de celle qui est au Monastere du Mont S. Quentin en Picardie.

## DISSERTATION XXVI.

Porte les plus rares reliquaires que la France Chrétienne posséde aujourd'huy est celui de la vraye Croix, que l'Abbaye de Grandmont en Limosin conserue religieusement, adorable pour le bois sacré qu'il enferme, que Dieu a voulu employer pour seruir d'organe à nostre redemption. Ce pieux objet de la deuotion des Fidéles merite vne veneration toute particuliere, tant pour son antiquité que pour la main Royale, qui en a tegalé cét illustre Monastere. Qq iii

paramet. Les inferriptions Orceques, qui fe lifent au dost de ce reliquaire, ont exercé prier la planue d'un des plus (Quants & des pius cloquents performanges de l'inferription noitre fiecles, lequell y a fourny de fi belles & de fi doûtes remarques, que contra de celt en effecte de termetre de s'en departer. Mass comme cell ven champ counter à cour le monde, & que dinn te chofes tolfestats, & qui font expecations, and de la contra de la liverité d'étate les ples mannes, qu'quel de faible qu'elres, per donners y la libert d'étate les ples mannes, qu'elles faible qu'el-

res, je me donmeray la liberté d'étaler icy les miennes, quelque foibles qu'elles foient, fur vne matière peu certaine, après m'eltre precautionné de ce trait 2 mande. de symmathus : licett inter elevers cauves a migrem olfrepres.

Kin-note Ces fortes de reliquaires ajultez en fivime de croix, ou mêmes contenans des portions du bois facré, font reconnus vulgairement par les Auteurs Grees 8. dnp. 1. du nom depokazenias, d'où quelques Peres de l'Ebilé de autres Auteurs Lan.not, tins om formé celui de Filateiem. 5. Grepoire le Grand Pape en a vice n'yen ne de ses epitres, en ces termes : Adues de Rez i insalipiture filateia carasi-

De toils. mus, id est eracum liges S. Cruss. Et Richard Precus Hagullad a feit neueria signification com liges S. Cruss. Et Richard Precus Hagullad a feit neueria signification com liges S. Cruss. Et Richard Precus Hagullad a feit neueria signification (manipulate light sides (redditionen) com pulches situation signification signification (manipulate Poù li et aic de refluent ce mot, qui est corrompa, dans l'ancien interpréte de luuenal : Now & Nicettris sidentes sime,

au, se villerium fichant. & de celle pendentia geflahant. Où l'imptimé porte mal en deux endroits, 3/lluteria. Nos Poètes François se servour fouuent aussi du mot de flatiere, ence sens le Roman de Garin:

Porter lor fer & crois & encenfiers, Les filatires, les seinemeres chers.

Ailleurs: Ne flatires, ne crucifix dore?.

Et Guillaume Guiart en la vie de Louys VIII. Galiser, fiertes, filasieres, Chapes de cawe, viez faintluaires.

Il y auois doux forces de ces Réliquaires les van plus grands, qui se conferencient enligierellement dans les Reglies, pour effere resporés à la inémission de l'aidées les autres plus perits, que les particuliers provisour.

à la deuxeim des Fadeles les autres plus perits, que les particuliers provisour comme de préciteurais contre unes forts d'accidents, c'ét poire cha que dans comme de parfeturais contre unes forts d'accidents, c'ét poire cha que dans la plipars des Autreun Grecs cette effecte de reliquaire et homme quais par l'ala-avens ofinificants réalisment, parce que comme la fetidient products au col

Table de la constitución de la constitución de la value de la constitución de la constitución de la constitución de la value de la constitución de

tout le quadre de la plaque, laquelle se coupe par moitie, & se pout leur, à l'estet peut-estre de découurir vne espéce de massic, qui se trouso étendu & couche entre les deux plaques, qui est d'une composition de baume tres-odoniferant. Et comme cette inscripcion est le sondement de cette Dissertation, il est à propos de l'inserce ty toute entre la

Baggiro maras Cres \* co restateia d na ibambebs e Genifeumes Adjos, man is impositionen no deligo yage. en-hogeray pop mit mujemmes recourt, o coperto perges tois recharging excelles. αλλά φλορωτώς ο μέτη μισημιζεία Sopageer, \$2900, wis unides innividue, i τη σειά Νέχε με , i ταλά: σείτε, a συσειάζαι Γάθριι απέσαι χθότα ,

& The Some Cocara de us. Spores, CK AVELER PURT YERAITORPING. is polimenter i Bantis Einen,

i un menua jun, Al cianto to mais, Mater ania mea decus Regum ,

AREN XPETERS AUDION SAME. ταὶ ταὶ, δυσυτά τὸι μοῦ φίλαχα μν.

THE PERSON AND EIGH CH YER'S ANTERS.

Les derniers vers de cetre inscription nous apprennent premierement, que le Seigneur qui a possedé ce Reliquaite, & cette Croix, estoit de la famille des

Ducas, laquelle a tenu quelque temps l'Empire de Constantinople : En se-

cond lieu qu'il se nommoit Alexis Ducar , & qu'il estoit descendu de l'Impetatrice Irene Ducas, femme de l'Empereur Alexis Comnene, laquelle effoit mete de son ayeule. Car j'estime que c'est là la force du mor parapalatura, dautant que palatura, & palatura fignisie parmi les Grecs vne ayeule, suivant l'autorité de Iulius Pellux : d'où il s'enfuit que parequipus est la mere de l'ayeu- sul Pales

le, de même que paresparar, de maresparar fignifie la mere de la mere, lepe. L ie, de même que paresuleme, & maresulemes lighthe la mere ue la more, le pere de la mere dans lean Tzetzes, & autres Ecriuains de ces fiecles-là. Ie ne le Tente. veux pas m'étendre fur la noblesse & l'antiquité des familles des Ducas & des 17. Comnenes, parce que c'est vne matiere que je traite amplement dans mes Familles d'Orient: le me contente d'entrer dans la recherche, qui semble estre necessaire, de la personne de cet Alexis Ducas, & de son alliance auec l'Imperatrice Irene, dont I'vne des filles estoit mere de son aveule. L'Hifloire tematque qu'elle en eut quatre, Anne Comnene, dont nous auons la squante Alexiade, qui épousa Nicephore Bryennius Cesar: Marie Comnene

alliée dans les familles des Gabras & des Catacalons , Eudocie mariée à Constantin Laziras; & Theodore Comnene femme de Constantin l'Ange, duquel mariage vinrent les Anges, qui possedérent long-temps l'Empire d'Orient aptés les Comnenes. Nous ne lifons en aucun Auteur que ces Princesses ayent eu des filles, qui ayent esté alliées à des Seigneurs du nom de Ducas: quoy que la préfomption y foit entiere, dautant que nous rencontrons dans lean 16, ci Cinnamus, qui viuoit fous l'Empire de Manuel Comnene, petit fils de l'Em-

peteur Alexis & d'Irene, dont il a écrit l'histoite, vn Iean Ducas, auquel 198. il donne l'eloge d'auoit esté un personnage également sçauant & martial, ains squainds our se assauss, qu'il qualific ourfois, & scalenges de l'Empereur Manuel, c'est à dire son cousin & son proche parent, estant ptobable que cette alliance prouenoit de celle des Ducas auec quelques filles de l'vne de ses quatre tantes. Mais il n'est pas bien aisé de dire précisément en quel degré d'alliance ils estoient cousins, parce qu'en premier lieu le terme de confinés se prend pour toute forte de parens, & ainfi on n'en peut pas conjecturer le degré. En fecond lieu celui d'Ensages est equiuoque dans la plupart des Ecrivains Byzantins, car quelquefois il fignifie les cousins germains, que les Latins appellent Parmeles, quelquefois les coufins en degrez inferieurs, comme coufins issus de germains, ou tenans

de germains sur l'issu de germain: De sorte qu'on ne peut pas assuré par là en quel degré Iean Ducas sur cousin de l'Empereur Manuel. Mais s'il sut son coufin germain, il faur que c'ait esté pat alliance, & qu'il ait épousé vne fille de l'une des quarte filles de l'Empereur Alexis & d'Itene : Car on ne lit pas que

Aft ego peruftus in medio meridie. Cucurri , veni , ramos (ubis , Tu verò vmbrà tuà (ufcipeme, & pulchrè tere. O arbor inumbrans totam terram Et medicum rerem Hermen mibi instilla,

Qui ortus fum ex flirpe illuftri Ducarum. Cujus firpis surculus est Imperatrix Irene,

Multam gratiam impertitus eft liguo.

Conjux Alexii Romanorum Imperatoris. Certe veneror te vnicum fernatorem meum ,

Ego famulus tuus Alexius, origine Ducas.

Quicumq:confugit ad ramos triplices arboris.

Vninerfi Rex , Deus idem ac homo verbum Allat de Lignts S. Refrigeraturenim omnu morbis inflammatus, Topiam

nom estant alors tres-tilustre. D'ailleurs l'viage de prendre ainsi les surnoms des alliances estoit tres-familier chez les Gtecs de ce temps-là, dont il y a yn exemple même en la famille d'vne des filles de l'Empereur Alexis, mariée à Constantin l'Ange, dont la posterité affecta le surnom de Ducas, & patticu-lierement Ican l'Ange Sebastocrator, issu de ce mariage, comme on peut re-

cueillir de diuers endroirs de Nicetas. Ce qui peur estre arrivé dans la posteriré des aurres filles, & d'autant plus que nous lisons encore que les enfins d'Anne Comnéne, fille ainée de cet Empcreur, & de Bryennius son mary, pritent & affecterent le furnom de Comnene, lasflans celuy de Bryennim. Tant y a qu'il y alieu de se persuader qu'Alexis Ducas, à qui ce sacré Reliquaire a appartenu, estoit fils de ce Ican Ducas, cousin germain de l'Empereur Manuel , puisque luy-même est qualine dans l'inscription arriere - perit fils de

l'Imperatrice Irene.

Cette conjecture est appuyée de la circonstance des temps; car lean Ducas commença à parêtre fous les premieres années de l'Empire de Manuel, dans Cinnamns, c'est à dire vers l'an 1145. auquel temps il auoit de glorieux emplots dans la guerre, & viuoit encore vers l'an 1166. suiuant le meme Auteur, qui estoit aussi le temps auquel Alexis Ducas sou fils viuoit i ce que l'on peut affez conjecturer de celuy auquel ce facré Reliquaire fut apporte en France, qui est designé dans le Marryrologe de Grandmont; car il nous apprend qu'il fur donné à ce Monastere par Amaury Roy de Hierusalem, en ces termes: Anno MCLXXIV. tempore Guillelmi VI. Prioris Grandimentis, Insceptio vinisice Crncis pridic Kl. Innii, quam pradictus Rex Amalricus cum aures contulit phy-Latterio , & dinina inspiratione illuminatus camdem per Bernardum venerabilem Laddensem Episcopum apud Grandimentem direxit. Ainsi cette Croix fut enuoyee à Grandmont l'an 1174. par le Roy Amaury , lequel , comme il est probable , l'auoit eue peu auparauant d'Alexis Ducas, qui la possédoit : & memes, s'il m'est permis d'vser de conjectures, puisque nous n'auons aucun Auteur qui nous l'apprene, j'oserois assurer qu'elle luy fur donnée par Alexis en l'an 1170. Nicetas, Cinnamus, Guillaume Archeuesque de Tyr, le Moine de S. Marian d'Auxerre, & autres Historiens écriuent que l'Empereur Manuel eut vne telle affection pour les Latins, soit que ce fust par vn effet d'inclination naturelle, foit que ce fust par vn trait de Politique, qu'il s'attira la haine & l'auersion de presque tous ses sujets. Ce qu'il sit assez parêtre par les deux mariages A L 14115. qu'il contracta successimement auec deux Princesses Latines, mais particu-Litation lierement lorsqu'il fit épouser Marie sa nièce, fille de Ican Comnéne Proto-

sebaste son frere ainé, au Roy Amaury : & encore au grand accueil qu'il fit à ce Roy, lorfqu'eftant presse & attaque de tous côtez dans ses Etats pat les Infidéles, il vint à Constantinople en l'an 1170, pour implorer le secours de Manuel : Car l'Empereur le reçût magnifiquement, le regala de fommes immenses d'or, & de riches présens. Tous les Grands de la Cour de Manuel, & ses plus proches parens s'efforcerent de leur part d'imirer l'Empereur, n'y ayant eu aucun d'entre eux , qui ne luy eust fair des présens conuenables à leurs forces, & à sa dignité.

Entte ceux-là, Iean Protosebaste, beaupere du Roy, sit éclater sa magnisicence, lequel pour vier des termes de l'Archenesque de Tyr , In omnes , tomquam vir inclytus, fuam effudit liberalitatem : fed & reliqui Principes , ajoûte le meme Auteur , eodem Zelo accenfi , fe matno manificentia vincere cupientes , manera Domino Regi obtulernat , quibus & materia dignitat , & opera elegantia , & fanor non deerat in viragne. Ces termes me font croire qu'il n'y a pas lieu de douter qu'entre les Parens de l'Empereur, & les Grands de sa Cour, Alexis Ducas n'ait esté l'yn d'entre eux qui ait regale ce Roy de ses présens, & qu'il ne luy ait donné ce Reliquaire exquis, qu'il auroit tiré de son col pour en faire préfent

# SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

présent à ce deuot Monarque, qui d'ailleuts auoit témoigné tant de pieté & de veneration enuers tourcs les Reliques, qui estoient alors conferuées à Con-Stantinople, lorsque par le commandement de Manuel on les luy sit voir toutes, & à ceux de sa suite, ainsi que le même Archeuesque raconte. Alexis ne L. 20, 2. 3,2 crût pas luy pousoir faire vn présent qui luy sust plus précieux à son égard, que de cer Encelpe, que les Grecs tenoient fi cher, qu'ils ne le tiroient jamais de leur col, que pour des necessitez tres-pressantes, comme j'ay remarqué.

Amaury donc estant deuenu possesseur de ce riche joyau, le destina d'abord pour le Monastere de Grandmont, dont Guillaume d'Axie estoit alors Prieur, ou Général de l'Ordre 1 il le mit à cet effet entre les mains de Bernard Euefque de Lidde, qui aprés la mort de ce Prince arriuée au mois de Iuillet l'an 1174. l'apporta en France, & le donna au nom du Roy aux Religieux de Grandmont, qui pout conferuet la memoire d'vn présent si exquis, sirent grauer à la boëte qui enferme cette croix ces vers Latins :

Rex Amalricus fit fummi Regis amicus, Propter dona Crucis donetur munere lucis,

Quando Crucem misit , nes Christi gratia visit, &c.

Quant à Bernard Eursque de Lidde, au sujet duquel j'ay entrepris cette di- clima ve greffion, il effoir François de nation, & auoit esté Moine de Deols en Berry, simple 64. C'est ce que Geoffroy Prieur du Vigeois nous apprend en sa Chronique, en ces termes, Amalrica's Hicrofolymorum Rex portionem uou modicam falutaris ligni transmist de Vret, (forté Acre) per Episcopum S. Georgii de Romà Graud mon-tensibns, qui alim Monachus extitis Burgi Deoleusis. Bernard estant ainsi Moine tengen, qui dim Minacon extente aure periente, pernare cuata sano monte.

de Dools, & échara caheminé eo la Terre Sainte, fur fair premirement afferta.

Abbé du Mont-Thabor, qui effoit va Monaftere dépendant de l'Archivé-warry, ché de Beffan, ou de Nazareth, & après le decès de Renner Euréque de Lid. 100 et le 100 de , il fut éleu Euefque de cette meme ville l'an 1169. ainti que Guillaume & 10. de Tyr écrit en deux diuers endroits. Il fouferit encore auec cetre qualité succion d'Eursque vn titre de Guillaume Eursque d'Acre, auec le Roy Amaury, & 1- 450 quelques autres Prélats, au fujet d'yn Monastere de l'Ordre de Cluny, que cer Euefque vouloit construire en son Diocése. Après le deces du Roy Amaury, il vint en France pour y apporter la vraye Croix, qu'il auoir eu charge de porter au Monaftere de Grandmont, & en palfant il vint vifirer cèlui de Deols, qu'il auoir efté Moine. La Chronique de Deols; Assu MCLXXIV. Dominus Bernardus Liddensis Episcopus Dolum venit.

Cet Eueche de Lidde, effoit le premier des Euechez fuffragans du Pa- 4000 Com? triarche de Hierufalem, & n'estoit pas disferent de celui de Rame, ces deux places estans sous vne méme jurisdiction. D'abord la residence de l'Eucsque Li-s air à Rame : cea les nôtres l'ayant prife, ils y érablirent yn Eucsque : mais ayant efté reprise incontinent après, & ayant efté ruinée par les Sarrazins, malat. 4. de Rame, ou de S. Goorges de Lidde, ainfi que Jacques de Vitry nous ap. 5. Hirres. prend. C'est pour cela que nous voyons que Bernard est qualifié Epissopus 10-17. prend. C'elt pour cela que nous voyons que Betrara en quainte espisopes seude viu.

S. Georgii de Bomá, dans la Chronique du Vigeois, & ailleurs Eusque de « 1968.

Lidde, L'Itineraire de la Terre Sainte de Willebrand d'Oldenbourg parle l'image, aussi de cette qualité d'Eusque de S. Georges de Rame, où toutefois l'im. Sport de l'image, aussi de cette qualité d'Eusque de S. Georges de Rame, où toutefois l'im. Sport de l'image d primé porte mal , Samergederanne , au lieu de San Iorge de Rames. On appel- sant, i. 4. loit l'Euesque de Rame Euesque de S. Georges , parce que son Eglise Ca. Progras. thedrale effoit l'Eglise de S. Georges à vne lieue de Rame, qui fur éleuée \* à l'endroit où ce Saint souffrit le martyre, & dont nous auons la description dans Iean Phocas, Epiphane Hagiopolite, l'Auteur Anonyme, & Willebrand Ordina and d'Oldenbourg en leurs descriptions de la Terre Sainte, dans Robert le Moine, in Not. 46 Baldric , Guibert , Albert d'Aix , & autres Historiens des guerres Saintes, & enfin dans le docte Selden en fon Traité des Titres d'honneur. Partie II. Rr

Cét illustre reliquaire me pourtoit donnet de la matiere pour m'étendre plus au long fui de curieuses recherches qui le concernent, mais outre qu'vne scauante plume y a desja passé, je me contente d'y ajoûtet pour dernière obsetuation, qu'en la plupate de ces Reliquaires, ou Encolpes, c'est à dire qui se portoienr fut le fein, il y auoit des vers & des inscriptions, qui marquoient non seulement la confiance que ceux qui les portoient, auoient en la vertu des facrées Reliques qu'ils contenoient, mais encore les noms de ceux qui les possedoient, ou qui les auoient fait enchâsser. Tels sont les vers de Nicolas Callicles Medecin del'Empereur Alexis Comnene, au sujet d'un Reliquaire du bois sacré de la vraye Ctoix que l'Imperarrice Irene femme de cet Empereur auoit fair enchaffer: & encore fur vn autre femblable , qu'Anne Comnene leur fille, dont nous auons la docte Alexiade, auoit fait pareillement otnet, & qu'elle auoit eu en don d'Eudocie sa sœur, lorsque s'estant séparée de son mary, elle se retira dans un Monastere. Il est inutile de les coucher icy, pussqu'ils ont efté donnez au public, & que je me ptopose d'en parler en mes obser-

uations fur cette Alexiade.

Mais puisque je suis sur cette matiete, je veux donner icy ceux qui sont éctis & grauez fur le plus grand & le plus rare Reliquaite, d'entre ceux qui contiennent des portions de la viaye Croix, qui foit en France. Le Monaftere du Mont S. Quentin le poltéed, & l'on tient par traditiue qu'il lui fut donné par Neuelon Euesque de Soissons, à son retout de Constantinople, aprés sa prise par les François, en échange du bras de S. Morand d'Or-leans, & de celui de S. Firmin Euesque & Marryt. Il a de haureur vn pied, fept pouces & demy, & de largeur yn pied, quatre pouces Il est trauaillé à la Grecque, auec de la marquetetie & des émaux, & enrichy de part & d'autre de nombre de Reliques & de figures de diuers Saints, dont les noms sont écrits. D'vn côté, sont des portions de la vraye Ctoix, ajustées dans une figure de Croix Patriarchale, auec vn Christ en Ctoix au milieu en émail: an haur de cette Ctoix à châque côté sont deux figures à demy corpe, qui semblent estre de N S.& de la Vierge, enfermées chacune dans vn tond: mais les caracteres qui font au dessus de ces figures; Scauoir dans la premiere: X. X. O A P. M I. dans l'autre ceux-cy, X. O A P. I' A B. me font croire que ce font celles de S Michel & de S. Gabriel, dont les noms font ou doiuent eftre ainsi designez, O. A F. MI. C'est à dire, o apre Migain. O. AT. TAB. c'est à dire o apres l'accein. A côté & à l'entour de la Croix sont de semblables figures de Saints, qui y font marquez par leurs noms, en cette forte : δ αρεφέτης Σαραέρι, δ αροφέτης Σαρκόλ, άγως Πότρος, άγως Κυστατώνος, άγως Αναράτης, άγως Ιυμίνος Καλνδότης, άγως Μυβόλος, άγως Α πάνος, άγως Εθβύμως, άγως Σαβδαί, οù le mot d'άγως est figuré par vn A, enfermé dans vn O, comme en la vraye Croix de N. D. d'Amiens, que s'ay expliquée ailleurs. Aux bordures du Reliquaire il y a d'autres figures, aucc ces caracteres : ανώ Αρούνως, ανώς Κλίμως, ανώς Ονώ-Φεκις, ανώς Παιλος ο Κλιομάς, ανώς Αρθείας ο Κρίγος, ανώς Ερφείμι, ανώς Αγκά-Stor. Zyer Zorgar. ayer louiss. Aux côtez de la Ctoix qui est double , ainfi que j'aytemarqué, il y a plufieurs petits creux, auec ces infcriptions &c & ces vers qui marquent les Reliques qu'ils contiennent. Exes Xes Vers aveyain puxpir papes. Han in The ordagin to reloos. Zuir zar to Cricer aper

na xiones. Tipus axarius Il xas un rusumun. Times hifes de un aparis. Aifes de THE THOP. Ex THE THE XCHT PATTER. C'eft à dire en Latin , à la lettre , Habet sen continer Christi fasciarum paruam partem. Intus est particula venerandorum clanorum. In hoc oft etiam (anguis (Chrifti) vitam dans mundo. & in hoc funt fegmenta corona finea. Venerandus lapis ex Caluarià. Lapis ex tumulo. Ex Christi prasepie. A l'autre côré de ce Reliquaire il y a vne figure de Ctoix Pattiarchale, empreinte & faite d'émail , au dessus de laquelle , & aux côtez de la petite croifade font écrits ces vets , qui marquent le nom du Moine qui a fait faire ce Reliquaire, & à qui il a appartenu.

# SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Oi mir A recommendant ministe mi Kai το λόγη φέρετης ύμιος κύμθος. Eize Se, zapei ve Moraxe Tipelea,

St. of Standard

Vos qui mente pià hoc facrum lignum adoratis, Et Verbo hymnum beneuolum offertis. Orate , & pro me Monache Timothee .

Vt fit mihi adjuter & portut , Onus germi un florfes & Aium, שלים זה ד אואל דולאו ועני אליינים וויי. Et me confestim à peccatis meis liberer. Entre les deux croisades, il y a quatre figures representées dans des ronds? auce ces caractéres, à Eraspant. à Amendiaunt. é mp@. i Assenns. Acropoli-

te remarque que les Grecs auoient coûtume d'orner ces Phylacteres où ils enfermoient le bois facré, de diuerfes reliques des Saints : j'en omets le passage, de crainte d'ennuier le lecteur par vnetrop longue digression.

DE LA PREEMINENCE DES ROIS em la de France au dessus des autres Rois de la terre, & par oc-100 1004. casion de quelques circonstances qui regardent le regne de Louys V II. Roy de France.

## DISSERTATION XXVII.

E Sire de Ioinuille dir que S. Louys fut le plus grand Roy des Chrésiens, C'est vn eloge qui ne sur pas particulier à ce grand Prince, mais qui sur commun à tous les Rois de France, acause de l'érendue de leurs Etats, leur communa a toos se keleur valeur. Il se rencontre encore dans vn titre d'Amé Comre dan pran de Sauoye de l'an 1977, en ces retries : Le Bry de France qui cil se plus grand de s'anoye de l'an 1977, en ces retries : Le Bry de France qui cil se plus grand de s'anoye de l'an 1977, en ces retries : Le Bry de France qui cil se plus grand de s'anoye de l'an 1977, en ces retries : Louye passe pour sauore par l'anoye de plus s'atte, autant , & dir que le Roy de France estoir le plus illustre & le plus riche d'en. tre les Rois de la Terre : Dominus Rex Francorum Regum terrenorum altissimus de la ite us nou we la acte : Jominus aux e romerum argum ertrustrum diffiquet (ne. 1117) d'difffunt, I enchetre italieux au deffus de cere poste, feviusat qu'il choir p. 14444. le Roy des Rois : Dominus Rex Franceum, qui terristrum Rex 1 Roy m. ef, interpopter culffun qui insualitiume, cha propter fip prefettum, & militia eminentum. Et en l'an 1217, Archiepfifopus Remenfis, qui Regum Francorum calefti confecrat chrismate , quapropter Rex Francorum cenfetur digniffmus, &c. C'est pour cetre même raison qu'il appelle en vn aurte endroit le Royaume de France, Regnam regnorum.

Ces eloges sonr d'autant moins suspects, qu'ils sont donnez à nos Rois par vn Aureur étranger, & qui viuoir sous la domination d'vn Prince puissanr, & ennemy de la France. Aussi n'a-t-il rien mis en auant en cette occasion, qui n'air esté alors dans le consentement vuiuersel de tous les peuples de la terre, & parriculierement du monde Chrétien. Ce qui paroir affez par ce qu'Anne Comnene écrir en son Alexiade, que lorsque nos François entreprirent L. 10. qu'Anne Commené ectri en 100 Alexiaue, que 100 rique 100 F i nuyou sauceparturi la conquére de la terre Saine. Hugues Comne de Vermandois, free du Roy Phi-lippes I. eftant prefi de partir de fon pays, écrituit à l'Empereur Alexis Comnene, pere de cette Princefle, & lui manda qu'elhan e Roy de Se los, & le plus grand d'entre les Princes qui fuifient fous le Ciel, il deuoix venit au devant de lui, & le receuoir fuiuant la dignité de sa noblesse : " Banhi, de é pà é BAXI-ΑΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ή δ μείζαι τη ύπ' υρανίτ. ή ταπαλαμδάτωτά με

alle collegeme durarrient mi & NEagut peradomentis, is alias vin ipis eigenias. Il est sans doute que Hugues n'écriuit pas en ees rermes à l'Empereur de Constantinople, veu qu'il n'est pas probable qu'il air assecté ces tirres pom-peux de Roy des Rois, lui qui n'auoit que le titre de Comte, & de grand Gonsalonier de l'Eglise en cette expedition. Mais ce qui a imposé à cette Princesse, est qu'alors le Roy de France estoir qualisé Roy des Rois par rous les peuples de la terre. De forte que fur le bruir de cerre fameuse entreprise, on disoir par tout que le frere du plus grand de tous les Rois estoir le conducteur Partie II.

Rr ij

de ces troupes. Robert le Moine en fon Histoire parlant de Hugues : Is honeflate morum , & elegantia corporu , & animi virinte Regalem , de qua ortus eras , commendabat profapiam. A quoy Guibert ajoûte , Et licet aliorum procerum multo major quam ipfins reputaretur antoritat, prafertim apud inertiffimos hominum Gra-Bailends, ces , de Regu Francorum fratre pranelaret infinite celebritat. De forte qu'il ne faut pas s'étonner à la Princelle Anne témoigneen son Histoire que ce qui donna le plus de frayeur à son pere, sur le bruir qui courur alors, que le frere du Roy des Rois deuoit entrer dans les terres de l'Empire. Chacum sçair que les

Rois de Perfe ont antrefois affecté ce titre ambitienx de Roy des Rois, comme ceux des Parrhes celui de grands Rois. Mais tous ces titres sont des mar-Enfart. 46 ques & des effets de leur vanité, & sont donnez à beaucoup plus juste sujet par les Auteurs aux Rois de France, aufquels tous les Rois de l'Univers n'ont

Inn. sime- pas fait de difficulté de ceder la prérogative.

catte 1, 4.4. Anne Comnene dit que ce Prince François le porta si haut acause de la nobleffe de son extraction, ses richesses immenses, & son grand pouvoir, qu'il en estoir tout boufft d'orgueil, & imitoit en cela cet Heresiarque Noustus: que tous les Ecrivains Ecclesiastiques ont blamé, particulierement pour son arrogance insupportable, qui est vn vice commun à tous les heretiques, ou-nes esses tamesses, ainsi que Terullian écrit. Les termes de cette Princesse fond 0000 st not, air Pripis oppositua si Ababet que sur mi Numaru, ser simpasse y moti-Eufek I 4.

τφ, & Δωσίμαι. Ie les ay rapportez, pour faire voir que son sçauant interpre-Hift. Beel. te n'en a pas bien pris le sens en cet endroit, & ailleurs, pour ne s'estre pas Nices, in apperçu que cet hereliarque, qui est appelle par les Auteurs Latins Nomatus, Thef. orth fides I. 4. herefi 17. est nomme par les Grecs Navans. Mais ce qui marque encore la puissance de ce Comte, est la remarque que cette Princesse fair, qu'il partir de la Fran-Call 64.5. ce comme vn Roy, ou pturôt en équipage de Roy, à la tefte d'une nombreuse armée, faisant ainsi parler Godefroy de Bouillon, à Hugues, qui vonfoit Pate.

Anna Com. le perfuader de faire hommage à l'Empereur: Σο' ais Banheis vis illus εξεληλοLe p. 170 γ με χόρης μενά ποτότα πλότα ή πρατούματ Θ΄, και εξ δίγες ποτότα ais δίγλε πά-

Auxa 1. 10. En fauris cusidanes. \$. 297.

e. 31.

Ie m'étonne qu'Anne Comnene se soit seruie du terme de Bantes lorsqu'elle a dit que le Comte de Vermandois se qualifioit le Roy des Rois, & qu'il partit en équipage de Roy, veu que les Grecs affectoient de ne donner cette qualité qu'à leurs Empereurs, comme elle fait elle-même en cet endroit, quand elle dit que ce Prince eftoit frere du Roy de France, 76 Prince Oppryxing al γλφος: & encore loriqu'elle parle de l'Empereur d'Alemagne, qu'elle qualifie toûjours du ritre de Pig. Moleste siquidem ferunt qued corum (Thentonicerum) Rex Romanorum se dicit Imperatorem. In hoc enim suo detrahi vodetur Imperatori, quem Anna L t. 1.10. ipsi Manarcham, id est singulariter principari emnibus dicant, temquam Remanerum vnicum & solum Imperaturem. Ce sont les paroles de l'Archeuesque de Tyr, ausquelles sont conformes celles de l'Auteur de la vie de Louys VII. Roy de

W. Tyr. L. 16. 6. 12. Fire Lud. France, de Luithprand, d'Helmodus, & autres sur ce sujer. C'est pourquoy la plupart des Auteurs Grecs sont scrupule de donner le titre de Bannad à d'autres Princes qu'à leurs Empereurs, aimans mieux se seruir du terme barlegal, Helbare de Pig, lorfqu'ils parlent des autres Rois, comme fait Olympiodore au fujer du Roy des Huns, Nicetas, & Cinnamus en diuers endroits, lorfqu'ils par-Mentf. F.

lent des Rois de France, d'Angleterre, & de Sicile, Eusgriur, & Procope remar-quent plus précifiement cette différence, quand ils racontent qu'Odoacre & Theodorie s'elhant emparez de l'Italie, s'abitinent du titre de Banhai, & fe con-Ample to tenterent de celui de Péz, quo y qu'ils euffent au furplus toures les marques de la saint. Le materient de celui de Péz, quo y qu'ils euffent au furplus toures les marques de la saint. Le digniré Imperiale, Procope ajoûte que les barbares àppelloient ainfi leurs Princes? dont e. L. raille adroirement de la vanité des Empereurs d'Orient fur ce fujet, écriuant qu' ils témoignoient eftre fort ignorans, quand ils estimoient que le mot de Rex, estoit

vn terme barbare, & que quoy qu'il fust Latin, ils dédaignoient de le tourner par vn autre terme Grec, quia la meme force: Quod fi itu eft, quia non jambarbarum, fed

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Laisum of, apertu ve tim ed mans voftus prenaenis, in lingum voftum fiddi vankcimeversam; speafi dilmpeterpia dildud filp desammbanchi de rome vantancimeversam; speafi dilmpeterpia dildud filp desammbanchi de rome voci ethot deligne ve ve group en la mot de Prêje Re Noy des Francisco de la desambanchi de rome ve de la desambanchi de rome ve de la desambanchi de la desam

Cette grande chime de la grandeur & de la majefité du Roy de France qui mêt. et le parqui les Ceces au temps de l'Empereur Alesis Commes e, a paffigie ples le vient démets fiectes. Cel tofique en peoples é vient démets de toute en le vient de le parqui le vient de vient de le vient

Cette dignité & cette préeminence non contestée des Rois de Fsance au

Rex , comme on peut recueillir de leurs Histoires, & de leurs patentes.

les principaux Rois de l'Occident, en ces termes.

Ω Κωραντίκι Βασικώ πόρης Βαρέω όποιλητε, ων λόμω ωλήμωση των Αυλώπων της Δόσης, Ρύγων το λολομοποή καταστή τό Παρόκε, ό σφότου, Πρόκαιρης τθε αλώπου πουέργου τός Δόσος, Ω φορίτζε πιμαστίτη ή πολοσομασμέτα, Δεροτζομολοπολομισμό, αδοτε μια οφωσίται.

defind de com lei Princes de la serce, ne fait cories que Cinamus a trop témospire fi passino come su, loqués listeri que le Rey Cury VI I. Intronsmoigne fi passino come su, loqués listeri que le Rey Cury VI I. Intronsmé le leure, elasta seruis à Constantisople, pour dels passe autre la Terre

"Introduce de la come de la c

Rr iij

que de Tyr rend vn semblable rémoignage, en ces rermes : Inserea Rex Francorum pene iisaem subsecutus vestigiis, cum suo exercisu perueneras CPolim, vbi secretoribus cum imperatore vsus colloquiis, & ab co honoriscentissime & multa munerum profecutione dimiffus , Principibus queque fuis plurimum bonoratis . de. Ce qui est conforme à ce que le Roy meine ecrivit à Suger Abbé de S. Denys, auquel il manda qu'il auoit efté reçu de l'Empereur , gandenser & ho-

morifice.

Quant à la seance des deux Princes, Eudes de Dieuil ne dir pas que le Roy de France cust esté assis sur vn siège plus bas que celui de l'Empereur, mais sculement que deux siéges ayant esté preparez ils s'assirent, & s'entretinrent quelque temps. Tandem post amplexus, & oscula mutuo babita, interius processerunt, vbi positis du bus sedibns pariter subsederuns. Et pour faire voir qu'il est probable que les seances des deux Princes furent reglées de la sorte, que I'vn ne pourroit pas auoit d'auantage au dessus de l'autre, le même Auteur raconte que l'Empereur Manuel ayant fait prier le Roy , qui auoit passe le derroit & estoit dans l'Asie, de rerourner en son Palais pour y traiter de quelques nouvelles affaires qui estoient suruenuës , il le refusa & manda l'Empereur, Ve in ripam fuam descenderet, vel in mari ex agno colloquium fierer. Ce qui marque affez que Louys ne voulur pas ceder à l'Empereur, ni lui donner cet auanrage de l'alter trouuer chez luy, mais qu'il se comporta en ces occa-

fions comme auec vn Prince d'vne égale digniré. Il est vray que Manuel voulut traiter auec l'Empereur Conrad , qui auoit deuance auce ses troupes le Roy de France, pour la forme de l'entreueuë, qui se deuoir faire entre eux , & auoit voulu exiger de lui des conditions qui ne lui estoient pas honnrables. Ce qui obligea Conrad de passer dans l'Asie sans voir Manue. Sed alius ingredi cinitatem, alius egredi timnit, aut noluit , & nouter pro altere mores suos aut fastus consustadinem semperanis. Ce sont les paroles de Eudes de Dieuil, qui justifient affez l'erreur de l'Archeuesque de Tyr, qui

écrit qu'il se fit alors une entreueuë entre ees deux Princes. De forte que Manuel qui auoit eu passion d'entretenir Conrad, de crainte que Louys ne fisit le même, & qu'il ne pass'aft dans l'Assesans le voir, ce qu'il souhaitroir auec passion, sur obligé de lui accorder ce qu'il auoit refusé à Conrad : sçauoir qu'il viendroit au deuant de lui pour le receuoir, ce qu'il fit, estant venu jusques aux galeries des gardes du Palais.

Les memes contestarions pour la forme de l'entreueue se renouvellerent, lorsque Contad retourna de la Terre Sainre. Car estant arriué à Ephese, Manuel l'enuova prier de passer par Constantinople. Enfin après plusieurs debats, on demeura d'accord qu'ils se verroient tous deux à cheual, & qu'ils se saluëroient reciproquement en même temps. Arnoul de Lubec décrit ainsi rous ces démellez, & l'humeur altiere des Princes Grees : Est quadem detestabilis confue-

tudo Regi Gracorum , qui etiam propter nimium fastum dinitiarum suarum Imperatorem fe nominat , quam tamen dignitatem à Constantino ejustem cinitatis funda-

tore traxerat ot ofculum falusationis nulli offerat, fed quicumque faciem ejus videre meretur, incurnatus genua ejus ofenlatur. Qued Contadus Rex eb honorem Romani Imperii omnino desestabasur. Cumque Rex Gracorum in hoc confensifes , vs ofculum ei porrigeres , ipso tamen sedente, nec boc Conrado Regi placuit. Tandem fapientiotes ex viraque parte hoc confilium dederunt, vt in equis fe viderent & ita ex parilitate connenientes , sedendo fe , & ofinlando falutarent , quod & fattum eft. Cequ'Arnoul de Lubec dir en cer endroit, que les Empereurs de Constantinople estoient si altiers, qu'ils vouloient que les Souuerains, qui les venoient visiter, leur baisassenr les genoux, semble estre confirmé par Anne Comnene, laquelle raconte que Saifan Sultan de Coni estant venu trouuer l'Empereur Alexis, pere de cette Princesse, dans son camp, d'abord qu'il l'apperçut de-scendit du cheual & lui baisa le pied, mye me mes, m'e mile sandoum. Mais le Roy de France estoit trop grand Seigneur pour s'abaisser à ces lâchetez. Aussi l'Histoire remarque que Manuel le vint recessoir à l'entrée de son Pa-

# SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

lais, & qu'il enuoya hors de la ville au deuant de luy tous les grands Seigneurs de sa Cour: & qu'à la seconde entreueue qu'il souhaita auoir auce lui, le Roy lui manda que s'it la desiroit, il deuoit prendre la peine de le venit trouuer sur le riuage de la met où il estoit pour lors ; ou bien faire cette entreueue fur la mer, auec égalité de démarche, vel in mari ex aque collequium feret. Car c'eft ainfi qu'il faut lite, & non ex eque , comme porte l'imprimé, veu qu'on ne pouvoit pas faite cette entreueue à cheual fur la met, comme

fut celle de Conrad auec Manuel dans Constantinople.

Boemond Prince d'Antioche fassant la guerre à Alexis Comnene, il se préfenta vne occasion d'vne entreueuë entre ces deux Princes pour traiter de quelque accord: mais Boëmond ne la voulut acceptet qu'à condition qu'arriuant dans le camp de l'Empereur on enuoiroit au deuant de lui les Princes du Sang, & les grands Seigneurs de la Cout, & qu'entrant dans sa tente, l'Empercur se leueroit de son siege, & lui donneroit la main, & qu'il s'asseoiroit à côté de lui, ce qui fut accomply, è i fos το βασιλικό παρισύσατο έγου. Il est même probable que le siège de Boëmond ne fut pas plus bas que celui de l'Empereut, ce qu'Anne Comnene, qui taconte ces circonstances n'autoit pas oublie. Si donc vn fimple Seigneur, qui n'auoit aucune qualité de Souuerain, obligea Alexis de le traiter d'égal: à plus forte taison doit-on présumer qu'vn Roy de France ne s'abaiffa pas à fouffrir les lâcherez ordinaires, aufquelles fe sou qui estoient les petits Princes voilins de l'Empire, & qui dépendoient d'eux, ou qui estoient leurs tributaires, comme fur le Sultan de Coni, & Baudoüin 111. & Amaury Rois de Hierusalem. Ces deux Rois estant venus à Constantinople, pout tâcher d'obtenit de Manuel du secours contre les Infidéles, ils v furent recus par cet Empereut affez honorablement. Mais dans les pourparlers qu'ils eurent ensemble, l'Histoire remarque que les sièges sur lesquels soi. ils furent affis eftoient plus bas que celuy de l'Empereur. Guillaume de Tyr parlant de l'entreueue de Baudouin auce Manuel, Seeus esm in sede honeste, Annaisse, humiliore temen secutuse est. Etil ne faut pas s'en éconner, parce qu'alors les Rois de Hierusalem estoient en quelque maniere sous la dépendance des Empereurs de Constantinople, jusques-là meme que dans les dates des inscriptions on y metroit leurs noms auant ceux de ces Rois. Il s'en voit vne encore à présent dans l'Eglife de Nostre Dame de Bethleem sous vn tableau de la Présentation de N. S. au Temple, fait à la Mosaïque, où il est remarqué qu'il fut fait & acheué fous l'Empire de Manuel Comnene, & aux remps d'Amaury Roy de Hierufalem & de Raoul Euefque de Bethleem. Elle est conceue en ces

ETEAH SOR TON. HAPON. EPFON. AIA. \* X POC

EPPAL \*MA HC PIOTA OF , MUCIATOPOC ERI HC BACIALIAC MANVHA. METAAV.

BACIAES, HOPOTPOTENNHTE TE KOMNHNE

KALERI TAC HMEPAC . MEFAAOT PHFOCIEPO

COATMON KYPS AMMOPI

KAI TOT TO AFIAC BHEAEEM AFIOTAS

ENICKONSKYPS PASA' NET, AX QZ.

IN AIKTON B.

Cette seconde iodiction du regne d'Amaury Roy de Hierusalem tombe en l'an du monde, selon la maniere de compter des Grecs, 6677. & de N. S. 5169. d'où je coojecture qu'il faut restituer ainsi les caracteres qui desigoent les ans 14.4.17.L du monde, CXOZ. Quant à ce Raoul Euclque de Bethleem , qui sem-11.6.1.0.1 un de comment de la comment de la commentation de la commen fut Chancelier du Roy Baudouin III. & qu'il fut promû à cet Eucliche par la faueur du Pape Adrian IV. qui eftoit Anglois de nation comme lui. Puisque je me suis trouué engagé à dire quelque chose de l'entreueuë de

Louys V I I. auec l'Empereur Manuel, je tâcheray d'éclaireir encore en cet en-Hift Lad. droit vn poinct de nôtre Hiftoire qui regarde ce Roy. L'Auteur qui a écrit fa vie VII.6.57. die qu'estant sur son depart de la Terre Sainte, In perin Accenensi nanigiam censcendit , marisque nullo impediente periculo ad regunm proprium renersus eft. Cependant la plupart de tous les autres éctiusins conusement qu'il s'en falur Vine. Bal. peu qu'il ne tombat au pouvoir des Grecs, qui effoient alors en guerre avec par les Siciliens, dans l'armée navale desquels il s'estoit mis pour eltre escorté same le d'eux. Vincent de Beauvais dit même qu'il sur pris par les Grecs, & que M. Chr. comme on le conduisoit à l'Empereur Manuel qui affiégeoit Corfou, Georges Bale A 171 Amiral de Sicile, qui retournoit des couirons de Constaotinople, où il auoit Broja, Dec. brûlé les fauxbourgs & les Palais d'alentour, ayant même fait décocher des fléches d'or daos celuy de l'Empereur, le tira de leors mains. Cinnamus con-

http:// firme la même chofe, & dit qu'il s'en falut peu que le Roy ne fuft pris ; ce qui artiua, ainfi qu'il écrit ; de la forte. Louys ayant refolu de recourner en France, Joua les vaiffeuxs qui effoient aux ports de la Terre Sainte, & s'embarqua. En chemin il se joignit à l'armée nauale des Siciliens , qui couroit Datqua. En chemin il i poggitt a a amere navase des sicilieris, qui constitueris, qui contont acidi ed effects, qui elfoit conduite par Churuppes. Le combas s'estant liusé entre caux. Louys' qui auoit quitté fon vailfeau, pour entre dans va des Siciliens, s'y trouus engagé en mais comme il vit le peril dans lequel il eltoit, il fit arborer l'étendart d'vn des vailfeaux des alliez de l'Empirez ce qui fit caufé que l'on ne l'artaqua pas l'outefes que qu'elues-vandes l'arborer l'étendart d'vn des vailfeaux des alliez de l'Empirez ce qui fit caufé que l'on ne l'artaqua pas l'outefes que qu'elues-vandes siens ne laisserent pas d'estre pris, que l'Empereur Manuel renuova depuis à sa prieré, auec tout ce qui leur auoit esté enleué. Philibert Mugnos en ses Genealogies des Maisons illustres de Sicile, rapporte vnne parente du Roy Roger en faueur de Georges Lindolino, qui donne la gloire à ce Cheualier d'auoir de-liuré en cette occasion le Roy Louys VII. des mains des Grecs. Voicy es qui regatde cette action: Maxime tu isfemet perfonaliter tumquam professius de duabus nastris regiis triremibus nostra classic maritima, cam dinino auxilio cosperan-

te , & nostrorum Militum , corúmque prafeltorum fortitudine , sidelitate, & prudentia, non procul Gracorum hostium, corumque naues Striremes expulisti, & tandem à captinitate illuftriffmum Regem Ludonicum VII. fuefque proceres , & Gallia Magnates manumififis. Mais il est sans doute qu'il y a erreur en la date de cette atente, qui porte l'an 1146, auquel temps Louvs n'estoit pas encore allé en la Terre Sainte; ce qui peut faire douter de la fidelité de cette piece. Quoy The Facel qu'il en foit, il refulte affez des Auteurs que je viens de citer, que Fazello de L. L. , s'est mépris, quand il a écrit que Louys au retour de ce voyage, ayant esté pris par les Sarrazins, fut deliuré par le Roy Roger, qui effoit alors en mer

auec fes vaiffeaux.

# DV PORT ITIVS, OV ICCIVS. DISSERTATION XXVIII.

VISSAN est vn petit bourg assis sur le tiuage de la mer au Comté de Boulenois, entre Boulogne & Calais, composé d'enuiron quatre-vingts feux, fans comprer trois ou quatre hameaux, qui en dépendent. Il n'y a ni pottes ni fossez, ou fermetures à ce bourg, ni même aucuns testes de vicilles murailles qui marquent qu'il ait esté fermé auttefois. Il y a vne chapelle au bout du bourg, du côté de Boulogne : mais l'Eglife paroiffiale est an hameau de Sombres, distante enuiron de deux ou trois cens pas. Entre cette Eglise & le bourg est ce que l'on appelle la Mote du châtel, qui peut auoir en longueur quarante toises, sa figure estant ouale. Il y a au bourg quelques testes de vieux bârimens que l'on dit auoir ferui de magazin pour l'érappe des laines que l'on y apportoit d'Anglererer, & de plusieurs autres, qui justinent que le bourg a esté de plus grande étendue. En effer Fouliar lui donne le tire de gruffe ville : & les Hiltoi, 2004. res nous font affez voir qu'il estoit considerable pour son pott, qui estoit le lieu " où l'on s'embar quoit or dinairement pour passer en Angleterre, ce que j'espere de monstrer dans la suire, quoi qu'aujourd'huy il n'en teste aucune matque.La Coûtume de Boulenois lui donne aussi le titre de ville, & encore à present il y 2 vn Maire & des Escheuins, qui ont la police & la connoissance des crimes qui fe commettent dans le bourg, & dans la banlieuë, & ont aufii l'administration de l'Hofpital. Le Comte de Boulogne, de qui ce lieu dépendoit , y auoit vn Bailly, & depuis que ce Comté a esté annex à la Courone, on y a étably vn Balliage Royal, qui est posséée par le Bailly de Boulogne, qui y va tendro justice vne fois la semaine. Il y a vn petit ruissea qui passe dans ce bourg, qui prend sa source prés del l'Eglise de Sombres. Guillaume Camden en la description d'Angleterre a le premier écrit que ce

lieu cftoit l'Itims portus , dont Cefar fait mention : car aptes auoit tefuté l'opinion de ceux quil'ont placé à Calais , il ajoûte ces mots : Itium jeiter alifé quarendum exissime , ad Wissan scilicet inserius prope Elecuest, quod noi Withsan vocamus, verbe ab Itio non abludente. Hue enim omues ex hac insulà transmissis ex historiis nostris obsernamus. Excomme cette conjecture est la plus plausible d'entre celles qui ont esté embrassées par diuers Ecriuains, je veux m'essorce en cét endroit de l'établir par de si sortes raisons, & par des autoritez si sorme-les, qu'il n'y ait plus lieu desormais d'en doûter. Mais auparauant que d'entret en cette matiere il faut établir pour fondement en peu de mots ce que Cefar dit de ce port; & ensuite je feray voir quelles ont esté les opinions des Auteurs fut la fituation: & auant que d'autorizer celle de Camden & la mien-ne, je les tefuteray succintement, sans m'embarasser en de longs discours, patce que c'est vne matiere qui a esté souvent traitée par les Sçauans.

Entre les ports les plus commodes & les plus ordinaires pout paffer des Gau-les en la Grande Bretagne, Cefar en fait mention de trois, qu'il place au pays des Morins: mais il ne donne que le nom d'vn, qui eft cetuy qu'il choisit pour & salle in y transporter ses Legions, parce qu'il estoit à l'endroit où la mer se tetrécit, & ass. où le trajet d'entre les Gaules & l'Angleterre est le plus court : Omnes ad pertum Itium conuenire jubet , ex quo portu in Britanniam trajellum commodissimum esfe cognouerat, circiter millium passum triginta à continenti. Et au liute precédentil place formellement ce port au pays des Morins: Ipse cum omnibus copius in Morinos prosicifeitur, quòd inde erat breuissimus in Britanniam trajectus. Deforte qu'à l'endtoit du pott Hims le passage d'Angleterre estoit le plus court. Outte ce pott , il fair encore mention de deux autres au même pays , l'vn qui estoit au desfous, & l'autre au desfus. Strabon parle aussi du pott Itins, en ces termess Partie I I.

undst. Tou les Autors qui on c'est ifui es une mangla tiones ; i vis. Autore si rientraite de la Geographie des Gaules, fefont efforces de cechetcher la finazion e cepor, e la qualit de depund la connosifiance des deux autore qui en efficience vosinis de leux opinionis le font trouveles tellement patragées, que les plus indifferent particular de leux de leux autore particular de leux autore particular de leux de leux de leux de leux de leux autore de leux autore particular de ges, le Porter, particular de leux cues qui ou manade que effoite l'Esfouie, flurges, le Porter, particular de leux cues qui ou manade que effoite l'Esfouie, flurges, le Porter, particular de leux cues qui ou manade que effoite l'Esfouie, flurges, le Porter, particular de leux cues qui ou manade que effoite l'Esfouie, flurges, le Porter, particular de leux de l'est de l'est

one Turnels a debited dans for Aductation, & danies Poetero, to qui far d'areputal. It boud marbille par orinite, & enfin a eft nousellement cabile, sucroiffee, & emarbille par orinite, & enfin a eft nousellement cabile, sucroiffee, & emarbille emarbille par le P. Malbrance, trousene parcellement peu d'approbaceur, it de la commentation de la commentation de l'archive de l'archive de la commentation de l'archive de l'archive de l'archive de la commentation de l'archive de l'archive de la commentation de l'archive d

rom maits, & des cettes de naures entous en terre, ee qui us apputent encore lur la "iffuncion du licin, qui reperfener vue effecte de Golfe, enforte qui l'emble que tout ce pays fut autrefois inondé del auer qui y formoit va large fein : d'où ils concluent que le nom de s'ébién ult fut donné, quest fient l'inte, le port, ou plaché fon entrée, effant vers la pointe de Sangare: ils ajoutent encore que Orifirieum efit le lieu de s'eriert, près & cm deçà de S. Omet:

arash. Terreus bic olim campus, dum prepete curfu Iccius aduerfa transmitsis carbasa terra

lecius adorefe trasssmittis carbast terra
Perrus, C-da etactes: experigir un s fassione
Dümmen sinu Gissiriam penterne reduste
Lungius, immissim penterne sida adui enpere
Nuuc caua carales qui guezite sipe tenebas
Pinus iter, faltes instituit durus arater,
Exercitage silom, glautis reprastique dinis
Pessidate anua Ceres, compi quiaque cuté atabast,
Terrisis Audomarum muris inscre cervasi.

Il ne fait que juter le syan fue la care que le P. Malbrance na Aerffe, pour le mil., lagre du pede probabilet, que port aussi erete competare, qui d'alleurs a elle commant estude par Clauer. Marlan, Meyer, M. le Preddent de Thou, Viguence, Bertins, étauer con crit que Calas et de lot le port n'airy, acastif de la commodaté commande de la commodate de la commodate

uelle opinion, laquelleil a établie auec plus d'erudition, que de probabilité, ayant excirce pe Mardin, prés de Dunkerte, e foit en port traits, comme fec lieux parties, m'auoir pas effé ainn fonomé des dous termer l'heutons, ou l'imman, Mar Dila; d'autre de charde de la ser au le comme de la consider de la men, les habitans vossins farent obligez d'y faire de fortes digues, comme en la phipar des chées y sossins.

Enfin la plus commune conjectute touchant la fituation de ce port , & qui a

Anteira de constante par Clunce, Joséph Scuiger, Nicolas Berger, le P. Boucher, M. Sanfon, A. Sphienes mares, et al celle qui le place à Boucper. Le principales 180-44.

180-44. Sphienes mares, et al celle qui le place à Boucper. Le principales 180-45.

180-45. Sphienes surfaces de college autre par connoillier point of d'autre Carden.

180-45. Sphienes par le constante de plus fameux pour pair des Gaulles 180-45.

180-45. Sphienes par le constante par le const

à ce port, au delà duquel ceux qui nous les ont tracez, n'en mettent aucun, , d'où le passage ait esté otdinaire des Gaules en Angleterre. M. Sanson ajoure Tab. Preà ces raifons le vent qui lui fert en fon trajet, & celui qui empécha les vaiffeaux de Cefar d'y aborder. Enfin voilà à peu près les fondemens de cette for cojor. opinion, qu'il n'est pas difficile de détruire. Car quoy qu'on doine demeurer d'accord, que Gefferiacum, & par consequent la ville de Boulogne, air esté le principal port, & le plus connu de toute la côte des Morins, il ne s'enfuit pas qu'il n'y en ait point eu d'autres, d'où l'on passat en la Grande Bretagne. Aussi Cesar écriuant au sujet de l'Itius, marque assez le contraire, lorsqu'il dir qu'il y en auoit vn au dessus, & vn autre au dessous de ce port, d'où il s'enfujt qu'il y en auoit au moins trois. Or comme il parle de ces pores comme des plus voilins des côtes d'Angleterre, il ne peut estre entendu que de ceux qui regatdent directement le Promontoire de ce Royaume-là, que les Geographes nomment Cantium, & les Anglois The Neffe; & les côtes, que les Poetes nomment Rhutupina littera, c'est à dire les côtes de Richberow, qui la Cantie. font au Comré de Kent. Ainsi il faut chercher la situation de ces trois ports de Cefar, depuis Calais jusques à Boulogne, qui est le seul endroit, où la mer se tetrecit, & où les côtes des deux Royaumes se ferment le plus. De sorte, que comme le port Ilims tenoit le milieu des trois ports de cette côte des Morins, on ne le peut placer ailleuts qu'à Witfan, cftant l'endroit où le trajer de la mer est fans contredit le plus court, & ainsi les deux autres ports qui estoient en deçà & au delà de l'Itius, sont probablement celui de Boulogne, & celui de Calais. D'ailleurs quoy que Gesseriacum des le remps de Cesar air esté vn orr & plus grand, & plus fameux, que les deux aurres, il ne s'enfuit pas qu'il ne Pair pû, ou dû laiffer, pour en prendte yn autre, à l'endroit duquel le trajet eftoir plus courr, pout transporter plûtôt, & auce moins de peril, toutes ses troupes dans la Grande Bretagne; veu d'ailleuts, comme je le justifiéray dans la suite, que nos François en ont toûjours vie de la forte, ayant laisse le port de Boulogne, pour s'embarquer à Wiffan, lorsqu'ils ont voulu patier en Angleterre: & memes celui de Calais, à l'endtoit duquel le trajet est encote plus court,

que vers Boulogne.

La seconde taison que l'on apporte pour établir le pott trins à Boulogne, n'a eas plus de fondement, laquelle regatde les chemins Romains, qui s'y terminent. le demeure d'accord que les chemins militaires , temarquez par Antonin , & dans les Tables de Peutinget, ne passent pas la ville de Boulogne, & qu'ils y finissent. Mais il ne s'ensuit pas delà qu'il n'y ait point eu d'autre part en la côte des Morins, qui ait pû auoir le nom d'Isias. Il est bien vray que ces chemins ne furent consttuits que pour la commodité des marches & des logemens des armées Romaines, ce que le sçauant Berger a si bien prouué, qu'il est inutile de cotter les passages des Ecriuains qui autorisent cette verité: & ainsi on pourroit dire qu'il n'est pas probable que Cesar ayant à faire matcher ses troupes dans les frontietes des Morins, pour les transporter en la Bretagne, leur cût fait prendre vne autre toute que celle qui eftoit otdinaire pour les armées. Mais il est constant qu'au temps que Cesar passa dans l'Angleterre, les chemins Romains n'estoient pas encore faits dans les Gaules, ou du moins dans la Belgique, qu'il n'auoit conquise que nouvellement. D'ailleurs, Berrit, ces chemins, que le vulgaite nomme Chaucées de Brunchaut, ou Che-Clem. de Gr. mins ferrez, n'ont esté entrepris dans la Belgique & le reste des Gaules, que al se par Auguste, succession de Cefar, & par Agrippa son gendre. Il n'est pas méme veritable que les chemins Romains ayent sini à Boulogne, yeu qu'ils continuoient de Boulogne à Wiffan, & qu'ils, ont encore entiers, sestant reconnus vulgaitement sous le nom de Chemins vers, ou de Chaucées de Brune-en ces quartiers-là. D'où l'on peut conclure que si les Auteurs des Itinerai-Partie II.

res n'ont pas passé la ville de Boulogne, c'est parce qu'ils onr crû que c'estoit le port le plus grand, & le lieu le plus commode pour le logement des trou-pes, estanc la circonstance à laquelle les Romains s'attachoient le plus, ne regardans pas en cette occasion les plus courts chemins , Campendia viaram , mais la commodité des logemens des armées, comme Berger a affez justifié. Quant à la raison qu'on tire des vents, cette côte chant exposee aux memes vents, & estant affez droite, je n'estime pas qu'on y doiuc faire grand fondement, quoy que le P. Malbrancq s'en serue pour appuier son opinion sur la situation de ce

port, qu'il place vers Sangate. Mais sclon mon sentiment, la principale raison qui doir convaincre, que la ville de Boulogne n'a pas esté le port Itius, est qu'il est peu probable que cette ville ait eu trois noms differens, en meme temps, estant certain qu'elle a cité nommée Gefforiacum, & Bononia. le sçay bien, & il est fort probable, que le premier est celui du Pague, ou de la contrée où elle estoit fituée. Mais en rour cas J'ose auancer qu'on trouuera peu de lieux dans la Geographic ancienne, où vne place ait eu deux noms en même temps, hors celui du peuple, ou dela region, qui lui a esté appliqué dans la suite des années: comme par exemple, Paris, appellée Lutetia, a eu celui de Parifii; Amiens, nom-mée Samarobriga, ou Samarobriua, celui d'Ambiani, & ainfi des autres, qui font les noms des peuples & des contrées, où les villes eftoient fituées. Cependant il faudroit dire, que la ville de Boulogneauroit esté appellée en méme remps Gefforiacum, du nom des peuples des enuirons, & Dins, & Bononia, d'une particuliere appellation, ce qui n'est guere probable. Et ce que Velser rapporte pour réponse à cette objection, nefatisfait pas.

Après auoir refuté cette opinion touchant la situation du port triss, qui est la plus vniuerfelle, il ne refte plus qu'à établir celle que j'ay avancée, ou plûtôt celle de Camden, puisqu'il est le premier, qui en a fait l'ouverture, quoy qu'il ne l'ait prouuée que legerement. Pour découurir vne place, dont les anciens Auteurs ont fait mention, & dont les noms sont éteints par la suite du temps, ou du moins qui ont esté tellement alterez, qu'à peine il en reste des vestiges qui en puissent donner la moindre connoissance, on a coûtume de se feruir de trois argumens principaux, dont le premier est la situation, le second, les distances d'auec les autres lieux voisins, remarquées dans les Itineraires & dans les Geographes; & le troisième, le rapport des noms anciens auec les nouveaux & ceux d'aujourd'huy. Ces trois raisons nous feruiront comme de pierre de touche, ou plûtôt de sonde, pour trouuer & pour rencontrer heureusement le port Ities, pour la recherche duquel, tant d'Auentre fe font li fort travaillez jusques à présent, qu'un d'entre eux à écrit ces pur, Ren, patoles : Fates à veteribus autreibus perfixies étarique deseri nun poffe, que elim La dun, les elius, aus técial péries petras : bena qualem qu'ul faib imperie ac ditienn Meri-dele du norum, & inde breuissmum in Britannium fuisse trajestum. Quoy que cant de

graces Auteurs ayent échoit dans cette rechetche, je prendray neammoins la liberté de my engager sans que j'ole me promettre vn plus heureux succés qu'eux, solimettant sans beaucoup de peine mes conjectures à la censure de ceux qui le piquent de literature & d'erudition.

Pour commencer par la situation, Cefar nous apprend en termes formels, que le port Itius cîtoit à l'endroit où le trajet de l'Ocean estoit le plus commode : Ex que pertu commedissimum in Britanuiam trajectum effe cognouerat. Et quand il dir qu'il estoit le plus commode, il entend dire qu'il estoit le plus court, ce qu'il semble specifier en vn autre endroit : Ipse cum omnibus capits in Morines proficifeitur, qued inde erat breuissimus in Britanniam trajettus. D'où il s'enfuit que Cefar en cette occasion chercha non tant la grandeur d'vn port, comme la commodiré du passage, & l'endroit où le trajet estoit le moins long. Or il est constant, par le rapport des mariniers, que le trajet de mer à l'endroit de Wifan en Angleterre est plus étroit & plus court, qu'à

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

l'endroit de Calais, a'ume lieutë, ou d'ume lieuté de denie, de qu'à l'endroit de Boulogne, de donz grande lieutés. Le urgie a l'endroit de portifier, iniquant de rapport de Cefer, effort d'enuiton trenco mille past Crimier suitains poffisson de l'autorité d'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité d'autorit

Le nom de Wissan ne fauorise pas moins la conjecture touchant le port Itim, ou Iccins. Car les MSS. de Cefar représentent diversement ce mot, aucuns l'écriuant auec vn simple C, Icius, & les autres auec deux, Icius, & enfin les autres auec vn T, Itius. La premiere leçon semble estre appuyée par Ptolemée qui appelle le promontoire voilin de ce port, iver expr. La fe- comilie conde peut s'autorifer par le nom de ce Chef Remois, ou de Reims, dont e s parle Cesar, qui le nomme pareillement Iceins, & par celui de ces peuples de Camba la Grande Bretagne, que les Geographes appellent Wiceii. Enfin la troisiéme est embrassee par Strabon, qui nomme ce port mes. Pour rechercher la veritable etymologie & l'origine de cette appellation, il faut voit quelle elle peut auoir esté dans le langage Gaulois, auant que Cesar l'eust Larinisée. Il est pro-bable que Cesar a exprimé la premiere syllabe de ce mot Wi, par l'I simple, & que celieu s'appelloit Wie, ou Wies, ou enfin Wis, & Wits, qui eftoit vne prononciation familiere & ordinaire à la langue Gauloife, & qui s'est conferuée depuis dans l'Alemande & la Flamande qui en tirent leur origine, Cefar n'ayant pû rendre en Latin cette fyllabe Wi, que par l'i fimple, parce que le double W se prononce plus du gozier, que de la langue, & se rend, comme si l'on disoit eu: ce que le Latin ne peut pas bien exprimer. Cela posé, voyons quelle peut auoir esté la termination de ce mot en idiome Gaulois. Si ce lieu a esté nommé en cette langue Wic, Cesar ne l'auroit pas tourné par Icius, ou Iccius, mais par Icm: comme il a fait au nom de Litaniem, qui est Cinner. in vn autre Chef Gaulois, dont il parle fouuent, qui probablement se nommoit. Litawis ou Luitwis, en langue Gauloife, d'où on ne doute pas que le nom de tens. M Ludweis, qui eft frequent dans l'Hifloire de la feconde race de nos Rois, p. 15.
n'aic efté tiré. Car c'ett ainsi que Louys le Debonnaire eftnommé en ce vers, 14. 5-448.

rapporté par Buleus:

Goneli

ab Itando, parce qu'on s'y embarquoir pour aller en Angleterte, ni à celle de Heurer, qui veur qu'iccins soit dit, quass le-eie, hee est, videe, scilicet porium, aut instalam Britanniam: Cat tout cela a fort peu de probabilité. Il ya neant-moins beaucoup de rapport entre l'Ito ou liiss, & Wissan et anne celant constant que eette rerminasson 40, est commune à beaucoup de noms de places & de familles du Boulenois. Nous remarquerons pourtant daos la suire, que les Auteurs ont râché de lui accommoder des etymologies.

Mais j'estime que le principal fondement, sur lequel on peur érablir le port Itins à Wisan, est qu'il est aise de prouver par l'auroriré de plusieurs graues Aureurs, que ce lieu & le port de Wissan, a esté celui où de roor temps on s'est embarqué pour passer des Gaules, ou de la Fraoce en Angleterre, & pour aborder d'Angleterre en France. L'eotretien que s'eus sur ce sujet à Paris, dans le Cabinet de M. d'Herouval Audireur des Comptes qui m'honore de fon amitié, auec M. Sanfon, qu'on fçair eftre rres-fçauant en ces matieres, & celui qui a le plus penetre dans la Geographie, m'oblige de lui renir la parole que je lui auançay pour lors, que je lui fournirois plus de foixaore passages d'Aureurs anciens & irreprochables, qui justifieroient eerre propolitioo. Pour entrer en cette preuue, j'obserueray l'ordre des temps & des fiécles, où il en est parlé.

wes necess, ou neineu parte.

Pius : 1 e rouue donc que S. Wigan, Compagnon de S. Colombao, vers l'an Pius : 1 e rouue donc que S. Wigan, Compagnon de S. Colombao, vers l'an Pius de la compagno de la c conformes quant à l'etymologie de ce mor, à ce que b Lamberr d'Ardres a f. 14+ m, avance fur le même fujet, Britannicum feens portum, qui ab albedine arenz vul-\* Zami Ash 1.1. gari nomine appellatur V witfand. Ce nomestant compose de V vithe, qui en idio-

me Anglois & Flaman fignifie blanc, & Sand, qui fignifie fable. Et quoy que je ne fasse pas grand soodement sur ces etymologies, je remarque neanrmoins que " Philippes le Breton parlant des Bloetins, qui habitoient ces côtes de la mer, du côté de Furnes, a observé effectivement que le sable qui est

fur ces riuages de la mer, tire fur le blanc:

Inde monens sterum Claffis legit aquorii undas Qued Bloëtinorum candentia littora lambit,

Quaque marefcofos extendit Flandria campos. a Esseit. d Malbrancq confirme eecy à l'égard de Wilan, en ces termes : Ipfum montem arenosum, qui mirè ab ipso pelago in altum exsurgit, non dixeru arenu, sed è cretaceis malibus compalinm ; tantus enim eft candor, tantamque in duritiem abiit,

Memlet. eff ejus generis, quam vrentem vocant. Palladius, & Vittuue parlent de cette Pare L espece de sable blanc.

1. c. 10 B Edoüin ayant esté enuoyé en exil par le Roy Athelstan son frere en l'an Pierma. L. 933. passa de l'Anglererte en France, & arriua à Wissan : Angusto sciliert à Deneria in WITHSAND mari. Augi.re.t.

Ce fur vers ce même remps que eette place ayant esté ruinée par les Nor-mans, fut rérablie par le Roy Louys d'Outremer. Car c'est de ce port que P. 194.195mof. Lo. 18th. Aust. Jestime qu'il faur encendre ces rermes de Flodoard en l'an 938. Ludonieus Rex. 18th. Aust. Jestima loca peteus, Castrum quoddam, portúmque supra mare, quem dienne Gvie. 6.p. 53. Mark. Forfignen. s v M, ressaurer nista est. Ce passage ne se pouvant adapter à vo autre portioure que lenom qu'il lui attribuse, se rapporte à celui de G v 12 A Y, qu'Hattuse donne à Wisan, & qu'il est coostant que oos françois prononçoient le W des Alemans auce le Gu , comme oous voyons dans les mots de l'verre,

Puege, & autres, que nous enonçons par guerre, gage, &c.

i Le Roy Ethelred ayant efté chasse de son Royaume par Swan Roy Dap. 541. nois, s'embarqua en l'an 1013. à Wifan pour aller trouuer Richard Duc de

Normandie.

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

327 L' Guillanme de Iumieges éctit qu'Alured frere de S. Edoüard Roy d'An- W.G. eleterte retournant de France en Angleterre, portum W ISANTI petitt, & has Walfingh transfresans Doroberniam venit. 2. 414

I Guillaume de Poitou Archidiacre de Lizieux, parlant de ce retour d'A- l'and pin lured, donne en tetmes diferts à ce port le nom d'Icins: Dersberniam venit Al. Bet. All. neradus transuettus ex portu I e 1 o. Ce passage est singulier pour justifier la si. A 1716. tuation du port Itius.

m Eustache Comte de Boulogne passa en Angleterre pour allet visiter le Malmes, L même Roy Edouard, transfertate mari de W HITSAND in Deueriam.

1. de 10ft. " Gerouin Abbé de S. Riquier ayant dessein d'aller visiter les terres, que ce "Hemes" Monastere postedoir en Anglecerre vers l'an 1069. Admaris ingressam properanis, Lee. 11 quem nominant plebeiales GVIZANT.

O Guillaume de Malmesbury, remarque encote qu'Estienne Comre de Mottain & de Boulogne neueu du Roy Henry , in Angliam per WITSAND ma- p. 174.

turanit aduentum PS. Anselme Archeuesque de Cantorbety ayant esté banny du Royaume geft. Peacif.

par le même Roy, WITHSANDY M appulis. VII. 5. A4-9 Guillaume le Roux ayant laissé son pere à l'extremité en Notmandie, passa de son ordre en Angleterre, pour aller prendre possession de ce Royau- 1000/2014.

me, Qui mox ad portum, qui WITSAND dicitur, peruenit, vbique jam pa- 7. 1.619. trem andinit obiiffe.

Henry d'Hunrindon dit que le Roy Guillaume le Roux, au rerour de la "Monda", Normandie s'embarqua apud W 1 TH S A H D, "unde appulis Doraberniam.

L'an 1110. le Roy Henry ayant accordé (a fille à l'Empereur Henry, mi-tim, Dan freum d'Duracte (alors d'U. V. 1888).

fit cam à Donere vique ad WITSAND. degrit. Ang. Les Chanoines de l'Eglife de Laon s'y embarquerent pareillement en l'an 1113. lorsqu'ils passerent en Angletette auec la Châsse de N.D. & autres Re-1800m.l.s.

liques de leur Eglise, pour amasser de l'argent pout la rebâtir, aprés qu'elle eut 4 mir. s. efté brûlée , enfuire du massacre de l'Eucsque Gualdric : ' Apad portum , qui Maria Vocatur WISSANT, à nautis connocati, nauem intranimus,

" Henry Roy d'Angleterre y aborda de Douutes en l'an 1155. apud Dourans mare intrait, & appulit W I S A N T.

× Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, en fair mention Book Le Geographe Arabe, qui viuoit vets ce même temps, qui viuoit vets ce même temps

comme du port ordinaite, où l'on s'embarquoir pour passer en Angleterre. Adders en ces termes: Ab illa criam (Rouën ) ad orbem V ADISANT exignam valde Gian. 6. mari adjacentem 1 x x x. M. P. & ex hac wrbe confeendantur names adenutes infu- 1-10-

lam Angliam, quam dividit à continente, fretum habens in longitudine x x v. M.P. d'où nous apprenons la raison pourquoy 7 Lambert d'Ardres, qui viuoir au 7 Lans meme fiecle, lui donne le nom de Portus Britannicus , dans le passage que je nic. viens de tapporter.

iens de tapporter.

2 S. Thomas Archeuesque de Cantorbery s'estant retiré d'Angleterre, vint mé pies. Wiffan, & au tetout de fon exil il s'y embarqua pout paffer en ce Royauquadry. L

Robert Comte de Licestre s'y embarqua aussi en l'an 1173.

b Henry II. Roy d'Angleterre en l'année fuiuante y fit embarquer des troupes pout l'Angleterre, & en l'an 1179. nanem aftendens apad WITSAND, in " Home Angliam rediit

En la même année Philippes Comte de Flandres s'y embarqua pour al-F- 1ts 6. ler en pelerinage au tombeau de S. Thomas.

d Louis le Ieune Roy de France ayant dessein de passet en Angleterre pour arrange le même fujet se mit en mer en ce port. En ce même temps vn Auteur An- A 644 glois tapporte qu'estant sur le point du retour de ce voyage, comme il appre-

hendoit la mer, il pria ce Saint, ve in ille tranfen nullut pateretur ex ille tem-A. 1179. pore neufragiam : ce que Camden attribue mai à S. Louys.

e Henry Roy d'Angleterre s'y embarqua pout repaster de France en Angleterte en l'an 1180.

#### 128 DISSERTATION XXVIII.

Le même Roy aprés auoir fait la paix entre le Roy de France & le Comto 

"Nevert de Flandres, retourne Angleterre 1184, Transfretanis in Angliam inter W 1714mnp. 18.10 & Donetime.

1 L'année suuante l'Euesque de Dunelme & quelques Grands d'Angleter-

44. Bernef. E En l'an 1187. le même Roy Henry I I. applienis apud W I TSAND in Flan-Domb, dris.

Non autre Auteur en cette année. Placuit ei S. Thomam vifitare, fieque per

Genes. Denoriem, que brenis est transitus W I T SAND V M adire.

Denk, Pasadoùin Euclque de Cantorbery en 1189. Iter per WITSANDYM para-1146. - In In Angliam. Commente excore Geoffroy Archeuelque d'York en l'an Rimpips III.

791, 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3191. 3

none applicant in Fernaria pun W 1888 ND.

"In Vers ce même temps Hugues Euclque de Dunelme passa la mer entre
p. 1846.

Douure & Withsan pour venir en France.

"En 1193. le méme Comte de Morain fit équiper vne flotte , apad W17-\*\*Nº 11-5 à N D V M., pour atraquer l'Angletere.

\*\*Mallow. Le ficcle fuituant fournit d'autres exemples qui continuênt de justifier ce que

jay auance. ° En l'an 1107, les Moines qui auoient efté chaffez d'Angleterre par le Roy Iean, feretiterent en France, & vintent aborder à Wiffan,

» Mathieu Paris en l'an 1142. & 1343, parle des mariniers de Wissan & de Park, 193º. Calais : & en l'an 1153s. il dir que le Comte de Liceltre nauem afsendis apnd W 1 T S AND, pour rerourner en Anglererre.

» Repuid. P. En 1899. Ivan de Bailleul Roy d'Elcosse ayanc eté rellach par Edottard ben dans. Roy d'Anglectre qui l'auoit tenu prisonnier, fiut enuoy à Witfan, sinsi qu'il auoit etle conuent, où il se l'abe qui se voir dans let Annales d'Odoric Rainaud, qui portent ces mots, Allem apad W 155ANT, de regne Fennia suprement, in hassite istuari.

Mais incontinent après la ville de Calais elhant combée en la puillance des Anglois, non feulement ils fortificerent extre place, de réablients et agrandierent leport, mais encore celui de Willan fur abandonné, & on ne se fenui plas que decchiel. Jo pur paffer de l'Angleterre en Finnen. D'autre pratre comme la guerre effosi presque tousjours entre les deux nations, & que la seturné retion pas entre pour valler embayeur à ce pour, on cholife pluste celui retion pas entre pour valler embayeur à ce pour, on cholife pluste celui

de Boulogne, parce que le lieu eftoit plus considerable & plus fort que Wissan,

1 mil. 1- qui d'ailleurs auoit esté ruiné & brâlé par les Anglois au temps du siége de
Calais.

Ce qui justifie ençore l'importance du port de Wissan, est que de tout temps

Promise is Connect de Boulogney autoient un droit confiderable qui fe luois fiu let vaisdiums. Feux, le sperfonnes qui yé punhaquoient elle pait de ce droit de page dans 
1971 le titre de Guillaume Come de Flanders, pour les columnes de S. Onne de 
Fan 117. 35 seu Baleinie Comit Stephens ceneralise hébers, just les resud1870, 147. Intitute en l'Arbeitse de Sverg apai W 175 a N 1, de par tessus terrane (1971 liNADOUR Printer affaire. Il en eft encore filt mention dans y autre titre de l'an mill

Ples trois cens vingt, enl'Histoire de la Maison de Dreux.

"Mess. "Le P. Malbrancq raconte qu'en l'an 1191. Renaut Comte de Boulogne en

"Mess. "Le P. Malbrancq raconte qu'en l'an 1192. Renaut Comte de Boulogne en

"Mess. "Le P. Malbrancq raconte qu'en l'an 1192. Renaut Comte de Boulogne en l'an 1192 le de l'an 1192

A transpur engrace de Boulogne, entr pour fon partage cinq cens liures de rente fur le pafdant, 15 fage de Wiffan, qui furent depuis échangez en l'an 1310- par Robert V III. du nom Comte d'Auuergne & de Boulogne pour le Vicomté de Châteaudun. Mais

Town Control

17.000

Mais comme ce port vint à eftre comblé acause qu'il sut abandonné, pour la ration que je viens de marquer , ce droir fe leua dans rous les ports de cetre côte: ce que J'apprens de deux Compres du domaine du Comté de Bologne, qui sont en la Chambre des Compres de Paris. Dans le premier, qui est de l'an 1402, il y a ces mots: De la Freueglé & possage de W YSSANT receu à Boulogne, en Ambletenne & ailleurs, enniron hors ledit lieu de Wysant, ou aucuns sont aren Americanne de Micros senore mes seus une ne w jijant, von manne, jeun en vivace, ne entre, ca mer, peur pejfer en Angeletrere, so repejfer, éce l'autre de l'an 1478, porte ces termes: La Presufé de pafige de Wilfiant, que un dit esufiame, for te sejé de la mer, entre l'Escarde de Balogo de Grantingaen. Ce qui justifié, premièrem:ne que Wilfian effoite van dépendance du Comté de Bologo, et comme il est encore aujourd'huy, & non pas du Comté de Guines, quoy que quelques Aureurs l'aient ainsi écrit, & encore moins de celui de Flandres, comme veut Roger de Houeden dans les passages que j'ay cirez. En second lieu, ces Comptes font voir clairement que dés l'an 1402 il n'y auoir plus de port à Wislan, puisque le peage qui y auoir esté étably, se leuoir dans les ports voitins. Ausi je ne remarque point qu'il en soit fait mention depuis la prite de Calais, ni qu'on s'y foit embarqué: & la mer & le fable ont tellement comblé le port, qu'on a peine à remarquer le lieu où il a efté. Ergo bene feri- M pfit Merula Cosmographus Itium Oceano haustum enersumque esfe. Cui enim becaua. ! dret preterquam Wifanto? Sed portus illic non tam hauffus ,quam fabulo , vii appares, obrutus. Hauftum enim probant, vix adea loca Clitophonibus, feu dunis, coercitum mare: imò ad oceanum vique habitatur & aratur. Ce font les termes du P. Malbrancq. Il y a neantmoins des Communes qui s'étendent jusques au village de Tardinghem, affez prés du Blaknez, que le Portolano appelle le Cap produse de Witsan, où l'on peut se figurer auoir esté l'endroir, où fut le pott. Ces s.i.i. de Willan, où l'on peut le nguere autor cire i tensours, you nau te pour . coc Communes effante bornées duccèt du continent par des terres hautes & éle-uées, & ducôé de la mer par des dunes de fable, forment comme vir grand abilin, où la mer a pli couler, fold tu côré de Willian, par le peur utilleau, qui y p afle, foir du côte de l'audinghem, par va autre peut ruilleau, qui y control parilleau, qui y cotto que le commerce y ayant celle, l'on a parillement. Et il y a lieu de crotte que le commerce y ayant celle, l'on a laisse boucher ce qui composoit l'entrée de ce port par les sables qui y volent en quantité, la côte en cét endroit - là estant plate. Ce qui fauotise encore cette pense touchant l'endroit où fut ce port, est que le long de ces Communes, enuiron à deux cens pas du bourg, il y a vne eminence que l'on ap-

pelle le Phare, & vne maison auprés qui en retient le nom , comme si l'entrée Il ne faut pas s'étonner que nous cherchions aujourd'huy l'endroit du port de Witsan, qui a esté si frequenré dans les siecles passez, veu qu'il en est de même de celui d'Aiguemorres en Languedoc, où toutes nos troupes s'embar- cant. quoient pour la Terre Sainte, qui paroît si peu à présent, que la mer ne vient qu'à demie lieue delà. Le même est encore arrivé à divers poets de Constantinople, qui y auoient esté faits par les Empereurs, dont il ne reste plus aucuns ve-

- Sic totics versa est fortuna locorum. Vidi ego quod fuerat quendam felidiffima tellus, Effe fretum: vidi faltas ex aquore terras.

du port de Wissan eust esté en cet endtoit-là.

# DES GVERRES PRIVEES ET DV DROIT de guerre par coûtume.

# DISSERTATION XXIX.

Es guerres du Comte de Chalon & du Comte de Bourgogne son fils, dont le Sire de Ioinuille parle en son Histoire, me portent à embrasser to the see of the desired of the desired of the see of de la Trans & qui n'a pas encore esté traitée à fond, quoy qu'aueuns l'aient effleurée le-ment de gerement. Il n'y a rien de plus commun dans tout le cours de nos Histories, adaismel. & de celles de nos voissins, que ces guerres qui se faisoient entre les Brosse. & les Gentils-hommes à la veue & au feeu du Prince Souuerain, & fans fa participation: En forte que qui ne sçauroit pas démesser l'origine & l'vsage de ces fune îtes entreprises sur l'autorité Royale, auroit sans doute bien de la peine à en deuiner la fource, & à en conceuoir la pratique. Elles ont esté si vniuerselles, qu'on peut dire que les vassaux des Princes entroient auec eux en partage du plus beau sleuron de leurs Couronnes, qui estoit le droit de faire & de deelarer la guerre. Mais parce qu'il y auoit des regles & des maximes établies & receues pour cette espece de guerre, je prétens faire voir en cette Dissertation quelles elles ont esté, & comme les Seigneurs en ont vié en ees occasions. Ce que je propose de puiser particulierement de Philippes de Beauma-noir en sa Coûtume de Beaunaisis qui n'a pas encore esté publice, où il a fait vn Chapitre entier au sujet de cette espece de guerre, qui est le einquanteneufième, auquel il a donné pour tirre ces mots, Comment guerre se fais par contume, & comment elle fant , & comment on fe pot aidier de droit de guerre. l'entreprens d'ailleurs cette mariere d'aurant plus volontiers qu'elle appartient à l'Histoire de S. Louis, puisqu'il est constant qu'il est l'vn de nos Rois qui a le plus trauaillé à aneantir & à dérruire ces malheureuses guerres qui entretenoient toute la France en de perpetuelles divisions.

C'a ellé va vége obtené & reçû de cout emps parmi les nations Germaniques, de tiert la venegace des injunce particulters parla voie des ames, & d'y interedite toute vne parenté. Chiqui auot fair vnton notable à vna parriculler, oqui pli ai sonic enfie la mort, fit contoi avoir fut les bras tous nomes.

» out de la familité de l'offenté, qui prenoient les ames pour vonger l'injunamo un l'affaitnat commit en a legrôme de l'our parent. Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'our parent. Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent. Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent . Tatte en a Mistalian commit en la reforme de l'un parent de l'u

in . s. 1 jusqi, qu'un minitiu menff eff. Ceft pour crete ration que nous lifons fie tachiadament de la les los anciennes, que lorique quedque alfalinat autor effe fait, integr.

non feulement on en exigeni la peine fut ceux qui l'auoient commis , mais mente les froutes leur parentes. Ces inimites mortelles, qui s'entretenioren mente les familles, y dont nommées faits, que les lois des Lombaus traduiters mentes de l'autorités de l'Alembra de la comme de la Saon auterin, faits, l'alembra de l'autorités de l'Alembra faits, de faits, qui fignife la même el leur. D'And l'alembra de l'autorités de l'Alembra faits, de faits, qui fignife la même el leur. D'And l'alembra de l'autorités de l'Alembra faits, de l'alembra de l'autorités de l'alembra de l'alembra de l'autorités de l'alembra de l'alembra de l'autorités de l'alembra de l'alembra

Mais pour proceder auec quelque ordre en cette Differtation, il faut voir premierement qui font ceux qui ont droit de guerre par coûtume, puis entre quelles personnes elle se fait, pout quels sujees, en combien de maniereson la declare, qui sontecux qui y entrent, ou qui en sont excepter, & ensin en combien de façons elle finit. Et ensure, je frest yorie comme ectre détesta ble costrume de faire la guerre entre les vassaux du Prince a esté entierement abolie.

Tous les Gentilshommes, felon Philipperde Reumannie, ausient droit de finite la guerre - 1,4 ears que Consilhamen en peuta genergy. Est mis il en cacidud tous les rouniers, qu'il appelle Romere de poijé, c'elt à dire qui font fugera à leux Seigneurs, le qui en dependeur abbitument, en forte qu'ils en peusent dispoter felon qu'il en peusent dispoter les qu'il en peusent dispoter et de l'entre su manife, au pout verte de les curents, peute et le dispoter. Il en milé, en pout verte de les curents, peute et le ferie de felon de les guerre. Put le terme de Genuilshommer, on doit entendre tous les fieues, parce qu'anciennement les fies ne pounoiren ette enus que par le Nobles. Les Endquer, les Ables, Ales considerations de le compart de le consideration de le consideration

verbis impugnant, operibus afferant.

D'ailleurs il ne pouuoit y auoir guerre entre les Genrilshommes d'une part, & les rotutiers, ou les bourgeois d'autre. La raifon est, que si le Gentilhomme faifoit la guerre à vn bourgeois, ou à vn roturiet, qu'il nomme toujours homme de poessé, le boutgeois ou le roturier, n'ayant pas le droit de faire la guerre, pour n'estre pas teuéru du titre de Noblesse, auroit esté souvent maltraité, ou tué par les Genrilshommes. Desorte que lorsque le cas arriuoit qu'il y eur quelque notable démélé entre le Gentilhomme & le roturier; celui-cy pout se mettre à l'abry de l'insulte de son ennemy , tequeroit Assertment, qui luy eftoit à l'instant accordé. Que si le torutier negligeoit de le demander, le Gentilhomme en la personne duquel, ou de ses parens, l'injure auoit esté faite, pouuoit licitement en poursuiure la vengeance par les armes. Au contraire si le Gentilhomme auoit outragé le toturiet, ou le bourgeois, I'vn & l'autre ne pounoient pas poursuiute la reparation de l'injute par la guerre, mais par les voyes ordinaires de la lustice. L'vsage du Royaume d'Arragon visal ziste, te, mais par cover a l'égard des Infançons ou Escuyers. Car si vn totu-maisse rier, ou Villain, auoit tué vn Infançon, si le faich estoit aueré, les parens du l'infançon si le faich estoit aueré, les parens du l'infançon si morr pouvoient lui faire la guerre, c'est à dire tiret la vengeance de l'outrage ma desperal par la voye des armes. Mais si le faist estoit dénié, auant qu'on en vinst à la 1-731preuue, il deuoit obtenit Asseurement des parens du mort. Il y auoit encore plus, car quoy que suiuant les Ordonnances du Royaume nul ne pût attaquet vn autre sans défiance, si est-ce que le roturiet, ni l'Infançon , n'estoient

puis, car quoi que unuant res Vocannances un koyaume nui ne pui attraquet va autre lans denance, û ell-ce que le roturiet, in l'Infançano, n'effoient pas obligez de fe défier, fi l'vin ou l'autre auoit tué l'vin de leurs parens, parce que les Fors ou Conturnes les tiennent pour défez, pourtoutourcfois que le crime fuit apparent de prouué. Ce qui fait croite que les viages effoient differents felon les Rovaumes.

Toute fonce d'injuré ne pousoir pas eftre vengée par les voyes de la guerre. Il libioit que ce l'ultiva citien attoue, capiel, le public : columne fighelle che cerette in bissafie, nome la Gazinkommer par la villante, qui fant faire apparant. Ce fonc les tennes de Beumanoir, qui un Chapire funuate endonne întect-prétetiton par ceux-cy: ¿Quant assaus fis assaui de mort, de mobiuse, médela mer, «il a galt a louineir assauf fis internit à parer à fon assaus. Ainsi cor en est par la colonne de la colonne

......Const

mort. Ce qui justifie encore cette proposition, est ce qu'il ajoûte, que quoy que le Gentilhomme eut droit de poursuiure par les voyes de la guerre la reparation du forfait commis en sa personne, ou de ses parens, en d'autres occations, que celles de la guerre ouverte entre eux ; cela n'empechoit pas que le Seigneur duquel celui, qui auoit fait l'injure estoit vassal, ne le fist juger & condamner par sa justice, & s'il pouvoit le faire arrêter, le liurer au supplice, fuiuant l'exigence & l'atrocité du crime. Ce qui auoit lieu même encore qu'apres la guerre la paix se fust ensuivie, si ce n'estoit que ce fut par l'entremife du Roy, ou du Baron Seigneur de la partie, qui auoit commis le crime: Car autre Signent ne poent fere ne soffrir ces manieres de pez. La raison pourquoy le Seigneur peut pourfuiure la vengeance de tels crimes, est, que cil qui font les vilajus meffez de cas de crieme, ne meffont pas tant sentement à aduerse partie, n'a lor lignage, mez an Signor qui les ont en garde, & à justice.

Ce que j'ay remarqué des matieres & des sujets qui donnoient occasson aux guerres particulieres, sçauoir les crimes & les messaires, ne semble pas estre général pour toutes les provinces. Car nous lifons que fouuent on les a entre-prifes pour des différents meus au fujet des successions & des heritages. Ce per, pan, qui est encore remarqué par le Cardinal Pierre Damian : mais il falost que

700. Dan que et entre le control de la contr inflantia perfitit, vt & inde bellum indiceret nobu , judicio Comitu Gaufridi . Paratu autem hominibus ad bellum procedentibus, agnosit non effe bonum certamen arripere contra dominum, d'e. le ne sçay si l'on doit rapporter à ce sujet la Consti-

it. A. rution de l'Empereur Frederic II. qui se lit dans Alberic, qui dessend à ses 1134 vassaux de faire la guerre absque pracedente querimonia. Tant y a qu'il est constant que les Seigneurs & les Gentilshommes ont souvent entrepris des guerres contre leurs voifins pour d'autres sujets que de crimes. L'Histoire nous en fournit vne infinité d'exemples, & entre autres nôtre Sire de Ioinuille, lorfqu'il traite de la guerre, qui se mût sous le regne de S. Louys entre le Comte de Champagne & la Reyne de Cypre, au sujet de la succession de ce

Les guerres particulieres ou priuées se declaroient en diuerses manieres. scauoir par fait, ou par paroles. Par fait, quant caudes mellées seurdent entre Gentixhommes d'une part & d'autre : c'est à dire, lorsqu'on en venoit à une querelle ouuerte, & à mettre la main aux armes. Et en ce cas, ceux qui eftoient préfens à la mélèc & à la querelle, estoient engagez dans la même guerre, fuiuans le party, à la fuite duquel ils se trouuoient : Et lers deit en faueir, que quant elles viennent par fet, cil qui sont au fet sont en la guerre, si-tost come li fez. eft fet. Les guerres fe declaroient par paroles, Quant li vn manece l'autre à fere vilonnie, ou anjude de son cors, ou quant il le dessie de li & des siens : c'est à dire, lorsqu'on en venoit aux menaces, ou que l'on faisoit porter les défis, ou défiances à fon ennemy. Les defis, que les Auteurs Latins du moyen temps appellent diffidationes, se

failoient, ou par paroles, ou par écrit. Ils se failoient par paroles, lorsqu'on enuoyoit défier son ennemy, & qu'on lui declaroit la guerre, par des personnes qui la leur alloient dénoncer. Et en ce cas on choisissoit, non des Heraux, ou des Rois d'armes, mais des personnes de condition, & des Cheualiers qui en alloient porter la parole, comme firent les François, lorsqu'ils dénoncerent la guerre aux Empereurs Isaac & Alexis, en l'an mille deux cens trois, ayant choisi à cét effet Conon de Bethune, Geoffroy de Ville-Har-Mark Jen. douin Maréchal de Champagne, & Miles de Braibans Cheualiers. Souuent A 1115. mémes on la faifoit porter par des Euefques & des Abbez, comme on peut 144. Cecueillir de nos Hilóniers. Quelquefois ces défis se faifoient par lettres & par the hier crits, qui font appellez Littera diffidentia en la Chronique d'Austriche. Ce

# SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

qui est aussi remarqué par Nicolas de Cusa Cardinal. Le Roman de Garin Nicol de le Loherans remarque vne aurre forme de défi, en secouant le pan de sa Casa 1.4 robe:

Dift à Girbert, mult me tenez por vil, Il prift deus pans del pelicon Hermin, Enners Girbert les rua @ jali,

Puis li a dit, Girbert, je vos deffi Et afin qu'il ne fust pas loisible de surprendre son ennemy, sans lui donner le loisir de se préparer à sa défense, les Empereurs ordonnerent qu'on ne poutroit l'arraquer qu'aprés que trois jours se seroient écoulez depuis la défiance, à peine d'estre proserit & banny, & de passer pour traître. Alberic rapporte vne Ordonnance de l'Empereur Frederic II. qui enjoint la même choie, ar- Lessid. vae Ordonnance de l'empereur à constrence-quarte, qui fut renouvellée par 6th Mendeux aurres, l'vne de Louys de Bauieres, l'autre de Charles IV. Cerre derniere ordonne encore que ces défis se doiuent faire dans les lieux de la demeure ordinaire de ceux à qui l'on déclare la guerre, pour euiter toute forre actuelle de surprise. Car en ces rencontres on a tâché d'employer toures les précau- 17, 6.17. de turprile. Car en ces rencontres ou a canto a impare con est passes ricos, pour éuirer les occasions de rabilon ; judque-là quon failoir paller Tomin a pour traitres rous ceux qui portoient la guerre à leurs ennemis, auant que de carte M. les auoir défiez.

L'Aureur de la guerre, c'est à dire celui qui la déclaroir, & qui se préten-L'Aureur de la guerre, cet à discourage par Philippes de Beaumanoir le Quie- nit, n. 11.

doir offende par fon ennemy, est appellé par Philippes de Beaumanoir le Quie- nit, n. 11.

netaine, ou le Chef de la guerre. Quant à ceux qui y entroient auce lui, les Che. Adm. premiers estoient ceux de son lignage. Car la guerre estant ouverte & déclarée, rous les parens du Chef de la guerre y estoient compris sans autre dé- ». 111. claration particuliere, & s'y trouuoient le plus fouuent enucloppez malgré eux, sous pretexte de venger l'injure faire à leurs parens, ou de les desfendre, lorfqu'ils estoienr arraquez : estant vn fair qui regardoir l'honneur de la famille. Ce qui est justifié dans une Histoire de France MS, qui est en la Biblio- Fel. 104. theque de M. de Messnes, à l'endroir où il est parté de la guerre d'entre le Dauphin de Viennois & le Comme de Sauoye: Le Dauphin requil par lignage pluseur de seus, qui petit lai freus d'adde. Ce qui a fait dire à Pierre Da-La-19, B. mian. Plerique mox ve eis vis infertur injuria, ad indicenda protinus bella profiliune, armatorum cuncos instruunt, sicque hostes suos acrius forte, quam les fue-

rant, vleifenntur. Quand je dis que tous les parens des Chefs de guerte entroient en guerre auec lui, cela se doir enrendre jusques au degré, où la parenré finissoir. Anciennement, ainsi que Beaumanoir écrir, on se vengeoit par droit de guerre jusque au septiéme dégré de parenré, parce qu'après ce dégré la parenré estoit cenfée eftre finie : l'Eglife ne fouffrant pas les alliances par mariage, finon au delà du feprième. Mais depuis qu'elle s'est relâchée de cette rigueur, & qu'elle les a sousserts au delà du quatrième, l'vsage s'est aussi introduit que les parens qui passoient ce degré, n'estoient, & ne pouvoient estre compris dans la guerre, comme parens, quoy qu'en fair de successions, ceux qui sont plus éloignez en degrez, peussent herirer de leurs parens. D'où il conclur que ceux, qui sous prétexte de la guerre, artaquent les parens de leur ennemy plus éloignez en degré que le quarrième, se rendent coupables, & se soûmettent à vine punition rigoureuse. Gregoire de Tours rapporte quelques om, Tou exemples à l'égard des parens qui entroient en guerre, ou du moins qui s'in-6; <sup>MR.</sup> teressoient en la vengeance du crime, commis en la personne de leur parent, L. E. 6, 18qui est vne coûtume qui a passé dans les siecles suivans, où non seulement Lio. 6.57les Nobles, mais encore les roturiers se sont maintenus dans ce droit, ou plûtôt dans cette injuste pratique, comme on peut justifier par vne infinité de passages d'Auteurs. Ils y estoient mêmes tellement obligez, qu'ils ne pouuoient pas s'en dispenser, sans renoncer à la parenté, & se rendre par ce moyen

ineapables de fuceder à aucuns de leutsparens, ou de profiter des amendes, & des interetti ciulls, qui pousoient artieur des affalfinats commis en leuts perfonnes : ce qui est exprellément remarqué, ou plutôr ordonné dans les mon. lois d'Henry. I du nom Roy d'Angleterre. A ouy quedques fassanta supore com ten encore le titre de la loy Salique, pre es qui je de parasislassibere vult. Où de la lectronisse de citat de tout rasportées.

Voradelin in Glof. ad leg. Solit. v. Alainn fafter.

Mais parec qu'il arrivoit fouvent que ceux du lignage, ou de la parenté. des Chefs de la guerre, n'auoient aucune nouuelle de son ouverture, & des défiances qui auoient efté portées, & ainfi eftoient furpris par les ennemis de leurs parens, qui leur couroient sus, & les attaquoient auaot qu'ils eussent eu auis des défis; l'on artéra que ceux du lignage n'entreroient en guerre, que quarante jours après la déclaration, & les défiances qui en autoient esté faires, si ce n'estoit qu'ils eussent esté présens au fait, e'est à dire, lorsque la guerres'é toir ouverte par querelle & par voyes de fait. Car cil qui font au fet préfens se doincut bien garder pour le fet , ne vers cix ne quiert nule trine denant qu'elle est prife par justice, on par amis. Mais à l'égard de ceux qu'ine s'estoient pas trouuez présens à la mélée, ils auoient quarante jours de trêue, durant lesquels ils auoient le temps & la liberté d'entrer dans la guerre, & defaire leurs préparatifs pour cet effet, ou bien de faire leurs efforts pour rechercher Affeurement, ou la tréue, ou la paix. De forte que celui qui au préjudice de ces quarante jours accordez aux parens les alloit attaquer, & leur faisoit outrage, soit en leurs personnes, soit en leurs biens, ils estoient traitez comme traitres, & comme tels, s'il y auoit eu quelqu'vn de tué, ils estoient traînez & pendus, & Icurs biens confifquez. Que s'il n'y auoir que quelqueblessure il estoit condamné à tenir prison, & en vne amende à la volooté du Seigneur qui rient en Baronnie. Boureiller en sa Somme Rurale, dit qu'on appelloit ce delay la Quarantaine du Roy: & écrit qu'elle sut ordonnée par S. Louys, qui commença par ce reglement à donner attainte à cette espece de guerre, dautant que durant ee temps-là la plûpart des parens cherehoient des voyes pour

s'en tirer. Philippes de Beaumanoir l'attribue à Philippes le Hardy son fils. Il est neantmoins constant que S. Louys sur le premier qui l'ordonna, comme on peut encore recueillir des lettres du Roy lean de l'an mille trois cens

L z.eh. 34-

egifter de Refel de ille d'Avent.

cinquante-trois, dont je parleray cy-aprés, où la substance de l'Ordonnance de S. Louys est rapportée en ces rermes : Videlicet qued quetiescumque aliqua distordia , rixa , mesteia , ant delicta inter aliquos reguicolas in motus calidi conflithu, vel alias penfatis infidiis, (verfie Gallica verns baber, en caude mélée, ou par agait, & de fair apenfe) enenire contingebat, ex quibus nounulla occifiones, mutilationes, & alia injuria sapissime accidebant, amici carnales bujusmodi mesteias facientium, aut delicta perpetrantium, in flatu fecuro remanebaut, & remanere debebant, à die conflictus, seu malesicii perpetrati, resque ad x L. dies immediate continnes tant figuentes, delinquentibus perfonis dunassas exceptis, qua propter corum maleficia capi & arreftari poterant, tem dillis XL diebus durantibus, quam poftes, & in juffitiariorum carceribus mancipari, in quorum jufitità ditta maleficia fuerant perpetrata, justitiam ibidem de suis malesteiis recepturi secundum delisti qualitatem, prout postulabat ordo juris. Et si interim insta terminum XL. dierum pradistorum aliqui de parentelà, progenie, consanguinitate, seu affinitate vtrinsque partium principalium delinquentium aliter quoquo modo facere prasumebat, pro hujusmedi causă vindiliam affumere fatagendo, vel aliàs exceptis malefactoribus pradictis, qui, prove fertur, capi & puniri poterant, prove casus exigebant, ipsi tamquam proditeres, criminisque connicts, & ordinationum ac statuteram regiorum transgressors puniri & justitiari debebant, per judicem ordinarium, subcujus juristitine delista existe-bant perpetrata, wel in loco in quo essent ab hujusmodi crimine connicti, seu etiam condemnati. Qua quidem ordinationes adhuc in pluribus & dinerfis partibus Regni nostri non immeritò tenentur, &c. Il paroit de cette Ordonnance que les Chefs de la guerre ne jouissoient pas de ce privilege des quarante jours, mais qu'ils

I communication Control

entroient d'abord en guerre. Il en eftoit de même des parens qui s'interef- Benteille. foient librement dans ces guerres auant ce temps-là , & qui se trouvoient aucc armes auec les chefs de la guerre, & parce que cette ordonnance effoit emanée du Roy, les Iuges Royaux ont foûtenu autrefois, que l'infraction de la 14 He/len.

Quarantaine, meme dans les terres des hauts lufticiers, esfoit vn cas royal. A Maria Mais au recit de Bouteiller, il fur jugé qu'il y auoit lieu de pteuention en ce appl.Lo. cas, & que fi les Officiers des haust Iulheiers preuenoient ceux du Roy, 1 Least, No-connoiliance leur en appartenoit, & ainfi au contraite à l'égard des Officiers du se Ciere. Roy. Il est parle de cette Quarantaine dans l'Histoire des Eucsques de Liege, ##1.4.

& des Comtes de la Mark.

Or patce que ceux du lignage & de la patenté des deux parties estoient compris dans la guerre, Philippes de Beaumanoir resout que deux fretes getmains ne se pouvoient faire guerre par colitume, & en apporte cette raison, dautant que l'yn & l'autre n'ont point de lignage qui ne soit commun à rous les deux : & que celuy qui attouche de parenté également les deux chefs de la guerre, ne peut & ne doit s'y engager. De forte que si deux freres estoient en disferent ensemble, & l'vn d'eux messaiont à l'autre, il ne se pouvoit excuser sous pretexte du droit de guerre : non plus que celuy des parens communs qui seroit engagé au secours de l'un d'eux pour lequel il auroit eu plus d'amitié ou d'inclination : Si bien qu'en ce cas le Seigneut deuoit punit tigoureusement celuy qui auoit meffait à l'autre. Il en auroit esté autrement. dit le même Auteur, de deux freres consanguins, ou vterins, entre lesquels il auroit pû arriuer guette, parce que l'un a des parens que l'autre n'a point. Mais quant aux parens communs, & qui approchent & attouchent également de parenté l'vn & l'autre, ils pouvoient & même devoient s'excuser d'entrer

Quoy que les parens éloignez fussent exclus, ou plûtôt dispensez de la guerre, ils pouvoient neantmoins s'y engager de leur propre mouvement, en le déclarant pout l'une des deux parties : ce qui se faisoit ou par dessis, ou par fair. Par exemple, dit Philippes de Beaumanoir, si quelqu'vn alloit au fecours & en la compagnie de l'vne des patries auec armes : ou s'il luy prétoit fes armes & fes cheuaux, ou fa maifon pour l'en aider à combatre son ennemi : en tel cas ce parent se mettroit & s'engageroit dans la guerre par fon fait, & s'il luy arriuoit difgrace, ou meffait, celuy qui en scroit l'aureur auroir juste raison de s'en excuser par le droit de la guerre, quoy qu'il fust également patent des deux parties. D'où il conclut que celuy-là se metroir dans la guerre, qui alloit au secours de celuy qu'il faisoit laguerre, quoy qu'il ne luy eust appartenu en tien de patenté: Les qui sant symé les parties qui sont en puerre, qu'il se mette en s'aide & se compaignie, par greuer se ennemis, il se met en guerre, sous seis es qu'il ne lour appartenne de lignage. La Chroni-tende se met de lignage. La Chroni-tende que des Comtes de la Mark nous donne des exemples des desfiances en 195,3144 uoyées pat les parens éloignez , qui confirment ce que Philippes de Beaumanoir écrit à ce sujet, & les Auteurs en fournissent d'autres qui justifient que ceux qui entroient en guerre pounoient encore tirer du fecours de leurs alliez; ce qui se faisoit en suite des traitez d'alliance, & de ligue offensiue & M. # Per-

définfiue, rels que font ceux que les Historiens \* des Maisons de Vergy & gl. 1.61. d'Auuergne, M. de Boissieu, le P. Vignet, & autres Auteurs nous repre-

Ouoy que ceux qui s'estoient trouuez au fait , qui auoit donné matiere à la Mi. guerre, y fullent compris comme complices fans autres defhances, que celles au de qui se faisoient aux chefs de la querelle, & à ceux qui auoient fait l'outrage & fait de la fusione le messait; tels complices neantmoins pouvoientse tirer de la guerre en faisant rificart. appeller l'ennemi en la justice du Seigneur, pour en sa présence dénier aucc con é di-serment d'auoir jamais consenti au messait qui auoit donné sujet à la guerre, sea p. 146. auec protestarion de ne secourit directement ni indirectement sa partie, ni se

amis. Et le ferment estant fait, le Seigneut le deuoit Asseurer en sa personne seulement, & il deuoit demeurer en paix, si ce n'est que la partie aduerse ne le vou-

lust directement accuser du fait.

Entreceux du lignage, les Cletes, c'est à dire ceux qui estoieot engagez dans les ordres Ecclesiastiques, estoient exceprez, comme encore les Religieux, les femmes, les enfans mineurs, & aussi les bâtards, si ce n'est qu'ils se missent en la guerte pat leut fait. On exceptoit encote ceux qui s'estoient mis dans les Hospitaux & les Maladeries, ceux qui au temps que la guerre s'estoit meuë estoient dans les terres d'outtemer, ou en pelerinage éloigné, ou enuoyez en terres éttangeres par le Roy, ou pour le bien public; parce qu'il auroit efté bien in-juste que ceux qui estoient ainsi dans les voyages lointains pissent estre ar-taquez ou tuez dans les lieux où ils se feroient reouvez, ou bien en Essant leurs voyages, auant qu'ils eussent rien seeu de la guerre ni des deffiances, & ainsi il en setoit arriué de grands inconueniens, qui n'auroient pas tant passe pout des vengeances que pour des insignes trahisons. Quant aux semmes que j'ay dit estre exemptes du droit de guerre, & ne deuoir estre comprises entre les patens qui entroient necessairement dans la guerre, c'est parce que c'est vn

fait d'armes, dont elles ne fonr pas capables. Ce qui nous ouure la raifon pourquoy les loix des Lombars ne vouloient pas qu'elles pussent profitet de l'amende & des inrerefts ciuils qui estoient ordinairement accordez aux parens de ceux qui auoient esté assassincz ou tuez. Iusques-là même que si le mort n'auoit laisse que des filles, ces interests passoient aux parens à leur exclusion : Quia filia ejus ,co quod famineo fexu effe prebantur , non poffunt ipfam faidam leware, où ces termes, lenare faidam, ne fignifient tien autte chofe que ce que nous disons leuer l'amende, & les interests ciuils, dont on estoit conuenu, ou qui auoient esté ordonnez par le Juge. Le motif de cetteloy est, parce que les filles n'estant pas de condition à porter les armes comme les hommes, elles n'estojent pas en état de tirer la vengeance de l'injute ou du messajt commis en la personne de leurs parens ni d'obliger ceux qui auoient fair l'attentar à payer des interests ciuils & l'amende, dont le fruit & le profit ne deuoit, & ne pouuoit passer qu'à ceux, qui par la force des armes les contraignoient à venir à vne composition legitime. Outre ceux du ligoage, & les amis, qui se déclaroient volontairement pour

l'une des deux parties, les vassaux & les sujets des Chess de guerre y estoient compris, & generalement ceux qui estoient obligez d'aider & de secourir Jeurs Seigneuts, cix à qui il connient faire ayde par reson de signorage. Tels sont les hommes de fief, les hoftes acause de leurs hostises, les hommes de corps, qui estoient renus de secourir leurs Seigneurs, lorsqu'ils estoient en guerre, quoy qu'ils ne leur eussent pas appartenu de parenté. De sotte que rant qu'ils estoient à la fuire, & au fecours de leurs Seigneurs, ils eftoient cenfez eftre en guerre. Mais lorsqu'ils estoient retoutnez en leuts maisons, on ne pouvoit pas les attaquet, ni trouuer mauuais qu'ils eussent porté les atmes pour lui, veu qu'en ces occasions ils s'estoient acquitez des deuoits ausquels la qualité de vassaux & de sujets les obligeoit enuers leurs Seigneurs. Cecy est exprimé en diuers endroits de nos Histoites, & particulierement dans les anciennes Coûtu-77.1.8#4 mes du Monastere de la Reole en Guienne, qui portent que les vassaux & les hommes de Taurignac, de S. Michel, & de Guarzac estoieor obligez de

venit au secours du Prieut, sorsqu'il autoit guerre en son nom, à raison des nefs qu'ils possédoient dans l'enceinte de la ville. Ce seroit icy le lieu de parler des fiefs rendables & jurables, dont les possesfeurs estojent obligez de tendre & de remettre leurs châteaux & leurs forteresses au pouvoit de leurs Seigneurs, pour s'en seruir contre leurs ennemis dans leurs guerres propres. On pourroit austi traitter en cét endroit du droit d'Host & de cheuauchée, auquel les vassaux & les sujets estoient tenus durant les guerres de leurs Seigneurs, & des diverses conditions de ces droits. Mais

ces matteres sont de trop longue haleine, & contiennent ttop d'antiquitez pour este tensermées en cette Differtation. Le reserve leulement de traiter des ses rendables & jurables en la suitante, parce que c'est vassuge affez curieux.

Ceux qui ettoient à la solde des deux parties, effoient aussi censez ettre en guerre, tandisqu'ils estoient à leut suite & en leur compagnie & lorsqu'ils estoient partis ils estoient hots de la guerre, & on ne pouvoit leut messaire,

ni leur coutir fus auec justice, & fans encoutir le blâme.

Encore bien que les Gentils-hommes eustent le droit de guerre, si eft-ee qu'ils ne pouuoient pas attaquet par cette voye le Seigneur, duquel ils re-leuoient, ni le definer: & s'ils en vloient autrement, ils consiquoient leurs fiest, particulierement si le Seigneur qui eftoit appellé de trahison ou de mourtre, s. t. t. offoit de s'en definedre par le voyere de la justice, & deuant se Pairs.

blig", de

Après auoir traitté de ceux qui entroient en guerte, pour suiure l'ordre que j'ay établi au commencement : il ne teste plus que de voir quelles ont esté les voyes pout la faite finir. Philippes de Beaumanoit en rapporte plufieurs, dont la premiere est la paix. Lorique la paix estoit faite, fignée, & asseutée sous de bonnes cautions & sous de bons pleges, tous ceux qui estoient en la guerre, tant les chefs, que les parens, & les amis estoient obligez de la zardet. Il n'estoit pas meme necessaire que tous les parens des deux partis qui estoient de la guerre cussent esté présens à la conclusion & à l'attété de la paix; il suffisoit qu'elle eust esté faite & signée par les deux chess de la guerre. Que s'il y auoit quelqu'vn des parens qui ne voulust pas y donner son consente-ment & l'accorder, le chef de la guerre, au secours duquel il estoit, deuoit auertir l'autre & lui mander qu'il se donnât de garde de lui , & cet auertisfement estoit tellement necessaire, que s'il en sust artiué inconuenient, ou messair, il pouvoir estre poursuiui de paix brifée. Les chess de la guerre deuoient encore faire en sorte que leurs parents & leuts amis s'abstinssent de tout ace d'hostilité, en leut donnant auis de la conclusion de la paix. Car ce n'auroit pas efté vne exeuse de dire qu'on n'en auroit pas eu d'auis. D'autre part ceux qui auoient declaré qu'ils ne vouloient pas entrer en la paix, ne pouvoient estte aydez ou secourus par ceux qui auoient fait la paix, ou ceux du lignage qui estoient en la guerte, si ce n'est qu'ils eussent pareillement fait scauoit à l'autre parrie, qu'ils ne desitoient pas entret en cette paix, autrement on les autoit pû accuser de bris & d'infraction de paix.

Oc la pair le faifoit en trois manieres, fassois per fair de par pantie, per fair fan pentier, por pantie far pië. Ce qui et hain for spilape par Bhilippe de de Beumanoir. Celuy-li talfoit la pair pa fair de par parolle qui maniere de Beumanoir. Celuy-li talfoit la pair pa fair de par parolle qui maniere qui et la compartie de la co

Les raixes de pais qui fe faifeient pour terminer la guerre par columne choison ordinairement emologuet & energiltere aux regiltere de luttices des Seigneurs dominans. Du moins yen ay tencourer va qui est inferé dans vn regilter de la Chambre des Compose de Paris, contensant les Arretts & les Iu. competites de la Chambre de Compose de Paris, contensant Matter Gille Luttier de Cortes, aux presentations de la Chambre de Compose La Chambre de Compose de Chambre de Compose de Chambre de Compose de Chambre de Chambre

iperM. leronal. 74bert, Monf. Guillaume Seigneut de Grancey , & Gilles de Compiegne : & parce que cetre piece nous tepresente la formule de ces traittez, je ne feray pas de difficulté de la donnet entiete sous le titre de Ballinia de Visriace. C'est la paix de Raelin d'Argées, & de ses enfans, & de leur lignage, d'une pars : & de l'Hermite de Sethenai, & de ses enfans, & de leur lignage, & de totes ses aidans, d'autre part , apportée en la Cour de Champagne. Li Hermite jura far Sains li vuitiesme de fes amis, que bien ne li fu de la mors Raolin d'Argées, ains l'en pesa plus, que bian ne l'en fu : & a doné li Hermite cent linres as amis Raglin lemort pour faire une Chappelle , où l'en chantera pour l'ame don mort : & en doit aler Girard li fils l'Hermite outre mer, & monoir dedans les Ollanes de la S. Remi, & renenir quand il vondra : mais que il aport lettres que il ait efté outremer par le tesmoing de bones gens. & parmi ce fait , il est bone pais des enfans Raolin d'Argées, S de leur lignage, S de tous leurs aidans d'autre part. S requerent li enfant Raolin à la cours, que se li enfant l'Hermite, ou li ami requerent lettres de tesmojgnage à la Court, que la Cour leur doint, & cette pais ont rapportée li Chaftelains de Bar, & li Sires de Noroie, & Meff. Gauchier de Cornay , feir qui lesdites parties fe mittres, fi com il dieut. & cefte pais la Court a rechene, & fait enregiftrer, fauf

£6. 19.

le droit le Roy & l'autrui. La seconde, ou plûrôt la quatriéme maniere de faire cesset la guerre , qui La recontac, ou punto in quantition institute ut and center is querie, qui fe faifoir par coûtiume, effoit! Affeutement. Le Seigneur dominant, ou le Roy, commandant aux parties ehefs de la guerre de s'affeuter reciproquement, ce qui fe faifor de la forte: l'une des parties qui ne vouloir pas entrer en guerre, ou qui y effant entrée, parce qu'elle éloir la plus foible, en vouloir fortir. s'adressoit à son Seigneur, ou à sa Iustice, & requeroit que sa partie auce la quelle elle estoit en guetre, ou estoit prest d'y entrer, eust à lui donner af-seutement, c'est à dire asseurance qu'il ne luy seroit fait aucun tort, ni en sa personne, ni en ses biens, se remetrant au surplus du diffetent, qui auoit cau-se la guerre, à ce que la Iustice de son Seigneut en décidetoit. Ce que le Seigneur ou sa l'ustice ne pouvoit refuser; & alors il enjoignoit à son vassal de donnet asseurement à la partie, laquelle estoit obligée de le faite observer par ceux de sa patenté ou de son lignage : En sorte que si l'asseurement venoit par teux de la pateire to une foi ngitage: En forte que n'i anteunente veriori à eltre enfraint ou brillé, celtry qui l'auorit danné, quoy qu'il fult conflant qu'il n'euft pase fiè préfent au fait, poutoient efter traduite ne la juftice du Seigneur pout bris, ce qui n'effoit pas de la Treue, de l'infraction de laquelle celuy feul qui l'auorit brilée effoit responfable. Ce qui a fait dire à Philippes de Beaumanoir, que quoy que le lien de la paix qui a esté traitée par les amis communs, ou qui a esté faite par autorité de la lustice, soit bon & soit fort, neantmoins le lien d'Asseurement est encore plus puissant, & plus assuré. L'Asseutement differoit de la Tteue, en ce que la Trêne est une chose qui donne seureré de la guerre el saus que elle dure : & l'Assentement aussi bien que la paix, estoit pour tousjours. Il differoit encore de la paix & de la treue, en ce que le Seigneut pouvoit contraindre ses deux vallaux chefs de la guerre à faire la paix, & à accorder la treue, Més de l'affeurement fe deuoit-il fouffrir , fe l'une desparties ne le requeroit. Il est parlé dans les loix des Lombards, des treues enjointes par le ministère des Iuges. Il y a

vne Ordonnance de S. Louys donnée à Pontoife au mois d'Octobre l'an mil deux cens quarante-cinq, pat laquelle il enjoint à ses Baillis, Quatenus de omnibus terris & faidin fua Baillinia ex parte Regis capiant, & dari faciant re-Gas trengas , im faciendo ab instanti Nativitatis B. Ioan, Bape. in v. annes duraturas, fans attendre que les parties les tequiffent , voulant qu'elles fussent contraintes de les accepter : laquelle Ordonnance se sit dans le dessein du voyage d'outremer, qui ne s'executa que trois ans aptés. En quoi il suiuit l'exemple de nos premiers Conquerans de la Terre Sainte, qui arréterent entre eux, Li. 1.11. & ensuite de ce qui en auoit esté ordonné au Concile de Clermont, et par ( qua verbo unigari Trenga dicieur) ab omnibus obsernarezur illibata , ne ire volen-

Will.Tex.

# SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

tibus, & ad necessaria discurrere, villam ministraretur impedimentum. Ce font les attente a termes de l'Archeuesque de Tyr, au sujet de cette treue, qui sut appellée la ton Trèue de Dieu, comme ceux qui font versez dans nos Histoires, sçauent vasi les

L'Affeurement se demandoit au plus prochain du mort au dessus de quinze ans, s'il y auoit meurtre, ou assassinat. S'il n'y auoit que quelque blessure, ou des coups donnez, il se demandoit à celui-là même, qui auoit esté blesse ou frappé. Que s'ils se détoutnoient, ou s'absentoient pout ne pas consentit à la trèue, ou à l'Asseutement, le Seigneur les deuoit faire appellet pat quinzaines. Et dautant qu'il pouvoit y avoir du peril dans les delais, il devoitenuoyet des gardes sur celui de qui on requeroit la trèue, ou l'Asseurement: & si lots les delais expirez, il ne vouloit pas comparoir en la Cour de son Seigneur, il estoit condamné au bannissement. Et alors on s'adtessoit au plus prochain du lignage pout demander la tréue ou l'Affeurement. Ce qui est encore exprimé dans les anciennes Coûtumes de Tentemonde. Que si enfin ec- prétintes lui-cy ne vouloir pas les accorder, le Seigneur prenoit le differenten sa main, in Traure & faisoit défenses aux vns & aux autres de se messaire; à peine de confiscation de corps & de biens. Guillaume Guiart en son Histoire de France a re-

presenté fort naïuement cet vsage des Asseuremens, en la vie de Philippes Griere. Auguste, en ces vers:

\* C. 224

B. A. Ang

Cils \* d' Augi , & cils de la Marche , Que \* Ioiban orendrois emparche, Elloient pour s'amour aquerre, Guerroyer en estrange terre. Quant ils vient le mannais fait. Dous li Rois Iouhan fi ert mesfait, Qu'il ne doinent jamais amer, Peur Dies li prient qu'il les sie. Phelippe au Roy Ionhan annais Et li soupplie doucement, Du'aus Comtes face amendement Du forfait dont fe font clamez,

Si qu'il n'en soit plus diffamez. On fans foi de droit reufer , Si viengne eu sa Cour escuser, Es pour auoir pais plus seure, Vens que les Comtes affenre En chemin & en deftournée. Cils li-mes certaine journée , D'estre en sa Cour pour dessendre De ce dont s'en le vent reprendre , Sans faire l'Assencement , Come cil qui ne quiers purement

Soit que leur pais foit france & quaffe. Li Rois de France fait la mufe, tonhan ne vieut, unt ne l'efenfe, &c. Et plus bas :

Au Rois Iouhan tierce fois mande. Et par fes lettres li commande, Sellées de cire à gomme, Come à celui qui est son homme, Que vers les Comies face tant, Dont il fe va entremettant, Que chaseum apaie s'en tienene. PATTIE II.

On en fa Cour plaidier en viengne, Et qu'il venille Affeurer, Ou fe ce non, il peus jurer, De lui & des, que en lui fe fie, De lui & des fiens le defie.

Que fi ni l'un ni l'autré des deux Chefs de guerre ne vouloient pas tequetur, ni demander trêue ou Affeutement, le Roy Jaint Louys par fon Edit ordonna que rous ceux qui tenoient leuts terres en Baronie, quand ils autorient auss des défiances, pourtoient obliger les partires à donner treue ou Affeutement, fous

les peines enoncées cy-deflus.

A Affarcament elboire écipeque, c'elt à dire que la fourier de 1 aprometté donne matérial la partie, aim qu'ul el porte ne la Coissume de Bereagne, son en . 6 iné el la part de celu qu'il a donneir, éta qu'un la dermadique, foit dels part de celu qu'il a donneir, éta qu'un la dermadique, foit dels part de celu qu'il a donneir, éta qu'un la dermadique, foit dels parties de cleures get de saller lou-frein de religies de le cautions, que les parties gardoines. En roucy un tied du Carmalier de Champagne de la libilitatione de M. de Thou, Egs Marian Deu Ludwingige de Marian samm fairtée, Qu'ul est degre degration de Naussylvan de Parties de Champagne a compound projection de manifestation de l'aussylvant de la libilitation de la libilitation de l'aussylvant de la libilitation de l'aussylvant de la libilitation de la libilitation de la libilitation de l'aussylvant de l'aussylvant de la libilitation de la libilitation de l'aussylvant de la libilitation de la libilitation de l'aussylvant de l'aussylvant de la libilitation de l'aussylvant de la libilitation de l'aussylvant de l'aussylvant de la libilitation de l'aussylvant de l'au

O Pitrum Jitum oga Pijetana, nonjam in projena i erim manarinistan mojfran j, de ne sedm interest, oga ant frenchanar, gandre granitism. Supra van bifett diminum meem 3. Comitifier Treenform Palasi. D. meum Th. Comitem Compania films fijns comitifi, oga Aft, anne 1231. Ily sa uj quartiem volume Th. 1818, des Hiltoriens de France va autre Alieuceneand Henry II. Roy d'Ampleterre, Parlita. Di la detrete donnée et le ceiproque, autre promettle de lateralpaix, qui fectori.

arretée par eeux qui y font nommez.

L'Affeurement est vne dépendance de la haute Justice : en forte que le bas

julicier si pa dette de contraindre de donnet trêue, ni de fire faire Africa, remente, comme Philippei de Benamanie étri formelllement. Ce quiellanden fi pecifie dans les Costumes de Troyes, de Barie-Due, de de Sont, leviquent de Commentarie de Commentarie de Commentarie de Commentarie de Commentarie de Commentarie de la coccioir, ou de l'ordonnet, fe hazandaffent de la briffer, ou de la Commentarie de la briffer, ou de l'ordonnet fe hazandaffent de la briffer, ou de l'ordonnet de la commentarie de la briffer, ou de l'ordonnet de la briffer de la commentarie de la

tre parties par paroles, tout fans juftice.

Comme donc il napartenni e vian kauts fulficiere de donne la tries, oral Affecteuren, saila Lomonillance la l'infectione od obteviari dei fini, eflore parellement de lout reffort. Les établificants de S. Louys: S. anfine depit ave un home set pourre à va anne, e èl sensi à la spite par las fres éfent e va no home set pourre à va anne, e èl sensi à la spite par las fres éfent, polifiere il le repaire, il dant fres pour à claud depart fe plains, a Santre, que du suit, fres donne, e ai, en le fres éfet de donne; la fet donney, et il en part fres pousare, il en fres pendas : seu refie availle tire de misses aux dived de man terbifiera au filte e de une settle de cettle tire de misses aux dived de man terbifiera au filte e de une settle cettle tire de misses aux dived de man terbifiera au filt e de une settle de l'acceptation de la comme de l'acceptation de la comme de la com

| Specific rind: enfainte, qui eff voit det grâns publifers qui fait : o' cette splite filme eff un Euron. Neantmoins je trouue que par Artest du mois de Mass 1837-1846 les Majeurs & les Elcheuins d'Amiens futent maintenus en la connoissance de de bris de Amiens, qui l'outenir que l'Alieuement effeit des dependances du meuriné d'Amiens, qui l'outenir que l'Alieuement effeit des dependances du meuriné d'Amiens, qui l'outenir que l'Alieuement effeit des dependances du meuriné.

tre, dont la jurifolicion nel estra apparencia; point, massas Rey.

"Or la trice, o par l'Afformente ne fee briloiene pa par va diferent furuena
de nouveau, & qui n'auori nen de commun auec le premier fait foquel lucie
ou l'Afformente ausoiner dié donner. Ce qui n'é doit enterode triure coax
ou l'Afformente ausoiner dié donner. Ce qui n'é doit enterode triure coax
Car cux qui direchemen, de en leust performes, auorient donne la résue «
Car cux qui direchemen, de en leust performes, auorient donne la résue «
PAfformentes, pa pouvoient enterte en guerte faita concortis la peine du bris

& de l'infraction de l'yne & de l'autre. Mais ils estoient obligez de se pouruoir par les voyes de la Iustice. Les Affifes de Champagne en l'an 1297, Dicebat quod postquam à dicto Milite fuerat affecuratu, dictus Miles eum cum armie inn iferat, & erndeliter anlneranerat, &c. Quare dietm Clericus perebat apponi fibi t. 1. 18.14 remedium opportunum, o quadam emenda competeus fibi fieres de excelfu memorato, "Ragman de. Toute la matiere des Affeuremens est traitée fort au long par Boureiller en fa fomme Rurale, dans quelques Courumes, & particulierement dans les Vfages MSS. de la Cité d'Amiens, dont l'extrait merite d'estre iey inferé. Se mellée ou maneches ont effé entre les Iurez, li Maires à la requefte de chians qui se doutens, on sans teur requeste, se li Maires doute hil i ais peril, il sera l'u-ne partie & l'ausre asseure, & tuis chil qui on ara fait le lait autrese. Et li un & li autre feront affenrement plain d'ans & des leur à chians, & à leur, ponrche qui funt du Consens kief. Mais s'il anenoit que l'une des parties defift, on les deux parries, qui ne vansiffent affeurer de lui, ne des siens, pour le peril d'ancun de son lignage, qui ne fuft mie en le vile, ou qui fuft Cleres, on Crosfiez, qui ne peuft mettre en l'affenrement , il affeuroit tantoft plainement , fors de fes amit forains , & des Chres & des Croiflez, & donroit un jour fuffifant de nommer par nom & par feurnom les Cleres & les Croifier, o les forains, & chians qui ne porroit mestre en l'affenrance, & fen feroit creable par fon fairement k'il en feroit fon pooir, fans le fien donner, & achu pour les connerra par nom & par feurnom nommer, & les mettre hors, & en fera bors de l'affeurement , & de chu peril , & tons chu lignages ki li ara mis en l'affeurement, i feront, & ceus k'il ara mis hors , n'en feront mie. Derekief, quiconques ait affenre plainement autrui lui de les fiens , de lui de des fiens , fans mettre ne Cler, ne Croifié hors, & après en veille mettre les Cleres & les Croifiez bors, il ne porra nul mesere hors. Derebief aueuns estranges on forains à mellee ne contens à ciax de le vile, & il vient, on foit atains en le vile, li Maires le doit contraindre & retenir tant Vil ait fait aseurement enners celui à qui il a contens , & s'il i a en caup fern , ne menaches , li Maires le teura tant l'il ait afeuré plainement de lui & des siens, & taut con li país & le banliene s'esteut, ne ue porra les forains me-tre hors, fors les Clercs & les Croisien, & guemandera li Maires à son Iuré faire autre tel aseurement. Deretief, s'autuns a asseuré, & l'autre partie ne sait mie de le vile, & ne veulle mie afeurer, le partie qui afeure puet requere au Maieur l'il fois quite de l'aseurement, puisque cil ne veut mie aseurer. Li Maires doit l'aseurement reflaindre o'apeler dufques à che quel'autre partie ait afeuré. Derebief, fe li Maires quemande aucun à tenir pass, ou à afeurer chelui fans plus de lui fans plus, nus n'eft en peril de l'afeurement, fe chil , meimes fes cors non , & fi ne fourfait proprement an cors celui , & s'il li mesfaifoit , n'enfraignoit l'afeurement & atains eneffoit, on abatroit se maifon, ne ne sousservoit on à demourer en le vile due à tant k'il aroit pail 60. linres 30. 1. à le quemungne, & 30. 1. au Roi. Derekief, quiconques ait afeure plainement autrui de lui & des fiens, celui & les fiens, & fe chil qui a aseuré merfaisois à unitai de s'en lignage, puù ki les a mu en l'asseurements on aba-troit se maison, pour l'aseuremeut k'il aroit enfraint, & payera d'amende 60. l. 30; l. au Roy, & 30. l. à le quemugne. Et puis k'it ara fait gré à le vile & au Roy, it ara sa teneure, & s'it avenoit k'it ne fust mie tenus, it sera banis de le vile & de ta banlieue de le Chisé à Amiens, dusques à che kil ara payé che ki denera, & fais gré, & puis r'ara sa teneur. Derekief, se li homes & le feme tant come il sunt enfamble, & leur biens de Kemun , li vus ne puet ne ne doit eftre affenret de l'autre. Derekief, s'aucuns a fait à feme aucun fourfait, dont il se donte à lui & as fiens, t'éle s'en went clamer à le justiche, se en ara plain droit. Et seme ne puet ascurer de lui , ne des seus , sans son baron present. Derekief quiconques ait ascuré de lui plainement de lui & des fiens , fe feme eft en l'afeurement aneut lui , car li hom eft chiez de se feme, & quiconques soit aseurez plainement il & li sien, se feme est aussi en l'afeurement, & est auffi aseurée en l'efgart de l'aseurement. Derekief, aseuremens n'et enfrais, se par ire faite, n'i a en caus ferus, ou jeten, on atains, on mis mains Pon à l'autre. Derevief, puisque chil qui est aseuren fait pais à chelui qui l'a aseure

li asenvemens est cheus plainemens. Derekief, puisque chil qui a aseure, manque de bois aueue celui kil a asseure, li aseuremens est plainement cheus, & jus mis.

La troiliementamiere de fant la guerre, ai repport de Bounfannat, eftoir quand la partice plaindoiren encore par gor de bastalle, d'un fail, pour les quel ils pouvoient elbre en guerre, é ell à dure, loriqu'elles vérdourre pourqueit desant la paitice da Segpeni, é, que le lege about codonne que l'aqueit desant la paitice da Segpeni, é, que le lege about codonne que l'aivengance de l'outrage que l'on austres à le fon entrem par la voye de la
guerre, & par desta de ceste, é ell à dire par la voye de la luthier. Quand
donc la plainte de la querelle aussit ché ponée douant la jultice du Segpere,
le Segpere de louis permade la guerre en la main, & deffende aux paries
de fe mestaire les vius aux autres, & pais lous faire dont, & leur readre
La quarrième « d'ernière maintes de fairs la guerre, choir l'origine la lavoir.

La quarieme & derinere maniere de hini a guerre, etiot tortque la vengeance autoi efte pried de crime, o uda mesfate, par la jutice, pour l'aqueile la guerre autoi ettlé entreprife. Par exemple, fi echi qu'raisoit etté vin autre, effoit appechende par la luttice, & autoit effe condamne à mort par les furmes ordinaires, en ce ces fes parens & les amis du mort ne poutoient pas centi en guerre les parens de c'est fes parens se un sur l'active de la conceint en guerre les parens de c'est qu'autoir commis l'outrage, ou l'estime.

L'on vot affaz pir ce que previent decunique, que l'vâge de la goere par columne, avoi et l'en no fecienne ne proque fou no promien Gaulier, unit encer austi celé terens par les l'extençais qui leur foccéderent, de gené. Pipulfament dans l'Empire de Occident, qui on a cub iens de la prise 1 y donne attenne, de l'Audoir endirectent. Ceptanda cette foucier de foi faire sinh i guerre d'Occident, qui on a cub iens de la prise 1 y donne attenne, de l'Audoir endirectent. Ceptanda cette foucier de foi faire sinh i guerre d'occident, qui on a cub iens de la prise 1 y donne attenne, de l'Audoir endirectent. Ceptanda cette foucier de foi faire sinh i guerre d'occident, qui on a cub ien de la prise 1 y donne attenne, qui rende de l'entre de la Sourceirin qui rende consider deve, qu'il enfine tenorierent popule aux maxime che forme présona qui veulent qu'on laife la vengeuce des inpues à Dires fest, ovieur g'en entre man, qu'un effait le l'étance l'Ocur le journe present de l'entre la greche de la vengeuce des inpues à Dires fest, ovieur g'en entre ma, qu'un effait le l'étance l'aux l'entre present qu'une beunon qu'un entre de partie qu'une beunon pe pene, & d'uns la faite du emps parce qu'il femble refle existent qu'une beunon pe pene, & d'uns la faite du emps parce qu'il femble refle existent puis sont de l'autoire aux nois de l'entre la present de l'entre de l'entre la present de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre la present de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre de l'entre l'

fembiois eftre étably fur des primiègres qui ausoient effé à conrolez aux Nobre en confideration de femuce qui hausoient endoir à conquière des terres caines aux ett en l'entre de la confideration de la confideration des pointement une de vidoires. Noumandes, nous lifems que not Roit out fouuent fait leux efforts pour en abolit la pranque, foit que cez gutres partaculteres fifiche beche à leux automité, ou pouvez qu'elles caufforiet trop de contrage qui automité de l'entre de l'entre partier partaculteres fifiche production de l'entre de la contrage qui automité affé fait en leux perfonnes, & celt de lluns pater, terms, fans y apporter la modération qui etites requite en telle occidiona. April Chaffenagge qui resualita puilfimment à les éteindes, fe point de ces décicients, et de l'eliveire introduite dans fe Exas, en ce termes : Arfolium graf on dete, qui felicient introduite dans fe Exas, en ce termes : Arfolium graf

A. Charlemagne qui trauailla paisfinment à les écendre, se pleint de cet décrotes, qui téchne introduit dans ses Estas, en ces termes. Négliuse pud persons il autentien à nouvalur y serpanne est, voi le qui sudi ministrue publication de la compartie pour le charlemant de la compartie de la de la com

de pacifier les differents qui suruenoient dans leurs Comtez, & d'oster les occafions de diuifion & de guerre entre ses sujets, obligeans les criminels de payer les interests ciuils aux parties mal-traitées, & de leur imposer la paix, & de leur faire faire ferment de la garder, enjoignant aux mêmes luges de condamner au bannissement ceux qui ne voudroient pas déferer à leurs ordres. Charles le Chau- Capie Can. ue fit de femblables Edits à l'exemple de fon ayeul : & Edmond Roy d'Angleterre, estimant qu'il estoit de la prudence des Rois d'étein dre ces inimitiez capitales same entre les familles, prudentium effe faidas compefere, voulut qu'auant qu'elles entraffent en guerre, celuy qui auoit commis l'attentat & le mesfait, offrit d'abord aux offenfez, ou à leurs parens, de reparer l'injure, & de payer les interests ciuils, afin de couper par ce moyen le mal à la racine. A l'imitation de ces Princes, Frederic I. Empereur voulut que tous fes vassaux de quelque Radenie. condition qu'ils fussent observassent la paix entre eux , & que s'il leur suruenoit quelque different, il fust terminé par les voyes de la justice : ce qu'il ordonna fous de grandes amendes. Frederic I I. fit de femblables prohibitions, qui se lisent dans les Constitutions de la Sicile, dessendant à tous ses sujets de constitution le venger de leur propre autoriré des injures & des excez qui autoient esté à la site. 8. commis en leurs personnes, soit par les voies de presailles, ou de represailles, soit par les voies de fait, & par la guerre: les obligeans d'en rechercher la reparation dans l'ordre de la justice, ce qu'il enjoignit aux Comtes, aux Barons, & aux Cheualiers d'obferuer fous peine de la vie. Ces rigueurs & ces menaces des Souuerains ne pûrent pas toutefois arrérer

le cours d'vn mal si inueteré, & d'autant plus, comme j'ay remarqué, que les Gentils-hommes estoient si jaloux de ce droit, comme d'vne marque ou plûtôt d'une participation de l'autorité fouueraine, qu'ils n'ont jamas pû con-fentir à fon aneantissement: au contraire ils se sont fortement opposez, lorsque les Rois y ont youlu donner quelque atteinte, & mêmes se sont souleuez. C'est pour cela qu'en l'an mil cent quarre-vinges quatorze le trairé de la tré- Reg. Houde ue qui auoit esté arréré entre le Roy Philippes Auguste & Richard Roy d'An. 1-741 gleterre, fut rompu, parce que le Roy de France vouloit que tous ceux qui auoient pris le parry de l'vn ou de l'autre y fussent compris, sans qu'il leur sust loisible de se messaire les vns les autres , ni de se faire la guerre en leut particulier, ce que Richard ne voulut pas accepter, Quis videlicet violere nolebat consustudines & leges Pictania , vel aliarum terrarum fuarum , in quibus consustum erat ab antique , ve magnates canfae propriae inuicem allegarens. Ce qui fair voir que Richard ne vouloir pas s'attirer la Noblesse, en faisant bréche à ses prinileges.

Comme donc il n'estoit pas entierement au pouuoir des Rois, & des Souuerains d'ofter ces abus, acause des interéts des Barons & des Gentils-hommes, qui composoient la force, & la plus illustre partie de leurs Etats, on se contenta d'abord de reprimet les defordres & les inconueniens de ces guerres particulieres, dont les principaux effoient les meurtres, les vols, les pilleries, & les incendies qui se commettoient sous ce prétexte. C'est la plainte Guiller, Lt. que Guibert Abbé de Nogent fait au fujet de ces desordres, qui estoient de #15.840 2 son temps, & auant que nos François entreprissent les voyages de la Terre Sainte: Erat co tempore antequam gentium fieret tauta profectio : maximis ad inuieem hoffilinatibus sosies Francorum Regni falla perturbatio :crebra whique latrocinia , wiarum ohfisso passim andiebantur : Imò siebant incendia insinita , nullis prater selà & indomità cupiditate existentibus causts exstruebantur pratia , & vt breni totum claudam, quidquid obsusibus cupiderum fabjacebas nufquam attendende cujus effet, prada patebat.

Il estoit donc important d'en arrêter le cours : C'est ce qui fut premiere- ordeiel ». ment ordonné au Concile de Clermont en l'an mil quarre-vingts quinze, dim de puis en celui renu à Troies en Champagne par le Pape Pafchal l'an mil cent de 100. lept : In que decreuit , ve per nullam guerram incendia domorum fierent , nec ones aut Ciono. 1.

agui raperentur, ainsi que nous apprenons des Chroniques de Maillezais. & de Come Rom. S. Aubin d'Angers. Ce qui fut encore reiteré au Concile tenu à Rome l'an Cost. Rem. 1139. & en celuy qui fut renu à Reims l'an 1148. d'où je me persuade que ce fut en consequence de ces decrets, que les Comtes de Flandres firent des def-fenses tres-étroites dans l'étendué de leurs terres, de faire aucun vol, ni de

femblables attentats durant les guerres particulieres. Gautier Chanoine de Terouanne en fair la remarque , en ces termes : Ab antiquo enim à Comitibus Comment terra noftra flatutum , & hactenus quafi pro lege ell obsernatum , ve quantacumque inter quosibet homiues querra emergeres, nemo iu Flandrià quidquam pradari, cuel aliquem capere aut exspoliare prasumeret.

Il estoirneantmoins permis d'attaquer , de renuerser , & même de brûler les

forteresses des ennemis, ces dessenses ne regardans que les maisons particulieres. Ce qui est assez expliqué dans la Constitution de l'Empereur Frederic I. de l'an mil cent quatre-vingts-sept, qui se lit dans Conrad Abbé d'Vsper-Ait. riper. gc : Si liber homo ingenuus, ministerialis, vel cujuscumque conditionis fuerit, inge: 3) lister home ingennus, minisferelist, vet capsfamme conditions sports, in-condum commission pre querie propriet, pro amice, pro parente, vet cance scapingion alterius eccipione, de sontensi & politice professioni flatim fabiscillar habetaus. His activismost fi qui festi musifisi parent cispro margifis capina, & f. que sile sida-nrias, ans spainte, dilive tenguria prosecure, que s'accendum. Le crois qu'il faut rapportes à ce l'opic l'Ordonnance de Guy Comce de Neuera de Forceste, de la Comresse Mahaut sa semme, de l'an mil deux cens quarante, que j'ay leuë dans les Memoires de M. de Peiresc: par laquelle ils sont dessense à leurs sujess: ne quis aliquà occasione, vel malignitate, in Ninernensi, Autifiederensi, & Tornodorens Comitatibus, nec infra terminos dillorum Comitatuum andeat, vel prasumat de satero domum diruere, vel incendium perpetrare, fous la peine de banniffement. Il excepte toutefois routes les forterelles : Forteritia ab hat institutione excipiuntur. Ce qui fait voir que cette Ordonnance fut faite à l'occasion des guerres particulieres: car comme il estoit permis d'assieger & de prendre les forteresses des ennemis, il estoit aussi loisible de les brûler, autrement s'il y eust eu liberté d'abatre & de brûler indifferemment toutes les maifons de ceux qui estoient en la guerre des deux partis , la campagne eust esté bien-tôt de-

S. Lovr's, le plus pieux & le plus faint de nos Rois, fut celui qui trauailla le plus ferieufement à abolit absolument l'ysage de ces guerres par coûtume, qui estoient si funestes au Royaume, que la liberté du commerce, du labourage, & des chemins estoit pour le plus souvent offée. Car non seulement il fit cette belle Ordonnance touchant la Quarantaine, dont j'ay parlé cy-deuant, mais encore il en fit vne autre, par laquelle il interdit entierement certe espece de guerre dans l'étendue de ses Etats. Voicy comme il en parle en - l'acte suivant, qui est tiré des Registres du Parlement : Ludonieus, & c. Vninere imir fis Regni fidelibus in Aniciensi diucesi & seodis Aniciensis Ecclesia constitutis, Sal. Noncritis nos deliberato confilio guerras omnes inhibniffe in Regno, & incendia , & carrucarum persurbationem. Vude vobis districte pracipiendo mandamus , ne contra

dictam inhibitionem nostram guerras aliquas , vel incendia faciatis , vel agriculas qui serniuns carrucis , seu arasris , disturbetis : quòd si secus facere prasumpleritis , damus Scuescallo natiro iu mandatis , vi sidelem & dilettum nostrum G. Auiciensem elellum junes fideliter & attente ad pacem in terra fua tenendam, & fractores pacis,

& le Dauphin d'Auuerene.

prent culpa cujuscumque exigit, punicudos. Actum apud S. Germanum in Laya, A.D. 1257. mense Ianuar. Ce sut probablement en consequence de cette Ordonnance, & d'aurtes semblables des Rois successeurs de ce Prince, que les Gens du Roy poursuivirent Odoard Seigneur de Montagu, & Erard de Saint Verain Gentils-hommes de Niuernois, par emprisonnement de leurs personnes, pour auoir affigné & executé vne bataille le jour de S. Denys l'an mil trois cens huit, en laquelle se trouuerent Dreux de Mello, Miles de Noyers,

Maie

Mais comme ces desfenses ne firent qu'irriter la Noblesse, rousiours jalouse de ses privileges, le Roy Philippes le Bel setrouua obligé de les renouveller plus d'une fois, no nobstant la relistance des Barons : & particulierement en l'an mille trois cens onze, & parce que cette Ordonnance est singuliere , & qu'elle n'a pas encoreefté publice, j'estime qu'il est à propos de l'inferer en cer endroit : Philippus D. G. Francorum Rex., Veromand. Ambian. & Silnanett. Bailliuis & Iufitiarils noffris . Sal. Cum in aliquibus partibus Regni nostri , subditi nostri sibi dicant licere querras fascre, ex confuctudine , quam allegant , que dicenda elt potius corruptela, ne temporibus istis pax, & quies publica nostrà regui eo pratextu turbetur cum multa damna inde peruenerint, & in periculum Reipublica pejora sperentur, nisi provideretur de remedio opportuno, omnes guerras bujusmodi, tam ex casibus prateritis quam pendentibus & futuris , amnibus & fingules fubditis nostris prohibemus, fub pana corporis & bonorum, quam ipfo falto volumus incurrere, fi contrà faciant , cujuscumque status ant conditionis existant; quam probibitionem facimus , quaufque super his fuerit ordinatum. Prohibemus insuper in partibus & patriis supradictis, ficut in alis, in quibus consuetado, seu corruptela non fuit, omnes portationes armorum, & convocationes hominum armorum , fib pana contenta in alia constitutione unper per nos edita super istis, quam constitutionem in prasenti prohibitione per vos Senescallos & Bailliuos omnibus Baronibus , Nobilibns , & aliu Subditis nostris Senestalliarum & Bailliuiarum ipsarum , vel earum ressorti publicari pracipimus , ne possint ignorantiam allegare. Dat. Pissaci penult. die Decemb. An. D. 1211. Trois ans après, le même Roy reitera ces deffenses sous pretexre des guerres qu'il auoit contre les Flamens, parce que ses vassaux estant occupez à se faire la guerre les vns aux autres, n'auroient pû se trouuer en ses armées. Cette secon-de Ordonnance se voir au premier Registre des Memoriaux de la Chambre 1916, 61. des Comptes de Paris, qui m'a esté communiqué par Monsieur d'Herouaux Philippes par la grace de Dieu Roys de France , à tous les Jufficiers du Royaume aufquiex ces presentes lettres verront, Salut. Comme nous ou temps de nos querres de Gasconone es de Flandres toutes manieres de guerres , entre toutes manieres de gens quelque estat & condition que il soient, enstions desfendu & fait desfeudre par cry solemnel, & tous gages de bataille auec ce , & aprés que uosdites guerres surent finées plusieurs personnes se soient ananciées de guerre faire entre eus si comme nous entendons, & maintenant li cnens & li gens de Flandres en venant contre la paix derraine faite entre nous & eus, nom facent guerre ouverte, Nous pour ladite guerre, & pour autres inftes caufes, defendons fins peines de cors & d'auoir , que durant noffredite querre, nul ne face querre, ne portement d'armes l'un contre l'autre en nofire Royaume , & commandons que tuit gages de bataille foient tenus en fonspens, tant comme il nous plaira. Si vous mandons , &c. Donné à Paris le Lundy après la

Magdelaine l'an 1314. La restriction que Philippes le Bel apporte en la premiere de ces deux Ordonnances, quam prohibitionem facimus, quonfque super his plenius fuerit ordimatum, monthre qu'il ne vouloit pas ofter entierement ce droit aux Gentils-hommes, & sans esperance de le leur remettre en vn temps plus commode & plus calme. Mais la Noblesse Françoise s'estant souleuée vers ce temps-là , sous prétexte des entreprises des Officiers du Roy sur leurs franchises & leurs priuileges, elle préfenta ses articles contenant ses plaintes sur ce sujet qui furent répondus & apostillez par le Roy au mois d'Auril l'an mil trois cens quinze. Eutre les articles des plaintes des Nobles du Duché de Bourgogne, des dioceses de Langres & d'Authun, & du Comté de Forests, le sixième est conceu en ces cermes : Li dit Noble puissent & doient vier des armes quant lour plaira, & que il puissent guerraier & cantregager. Sur lequel le Roy leur accorde les armes & la guerre en la maniere qu'ils en ont vie, & promet de faire faire enquête aux pays, comment ils ont accourumé d'en vier anciennement. Puis il ajouto: & se de guerre ouverte li uns ausit pris sur l'autre, il ne seroient tenu de rendre, ne de recroire, se pnis la deffense , que nons sur ce leur auriains fete, ne l'aucient

Partie II.

P. 145-M. Infet aux Fren-THIS. 4

prins. Guy Coquille a parlé de cette plainte en l'Histoire de Niuernois. Quand le Roy se tert de ces termes, sinfi qu'ils ons accontenné d'en vfer , il semble indiquer que les viages de certe espèce de guerre estoient differens. En effet je remarque que Henry Roy d'Angleterre par ses lettres données à Londres le vingt& vnieme jour d'Auril l'an mil deux cens soixante-trois, reconnoist que Raimond Vicomte de Turenne auoit droir de faire la guerre, mais à ceux seulement quine releuoient point de sa Couronne, cette restriction estant par-Tur.p. 61. ticoliere: Ei similiter qu'ud si aliquis extra nostram potestatem existens cam armis eum impetierit , cum armis se & terram suam desendere possis, & , si necesse sucris,

Ode Class. in wite Ge imperere. A quoy l'on peut rapporter ce qu'Eudes Abbé de Cluny raconte que Geoffroy Vicomte de Turenne artaqua en guerre Gerard Comte d'Aurillae, rate La. 6.37

qui ne releuoit point du même Seigneur que luy Mais il est probable que ces promesses de nos Rois ne se faisoient que pour ne point esfaroûcher la Noblesse, & qu'ils auoient resolu de tenir rigueur à l'observation de ces deffenses qui estoient vriles & profitables à ceux mêmes qui les vouloient faire leuer, & apportoient vn fingulier foulagement, & vn grand repos aux peuples. Ils prenoient neantmoins tousjours le pretexte de leur guerre, pour interdire à leurs fujets celles qu'ils prétendoient auoir droit de faire pour la vengeance des outrages fairs en leurs personnes, ou de leurs parens. Car il n'estoir pas juste que les vassaux du Roy s'excusassent sur leurs interests particuliers, pour ne se pas trouver dans ses armées, comme ils v estoient obligez à raison de leurs fiefs; & d'ailleurs il n'estoit pas raisonnable que tandis qu'ils feruoient leur Prince dans fes troupes , ils fussent attaquez par les voyes de fait dans leurs biens, & dans les personnes de leurs parens & de leurs amis. Le Roy Ican par ses lettres données à Paris au mois d'Auril l'an mil rrois cens cinquante trois, sur la plainte qui luy sur faite que les habitans d'Amiens n'observoient pas l'Ordonnance de S. Louys pour la Quarantaine, & que sans y auoir égard, ils entroient d'abord dans la guerre, ou plûtôt dans la vengeance des injures, & commetroient plusieurs excez, ordonna qu'ils seroient tenus

Reg. aus Chartres de l'Hoft de Ville Amun fel. 175-

> ditorum nostrorum nobilium aus ignobilium cuju'eumque status aus conditionis exi-stant, nostris durantibus guerris, laudare quemodolibet, vel etiam approbare: sed prohibitiones & defensiones nostras super his alias tam in nostri prasentia, quam undique per uninersas Regni nostri partes per nostras litteras super his factas solenniter publicata, maxime dictu guerra noftris durantibus , teneri , & de puncto in punctum firmiter observari per prasentes volumus o jubemus. Mais depuis ce temps-là, comme l'autorité royale prenoit de jour en jour de nouveaux accroissemens , le même Roy fir d'autres deffenses bien plus rigoureuses sur ce sujet: car j'ay leû dans les Registres du Parlement vne autre Ordonnance du cinquième jour du mois d'Octobre l'an mil trois cens soixante & vn, par laquelle il dessend les deffiemens & les contumes de guerroier, rant entre les Nobles, que les Roturiers, durant la paix, comme durant la guerre. Et par vne autre du dix-septiéme de Septembre mil trois cens soixante-sept, le Roy Charles V. dessend les guerres entre ses sujets, nonobstant toutes courumes & privileges, & enjoint au Preuôt de Paris de punir rigoureusement les infracteurs. Mais ce qui justific particulierement la vigueur & la rigueur que nos Rois ont apportée de temps en temps pour abolir & aneantir enrierement ces funeltes guerres de coûtume, est la piece qui fuir, que j'ay copiée sur l'original, qui est en la Chambre des Comptes de Paris.

> de l'obseruer sous de grieues peines , puis il ajoûte , Intentionis tamen nostre non extitit per pradicta guerras ant diffidationes quascumque inter quoscumque Sub-

fe. 67.

AVDOIN CHAVVERON Doctour és loix, Bailly d'Amiens, A noffre amé Pierre le Sene Receneur deladite Bailie, Salut. Nons auvas recen les lettres du Roy notire Sire, después la teneur essait. Chartus par la grace de Dieu Roy de France aux Bailis de Fernandois d'Aniens, ch'à tous not autres Institutes, a à leurs Lieutenans , Saint. Comme par nos Ordonnances Royanx tontes guerres &

vores de failt foient deffendues entre nos fujets & en noftre Royanme , pour ce que aucuns quiffent, ne doinent faire guerre durans noi guerres, & nous ayons eutendu que CHARLES DE LONGVEVAL, Efenier Sire de Maigremont, de fa volonté a deffié & fait deffier noftre amé & feal Chenalier GVILLAVME CHASTEL-LAIN DE BEAVVAIS & Grant Quen de France, & l'efforce on vent efforcier par lui , & fes adherans , de faire , ou vouloir faire grieue audie Chaftellain , & à les amis, contre nos ordonances, & attemptant contre icelles, & pour occasion de ce ledis Chaffellain vonlant refifter contre ledit Charles s'efforce de faire armées & af-Cemblées de les amis , & parce lesdites parties deleffent à nom feruir en nos guerres, dontil nons deplaift ,s'il eft ainfi. Pourquey nons voulans pourueir à ceschofes , & pour obnier aux perils & inconneniens, qui pouroiens enflieuir, vons mandons & eugoiguons étroitement, & à chassun de vout, si comme il appartiendra, en commettans se mestier est, que ansdites parties, & à chascune d'icelles, se trounées penuent ostre, à leurs personnes, vous deffenden, & faites faire inhibition & deffenf: de par nous, fur canques il fe pennent mesfaire enners noms, que il ne procedent en voye de guerre, ne de failt les vins contre les autres , mais s'en ceffent & defiftent du tout , en les contraignant à ce par priuse de corps & de biens, & autrement, si comme il appartiendra. Et ou car que eux on l'un d'eux ne pourroient eftre trouvez, faites ladite deffenfe semblablement à leur amis, adherens, aliez & complices, & à ce coutraignez, & faites contraindre riqueren fement, & fans deport, les rebelles & autres qui feraient on perfemereroient an contraire par prinfe & detention decorps & debiens, en mettant & mnltipliant & faifant mettre & multiplier MANGEVAS & degaftenes en leurs hoftenx & fur leurs biens er en faifant deftounrir leurs maifons, fe meftser eft par tontes autres voyes 6 remedes quefaire se pourra o deura parraisan, insques à ce qu'il aient cesse ou fait ceffer ladite guerre ,ou qu'il aient douné on fait donner bon & feur effat , ensemble & en ces chofes procedez, & faites proceder par main armée fe meftier eft, car ainfi le wonlens unus eftre fait, nonobstant mandement & impetrations sur ce faites subrepricement au contraire. Donné à Paris le 18. jour de May l'an de gracemil troucens de contraindre Charles de Longueual Efinier Seigneur de Maigremont, & aust Meffire Guillaume Chaftellain de Beannais Grand Quen de France & leurs amis & complices pour ofter la guerre & voye de failt, qui entre icelles parties effoit mené, comme & par le maniere que ou dit mandement eft concenu pour l'enterinement duuel mandement a pour lesdites parties contraindre par le maniere dite , pour ce que de faitil faifeient ton contre l'autre grans affemblées & chenauchées, nom ennoyafmes plusieure Sergeans du Roy noftre Sire atout ledit mandement par deners lesdites parties pour à iceux exposer le contenu d'icely, & les contraindre par tautes voyet raisonne-bles , lesquelles lettres surent monstrées à noble homme le Seigneur de Longueual , & à plusieurs autres du costé dudit Charles , & ledit Charles n'a \* onases prés , & à iconx fair les commandemens & defenfes , fclonc la tencur dudismandement , anfquels andemens il ne vanlient ancunement obeir ; mait toudir en perfeuerant s'efforcaiens & l'efforceirens de maintenir ladite guerre, & de faire plusieurs grans cheuauchées sans l'une partie comme l'autre. Es pour ce que par ledis mandement nont effeit mandé seur ce estre pourueu, tant par main armée comme, autrement, de que icelles parties perfeneraient en guerre de mal en pit, comme dit eft, nont & vingt-quatre bommes d'armes en noftre Compaignie la à effaient le Preuaft de Vimen, le Prenoft de Fonillay, & autres le 24. jour de May dernier paffe, nous transportafmes en plufieurs des chasteaux & ferreresses appartenans, tant andit Seigneur de Longweud, comme au Seigneur de Betist, & à plusseurs autres bors des metes dudit bailliage, & ou bailliage de Vermandois , la i effoient lefdis Cheualiers , & pour iceux contraindre les fifmes prisonniers du Roy nostre Sire, ancue Meff. Seigremor de Longuenal, Monf. Danel, le Seigneur de Naues, Meff. Broutt de Candoure, Meff. Floridat de Bafi-coure, le Seig. d'Auniller, Meff. Hue de Sapegnies, le Seig. de Riury, le Seig. de Boufincourt, le Seign. de Glify, Meff. Fremin de Maucreux, dit Florimont, Che-Partie II.

naliers, Ican Buridan, Terefu Maquerel, Aubert & Aneluis, Lionnel de Bouzincourt , Ican Seir, de Puceniller, Robert de Beaumont, le Baffart de Betify, & Simen de Maucreux Escuiers, confins & amis dudit Charles, en prenaut & mereant en la main du Roy nostre Sire tous leursdis chaiteaux & possessions, jusques au se-cons jour de tuillet, que les dessussités se rendront prisonniers du Roy nostre Sire, ains & que ladise guerre il aroient mis au nient , & fait amende pour les pors d'armes par aus fait. Et ce fait nons transportames à Mourcourt on Chastel dudit lien , pour tronner ledit Chastellain de Beonnais, lequel s'estoit absenté on au mains ne le peusmes trauner : & pour ce en la presence de Madame sa fimme , & de plusieurs autres des gens dudit Chastellain , sifmes les commandemens & desfenses por le maniere que audit mandement elt contenu, & pour plus welly Chaitellain venir à obeiffance, nous fines prendre en le main du Roy noffre Sire ledit Chaftel de Monrconrt, & ic ly fifmes garder par les gens du Roy nottre Sire , anene toutes les autres poffessions à icely appartenans, & fi demeurent, & encore feront tous les deffus nommen en procen contre le Procurent du Roy, adin qu'il feissent & deussent faire amende au Roy no-fire Sire pour les causes dites. En lequelle execution, nous & lestits ving-unatre. hommes d'armes aueux nous , entendifmes & befognafmes , tant en allant que en venant, comme en befougnes, quatre jours. Si vous mandons que des deniers de votre recepte vous nons baillie? & deliuriez pour chafenn jour huit fols à chafenn pour fes defpens, qui vallens dix liures ponr jour, pour pager & deffraier lefdites mens d'armes, qui comme dit eft ont effé en ladite besongne en noftre Compagnie, & icelle somme quimonte pour les quatre jours à quarante liures pariss nous vous ferons deduire & alouer en vos comptes par cely , ou centx à qui il appartendra. Donné à Amiens fous le feel de ladite Ballie le 28. jour de May l'an 1380. Enfin pour acheuer cetre Differtation & les remarques fur vne matiere af-

fex importante pour l'intelligence de nos Hilbiters, l'am le Cocq rapporte deux Arreits du Parlement de Paris, l'yn de l'yn mille rois cens quatrenées vings is, par lequel la genre fin definable entre lo fiche de Roy, non 
implie toni com quatre-vings quince, par lequel défenile finera fairs au 
gaptin Conne de Perdise, & au Viconne de Carmain d'vne part, & as Scigener de Britann en Galegorie d'unre, de l'inite la guerre, & de mergener de Britann en Galegorie d'unre, de le finie la guerre, & de mer-

gnear de Barbasan en Gafcogne d'autre, de fe fiire la guerre, & de merc tre en ausant, \*\*nois de listen (glet si, vet dit du ergos Frante gerram factre regist genris direnatibles. Ce qui fait voir que l'on a cu bien de la peine à abroger cere es febre de guerre, puifque pour ne pas choquer abfolument la Nobleffe, on a apporte de tempe en tempe ce temperament, qui faudit \*\*1".

Nobleffe, on a apporte de tempe en tempe ce temperament, qui faque \*\*1".

Nobleffe, on a apporte de tempe en tempe ce temperament, qui fatigle \*\*1".

Nobleffe, on a faporte de tempe en tempe ce temperament, qui fa-

its anot mis les Rois hors de page, n'ethate encore que Dauphin de Virnnois, par les letteres du distième de Decembre mille quatre con cinquante de vn, venifice en la Chambre des Compres de Gernoble, abrogac est article, chaffer, pello Mille hoja paris, vas centra dams, plato impact fils per presentation, pello ville hoja paris, vas centra dams, plato impact fils person indeuer, de facer perpis attentate, donce cidente es pare platia levis inditisme. Main quoy que cette effecte de gourre foi trabelle indishibbement dans la lamperoura dons ple eller di abdoine, qu'il a proteste que meghètre que les Princes de l'Empire ne fe foiste conderne dans cette précipatives de d'au-

Princes de l'Empire ne fe soient conseruez dans cette prérogatiue : & d'auzuit seinf. tant plus qu'elle se trouue auoir esté concedée specifiquement à quelquesvas d'eux.

# DV FIEFS JVRABLES ET RENDABLES. DISSERTATION XXX.

I. In y a rien de plus commundans les titres, & chans les hommages, que ces termes de jurable "e readule, qui nous découreuren ure effecé ce fiefs, on pliade vue condition appofée aux infrodations, de laquelle ceux qui ont traite des Fiefs non repétage point partel. Cependant cel flu en antiquité, dont la connodifiance els necessités pour l'intelligence des necessures. Chartes, & de l'ordre qui vidence de l'antique de l'ordre de l'ordre de l'est de l'ordre d

qu'une aepenaantea un orti ae guerre par coutume.
Cette cipéce de Fief, est de la qualite de ceute, que les Feudistes nomment
impropres & irreguliers. Henny de Rosental dit que les Alemans l'appellent 710,0,
Et ou signe hard, be l'écrie en ces extremes: Quanda sempe sinia sidapue desfrum, read-se,
ant ext es conditions infeedates, vit Deninos semper et antum patest , es sit con
Cond-74,
site libre e six reasses, ved ev consistant industrial control temper estit contra hosses, con
consistant de la control de la cont

aut mane inammalare, de interim es turre montan. La plique des interés autients appellent ordinairement ce l'ître, irrelies de readilos. "Le Codeille
de Robert Duc de Bourgopon de l'an 190. Les plé de Montage jurnalisée res - son de la 1917, cept de deux Duce brage appelle à fraite de la comme della comme de la comme della com

Ces des four nommer en pulseurs autrestitres implement vendalet. No 1 kg, at 100 kg lang 1

Le termé de jurable designe le serment particulier, se la promelle que le val « à poèse la fisiolir à lon Seigneur, de remettre for Chiteau entre fermiants, ser lon « de 1600 de 1600

Xx ii

dans les anciennes Chartes. \* Vn titre de Eudes Duc de Bourgogne de l'an \*Preus. de 1197. Pro juramento, qued mihi fecit idem Hno super dungione Vergeii mihi & sucvery p. 151-cefferibus meis reddende, b Va autre deRaymond Vicomte de Turenne de l'an 1251. 19. Ge. Ego etiam & successores mei teuebimur jurare quod ad magnam vim & paruam -reddemuscaffrum Turenis, L'infeodation du Château de Gimel à Renauld Vicomte Trust de Gimel par Raymond Viconnte Turenne: Pro verè ise feudo idem Raymoldus Turres si, fait homo Litges predicti Vicecomitis Raymundi, & firmanis ci, os juranis castrum de Gimel cum omni pradicià terrà, ve quocumque tempore, vel quocumque modo, ipfe Raymundus Vicecomes Torrennenfis, vel ejus fucceffores, jam dieto Raynaldo & spfins successoribus castrum de Gimel fibi reddo petierint, omni frande remota, sine vila dilatione, aut occasione reddatur eis, 4 Vn titte de Matfred de Castelnau del'an 1221. Et premiss in virinte prastiti sacramenti, quad prasaum castrum emni tempo-re ei redderem. Il patoit assez de ces remarques qu'il se faisoit vn scriment particulier different de l'hommage, quoy que fouuent l'vn & l'autre se fissent conjointement, & au même temps, & que les lettres, qui s'expedicient pour les hommages, continssent aussi les conditions de ces setmens, encore bien que l'vn differast de l'autre : car c'est vne condition apposée pout la forteresse qui dépendoit du Fief , qui pouvoit estre relâchée par le Seigneur, sans préjudice à l'hommage qui lui estoit dû. Le titre de Guillaume Seigneut de Mont Saint Iehan de l'an 1239, dont je viens de parler, Remifit etjam mibi & heredibus meis , & quittanit jurame utum & redditionemmontis S. Iobannis , Dominio Montis S. Iobannis de [no feodo ligio remanente. Où le

mot de juramentum eft à remarquer, qui montre que le ferment eftoit diftinct Date de juramentam est a remarquer, qui montre que le terment estoit distinct Burg p. 75. & different de l'hommage : ce qui est encore exprimé en va titre de Robert Euclque de Cletmont, qui fera rapporté cy-aptés, où juramentum, & fidelitas font distinguez. Ce qui n'est pas sans fondement: car pat le mot de Feauté est entendu l'hommage, qui n'est qu'vn acte de respect & de reuerence enuers le Seigneur que le vassal tend entre ses mains, sans faire aucun serment, no faifant qu'vne simple promesse de fidelité. Mais dans le cas de la reddition, en fait de châteaux, le vassal faisoit serment sur les saints Euangiles, ou sur les reliques des Saints, ou enfin en une autre maniere, & s'obligeoit aux conditions ordinaires de ces fiefs enuers son Seigneur. Aussi les Feudistes sont dif-M. le Male tinction entre l'hommage, & le ferment de fidelité que les Euesques font au Roy, & à ce sujet on rapporte que le Pape Adrian soûtint àl'Empereut Frederic I. que les Euefques d'Italie ne lui devoient point hommage, mais seulement le serment de fidelité. On peut neantmoins justifiet que les hommages se sont faits auec serment, mais non pas toujours. Ie laisse cette matiere

Les eb. e

pout continuer ce qui est de mon dessein. Le terme de rendable, regarde le Seigneut dominant, à qui le vassal estoit obligé de rendre son château & sa forteresse dans les occasions, & dans ses befoins, en telle forte qu'il en demeuroit le maître abfolu : le vatfal même étant obligé d'en fortir auec toute fa famille, comme nous remarquerons dans la fuite. L'estime que c'est en cela, que, ce que les titres appellent fendum receptabile, differe du reddibile, en ce que par la condition du premier le vaffal estoit obligé de teceuoit le Seigneur, sans qu'il fust tenu d'en sortir, ni sa fa-mille. Ic remarque ce terme en vn Arrest du Patlement de Paris de l'an 1390. où le Duc de Lorraine declare qu'il tient du Roy, comme Comte de Champagne, la ville & le château de Neufchastel, in fendo receptabili, & non reddibili. Et dans le Testament de Charles Duc de Lorraine de l'an 1424, il est die que le château de Billestein fera rendonble & receptanble au Duc & à ses succes-\*\* feurs : c'est à dire , que ceux qui en seront possesseurs , seront tenus de rè-

2.41. ceuoir le Duc, quand il y viendra pour ses affaires, & de le rendre, & lui

temettre entierement entre les mains, lorsqu'il en aura besoin pout ses guertes. L'hommage d'Estienne Comte d'Auxonne fait à Eudes Duc de Boutgogne l'an 1197, porte qu'il fera obligé de recesoir le Duc & les siens dans sa place, sans que le Comre soit tenu de se retiter : Iuramus Auxonam villam cum Prennt de caftro jurabilem & reddibilem Duci Burgundia, & successoribus suis coutra omnes, tus. de Hoc excepto quod ego & successores mei in praditto castro mansionem nostram habebi. mus , & fi Duci Burgundia necessitas incubnerit, pradictum castrum Ducem Burgundia jungbit, O Dux & fui in codem caftro receptamlum fuum habebunt. Puis eft ajouré le cas, où le Comre est obligé d'en sortir, qui est, s'il entre dans l'hommage du Comre Orhon de Bourgogne. De forre que le fief receptable, est celui M. Berfies que quelques Feudistes appellent Fief de retraite, parce que le vassal est obligé de receuoir son Scigneuren son châreau, & de lui donner retraire, lorsqu'il en a besoin, sans que le vassal soit obligé d'en sorrir. Au contraire le Fief rendable, est lorsque le vassal est obligé de sorrir de son château, & de l'abandonner à son Scieneur. Cette condition est ainsi expliquée en l'hommage que Raymond des Baux Prince d'Orenge, fir à Charles Dauphin de Viennois le 28. jour de Iuiller l'an 1349, pour les chareaux de Monrbruison, de Curaicre, & de Nouclan, lesquels il reconnut renir in fendum francum & nobile, reddibile tamen, que reddibilities fic intelligitur, videlicet, qu'ed quotiescumque Dominus Delfinus, vel sui, enerram haberent, vel habere timerent verifimilibus conjecturis, ad ejus requifitionem reddi debeant dilla caitra, & ca tenere possit guerrà durante cum expensis D. Delfini , nihil accipiendo de redditibus vel exitibus, vel aliis juribus dictorum cafirorum, guerra sopisă ipsa castra dicto Domino Principi reddere teneatur : Si verò D. Princeps pro bono dominio ipsi D. Delphino redderet ipsa castra, tum dittu Delphinus cum expensis dicti D. Principis ipsa debeat cuitodire.

Tous les Seigneurs n'auoient pas le droit & le priuilege de se pouuoir faire rendre les forteresses de leurs vassaux. Il faloir qu'ils fussent fondez , ou en droit commun, en coûtume, & en viance generalement receue dans l'erendue galanter droit commun, en cousume, et en venue de leur feigneurie, ou bien en conuention particuliere auec leurs vassaux. Le rent du leur feigneurie, ou bien en conuention particuliere auec leurs vassaux. Le rent du leur feigneurie de leur feigneurie l'exrinction & l'abolition du rachar à mercy, designe ces deux cas, dans lesquels il est permis au Scigneur de se faire rendre & remettre le châreau de son vastal, en ces termes : Et encores porroit nostre Sires li Cuens deuant dis prendre les chafteans & les fortereffes, & de tenir à foi, és cas où il le puet faire par droit. on par constume, on par connenance. De force que le Seigneur peur auoir ce priuilege par vn droir commun , reçû de rour remps dans l'étenduë de sa seigneurie. Par exemple en la pluparr des prouinces de France, & particulierement en celle de Beauuaifis, rous ceux qui renoient en Baronie auoienr cette prerogatiue, qu'ils pouuoient prendre les châteaux de leurs vassaux pour leurs besoins. Philippes de Beaumanoir en son coûtumier de Beauvaiss en fair la philippe de remarque, en ces tetmes : Il Cueus, & tuit cil qui tiennent en Barouie, ont bien Beanna droit for lors homes par refon de Sonnerain , que s'il ont meffier des fortereffes à lor mer M.S. homes, por lor guerres, on por mettre lor prisonniers, on lor garnisons, on pour ens garder ou por le profit commun du pays, il les peut penre. Et plus bas : Se cil qui

tient en Baronie prent la forteresse de son homme pour son besoing, &c. Cette coûtume de rendre les châteaux des vassaux au Seigneur, receuë dans l'érenduë de sa seigneurie, se trouue exprimée en diuers rirres, & particulicrement dans les loix que Simon Comte de Montfort dressa pour les peu-ples d'Alby, de Bezieres, de Carcassone, & de Razez, l'an 1212. Omnes Barones, Milites, & alii Domini in terra Comitis tenentur reddere caftra & fortias Comiti, sine dilatione & contradictione aliqua, irato vel pacato, ad voluntatem suam, quotiesemque voluerit, &c. Beranger-Guillems Seigneur de Clermonr de Lodeue reconnur en l'an 1271, qu'il estoir obligé rendre son châreau à l'Eues- 10 Epise. que de Lodeue, juxta morem & consuetudinem in recognitionibus castrorum feu- Lucu.p. dalium ejustem diacesis observari solitam. Le meme Berenger rendir son château en l'an 1316. à l'Eucsque Guillaume, Quemadmodum cateri ejusdem Epi- Guichenen seau en l'an 1910, à l'Euclque Guillautie, Jones de Sauoye, donna à Thomas aux tres de de Sauoye Comre de Flandres son frere le châreau de Bard en la Val d'Aouste sampento

Reg. de

Bigere.

l'an 1242. auec cette condition, Qued ipfum castrum fibi redderes fecundum qued Lu Cuntin- confuesudo est in Valle Augustensi de castris reddibilibus. Les anciennes coûtumes mer di Ca salvay a

de Catalogne commencent par ce titre, qui est au premier Chapitre : Aysi comenssen les constumes de Catalunya entre lo Senyors , els vassels , los quels tenen actives to altre fews, per Senyone haves espanda few à homewage. Etch (uite estréet article: s'il o Senyor ha demanas al sen vassel que li done possas del Castel, o deca-fa, laqual, o la qualte per el, o ayan demanas fermer dres, lo vassel deu ser so que demanat li es fes tota contradictio. Celles du Comté de Bigotre redigées par Bernard fils de Centulle Comte de Bigorre établiffent la meme víance : De calleland Man. le quifquis in terrà voluntate & confilio Comitis tennerit, fecurum Comitem faciat,

Benchara. ne iratus, vel absque irà Comiti caitellum retineat, ne ei quidquid mali inde exeat, p. 815.

nec Comes eum lege terra de castello decipiat. Comme il n'effoit pas permis au vailal d'éleuer aucune fotteresse fans le consentement de son Seigneur, ainsi qu'il est porté dans les mémes coûtumes de Bigorre, Nemo Militum terra Caffellum fibi andeat facere fine amore Comitis; Ainsi ses consentemens ne se donnoient qu'auec cette condition, que les vasfaux les remettroient au pouuoir des Seigneurs, pour s'en feruir dans leurs befoins. Les titres fournissent une infinité de ces conuentions entre le Seigneur & le vassal, touchant la reddition de leurs châteaux. Edoüard Roy d'Angle-

Reg. de la blue de ven terte declare par ses lettres qu'il perinet à Gailhard de Blanhas de bâtir vne forteresse, Salue nobis & nofiris haredibus, quod illud fortalitium reddatur nobis, tor. Com. & baredibus nostris , nostrogne Senestallo Vasconensi , c cuilibet alii mandato nostro. d Hereunel Hugues Due de Bourgogne permit en l'an 1184, à Guy Seigneur de Trichâtel,

ve castrum Telecastri sirmaret hoc modo ,ipsum verò castrum muro claudi , cuius al-Roy. des Frofs de Bour, Com. titudo à ripà exteriori sit unius lancea absque batalliis, & muro antepettorali, &c. à condition, entre autres choses, d'hommage lige, & que Guy rendroit le d Hermani. château au Duc Jorfqu'il l'en requerroit. C'est en ce sens qu'il faut entendre

ces tetmes d'Ildefonse Roy d'Arragon & Marquis de Prouence en ses letrtes S. Viller & du mois de May 1277. par lesquelles il permet à l'Abbé de S. Victor de Mar-Merfinie feille, & autres, Regiá autoritat caftella confirmer, de villa de neue adfigere, succ fix.7xmf, tout privilege de franchife & d'immunité, Salná tamen honorifientià de fideli-cmpanie. wal sate of POTESTATE, quandocumque nobis placueris. Souvent encore les Seigneurs qui n'auoient pas ce droit d'exiger de leurs vassaux , que leurs châ-

teaux leut fusient tendus, foit par la coûtume , soit par la permission de les éleuer, l'acqueroient & l'achetoient d'eux. Ainsi Ponce de Mont S. Ichan promit en l'an 1219. à Blanche Comtesse de Champagne, & à son fils Thi-baud, moyennant certaines rentes qu'ils luy donnerent, de les aider de ses fHill. de Vergyp.173forterelles: Ego jurani en Super Sanctos , quod ipsos & heredes corum bona side

junabo de me & gentibus meis, & de forteritiis meis, &c. les titres font pleins de Could de femblables acquifitions. Ber, att. 1.

Ces mémes titres specifient ordinairement diverses conditions, auec lef-Frang. 181. quelles le vassal estoit obligé de remettre son château & sa forteresse au pou-Buffy p. 498. 499. Preumes de ubit de son Seigneur, Seavoir à grande & à petite force. La coûtume de Bar, qui est la scule de nos contumes qui ait parlé de cette espece de ficf , porte que sons les Fiefs du Duc de Bar en son Bailliage de Bar sons Fiefs de Danger , Renda-PHIR.4 Very !-274.191. bles à luy à grande & petite force , sur peine de commife. Les Chatres Latines tour-294. nent pour le plus souvent ces mots, ad magnam vim & parsam, qui se ren-contrent presque en toutes celles qui font mention de cette espece de fief. De Betame De Meson Il y en a vue au Cartulaire du Comté de Montfort , qui met ces termes au p. 116.64.

pluriel, où Pierre de Richebourg Cheualier reconnoist en l'an 1235, qu'il tiene Manfeet. fa maifon de Richebourg d'Amaury Comte de Montfort, ad magnas vires & Reg des Fiefs de parmas, quotiens fina placuerit voluntari. Vne autre de Hugues Duc de Bourgo-Beary I dar. gne de l'an 1184. Iurauis etiam qu'od eamdem firmitatem , quotiescumque quarere-M. Peterd mus, vel quari faciemus, cum magna fortitudine, vel parua, absque dilatione reddet.

P. 160. Celle de Hugues Seigneur de Partenay de l'an 1253. Ad magnam forciam & parann. Enfa va tire de Guillaume Comte de Greavez tres en 1912. Es Guil. Le trest leibaux Carest Gebrushi sante finis de Greavez trest en foctum a unit vita l'un comparti de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité vitre « Haques Due Bargeatie desfirms means le Gelier, que qui de l'affe cultivité parifi de violantie dans perentes « dans genertes et de paras, d'on commit de fine sensit. Ces demiers termes justifient enidements que toutes ce ce for sensit. Ces demiers termes justifient enidements que toutes ce ce considération de l'activité faire fortre le valid. [cir qu'il y voulult voire succ fa foite ordinaire pour y exerce les marque de l'approirés , comme nous divons inconnent.

Il y a plusieurs ritres qui representent d'autres termes. Celuy de Matfred de des Pres. Caftelnau de l'an 1221. & promifi in virtute praftiti facramenti , quod prafatum de tuin castrum omni tempore eidem redderem, cam forisfalto , & sine ferisfalto , ad omnem ejus submonition:m, vel certi mantii sai. Il y en a un autre semblable de La Cris l'an 1190. en l'Histoire des Euesques de Cahors, qui est de Raymond Vicoinre de Turenne. Dans le Cartulaire du Comté de Bigorre qui se conserue en la 67 Chambre des Compres de Paris, je lis ces mots: Armaldus Aragonemfis reddidis Cenfos caftres Petro Comiti Bigorrenfi, qui vocantur Ors, Luci, Ferrer, Belfen , tribus vicibus in anno, ab ira , & fine ira , ab feit , & foras feit, à lui , & à se lignage, bie de C. L'hommage de Fortaner de Gordon, pour plusieurs châteaux qu'il possedont (f. 18. au diocese de Cahors, fair à Raymond Comte de Tolose l'an 1241. vie d'au- com tres termes, qui onr la même fignification : Et premitte volu per felennem fis. M. CHI. pulationem, qued bec pradicta universa & singula reddam & tradam vobis & fuccefforibus veftrie , iratue & pacarus , cum delicto & fine delicto , quotiefcumque a vobu per vos, vel vestram mantium saper hos suro requisitas , sue emni dissurio at-que mera. Celuy de Hugues Arnauld au même Raymond de l'an 1237, qui se lit dans l'Histoire des Vicomres de Turenne, represente les mêmes mots. Vn aurre de Centulle Comte d'Estrac de l'an 1230, en fournir d'autres, mais qui ont la même fignification : Ad commonitionem veftram, vel numierum veftrerum. quoticfiumque, & quandocumque volucritis irati vel pacati, cum commifo, & fine com-

millo vobis reddemas. Te crois que toutes ces expressions ont une signification differente de celles de rande & de petite force, & qu'elles forment une condition, qui regarde les personnes du Seigneur & du vassal, au cas qu'ils ayent quelque differentensemble ee qui est expliqué plus clairement par la formule qui se rencontre ordinairement dans les titres d'irains & paratus , en vertu de laquelle le Seigneur déclare qu'il a droit d'entrer dans le château de son vassal, soit qu'il air different auec luy, & qu'il y ait de la mesintelligence entre-eux, iratm, ab irà foir qu'il n'ait aucun démessé auec luy pacetes, ou pacifices, comme porte vn au. a titre de Hugues Comte de la Marche rouchant le château de Belac, & issam Comme castrum non debent ei vetare pacifico, nec irato. Vn titte d'Ildefonse Roy d'Ar- ui tagon de l'an 1191. Et tu & faccefferes tui debitis mibi & meu fuccefferibus imper. 10 st. petuum potestatem irati & pacati de Lorda , & de omnibus castellis , munitionibus Beaml de fortitudinibus einidem Comitatue & terra. Mais parmi vne infinité de titres, il. s. ui representent ces rermes, je me conrenreray de rapporter cet hommage de 1828.680 Roger de Mirepois. Ego Rogerius de Mirapeis & Arnaldus Rogerii, & ego Rogerim Isarni , & ego Suffredus de Marlag , juramus tibi Rogerio Comiti Fuxensi filio Rogeris & Stephania castellum Mirapeis ab la forsa , & ab las forsa , que munc ibi funt, & inantea erunt, que nel ten tollam, ne non ten decipiam de las ferfar que nunc ibi funt , & inantea erunt , & fi erit home aut famina , qui boc fecerit ,retti adjutores tibi erimus , donec recuperatum habeat , & inantea in facramento staremus, qu'ed pacificati & pacati reddemus eum , cum totas forcias tibi & tuo mifo, quando in volucrii, juramus tibi per Deam, & per iftes Sancios. Ce ti-tre semble encore expliquer les termes grande & petite force, & faire voir qu'ils regardent les forces qui sont dans le châreau du vassal , desquelles il doit

aider son Seigneur, soir que par ces mots on entende les artilleries, soit qu'on

Partie II.

- Const

rient est prenne pour les garnifons & les foldats qui gardoionr la forteresse. Au Grand traité d'alliance qui le firen l'an 1266. entre Henry Contre de Luxembourg & Affine F. Fry Due de Lorraine, le Comre promer d'aider en bonne foy le Due con-

Les accesses d'aux, a bases (pr s) fas seur l'agues frat c's preus.

Les anciences Columnes de Catalogue distint que levalisi et obligé de meuter fon chitestes un poussir, & entre les mans de fon Seigneur, lorfuyil his
en fiera la demande l'endimie elle formence exten d'istilleuile au lique du val.

ne le sief cara query qu'il alleque qu'il en a chè déposible par luy, ou d'ene
paries, & qu'il n'et pas rane de résponde au Seigneur, suques le ce qu'il hy
ent rendu de refirmée ce dont il a chè déposible, is chece qu'il hy
ent rendu de refirmée ce dont il a chè déposible, is chece de le versible et dont ell a chè deposible, is chece qu'il hy
ent rendu de refirmée ce dont il a chè déposible, is chece de le versible et de contra de responde au Seigneur, suques le ce qu'il hy
ent per se valid e dont en elle version de l'entre et de la contra de l'entre et de l'entre et de l'entre et l

pener Xe le valid loient en different au lipse de leurs fiefs, l'evidid neuerie protect de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de le chard fon élèreau.

L'action de l'action de

Le Seigneur auoit droit de demander que son vassal remit en son pouvoir

on chievas, on fa forestelle pour s'en feutre dans fes befoins. Ceft e qui ciu-st. e fl exprime o philicare Charte. Le Unoinque de Sonone : Calleman film mente.

Markeyer - de calem Date in festa recept, or l'a quada più nerible securera.

La la ciura de la commanda dique adi suntidiario renderera. Va sicre de Volceman Due de trans.

La la ciura de la commanda dique adi suntidiario renderera. Va sicre de Volceman Due de trans.

La ciura de la commanda de la commanda

manoir au passage que j'ay rapporté cy-deuant, sçauoir pour les guerres du Scigneur, pour mettre ses prisonniers, pour y auoir sa retraite & s'y faire garder, & pour le prosit commun du pays.

Le premier cas se rouue ainsi exprinsé en l'hommage de Pierre Bermond Sci-

uffen./h. gneut de Sauve, d'Andule & de Sommiere qu'il rednit à Louys VIII. Roy de France (2011 11.6 for get) per ferrégale javeil Demine Révi, spedimier de person, de present trave de infe, readem et de beredièus fait ad magnem vim de person, de pre granacule beflieu fait, questieux sud à Demine Regy, vet heredièus fait, que travelle person, de serve requiser. Philippes Auguste donna lacrete de Conche à Robert

Aug. 13. de Couttenay, à condition qu'il fetoit renu , & fes successeurs , de rendre au Roy festerities predicterum cestrerum , ed guerrandem , & ed magnam vim , & ed

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

parnam. Berenger-Guilleurs Seigneur de Clermont de Lodene, Etiam caftra confessus est reddere decima die vel infra, ad ejus, ejusque nuntii commonitionem propter bellum. Vn titte de Garcias Arnaud de Nauailles de l'an 1262. Encores promeismes & jurasmes à Mons. Edoars que nos heres à tos jors rendron à li , o à ses hers , & à lur Seneschal , o à lur cersein mesage l'anans dis chasseu de Sans ,— sotas las boras que il nos requernat por lur gnerra, que in a uront en Gasconbe, eles tendrunt tant con lur querre durra à lur cost, saune à nos les rentes et les issues des terres. & quane lur guerre sera fenie, o paix fet sera ,o trine prise, eus nos rendeunt à nos heres les chassians auant dits.

Que si le vassal faisoit sa demeure dans un autre Royaume, que celui où fon fief estoit situé, & ainsi fust sujet naturel d'vn autre Prince, que celui, de qui son sief releuoit mediatement, ou immediatement : en ce cas, si les deux Princes entroient en guerre ensemble, le vassal estoitobligé d'abandonner ses châteaux au Prince ennemy de son Prince naturel , pour s'en seruir tant que la guerre dureroit. l'ay leû l'original d'un hommage que Nugno Sanche Comte de Roussillon & de Cerdaigne fit au Roy Louys VIII. pour les Vicomtez de Fenothedes & de Pietre Pertuse, au Camp deuant Belpech, au mois d'O-Robte l'an 1216. qui potre que le Comte fait bommage lige au Roy pour ces Vicomtez, Salna fidelitate Regis Aragenum, itatamen quod fi aliquo tempore guerra inter Nes , (c'est le Roy de France qui patle) & Dominum Regem Aragonia contra nos , vel haredes nostros de co qued tenet de nobiseffet , totum illad nobis , vel baredibus noffris durante guerra reddereiur , & illud teneremu quoufque guerra finiretur : qua finità totum illud ad ipfum, vel baredes fues fine contradictione aliqua

L'autre necessité, & l'autre besoin du Seigneur, à l'égard des châteaux de fon vaffal, eftoit pour y mettre ses ptisonniers, & les y faste gardet, ou pour y mettre ses garnisons, c'est à dire, tant les foldats pout le garder, que les viutes & autres necessitez de ses armées. L'hommage de Geoffroy de Lezignen Vicomte de Châtelletaud du mois de May 1224. au Roy Louys VIII. Quotiens autem , & quando Dominu Rex erit in partibus Pictania, tencor reddere saitrum meum de Founcet domino Regi, vel mandato fuo, ad ponendum in co garnistonem fnam , quamdiu erit in partibus Pittania , Ginrecessu fuorchabebo castrum meum de Vounent, &c. Enfin le Site de Beaumanoit dit que le Seigneur pouuoit ptendre le château de son vassal pour l'vtilité publique; & pour le pto-sit commun du pays. C'est ce qui sut reptesenté au Concile prouincial tenu à Wincestre l'an 1139. sous Estienne Roy d'Angleterre : Certe, quia suspellum Poil Mal eft tempus, fecundum morem aliarum gentium, Optimates omnes claues manitionum mehn. L. fuarum debent voluntati Regis contradere, qui pre omnium pace debet militare, 144. He-Conformément à cette maxime la coûtume de Baffigny le Lorrain à Gondrecoutt la Marche, arrétée par le Duc de Lotraine le 15. de Nouembre l'an 1580. potte que tont vaffal du Dic eft tenu de lai préter fes châteanx & forteréces

pour un temps , pour la confernation de fa vie , on de fon pays.

Comme l'hommage se faisoit à toute mutation du Seigneur & de vassal, du moins en la plûpart des Coûtumes, ainsi le Seigneur auoit droit, en cas de cette mutation, d'entrer dans les châteaux de ses vallaux, d'y exercer les marques desouveraineté, & d'y athorer ses enseignes; ce qui se pratiquoit auec les ce-rémonies, qui sont tematquées dans les titres. L'hommage de Signis, veuue de Centulle Comte d'Estrac, & de Centulle son fils, pour le Comté d'Estrac, à Raymond Comte de Tolose du mois de Nouembre l'an 2245, potre, qu'aprés que l'hommage eut esté fait au Comte, Petrus de Tolofa, nomine & loco à ipfins domini Comitis Tolofani, & de mandato ipfins speciali, accessis ad castrom nouum de Barbarene, ad Durbanum, ad Montem Caffinum, & ad Simorrem, & ibi super turrim castri noni , & super turres & portalia aliorum suprascriptorum locorum, ratione & jure majoris dominii , fecie afcendere vexillam , fen banneriam diffi Comitis Tolofani , & ex parte ipfins ter praconinari , & clamare alta voct figunm ditti Partie 11.

Comitis , feilicet Tolos AM: & dicta caftra & villas pro codem domino Comite. & nomine & loco ipfius recepit, & ab cadem Signi , & Centullo ejus filio , ratione & jure feudi & majors dominii cidem Petro de Talafa tradita fueruns. Ainsi Beren-ger Guillems Cheualier Seigneur de Clermont de Lodeue faisant hommage à Guillaume Eucesque de Lodeue acause de son châreau de Clermont en l'an 3316. remit son chareau au pouvoir de l'Eucsque, qui y entra, tandis que le Seigneur de Clermont aucc sa femme, ses enfans, & sa famille demeura au dedans de l'enecinte inferieure, c'est à dire dans la basse-court du château. & hors l'enceinte superieure, qui estoit le château. Aprés quoy l'Eucsqu

entrant auce sa suite en l'vn & en l'autre, fir fermer les portes, puis ses Es-cuiers arborerent sa banniere sur les murs, en diuers endroits du châreau. crians à diuerles reprifes à haute voix, CLERMONT, Clermont, pour Monfeigneur l' Euefque de Lodene, & S. Geneg : Ce qu'eftant acheue, l'Euefque fe retira , & rendit au Seigneur de Clermont le château auec les clefs. Par le traité qui fur fait entre Henry Roy d'Anglererre & Raymond Vicomte de Turenne l'an il fut conuenu que le Vicomte feroit à l'auenir hommage AND PHIS. 40 au Roy d'Angleterre, & qu'à châque changement du Roy, il feroit tenu, pour

Twee 1 marque & reconnoissance de Souveraineté, in fignum dominii, de remertre les clefs des châteaux de Turenne & de S. Ceré entre les mains du Roy, ou de

eeux qui seroient commis par lui, lesquels au nombre de deux ou troisentrerojent dans ces châteaux, fans que le Vicomte, ni fa famille, fussent obligez de se rerirer, & là feroient voir la banniere du Roy : aprés quoy les cless seroient renduës au Vicomte, & ceux qui y feroiententrez de la part du Roy feroient aufsi obligez deseretirer. Arnaud Archeuesque de Narbonne, ayant receu, en qualiré de Duc de Nathonne, l'hommage d'Aimery Vicomte de Nathonne, recepis palatium, posito signo Ecclesia in turri, pro dominio & Ducatu, ainsi que nous litient 114. fons dans l'Histoire des Euclques de Lodeue, laquelle nous apprend encore que r. Quid. auec les fanfares des trompettes : Et eleuate in turris summitate ejusalem Episcopi vexille, buccinanerunt more confueso,

Cela s'obferuoit ordinairement, ainsi que j'ay remarqué, lorsqu'on rendoit les liommages pour cette espèce de fiess, où le vassal estoit obligé de desemparer fon châreau, & de le mertre au pouvoir de fon Seigneur : fi ce n'est qu'il y cust conuention au contraire. L'hommage du Prince d'Orenge de l'an \$349. dont j'ay parle cy-deuant : Et in qualibet mutatione Domini & vaffalli etiam di-Lim Nor Gont Jay patie cy-ucuant : Le in gnaver la tenende per tres dies , duntaxat cum uti, tiber vexillo Delfinali , nihil de bonis dictorum castrorum accipiendo. Nous en auons vn sufferits autre exemple fingulier au Cartulaire de l'Archeuelché d'Arles, en ces termes:

Auno Dam, 1263. 5. die mensis Febr. in prasentia dominorum P. Aurasicensis Episcopi, & Ioannis de Arfisio Senescalli de Venaisino, de fecerant homagium D. Florentie Arclatensi Archiepiscopo, sub cadem forma & verbis, & juramento, quibus suprà proxime, Arnaudus, Pontius, & Raimundus de Montedraconis & D. Rixendis vxor D. Pontii de Montedraconis. Alla fuerunt hae in dillo caftro, & defemparato priùs caftro, cum vxeribus, liberis, & sosà familià suà, & apportatis clauibus cattelli extra portam ad prafentiam dilli Archiepifcopi. Estant à remarquer que par vn autre hommage, que Guillaume Seigneur de Mondragon fitàl' Archeuefque d'Arles l'an 1143, ce Seigneur s'oblige de rendre son châreau à sa semon-

ce. D'où il se recueille que faire entrer, ou arborer labanniere dans vn château, estoit une marque de Seigneurie. Ce qui paroir encore assez par la reconnoissance que Iean Sire de Vergy Senéchal de Bourgogne donna au Sei-gneur de Villey, que quoy qu'il fust venu en la maifon de Villey, de que fet bannieres y sussent est est propriet de la maior de villey. La constitución de villey par raifon de fief, ni par raison de justice, ou de Seigneurie.

Non seulement le vassal estoit obligé de remettre ses forteresses au pouuoir de son Seigneur, aux deux cas que je viens de specifier, mais encore en

# SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

toutes occasions, & toutes les fois qu'il en auoit besoin, ou mêmes qu'il voudroit y venir. L'Histoire des Eucsques d'Auxerre dit que Pierre Comte August . d'Auxerte tendit le château de Mailly ad beneplacitum Epifespi, & par fon or- 14.5. dre à Hugues Archidiacre, qui nomine Epistop enfirm issum recepit. Et qu'Hettours de S. Sauueur, de Châteauneuf, & de Cône, quoties vellet, & ad libitum Raymon de Layrat fit la même reconnoissance à Pierre Eucsque de Lodeue, queties idem Petrus ibi habitare vellet. M. deBoissieu rapportevn titte de l'an 1201, par lequel Guillaume de Clermont reprend à hommage de l'Egli- la l'efer se de Vienne ses châteaux de S. Ioite & de Crepol, & s'oblige, quod ad peti- des fifs e. te de Vienne tes chiteux de S. Joire & coe Lepois, os sobine, quad da peis, an fif is tissem artisépifiqui vol Camaisenne, moni esflant distaines, reducer cafes jags, que, a vol quandemque je florum peterent, é inde posser paren par la suite de la libitum finam. Cel pourquoy dans les hommages, & chan les citres, qui partente deve li-de cette nature de fiet, il est persque robjouts porté que le vasifal dour remetre «« ins. de cette nature de fiet, il est persque robjouts porté que le vasifal dour remetre « ins. de cette nature de fiet, il est persque robjouts porté que le vasifal dour remetre « ins. de cette nature de fiet, il est persque robjouts porté que le vasifal dour remetre » ins. & rendre son château à son Seigneut, ad voluntaiem suam, & que ie sumque voluerit, fice n'estoir que dans les inteodations ou dans les conuentions particulieres faites fur ce fujet, il n'y eut des claufes au contraire. Car fouuent il y eftoit specifié combien de fois en l'an le Seigneur pouvoit obliget son vassal à lui temettre son château. Par exemple, dans le traité fait entre Gaston Vicomte de Beatn, & 819 44 Raymond Garsie Seigneut de Nauailles l'an 1205, il est porté que le Seigneut de Nauailles est obligé de rendre son château au Vicomte trois sois l'an : es autem connentio talis , quod R. G. debet tradere & reddere domino Gastoni irato & pacato, & fuis successoribus ter in anno castrum de Naualhes. Au Carculaire de Bigotre est l'acte suivant : Raymundus Garsias de Laueda voluit capere Petrum Co- Confute mitem Bigerrafem & ecciderant in Lenitano - poffe a. Garfia finam feeti cam deina mitem Bigerrafem & ecciderant in Lenitano - poffe a. Garfia finam feeti cam deina mitem Bigerrafem you emmet caftera fues reddidiffic tribus vicibus in anno, à las commentes de la commentant de la le temps que le Seigneur pouvoit le garder eftoit limité. Le traité d'entre le Duc de Bourgogne & le Seigneur de Vergy de l'an 1216. El quesiens ege vel des p Duc ac Dourgogne & le Seigned ac e poffemus illud tenere per quatuorde. Metitelun mei Virgeium requiremus, nobu redderetur, & poffemus illud tenere per quatuorde. D. Bung. cim dies, si nobu placeret, & amplins senere non possemus, nisi Abbates Cistertien p. 47. fis & Bufferia negotium enidens & manifeftum viderent, pro quo viros tenere deberemus. Toutes ces conditions n'estoient pas de droit commun, mais de connention particuliere.

wetnon partonness.

The distinguishment of the chairma, on dans les places de fon Their distinguishment les mitters, cytli autoit is don't yetteret tous les alles de pittlee à l'endoit des habitans, pourteus que les procés reull'ent par élécommentes, on termine du nount. Ceptivales el entroite à l'Empereur dans les villes, qui font de refiere de l'archiver les representations, que se consideration de l'entroite à l'ampereur de les sousses les des sousses les monantes et simprendants, foi territaine interestre judicies autoit de l'activation de l'activa

des Sourenins, lorfqu'ils venoient dans let chiesus & dans les place de leurs vallans, que nous l'auons vei paraigner source de noûte temps par le Roy Ties-Cheible. Au fai stéo. Per talar , lequel chien even se remain de la commanda de la commanda de la commanda de remain de l'entre de l'entre de la commanda de la commanda de qui cerre ville appareien; y fue leuré, coustes les priédioiens ordinaires etferents, celle du Roy y fue établie, & le Roy méme y donna les graces, & la liberté aux replonnées.

Query que le vailal fint boligé de remetres fon ehiterau au pousoir de fon Seigneur, Indirel'il fen auoir requis, il y auoit controis das eas où il pousoir en faire refus, fans pour cels encourt il en me de felonte, ou confidere fon fef. Da moiss auait que de le il ultiuer, il air clivie permis de prendre fos prégneur ne pousoir pas demander le chiteau de fon valful, pour s'en ferrit conte lui en quelque guerre que le valida autor (courte va autre, ou bien pour

tre in en quesque guerre quie e Villau autori, contre vin autre, so them pout L'Hillione des Cornet de Poissou du fieur Belly, qui fint vis que lofque le vafid autoi quelque fuise de défance de fon Seigneur, il poussit autre fradement lui domander de actuation, on des holleges, autre que demente loi mander de la commande de actuation, on des holleges, autre que de mentre loi mais tai cifram non holtera, non pete tem tener. Est plus Das, parlar das vaffai réclus de gracefe fon chienas, l'homis que le Sogneur ne lui donne cauton, mifi tirge monta mergleur in sejemes, c'e volui rem rume carra manz, prificalisme de mercio (n. h. lin in l'hogiest cendif fon chienas ). Morsi pladata son dermi « A. la fain l'hogiest endid fon chienas la fon Sogneur, qu'il ne lui en feroit fit autom domange. Il y a vn autre exemple de crey en de lettre de la ni 1930 où Robert Endifue de Livenne delure, garen de lettre de l'an 1139 so N. Robert Endifue de Livenne delure, gar-

anten. sim figitifs videnes, es a gest Penins de Capella court nu fair, maren telles mois va la MI SU O d'el 1011 TAT 19 au hémose in offer retraction il. 1 mayor, he de propages entre à héfant fift 5. Mers Magdelanten su quirenes, fair mayor he de propages entre à héfant fift 5. Mers Magdelanten su quirenes, fair mayor de la compage entre de héfant fift 5. Mers Magdelanten su quirenes, fair compages entre la redoine à l'Evention de cette force de feft, le vetail par le cette condition, que le Seigneur n'y pouroir recevoir l'eneme ceptai du tenum valid. I homme du Seigneur n'y pouroir recevoir l'eneme cette que de Lo-

the state of the s

Mes, cest à qui mus autre qu'il sières parté de demage & de peril.

Lorsque le Seigneut vouloit se faire rendre le château de son vassal, il é-

toit obligé de l'anisoire fommer, ou pour vier des termes de ce temps-li, i l. le deoit, framsdre F. et lors le vaifal aotiq eudquezi pour pout le preside par partie primarier. Et lors le verifal aotiq eudquezi pour pout le protince de l'anisoire le la vier de l'anisoire de l'aniso

fon essoyé, & de ne pas fuelfirie qu'il luy fish fair aucsue injure, ou aucon pour par dommage, vatire de Bertrand de S. A mand de l'au nu p.E questies au som et soismanner, per se, voi per aucsime name, rédéense fignaditions exforme, c'é de au vijeté aux me manières e au verifiense, c'é aussime d'anneur de la jurigie na su sigirema, c'é de au vijeté aux essifiés au surfaires, c'aussime d'anneur de la jurigie na su sigirema, con d'auxcassifiés aufre la déense de la comme de la jurigie na su sigirema, con l'altre, essifiés aufre la déense de la comme de la comm

Les anciennes Coûtumes de Catalogne expriment exactement ce que le vafsal estoit obligé de faire aprés la semence, qui luy avoit esté faite de la part de fon Seigneur, de luy abandonner fon château : qui effoit qu'en même temps il effoit cenu d'enleuer tous ses meubles, non seulement du château, mais encore de son enceinte. Puis le Seigneur y estant entré, ou son deputé, deuoit faire monter deux ou trois de ses gens en la plus hautetour, & y faire crier à haute voix fon nom & fon cry, & alors le vassal denoit sortir du château, & de son enceinte, ne pouvant y demeurer que par le consentement exprés du Seigueur, fi cen'eft qu'il n'eust aucun pourpris aux enuirons du château, où il pûst le loger & se retirer : car autrement demeurant dans l'enceinte du château, il tomboit dans le crime de felonie, fuiuant cette coûtume. Quant au Sciencur il deuoit mettre au châreau autant de gardes qu'il en faloit pout le garder, & dix jours passez, le rendre au vassal. Et parce que ces Coûtumes n'ont pas encore esté publiées, il est à propos d'en rapporter icy les termes : Si per lo Senyor es demanda postar al vaffel del fen caffel, den li effer donada per aquella manera. Lo vaffel premierament gitara totes fes cofes del caffel , & de tot le terme del caffel e fes tota contradictio e retencio , lo caffel deliurara al Senyor, e intrat que fera lo Senyor , ho altres per el , en la fortalifi del caftel , lo Senyer fara payer si . on sit. aytans quant fe volra en lo plus alt de la torre, los quas ab grans vom cridaran , e enuocaran lo nom del Senvor. e Adones lo vaffel exfira de tot lo cattel, e del terme, Car no den remembre a qui, fi non aytant quant fera de volentat expressada del Senyor. Si donce lo vasset no ania alen porpri a lon dintre lo terme del casset, en la qual remantr papria. En altra manera, quant lo vasset seria remant ut en lo terme del castet, no seria en tes que aques donada poftat, aus feria reputat Banzador, fo es que auria ferre Bauzia, fegons coftuma de Catalunya , e feria Banzador aytant de temps , quo eftaria & vigaria de donor plena poftat. e lo Senyor rezeben la poftat , panzaria francamente , a fe nes tot en payament gardes en lo caftel , aytant que neceffari foffen à garder lodis castel, o mudar enfre los x. dies. en ayed cas, ne feria entes que lo vasset, à ques donada plena, & liberal postar del castel, e en aytel cas ne correrien al Senyor los x. dies , aytant pot que en cas quel vaffel remangues en le terme del caffel , o aytent por ano en cas quel vaffel tornes enfre los termes abans de temps, mes fe la bores commenssaren a correr los dies , quant lo vaffel aura donada plena e liberal postat , s no fera tornat en les termes abans que temps fia.

Ce quiel dir en ces Columnes que le Seigneur deuois fortit du château de fon rafila, pariç qu'il y autorit dement l'efface de dis pours, qui commençoura à courir de celuy suqueil de na soit effé mis en plente positification pregrate les viages particuliere de la Custopope. Car en d'autres Columnes le Seigneur pousoir le treenir tent que se guerre duois, laquelle citate finie, il autorite conce quantes pours pour ne fortir, de pour en reture se gente de la la moite conce quante pour pour en fortir, de pour en reture s'es gent de la Loraine fin à Blanche Commellé de Champagne K à Thibaud (on fis, l'in a sait la comme fin à Blanche Commellé de Champagne K à Thibaud (on fis, l'in a sait la pour le concept de la comme de

E Hift. de

les incelettes. Jeam quod infra X., dies postgram exicris de Essano suo dellas forteririas mibis & Hugoni fratri nostro ,vel baredibus nostris , in codem stan , in quo essidem recepis, reitituet bond fide. Dans le Traité d'entre Eudes Duc de Bourgogne & Eftien. ne Comte d'Auxonne de l'an 1197. le Duc s'oblige de rendte Auxonne au Comce, Infra V 11. dies postquam Dux negotium suum de cafero & villa fecerit. Ce qui fait voir que les viages estoient differents pour cette forte de ficfs.

Le Seigneur, ou ses deputez, estant entrez dans une pleine possession du châte au du vassal, s'ils y trouuoient des viures, des meubles ou des prouisions, ils pounoient s'en feruir auec discretion , & autant qu'ils en auoient besoin pour eux, & pour leurs gardes, cant qu'ils riendroient le château, que s'ils n'y trouuoient tien, qui fust à l'vsage de ceux qui estoient établis pour sa garde, en ce cas ils eltoient obligez de foutnir à la dépense, qui leur deuoit estre rendue par le vaffal. Les Coûtumes de Catalogne: e fi le Senyer, quant rechebra la postat del castel, troba negunes causas del vasses en se castel , o en le terme , le Senyer, o les feues gardes poyron aqueles cantes penre e despendre tempradament aytant que necessari fara , mentre que la Castel tenga. e si non troba res , o si troba cozo que non vaste a ops de les gardes, adones lo Senyor, & fen, fara les despens, mes en pero lo

vaffel es sengus de retre aque les al Senyor.

Cecy estoit encore particulier à la Caralogne, car de droit commun & ordi-Ch. 13.

naire, la dépense de ceux qui gat doient le château du vassal de la part du Seigneur, estoit à la charge du Seigneur. Philippes de Beaumanoit : Se cil eni tient en Baronie , prent la fortereffe de fou home pour fou befoing ,ce ne doit par effre au coult de fan home. Car fe il s met garnifens, ce doit eftre du fien , & s'il y a prisonniers, il les doit fere garder du sien, & s'il empire de rien la forteresse, il le doit refere. Laplupart des titres toutefois exceptent le foin & la paille du vassal, que le Seigneur n'estoit pas obligé de restituer, s'ils les auoit confumez tandis qu'il auoit tenu son château. Le Traité d'entre Estienne Comte d'Auxon-G-Zat. 1 6. ne & Eudes Ducde Bourgogne del'an 1197. Et fi Dax & fut in cadem villa ali-4.34. In & Louis Livice σουπροχές σει πιτρη, εν η μικε Ο για το εκαπο νου αυτο κατ του, που Αποροποιου Απο

vaffaux estoient obligez d'en fournir au Seigneut en ses guerres, & lorsqu'il au fer Mom. fe trouvoir en la maifon du vaffal. Vn titre de l'an 1208. Si veri guerram ha-berris, obdicasiariam in alique, excepte fant o palei, non grauchit. Aussi ce tribut est fort ancien, occi appelle jedarum dans les Auteurs du moyen temps, \$. 317.519. \$. Inlies. ans Ann 2.15% sa Epife

46.12.

& estoit fourni generalement par tous les sujets du Prince , lorsqu'il venoit dans les villes, ou à ses enuoyez & à ses Commissaires. Frederic I. Empereur appelle ce droit qui estoit du aux Empereurs, fodrum regale, en vne de les patences de l'an 1164, mais je referue à en parlet en vne autre occasion. Si le Seigneut ne pouuoit consumer que le foin & la paille du château , & de la olace de son vastal, à plus forte raison le vastal demeutoit en la jouïssance & en la perception de ses droits qui luy estoient deus : C'est ce qui est exprimé dans vn titte de Pietre Vicomee de Castillon de l'an 1246. Et bes nen ebstante nes vel baredes noffri , vel facceffores , redditus noffres de caftre & de Caftellania Alba terra

& pertinentiis egenm libere & integre percipiemas.

Au furplus le Seigneur devoit vier du château de son vassal comme vn bon Seigneut, & vn bon pere de famille, & le luy tendre, aprés que ses guerres, ou ses affaites serojent achevées, au même état qu'il luy auoit esté conhé. Les loix de Simon Comte de Montfort : Es ipfe Cames , tanquam benus dominus , in ille Ratu & velore, in quo receperit, tenetur reddere eifdem fine diminutione, aut damne, peractis negotits fuis. Vn titte de l'an 1219. Dominus Amalricus ita faciat de Caftro

fen de caftris , & cadem teneat ut bonus Dominus. Il deugit faite en forte qu'il

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

ne founfirt aucun dommage. Le Traité de Raymond Gartie de Nausilles de sum.
Par note, Demis aux mis gib dest reure enforme dépire deuxen. Il chôte obbig
è de les tenutée de del recelheure aux el se notione availlente, les mêmes armes en
celle de les commages de la main au leife de la commande de la commande de la main a leife de la commande del la commande de la comm

chiera su possorie de fon Seigneur, sain à fans sueune excede legitime ilidilation, curefision de deliurer, parie qui les francese assorie est de sinte de sinte de l'ordre de la part de fon Seigneur, shou le chierau comboir es emmélie de l'ordre de la part de fon Seigneur, shou le chierau comboir es emmélie de suitable, don't par les des seigneurs de la composition de la composition de la composition de suitable, don't part les cycleans; il saine E. G. solit résource deplum Deminis tem d. A. Geffest, paramete tert externe, Expansada Geffes, volteur favoille «l'éty print-"h'htor expanse la favoir de la composition de la composition

La conficacion tequerbia ne dissort pas à l'inflanta le créus, mais le Seignour elioti colègie de formet ne l'aument el novert, 
& d'attende vu ceruis cempt à limité a après lequel, file valifia ne fe metorie 
constitue de l'aument de l'aument el novert de d'attende l'aument el novert, 
& d'attende vu ceruis cempt à limité a après lequel, file valifia ne le metorie 
constituent qui le fe cette Roger Engelment qua mour le Seignour. Ente 
de Gerbero, l'Eustque fait cette prometité à Prancon : Prassa, sons site es sa puesa 
de gelbe formets, est raisla present me first feur est profession 
de front me first feur le loger Engelment (alle prime en metorie en first prime), 
de forme me first feur est pour le la francon si franta me first feur est passa 
prime si prime si l'appeau membre singui firement constant se faisa. Instanta 
trais mission, son siti présente, c'e descupt haux l'ipse consentations définads, 
finaturant c'entrais la brainier, que situation est voit le sistement prime 
first me de l'aument de la presente que moit prime de l'appeau 
forme de l'appeau de l'appeau de l'appeau pount faire l'alle . Année, 
un tempe de l'appeau de l'appeau de l'appeau pount faire l'alle . Année, 
le refus, de c'e dissante il by de fact, qui ne cloutifoi pas que le Seigneur en . 11 de 1

E Hell. de

ham quod infra XL dies paffynam exieris de Esfonio fao, distau forteristiau mibi & Hugeni fratri nostro, vel haredibus nastris, in codem statu , in quo casdem recepis, reilituet bond fide. Dans le Traite d'entre Eudes Duc de Bourgogne & Eftienne Comre d'Auxonne de l'an 1197. le Duc s'oblige de rendre Auxonne au Comte, Infta V 11. dies postquam Dux negotium suum de castro & villa fecerit. Ce qui fait voir que les viages estoient differents pour cette sorte de fiefs.

Le Seigneur, ou ses deputez, estant entrez dans une pleine possession du château du vastal, s'ils y trouvoient des viutes, des meubles ou des prouitions, ils pounoient s'en fetuir auec discretion, & autant qu'ils en auoient besoin pour eux, & pour leurs gardes, tant qu'ils tiendroient le château, que s'ils n'y trouuoient rien, qui fuit à l'ylage de ceux qui estoient établis pour sa garde, en

ce cas ils estoient obligez de fournir à la dépense, qui leur deuoit estre rendué par le vassal. Les Coûtumes de Catalogne: é fi le Senyer, queut rechebra la postat del cattel, troba negunes canfas del vaffel en fo cattel , o en le terme , lo Senyor , o les feues gardes popron aqueles cantes penre e despendre tempradament aytant que neceffari fara , mentre que la Cattel senga. e fe non troba res , o fe troba cozo que non valle aops de les gerdes , adones lo Senyor , & fen , fara les despens , més en pero lo

vaffel es tengus de retre aque les al Senyor. Cecy eftoit encore particulier à la Caralogne, car de droit commun & ordinaite, la dépense de ceux qui gardoient le château du vassal de la part du Sei-Cè. 58. gneur, estoit à la charge du Seigneur. Philippes de Beaumanoit : Se sil qui tient en Baronie , prent la fortereffe de fou home pour fon befoing ,ce ne doit par eilre an coult de fon home. Car fe il i met garnifons, ce doit estre du fien, & s'il y a prisoniers, il les dois fere garder du sien, & s'il empire de rien la forteresso, il le doit refere. Laplûpart des titres toutesois exceptent le foin & la paille du vassal, que le Seigneur n'estoit pas obligé de restituer, s'ils les auoit consumez tan-dis qu'il auoit tenu son château. Le Traité d'entre Estienne Comte d'Auxon-Gellat. L. 6 ne & Eudes Duede Bourgogne de l'an 1197. Et si Dux & sui in eadem villa alia6. 15.

us 11. no & Eudes Duce Bourgogne des 12 ni 197. 27 j Duc O pus 20 cui se eaden ville all-car ren, quel demand interins ferenters, peterque mé fene o d'hiemain, pus est sight x. Leile d'Eule, possiquem sémentius feorit, encadelni. Va titre de l'an 1116. Et s' dom tilled it-via. Il., acressa persas, voi fer onsigher, aliend deman, patrepam de fene O frantese, de temps, thi intrins fait feir cantingeret, affec x. L. dies pilgane travisis (finate damann fi-franta illed refrancismen. Pour ce qui elle de tont de de la pail; a li lemble que les M. Zen on for Men vasfaux estoient obligez d'en fournir au Seigneur en ses guerres, & lorsqu'il se trouuoit en la maison du vassal. Vn titre de l'an 1208. Si verò guerram ha-\$. 327- 125-8. Julien. buerit, obedientiariam in aliquo , excepto fano & palea , non grauabit. Auffi co de Majors tribut est fort ancien, & est appelle fodrum dans les Auteurs du moyen temps , & estoit fourni generalement par tous les sujets du Prince , lorsqu'il venoit dans les villes, ou à ses enuoyez & à ses Commissaires. Frederic I. Empereur appelle ce droit qui estoit du aux Empereurs, fedram regele, en vne de les patentes de l'an 1164, mais je referue à en parlet en vne autre occasion. Si le Seigneur ne pouvoit confumer que le foin & la paille du château , & de la

place de son vastal, à plus forte raison le vastal demeuroit en la jouissance & en la perception de ses droits qui luy estoient deus : C'est ce qui est exprimé dans un titre de Pierre Vicomte de Castillon de l'an 1246. Et hot non obstante nos vel baredes noffre, vel fuccefferes , redditus noffres de caftre & de Caftellania Alba terra

& persinentiis corum libere & integre percipiemas.

Au furplus le Seigneur devoit viet du château de son vassal comme vn bon Seigneur, & vn bon pere de famille, & le luy rendre, aprés que ses guerres, ou ses affaires seroient acheuces, au même état qu'il luy auoit esté conné. Les loix de Simon Comte de Montfort : Es iple Comes, tanquam bonus deminus, in ille flate & valore, in que receperit, tenetur reddere eiflem ,fine diminutione, aut dampe, peractis negotiis fais. Vn titre de l'an 1219. Dominus Amalricus ita faciat de Cafero

fen de caffris , & cadem teneat us bonus Dominus. Il denoit faite en forte qu'il

9.139.

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

ne faustir aucun dommage. Le Traité de Raymond Gatife de Nasailles de Joseph (2011) par 100 provins autre olight de le tente coffen object de même I le flois coile gé de le rendre & de le refluter auce les mémes artillettes, les mêmes amme, à caurer chofes qui ferotioner à de défenfe, qu'il y auou troudes. Va ture de de Joseph (2011) par le comme de Commanges de l'an 1111. Et pi de fai gasade praétit a spita d'émandat de l'action de la commandat de praétit de treppiate, juén desam sez, volt exercem. Enfin il el chacoj de Vigeois, com interpiate, comme partie la Chronique du Vigeois, com interpiate, comme fait de l'action de la company de l'action de la comme de volt de la comme del comme de la comme de la

Voilà ce qui concerne les vsages & la pratique, lorsque le vassal mertoit sou châreau au pouvoir de fon Seigneur : mais si fans aueune excuse legirime il dilajoir, ou refusoir de le déliurer, après que les semonees auoient esté faites dans l'ordre de la parr de son Seigneur, alors le château romboir en commisé, & estoir consisqué au profir du Seigneur. Le Trairé de Raymond Garsie de Na- Hist. 40 uailles, dont j'ay parlé cy-deuant: Si tamen R. G. nollet tradere castrom Domino Basen. I. 6. Gastoni, quacumque hora exigeret, Raymandus Garsias, velejns successor, esset pradi- 4.19. n. b. tor & perjurus Domini Gaffonis, & totius fut generis. & fi Dominus Gaffo per vim poffet postea habere castrum de Naualhes, nunquam teneretur reddere illud Raymunde Garfia, net fas factefferi. Rigord en la vie de Philippes Auguste en fournir niged. yn exemple en la personne du Comre de Bologne: Petit Rex ab co, ve ei tra. A. un. deret munitiones, quas cim el contra jus & confuetudinem patria denegaffet, Rex congregate exercite accessis ad pradictum castram, — o quarte die per vim cepit. Hen- order vie. ry I. Roy d'Anglererre en vsa de la sorte à l'endroir de Renaud de Bailleul, Liu. 1540. Qui fidelitatem Regisreliquerat , esque postenti ve domum fnam de Mansione Renuardi redderes, superbe deneganeras. Comme encore à l'endroir de Hugues de 14 a 174. Montfort, qu'il auoir fair fommet de lui rendre fon château de Montfort, Vimanitionem castri Montisfortis sibi redderet. Car ces Seigneurs n'ayant pas voulu

deferer aux semonees du Roy, leurs places furent assiegées, prises, & confis-

La confiscation toutefois ne suiuoir pas à l'instant le resus, mais le Seigneur estoir obligé de sommer son vassal en sa justice de reparer & d'amender le tort, & d'attendre vn certain remps & limiré : aprés lequel, si le vassal ne se mettoit pas en son deuoir, le fief estoir declaré confisqué au profit du Seigneur. En la de Gerberoy, l'Euclque fair cette promefie à Francon : Franco, non tibi ere in La damno de castello Gerboredo, os suillud perdas me sciente, nisi contra me forisfeceris, A & si contra me forisfeceris, postanam nomine hujus sacramenti emendare te submo. Bes nuero, aut per me, aut per menm missim, duabus quadragesimis emendationem enam expettabo. & fi infra duas quadragefimas illud mihi emendaneris , ant emendationem tnam accipiam, aut tibi perdonabo. & deinceps hanc ipfam connenientiam obsernabo. ficontramed contrailles homines ques intromittere voluere, illud ipfum caftelinm Gerboredum non defenderu, & fi facramenta qua mibi jurafti, & connenientias quibne mecanu connenifi, per omnia in fidelitate med mibi observaueris. Il est aise de voir Lossit, que cetraire regarde le refus que le Seigneur de Gerberoy pouvoir faire à l'E de seigneur de Gerberoy pouvoir faire à l'étate de Gerberoy pouvoir faire de Gerberoy pouvoir faire à l'étate de Gerberoy pouvoir faire de Gerberoy pouvoir uesque de Beauuais de luy rendre son châreau , & s'il le faisoir , l'Euesque dé- Prob elare qu'il arrendra deux quarantaines, pour voir s'il ne reparera pas le tort & la Coull. d le refus, & ee fuiuant la loy des fiefs, qui ne fouffroit pas que le Seigneur en . It. 1.4. treprist rien sur son vassal, sous prérexre de quelque attentar que ce fust sur sa 6 17 Partie II.

Anna Coma, I. ou de l'amendet. Il eftencore paté de certe quatactien en vn traité qui fut finit cutre l'Empereur Alexie Commen de Bomonn Plincie d'Antoche, dans l'Alexie de l'Antoche, dans l'Alexie de l'Antoche d'Antoche, dans l'Alexie de l'Antoche d'Antoche, dans l'Alexie de l'Antoche d'Antoche, dans l'Alexie de l'Antoche d'Antoche d'

Comme le valid conféqueir fan feit au profe de fan Scignour, par le tefin squ'il látifo de le meutre entre en manis, de même le Seignour profesi, non la tennië & la mousance, misi la reldátina, c'elt à dire le dreit debliger fon valid de lay render fon chikarus, polequ'il e navio befoni, &ce, s'il en Voir comre la coliume, & contre la bonne for gu'il e floir obligé de garder la fon valid. Par exemple, il à Scignour en voulong aux efficieux à fon valid la chiketus qu'il loy sooit confét, aprés que fen gentres efforent faints & achetus que la companie de la companie de la companie de Raymon Garde de Namilles à Galhon Vicome de Bearn. 3 is some Domisso (Apr. voir place) fres has fauter volunis, de . 3 c. vius spife respectant cultum, samma Opfe, voir places fres has fauter volunis, de . 3 c. vius spife respectant cultum, samma papela termeter radiere organo. D. Capisso, vols places fres places com pla superi-

fore esset proditor de perjurus Raymandi Garsia, de totius sui generia.

18. Philippes de Braumanoir rapporte plusieurs cas, où le Seigneur peut mes-

foire, c'ét à dire, le tendre climinel muers fon vallal, & entre autres, s'îlle limiter tendre le chiètera de fan vallal, lou pretente de gener q, oup qu'il mê tait par le chiefe de comme de manifer le chiefe de comme de manifer le chiefe de la competent per me le chiefe de la comme de la competent de la comme de la comme de la comme de la comme de la competent de la comme de la comm



\* tie i

# **OBSERVATIONS**

DE

CLAVDE MENARD
CONSEILLER DV ROY,
ET LIEUTENANT EN LA PREVOSTE' D'ANGERS,

SVR L'HISTOIRE DV ROY S. LOVYS. AND AVERT COME

1.2



# OBSERVATIONS SVR L'HISTOIRE

# DV ROY S. LOYS.



O've 11.6.] Celui qui premier poblia cere vie, Ive. a spare lei pa no th'illoire, qu'il kint Loys fincetel. Philippe, en a changé la dédicace, étan lien de Loys écre l'hilippe, en a changé la dédicace, étan lien de Loys écri Philippe i fan a sión, s'il elle confideré qu'elle eft faice depuis la canonifation de S. Loys, que toutes les Chonsquez Ecclesifiques, on surres, rapportent la Chroniquez Ecclesifiques, on surres, rapportent la movilian III. I'an premie de fa chaire, (ce dit la no Villa) elle comment de la charte (ce dit la no Villa) elle comment la movilian III. I'an premie de fa chaire, (ce dit la no Villa) elle comment la fourcir la fourcir pion de la Bulle. Aussi que la Nauarre u'a point fair steur à notire Courones, que par le maisige de l'aunes auce

noître Couronne, que par le matinge de Itanue une Philippe le Bel, pere de Loy Heim, aqued et cur une ett adreffe, qui print les titres de fa mere, & commonça de repore l'an M. CCCXIII. Tellement que l'Hilbiure ne port un oir éfé acheure que XIIII. ans aprés le decedé de ce faint Piner. Aufquels ajoitant les XXIII. ou onteinre que l'Aucure fur la fon feruier, depuis le premier voyage d'oute mer, & ce qu'il en pousoit auoir entrana à fondir feruier, nous le trousserons feé de LxXX. Ans, voire beaucouppie.

- Chale

Camufar Chanoine de Troyes, qui l'a communiquée auec quelques autres ti-

tres anciens de cette Maison.

Diex Sires tons poissans, je vom pri, que vom facier. bonne mercy à leffror Seignor de loumille qui cy gift : cui vom dannaftes sant de grace en ce mande, qui vos funda plusars Eglifes de san semps. Premiers, l'Abbaye de Escure de l'Ordre de Ciftianix, Item l'Abbaye de Ioinnille de l'Ordre de Premonfire. Item la Maifon de Macon de l'Ordre de Grantmant, Item la Prionfié don Val Donne de Molefmet. Item l' Eglife de faint Lorent don Chaftel de loinville. Dont tuit cile, qui font iffus de li, doibuent anoir efperance, que Diex l'a mu en fa compagnie. Quar li fains tefmoiguent, qui fait Maisa Dieix neuer, il cessio nepre maisa ne il. Ifia Chemi-liere li mitere de san tempe. Es ce esparen par les grande sir, qu'il sir dece la mer, d'del. Es punc e le Stensleidie de Champaigne e son dannée d'de 3 s sir les qui depair l'ent temp de la. Il citz sofrey, qui fur Sirez de triumille, que sur ten ten en la compet de l'en entre de la competant de la la citz sofrey, qui depair l'entre de l'entre de l'entre de l'entre le serve de l'entre l'entre de la competant de la citz sofre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'e Acre, fut peres à Guillanne, qui gist en la tumbe connerte de plomb, qui fut Enefque de Laugres, puis Archeuelque de Reims, & freres germains Simou, qui fus Si-res de Isiunille, & Seneschals de Champaigne; & fus du nombre des bous Cheualiers, pour les grands prix d'armes qui ont deçà la mer & delà. Et fut anec le Roy lebau à prendre Damiette. Il cilt. Simons fut peres à lebau Seguour de loinville & Se-neschal de Champaigne, qui encore vit, & feist faire cet estris l'an mil ccc. & xe. anquel Diex doint falut a l'ame, & faintey an corps. I cile. Simons refut freres à Infroy Troulars, qui refut Sires de Ioinville & Seneschall de Champaigne. Liquelx Troulart, pour les grands fais qu'il fit deçà la mer & de là , refut au nombre des bons Chenaliers. Et pource qu'il trepaffa en la terre, fans boirs de fon corps, pour ce que redonnée ne perift, en apourte leban cile. Sires de loinnille fon efcu, après ce qu'il demeure ou feruite dou faint Roy de France Lous ontre mer l'espace de fept aus. Liquelx Rois fit audilt Signour mont de biens. Ly dis Sires de loinnille mit son elen à faint Lorent , afin que en priat pour ly. Ouquel efen après la provesse qu'il fif. & l'ounour que li Rois Richard & Angleterre ly fift, en ce que il party fes armes

Eτ pour esclaireir dauantage l'ordre de cette famille, alliée à beaucoup d'autres illustres, nous ajoûterons ce que nous en auons appris par les titres cy-deflus.

GROFROY doncques Seigneur de Ioinuille Seneschal de Champagne, qui viuoit enuiton Fan M. CXXX. eut pour semme Heluys, comme appert par titre de l'an M. CXXX.

DE ce mariage nafquirent Geofroy, Robert, Simon, Guillaume, & Guy, Geofroy die Trouillart ou Truillart, fat Seigneur de Ioinuille & Senefchal de Champagne, comme il fe void par tiere de l'an M. CX CY 11. dans lequel font aussi nommez Robert & Simon ses freres: & mourut en la Terre Sainte sans horis.

PARQUOT Simon pric le titre & les armes de loimille, & fait en premieres nopes manie auer Emmegnaire, comme en apper partire de l'an.
c ex. En fecond it suce: Beatrix, qui fe dit fa frenne & executive de fou stammer par a thée de l'an s. c ex. xv. De l'un de ce manièges nafquit Gooffony, donn est partié dans le titre inferé ey-sprés. Du fecond vint chân Autour de l'archive de l'annue de l'archive de l'a

GY11AYMS de Joinville, fur premierement Archidiacre de Chalons, comme il s'apprend par vn citre fan datre, qui fait aufil mention de Geofroy son frere: puis Eurque de Langres, & finalement Archeucque de Rheims. Er mourut l'an M. ccxxvr. au retour de la guerre des Albigeois.

Gy y de Ioinuille fur Seigneur de Sailly, comme il se void en deux titres de

l'an M. Ce'X. Et se trouve par vne ancienne Genealogie de la Maison de Dinteuille, vn Robert de Ioinuille aussi Seigneur de Sailly, qui peut estre fils dudit Guy.

C R Robert eut pour femme Aufelir, dont vint Sinon de Ioinnille Seigneur de Sailly, lequel für marié deux fois. En premieres nopces il époufa Alix de Sailfe-Fontaine Dame de Clermont, & en eut Iean, Robert, Agnel, Ieannot, & Aufelix de Ioinnille, ou de Sailly. En Geondenopces Mane, qui lui donna Lore, Goyfeure de Claimont, & Appest de Ioinnille.

Loas de Joinville, Dame de Chenaiss épousa lean de Jaucourt dit de Dinteuille, Bailly de Chalons, Dijon, & terres d'outre Saone, dont est descendue la Maison de Dirucuille.

QVANT à la Seneschaussée de Champagne, outre ladite inscription, qui en enseigne l'origine, nous auons copie d'un titre ancien, lequel en fait suffisante soy.

Eco Blancha Comitisfa, Campania Trecensis Palatina, & ego Theobaldus Campania & Bria Comes Palatinus, universis prasentes litteras inspelluris. Notum facimus, quod cum Simon dominus Ionuilla, Senefeellus Campania, discordiam haberet erga me & filium meum , Super Senescantia Campania , quam ipfe & beredes ejus ure hereditario petebant, ego & filius meus non recognosteremus effe verum hoc; pro bono pacis, & ve ipfum ad amorem noftrum reduceremus, Senefcantiam fibi & here. dibus fuit jure beredisario concessimus babendam, & totam bereditatem fuam quam faificramus. Ita tamen, quod fi non possemus reducere seodum de Fisca in manum suam, nos concessimus eidem seodum P. Domini Borlimontis, seodum H. de Landricuria, feodum domini A. de Rinello, & feodum Iofridi de Cyreis, ve omnia feoda ista teneret quonsque pradictum feodum de Fista ad pradictum Simonem reduceremus in tali Hatu in quo crat, prinfquam illud faififfemus. Et quando fcodum de Fifca ad cundem Simonem redicris, quatuor pradiéta fcoda ad me & ad filium meum reuertentur. Et sciendum quod quameito ego Theobaldus venium ad atatem XX1. annorum, ficut ego & mater mea modo cognoscimus, ita ego tune recognoscum, & litterat mea patemes dillo Simuni (ub eadem forma credam, & filium ejuldem Simonis, vi-delicet Goffridum flatim debemus renellire de Senefeantia, & in hominem reaccipere, saluo jure dicti Simonis quamdiu vixeris. Et si forit, quod absis, ego Theobaldus de recognitione Senefcantia, & de litteris super hoc faciendis wellem resilire, isdem Simon non tenebitur nobis ex homagio, nec de feodo, quoufque preditt econnentiques adimpleantur. Quod ve ratum permaneat, & inconcuffum, prafentem paginam figillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Allum anno gratia M. CCXVIII. menfe Iunio.

S. Loys son Alsne' FILZ.] Il nasquit l'an 1143, moutut 1159, ce dit Pap 4.

Antoine Piere Tappelloit de Bolyn. Mais soù-zaya.

Dost cyappe il de homme le Brun re civil qui niffatt notte Castres nite conquelté de la Sicile contre Mainfroy. Aucuns le funt fit de Hugues de Lutigarn de le Brun, ac de la forza de Gosfroy de Rancon fieur de Tullegard, de Costre de Costre de Rancon fieur de Tullegard, de treet de Gosfroy de Rancon fieur de Tullegard, de treet de Gosfroy de Lutigard Ross de Herutskien de de

CAPPIC.

ROBERT DE SORBON.] C'est celui qui fonda le College de Sorbonne, & le dota, dont les Antiquistez de Paris sont assez de mention. Nous auons de lui quelques petits traitez au III. Tome de la Bibliotheque des
Peres.

GVILLAYME EVESQVE. ] Celui duquel nous auons les œuures, & 300 tol.
deuant lequel fut traitée cette fameuse question de la pluralité des Bene-

ME COMPTA.] Et toutefois ce trait est donné à S. Loys par les ta- paprit, masseurs d'exemples.

LE SIRE DE NEESLE.] Simon de Clermont, qui fut depuis Regent Pap 14.

# 468 OB SERVAT. DE CL. MENARD

aueci'Abbé de S. Denys, l'an M. C. C. X. X. I. I. Aprés lequel futent Connellables au tapport du Front trois autres de cette Málfon, & armes. Armoul fous Philippes le B. [J. am. C. C. X. X. Y. u. t. à Courtray. M. C. C. I. Renault l'am. C. C. C. X. X. I. I. I. Sus Philippes de Valois. Le troifiéme fon fils, M. C. C. X. X. I. I. I. Ou. F.

LE SON STEENEN DE SOISSONS I CAMBERCE AN UNITED CHARGE LE LE SON STEENEN DE SOISSONS I CAMBERCE AND UNITED CHARGE LE CHARGE LE

le noitte foinuille citoit fehan 11. fon pere.

PIERRE DE FONTAINES.] Le Ptesident Fauchet au Traité de l'origine
des Magistras chap. v. cite vn luire composé par Messire Philippes Fontaine
Conseillet de la Royne Blanche.

ASSEMBLÉ DES PRILATS NOUS ne tromnons aucun vellige de certe connucción operatel dans Pais, se o reflori celle qui se si enuiron l'an M. C. EXTIL. Sur la louce du cencelme denier, que l'on demandoir pour employer en Orient, laquelle pous inferens siç vaue germission du Lecteur cuneux cochapitre estant esté feul parmy quolquer registres de notre Euglch, pour l'aire toy de la forme dedicies leuces guéde lors, & Gour N Roy si

Par- III-

# DECLARATIO CENTESIMÆ. HEC ell traffats & ordinatio Parifium olluna Beati Morini hiemaļu, anno Damini miletumo ducartefumo (exagestumo tertio.

Primi, and deviknjispus "yengh daphilis taki Letun liten, yan hahi belin belin pengangan sangan salam salam salam tahun belin teru dali pengan salam belin teru dali pengan salam teru pengan belinasi pengan pengan pengan pengan belinasi pengan belin teru dali pengan belin teru dali pengan belin teru dali pengan salam teru pengan belin teru dali pengan belin teru pengan peng

Concessium est à Pralatis & suis subditis pro se & sibi adharentibus, ex ipsorum Pralatorum mera gratia , non ex vi litera , fuper fubuentione terra fantta à Domino Papa impetrata; non aliqua coallione, fed fonte : quod ipfi Pralati, & corum fubditi, fibi adharentes ob falutem animarum suarum propter necessitatem terra sancta, conecduns terra famita fublidium ,de censum libris & viginsi folidis redisuum fueram Ecclefiaficorum viginsi folidos, & fecundum proportionem bujus fumma , fecundum quèd plus vel minus babebuns aliqui in redisibus Ecclefiaficis , foluans : & quèd nullus compellatur per fecularem potestatem ad prastandum hujusmodi subwentionem, flue portinum is sum contin rentem: sed quilibet Prelatus in sua Diocesi compellas sub ditos suos soluere per censurem Ecclesiassicam. Es si aliquis rebelli esses exempsus, vel non exemptus , qui nollet foluere ad mandatum & coaltionem Prelati fui: tune Dominum Tyrensti Archiepiscopus per se wel per alium posses wit contra eum literis suis. Si quis werò fueris Presbyter Parochialis , Capellanuu , wel aliuu , cușus reditus ell ita panper & tennis , qu'ed non excedit fummam duodecim librarum Parifienfinm, mibil foluat, nifi voluerit, & erit in affimatione Diocefani loci, qui reditut , fine beneficium , fit duodecim librarum vel minus , & sunc ex iis non foluatur : & fi excedat, foluatur : Ita tamen qued fi aliqua perfona habeat plura beneficia, quorum quedlibet non valeat duodecim libras, fedomnia fua beneficia infimul computata valerent duodecim libras, integre de omnibus foluere seneatur. Et debet ifta fubuentio durare per quinquennium, & quolibet anno solui medieras in sesso Nativitatis Beati Ioan-nu Baptilla, & alja mediesas insta Nativitatem Domini proxime subsequenteno. Nomine autem redituum intelliguntur valores terrarum , pratorum , vincarum , feodorum .

dorum , secundum qued valores corum per annum aftimantur in loco vbi funt fita. De distributionibus autem quotidianis qua in Ecclefiis steri consucuerunt, Canonici nibil soluant: dam tamen de communi bursa Capitulorum, vude distributiones steri consucuerunt, subuentio pradicta fuerit exfoluta.

GVYD'AVSEVRE. Cest Auxerre, que les Latins anciens appelloient Antiffinderum, & le Ptolomée deuant eux Antrienm. Quant à ce Guy fils de Guillaume; les Tables de cét Eucsché en disent cecy, Gnido de Meloso sedis ann. 13. meus. 6. obiis anno D. 1270. 13. Kal. Aug. sepultus in Ecclesia cathedrali regnante Ludonico, cui successis Gerardus de Ligneriis nepos eșus.

Excommy Nex. 1 Ce fut vne question agitée longuement par le Clergé contre les lurisdictions seculieres & Royales, que l'exception d'excommunication en lugement, ou la contrainte de se faire absoudre par dures saisses de biens. Voire qu'elle penía pessemester la Bretagne bien long temps, pendant les surieuses procedures de Maucler & lean premier son silz: lequel ensin pres-se deuant le Pape Alexandre, l'an M. e e L v. accorda de ce debat, & consentir au Clergé, que nul excommunié feroit receu à plaider ny efter en luge-ment ou telmoignage, comme le recitent au long les Histoires de Bretagne. Au moyen dequoy l'interdit jetté sur luy par les Éuesques de Nantes & Ven-nes, sur leué, ce dit d'Argentré Liure 1v. chap. x x 1v.

LA PAIX. Le Grefier Du Tillet, examine prudemment la faute que fit Pag. 14: ce bon Prince par cet accord paffé en Octobre M. CC LI X. quelque couleur qu'il donnast à sa conscience, & d'amitié & de vasselage. Aussi le Nangis ob-serue bien le patelinage de l'Anglois, qui logé dans l'Abbaye sain& Denys par les prerextes de fa deuotion furprint nostre candeur, bien avse de voir son Royaume accreu de trois Prouinces, son threfor fourny de grandes sommes, que Mathieu Paris sous Henry trois, fait reuenir à trois cens mille liures tournois, & de trois Seneschausses, de Bordeanx, les Lanes, & Varades, pour le rachapt & apretiation de vingt mille liures de rente. Mais il vaudra mieux employer icy la copie dudit Traité toute entiere, puisque Du Tillet n'en met

qu'vn extrait.

HENRY par la grace de Dieu Roy d'Angleterre, fire d'Yllande, & Duc a d'Aquitaine, Nous faisons sçauoir à tous ceux qui sont, & qui à venir seront, a que nous par la voulenté de Dieu auecque le nostre chier cousin le noble Roy « de France auons paix faite & affermée en celte maniere. C'es r à scauoir se qu'il donne à nous & ànos hers, & nos successeurs toute la droiture qu'il auoit « & tenoit en ces trois Eucschiez & és citez, c'est à dire de Limoges, de Caors, « & de Pirregore; en fiefs & en demaines, fauf l'hommage de fes freres, s'il y a u aucunes chofes dont ils soient ses hommes, & saune les chofes qu'il ne peut « mettre hors de sa main, par lettres de lui, ou de ces ancesseurs : lesquelles chofes il doit pourchasser en bonne foy enuers ceux qui ces choses tienent, que « nous les avons dedans la Touffaints en vn an, ou à fere eschange aduenable et à l'efgard de preud'hommes, qui foient nommez d'vne partie & d'autre, le plus « convenable au profit des deux parties. Et encores le deuant dit Roy de Fran- :e ce nous donra la value de la terre d'Agenois en denier chacun an, selon ce « qu'il en sera aprecié à droite value de terre de preud'hommes nommez d'une « part & d'autre : & sera faite la paye au Temple de Paris chacun an, à la quin- « zaine de l'Ascension la moitié, & à la quinzaine de la Toussaints l'autre. Et « s'il auenoit que celle terre eschaist de la Comtesse Ieanne de Poitiers au Roy « de France, ou à ses hoirs, il seroit tenu ou ses hoirs de la rendre à nous ou à nos « hers, & rendue la terre, il feroit quitte de la ferme. Et se elle venoit à autres « que au Roy de France, ou à ses hoirs, il nous dontroit le pays d'Agenois auce « la ferme deuant-dice. Et se elle venoit en domaine à nous, le Roy de France « ne seroit pas tenu de rendre celle ferme. Et s'il estoit esgardé par la Cour « du Roy de France, que pour la terre d'Agenois auoir, deuffons mettre ou ren- « dre aucuns deniers par raison de gagierie, le Roy de France rendroit ces de- 10 Partic II.

» niers, ou nous tendrions ou aurions la ferme, tant que eustions eu ce que nous

» aurions mis pour celle gagierie. " Derechef il sera quis en bonne foy & de plain à nostre requeste par preud".

» hommes d'une part & d'autre à ce esseus, se la terre que ly Queux de Poitiers » tient en Caorfin de par sa femme, fut du Roy d'Angletetre donnée ou baillée " auec la terre d'Agenois par mariage, ou par gagierie, ou tout, ou en partie à sa faireur, qui fut mere le Comte Raymon de Thoulouse derrainement mort. Et » s'il estort trouvé que il eust ainsi esté, & se elle luy escheoit ou à ses hoirs du » decez de la Comtesse de Poitiers, il la donneroit à nous, ou à nos hoirs. Et se » elle escheoir à autre, s'estoit trouvé par celle enqueste, toutesuois que celle » eust esté ainsi donnée ou baillée, si comme il est die dessus aprés le decez de la » Comtesse de Poitiers, il dontroit le fief à nous ou à nos hoirs, fauf l'hom-» mage de ses freres, s'ils aucune chose ils renoient, tant comme ils viuroient. >> Derechef aprés le decez la Comresse de Poitiers, le Roy de France, ou ses » hoirs Roys de France, donra à nous, ou à hoirs, la terre que li Queux de Poi-» tiets tient en Xantonge outre la riviere de la Charente, se elle luy eschajoir " ou à ses hoirs: & se elle ne luy eschajoit il pourchasseroit en maniere par es-" change à l'efgard de prudes hommes, qui feront nommez d'une part & d'au-" re. Et dece que il donra à nous & à nos hoirs, nous luy ferons hommage li-» ge, & à ses hours Roys de France, & austi de Bordeaux , & Bayonne , & de » Gascongne, & toute la terre que nous tenons deça la mer d'Angleterre en fiefs, » & en demaines, & de Illes, se aucune en y a que nous tenons qui soient du » Royaume de France: & tendrons de luy comme Pers de France & Duc d'A-» quitaine, & pour routes ces choses deuant dites luy ferons nous seruices aue-" nables, jusques rant qu'il fut quis, quielx services les choses deuroient, & lors » nous serons tenus de fere les tieulx comme ils seroient trouuez en l'homma-» ge de la Comté de Bigorre, de Armeygant, & de Foyensas, soit ce que droit » en fera. Et li Roy de France nous clame quitte se nous ou nostre ancessor luy » feilmes oncques tort de tenir son fief, sans luy fere hommage, & sans luy » rendre fon feruice, & tous arrierages.

Derechef li Roy de France nous donra ce que cinq cents Cheualiers de-\*MS. co\*\* uront \* compter raifonnablement à tenir deux ans, à l'efgard de prudes homter.

\*\* mes, qui feront nommez d'une part & d'autre. Et ces deniers fera tenu de » payer à Paris au Temple à six payes par deux ans, c'est à sçauoir , à la quin-» zaine de la Chandelour, qui vient prochainement la premiere, c'est à dire la » ciestime partie, & la quiriraine de l'Alcension ensuiant l'autre paye, & la » quinzaine de la Toussaints l'autre: & ainsi des autres payes en l'an ensuiant. "> Er de ce donra le Roy de France le Temple & li Hospital ou ambes-deux en-» semble en plege. Et nous ne deuons ces deniers dépendre, fors au service de » Dieu, ou de l'Eglise, ou au prosit du Royaume d'Angleterre : & ce par la veuë » des prudes hommes de la terre esseus par le Roy d'Angleterre, & par les hauts » hommes de la terre

» Et par ceste paix faifant, auons quitté & quittons du tout, nous & nos deux 
» fils, au Roy de France & ses ancesseurs, & à ses hoirs, & ses successeurs, & " à ses freres, & à leurs hoirs & à leurs successeurs pour nous , pour nos hoirs, & " pour nos fuccesseurs, se nous ou nostre ancesseur aucune droiture auons eue " ou eufmes oncques en chose que le Roy de France tiegne, ou tenist oncques, " ou ses ancesseurs , ou ses freres , c'est à sçauoir en la Duché , ou en toute la ter-» re de Normandie & en la Comté, & en toute la terre d'Anjou & de Maine, & " en la Comté, en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs, en aucune partie du Reau-" me de France, ou de par ses ancesseurs, & de ses freres, tiennenr aucune chose " par don, ou par eschange, ou par vente, ou par eschapt, ou par ancensement; 39 ou en aurre semblable maniere en la Duché, & en toute la terre de Norman-" die, en la Comté & en toute la terre d'Anjou & de Touraine, & du Maine, " & en la Comté & en toute la terre de Poitiers , ou ailleurs en aucune partie

#### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

du Reume de France, ou és l'Oles defins dieres fuit à nous se à nos hois non de tre droiture és terres tonn nous donois faire hommage ligie au Roy de France pout cefte paix , it comme il est defins deutifs, se l'autres quienous spillions un demandre notire doniture, fe nous la colono austie en 1. Agrenois, se duoni et le la Cour le Roy de France le jung, se auffi Castfin. Et ausons pardonne fi ju viva un il Taure, se pardonnous se quincon son mauta tealme de contents ge de un il Taure, se pardonnous fe quincon son mauta tealme de contents ge de les mante dites, se tout dommages, se toutes mifes, qui ont ellé faites dieça le se delle pagerence on autres manifere.

Er pour ce que c'est paix setmement & establement sans nulle en fraie nan- " ce soit tenue à toujours, le Roy de France a fait juter en s'ame par les procureuts especiaux à ce establis: & ses fils ont juté ees choses à tenir tant comme à chacun appartiendra, & à ce ont obligé eux & leurs hoirs par leurs letttes pendans : & nous de choses tenit, sommes tenus de donner seureté au « Roy de France de chacunes des terres deuant dittes, maifmes qu'il nous don- " ne, & des villes par nous fera-t-elle. Ils jureront qu'ils ne donront ne confeil, « ne force, ne ayde, parquoy nous ne nostre hoit veinssenten encontre la paix. « Et s'il auenoit, que Dieu ne vueille, que nous ou nostre hoit veinssions en- « contre, & nous ne le velissions amendet, puis que li Roy de France ou son « hoir Roy de France nous en auroir fait requerte, cil qu'il fa seuteté auroient « faite dedans les trois mois qu'ils auroient fait requerre, seroient tenus d'estre « aydans le Roy de France & à ses hoirs, jusque rant que cette sust amendé « suffisamment, à l'esgard de la Cour le Roy de France. Et seratenouuelé ceste « feureré de dix ans en dix, à la requeste le Roy de France & nous : ceste paix « & ceste composition entre nous ête d'euant dit Roy de France, à nous afer, « méc, & toutes les deuant-oites choses & chacune, si comme elles sont deffus « contenues. Et promettons en bonne foy pour nous, & pour nos hoirs, & pour «
nos fucceffeurs au deuant dit Roy de France, & à ses hoirs, & ses succeffeurs, « leaument & fermement à garder, & que nous encontre ne vendrons par nous « ne par autre en nulle maniere, & que nous n'auons fait, ne ne fetons, par- " quoy les denant dites choses toutes ou aucune, en tout ou en partie, ayent " mains de fermeté.

mains de termete. Et pois fermement & eflablement, fasts nul enfissigne, "
Et poist ce que cette pais fermement & eflablement, fasts nul enfissigne, "
mont foist tenue post", & Loojours, nosas à ce obligeent nous, & mos hosts, "
pais, it comme effe to define deatile & ectile e, ha trait e, houne fo, yo, note
comme h nous appartiendar, & que nous ne vendrous encourac & pan nous, «
no par autre. Et ac redinoqiagne de ouseres es chofes nous somn faires au Rey
de Francezo lettres pendans, feelfées de noître feel. Et cefte pais, & toues ces chofes, qui foint deffui contentes, pan oufre commandement effeciel u
out just Oslors & Aymont nos fiis, en noître prefence, } guelder, & denir «
fermement, fe quil econterne ne vendrour pat ente par autre. Ce frecheciercament, fe quil econterne ne vendrour pat ente par autre. Ce frechecurantion noître Seigneur, mil deux cens cinquante-neuff, au mois de Seer poumbe.

Dans quelques vieux cahiers éctirs sous Chatles VII. contenans la défense de nostre droit contre l'Anglois j'y trouue ceci de plus.

Et min kalle C' liure leili SALVI LOIS andit Leyttemy Legiture le plamons de inge Checkeller and En feit per ur'e in entir, qui victu per de d'Angleirer denis moter auch pe a le compagnie desti SALVI LOIS, à l'acceut de myfercas de commi de la les ja. Legat plamons l'api fine de accessarie, le leifie de la assantie qui canvig par lera, çe tanc hy ca frèril pef, umbien que maiore (Il liur qu'y) sai crieva; se de l'excèse en cette comme), ne l'apide, per pe les trieprims de leurs morbifass fi travarens fi martin, qu'ile «régittim-Paris (L).

Lambert Front

nerent onques puis le Roy. Et temarque cet Ecrivain ces paroles, Et encores au-jourd huy à cette canfe és marches de Perigors, Quercy, & autres d'environ, jaçois que SAINT Lo Ys foit faintt canonist par l'Eglife, neantmoins ils ne le reputent pour fainte, & ne le festoient point, comme on faitt és autres lieux de France

REGNAVO DE TROYE.] Tous les imprimez lisoient de Brie. Et defunt Paschal Robin scauant d'ailleurs en nostre Histoire, en faisoit descendre ceux de Serrant en Anjou par Raoul de Brie Comte de Dammartin, qui portoit fascé d'argent & de sable de dix pièces au lyon sur le tout rampant de gueu-les armé lampassé & couronné d'or, que le Feron met parmy ses Connéta-bles sous le nom de Bertrand de Lusignen, sils d'Anceau de Brie, sidel amy de nostre Foulques Roy de Ierusalem, comme recite l'Archeuesque de Thyr au liure x 1 v. chap. v. Et de fait les armes de Serranten approchent forr, qui font aussi fascé de sable en champ d'argent, au lyon rampant de gueules. Mais le sçauant rechercheur Du Tillernous apprend que Ide Comteffe de Boulogne d'vn second mariage auec Renaud de Trye, que le MS. de Ioinuille nomme de Troye, Comte de Dammartin, eut seulement Mahaud Comtesse de Boulogne & Dammartin, laquelle en premier lit épousa Philippes de France oncle de SAINT LOTS l'an M. CCI. dont elle eur leanne de Boulogne accordée l'an M. CCXXXVI. à Gauchier de Chastillon, Sire de S. Aignen , lequel for depuis tué au premier voyage d'outre mer , & sa vesue mourut peu aprés. Tellement que cette branche saillie, les acquests furent adjugez, l'an M. CCLXVII. à Mathieu Sire de Tryc & de Mouchi

Comre de Dammartin, & autres ses heritiers.

CROIX NOIRES. Les pelerins atrachoient sur le côté droit de leurs habits vne croix, depuis que le Pape Vrbain l'eut pratiqué au Concile de Clermont, comme nous lifons dans le Sermon qu'il y prononça, Vt intefline fidei foras amorem protendant, & dans le Titius liure premier chapitre feize. Lauelle estoit d'escarlate, ce dit Sigonius, au liure 9 du Royaume d'Italie : Signam ejus expeditions fuit crux è parpures panns confesta, quam primus è Ponti-ficib. Prhanus falutaris in fignum expiasionis indulfit vestibus super dexteram. Et dit Cefarius d'Alberstat liu. 8. chap. 67. Candidissimem aciem cruces rubeat in pettore gerentem shorum multitudinem in sugam es nuertisse. Car long-temps aprés & l'an M. c x c t. Richard Roy d'Angleterre ayant arresté auec nostre Philippes Auguste, & le Comte de Flandre vn passage en Orient, ils distinguerent leurs troupes par les couleurs. Et dit Roger de Houeden Anglois, que le Roy de France & les siens printent le rouge, l'Anglois le blanc, Philippes de Flandre le verd. C'est pourquoy je m'étonne fort de celles-cy, qui sont noites. N'estoit volontiers pour faire distinction des croisades entreprises contre les Infideles, & celles contre les hereriques. Car nos Annales environ l'an m. ccx v. que naquit S. Loys, temarquent vne grande croifade contre les Al-bigeois, arretée au Concile Genéral de Latran, fous Innocent III. laquelle fut chargée par Loys pere du nostre, & plufieurs autres nommez par Platine en la vie d'Innocent. Si nous ne voulions rapporter ces croix à ce que recite Mathieu Paris, estre arrivé en France environ ce tem

Sub ejufdem anni curriculo, in atate fequenti fuborem eft in Francia error quidam à feenlis inauditus. Quidam enim puer hofte humani generis procurante, qui verè puer atate fuit, sedmoribus pernilis, pereinitates vadens & castella, in regno Francorum, quasi à Domino miffus, cantilabas Gallier modulando: Domine Iefu Chrifte, crucem fanctam . nobis reftitue, additis multis aliis adjettionibus. Et cum abaliis pueris coataneis videretur & audiretur, sequebantur eum infiniti, qui prastigio Diabolico penitus infatuati, relictis patribus & matribus, nutricibus & amicis universis, cantantes modo consimili quo corum cantabat padagogus, neceos poterat (quod mir nm eft dictu) vel fera retinere, vel parentum perfuafio renocare, quin fuum magifirum memoratum fequerentur verfus mare Mediterraneum, quod trajicientes, proceffionaliter & turmatim modulando pro-

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

gredichantur. Non enim poterat aliqua ciuitas cos pra multitudine jam comprehendere. Magifter autem corum in curru ponebatur pallis adornato , flipatus enflodibus circumfrepentibus & armatis. Tantus antem corum crat numerus , vt fe innicem pra nimia numerofisate comprimerent, Beatum enim fe reputabat, qui de vestibus fuis fila vel pilos di scerptos poterat reportare. Sed tandem antiquo impostore Sathana machinante, vel in terra vel in mari perierunt uninerfi.

LE PREMIER DIMANCHE] L'Archeuesque de Reims Guillaume de Ioinuille estant decede peu auant, lacques de Basouches ou Basoches auparauant Eucsque de Soissons lui succeda, ce disent les Tables de Democharés. Mais il faut plûtost suiure les Diptyques de Reims, qui lui sont succeder Hen-

ry de France Euclque de Beauuais

ET POVA CE QUE LES BARONS. ] Mathieu Paris explique fort particulierement & au long, mais d'vne plume Angloife, ces premiers mouvemens contre l'enfance du Roy; & dit qu'aufli-tolt après la mort de Loys VIII. Blanche fit vne conuocation generale des Prelats & Seigneurs François, pour affulter au couronnement de son filz le dernier Nouembre M. CCXXVI. Mais la plus grand part des Seigneurs feirent requeste, à ce que Ferrand Comte de Flandres, & Renaut de Boulogne seussent élargis des prisons où ils auoient esté detenus depuis la bataille de Bouuines, & demandoient outre deliurance des terres qui auoient esté saisses & occupées sur eux , sous les Rois Philippes & Louys son pete, prests en ce cas d'assister à son couronnement. Ce que voyant la Reine, par l'auis du Legat assembla ce peu qu'elle put du Clergé & des Seigneurs, & feist couronner son filz le jour faince André : s'étans tetirez de cette folemnité les Ducs & Comtes de Bourgongne, Cham-pagne, fainct Paul, & de Bretagne, & quasi tous autres Officiers de la Couronne.

LE COMTE DE BOYLOGNE.] Du Haillan, qui fait courir de mauuais bruits contre Blanche, pout les auoir appris dans Mathieu Paris, dit que cet-te femme accorte & rufée lui opposa promptement Ferrand, de la déliurance duquel auoit esté ja traité dés le viuant de Loys VIII. l'an M. CCXXV. ainsi que dit Meyer au liure 8. Mais ne fut executée qu'aux Rois de l'an M. CCXXVII. Et ne pouuons taire en ce lieu ce que l'Allouette en son Histoire de Coucy, liu. 11 t. éctit d'Enguerran second, que je rapporteray en leurs termes, com-

me fort étranges.

Après le deceds du Roy Logs VIII. les François, qui avoient acconfinmé d'eftre conduits & gounernez par grands & magnanimes Seigneurs , n'eurent au commence. ment agreable la personne de ce jeune Prince, & mesmes du consentement de ses propres oncles , ils clearent & ordonnerent pour Roy le Seigneur de Concy , comme Prince generenx , fage , & vertuenx , extrastt du fang Royal & Imperial, proche parent & confin germain du dernier Roy de France. Et fut , comme dit l'Histoire de Flandre. cette élection fi agreable à toute la Noblesse, qu'incontinent on fit faire exprés une conronne d'or pour le couronner Roy. Mais pource qu'il n'effoit pas ambitienx , & n'affectoit telles chofes , le conronnement ne fut point effectut. Car la Reyne Blanche vefue du dernier Roy, qui effois fille du Roy de Caffille, & niepce du Roy d'Angle-terre, ayans grande authorisé & preeminence en ce Royaume, a Jembla forces de sous cofter, gagna & attira à foy plufeurs Communes efmonnant tente la France, & la mettant en trouble de tontes pars pour faire regner fon file : détourna par fes menées le Comte de Champagne, & aucuns autres du party contraire. Ce que considerant ce Seigneur de Coucy , encore qu'il euft affel de moyen en main pour rompre telles entreprifes, & maintenir par la force des armes le droit de son élection, comme ausit fait II ne Capes , lequel estant éleu par aucuns François en petit nombre , se feist par force couronner Roy, déchaffant Charles Duc de Lorreine oncle paternel du Roy Loys V. du num lors dernier, & comme anparauant lay Robert agent dudit Capet, & Eude fon frere ausient par mefme forse d'élection obtenu le Royaume , comme aufi ausient Loys, & Charloman baftars de Loys le Bogue s & après eux , Loys le Femeant , &

## OBSERVAT. DE CL. MENARD

Paroles bein hardies pout vn Efectian François, votre fairs gárand, Che Meyer & autres Eritaina Flamanson en parlentepoint. Trant v<sup>en</sup> faita, Meyer, fous Yan M. CCXXVII. qui ell le huiteinne liure, patlant de cette brouilleite de Cour rên donne la teatife qu'à la Regence, enuiée par les Seigneurs François à la Reine Efigiagnole: les van y voolants préndre part, comme du noller Auteut, les autrest d'Gomercau sur Tétalment de Loys pour

Default Regt Ludiosia desfidiem max estem inter precessor, per Idenden Regtom aque somo pelli part, adm lilim Ludiosiare poliperes, vonfrei in daminificatione regui : chia cunti fincicione, an finnina cidifraque externa paterrenzoldona. Petrosto Dan Stimunai, spijogo fatter Reberton Cenze Dossilam, Philippas Concel Bourela, Digerance Celascopi, com molita distindençia Idendonsity preservatura. Bourela, Digerance Celascopi, com molita distindençia Idendonsity preservatura. Concelas Company, Compa

Cependant le Roy d'Angleterre Henny ne dormoir pas, ains defireux de rentrer en la josifiance des pieces que fon pere le chan sont percheis parfelonnie jugic contre lui, emoya. Gaultert Artheur que d'Yorch, & autres, pour folicitez uax armes, ge foujeure les principarse de la Normandel, Anjou, Bretagne, & Poitous mais ils fatent tromper, parce que le Roy par la conduite de la mere y mir order, execute les hommages de ces Prosinces, diffichus le domaine & les chauges aux plus facileux, & les retine par ce moyen de fon party.

DEPVIS MONTLEHERY.] Depuis l'an M. CCXXVII. jusques à XXXV. les Princes disputerent le gouuetnement du Roy & du Royaume par diuerses pratiques expliquées par les Ecriuains de ce siccle-là, dont le Duc de Breragne se faisoit chef & conducteur principal. Car quant au Comte de Boulogne, ses efforts futent vains & de paille, soit qu'il se vitabatu par la prudence de la Reine, comme écriuent quelques-vns, soit qu'il sust bride par les armes du Comte de Flandres, lequel au rapport de Meyetse jettasur sesterres, & les mit en confusion. Quant au Comte de Champagne, bien qu'il cust pris part au mécontentement commun de la Regence Espagnole, toutefois ne pouuant hair les beautez de la Reine qui le tenoient enlacé dans leurs rets, comme disent les Histoires, qui le chargent quelque part de la mort auancée de Loys VIII. au siege d'Auignon, pour jouir plus librement & tirer raison de ses bonnes graces ; il ne seruit que d'instrument pour les ruiner, par la découuerte de leurs menées secretes, & desseins du conseil qu'il donnoit à entendre. Tellement que piece à piece cette lage Princesse, à laquelle d'un con-fentement general tous les autres donnent l'honneur de courageuse & tres-ausse, les deprit l'un de l'autre, & fit ranger à son obessisance, trauerse de médifance & placards honteux, qui feroient rougir le papier, si nous les employons icy, n'estans que trop effrontément tapportez par Mathieu Paris nôtre ennemy. Mais il ne sera pas hors de propos d'employer en ce lieu ces vers anciens tirez d'une forme de Chronique, laquelle sous l'an M. CCXXX. parlant dudit Thibault, dit ainfi,

En tel point su li Quens Tibanit, Qu'il ala nut comme vus ribanit, D'antre ribant auceque luy, Qui ne seu conneu de nuluy;

Pour escouter que l'en disoit De lay , & con en denifoit. Tuit le retreroient de traifon, Petit & grand , menneis & ben, Et va & astre, & bat & heat. Lors dist li Quens à son ribants: Compains & voy-ie bien de plain Que d'une dentée de pain Souleroye tous mes amis. De n'en à nul ce m'est auis, Ne ie n'ay en nuli fiance, Fors qu'en la Raine de France. Celle li fu loyale amie, Bien monftra qu'elle n'en hailt mie, Par lie fut finée la guerre, Et conquise toute la terre. Maintes paroles en dift en ,

Comme d'ifent & de Triften. HENRY LE LARCE. ] Il eut de Madame Matie de France fille aifnée de Pagis. Loys le Ieune, & d'Eleonot d'Aquitaine, vnc fille nommée Matie, femme de Baudouin Comte de Flandres, premier Empereur de Constantinople, & deux filz, Henry, & Thibault. Tellement que Henry deuoit succeder au Palatinat de Brie, & Champagne. Mais estant allé au voyage de la terte saincte auec Philippe Auguste, veuf & sans enfans, espousa en sceondes nopces Isabeau fœur de Baudouin IIII. du nom Roy de Cypte & de Hierufalem, & qui estoit aussi vefue du second lict de Conrad, Matquis de Montferrat, qui luy donna deux filles. L'aifnée fut Alix Reyne de Cypre, l'autre Phelipes femme d'Airard de Brenne, pere de Thibault de Brenne. Ot pendant l'absence dudict Henry, Thibault son puisné, I I I I. de ce nom, s'empara de Brie & Champagne, n'ayant de son apanage que les fiefs des Comtez de Bloys, Chartres, & Sancerre, & le fié du Vicomté de Chasteaudun. Airard de Brenne donc pretendant ledit Palatinat à cause de sa femme, à laquelle il auoit esté affioné par son mariage, en demanda l'inuestiture au Roy Philippe, lequel prefera Thibault, & pat jugement des Pairs en Iuillet 1216. luy fut adjugé, fut ce qu'il parut que Henry pareant pout faite son voyage, tetem terrem sum dimisti de dedit fratri suo Theobaldo quondam Comiti Trecensi si ipsum Comitem Henricum de transmarinis partibus contingeres non redire. Comme potte le sellé de Loys VIII. non encote Roy, donné à Compiegne au mois de Mars M. CCXIV. Done furent faites enqueîtes folemnelles par commission du P. Innocent III.Id. Decemb. l'an x v t. de son Pontificat , & sur le mariage recherché de ladicte Documb, l'aux v t. de fon Pomiticas, & Gu le marige recherché de htdûte. Phelippe par leid Airard Seigente d'A Ramera, filst 7 danté de Bisenne, de Adeisso no Aira de Veniña, fic fieure de printà brient mas de la part didult moment de Thibait, la guelle appendantior ca qui la yalmine en fin. Cat quelques empefchenenss que l'on sil, quelques empefchenenss que l'on sil, quelques fine distribute de Confederation et de l'alterne de contracture en marige la contracture de fine de l'archive de l'arc

enfemble course les aurres pieces concernant certifiaire, quie ne transferione. Dow't I FY'M DO'LT BLASM'.] Tousile Efemianis de ce tempe, mélineles noltres, blashenes franchement cours tretaire, qui les nepules personales de la propieta de cuase sentra colatatione Est benefiques in applieta de cuase tentra colatatione Est benefiques in applietame productione est propietame de la propietame de furent artribuées. Et voulant depuis excuser le blasme que luy donnoit la Chreftjente fur cet abandon, paffant à Rome s'en voulut justifier vers le Pane Clement en plein Consistoire, disant que l'Anglois l'auoit contraint de se retires, & appellanit eum de praditione sas. Mais il ne suc creu, reconnoissans bien tous les Cardinaux qu'il eftoit plus piqué d'enuie que par aucun defaut de Richard. Et adjouste cet Autheur vn traist digne de remarque, que nous rapcotterons, en ces termes : Dominus vere Papa pro amore Domini & fue nounm fecit remedium peregrinis : feilicet qu'ed cum , & emnes qui cum ce venerant , vel post cum venerunt , absoluit à voto suo , & ab itinere profettionis lerosolymitana : 6 lices votum non solvissent, tamen palmas eu distribuis, & cruces collu corum suspen-die statuens quod esseut peregrini. Ce qu'il faillut faire pour l'absoudre de son vœu: suré folemnellement auec l'Anglois sur les mysteres plus hauts de nostre religion, qu'ils ne s'abandonneroient ny les trouppes l'vn de l'autre, à l'aler ny an retour.

LE COMTE PIERRE DE BRETAGNE.] Il vescut ennemy insques au bout de la France, & quoy que vaincu diuerfes fois, rechercha les occasions de retailler nouvelles affaires à nos Roys, pousse par sa gloire & ambition. Car ainsi le taxent les Histoires qui le qualissent d'un esprit turbulent & sans repos: pendant les armes duquel & brouilleries, nostre Anjou soussite beaucoup, pris & repris diuerses sois. Pour quoy faire ce Breton inquiet, possedant & l'esprit & les tresors du Roy d'Angleterre, fit de grands efforts par ses armes, & courage, tant qu'enfin l'Anglois ennuyé de ses despenses, quitta sa protection. Et dit Mathieu Paris vne chose que les Annales de Bretagne taifent. Car après auoir deduit au long la contestation qu'ils eurent ensemble l'Anglois & luy , pour entreprendre sa desfense, & se voyant refusé de secours & argent, finon auec des conditions ruineuses pour luy, cet Historien

Hac audiens Comes Britannia , iratus à Rege receffit , & transiens in terram fuam continuò ad Regem Francorum confugit. Et ut proditionem contra Regem factum fub qualicumque schemate paliaret, venit ad Regem Francorum laqueum in collo gerens, & proditorem fe effe recognoscens , reddidit ei Britanniam totam cum municipiu & caftellis. Cui Rex Francorum dicitur refpondiffe : Licet , proditor nequiffime , mortem promerueris turpifimam , parcam tamen tua nobilitati et vinas , & dabe Britanniam filio tuo ad vitam faam, ita ve post mortem eins Reges Francorum terra illins haredes existant. Comes autem rebus omnibus ot proditor (poliatus, per internuncies Regi Anglorum reddidit homagium funm, qued ei pridem fecerat, & Rex cepit in mann fua omnia inta Comitis Britannia in Anglia, & bonores ad illum spectantes. Comes verò videns mala sibi multiplicata, in se inso tabescens pra dolore, & infrendens, per mare paranis insidian mercatoribus & alin facientibus operationes in aquis, inxta cognomentum funm , stilitet , Maucler , rapinis iniuriosis intendebat , pirata fadus execrabilis.

Autant en dit Mathieu de Weltmontier, fous l'an M. CCXLVIII. l'vn & l'autre fans apparence de verité.

A SAVMVR.] Nangis remarque cette feste l'an M. CCXLI. & dit que tous Pag. 10.

les Prelats y parurent aussi auec grande magnificence. YMBERT DE BELLEV. Filz de Guichard Seigneur de Bezujeu mort l'an M. CCXVI. & de Sibylle de Flandre. Il espoula Marguerite de Bogey, Dame de Mirabel, de laquelle il eut plusieurs enfans. Mais l'aisné d'iceux fut

Guichard de Beaujeu qui luy fucceda.

MESSIRE HONORAT DE COVCY.] Fils d'Enguerrand fecond de Coucy, qui nourus fans enfans, ce dir l'Allouette. LE COWTE D'ANTOIS.] Qui auoit efté apanagé dudic Comté dés l'an м. с с x x x v 1. ce dit Meyer, quoy que Nangis ne mette cette erection qu'en l'an M. CCXXXVIII.

APRES CELLE FESTE. Effant en paix, & visitant son Royaume il bailla

la Comté de Poittou à Alfonse son frere. Mais en la reddition des hommages se presenta vne difficulté de consequence qui cousta beaucoup de sang. Car par le traité fait auec Hugues de la Marche à Chilon en May M. CCXXX. ledit Comte de la Marche ne deuoit estre sujet que du Roy. Et par autre traité de Iuin ensuiuant il auoit rendu sesdits hommages. Tellement qu'il sembloit auoir quelque couleur en sa desfense. Que si l'on desire voir au long toute cette guerre, Mathieu Paris ne s'y espargne point, mais plein de fiel & de ses aigreurs accoustumées. Seulement dirons nous que le Comte de la Marse faschoit de porter la queue à la femme d'Alphonse, elle qui avoit auparauant veu sur son chef la couronne d'Angleterre, & se dusoit Reyne encores : attirant fous leut ruine le Sire de Lufignan & principaux Seigneurs du pays. & commencerent leur jeu si accorrement , que le Roy Loys se voyant surpris & ferre de pres par leurs armes, fut contraint demolir & faire auec eux vn accord fourré, dont du Tillet rapporte l'extraid. Mais enfin toute cette brotiée fut distipée, par le bonheur de nostre faint Roy , qui fit tourner le dos à l'Anglois, & courber à ses pieds l'arrogance du Comte de la Marche & de fon fils. Voy Bouchet en ses Annales d'Aquitaine, & ledit Paris, qui traitent au long ce combat de Taillebourg, auquel le courage de Loys parut noblement, & au dessus des autres.

Ex "axxxx ox ox ax. 2. Mathieu Paris & le Ninglis rapportent les parismentes de cerci duigion. Mist l'Abbé de Wéltomoner voulan diminimer la voluite des François effeit beaucoup de christ qui l'ectoient trop en-minisfies care nonses ("Coliq qui en feet en careax les 1 pours vost & fee mouvre de la pallian, indigued vin Hilborice. Le qui prista coulter beaucoup à la François Carpornale recte mémoire de Patieu, effait fait fait sur la François Carponale recte mémoire de Patieu, effait fait fait sur la Parisme de l'accompanie d'accompanie d'acco

ANY NY ANY LA NY CHAY LY MARAPHE, Le Ningis recute fortual long Pointer de certe malande, qu'il reporte toul Is na. C. EXIV. & le deuxi que la yrendiente tous fes fujers, criemble le Pape Innocent en certe extremite, par priese publiques, de deuxions Main le Munte de Weidmonnter entangue un rait excellent à l'homorat de llanche, quichem contre entangue un rait excellent à l'homorat de llanche, quichem par le diante ma Hilliure courrée do nomer, padence, & courage au pourtement. Cari I dir que cette malade farunt à noftre Roy par exce des trausaux qu'il auoc enfance. I à legatelle malade celture comme entre produce de la courage au pourtement. Cari I dir que cette malade farunt à noftre Roy par exce des trausaux qu'il auoc enfance. La legatelle malade celture comme entre produce (est princelle ne pediant coarge de puper des produces de la company de la produce de la company de la produce de la company de la produce de la princelle per pediant coarge de upper de la princelle per la princelle per pediant coarge de upper de la princelle per la perincelle per la perincelle per la princelle per la princelle per la perincelle per la perincelle perincelle perincelle pe

spiter, tetire ses jambes & ses bras, & tecommençant à parler demande la

MAIS QUANT ELLE LE VIT CROISE'. ] Mathieu Paris fait vn long difcouts fut ce fujet, & dit que le S. R o y se voyant presse par les considerations que luy proposoit Blanche & l'Euesque de Paris, luy remonstrant que la promesse par luy faite estoit vne action de soiblesse sujette au dedit, déchira la Croix qu'il potroit, & d'vn espett constant leur remonstra que pour satisfaite à cette taifon d'imbecillité il quitoit sa Croix. Mais peu après se tournant vers l'Eucsque de Paris, Fons ne ponnez maintenant, dit-il, taxer mon ef-prit de foiblesse on legereié, rendez moy presintement la Croix que je vons ay confignée. Et premier que cela ne soit, se sus resolu de ne permettre aucune chose a ma nourriture. Ce que voyant la Reyne & l'Euclque, futent contraints de reconnoistre en ce monuement la main de Dieu, & consentir à sa deuotion. Er certes ne pouvoit-il faire moins, qu'en la paix generale de ses Estats, après vinge ans de sa couronne, qui le rendoient heureux, en mere, femme, freres, & enfans, abondant en tichesses, plein de renommée, appelle pat l'Eglise son tuteur, par la Noblesse Prince juste, par le peuple Bon pete, d'offrir à Dieu la vigueur de son âge & de ses armes

MESSIRE GAVTIER SON NEVEV. ] Il estoit fils de Guy de Chastillon sieur de saince Aignan. Epousa Icanne de Boulongne, & mourur fans

S'IL Y A NYL QUE L'AYE SAMASS FAST TORT. Mathieu Paris die que SAINT LOYS enuoya cinquante Religieux Cordeliers & Iacobins par les Prouinces, & chatgea les Baillifs de faire enqueftes soigneuses, 2006 f aliquis institor vel injuriam passus aliquam quieunque alius, in aliqua accommodatione coalla , vel extersione pecunia , vel villualium , ve foles per Regios exactores , proferret seriptum vel taliam, vel tellimonium, vel praret, vel quemodalibet aliter legitime probatet, quia paratus erat omnia restituere. Quod & ita sallum est. Ce que venu à la cognoissance de l'Anglois, il ne perdit temps, pout essayer à recouurer ce que son pere auoit perdu: & à certe fin depelcha le Comte Richard en la Cour de France pout soliciter la conscience de nostre Royà la reflitution de la Notmandie, le Poitou & l'Anjou. Ce qu'il mesnagea si accortement, ace que dit Mathieu Paris, que SAINT Loys estoit prest de se laisser furptendte à les remonstrances, misi Constliariorum suorum, scilicer nobilium quorundam Francorum superbia repagula contradictionis interposaisset, inuida cum cupiditate. Responsum itaque fuit in faciem Nunciis Domini Regis Auglia , przcipue pro Normania, quod Dominus Rex Francorum in dintina & pacifica extiterat pof-fessione, videlicet per circiter quadraginta annos ; nec suit postea efficaciter reclamatum pro inre Domini Regis Anglia, nec ad Curiam Romanam , in qua solent ardua caufa, & difficiles terminari , appellatum. Quapropter videbatur Francis , Dominum Regem Anglorum iure fuo debere fioliari. Sed cum puritae conscientia Domini Regu Francorum non effet his rationibus contenta , veritat & examen determinandum super hac dubitatione, ad Episcopos Normania relatum est. Qui super hoc districté in-terrogasi, dixerunt qu'od credebant veraciter, qu'od majus jus habuit Rex Francorum in Normania, quam Rex Anglia; prasertim cum per Pares suos adjudicabatur. Sed hos videbatur absurdum & omni sustitia & razioni dissonum, si Dominus Rex An-glia per inimicos suos deberet sudicari & condemnari, maximè cumdicat Dominus, silium, dummodo non patriffat, non debere portare patris iniquitatem. Action ties-re-marquable pour l'instruction des Rois & de leur Conseil.

LE ROY MANDA TOYS LES BARONS.] Nous ne pouvons oublier vn trait remarqué par Mathieu Paris, que le Roy Hacon de Notwege couronné de nouveau entreprit le passage saint en ce mesme temps. Ce que venu à la cognoissance de Loys, le conuia de sa eompagnie, faisant offre de la conduite de ses vaisseaux, ce qu'il refusa. Mais bien demanda permission de loget fur ses tetres , & s'y foutnir : ce qui luy fut accordé par vn mande-

ment, qui merite bien place en ces notes.

Ladaius Di guali Frastram tex vaisetții unité of fidiblu (în , tiliați, Agiinia, ch reprife, ch que prefectul titree graemare, faliam, ciu nele affiguiu asteri lătivit stean tex Nerveții în fițificum tere fault resulțieur prepara, fina sări pe fin interioriumi; vahi meadame, cetaru fi cadeiu represa, fina sări pe fin interioriumi; vahi meadame, cetaru fi cadeiu tingat, vai la servea moțieur, voi în feuta softea splicur, ițime ci pat teniții ch construit în serve apre valiat servea moțieur, voi în feuta softea splicur, ițime ci pat teniții ch construit ceții și periteure seferii in terre spluv valiate serve, ch în per feura tețitum de fii în seeficiiii presidere, elforu spel siculum cere con serve celeție, quas praini milifeu de securipie quadeoglim elite ce în astere celeție retari pastite el pradia negre simit, ch graete retait ration kijal iterenia.

danis rigicai regalista & visterimis.

CELENTE NO NE SCHEREN, L'ERIMER Romain garde encore les beugdictions obséruées lors des Croidades, les peletins infains benit infaines les leurs aucarion de la completation de la consideration del la consideration de la consideration del la consideration de la co

La son Roy a root 1. 1. 1. 1. Mathieu Paris influtiu à la mode de Per so nos affaires his penetre au Roy Loy fon chemin par Lyon, afin de moderes le algrens d'innocent contre Fredette, ce qu'il ne pour. Delà luy fair prenchet la voge d'augmon, paire de Martielle. Del signification de la gener en de la voge d'augmon, paire de Martielle. Ma signification de la gener en mous apperend exadement fes logis depair Paris judques d'on embarquement, en ces most, qui miestre bien d'étier le y rapportez pour fersiu d'éclàricifie.

ment à l'Aucest.

Print abuque le bas Boy S. Lo y spin chemin par Bengungse, viet à Lyan, 
c' li part l'accident fait vigit lette l'ape lanteurs, qui y chist, c'à disc fi part.

Ch' li part l'accident fait vigit lette l'ape lanteurs, qui y chist, c'à disc fi part.

Propert qui le sirguire de ladifit fiche de uni im peget le manafit confinne l'accident le la terminatafit; qui vousini par le tafin, c'o estratignis let marchael qui y pi-fifent à la paper, c'il in le faffisher a di paper, c'il in le faffisher a qui vite fin faffishe rifique an disposit, il its dipositate de nou tent sione, c'o les co prima pour les appliquer à les your, lette de la lateration de la

QVANT FYSMES ARAITEZ EN CYPAE.] Mathieu Paris écrit que l'armée du Roy tombant en necessitez de viures, l'on éctiuit aux Venitiens Peris II.

180

our en auoit. Ce qu'ils accorderent volontiers, & chargetent fix vaisseaux de prouisions qu'ils enuoyetent. A l'enuie desquels quelques autres villes qu'il ne nomme le secoururent aufii. Sed & ipfe Fredericus, ne aliis inferior videretur, maximum eidem vicinalium dinerforum transmisit adminiculum. Vude Rex affluenter abundans, & grates ei referens, scripsit domino Papa vet reciperet ipsum Fredericum in gratiam fuam , nec amplins tantum Ecclefia amicum ac benefactorem impugnaret vel diffamaret, per quem ipfe o totus exercitus Christianus ab imminenti famis diferimine respirauit. Quod cum andiffet Blanchia mater Regis magnifica ,igfi Frederico cum muneribus impreciabilibus grates perfoluis multiplices , afferens infum Fredericum filit fui & totins exercitus Christiani vitam & bonorem confernasse. Scripfit etiam efficaciter domino Papa, ve rancorem contra Fredericam conceptum mitigaret. Sed dominus Papa omnes tales preces fernens, magis ac magis diatim ipfum Fre-

dericum impugnanii, sed viique deteriorem calculum reportanii.
TANDIS QVE LE ROY SEIOVENOIT EN CYPRE.] Nangismarque pendant ce sejout la mort de plusieurs pelerins, & entre eux de Robert Euefque de Beauuais, de Iean de Montfort, du Comte de Vendôme, Guillaume de Merlot, Archambault de Bourbon, du Comte de Dreux, & autres jusques au nombre de deux cens quarante. Mathieu Paris ajoûte l'Euesque de

Noyon, & Hugues de Chastillon Comte de S. Paul.

DES PRINCES D'OVTREMER. | Nous perdrions du temps & du papiet en ces descriptions, que l'on peut voit chez les Geographes, & dans les Itineraires de Hayron ou autres, qui en font les narrations amples & fabuleules comme ils les auoient apptifes. Voy Nangis, qui s'étend sur les particulari-tez de ces Ambassades, & la Chronique de faint Denis qui le suit, ou luy elle. Mais j'emploiray fur ce lieu ce passage de Mathieu Paris, lequel tappor-te cette legation & Ambassade du Tartare pendant le siege de Damiette ; & ce d'autant plus volontiers, qu'il contient beaucoup de chofes particulieres & jugemens politiques du malheur qui fuiuit ce voyage infortune. Diebus queque sub eifdem increbuerunt rumores jocundissimi. Qu'ed videlicet potentissimu Tartarorum Rex., pradicante & diligenter perfinadente Petro nigri Ordinii Monacho In-do, de quo in Epifolio de Tertarii multa perferibantur, connerfue est ad Christian.m sidem & hopitantus, prosper munditiam, honossitatem & manimudam (institutem qua in ipfa pradicatur & edocetur. Transmist etiam verba consolatoria & amicabilia Domino Regi Francorum apud Damiatam commoranti, animans eum ac persuadens, ve & ipfe à Saracenorum furcitiis terram Origintalem expurgando potenter & confidenter expugnates. Innamen quoque spopondit efficax & festinum: vepote sidelis Catholicm, & tyro Christi baptinatm. Epistola super hu omnibus translata de Arabico in Latinum & Gallicum Domino Regi transmiffa in libro Additamenterum plenius annotatur, Dominus antem Rex Frantorum de amplificatione fidei Christiana latificatus, transmiste ei Capellam suam preciosissimam, cum reliquis charisimis, & quofdam Pradicatores, & Minores, ad ipfins pleniorem informationem. Item tempore fub codem , alii rumores ombratiles & ficti ad confolandum Christianos , & forte ad animandum erucefignatos, ve transfretantes Regem Francorum fequerentur, cifmarinorum regna pernolarunt. Horum principalis seminator fuit Episcopus Masiliensis , similiter & quidam Templarii praclari. Vnde magis eredebantur fabula feriptu fub figillis commenta. Sed quando rei veritas innotuit, magis & anxius fauciabantur. Veruntamen tantum veritatis claruis, quod Saraceni & corum Principes post captio-nem Damieta supesfalli, obtulerunt Christianis quiequid terra vuquam Christiano. rum extitit & amplius, dummodo Daniciani, & qua jam ceperant cum indemnitate restituerent. Sed superbia Comitiu Atrebatensis non est hoc permissa, nec humiliatis Saracenis adquienit nifi Damietam valerent Christiani habere & quiete retinere, & insuper Alexandriam recipere. Sed huic grani pacis conditioni Saraceni minime adquienerunt. Vnde credimus Dominum fuisse offensum. Non enim debuerunt Christiani alia intentione transfretaffe, nifi ve Christi adquirerent bereditatem, Saraceni igitur ad innicem colloquentes dicebant: Sinite modo, finite, superbia & anaritia, quae

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Christus lesus Deus corum maxime odit, ipses omnes exterminabit. Qued veraciter eneuit, sicut sequens sermo pleniùs elucidabit.

Izan Dr Belmont.] Il eftoit Chambellan de S. Lors, comme ap-Parat, pert par vn titre de l'an M. cexxxv.

FIT APPLLIA IL LEA X.] La Chronique de S. Denis explique les Pep 10 particulation de cette procedition florentelle en ces most Se april allus ein interprise de mandie de ces most per april color de cette de cette procedition florente de extense metre, de el tolor de teste procedition de place de teste per april conservation de la color de teste de test

LE ROY IEAN. ] Faut voir Marinus Sannuus au liure III. part, XI. Paps 31. chap. VIII.

M 8 53 1 R I LAN B V ALLEN V, Nangis écriman la bataille de Sicile contre le teune Coradia fait honorable mention d'wn Ernd de Valery, qu'il fait Capitaine tres-expert & aguerry contre les Infidêles. Et auons parmy quequeus regilières ancient trouve ce memoire de luy, qu'eflusions ne deuoir effre perdu dans cette Hilloire, quoy que n'ayons autre adreffe de fon termes.

C'est l'ordonnance que ly Legaz Symons , Messire Erard de Valery , & ly Conne-Stables de France ent faite de sens que ly Roys & ly Legats ennoyent outremer dont Meffire Guillaume de \* Rouffilon oft Cheucteine; Premierement, l'ou baille auditt .MS.Rouf-Guillaume e. hommes achenal, c'est à fraueir, x L. Archers, X X X. Arbalestriers, & Sellon X X X. Sergens à cheual. Item l'on luy baille trois cens Sergens à pied. Et pour tous fa gens meuer & conduire l'en baille audit .... certaine fomme d'argent pour tout un an. Et eft denifié icy quels gaiges chacun dait anoir. Et quand ly dit Guillaume vendra en la terre d'outre mer, il pourra les gages aufdits geus cruitire & admenufer felon ce que meftier fera . & awil verea awil fera à faire, Item l'en luy baille deniers pour les despens de son hottel, & pour son paffage, & de tous les autres deffudits; & de ce il en doit ordonner felon fa leante, felon ce qu'il verra à faire. Item de ces deniers que l'on ly baille, il doit aider & fouttenir les Sergens que ly Sire de Valery , ly Boutilliers de France , & ly Couneftable ly eunoyerent , & ly Logats deffusdits , de cenx qu'il verra qui feront à retour. Et l'aide & la sonsemance qu'il fera il leur doit faire par le confeil Monfieur Guillanme de Piquegny & Monfieur Mille de Cayphas. Item s'ainsi estoit que par le Soudan ou autre grand necessité, il feust mestiers qu'il feift autres grandes mifes & deftens, on en galies on en fodoers resenir on autrement , il le doit faire par le confeil ly maiftre le Temple , de frere Arwoul Wifemale, & le Maiftre de l'Hoffital, & frere Guillans de Corcelles , & par le confeil au Patriarche, & par le confeil au Roy de Cypre, se il estoit present, & aux deux de-uautdits Chenaliers. Item ils ont ordonné, que si ledit Guillaume de Roussillon mouroit, dont Dienx le deffende, & il mourut fur la mer, Mefire Aubert de Baignex demourera en son lieu jusques à tant qu'il soit ordonné. Et quand il sera, ledit Aubert , & Mefire Guillaume \* Piquegny , & Mefire Mille de Capphas tendront lefdits \*MS. Fragens , & feront on leu dudit Guilleame de Roufillon jusques à sant qu'ils ayens fais wegor. Jeanoir au Roy & au Legas , & qu'ils en ayens remende leur voulonté. Es s'aifiu esfoit qu'il mourust outre mer, ledit Aubers & ly deux Chevaliers tendront lesdits gens , comme dit eft par deffus. Выь ііі

- Const

Cét Erard femble deuoir eltre frere de ce lean de Valery, duquella Biblioheque-de Cluny renarque-plufents titres, & entre autres un donné à Angerr par S. Loya de l'an m. ce  $x \times x$ . par lequel ce Prince luy donne censam fiterata terra in emisies que habérde aque Efentes,  $\ell$ . open a Margina de Ffelte,  $\ell$ in smailes portineatibles at Baillatiem de Efentes, ab codem les nanc  $\ell$ -beredidas, fais in perpresent pofilate das.

L'un ne 1 Sanalis Du Noldan de Coult.] Sotomere quelque part de los Hilloris Eschefalique, la timençaio d'aveuille Egypte qu'il nome me L'aja, Coma. Maisi il et plus vray-femblable qu'il entend patte de celle que les Grees applicaien anciennement L'ajar en L'Oppodoce, appelle per Belon Cegt, de Pollet Cegtai, Conia, par le feaunt L'aunclus 1 Giorni qu'elle dépende de la Lyconie dans le Tables de Prolonie, foi de la Silici comme écrit Pline, ou de la Phrysic, comme Xenophon. Car le fespre Armenie contensit outres cel Prolonies. Col

QUAND NOVS EVEMES AINSI ESTE'. Nous pourrions employer icy beaucoup de choses de diuers Auteurs, que les curieux pourront rechercher dans les corps des Histoires Orientales du defunt sieur Bongars, & employerons feulement fur ce lieu celle-cy qu'auons trouvée dans un vieil manuférit contenant la description de quelques villes, en ces mots : Damiette chi est une bele chité & riche, & fort noble, & fi eft embellie & enforchiée de x x x 11. grands tours fors & hautes fans les autres, dont il y a tant que je n'en fei le nombre. Si eff fince de deux pere de murs grant & forts, & d'un grand fofic par deuers le finn, & encontre la terre fi eft fermée de deux pere de murs & d'un grand fofié bien pané, Et denant Damiette emmi le finn a vne moult grand tour & haute & fort encontre la tour au Sondan. Au pié de chele tour ist une grand chaine de fer, & s'en va drois parmy le fiun à la tour an Sondan, pour che que les nés n'y puissent ne venir ne aller fe par fon congié non. Car là entrent les nés carchies de tous biens qui mennent de Venice & Antioche, & de Grece & de Cypre, & des autres villes des ports de mer. Et de cette entrée est ly Sondom sires qui Roys est de Babylone, & si en rechoit les rantes. Cheste chité de Damiette est chief & clef de toutes les autres chitez de la terre d'Egypte, & de Babylone, & d'Alexandrie. De Damiette jufqu'an mont de Sinai a troit journées. En chu mont est ly cors sainte Katherine. Ly Sarrazin tiennent chu lien à grand honneur , & les Moines qui y abitent. De Damiette jusque chi

a was parasit par terre.

Q'ANT I E CONT I DE POITERS FVT ARRIVE!] Mathieu Paris

à fa mode va dedusfant vne entreprife für le Kaite par l'intelligence & prarique du Goussement freer du Soldand de Babylone, I appelle für permét

chemin aux troupes de SAINT LOYI pour fa conquefte. Effeinons trop

long d'en inferte ty wort le diferons. Sociement divons ones qu'il exchemion trop

long d'en inferte ty wort le diferons. Sociement divons ones qu'il exchemication de la consideration de

tes autres Hittoriens, de de notter Austreur mene qui y ettor prefente.

Le v. CON VIERN P ARLER DE VIERNE QU'I EARLE RAIL NILL.

Le v. CON VIERNE P ARLER DE VIERNE QU'I EARLE RAIL NILL.

Doubcheure de la mer touge, de infruir entirement des affaires d'Ethiopie par l'étages de fixes na qu'il le promens le long des bords de ce fleuve, dit que le Nal prend son origine au della du cercle capitonsial au Royamme de Goyamme, qui el l'irm des prosinces de l'Ethiopie, de desay grande las cré-femblains à des mens; de des faistant quedques tilles, s'asuble de desfe fonc cours vers l'Egype. Quarra la factrinic, p'en obje inde carde de son accordi, versit l'Egype. Quarra la factrinic, p'en obje inde carde de son accordi, con control de supporte ce pullage de Pline au live ver viit. Autres verviit ex vivii. de son el Hittoric nauxelle. Le sessione de prayent

Page 14

Pag. 16

terraque generibm abunde diximus, nune de avande ratione dicimus, ante omnia Azypte felicetate commemorata. Nilus ibi coloni vice fungens enagari incipit à folfisso ant nona Luna , ac primo lente , deinde vehementins quamdin in Leone fol eft . mox pigrescit in Virginem transgresso, atque in Libra resides.

Et nostre Chroniqueur Picart en dit aussi ce peu de paroles, Chil finns qui a non le Nil commanche à crossère emmi le mois de luin , creist susqu'à la faintle Croix: & quant il redecroif, si viennent du pays , siz sement orge, & autres bleds ; & si le recueillent en Mars , ne che le terre ne porte autre bled, & là où la plus grand partie du flun chiet en mer, fi en Damiette.

SECEDVN FILZ DV SEIC. | C'est chose estrange que tous les Chro- Par 17niqueurs avent teu cette action fameuse de Frederic, qui a deu estre faite

lors qu'il chargea la couronne de Ierusalem par le consentement de Saladin VN HOMME BEDVINS. Cy après il descrit amplement ces peuples & 247.41.

leurs coustumes, pour l'origine desquels nous employrons vn passage d'Albertus Aquentis au liure x 1 1. chapitre x x x 1. de son Histoire de Icrufalem, parlant de Baudoin second, In anno 11. regni Baldenini de Eurg noni Regis terusalem , Principie Robas cinitatis , quidam Saraceni de regno Arabia , quidam etiam de gente Idumaorum, quos moderni Bidumos vocant, armenta camelorum super triginta milia , boum censum milia , greges onium & caprarum inaudita milia , de terra & regione fua educentes, & ad pascua cogentes in latere regns Damascenorum, illue prosecuti funt herbarum copiam , licentia & confensu Principis terra Damasci pro patto Byzansiorum qua ipfe Daminus terra ab eu accepturus erat. Cum sot milibus , equites & pedites supra 40. milia ad custodiendos greges sunt egresse de terra Agypti &

Arabia in lancea & gladio & omni pinguedine cibariorum necessariorum.

Toutefois l'Archeuesque de Tyr au 20. liure de son Histoire descrit aussi leur progrez & leur estenduë en ce peu de paroles que nous rapporterons, parce qu'elles confirment ce que dit nostre Autheur de l'Evangile, que frere Yues vit entre les mains du Vicil de la Montagne. In pronincia Tyrensi, que Phanicis dicitur, circa Epistoparum Antaradensem, est quidam populus, castella decem habens cum suburbanis fuis: est que numerus corum, ot sapins andinimus, quasi ad sexaginta millia, vel amplior. Hi non hereditaria successione , sed meritorum prarogatina Magistrum felent fibi preficere, & eligere Praceptorem, quem Bretu aliu dignitatum nominibut, Senem vocant : cui tanta subjectionie & obedientia vinculo solent obligari ve nihil fit tam durum , tam difficile , tamque periculofum , quod ad Magiftri imperium animu ardentibus non aggrediantur implere. Nam inter catera , & quos habent Principes odiofos, aut genti fua suspectos, data uni de suis, vel pluribus , ficà , non confiderato rei exitu , verum enadere poffie , illuc contendit , cui mandatum est, & tamdiu pro complendo anxius imperio circuit & laborat, quonfque ca-(u injunctum preagat officium, Praceptoris mandato fatisfaciens. Hos tam noftri, quam Sarraceni , nestimus unde deducto nomine Affisios vocant. Hi etiam annu qua-dringentu Saracenorum legem, & corum traditiones tanto nelo colucrunt, ut respectin corum omnes alii quafi pranaricatores judicarentur , ipfi antem legem viderentur implere. Contigit autem diebus noffris , quod Magistrum sibi prafecerunt virum facun-

diffimum, Subtilem & acris valde ingenit. His prater morem majorum Suorum carpit habere penes fe Enangelierum libros, & codicem Apostolicum, quibus continuato incumbens findio, miraculorum Chrifti, & praceptorum feriem, fed & Apoltoli doltrinam , multo labore aliquantisper assecutus erat. Inde conferens Christi & suorum suanem & honestam doctrinum, cum su que miser & seductor Mahemes complicibus sun , C decepsu ab co tradiderar , capit sardere quicquid cum latte biberat , C pra-ditti seductoris immunditi as abominari . Eodem quoque mado populum suum erudiens obsernantia illius superstitionis cessare fecit, oratoria quibus antea vis fuerant desiciens, eorum jegunia faluens , vinum & (uillus carnes fuis permittens.

A LA MASSOVRE. | Mathieu Paris selon sa coustume attribue le finistre Pag. 45. éuenement de cette journée à la temerité du Comte d'Artois, lequel mes-

prisant le conseil des plus sages , s'ala enfetrer auce sa gendarmerie dans ce vilage, où moururent auec luy mille Gentils-hommes, & fepr mille deux cens foldats. Hremarque de plus que de tous les Templiers il n'en resta que trois, des Hospitaliers quatre, & des Theutons trois, des troupes Angloises conduices par Guillaume Longue-espée, & Robert de Ver la plus grande part

La Chronique SAINT LOYS adjooste ces mots. Et de tous cenx qui effoient par la terre n'en eschappa un seul qui ne feust tué on prisonnier , excepté seulemens le Legat & aucuns autres qui effoient partis le jour precedant. La plus grande partie auffi de cenx qui s'en allerent par le fleune, pour ce que le Soudan y anois mife grande foifon galees, qu'il y anoit fait mener par terre, furent tuez & prins, & les nefs & vaiffeaux efquels ils eftoiens grand nombre de bleffer & naueren furent arces & brulez, & les Chrestiens qui dedans estoient par lesdits Sarazins. Et se monta toute cette route après la prife du Roy , soixante mille hammes & wingt mille chenaux. Mais il est à propos pour l'éclareissement & confirmation de rout le diseours de nostre Autheur, & particularirez de ces combats, d'employer en ce lieu la lettre qu'en écriuit lors à sa mere le bon Roy, quoy que publiée cy-deuant, & inferée dans le Corps des guetres Orientales.

# B. LVDOVICI REGIS DE CAPTIONE & liberatione sua, Epistola.

V DOVICVS Dei gratia Francorum Rex: Dilectiu & fidelibus fuu , Pralati, Baranibus , militibus, cinibus , burgenfibus fuis, & altis vninerfis in regno Francia constitutis, ad quos prasentes littera peruenerint , Salutem. Ad decus & gloriam Domini nominu Crucis prosequi capicnies negosium tosis affectibus universitati ue-stra duximus intimandum: Quod post captionem Damiata, quam Dominus LESUS OHRIST V S, per inestabilem fuam mistericordiam, quass miraculose prater vires hu-manae Christiana tradideras potestati, sicus vos credimus non latere, delibaso communi consilio, de Damiata recessimus, vicesimà die mensis Nonembris proximò prateriti s congregato tam nanali exercitu quam terrestri , procedentes aduerfus Sarracenorum exercitum, congregatum & castrametatum in loco, qui vulgariter Massoria appellatur; in ipfo quidem itinere suffinnimus aliquos Sarracenorum insultus, in quibus affidue detrimentum snorum non modicum receperant : quadam die nonnulles corum , qui de acritius Explierum noffris occurrerant , interfettis. Intelleximus antem in ipfoiti-nere , Soldanum Babylonia de nouo visem miferam finise : qui , sient publice dicebatur, miserat ad filium sum morantem in partibus Orientis, vt in Agyptum veniret; O eidem à cunclis sui exercitus maioribus fidelitatis fieri fecerat juramenta: relictà tosius fue terre exercitus cuitodià cuidam Admirato fue, nomine Farchardino. Hac quidem, in accessu nostro ad locum predictum, innenimus vera esse. Accedentes igitur ad locum pradictum, die Martes, ante festum Natinitatis Dominica, in primis accession habere nequinimus ad Sarracenos cosdem, propter quendam flunium inter verumque exercitum defluentem, qui flunius Thancos dicitur, & in loco illo à magno flumine dirinaine. Inter verumque fluntum posuimus castra nostra protendentia à maiori fluuio ad minorem : vbi aliquanto conflictu habito , cum Sarracenis , multi ceciderunt ex ipfis, nostrorum gladiis interfectis maxima insuper corum multitudine submersă în aquis validis & profundis. Sanc , quia memoratus stuuius Thaneos non eras vadabilis ,propter profunditatem aquarum & riparum altitudinem , cupimus facere fuper enm calciatam , ot per cam paseres transitus exercitui Christiano : ad hoc multis diebus cum immensis laboribus, periculis & sumptibus insistentes: Sarraceni antem è contra totis resistentes constibus , machinis nostris quas crexeramus ibidem machinas opposuerunt quamplures, quibus cettella nastra lignea, qua super passum collocari ficeramus cundem, conquaffata lapidibus & confratta, combuxerunt totaliter igne Graco. In faito, ferè amni spe & expellatione frustrata per calciaram illam taluter transfoundi, tandem per quendam Sarracenum venientemah Expetierum exercitu, datum fnis nobis intelligi locum effe vadabilem aliquantulum inferius , quo

poseras exercitus Christianus stunium transmeare. Inde, communicato confilio Baronum er aliorum majorum de exercitu , die Luna ante cineres , fuit concorditer ordinatum, quod in crastino, die videlicet Carniprinii, summo mane conneniremus ad tocum pradictum , fluuium transituri quadam parte exercitus ad castrorum custodiam ordinată. Die itaque crastiuă , ordinatis aciebus , venientes ad locum , transituimus flunium non tamen fine grani periculo. Nam profundior & periculofier erat locus, quam nobis fuerat intimatum; ita qued ibi oportuis nature eques noftres: & propter altas & lutofas ripas, periculofus erat exitus fluminis antedicti. Transacto itaque flumine, ventum est ad locum voi erant Sarracenorum machina, inxta calciatam predittam. Et habito cum Sarracenis aggressu, nostri qui pracedebant, multos ex ipsis trucidarunt gladiis, non parcentes fexui vel atati. Inter quos Capitaneum corundem, & quofdam alios Admiratos interfecerunt ibidem. Deinde vero disperfis aciebus nofiris, quidam nofrorum per cattra hoftium discurrentes , venerunt vique ad villam qua Maffora dieitur , quorquot hoftinm occurrebant gladiis occidentes. Sed tandem Sarraceni , cognito corum inconsulto processa , resumptis viribus irruentes in cos, & circumuallantes undique , oppresserunt cosdem : whi falla ell nostrorum Brages non medica Baronum & militum , tam religiosorum quam alierum , de qua non immerito doluimus quamplurimum & dolemus. Ibi etiam illum pracordialem & praclarum fratrem nostrum , recolenda memoria , Atrabatensem Comitem , temporaliser amisimus : quod cum cordis amaritudine recolimus & dolore, lices de ipso gandendum fit potins quam dolendum ; Quoniam pro certo credimus & (peramus cum , corona martyrii, ad emleftem enal fepatriam, dibicum SS. martyribus perenniter congandere. Itaque die illa, Sarracenis super nos irruentibus undique, ac imbrem emittentibus Cagittarum , eranes infultus fuftinuimus corumdem vfque circiter horam uonam , deficiente nobis omnino balistarum subsidio, & tindem, multis ibidem vulneratis ex nofiris , & equis noftris pro majori parte dinerfis fauciatis vulneribus ant occifis , Domino auxiliante, campum retinnimus, nostrorum viribus recollectis: & ibi, juxta Sarracenorum machinas , quas adquifinimus , cadem die caftra noftra positimus; whi eum paucis moram fecimus die illo ,facto ibi prins ponte de lienis , per quem poffens illi ad nos qui erant oltra flunium transmeare. In eraftino verò plures è noltru do mandate noftre flunium tranfcuntes , caitra metati funt junta nos: & tune , deftruilis Sarracenorum machinu licias fecimus ad pontes nauales, per quos nofiri de uno exercitu ad alium transire libere poterant & secure. Sequenti autem die Veneris, filio perditionis, congregatis ex omni parte viribus fuis, Christianum exercisum omniuo perdere intendentes, in fortitudine maxima, & in multitudine infinita conucnerunt ad licias noltras , ex omni parte exercitus tantos tamque terribiles facientes infultus , quantos, ficut à pluribus dicebatur, in eis marinis partibus nunquam viderant facere Sarracenos. Quibus tamen , dinina pranalente potentia, ordinata ex omni parte exercitus nostrorum copia restitimus , & impetus repulimus eorundem , maxima eorum muleitudine nostrorum gladiis incumbente. Postmodum antem elapsis aliquot diebus adventanis apud Mafforam Soldani filius, veniens departibus Orientis: in cujus aduentu tympanizantes & latantes Eryptii, receperunt eum ad dominum: & ex hoc angmentata eft corum non modicinm fortitudo. Vade apud nos postmodum , nescimus que Der Indicio , comnia nostris desideriis in contrarium successerunt : inolente dinersarum agritudinum peste, & mortalitatis etiam generalis tam in hominibus quam in equis: ita quod vix erant in exercitu aliqui, qui mortuos suos non plangerent, ant agrotantes ad mortem. Vnde pro magna parte diminutus erat exercitus Christianus. & consumptus. Tantus erat defettus victualium , quod plures inedià deficiebant & fame. Non enim vafella nanalia de Damiata ad exercitum transire poterant , impedientibus Sarracenorum galeis & vafis piraticis, que per terram in finmine collocanerans antedicio. Sieque compluribus vafis noffris prins captis ab eis in flumine , tandem duas successine carananas, victualia & alia multa bona ad exercisum deferentes, easa marinariorum & aliorum multitudine, ceperunt, in torins exercitus detrimentum. Vnde deficiente emnino villualium , Saunone equerum suffragio , caperunt in exercitu deficere fere omnes , in defolationem & terrorem non modienm inciden-Partie II.

tes. His igitur artatos incommodis , tam propter cibornen carentiam & equorum annona, qu'im propter cafus fiperius annotatos , inenitabilis necessitas nos induxis à loco pradicto recedere , d ad partes Damiata redire , fi Dominus providiffes. Sed , cum via hominis non fint in co, fed potins in ille, qui quorumque greffus dirigit , & difponit juxte fue placita voluntatis: dum effemus in itinere renertendi , quinto fetlices die menfis Aprilis . & Sarracenis totis finis viribus congregatis in vunm , cum multitudine infi dea agereff funt exercitum Christianum; & ficut accidit, permiffione dinina , peccatis noftru exigentibus , in manus inimicorum incidimns : nobis & i ariffimus fratribus noftris , A Pillanenfi , & K. Andegauenfi Camitibus , & cateris mi nobifeum revertebantur per terram, nemine penitus enadente , captis & carceribus mincipatis, non fine maxima frage nofirorum, & effusione non modica faneni. nu Chriffiani : majeri parte illerum qui renertebantur per fluuium , fimiliter capid, aut gladio interfeltà ; vafellis nanalibus , ve plurimum , incendio diffipatis , in quibus incendii flamma combaxit agrocantum multitudinem dolorofam. Sane poft captionem nostrum per dies aliquet jum dictus Soldunus requiri nos fecit de trengu faciendu: petens instanter, non fine minis & austeritate verborum, qu'd sublate mora dispendie, faceremus fibs reitigni Damiasam, cum omnibus rebut ibidem inuentu ; & reserciremus omnia demna, Ó expenfas quas fecerat rofque ad tempus illud à die que rece-perant Damiatam Christiani. Tandem vers post multos tractatus, trenças ininimus vique ad decennium, fab hac forma : videlicet , Quod idem Soldenns nos , & omnes qui capti fuerant à Sarracenis pofiquam venimus in "Egyptum, Chrillianos captinos, nec non & omnes alias de quibufcumque partibus oriundas, qui capti fuerant à tempore que Soldanus Eyemel , anus ejufdem Soldani Caym , cum Imperatore treugas inierat, de carcere liberaret, & liberas abire permitteret vbi vellent : & qu' d terras , quas Christiani in regno Ierosolymitano tenebant in aduentu nostro , cum omnibus pertinentiu in earnm pace tenerent. Nos autem tenebamur ei reddere Damiatam , & offingenta millia Bifantiorum Sarracen, pre liberatione captinorum, & damnis , de expenfis pradictis, de quibus jam foluimus quadringentos: & liberare omnes Sarracenos captos in Egypto à Christianu, postquam illuc venimus : necnon & cos qui capti fuerant in regno lerofolymitano, à tempore trengarum olim facturum inter Imperatorem & Soldanum pradittum. Adjetto , qued omnia bona nostra mobilia & omnium alierum apud Damiatam remanentia poft recoffum noftram , falua forent , & Inb cuftedia & defenfiene einfdem Soldani, portanda ad terram Christianerum quandocumque opportunitae haberetur. Omnes etiam Christiani infrmi , & alii qui pro vendendu rebus (uis quas ibi habebant, in Damiata moram traberent, tuti fimililiter effent , receffuri per terram vel per mare , quando vellent fine impedimento vel contradictione quacumque. Et omnibus illu qui per terram vellent recedere, tenebaturidem Soldanus vique ad terram Christianorum fecurum praftare conductum. V'nde cum huju modi treuga inter nos & Soldanum pradictum, prafittu juramentis hincinde firmata fuiffent : & jam idem Soldanus effer cum fas exercitn in itinere veniendi admerfus prope Damiatam, pro complendu omnibus supradittu: accidit, dinino judicio, qu'ed quidem milites Sarraceni, non fine conninentia vel majoris partis exercitus, orruentes in Soldanum pradittum surgeutem in mant de mensa post prandium, ipsum immaniter vulueraueraut; & de suo tentorio excuntem, vot posses sura benesicio liberari , videntibus fere om nibm Admiratis , & alierum Sarracenerum multitudine , frustatim gladiis trucidarunt. Que perpetrate , flatim multi Sarraceni armati , in illo, furoris calore, venerunt ad nostrum tentorium, ac fi vellent, vt timebaturà multis , in nos & alios Christianos desanire : sed dinina elementia corum furiam mitigante , super firmandis trengis prababitis cum Soldano , & cinitatis Damiata liberatione festina, nos requisieram instanter. Cum quibus , pramissis tamen ab eis verbo... rum & comminationum tonitruis, tandem sent Domino placuit , qui tanquam pater mi fericordiarum, & pins in tribulationibus confolator, gemitus compeditorum ex audit, firmanimus cum juramentis treugas quas feceramus antea cum Soldano, & ab omnibus & fingulis corum recepimus juramenta, juxta legem corumdem fuper trengis nofiris obsernandis: determinatis certis temporibus, infra que captini liberarentur bine

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

inde, & Damiata quitas redderetur. In cuins redditione, & tune enm Admirati; eifdem, & antea cum Soldano ea de canfa non fine difficultate connenimus, quia spes nulla erat de retinenda cinitate jam dilla, ficut certifime per illos intelleximus qui ad nos de Damiata venerant, veritatem unllatenus ignorantes : propter quos , de consilio Baronum Francia , O quamplurium aliorum , positis elegimus Christianitati fore consultius , nos & captinos alios pro trengu bujufmedi liberari , quam cinitatem taliter amittere cum residuo populi Christiani existen. tis in illa , quam nos & alios sub tantis periculis in carcere remanere. Die igitur flatută receperunt Admirati pradicti cinitatem candem : qua receptă , liberanerunt nos, & fratres noftros : nec non Comites Britannia, & Flandria , & Sueffion. & multos alios Barones, milites de regno Francia, lerofolymorum, & Cypri, Es sune Gem firmam habuimus, ex que nos liberauernns & alies supradictes, qued de reddendis & liberandis omnibus aliis Christianis paramenta fua firmiter obsernarent , secundum continentiam trengarum. His itaque perallis , à partibus Expeti recestimus, certos nuntios dimittentes ibidem ad recipiendum captinos à Sarracenis, & ad custodiam rerum quae ibidem dimismue : & quod non habebamue nauigia qua sufficerent ad portandum. Postmodum autem , venientes in actu de rehabendis captinis, quod multim insidet cordi noftro sollicitè cogitantes, remisimus alios solemnes nuntios & nauigia in Egyptum, ad reducendum captinos, & res alias quae d'mise-ramu ibidem : scilicet, machinas nostras , arma, tensoria , quandam quantitatem equorum , & alia multa bona. Sed Admirati predicti nuntios nostros , cum instantia pofin!antes reddi fibi captinos juxta formam treugarum & alia supradicta, detinuerunt dintins in Babylonia , sub se reddendi omnia que petebant. Taudem vero post exspeelationem dinturnam de captinis omnibus quos reddere tenebantur, qui funt, ve firmiter dicitur, numero plus qu'am duodecim millia, inter antiquos & nonos, non liberauerunt nuntiis nostris nist tantummedo quadringentos ; de quibm pars quadam exinit de carcere pecunia mediante. De cateris tantim rebm , nihil omnino reddere voluerunt. Immo , quod eft deteftabilius , poft treugen initat & juraten , ficutinselleximus per nuntios nostros, & per captinos quosdam side dienos de illis partibus redenntes, electos junenes de Obristianis captinis ducendo ad victimam, tanquom oues, quantum in eis erat, compellebant appliatare à fide Carbolica, appolitis gladiis faper corum cernicibus, & clumare leçem fecleratiffini Mathemetis queram molis inte-cilles & fragiles exorbitaucruns à fide, legem illum deseflabilem profitendo. Cateri verò , tanquem Athleta fortiffimi , in fide radicati , & in firmo proposito constantifime perfillentes, minis vel flegellis hostium superari nullatenus potucrunt : sed certantes legitime, coronas martyrii receperunt fanguine rubricatas: quorum fanguis, ve procento teuemus, clamabit ad Dominum pro populo Christiano, & aduocati nostri crunt coram summo judice in calesti curia, in causa quam' agimus contra sidei inimicos, vtiliores nobis in illa patria, quam fi nobifcum converfarenter in terris. Multos etiam Christianos, qui apud Damiatam remanserant agrotantes, gladiis trucidarunt. Nec de liberandis captinis Christianis, nec de rerum restitutione nostrarum, aliquam certitudinem habebamus, quamuis plene fernaucrimus conditiones & pacta que cum en habuerimus, & parati fuctimus observare. Ad hoc cum post steugas initas & liberationem nostram, sirmam haberemus fiduciam, quid liberatis captinis, terra transmarina, quem Christiani tenebant, in Batu pacifico permaneret, vique ad tempus in trengis diffinitum : voluntatem & propositum habuimns ad partes regni Francia renertendi: jam difoni feceram de nanigio, & aliis, qua ad nostrum passagium mecessaria videbantur. Sed aperte videntes, per ea qua superius sunt expressa, quod Admirati pradicti aperte contra trengas venichant, & contra propria juramenta uobis & Chriflianitati illudere non verentes , requisimus consilia Baronum Francia , Pralatorum , domorum Templi , Hoftitalium Santti Iohannis , & Santta Maria Teutonicorum , & Baronum regni lerosolymitani : & communicatum quidem effet nobis incuntibus hujusmodi faciendum : quorum major pars concorditer afferebat, qued fi nos recedere contingeres his diebus, predictum terrum dimitteremus omnino in admissionis articulo conflitutam ; & nofter receffus non effes alind , nife cam totaliter exponere Sarrace-Partie 11. Ccc ij

nostrum poterant pro perditis reputari , omni for de liberatione if forum fublaca. Si autem consingeret nos morari, gerabatur qued ex mora nofira pifet aliqued bonum euenire : ex que etiam liberatio captinorum , & caft orum & villarun reeni Icrofolymitani rezentio, & quedam alia toti Christianitati verlia peffent, as Clore Domino, pronenire : maxime cum inter Seldanum Halopia , & Balylonia granis difcordia fit exorea. Qui Soldanus, congregatis fuis exercitibus, jan cepit Damafeum, & quadam caftra fub dominio Babylonia conflituta : proceffurus, et à multis afferitur, in Arojum ad vindica dum mortem interfecti Solgani . & ad terram illam ananium poterit occupandam. His igitur confideratis attente praditta Terra Santta compatientes miferiis & preffuris, qui ad ejus subfidium veneramus ac captinorum noffrorum captinitatibus & doloribus condolences, lices nobis diffuaderetur à multis morari in partibus transmarinis : maluimns tamen adhuc differre paffagium, & morari pertempus aliqued in regne Syria , quam negotiam C untstt totaliter relinguere defferatum, & captinos noftros in tantis periculis conflicutos. Karifimos autem fratres nefres A. Pillanienfem, & K. Andegauenfem Comites, ad karifima domina ac ma-tris noftra, necuon & tetius regni confelationem, in Franciam duximus remittendes. Cum igitur omnes qui in nomine Christiano confensur, zelum habere debeant ad negotium memoratum, & vos pracipue, Clerici, qui de illorum sanguine descendistis, quos Dominus ad Terram Saultum acquirendam, tanquam populum peculiarum elegit, quam acquisitionis titulo propriam reputare debetis vainerifiatem vestram ad illud fernitium innitamus , qui nobis in Cruce ferninit , & provedemptione veftra fanguinem proprium effundendo, extitit, ita qued corda vettra nona in CHRISTI ILEV. Gensenim illa scelerati sima, in consumeliam Creatoris, prater blassbemi as quas dicebant in conspectn populi Christiani, Crucem stagellu cadebaut, spuebant in eam , & deinde viliter pedibus conculcabant, in opprobrium fidei Chrittiana. Eia ergo, milites Cunisti, peculiaris Papa Dervini , accingimini , & effote viri potentes ad vindicandas injurias O opprobria supradilla: altm vestros ad antecessorum vestrorum exempla reducite, qui Specialiter inter caterau nationes furrunt in fidei exaltatione denoit, & finceritatis affectu deminu fuis temporaliter obsequentes, totum orbem gestis infignilus impleue-rums. Pracessimus vos in obsequium DEI: venite & vos, assequimini nos pro DEO, tandem nobifeum, liet tardins deueneritu, recepturi, Damino largiente, mercedem, quam Enanyelicus Paterfamilias primis donanit vinca fua operariis, & extremis, Insuper, praier indulgentiam generalem Cruce signatis indultam , venientes , vel com-petens subfidium transmittentes in nostrorum subsidium , immò potius Terra Santta , dum ibi prafentes fuerimus , apud D E v M , & homines multum fibi fauoris & honoris acquirent. Expedite autem negotium : vt illi, quibus virtus Alt fimi in pirabit venire vel nittere in fubfilinm memoratum, preparent fe ventures vel miffures in Passagio instantis mensis Maii vel Aprilis : Ipst antem qui parati esse non poterunt ad transmittendum in illo passario, se liem in secundo se nensi passario Se laban-nis transfretare procurent in subsidium memoratum. Acceleratione entre upus est, & mora diffendiofa videtur, juxta negotii qualitatem. Vos antem, Pralatic alis CHRI-STI fidelet, pro nobis ac memorato negotio Terra Santia Specialiter orationum inflantià interpellare velitis Altifim um ; ac in locis vobis subjectis faciatis specialiser exorari, ot qued nestra peccata prepediunt, dinina sua prepitiationis annuente clementia, veftrarum al orumque bonorum orasionum fuffragits valest. Alinm Acon, Anno Demini M. CCL. menfe Auguito.

Ces triftes nouvelles apportées en France ne furent cruës du commencement, & les premiers porteurs d'icelles en furent pavez de la corde, ce dit Paris. Mais la verité parut enfin, & nous donna sujet de larmes & de deuil ensemble à toute la Chrestienté, fors aux Florentins, desquels le Vilani liu, VII. chap. XXXVII. dit ces mots, E note che quando queste nonella venne in Firenze, signoregiando i Gibellini, ne fecto feste a grandi fallo. E Venitiens & Geneuois, selequels n'ayant oublie la dispure qu'ils cutent dans les ports de Cypte, pendant le fejour de l'armée, se mirent au passage de ceux qui retournoient du voyage, en detrousserent beaucoup, & en noyerent d'autres.

ET LOUALE ROYCENT HOMMES. ] La grand' Chronique S. Denis Pag. 16. remarque en ce lieu des puroles excellentes de ce Prince. Car comme il fire las de ce tratuil, & que les esourtifans l'excitafient à celler, il repliqua qu'il

faloit enterrer ces Martyrs, qui valent beaucoup mieux que nous.

PHILIPPE DE MONTFORT. ] Fils de Simon III. ce grand ennemy tre a des Albigeóis, fiere de Simon IV. qui entreprint aprés la murt de fon pere l'extripation de ces passures creans, & depuis syane recei quelque déplaifir de la Reine Blanche fe retir a en Angleurre, dont il furfair grand Senef.chal, & duquel les Hillorier Angolfes printer tant.

QUE MADAME MA MERE. ] In n'ay pû apprendre la raison de cette

alliance. DIX CENS MILLE BEZANS D'OR. ] Muthieu Paris inftruit fur les me- Pag. 48: moires de sa passion, dit que le Soldan proposa de tetenir le Roy, & l'enuover pour triomphe de sa victuire aux fonds de l'Orient, afin de seruit d'étonnement & d'exemple aux autres Princes Chrestiens, qui feroient pareilles entreprises. Mais le desir qu'il eut de retirer Damiette de ses mains, qui estoit en la garde du Duc de Bourgogne, Olivier de Thetmes, & dans laquelle s'estoit sauné le Legat Endes de Chasteau-Roux, & nombre de Prelats qui affiltoient l'infortunée Reine Marguerite retenut ce dessein, pour tenter vne ruse fort galanre & que trouvons pratiquée dans les Histoires anciennes. Car. dir-il, ils firent trauestir leurs troup 's des armes Françoises & de leurs étendars, & en cet estat se presenter à Damiette, qui ne sçauoir encore les nouuelles de cette grande perre. Mais la garnifon du dedans reconnut auffi-toft à leur démarche & peu de discipline, à leurs visages bazannez, leurs longues barbes & paroles barbares, qu'ils estoient ennemis. Tellement que se voyans trompez, ils traiterent plus doucement le Roy captif, luy permirent d'estre feruy par sa maison, & commencerent à luy proposer les conditions de sa déliurance, marchandant le prix de sa rançon qu'ils taxerent à cent mille liures d'or, qui furent enfin, dit-il, accordez à cent mille marcs d'argent. Puur la reduction de laquelle foinme & rapport aux ein q cens mille liures de nostre Autheur, il feroit à propos de dire quelque chofe. L'éloignement de mes liures , & mcs autres distractions en remettront le discuurs ailleurs non moins à propos.

390

le courage des siens abatu par tant de maux, leur donnoit courage en sorte, que ses ennemis messnes touchez au vif de cette patience, l'admiroient grandement.

Page La

TANYONYA APARIN HADADA CVEREN; Frederice Jasois jumulipore de dischona nos NO Lors. Ex quede gerenge deuma soutimeme cifiche de la fugrende en wer dietet tome entre eus. § la Caudatie François pessillar en fan lulte, er de la companya de la companya de la función de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya del companya del companya del companya de la companya del co

LES MESSAGERS DY GRAND ROY DE TARTARIE. Puifquenôtre Auteur a pris plaifir de rapporter les commencemens de cette nation , i'estime n'estre sans propos d'employer aussi ce qu'écrit d'eux le Moine Hairon, en la troisième partie de son liure chap. 1. La terre de la cantrée où les Tartarins demeuroient an commencement , est entre la graude montague de Belgian , de laquelle montagne parlent les Histoires d'Alexandre le Grand, quand il fait mention des hommes fanuages qu'il trouna. En ladite contrée demeuroient premierement les Tartarins, comme geus sanuages & bestiaux qui n'anoient ne foy ne loy , & estaiens vagans parmy les defers, en gardant leurs beites de lien en autre, & efficient reputez vils & deprifez, de toutes les autres nations , aufquelles ils fernoient. Mais entre eux furent aucunes lignées nommées Malgots, lefquels s'affemblerent en vn lieu, & éleurent fur enx Capitaines & Gounerneurs, & multiplierent tant qu'ils furent partis en fegenations, & font lefdits Malgots, & infques anjourd'huy tenus les plus nobles de tous les Tartarins. La premiere des fept nations des fufdits Malgots eft nommée Tartarins. La seconde Tangots, La tierce Eurath. La quatrième Iasan. La cinquième Sonith, La fixiéme Mangli. La septiéme Thebeth. Et tandu que lesdites nations estoient surettes aux aurres nations voifines, advint que un veillard pauvre bennne nommé Can-gius, eu en dormant vou telle vifin. Il luy effoit advis qu'il agoie un Cheadier tout armé 6 monté fur va theast blaue, qui l'appella pre fon nom Cangius: la volon té du Dien immortel est que de bref tu soje Roy & Gounerneur des sept nations des Tartarins qui font nommez. Malgott. Et faut que tu les desliure du ferusge où ils out si lon enement esté, & que tous leurs voisins soient sujets à eux. Cangins entendant que c'effoit de par IESVS-CHRIST qu'on parloit à luy, fe leua moult joyensement & feist affembler tons les Princes , Seigneurs , & Gonnerneurs des sept nations , & leur raconta la vision, mais ils ne le vouloient pas croire, & tenoient tout à mocquerie. Mais la nuit enfuinant tous lesdits Princes & Gonnerneurs virent en vision ledict Chenalier blanc ainfi que Cangins l'auoit ven , & leur commanda que tous obeiffent à Cangins. Et pource tous les Princes & Seigneurs affemblerent tout le peuple des sept nations , & leur commanderent que tous promissent obedience à Cangins , qui par le Dieu immortel effait constitué leur Empereur. Et eux-mesmes les premiers pour monstrer exemple aux autres luy promirent obedience. Et ainst Cangius fut institué

Page 17.

proble Empirese des Tattains.

R O 1 a W als De N R a O s N a.] Strabon aux pieds du Mont-Tautier met voe ville qu'il appelle Swiekones, Nettelfine. Et Quinte-Curce au liture 8. net des les des Nores, petie par le grand Alexandre. Mais la debit une autre dans les Indes Nores, petie par le grand Alexandre. Mais la debit de la commence de l'Occident für le fleute d'Arbys, lefentel Bonaucenture W'Leanius appelle Norite.

Page 94

LE ROY DES COMMAINS.] C'est vne contrée de l'Asie, de laquelle parlent les Autheurs anciens, descriuant l'Hircanie, que Xenophon appelle

Camatia, Plinc Camataia, I. Archendique de Iya an liurea, chap a r. fait montum d'esta, & Guilliame e le Brottan au co de la Philippie, aprisa à rivagie
Camatariame. La Noțice de l'Orient fous la dipolition du throûne d'Antoche, fidat a s. Judipule Romanu. Quant à ceste forme dialitance, Jone a peut voir des exemples beancoup dans l'Antiquité. Et let Hildreit and denniere defonuences ne coette nombre aufil. Must il femble que Virêge bustone de ces peuples ai chi forme coettenomes, și ai virge angive avagiabe tune rightere, si que appaigre n'h de riges a manquis n'el pour de virege bustone et rightere, de pour de contra de contra de l'antique angive avagiabe tune rightere, such vir diames, gi from Sant-Gapanis in me singuis autorità de l'antique appaigre n'h si gius antique avagia de l'antique avagia et al la faire manquis qui d'I mushe ni chefer d'antique avagia de l'antique avagia et al la faire de l'antique avagia de l'antique avagia et al la faire de l'antique avagia et al l

L. C. (n. A. M. 13.1. ] L'Archen, de Tyr au liure 7, chap. 12. In prend pour 1943. Enrills, Bailly are wingerin population. Constabilities. Sin infl'appellent accounts de Virtico, & Nigre en leurs defecipions: Su efgay û en ce pallige dud n'Archen, de Tyr en cet most, fettigli is Carmelon, assi lis most, aya fisus of lis meritimi Helle familiaris, fed victus quadum visi alto whit Nobat fait dem midition. Il en Garden miss je no fed l'affected midition. Il en Garden miss je no fed l'affected midition. Il en Garden miss je no fed l'affected particularies.

A Nostre Dame De Tovrtovse.] L'Abbé Guibertusen son HiPage 16.

Roire de Irusalem parte de ce voyage, & l'Archeuesque de Tyr au hure 10.

TANTOVST APRES SA MERE MOVEYT. | C'eft l'vne des actions Page 110, la plus remarquable en toute la vie de ce Roy, que le respect par luy rendu à la conduite & vertu de Blanche sa mere, à laquelle il defera rant qu'il ne fit rien que par son auis Et certes auoir-il raison, puisque sa prudence auoit tiré sa jeunesse de mille brouilleries, compose les sactions de son Estat, combatu l'orgueil de ses ennemis, & fair en sorre que luy deuenu maistre, il auroit receu son Estat passible & asseuré de troubles. Muis pour éloge dernier, il nous fera permis d'employer icy ce que l'Histoire de ce Prince dit , Gonnernant le -Royaume elle print courage a homme, en faifant prudemment & fagement à chacun administrer juffice , garda les droits du Royaume , les deffeudit vigourensement contre plusieurs aduerfaires, qui voulurent entreprendre contre le Roy fou fils. Moult effoit honnette en paroles , aimois fort religienfes personnes bonnes & denotes , & tontes manieres de gens qu'elle conoissoit bons , honoroit sages & prud hommes , s'essons-soit de bien faire pour donner exemple aux antres de ainsi faire , tout mat & esclandre luy deplaisoient, elle effoit grande aumosuiere aux ponures. Elle fonda deux Abbaves anant fon trepas, an moins le Roy fon fils à sa requeste. Et quand elle se seuis malade, eing on fix jours anant qu'elle mourust print l'habit des saurs de Maubniffon de l'Ordre de Ciffeaux , vona les vaux de religion , delibera les garder en obeiffant aux commandemens de l'Abbaiffé, recent le precieux corps de nostre Seigneur I ESVS-CHREST par les mains de l'Esefque de Paris, en grande humilité, denotion & renerance & lentant la mort approcher & qu'à longue piece auois esté lans parler pour la douleur de la miladie, elle se sie mettre sur un peu de seurre sans con-Re , d'deffus une serge tant seulement. L'à les Prestres luy voulant bailler la dernière Onition fe trouverent esbays, & ne commencoient point l'office. Elle ce voyant, commence & dit ces paroles, Subuenite Sandi Dei omnes, &c. à voix foible & baffe. Ce oyant lefdits Prefires commencerent le service des morts, duquel elle dift auec eux eing on fix vers. Mais anant qu' le enffent achené, elle trepaffa Mathieu Paris remarquant les causes de sa morr, dit que Alfonse Comte de Poitiers son fils, alité d'une incurable paralysie, fur le furfus de les ennuis, qui la mirent au tombeau, famina confillo mafeula, Semirami meritò comparanda. Ningis & la Chronique S. Denys adjoustenr, que cette nouvelle fut ditte au Roy par le Le-

### OBSERVAT, DE CL. MENARD

1912 OBSERVATI DE CL. MENARD
gar & l'Archendere de Tyr, qui often tot for for fancelier i duquel nous auons
découver-depuis quelques années la sépulture dans l'une des Églifes de Saumut en Anquo, auce rémoigrages publics de Sainteré, confirmes par
les Bulles de Clement & Vrbain Papes, rapportées dans le discours qui en fut
fait lots.

Pog-118.

De l'estant du Roy. Nous ne pouson puffer une chof que coutennos Ansales ont obms, remanquée feutiment par les NUllais, l'inter échap, 17. del Hilbrise Florenme, que ce Pince suff-soil agées fon revour, sin d'autir plus fouseur meniment des foutes qu'il autor l'internation en contract de l'autorité foute de l'autorité foute de l'autorité d'autorité d'au



Le fieur de Gorges Genetal des Monnoyes, faifant van difcours fur le fuyer de ces petites pieces dit y en ausoir de deux fortes: Une appellet gors Tunnois, l'aurre Parifis, qui n'one autre difference que le nombre des fieurs de ly ausour de le unit pegnodes ; parceque les Tournois à nea ausoirent que doute, & les Parifis quisses: bien en refler queleque-twess, qui en monitrent retzie, qui comme prégressarié de la fieure. Ce que i n'aby le double part.

Ou cy 15 PV15 19 15 18 18 18 18 18 1 Na NY S ) Nangs die qué des Fan 48, qu'il fact croife la premiere fois, il quite a pompe de fen habet, Ne et dis temperar indatus et ficient est passe voirie, fin brates, set pibles voirie, find yén negit content, sed sending, for peri, dient en li fiv blaiffer qu'expertés. Et net fact qu'va Rey ne deuxie marcher ainé en habet commun, mais parollet consojuen en appareil Reyal incréme en devoit affilter en bonne conficence à plus d'une Meller que le croniel qu'on luv donnoir de Eure autrement choir pecché moret, ainé qu'écrit Thomas de Champfe Lacoltu de ce ficelei, au proche moret, ainé qu'écrit Thomas de Champfe Lacoltu de ce ficelei, au lique l'une proche moret, ainé qu'écrit Thomas de Champfe Lacoltu de ce ficelei, au lique l'une proche moret, ainé précir intérnais que de cameloit, & que Loy fou pere naive jussie employ d'écrit altrois ainei que de cameloit, & que Loy fou

POVECHASSATANT.] Mathicu Paris explique fortau long tout le voya-

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

ge du Prince Anglois, fair ave despress de nos Espagnes, que siant Loys hys fra su decuns siques e l'Ameres, sunce tous les complimens d'une relie folemante. Il deterré de plus l'ordred vu fellan public, que sir le Roy d'Anglement § 5.4 nr. 1 o.v. s, lequel desnot le millier de la tablécomme plus petrent plus de l'anglement de l'anglement de l'anglement de la visit de la tablécomme plus deux Enseque meller purny vingr-ang Due a & Barona, dia - boir Conntelle, & cartre elles celles de Cornosiallie, Apais, «R'Pousacre fentur de la Roya.

LE COMTE BE CHALONE MON ONCELE JLET Mémoiré Sequanois ne rapporters point auxon diférente en la Boutgenge entre lean de 1 è Sage Come de Boutgonge & Son til Hogues qui vanient tous deux de ce temps; mus bien il font mention d'une coussile que En Thibaula de Champage, ension l'a m. e. e. e. e. aux quarriers de la furfance, & qu'apres que l' que ternocorres legres, Enitacle de 9 Coulans Connectible de Champagne les Contanneurs l'an m. e. e. e. e. v. aux quarriers de la furfance, & qu'apres que l' meur l'an m. e. e. e. v. aux quarriers de la furfance, & qu'apres de l'annue n'en ment prelan a cutrepti de persiques, & voude débancher les Segionnes pour y broilsler de nouezus. Mai és déficies tureux compassa profit d'Orbon fils de Huques per le ma ouvel.

THIBAYLT SECOND ROY DE NAVARE. C'est ce grabuge que venons de cotter, qui nous fait croite que l'Histoire a manqué en ce lieu.

COUMENÇA VELAVELE OVIERE (CETE ÉTIMENTE LE CETE ÉTIMENT LE COMPENÇA DE L'AUTE LE COMPENÇA DE L'AUTE L'AUTE

Nove Love, Cette Odonnance fide Él na N. C CLIFII. na mois de De-re na cembre, & menieroi peur-effer bien d'étre ul noi, griérére ne clies par fei terme Lains, comme elle el na Regiftre de la Contr. Mais crainer d'enny nous la biliferon pour en donner vue autre d'El na fecond de fi Couronne, dont les collecture des Ordonnances non fair acome mention, trouvie é dans vui el Regiftre connanta diurefic Colléctions d'un nomme Ruife Codificille de de la Cour, pour feruir à l'aufleudion de fis charge, que le fieur du Puy diege fil du figurant Claude de Puy, nar recombs parmy cour qui ai ainsunt &

professent les lettres, nous a commoniqué. L. V. D. O. V. I. C. V. S. Dei grazia Francorum Rex uninerfiseinibus Albienfibus & aliis fi-delibus fnis per Albienfem diocefim confitutis, falutem & dilectionem. Cupienses in primis atatis & regni uoftri primordiis illi feruire, à quo Regnum recognoscimus, & id quod fumus i defideramus ad honorem rofius qui calisem dedit bonoris , quòd Ec-elefía Dei, que in partibus vestris longo tempore suit assuita, & tribulationibus in... numeris conquessata, in nostro Domino honoretur & feliciter gubernetur. V'nde de magnorum & prudeutium confilio fatuimus, qued Ecclefia & Ecclefiaftici viri in terris constituti predictis libertatibus & immunitatibus vtantur, quibus vtitur Ecelefia Gallicana, & eis plene gaudeant, feeundum confuetudinem Ecclefia memorata. Bt quia heretici longo tempore virus funm in veferis partibus effuderunt , Ecclefiam matrem noftram mutipliciter maculantes, ad ipforum extirpationem flatnimus quod baretici qui à fide Catholica deniant, , quocumque nomine cenfeantur, pofiquem fuerint de harefi per Epi feopum loci, vel per aliam Ecclefiafticam perfonam, que potestatem habeat, condemnati, indilate animaduerfione debita puniantur. Ordinantes etiam & firmiter decernentes ne quis hareticos receptare vel deffenfare quemodolibet , aut ipfis fauere, aut credere quoquomodo prasamas. Et fi aliquis contra praditta facere prasampserit, nec ad testimonium, nec ad honorem aliquem de cerero admittatur, nec possis facere te-Partie II.

Camensum, nec successionem alicuius hareditatis habere ; omnia bona ipsius mobilia d immebilia, quia funt ipfo falto publicata, decernimus ad ipfum vel ad potestatem iglins viterius nullatenus renerfura. Statuimus ctiam & mandamus , ve Barones terra, & Bailliui noftri , dalii fubditi noftri prafentes & futuri ,foliciti fint & intenti perram purgare hareticis & haretica faditate : pracipientes qued pradichi dilicenter iplos innestigare Itudeant , & fideliter innenire. Es cum cos innenerins , presensens fine mora difendio personis Ecclefiafticis superius memoratu , vt eu prasensibus de crrore , & hareli condemnatu , omni odio , prece , precio , timore , gratia , 6 amore postpositis , de ipsis festinate faciant quod debebunt. Verum quia bonorandi (uut , & muneribus prouocandi , qui ad inveniendum & capiendum hareticos felicisè diligentiam suam exercent : Statutmus , volumus , & mandamus , ve Baillius nofter , in quorum Baillinis capte fuerent baretici , pro quelibet haretica capto , postquem de haresi condemnatus erit , vique ad biennium feluant duas mercas integre capienti : polt biennium antem , vnam. Sane quia ruptorii folent denaftare & demoliri terram pradictam , & quietem Ecclefia & Ecclefiafficorum virorum turbarc : Statuimus , ut omninò rapsariu ipfis expulfis , pax perpetuò fernetur in terva : ad quam fernandam dent omnes operam efficacem. Adhuc quia claucs Ecclefia confuenerunt in terra illa contemni , fratuimus ut excommunicati vitentur fecundum canonicae fantiones, & fi aliqui per annum contumociter in excommunicatione per-Hiterint , extune temporaliser compellantur redire ad Ecclefiafticam unitatem , ut quos à malo non retrahit timor Dei, saltem retrahat pana temporalis. Vnde praaspimus, quad Baillius noffri omnia bona talium excommunicosorum , mobilia & immobilia , post annum eapiant , nec eu aliquo modo restituant , donec pradicti folute fuerint , & Ecclefia fatirfaltum : net tunc etiam nifi de noftro fpeciali mandato. Decima fant , quibus fuir longo tempore per malitiam inbabitantium defraudata, statuimus & ordinamus quod restrinantur civius: & amplius laici deci-mas non desineant, sed eas habere liberè permitsaut. Hac statuta inuiolabiliser sernari jubemus & mandamus , ve Barones & vaffalli & bona-villa junene ifta fernare , Baillinis nostrie ad hoc execusoribus deputatis , qui infra mensem postquem fuerint in Beillin constituti , publice & in loco publico , de die felemni jurent, qu'ed georiu in aanim saajiisasi, pamisto yn aste pourte, yn des peuro, je nei ejemen jeren, qua ban Fraubun i, faiten de maniub bonn file fernari: Qual fi nan fecerius, ya-nam omnium bonarum & copyarum poternas fermidare. Neaestisi eistum qual ifa. Stauta file volumum obfernari, quad etisim quando faper terrum illum teneks, jura-bis bec fernare, & quad faciet à fait fidilibus obfernari. Yr antem har fiantas frma & inconcussa permaneaut , ea sigilli nostri munimine fecimus communiri. Actum anno gratia millefimo ducentefimo vicefimo ottano.

Iean le Boureiller Auteur de la Somme Rurale, fait mention d'vne autre. concernant les querelles & meurtres, qu'il appelle la Quarantaine Saint Lors, de laquelle n'ayant autre connossiance, que ce qui en est dit par cet Auteur, nous emploironsicy fes mots fous le titre des larcins & punition d'iceux. Pour obnier anx grands manx & inconneniens qui de jour en jour sourdoiens & aduencient an Royaume de France, pour les contreueugemens des uns contre les outres , & fonnentesfois fur qui rien n'en fçanoient , & qui coulpe n'y anoient , & founent admenoit que un fait de chaude mestée se prenoit d'entre aucans qui l'une partie en demouroit naurée & blecée , dont pour eux contreuenger ils auisitiens au long des umis des faifeurs qui rien u'en fçanoient , qui garde ne s'en prenoient, & leur alloient courir sus & naurer; qui à proprement parler estoit murdre & mau-nais fais. Pour ce, sus ordonné por le Roy SAINT LOYS, que doresseauxs pnie que un fait scroit aduenu d'entre lesquelles parties que ce fuit , de celuy jour ce servit fait que insques en quarante jours après tous acomplis auroit treues de par le Roy , qu'en appellereit la Quarantaine du Roy , & qu'i comprendreit en Ludite quarantaine sons les amis d'un costé on d'autre, fors les faiseurs , par telle maniere , que les faifeurs qui s'en monneroient, ce feroit en murdre & en mannois fait. & enconrroient ceux qui ce fervient, en peine capital tel que de murdre, de enconfifcation de biens. Si fcache que sacoit ce que ce ait effé ordonné par Loy de

Edict du Roy , fi comme deffin eft dict , qui eit Roy & Empereur en fon Royaume & qui y pent faire Loy & Edict à fon plaifer, pour ce vellent fonnemefeis les Officiers Royanx, quand infraction de quarantaine adusent en la terre d'aucun haut justicier fur umbre de ce qu'ils dient qu'à eux en appartient la cognoiffance , & parce que ces Edit Royal, Ge. Tontesfois peus & dois francir que par déliberation de tres-grand confeil à Paris, il a cité deliberé que fi le cas est aduenn en la terre de bant fuiticier , & ledit hant Initicier en prend la conneiffance à faire anant que lesdicts Officiers du Roy , à luy comme hant Insticier doit demourer. Mais fi lestiles Officiers du Roy encommencent premierement leurs exploites fur ce & la cognoiffance, feache que à enx appersendra. Et est cette Log plus vse & introduite aux parties de Picardie, & delà l'eane de Somme. Qui est volontiers certe ordonnance de laquelle entendoit parler Mathieu Paris en son Histoire, quand il dit au commencement du regne de S. Lo Ys, & entre les plaintes des Princes, qui ne vouloient afsilter a fon Sacre. Petierunt quidam corum terrat fuat fibi reffitui, quas pater ejus Ludonicus, & auns illius Philippus multo jam tempore injuste detinuerint occupatas. Adjiciunt etiam, quod nullus de regno Françorum debust ab alique jure sue spoliari nifi per judicium XII. Parium, nec aliquis belle premi, nifi prins denunciaretur per annum , & premuniretur.

LE ROY MANDA TOVS SES BARONS.] Le Pape Clement presse par les necessitez de la Terre Sainte, lesquelles empiroient chacun jour, y enuoya le Cardinal d'Albi qui lui sit reprendre la Croix, ensemble soixante mil hommet dont effoient compofées ses troupes, comme dit Lambett de Schaffa-burg, ou son Continuateur. Et Nangis discourt au long de la deliberation prise, & de l'adestie qu'il failloit tenir pour le woyage. Mais Charles d'Anjou nouveau Seigneur de la Sicile, woulant établir ses costes, & les asseure des courses barbares emporta le conseil, & fit prendre la route de Barbarie. La Chronique S. Denis ajoûte vne autre raison que ne pouuons passer, bien que sans apparence. Car le ban Roy (dit-elle) avoit esté adverty par gens dignes de foy, que le Roy de Thunis avois vylonié d'estre Chrestien, & en avoit en pluseurs messagiers, & aduertances que ledict Roy de Thunis ne defiroit autre chofe : mais qu'il peuft trouver opportunité fans encourir la baine des Sarrazins, & qu'ils n'en steuffens rien que ce ne fust fait. Mesmement sous celle esperance d'azrirer iceluy Roy de Thunis à La soy Catholique, il auoit vontu alter à Carcassonne & à Narboune seignant de vifiter fon pays , afin que fi ledilt Roy de Thunis le vouloit faire qu'il fe tronnaft plus thi confe prés de lay. Mais ce voyage fut infructueux plus que le premier : car austitost les maladies se mirent dans le camp qui en emporterent la meilleure part. Mi des Ne nous reste memoire aucune de tout l'appareil de ce voyage, que certai-

nes \* perires pieces reftées de l'oubly, qu'employerons en ce lieu à l'honneur ce Begifre Cy font les Cheualiers qui \* deuront aller auec le Roy S. Loys outre-mer, fter , poge of \* des conuenances qui furent entre enx & le Roy. \* MS. da

de ceux lesquels y confacrerent leurs courages & leurs vies.

Onsteva de Valery y doit aller luy trentième de Cheualiers, & "luy doit " "ly Mly Rois donner huit mille liures, de tut. & doit auoir restorde cheuaux du 4 Roy à la coustume le Roy & le passage: b mais e ils n'autont pas bouche à court, sebmes Not all excentiones and a constant part of the cons là où l'année commence ; & l'autre moitié quand la ptemiere moitié du de- 416 my an k feroit passee. Et is'il est assauoir a qu'il doit passer à chacun banne- « qu'il Partie II.

de Paris a

Ddd ij

### OBSERVAT, DE CL. MENARD

396 » ret deux cheuaux, & à chacun qui n'est pas banneret vn cheual; & ly che-» uaux emporte le garçon qui le garde. Et doit passer le banneret luy sixième » de perfonne, & le pouure homme foy tiers.

>> Ly Conneltable ira \* entresi lui quinzième de Cheualiers, és mémes con-4 mes quatre America » tournois.

Monfieur Florent de Varennes ly Admiraulx \* ira \* entrefi en fes mêmes con-" autich » ditions \* lui 12. de Chenaliers, \* aura du Roy \* iij. mil ij. e. lv. liu. rournois. Monfieur Raoul d'Estrées ly Marcfchau ira entrefien ees mêmes conditions "in.miltj.c. 22 ly 6, de Cheualiers , & aura xvi e. liu. tournois.

Monfigur Lancelor de S. \* Maard M welchau, ira en ees \* melmes conditions

, ly s. de Cheualiers , & aura xiiij c. liu. tournois. Monfieur Pierre de Moleines ita ly 5. de Cheunliers en ces mesmes condi-, tions, fauf ee que il & \* fon compagnon mangeronr à court, & aura du Roy

• Grgré » xiij. c. liu.tour. & iiij. e. liu. de don \* priué à ces deux. \* 40 Monfieur Collard de Moleines son frere ira en \* telles conditions, & en la

maniere même que Montieur Pierre fon frere ira. Monfieur Gilles de la Tournelle ira ly 4. de Cheualiers en ces mêmes con-

2 ditions & aura xij c. liu. & mangeront à court. Monfieur Mahi de Roie ira foy 8. de Cheualiers en ees mêmes conditions,

» & mangeront à court , & aura ij. mil. liu. & deux \* liu. de don privé.

» Monfieur Girard de Morbois ira soy 10. de Cheualiers iij. mil liu. tournois. Monfieur Raoul de Neelle soy 15. de Cheualiers, iiij. mil. liu. tour. & man-

, gcronr à fon Hostel. Monfieur Amauri de Meulenc foy 15. de Cheualiers, iii) mil. liu. rourn. &

, mangeront à fon Hoftel. , Monsieur Ansour d'Offemone soy 10. de Cheualiers, ij. mil. vj. e. liu. tour. & mangerontà l'Hostel \* du Roy.

Monfieur Raoul le Flamant foy 6. de Cheualiers, mil. v. e. liu, tour. & man-, geront à l'Hostel \* du Roy. .

Monfieut Baudoüin de Longueual foy 4. Cheualiers xj.e. liu, tournois-Monsieur Loys de Beaujeu soy 10. de Cheualiers ij. mil. vj. e. liu. & mange-

n ronten l'Hostel \* du Roy. \* 20 Monfieur Ican \* Ville foy 4. de Cheualiers xii.e. liu. & mangeront à l'Hostel \* du Roy. • 10

Montieur Mahi de la Tournelle foy 4, de Cheualiers xij. e. liu. & mangeront , en l'Hostel \* du Roy \*14 ...

\*L'Archeuelque de Reims iiij.mil. li. L'Euelque de Langres iiij. mil. liu. & leur baillera l'en vne nef.

que

Pour ces deux xxx. Cheualiers. Monsieur Guillaume de Courrenay soy 10. de Cheualiers ij. mil. ij. e. liu. & \* Je , mangeront en l'Hostel \* du Roy.

Monficur Guillaume de Parav ly & fon frere iiii, c. liu. & mangeront en l'Ho-, stel \* du Roy Monfieur Pierre de \* Sauz tout fel viij.xx. liu.& mangera à l'Hostel \* du Roy. Monfieur Robert de Bois - Goucelin \* tout feul viij. xx. liu. & mangera à

\*le i l'Hostel \* du Roy. Monfieur Estienne Granche tout seul viij. xx. liu. & mangera'à l'Hostel \* du \* ic , Rov -10 Monsieur Maei de Louë tout seul viii. xx. liu. & mangera à l'Hostel \* du

, Roy Monfieur Gilles de Mailly foy 10, de Cheualiers iij. mil, liu, & paffage & ,, rerour de cheuaux, & mangera à court.

Monfieur \* Iberr de Mongnac foy 5, de Cheualiers xij, c. liu. & paffagel&re-" Ynier de Magnac so tour de cheuaux, & mangera à court.

## SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

Ly Fouriers de Vernuel pour foy 4. de Cheualiers xij. c. liu.& mangera hl'Hofiel \* du Roy.

Monficur Guillaume de Frefnes foy 20. de Cheualiers, & mangera à l'Ho ftel \* du Roy ij. mil. vj. e. liu.

Ly Cuens de Guignes foy 10. de Cheualiers, & mangera à l'Hoffel \* du Roy, ij. mil. vj. e. liu.

Ly Cuens de faint Pou foy 30. de Cheualiers pout passage, pont recour de

cheuaux, pour manger & pour toute autre chofexij. mil. liú. & \* xij. e. liu. de don priué. Monficut Lambert de Limous foy 10. de Cheualiers aux gages le Roy, e'est

Monficut Lambert de Limous foy 10. de Cheualiers aux gages le Roy, e'est à fauoir chècin x. f. de toutn. par jour. & ne mangeront pas à court, fomme xwij, e. xxv. liu.

Monfieur Girard de Campendu foy 13. aux gages le Roy, & ne mangeron pas à court ainfi eomme Monfieur Lambett, 13. mil, vi), c. xxxvij, liu, x. f. Monfieur Raimond Aban, foy 5. aux gages le Roy auffi 1x. c. xij, l. x. f.

Monfieur I-am de Belnes foy 10. iij, mill. L. & aura rerour de cheuaux & paffage, & mangera à court. \* Ly Marefchaux de Champeigne ira foy 10. & n'auta rien du Roy. M snifeur Guillard \* d'Artefoy 3. aux gages le Roy 1x. e. xij. l. x. f.

Monfieur Guillaume de Flandres foy 20 vj. mil. 1. & paffage & retour de cheuaux, & mangera à court.

M. Minfieur Aubert de Longueual foy 5. xj. c. 1. & paffage & retour de cheuaux, & mangera à court.

### Cy sont les Cheualiers de l'Hostel \* du Roy, pour la voye de Thunes.

Monfieur de Walery.

Ly Boutillers.

Meffire Pierre Dauroil.

Meffire \* Guillaume Defeoz.

Monfieur Guillaume de Flandres.

Meffire \* Colaiz de Molaines.

Ly Sire de Neelles.

Ly Sire de Montmoranci.

Ly Sire de Hateour.

Meffire Panteour.

Meffire lean fês fils.

Meffire Siron de \*Falouel.

Meffire Mindelin de Longueur.

Meffire Mindelin de Longueur.

Meffire Mindelin de Longueur.

Meflire Simon de Veranes,
Meflire Guillaum de Longueual,
Meflire Guillaum de Lourtenay,
Meflire Guillaum de Courtenay,
Meflire Guillaum de Courtenay,
Meflire Guillaum de Veranes,
Meflire Maurice de \*Creon.
Meflire Maurice de \*Creon.

Mellire Amauri de \* Mellece.
Mellire Ican de Ville ly eftous.
Mellire Guillaume de Prunay.
Mellire Guillaume de Prunay.
Mellire Raoul d'Eftrées.
Mellire Raoul de Neelle.

Messire Simon de Contes.

Ly Maistres des Arbalestriers:

Messire Guillaume Clignez.

Messire Guillaume Clignez.

Ly Mateschaux de Champaigne.

Le Cuens de Sessons.

M-filre Guillaume Clignez.

M-filre Renault de Mormant.
M-filre Gui li Bas.
M-filre Guillaume de Fiennes.
Le Cuens de \* Dreux.

\*Chauses Mellire lean de \* Chauine.

Mellire Landri de Boinnay.

Mellire Gilles de Brienon.

Mellire Pierre de Ekallie:

Mellire Lambert de Girolles

Mellire Lambert de Limous.

Messire Robert Sanfauoir. Messire Gaultier ly Chambellant.
Messire Phelipes de Nemous.
Messire Phelipes de Nemous.
Messire Phelipes de Nemous.
Messire Phelipes de Nemous.

uille. Ddd ii)

se" Somm

in, s. den

efengij. li

\*

re<sub>n</sub> Colan

" Ichan

46

"

..

ď

\*\*

"

..

\*\*

C Par

OBSERVAT. DE CL. MENARD Messire Guillaume de \* Chasteau- Chattea Messire Ican \* Pannebere. " Messire Puelipes de Auroil. " Messire Hue Gaignars. Mcssire Iean Malez. Messire Guillaume de Sandreuille. " Messire Renaulr \* Compains. " Messire Henry ly Baacles, Messire Girards de Campendu, " Messire Marheu de Ror Messire Pierre Rambauz parent, l'A-" M'sire Ican de Rochefort. postole Climenr. Messire Flastre de Henequerque. " Mcfsire \* Raol Flamenz. " Messire Hubert Chesnars Messire Ican de Chastenoi. " Messire Robert de Bois-Iosselin. Messire Pierre de \* Bleumer. " M: sire lean de Riuellon. Messire Ettienne Granches " Messire Simon de Menon. Messire Guillaume Granche. " Messire Hue de Villers. Messire Ican de Soilly. " Messire Iehan de \* Breie, Messire \* Gui de Tornebu-\* 1 Sam " Messire Pierre de Breie. Messire Enfans Cheualier au Conné-" Messre Renault de S. Meart. table. " Messire Pierre de Villenoiue. Messire Pregent ly Bretons. " Mestire Geustroy de Boismenard. Messire Pierre de Saux. " Messire Robert de \* Boisgaur. Messire Ican de Beaumont, \*Boilgan " Messire Ican \* Damon Messire Gaulrier ly Poures \* Hon-\*Davion " Messire Hector Dorillac. Messire Aufroy de Monfort. " Messire Renault de Precigni. Messire Gilles de Boissauesnes. " Messire Guillaume de \* Annoi. Messire Baudouin de Wandieres. " Messire Ansour d'Ofemont. Mcfsire Raoul de Wandieres. " Messire Ican de Clery Messire Gilles de Mailly. " Messire Amori de S. Cler. Messire lean Britauz. " Me fsire Johens d'Amiens. Monfieur Galerens de Yury. " Ly Mareschaux de Mirepoix. Monfieur Raoul de Iupilles. " Messire Guillaume de Coardon Monfieur \* Guillaume fes fils. lon-" Messire Henry de \* Grandonuiller. Monfieur Roger de Morteigne. " Messire Gocerem de \* Lauis , co-Messire Anguerrans de Iorni. Messire Pierre de \* Bancoi. fins. \* Modion " Mcfsire Nefbert de \* Modions. Messire Simon de \* Boisgency. Meßire Eftienne \* Iannoy.

" Messire lean de Chambly.
" Ly Senechaux de Champagne.
"Engress" Messire \* Enguerrands de Bailloil.
"Sons " Messire lean de \* Hoins.
" Messire Pierre de Looy.
"Tosey " Messire Ores de \* Tous.

BEAVFILS.] Nous ferons excufez si pour la conservation de l'antiquiré, & mémes autorisation de cette instruction, nous en empleyons vne autre disferente en quelque chose, qui montera le langage de ce tempe-là, qui a elsé tirée d'vn Manuscrit, communiqué par Monsseur Lossel Aduocat en Parlement, aflez reconnu par son nom & se sécrits.

Messire Vorez.

Ly Bruns fes fils.

Ly Fouriers de Vernoil.

Messire Guillaume de Preeigni.

### Chi apres sunt escrit ly bons enscignement he ly bons Roys S. LOYS escritde sa propre main à Carthage à Monseigneur PHELIPPON sen sill.

"CHIERS fieus, premiere cofe que je t'enfeigne, fi est que tu metres tout
"En cuer en Diu anner. Car fans chou nus nefe puer fauuer. Garderoy de faite
"Confir tour manière de rouremen, je tu spechialie mortefans. So Des
"campos duserisé, fuefe le en bone grafe, & ce bone parienté, Apenie & cu
"La bien deforti, de le 1 contract out à tou peu. Se l'enuoy profes-

tité, fil'en merchie hautement, fi que tu n'en foies pas pires v par orgueil, v par autre maniere. Car on ne doit pas Din de ses dons guerroijer. Confesse tos fouuent, & eslis Confesiours preudommes & sages, kite sachentensigner, ke tu dois faire, & dequoi tu te dois garder. Si te dois en tel maniere porter, & auoir, ke tes Confesiours & ti ami te osechent seurement reprendre & montret tes defantes. Le seruiche de sainte Glise oes deuotement, sans hourder & ttufet, & sans regarder cha & là. Mais prie Diu de bouche & de cuer en &ttutet, & lais regarder ena & 12.

penfant à lui deuotement. Et especiament à la Messe à chele eure keli confectations est faite. Le cuet aies douch & piteux aspoutes, & à lor messis, & les conforte & aide selone chou que tu potas. Se tu as aucune mesaise, di le tantost à ton Confessour, ou à aucun preudomme : si le porteras plus legierement. Gardes que tu aies en ta compaignie tous preudommes, foient re-ligieux, foient feculiers, & fouuent parole à eus; & fui la compaignie des mauuais. Efcoute volentiers les fermons, & en apert, & en priné: & pourcache volentiers prieres & pardons. Aime tout bien , & hé tout mal en coi " ke che foit. Nus ne foit si hardis, qui die parole deuant toi, qui atraie ou efmueue à pechie 1 ne nemesdie d'autrui par derriere, ne en maniere de detraaion. Ne nule vilonnie de Diu ne de ses Sains ne sueffre que on die deuant toi i ke tu n'en faches tantost venjanche. Ren graces à Diu souuent de tous les biens ke il t'a fais: si ke tu soies dignes encore de plus auoir. " A justice & à drosture soies roides, & loiaus enuers tes sougis, sans tourner " ne à dextre ne à senestre , mais tousjours à droit : & soustien la guerele au " plus poure, juskes-là veritez soit declarée. S'aucuns a faire en querele deuant " toi, soies tousjours por lui encontre toi, jusques tu saches la verité. Car ensi " jugeront ti Confillier plus hardiement, selone droiture, & selone verité. Se tu " tens rien de l'autrui par toi v par tes baillius, & cheft cofe chertaine, rien "
fans demeure. Et se chest cose douteuse, fai enquerre par sages houmes inelment & diligemment. A chou dois metre toute t'entente comment tes gens " & ti fougis viuent en pais & en droiture desous toi, meismement li religieus, " & les personnes toutes de fainte Glife. On reconte du Roy PHELIPPE. ue vne fois li dift vns de fes Confilliers , ke mout de tots , & mout de fourque vne tois li dift vns de les Comminus , ge mons de conseque se fais li faifoir fainte Eglife. En che que li toloient fes droitures, & amenusfoient " fes justiches.. & ke chetoit moult grans merueille comme il le souffroit. Et li " bons Rois respondit, ke assez le creoit. Mais quant il regardoit les hounonrs " & les courtoifies ke Diex li auoit faites il voloit miex laissiers'en droit aler, " ke à fainte Glise contens ne eschans susciter. Aime dont , biaus fiex , les per- " fonnes de fainte Glife, & garde lot pais tant com tu porras. Chaus de reli- " gion aime, & lot fai bien à toy pooit. & meifmement chaus par qui Diex est plus " ounorez, & la fois prechie & essauchie. A ton pere & à ta mero dois tu amout & " reserence, & garder lor commandemens. Les benefices de fainte Glife donne à " personnes boines & dignes du conseil as preudoumes & donne à chez qui riens " n'ont en fainte Glife. Garde toi de mouvoir guerres fans trop grand confeil, " meismement contre toute Chrestienté. Et s'il le conuenoit faire, garde fainte " Glife, & chaus qui tien n'ont meffait, de tous domages. Guerres & contens " apaife au plus toft ke tu portas, ausi com sains Martins faisoit. Soies diligens " d'auoir bons Prouos & bons Baillius, & enquier fouuent daus, & de cheus de " ton oftel, comment il se maintienent. Trauaille toi as pechiez empechier, & "
meisinement vilains pechiez & lais, & vilains seremens. Et herisies fai destrui-" re & ahaissier à ton pooit. Encore te recorde jou , que tu reconnoisses les he-" nefices nostre Signour, & ke tu l'en tendes graces & merchis. Fai prendre « garde, ke li despens de ton offel soient rassinable & à messure. Et en la fin, « dous fiex, je re conjut & requier, ke se je muir auant toi, ke tu faches secourte à m'ame en Messes, en oroisons, par tout le Royame de Franche, & que " tu m'otroies especial part, & pleniere, en tous les hiens ke tu feras. Au daer- « tain, tres-chier fiex, je te doins toutes les hencichons ke bons peres & preus « ", puet donner à fill. Et li benoîte Trinitez, & tout li Saint te gardent & def-", fendent de tout mal. Et Diex te doint grace de faire sa volente tous jours-", si k'il foit hounerez par toi , & que nous puissons après cheîte vie ensamble ", auoce luy & luy lort sans sin. Amen.

Il en fit aurant à Madame Ysabeau Royne de Nauarre sa fille, que nous infererons pareillement en ce lieu, pour seruir de depost à si riches pieces, derniers chants de ce Cigne diuin.

Chi après sunt escrit li enseignement, ke li bons Roys SAINT LOYS escrit de sa main à Madame Y SABEL sa fille, qui su Royne de Nauaste.

\* Amye & file, M S. \* Salut do A sa chiere \* 67 amée fille Y S A B E L Royne de Nauarre ,

\* salus & amistié de pere.

"CHIERE fille, pour che que je quit, que vous retenrez plus volentiers
", de moy, pour l'amour que vous auez à moy, que vous ne fetiez de pluisours
", autres, , Jay pense ke je vous fache aucuns enseignemens escrits de ma

CHIER REfille, je vous enseigne, que vous amez nostre Signeur de tout vostre » cuer & de tout voître pooit. Car fanschou nusne puet riens valoir, nule cose ne 39 puet bien estre amée, ne si droiturietement ne si pourfitablement. Chest li Sires, à ,, qui toute creature puet dire : Sire, vons effes mes Diex, vom n'anez meffier de nue, de mes biens. Chou est li Sires, qui enuoya fon fill en terre, & le liuna à " mort, pour nous deliurer de la mort d'infer. Chiere fille, se vous l'amez , li , pourhs en sera vostres. Mout est la creature desuoije, qui aillors met l'amour ,, de son cuer, fors en luy, ou desous lui. Chiere fille, la mesure dont nous le ,, devons amer, si est amer sans mesure. Il a bien deseruy que nous l'amons: car , il nous ama premiets. Ie vaurroi ke vous seussiez bien penser as œures ke li benois fius Diu fift pour nostre raenchon. Chiere fille, aijes grant defitier 39 coument vous li plussiez plus plaite, & metrez grant entente à eschiuer tou-,, tes les coses, que vous quiderez qui li doient desplaire. Especiaument vous ,, deuez auoir chefte volenté, que vous ne feriez pechié morrel pout nue le cose qui peust auenir : & ke vous vous laisseriez anchois les membres " cauper v derrenchier, & la vie tolir par cruel martite, que vous le feuisiez » à ensient. Chiere fille, acoustumez-vous souvent à confesser, & essissez tous », jours Confessours qui soient de sainte vie , & de soussisant lettrure , par qui " vous foijez enfignie & doctrinée des cofes que vous deuez efchieuer, & des " cofes ke vous deuez faite. Et foijez de tel maniere parquoy vostre Confef-" fours, & voître autre ami vous osent ensignier & reprendre. Chiete fille, ,, oijez volentiers le setuise de sainte Glise. Et quant vous serez v Moustier, a gardez-vous de muser & de dire vaines paroles. Vos orisons dites en pais ou ", par bouche, ou par pensee. Et especiaument entrues con li cotps nostre Si-", gnour Ihesuctis sera presens à la Messe, soijez plus en pais, & plus ententiue "s orifon, & vne pieche deuant. Chiere fille, oijez volentiers parler de nostre ; Signout en fermons & en piuez parlemens. Toute voye priuez parlemens ; efchiuez, fors que de gens mout elleuez en bontez & en faintées. Pourca-" chiez volentiers les pardons. Chiere fille, se vous auez aucune persecution " ou de maladie, on d'autre cose, enquoy vous ne puissez metre conseil en bo-", ne maniere: fouffrez le debonaitement, & en merchijez nostre Signeut, & ", l'en fachiez bon grei. Car vous deuez quider , ke chest pour vostre bien, , & deuez quidier que vous l'ajiez deserui, & plus se il vausst, pour chou que , vous l'auez pau amé & pau serui, & auez maintes coste sitese contre sa vo "lenté. Se vous auez aucune prosperité, ou de santé de cors, ou d'autre cose, merchijez

merchijez ent nostre Seigneur humelement, & l'en sachiez bon gré, & vous « prenez bien garde que de chou n'empiriez ne par orgueil, ne par autre melpri- et ion : car chou est mout grans pechiez de guerroi jet nostre Signout, pour l'ocoi- et fon des dons. Se yous auez aucune malaife de cuer, ou d'aurre cofe, dites le ce à vostre Confessour, ou à aucune autre personne, ke vous quidiez qui soit ... loiaus , & ki vous doine bien cheler pour chouke vous le portez plus en pais, « se chest cose ke vous puissiez dire. Chiere fille, aijez le cuet piteus vers toutes gens ke vous entenderez qui soient à meschief ou de cuer ou de cors, & les secourez volentiers ou de confort, ou d'aucune aumoine selonc chou ke vous le porrez faire en bone maniere. Chiere fille, amez toutes bonnes gens, oient de religion, foient du fiecle, par qui vous entenderez ke nostres Sires , foit houncrez & feruiz. Les poures amez & fecourez, & especialment cheus, aqui pour l'amour nostro Signour se sont mis à poureré. Chiere fille, obeiltiez humelement à voître marir, & à voître pere, & à voître mere és coles qui sont selone Dieu. Vous deuez chou volentiers faire pour l'amour que vous auez à aux, & affez plus pour l'amour nostre Signour, qui ensi l'a ordené à cascun selone qu'il aissert. Contre Dieu vous ne deuez a nului obeir. Chiere fille, metez grant peine, que vous foijez si parfaite, que chil qui orront parler de vous, & vous verront, i puissent prendre bon exemple. Il me samble, qu'il est bon ke vous n'aijez mie trop grant sourauis de reubes ensamble, ne de ioaus, selone l'estat où vous estes ; ains me samble miex , que vous fachiez vos aumofnes au mains de chou qui trop feroit, & que vous ne merez mie trop grant tans, ne trop grant estuide en vous parer ne achesmer. Et prenez «
garde que vous ne sachiez outrage en vostre arour, mais tous jours vous en « clinez au chois, deuers le mains, que deuers le plus. Chiere fille, aijez vn desirier en vous, ke jamais ne se departe de vous, chest à dire comment vous puissiez plus plaire à nostre Signour, & metez vostre cuer à chou, ke se vous eftiez chertaine, que vous ne fuifiez jamais guerredonnée de bien que vous feisfliez, ne punie de mal que vous feisfliez, si vous deuriez vous garder de faire cose ki despleust à nostre Signone, & entendre à faire les coses qui li plairoient à vostre pooir purement pour l'amour de lui. Chiere fille, pourcachiez volentiers ortions de bones gens, & m'i acompaigniez. Et le il auient k'il plaise à nostre Signour, que jou trespatse de cheste vie deuant vous; se vous pri que vous pour cachiez Messes & orisons, & autres biens fais pour m'ame. Ie vous commant nus ne voie chest escrit sans congier. Nostre Sire Diex vous fache bone en toutes coses, autant comme je delir, & plus affes ke je ne saroie desirrer. Amen.

L'Hittorie faint Denys adjouîte, qu'il luy enuoya pour present de petites chesnettes de ser, dont elle prenoit discipline par chacune semaine, luy donna aussi deux chesnettes, ausquelles pendoit une petite haire qu'elle ceignoit aucunesfoix.

Mais outre ces deux pieces, nous employerons encore le Testament dudit Roy, qu'il fist peu auant que partir.

### TESTAMENTUM REGIS LUDOVICI SANCTI.

Na menie feath & individue Trinistutis, emes. Ludoute Vol queie Fractures Les. Nates feinnes qu'els est pe Del grain faci ét inclunes. The Fractures Les Nates feinnes qu'els est pe Del grain agé à inclune et flatesteus notitus relatacions sie hant medans. Faismes quiden de praipines, qu'el mois feinit es verific flatante. « qu'el mais fairfaille aveille concediente. « de faut reflictationes en pries per excentrer baye. Tofamenti infritis aminante, per fix, vol estis, fanchim quedeliristat expelier voiles è volle fraction annex, per fix, volle estis, fanchim quedeliristat expelier voiles è volle fraction. Les per sur suffer de faire asim suffice distinte générales. Les perus states ceiffigures per sufférie faire asim suffice distinte générales. Les quais services de partie signales. Les peris sur sur les differents adhests and plus segon de la consideration de la considerati

lis Montis sexcentas libras. Libros vere noftros , ques tempore deceffus nofri in Francia habebimus , prater illos , qui ad vium Capelle pertinent , legamus Tratribus Pradicatoribus, & Fratribus Minoribus Parif. Abbania Regalis Montes , & Fratribus Predicatoribus Compend. secundum discretionem & ordinationem executorum nostrorum cisaem aquis portionibus dinidendos : prater illos libros , quos didi Fratres Pradicatores Compend. jam habent. Item legamus Abbatia beata Maria Regalis juxta Pontif. quadringentas libras. Abbatia Lilii beata Maria juxta Meledunum trecentas libras. Domni Dei Parif. centum libras ad vfus panperum ejufdem Domus. Domai Dei Pontif. fexaginta libras ad vfus pauperum. Domai Dei Compend. similiter ad vins panperum sexaginta libras. Domai Dei Vernon, similiter ad vius panpernen fexaginta libras. Item legamns ducentis Domibus Dei magis indigentibus & plus onerasis due milia libr. distribuendes , vnicuique videlices secondum discretionem & ordinationem executorum noitrorum. Item octingentis Leprosar. duo milia libr, codem modo diffribuendas cifdem , ficundum discretionem & ordinationem executorum nostrorum. Item legamus Domui Fratrum Minorum Paris, quadringentas libras. Aliu antem domibus Fratrum Minorum in reguo Francia confitutis per confilium & ordinationem Ministri Pronincialis Francia, neceson Gardiani & Lelloris Parif. qui pro tempore fuerint, vel duorum ex apfis, fexcentat libras. Item legamus domui Fratrum Pradicatorum Parif. quadringentas libras. Aliis autem Domi-bus Fratrum Pradicatorum in regno Francia constitutis per ordinationem & consilium Prioris Prenincialis Francia, necnon Prioris, & Lectoris antiquieris Domus Parif. fexcensas libras. Itemlegamus Abbatia S. Victoris Parif. quinquaginta libras. Abbatia Vietoria juxta Siluan, quinquaginta libr. Aliis autem Abbatiis Ordinis fancti Augustint magis indigentibus, & plus overatis in regno Francis constitutis trecentas libras dif. tribuendas eisdem secundum discretionem & ordinationem executorum nostrorum. Item legamus Prioratui S. Mauricii Silnan. quinqueginta libras. Abbatia Ciftercienfi quinquaginta libras, & aliis viginti magis indigentibus & plus oueratis Abbatiis ejusalem Ordinis trecentas libras diftribuendas eifdem fecundum diferetionem & ordinationem executorum nostrorum. Abbatia S. Antonii Paris. C. libr. Abbatia de Parco inxta Crispiccum I.x. libr. Abbatia Thefauri B. Maria X L. libr. Abbatia de Villar. juxta Feritatem X L. libr. Abbatic de Byarz, versus Peronam X L. libr. Abbatia de Saluatorio junta Laudunum X L. libr, Et aliis Abbatiis Monialium Cisterc. Ordinis D.C. libras distribuendas magis indigentibus & plus oneratis secundum discretionem & ordinationem executorum nostrorum. Item legamus Domni sororum S. Dominici juxta Montem Argi XXX. libr. Noua Domni fororum ejufdem Ord. viera pontem Rothom, fita L x. libr. Abbatia Humilitatis B. Maria juxta S. Clodoaldum L. libr. Monialibus S. Damiani Remenf. XV. libr. Monialibus ejufdem Ordinis, qua funt apud Pruninum x v. libr. Item legamus Abbatia Fontis Ebraudi C. libr. Et triginia Prioratibus Fontis Ebraudi in regno Francia conflitutis, CC. libr. distribuendas magis indigentibus & plus oneratis secundim distretionem & ordinationem executorum nostrorum, Item Domai S. Mathurini Parif. Ordinis S. Trinitatis & Captinorum , L X. libr. Fratrib. none Domus Fontis Bliandi Ordinis cinfdem , ad vius pauperum, x L. libras, & aliis Domibus ejuidem Ordinis in regue Francia conflitutis magis indigentib. & plus overatis c, libr. Item legamus Abbatic Premonftr. XXX. libr. Abbatia Alba-Curia XX.libr. Abbatia Gaudii-vallis XX. libr. Et aliis Domibus ejuschem Ordinis magis iudigentibus, & plus oneratis, secundum discretionem & ordinationem executorum nostrorum c. libr. Item legamus Domni Vallis Scholarium Parif. X 1. Et aliis Domibus ejustlem Ordinis c. tibras , distribuendas eifdem fecundum discretionem & ordinationem execusorum nestrorum. Item legemus Domibus Ordinis Caturffien, in regno Francia constitutis 1.x. libr. distribuendas fimiliser fecandim discretionem & ordinationem executorum nostrorum. Et Fratrib. ejusdem Ordinis ad adificationem nonz Domns (na juxta Parif. C. libr. Item legamus Damni de Vicen. Grandis-montis Ordinis x x.lib. Fratribus de Sacess Parif. L X. libr. Fratribus de Monte Carmeli Parif. xx. libr. Fratribus eremitis de Ordine S. Guillelmi juxta Parif. x. x. libr, Fragribus eremitis de Ordine S. Augustini Parif. x v. Ubr. Fratribus

Ordina S. Crucis X x. libr. Fratrib. de Ordine B. Maria matris Christi Parif. xx. libr. Item legamns ad adificandum & ampliandum locum Beguinarum Parif. c. libr. & ud fastentationem panperiorum ex ipfes xx. libr. Item legamus panperibus muliersbus Begninis in regno Francia conflitutis c. libras, per bones vires, ques ad hec execusores noftri viderint ordinandos , diftribuendas. Item panperibus Boguinis de Cantiprato juxta Cameracum X L. libras. Bem legamus Filiabus Dei, & mulieribas Panitentibus Parif.c. libr. Valumus autem, quod execusores noftri requirant ab omnibus Religiofis, & Connentibus Religioforum, locorum quibus legata fecimus, quatinus istuitu pietatis singulis annis fuciant anniuerfarium nostrum certa die abitus nofiri. Capellanos antem Capella nofira Parif. attente requirimus, ve pro nobis poft deceffum noftrum Miffam, que pro defunttis fidelibus dicitur, per vnum ex Concapellanis fais fingulis diebus celebrari faciant in faturum, & anninerfarium nofrum die obitus noftri follemne faciant annuatim. Item legamus panperibus mulieribus maritandis vel affirmandis mille libras. Item legamus D C. libras ad burelles emendes pro pauperibus veftiendie , & c. libr. pro fetularibus pauperibus distribuendis. Item legamm pauperibm Scolaribus Sancti Thoma de Lupera Parif. xv. libr. & pamperib. feolaribus S. Honorati Parif. x. libr. Bonn-pueris Parif. 1. X. libr. & minutis scolarib. Paris. C.s. libr. per Priorem Fratrum Pradicatorum & Gardianum Fratrum Minorum Paris, distribuendas. Item legamus orphanis, viduis , & minatis pauperib. due milia libr. Item legamus e 1. librat pre calicibus , albis, & aliis ornamentis Ecclefiaficis emendis & diftribnendis per manum executarum nostrorum, panperibus lacis qua indigebant in domaniis nostris, vois videbisur bonum esfe. Item legamus seruientibus nostris, qui nondum sans à nobis remunerazi, vel qui minns (nificienter remanerati fant, due milia libr, diftribuend, per manum executorum nostrorum. Volumus autem & pratipimus , quod omnia supradicta de mobilibus qua habebimus in regno Francia tempore deceffus noftri, foluantur. Qua fi forte ad ca foluenda non sufficerent , volumns & pracipimus , ve de venditionibus beforum noftreram emniam, qui fant in demanits noftris, perfecretur felutio em. nium pradictorum , tam ex illis venditionibus qua tunc effent , quam ex aliis qua possent fieri in boscis pradictis. Ita qued in illis venditionibus nibil perciperet haves nofter, donet omnia pradicta effent plenarie perfoluta. Et ad bec omnia tenenda & firmiter observanda haredem nostrum & terram nostrum obliga-mas. Praterea volumus & precipimus, ve Clerici mostri & Capellani tempore deceffus noftre de noftre existentes hofitte, quibus in alique beneficie Ecclefiaftice pronifum non fuerit, habeant & percipiant in burfa beredis noffri Regis quilibet corum XX. libr. annue peufionis , quonfque fibi debeneficiis Ecclefiafficis , vel alias fit prouisum. De Raptinatis autem noftris tam majoribus quam minoribus quos venire feeimus citra mare ; volumns & pracipimus , vt fecundum qued erdinatum eft à nobls de pronisionibut ipsorum , filius nofter , qui successurus est nobis in regno , post deceffum nottrum pronidere toneatur eifdem ; nift canfa rationabilis obsifteret , quare fubtrahi vel minai deberet pronifio aliquorum ex ipfis. Volumus infaper & pracipimus, ot pronisionem, quam fecimus quibufdem bonettis mulieribus qua Beguina dicuntur. in dinerfis ciuitatibus & villis religiose degentibus fernet & seneat beres nofter, qui nobis succedet in regno, & cam servari faciat & teneri , quamdia vixerit carum qua. libet ; que videlicet affignata non factintalias competenter. Donamus autem & affignamas filits noftris IOANNI, PETRO, & ROBERTO, certas terrarum pertisnes , secundum qued in litteris nostris patentibus superhits confectis plenius continetur. Quibus portionibus volumus & pracipimus ipfos fore contentos. Et fi forte contingeret ipforum aliquem , vel haredem ejus, fine harede de corpore fuo decedere , parrio terra fibi afignata ad haredem fen fuccefforem noitrum, quicumque pro tempore re. gnum tenuerit, renertatur. Item legamus cariffime filia noftra ACNETI decem milia libr. Denique volumus, precipinus, & ordinamus, ve preter persiones liberorum nollrorum, necnon restitutiones, emendationes, donationes, & legata, qua vel qua mode vel alias fecimus aut facienus, feu fieri ordinanimus vel ordinabinus in futurum, tota alia terra nofira, & omnia immobilia ad nos pertinentia totaliter remancant Partie II. Ecc ij

haredi noltro, ani nobis succedes in regno. Mobilia verò omnia cidem similiter remanere volumns , dum tomen to in bonos visus ad honorem Dei & vtilitatem regni expendere teneatur. In his autem, & in omnibus supradictis, volumus & ordinamus jus alienum per emnia & in omnibus effe faluum. Hujus autem Teffamenti noftro executores conflictimus dilectos es fideles noftros STEPHANYM Epifopum Parif. PHILIPPUM Ebroic elettum, S. Dionyfii & Regalis Montis Abbates, ani pre tempore fuerint , & Magistros Toannem de Trecis & Henricum de Vernel. Clericos noftros, Archid. in Ecclefia Bajoc, Quibus ad prameffa omnia exequenda volumus & pracipimus, ve haves nofter, qui nobis succedet in regno, tam Pfis, quam aliis quos deputanerint loco fui , pronideat in expensis. Quod fi non omnet his exequendis volucrint, vel non potucrint intereffe, vel aliquem ex ipfis contingat decedere nominatu, major pars numero superstitum nihilominus potestatem habeat exequendi pramissa. In cujus rei testimonium prasentem paginam sigilli nostri fecimus impressione muniri. Adam Parif. anno Domini M. CC. fexagefino nono, mense Februario.

RENDIT L'ESPRIT. | L'Histoire faint Denis dit ces mots, Ledit Rey SAINT LOYS trespasé anoit le visage plus cler & beau que jamais n'anoit en , & sembloit qu'il feust vif & sonriant , ainsi comme le témoignem pour verité cenz qui l'ant ven anant que l'en separaft la char des os. Les Barons, Princes, & Seigneurs de France, qui estoient la presens feirent lors foy & hommage à Philippe son aisus fils , lequel ordonna à fes Confesseurs & autres à faire separer la char des os , & mestre les offement en un coffre honnefte & magnifique pour les enuoyer à faind Denys en France, ouquel faince lien ledict glorienx SAINT LOYS ansiteften fa fepultu. re. Et les eussens porten lestites Confesseurs, & autres grands Stigmeurs que le Roy Philippe auoit pour ce faire esseus & deleguen anant le département de l'ost, ce n'eust efté le confentement du Roy Charles fon oncle , qui luy confeilla d'attendre fon retone, ce qu'auec leur compagnie il feift emporter lefdictes Reliques. Car les merites du glorieux Saintt eftoient fi grands, qu'ils pomroient garder & conferner l'oft, & le preserver de peril & danger.

ÉTEVTAPPORTE LE CORPS.] Nous ne pouvons mieux expliquet l'otdre & particulatitez de cette conduite, que pat les termes de sa vie, qui en parle ainsi: Tantost après que le traittié dessussains esse esté faist en la maniere que dit est, & que ledit Roy de Thunis euft efté foumis au Roy Charles ancle du Roy Philippe, icelny Roy Philippe disposa & ordonna de s'en retourner en France & tout son oft semblablemens, & requeillis les os de son Pers en son nauirs & cenx de son frere le Comte de Neuers. Et après qu'ils orent fait voile, leur fourdit fe grande tempofte & fi horrible, que par la force des vents les uns furent jetter. & transporten an port de Trappes en Cecille. An mojen & par la force de laquelle tempesse plu-sieurs mouverent, entre les autres Thibault Roy de Nauarre & Combe de Champaigne, & auec ce fa femme, fille dudict Monfienr SAINT LOYS, qui fut frapét d'un vaiffean qui toucha à fon chenal , furquoy elle eftoit montée , qui chent , & ladite Royne auff qui effoit enceinte d'enfant , & fut portée à Confance on elle trefpaffa, & y fat failt pour elle folemnel fernict. Alphons Comte de Poitiers frerede mondies fieur SAINT LOYS, la Conteffe la femme, la Royne de France Tfabeau d'Aragon , femme du nonneau Roy Philippe , & monte d'autres de grand renom, Barons & Chenaliers y finerent lenrs jours. Plufieurs antres auffi depuis qu'ils furent arriner, à terre monravent au ant qu'ils peuffent retourner en leur Pays. Le Roy Philippes doneques arrivé à Trappes se mist parterre, seist mettre les os de son Pere en une litiere dedans un petit estrin, les os auffi de la Royne sa femme, & cenx de fon frere le Comte de Neners en un autre lieu honorablement & richement commis. Au regard de la char, du cueur, & des entrailles du glorieux Sains, qui effoient cuittes & separces desditts os, le Roy Charles oncle du Roy luy requist les luy donner, ce que sondit neuen luy oltroya, & les seist porter & mettre reuerem ment en van Abbaye qui est prés de Palerme en van cité de Steiste, & vindrem an denant à grande & siltmuelle procession, tont le Clergié & le peuple de la terre. Là

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

forces mile & filmic beauchiences. On force 21th 3 forces appoint 2, and days care placing remiscle failtimed like. Agin is at the philippy range to deman, for firming, and the classification of a fine various part is classed byte stands of par Rome, par Friends, as placed to the contract of the classes o

La Chronique S. Denys, adjoûte vne patticularité fort finguliere au conuoy qui fut faict à S. Denys par Philippe. Quand le Roy fut venu à Paris qu'il defiroit moult voir, il fut commandé qu'ou arruest les corps qui ausient esté apporte? de fi loing : quand ils furent cornet, le bon Roy Philippe porta fon pere & condui fit à Noftre Dame de Paris, anec les antres qui effeient merts en la voye de Thunis. Si leur chanta l'on Vigiles de morts bien & haultement , & ausit entour les beres des morts, grand multitude de luminaire embrazé & grand compaignie de nobles gens qui toute uniel veillerent jusques au matiu. Landemain le Roy print fon pere fur fon coul & fe mift à la voye tout à pié à aller droit à faint Denys en France : anec luy furent grand faifon des plus bants hommes de France qui allerent en fa compaignée, Toutes les Religions de Paris yfireut hors ordonneement à grands processions disens le fernice des morts, & prians pour l'ame du bon Roy qui tant les aymoit ; Euclques, Archenesques, Abbet, furent reneften les Mitres es toftes & les Croces emmy les mains, & allerent après le bon Roy en grand denotion disant leurs prieres & leurs orisons. Tant allerent qu'ils vinrent à S. Denys : mais qu'ils entrassent en la ville, anant le Connent vint à l'encentre, & furent tom les Moines renefins en chappes, & anoit chacun en la main un cierge ardant, & recentent humblement & denstement les corps des trefpaffer. Et fecialement le corps S. Loys. Si comme l'en vouloit entrer an Moustier les portes furent closes à l'encontre de leur venue. La cause fait pource que l'Archeuesque de Sens et l'Enesque de Paris estoient tous renestim de leurs ornemens pour le corps dudict SAINT ROY recensir & de ses compagnons, mais les Moines S. Denys ne le peurent soufrie peur ce qu'ils vouloient vifer de leur fran-chisé & anoir juristition & pounoir sur leur Eglise, aiust comme ils out sur les autres Eglifes de leur Diocefe : car les Moynes S. Denys font exens & ne feroient riens pare Leichessique me pare Euglique de Peris ; il un leur plaifie, ch se ceitent rétait pare l'Archessique me pare Euglique de Peris ; il un leur plaifie, ch se ce victimi de leur gré. Le 189 fait deusai les partes son pere sor se chanles, ch ses Serves ch Proletar qui un pagnoient catter con Essifie, Adaptes il faccommandé à l'Arches nesque ch à Euglique que sis se allesse deuglir ch qu'ils ac feissent au coposibement en telle befogne. Quand ils t'en furent allen, les portes furent ouvertes & le Roy entra dedans & fes Barons , & les Prelats. Si commencerent le fainel fernice de noftre Seigneur à chanter bantement, & puis enterrerent les os du bon Roy Loys , aupres de fon ayoul le Roy Philippe qui tant fut puiffant en armet: & mireut vue tombe de pierre deffin, tant qu'on luy enft fait une tombe d'or & d'argent & de noble faiture. Les offemens Pierre le Chambellan furent enterrez aux pieds du bon Roy , tout en La maniere que il gisit à ses pieds quand il estoit en vie. Madame Isabel fut enterrée d'autre part auprés du bon Boy Loys. Et Meffire Jean Tritam Comte de Neners de con He lay. Toures ces choses passerent le Vendredy d'aprés la Pentecoste,

M. CCLXXI.

MAINT BEAV MIRACLE.] La Chronique S. Lovs tappotte foixante 
& quinze miracles faits dans les cinq premiers ans de la fepultute, que penfiens adpotter au corpst de certe Hisloite, mais la prolixite nous arceous traisgnant d'enfer par trop ce volume & l'empefichz. Mais au lieu nous adpoiteEce iii

rons ce chapitre seulement tiré d'icelle, qui éclaireit fort cette fin du bon loin-

uille, & les caufes du retardement de cette canonization.

En l'an M. CCLXXVIII. regnant en France Philippes Roy fils de Mensieur S. Lous, par l'ordonnance du Pape qui lors effoit, vins en France Meffire Simon Cardinal Legas du Siege Apoltolique, pour soy informer des grands miracles que auois failts en fa vie & après fa mort, mondis fieur SAINT LOYS, dons la renommée citois ja fort dinulgée par tout le Royanme & en dinerfes contrées de la Chrestiensé, laquelle information ledist Legat & profess & affifians ance lay plusieurs Prelats, Maistre Gilles de Castelle Archidiacre de Melenn, spere Gaultier de Burgues de l'Ordre des Freres Mineurs Mailtre de la Pronince de France, frere Iean de Samoifien Pronincial de France de l'Ordre des Preschenrs, Frere Guillanme Grand Prienrde faints Denys, & Maistre Acurce Notaire dudict Cardinal, sist bien & notablement le procés fur ce par luy comme en sel cas appartient : auquel citoient designez. & exprimez plusteurs des miracles dessus dists faicts par l'invercesson dudict giorieux Saints, bien approunce: & tellisteZ par gens dignes de foy, s'en resourna à Rome, & lors ilsronna le Pape mort, & pource demenra le procés dudité Legat sans estre veu & decidé jusques en l'an M. CC. LXXXXVII. que vinant lors Pape Boniface VIII. de ce nom, lediti pracés fut diligenment weu & visité, & denément exeminé par gens diques & de menre deliberation, & du constil & consentement des Cardinaux & des Prelats affiftans lors an Sainet Siege Apoftolique iceluy Boniface feift dudiet glorieux Sainté ferman folemuel, ordonna & le feist inserire on catalogue des Saints, institua sa feste, & solemnité estre à tousjours chacan an celebrée par toute l'Eglise, le landemain de la fefte fainte Barthelemy xxv. jour d'Aouft, qui effoit le jour qu'il trefpaffaen Thunis.

TANTOVST QVE LE SERMON FUT FINE. | Il ne futpaslong-temps en ce lieu : car Bomface VIII. dés l'an fujuant de la canonization à l'instance de Philippes sit transporter les os de S. Lo v s dans la faincte Chappelle de Paris, à laquelle il accorda quelques Indulgences, permetrant feu-lement aux Religieux S. Denysauoirou l'vn de fes bras ou l'vne de fes cuisses, comme appett pat ce rescrit qu'il leut enuoya datté l'an quatriéme de son Pontificat.

BONIFACIVS Epifcopus fernus feruorum Dei, dilettu filis Abbati & Connentui Monasterii fancti Dionysii, Ordinii fancti Beneditti, Parif. dioces. falutem & Apollolicam benedictionem. ILLIVS denotionis affectum, & zelum renerentia erga nos, & Romanam Ecclefum matrom vestram, vos gerere credimns ; quèd ca,qua beneglacità nostru inesse perpendità, promptis desideriù exequi studeatù. Còm ita-que nostra omninò voluntatà existat, vi venerabile corpus beatissimi LvDOV1Ct Confessoris, quem pridem exigente suorum excellentia meritorum Santtorum catalogo Catlyfferst, datab Fracer extreme surran surrane mersurem monocurum canazze daximus eferindam de Mangérie vofte, in que silad requificer nafeiser, al Copellum Regium Parifica exultistatum, del landem Dei, 60 bungum ipfas Santhi folemaiter transferatur, certangae indulgentium proper bec CNR 1571 felilbus daxenimus contectendum volumus, 60 per Apolibetic feripa volosi diffetile practipies. do mandamus, quatinus chm fuper translatione corporu fupradicti, ex parte charifis-mi in Christo silis nostri PHILIPPI Requi Francia illustris fueritis requisiti, eidem Regi totum corpus pradictum, ejus brachio feu tibia vobis duntaxat retento, in oodem Monasterio venerabiliter confernando, contradictione qualibet, aut dilatione, fen difficultate prorfus amota, humiliter afignetis. Sic vos in hoc prompte & effieaciter habiture, ut hujusmedi negetium, qued specialiter insidet cerdi nestre, vetinum exitum fortiatur, & nos denotionem vestram plenis exinde in Domino landibus attollamns. Datum Rome apud fancimm Petrum, Nones Inlis, Pontificatus no-

Sur la page 37. en ces mots, [FRIST FAIRE DEVX BEFROYS Q YON APPELLE CHAS CHATEILZ. ] Faut adjouter, Le President Fauchet descriuant noz engins de batterie, allegue seulement ce passage, ne luy souuenant pas volontiers de Ftoissard, au ptemiertome chap. ist. qui dé-

### SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS.

crit fort bien , Les Anglois qui sevient demant la Reole, & qui y furent plus de neuf femaines, anoiens fait charpenter deux befrogs de gros mefrien à trois estages , c feant chacun befroy fur quarre ranelles , & effaient ces befroys an lez deners la ville : tous connertz, de cuir bouln pour deffendre du fen & du trait, & anoit en chacun effage sent archers ; & ce qui fuir pour en faire voir l'effet, & fon vlage. Et au ch. 21. du mesme tome parlant du siege d'Aguilon posé par le Duc de Normandie , Le lendemain vinrent deux maiftres Engigneurs au Duc de Normandie, qui dirent que fi on leur vouloit linrer bois & ounriers ils feroient quatre Chanfanx qu'on meneroit aux murs du chaitel , & feroient fi hant, qu'ilz furmenteroient les murs. L'abregé de Sala lit chatz au lieu de Chanfaux. Et certes, semblent ils aux manteletz dont parle Vegece liure 4.eh. 15. Et si l'edition de Paris a le mieux rencontre font mefme chofe. Fineas dixerunt veteres, quas une militari barbaricoque vocabulo cattas vocant , sans que l'vsage de ce mot air esté depuis ; fors pendant la guerre Simon de Monrfort, lequel affiegeant Tolofe le temilt fus au dire de Bernard Guido Iacobin, en ses Chroniques. Comes Simon roberatus recentibus peregrinis , non tam aggreffionibus que fiebant extrinfecus , quam & difcurfibus qui fiebant circa villam, ques & cines impediebant , barreriis , & foffatis adversarjos infestabant, cujus demum fuit confilium edificere machinam ligneam quam catham vocanit , cum qua terram & ligua pertraherent ad impleudum folfatum . & quibue equatis pugnam cominue inferrent. L'Histoire Albigeoise au siege de Moiffac, fecit fieri Comes machinam ligneam, quam vulgaris lingua cattam dicit. Il est vray que ceux de Cremone tenus de court par Friderie premier s'en feruirent peu auparauant pour destenses de leurs murs. Non seguiter se communiant, die Radeuie au 2. liu. de sa continuation ch. 59. magnaque audatia Super muros , & in suis machinis quae gettes vocant , opperiuntur ; vt cum admonerentur pontes . ipli cos vel occuparent vel deiscerent.

PARAIER PAR LAQUILLE ILS CETTOLENT DYEN GRACOILS POP. R Senque appenine de squelhon aneuellen, saus piùmis immagniade value remadique iquis data fimilia ved ferner, vol vas is lota façura. Que l'Emperent Lonch et, vol cles influitoris miliattera appelle appensa s'Azagha pleiner de feu pour embrafer les machines de charpente qui abordant de trop prés insemitalles. Ani lini softense de l'Indones afficaça par Alphonde II. France in martialles. Ani lini softense de Linhones afficaça par Alphonde II. Prince value de l'archive de l'archiv



## TABLE

DES MATIERES PLVS REMARQ VABLES, contenuës dans les Observations & les Dissertations du sieur DV CANGE.

| A                                              | Brancion , Maifon illustro. 77<br>Brûlots 71.6     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A BRAYE de Cheminon. 54-                       | Fine, ce que c'est.                                |
| Admiral, ou Amiral, etymologie de co           | ,,                                                 |
| mot. 27.0                                      | С                                                  |
| Adoption d'honneut en fils. 168. et fain.      |                                                    |
| Adoption d'hooneur en frete. 160. & fiere.     | AMERIN, ou Camelot. 38.6                           |
| Adoption nar les armoiries.                    | Chaland, espece de vasificats. 71.6                |
| Adoption spirituelle par les cheueux. 272-175. | Chamele, fiege du Sultan. 25-4                     |
| par la barbe. 171. parle Bapteme. 174.6        | Champs & Asticles 171. 4                           |
| Adouber vo Cheuxier, 171                       | Champs de Mars & de May. 152. d' Juin.             |
| Albergue, 176. a                               | Chapeau pyramidal des Grecs. 194.                  |
| Arbaleres, & pourquoy deffendues 74 a.b        | Charlemagne deffendit les goerres princes.         |
| Armes à ootrance. 174. C. Julis.               | Char, quelle machine. 68.4                         |
| Armes en banniere. 197- 4                      |                                                    |
| donner Armes, pour faire Cheuslier. 171 6      | Cheualiers Bannerets. 190. & fain. Bacheliers.     |
| Armoiries en viage parmy les Mahumetans.       | Chemiters du Roy. 161,6                            |
| 70.6                                           |                                                    |
| Atmoiries da Vicomte de Conzerans. 76 du       | Chemics Scion origine. 370-178                     |
| Prétre Ican. 90 a. du Prince d'Antioche. 91.   |                                                    |
| de la Maifon de Fots en Angleterre. 41         |                                                    |
| Arnaud Vicomre de Conzerans. 71-6.6-76.6       | Chole, quel per. 188.6<br>Commentiux de Roy. 145.4 |
| Arfur, ville de la Terre Saiore. 21.0          |                                                    |
| Arraud de Nogeou 47.6                          | Compagnon d'armes, 165                             |
|                                                | Comte de Isphe. 60.e                               |
| Affemblées folennelles des Ross de France.     | Comtes Palatins, Comtes Palatins de France,        |
| Affeurement, 331.338.339                       | Courtes de France. 115. de finn.                   |
|                                                | Corntes de Lomello.                                |
| Aumuce, 122                                    | CONOL 279.6                                        |
|                                                | parier en Confeil. 37.6                            |
| •                                              | Cor Surratingis 61.6                               |
| DACHELIERS. 190                                | Corps de N S. porté fut les vaiffeaux. 38 e        |
| Banniere, leuer Banniere. 191. 4               | Corres d'armes. 127. 6 /MIK.                       |
| Bannerets. 190. & fun.                         | Coulcurs dans les armoiries , & leur origine ,     |
| Barbaquam Empereur de Perfe. 24                | 120. de ficia.                                     |
| Barguiner. 79                                  | Couronnes des Ducs, 400, fermées, 200, 191.        |
| Batons. 189.190                                |                                                    |
| Bedning, peuples de la Terre Sainte. 75-6      | cident. 107. 193. d'Orient. shed. des Rois         |
| Beffroy.                                       | de France, 198, 199, des Gefats & des De-          |
| Behours, 181.4                                 | Spotes.                                            |
| Behourds.                                      | Consertoirs entre les meubles precieux. 61.        |
| Bernard Euclope de Lidde. 313 b. c             | Ctorx noires, bannales.                            |
| Bernicles, quel tourment.                      | Cry de guerre, foo origine. 103. fon vfage 115.    |
| Berrie,                                        | Cneos palars, D                                    |
| Bordel, 63.6                                   | D                                                  |
| Bourder. Bd. c. 181. c                         | 76.c                                               |
| Bourdons, & la ceremonie de les prendie.       | Dames Juges de Tournois.                           |
| 135-6 116<br>Partie II.                        | Fff Fff                                            |
|                                                |                                                    |

#### TABIE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Damiete prife par S. Louys.<br>Deliurer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.6                                                                                                                     | н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| Diable appellé manfex, malus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106. €                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Donnet armes , pour faire Cheualier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 271.6                                                                                                                    | Hely, & faloy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 59-4                                                                            |
| Donner Zimes (Francis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | Hely, & faloy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.4                                                                              |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | Heretiques condamnez au feu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39.6                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Hermines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130.131                                                                           |
| TGLISE de N. D. de Tortofe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | Husheres, espece de vaissean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55-6                                                                              |
| Eglifede S. Eftenne de Troies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.6                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Entant de rribur chez les Tures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | V.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.7                                                                               |
| Enfeigne de S. Denyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.€                                                                                                                     | The control of the co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 41.0                                                                            |
| Entrer cobanniere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195.4                                                                                                                    | I E A N Sarrazin.  I Ican de Valery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61.6                                                                              |
| Entreoeuë de Manuel Empereur, & de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | Ieux de l'épinere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182.6                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317-318                                                                                                                  | Inceodies deffendus dans les guer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| Eorreneue de Boëmond, & de l'Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419                                                                                                                      | Ionas Roy des Comasps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90.0 91.6                                                                         |
| Alexis.<br>Ercatay Roy des Tartares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51. c                                                                                                                    | Iouftes & Tournois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235.€                                                                                                                    | Itims Portus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111. & fmm.                                                                       |
| Escarcelle des pelerins.<br>Eschees.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Eschele, prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.6                                                                                                                    | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                 |
| Escossois voyageurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 4                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Espécs d'Alemagné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73                                                                                                                       | T ANEES des François.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167.4                                                                             |
| Esperer, pour crandre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81.4                                                                                                                     | Largeffe, criée aux jours fole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nnels. 161. 4                                                                     |
| Estienne Boilean Preuost de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | to7. 6                                                                                                                   | Leuer bannsere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$95.4                                                                            |
| Effrence prefentice and Roys. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d fun.                                                                                                                   | Lidde, ville de la Terre Sainte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 913.6                                                                             |
| Excommunicz obligez de se faire al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soudre.                                                                                                                  | Louys VII. pris par les Grecs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320                                                                               |
| 41. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | S Lonys fait fes efforts pour abo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dir les guerres                                                                   |
| Executeurs testamentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.€                                                                                                                     | priuces, 344. fes fonts baptifina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Liure de monnoye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159. 4                                                                            |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| TE s TEs folennelles des Roys. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de farm.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Fermal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.6                                                                                                                     | MAHOMERIE, Mosque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e des Turcs                                                                       |
| Fen Greecois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Fiefs jurables & reodables. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & Jun.                                                                                                                   | Maiftres des Requeftes , & leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | origine. 14                                                                       |
| Fiefs de retraite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 551- 4                                                                                                                   | Mameluchs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80.                                                                               |
| Filarieres , reliquaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gta. b                                                                                                                   | Mangeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 541                                                                               |
| Foots baptilmaux de S. Louys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43- €                                                                                                                    | Manteau Royal, & fa forme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158.6.                                                                            |
| Frachardio, fa more.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76.€                                                                                                                     | Droit de Manteau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$45. EG1.                                                                        |
| Fretage, Fretaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 543                                                                                                                      | Mathurins dits Freres des Afnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| Freres d'armes. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d fuin.                                                                                                                  | Mayenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153.                                                                              |
| Frezes. les Roys s'appellosept sinfa.<br>Frederic Empereor donne l'Ozdre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178.6                                                                                                                    | Meocfirels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78.                                                                               |
| Frederic Empereor donne l'Ordre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| lone à Secedun Ture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Circus                                                                                                                   | Menoifoo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70. b                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ,                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.6                                                                                                                     | Mefalliances peu vistées co Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ice. 100.                                                                         |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70.6                                                                                                                     | Mefalliances peu vistées eo Frat<br>Monnoye de Theodeb@rt explo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10c. 100.<br>1uće. 179. d                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.5                                                                                                                     | Mefalliances peu vistées eo Fran<br>Monnoye de Theodebërt explo<br>faux. de Childebert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10c. 100.<br>10cc. 179 d<br>28                                                    |
| Chrysviri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 a. c                                                                                                                  | Mefalliances peu vistées eo Frar<br>Monnoye de Theodebërt explo<br>faun de Childebert.<br>Montjoye, ety des François.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10c. 100.<br>1ucc. 179 d<br>28.<br>108.10                                         |
| GASMOVEXE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 at 0                                                                                                                  | Mefalliances peu vistées eo Frat<br>Monnoye de Theodebëtt explo<br>faux de Childebert.<br>Montjoye, ety des François.<br>Montjet des Prefidens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10c. 100.<br>10c. 179 d<br>28<br>108.10<br>195.19                                 |
| Gastico. Gastico d'Aforement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 at c<br>74 c<br>50 c                                                                                                  | Mefalliances peu vistées eo Frat<br>Monnoye de Theodeb®tt explo<br>fieu. de Childebert.<br>Montjoye, cry des François.<br>Mortier des Prefidens.<br>Moutance du Comé de Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10c. 100.<br>10c. 179 d<br>28.<br>108. 10<br>195. 19                              |
| Gasbiloo. Gautiet d'Afpremont, Gentilhomme de nom & d'armes. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 at c<br>74 c<br>50 c                                                                                                  | Mefalliances peu vistées eo Frar<br>Monnoye de Theodebërt explu-<br>faun de Childebert.<br>Montjoye, ery des François.<br>Mortier des Prefidens.<br>Monuance du Comté de Chan<br>Mutard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10c. 100.<br>10cc. 179 d<br>28<br>108 10<br>195 19<br>193 19                      |
| CAS MOVEXS. Gautier d'Afpremont, Gentilhonne de nom & d'armes. 198 Gentilhonne de parage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 at c<br>74 c<br>50 c<br>50 c<br>1. ct finin.                                                                          | Mefalliances peu vístées eo Frar<br>Monnoye de Theodelètt explu-<br>faux, de Childebert.<br>Monsjoye, cry des François.<br>Mortier des Prefideru.<br>Mousance du Comté de Chan<br>Musard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10c. 100.<br>10c. 179 d<br>28.<br>108. 10<br>195. 19                              |
| As MOVEXS. Gaubifoo. Gautier d'Afformont, Gentilhomme de nom & d'armes. 1918 Gentilhomme de parage. Geoffroy de Presilly Auteur des T 766. c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85 a. c<br>74 c<br>50. c<br>151. b<br>ournois.                                                                           | Mcfalliancer peu vlitées co Frar<br>Monnoye de Theodels Tt explu-<br>faux de Childebert.<br>Montjoye, cry des François.<br>Mortier des Prefidera.<br>Mousance du Comté de Chan<br>Musard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3-<br>10c. 100.<br>10c. 179. d<br>28.<br>108. 10<br>195. 19<br>195. 19<br>195. 19 |
| Gambiloo. Gamier d'Afpremont. Genellhomme de nom & d'armes. 198 Genellhomme de parage. Geoffroy de Presully Auteur des T 766. c Geoffroy de Sargines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85 a. c<br>74 c<br>50. c<br>151. b<br>ournois.                                                                           | Mefalliances pea vístées co Frat<br>Monnoye de Theodolbit expli-<br>fisis. de Childebert.<br>Montajoye, cry des François.<br>Mortare des Prefidera.<br>Mousance du Comté de Chan<br>Mufard.<br>N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.<br>100. 179. d<br>108. 10<br>108. 10<br>195. 19<br>19agne. 11<br>34          |
| Gaubico. Gautico d'Afpremont. Gentilhomme de nom & d'armes. 198 Gentilhomme de parage. Gentilhomme de parage. Geoffroy de Prantilly Auteur des T 766. c Geoffroy de Sargines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 a. c<br>74 c<br>50 c<br>i. c fain.<br>151.6<br>ournois.                                                               | Mcfalliances pea vitées eo Fam<br>Monnoye de ThooleStr e Fan<br>Monnoye de ThooleStr e Fan<br>Montjoye, cy des François.<br>Mortiere, cy des François.<br>Montiere des Prefident.<br>Mousance du Comté de Chan<br>Mulard.<br>N<br>N ACAIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.<br>100.<br>100.<br>108.10<br>108.10<br>195.19<br>109.19                      |
| AS MOVES. Gambrico. Gambrico Afremont. Gerulhomme de non & d'armes. 198 Gerulhomme de Parage. Geoffroy de Premilly Auteur des T 766. c Geoffroy de Sargines. Geoffroy de La Chappelle. Geoffroy de 12 Chappelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$5.4.0<br>74.6<br>50.0<br>151.6<br>Ournois.<br>63.6<br>45.6                                                             | Mefalliance peu vifete o Frat<br>Monnoye de Theodebit erph<br>faire de Childebert.<br>Morsipye, ery des François.<br>Mortred des Prefident.<br>Mousance du Comté de Chan<br>Mufard.<br>N<br>N<br>NACAIRE.<br>Nelfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10c. 100.<br>110c. 179 d<br>28.<br>108. 10<br>195. 19<br>10pagne. 11<br>34-       |
| Cambino. Gaustier d'Afpermont. Genulhomme de parage. Genulhomme de parage. Genulhomme de parage. Geoffroy de Presully Auteur des T 766. c Geoffroy de La Chappelle. Geoffroy de Villecte. Geoffroy de Villecte. Geoffroy de Villecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$5.4.0<br>74.5<br>50.0<br>151.5<br>Outnois.<br>63.0<br>45.0<br>45.0                                                     | Mediliances peu vifices oo Fran Menopy de Thoodebêrt creph finn, de Childebert. Montipye, et yet de François. Mortret des Prefidens. Montance du Consté de Chan Mulard.  N NACATRE. Nil, de fas footrees & de fes bo Noun de fobbriesset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300. 100. 179. di 28 108. 10 195. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19          |
| ASMOVEN. Georier d'Afformont. Genulhonome de nom & d'armes. 198 Gentlihonme de parage. Geoffroy de Pircully Auteur des T. Geoffroy de Statjines. Geoffroy de Statjines. Geoffroy de Allerte. Geoffroy de Villerte. Gilles le Brun Connétable de France Gilsiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$5.4. c<br>74. c<br>50. c<br>. c fain.<br>151. b<br>ournois.<br>63. c<br>40.4<br>40.4<br>61. c                          | Mediliances pes vifrées os Frat<br>Monnoye de Theodelètre crphi<br>fius, de Childebert.<br>Monspoye, et per des François.<br>Mortere des Prefidents.<br>Mousance du Consté de Chan<br>Mufard.<br>N<br>Neffe.<br>Neffe.<br>Nil, de fes fources & de fes bo<br>Nous de fobriquest.<br>Noftre-Dans de Torrofe celeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300. 100. 179. di 28 108. 10 195. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19          |
| GASMOVLE. Guestie d'Afgennone. Guestie d'Afgennone. Gener d'Afgennone. Gener d'Afgennone. Gener de purage. Genffrey de purage. Geoffrey de Pramily Auteur des T 766. è Geoffrey de la Chappel. Geoffrey de Vallent. Geoffrey de Vall | \$5.4-0<br>74.5<br>0.0-0<br>.c/film.<br>151.5<br>Ournois.<br>63.5<br>45.5<br>40.4<br>51.5<br>51.4<br>61.5<br>51.4        | Mediliances peu vifere or Frat<br>Monnoye de Theodebëte ceph<br>fisse, de Childebert.<br>Montjoye, et yed fe François.<br>Morter des Pfefident.<br>Mousance du Consté de Chan<br>Mufard.<br>N<br>Neffe.<br>Nil, de fes fources & de fesbo<br>Noma de fobriquet.<br>Notre-Dame de Tortofe celeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300. 100. 179. di 28. 108. 10 195. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19         |
| Garmén. Gesuire d'Afgremont. Graulbonne de nom & d'armes. 198 Gesuilhonne de parage. Geoffroy de Presully Autre des T 766. e Geoffroy de Sargines. Geoffroy de Villerre Giller le Brun Connétable de France Giller le Brun Connétable de France Gilson. Glaine courtois. Glaine Courtois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5.4.0<br>74.5<br>70.6<br>.c. fain.<br>151.5<br>ournois.<br>63.0<br>45.0<br>40.4<br>.35.4<br>.5.5<br>.6.0<br>.6.0       | Mediliances per viftées oo Frat<br>Monnoye de Theodelètre crphi<br>fiire, de Childebert.<br>Montpoye, et ye de François.<br>Mortere des Prefidents.<br>Mousance du Consté de Chan<br>Mufard.<br>N<br>Neffe.<br>Neffe.<br>Neffe.<br>No, de fes fources & de fes bo<br>Nous de fobriquet.<br>Noftre-Dame de Tortofe celeb<br>98.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300. 100. 179. di 28. 108. 10 195. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19         |
| At MOVEE. Gaudeio. Gaudei d'Alfremont. Greelhomme de nous & d'armes. 198 Greelhomme de nous & d'armes. 198 Greelhomme de Proudly Autre des T Greelhomme de Greelhomme des T Greefrey de Sarjones. Gooffrey de L'Abappele. Gooffrey de Narjones. Golfrey de Green de Gree | \$5, 4. c<br>74. c<br>70. c<br>151. b<br>Outnois.<br>63. c<br>45. c<br>45. c<br>45. a<br>61. c<br>56. a<br>6. c<br>66. c | Medillinere peu wifeles eo Fizi-<br>Monnoye de Theodelbre regil-<br>fius de Childebert.<br>Monispe, er de Perapois.<br>Morrie des Présidem.<br>Monusace da Comé de Cham<br>Mostad.<br>N<br>N Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>Nosfic.<br>N | 300. 100. 179. di 28. 108. 10 195. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19         |
| Garmion. Geschie d'Afgemont. Graulhome de non & d'armes. 191 Gentlinome de non & d'armes. 191 Gentlinome de parage. Geoffory de Pressily Autre des T 766. e Geoffory de Multer des Geoffory de Multer des Gillaire. Gillaire de non de Prance Gillaire. Gillaire Gourrois. Gillaire. Gillaire. Gillaire. Gillaire. Gillaire. Gillaire. Gillaire. Gillaire. Gillaire. (156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$5.4.0<br>74.5<br>70.6<br>.c. fain.<br>151.5<br>ournois.<br>63.0<br>45.0<br>40.4<br>.35.4<br>.5.5<br>.6.0<br>.6.0       | Medillance pea wifeles eo Fas-<br>Monnoye da Theodestra cruph<br>fass de Childebert.<br>Montoye, et de Paragoia.<br>Mortrat da Pictidana.<br>Nota de Consté de Chan<br>Muñada.<br>Nota de Consté de Chan<br>Montos.<br>Nota de Consté de Chan<br>Nota de Consté de La Consté<br>Nota de Consté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300. 100. 179. di 28. 108. 10 195. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19         |

6 4 6

### DES MATIERES.

Recreu, Recreant

| 0                                                            |                | Regnaut de Trie.                                                    | 42.6                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                              |                | Releger banniere.                                                   | 195.4                           |
| LIVE, Euché.                                                 | 101.4          | Reffil.                                                             | 76.6                            |
| Olinier de Termes.                                           | 96.4           | Rexy.                                                               | 67                              |
| Ombel.                                                       | 194            | Riches hommes.                                                      | 10.6                            |
| Ordre de l'Hermine.                                          | 134. d         | Rices bembres, chez les Espagne                                     | ols. 180, 190                   |
|                                                              | 244. C fum.    | 101.6                                                               |                                 |
| Outrer, Outrance.                                            | 174.6          | Richard Roy d'Angleterre craint p<br>zins. 45. 6. aureur des Tourno | par les Sarra-<br>es en Anglet. |
|                                                              |                | Robert de Sorbonne, & foo Teft                                      | ament, 16.                      |
| TALLE C de France chaife non                                 | e sobieres des | Roy de France appellé le Roy d                                      |                                 |
| PAIRS de France choisis pou<br>differents par l'Empereur Fre | dene 11 to h   | ch farm, où il cit parlé de fes pr                                  |                                 |
| Paix dans les guerres prinées.                               | 337 · a. 6     | 0 Janes on new laws as seeds                                        |                                 |
| Paix bride.                                                  | 337.6 340.€    | 8                                                                   |                                 |
| Palmes, prifes par eeux qui rete                             | mount de       | •                                                                   |                                 |
| la Terre Sainte.                                             | 257.138        | CABLE, couleur en armoiries                                         | 156.€                           |
| Panne, en armoiries.                                         | 137.130        | Sale, ee que c'eft.                                                 | 140                             |
|                                                              | 147-150        | Sandale.                                                            | 34. #                           |
| Parage, tenir en Parage.<br>Pas d'armes.                     | 129.6          | Scude.                                                              | 194                             |
| Partir le jeu.                                               | 91,6           | Seich, en Arabe ce que veur dire.                                   | 70.6                            |
| Parriarche de Hierufalem.                                    | 61.6           | Senérhal                                                            | 88-4                            |
| Pauere homme, qui ainfi appell                               |                |                                                                     | 61.4                            |
| Payennie.                                                    | 18.6           | Sultans, de ce nom.                                                 | 258. et fuen-                   |
| Peaux de Babylone.                                           | 111            | Sulran de Babylooc.                                                 | \$8. b                          |
| Pelerinage de N. D. de Tortofe.                              | 98. 4          | Sultan de Coni.                                                     | 18. 4                           |
| Penon.                                                       | 1916           | Soltan de Haman.                                                    | 18.c                            |
| Peres, les Empereurs ainsi app                               |                |                                                                     | , ,                             |
| Princes.                                                     | 177.178        | т                                                                   |                                 |
| Pierre de Fontaines.                                         | 40.4           |                                                                     |                                 |
| Plaits de la Porte.                                          | 145-144        | A a L a ronde, espece de Tor                                        | utnois. 178                     |
| Poulains, dans la Terre Sainte.                              | 84.80          | Tabours, ou Tambours.                                               | 61                              |
| Pourpre, couleur d'armotries.                                | 118            | Toucy, Marioo illustre.                                             | 90.91                           |
| Pooriuiuans le Roy.                                          | 144            | Touffe.                                                             | 191.6                           |
| Preftres à la guerre.                                        | 75.6           | Traité de Paix de la Reyne de C                                     | vpic. 46                        |
| Profite Ican.                                                | 89.4           | Traité de Paix entre S. Louys &                                     | le Comre de                     |
| Prendhomme & Preuhomme.                                      | 96.4.6         | la Marche.                                                          | 48.49                           |
| . remainment of Federal                                      | J-1410         | Tournois, & leur origine.                                           | 165.177.6                       |
| Q                                                            |                | Treue, dans les guerres priuées.<br>Truffet.                        | 338<br>117-4                    |
|                                                              |                |                                                                     | 173.6                           |
| OVARANTAINE du Roy                                           | 334            | Tupiness, espece de Iouste.                                         | 1/3.0                           |
| Quintaine.                                                   | 181.6          | v                                                                   |                                 |
| R                                                            |                | *                                                                   |                                 |

### 131.€ Fautes suruenuës en l'Impression.

313.c

257. C Jain.

Rançon de S. Louys. 257.

Raquettes.

Rats de Pont.

## far. EN LA GENEALOGIE DE IOINVILLE.

VAIR, en armoiries

186. 6 Wiffan en Boulenois est l'Itims Pertus de Ce-

121. & fmn.

PAGE 6.1.15. of mot. p. 7.1. and four. p. 1.1.15. Ainth p. 9.1. 43. rates it. p. 14.1. to man. p. 16. l. 16.
Proof, 8. p. 17. l. 15. rates qu. APX OBSERVATIONS.

 $P_{1,1,k_1,k_2} = \min_{i \in \mathcal{I}_{i}} \frac{A_i F_i}{a_i} = \frac{D_i S_i S_i F_i A_i T_i O_i N_i}{a_i} = \frac{A_i F_i}{a_i} = \frac{D_i S_i S_i F_i}{a_i} = \frac{1}{a_i} \frac{1}{$ Ffiii

### AFE DISSERTATIONS.

P. 111. In finding, 111. In the test p. 111. In finding, 11. In grains, 111. In place at I. Francisco, 111. In grains, 111. In place at I. Francisco, 111. In grains, 111. In place at I. Francisco, 111. In place at I. Francisco, 111. In grains, 111. In place at I. Francisco, I. Francis

### LES

# **ETABLISSEMENS**

# DES LOVYS

ROY DE FRANCE,

SELON L'VSAGE DE PARIS, ET D'ORLEANS, & de Court de Baronnie.

Auec les Notes & les Observations du S DV CANGE Trésorier de France.

Le Conseil que Pierre de Fontaines Cheualier Bailly de Vermandois donna à son amy.

Le tout tire des Manuscrits.

PARTIE III.





## PREFACE

# SVR CETTE TROISIE'ME PARTIE de l'Histoire de S. L o y y s.



ES ETABLISSEMENS de S. LOVYS, que je publie en ce volume, oncefté veûs par plusieurs de nos lurifloonsluies François, qui les onc citez sounen. & en ont donné des extraise dans leurs liures. Ce qui en parofic je a esté ciré de la copie, que M. Menard Aduoca au Parlement, & Maire de la ville de Tours en a faire sur le Manuscrite de feu M.

le Feure-Chantereau Tréforier de France en la Generalité de Soiffons, qui en auoit déja inferé quelques Chapitres dans fon Traité des Fieis, Cette copie a effé conferée auce vanutre Manuferit qui appartient à M. Nublé aufii Aduocat au Parlement, & qui a quelques differentes leçons, que j'ay reprefentées aux marges.

Ces mémes Etablifémens se trouvent encore inferze dans va Regiftre de l'Iròle public de la ville d'Amien, initiulé fur le dos, Loux, succectitre: Les Efablifément de France ordonnes, & confirmes, en plain Fariemen par les Tavons de Royames, & les Doctiers en loix, Mais parce que ce Registre, où je les ay leûs autrefois, s'est trouvé engagé dans va procés, je n'ay pú men serui to pour ectre edition. Ils se trouvent aussi en diuers Manuscrits, sous les vitte d'Ufgage 4T ouvaine qù 4 Anjou, auce presque les mémes Chapitres, & les mémes termes, en force qu'il n'y a rien, qui ne se rencontre dans les Etablifémens de S. Louys.

Il n'est pas bien aisé de resoudre si ces Etablissemens ont esté effectiuement publiez par le Roy S. Louys en plein Parlement,

Partie III. \* ij

# PREFACE. pour auoir force de loix, comme leur intitulation femble dire

en termes difetts. Car ce qui yell porté, qu'ils y furent publicz, par ce Grand Roy en l'an 1270. auant que d'entreprendre voyage d'Afrique, où il termina faintement fa vie, peut former quelque difficulté: dautant que cela ne s'accorde pas auce ce mes, que l'Auteur de fon Hilloire écrit, qu'il partie d'ajuguefinortes de S. Paul l'an 1259, d'où il s'enfuir qu'il n'a pût faire publier ces Ordonnances en l'an 1270. i ce n'eft que cette publication air efté

faite en son absence.

Ce qui peut faire vn autre doute fur la qualité de ces Etablif, femens, ells ciation frequent qui s'y trecontre des Loix du Code & du Digeste, & des Canons du Decret : cette forme de derse fres d'ordonnances, ne le trouvant dans aucune de celles, qui ont esté publiées par les premiers Rois de la Troissiem Race. Il el vray qu'ils sont conceits au nom de S. Louys, & qu'en plufieurs endroits ils portent les termes ordinaires de commandenens, & de defensles, qui se trouvant dans les Ordonnances. On y temarque même que plusseurs Decretes particuliers, que l'Historière attribué à ce faint Roy, yston inferze, comme, entre autres,

d meres. S. Lud,

ce qui concerne les deffenses d'yser à l'auenirde gages de bataille. D'autre-part on pourroit se persuader que ces Etablissemens n'ont esté dressez que pour estre obseruez dans la Preuôté de Paris. & dans les Bailliages d'Orleans & de Touraine, comme on peut recueillir du Titre. Ce qui a fait que souvent ils sont citez sous celui des Vsages des Prouinces d'Anjou & de Touraine, dont les Contumes conservent encore à present plusieurs articles, qui sont semblables en substance à ceux de ces Etablissemens. Il se peut faire encore que les Etablissemens de S. Louys ont esté tirez de ces Víages, parce qu'ils contenoient la forme judiciaire, qui estoit receue pour lors, & decidoient plusieurs questions qui se presentoient à juger. Mais ce qui est ajoûté en la Presace, qu'ils ont esté dressez pour estre observez dans toutes les Cours laies de France, fait voir clairement qu'ils furent dressez pour estre obseruez dans toute l'étenduë du Royaume, ou du moins dans les terres qui estoient de l'obeissance du Roy, ainsi qu'on parloit alors. De sorte que je me persuade que ce sont ces Ordonnances , que Philippes de Beaumanoir cite souvent sous le titre d'Establissemens le Roy, encore que ce terme foit general pour toute forte d'Ordonnances. Quoy qu'il en soit, c'est sur ce fondement qu'vn sçauant "71. Iurisconsulte de nostre temps a auancé qu'ils doiuent encore à

And 6.71

#### PREFACE.

present tenir lieu de Loix & de Coûtumes generales, dans les cas où les nouvelles n'ont pas dérogé, écrivant en ces tentnes, au liuje de ces Etablissemes: Prife is ils Gallorms confinetudines , qua in Manusériptis codicibus memorantur, eatenus debens custodirs, quatenus ipsis recens comendata seripaque consustanta autore Principe mon répugnant.

Mais parce que ce liure contient pluseurs choses, & méme des termes, qui ne sont pas dans l'vlage commun, j'ay crù que j'obligerois ceux qui ne sont pas tout à fair versez dans cette sorte de lecture, si je l'accompagnois de quelques Notes pour en éclaircir legerement les difficultez; ce que j'ay fait assez precipitamment, en parcourant les feuilles depuis leur impression.

l'ay joint aux Établiffemens de S. Louys le liure qui fut compofé par PIERRE DE FONTAINES fur l'ordre judiciaire oblerué en France, tant à causé de la conformité du lujer, que pource que c'est ce Seigneur dont le Sire de loinuille fait mention, & qu'il appelle vn des plus fidéles Confeillers de S. Louys.

PIERRE DE FONTAINES estoit originaire du Comté de Vermandois, où vne famille de ce nom a paru long-temps auec éclat entre les plus nobles de cette Prouince, qui a pris son nom du village de Fontaine aux enuirons de S. Quentin. L'Histoire de sema cette ville remarque entre autres Seigneurs de ce nom , MA- in des THIEV de Fontaines Cheualier, de qui l'Abbaye de Humblieres "117.160 receût plusieurs bienfaits, & THOMAS Cheualier Seigneur de Fontaines, qui fit aussi diuerses donations à l'Eglise de S. Quentin. Celui-cy eut pour fils GERARD Seigneur de Fontaines, qui eut deux enfans, COLARD de Fontaines, & HVGVES Scigneur de Fillaines, qui viuoit en l'an 1137. Quant à PIERRE DE FONTAINES Cheualier, Auteur de ce liure, qui pouuoit estre issu de Colard, je trouue qu'il fut Bailly de Vermandois en l'an 1253, vers lequel temps probablement il le composa, Il compar, lui donna pour titre, Le Conseil que Pierre de Fontaines donna à ran. A. fon amy, avant entrepris de former vn jeune Gentilhomme dans la science des Loix Romaines, qui estoient receuës en France, & dans l'ordre judiciaire qui s'y obseruoit, afin qu'il pût par les connoissances qu'il en aquerroit , gouuerner son bien & sa famille, & paruenir aux charges qui estoient instituées pour la distribution de la justice. Il paroît clairement par les applications qu'il y fait des Loix Romaines, aux vsages du Bailliage de Vermandois, qu'il estoit originaire de ce Comté. Il fut le premier de nos François, ainsi qu'il dit en la Preface de

### PREFACE. cét ouurage, qui entreprit d'écrire de l'ordre judiciaire de France: Nue, dit-il, n'emprit onques mais ceste cosé deuant moi. Ce qui

m'a porté d'autant plus à joindre ce Traité aux Etablissemens de S. Louys, comme estant le fondement de tout ce qui s'est écrit depuis sur l'ordre judiciaire. Dans le cours de ce Liure. il a choisi quelques matieres, qui estoient le plus en vsage dans les Iustices de France, & a tiré du Code & du Digeste les loix qui y estoient receuës, & que j'ay indiquées aux marges, pour soulager le Lecteur. Ie l'ay copié sur vn Manuscrit, que l'Hôtel Parille. Public de la ville d'Amiens conserue. Pierre de Fontaines fut aussi Maître en Parlement en l'an 1260. & assista en cette qualité au jugement, qui fut donné pour le Roy S. Louys contre l'Abbé de S. Benoît sur Loire, aux Enquétes du Parlement des Octaues de la Chandeleur de cette année-là. Il se trouua encore en la même qualité à celui qui fut rendu pour le méme Roy contre les Religieux du Bois de Vincennes, au Parlement de la Chandeleur. Il est nommé en ces Iugemens incontinent aprés le Connétable de France, & deuant les autres Cheualiers , qui y affisterent en la même qualité que lui. Ce qui fait voir que ce Seigneur estoit alors en grand credit, & confideré par le Roy S. Louys, comme tres-scauant dans la science du droit, & comme tres-versé dans les Coûtumes & dans les Vsages du Royaume. Car personne n'estoit alors appellé aux dignitez de Baillis, ou de Senéchaux, ou de Maîtres en Parlement, c'est à dire de Conseillers de la Cour, qui n'eut aquis par vne grande étude, & par vne longue experience, vne parfaite connoissance des affaires. Ainsi ce n'est pas sans raison que S. Louys le tint toûjours prés de sa personne sacrée, comme vn de ses principaux Conseillers, quand il rendoit en personne la justice à ses Sujets. Ce qui est remarqué par le Sire de Ioinuille, lors qu'il dit que ce faint Roy commandoit souvent à Monseigneur Pierre de Fontaines , & à Monseigneur Geoffroy de Villette de déliurer les parties, c'est à dire de les expedier & de les juger. Ie ne doute pas que ces deux Traitez que j'entreprens de don-

ner au public auce l'Hitofre de S. Louys, ne faffent naître la curiofité à la plûpart des Sçauans, de voir encore la sutres qui ont effé écris für la méme mariere, & qui nous découuren l'origine de tout ce que nous lifons dans nos Coûtumes, & la plus grande partie de nos Antiquitez Françofies. Mais comme ce volume a la jufte proportion, & que d'ailleurs ces Traitez a'ont pas le rapport auce cette Hilloire, qu'on tecs deux-ey, j'ay er di

### PREFACE.

qu'il falloit, ou en differer le recueil & l'impression à vne autre occasion, ou les laisser faire à d'autres.

Entre ces Traitez dont on pourroit composerce Recueil, est premierement celui qui porte et titte de Lime de la Rypus Blass-the, parce que, suiuant quelques -vns, il se trouue inseré dans subject en a donné quelques extraits, lui donne celui-cy. Li Limer la Rigna, co ensigne droit a free, es justice à tenir tres-speciament. Rigna, co ensigne droit a free, es justice à tenir tres-speciament. Le méme Chopin; comme aussilli Pitthou, écrimen que P JE RE E. L. Lu DE FONTAINES, duquel je viens de parler, en est l'Auteur. Galland en son Traité du Franc-aleu, & autres le citent affet de l'enguerne.

On pourroit joindre vn autre Traité composé sur le méme sujec, qui est cité par Chopin, & 2 pour tutre, Pour monferer de nssigner à un chassan quel ordre de proceder se son continue,
laye, par la conssigner à un chassan que la constitue de la constit

Mais entre les Tiatez du oint et entis lut es materes, it ellus curieux fâns doute elt celui de Philippes de Beaumanoir, dont le titre elt en ces termes: Liure des confismes of des vifares et Beaumains, felno et qui el corosi ou trompo que ce liure fuff fais, est à fauori en Isma de Incarnation de Nofres Seigneur 1215, Ce volume et aflerg gros, & contient L Xx. Chapitres qui traitent fort au long de diuerfes matieres fur l'ordre judiciaire de ce temps-là, & de acce beaucoup d'exactitude : en fortre que ce que Bouteiller a écrit depuis en fa Somme Rurale, n'est rien en comparation de cequi se lit dans cét Auteur. Il fur Bailly de Etams. Clermont en Beaucaisis sous Robert Comte de Clermont, fils de S.Louys. Il fut encore Bailly de Senis en l'an 159, ainsi que l'apprens d'un compre des Baills de France de cette année-là.

Comme les Français ont pouffé bien loin leur domination dans l'Europe & dans l'Afie, ils y ont auffi porté leurs Loix & leurs Coûtumes. Deforte que les Afifie da Royaume de Hierufalem, qui furent redigées par écrit par lean d'Ibelin Comte de laphe & d'Afielaon & Seigneur de Rames, yers l'an 1350. n'effant autre choie que les loix & les viages de la France, meritent de trouver place en ce Recueil. Pen ay leb le Manuferit dans vn des Volumes des Memoires de M. de Peyrefe, copié fur celui du Vatien, d'où la plûpart des copies qui font dans

### PREFACE.

Laincon les Bibliotheques de Paris ont esté tirées. Chopin les a pareille-

La lurifprudence de France s'eft aussi portée dans l'Angletere par les Normands, qui la conquirent. Nous auons les loisde Cuillamme le Bâtard écrites en langue vulgaire de ce tempslà, & dresses tant pour les Anglois, que pour les Normands, qui ne servioient pas d'un petti ornement à ce Recueil. Le texte François de Littleton, qui a esté commenté par Edoüard Cok Anglois, y peut pareillement entrer, comme aussi Glanuille, Pieta, Bracton, Briton, Stansford, & autres liures écrits par les Anglois s'ur cette matiere, qui ne sont pas bien connus en France.

Enfin on pourroit ajoûter les anciennes Coûtumes de nostre

France, qui font venerables pour les antiquitez, dont elles nous not laiffé des refles, & pour plusfeurs points de pratique, qui y font decidez. Le mets en ce rang les anciens «figes de la cité d'amien, qui nous apprennent la matiere des Contremands & des Duels par champion, & dont le Manuferit ellen l'Hôrel public de la méme ville; L'Ancien Coiumier de Normandie, qui est inferé au Reg. Nofler de la Chambre des Comptes de l'aris; L'Ancien Coiumier de Champeare donné au public plar Pithou. Les Coiumier de Anjou intimitées filon les rubriche de Code, & celles (d'Alby,d'Aiguefmortes, & de Lorris publices par le fieur Galland, & autres femblables , dont on pourroit faire vn. choix. Le ne desépere pas qu'il ne se rencontre auce le temps quelque perfonne affez curreiuse pour entreprender vn trauail si glorieux,

& si vtile au public . & à ceux qui font profession de la Iuris-

Part 5. 5. s.
Galland en
fon Traité
du Francalea p. 155.

prudence Francoife.

# ETABLISS EMENS

DE,

# S. LOVYS

## ROY DE FRANCE,

SELON L'VSAGE DE PARIS, ET D'ORLEANS, & de Court de Baronnie.

## TIREZ

Du M.S. qui a appartenu à M. le Fevre Chantereau, Confeiller du Roy Treferier de France en la Generalité de Soissons, confer par M. Ménard Maire & Aducact de Tours, ausc vn autre M.S. qui appartient à M. Nublé Aduccat au Parlement de Paris.

Partie III.

1-1

## TABLE DV PREMIER LIVRE.

- A premiere rebriche du premies a cas fi eft de l'office au Preusft.
- De deffendre batailles, O d'amener pruenes. D'appeller homme de murtre, & de
- noncer la prueue au pleintif. De quas de haute Inflice de Baron-
- De demander homme comme fon ferf.
- De fauffer jugement , & comment cil doit fere qui le veut fauffer. De pugnir fans telmoins.
- De don de Gentilhomme à fes enfans, & comment eus doinens partir, fe li peres muert fans aus affener.
  - De don de Gentilhomme au'il donné à fa fille, ou à fa fuer en mariage.
- 10. De Gentilhomme qui n'a que filles. 11. De don de mariage à la porte du monstier & du tenir sa vie puis que li hoirs en a crié & bres,
- De fole femme gentil 12. De Gentilfemme qui est boirs de ter-
- re, comment elle prend donere. Quel donere Gentilfemme doit aoir , & de rendre à l'hoir fes a
  - chas qui muenent de fié. Comment Gentilfemme doit parts aus meubles quand fes Sires eff
  - jus , & de l'ammofne fon Seigneur. Quel herbergage Gentilfeme doit anoir après la mort fon Seigneur, & tenir en bon eitat
  - 17. Comment Gentilfame doit tenir a prés la mort fon Seigneur le bal de fon hoir, & touses les chofes
  - en bon effet, & en bon point. Deuant qui l'en puet plaidier de fon douere.
- Quel affenement Gentilhomme doit faire à son fil, quand il le marie, on quand it le fet Chenalier.
- Duquiex escheoits Gentilfemme doit prendre douere & son affenement. D'escheoites entre freres. 21.
- D'escheoites en perage, & de Gentilhome qui tient en parage.
- De parties faites entre les enfans Partie III.

- de Gentilfame qui prend homme confinmier.
- Quiex parties enfant de Beren dei. went aneir, & de mettre ban en
- terre de Beren & de veneffer. Quiex les cas font de haulte jufice de Baronnie.
- 16. De panir manfeltenr, & home fonpeçonneux , & comment la Iuftice en deit enurer.
- 27. De homme qui ocit autre en mellée.
- 18. De homme qui requiert affenrement pardenant justice aqui l'en fet force de corps en d'anoir , en dommere.
- Quel justice l'on doit fere de laron, selon ce qu'il a messait.
- De homme qui emble à fon Sei-gneur qu'il fert.
- 31. De Vanafor qui failt forban. 32. De tenir compagnie aux larrens meurtriers, de ceux qui les con-Sentent.
- 12. D'enculement de lerren. 34. De pugnir fonpconneurs.
- 35. De fame qui tue fen enfant par mefcheance.
- 36. De volenté d'homicide fans plus faire. 37. D'home qui menace autruy fans
- plus pardenant Inflice, & n'en vent danner affentement. 38. De jullice de l'anafor. 39. De Vanafor qui relache larron.
- 40. De quel meffait Vanafor n'anrapas La corr de fon bome, de la corr an Baren.
- 41. De requerre larren on murtrier. 42. De faire aide à fon Seigneur, & de femendre fes aparageurs. 43. En quel aide aparageeurs deinent mettre terme du parage, & quel
  - franchise à cie à qui il tient en parage. 44. De requerre fin aparageent de faire
  - bomage, & quel fernice il doistendre , fe il ne puet conter li -D'ome qui demande heritage à fon

A ij

home, comment li home en doit querre droit. 46. De Baron qui demande ausir le fié,

que fes hom sient, de bail , & comment li ham le doit monitrer.

47. De droit à Gentilhomme. 48. De quel meffait Gentilhome doit perdre fon fié.

49. De femondre fon home pour aller guerroyer fon Seigneur. 50. De quel meffait Gentilhome pert fer

menbles, & de quel fon fie. 51. De bailler pucelle à garder. 52. Dequey li Sires pert fon homme. 53. Comment l'en fe doit tentren fon li-

ge eftage De Gentilhomme qui pert fes mue-

bles par fon meffet. 55. D'ome qui fe plains en la cort le Roy

de fon Seigneur. \*C+virre eft \*Ceritivett purement 56. \* De demander en la cort le Roy la cort de fon home : de requerre hom en la cort le Roy qui ait efté def-

faillant. 57. Comment li Sires doitrendre larron 81. D'home qui s'enfuit de prifon. à son home, & li hom à son Sei- 82. Comment laie Inflice doit onnrer gnent.

18. Comment li Gentilhome gariffent eus & leurs gens de ventes & de pasges, & leur Preuoft d'oit & de

chenauchie. 59. D'oft & de chenauchiee envers le Roy, le Baron, & des amandes

\* der gages

\* gagiées. 60. Comment Dame doit faire rathat. 61. De Dame qui donne feureté à fon Seingnieur pour feupeçon du ma-

riare la fille. 62. Quiex dons Gentisbom & Gentisfeme preent faire de leur heritage, pour qu'ils eyent boirs.

63. D'home qui fe pleint de nounele def-Cefine. 64. Comment la Inflice doit ouurer a be-

me deffaillant. 65. Comment l'en doit peurforcier Gentilhome, qui ne vent faire homa-

ge à fan Seingnieur. 66. D'home qui se plains de deniers ,ou de muebles , on d'autres cho-

67. D'home qui se plaint à qui l'en a

D'home qui fe plaint que l'en li fet

tort d'eritage.

63. De Baron qui ne vent mie eftre jugié par ses Pers. 70. De demander beritage à home qui

atend à eftre Chenalier. 71. De aoge de Gentilhome , & de tenir en bail.

72. De conter lignage à son parage.

73. De rendre roncin de fernice. 74. Quel redenance cil qui tient de pa-

rage fet à fon parageur. De demander homage à enfans qui font en bail. 76. De Gentilhome qui demande amen-

dement de Ingement. 77. De gent qui ont à marchir an Roy L'aucunes chofes : comment le Roy efearde dreit à lui , & à au-

trai. 78. Comment l'en doit demander aman-

dement de Ingement. 79. Comment l'en doit appeller son Seingnieur de default de droit.

80. De bataille de Vilain & de Gentilhome on de creifié , ou d'home de re-

ligion , à quelque meffet que l'en les prenone. 83. De pugnir mescreant & herite.

84. De pugnir les vsuriers. 85. De home estrange qui n'a point de Seingnieur. 86. D'home ou de fame qui fe pene &

moye, on occit en aucune ma-River 87. D'home qui muert desconsés. 88. De treuner aucune chose par fortn-

ne on autre maniere. 89. D'anoir fon garend en chofe qui eft emblée.

90. De quiex chofes l'en rend les defpens en la Cour laie. 91. De feftune brainfiée. 91. De Gentilhomme qui fait eschange

à fon hommepour fere fes herbergements. 93. De mefen saillable à Gentilho -

94. D'ome mescognen en terre à Gentilhome. 95. D'home Baltart.

96. De vente d'heritage de baftart 97. De tenir terres de baftars à terrages.

- 98. De mefurer terres de cenfines. 99. De demander à fon home fernice
- trespaffe. 100. D'ome qui a effoine de corps , comment il doit eftablir Procureur
- pour Ini. 101. Debattre homme que l'en aterme par-
- denant la Iuflice. 102. De rendre hame par pleiges, qui est
- appellés en murtre. 103. Comment la Iuffice doit onurer
- quand jugement of contendus denx fou denant lay. 104. De requerre à partir terres parçon-
- nieres. 105. De mendre à monlin par ban, & de faire rendre les dommages an
- mouleor. 106. De moulin à parconnier, comment
- I'en en doit ounrer & vfer. 107. Comment Vanafor doit anoir for, & comment il en doit vier.
- 108. De mendre à monlin par ban. 109. De tenir fié en autrui Baronnie.
- 110. De debte de Baron & de Vanafor. 111. De donner heritage à home , à lui,
- on a fon boir, de fa femme efponfée.
- 112. De don entre femme & homme. 113. De don en mariage aus boirs qui de ens dens iftrent.
- 114. Comment I'on pact donner fon home de foi.
- 115. Comment l'en doit garder hoir de Gentilhomme qui a pere & mere. 116. De requerir fon pleige, & comment
- I en en doit onurer. 117. De eftre deffaillant après monitrée
- des chofes mueblans 118. Ces effoines font refnables , parquoi l'en eft quites des deffants.
- 119. Du dommage qui puet adnenir de beste qui a male teche 120. De demander à enfant de chefe qui
- n'est mie cogneue après la mort de fon pere. 121. D'escommenié pourforcier pour ve-nir à amendement . & comment,
- & quelles refons il a en corlaie. 122. De donner erres de mariage pour en-
- fans qui sont en non aage. 123. D'eritage qui est donné en anmosne
- à Religion. 124. D'ome qui deffend à son parageur à
- vendre fon beritage.

- 115. De deffendre pefeherie d'eue corant. 126. De requerre la core de celny qui doit
- au més le Roy deniers. 127. De requerre la cort à home qui plede à juif, & de tesmoins à juif.
- 118. Comment vilenage of franchis en gentillece. 119. Comment l'en Bit rendre roncin de
- fernice à fon Seingneur. 110. De partie faire entre les enfans con-
- Stumiers. 131. Quel douere femme acoustumée doit anoir, & où elle en doit plaider,
- fe l'en li en fer tort 132. De fere bonnage, ou de faire partie
- fans justice. 133. D'homme conftumier qui a en dens fames, & de fames qui a eu deus
- Seigneurs , comment leurs enfans doinent partir. 134. De achat entre home & fame , com-
- ment eus le doinent tenir. 115. De Bail en vilenage 136. D'ome conflumier fauffer juge -
- ment. 137 . De parties failles entre enfans cou-flumiers.
- 138. De frerages de fax enfans. 139. D'ome qui fait amendement en l'e-
- ritage fa femme. 140. De asge d'homme constamier.
- 141. D'ome conflumier qui aquiert fre-142. D'ommeconstamier qui trenche che-
- min qui doit paage, en qui vent à fauffe mefure. 141. De marchant qui pespasse paage.
- 144. De marcheaus qui portent fauses mesures ou faus draps.
- 146. D'appeller home on fame de folie destoyal.
- 147. D'ome qui met main par mal defpit à son Seigneur, ou qui bat fon Seingnieur.
- 148. De meffet pourquoy homme coultumier paye foixante fols d'amen-
- 149. De fesinne qui n'est pas certaine. 150. De fere eschange de terres.
  - 151. De retraire terres qui font vendues par efchange. 152. D'omme qui demande achat par
    - lignage, comment il le doit a-A iii

153. De mettre amandement en achat qui est demandés.

154. D'ome qui a demoré hors du pays, de demander achat. 155. D'achat que li Sires puet retraire à li.

156. De rendre ventes & achats qui il retres. 157. D'ome qui resmit achapt , à qui l'en

demande plus que la achas n'a

158. De rendre ventes d'eritage. 109. De retraire achas entre freres & fe- 166. De bataille de mehaionés.

reurs, on coupins germains, 160. De rendre cens, & confinmes.

161. De tenir terres à terrages on iln'ait point de confiume, fors le serrage. 162. De requerre la cort à ome qui eft ap-

pelles de murtre, ou qui est pris en prefent. 163. D'ome qui ficul oés fuitines. 164. De fame qui demande douere és

ventes fon Seigneur. 165. De batailles entre freres.

## TABLE DV SECOND LIVE E.

E quas de haulte Instice. Et de requerre manfeteur, qui

ell pris en present fait. 3. De justice qui a à marchir au Roy. 4. De demander faifinne de heritage,

s. Comment l'en doit deman der recreance. 6. Comment l'en doit demander faifinne de la chose, anant que l'en res-

De quas de haulte justice sans ren-

dred fans recroire, De l'office de procurateurs.

De veer recreance 10. De demander faifinne an deffaillant

après monftrée d'beritage 11. Comment l'en doit appeller de murere, 12. Comment l'eu doit requerre chofe

emblée. 13. De requerre home qui eft à jour pardeuant le Roy.

14. Comment Apocas fe doit contenir en fa cante Comment l'en doit fere jugement & rendre aus parties, & deman-

der amandement on fausser, se il n'eft bons & loyans. 16. Comment I'en doit justicier home

foupecouneux. De chofeemblée qui est requise pardenant Inflice , que la Inflice en

dois faire.

18. Comment Gentilhomme doit requerre fon Sciencer, & que il le mete en sa fai , & comment li Sires le re-

19. Comment l'en va auant en toutes querelles qui à machir au Roy. 20. Cmm ent l'en va avant en querele, quand home est appellés de cas de

hante justice. 11. Des detes denes an Roy,

22. Des commandemens au Roy. 23. D'home qui bat autre, on fait fant,

comment la justice en doit onurer. 24. De parole vilaine, quel justice l'en en fait.

15. De dons & de parties que pere & mere fet à leur enfans 26. De la semonce au Preuost, & defai-

re esqueusse à son serjant. 27. D'homme qui se plaint en la cort le Roy de son Seignor.

28. De donner asseurement qui est fait en la curt le Roy. 29. D'home qui desaduoue son Seignieur,

30. D'aubins & de baitars. 31. De demander homme comme fon fert, 32. De semondre les hommes le Roy en

antre Instice qu'en la fenc. 13. De requerre fon instifable en la cort le Roy

34. De franchir home. 35. De relaschier larron. 16. De gentillece de Baron. 37. Comment jugement doit eftre fais,

quand pruenes fout iganx d'une part & d'autre 38. Comment l'en doit fere appel de murtre. 39. De muebles & d'eritage de larrous & de murtriers , comment eux de-

meurent an Seignieur. 40. De dette cognene & pronnée , comment en doit le deteur pourforcier, quant il ne vent fere payemet.

41. De chenauchiée fere à armes 41. De defanoer fon fie de fon droit Seignieur.



## FS

# ETABLISSEMENS

## DE SAINT LOVYS ROY DE FRANCE.

SELON L'VSAGE DE PARIS ET D'OR LEANS, & de Court de Baronnie.

LIVRE I.



AN DO CALCE 1297. L'ÉMER 251 LOYS ÉS QU'ANDA L'EST SÉMISSION DE SANCE 45 L'ÉMER 251 LOYS ÉS QU'ANDA L'ELLE LLYS ÉS BOJAMON C'É LE PERASÉ LÉ PERAS, Q'É CARTA LLYS ÉS BOJAMON C'É LE PERASÉ LÉ PERAS, Q'É CONTINUENT L'ÉMES AND L'ÉMES L

Canens & Der Decretales, pan conference les bans vilages & les anciennes Confinues, qui finu tenuis el Repamen de France, feur tentre querelles, 6, feur suu les cua qui finu acanas, 6 que chazan jour yacannassis 6 que etc effediffement des effer enfeinen el demunderes de la deffendierres à foy deffender, 6 commence en la massire qui cafair.

Losys Roys de France par la grace de Dies à tous bous Chrelliens habitust a (Roysmus, exc lu leignoute de France, & à tous autres qui y font bitust and Roysmus, exc lu leignoute de France, base autres qui y font preferos & menti. Saltet en notire Scinguister. Pour ce que malice & trichetie oft, poccesse arrer l'umain linguage, que let un fine frouent aux autres tott, & unsy, & mefferen mainters manieres conner la volunté & le commandement de Dieu, & n'ont li pludous poen et épousament nd cur culgement 11xy=Cux11y, & poutre que nous voulonts que le pueple qui eft deffonts nous puillé viure loyaument ée en prés, & que lu va fe grade de forfere à l'autre pour la poor de la decepline du cors, & de perdte l'auoit, & pour chaftier & refience les mauféreurs par la voye de droit, & de la roideur de justice, nous en apélions l'aide de Dieu quiel ligue droidurrer (feut cous autres, auons ordené ces Effabliffemens felon léquiex nous volons que l'en yét és Cours laise par cour le reaume & la feigneurie de Francis

#### CHAPITRE I.

## Comment le Preuost se doit contenir en ses ples.

SE aucuns vient deuant aus, & muet question de marchié qu'il ait fait encontre vn autre, ou demande herietige, le Preuost semondra celuy dont l'en se plaindra: Et quand les parties vendront à ee jor il demandierres si fera sa demande, & celuy à qui l'en demande, respondra à cel jour mesme, fo ce est de son faict, & se ce est d'autruy fer, il aura yn autre seul jour à respondre, se il le demande, & à cel jot il respondta, se cil à qui l'en demande connoift ce que l'en li dira contre luy, le Preuoft fera tenir & enteriner ce qui fera conneu, & ce qui est accoustumé selon droit escrit, el code de transactionibm, en la loy si cansa cagniza, en la fin, & en la digeste qui se commence de re judicata. 1. à dine pia. Se cil a qui l'en demande ne dit aucune re-fon qui valori lay doie à sa dessense, & se il aucenoi se cil à qui l'en demande meist en ny, ce que l'en li demandera, ou se cil qui demande niast ec que l'en li met sus à la dessence de eil à qui l'en demande, les parties inetront de la querelle , & la forme du screment si se sera tele. Cil qui demande iuctra que il cuide auoir dtoite querelle & dtoite demande , & qu'il respondra droite vetité selon ce qu'il croit, & que il ne donratiens à la sustice . ne ne promettra por la quetele, ne aus telmoins, fors que leurs despens, ne n'empeschera les preuucs de son aducrfaites, ne tiens ne dira contre les tesmoins qui feront amenez contre luy, qu'il ne ctoie que voir foit , & qu'il n'vseta de fauses rueues. Cil à qui l'en demande iuetra qu'il etoit auoir droit & bone teson de foi deffendre, & inerra les autres articles qui font dites deffus. Aptés ces feremens, le Preuost demandere aux patries la verité de ce qui sera dit pardeuant luy, & se se cil à qui l'en demande met en ny ce que l'en li demandera. fe cil qui demande a fes tefmoins prés , li preues les receura , & orra tantoft, fe ce non fe il veut felon ce que li tesmoins ou les parties seront pres. ou loin, & selon ce qu'il semblera bon au Preuost. Et à sauoit quant li tesmoins feront prefens, lots demandera li Pteuos fe cil contte qui eus feront amenez veut tiens dite contre les telmoins, & les perfonnes, & lots conuiendta que il tesponde, & se il dit que non, il ne porra tiens dire contte ceus d'illeques en auant: & se il dit que oui, il conviendra dire dequoy, & se il dit chofe qui vaille, l'en li mettra jout à prouuer ce que il dit contre les tefmoins vn fcul jour, & teceura le Preuos les tefmoins du demandeut, & iuerta chacun par foi, & les doit oit secreement, & tantost les pueplira, & porra dire contre lesdits tesmoins cil à qui l'en demande, se il puet dire chose qui vaille, & fe il auenoit chose que li tesmoins setont amnez, que cil à qui l'en demande dit par son serrement que il ne cogneust les tesmoins, l'en li mettra jour, se il le demande, à dite contre les tesmoins & les persones vn seul jour, & vn autre à prouuer, se il le demande, & il dit chose qui vaille, & non pout quant les telinoins du demandeur fi feront receus & pueplié en la maniere qui est dite desus , & se il auenoir que li tesmoins sussent amenez contre les tesmoins au demandeur, l'en demanderoit à eeli demandeur selon ce qui est dit deffus, c'est à scauoit se il vodra riens dire contre les telmoins qui seront amenez à reprouuer les fiens, & conviendra que il tesponde sclon ce que il dit deflus, & garderoir l'en la forme deflus dite en toutes choses, ne plus de tesmoins ne fetont teccus d'illeques en auant à teprouuer des tefmoins , & donroit le preuse jugment felon fu errennen , fe la chofe fluic dere , ne pourtz l'en appelle de fon jugment, felon droit eftit et 6.00 de preusia ingrenent affrendit , l'ut. 6-f. 1.3 qui, danten ili figuent, que fiquition que feit per me fei en pous been fiquelle ut le que et li la quente voire, é le fiel conserdoire, que fin le despece, où let destri et Cade de transmis fregliel ma melmen ordres de French & de preuse fee ; guelde à faire felon plei d'eriage ou d'apparenance à heriage. De technie fe cil à qui l'en densade, meten la definite anunc hoch qui vaille, i outre desfina dit en guelde a prime fraire faire it de fil à fanoir que fina terminain fera ponis, felonce que il Preson verierle qui ferrou predount le Preson veri-

## CHAPITRE IL

## De deffendre batailles de d'amener prueues.

No y a definadons les bazilles par con noltre demaine en toutes querietes: mais nous n'obsem niele de dinis, les régolents. & les coustremans, qui ayent efté accoultimés félon les viages des diuers pays, fois intant que comost enfonse les bazilles, de misent bazilles, nous metons preunce she trémotin, ou de chartres, de effectir en Code félon droit de patits qui commence, patitus, que de lus esté airrappéemen en Cod. de tradit, il un praiglégie. És fi n'oltons mie les aurers bones pracues de loquas qui ont efté accoultamée en court la ieu nifiques à deux.

#### CHAPITRE III.

## D'appeller homme de murtre, & d'anoncer la peine au pleintif.

Novs mandons que se nus hom veut appeller vn autre de muttre, que l'en il soit ois ententiuement, & quand il vodta faire sa clameur, que l'en li die , Se tu veus nului apeler de murere , tu feras ois , mais il connient que tu lies à sonfrir tele peine comme tes aducrfaires sonferroit , se il en estoit atteins , selon droit escrit en Dig. nouel. de privatis. 1. hnali au tiers lin. & soit sien cersain que tu n'aurat paint de batailles, ains se countendra jurer par bors sefmoins surés, & fi connient que tu en aies deux bons au mains, & bien ameine tent de tefmoins com-me il se plaira à pronner sans comme su quideras, qui aidier se puissens, d doinens, O fi vaillent ce qu'il se doit valoir, cer non ne content unites pruents qui ayent efté recente en const laie en jusques dont fors le bestille. Et saches tu bien que ces ad-uersaites potra bien dite contre tes telmoins se il veut, & se celuy qui veur appeller quand l'en li aura ainfi dit , se il ne veut poursuiure sa clameur, laissier la puer sans peril & sans peine. & se il veut sa clameur poursuiure, il la fera si comme l'en la doit fere à la coustume du pais & de la terre, & en aura respit & ses contremans, & cil que l'en appelle auta ses deffenses & ses contremans, felon la coustume du pais & de la terre. & quand l'en viendra au point que la bataille deura venir, cil qui par bataille prouuast, se bataille fust, si prouuera par bons telmoins aus cous de celuy qui les requiert, se els sont de sous son pouuoir: & se cil encontre qui li tesmoins seront amenés yeut aucune raison dire contre les tesmoins qui seront amenés contre luy, pour quoi eus ne doiuent estrereceus, l'en l'orra, & se la raison est bonne & loiaux, & communaument sauuée, & elle est muée de l'autre partie, l'en enquerra les resons de l'vne partie & de l'autre, & seront li dis pueploiés aus deus parties, & ce cil encontre qui li tesmoins seront amenés vousift dire après le pueploiement aucune chose resonable encontre les dis des tesmoins, fi seroit ois selon droit Partie 111.

10

escrit en Decretales, de testibus, en premier Chap. qui commence Prasentium fatuimus, où il est escrit en eeste matiere, & puis aprés sera la justice son jugement.

## CHAPITRE IV.

#### De quas de haute Iustice de Baronnie.

En les maiere come vous auer oi iza l'en aunt és quereles que nous pour nous pour nous de l'action, de mettre, de feis, de tous commence, ne traiton, de rait, dearnin, de murte, de feis, de tous crimen oil i air peril de pretie vie ou membre, là oi l'en féroir basuille, ge encous cet quat deux nis feront refinoirs. Se le sucuent en encolté est quat defitu dis pardeunts aucums Baillis, li Baillis forra la querelle gélques aus prueses, ge adont il le nous fera faucion; se dont on un ouverance les prueses de la destin di lons sefra faucion; se dont nouverons les prue use oir, is apeleront cil que nous i enuoyetons de ceus qui deuxont eftre au jugemente fere.

#### CHAPITRE V.

## De demander home comme son serf.

 $E_i^{\rm N}$  querele de feruage cil qui demande homme, comme (on ferf, il fera fu demande , & pourfuiura fa querele (felon l'anicanee coullume pidgera up point de habaille, & en lieu de bazille, di qui prouvarei par bazille fa bazille fuit, fa prouveta par teffinoira, so par chartres, ou par bonne prueues & loyus, qui ont etile acconfluence si quique à orea, taif e cil qui demande, prueue cellus qui di demande come fon ferf, & & il defaut de prueue, il demoura e la volencia un se Seigneur pour l'amende.

## CHAPITRE VI

## De fausser jugement.

CE aucum sout fauffer jugement en pais, § 10 d fauffement de jugement An farr, Infra sur point de bastalli, meh i scleim, in frejons, £6 susterremment das plet feront rapportés en noûtse Court, £6 felon ids erremmen du plet. Fen fra reuir, ou despecee les erremmes du plet ne figurent a, £6 eil qui fara treuse en fon tor l'aumendera par la couffume du pais £6 de la terre. £6 fe la désure ett pouvoie, § 10 stree qui et la petit petit pour du petit petit

# CHAPITRE VII. De pugnir faus tesmoins.

CE aucum oft atian, ou reprins de faut refinoignage és queteles deuns dibers, il demourar en la volemit la luthice pour l'ammende se les basilies nous often par tout notire d'emaine à rousjours mês, & volons & commanç, de omne que les autres chofes foient remier en notire demine, de comme il ett deuilé deffus, & en telle mainte que nous puissons, & merrie, de comme il est deuilé deffus, & en telle mainte que nous puissons, & merrie, de colte; & canadare, quaud all nous plata; fe nous voyons que bon fine de contra de canadare, quaud all nous plata; fe nous voyons que bon fine de l'active de l'active

#### CHAPITRE VIII.

De don de Gentilhome à ses enfans, & comment eus doiuent partir, se li peres meurt fans affener eus-

ENTISHOME ne puet donner à ses enfans à ceus qui sont puisnés, que The tiers de fon heritage, mes bien puet donner fes achats & fes conques auquel que il voudra, se faste le voloit. Més se il auoit faith achas qui fusient de son sé, & il les donnast à vn étrange, li ainés, ses auroit pour les deniers payant que li peres y autoit mis. Et se ainsic auenoit que li Gentilhome al-last de vie à mort, sans sere partie à ses enfans, &il n'eust point de same, tuit laft de vie a mort, tais iere patie a comment les detes de son pere loiaument, li mueble seront à l'aissné : més il rendroit les detes de son pere loiaument, & se li puisne li demandoir pattie, il leut scroit dutiers de sa terre "par droir, "L. Ms. & se ce est fiés enterins, b li aisnés ne fera la foy à Seigneur de cete partie, sommers & garantira aus autres de parage c. Et se ainsi eftoit que li freres aisnes fust mainerioteus, & il leut eust leur tierce partie faiche trop petite, le puisné ne la prendroit pas, fe il ne voloit, ains temaindroit à l'aifne, & li puisne li parritoit forequ'elle l'autre d [tetre] en deux parties, & li aifne prendtoit ee que li plairoit, & parties en pi ainsi à li aisné les deux parties, & si a les herbergemens en hetitage. Biefi soc-

## CHAPITRE IX.

De don de Gentilhome qu'il donne à sa fille ou à sa suer en mariage.

ENTISHOM fi puet bien donnerà sa fille plus grand mariage que auc- an ai Inant 1, & fe il la marioit à mains que auenant, fi puet elle recouurer à la e Peer Lich franchife. Et ainsi fe Gentishome a sa suer, & il li donne petit mariage, eil e qui la ptend ne puet autre demander : més elle puet bien demander auenant 66 enter, partie, puisque li peres est moes. Car bien li semble que li freres li ait faite tont m pe petite partie, pour retenir à soy & à ses enfans, se la more moroit. rage, & de re 10 ma-

CHAPITRE X.

8 De Gentilhome qui n'a que filles.

de freres. ENTISHON fe il n'a que filles, tout autretant prendra l'une comme Tl'antre. Més l'aisnée aura les heritages en auantage, & vn coqe, se il i àla fianeft, & fe il n'i est, v. f. de rente, & querra aus auttes parage. \$ Cr 10. 46 mangur. CHAPITRE XI.

h De don de mariage à porte de monssier, & de tenir sa vie, puisque li boirs en h ce etap.

a crié de bret.

ENTISHOME tient sa vie, ce que l'en li donne à porte de monstier en Imariage aprés la mort fa feme, tout n'ait il hoir, pour qu'il en ait eu hoir qui ait crie, & bret, se ainsi est que sa femme li ait esté donnée pucelle.

#### CHAPITRE XII

De fole Gentilfame

2 Deef is MI

rige. 4 Deeft ter

· De partie

GENTISFANE quand elle a eu enfans, ains qu'elle soit mariagée, ou quand elle se fait depuceler, elle perd son heritage par droit, quand elle en est prouuée.

#### CHAPITRE XIII.

\*D'ave

De Geneilfame qui est hoir de terre, comment elle prend douere,

bfeets pr SE Gentilfame est hoir de terre, & fes b Sires soit morts, & elle ait ses prante de se al. Shoirs, & elle veille prendre douere en la terre son Seigneur, ecest la tiernés prents ce partie en la feuë . partir en

CHAPITRE XIV.

Quel donere Gentilfame doit auoir , & demander à l'hoir ses achats.

ENTILIAME fi n'a que le tiers en douere en la terrefon Seigneur. Més Thi Sires li puer bien donner ses achas, & ses acqués à fere sa volenté. Et se ainsint estoit que li Sires eust fete sa volente, & se ainsint estoit que li Sires eust eust fair achapt en son sié, cel achat auroit ses sieuls aisnez par de-\* & ou les niers payans & rendans d que li Sires i auroit mis.

CHAPITRE XV.

Diperes en

an hon cher.

omment Geneilfemme doit partir as muebles, quand fes Sires est mors, & de l'aumofne fon Seigneur.

ENTILFAME ne met riens en l'aumofne fon Seigneur, & si aura la moi-Grie es muebles, se elle veult, mes elle mettra la moitié és detes, & se elle ne veut rien prendre és muebles, elle ne mettra riens és detes , f & de ce cft il à fon chois. ]

#### CHAPITRE XVI.

8 Quel herbergement Gentilfame doit auoir aprés la mort son Seigneur, & de cenir le en bon estat.

GENTILFAME doit auoir à les hebergements son Seigneur après sa mort, jusques à tant que eil qui doibr auoir le recort de la retre li air set heramenii segerment ausmant, & elle le doit renir en bon eftat, & feelle ne liternoir, eil samenii segerment ausmant, & elle le doit renir en bon eftat, & feelle ne liternoir, eil samenii segerment ausmants full samenii segerment ausmants full samenii segerment segerme poort amender, il li portoir ofter le doüere, & fi l'en deutoit perdre par droit. Er rour ainfi deutoir elle renie en bon effat wignes, & arbres fruit portant, fe elle les auoir en fon doüere, s'ans couper, & sans main mettre.

CHAPITRE XVII.

· Comment Gentilfame doit tenir aprés La mort son Seigneur le bail de son bair, - de tonie bailen bes & soutes chofes en bon eftat. ne chave

SE ainfint auenoit que Gentilfame eust petir enfant," [& ses Sires mourust], elle tendroir le ball de son hoir malle jusques à x x x an, & le bail de la sille jusques à xv. ans, pourcoi il n'i ait hoir malle, & routes les choses si doit elle tenir en bon eftat, & fe il i auoit bois, où estane, que li Sires eust autrefois vendu, elle le porroir bien vendre, en tele maniere maintendroir li Sires la chose, se elle se marioit, & se se ele, ou ses sires, lessoient le manoir descheoir, ou fondre, ou il vendissent bois, qui n'eust esté autrefois vendus, cil à qui le • recott de la terre deutoit auenit pottoit bien demander le bail à auoit pat . rese droit.

#### CHAPITRE XVIII.

## b Deuant qui l'en puet pledier de son donere.

b de plais de

ENTILFAME puer plaidier fon dollere en la cort e à celui en qui cha. "le Rei, or Thellerie il feta, ou en la cort de fainte Efglife, d [ & en est à fon chois, ] esti de & ainsi puet fere Gentilhome de son mariage qui li a esté donnes à porte de dessuis monstier, " [ pourcoi sa femme li ait esté donnée pucelle.]

44.4

## CHAPITRE XIX.

i Quel affenement Gentilhom doit fere à fon fil, quand il le marie.

SE Geneishorn marie son fil, il li doit donner le tiers de sa tettre, & aussi ségmain.

Quand il est Chevaliere, més il ne li serpaspartie de ce qui li acsté donné asse.

§ la porte de moultiet] du mariage, h porcoi sa fame ne soit hoit de terre, fames ne sui li sera suis le tiers de la cerre sa merc. CHAPITRE XX.

Chraeltes resear Ses filears terre fa me reliens

. Carl . Tan 1,

Le quiex eschoites Gentilfame doit prendre douere, & son affenement.

SE ainsi estoit que Gentishom eust aiol, ou aiole, pete & mere, & il eust séssions.

Sfame, & il se morust auant que sa femme, & il n'eussent nul hoit, & tains o de quand li pete & la mere & l'ajol & l'ajole feront mort, elle a en ces k chofes à céd fon douere, & en toutes autres escheoites, fussent de freres, ou de serors, ou de oncles, ou de neucus, lou d'autre linguage ] : més elle n'i auroit riens, se eltes auant, elle i auroit fon douete.

## CHAPITRE XXL

" D'escheoites entre freres.

per de terri

TOVTES escheoites qui auiennent entre freres si sont à l'aisné, puis la mort au pete, se ce n'est de leur mete, & d'aiol, & d'aiole, car l'en apele celles escheoites droites auentures.

#### CHAPITRE XXII.

D'escheoites en parage, & de Gentilhome qui tient en parage.

deparage N's Gentishom ne fer rachat de tiens qui li efchicie e deuets foy, jut de sa ques à cant que il air paffé coufin germain, ne nus ne puet demander à toic Ga-autrui franchife, fe il a celt coufins germains, ou plus prés ? & chofe que Gen, bubon tishom prend en sa femme, 9 poutcoi il en face foi au Sciagnieut, i il en fer fimme, nachar l'ennée de sa tetre, & se elle tient en parage, il n'en fera point.

e de s'il ne fet le racha

#### CHAPITRE XXIII.

o Depare

De partie fere entre les enfans de gentil fame qui prend home coustumier.

Some of the second function of the second se

## CHAPITRE XXIV.

effoit il atom.

a De Sarounde departer.

D. Ba. <sup>c</sup> Quiex parties enfans de Baron doinent anoir, & de mettre ban en terre de V anafor.

BARONKIER DE PART MIC CRIEF ÉCECES, LE leur peuc ne leur a fuit parrie, més li aisfinés doir fere auenant bien fer au puissé, ac û doit les filles marner. Bers si à routes justices en fa terre. ne li Rois ne puer mettre ban en la terre au Baston sans son affentement, ne li Bers ne puer mettre ban en la terre au Vausdér.

## CHAPITRE XXV.

De hanti juittes de Bertaux, de murro, de Quiex li cas font de basse justice de Baronnie,

BERS si a en sa terre mortre, & rac, & encis, tout ne l'eust pas auques anl'en la fier, & celle moett de l'ensine Marie es socioie. Encis si est fame enceince quand
l'en la fier, & celle moett de l'ensine. Murre si est d'home & de fame, quand

Fen la hert, & elle moett de l'entant. Muttre li ell d'home & de fame, quand en les tuë en leur lich, ou en aucune maniere pour que ce ne foit en mellée. en fa voie portoit l'en vn home muttir, fel en le fetoit fi qu'il en morolt, s Defens E [fans menaciet] & fans tanciet à lui, & fans lui deshet.

#### CHAPITRE XXVI.

b De funes. b De purnir mansfeteur & home souspeonneux, comment la justice en doit ouurer.

on note.

on of up.

O M E quand l'en li tot le sien, ou en chemin, ou en bois, soit de jour

Most quand l'en live le fien, oven chemin, ou en boix, foit de lyur symptom. He de tenit, e c'et apé et échapeteire à Et cau ceu qui fine net en méter, de l'apé et échapeteire. Bet sou ceu qui fine net en méter, de l'aprendit de l'aprendit

jours & les x L. nuits; & sc eus ne venoient lors, si seroient bannis en plein

marchie. & se eux venoient puis, & ils ne peussent monstrer resonable effoigne, qu'il eussent esté en pelerinage, ou en autre resonable lieu, pareoi eus n'eussent oi le ban , ne les semonces , li Bers feroit : reagier sur la tetre , & . feroient li mueble fien. b Et fe aucuns est fouspeonneus de tel meffer , ou bid a d'autre semblable, dont il deust perdte vie ou membre, & il s'en fust allés montes hots du pais, & venist après, quand les sept jours & les sept nuits, & les xv. jours, serent & les x v. nuits, " [ & les x L. jours & les x L. nuits ] fustent, & 11 venist à la Iu- ie souper flice, & il li delft que aussi tost comme il sot que l'en l'ot appellé à droit, il & de se eftoit venus pout foi deffendre, adont en deutoit la Iustice prendre son sere-institut enla ment, que il diroit voir , & atant auroit fa deffense qui l'en vodroit ap- Court lais peller fe il ne treuuoit qui l'en apelaît, la Iustice le potroit bien retenir pour indigia la souspeçon: carsouspeçon si doit estre estrange à tous par d'des homes, se-l'erm lon droit efert du Code de fartis, en la loy qui commence cinilem rem, & el "".
titre des choses emblées, en la sin, où il est escrit de cette matere de sept jours & de sept nuits, de x v. iours, & x v. nuits, de x L. iours & de x L. nuits, & feront semondre le lignage du mort pour sauoir se eulx le voudroient appeller & dire au monstier & crier au marchie, & se nus nevenoient auant pour lui appeller, la l'uftice le deuroit lessier allet par pleges, se il les puet auoit, & se il ne les puet auoit si li face sancier que il ne s'en fuira dedans l'an, ne ne se destornera , & qu'il tendroit à droit qui l'en voudroit apeller.

#### CHAPITRE XXVII.

· D'ome qui occis autre en mellée.

HOME qui occit autre en mellée, & puisse monstrer plaie que cil li air faite auant qu'il l'ait occis, il ne seta pas pendu par droit, fors que en 'poss pre ven manière: se aucuns du lignage l'appelle de la mort de celuy & li meiss fus, er d' à fans ce que cil l'eust feru, ne nauré, & li deist en telle maniere que le mort dernigner, li en eust donné commandement, & auouèrie f, & atant porroit l'en iugiet protei die vne bataille d'aus deus , & fe li quiex que foit auoit x 1. ans , il porroit bien quelles l'es mettre autre pour luy, & cil qui feroit vaincus fi feroit pendus.

#### CHAPITRE XXVIII.

E D'ome qui requiert asseurement pardenant la Instice, à qui l'en set sorce e D'ad de cors ou d'auoir ou dommage.

CE ainfint estoit que vns hom eust guerre hà vn autre, & il venist à la Iusti-Sce pour li fere affeurer, puisque il le requiert, il doit fere jurer à celui del mires ui il se plaint, ou k financier que il ne li fera domage ne il ne li sien, & se se fasser il dedans ce li fet dommage, &il en puet estre promis, il en sera pendus : car en noise. ce est appelle triue enfrainte, qui est vne I des grans traisons qui soit : & ceste Iustice ii est au Baron, & se ainfint estoit que il ne volist asseurer, & la Iustice li deffendift, & deift, Ie vous deffens que vous ne vous en alliés pas deuant ce que vous aurés affeuré: & se il s'en alloit sur ce que la Justice li auroit deffendu. & l'en ardift à celui sa maison, ou l'en li estrepast ses vignes, ou l'en le tuast, - pende. il en seroit austi bien " coupable, comme s'il l'eust fait-

CHAPITRE XXIX.

" Quele justice l'en doit de larron selone qu'il a meffet. I lierres est pendables qui emble cheual, ou jument, & qui art meson de nuit, & cil pert les euls qui emble riens en monftier, & qui fait fauste monnoye, & qui emble \* soc de charrue, & qui emble autres choses, robes, ou + hunei

#### 16 LES E'TABLISSEMENS

deniers, ou autres menuës chofes, il doit perdre l'oreille el premier meffer, & de l'autre larrecin il perd le pied, & au tiers larrecin il est pendables : car \* gros. l'on ne vient pas du gros au pertir, més du petit au \* grand.

## CHAPITRE XXX

## Debann b D'ome qui emble à fon Seigneur qu'il fert.

he region Hi of me , quand il emble à fon Seigneur, & il est à fon pain & à fon vin, par fame.

Hi of pendables: car c'est maniere de traison, & cil à qui il set le mefineme.

fet, le doit pender-par droit, se il a fulletice en sa terre.

#### CHAPITRE XXXI.

4 De Inflice

## d De Vauasor qui fet forbanu.

\*Aforbion 

Ne de la Comme del Comme de la Comme de la Comme del Comme de la Comme del Comme de la Comme de la Comme del Comme de la Comme del Comme de la Comme del Comme d

## CHAPITRE XXXII.

De senir compagnie à larrons & meurstiers, & deceux qui les confensens.

# CHAPITRE XXXIII. D'encusement de laron.

rait deman-

E aucuns lierres ou mutriers dit que aucuns soient ses compains, il n'est

Opas pour ce prouué, més la lustice le doit bien prendre pour sauoir se il

li porroit recognoistre.

#### CHAPITRE XXXIV.

## De pugnir foupeconneus.

E ausum est qui n'aix riens. & toir ents ville fant riens gaigner, & it handre enamers, la lastice le "odis prendre, & demander dequoy il vit, & fe il entere qu'il mente, & que il foir de manuais vie, il le doit bien jette hont de la ville car ce apparient à l'Office de Prenott de netotier la lurissicion & fe prouince de mauusis homes & mauusfen fanes, s'elon droit esfcrite n Dig. de rife, Prepfis, r on al. qui commence Congrais.

CHAPITRE

## CHAPITRE XXXV.

## De fame qui tuë son enfant par mescheance.

CE il meschiet à fame qui rue son enfant [ par mescheance] ou estrangle de iours, ou de nuits, elle ne fera pas arfe du premier e, ains la doit l'en ren- b Defant dre à faincte Yglife, més fe elle en tuoir vn autre, elle en feroir arfe, pour ce inche que de feroir accoustume, felon droit escrir en Code, de Episcop. andient. 1. 4 elle en neme, en las fine concordance. CHAPITRE XXXVI.

De volenté d'omicide sans plus faire.

S E aucuns gens auoient fenpense à aler tuer vn homme, ou vne femme, souvenir & fusient pris en lavoie de jouts, ou de nuits, & l'en les amenast à la Iustice, & la Iustice lor demandast que il aloient querant, & il deissent que eus allasfent tuer vn home, ou vne femme, & il n'en eussent plus fer, jà pour ce ne perdroient ne vie ne membre.

CHAPITRE XXXVII.

De menace (2) d'asseurement véé pardeuant Iustice, & de querre au Souuerain par Iuftice 8 aus parties.

SE aucuns hom ménaçoit vn autre, qui li fera domage de cors & de l'auoit ; pardeuant Iustice, & li menaciés en demande affeurement, & li autres deist; te w'en confeillerai, & la lustice desit, ne vous en allés pas à deuns que vous à de ment de vous l'aire affente, & la s'en allast feur d'a-deffente, & fans lus affeurer, & l'ardist l'aiffit l'en à celui ets mefons, ou li feil l'en autre dommage, de corps, ou d'avoir, evill l'en à celui ets mefons, ou li feil l'en autre dommage, de corps, ou d'avoir, evill & tout ne l'eust encore pas fer , cil menacierres si , en serbir-il autresi bien atains & prouués , comme se il l'eust fer , ou qui auroir tué celui qui auroit dethandé affeurement, & l'en en voulit bien entuiure jusques à droir par qui strestrait l'affeurement euft efté veé, ou refusé à à fere en la Court le Roy, ou en la court able, com au Baton, outen la court de quelque chastelletie il seroir, il en seroir autresi ble : con bien pendables , come s'il eust fer le fer , & pour ce ne doit nus veer droit mé . \* l'en de triues à donner deuant justice, & quand aucuns so doute, il doir venir à la pouroit justice, & requerre asseurement, felon droit escrit, el Code en la l. de in qui pardi ad Ecclef. confug. l. denuntiamus,

CHAPITRE XXXVIII.

De justice de Vaussor.

VIT Genris-hommes qui onr voirie en leur terre, pendent larron de serfe quelque larrecin que il air fair en leur terre, més en aucune chaftellerie mess, & nous yous auons nommes pardeuant. & fi one lor mefures en lor terre, & les four, & de m prennent, & les metrent es "cors des chastiaux, & les bailleur à leurs hommes. Ses enº pueuent leuer e.x. f. d'amende. & fe li Bers larrueue, ains que li Vaua- "P feur, li droir en est fiens, & se li Vauaseur puer estre prouués que il air baillé " ens. Partie III.

cher Larren rie de lass of

jaftsfable

rost mic

riens qui foot jugsé pardenant

sus en la curt an Va-

tex

1 05

reier to

fautse mesure, il en perdra ses muebles : Et se il voloit dire que il ne li eust baille fausse, il s'en passetoit par son serement, & li vilains en paieroit foixante fols d'amende.

## CHAPITRE XXXIX

## 2 De Vauasor qui relache larron.

que d le N's Vauaseur ne peut relachier larron b, sans l'assentement au Chief Seignieur: & se il le relasche, & il en puist estre prouvés, il en perdra sa A , 40 00 . Iustice. & se il voloit dire que il ne l'eust pas relachié, & que il fust eschapé, & e qu'il en fift la meillieure garde que il onques poi fere, se li porroit li Sires efgarder vn ferement, & fe il l'ofoit fere, il en seroit quittes arant. portett li

#### CHAPITRE XL.

juroit, &c. d De quel meffet Vauasor nera pas la cort de son Seignior bomme re fo core es de la cort au Baron. dent facent,

die mane DE quelque meffet li Bers apelast home à Vauasor, li Vauasseur en autoir la cort, se il la requeroit à mener son home par sa main: se ce n'estoit de par formers on la cure fra hemme haute justie. Car se aucuns hom se plaint d'home à Vanaseur en la cort au Baron , li Vauasseur en auta la court, se ce n'est de chemin brisié , ou de meffet de ecaument. marchlé, de ceil e n'aura pas la cort, ne il n'en auroit mie des deffauts, fe li autres l'en apeloit, ne de choses jugiées, se li autres dit que l'en li ait riens la coure . jugié en la cort au Baron, ne de choses conneues, toutes les auoast il après, ner par la car li Bers, ne ses Iustices ne f doit pas fere recors au Vauaseur de riens du main f jai (amonde, qui foit jugié pardeuant eus. poient mie rececder de

## CHAPITRE XLL

## De requerre larron ou murtrier la maniere.

usfeur 8 Baronnie SE aucuns lierres, larron, ou murtrier, fet larrecin, ou murtre en vne & cha-ftelerie, & il s'enfuiten vne autre, fe li Bers en qui chaftelerie il fera fet, l'enuoye querre, il l'aura par droit, & tendra pour chacun larron t 1. f. v 1. d. an Baron qui les auça arreftés. & se li larcins auoit esté fait en la terre à aucun tes Se. Vanaseur h, pour que li Vanaseur ait vouërie en saterre, ses Sires li deuroit rendre i û les 1 1. f. y 1. d. pajans, que il auroit rendus au Baron.

#### CHAPITRE XLII.

h permek De fere aide à son Seigneur, & de semondre ses aparageurs,

[ SE li Bers fet s'aide par deflus fes Vauafeur] il les doit mander "parde-uant. Et fe li Vauafeur auoient " affes aparageors qu'il deuffent mettre Defent inclose. en l'aide, il leur doit mettre jor que il auront leurs aparageurs. Et li Vauaseur uers ber mente hiptes doir dire aus autres aparageurs que eus viegnent à tel jour voir fere l'aide, hiptes de ° fe li aparageur n'i viennent, eus n'i leront pas pour ce à mettre, puis vien et li de l'air la font femont. Et fe aucuns fet s'aide fans femondre fet aparageurs, il n'i . Npersmettront riens, fe cus ne veulent.

#### CHAPITRE. XLIII.

\* En quel aide aparageurs doiuent mettre tenu du parage , & quel franchise à perqu. qui tient en parage.

Nv s hom qui tient en parage ne fet aider à son aparageur, se il ne le fet au Chief Seigneut. & se aucuns est qui ait aparageurs, qui tiennent de lui en parage, il ne lot puct tetme mettre hots du parage par droit. b Hom qui ait bisim parageur, le tient aussi franchement & gentement, come celui de qui il tient, men ve & fi a autretant de justice en parage. CHAPITRE XLIV.

nir franche. ment co pa-

d De requerre son aparageur de fere bomage , 🕑 quel service il doit fere se il ne De ma

puet conter lignage. de wair es VAND aucuns hom a tenu grand piece en parage, & cil de qui il tient prope, san requiert que il li face homage, ou se, ce non, ce que il doit sere, si face, sanda su cil li doit monstrer que il ait entre eus deus tel parage que leur enfans ne s'entrepuissent auoit par mariage. & se il ne li puet monstrer le lignage, il li "Den fera homage par deoit : & li Sires ne li puet affeoit qu'vn roncin de feruice .

pour ce que li fiés est issu de parage. CHAPITRE XLV.

<sup>e</sup> De home qui demande heritage à son home : comment li hom en doit querre droit.

SE li Bers demande à son Vauaseut l'eritage que ses s'hom tendra de l'il eq Jui, li Vauasor ne pledeta pas pour lui pardeuant lui, s [seil il ne veut] car s' me su. h li Bers si est ainsi come li tolerres, & pout ce ne doit-il pas plaidiet pardeuant lui, ains plaideta en la Cort au Seignot, de qui li Bers tendra. Et se ba- sirre, de taille est jugice entre lui & son Seigneut, li hom ne se combatra pas en la goef de cort' là où il plede, cat la cort ne feroit pas ygal, pour ce que semblant seroit que es li Siresi euil plus pooir, que li hom. Se li Sires est Bers, il doir nommer la cort este san sé le Roy, ou la court de deus autres Barons, & li hom si prendra laquelle que sissons il voudta des trois. Se li Sires est Bers , ou Vauasot , la bataille sera en la cort 8º 19 au Baton de qui eus tendront, se li hom ne puet " nommet que il li ait fet "van grief.

CHAPITRE XLVI.

De Baron qui demande à voir le fié que ses bom tient de bail, & comment surba li hom le doit monstrer.

SE li ° hom semont son hom, que il li monstre son sié, il li doit è demandet siteman terme de quinze jours, & de quinze nuits, & cil li en doit monstrer quanque il en faura. Se li hom auoit Vauaseut, ou hom qui q ne vousist estre tuit en venus, li Sires li doit aidier à pourchasset & pourforcier à venit. Après quand come fou li Sires aura veu fon fié, il demandera à fon hom, en i a il plus que vous ails segue. Beis, Il Sires anna veu ton ne, il definancesa a ton trom; se vons demant enqueste e meme, at tenir de mai i li hom li doit responder, & dire, sire, je vons demant enqueste e meme, tele comme je doù anoir : car je ne sain pas bien pourpense : & li Sires li en doit unoint. donner quarante jouts, & quarante nuits de terme par droit à enquerte & à ples à recie encerchier, & emprés l'enquefte, se li hom dit à son Seigneur, Sire, je ne puis de la Partie 111.

e je n'an tuns plus

tronner que je en tiegne plus de vous : aprés li Sires li doit demander se il veur droit b : [ & quand li hom l'en a monstré, quanque l'en en trueue en l'enqueste, li Sues li puer bien esgarder par droit que il n'en puet plus auoir de lui à tet, il Site il pilo con seguino pai artit que il nen pue puis suon ae nua centra centra. Le fe il Site en fauori aucones chofes, & qu'il le desilà s'on home en ne en maniere, je vossi que vossi spei perda le fé que voss tente de may: car ce que eman en consistent de may: car ce que eman en consistent de may car ce que ma en consistent de may car ce que ma en consistent de may car ce que pe davas : Si li puet l'en biene chi si ser, je su la fauori mit, d'en fert ce que je davas : Si li puet l'en biene chi si ser, je su la fauori mit, d'en fert ce que je davas : Si li puet l'en biene chi si ser, je su la fauori mit, d'en fert ce que je davas : Si li puet l'en biene chi si ser je su la fauori mit, d'en fert chi se consistent de que je davas : Si li puet l'en biene chi se consistent de que per davas en consistent de que per da la consistent de que per la consist garder que il nierra seur sains, que il ne le sauoit mie au jour que il 'li rendi l'enqueste, & itant en demoerra au Baron, comme il en aura trouué, & se la hom n'ose sere le serement, il perdra son se : ear se seroit ainsi come se il li voloit embler, & ainfi feroit-il de tous les autres Seigneurs qui autoient homme de fié, se tiex quas leut auenoit.

#### CHAPITRE VIVII

## De droit à Gentilhomme.

C De me cher au fea-

d & legage. ENTISHOME ne puer fere que trois drois, a le gage de sa loi, & son sié, GENTISHOME ile part les de drois establis, e'est à dire se il apele hoble. me, [ou fame] de folie s desloial, ou fe il h coupe en forest, dont le droit foit de 1 x. f. en la Court le Roy, & en autres plufeurs Chasteleries. eleja. E oufema defloud.

CHAPITRE XLVIII.

## De quel meffet Gentilhomme doit perdre son sié.

SE Gentishom met main à son Seigneur par mat despir, auant que ses Sire l'air mise en lui, il petd son sié par droit, & se il venoit sus son Seigneur en guerre o gens qui tiens ne li tendroient, il en perd fon fié, & fe nus hom liges ofe appeller fon Seigneur qui est ses droits Sites de traison, & il s'en offre à deffendre, il en perd fon fié.

#### CHAPITRE XLIX.

dre fon Set.. gnear lige de traifen, quent fer

De semondre son home pour aller guerroier son Chief Seigneur.

confrait & doit dire, Sire, mes Sire dit que vous li anet véé le jugement de voftre Cort, no de la femons, que je l'aille en guerre encoure vous, & fe li Seigneux li dir que ventique in fera là nul jugement en fa cort, li hom en doit tantoft aller à fon Seigneux, & fes Sires le doit pouveaux de la defendant de goun en. & pour ce fuis-je venn à à voftre Cours pour fauoir en la verité , car mes Sires m'a gneut, & ses Sires le doit pourucoir de ses despens : & se il ne s'en voloit alà à vous. ler ô lui, il en perdeoirson fie par droit , & & le li Chief Seigneur auoit re-pondu, le feré droit volentiers d'vostre seigneur en ma Cert, li home deuroit venir à fon Seignot, & dire, Site, mon Chief Seigneur m'a dit que il nous fera vovenite a los segues, oc ones, suc, monomy segment a many monos, pro-lentiers droit en fa Cont, & Ce li Sirco dit, " [ Les centers' jamais en fa Cont, ] més venez-vom en è moi, fi comme je vom si femons, adont pouroit bien dire li hom, etafa. • 8: par It n'iray par, o pour ce n'en perdtoit jà par droit, ne fic, ne autre chofe.

#### CHAPITRE L.

## \* De quel meffet Gentilhom perd ses muebles, & son sié.

Most qui fet efqueuffe à fon Seignour, il perd fes muchles ou fe il met of median in à fon estrain à mediage par mal defqir, a' fou fe il dement fon Str. n'alian gneur par mal defqir, jou fet i a mite faille mediare en la rece, co diel i a pour de l'année de la comparti de l'année de l'année de la comparti de l'année de l'année de la comparti de l'année de l'année de l'année de la comparti de l'année de

## CHAPITRE LI.

## EDe bailler pucelle à garder, comment l'en la doit garder.

SE vns Genrishom baille vne pueelle à garder à vn autre Gentilhom son "ses va home, & soir de son lignage, ou d'autre, se il la depueelloit & il en por- l'assau roit estre prouués, il en perdroir son sié, rour fust ce à la volenté de la pu- des celle. & se ce cestoir à force, il en seroir pendus, se il en pooir estre prouues mir su h [ & bien en doit eftre pugnis, ] felon droit efcrir, en Code de repteribus, en fene, la premiere Loy, & par rour le ritre des meffets. CHAPITRE LII.

## Dequoi li Sires perd fon hom.

VAND li Sires vée le jugement de sa corte, il ne tendra jamais riens de 🚧 🗛 lui : ains tendra de celui qui fera par deffus fon Seigneur. Er ainsi seroit-il fe il gesoit à la fame son home, ou l à la fille, se elle estoir pucelle, roit-il fe il getoit à la tame ton nome, out a sa nue, se esse entoir puecile, pur effre ou fe li hom auoit aucunes de ses parentes, & elle fust puecile, & il l'eust bail-proues, il liée à garder à son Seigneur, & il li depueelast, il ne rendra jamais riens i mech de luy.

#### CHAPITRE

## " Comment l'en se doit tenir en son lige estage.

SE li Sires fer femondre ses hommes qui li doivent sa garde, cil qui doit ses. Sía garde, il doit estre ouecques same, & se il doit la garde sans same, il & "ses ser " fon Sergent doittent eftre, & i doir gefir toures les nuits. Er fe il ne le fe- gran foir, comme nous auons dir, il en perdroir fes muebles eil qui doit lige estage, il doir estre auce sa fame, o [ & aucc son Sergent ] & aucc sa mesnie la "Afeniaplus grant partie, més il ne lerra pas à aler à ses affaires soussissamment : & se il ne se tenoit à son citage soussissamment, & li Sires l'en apelast, & li deist, vous m'anez laissié agastir man lige estage, li Sires en porroit bien auoir son se rement, que il n'eust pas laissié agastir son estage : & seil n'ose sere le serement, il en perd<sup>a</sup> fes muebles.

LIII

Cij

#### CHAPITRE LIV.

## De Gentilhome qui perd ses muebles par son meffet.

objent in SE Gentishom perd fes muebles, il doit jurer voir à fon Seigneut, quand de la seigne d qui le la terre, & ion lit, & 12 tobe a commons, a el , & van ceinture, & van aumô-milit par (a fame, & vane robe à la Dame " & van anel , & van ceinture, & van aumôla terre, & son lit, & sa tobe à cointoier, & vn fetmail, & vn anel e & le lit \*\*\* dell's, & niere, & vin Frontail, & fes guimples, & toutes les autres chofes font au Sei\*\*\*earar gmeur qui a gaigné les muebles. & fe il porte armes for fon cheual, & tou\*\*\*earar gmeur qui a gaigné les muebles. & fe il porte armes for fon cheual, & tou\*\*\*earar gmeur qui a gaigné les muebles. & fe il porte armes for fon cheual, & tou\*\*\*earar gmeur qui a gaigné les muebles. & fe il sites mefécrois fon home, que il ne li air \* à coindir voir de ses muebles, il ne l'en puet au plus mener que par son sere-

#### CHAPITRE LV.

## f D'ome qui se plaint en la cort le Roy de son Seigneur.

De plian n fain en slofe. b je Roi,

en ces termes. ven. \* defans in defe

santain.

S. E. aucuns hom se plaint en la cort le Roy 8 [de son Seigneur, ] lihom n'en la plain n.

Seta ju droit, ne amende à son Seigneur, ainçois se la justice le sauoit que neade. dont il l'autoit pledoyé.

#### CHAPITRE LVL

De monstre fete, & d'enteriner les choses conneuës , & de defaute en la cort

SE aucuns se plaint en la cott le Roy de son Seigneut, que il li ait tolu ses terres, ou ses mesons, ou de vignes, ou de prés, & li Bers en qui chastelerie ce sera, & il demandast la cott à auoir, & cil de qui l'en sera clamés dit, le neme unel pur partir de cete cors denant qu'il aura effé ven , lors il doir l'en mettre jour de la veuë, & i doit estre la Iustice le Roy, & celle du Baron, & cil qui demande doit demander la veuë de deux autres justices, ee qu'il demande qui demande doit demande ra veue de deux autres jurities, se qu'n demande à la veue; la l'autre. Et après l'a veue j', l'Sires doit autoir la cort, l'é ce n'eft de son sé, denaste, dem leux doit mettre jour de estre à droit pardeuant lui. Et se il a s'en plain

mft il 6 autrefois à celui, dont il doit auoir ce qu'il aura veu par lugement de la corr plagmat illeu dot. le Roy, droit ne li dontoit mie que routes les veues qui font fetes en la corr admint o [le Roy, ou ] au Chief Seigneur, font fermes & estables par droit. seoie effe Entre le 56. & 57. Chapteres , il yeu a 2. autres dans le MS. de M. Nuble, que font concent

#### Deu droit au Prince

Le Bers n'a mie en la Curt le Ros la curt de son homme des defautes, mus des choses neuës, on lui rent la curt à faire à fon gré, & anquetre les chofes conneuës pardeuant la Inflice le Roi, & oies & attendues.

De defante de droit , & de requerre fon malfaifant , on fon larron , on fon meurtrier.

Sa li Bers ne li facoir droit, & il s'en plainniffent arriere, par la defaure dou latton, & il ment eftre promié, & il demandaft la curt, il ne l'aroit mie, ainçois ferient les luftices anquetre par leur mains tout ce qui aroit efté fait pardenant aux.

#### CHAPITRE LVII.

\* Commens li Sires doit rendre larron à fon home, & li home à fon Seigneur.

SE larrons, ou murtriers auoit esté ben la Court le Roy, qui eust messet en baselé en La chastellerie au Baron, li Bers si l'auroit, & si ne rendroit mie les r.t. s. y I. d. ear nus hom ne les rend à fon Seigneur, ne li Sires à fon home, més , met il rendent bien les coufts auenamment que il a despendus, pardeuant d'qui des que

que il foit requis du Seigneur, ou de l'ome. Et se il avenoit que il i eust debat , il ne rendroit nus des coufts qui feroient faits d'illuec en auant.

## CHAPITRE LVIII.

 Comment li Gentishom gariffent o els & leur gent de ventes, es de paages, & leur Prenos d'os, & de paages, & de chenauchiées.

NVs Gentishom ne rend coustumes, ne paages de riens qu'il achate, ne s Surfen auoit bestes achetées, & les gardast vn an & vn jour en sa meson, & en sa gar- " sacción de, il n'en rendroit nulles ventes, 8 & ainfi garantiflent li Gentilhome leurs de fran Sergens de vente & de paages de leurs bestes, & de leurs norritures, qu'ilont norries en leurs chastelleries de leurs biens qui croissent en leurs tenemens à aus "cha Chevaliers, pour quoi que il ait son pooir, & il tiegnent leur coust, il les ga-rentissent d'ou & de chevauchies.

#### CHAPITRE LIX.

i D'oft () de chenauchie deuers le Roy , le Baron, & des amendes , Or det gaiges.

1200 CE li Bers fet semondre ses hommes, & il li amaine ses homes coutumables Spour aller en l'oft le Roy , li Preuos les doiuent amener de chaeun oftel enne, au commandement leur Seigneur \* s el cuer du chastel, ] & puis s'en doiuent ces siert rerourner. Més nule fame n'a m coustumés n'en ost n'en cheuauchies, ne so Roi. fournier, ne moufnier qui gardent les fors & les moulins. & se nus de ceus " 260 qui font femons ne venoient, & l'en le pooit sçauoir, il en paieroit 1 x. s. de me adeire l'oft gages; & li Preuos au Baron îi doit mener fes homes o [de cheualerie] jusques o ra au Preuos le Roy el chaftel, dont li hom font du reflort, & puis fi s'en doit nome retorner arriere. F Et ainfi li homes coustumier des Cheualiers 9 fi dojuent aus Barons leurs cheuauchiées, & li Preuos aus Vauafors files doiuent mener el Dreher Barons leurs cheuauchiees, & h ricuos aus y auaiors in es doit mie mener che qu'en cors du chaftel au commandement au Baron & li Bers ne les doit mie mener doit u Rol en lieu dont en ne puissent venir jusques au soir. & cil qui remeindroit , en sidada paieroit 1 x. f. d'amende. & fe li Sires les voloit mener fi loins que eus ne set peussent venir au foir, ils n'irojent pas, se ils ne voloient, & n'en ferojent jà troit, ne nule amende. Et ainsi li Baron & li home le Roy doiuent le Roy deue fuiure en fon oft, quand il les en femondra, & le doiuent fetuir foixante jours, Ros & foixante nuits, & tant de Cheualiers, comme chacun li doit, & fes feruices 'a fe qu'il li doiuent quand il les en semont, & il en est mestiers. & se li Roy les te outs at voloit tenir plus de foixante jours t au leur , il ne remeindroient mie , s'il ne \* Il n'icvoloient par droit, & se li Roi les voloit tenir au sien pour le Royaume des. must me fendre, il deuroient bien remaindre par droit, més se li Roi les voloit mener toures. hors du Royaume", puisqu'ils auroient fet soixante jours, & soixante nuits, & qu'il moite, nule Dame ne doit ne oft, ne cheuauchiee desoremes, se elle est \* fame le Roy; Me.

autrefois.

més elle puer bien ennover rant de Cheualiers, comme ses siés doit, & li Roy ne la puet achoifonner. Et feles gens le Roy trucuent les homes a le Roy par les chastelleries qui fussent remés, surs ceus qui deuroient remaindre, li Roy en pormeets par roit bienleuer fus chacun 1x.f. d'amende, & li Bers ne les en portoit garentir.

Er li home coustumier ne doment estre en l'ost le Roy que quarante jours & quatante nuits, & fe il en b venoit auant, & il en fussent prouué, la Iustice le Roy en porroit bien leuer Lx.f.

#### CHAPITRE LX.

## Comment Dame doit faire rachat.

Depent pourlore. Mis de N VLE Dame ne fettachapt, se elle ne se marie, més se elle se marie, ses tumpus ses Sires fera rachapt au Seigneut, qui ele sera d'fame, & se au Seigneur ne rather, or plaist ce qu'il li offerra, il n'en peur prendre que les iffeues d'vne année de son trantes né, & se il y auois bois que la Dame eust commencié à vendre, ou que li, ou fe men. fon Seigneur, & que e ele le peust bien vendre par droit, ou par raison du bosse, rachat, li Sires le potroit bien vendre à ce melme fuer que il auroit esté vauren le commenciés à vendre, més il n'en portoit pas faire plus grant matchié que gaeur Prof- cil auroit fet deuant.

#### CHAPITRE LXI.

De Dame qui donne seureté à son Seigneur pour soupeçon du mariage I De feare ti diner par featecen de fa fille.

marrage à VANT Dame remeint véue, & elle a vne fille, & elle Bafebloie, & li Sires à qui elle sera feme lige viengne à luy, & li requierre, Dame je vuel & tepres à que vous me donnés feureté que vous ne mariel, vostre fille sans mon conseil, & sans la Dami-let pas a. le conseil au lignage sen pere , car ele est h same demonhome lige , pour ce ne viuel & je pas que ele soit sors conseillée. Et convient que la Dame li doint par droit: & quand la pucelle sera en sage de mariet, se la Dame tru qui la li demaint ele doit venir à fon Seigneur, & au lignage deuers le pere à la Damoifelle, & leur doit dire en tele maniere: Seignieurs l'en me requiert ma fille à marier , 6 10 ne la voel par marier fans voftre confel : ore metés bon confel que tel homme la me de-

mande: & je dojt nommer, & fe li Sires dir, le me veelmie que cill'ait, quartiex hom la me demande qui est plus riches. E plus gentis-hom to tiches, que est de qui vons parlés, qui volentiers la prendra, & se le li lignage dix, Encore en sanons neus vn plus riche & plus gentishom que nus de cens! Adonc si doiuent regarder le k dreit & nehee anti namés. meilleur des trois, & le plus proufirable à la Damoifelle, & cil qui dira le meil-"Que nes leur des trois, fien doir eftre creus ": & fe la Dame la matioit fans le confeil ne deux fin- au Scigneut, & fans le confeil au lignage deuers le pere, puisque li Sites reléfédeux li autoit donnée, ele perdroit ses muebles & si l'en porroit li Sires destrain-

dre par sa foy, ou par pleges, se mestiers estoit, ainçois que elle partist de son fié ou de fa foy, & juerroit à dire voir des muebles, puis l'eure que ele les auroit perdus par jugement, & quand ele les auroit tous mis auant, fi si remaindroir sa robe à chacun jour, & sa tobe à cointirsoi, & joiaux auenans, se ele les auoit, & fon lit, & fe chatette, & deux toncins qui fouffitoient à aler en fes befongnes, pourquoy elle n'ait point de Seignieut, & son Palefroy, se ele l'a.

CHAPITRE

#### CHAPITRE LXII.

\* Quiex dons Gentilhome pueent fére de leur heritage , puisque eus aient hoirs. h sater

A ME n'est que bail de son heritage, puisqu'elle a hoir masse, ne elle ne et donner, ne choisir pour que ce soir amenuisement de l'oir, se ce n'est à fon aduerfaire, ou ele ne puer donner ne le riers, ne le quarr, ne le quint, a anniver-felon l'yfage de cort laie: més Gentishom puet bien donner le tiers de fon herirage, tout ait il enfant, ou non, més il n'en puet plus donner qui fust par

#### CHAPITRE LXIII.

D'ome qui se plaint de nouvele desseine.

84.Cr 66.11 E aucuns hom vienr à son Seigneur, foit gentis-home, ou coustumiers, nir la risse Dourquoy li Sires air voetic en la rerre, & li die, Sire, van riches homest venus femenma à moy d'une meson, on de pré, on de vignes, on de serres, on de ceus, on d'autres amplique chofes, O m'a deffeife de nounele deffefine, que je exploitié au fen & aven en ferna- & a ge de Seigneur en jusques à ores, que il m'en a desfaisi à tors & à force dont je vous pri que vous preguien la chose en vostre main. Li Sires li doit respondre , Si feré-je, se vons meréspleiges à poursuiure le plet, à ceque cil vons a dessess à tort, & à force, si come vous avez dit. Et se il ne mer pleiges, li Sires n'a mie à desseir l'autre, & fe il dir, je vous en mestré volontiers bous pleges, il doit les pleiges prendre bons & foutifians, s'elon ee que la querele sera grande, & quand il autra pris bons pleiges, il doit l'autre partie mander par certain metages, & il doit pris bons pleiges, il doit l'autre partie mandre par estrain métages, & il doit dire que cil a mis bons pleges que il à deffici à bore & à hore, & de rele chofe, & La nommera l'en, 'sevuel france le vous mentre pieges su définatée il à & 10 enque fei dit, je "i mentre jà pleiges, l'en doit l'autre leffier en la fefinne pour les witestim pleges que il i a mins. & fe el dir, je i mentré boss pieges au définatée que il dire, je.

n'i a riens ens , of que ce est ma droiture , la justice fi doir mettre jour aus deus parties, & renir la chofe en fa main, jusques à rant que li quiex que soit air gaigniée la faisinne par droit, selone droit escrit en Code de ordine cognition. f autem negatium, environ le milieu de la loy. & fe li plainrif est deffaillant, & . Leg. , & li autres viegne au Seigneur, & li die, Sire , cil vons anoit fet entendant que je 300 Causie deffest à tore & à force, & ausit mis pleges de pronner, & m'en fift deffeste "un à tort, & je en aie gaigué ma querelle & ma droithree par jugement de vostre court, sancu le dons je vons requiex comme à Scigneur que vons me facien rendre mes cons, & mes ally a en despess que je si mis el plet. car droit est qui fair autre dessails, è il li mor sus ciessims que il l'a desse à tort & à force, & il perd la querele, il doir rendre à l'au-varme, m que il la deserva de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del les dépens que il a mis el plet , & aus pledeurs loilet , & en autres choses qui fisut en la apparriennent au plet, & à tant l'en aura f à la capcion de Iuge , selon droit est genera, de crir en Code de judiciis, l. properandum, & l. fentimus, en la Dig. de judiciis. & en ment pa cell en Louge se jumines, propriemente.

Decretales, è d'éle d'enismatile, esp finem, où il est esert de cette matere, justice.

E Toutes les choses qui sont mises en main de Iustice, si valent autant come qui sir pre is clies efforten monfitrées en jugement, & quand les deux parties ont terme de qualifix, de cequi eften main de justice, & l'vne s'en dessaut, l'en doir mettre jour au def- un et parties de cequi eften main de justice, & l'vne s'en dessaut, l'en doir mettre jour au def- un et parties de cequi eften main de justice, & l'vne s'en dessaut, l'en doir mettre jour au deffaillant en jugement par trois homes, si que eus se puissent recorder du Iugemeunt. & se il ne vient au terme que l'en li aura mis el Iugement, l'en doit bailler la felinne à l'autre qui est prest par pleges à , més ceux qui rien li deman-qui loi de deroit de la guerele. b

Partie III.

#### CHAPITRE LXIV.

#### a Comment la Iustice doit ouurer d'ome deffaillant.

E aucuns se plaint d'un autre à la Iustice d'heritage , la Iustice li doit mes-Stre jour , & le cil qui fera atermés fe deffault , cil qui fe plaint doit dire en tele maniere, Sire, je vous requien droit , la luftice doit oir le jugement , & fi doit oir parler les Serjans qui ont le terme mis, & se les Serjans garantissent

4 . . . · die.

que euls li ayent mis terme, la luftice les doit atermer par trois termes , & quant li Serjant auront garanti les trois termes , la Iustice doit bien esgarder par droit que cil qui se defaut doit estre b atermés en jugement, & la lustice doit en errois Serjans qui s'en puissent recorder. Et se cil qui aura esté deffaillant de trois rermes vient au terme que l'en li aura mis au jugement, & l'autre partie qui se plaint li demande sa querele & ses dommages à amander de chacun default a L.f. fe il eft gentils , & fe li autres dit , je n'en vuel rien rendre, &ce dire refon pour quoy, Car je n'en oi ouques terme, ne ne foi, fors que cetus. Ex le li autres dit, le nevnel mie qu'il s'en puisse dessendre, car li Serjant une bien garenti que euls l'ont semons, & que eus li mestrent les trois termes, & le le il

dit, le m'en dessens bien contre vons, et contre les Sergens, si comme l'en m'esgar-dera. Adonques la Iustice puet bien esgarder que se il ose jurer seur Sains qu'il n'oi n'entendi que li Serjans l'eussent atermé par les trois termes , si comme ils ont garenti ci auant, aitant fi doit eftre quites des defautes, & ainfi ne vaudroit le jour jugié qu'vne fimple semonce, & se le il n'ose fere le serment, fi rendra au Gentilhome pour fon deffaur L.f. més cil juerra que tant li aura coufté en fon deffault confeil & en ses plodeeurs, & la Iustice si prendra pour chacun deffault le gage de saloi, & ainsi à l'en de chacune desaute prouuée, conneuë & jugiée en Gentis-hom. L. f. foit vilains, foit Gentis-hom, pourquoy les deffautes fussent fêtes auant veue, car cil qui deffaut aprés yeue, fi perd la sessine des choses que l'en li a monstrées, quand il est prouués de defaute.

## CHAPITRE LXV.

E De re querre fen fer de Sei-

E Comment l'en puet porforcier home qui ne veut faire hommage à son Scienieur. SE aucuns Sires est qui air home qui ne li soir pas venus sère son homage, li Sires le doir sère semonte qui li viegne sere son homage, & sera semondre

gner fans nal defant, h faire le Defent gua feguan-tur njigar ad'u, el ju-

celui par homme qui fol h li doie, seil l'a, & se se il ne l'a, par aucun prudhomme soufissant, & se il in e vient au terme, li Sires le doit fere atermet autre sois, l'& se il ne vient au second terme, l'à Sires li doit mettre le tiers terme, & se il ne vient au tiers, li Sires li doit mettre terme ou jour el jugement, & se il ne vient au jour jugié, li Sires doit lessier le jour passer, & lendemain, & adoncques il 4 doir prendre le sié en sa main, & le repuer faire semondre en jugement par trois Gentishom, ou par Serjans fouffisans, & doitestre le terme de huit jours, & de huit nuits, & li doient li Sergent dire, Sires, pour ce que vons effes deffaillant de trois termes simples , & m du tiers en jugement , pour ce a més \*por tons Sire pris le fit que vous deuen senir de luy par a , & vous en fet semondre en ju-\* derne gement de huit jours & de huit nuits. Et le il ne vient au jour que li est ater-

més de huit jours & de huit nuits, l'en li doit mettre P en jugement de quin-ze jours & de quinze nuits, & se si ne vient, li Sires doit oit les Serjans, & se il li mestrent terme, & il le garentissent, li Sires li doit mettre terme de quarante jours & quarante nuits aussi soussissamment, comme nous auons dir dessus, & fe il ne vient au terme, li Serjant doiuent eftre o'is, & fe eus le garentiffent

li Sires doit leffier \* & li doit mettre tettne d'an X jour el jugement, & le ne, spafe, vient au terme, li Sires li pute bien efgarder par jugement, queil a left per 1904. E du par droit. Quand li jour fera palfé ainh i remeft le fié au Seigneut. & fe h'home i vient aunat que li Sires face tous des replois fous by, ji n'en pardra pas Mé. fon fié par droit, més il en aura perdu quanque li Sires en aura leué, & liferat droit des défautes.

#### CHAPITRE LXVI.

D'ome qui se plains de deniers ou de muebles , ou d'autres choses.

en jagemäs

Se aucenn se plaine d'un autre de deniere, &c eil en viegne à la cort, &t.ll. "
Autre die, Per un desir itant de danire. Et le dictiere die, y ste oil soques perle, pumpai je dennes jure aucenat, d' è ci par je rejipadric que pi 
dente, comenci qu'aligné par autre lurg euro par fair. Et la tautect de, par avuidant 
dente, comenci qu'aligné par avant lurg euro par fair. Et la tautect de, par avuidant 
dente, dien que li la doit cognodifie, ou niere to fe îl li connomi îl ai mar terme de 
huiti pour de de huiti cuiu de recube è veur de le fairlies. Si que li van ne foit 
mafereus de tendre, ne îl autres de prendre, font e que la înfihe e digadera, 
fe îl i a conteme. Îl se fairli échtor que il definidit que il ne i deut friesa; ji 
autois terme, a fe îl adectifica en carne, il autois terme en jugenene, re le îl ne i deut friesa; ji 
autois terme, a fe îl declânidit que in pe il que frie par 
par avent derie, li sire dois fret feriodor le l'autre îl în evite au terme 
jugic, 8, xi îl de, şine, ci fi defaulu, je so demast duri, car je fair tara pris de 
paravar and derie, il sire coloi fret feriodor le l'autre el jugicenene, que îl viçene vocir proute îl dete que l'autre de que îl îl doit. Li terme, doit estre 
mar l'émolitar de control de l'autre de l'autre le produce de l'autre le 
le control de l'autre de l'autre le produce de l'autre le 
le control de l'autre de l'autre l'autre le l'autre l'autre le l'autre l'autre le l'autre l'autre le l'autre le fire au la din rieu, 
la fullicie le ndoit mettre jout in me la fullie de doit effre bien certains du 
la que les li facent l'autre paper fains prouver t & quand la feut chofe fea 
prific, e d'diti, va van me fairat ext pe le parte de l'autre le fire are la rieu de l'autre le 
de qui ont mit le papement, & 6 îl in cercedeux que ainfi loit, 6 fêra el payêr, 
& qui ont mit le papement, & 6 îl in cercedeux que ainfi loit, 6 fêra el payêr, 
& qui ont mit le papement.

#### CHAPITRE LXVII.

d D'ome qui se plaint à qui l'en ait fet dommage.

ge rendre.

SE aucuns se plaint que nus autres li ait set dommage, & cil venist à la Cort, & se dessendist, & en demandas jour, il l'auroit, & se il s'en defailloit, ainsi come nous auons dit dessus, l'en feroit tendre à l'autre son domage suspinations.

#### CHAPITRE LXVIII.

<sup>1</sup> D'ome qui se plaint que l'en li set tort d'eritage.

eit, & de

Se ains suenoit que aucuns fe plainfift de vn autre qui li fift tort de hefraitage qui enflien elife montifte par jupement, scil alqui lert le demandetoit fe defantift, sc. il fuit prousé de la defauxe, il en perdocit fa lálitime, &
fi la bailleroit l'en l'autre par bons plegies metans de fuiture à dozin. Mei
pout en s'autoici. Il pas gazinguies la chofe, que il autres se l'euft, feil pooit rand
montife la d'écolure.

Di il

### CHAPITRE LXIX.

dau Ber , &

" De Baron qui ne veut pat estre jugiés par ses pers.

ht ja
"ht ge E li Bers est apelés en la cort le Roy d'aucune chose qui apartienne à eri
"acage, & il die, It ne vuel mie estre jugiés par mes pers de cette chose, adonc si
doit on les Barons semondre jusques à trois à tout le mains, & puis la Iusti
"ace doit freet droit à ceux, & b à autres Cheualiers.

tres Chosa-Secs.

CHAPITRE LXX.

## De demander eritage à home qui atend à estre Cheualier,

SE l'en demande à Baton, ou à autre Gentilhomme, aucune chose de son Sheritage, & il ne soit mie encore Chevaliers, & il dieà ceux qui li demandent, le ne vous seré une sors, més se demant attente d'estre Chevaliers, ains que se vous responde, il autre l'acente de vn an & c deux joues par droit,

## CHAPITRE LXXI.

D'aage de Gentilhomme , & de tenir en bail.

faire refp.

muttion

point pai d'init jufiques inant qu'il cult x x 1 . n. x & fe ninf elboir que le bail no livouilt-tendre la cree, déclin qu'il n'ouil pas auge de res renne, de Cli 104. Il viouilt-tendre la cree, déclin qu'il n'ouil pas auge de res renne, de Cli 104. Prêchre qui le baptid, & le phirotoine feur Sains, & li Prettre le dictoir en parode de peuxoie, il ne les poois assoir, qu'il fuffence une mort, il le prouveries par preudoms, & pas preudes fames qui feroient certains de fon auge, & le juritroitent feur Sains, & quant la Seignoie auronit recel pe partier des preudprieroient feur Sains, & quant la Seignoie auronit recel pe partier des preudge le bail li cult rendu, & de fa volence; il ne deutori paspermére les hommages de la terte deutant qu'il cil cit en la fey au Seignour.

## CHAPITRE LXXII.

## De conter lignage à son aparageur.

loiaument le lignaige à son encient, & quand il aura fet le serement, il re-maindra en paraige, & se il ne l'ose sere le serement, il li seroit homage, & quand il li auroit fet homage, li Sires ni portoit affeoir que vn roncin de feruice.

## CHAPITRE LXXIII.

De rendre roncin de seruice.

a De Gero en parege.

NV s hom ne rend roncin de feruice deuant que il fe part de la foi celui Nà qui il l'aurarendu: car fe cil à qui il l'auroir rendu le mouroit, il rendroit à celuy à qui la terre escharroit, & se ainsi auenoit que aucuns cust rendu fon ronein de feruice à fon Seingneur, & fes Sires le voulift donner à fon fils, ou à fa fille, & li hom respondist, le ne me veel pas partir de vostre for, se pe ne men part comme de for seruie, quand se vous ai rendu vostre roncin de seruice, il ne s'en partira pas par droit, se il ne le set quitter à l'autre, à qui il le \* ren- \* voloir doit, se cil mouroir, ou il li fera ottroier que il ne prendra point de roncin donnet de feruice; tant comme il viue à qui il l'aura rendu.

## CHAPITRE LXXIV.

· Quel redeuance cil qui tient en paraige fet à son aparageur.

C De tenis

NVs hom qui tient en paraige ne met riens en ronein de feruice, ne en fors faire nur rachat, ne en nul feruice, que cil face de qui il tient en parage au superior. Chief Seignieur, se ce n'est en ses loiaux aides.

## CHAPITRE LXXV.

d De demander homage à enfans qui sont en bail-

SE aucuns homs ou aucune fame tienr enfant en bail, & cilenfant tien-fairbane.

Snent en paraige, & li Sires leur die, \* te ne wuel que vous me fails men te tig un tien de la comparaige. bommage, que cil enfans ne me font riens que vons tenez en bail, fi unel que vons e ajone me facies la fet, on vous me contex le lignage, & cil qui tient en bail fi li doit set ad, fi respondre, le ne vous feré ne l'unne l'autre, que je ue suis que bail, se unel teuiren e ellacce f achat ce que li perer aus ensans tint, & en atend droit. Si li esgardera l'en que il n'en doir point fere, neconter le lignage, ainçois tendra en autel estat, comme s li heritiers auoit tenu auant que il mouruft.

#### CHAPITRE LXXVI.

h De Gentilhome qui demande amandement de Iugement.

manner i

NV s Gentishom ne puet demander amandement de lugement que l'en li dan la face, ains consient que l'en le fausse tout oultre, ou que il et tienne pour l'a poer bon i, se ce n'est en la cort le Roy s, car illuec pueent toute gent demandet boul, se amandement de lugement par droit, selon droit escrit en Code de preis. Imperat, estrendis, l. wh. l. signid. Et pour ce ne l'en fausser, car l'en ne trouueroit mie qui droit en feist, car li Rois ne tient de nului sors de Dieu & de luy.

#### CHAPITRE LXXVII.

perque. \* Comment gent qui ont à marchir au Roy d'aucunes chofes, 🤀 comment li iris soit. Roy esgarde droit à lui & à autruy.

C E il Rois tiene aucunes choirs de Cu hommes qui l'idennadeur, ki l'dien, C ne di patrie d'intire que vous l'emandeur, c' fimen pri de true l'emapée. C le patrie de la parie de parie l'Rois ne leur puer vere par devir, ains doit commander au Builli gree il face fiemodre le gent de plu prochiaire providire. El le prochaine Denulleur, & les prochaines Providire. El le prochaine Servicire. El le prochaine Servicire. L'es prochaines Berona, fe la quercel eft li grand, & le le doit l'en face purre d'ite voir, & fe il ett connect que ce foir la desidure le Roy, elle li remainda, se cout sinfall'autre parie fe la mode granteil que ce foir leur devoidure.

#### CHAPITRE LXXVIII.

## Comment l'en doit b demander amandement de Iugemens.

NV; hom ne puer demander amandement de lugement en la court la Rey, le ce n'ell te jour meline que l'lugement étra fe : ce Pen doit de l'année de l'année

The state of the s

## CHAPITRE LXXIX.

## t'apiler Comment l'en doit appeler fon Seigneur de default de droit.

lif qui fift le Iugement.

Se aucuns Gentishom ôt que fes Sirer li face manuals jugement, il li proteblien dire, il il propriment of faux, de ju as pladel je plus protessour veux i. deli Siree di Ross, i i den diot clastice el la course le Noy, ou en la cour de celui de qui il trindroit, ge fe li Siree el Vasulor qui aum fert je jugement faux,
il autres fe no dic clastice en la course aben, ou de cellui de qui il trindroit, ge fe li Siree el Vasulor qui aum fert je jugement faux,
il autres fe no dic clastice en la course aben, ou de cellui de qui il sentino

il en veud plus tenir de lai, simpsis sendre de vous qui état. Chif Sirus, de

fe li Vasulori de, fe me de glore, il la surce die, je ne I voud me qu'il je en

dat, d' le sign proje de mospine vour fine entre, il let veux deffante, ke vas de faux ne prosent faux veux deffante, ke vas deffante, ke vas des des lettes de la course de

appelle l'en fon Seigneur de faus 1950ment, f (& en puet l'en bien 1951er vne .  $a_{f,r,h}$  bautalle) & f et qui appelle fon Seigneur vaint l'autre f, in et endra jame d'appelle de l'autre, alnçois tendre du Chief Seigneur & fei il éthoit vainous , il  $\lambda$  a la proposito il fe di échoit que l'aus 1950ment ne dels creat h james, f eltraps  $\rho$  and  $\rho$  en proposito il fe de de l'entre que l'appelle de l'appelle de

#### CHAPITRE LXXX.

## De bataille de Chenalier 🔂 de vilain.

 $S = \text{ an infine auenoit que vus hom coultumier appellalt vn Cheualier, ou vn de receive de control de de l'exteni qui va de a va de robeite de cheunii, ou d'aucun grand meffee, dont quiere que foit deuit densibuser mort, il Centis-hon ne fe combarroit pas à pied, més à cheual, fe il volto. Més fell Gentis-hone appelloit le vallan, dorit d'honteit qu'ils combarri valur. Me se feu de fi grand chofe, comme nous auons dit delfant, Recl' qui fereiv valurus, derive prendus.$ 

## CHAPITRE LXXXI. D'ome qui s'enfuit de prison.

#### CHAPITRE LXXXII.

L'Comment laie Iustice doit ouurer de Cler ou de Croissé , ou d'ome de Religion De la quelque messer que l'en les praigne.

El li Roison Quent, ou Bers, va secun un lutilice en fateure prese Cles de million de la constante de Religion, rour field i la las, Frais, i and doire conte à fainte Bellié de quelque medier que il Rece. & fi il Clere fet stateur, besté dont et doire de cité pre males. & de défée; à le Re poste point de couronne, la lutilice laise en doir fere juitice se fei il a la couronne & l'habit de 
et man de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del comman

## CHAPITRE LXXXIII.

## De pugnir mescreant & herite.

SE aucuns elt foufpeçonneux de bouguerie, la Iuttice \* laïe le doit prendee, \* deplus Meenouye à l'Euselque, & feil en clioir proudet, l'en le doit avoin & unit el moute foire au Bason i & un tele mainre doit en ouseur d'une heite, polique moute foire à Bason i & un tele mainre doit en de la commande de l

#### CHAPITRE LXXXIV.

a Des ufic-viés panne.

## De pugnir les vouriers.

Q V A D e ni le teste su Baton a aucun vituire, ou en quelque bere que ce foit, et û en ch prouver. I in mothet a foioinet effer an Baton, & pois fi douent effer a pequis par fainte Egife poor le peché. Car il appariten à l'ainte Egife de chaffier chalen pecheur de fon pechié felon de cferit en Decretales, elitric des luges, ou chapitre Nositer, des luges, où il effectit du Roy de Fance & du Roy d'Angleterre.

## CHAPITRE LXXXV.

Defent for

## D'ome estrange , h qui n'a point de Seigneur.

's menn 'SE aucuns hom eftrange vient efter en aucune chaftelerie de aucun Baron, hom qui no Cail ne face 'Seingneur dedans l'an & le jour, ji en fera efploitable au Ba-Rajille nit fon, & fe auantune effoit que il moruft, & il n'euft commandé àtendier y. 4 feigneutie den. au Baron, tuit si muebles seroient au Baron.

#### CHAPITRE LXXXVI.

## D'ome qui se pend ou noie, et de fame, ou s'occit en aucune maniere.

E il auenoit que aucuns hom se pendist, ou noiast, ou s'occist en aucune Omaniere, "fi muebles seroient au Baron, & aussi de la fame.

## CHAPITRE LXXXVII D'ome qui muert desconfés.

SE aucuns hom, ou aucune fame auoit geu malade huit jouts, & il ne fe volust confesser, & il morust desconses, tuit li muchles seroient au Baton : més fe il moroit desconfés de mott subite , la Iustice , ne la Seignorie n'i autoit riens, & se cette chose auenoit en la tetre à aucun qui eust tou-te Iustice en sa terre, tour ne fussent il Baton, si en seroit la Iustice leur, & se le mort auoit fait son testament, cat nule chose n'est si grande come d'ac-complir la volenté au mort selon deoit escrit au Cod. de sacrosants. Eccles. 1. jubemus, où il est escrit de cette matere.

#### CHAPITRE LXXXVIII.

De feriane

De trouuer aucune chose par fortune, ou en autre maniere.

NVs n'a fortune d'or, fe il n'est Rois, & les fortunes d'argent sont aus Batons, & à ceux qui ont grand Iustice en sa terre, & se il aucnoit que aucuns hom qui n'eust voiete en s'a terre, trouuast à sous terre aucune e loc h for Ga trouuaille, elle fetoit au Vauasot, à qui la voiere de la terre seroit, où la i trou-6 uaille fu trouuée, & se eil venoit auant qui l'auroit perduë, il la l'auroit à son ferement, se il estoit de bonne renommée, & se li hom de foy la receloit à son Seignour, & il al end demandée, il ne perdoir el no muelle, & si di lidier, si-ségnour, de il al end demandée, il ne perdoir el no muelle, & si di lidier, si-re, je ne fisorie mie que je la vosa desfe readre, il en secoir quittes par son se-tement, & si rendroir la trouvaille au Baron. Fottune si est quand elle est trouvée declant extre, & tertre en est essenties.

CHAPITRE

#### CHAPITRE LXXXIX.

## D'auoir son garend de chastel emblé.

SE vns hom achetoit vn cheual, ou vn buef, ou autre chofe, & il fust de bonne renommée, & vns autres venist auant & li deist, ceste chofe m'aesté emblée, & il feust bien cogneus, & il ne seust de qui il l'eust achetée , li autres l'auroir se il voloit jurer sot Sains loiaument que elle fust seuë, & cil qui tres l'auroit se il volon jurer 101 Saus susanno.
L'auroit achetée si auroit son argent perdu, & se si li li conuenoit jurer que il ne " & que s'all' auroit achetée si auroit son argent perdu, & se si l'aloit son se si voloit son se si l'aloit son se si l'aloit son se si voloit son se si l'aloit son se si voloit se si voloit son se si voloit son se si voloit son se si voloit se si voloit son se si voloit son se si voloit son se si voloit se si voloit son se si voloit se si v fauroit de qui il l'auroit achetee , ill'amertoit à la lustice se il voloit venir, le pet le se se il ne voloit venir il leueroit le cri aprés lui, b & se il disoit certe chose . Il seu fai-je bien de qui je l'ai achetée, & en auré bon garend, à e terme nomme, su endos il doit auoir terme, & se amaine son garand au tetme nommé, & die en der cette maniere, l'en me demande se que vous m'and, venda, cil doit demander 14. De p

d [ à voir la chose, & cil la li doit monstrer ] & se il ne la demande à voit, ferband ainçois la garantife, ce ne vaut tiens, & aprés la veue, se cil deift, se vans garantirai-je bien, li autres doit estre quittes du plet, & auoit son atgent du 44 gatentifleut, car tout paiast-il la chose, si tendroit-il l'atgent à celui qui l'autoit she gateritisett, care one passant i actione, in tenegori-i i aggent a ceiul qui rautori achette, & toutainin puet alet de garmificeur lufques à lept, & li li dereniers gaterificeur dit, estre tusții li geresiiri; pi sies », est es fle me serritore, & [e c'elt drapou tobe, & surrectohe(; il pourroit bien dire, e se fle \* tesere de me majfin, & fe (c cil dit. ) je le deffent, olle me fu emblie, a donc doit tenit la luflice la chose en sa main, & ainsi puer en esgarder des deux vne baraille, ou ar deux autres, se eux voloient changier, & sera le serement à celui qui se fera garantificeur, & quand il feta au jour de la bataille, il vendra deuant les Sains, & prendra li autres par la main, & dira, o tu hom qui je tiens par la main, & vons luftice ,fe Dien . m'ait , & li Sains leefte chofe qui eft en main de luftice , a m'ava dont je mesais garentissen et me sai trait anant pan qua nje ta main me denant que je la vendisse, si comme je dis quand je la vends declai qui m'a trait d garandi& li autres si doit jutee encontre & dire, se Dien m'ait, & les Sains, que tu és parja-

re, & toft ainfi fi l'en doit les mettre en champ, & cil qui appelle, fi f doit aller

pour ce qu'ils ne s'entrapellent pas de traifon , ne de lattecin : Emais cil qui fordenor. fera vaincus, paiser à l'autre ce que fes champions il aura coufié en chief, se so shel & les courecurs du jour que la bataille aura ellé jugiée : més il ne metra riens

## en autres coustemens, & fi fera le dtoit à la Iustice de 1 x. f. CHAPITRE XC.

à l'autre, & requierre le, & cil qui feta vaincus ne perdra ja ne vie ne membre

b De quiex choses l'en rend despens en la cort laie. E L E est la coustume en la cort laie, que l'en n'i tend cous ne despens que de i trois choses, ce est de bataille vaincue, & de desfautes, quant elles

(ont prouuées auant veué, non aprés : se ce estoient les cous d'un Gentilhome de chacun defait L. s. & au coustumier x. s. més els les doiuent conter par leur ferement que tant leur a-il coufté \* [en pledeours louër], & fe ce effoit que eux \* hachife fifent per pardeuant la Iuflice de chole jugiée, & cil qui autoit perdu venift \* defent auant derechief en cort, & en pledoiaft l'autre de quanqu'il autoit perdu par jugies de la chief de control perdu par jugies de la chief d gement ou par pés, & cil deift, le ne vons vuel reprendre, car je le gaziene par ju- 'nijondon gement m, & bien le pronnerai-je par Ingeentr, fi li puet l'en bien efgarder qu'il ne hause doit nommer la luftice, & ceux qui futent au jugement fi les doit l'en oir die, le le parler, & se eux garantissent que le jugement fust tieus, comme il dit, si li doit im on tendre ses despens & ses cous qu'il amis el plér, si comme il a dit dessus ettre de Nouvelle dessessime, selon droit escrit en Code de frastième o iis

Partie III.

34

\*\*International Conference of the Conference of

## CHAPITRE XCI

## · De sessimme brisiée.

brifice or de refujer jerement. De jejinneorijice.

"E acoma 's Sires appelloir son home qu'illi enst sa sinsine brisse, ex emporrées les choies qui e stohes qui e stohen & les nommera, & sc lis home dit en tele
manitee, se se dustifié ja que se vous se si e vilées, mis y en sussi par que sis
fussion en la sire si parte si que se desarie, c'ex que se deum signature,
porte Adone li Sires li puet e signates que il "porte rous arriere en la faissinne ce qu'il
en aux noil é, ou la value, & qu'aritant ser-al quites; mes il justiera serva Sains
en aux noil e, ou la value, & qu'aritant ser-al qu'inter; mes il justiera serva Sains

the damain, que il ne famoir ne la fefine, & fell n'ole frete ferement, la paine fet relevant de la famoir que il dan eller reuni fen condumnés felon droir effort en Code fe pramaras calans. en la loi 3, fi rara, & par tour le rirre el Code de Indivision.

proprendame y sulli par tourcal la loi de fleterit de coette matere, & cel 1à feq.proprendame x. sulli par tourcal la loi de fleterit de coette matere, & cel 1à feq.mirra uni que il perdra fes muebles, fei il el Gentishome, & fe il elt coultumiers,
di il en paiera x. f. felone la laise luttice.

# CHAPITRE XCII. De Gensilhome qui fet eschange à son homme pour fere ses herbergemens.

de de revier le berberge

SE Gentishomese voloir herbergier, & ses homme coultumiers eust vne pie-Ce de terre ou deux, que il tienne de luy, li Sires la prendra se il veut à luy herbergier, ou en sera son estanc, ou son moulin, ou autre herbergement, 3 lui faisant céchange autenant.

## CHAPITRE XCIII.

De beri-

<sup>1</sup> De messon sailable à Gentilhome,

SE Gentilhome aussi messon, qui soir estable, en quelque maniere que li Gentile
Den chaftel à Baron, qui soir establei, en quelque maniere que li Gentile
de la comparti de la comparti de la serpre en sa main, elle ne sen particile de la serpre en sa main, elle ne sen satullable ; aus 
el l'ausoir louie ou astermé à home coulturaire, il ne le proroit pas geran-

#### CHAPITRE XCIV.

## De home mesconnu en terre de Gentilhome.

h prie. ferr & Fenteins.

F is described by the state of the state of

· ren qui o le seruist.

tir de taille.

#### CHAPITRE XCV.

## \* D'home bastart.

VAND bastart muert sans hoir de sa fame, toutes ses choses sont à ses Seigneurs, à chacun ce qui sera en son sie : més il puet bien b prendre bonne fes muebles à s'aumône, & sa fame son douere, més il retornera après sa more aux Seignories.

## CHAPITRE XCVI.

## De ventes d'heritaiges de bastart.

SE bastart vendoit de ses heritages, & il est freres, ou eousins, ou autres desirens bignage, il n'auroient point de la venteau bastart, ne li bastars de la leur, se il ne l'auoient par achat, & se sus moroient sans hoir & sans lignage, si eschar-roit il au Seigneur auant que au bastard, ou à la Seignorie de qui li bastard tendroit. Car le bastard ne puer rien demander ne par lignage ne par autre raison pour sa mauuaise condicion : & droit si accorde selon se Code d'establir hoirs, & qu'eux personnes doiuent estre hoirs en la seconde loi , Si pater, [en la Dig. des achats des homes, en la loi qui commence Virgo concepit,] & selon letitre d'Orlenois", el titre des bastars, & coustume si accorde.

## CHAPITRE XCVII. De tenir terres de bastars à terrages.

SE aueuns Gentishom auoient homs qui tinssent terres à terrages de ba-stars, & il ne l'en rendissent autres coustumes que les terrages, li Sires les porroit bien prendre à fon gazingnage, més il ne les porroit pas 8 bailler 4 donne à autre.

#### CHAPITRE XCVIII.

## De mesurer terres censines.

SE aucuns Gentishom auoit hom qui tenissent de luy terres à cens, & il doutast que il leur en rendissent poi de cens, il leut porroit bien fere me-Fuer, & se il rounoit plus dont il ne rendissent le cens, & celle terre se trei l'entre, de se il rounoit plus dont il ne rendissent le cens, & celle terre se tenissent la seuë ce qu'il en auroit trouné, & se ele terre se tenissent la seuë ce qu'il en auroit rouné, & se ele ne renoit à la seuë, si ne la portoit pas prendre à soi, més il li portoit bien tenissel e cens à la re-solon qu'il auroit trouné en la eterre, & des autres cens, & rendroit les autres defaux des cens des années que il auroit les terres tenuës, & feroit droit de la premiere année, & feroit le gaige de la loy, & ainsi li remaindroit sa terre, & non pas au Seigneur.

## CHAPITRE XCIX.

## h De demander à son home service trespassé.

SE aucuns eftoit qui laissaft son service à rendre à son Seigneur, i ou espeou de mains, & li Sires l'en apelaft, & li deift, l'ous ne m'auc? pas rendu mon eq fernice de ces années trespasées, il li en feroit le droit gage de sa loy. Més li Si-Partie III.

"user res en porroit bien ouuset en 'ectre maniere: quar quand li rerme fera paffe, que il ne li cult pas rendi fon fervice, il sicre porroit bien pendre en fon he el demaine: à fon home ou beltes, ou aurres chofes, s'il les auoir, & files pur pur bien vendre par fouffere de fervice; & & le vient auant au Seigneur, y

Li die, y'aux ancie prife se mitte chife; sy les evens deman b' par plege, se ry e

Pour foir venue par toutieve et chiefe, è ce i voite a des rives pour seine au Seigneur, l'instigle fais son pril de fere droit parleaure vous : El Sixes <sup>1</sup> pour ceipondre, le ne voul pa que vous le drec, cot je le 19 vouldeur parleaure de fronte, mes voul pa que vous le drec, cot je le 19 vouldeur parleaure de fronte, mes ainsi eltoir que il les requist à lon Seigneur, auant que la chofe fuit vendue, de mi mê de il la croundit en la main son Seigneur, <sup>4</sup> illa deutori avoir par si que il le droit in mê de la la croundit en la main son Seigneur, <sup>4</sup> illa deutori avoir par si que il li

don il sell alli ettori que il recognit avada Segitudi, adadi que il control sul vendi reconfit mie, il la etuli al infifer, & a)tanr rendre fon feruice & le gaige.

#### CHAPITRE C

D'home qui a effoine de fon corps, comment il doit establir Procureur pour luy.

Se ageuns viens hom, en faibles, our malade, fefoir tort à aucune geur, lief, pair De cail é na venillé plainde à 11 fubire, l'en il doit mettre jour, & fe il in manure, par le cair de la contrain de l'amburle. L'amburle de l'

inflike i doit emuier hommes (outhfans, & cil li doitem dire, tiene grajf plajgene de vau, & de the (dy, & la nomencoir, & vaus etite malade de
jf plajgene de vaus, & et the (dy, & la nomencoir, & vaus etite malade de
topati integer maladie, frous t figuele fen que vous mettre, ou narray par vous qui outre
topati integer maladie, frous t figuele fen que vous mettre, ou narray vous qui outre
topati integer maladie, frous t figuele fen que vous mettre ou na par vous qui outre
topati integer maladie, frous t figuele fen que foi en que le
terre mala de la contre de l'occurrent, foi la profise, de cl cod, and de promaria met que d'appere, quandi i el perfonne conspiane, fi comme ledire effernamaria de l'appere quandi i el perfonne conspiane, fi comme ledire effernamaria l'appere cel i doit mettre fon fi l'inflik, & fi el na effans, celai à quite
maria de l'appere quandi el perfonne conspiane, fi comme ledire effernamaria l'appere cel i doit mettre fon fi l'inflik, & fi el na effans, celai à quite
maria l'appere de l'appere quanti el respectation de l'appere de l'ap

## CHAPITRE CI.

## De battre home que l'en aterme pardeuant Iuflice.

E ainfi aucnoic que le în le plainfil d'un home, ou de hatte, ou de fentir, ou de reine, ou d'acune autre chofe, le collité ce il moit terme, ex il venit au reine, ex cil li demandath fa droiunte, ou aurre chofe, ce cil li rejondit, în etre a fette apre pia un terme i fry a comme cil pai pais moiteate fadroillette, au reine nei lidat, mis jevend que il un fan drois de capatil in et emplé delatate it terme que vous march, mis à plantat, comme cil qui m'a le la profipate, cer pri sid piata de pure l'à plantat, unit, il le just a la profipate, cer pri sid piata de pure l'à plantat, unit, il le just a la profipate, cer pri sid piata de pure l'à plantat, il fell la une plantate, presse production qu'infigueda de une it es qu'il infiantate de sir il fell desaute le sir que vous un sant, a l'apparite mis, rout n'aire plantate que l'apparite mis, rout n'aire plantate qu'il plantate la reinfe delatante terme que vous un sant, a l'apparite mis, rout n'aire plantate qu'il l'apparite l'infordate ausant que cil eston-

And the second of the second o

#### CHAPITRE CIL

### De rendre par pleges home qui est appellé de murtre.

SE il auenoit que aucuns apelast un autre de murtre ou de traison, parquoi de maises.

Sil deust perdre vie ou membre, la Iustice doit tenir les cors de cus deux en services. ygal prison, si que li vns ne soit plus à malése que li autres, & se aucune of sait Fole Iustice estoit qui lessast aller I'vn hors de prison par pleges, & teinst famiga l'autre, & eil s'enfouist qu'il auroit mis en prison par pleiges, & ne venist mon mie au terme que l'en li auroit mis: adonques la Iustice doit dire au pleges, "bies, despues de l'en marc. Let homme ples à effre à tel jeur à destrie pardeunn mars! Et le nomme - l'usiè air. 3, d'en le fois apellé, de formad méjer à d'ein est fairis, d'e pour ce vout je trapa plene vous en foier prones & atains de porter tele peine, comme cil qui s'en est fonis affanciafer. Sire, ce dient cil, ce ne ferous nous mie, carfe nous pleuissous nostre ami, nous close. fefons ce que nous deuons. Et ainsi puet l'en esgarder des pleges que eux en feront à c. s. & 1. d. d'amande, & atant en seront quittes, & ieelle amende si est appellée relief d'home, & pour ee se doit bien garder la Iustice que il ne praigne pleiges de gent qui s'entre-appellent de si grand messet, comme de mur-

## tre, ou de traison. Car il n'en puet porter autre amande que ee que nous CHAPITRE CIII.

auons dit dessus.

### f Comment la Iustice doit ouvrer quand jugement est contendus deus sois pardenant luy.

SE aueun se plaint à Iustice de aucun messer, & li jugement contende au Spremier jour de leurs paroles, la Iustice leur doit mettre terme auenant; & fe à cel jour content li jugement par meilmes paroles, la Iustice si leur doit mettre l'autre terme, & à ecluy terme se doit leuer & appeler gens souffisans, qui ne foient de l'une partie, ne de l'autre, & si doit fère la parole retrere, & des paroles qu'auront dites si leur doit fere droit, & si leur doit retraire ee qu'il auroit jugié, & ainfi Iustice ne se puer leuer, ne ne doit, deuant ee que Iugement fait contendu deux fois pardeuant luy.

#### CHAPITRE CIV.

## h De requerre à partir terres parçonnieres.

CE aucunes gens avoient terres ou vignes, qui fussent communes ensem-Dble, & li vns venist à l'autre, & deist, Bian Sire, partons nos terres que nons auons ensemble, & li autres die, Ie ne vuel par partir, fi se pouroit cil plaindre à la Iustice, & la Iustice si leur doit mettre terme, & quand euxseront au terme, se cil qui se seroit plaint deist, Sire, entre moi & cet homme auons terres parçonnieres, & je vuel que elles sient parties, car je vuel saueir ou ma par-sie en gilt: & li autres die, se ne vuel pas partir ; & je partiré, puet dire li autres , & vous choisiffer comme cil qui n'i a plus de moy , & je i ai antaut comme vous, & en atens droit, & ainfi puet efgarder la luftice que cil qui fe haste doit partir, & partira à l'autre, & eil choisira. & se il aucnoit que li vns cust plus de l'ustice en la terre que li autres, & il deift, Bian Sire, je ne vuel i plus, des mie que nous partous ensemble, car je ai la Instice en la terre, tant y aige i plus de vous, & vous n'y anez riens plus de moy, & font les rentes renducis par moy & par mes mains , & par mon Sergent , & bien puet eftre que voftre Sergent i aeste : & les conflumes me font rendues au terme ; je tiens le plet fevous n'y volés effre: & pour ce

que je à ai ces anantages, ne vuel je par partir, & scainsinc est, il ne partira pas par droit.

#### CHAPITRE CV.

\*De moudre à moulin par ban, & de fere rendre les domages au mouleeur.

SE au cuns hom auoit moulin , qui eust b voiere en sa terre, il doiuent mou-der à son moulin tuit cil qui sont dedans « la banlieus", & se aucuns en defailloir puis qu'il en seroit semons, li Sires li puet bien esgarder que il ne defailloit puis qu'il en leroit temons, il Sirei il puet bien eightfuer que il ne de la sure moulin (à le fi li Sire, ou fee Serjans le truscent apportant rémonde la sure moulin que du fien, ] la fariante il elt au Segnetra d'il hom rèn doit sure amende. Et fei i autorit que li monfaire fuit domange à au-stince qu'il cun de fe moulecurs, & cil venit la vi Segnetra de il delli, dire, voirie sur la firma de la commentation de la confidence de la moulecure, cil doit due, del formes fe faire de la venit de la confidence fer demange de la diff. de la moulecte et qu'il nouve de la veni a differa, de la unere de, la une de la commentation de la comme

Ie le preuneré, se comme je deuré, si li doit en fere amender, se il i a plus de x11. den. par son serement: & se il y 2 moins, par sa foy; & ainsi puet on entendre que nus mousniers n'2 point de dessense seur son s moulin: més cil motiant, doit jurer, ou fiancier, que il y a bien eu rant de dominages en la garde au

moulnier, & ainly auront li moulant leur dommage, comme nous auons dit s tous leurs dessus. & se li Sires ne leur vouloir fere rendre 8 leurs dommages, il ne seroiene pas tenus de moudre à son moulin, jusques à rant que il leur eust fer amender, ne li Sires ne les en pourroit parforcier par droit.

## CHAPITRE CVI.

rendroit le surplus.

h De moulin à parçonnier, comment l'en en doit vser,

tre of join SE aucuns auoient moulin parçonnier, & il faussist muebles en ce moulin, ou autre chose, parquoi il ne peust moudre, il doit venir à celuy qui i a part, & li doit dire, if fans en voftre moulin mouille, metez i voftre part, & feil dir, Is ni metrer rien, que je ne puis : & aprés il li doit autrefi montirer par-deuant la lutice, & se il dir, le ni vuel plus metre, cil puer bien sercassestiction le moulin, & aura toute la mouture & l'yne partie & l'autre, jusques à tant que il aura rendue sa partie des cours & des despens, ainsi receura toute la mouture sans conter. & se il le fesoit affetier sans l'autre semondre, cil ne feroit que rendre l'argent, tant comme il auroit cousté par parties, & diroit par k & encore fon serement combien, & compteroit ce qu'il en auroit receu k en payement

og il B que il pene-ue par fon fairement combien il

i aura mis coufts , &c

aura en de

D'un dericany a-

's quire

de la mousture, & se il en auoir plus eu que li coustement ne vaudroient, il CHAPITRE CVIL

Comment Vauasor doit auoir for , & comment il en doit weer. N L Vauasor ne puet auoir for l = village, où il puisse fere cuire ses hom-mes, se il n'a boure, ou partie en boure, més se il l'a, il puet bien auoir

for, & se il a voirie en sa terre, & y doiuent si hommecuire. & se il y a aucun qui cuise à autre four, li Sires en puet bien fere porter le pain, quand l'en l'apporteroit du four, & cil ne l'en rendroit jà autre amende, més le pain seroit au Seigneur, & se li forniers fesoit dommage aus cuisecurs de lor pain mal " cuit, li Sires leur deuroit fere amender, ou il ne seroient pas renu de cuire à son four, jusques à tant qu'il leur eust set amender le dommage.

### CHAPITRE CVIII.

## De moudre à moulin par ban.

Se acoma Bers est qui aux fon Vausdoren Ge challetrie, & le Vausdor n'ist en proposite de mouile, ét uit et homen-conflueniers moudern au mouilin aux Baron, poutquei il foit dedans la banlieux, & fei le ne floir hors, il n'i mou- \*bandieux par, i fe aux vouloieux, a le li Bers leut froits unamente leuist donn. He se par leura prauset, fi comme il ellé defius dir. Et es aucuns 4 des Vausdore fix des valorier mouilin en fac helbeteu; n'en ente "el loncquere pointe en, uit fi homme mouidonier a fon mouilin n'en fix eu celtoiren hon de fa challetieux, ils n'i moudoure par lour fuffencir de la me basalieux, ne le Bers n'en personne des par le consideration par lour fuffencir de la me basalieux, ne li Bers n'en personne des parts par le consideration par lour fuffencir de la me basalieux, ne li Bers n'en personne

### CHAPITRE CIX.

## De tenir fié en autrui Baronnie,

SE II Bers a fie' en auruit Baronnie à aucun aurre Baton, II Bers à qui foront firsus plus en qui chindre di la fis foriut. È un anciera caucen di va que l'avante la enque aucune di va que l'avante la enque aucune di va que l'avante la companie de la companie d

## CHAPITRE CX.

### " De dete de Baron 🔁 de Vauafor.

Se Il Ber deutic deutier au Roy Il Italia e fe perroli par verger à fei hon.

"Anne par droit, foi que les redeunces que il homme deutier au literare,
mé il ne perroit mie prende leur mueble par droit, « [ne aufi] parnul

\*\*Léquis
méfet que il Ber affi, pourquoi i home ne l'rouffine déleuri \*, & anin di -; e a

que il Ber su portoit mie prender par droit post dece que il Vanir di doit,
que il Ber su portoit mie prender par droit post dece que il Vanir de l'autorit de l

#### CHAPITRE CXI.

## De donner heritage à hommage à lui 🖅 à fon hoir de fa femme espousée. 💃

Se sinfi succept que il Rois cutt donné à succus home pout fon feruice, on son de la particular de la Carte de la succus heringe à lai de à les hoits, que il sarois de la tance de la particular de la carte de la succession de la carte de la carte

Samuel Lingle

TOTAL SECTION

### 40

### CHAPITRE CXII.

### De don entre fame er home.

DAME ne puet rien donner à fon Seingnieur en aumoine, tant comme elle foir seinne, que li dons seust pas estables car par auenture ele ne l'auroir pas fer en sa bone volenté, ains li auroit donné à pource que il ne li en fift pis, ou par la grand amor que il auroit à lui. & pour ce ne li puet elness que li en filt pis, ou par la grand amor que n'aurou aussi le donner de fon mariage, més ausant que elle l'eust pris, elle li porroit bien mon donner le riers de fon heiriage, ou à fa morr, quand elle feroit malade, pour qu'il n'i cust hoir masle.

## CHAPITRE CXIII.

### b De don en mariage aus boirs qui de eus deus istront.

to MS. Hi fisis en SE ainsi auenoir que aucuns Genrishom mariast sa fille, & li peres venist à la tet radom Spotte du moustier, & deist, Sire, je vons doins cette Damoifelle, & tant de remains — possessu mountes, ex cetts, sire, je vons dons cette Dannigue, de tans de indigente, popular ma terre à vons dans, d'eas hieix qui de vous littera, de fi ainfi eff que il i ait indigent, heir, & la Dame repreigne Seigneur, & ait hoirs, & la fame se muire, d'apar & les enfans du detrenier Seigneur deissen à l'ainfe du premier Seigneur deissen; pour le l'estant de l'e lusaries chapis, fai: gnout : Fétes-nons partie de la terre nostre mere, & li aisiné doist, je ne unel que non. 6 a vous y aieZ riens, car elle su donnée à mon pere & à ma mere, & aux hoirs qui de or man, l'eur deux iffroient, & ce fui-je tout press de prometr & se li puisses disoit que il ne feussen le l'en creust mie, si conviendroit amener gens qui eussent esté au mariage,

ane au mains trois prudes hommes, ou quatre, qui jurassent seur Sains que ce man'age cust esté donné au pere & à la mere, à aus, & à leurs hoirs, qui de eus deus istroient, à veue & à seue d'eus, & tout ainsi remaindroir à l'aisné : & fe il ne pooir ainsi prouuer, la tierce partie demouroir au puisné du darrenier Seigneur, & li aifné leur garroir en parage. & se il aucnoit que du premier Seignor n'i eust que filles, & elles le peussenr prouuet, comme nous auons dir dessus, roure la chose leur demourtoit, & li puissé n'i auroir riens: & se elles ne le pooient prouuer, li enfant du derrenier Seigneur i auroient la tierce parrie, & elles les deus parts, & leur garroit l'aissée en paraige, & feroit la foy, se elle estoit à fère.

#### CHAPITRE CXIV.

## Commens l'en puet donner son bomme de foy.

N's ne Quens, ne Bers, ne aurres ne puer donner son homme de soy, se n'est à son frere, ou à sa suer : més à ceus le puer-il bien donner en partie; més il ne le porroir pas donner à vn estrange, se il ne le donnoir à toute l'obesssance que ili auroit sans riens tetenir. Cat se li Bers le donnoir à vn de ses Vauasors, ce seroit au dommage de celui : car il conuiendroit fere deux obeiffances à celui à qui il la deutoit, & au Baron de qui il tendroit son sié, & ainsi feroir d'une obeissance deus. Més se li Bers le vouloit en tele maniere, que cil à qui il le deuroit du Roy, se li Bers en tenoit vn d'vn autre Seigneur, car ainsi n'en retient li Bers nule obeissance : & en tele maniere potroit li Vauafor donner à vn autre Vauafor, pourquoi cil à qui l'en le donnaît tenist de celui de qui li Vauasors tendroit.

CHAPITRE

#### CHAPITRE CYV

## Comment l'en doit garder hoir de Gentil-homme qui a pere et mere.

She'll acenoir que vas Gentilhomme moruli hii & fa fame , & si se enformed per le per de de par la meste, famori hatere en garden nei il navont pas la garde de catalin, and l'autori pas la garde de catalin pas de la terre per fech norm'i es catalin,  $\Delta L$  percoir. Cat ci qui one le terro de l'autori pas de l'autori pas l'autori pas

### CHAPITRE CXVI.

## De requerre son pleize, & comme l'en en doit ouurer.

Se mount hom vett meute va autre en plege, il l'en doit guérale de veux d'admanges, & et fii i domnages que maitre que ce ciu ; il il et en mus à immédia i la priseix de l'autre que l'autre que l'autre que l'autre que proté de limit que la copandique il foir fe pleges, t de l'il defient, il ventre de l'autre que l'autre que l'autre que l'autre que l'autre que l'autre production le constitute de l'autre ples que l'autre que l'autre que l'autre production le production le que l'autre production le production le que l'autre production le le la lors autre production le la lors que commance l'autre refl., en l'autrentique prefers, que l'autre production le la lors que commance l'autre refl., en l'autrentique prefers, que priser, de la lors que commance l'autre refl., en l'autrentique prefers, que pleger, en la lois qui commance l'autre refl., en l'autrentique prefers, que priser de la lors que commance l'autre refl., en l'autrentique prefers, que priser de la lors que commance l'autre refl., en l'autrentique prefers, que priser de la lors que l'autre present presen

## CHAPITRE CXVII.

## De estre defaillant après monstrée des choses mueblans

SE aucuns se plaint de autres, que il li doie deniers, ou que il li ait set dommage d'aucune chose qui appartiene à mueble; & eil de qui l'en se plemdra soit defaillant, l'en li doit bien mettre terme en jugement pour qu'il eust. cue la montace en coust, « Cennondre par trois Sergens Gens », » le « d'averoit au par pojé, « El n'avour teribable effont del autre trois, « h'autres l'appelait de la victaure, l'en bailletot à l'autre la fétime de ce qu'il auroit demandie en court « ca les choises monfétées en cour, « Morées parquoy « les fogens mueblant, fo valore pugiées, « pour ce fe duit l'en garder de defaille en et cle marièe.

### CHAPITRE CXVIII.

## Ces effoines sont resnables parquoi l'en est quites des defautes.

C'és estimates font refraiblet quait Ji home est mutable, ou fon faile, qui fon perce, ou mere, ou for fartez, ou for mez, pourgaine un fuffert au pertil de mour, ou fe il alia à l'enternament d'aistin de ceste que nou suom du eldim, ou fe sous me faiter que foit entre en la sousia à librer, d'il deut de loit, ou fe sous me faiter que foit entre en la resultat à l'état de la comme de la

### CHAPITRE CXIX.

## Du dommage qui puet auenir de beste qui a male teche.

Se acomo menul, fie belle su murché, & el que mortifie ou firit acome, & Dei qui forcio biecis ven plainfi di la luther, «la haure calcul: sirry a per fami mis que elt est fui tut bede, à tant recude an pleinti fon domnaça à fa pouve, & can en faci à mid mor la la littlee, el la me foite jour el, pardicire la bette, le fecut à la fullere. Se fei il amenor que la belte unit un homme, on ven fame, «la la luther partie el main qui l'autori ameniet. « Et le diri, que al juiera for Same, que elle util y a fonce, de qu'il ne l'autori, en partie discremantation à la fullere plus feui, el, qu'il ne l'autori, pa, & ain-fine remantation à la fullere plus feui, el, de ne le put ou aplait mante le disting. Et el main qu'il mante pa, mis y mi fusic mis que el est fullere (et le la luthere), el force el la que la belte chie le recelle d'un bomme c. f. & la chie, l'autorité el la luthere, le fui en care disting de la contra de la la luthere de la lette, i le mise que de calcular que l'autorité le la la luthere, el, le mi chair par de la fine que l'entre la lette de la luthere, le la micro qu'etc. », & let devie fonçage il desting el feuit à l'encelle el la belte, le lut fecut pendant pour la recoposite.

## CHAPITRE CXX.

# De demander à enfant dete qui n'est mie cogneuë aprés la mort son pere.

Se aucuns apelloit vn autre que ses peres li deust deniers, & le nommera, & fon pere suit alez de vie à more, & cil deist à son siuls, puisque li recors de la terre vous est auenus, je demain ma dete, & cil die, il se mourut bien confes, & ne

vans ensennenane riens à rendre, si en vuel estrequires. È je ne-vuel mie, dir l'autre, enr je sui prest de prouver ma dere, si li esgardera l'en par droit, que il doit prouver sa dece sui tiers, & autrement n'en gura il pointr

### CHAPITRE CXXI.

D'escommenié pourforcier de venir à amendement, 👉 comment il respond en cour laie.

El accume efcommenies va as & va jour, & & in officiate mandré la la IndiDe chia que el lic comrantifig tal la gride de fis biens, no par le cort, carle ingement de l'Eudeque doit ofter menés à exception, & à fan par l'office du Prevoit, felon droit écrit, en Code el true de l'audience de l'Eudeque, enfine ble fes concordances, le melliers elt, & fin e le dottpat grendre pour que ce cion de dece, meis in blutice doit cent rouse feschéres et famin, fauf fron visue foit de dece, meis in blutice doit cent rouse feschéres et famin, fauf fron visue mende, dont let xx. fireroux à la toffice lais, & les visi. feroux à l'aure thiller, & les doit suoir part a main de la fullice lais. & les visi. feroux à l'aure thiller, & les doit suoir part a main de la fullice lais. & fel itelulois forégrenaux de la forja, l'utilice la le deuroit grendre adonques, & emoiore au luge codinistie cer quand faine te glife en peur pois frer, el de doit septe l'utile de Scheullers, d'a lorce felon doit sefret en Code des Eudeques & des Clercs en la lorq util commenre felt houges fa le deuroit fere emoiore à la tultice lais, e la lutifice lais e doit filtre addoit. Tuit efcommenis font oit en la cort la lice en demandant & en defendant meis la line font mie ois en la cort de faine Egifie en demandant cet ils ne doboren mie asoit provide en lever malier, élons droit efeits en ferrei oi si en la courte de faine Egifie en demandant gradées à commenière par droit felon droit effeit en Decretales, det exceptions, sie inter parens, od ill et fecti de cette matere.

### CHAPITRE CXXII.

De donner erres de mariage pour enfans qui font en non aage.

CE aucum' anoit fon fit qu'i fuilt en non auge, d'il percé delli à aucunt de Dies voilins, pran aucres fit, que et la august de l'aug de temp fit, p'euver-lit que et le fight à mas fit, q'auschait firmiten auge, it evadent ities, runt massiter ar aucres se beiliffen van peix de voiteiters. C. fit et. Murrey amus d'eure, net de massite que les certs une dematernat, queut vipre fille finit en auge de marier, fit elle voiteit du marige attente. Le certs demotricion il Yautre ou d'es hoirs, fei il n'y aucre ligninge, ou autre cas, parquey le massinge ne deutit qu'il aurrité attente. Le certs demotricion il Yautre ou d'es hoirs, fei il n'y aucre ligninge, ou autre cas, parquey le massinge ne deutit qu'il aurrité distillé. L'ell audié fit et de constitunce en autre mairer que il custime mis pleiges de rendre c. l. ou plus, ou mains, se ji massiagen n'elois, la peine ne l'eroit pai étable pet droit que

## . .. CHAPITRE CXXIII.

De heritage qui est donné en aumosne à Religion.

 $S = \text{aneum auoit donné à aucune Religion, ou à aucune Abais, vne piece de terre, il Sires en qui fé ce feroit ne le foufferoit par par doit, fe il ne voloit, ains le pourroit bien prendre en la main. Més cil à qui l'aumofine aura efté donnée, si doit venic au Seigneur, <math>\infty$  li doit dire en tele manière: Pariti III

Sire, ce nous a effé donné on samofae, fe il vous ploft nous le reniens, co fe il vous ploft nous l'affereus de suffre mein dedans streme accesses, fi leur doir il Sires efgarder qu'ils i doivent ofter doctans l'an de l, jour de leur main, de fe il no l'obtenient, il Sires la portoit ptendre comme en fon demanne, de fi ne l'en répondecio it par droit.

#### CHAPITRE CXXIV.

## D'home qui deffent à son aparageeur à vendre son heritage.

En urcus bon cesoir en parege d'un soure, & el ol de qui il rendroir fuit Dine, à vendifi fa ceur, e le burre voill au Schippier et dis été que il nomunic, et le deils, sire, sidé qui je tiene en pareg vens fa terre, ée a pril à pare que vens fa terre, es vens façaire serven. Su peut cilité et l'autre; Bians, en un vaux cueld ce que vaux sell, je se voil mis que vens le paigle, vouder, cais, ven que avec une face avec des est, je se voil mis que vens le paigle, vouder, cais, ven que que vous carrend, imp querie, ven vens me héblics une de ce que vous; en que pais me de ce que vous; en que pais me de ce que vous entre que pare des de la pare de pare de la celle pare l'entre de la pare de la celle que le pare de la celle pare l'entre de la pare l'entre de l'entre l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre fere, & l'Obelifiance du Seigneur d'aides & d'autres choics.

## CHAPITRE CXXV.

## De deffendre pescherie d'ëue courant,

SE aucuns Gentishom auolt due qui coruft par sa tetre, & i cust coru, & Sla vousist defendre que l'en i peschast pas, il ne le potroit pas fere sans l'accort au Baron, en qui chasteletie ce seroit, & sans l'accord du Vauasor.

#### CHAPITRE CXXVI.

## De requerre la cort de celui qui doit au més le Roy.

SE aucuns devoit au més le Roy deniers, & le més s'en fuft alé clamer à la Inflice le Roy, & li Bers de qui chaftelenie ce feroir, en demandaft la court à auoit, il n'en auroit point, car les muebles au més le Roy font au Roy.

### CHAPITRE CXXVII.

## De requerre la court à home qui plede à luif, & de tesmoins à luif.

SE li Bers auoit luif qui le ploinfift des hommes au Vasufor en la court Jan Baron, se li Vasufor en demandifit la cort aloni; in lei Fuurie mie, car les muchles aus luifs font au Baron, de nus Juif n'eft receus en tefinoigage, felon droit, suff font etudés li refinospage au luif encourte les Chreditens, felon droit eferit en Code de hort. Or Mandée, en la loy qui commence quans mais juniter, dr. on il et efectit de cette matere.

#### CHAPITRE CXXVIII.

### Comment vilenages est franchis en gentillece,

CE aucuas hom eduic Chesaller, & ne full pas Gentishome de parage, nous l'Enfull-il des pria neue, fine le pouronit il eller par dion: ains le potroite prendre il Roisoul il Bezte nequi chattletes ce feroit, & trencher fest ferous faut ramier, & Ceronit frameda le celte que chattletere feroit cerarrige n'elt mise grand lignale; per le fin nie grand lignale; personit la file λ vi vilain λ fame, fes enfant porroiente bien efter Chesallers par doit.

### CHAPITRE CXXIX.

## Comment l'en doit rendre roncin de seruice à son Seignicur.

Se aucum asoix va hom qui li deult toncin de feruice, & ci ll e femondif, & Sell i delli, reaches my mus rame de feruice, exp i eval assis, p s' sav and de feruice, exp i eval assis, p s' sav and de feruice, exp i eval assis, p s' sav and mi assi desires. Adonc il i doit amener fon toncin de femice declana x x i potra, (et al ne la vene donnet pub long terme, & ci ll i doit numero exp and to the contract of the

## CHAPITRE CXXX.

## De partie fere entre les enfans coustumiers.

O'van homme coultumier a enfana, sittant a li vet, comme li autres en la bete de cabata, de és aquéri, car beis à vilainf en fla paremoiner febant l'étige de la court lanc été il hom coultumiers autor finsit leurs élle, de soul estate étie le la court lanc été il hom coultumiers autor finsi transit, ou soil le, de il en cent la court lanc été il hom coultumiers autor finsi transit ou soil le, de il en cent pas a marié, cil qui ne fine pas straifs ne le pacient vére par doir parrie, mé il consciendoirs au source que, channe a parorat le ce qu'il auscie cen frerage, fuit extre, fuffent mefons, fuffinde déniers, ou autres moches; de fei auenois que aucuss de ceu cultifer autre, elle partie que l'el en cent frers, me cultifer autre de le partie que l'el en cult fest sur le cultifer autre de la cultifer autre de la cultifer autre de le cultifer autre de le cultifer autre de la contine la laft viges a galtic ou comme la laft viges a face de contine la différe que la cultifer viges a l'escription de la contine la laft viges a face de la contine la laft viges a face de la cultifer viges a l'escription de la contine la cultifer viges a l'escription de la contine la cultifer viges a l'escription de la cultifer de la cultifer de la cultifer viges a l'escription de la cultifer d

on fe il sonje vendin tout e copi il sonie en, de il demandati freuge en i l'echnoite du pere, de la mere, de il sure free il deifient, Neur n'estate par que vass freugies, socie sure, s'i vass s'amendes es persons ancempiris devulpt partie. de l'el dir, par le pais mondre, sons je vani que l'angie du prandame, que le sidy vasini quand elle nes fa dannés, c'e moirente d'empirie. En encetere mainte. En que pour partie partie, de pais freugeria sure les entres. El concerte en terre de la munici en. de du remanata surois autunt il va come li suures, de diserere de le munici en. de du remanata surois autunt il va come li suures, de disterent de la munici en. de du remanata surois autunt il va come li suures, de discerte de la munici en. de du remanata surois autunt il va come li suures, de discerte de la munici en. de discreta de la morte de la morte, de la merce il demandalitat, p'as access con granda paris, evan frequer la sans, e flanos freudais remar. Adonne divoi d'unici que la petra le conic veur par paris de la les sinos insiste de la morte de la mo

#### CHAPITRE CXXXI.

Quel donere fame conflumier doit auoir, & où elle en doit pledier, fe l'en li en fet tort.

I hat coultumiere la a moitlé de l'hetringe son mari en doitere, & doir tenis son doiteren hon ella, & si doir metre la moité és coultemens, & qui li seroit rort de son doitere, elle en pourroit bien plaindre en la court en Bron, ou en la court de sinne Egiste, & en est à lon chois, & si n'en seroit pas la cort rendué au Seingnieur en qui terre ce seroit.

### CHAPITRE CXXXII.

De fere bonnage, ou de fere partie sans Iustice.

Se fretze coultumiers partificient enfemble, ils pourrolient bien féginier leut. Paparties de pieur, ou de spierre, faus lutiliez, cet al presportient mettre bonnes, ne ne deutwiere fans lutiliez, de c'ex us intencisient bonnes fans lutiliez de une sen feriorient fannende à la lutilie de chaemen bonne. Let. Ét nices partiesque font feignières fans lutilier de ne font pas edubles, fe il quiex que foit ne s'en décliois, mui teche qui font fecre à bonnele purdeaunt utilitée i fion point de le conservation de la conservation

#### CHAPITRE CXXXIII.

D'ome constumier qui a en deus fames, ou la fame deus Seignieurs, comment leurs enfans doinens parsir.

SE aucuns hom coustumier a eu deux fames, li enfant de chacune des meres si prendont autrerant il vas comme li autres en la terte de par le pece de le l'une des fames aucit eu deux Seingnieurs, il enfant siautoient en la terre de par la mere autretant li vas comme li autres. & se ainsi estoit que entre le Seingnieur, & la première fame, euffencfet achat, li enfant de la première fame il auroiene tuit feul la moitie par la refon de la mere, & l'autre partiefi fera partie entre les premières de les derreniers, si que autretaint en aura il un comme il autre, tout ainsi comme nous auons dit denant,

### CHAPITRE CXXXIV.

## De achat entre home & fame comment eus le doinent tenir

SE vn homme, ou vne fame, achetoient têtre enfemble, eil qui plus vit, fi la tient fa vie, & lesachas, & quand ils feront mors ambedu, fi retorneront la achat l'une moité au lignage deuers l'homme, & l'autre moitié au lignage deuers la fame.

### CHAPITRE CXXXV.

## De bail en vilenage,

NV1, homose Goultanine où baille d'aurni enfant é en vie maniere honor, que prova direit, que é van hom x van fimm moraire, etl qui dois usure l'extent dels cettes, il provib hon meit le enfant can qu'ils portoinn deix van de leurs aurse entire, etl leur grée mec, ou à van autre chizang, etl de la vie de leurs aurse entre, etl leur grée mec, ou à van autre chizang, etl di distince cett le chafe en bon effatt. As fe caun tel ferfoiret, ils distince cett le chafe en bon effatt. As fe caun tel ferfoiret, ils froirette te man 'à Tammende, qu'augul le Fersione partie de lui mes à le rendroit mates de fifice de la terre de autre omme il auroit etle élles. As ain in qua hi home condition de la leur de la rendroit de la leur de la rendroit mates de la legis me de la fersione.

### CHAPITRE CXXXVI.

## D'home coustumier qui fausse jugement.

N v. hom confunite in pust jugemen (Fer froilfier, ne contradire, sich feis Sirick jusoif festo jugemen, ¿Golai, & demandad ammelmente jugemen, il feiste au Seigneur ammelde die falsy v.f. ou v.f. & demy, Elonia confunde die Infelderie, & 6 il auoitula i font jugemen, var in neuen festoria festoria

## CHAPITRE CXXXVII.

## De parties fetes entre enfans coustumiers.

Se auom hom qui ausic mobble preniei von fame qui n'enti rent, «e il Porcoti", con t'autil hine, il ausici la fame la monit des muchles. «E von fame bien richie preniei va hom poure, «e ele noruli», s'a unoici de la muchles. Et ani pue et ne entende qui la muchles (not commo l'es fe il artenis que la richie la me, qui auroici un le poure hom, aprili Seisgours, «gi lei cultito hoi; «gil fe monit, «e la men, e di le fanta da preniei se di adreniei vosificire parti les muchles quils auroint trousis en effant, fiffient esce suche lesse su loches qui faitent du terma al gentre Segioire; qil i auroint la musici uni fent, » l'auro par la refon de la mere, si ferois parie cut le fine se su loches qui faite de la mere più ferois parie cut le fine si parie si parie

monte des muebles, & l'aure partie li fera pattie entre les premiers, & les der reniers par la tréen de la mere, fi come nous aions dit defluir, neis li gain, guages de terres fica comus, poutent que la l'aurou gampie entièmble. & contra l'en , & autant en aira livis come li aures , & enfemble ferons partie feres entre les premiers. Les de dereniers bouvele qu'el nure auoir conquellé puis la mort au pere, & auce le derrenier Seigneur, autanten arrai l'uns compute l'aures.

## CHAPITRE CXXXVIII.

De frerages de fous enfans.

Et il miest que hon confumire aix enfins, se il il enais de fages se de Jienn gaungans, sel i cult "nel fade taumentes, signaire de engagies faith als yn le prins, kell peres (e mentil, se li for l'oit dire, sel incentil ferenger, il amort maries muchles, see naistres comme nel qui tera tres, se natoris autrais par divis, comme cil qui les autoris adjes la gaignier, se tor autoris que des fares, fee de ren choit sales en meditampage, ou en autre les allitaris pour foi jouet, si fieragetoris elle par droit anec les autres firres, come li four.

## CHAPITRE CXXXIX.

## D'home qui fet amendement en l'heritage de sa femme.

E aucuns Gentishom, ou conflumiers, auoit prife fame, & il euft fet en la hoir, il amendement que il autori fet en la terre fa fame bonnes medons, ou vignes plantees, & la fame moutoit fans hoir, il amendement que il autori fet en la terre fa fenme remaindiotent au lignage à la femme, ne's li lignage à la fame ne l'en fetoit retout: itant gaaine que qui met amendement en auturi héritage.

## CHAPITRE CXL.

## D'aage d'home coustumier.

Mont coustumier si est bien aagé quand il a passe quinze ans d'auoir si se terre, & detenir de service de Seigneur, & de porter garantise. Més il n'est pas en aage de soy combatre deuant que il ait vingt-vn an, se il ne le voloit de son gré.

## CHAPITRE CXLI.

## D'home coussumier qui acquiers frerage.

Che acumb home confumire conquienci, ou acheroit choic qui finh'à mettre flor, ou en hommage ent out fec heirage, con vine partie, ent fort, ou en hommage ent out fec heirage, co une partie, ent elle foy, comme el la chofe qui foctor pourchacie, en actor le vin cemme la la chofe qui foctor pourchacie, en actor la vine partie de tre chains, fers' là sinité, qui froit là , fi autoit la moite flore la la tres des chains, fers' là sinité, qui froit là , fi autoit la moite flore na la verte de central sinité partie de la comma de la

CHAPITRE

### CHAPITRE CXLII.

### D'home coustumier qui trenche chemin, qui doit paage, ou qui vend à fausse mesure.

HO ME coustumier qui trespasse chemin, qui doit paage, il en pase 1.x. s. s. d'amende à eclui à qui est li chemins, & rour ainsi se l'en trueue fausse mesure de seur lui, se il vend, ou achate.

### CHAPITRE CXLIII.

### De Marcheant qui trespasse peage.

Se vn Matcheant qui trespasse paige sans paice son paage, & li paugierJers le prend, & sil sidt, y Para vous en sils jons paire vogire paage, nous valeus que vous nus en silest sint, è que vous neue reggiete l'emarles, & cilid en
en tele manteet, sint que se jonte mie que je despit et admit paux de pauge, d'
or for que que devenir. Cannis en lun que est guider que le silo que return sinte
of for a part que vic. Cannis en lun que est guider que le silo que return sinte
i trendre le paage, & à inten en que para que le sole jusque de la lord, per
entire de que que que la companya de la para que la para que le combie de paage par aucun passage, & l'en le prousoir, il en perd son chalant.

Le que que l'en que que l'en le prousoir, il en perd son chalant.

### CHAPITRE CXLIV.

## De Marcheans qui portent fausses mesures, ou faus dras.

MACHIAN Qui porte fuille mefutes on faut dras, & II en eft gro-Mayer, it en pairs x. f. & qui parte finst dras à ventine, & iI en ethyruies par les Murchans drapiers, qui bien aurone copun que lidras fromes faus par leur feremen, la luttice deit faite les clars actoir à voit de 3 foit d'autres gens, & fi pieza cil que les auxa apportes x. f. d'amende à la lufalez, & fe il étoir proude que il méfines est offe ries ders aqui autori apportes, il en perdoir le poing par droir, pource qu'il auroir outré comme l'ierre.

### CHAPITRE CXLV.

## De response de fame.

 $\sum_{i=1}^{N} Y_i \le finne n'a cefponficen court laise, puifique éle a Seigneux, se ce n'est du fret de fon corps. Més qu'il l'auroit bauxe, ou det folie, ou autre defloisu- tes en tele maniere ele a refponfic finns fon Seigneux. ou feele choit marchand de clle auroit bien la réfponfic des chofes que de la suroit bailliés de fa marchandifs ex autrement non, felon dont efferten la Digethe violle, elt time de fonction de la constant de la finne de fonction de la constant de la finne de fonction de la constant de la finne de fonction de finne de fonction de finne de fonction de$ 

# CHAPITRE CXLVI.

## D'appeller home on fame de folie desleal.

SE aucuns appele vn autre faus, ou larron, ou murtrier, ou pugnés, ou d'aucun autre folie vilene ou delleaus, & cil qui feroit ainfi appelés s'en pleinfish à la Iustice, & doir dire en relle manière, Sire, il m'a apid desse su Parite III.

Dunnin Lings

Lerne, à veu & feut de gent, se voul que vous m'en facts desir, & se li autre dit, se m'en defeut, & no serie e que se deurs, se puer l'en esparde qu'il juet na seu sain de si main que il nels autra pas dit no fibir. & à tant s'en pafera, & se initro ferre le terement, il en paires v. s. à la lustice d'amende, & v. s. à la lustice d'amende, & v. s. la desiration su como side définité.

### CHAPITRE CXLVII.

D'ome qui met main à son Seigneur par mal despit, ou qui bat son Serjant,

 $\prod$  O M E couffumiers qui met main à fon Seigneur par mal despit , pour du loir Gensishom, il perd le poing, si ses Sires ne l'auori seru auant. & se il bat le Prevoit son Seigneur, ou son Seryant de son othel qui potre les clés, il en paiera à la lustice L.X. f. d'amende, & à ecluy son dommage à sa prueuce.

# CHAPITRE CXLVIII.

De meffet d'home coustumier dont il paie L x. s. d'amende.

HOME coulbuniers is fet Lx. Ld'amende, se'il bouche la fefinne son Seidefois, ou se'il a cauerne sera sin sera con se'il garde nuit austre bois, ou se'il a chea el bois, qui n'ait pas trois ans, ou se'il jarde nuit austre bois, ou vachea el bois, qui n'ait pas trois ans, ou se'il i met chicartes, ou se'il se es cousse à son Seingnieur, d'à son Presons, il en paie 1x. L'

De sesinne qui n'est mie certainne,

SE aucuns Sites dioic à Son home conflumier, le proite coft chiff en main , de il n'en prift autrement la fefinne, & li hom conflumiers obalt la chofe, ou termusit, il n'en fetoit à fon Seignour que le gage de fa loy, car tiere fefinne n'ell pas certainne, elle nell que vée, més s'il l'oflati de la léfinne, puifque il l'euf fefie, & m'ais en fa main, il en patient is x. d'à amende.

# CHAPITRE CL.

CE aucunes geus fusions etchange de tentes les vois a aures, se ciled. De récheres pas d'un fé, ne d'von dégeneure, il litte froite le cretes pietre par purdonnes, & de taut comme elles feroides patifier en aureit il lière fet venez, més fe elles choites de ven féginore, di une aurein unitelles ventes, fet van maniere n'éthoit, que nous vous d'irons, que il hom tenit de deux Barous, & qu'il n'auth home en chaeune chaffeleire, il hom chaniffent it van sus autres leurs terres, leurs ventes feroient retadois par la refon de ce que ce de de deux fac, sour faiser d'un se soit faise d'un se sont faiser de deux fac sour faiser de de de de suit fac, sour faiser d'un se seignes.

#### CHAPITRE CLI

#### De retrere terres qui sont vendues par eschange.

SE aueuns estoit qui achetast à vn autre vn grand achat de cent liutes ou de plus, ou de mains, fussent pere, ou vignes, ou tertes, ou messons, & cil qui l'auto de mains, fussent pere, ou vignes, ou tertes, ou messons, & cil qui l'auto it achette, si en baillast vne aunc de terre qui ne vaussit que

10000000

x. I. tout vaussis la chasc. I. si comme nous auons dit dessus, ou plus ou mains, & li lignagés vensis auant & le demandalt à auoit, et ce l'idessis, èt ne vout par que vour l'art, que c'est sibhange, ear je ensi abané vue grand partie de ma terre en sébange. Auns n'auroit pas le lignage ceste manière d'achat selon l'wige qui cott.

#### CHAPITRE CLII.

### D'ome qui demande achat par lignage, coment il le doit auoir,

 $\boldsymbol{R}$  No une les achas que l'en achrec qui apariennent à hetinge, puifque cux le tiennent an & jour fans c'hange, à veue & feui du lipraige de colui de qui il l'auroit achete, se la venifient après que li ans & li jour faif-feur piffes, se il demandalt ech achat y aoir ji n'en aruste point part dere, pour qu'il l'allette en l'Eschicin més fe il venoinn dedants l'ac & le jar, & avecun du lipraige demandalt l'achat il l'autor, puiqu'il q'a leuf thé femons de la collette anomenen que il y autor inti de fe de fe la moie en l'allette et le la senomenen que il y autor inti de fei de fe l'autorie de femons par desuare tulpice de reprendée; il n'en susqu'il point pare.

## CHAPITRE CLIIL

### De mettre amendement en achat qui est demandés.

Ch il succole que aucuns acheralt va achas, & va nature du lignage li de-Damadalt l'achar, le l'orfille la destirat à rendre que il achas la most conflé, è la montralt les deniers. & sit promoté que là achas laist confide, act destination de la comparta del l

#### CHAPITRE CLIV.

## D'home qui a demoré hors du païs de demander achas.

CE aucus hom achetotic d'un autre qui cult ligrage hors de l'Euséchié, ac Deil vernit d'emander aprés ce que li anté li los ferotre paffes, ci qui autroit acheté ne l'en pafferoit pas par le terme, ainçois autoit l'achat cil qui demanderoit par les deniers pasans, & Ge li autres i autoir mis amende il les autoit à la loy proë, & fine tendroit rient de chofe qu'il i euft leué : car drois na donorit mis que l'en al aft femondre hors de l'Eucetchié.

### CHAPITRE CLV.

## D'achat que li Sires puet retrére à luy.

SE aucuns achetoit d'vn autre qui ne li tenist tiens, icelui achat adonc i ce mouuroit, se il voloit, ains que vns estranges.

Partie 111,

### CHAPITRE CLVI.

## De rendre ventes qui sont retraites.

SE aucuns achetoit, & vns autre retressit qui fust du lignaige, il n'en rendroit nulles ventes aus Seignieurs, més il les rendroit au Seigneur, & à celui dont il les auroit retrés, & les deniers & les rentes que cil auroit rendués au Seigneur.

#### CHAPITRE CLVII.

### D'ome qui retret achat à qui l'en demande plus que li achas n'a coufté,

### CHAPITRE CLVIII.

## De rendre ventes d'heritage.

S E aucuns achate, & il ne rend les ventes dedans sept jors & septenuis, & Ji n'en air pris respir à la Iustice, il amendera le gage de sa loy, & se il passe l'an & le jour que il ne les rende, ou que il n'en preingne respit à la lustice, il en paiera 1.x. s. d'amende.

## CHAPITRE CLIX.

## De retrére achas entre freres & suers, & entre cousins germeins.

Al la st gazingnen frects ou fiers ou coufin germeins leurs schazil vrat vera l'autre, comme vers vne effetange, car se list effecient trois frects, se li vu vendità à l'autre, se le tiers frect qui n'euft vendu, ne zeheté, demandalt se part en cel zohat, aprés ce que l'ans de li jours fetori paffes; il n'en auroit point par d'ott, pourquoy il cult leffié an se jour paffer fant chalenge, se il choit en l'Eucleich. Mes se il venoti dedans l'and se le pi l'achat, se d'emande ficht en l'Eucleich. Mes se il venoti dedans l'and le jor l'achat, se d'emande l'achat en l'ac

daft à la Iustice l'achat pourquoy il n'en eust onques esté semons du reprendre par la Iustice, il l'auroir par la moirié des deniers pajans: més il n'auroir nules des issures en auroiseptleuées.

### CHAPITRE CLX.

## De rendre cens tel confinmes.

QYAND homme conflumiers ne tend ses cens & ses constumes au jor que il les doit au Seigneur, il en set le gage de sa loy d'amende.

### CHAPITRE CLXI

## De tenir terres à terrages, où il n'ait point de couslume, fors le terrage.

Il Sires fi la pure bien, prendre à fon gasingnage, més il ne li puer pai. Dien offre pour buillier à va autr. de fiel i auoit a neunes conflumes à-couflumées, chapona, ou autres chofer, ii Sires ne li porroie pas offer, s'en manieren neu goed l'arell tiellée (épt aus en fischees. Adone la perroir prendre li Sires en fon demainer rout i cult-ti couflume, & encoreferoir il re-un à amendre les doomanges de terregrée de une comme l'iuvoir faillée, again gui et sant comme il prendome diroiten pat leut fenenent ne n'en feroient ja guier tant comme il prendome diroiten pat leut fenenent ne n'en feroient ja fest terres on fisiche. Il protosti a terre. Le pour et de duit l'en gandre da fest terres on fisiche.

## CHAPITRE CLXII.

## De requerre la cort d'home qui est apellés de mursre.

Se aucuns hom effoit apelés de larrecin ou de mutre, ou de trailon, ou la contient que il en definade en la challedre ou il fea speler, & dont il evende en Couleir que il fe definade en la challedre ou il fea speler, & dont il evende en Code de trainse, if de mande en la premiere loy en l'authent. Gigné fer la loi grés à preside. Il remainde en la premiere loy en l'authent. Gigné fer la loi grés à preside. Il remainde en la court au faire on, de la lufte le ground en tiere, ou contiene quell fe definade en la court au Baron pour la reton du prefette qui en controlle direct du refette fe, en l'yete de Françe.

## CHAPITRE CLXIIL

## De home qui suit és fuitines.

#### CHAPITRE CLXIV.

### De fame qui demande doilere.

SE ascurs hom vendot in terre, full Gentillom ou confunities; is fame apric in mort a los fine discontenti attricts he clearly all autori vendotes, exapric la mort a los fine la tenomenti attricts he cleal qui l'autori schette; ix
pric la fine de la contra de la contra de la contra de la contra del cont

## CHAPITRE CLXV.

## De bataille entre freres.

N' 1 freres ne se combattent pas ensemble de sié, de terres, & de muebles, de terres, & de muebles, de terres, ou de muebles, dont il dois iltre bataille, il portoit bien mettre Serjans pour aus, ou por aurtes.

## CHAPITRE CLXVI.

## De bataille de mehaingniés.

Cy finist le premier liure des Establissemens le Roy de France, selon l'usage de Paris, & d'Orleans, & de Cours de Baronnie.

## LIVRE SECOND

# DES ETABLISSEMENS

## DE S. LOVYS ROY DE FRANCE.

CHAPITRE I.

De quas de haute Iustice de droit , 🥩 des commandemens de droit , O de la deuision de droit.

I VSTICE si est vne volonté estable qui donne à chascun son droit : & les commandemens de droit si sont tels, honnestement viure, ne nulle personne ne doit despire, & doit donnet à chascun son dtoit, selone droit escrit en Co- sentalit, de, el tiltre de Iustice & de droit, où il est traitié el comencement especiaument de cette matiete.

CHAPITRE II.

b De requerre home qui est pris en present fait.

CE aucuns Iustice prend vn home le Roy , ou faucun justifable, qui au Roy \* 11 Is auoc , en quelque meschief que ce soir , en present fer en sa Iustice , ou en la seignorie, & il anoie le present, la Iustice qui le suiura si prossuera le ano ptesent pardeuant la Iustice le Roy, si en seront en saissinne la gent le Roy auant toute œuure, & le present prouué loiaument, ou connent, l'en le ren-droit en la cort de ceux qui le tendtoient pout justiciet, & se il present n'est prouués souffilamment, il democrroit en la cott que il auta aucé pour justicier pat ' la Coustume de Baronnie.

CHAPITRE III.

De Iustice qui a à marchir au Roy. f Ex la L'aucune Iuftice a à matchir au Roi de quelque Iuftice que ce foit, de la matchir au Roi de quelque Iuftice que ce foit, de la matchir au Roi de quelque Iuftice que ce foit, de la matchir au Roi de potte pas sesinne de autrui, més l'en l'empotte de luy, selone l'veage de cort de luy et de Baronnie.

& defune de

CHAPITRE IV.

h De demander sesinne de heritage.

Bacome h Drámā der farfinas ceme pro-

NVs ne puet, ne ne doit demander sessione de heritage, se il n'a auant esté Vensessané, ou se cil por qui il l'a demandé, n'en a esté sessi dequoi il est despouillés, que quiconques demande sessance d'heritage, il le doit demander en tele maniete, Mon pere, en i mon frere, mon coulin, en mon parent, ima met morat fifts & viffus, tenant & pressus, 2 [plains & difficient ] reasts de Sci-geur, & diet temps, que il die de vic è mort. & morat en paifible [difinate faux à diest faits de tudis, & de tel beringe, (& le doit nommet ) & oft office to fifuse.

THE PERSON 7727002

drois. & fi Sizes per-

45 19 ARTIS

· defeat incluse.

\* E1 606meker ber

perjennes fans delai 2 n'est

en ocis

droit

· quit & en tel·lien , & en tel fié , & come je foieli plus prochains hoirs , & de cele part "minesse" dont li heritage mues, ch'ell tienne à tort les lattes tousses, dont je requient à aussir greis liui la ssession, do bien mien à li b'gnaierai, se il le me nie en se seus rever vous ce que je about des seus comme vers Seigneur, m deis seus is, se se des sausses, en non , « En se en doit elde d'uni, famme vers Seignen, pa aes 15 famen, pp ne en per le meltiers en est, que re-den must fete extenué de plus fere, & de plus dire, & de plus fere se meltiers en est, que re-emmuneis fete extenué de plus fere, d'un de la poeller homme de mustre & de traison.] per rior d Droit dit que hoits doit estre en possession, & est escrit en Code de Edissa dentage. dini Adriani tollendo, en la loy qui commence ainfi, quamnis qui fe filium defun-\*difauss Hi, &c. & li vinges [ de Paris & ] d'Orliens fiest tieux que li morts [ sest teles autres ne se tret auant qui ait plus grand dig de droit en la chose que cil, & li doit li Sires deuant qui il requiert les choses Far Che- deuant dites esgatder en sa court par dtoit par ses hommes liges, par ceux qui foy li doiuene 8, car les choses qui sont faites en la presence de personle poet de nes nobles, & en la cort au Prince, font tenues felon droit escrit, en Code, ner par lon des testamens est ordené en la loy de tous testamens, qui commence Selemque il am mitate, par Cheualiers, pat Boriois, par Serjans. Er se li jugement h, & debat-h are most tus & contendus la premiere journée, & la seconde & la tietce, li Sires i la puet sure shap, donner de foy à loyal confeil que il aura eu, a fe il ne puot accorder, I felone amerani, droit escrit en la Digeste des choses jugiées, en la loy qui commence inter Dapeller pares, ] & se il ne le session, & il en full en defaute, & la defaute sus prougoer de uée feur luy, la cott en vendroit au fouuerain, & en m perdtoit li dtois li Sites # Control of titre d'appeller son Seigneur de defaute de droit selon l'ysage de Paris & d'Orleans en court laie.] - pearoit li

#### CHAPITRE V.

### · Comment l'en doit demander recreance.

SE aucuns demande à auoit recreance d'aucune chose , il doit mettre De van Spleiges de la recreance : car recreance ne siet mie sans pleiges, selon l'vsafe cenft. de ge de cort laie: P més nus ne doit fere recreance de chose où il i ait peril de vie, la serre. ris claure. ou de membre, ne là où il a point de sanc.

### CHAPITRE VI.

siere, De rene de rece 9 Comment l'en doit demander la saisinne de la chose auant que l'en respondre. recrefice par

la terre

Nv s ne doit en nulle cort pleder de felis, més il doit demander felin
ne en e toute œuure, où doit fauoir fe il la doit auoir, & droit dit que il white A vice in the tenus de respondre des seits, si ne despouilles ] ne d \* simm: felone droit escrit en Decretales, el titre de l'ordre des connoissances, en la senie, se Decretale qui commence, Cèm distetus filius, se [el chap. seur la despouïllerie, mer, ne ne par tout le titre, ] felon l'vsage de court laie.

#### CHAPITRE VII.

## De quas de haute Iustice sans rendre & sans recroire.

RECREANCE 7 ne fiet mie en chose jugiée, ne en muttre, ne en traï-fon, ne en rat, ne z en cis, ne en aguet de chemin, ne en roberie s [ ne en larrecin, ] b ne en trieue frainte, ne en arfon, felone la cott laie: cat li pleiges n'en perdroient ne vie ne membres. & se aucuns est appellés de aucun des quas

b Deleffer

quas dessus dis, qui requierrent painne de sanc, a procurateur pour noient i est a establis, selone droit escrit, en la Digeste, el tiltre des communs jugemens, en stab la penultième loy, car tiex maufeteurs font auSeigneut des auoir, & des cors. des autres quas puet l'en fere pés & transaction, selon droit escrit en Code des transactions, en la loy qui commence, Transegere & pacesci, où il est escrit de cette matere fors d'auontire.

### CHAPITRE VIII.

### b De l'office de Procurateur.

PROCVENTEVE est appellés cil qui fait & amenistre à autrui besongne , serioni al sclone droit escrit en la Dig. el tiltre des Procureurs en la premiere loy; o donne & sans le commandement au Seigneur il n'est mie loyaux, aincois est à des-loiaus, sclon droit escrit en Code, el titre de latrecin, en la loy qui commence Falfus Procurator , où il est escrit de cette matere. & ce qui est fet par faux Procurateur ne li jugemens, ne la fentence ne vaut riens, felone droit carrer. haux Procutateut ne l'ijugements, ne la sentence ne vaus teurs, retout autos carrac-cerier en Code des Procuteurs, en la loy qui commence lière, el commence - ésa ce-ment: ne Procuteur ne putr fere à fon Seigneur dommage, (eî în a com-mandement de ce qu'il fera, folon doite fereir, en Code, "[det transactions prout, 6, ou du plefit de transaction: ] ne mus Procureeur n'apooit fort que de ce dont four, ou du plefit de transaction: ] ne mus Procureeur n'apooit fort que de ce dont four. les Sires li donne commandement selone droit escrit en Code des Procurecurs, esterni en la loy qui commence se Procuratorem [ & en la lettre de procuration fete au elssa Seigneur, en Decretales de l'office du lugedelegat, du chapitre qui commence cim elim, en la fin, & felon les droits dessus dis o les concordances : & Pro-curateur doit garder [ diligemment ] les commandemens son Seigneur, selone ; sins droit escrit en Decretales, el titre de referipsis dilette in Christo, & en la Digeste des commandemens, en la loy qui commence diligenter, selone l'ysage de cort laie, & de cort de Baronnie: ne nus Procurateurs n'est receus en cort laie, se ce n'est de personne autentique de Eucsque ou de Baron , & ou de Chapitre, ou se ce n'est de cause de commun profit de cité, ou de ville, ou d'vniuerfité , ou se ce n'est du consentement des & personnes , & doiuent enuoyer les lettres à leurs aduersaires, & vault monlt miex à la Iustice, selonc droit escrit en Digeste, des Procureurs, en la loy se Procureur. Se ce est pour contremans, ou pour elloigner son Seigneur, ou pour à elloigner s'elloigne, à elegio car prouffis est & chole commune de dessendre celui qui n'est present, selon droit s'est. escrit en la Digest. du Procureur, en la loy qui commence sernam quicumque, [ en vn pelagrefe publice vtile eft, ] & doit venit li contremans à la luftice, & à 146mi la partie aduerfe, & reuocation de procurareur quant li Sires le veut faire, selon le saje droitescriten Decretales, des Procureurs, en la loy qui commence extra mandatam, en Dig, en cel messme chapitre, qui commence, se Presenterem, en Code de fais dans e, en la loy qui commence vosses, où il est escrit de cette matera de se son la loy qui commence vosses, où il est escrit de cette matera de se son la vosa de com la cie, qui ne se dessenden par Procaractur, l'en le doit tenir pour defaillant, selon droit escrit en Dig, de dinessis restripsis, en la 1. prem. & fi puet l'en bien dire " [ contredire] contre les contremans, quand il a dent eft tardis, ou quand il est pluseurs sois contremandés après monstre d'heri-tage: & se li Procurateur essoigne son Seigneur, il doit nommer l'essoigne ou de la maladie, ou d'autre chose, & se l'essoigne est restable, li Juges le doit oir. Més li Sires doit fere de l'essoigne ce qu'il deura fere selon droit escrit en Decretales des Procureurs, en la loy querela. où il est escrit de cette matere. Et quand il vendra à la journée que il sera ajonrnés, il doit prouser son esfoigne en son empeschement, car il porroit bien perdre après monstrée sefinne, ou proprieté, ou la querele perdre, se il ne prueue son essoigne, selone : faire l'viage de court laie, fe il audit ou la demande, ou autres pour luy, & 1 fere mon-

Partie III.

ftrée par Iustice selone droit escrit en Decretales , de lite non contestata .

### CHAPITRE IX.

De veer recreance.

RECREANCE ne doit mie estre vée en dtoit fesant, se il n'i a resonables Choses, b ou se n'est des cas dessus dis, & quand recteance est fete par Iuflice c cerrainement il doit affener jour fouffifant aus parties, & mener par dtoit felon tous etremens, & felon les coustumes du pais & de la tetre.

#### CHAPITRE X.

d D'apeller bene de deface faire

d De demander sessione au defaillant après monstrée de l'heritage.

SE aucuns est defaillant aprés monstrée d'heritaige, se comme nous auons dit dessits, li demander & dire en tele maniere: Comme je demandasse à les behanne pardeuns vons est heritaige affis enset lieu, en settle (confine, & en tele (confine, & en tele) bete Chederes don que il tient à torr, & doit retraire la demande, & ont an & jour de monftrée . dans de la joue de confeil, de jour curriin de réferendre , de dair nommer le jour de le donnel détaux, je delé jourde sous fijeux antonats d'el la defaillant de laur en mar, l'éféaux de la révergée de public deux spayant l'en preis, dons je il tecquisil ledefaux, je « auge me el que peuve fire d'unant autre fajine se represent ca querie qu'agres, es nel et alle sus. Eastin , temme la corr gjendera par l'opt jegement, que autre addeit. El i sit têt-pe-frame moignagence à l'accomme l'il doit suoir , comme a prés montière, de le ille

nie en la court laie, il doit tequerre le recors, se il le puer auoit, cat recors n'est mie en cort laie, se les parties ne s'accordent, & ottoient, se ce n'est en chose jugiée, ou en chose mise à fin en la core le Roy, ou en assis de Baillif, ou prouuée par tesmoins, ou par gage de bataille, se ce est hors de l'obesssance le Roy, & doit nommer & auoir presentement le garant qui le jout vit mettre, & affener aus parties, & le defaut fere . & en puet l'en jugier vne ba-taille , & se les parties aucuns mehaïns aparissant, & il le meissent auant , & il en eussent mention, ou retenue, il pourroient bien mettre champions pour eus:

& se ce estoit en l'obeissance le Roy, ou en sa Seigneurie, ou en son demainne, i par tesmoins, cat le Roy dessend batailles par ses Establissemens.

# CHAPITRE XI.

E Comment l'en doit appeller de murire.

C E aucun accuse vn autre de murtre, ou de traison, ou des quas qui sont I dessus dit, où il a point de sanc, li encusierres doit fere sa plainte patdeuant la luftice, & dire en telle maniere : Ie me plains de m Iehan , qu'à tel jour , "N. ta tel " & à tel lien, fins tort que je li feisse, & fans droit que je li veesse e desant one, k bul Iustice] ? nuir eutré & en traison , & en aguet de chemin 9 porpensse (c. il y a esté fer, il le doit en rele maniere mettre auant, en sa plainte, & se il est cer-· defans " lee fur dessure ain du prouver, & il i sust artains, il en service pugnis, si comme il est dit en dessure dessure des Establissemens le Roy. Sire, il me service des establissemens le Roy. Sire, il me service des establissemens le Roy. Sire, il me service des establissemens des establissement des establissement des establissement des establissement des establissement des establissement des establissements des establisseme mettnen in off plaie mortieux, qui bien sont aparissant, dent se il se cognot se demande ere-plante, se il quiers, qu'il en soit puguis comme de tel set, & un dommage me soient rendus suf-elle cettant quiers, qu'il en soit puguis comme de tel set, & un dommage me soient rendus sufdon proce ques à lavalue de x. l. & se il le me nie, je li offre à pronner par enqueste ou par tefber moins. car tesmoins front aus grand force, comme chartres & instrument du Returent seftrées plet, selonc droit escrit en Code de side instrum. en la loy qui commence in la testice exercendis, où il est escrit de cette matere, ou ainsi comme la cout esgardera animotes que faire se doie, & li doit la Iustice denonciet la peine qui est dite dessus,

se ce est en l'obeissance le Roy, & se ce est hors de l'obeissance le Roy, gage de bataille.

### CHAPITRE XII.

## \* Comment l'en doit requerre chose emblée.

CE aucuns accuse autre personne de larrecin, il doit auoir les prueues pre-gent, & doit dire en telle maniere : 1e me plaing ae tel bemme, (& doit metre genen.) 4. deniers deffus la chose pardeuant la lultice) il m'a emblé tele chose, & puis le "volunt l'attectin, je l'en ai veu enfaisinné, car latrecin ii elt vue chose que l'en ne fet desse." pas en aper, & est vue chose qui est osse contre la voltente au Seigneur, & fans s'seu, selon droit écriren Institut. des obligat ex delits s'arum. \* [ & en Code dons el titre des latrecius, en la loy s' quis ferus atiens, enuiron le milieu de la loy] & de cel larrecin comment il cuide dire qu'il l'ait veu ensesinné puis le larcin, & le doit prouuer par bons tesmoins; & se il defaut de prueues, il demoutra à la lustice à pugnir, si comme nous auons dit dessus, se ce est en l'obcissance Ic Roy : se cil ne le cognoist, & n'a esté prouués, ne pris en present fet, ne n'a esté sels, ne vestus, car cognoissance fere en jugement vaut chose jugiée, selon droit escrit en Code de Confessis, en la loy qui commence unica.

a D'apelles

### CHAPITRE XIII.

## De requerre homme qui est à jor pardeuant le Roy.

SE aucuns est appellés pardeuant le Roy, ou deuant sa genz, par adjor-nement, ou par semonce, il doit venir à la lustice le Roy, à sçanoir se il est justiffable, ou non, on de s'obeissance, ou de sa Seignorie, ou por alegier son privilege selon droit escrit en la Dig. el tiltre des luges, en la loy qui commence fiquis ex aliena, & selon l'vsage de court laie : & le il n'est à s'os beiffance, il doit dire en telle maniere , Sires, je al Seigneur, par qui je ne vée nul droit, & fui couchant & leuant en tel lieu , en telle Seignorie , & doit nommer son Seignor. & se la Iustice le Roy est certaine que la Sires ait Iustice en celuy lieu du fet dont l'en le fuiura, l'en le doit ramener à son Scingnieur, se il le requiert. Se il n'i a chose resonable en present, ou ni, ou cognoissance, ou response : car frans home si fet tesponse, ou ni sans auoer lustice, ne cort, il ne la puet puis décliner après plet entamé. Car là où eis ples est entamés & commancies, illuec doit prendre la fin selonc droit escrit, en Code des luges, vbi, en Code de foro competents, en la loy qui commence Nemo, où il est escrir de telle matere : car nus ne puet après ni decliner siege ordinaire, & se la Iustice en doute qu'il ne soit justissable, à celui qui aura auoé à Seigneut, ille doit tenir jusques à cant que cil le requiere qu'il l'aura auoué à Scingnieut : car l'en ne doit pas rendre court par derrietes, ne nus n'est souffisans tesmoins en la querele. & pout ce ne le doit pas felone droit eferit, en Code des tesmoins, en la loy qui commence, omnibus, ne pour ce ne le doit pas la Iustice croire ne adjouster foy deuant qu'il foit certains du demandement au Seigneur, ou par certain moffage, ou par Sergens generaument connus, ou par lettres au Seignieur, ou par son Preuost, ou par son Major, selon droit escrit en Code des mandemens au Prince, en la premiere loy, où il est escrit de cette matere : car quand aucun dit qu'il est au Roy, ou à l'Apostole, l'en ne le dolt pas etoire se l'en ne voit les lettres. & quand li Sires le requerra, & il face cerrains fouffisammant la gent le Roy, si comme nous auons dit dessus, l'en le doit rendre, & se il en Partie II I.

Joons, il te doit receiter, de la tecesance lifete per le communa de la errer par plegar mentan Goulinfen, or do intendiren par fai vio, ou par fon ferement, el doutern les nileica alte el les pour comparer de la l'indice de la Siegonet, de les parties préclares à certani pour à qui la choir couche, de les parquent eta (E. le parties préclares à certani pour à qui la choir couche, de la parquent eta et l'entre de la communitation de la communitation de la confidence de la communitation de certaire de la communitation de la confidence de la communitation de certaire de la communitation de la confidence de la communitation de certaire de la communitation de la confidence de la communitation de certaire de la communitation de la communitation de la frontier de la formation de consideration de la communitation de la communitation de la frontier de la consideration de la communitation de la communitation de la frontier de la communitation de partie de la communitation de la communitation de la communitation de la frontier de la communitation de la communi

#### CHAPITRE XIV.

## Comment Auocas se doit contenir en cause.

VAND aucuns a bonne deffetife & loiaux, li Auocas & li auantparlier doit metre auant & proposet en jugement ses dessenses, & les barres. & toures les chofes qu'il cuident qui valoir leur doie, & qu'il puissent loy-aument fere, car ce que li Auocas dit, si est aussi estable, comme se les parties le deissent, quand il entendent ce que il dient, & il ne le contredient pro-sentement selon droit escrit, en Code, des jours des Auscas, en la premiere loy , & toutes les resons à destruire la partie aduerse, & le doit dire courtoiement fans vilenle dire de fa bouche, ne en effet, ne en dit ; & fi ne doit fete nul marchié à celui pour qui il plaideplet pendant, & droit le deffend en Code, de possulando, en la loy qui commence quisquis unit est cassidien, & ce appartient à loyal Auocas, si comme ladire loy le dir, & doit dire & reuerre à la luftice en fouploiant , De mes barres , & de mes deffenfes que je al querre à la toutece. dires & proposées en jugement pardruant vous, qui me sont pronstables, se comme je crey, ne me veilles mie partir sens droit & sans loial jugement de vostre cors; car l'en puet metre & ofter en sa demande jusqu'an jugement, si fais-je bien retenuë deplut fere & de plus dire en lien & en temps, quand droit m'i amerra, si comme de barres remptoires, qui ont lieu jufqu' à jugement, & jufqu' à fentence, felon droit eferit en Code sentent en la loy, qui commente peremptorias exceptiones, fi que je ne chife mie en tort enuers le demandeur, ni à la lustice, dont je vous requiers droit comme à laffice se vous le deues fere on non en souppliant bui doit dire & en re-querant droir, & la lustice lidoit faire esgarder en la court par droit, & faire jugier ses barres & ses deffenses par cil qui le pucent faire, & doiuent, par l'vsage du pais, & donner loial jugement des choses qui sont jugiées pardeuant luy selon l'ysage de la cort, à ses justissable droit faisant, & le doit nommer par droit felone la coufbante de la terre.

## CHAPITRE XV.

## Comment l'en doit faire jugement en rendre aux parties , en demander amendement, ou fauffer, fe il n'eft loyaux.

VAND les parties feront coulées en lugement, li Preuoft ou la luftice aléon fave si feront les parties renser & appelleront souffisamment gent qui ne montée fetont mie des parties, & doit la Iustice retrére ce dequoy eus seront mis en fauter, & jugement pout l'vne partie & pour l'autre, & liurer les paroles aux juge-perfesse-eurs, & ils doiuent loyaument jugier les fuils des hommes, & ne doinent men, et mie jugier felon la face, ains doiuent rendre loyal jugement, & doiuent a- nef ne ben uoir Dieu deuant leurs els. Car jugement doitestre épounantable, selone droit se inass, escrit en Code de judiciis, en la loy qui commence sicuti. ne ne doiuent anoir elérit en Loude de justifist, en la toy qui commence passe, un recuouent aumo e passe commentance d'auror, ne de haine, de don, ne de promelle, quand ce vinte autor, de la migrafia particular de la migrafia e la propertion de la migrafia del migrafia del migrafia de la migrafia del migrafia del migrafia del migrafia de la migrafia del mig metre à fin loiaument, selone droit escrit en la Digeste, en la loy qui commenment, doi
ce, Si iseram, & feil se puet accorder de pés, la Iustice si doit apeller leurs parnommer la ties presentes à jugement, si come il a esté set, car li luges si ne doit pas Coura edit apelle, à le faire le jugement selon la court laie, & doit dire en telle maniere, comme prossers vous vons fussiés mis en droit, & coulé en jugement seur toutes deman-les outerneux dessenses en requerant droit, & les doirretraire, pource que tale par ret vous les auez propofées, & que vous auez répondu, & de la demande ne come je di, tardés pas ces preudomes qui ci font, fe il vous efgardent loyaument, & par droit lefgarder jugement, se ce est de heritage, ou de mueble, & se ce est de murtre, ou se d'autre chofe, il doit dire en telle maniere: Nons l'affelons, on condamnons de la d autre control it de memer lay par loial jugement, que mons anons fre par dieis. Si ci de liquiex doix eltre à eux rendus, & ne doix pas eltre vendus, & fe aucune des par loss de litte ites fe fent de jugement greuée, & que l'en leur ai tect cort, & grief qui fois fifesayant apert, il en doit tantost appeller sans demorer, au Chief Seigneur, ou à la sesse cort de ceiuy, de qui il riendra de degré en degré, si comme nous auons dir terre se cont. desfus el titre, comment l'en doit demander en amendement de jugement: meilest éte & doit appellet sans delay : car les choses jugiées en court de Baron , desquiex defles an l'en n'appelle pas, tantost sont tenues estables selon l'vsage de la cort lavo. & felon droit escrir en Code des Auocas, & des diuets Iuges, où il est escrit unit finés expressement de cette matere, & doir dire en telle maniere : De ce jugement je le Son, & demande amendement de jugement, fi come nous auons dit dessus el tiltre de demander amendement de jugement ; a en fouploiant : car fouplications ! doitestre faite en court de Roy, & non pas apel : car apel eontient felonnie, & iniquité selon droit escrit en Code de haut Prince les prietes, en la loy qui commence, Si quis adaersas, en la loy, inframentorum, & en la loy qui commence unica, el Code de fententisi prafellorum, & en la Digefte, de minori- l'acte de bus, en la loy perfeita, où il est escrit de cette matere , que l'en doit souploier con late, au Roy, que il le jugement voye, ou face voir, & se il est contre droit, que il le face tenir, & enterinner par la coustume du païs, & ce ne puet en Code, d il veer aux parties selon les Establissemens le Roy, si comme il est dit dessus, Penner I, se & fe ce est hors de l'obeissance le Roy, & il viegne en la cort le Roy parte- qui fort, pat apel, ou par defaute de droit, ou par faus jugement, ou par recreantort, par aper, ou par utenate de utous, ou par teats jugement, ou par teats enter ou par event en enter ou par grief, ou par veet le dors de fa cort, il consient, estal e que il die, que le jugement est faus, ou autrement il ne feroit pas ois <sup>1</sup> (felon dense, el les Estabilifements.) à célon l'viage de cort laie, e y sil appelloit fon Seigneur du des choses dessus dies en autoir <sup>1</sup> le recort de sa cour droit festant, estal des choses dessus dies en autoir <sup>1</sup> le recort de sa cour droit festant, esta des choses dessus dies en autoir <sup>1</sup> le recort de sa cour droit festant, estal des choses dessus dies en autoir <sup>1</sup> le recort de sa cour droit festant, estal des choses dessus de sa cour droit festant, estal de sa cour droit festant estal de sa cour de sa & cil qui fera trounés en son tort l'amendera par la coustume de la terre.

" s'il n'apriort fla court & és eftabliffemens, &

L. Hi. er cette pesoon, at s'al

## LES ETABLISSEMENS

CHAPITRE XVI

· Comment l'en doit justicier bomme, qui est souspeconneus,

62

SE aucuns est mauuailément renommez par cri, ou par renommée, la Iusti-ce le doir prendre, & si doir enquerre de son ser, & de sa vie, & sà où il demeure: & se il le treuue par enqueste, que il soit coupable de aucun set, ou il ait paine de fanc, il ne le doir mie condamner à morr, quand nus ne l'accuse, ne quand il n'a esté pris en nul present fer, ne en nule recognoissance.

Messe il ne se voloit mertre en l'enqueste, lors puer la Iustice bien sere, & wester in the two took metric of rendering, not potent at the courpables parle

evil firm doir forbannit hors de fon pooir, felone ce b que li femblera courpables parle
fair, & comme il le trouvera par l'enquefte, qu'il en auta faire depar fon office : car il appartient à l'office du Preuoft, & à toure loyal Iustice de nerroyer la Prouince, & sa Iurisdiction des mauués hommes, & des mauueses femmes felon droir eferir en la Digeste des recepteeurs, en la premiere loy qui commence illicitat. & en la loy congruit, en la Digeft de off. prafidis. & fi comme nous auons dir dessus et tiltre des souspeçonneus pugnit, & se se puis le for-banni estoir rrouués et pays, il seroir pendable, selone l'viage de la cort laye, &

fe il se mettoir en l'enqueste, & l'enqueste trouuast qu'il fust coupable , la Iustice le deuroit condamner à mort, se ce estoit de ces quas que nous auons dir dessus, & toute Iustice doir tous ceus enquerre, & aprendre, comment carmeire elle porra, & deura pugnir les maufeteurs, e ne ne doit mie remeindre, que il me dont mie ne foir pugnis, pource que li autres n'i pregnent exemple de leur mal feemeson, re , & felonc droit escrir en la Digeste ad legem Aquileiam, en la loy qui commence ita vulneratus, enuiron le milieu: car li maunés lessent à mal fere pour la poor de la painne, & li bon pour auoir l'amour de Dieu, selonc droir escrit en la Digeste de Iustice de droit, en la premiere loy e [ el premier respons. ]

CHAPITRE XVII

De chose emblée, qui est requise pardenant Instice, & que la Instice en doit fere.

SE aucune personne suit aucune chose, qui li a esté emblée, & il la requierz comme emblée, il doir mettre sv. den. seur la chose, si comme nous auons dit dessus par la coustume du païs, & doit dire en telle maniere à la Iustice, Sire, ceste chose, s m'a esté emblée, & fui tout prest de jurer seur sains 8 [ de ma main, & de ma bouche] que je ne fis onques chofe, dequoy je en deuffe perdre la fefinne: & cil feur qui la chose est trouvée, die que il l'a acherée de preudomme, & de loial, fi comme il croit, & l'ofera bien jurer feur Sains 1 adonc il fera hors de la fouspeçon, & du peril, mais il perdra son chastel, quand il ne puet fon garenr trouver, & fe il auoir garend il auroir jour à amener fon garend, selon la renuë de la chose, & à venir au jour connenable: & se le garand li rémoigne que la chose li air vendue, il demoerra à la Iustice : & fe il ne rrueue fon garant, cil fera hors de fouspeçon, & se il n'a trouué son garand , il juërra ce que nous auons dir deflus , & juërra que se il le puer auoir, ne scauoir, ne aperceuoir, que il le tera prendre, ou que il leuera le cry, ou sera scauoir à la Iustice, & si perdra son Chastel: & quand li demandierres aura fet la chose pour seue, se li marchands ne l'anoir achetée à la foire de Pasques ; & seil l'i auoir acherée , il r'auroir son argent par la coustume d'Orlenois, & seroir hors de la souspeçons, se ce estoir home qui eust vse, & accoustumé à acherer riex choses, & qui sust de bonne renommée, selon droirescrir en Code, ou commencement h [ de session brinsse ] el tiltre des larrons , & du ferf corrompu, en la loi qui commence in cinilem rem,

& en la l. qui commence cinilem, où il est escrit de cette matere. ne il ne

doit pas dite, que cil l'ait achetée d'home qui foit mesconneu, & doiuent sagement marcheandet, que eus ne chicent en e crisme de mauues souspecon, si comme laditel. le dit en la fin , car fouspeçon doit estre estrange à tous preudes hommes.

### CHAPITRE XVIII.

Comment Gentishom doit requerre fon Seigneur, que il le mete en sa foy, er comment li Sires le recoit à homme.

YAND aucuns doit tenit de Seigneut en « foy , il doit tequetre fon Sei-fasse li gnicur dans quinze jours , & fe il ne le faifoit dedans d'quinze jours , li Si-met. gnieut, si le doit requerre, si comme nous auons dit cy-dessus, & doit dite en distance en tele maniere : Sire, jevous requiex comme à mon Seigneur , que vous me met- Seigneur tes en woftre for, & en voftre homage de tele chofe affife en voftre fié, que j'ay achetée, formin & li doit dire de quel home, & doit cil eftre prefens, qui est en la foy du Sei-fordieux. gnieut , . & fe ce est por achat, ou se ceest d'escheoite, ou de descendue, il le susant doit nommer, & jointes meins, & dire en tele manere : Sire, je denien vollte eluja homme, & vous f doi feeuté d'ore en auant , comme à mon Seigneur enners tous hom- bafantia. mes, 8 [ qui puissent viure, ne mourir ] selle redeuance, comme li siés la porte, en liste felant vers vons de voftre rathat , comme vers Seignieur, & doit dire quoi de bail, lande, & ou d'escheoite, ou d'heritage, ou d'achat, & li Sites doit ptesentement respon-lée : Et se vous regêt, & pritige à soure, & vous le ses en seu de ser, & sand e se, & sand e se se de se ge place de la moitié, & des rentes, se il ne fine du rachat, & aussi des tele-inide don uoilons, més nus ne fet releuoifons de bail, i ne de douere, ne de frerage II, ne jout de monstrée, selone les vsages = de diuets païs; se ce n'est en vn quas, car qui "sages!!» relieue de bail, il doit fere feures les parties, quand li enfant vendront en aage, jour de co relieue de bail, il doir tere leures les parties, quand il entant ventionne en auge, por un co-a [ cil qui a le bois les fera fere à fes dépens, & à fes coufts, & en gardera les felles, ne censiers de dommage. I bail si est de sie, més en vilenage, si n'a point de bail.

## CHAPITRE XIX.

Comment l'en va auant en toutes quereles, qui a à marchir au R oy.

Se aucune Iustice prend vn home le Roy, ou bourjois, ou manant, ou qui au est series.

Roy s'aŭoc en l'obeissance le Roy, la gent le Roy si doiuent mandet à la gentage.

Iustice en telemaniere, Nous vous mandous que vous à tel homme, qui au Roy su de sin c'anoc, que vons anés pris , ou anés fet prendre, on? [ detenés ] à tort , autroment ter fa n'auroit-il pas tecteance, se il ne disoit à tott, selone l'ysage de Baronnie, Ren- drupan, se des ou recrees, on vous foies an jour pardenant nons, & li doit l'en affenct jout, feun qui foit fousfifant, felon ce que la lustice verta que il sera bon à faire, felon che partie la personne qu'il tendra, & selon ce que la lustice sera honneste, & selon ce « non qu'il tendra en Baronnie, & 9 au Jour il doir envoyer souffinangent, oni doir s'aut jouvenir, ou direc raison souffinant, parcoi il n'est pas tenus à fere ', & li resons et « « bire à fere resonable que il air present en autre chose, si comme nous auons dit soutes re-deflus, & il en mucue Iuge, il doit estre o'is, & se s [ il ne dit chose resonable,] il en mucue & il ne le vuelle tendre, ou recroire, la Iustice le Roy le doit parforcier par la le luge, ou prise de ses hommes, à ce qu'il ayent la sesinne de l'home le Roy, & qui au ses des Roy s'auot, & quand il seront en sesinne, li Rois gardera droit à soy, & à au-ses, ou en truy, si comme nous auons dit dessus; car li Rois si ne porte de nului sesinne, mete chose més l'en l'emporte de lui, & si feta amen de de la recreance vée aus gens le Roy. siste

b Comment

· de la cure

\* Come on doir mã

muchles, ou d'heiringe, ou d'aparemance à heritage, ou de l'utilitée, ou de fei ling penziers cut l'Roin seiture de moisi que de Drus, Acé dely, ne de fon juggeler de la litte de la li

CHAPITRE XX.

Comment l'en va auant en querele , quand home est appellé de quas de haute Iustice.

E aucun appelle vns autre de traifon, ou de mutrer, f ou de cas defin dir où prince de l'autre, ou de penir, ou de penir vie, ou membre, il doit perir penir de l'autre, ou de penir vie, ou membre, il doit perir penir de l'autre partice le journe penir penir

\* palgo à tant que le Segueur le requietre. P ou fin Sions n'aunit tele Inflère en fa recre, & rele tuftion avanit mir Vanaftus , ains là li Barons , fi come gous aunns dit dellis en la fin ou chap, de l'ultipp de Mantasteur.

### CHAPITRE XXI.

## 9 De dettes deues au Roy.

4 Dou droit an Roi de seuir beme sour la deta

D'apell

E Sires li Roy est en sessone, & en possession generalement de pren
de Sdre, & de tenir pour sa dette conneuë & prouuée cors, & auoir, & hetitage

tage

nowen Convic

tage (e lon l'Afge de la cost laie, "ne l'enne met pas l'home en principorer e vaix d'act, e con et le pour le Cue, é lond esté retire en Decercie (l' de l'Oliuno), sons é de le la principo d'adus com fair nomentami, se en Code, en la nerce les si al entre les sons faires families de la lacte en la lacte (extense de la lacte e lacte e la lacte e lacte e la lacte e lacte e lacte e lacte e la la

## CHAPITRE XXII

Des commandements au Roi.

N. As a li Roy mande aucum Baillif, que il face desit à usem paintif, serant fur and for inceference, Neutrandeus, que à de journes de ce pri, faire sur antière de la pri, faire la Ceallance du pay, c'd i la terre<sup>1</sup>, plian dries entière à hapit, plian de l'apide de l'Apiana, a le l'api, d'apidement, a le l'apide de l'Apiana, a le l'api, d'apidement, a le l'apide de l'Apiana, l'apide de l'apide de l'apidement, a l'apide de l'apide de l'apidement, a la coultume du pays té de la terre, se coultume paide devet, « l'e cel terrei par missant la loy de spilar raspir, e di left-citu de cette maser, se en Codi que fi les . Wart la loy de spilar raspir, e di left-citu de cette maser, se en Codi que fi les . Wart la loy de spilar raspir, e di left-citu de cette maser, se en Codi que fi les . Wart la loy de spilar raspir, e di left-citu de cette maser, se en Codi que fi les . Wart la loy de l'apide de l'apide

## CHAPITRE XXIII.

D'home, qui bat autre, ou fet sanc, comment la Iustice en doit ouurer.

$$\begin{split} & \sum \text{Ea accums feplaite d'un aure , qu'il li air fee fanc ou plaie <math>E$$
 qui fois  $\text{spa}_{-} \frac{(p_{1}, n)}{2}$   $\text{min} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{min} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{min} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{min} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{min} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{min} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

## CHAPITRE XXIV.

" De parole vilaine.

m De faire amende de blasser fant

Defaire

S E aucuns dit parole à autre fans fex ", qui foit vilaine , & fans fane , le faiser, les parents de la faise faise , le faise faise , le faise més la ferme ne paye, que demie amende de j. f.

Partie III.

### CHAPITRE XXV.

De dons & de parties, que pere & mere font à leurs enfans.

que pere & mere font à leurs enfans devant le mariage si est estable, & fe il marie fon fiul ou fa fille , fi s'en va quittes o ce que pere & mere li donne fans rerot, se droite escheoite ne li donne : més pere & mere ne puet ce fere en sa veueté l'vne partie plus grande de l'autre, se ce n'est de l'assentement aus enfans, qui soit pas estables, sclone l'vsage b de diuers pays.

### CHAPITRE XXVI

## De la semonce au Preuost, or de fere escouce à son Sergent.

SE aucuns est semons de la semonce au Pteuost, & il ne vient à jour ; le Pteuost en a v. s. d'amende de la defaute, & se cil veut jurer qu'il ne sot ne n'oi l'ajornement, il s'en passeta quites e, & se il resqueut son gage au Serjant, il payera LX. s. de la resqueusse, se il en est promoès, & se il veut arramir, ou juter, que il ne fit la resqueusse, il s'en passeta quites enuers les Serjans selone l'viage de coutt laic. més se il en est prouués par tesmoin, il en payera 4 l'amende L X. f. c

### CHAPITRE XXVII.

## D'home qui se plaint en la cort le Roy de son Seignieur

SE aucuns f le plaint en la court le Roy de son Seigneur de dete, que son Seigneur li doie, ou de promesses, ou de conuchance que il li ait fetes, la Sites n'auta mie la cour : cat nus Sites ne doit eftre juges', ne dire droit en fa propre querele, selone dtoit escrit en Code , Ne quis in sua causa judicet, en la loy qui commence Vuica, el rouge, & el noir, où il est escrit de cerre mariere, non auroit s'il se plaignoit de son home, ou de son sie, ou d'eritage, ou d'autre chose, qui deust estre tenve de Seigneur, à il n'en auta pas la core ne l'obeiffance droit fefant : car à ce jugement faut trois chofes,

pas la cott igax, car jugement fi ne doir pas t ecligier, felon l'viage de cort laie.

# & font necessaires linges, & demandements, & dessendant, & en ces quas où il autont dessendant & demandant, li Sires seroit quere litres, si ne seroit CHAPITRE XXVIII.

## De donner affeurement , qui est fet en la cort le Roy.

SE aucuns donne affeurement en la cort le Roy à aucun plaintif, & puis l'affeurement li ait la triue enfraînte, & l'affeurement brinfié, & il en foit semons pardevant la gent le Roy, il respondra pardeuant aus, tour soit il le-uant & couchant en autre seignorie, tout ait li Sites telle haute suffice en sa rerre, & conuendra que il demore illuse pot justicier pour la taison de l'asseurement set en la cort le Roy, ou pardeuant sa gent selon l'viage de Ba-ronnie, tout ne soit pas ptis en set present : car li Roy est souverains, si doit eftre fa cort fouueraine. THE THE STATE OF

De lafter

### CHAPITRE XXIX.

### D'home, qui desauoë son Seignieur.

CE aucuns Gentilhomme | [ne defauoe fon Seigneur] affenne à fon fié par de-If aut d'ome, ou de rachat, ou detoncin, ou de service, ou por autre choic en v- 64/ fant de fon droit, & cil qui est li demaines s'auoë bien à tenir la chose de luy, arrivilla li Sires li rendra la seue chose, ou e tequerra, ou l'enmerra pat droit, & li al- a ses seneta souffisant jour dedans les nuis, ou dehors les nuis de quinzaine à [selone l'viage d'Orlenois ] entre les Vauafors, & le justicera, & menra par droit delles infelone la coustume . [du païs] & de la terre més se il desauoe à tenir de luy chie pardeuant Iustice, & il auoë vn autre, il ne puet, ne ne doir assera u sié, aingois en aura cil la fesinne. I més se il a droit el sié, il le puet bien s fere, & doir, s que il ara & se il puet monstret que cil li air set mauuese avoèrie, & que li sées doit estre and tenus de celuy a [& de set devanciers, ] & que il ait sere nouvelle avouèrie: \* Assurer car li Rois deffent nounelles auouëries, eil perdra le demaine, se il en estoit ear li Rois deffent nounciles auqueries, en pereira le neunaine, ten en entois ill Vantarins, &que eil l'ait prouné contre luy, & pource fi en doinent i li Gentilhome garder, que il ne vendent à autre Seignieur que à leur droit Seignieur : car gen. tiex dommages k fi en pucent bien venir comme de perdre le demaine, felone l'vfaige de Baronie, & si est grand pechié mortiex, comme desauoër son Seigneur: car l'en en perd l'ame & son demaine, k [ & si en puer jugier bataille, se ceest \* deferrier hors de l'obciffance le Roy: ear l'en met bien le fié encontre le demaine, felone l'vsage de cort laie; ] & se ce est en l'obeissance le Roy, par enqueste, selon les establissemens le Roy.

### CHAPITRE XXX.

## De Aubains . (1) de bastards.

6600 SE aucuns aubzins, ou bastard muert fans hoir, ou sans lighaige, li Roy and the hoirs, ou li Sires sous qui il est, se il muert el cuer du chastle: més agus de la bastards, ou aubzins ne puet fere aurer Seigneur que le Roy en co bestissa. ce, ne en autre Seignorie, ne en son ressort, qui vaille, ne qui soit estable, » [felon l'vfage d'Otlenois, & la Saaloingne.]

#### CHAPITRE XXXI.

## "De demander homme comme fon ferf.

SE aucuns s'auoë homs le Roy, le Roy li tient en sa garde jusques à tant que contteres soit prouués, selonc droit escrir en Decretales des presomptions P f en la loy dern. des Decretales, & en la Digefte de re militars, en la loi qui commence, & Barberis Je aucuns le femt de levuge, il doit erte la demande en tele maniere: Sire, je demant quell, cari is fi met hom de cer; & dechief: ear mesperer en mourar en fastuare, d'en possibilité de de fin seft, de comme fas juis fable de contens, & d'officieres, & de mobiles & de fet de cor; & de heritage comme fon ferf, & ce après la mors mon pere en regnier la sesinne, comme mon serf, dons se is commisse que je dis. je vans requier, que vous le me rendes, temme men bome, & se il le nie je l'offre à presser, se comme je deuré par l'escard de la cort. Lors est la demande oie en jugemens. Cil qui est demandés doit demandes jour de confeil, & le doit aubir felone l'vsaige de Baronnie, & au jout proposer toutes fes loyaux desfenses, & leut est la lustice, & li doit demander la painne des establissemens le Roy. car so il prueue ce qu'il dir, il l'enmerta comme son serf, & se il defaut de prueue, il demoerra en la volonté de la cour pour l'amende, Partie III.

en la mo foe de lui

· dix, ès ans & plus, defent date.

I les Serjant de la Saniorgne

& se doit lier à la peinne auant toute veuë, & li desfendierres si doit dire en tele maniere , Sire , je (uis home le Roy , & bien m'i anot , & en tieng mes muchles, & mes chafes, a dent je waar requiex la deljurance de mes chafes, ou la recreance, droit fesant. Il le doit auoir selone l'vsage de la Batondeat ou la recreame, noue reader is a ton mount recoine viringe de la maton-tion faire en la faire de la commence del commence de la commence del commence de la commence del commence del commence de la commence de la commence del commence de e cela sac- dicion de ma mere, fi droit s'i accorde, & fi eft en Code de rei vendicatione, en la premiere loy, qui commence partam ancilla, où il est escrit de cette matete. & aprés la mort de ma mere et xx. ans, ou xxx. ans, & plus, se il est

certains en prouuer, d [autrement non] à veuë, "[& feue] du païs, par laquelle reson nous volons demourer en l'avoèrie le Roy, se droit nous i amainne, droit dit & li vsages de Baronnie que longuetenue de x x. ans de serfs'contre Seigneut, & meismement en franchise, ne puet estre brisiée, selone droit escrit en la Digeste des regles de droit, en la loi qui commence, libertat, où il reségner commence mot à mot de cette maiseux et pour veite f.f. les nouvelles aucèries conneues & loyaument prouées, ne ne fient nului fors principal les nouvelles aucèries conneues & loyaument prouées, ne ne fient nului fors commence mot à mot de cette matiete. & pour ce Messires li Roy dessens les baftars, & [ & les aubains ] ne nus baftars ne puer fere faure, ne efploirs, mesocrathe que l'en faceleur luy à tort, ne ne puer portet dommage au Roy à es qu'il en bité, fiéte perde l'obeiffance ne le droit, qui que ait fon cors, felonc l'wfage d'Otleanis. percar i operante in en utors, qui que art not ous; monte virage a octiente, & la coutume de Sailoingne, & le cil qui elt apeles puer prouuer, queil foit fils de la franche fame, il democra pardeuers le Roy, feil n'est home, ou fame de faime Crois, ou de S. Aiguien, & doit aunt prendre la seigneurie de par le perc, quand ce viene aus parties fere, felone l'visige de la Sailoingne : & se autre personne les suit, il demourra en l'auoèrie le Roy. Car nus ne partau

Roy que fainche Crois, & S. Aignien, si comme nous auons dir desus, & se ainsi estoit que cil qui est apelés de seruage ne fust en aage, il n'en autoit la response deuant qu'il sust à dtoit en la sessione des biens, & en la possession la faithe. de la polité de quoi fes peres effoit felis, & veffus, au temps que il ala de vie à mort, & donner bons pleiges de tenir la chose en bon estat, & de torner vers le Seigneur, se il pooit prouer, que cil sust ses hom de corps, quand il vendroit en aage, se li Sires le voloit appeler comme son ser, selone droit eserit en Code de Carbonario ediffo, en la premiere loy, où il est escrit mot à mot de cette ma-tere. & se aucuns est apeles de seruage deuant aucune Iustice le Roy, a sou deuant aueun Serjant en aueun diuers pais] il ne doiuent pas pledier de fer-uage pardeuant eus: car il n'en pueent, ne ne doiuent connoiftre de cele que-rele, où il apent heritage, & est [en cause] de grant pitié, & fauorable, qui ne puet estre prisée qu'en franchise, neil ne doiuent pas eognoistre, ains en doit cognoiftre li Prouos, ou li Baillis, & fi est eserit en Code, el tiltre des luges pedanées, en la seconde loy, qui commence, Places volis. en la fin, où il est escrit de cere matere. & de ce sont li homme le Roy, & qui auoent au Roy en sesinne, & en possession, en la Saaloigne, qui ne sont mie tenus de pledier, ne de respondte pardeuant aus " [ selone l'vsage de cort laie. ]

CHAPITRE XXXII

De semondre les hommes le Roy en autre Instice, qu'en la seuë.

· Hay

SE aucuns Barons, ou aucuns Vauafors, qui ait Iustice en la terre, semont, ou set semondre l'home le Roy, li hom le Roy n'est pas tenus à aler par-. de fet en deuant aus , ne à leut ajournement , se il ne sont couchant & leuant el cuer de de cost. fon chaftel, ou fe il ne tient d'aus, ou e du fet de leut cors, il ne fe justi-reil cose ceront mie par aus, ne il n'ont prife Iustice, ne Seignorie en l'home le Roy, is cogneil. I fe il n'est pris en present la gent le Roy, ou en ont cognoissance, ou la sessione cola ne, si comme nous auons dit dessus el tiltre des maufeteurs en present fer,

où il est escrit de cette matere selone l'ysaige de cort laie, & de cort de Baronnie.

#### CHAPITRE XXXIII

## \* De requerre son justisable en la cort le Roy.

SE aucuns hom se plaint d'vn autre en la court le Roy, ou deuant sa gent, de sons d'heritage, ou de sié, ou de se censue, & les parties soient mises en response sans auoir autre lustice, ne autre cort, & il soient justifable à aucun Baron, ou à aucun Vauafor, & li Sires viegne auant, & requiere sa cort, & ce foit d'heritage, qui doie eftre tenus de luy, pour ee ne perdra-t-il pas l'obeiliance de la cort, '[ains il rendra l'en la cy pour en elui point, ] quandla ludra l'en la cort, '[ains il rendra l'en la cy pour en elui point, ] quandla ludra l'en la cort.

Rice le Roy fera certaine qu'il en doie auoit la cort, 'qui trouvera la part

Rice le Roy fera certaine qu'il en doie auoit la cort, 'qui trouvera la part

Adefinedant en la certe, & (elon les erremens deffus faits, & dits, & (e la gent'

aucre trouvoient ancune partie deffendant en la cout au Baton, ou en la court de ca
terior de l'entre luy qui cust lustice en sa terre, s il en auroit le recort, se ce estoit chose dont il deust auoir la cognoissance, tout se fullent mises les parties en ny & en def-deasen feafe, & li efploit & li erremens du plet fet en la cort au Baron ne feroien mie tenus en la cort le Roy, ainçois fetoient nouvellement défenfes, & les mentoit l'en par droit felont. Viage de la terre, & coultume du pais. Il n'ell mie auenant que le fet du justifiable foittenu en la cort au Souverain, & ainfi est il tenu selon l'vsage de Baronnie en corr laie, més se ce est de muebles [ou shelteringer qui appartementa muebles, Jou definar de fon corps, & fe lls mode, describere en control de la corp de la co puet bien tenoneier à ce qu'il fet pour luy, selone droit escrit en Code, des in ites jugements, el tiets liure en la l. qui commence fernus in judicie, où il est ef-

CHAPITRE XXXIV.

crit de ceste matere especiaument.

k De franchir home.

Vs Vauasor ne Gentishom ne puet franchir son home de eors en nulle maniere sans l'assentement au Baron, ou du chief Seigneut, selon l'ysage de la cort laie.

CHAPITRE XXXV.

De relaschier larron.

NVs Vauafor ne puet telafchiet larron fans l'assentement du Baron, ain-cois apartient au Baron la cognoissance que il ne puet fere enqueste qui appartiegne à figrand Iustice, ne il ne puet leuer Iustice ne forches, se li fés n'i auoient esté jugiés, & se les forches chieent par quas d'auenture, il ne les puet teleuer, ne ne doit sans l'assentement du Baron, ou Chief Seignieur, ne ne puet! à homme forjurer sa chastellerie, ne sere forban, & se il le fet, il me perd la Iustice. Car ce n'est pas lustice de Vauasor, Iustice de Vauasor, si est " bee en l'vsage d'Orlenois, el tiltre d'apeller homme de murtre, & de traison, & de fete retenue, en la fin felone l'vfage de cort laie.

I iii

### CHAPITRE XXXVI.

## \* De rentillece de Baron.

\* Iln'y a pareillament ancone Ofrindion. b, fixochife , matchié De gentitiece de Baron.

N'y a ne cient de Baronie, fe il ne part de Baronie par partie, ou par bi frezage, ou eli n'à le dond not Rey lans trinstructiir ton que fetter, de qui a 'à murchir, chaftletier, ou pauge, te lige ollage, il tient en Baron-nie, & en doitemen partier. & port boule doir tercor en chofei spifez. & en chofe smifea à fin & en autres plufeurs chofes, felone l'visige de la core talle, & doisseur fuir femons foudifisament comme Rey ne rectuin Serpun par la raifon de la Baronnie, autrement il ne ferioi treu de refpondre, fe il ne teur plefoit, «fi flore l'visige de dauces più.)

CHAPITRE XXXVII.

De foutroce quief dennée peut franchije. Comment jugement doit estre establit, quand prueues sont igaux d'une
part d' d'autre.

CE aucuns est appellé de seruage, ou de murtre, ou d'aucun autre messer,

Jahne il doie pectie wis, om membre, & praucies foient wiese conner lui, & il foien ani a lutilice, que li frei foit foulfimmens prousule, & il definidierres sia proposfe en jugement fa deffenfo que il air fre l'e fre forul y deffinidierres sia proposfe en jugement fa deffinid que il air fre l'e fre foul y deffinidierres sia proposfe en jugement fa deffinid que il air fre l'e fre foul y deffinidierre que partie que en surce prédomption qui il doient aider ; l'omment de talte de francis, que pour l'aure fa, se aimpoint que l'entre aider ; domment de fertunge, que pour l'aure, & se aimpoint donné pour celuy et desir ét a spelet de ferunge, que pour l'aure, se aimpoint de sont de l'entre, que pour l'aure, se aimpoint aimpoint de l'entre, que pour l'aure, se aimpoint de l'entre, que pour l'aure, se aimpoint aimpoint que pour l'aure, se d'aure, que pour l'aure, se aimpoint aimpoint que pour l'aure, se d'aure, que pour l'aure, se aimpoint aimpoint que pour l'aure, se d'aure, que pour l'aure, se aimpoint s'et d'elles, que pour l'aure car de cure nutere, que pour l'aure, les plus pour celve, que il d'ecules, que pour l'aure car doit pour l'aure, les plus pour celve, que il d'ecules, que pour l'aure car doit pour l'aure, les plus pour celve, que il d'ecules, que pour l'aure car doit pour l'aure, les plus pour celve, que il d'ecules, que pour l'aure car doit pour l'aure, les plus l'aure, l'aire d'ecules que pour l'aure car doit pour l'aure, les dieux de l'ecules, que pour l'aure car doit pour l'aure, les que l'ecules que pour l'aure car doit pour l'aure, les dieux de l'ecules, que que l'aure car doit de l'ecules, que pour l'ecule d'ecule de l'ecules, que pour l'ecule de l'ecules, que pour l'ecule d'ecule d'ecule de l'ecule

The dotter than the state of the state of the fact homes, fee cil qui four feeling which we will be stated the state of th

CHAPITRE XXXVIII.

D'opejer home de triene en"Comment l'en doit appeller de murtre-

QV 1. NO DENOUS SPÉCE DE COURTE PÉTÉ DE DE COURTE DE COU

1977

vint à moy enners qui je estoic en trienes , & en affenrement fet par la Inflice . & cel jour me fere, dont cuir creva , & fanc en iffit, come traitres dont fe ille connoift je requiers que il sois punis , comme de ce fet, & me fit sans , & plaie. Car lesanc si eft le garand de l'home, selone l'ofage de la cort laie. & fus monfirée à la Inflice. & feil le mie, je l'offre à "monftrer, & à voit en champ de bataille, ainficomme la cort : viouer s fearders, que tere le dore, comme home qui a fon efoine b apparissant, il convient que bataille enfoit cots à cots, selone l'viage du pays, & convient que il face encontre la demande presentement tel ny, & telle dessense come il doit, si come nous auons dit dessus, el tiltre d'appellet home de murtre, & de traison : li Rojs deffent les batailles en son demainne par ses Establissemens,

### CHAPITRE XXXIX.

Des muebles , & des heritages de larrons , et des muririers , commens ils demeurent aus Seigneurs.

E aucuns hom fet e murtre, on larrecin, on autre meffet pat quoy il doie pet-Se aucurs hom fer murre, on larreem, on autre mente par lost. Set i Sires

die le cors ", [& il an heritage, ou mueble, ou autre chaftelerie,] & il Sires ait lustice en sa terre, & haute & basse, & limuttriers ait heritage en aueune chastelerio, ou en aucune Iustice, li Sites fi auta les muebles & les heritages qui font sous luy tot ne soit-il couchant, ne leuant en sa Iustice, par la reson du muttre, & de l'amende generaument tout Seigneut, qui ont la haute Iustice en leur terre, auront les choses que il trouueront en leur Iustice, & en leur Seignorie ; cat muttriet & homeeide n'ont point f de suite, selone l'vsaige de la set fortis cort laic. & est en la volencé des Seigneurs à tenit comme leur propre demaine, & de fere renaigier; c'est à fauoir des vignes fere estrepeth, selone l'vsa- enung ge de diuers pais. En tel pays en tel viage fi apartient à Gentilhom & à Bage de ducts pais. En tel paye en te viage li apartent a Cordinionae, 2 Bas-4 in mer fon felone l'viage de la cout laie, & tel lultire doit l'en fere de murriere & de Sendaum, robecussée gens par chemins , & d'homercides , & de cobsons d'Yglifes, & de compa la addecurs de mesons , & de fautifoniurers de monnoves , & de pluticux autres prasune quas si comme nous auons dit des cas de haute tultires, où le teletrir de celle matere.

## CHAPITRE XL

De dete conneue & prouuée , comment l'en doit le deteur porforcier , quand il ne veut fere payement.

VAND aucuns est cognoissans en droit que il doit aucune somme d'atgent à aueune personne, & seur ladire cognoissance li detierres en ait surprindonnées lettres de Preuoft, ou d'aucune autre Iustice ordinaire, & il soit defaillans de payement au terme nommé, & cil viegne à la Iustice plaintif pout meteunner la lettret è n'étant parment ; la fullic odit mander à celui que il 3 portini paie, & le doit poutforcie par la prife de fes choics en paiement fore, & ce appartient à l'ulice de Preudh, & coute fultic doit poutforcier [clon droit cf-1] de fische cett des executions de choics en la feconde loy en la fin, & cl Code en desconautre lieu des Transactions, en la loy, Si causa cognita, & en la Digeste decho-se jugice en la loy, qui commence à dius Pio. Se il ne veut monstrer paiement, ou quittance, ou aloignement de terme, lors doit estre oue " la lustice, & li doit " orede la l'en mettre jour fouthiant felon l'vfage de la court laie, & prouuet s'entencion, & se il defaut de prueue , la Justice le doit parforcier par la prise de seschoses, si comme il est dit dessus, & se aucuns estoit en tel estat , que il n'eust ne muebles ne chaftel, parquoi il peuft payet la chose parforciée, conneue, & jugice, si juerroit seut Sains, que il n'auroit dequoy payer ne tout, ne en partie, & que au plustost que il vendroit en plus grande fortune, que il paietoit,

.

d De meus

De cognoif

72 LES E'TABLISSEMENS DES. LOVYS.

& doir abandonner ses biens par son setement, & droit si accorde en Decretales des solutions, & en la Decretale dodadas Cliricas, & si comme nous auons ses raige dit dessus est tire du droit au Roy où parle de cette matere.

### CHAPITRE XLI.

De cheuauchiée fere come armes.

V 11 a sucrus eliplaint en pignette d'actorie refloure qui el veni librarille d'orde chi d'orde chi

d'armes, nede fet de fon cos, felon les Ethabiffemen le Roy, qui fonce, véciregionale fus el commencement de dotto u franchie, ne Roy nel tolore, occusibilité de pars', & fe li el à cortain (venu, come) y dir el len quiet dir, & auso da . Roy, il fetta domande pa la benotiune da pais, de de la ren, & fetta Jamende de action de la xxi. le til de de de la cortain (venu, comen la venu ven est garantis fesario, est fortible de d'aisor pais, toro fetti Bars, or tempere de Saconia, est particular de la comencia del la comencia de la comencia

CHAPITRE XLII.

De desauoër son sié de son droit Seigneur.

SE aucum defancé manuéfement le fié de fon Seignor lige , & il en foit paraint , il per dar fon fié is come nous auons dit aellus, el tirte de defaucér fon fic. NI. & Seigneur, ou il efertit de certe marce mor à mor, de Valiges & coultimes de M. Noad pais generaux elgrouuse si accorde. Nottre Sire li Roy deffent les armes & les pour une cheusentière en se le Habildiments.

western von der Schaffen ist Effahlifenen is Rey de France, folm l'ufege de Paris , skanden, d'Orleans, et de cort de Baronnie, fia deux cens est reize Chapitres.

a l'orige
de Chapitres de Cort de Carrolle Baronnie fia deux cens est reize Chapitres.

de Chapitres de Chapitres

> > LE

# CONSEIL

QVE

PIERRE DE FONTAINES DONNA A SON AMY.

o v

TRAITE

DE L'ANCIENNE

IVRISPRVDENCE

DES FRANÇOIS.

### TABLE DES CHAPITRES.

Vilains puet contremander.

ı.

ΙI.

HI.

ı۷.

Partie III.

DROLOGVE que PIERRE DE FONTAI-

Le confell que Pierre de Fontaines donna à son ami. Des semonces & des ajornemens à Frans homes & à

Vilains, que on fait semonre pour plaidier. Des contremans, & qui puet contremander, & quant

NES fit deuant le Liure que il donna à son

| ٧.        | tremans.                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI.       | De ceus qui ne vont à leur jour, ne ne contreman-<br>dent.                                       |
| V I I.    | De ceue qui plegent autrui d'estre à droit, & ki sunt<br>soussisant plege.                       |
| VIII.     | Se aucuns est replegiés d'estre à droit, en quel point                                           |
|           | on le doit remettre.                                                                             |
| IX.       | De ceus qui leur replegies n'ont à droit.                                                        |
| х.        | Quelle amende Franc & Vilain doiuent, qui defail-                                                |
|           | lent de sémonsé que on leur fait.                                                                |
| XI.       | Chi parolle des més dis amparliers.                                                              |
| XII.      | Que li Iuges accomplisse les més dis ad amparliers.                                              |
| XIII.     | En quele cause on a jour de Consell, & en quele non.                                             |
| XIV.      | Des sousaagies, qui ont vendu terre & autre coses.                                               |
| xv.       | Pour gent commune de toutes manieres.                                                            |
| XVI.      | Chi parolle de tricherie.                                                                        |
| XVII.     | De chiaus qui font despaisé, en quele cause il sont ré-                                          |
|           | tabli, & en quele non.                                                                           |
| XVIII.    | Des mises & des arbitres qui les coses prennent sur                                              |
|           | aus.                                                                                             |
| XIX.      | Des Tauerniers & des Hosteliers, qui on baille les<br>coses à warder pour faire sauf.            |
|           | Des coses mises en autrui main pour muer jugement.                                               |
| xx.       | Des cojes mijes en autrus main pour muci jugement                                                |
| XXI.      | Des jugemens que on doit faire bons & loiaus.                                                    |
| XXII.     | De fausser jugement, & comment on le puet fausser.                                               |
| X X II I. | Que nus ne mete home en son lieu pour plait tenir, si<br>n'est de sa jurisdission en se demande. |
| XXIV.     | De donner se demande.                                                                            |

K ii

Comment plait est entamés.

De ceus qui demandent. XXVI.

XXVII. Des festes, & du tans que on doit plaidier.

XXVIII. Du pooir à Iustices , & de Cort auenant. XXIX. En quel lieu cascuns doit plaidier, ou estre enplaidiés.

XXX. Chi parole où il connient plaidier des crimes.

XXXI. Quant li Empereur jugent des causes as orphelins & à véues, & as autres foibles personnes.

XXXII. Où il convient plaidier de dessaisine, & des fautes. XXXIII. Des testamens qui ne sunt mie à droit fais.

XXXIV. Des dons que li peres puet faire à ses enfans.

XXXV. Des possessions de bone foi, & de male foi.



## TRAITE

### IVRISPRVDENCE DES FRANCOIS.

Chi commence li Prologues que PIERRE DE FONTAINES fift denant le Liure, que il donna à son ami.

CHAPITRE L



"Ex y a x y a x de che don vou m'aufe zantefai proi de requis, en apli ginters main le pourresche de la deuine bonte, fant qui aide nuthom mortesan ne Gunfrior à voltre requelle. Er demoi fais tous certains ke fens ne engiens ke je aie, ne cfluide ke je puife, faire, fans 'aide ne portori pourfeter. Mais entre les autres ke je ai en pourpens pour voltre amité centir, vers qu'i je ne compete muire out à humaine, for voltre amour, me fais coute d'autre de la contraire de la c

cone c on espore en bien, & parfaire les par fagrant vertu, si come le loy dist, & pour ce ai-je cangié le repos de m'aie à grant travail, pour conseillier vostre fill par vostre requeste, selone mon pootr.

11. Eurochan m'unt filiphúeur foir, ke vous auter will, ki moulthien fe doutnie de house meurs. Me ferme creanche, ke vous réperts le 1 a- prés vous tiempse volte hyrestee, peut ce fi n'autiés ke li vicuronil det lois, fi ke kam fil hyreste, key l'inche droit fair le fes fought. & retenir fe terre felton les lois du pais, se felone les coultames dons il ell, en vigge de court laise, & faches les aims confeillers, kam mettler fera : & de che m'aute-vous requis, se requiers ke je frehe va feirit felone les viages & les coultames du pais, de doutes cours laise.

III. Mais acoustumes ke nous auons me truis moult esbahis : pour ce que les anchienes coustumes, ke li preudoumes soloient tenir & vset, sunt moult anoienties, partie par Baillicus, & par Preuos, ki plus entendent, à leut voleuté faire, ke à vier des coustumes : partie par le volenté à ceux qui plus s'aherdent à leurs auis, ke as fais des anchiens : partie plus par les Rices, ki ont fouffert & despouilliés les poures, & ot sunt li riche par les poures depoolté. Si ke li pais cft à bien ptés sans coultume. Si ke puis n'a par auis d'oumes de quatre, ou de trois, sairs estample de coustume ki ciengnent. & de ces auis auient il à le fois, ke cix en pett, ki gaagmer deuft, car li auiseft mult perilleus, ki ne sieut en loys escrite, ou coustume esprouuée. Car nulle cose n'est plus plenierement destintée, come de droit faire, si come le loys dift. Et pout ce ptoi jou ciaus ki ortont par escrit le consell ke je dontai à vostre fill, ke s'il i a aucune cose, ou trop, ou peu, ke il m'ajuent d'escuser par trois taifons. Premierement pour ce ke nus n'enprift onques, mais deuant moi ceste cose dont j'ai : l'autre, pout ce ke les coustumes sunt preske cortompues, & moult se renuersent par les casteleries. La tierce, pout ce que tot doiuent auoit en memote en nulle tiens pechiet : & che apattient plus à Dieu , ke as homes morteus , si come le loys dist , & mult me plaist ke il i metent amendement, fe il voient ke mestiet en soit. Et sachent-il bien ke là où il s'amenderont, il fetont plus à loët, que je. car, si comme le loysdift, eil qui amen-de foutieument le cose ki est faute. Est plus à loët, ke cil ki le fist, mais je le fout proi ki ne se hatent mie de respondre, ains dient tout arrait les mos, & entendent ke on veut dire. cat on n'entent mie tel fois est si-tost come on or le cose dire.

Chi commence le Confell de Pierre De Fontaines, ki donne à fon ami, & à tous les autres.

### CHAPITRE II.

I. To qui ex veux douttiner de doit, & de terre tenir, fi se lo kem aires mem de tes Gerjantes color principaus : rememe de Dieu, contenti foi, caftișement de tes Gerjans, amoură deffendaretes fougii. & pout ce ke fu nă samehlet de patoliele fois no ofucere pout te jonce, & pour ce ke fu sa samehlet ne put mis mult ethudiet en teles choles, quaute cofes, & toutes les autres ki venoret chiapries, et deita birdenment, & cleterement, & cleterement.

11. Cemeius de Dieu, eft i commenchement de fajienfe, fi comme dit Flétrieuxe, Contenti foi, eft il premier sommandement de 10 yp, ki dieu ke on viue homnelbement rei ki eft figes, de dehonnelbement feminiae, mains field figes, de dehonnelbement feminiae, mains field figes, de dehonnelbement feminiae, mains field field

Chi parolle des semonses & des ajornemens à Frans homs, & à Vilains, ke on fais semonre pour plaidier.

#### CHAPITRE III.

TV peus semonre ton vilain ki est tes coukans & tes leuans, du matin
 au vespre, & du vespre au matin, si n'est garni encontre toi d'autre loi

priuée. Li ajornemens de tes Frans homes doit este de quinze jors, soit k'il soient

coukant & leuant fous toi, ou fous autrui.

11. Tu me demandes vne cofe de coi aucune gent dourent, fçauoir mon, fe femonfe est lustice. & certest u pués femondre ton vilain eo quelkonque lieu ke nu le treuues, ou ron Franc home: mais 'il s'en deffent, tu n'en pués faire contraingnement, fors où la lustice est tiene, ne plait renir, pour ce pués tu entendre ke pure fémonfe n'et mie justice.

III. le vois bien ke ru ne veus de riens demourer en dourance, dont tu puisse estre certains, & se te tu vas ensi enkerant ke ru as commencié, tu me feras me pensée esseuer en tel lieu & en telcose, dont ele n'eust mestier.

IV. Pour ce se tes vilains a acaré vn fief, & il couke & il lieue en ton vilenage, ne laira-il mie k'il ne voir à ta semonse ke tu li si; du matin au vefpre, ou telle come tu li feras. & se on dist seur son franc sief, il ne requerra mie jour de conseill, se il ne veur pour le semonses ki ne sust parainable.

V. Mais fi castel & fers convenances font judiciables par los vitantes, s'il n'est me gentir-hom de linguage, & il cisoule & leitene funt fon franc fiet, êt. il l'est, les fiennes code doisient effire menées par le loy de Frankile II aou il fettent, & sil tient auteure code en villenage de moit, al Leouke & lincu teur for financ-lief les villent auteure code en villenage de moit, al Leouke & lincu teur for financ-lief les efficient de villenage, il doit le clain recheouie. Se fo jons li est affir, il doit nature quitassine, & en en clas expercir il de le ovi villenc. Que vill n'auteur financier.

li seroit-il menés par vne quinzaine d'yretage aprés le claim.

VI. Er se Genrixhom de lingnage ki rient franc-fief de roi est coukans & leuans en ron vilenage aucuc res autres vilains, encore deuft-il aucir auanrage pour se franchise naturel, nekedent il sousserra la loi où il est accompagnies, fors de son franc sief. Mais autre cose seroir si tenoir de toi vne maison à cens. & hors de la communiré des tes vilains s car lors seroit-il menés de ses cateux & de ses conuenances comme frans hom. Er du censel seroir-il vers toi che k'il deueroir. & fe ll est autrui frans hom , & il est coukans & leuans en ton vilenage k'il tient de toi, lor conuarroit il ke ru le menaisses par la loi vilaine. car on dift ke li homs est justichables de cors & de catel là où il coukc & lieue : meemement kant il n'est Gentix-hom de lingnage. Mais s'il est Gentixhom de lingnage, & est autrui frans hom, & il est coukans & leuans en ton vilenage, du vilenage fache vers toi che ki doir : & ses cors & fi catel seront mené par le loi de frankise. & le raisons est bonne : car se vilains ki ne s'ahere à fraochisse, fors ke prés le franc fief k'il a a caré à frans coukaos & à leuans feur son franc fief, moult miex le doit estre ki à naturel frankise de par mere & de par pere, & encore maig.....en lingnage, se ainssi n'est ki ne soir mis du tout en loi vilaine, & par son fair.

VII. Le parole ke on dit ke li hom doit estre justiciés par tour là û il est coukans & leuans, c'est voirs selon le tans où il est : & s'il estoit Gentixhom de lingnage, & ne tenist point de franc sief de nullui, & il prent re vilaine, & lieue & couke en te lustice, lor sera-il mené par le loi vilaine, là où il se

mer du rout, fors de son cors , par son fair.

VIII. Se Bailliset le Roi, ou sarres Sires, de qui tu tiens, femont con vilain, il n'i doi se saite par softe Vige, manie fu li kemande le vu aist non vilain pardeaunt aus suote, i diosis, fe sinie eft he tu tiengnes da Seigneurle liteu ou li vilain maint mais encore ne le tiengnes-tu do Key, i le dois-rasuoir pardeaunt (on Baillico, en le Cafelleirei dont to és. Máis kane Baillicos fair signere franc homo pardeaunt (o), jeit i doix, encore ne le tiengnes-tu do Roi, illuce poor le Cort (on Sengoeur r'auotiet, s'ill weut, s'il i claims ki eft fuis four lui fe fueffer. V. sit. Big de in jus vecande, de tit, figure environde in judicio fifinade confa falles non observa-

Chi parolle des Consremans, & ki puet contremander, & ki non, & kant vilains puet contremander, & dele forme des fairemens, ke on fait pour les Contremans.

### CHAPITRE IV.

I. TEs vilains ne puet contremander le semonse ke tu li fais, mais s'il a fensoine il le doit noncher, & tu dois se semonse atemprer selone son ensoine.

....

Il. Tes frant hom puer contemnader à quiraine, s'il a enfoire loisi, ne prep par par assuriement assilone, en a più lip ardeuatt toi demande el definine de l'equerelle contre fon auestiarepour le contemnate la fillà auclain, & speis, claim efforon, i, pour le mort fon peet la morar il sept da plair, care peet calle en le pour da plair, care de l'estate de l'estate

111. Bien doit fouffrir humanités & debonairerés de droit, ke cilkiel là où pour cremeur de mort, puille son le main, pour cremeur de mort, puille son jor contremander, ansi come s'il fuit mors.

pour cemeur de mort, puille fon jor contremander, anti come s'il full mors. IV. Seli peres à celui le lipi alle pardeaunt toi, ou auteune des perfonnes foient outremer, ou loins du pais, & on aporte certaines nouveles de la mort d'aucuss d'aus le jour de fon plais, pour ce ne puet-il mie, ne ne doir le jor contremander; car le doleur de tele auenture n'efcufe fort le jor, dont on eft certains.

V.I. Cil n'ausit mie grant talent de finer fie befaingne, li contramade par fe frene, ik tramislik d'enfant, encor en ais-on ven minne mont. Carl in de fine, le contrama de par fe frene, ik tramislik d'enfant, encor en ais-on ven minnen mont. Carl in de minnen, il derandaret qu'id fie le louternanne ne finnie loisse, it is fait de le mort vu enfant, d'enik moes ains ik full nich. Mais cettes grainfies doit en de ci en engene en con co'd unue, ke de le mort de deux bautifiés de le most le kel li contennans ell boiaux.
VII. En grant perpil el fle cust de prodre fe querte, ke come il venit à fon.

jour , fas fex ki fa 'sacuaçar bis.] i cli mors delutar bis, ki i mous y for jour contemunder mais en a fe in the en point ke li contemunder pis gent ver contemunder point se le contemunder pis gent ver le contemunder pis gent per le contemunde pis gent pe

ment porter leur fais juskes à tel terme, & lors doiuent contremander leurs plais fans terme, encore foit elle conkans & leuans en le vile, où fes plais est, &

D. f. qu

voistau moustier : ear du moustier se puet ele partir , kant ele veut , pour les priués priués enfoines, ke les femes ont, ki font en tel point, mais ee ne porroit ele mie faire dele cort fans damage, se ele iert entrée pour plaider, & se elene weur prendre nul auantage, ams contremande son jor parmi se groisse à quinfaine, selone se defaute, & ce ke on dira encontre ke on fache droit.

VIII. Phelippes, ke Robert plaidoit deuant toi , ne contremande foushsaument le jour du plait par le semonce ke ses Sires li auoit fait, huit ou quinse deuant le plait, ke il ses cors li alast garder sa maison au jor ke li plais escarroit: car encore fust li ensoines soussisans, ne fu il mic fait à point, ne d'eure, ne à point ke il deust par le coustume, car li ensoines ki set ausqués doit estre contremandés, pour ce se cil don tu te conselles à moi, ala à son jor après che k'il cust contremandé, n'i perdera-il nient : car se lojaurés le gardera de damage. Car coment pooit-il à deuiner que ses Sires liges ki semons l'auoit le jour à armes ke li plais escaoit, si contremandast le semonte le nuit devant le plait, ou en tel point faire à fauoir ne à partie, ne à Iustice. Car s'il se teniste a fon contremant, & on li demandast l'ensoine de l'autre jour, & il deist ke ses Sires l'auoit semons à cel jour , ce ne fust mie loi aus ensoines , se il ne deist, & jurast ke il i eust esté : & enssi le convenist-il vn des deus , où parjurer, ou perdre, mais se li auersaires sauoit le contremant, & venist au jour, pour ce ne seroit-il mie en defaute, car droite cause l'en escuse, mais se li auerpour ce ne leroit-il mie en uerauteren ander en le porroit bien nuire faires ne fauoit riens du contremant, se defaute li porroit bien nuire

1X. Bien fêt-ru kecii ne puet platider, ne contremander, pour le forfené, ne où il elt keur dedens la plair, mais pour ceke ru autois meu plair contre la lud vyerzeg telu deaunte forfenerie, rations est ke on il doinit par l'afennement de leultice, et de les amis loisus deffinedures, pit e plair maintement cur fe fotfenerie ne redoit pas nuite, autre cofe est d'enfant ki est defous auge, car il i a taus exertain dedens; karn on puet platifier à luir mais en fautre par de leur de l'autre par de leur de l'autre par l'autre par de l'autre par leur par l'autre par leur par leur par leur par l'autre par leur par leur par leur par leur par l'autre par leur par l'autre par leur par leu

point de certaineré,

X. Robers kief tez coukans & tez leans fu sjornés pardeaunt toi pour car.

K opour mobiles, & à cel miemies pour avoir va naure jor pardoaunt vyajuure Sengneur de l'yrecage it tenoir de luit : le jor de l'yrecage it contremanda,
pour veint au jour le il ausoir pardeaunt coi, pource foi auterfaires demanda
pour veint au jour le il ausoir pardeaunt coi, pource foi auterfaires demanda
prengnour renement doit-il kle cort fon Sengneur, foot kil couke de lines,
ke à cetair de kil di ente la terre à cen fans plus.

XI. Ce n'est mie tout vrasée esvitains set à plait deuant toi, & pardeuant autre Sengeneud ski til eigne terçous fer ser vilains fair aprone aurrip pardeuane toi, set il est ajornés pardeuant autre de ki li tiegne. Car lors deuera-il delaige, contremander le jor s'el la pardeuant oi, d'actival par l'autre cet a sutrement le féroit -il soufistament ajournet pardeuant toi d'iretage, & suffi pardeuant foroit -il soufistament sournet pardeuant toi d'iretage, & suffi pardeuant foroit -il sour fil sur l'autre car autrement le front -il soufistament sournet pardeuant toi d'iretage, & suffi pardeuant fon segment lige, & à cel miemies pour. Car il pute then le jour kil la pardeuant fon

toi contremander, pour l'autre, à ki il doit plus de reuerense c'atoi.

X11. Confell rèquiter du scuine cofe, dont autoure gent doutent, fusoir mon fe van home tha peles de fan cors nei ne cort à van Vasitiere, & zit spitul d'yretage en le cort le No. 2 de pitul d'yretage en le cort le No. 3 cell minus jour, get fuit aunt commencies, fe il puet demande dessunt le Roi, contremander pure le jour, ke on il demande des unat le Roi. Encore diene autouries gens, ke le grandeur du crime il doit ai-deurant le Roi. Encore diene autouries gens, ke le grandeur du crime il doit ai-deurant le Roi. Encore diene autouries gens, ke le grandeur du crime il doit ai-deurant le Roi. Encore diene autouries gens, ke le grandeur du crime il doit ai-deurant le Roi. Encore diene autouries gens, ke le grandeur du crime il doit ai-deurant uniter cours, reconstitute cours, consentat le consentat le

XIII. Le lois dift, ke si auturs ki aseur le jornée, segnourie le tient, ke il ne vossi à son jour; c'été loiaus ensoines; mais contremander li conuient par s. b., s. qui nossite Vogge. Vovios est le évél loiaus ensoines, li aiornés i est tenus sans ses coupes & fans tricherie. Mais seil porcache ke il soit detenus, ou il endorme.

Partie III.

le cause, ce ne li vaurra nient: mais se tricherie lui nuita, se ele est aperchute. & fe aucuns bas hom le retient, or n'est mie ensoines de contremant,

XIV. Afles aujent ke puis ke li Rois semont, ke li plait, & ceus ki funt semons, fune contremandes le jout k'il font femons, duc au definement. Car encore air il deus mois ou trois, duc au jour de le semonse, duc au mouuoir, nekedent teus efpace n'est mie pour plaidier, mais pour lui enharneskier, & à che

repaire ceu, au demander doit cascuns ajourner son auerfaire,

X V. Se li Veskes, ou autre ki ait jurifdission de sainte Eglise, fait ajorner aucun, ki foit ajornés à cel meimes jour deuant le Roi : encore leur doi-on plus de reuerense pour le Chrestienté, ke à leur Sengneur terrien. Nekedent pour ce ke on puer metre procuration pardeuant aus, n'est mie li contremans foussifians pardeuant le Roi, se ainsi n'est que le cause de la Chrestienté soit de crime, Car encorei puist-il metre procurateur: s'est-il plus seure cose au Veske en quel lieu k'ele soit traitié en se presense. Mais s'il est semons à le Chretienté pour telmoignier, ke on ne puet mie porter par procurateur, ce est loiaus ensoines pour contremander le jout k'il a devant le Roi, & certes oil pour la reuerenfe de la Chrestienté, & pour le verité ke cascuns doit manifester, kant il est semons.

XVI. Se tu plaides, ou és emplaidiés, en castel, ou en ciré qui soit preujlegije de Roi, selone leur preuiliege pren garde seur le perill de te querele, à res contremans faire de plaitke tu as à tel jor, soit ke tu les aies deuant le Roi.

ou en autre cort-

XVII. Ie t'ay bien dit ke li vilains ne puet semonse contremander : non puet il plaje de conuenancene de catel. Mais se on le plaide d'yrerage, jot de consell doit auoit à quinsaine, & contremant à quinsaine par ensoine loial: & enfi s'il estoit en wages, il n'est mie besoin de celui ki a aucun plait en aucune cort d'aler, ou de contremander à le cort, dont il est certains ke le Iu-

flice n'i est, nearme pour lui, encore i soit ses auersaires. XVIII Par vsage ki or queurt, peut-on faire trois contremans eil ki il loist, se on a ensoine loial, après cascun jour ke en se part de court, & le quart pat ensoine de son cors. Mais se on fait le premier par ensoine deson cors sans jot, & apres on le fait ajorner, li autre troi jour funt perdu. Enshenten-je che ke aucune gent dient, keon ne puet contremander par enfoine de cors ke vne fié & on ne doit mie prendre garde à l'enfoine ke li mesages du contremander dift. kant il fait le contremant, mais au jout ki motift, en maniere kese il doit jot de loi, il doit prendre pleges, & lui retenir, mais ne mie vilainement, juske miedis foit paffes du jor ki contremande. & se il noume jor hors loi, si comme de huit, ou de quatre semaines, lors soit bien tenus fermement & gardés, de si là ke on varroit ke ses Sires feroit, & si l'enuoiera garantir : ou non , & s'il motift contremant sans jor par ensoine de cots, lors doit-on prendre bone seurere de lui, ke ses Sires tarra ferme & estable rel contremant, & s'il i a mis feureré, ele fera lors deliurée, kant li Sires fe fera r'ajourner, fe li Sires meimes ne se fair ajorner par cel meimes mesagier, car lors seroit oublié iuskes à la venue le Sengneur le seureré, & cete forme ofte moult de barat. Cat la û il atoit contremandé sans jor , porroit li Sites venir à quinsaine, & dire, ke tel contremant auoit-il fait. Encore dist le Coustume keli quatre contremant par ensoine de cors doiuent estre sans jour. Nekedent cil ki le fait le puet metre à quinfaine, fi veut: car che ke le Coustume dist, fans jout, fu establi pour son preu , à coi il peut bien renoncher, se il veut, & perdre se querele aueucques.

XIX. Tu pues bien fauoir, & dois, ke par chou ke Robers contremanda fon premier jour à quinfaine par enfoine de fon cors, ne pert il mie pourche les autres contremans, ke il auoit fais à quinzaine des autres ensoines. Mais de che ki contremanda après pat ensoine de cors sans jor, mist il se querele en auanture, & pourche ki contremanda le premier jot par enfoine de cors en tel

XX. Tu me demandes se on puet contremander deus sois, ou trois, par vn meimes ensoines: it come se res Sires te semonnoit à quinfaine, & tu eusses plait en autre cort, & pour ce conttemandaisse à l'autre aussi : & je te di . Oil bien.

XXI. Cil ne contremande mie fagemenr ki pour la mort de fon enfant ki n'auoit que trois mois contremanda k'il morur celni jor. Car teus enfans ne fait mie à plourer à home, tant ki s'ahert à le mamele se mere, se ainssi n'est ki fust mort de mort vilaine, ou ars, ou noies, ou estains, ou d'aurre mort ki fust plourable: & lors puet contremander, & nonmer l'ensoine, & deuera ensi dice, le contremanderai le jor por le mort de mon enfant, ko iere bien plourables, ne outre ne le doir-on mie à preffer de dire.

XXII. Se cil qui contremande fans jour, ne se fait r'ajourner dedans la quinfaine k'il contremandera, il ne poutra plus en toute le querele contremander fans jor. Car s'il atent, fi come il puet, de lui faire ajourner duskes vers la fin de l'an, & du jor s & auffi li fouffrist-on faire tes contremans, aprés tous les jors k'il se departiroir de courr, jamais plais ne seroit finés. Mais en tes contremans, comme dit est, n'a ke le delai d'vne quinsaine à cascune fois, ne en delai de si peu de tans n'a mie grant perill. & se tu eusses deuant rerenu che ke je t'auoie dit deuanr : & loë tu seusses bien ke on deust faire du messagier ki contremanda le jor ke on li auojt kemandé à quinfaine fans jor.

XXIII. Encore ne prent-on mie garde à l'enfoine, si le nouma au faire le contremant, nekedent au jor ki motift se doit-on aherdre. Car autre ment ne s'en scauroir-on à ki tenir : & en doir bien garder à ki on baille se

XXIV. Ce n'est mie vne cose moult vise, ke tu me demandes, canbien on doit atendre celui ki contremande par enfoine de son cors sans jor. Certes mult de bones gens confentent ke on l'arent vn an & vn jor, en tele manie ki se fache ajotner à quinsaine dedans l'an & le jor 1 & s'il n'est garis au cief de l'an & du jor, lors le puer faire r'ajourner ses auersaires, & lor Princes est-il renus d'enuoier home ki le defenge. Car s'il languist ourre l'an, rel langeur ne doit mie nuire à aurrui : mais pour ce s'il n'est garis dedens l'an & le jor, ne il ne fair son auersaire ajorner dedens rel terme, pout ce ne perr-il mic se droiture, il, ou ses oirs : car il ne puer mie selone le coustume ausi metre en sen lieu pour poursuir se droiture, comme il puet pour lui desendre. XXV. Ie te di bien ke cil ki vint à jor moti, ne puet aprés eures deman-

der l'ensoine du contremant, ke on a fair contre lui : car ausi bien se defaur cil ki ne vient dedens heure, come cil ki ne vient point. & cil meimes ki

vient'à eure ki point ne se presente, ne le puer demander.

XXVI. Cil ki le jor refgarde ke ses auersaires auoit contremande, ne puet demander l'enfoine, ne cil aufi ki se presenre, si n'arent duskes après eure : ne Iustice ne doit pas douner congié duskes aprés eure.

XXVII. Cil contre qui on a contremande, puet demander l'enfoine du contremant, ain ki paraut de se querele, puis k'il sera presencés. XXVIII. Nul barre ne puet valoir à celuy ki a contremandé, ke il ne li conuiengne noumer ses ensoines, s'ils sunr en point requis nis quiranche, s'ele en est faire en cort, ou par letres pendans, mais se il i a paine, se on vsoit du contremant, le paine puer-on demander en autre jugement. Car se ainsi

n'estoit, on porroir les quereles trop delaier, ou contremander par ensoine : bien doit cil noumer ses ensoines pour coi il contremande, & s'il ne veut, il en fueffre paine, comme de defaute de rant de jors, comme il ne les veut noumer, aueuc celui jor en coi il les requiere.

### Chi parole de le fourme des fairemens ke on fait pour les contremans.

#### CHAPITRE V.

I. QVANT Il enfoingne funt jugié à loial, on doit faire aporter les Sains auant, cil fe doit agenouiller, ki prouuer les veur par fairement, & le fustice le doit enfi \* efcherit : Enfi vous air Dix, & li Saint ki chi funt, & tout il autres, ke l'enfoine ke vous aués noumé euftes loiaument à chu jour,

cout la aures, ke l'enfoine ke vous aues noume cuttes foiaument à chu jour, fans pourcas, & fans harta ke vous en feififes, ne vous, ne aures ke feuillés.

11. Il ne m'est mie auis ke cil ki sist deus contremans, ou trois, ou quatre, & retes en est, ki se doie passer par yn seul fairenent. car chou est vilenie de dessire le cort. & grant peciés est de delaire autrui droiture contre droit. & de dessire le cort. & grant peciés est de delaire autrui droiture contre droit. &

pour ce doit auoir cafcuns contremans fans enfoine, & fon fairement.

III. Ce n'eft mie cofe yfee ke on ouisie tiens faire contre le fairement celui

ki fes enfoines jure.

IV. Sagement ouura le Iuftice, ki par barat apointa ses contremans, ke li daarains cal' en quaréme, û quel tans on ne doit point juter. Car la Iustice le sit à la requeste de l'autre partie se scienes noumer, & aprés li misti jore tel point, ke il puer bien juter, & ens suit suit ovoidie requir, & che aféri bein à le Unitére part lerequesté de l'autre partie.

V. Se aucuna a fait contremant, & viegoe à jour, & l'autre partie aufi, & le luftice alonge le jor par fe volenté, pour ce ne perdera mie i le foliner des contremans fais, fors le partie, nis s'il contremande meimes, ne chaus, nels autres. Car il ne doit mie perder fon droit fans coupe. Mais fe lia surres fai-foit \* nifun des contremant, s'en perdroit-il les enfoines : Car lors feroit che pour fon fait.

VI. Sairemens cesso dés le commencement de l'Auent, duskes à lendemain de le Tessaigne, & deske l'Aleluie clost, juskes à la quinsaime de Paskes.

VII. Le paine de celui ki son ensoine neveur noumer, nejurer, oste de lui l'aide de Dieu en se querelle, encore l'eust-il bone : & en voit-on mult sou-uent perdre par mauparter, ou par aurres airremens.

### Chi parole de ceus ki ne vont à leur jor, ne ne contremandent.

#### CHAPITRE VI.

I. IL n'est mie raisons ke cil ki à son jor ne su, nene contremanda, k'il perde pour ce se querelle. Car li pons ke il trouus dessiapar la droite voie, & le defaute de la nauie, ke il ne pot passer, l'en escuse. meemement kant prés de l'iaue n'auoit seu où on peust passer, pour azaindre au lieu du plait.

Part et l'une deutre autre de pour parier, pour attenuer autre partier.

Liste C et Machine de l'une de courie l'oit, pet de l'une de des maisses l'une de l

cas d'auanture, puis ki meuuent à point de leur ofteus, pour venir à plait.

III. Tempefte de pierres escuse bien l'oume d'aler à son jor, ou de contremander, se eles cheent û lieu où il est, & tele ke perill de cors fust de lui mettre for de s'ame. cIV. Noif ki toses les voies queuure, & les cans, escuse d'aler essits jour, & de contremander: encore ne soit ele chevé k'en vn lieu en tout sens, là où cil iert, se ainsi n'iert ke il puist soussissament aler encor.

V. Pouche se Phelippe si suiori faifes todi contrenant, & le quirt par entione do fin con se, s'ettisi spinnie più quinizzine, f'i dodo n'i vivient, o ene cont tremande, pour ce ne perde al limi fe querelle, en n'eneuraren danage. Gari la guera nouel lea, s'alvant d'abact è don per, l'en d'edirettor, i tello tate, s'elle control monte les.

The control monte de la control de

VI. Bien dift le lois, se aucuns' eft pris de ses ennemis, ki ne puist aler à D. not. son jor, il a bone cause de lui dessendre, & li cas d'auenture l'en escusent, si n'i a aucune cose, dont on le puer tenir, ou de trop tart mouvoir, ou d'autre

cofe: & si enten-je les ensoines de tout cost siecle.

VII. Se aucunstica resucces moines, n'est rajornés par fon auerfaire; ille oir fisire rajornée plaut-tos te il puer, foit ke on lui deman, ou il deman, ou le demandes comment tes enloines ferois prouués par fairement fans plux. Piccedent ceus de coi on ne contremande mie, ferone prouvie par fairement, fe le partie ne s'i afent s' meemement kant teus enfoipes autient au rajornement qui quart contremant, aius dioriethre prouules parkenquelles.

### Chi parole de ceus ki plegent autrui d'estre à droit, & hi sunt souffsant plege.

### CHAPITRE VIL

I. Die w ce doit-on tenir à che ke le lois dift, que cel lis a antrui plegié e. n. n. w bien puffichable.

bien puffichable.

11. Se Phelippes mit pleges par deuant toi, en tel forme, ke il rendroit value.

12. Se Phelippes mit pleges par deuant toi, en tel forme, ke il rendroit value.

13. Se Phelippes mit pleges par deuant toi, en tel forme, ke il rendroit value.

lippes, & puis fe defailli Phelippes tant k'il perdi le clain par lugement, pour failleur en n'eft mie le pleges tenu à paier le clain. Car autre cofe est de plegier kanko organisme, on prouvera, & autre cofe est kanke on ataindra.

111. Se cil ki mist pleges d'estre à droit, muere, ains ke jors soit venus, li

pleges est quites. Mais si ne vient à son jor kimis i est, & il muerraprés, li ple-

ges i est renus, & à che s'acorde bien le loy ki dist.

IV. Liphege in the La Inffiliation Lends desure than phase, encore fair La Inffiliation Lends and La Inffiliation Lands and La

V. Gilki tient yretages ne doiuent mie estre contraint de baillier pleges -6 0.0. d'estre à droit, se le querele n'est de laide euure. Gli tient bien hyterage, ki a "mer l'a kan ou à a vieir & d'immers li ya terre, fors à perpenuel cens, tient queue, hyterage: & cil ki n'a nulle proprieté, encre ait autuel les fruit, a te tient « me hyterage. & ce se un ennies hyterage ke l'en tée demandait, & fust jugié »

Luj

- " contre toi, & tu faufisse le jugement, ou te en apelaisses, nekedent si peus " tu encore, ne pour ce ne passe mie ke tu ne tiengnes quites che ki puet estre
- " tolus. Car se li hom tient hyrerage, ou non, li rans ke on demande, le seurté doit estre bien regardés. Car nient plus ke cil griene ki deust la sourté, 5.7. Land nient plus ne poutfite-il celui ki la quist après la seurté k'il augit donnée . & che dist le loys.

Life # VI. Cil ki par fon fairement s'oblige d'estre à droit, & par aucune loial . . cause n'i est, ne ne se parjure mie.

Se aucuns eft replegiés d'eftre à droit, en quel point on le doit remetre.

### CHAPITRE VIII.

. I. OHs dift le Loys, Se aucun replege hom d'estre à droit en autre tel point, comme il i ert au jor ke il le repleja, le doit rendre jusk'à la fin " du plait. Et certes en cel meimes point iert il r'amenés, se li drois de celui " ki en plaide, n'i est empiries.

11. Bien pués tu sauoir, & dois, ke Phelippes ne r'amena mie celui, ki pleja en cel meimes point, ke il eftoit, kant il le repleja, quant il a puis rechut

cauronne. III. Tu me demandes vnes cose ki maintesois a esté demandée, sauoir mon. se aucuns est replegiés d'estre à droit en le Cort le Roi, ains ke li plais soit en-tamés, demande du clain, ke on a fait seur lui, recorr en la Cort son Sengneur, fe il le doit auoir. Et certes je n'encent mie par tes paroles ke il ne le doie auoir, se le lustice du elain, ke il fait seur lui, est le Sengneur sous ki il couauor; le le utice du clain, se il sait teur tui, en resempneur tous il récou-le dé lineux, é entente bien de tra transines ton fill en autretel point, come il choix quant tu le replejas, encore foir-il après croiffés, puis l'il fe vour juti-chier de toute le querelle par le Cort List, sans renoncheire prenilege. Et en pai core récusait la mort à celui ke tu replejas d'eftre àdroit, s'il fuit mort de-

uant son jor. Nekedent la religion où il est mis, ne t'escusera mie, IV. Pour ce se tes fiex, ke tu replejas est ales sous autre Sengneur, pour

mariage, ou pour autre maniere, & bien foit k'il s'offre à droit, pour ce n'es tu mie quite de le plegerie, se celle Cors ne le renuoie atiere par euure vo-V. Il a grant difference entre celui ki plege d'estre à droit en autre Cort

moirié. Car û premier cas, se le cort le remuoie par droit disant en autre cort. pout ce n'est mie le plegerie deliurée. Mais autre chose seroit s'ele le rennojoit par euure volentaire: cat lors seroit ensi deliurée.

De chiaus ki leur replegiés n'ont à droit.

### CHAPITRE IX.

HIL ne te fist mie entendre à droit, ki te dist ke li pleges estoit atains de cel claim, come on voloit dire seur son replegie, puis ki ne le l'eut au jor, & li pleges vint à son jor, & en fait claim seur lui de deniers, ou de convenanches, & après de defaute, & il est atains du claim, li pleges est tenus à paier. Ne ce ne pourfitera mie ke li pleges vaut soustenir le plait just. 1.5 f. D. Ka la fin, s'il n'en establis Procureurs. Car li pleges d'estre à droit ne s'estent

II. Ce n'est mie merueilles se li replegiés ne vient à son jor, & li pleges i vient, s'il veut oir le claim, & les preuues voir, encore ne puisse cil tiens faire encontre les preuues, mais bien apartient à le Iustice ki les pregne bones & fouffilans.

111. Sagement me demandes, sans trepasser cose doutable, se il auient par

amenture. Le il replegiés ne viengre à fon jour, & li pleges à viene, & on fair fort uni citim, e d'in ter lerghegié de x n. lb. de liplege le teconomit, faculat fe ne il dont faire paier fant autre presse. & errore neuli, pais l'êl ne luit audit ée ne il dont faire paier fant autre presse. & errore neuli, pais l'êl ne luit pau pair de la commande de la commande de l'autre de considération de l'autre de considération de l'autre de considération de l'autre de considération de l'autre de l'au

IV. Phelippes fe filt replegie d'eltre à droit contre Robert, & puis fe delailli, Robert demands x. il. has judge les hippessi d'acoit. Or demandés fanoir mon fe lipleges puer mettre bare courre Robert, et eles come Phelippes anoit. se fe inter auten quiarache, o pastement, ou returne chesu, ou autre barre, pir coi quitanche n'i cuil, ou delateir le doit-on, ou le preuse l'il en delle e, c'elt voir et le clere principale, le fell et des e, de la voir e de le este principale, le fell et des procurses, de l'est e de l'est principale, l'et le el des que comme, ne de time notate et le preuses. Mais en ce le pe di le on doit oi luis fe sprusses, plaide il en vue manaire autre dome en fe querete. Pour ce fe Phelipper à bo fon replegit à tous les joes, sa claim, & sa terfons, & à tous les autres erremens, fant defaute lifques parties le ingement, et le chi mé dellers, le l'ertegligé ne part d'attue l'inque spetie le ingement, et le chi mé dellers, le l'ertegligé ne part

on vae maainere auf come en Geparele. Pour ce le l'Phelippes 3 bu fon replegié bous les jous, a claim, d'au en Gérma, s' à bous les autres crements, fairs défaute injusces aprêt le jugement, « field i mie dédutes, s' le li reglegié ne pair défaute injusces aprêt le jugement, « field i mie dédutes, s' le li reglegié ne pair de l'autres de la comment de distinct, le il or un piege fon treun al le ple -t. 4, n. A. perie tendre. Mais nou viagen ne s'i aftent mie, se lans n'est le il perge que attifuir le popue de nece on anna baillé pour le detre, s' le li reglegié desoiré, de un net remne fousfiliant au plesque que si, ou s'il fache come plages, pour ce s'il muert dedens le cerme, a'i et unite cessus s'els boirs à paire : mais s'il motoria après ennem, la hoise i fectur tennes, the na sourt et drin plas pleaurest d'et consenanciés, li prétoux de mort, li pur dédens autren, s'ell mie de l'an hoise par le prétoux de mort, li pur dédens autren, s'ell mie à l'on hoise; mais l'après treme ainers, n'in fais nant metrer ces et non nedoir

Chi parolle kelle amende de Franc & de Vilain doiuent ki defaillent de semonse ke on leur fait.

nient gaagnier en fe menfonie.

#### CHAPITRE X.

I. L'AMENNE du Vilain, ki se defaut de venit à son jout à le semonse son Seigneut, kei li s'ait pour plaidier, e'est deux sols & sis deniers par droit vage. mais ases i a de castiaus & de viles, ki ont pout lois priuées, & pour teus defauces autres amendes, grandes, on meneux.

II. Quant Frans hom de franc fief tenant ne vient à le semonce, ke ses Sires li fait pour plaidier, il est tenus en dis sols d'amende par le commune loi de Vermannois.

III. Se li Frans hom, ou li Vilains veut jurer feur Sains ki ne (eut, ne n'oi le femonce paffer, s'en puer fans amende, encore foit ke li Serjans au Sengneur foit prefens, ki dilk k'il le femont, & l'offreà jurer. Et encontre le fairoment de ciaus, qui efcondirent le femonce, ne puer triens faire.

IV. Se li Sires prent mans de Frans home par l'acoifon de teux defautes, & li Frans hom les requiert, auoit let doit deauant Felenodit: & feli Sires prent de fon Vilain par tele acoifon, feli Vilains le requiert, il n'en ata mie deauant l'etécondit, fee fail n'el ki foit teus, ke line il laife juere-catlors li retarroit-on le fien, puis ke li efécondis ne demouroit par lui. Et la saifon de tres diuerfa.

tés est bone: cat mult plus est tenus li Frans hom à son Sengneur pat le raison de l'iretage, ke il villains par ses rentes paiant. Patcoi on puet plus quidier pour le Franchom, ki ne seut pas le semonec, ke pour le Vilain,

### Chi paroledes Amparliers, & des mesdis as amparliers.

#### CHAPITRE XI.

1. JE 10 à l'ampaziler, xi cuit des plus brès pavoles, xc des plus cleres ispose fara. Car caulle pavole réfle plus indici à hom te mente, ne c'ell mois to not recembre : encore oftent les lois éferrers aucune personnes. Fermement doit gader le puitche, ce le tolis ciferters enfençe, is dif te con dest trouve et debonaire celui it doit tent, kant on la requiert, mais il ne fe doit mois et debonaire celui it doit tent, kant on la requiert, mois in ne fourne par compartire de la representation de la represe

es princes, of cappenent et cover a fun decreuses. In evoluting has missing l'umaine ligine, se s'il fausuifient le pais de les petes par batailles, de parplaire, de nohme croons mie ke s'il defent noftre empire, k'il fe combatent a glaisset, de as écres, de as habates : mais il ampariler le fuira surerib bien. Li Patron des caufes fe trausaillentbien, kiedefient à le garifon de le glorieufe voits, de défindent l'efpetament de l'evie de les oirs as laboreures.

11. Pour ceke j'ai veu aucune fois le luttice dire mouit de paroles pour auifer le partie ki n'aféroit pas fon office, re lò-je ke ru faces come le loys dift, ki.
Lé cai c. enfi parole, 5 aucuns voureftre ampatiters, vns meimen ne foir pas luges & ampariers en vne meime querelle. & deuant routre le autres cofes li ampatite defifendent le plaideeurs chôors, en rete maniere, ke il ne ptendent pas congié
frances le plaideeurs chôors, en rete maniere, ke il ne ptendent pas congié

e laidengier, ne de meditire plus he li pourfs de le querele ne requier, faicent ce le la caufle requier, ex à temperand extraîter. Car les neuenne fit s'egnes, g'eres, ki li foit auis keon ne doie pas plaidier par 12/60n, & pat mediti il fouffierent as peticierente de l'errouneure ne on e leur doir pas dounne licenfie, les auseures la life le befoingne, de s'entremete de faire amis à fon auerdaire en perque au laiffe le befoingne, de s'entremete de faire amis à fon auerdaire en perque.

, cuas i aliate to eclorigate, as s'entremete de rigre anui aton autrairie en aperi,
ou en traifon ; ne nus ampatiets ne doit alongiet le plait de fon gré , &
ne quit pas aucuns ampatiets ke s'onneus foit amenuifiée , r'il est laidoiés
pour foustenir loiaument le dtoiture de se partie.

11. Maintefois m'a on demandé, se Maites de bone vile puet estte ampat-

liers, forspour se vile. & certes le lois escrite en parole ainsi par fotce, & dista .

z. s.c. " Nous ne volons pas ke ceur s'a l'eut pais doiuent feruisse, & defendement, a de dans. & centendement, s'en chiospenten, s'el vossicitablionism ne pourks nt nous leut destruit outonisment de l'entre de leur paroles office d'amparierie, & vossicita à cours pour leur paroles de leur paroles piere leur paroles presentations de l'entre de leur paroles per leur sin passonisment de leur paroles presentations de l'entre de leur paroles presentations de l'entre de leur paroles per leur sin passonisment de l'entre de leur paroles per leur sin passonisment de l'entre de l'entre

leur propres cités, en tele maniere kin eleur (ôit pas otroié à effre contrele pteu de leur cité, en laquelle il ont cét honeur.

\*Leg-les 1V. Gil n'auoit mie oi toures les lois, ki ranproua vn amparlier, ki baillie auois de auoit tenué, & puis tepaira à l'office d'amparleire. Car il Empeteurs \* Dio-Booded. eleians & Valerians d'ent à vn Preuoit a fait s'es auones et amparliers, eft de

telle haurece, ou de le Prenoft de vile, ou de cité, ou de cons ti défendent les caufics ni lignement det contrêts, rechoir par elétion le don de ton fiege, & & le poolté de gouverner aucune contrée, kant il ara tenu fe bailliée enterinement fans aucun corrompement de fer enouméer, il air pooir de reuenit à l'office dont il fuit oftés, & dont il fe foloir gouverner, & gazgairet che ke metiter ii eft, ne il ne il foit pas défendue par aucune enune, ki ne puillé come deuant

"caufes defendre.

1. 14. 5. "V. Bien diff leloys eferice, & pourfitablement, ke li deffendeurs des quereles, "
1. 16. 6. "Aprés elaim, apres gespons, en quel lieu ke che soit, graindre, ou meneur, ou
"pat deuant arbitre de mise, on pat deuant luges dounés, ou essus, ou en autres

manieres

manieres, toucent les faintes Euangilles, & facent fairement, ki entremerront « de toute leur vertu, & de toute leur aihuê à chiaus ki defendent, felone, ke il « quidetont kele foir drois & vois : & metront toute l'entente ki portont, ki ner fouthenont pule querele ki deffende, ki foir defloiaus, ne deferperée, ne ki etcioner fainte, ne faufferé à leur onfient.

coosent tames, ne bautices a lour enhent.

VI. Erigent ben il supparier to trop ell grans defloiautés de vendre fa lange pour aurusi déciore, ne pour faire lui damage. Car s'il alchoit tunt la contrain de la companie de la contraint de la

loës à aucun riches hom, Roi, ou Conte, bien t'en deueta croire.

VII. Le lois escrite dift ke les choses ke li amparlier dient, quant cil qui entre les quereles sunt en present, doiuent valoit autrestant, come si le Sengneut diente meimes des quereles les disjoient.

VIII. L'inciparliers des amparliers, si parole par amendement, ne puer greuer son Sengneut; si r'appelle son maudit, ains apuit au jugement, & ains ke l'autre partie mete en ni le maudit par viage de coutt laie.

IX. Bien puer Phelippes cappeler le maudit fon amparlier, ke can l'em mit but à Phelippes deflaifine, Phelippes kennanda à lon amparlier, que il demandat pour de veue, ki li mitten ni le faifine, puir ke li amparliers dit par amendement Phelippes cappella rancoli ce al li amparliers n'a mie plaine pooffé de ditre en le querele kanke il vaura, puis ke li Sites retine l'amendement de lui, ke de fon confeit.

X. Cil ne full, nie blen entendant, ki te dilt ke mettre aussient canques fes mapuliers aussichtig "n'et mei derött nons d'annendement, ains ett drois non rapel; est Amendement eft foome il doit ayuther ou ofter des parsolés ki direct funst, & ne mit du tours arientme, Mais certre ne present mie garde à raifour act il amende blen; & le famusuit eftat ne free blen; to les ion meines et al mende blen; & le famusuit eftat ne free blen; to les ion meines et al mende blen; & le famusuit eftat ne free blen; to les ion meines et al mende blen; & le famusuit eftat ne free blen; to les ion meines et al mende blen; & le famusuit eftat ne free blen; to les ions meines et al mende blen; & le famusuit eftat ne free blen; to les indicates et al meine de la meine de

### Chi parolle ke li Iuges accomplisse che ki defaut as amparliers.

### CHAPITRE XII.

le fait jugier, & deunsir les parties se doit raire. Mais aucune sois doit lepitice demande à l'une partie à l'autrecté is sife, si fairest à le querele par doit. Il. Il est raions par noltre viège, le cil is demande à son a destinat va chec en plais, si fape que les taions il demande « l'ocus il demande » sons il demande » sons il demande » sons il des si si decid, si de fact. Se aucune si son si suime: il lecon ne perto minonume sonue, les coles ke on demande si counce se deut homes estorient companignons d'une matte destination de la sons de la side de la sons de la sons de la side de la sons de la son

ne le puet tout demander, ne cettaine partie: si come se vns hom a vn fill, & il ailt se femme grosse, & il muert , il ne puet tout demander , là où les cofes funt partiffables pout le groiffe, che ne le certaine partie. Car il ne fet kans cufans le femme ara, ne il ne deucta pas tant atendre fi ne veut, ke on fache kans enfans ele ara. Er pour che se li lô-je que il le tequiere ainsi: le requier l'irctage ki fu celui, sauf l'enfantement à la Dame ki de celui est groffe. Et s'il funt pluseut home, cele meime forme requiere cascuns, & ke on on deucra faire ien le te dirai.

III. Se aucuns requiert vne cofe come fieue, ne ne dift plus, nostre Vfage ne rechoir mie tel claim, se le partie ne le rechoit par sa volenté: mais se aucun requierrehose ki soit sieue, il doit dire, le te quier cele chose come miene, qui m'a esté mausoulue, ou kej'ai desmanée, ou autre taison par coi ele parti de lui outre fon gté.

IV. Tune demandes mie bien, si come le lois escrite dist, deniers ke tu dipolat. " baillas en gatde, si come deniers ki sunt Dieu : mais en les doit demander co-" me riens ke baillas en garde.

V. Le lois escrite dit, Ke cil ki doiuent demander, doiuent auoir preuues: & " si ne puet preuuer, li defenderes doit gaagnier le quetele, jà soit ce ki ne preu-

VI. Ce n'est pas nouvele cose, ce dist le lois escrite, Se cil à ki on de-" mande deniers yeut fauoir les taifons pour coi on li demande ce, fi ke verités " en puist estre seuë.

\*f.6

VII. Vne autre lois escrite dist\* ke on demande à aucun pout soi & pour " autre, il a droit, se les \* paines qui ont esté faites en comun soient monstrées, " fi ke on puiffe fauoir ke il afiett à se partie. Cil pardeuant qui le parolle eff. .. traitie commandera ke li airrement . & li comun eferit foient regardé nour " faire foi de verité , & ce dit le lois.

VIII. Tu m'as demandé se on puet amender en son claim jusques à quel point. Certes aucunes gens dient ke on puet amenuiler le claim toutes les fois ke on veut deuant respons: mais croistre ne le puet on pas, se le partie s'est par-tie après le claim de deuant le Iustice pour le Conseillier, ou s'ele a le claim baré, ou tespondu, pour ceste raison ki dient ke li mainsest contenus û plus, & cectoi je bien , kanr li Sires fait son claim il meimes. Car il ne puet amender en son claim, si ne le fair dire par amparlier, & par amendement, dont le puet amenuifier & actoiftre jusk'au respons: & autretant vous vaut che ke nous faisons dire par amendement, come chou ke li Cletc funt par protestation, fors selone aus.

IX. Se li Sengneut des querelles funt protestation à l'vsage de Vetmandois, ne retienent mie li Sengneur amendement, kant il meines dient leur parolles. X. Se vns hom fait ajorner vn home, & il face vn claim feur lui d'aucune chose, cil bare le claim en tele maniere, ke drois soit dis ke il n'est mie tenus de respondre, sauoit mon se il pour autre raison puet demander cele cose meis-

mes, ou autre tel claim faire seur lui. & certes par droite loi, par autre raison ne le puet il demander, ne autre claim faire iceluy jour : mais s'il elamoit deus coses seur lui, ou trois, ou quatre, tout en vn claim, s'il i ert jugié ke il ne responderoit ke d'une, pour ce ne l'aitoit-il mie à respondre des autres coses,

### Chi parolle en quel cause on a jor de conseill, en queles non. CHAPITRE

VANT on demande aucun hyretage, jour de confeill doit auoir à quin-faine, si le demande.

II. Se convenanche est demandée seur aucun, ou dete ke il ait faite, ou mesfais, keuski foit respons ke on li mete sus, respondre en doit, come de son fait fant auoir jor de confeill.

scill, se il est demandés come d'autrui fait.

damage dependent de l'hyrerage.

I V. Se on demande dete à Vilain, come à l'hoir, doit-il auoir jor de confeill ? certes nennil, ne il ne porra à tel jor contremander, mais fon enfoine fera à fauoir: & selone l'ensoine on i metra atempreement jour.

V. Li Frans hom, ke on demande come à hoir, doit auoir jor de confeill à quinfaine. Aucune fois autent-il que on demande catiex & muebles & yretages tout en vn claim, si me demande si on ara jour de conseill à quinfaine do tout le claim pour l'yretage qui est. Nennil, fors de l'iretage, les autres soient menées, fi come elles fuffent menées par elles, fe ainfi n'est ke le carel & li mueble pendent à cel hyretage clamer: fi come s'il clamoit l'hyretage, & les fruis k'il en auoit rechens, & damages k'il en auoit eus pour cc. Car lors deneroit toute le querele estre menée pat quinzaine, pour ce ke li catel, & li

VI. Se aucuns est ki ait fait faus jugemens en cort, a perdu respons.

VII. Cil ki est apeles de crime, qués k'il soit, dont il perdit vie ne mem-bre, s'il est prouués. puis relaissées, il pert nekedent responsen corr.

VIII. Se aucuns Sires est apelés de son home de defaute de droit, & il est atains, il pert l'oumage, & pert ausi respons en cort. & se li hom ne le preuue, aueue fon fief k'il pert, pert il auft respons.

I X. S'on apele, & aient esté li gage douné, d'yretage, & de mueble, li

Sires qui ses campions est recreans, pert respons en court.

X. Cil ki ert atains de demande k'il ait noié, & fait en ait sairement, pert

respons en court : & se li hom ne le preuue aueue son sief k'il empert, pertil respons en court. XI. Cil ki fuit bataille Roial fans enfoine fouffilans, ne appariffant en fon

cors, pert respons en cort. & moult micx le doit perdre eil ki fuit bazaille contre les Sarrafins, qui laift son Sengneur lige en perill, queske il foit, là où il le puist aidier & valoir, il pert respons. X I I. Et generaument de toute tricherie dont li hom est prouues vers son

Sengneur, il pert respons & le ficf aueuc ki apartient à le teice ie.
XIII. Cil ki forjuge ten ami carnel, ki à droite offre ne veut venir, pert

respons, se force de sengnorage ne li fait forjurer par aucun crime. XIV. Cil ki funt bani de leur païs, & ne veulent venir auant pour doute de

crime, perdent respons. X V. Cil ki est prouués & atains k'il ait Sengneur desauotié; aueuc le paine

k'il en a , pert-il respons. XVI. Chil ne te fist mie bien entendant, que Robers auoit perdu respons

en cort pour yn larrecin, ke on li auoit mis fus, dont il ne fult onkes prouués, mais il en fust mis en prison par le volenté le Iustice. Une lois escrite determine ce ke tu me demandes, ki ainfi dift: On ne puet pas entendre ke cil foit "t. s.c. damnés de larrecin, ne de rapine, ne de catel tolu, ki a plus pris de son de
"ra suit,
teur, ki ne li auoit creu, ains fult condamnés par le \* Preuott à rendre che

"rafomiti
kil auoit plus rechut ki ne deuoit, se li filt rendre au double, ne pour ce ne "rafom"

"rafom"

"rafom" pert il mierespons.

de larrechin, jà foit che cofe ke tu n'en as esté fustée, tu en es disfamée. mais Te cele cofe ke autres ait emblée, est trouvée seur toi, ki riens n'en savoies, " la dure sentense ki a esté dounée seur toi, n'empire pas ta renommée.

XVIII. Et pour che di-jou, ke se celui n'a le paine du crime, dont il est prouués, pour ce ne demeure il mie ke il ne perd respons. mais se on le juge cruelment, che ne le grieue nient par ceste loi, mais se hom est apelés de tel jugement, & il ne fait che k'il apartient, il en pert respons en cort.

XIX. Vne autre lois dift , Ke nus n'eft diffamés , che k'il fift en enfanche: "Luc XX. Torsfais de feme ne taut mie respons.

Partie III.

XXI. Il est aperte chose, che dit le lois, ke tiex ki est menés par le vile " pour batte en monstranche, k'il est maufaitetres & disfamés perdurablement.

XXII. Tu me demandes vne cofe, ke onkes ne vi jugier, ne plait n'en vi tenir, se Vilains pert ausi respons li vns contre l'autre, com Gentix hom fait : & certes mon auis t'en dirai. Se tous les crimes ke vilains perderoit vie ou membre, s'il l'i est prouues, & puis ait se pais, si perderoit-il respons en cott. mais des autres blames, pour che ki ne funt mie si honneste ke li Gentilhome, ne ne seuent mie si bien ke honneurs est, pour che ne sunt-il mie si tenu de garder leur honneut, ne perderoient-il mie respons. Car ki vauroit dire que vilains perdift respons en cort, poutche si s'enfuioit d'une bataille, ou ses campions pour hyretage, ou pour mueble i ert recreans, il ne diroit mie

XXIII. \* Soutieuesment me demandés sauoit mon se je bien entent che meimes en yn vilain ki atoit achaté yn franc fief, s'il frans en feroit : & je to di ke oil, fors de che k'il entteprenderoit seut son Sengneur. Car de che k'il entreprenderoit vets son Sengneur lige, il en seroit diffamés come vn Gen-

tix home, & en perderoit telponsen cort.

XXIV. Maintefois m'a esté demandé se vns hom estoit apelés d'autrul crime, & il en faisoit pais : sauoit mon se pour che pert respons. & certes oil : cat il sanle bien k'il connoisse son messait, ki pais en fait, mais s'il le

faisoit par le Iustice, deliutes seroit du blame. XXV. Se aucuns trait rémoignage au ant en se querele, & il enkiet, & perde li Sires par bataille outre, li telmoins est diffamés par nostre viage, & pert respons en cort, mais c'est contre le loys escrite : Cat vus sages ainssi come vne loi dist: Se tesmoins, dont li tesmoignages est fausses doivent estre nombré entre les infames, aussi come atains de saus tesmoignages. Respon-" du est en le loy que nenil : Car il ne le conuient mie, ce dift le lois. ke d'v-

" ne seule seurré, ke d'une seule sentense, mais k'ele soit bone ou mauuaise, ki dounée est par autrui, ke autres en soit greués.
 XXVI. le ne crois pas ke ochissions, s'elle n'est prounée par vilain fait,

toille respons en cort.

XXVII. Nus n'oferoit dire par droit, ke peres ki ochefist son enfant, perdit respons. Car le grant amour ke nature met de pere à fill, torne plus l'ochifion feur cas d'auenture, par coi il ne pert pas respons, fors \* seule \* obcute volentaire.

XXVIII. Se le mescaanche de l'ocission de se seme, ou de son frere, ou deson nueueu, n'estsi aperte, ke cascuns le puist sauoit, encore soit li ochisfetes apelés, fin'en pert-il pas respons en cort. XXIX. Se on preuue ke aucuns Sires soit defaillis de droit faire à aucun

ki ne foit en fon houmage, pout che ne pert il mie respons. Chi parole des sousaagiés qui ont vendu tere & autres choses.

### CHAPITRE XIV.

IL ki ont mains de quinse ans, doiuent demouret en la tenanche, où leut pere & leur mere estoient, ou cil de qui leur vient escairent au jot k'il deuierent.

II. Maintefois m'a esté demandé coment j'entent cest mot, en tel tenanche, si come se ses pere auoit acaté un hyrerage un mois ou deus deuant se mort à vn sien frete, ou à vn autre sien parent, ou s'il auoit tolu vne pieche de tet-re deuant sa mort vn mois, & li sousaagiés n'eut k'vn an, si conuerroit atendre au deshyreté jusk'à son aage : & certes nenil , en che cas. Car ausi come li fonsagiés a auantage, ki ne tespont juskes il ait son aage, ainsi a li autre auantage ke il r'ait le terre ki a esté venduë pat linguage dedens l'an & jour,

ne c'on l'en toille \*, dont on n'a encore vse fors de daure, ne doit pas temanoir au sousaagies, se li termes de son aage n'est si prés ke vns damages ne fust à requerreeurs pour arendre. Pour coi je di ke li bail au sousagié doit respondre de ces cofes, ou fes wardes. & fe li foufaagies n'a ne bail, ne wardes, le Iuftice en doit enquerre le verité loiaument le plustoft qu'elle pourra, & pardeuant plenté de bone gent. Car s'ainsi n'estoit fait, on porroit maintefois enrichir son hoir d'autrui rapine ke l'on fait, & briffier les lois, ke on ne doit mie fouffrit. & le mot ke on dift , en autre telle tenanche, come fer pere effeit au jor ki deuia, je l'entent ensi, come il auoit vn an deuant sa mort. & le lovs escrite dist bien, ke on ne doit mie aidier sousagies en tous poins, mais on les doit bien warder ki ne foient decheu.

III. Sc terre estoit eskeuë au pere du sousaagié, se celui kil'auoit tenuë an & jour, & en plaidaft-on, & ll peres au foufagié ne l'eust renue ke deus mois,

ou mains, & puis morut, fi morroit li plais jusc'à l'aage de l'enfant.

I V. Se dens an & le jour ke ensfes ara son aage accompli, puet-il demander le saisine, ke ses pere auoit, kant il deuis : & che doit faire li Baillieus le Roy, ou autres, kemander au Sengneur de ki on le tient ki le fache : & se il ne le fait dedens le jor raisnable ke on i metera, li Baillieus le fachenr. & par loial enquefte foit fait fans plait faire. Et s'il le fait requerre aprés l'an & le jour, ajorner deuera faire le tenant, & le querele foit traitie par

chelui, ou par respons, sans aide de sousaagié,

V. Se li baus de l'enfant auoir requife faifine, tel come li peres auoit au jor k'il deuia, ki bien apartient à son offille, & enquelte en fust faire, ki ne semblast pas à l'enfant k'ele fut raisnable, demander le puet derechef dedens rerme, & auoir le deucra ses coses dont on auoit meu plait vers le pere, & k'il auoir renu an & jor deuant sa mort, ne respondera li fix, n'autre pour li, deuant k'il ara acompli fon aage, & ainfi des cofes k'on auoit tenu an & jour, dont li peres auoir meu plait, ne respondera mie vers le fill, ne vers autrui pour li, deuant k'il ait son aage. Mais se parens au pere auoit vendu hyretage au mains vn an deuant le mort le pere, & que li peres en eust esté requerans û non de l'enfant, en respondera-on à l'oir & au baill, & ausi de le faifine, tele come il l'auoit vn an deuant sa mort.

VI. Se routes les coses qui par se volenté n'en partirent, & generaument de toures les cofes ou coustume est assife, & loys courans, deuera on oir le baill au foufaagié, ou autres pour lui qui dounés li fera de par le Iustice, ke par le confeil des amis à l'enfant, & de bone gent, doit-on vier. & ausi en tous les cas. Là où il a loy & coustume assife, ne doit-on pas atendre l'aage de l'enfant, ke on ne fache la commune loy & la coustume tenir. Car il n'apert pas al. y. C.A. ke cil ki est dedens aage soit decheus, ki a vie de commun droit, & ce dist "smire" vne lois efcrite,

VII. Se toutes les choses c'on viera plus cruelment vers le fousagié, ke lois ne soustrait li sousaagies, s'il veut prouuer quant il varra en aage, ke on ara plus cruelment fait vers lui, ke lois ne fueffre, aprés se preuue deuera estre resaissis : ne che ne li greuera mie, que son baill s'asenti à chu tort ki fu fais.

VIII. Bien s'accorde noître viages à moult d'aides que les lois escrites dient, & funt à foufagiés. Pour che, se feme a enfans dedens douse ans k'ele a primes accompli loial aage, & par nostre vsage ne pert-ele mie le saisine, rele come ele doit auoit par l'aide de sousaagement. & che dist vne lois escrites, qui ainsi en parole: Se te seur doitrecheuoir les parties des biens ton pe- "
re, ki mors fu sans faire testament û tans ke aages li deuoit aidier, jà soit che "t. s. c. ke cinq \* ans air patics, pour che ne doit-ele pas perdre l'auantage de l'efta- "ent blissement, c'est à sauoir, ke benefice de restirution li soit dounée par aage.

IX. Se li enfes est en baill, & li baus li vent aucune cose de son hyretage, cil markies n'est pas tenables : & s'il n'a point de baill, & est dedens r defende. 22ge, & vent, il ne li ert pas \* deuée à demander le faifine, kant il varra en ange, fe li cans n'est passes ki est establis, & ensi s'aecorda le lois escrire, ki LACAMA diff enfi : Se tu monitres ke ru anoies mains de \* quinze ans, kant tu feis " markie, & tes auersaires ne puet prouuer ke li tans ki est establis à auoir le

» faisine soit passes, li Preuos de le contrée te deuera douner ahiue de r'entrer - en restitution

X. Quant enfles ki a mains d'aage fait markié à qui ke se soit, se dedens le terme ki est establis puet prouuet k'il soit decheus, encore ne soit-il mie prouué par son auerfaite k'il soit decheus, s'il sera il resaissis, s'il demande le saisine dedens l'an & le jor après son aage, jà soir ke la tricherie à l'auersaire ne soit pas prouuée. & il est cerrains drois, ke eil ki funt dedens aage, puent, ains ke quinfe ans forent acouple, demander certaine restitussion des co-

fes en coi il quident estre docheu.

X1. Se aucums a enfant en baill par lingnage, & se veut deliuret du baill, & fair promuer l'aage de l'enfant, cans ans k'il air. & puis acar à lui aueune chofe, bien puet li enffes demander pleniere refaisfine, se li termes n'est pasfés ki est mis, & li ensfés puet prouver k'il n'avoir pas sage, quant li markiés fust fais. & che puet-il demandet l'acateeur, ou à ses hoirs, & à che s'accorz 7. C.4., de vne lois, ki dist ainsi : Se cans ki est establis n'est pas passes, cu peus bien "" .. emplaider ton oncle, ou ses hoirs, par eause de restitution enterine, pour ce

" ke tes baus & tes deffenderes ert leur peres à qui tu dounas delsuranche, kant " tes aages fußt prouués faussement. Car l'office du deffendement à la prochai-" neré du lignage montre qui ne deuft pas eftre, qui ne seut pas bien ton

Vne lois escrite dit ainsi, & determine : Se li ensfes avoit mains de son aa-L. to flien

mil.m., ge, & pleges fust pour v nautre hom, & paie, il ne li ert pas deucé à demander , plaine reflicution. & se il fu pleges pour son pere, il puet demander enterine " restitution.

XIII. Tume demandes se eil ki est dedens aage vent aucune cose des biens fon pere, & il met pieges de garantir le, pour eltre estable la vente k'il a fiste pour fon aagée, sauoir mon se il doit saire escange de ses propres bi ns, ou se li pieges i sunt tenu. & certes nostre vsages ne se descorde mie de le loy, ki

L.t. C. ... ainfil dist : Puis ke tu as enterine restitution pout le benefice de ton aucée, de sains ... tu n'es pas contrains de faire escange à eclui qui tu vendis aucune cose des mans...

» biens ton pere: mais eele eose ne pu: pas eseuser tes pleges que tu i meis. & 
» se il paient les deniers, ou se il sonr condanpnés, il te porroit bien emplaidier, » fetune les aides de che, par la restitution ke ru en as

XIV. Et se aucuns vent le sieuë cose propre, ki sojt sous aage, & le fait deuant le Iustice, & pleges i met, k'en i ett il ? ce dist vne lois escrite: Se . pat le benefiee d'aage, il n'est pas doute ke le plege k'il i met ne soir obligiés . au markié tenir. Mais s'il apert ke li markiés foir fair par tricherie, il est apette cofe ke on doit mertre confell entre les personnes, e'est à sauoir du ven-

deur, & des pleges aus foufaagiés.

X V. Se sousagiés vient à l'hyretage son pete, & par l'actorité son baill l'hiretage est si earkies de detes, ki ne soussist mie juski le venderoit pour fajre gté à cteanchiers, ains k'il foit en 22ge, plaidier en puet à son baill. & se li baus n'est soussifians, bien se puet astenir li sousagiés de l'ytetage son pere, se li termes n'est passes, ki mis i fu. Er se il est venus à l'yterage puis ke il aconpli fon aage, il se puet bien escuser vers les cteanchiers : Car ehe ne li greuera mie ke son baill fist : nis s'il en auoit coses leuces & prises, se li setojent eles restorés puis k'il est dedens l'aage. De ra demande ne se desacorde pas L , C. f. vne lois eserite, ki dist ainsi : Il nous plaist ke aide & restitutions soit dou-

wereste " née à ciaus ki fune dedens aage, és cofes ke l'on puet prouver, ke leur defenterminent, deur, ou leut procutateur firent malitieusement, & qu'il puisse recouurer

### DE PIERRE DE FONTAINES.

leur damage feur aus " fi ke mus grie's ne leur (nierungende par eel aðion. " XVI. De le Damoifelle ke ur demands in s'awar pas fon asge, qui iert cournuns à bu & à fer firetes ; le lois en trépont bien, \( \) i enfi difft. 'Se voltre feur route plus de " ou junife ans, el en oper tenns amenuille de vultre drouter,  $\epsilon$ " « \* tous oute plus de " ou junife ans, el en oper de courne de s'entre de troit en de s'entre de vultre drouter,  $\epsilon$ " « \* tou s'entre " annie ans, \( \) et cour oute "  $\frac{1}{2}$  nound ans, \( \) et cour oute  $\frac{1}{2}$  nound ans, \( \) et cours oute  $\frac{1}{2}$  nound and \( \) et cours oute  $\frac{1}{2}$  nound ans \( \) et cours oute  $\frac{1}{2}$  nound \( \) et cours oute  $\frac{1}{2}$  nound \( \) et cours oute \(

aage, il ne peut pas commencher plait de ces meimes cofés : & ce dift bien in le lois.

XVIII. Se aucuns foufaagiés est ki n'a point de baill , li Baillieus , ou li

Preuos de le contrée le doir warder ke tors ne li foit fais, se li Sites, sous qui il est, ne s'en veut meller.

had en non sage; carle fribitef & l'enferencé du coege réclufe pas l'entreux de homes manuis, mais kart li melfin int el pas du coutage, mais de mail n'i apa coupe, jà foir che le li damage du carel enfecuent pour paine; & pour che cil la finar dedens sage puere asoir aide de retitution mais par notre viage tendroir-il le damage, ou fes bans. XXI. Nu mel fel couffie ès melfins, ce dil le lois. & certes s'eft voirs, f.e

XXI. Nus n'est esculfes és messais, ce dist le lois. & certes c'est voirs, se li aages soit teus k'il puisse sauoir, ou doie, k'est messais.

XXII. Se Preuos ou Baillieus ont vendu les cofes au foufaagié pour deniets ke on deuoit le Roi. Mais de droit il aront droit ptis de le vente, & autre rel aide pour leut nonaage enuers lui, come enuers vn autre.

X X II I. Sc \* Patrafius kii ert dedens sage, fut decheus pat Rufin, ki iert = """

rotdenners de nos cofes, funt li Empereur Scuetus & Antonines, fi ke il feha = ""

fika par le legiereté de fon corage de vendre moult mains fecole, ke ne valoit, "

fila par le legiereté de fon corage de vendre moult mains fecole, ke ne valoit, "

filament fil

là û en preus fult rout apertement , & sprés demandalt le reflabilifement , l'auscoile-l'à Cestes neult cet lois û velgen en perens garde à leur volenté faire unt come à leur preu, & à garder k'in e foient dechuir cas (e saint folici, nun em nachandeoi) aus , ke afin fecheuereine fouent grans damages, & à che s'acorde vne lois, lui aint dith ? Pour che k'eru nes reconnens le , la conmontier au Preuolt k'ele foit riche pour le marké, tu dois entender k'et en montier au Preuolt k'ele foit riche pour le marké, tu dois entender k'et en dois ausoir entenier reflustrion.

Course Cough

1. C. e. XXV. Tam en demandes, fe il peres a manié fon fill, & puis mis hors de douter fon ball, ains ke il air fon asge, & argués Ache marchie a uper ededent fon many age, fatoir mon s'il ara aufi rethabilifement vers lui, come vers autrui. Eccerter en seni, fi come le lois effectie betenfonsjene, ne vro le merca suf: car le resuenté de pere de met leut taux reflituration, & il n'els pas doute ke teles perfonnes ne fe vuardent bien, cat teins ne foi corratire à leur opinion.

XXVI. Se aucune kin euft pas son aage acompli, mais bien appateust par eors ke il l'eust, si il après che fait, fait markie, & il est decheus, sera-il restaco. blist & certes nennil, nis certes se il ne l'eust dist: carle lois distains : Secil, ki

diff ki eft dedens sage, te dechoir par menchoine de fon age, il ne doir par kurdi, auoir enterine teftirution, felonc l'établiffement de droit. Car li anchien droit se se se se se se se fequeurent à ceus ki fund dedens sage, " ke ke il folloient, & vendent à teus kies dechoissen. Plus certainement ne te puis jou responde ke pat loi, puis ke nofter vsage s'accrde à lui:

" XXVII. Se li Rois rechoit vn enfant en fon homage, & li laist sa terre

tenit, & fache aucum markié à lui, là où il foit decheus, ne porra-il mie demander tribabilifement, puis k'il fu tequetans ke il Rois le rechur à home. Car Li.G. " is clui sidit iamis Il et la perre choît ke teur par le debonnaitete au Pince oun seniem" en entre le pardon de leur asge, jà foit che ke il n'amenifieran pas afe s consenableuit im- mente leurs cofeis, ne puente campeter s'abite d'artentire utiliturion, ke il n'apert utiliture d'artenit entre cofeis, ne puente d'artenit entre littorion, ke il n'apert

pas ke cil ki funt markié soient dechut par l'auctorité au Prinche. Mais pour che sai-je bien ke jà soit cheu ke il ait pardon d'aage, n'a-il pas pleniere poosté

\* d'eftrangier fon hiretage.

2.1. c. XXVIII. Ie veus ke tu faches ke vne lois en kemande: Entendons & kemandons, fait le lois , ke cil ki pat fon debonnaite Prinche ont pardon de

mandons, fair le lois, ke cil ki pat fon debonnaire Prinche ont pardon de keur ange, ne puisfent fans jugement faire obligement de leux cofst kin funn pas mousables. Et aurrei el il i jugemens necessarie à l'estrangement, come obligement, det cofest chiaus ki n'ont pas patdon d'ange deserus, ke en ce soit famblable à la condission de cous ceus ki unit dedens ange, k'o à cheus ki, ont

empetré pardon d'aage, & à cheus ki ne l'ont pas empetré. XXIX. Il ne convient pas r'apelet les coses dedens aage saites, puis ke li

famin foultaggiés les ont confrenées aprés che k'il ont techur age.

XXX. Chi tespont bien le loi de che ke tu m'as demandé, ki ainsi distr.

XXX. Chi tespont bien le loi de che ke tu m'as demandé, ki ainsi distr.

XXX. Chi tespont con la compania de conseil ne doit pas demeutet en son da
tenenée con mage, autres ne doit-il pas demoutet en son againg. & pour che doit-on en
to-ment en tenenée kanki vin rà lui, ou d'acat, ou de vente, ou de markié, mais se cii ki a

- tendre kanki vint à lui, ou d'acat, ou de vente, ou de markié. mais se cil ki a - testitution, est dedens aage, il a action & raison de demander, & doit estre re-- stablis à l'an de renit. Mais kant cil ki est en aage tequiert son hitetage, & - il li est tendus, il doit maintenant tendre che dont il est tenuspour l'iretage.

### Chi parolle pour gent kemune de toutes manieres.

### CHAPITRE XV.

E. 00.C. I. Dis n' doit-on gardet che ke on conuenanche, ke le lois efcrite dit: K'īl d'remé. E-c.C. det che l'ouver conuenable à l'humaine foi , comme de watpass. det che ke on conuenanche. Et fi ne dis-je pas ke on doir garder toutes les

a dit le lois, ke toutes les fois ke connenanche est oste de dotoit commun. if nele connient pas garder, ne faitement con en fache n'est mie t tenit, s'on n'en plaidera pas. Car n'est mie selone le loi connenanche ke on fair pour laide chose, si come on promet deniers, ou autre cose pour aroloir maison, ou pour home batte, ou tate, ou pour laide autre maisse. Est est cou tate, ou pour laide autre maisse, s'entre si connenance de con

ell fais ke on ne plaide de larrechin, ned e vilenie, se on le fair carc'est pour, bribble cofe ke on crieme le paine ke on doit ausoir de orte fair, & de larrechin soustenir, ex ainsti enten-je ke de reus coses on ne tient convenant deaunt ki sum fair mais puis ki sune fair, on pue sien parfure, c'et voirs para nostre viage, anchois ke on se claint, mais puis le claim on ne puet rient faire fairs soustie.

II. Conuenanche faite par tricherie n'est mie à tenir, si come se tu conuenanchoies dis liures à yn home, ki t'eust partellié pour faire damage à autrui, ou aucun anui, tu li dontoies si t'en desturast.

III. Conuenanche faite contre bones meurs, est commetu conuenanchoies à vn home de relegion, ou autre, ket ul i querroies vne feme pour gestraueue lui, out ul lo conuenanchasses autre cose, ki sust contre homesteté, teus conuenanches ne sunt mie bones à tenir.

IV. Comenanche faire contreconstunce & contre loi & ellabilisment de La Cualpais, & dai Senguera, ne vaux riens. Les pour che finat les lois & les continme da pais, ke on dont viet relence eles, & ne mie encontre. & pour che finat
no les pais, ke on dont viet relence eles, & ne mie encontre. & pour che finat
no les brite. mais montif à doissen grafer de faire de massus ethabilisment,
ki ne foient pounfaible au pais, & ki à leur requalte foient fair, ext nousel
elabilisment magnagée à accessifient pas l'enneuer les expenseur. Carr éch
met dimets pour ardoit maision, qui pour home batte, ou tott, ou pour faire
unt dimets pour ardoit maision, qui pour home batte, ou tott, ou pour faire
aure muillée. & sur grafe se conneurant of fais ke on ne platide de la trechin.

V. Tours les finis le constrainche eff faite pour laide cauté, a rêt qua à 2,57,4,4 trait, que pais, qu'éte els milies, que pais-con demander, a faitement rei chear don ni faite es foir. Car fairement n'eft une de ret nauve, les il obtilif l'oume en milifié. Acté memes entem-els ét commancée faites qu'it tribuée enconnantifié. Acté memes entem-els ét commancée faites qu'it tribuée enconpaillé mic comoillée su commencement du marchés, mais aprés. As affil ener-je quant commanche eft faite contre loi & courte couloure du pais, faite faite.

lone che ke le lois dist k'ele vaut.

V. I. Maitsu me demander coument un entendras dont vne parolle, le on freu dire felone notiev viage, le transmelle la visité, le cerçes je l'entent ainfi. fi. Seaucum fait connemanche de le fieur propre coft, «Goit le connemanche conne le coultame, fe il le just reani, le doit, « au filia piure " fieil le connema contema con

VII. Le conuenanche ke tu dis ki fu faite entre deus freres, ki n'auoient nul rifant, ke li qués ki moruft auant, fes hyrerages reuenift à l'autre, ne puet tiens muire à l'ainé en Franc-fief, ne autres enfans en vilenages, car en ceft cas ali ainés le Franc-fief, & li vilenages est partissables. Villains n'a nul hoit

d'iretage pat nostre vsage.

VIII. Tu me dis k'il étois vas Gentis homen Vermandois, ki auoit fierer se kfereurs, ke manis par tel consenant, ke le feme avoit le motiée, 31 defabit de lui fans hoir de fon cors, de che c'apartemoit à li. O'r me demandei feeltes connennaches valent, & certere soil , par noftlet viègge de Vermandois, fuil h foutlenanche ar enfans k'il auoit, ains ke li mariages fini fais. Car feme putra li bien prendre pour noiene, fil veux, k'û terrobelget touteur opartie, fe il veux, k'û terrobelget touteur opartie, fe il veux, k'û terrobelget fouteur opartie, fe il veux, k'û terrobelget fe il veux, k'û terrobelget fe il veux, k'û terrobelget fe il veux fe il veux, k'û terrobelget fe il veux fe il veux

& fans mariage prendre, le puet & enwagier : ear le pere conuenist il chou faire, se li creanchier vausissent, ou toute vendre. Er ti n'i auoit ne frere ne fereur, ne point n'i auoit de dete, ne de par lui, ne de par fon pere, le peut-il faire toil : car aufi bien puet-il faire conucnanche à cele ke il doit preudre à feme, ains k'il l'espeut, come à aucun autre, ne les Dames ne doiuent pas demourer fans douaire, mais ki n'apere en cette cofe, ki foit faire pour autrui desyreter. Car che ne convient-il pas par nostre coustume.

IX. Le convenanche ki est faite entre l'oume & feme par mariage, ne puet

estre aquitée, tant comme li mariages dure.

X. Ce ke ru dis ke ru vendis ton hiretage, ke tu eonuenanchas as acateurs, ke tu leur Warandiroies selone les vs & les coustumes du pais , tu t'en pues E 4.C. 4 bien deffendre, pour che ke il ton le plait a celé che dift vne lois, Ke li con-Jelle. uenant ki funt fais contre les lois & contre l'establissement , n'aient nule force.

XI. Bien respont vne lois àche ke tu me demandes, pour ce seil est prouué ke le bone feme quita tele droiture, come ele auoit vers les hoirs à celui ki fu fes maris, ne le greuera mie cele quitanche, kant ele vaura plaidier vers les deteurs fon mari.

XII. Il n'est mie vice cose par nostre viage de Vermandois, ke on riens enconuenanche à sa feme à l'espouser de son hyretage, ke ele le tiengne come son hyretage après mariage : mais de son conquest le puet il faire.

XIII. Cil n'a bone ration ki demande pour che ke on li conuenancha fans L. 7. D. de rea. autre taifon mettre en auanr.

XIV. Kant li preudons maria fa fille, de qui tu te confeilles, & li douna vne pieche de terre en mariage, ce n'est pas contre coustume de terre, se ladite terre reuint au pere aprés la mott fa fille, ki motur fans hoir de fon eors. mais se deniers furent baillié à mariage, & le terre baillie à mort gage, pour les deniers aprés le mort à la fille, ki n'a point d'oit de son cors, demouera la terre pour la moitié du nombre au mari, ou à fon hoir, selonc le conuenanche Ki.
L. n. C. n mise i fu : & à che s'aceorde bien vne lois ki ainstidist : Tu n'as mie raison

", d'emplaidir te marastre pour le conuenanche k'ele fist à ron pete, kant il li .

", douna vne pieche de terre en dottaire, k'ele pajeroit les vsures à ceus à ki ele " iert obligée, jà foit che ke li conuenans foit prouués en jugement, mais fe le 

X V. Bien respont vne lois à che ke tu me demandes ki dist: Ke le loiau-" rés de droit requiert ke li daarain conuenant foient tenu. & pour che ke l'yne » partie & l'autre s'asenti à che ke il en isteroit de la premiere convenanche, " meesmement ee su aftemé deuanr le Preuost, si come tu proposes, il n'en

" n'ierr pas deuée à vier de la raison ke tu auoies, ains ke le conuenanche fust

L.17.C.444 XVI. Le Iustiche de Vermandois, ce dist le lois, fera esgarder au miex ·k'ele potra, felonc droit, le conuenant ke on pourra monstrer ki a esté fait par bone foi, jà foit che ke vns escris ki a esté fais monstre la verité d'une

XVII. Li preudons de Vermandois, ki maria sa fille par tel conuenant ke Lugard le feme ke il prent, fe il morust fans hoir eust autrestant des hyretages, come un des autres enfans, ne puer riens amenuisier le partie des autres.

XVIII. Le convenanche ke tu me dis, ke li doi frere ki auoient enffans firenr de l'irerage k'il attendoient de leur pere, ke kant il escarroit, fust partis par entre aus igalement, ne vaur riens. Car li peres n'a mie pooir de douner fes enfins autant à l'vn come à l'autre.

XIX. Tu me dis ke il i auoit plait par deuant roi de deus homes, ki s'estoient Z. 14.C. enrechatu, & aprés s'entrequiterent par conuenanche: puis leur despleut cele conuenanche, & firent autre ke bien s'en pooit cascuns clamer. Or si me demandés se on se doit tentr à le premiere conuenanche, ou à la dazraine. &c certes puis ke la bature fut quitée par conuenanche, par conuenanche ne doit elle mie resoudre. Car raisons de plaindre de vilenie faite ne naist mie de conuenance.

XX. La terre ke tu dis ki fust dounée à mot wage, mais on n'en puer pas sauoir nombre, pour le tans trespasse, est d'autre tele maniere, come fi li mor

wages n'i fust pas mis. XXI. Aucune fois auient-il ke d'une conuenanche faite, n'i eust autre conuenanche faite sans motir le : si come aucuns louë se maison à vn autre, tou- L-1.C.4

tes les eofes ke cil i porte font obligiés à l'ofte, encore ne foit-il pas enconuenance. Et à che s'accorde bien le lois, ki ainsti dut : Par biau parler puet- " on bien faire convenanche.

XXII. Si come vn Cheualiers empruntoit deniers à vn bourjois feur fes lettres, & aprés rendit li bourjois au Cheualier fes lettres : bien fanla par ehe ke li bourjois quita au Cheualiet se dete , & k'il i ait en conuenant ke jamais

ne li demandera.

XXIII. Se aucuns baille gaige pour dete, & li gaiges funt rendu, pour che n'est-il mie quite de se dete, si ne preuue autre cose: & le raison de tele diuerfité est moult bone. Car cil ki rent ses lettres k'il a, c'est toute le seure- L.7. 6.4 té k'il a pour se dete. Mais il auient moult souvent e'on prent gage ki n'est mous pe corde le lois. Et aucune fois auient ke le cose meimes fait le conuenant sans "1.7.c. menfait autre motiffement : si come se tu empruntes à moi vne cose, autresi bone le dois me rendre, come je te le prestai, encore ne soit-il mie en conucnant. XXIV. Cil ki par deuant toj amaine preuues, ke fes Sires li couvenanche

ble, ne preuue mie kantel ne earbien, il ne preuue rien ki valoir li doie. X X V. Li Empereur Iustinians dist ainsti : Vne tele question nous fust de. «\* 10. mandée de l'auocatie de Cefare : deus personnes estoient, ou pluisours, ki a- " toille. uoient esperanche d'auoir l'iretage à vn autre, pour ce ki leur pooit eseaoir « par lingnage, fi firent entre aus conuenant, où il ot tele condiffion, ke se cil " moroit, ke easkuns d'aus en aroit partie. Or il est à sauoir s'il estuet à garder tés conuenances. Et che fait doute ke cil viuoit encore de quel itetage il 2. " uoient esperanche & li conuenant ne furent mie fait autresi come il nepuest " estre autrement, ke li hiretages ne peust venir sans aus non : ainsii i acort il « deus condissions, se cil moroit, & se eil ki fist le conuenant estoit apelés à « l'hiretage. Mais il fanle ke toutes teles conuenances font mauuaifes, & ont " perilleuse fin. Car pour coi funt aueun conuenant des coses à eelui ki enco- « re vit, & ki riens n'en set. Nous establissons done felone les anchienes lois, « ke les conuenanches ki funt faites contre bones meurs foient refufées en toutes bonnes manieres, & ke riens n'en soit wardé. Se eil de ki hiretages li eon- « uenans est ne s'i asent par auenture, & s'il le tient jusk'à la mor : car lors en « feta oftée toute mausaife esperanche, & il leur lairra à garder tés conuenances " ki funt faites à son seu, & par son kemandement, nous kemandons ke dons « de tel cose, ne enwagemens ne soient pas recheu, ne n'autres markiés ki en « foit fais. Cat nous ne soufferiens pas en no tans ke nulle cose soit faire, ne " enconuenanchie és cofes ki funt autrui coutre le volenté de chiaus qui eles « funt: & ee puestu entendre par nostre vsage de che ki vient de costé, & ausi en che ki descent de pere.

XXVI. Tu me demandes se aueuns fait markie, & il conuenanche ki s'endroitoiera, s'il s'en puet partir de eele conuenance, fi come il le promit par indegnité ne par ordre de prousoire : & certes le lois en respont biens, ki ainfli dift : Se aucuns reconnoift ke il ait escrit d'aucun , ou instrument d'au- at 19. c. Partie III.

de para, Came consenance k'el air faire, k'il ne refuter pas à refpondre en souse compour order, pour Cheastlerie, ne pour digneré de prosousire, liste rie keon le dourreit assure, flouisi mon s'il en connenois tenir che k'il en eficirie, se f ei il li s'e commanden et monti par venir contre s'e commanden e ou faciori mon s'un il dourreit de la commanden e de la commanden et effecti, se visit de monti s'elle de la commanden et de la commanden et effecti, se visit de me à dechesoir com là la list finant martié, se la le commanne fum fin pradesant

"le Iustice, ki ne soient fait contre loi, ne par tricherie, il conuient estre vardez en routes manieres. Car pourcoi ne valent li conuenant, ki sunt fair en eetre maniere. & c'est vne autre rieule d'ancien droit, ke caskuns a congié de "quiter les coses ki sunt establies pour lui: & ruir nostre vlage gardent ce don-

kes és plais, & che s'estende à tous les arbitres esleus.

X X V I I. Tu me dis ke on fait en Vermendois une forme de lettre tele, ke li emprunteeur dienr en leur lettres & en leur conuenances, ki renderoit tous les cous & rous les damages ke li presteour i aront, & par leur plaine parole, ou par leur sairement, sans plus faire encontre, & par l'abandont de routes leurs cofes. Or si me demandes se li presteour onr si plaine poosté de rouuer leur damages, comme leur conuenanche leur donne, ou se on le doit atemprer ; en kele maniere on le doit faire. & se li oirs à presteours doinent autretel forme auoir de preuue, comme leur pere, ou come cil de qui leur dete leur efcaï. Et certes li presterres doir dire par mon auis les damages k'il i a eus : & fe il les dift raifonables, ke nus hom ne l'en puift inescroire, k'il ne s'eust faie tricherie tellement pont le deteour greuer. La bone foi ke li emprunterres ot au commenchement de lui croire come de preudoume ne doir pas eftre soumise par sa trieherie, ains li va encontre du tout. & eil ki par son sairement les veut l'auoir, dire les doit, & le maniere coment il ont efté fait : ou se le Iustice les voit raisnables, ou encore à vn poi de seur fait, par son sairement r'auoir les doit felone le conuenanche, mais fi il les dist desmesurables, où il les ait fait par triceresse maniere, encore les veulle il jurer, se i doit le Justice mettre raifnable amestrement. Car coument sousserra drois ne coustume tricherie en preuue, ki en le conuenanche le deffent du tout. & si il les doit r'auoir par son sairement, & n'i fust mis cis mos, fans plus faire encontre, le potra on leuer, & i afiert-il bataille. & certes plus porfitables li ierr li amefuremens de le lustice, ke le bataille. mais li qués ki requiere l'amesurement, le doit auoir : & fe l'vns ou li autre est si enreues, ke il ne demandent nul a-

medicenemes, entrer pount par folic en plait de vage.

XXVIII. En cous cer as doissent libier poucuer par refinoirs leut damanges, & par l'américenement à la folfice, cer bassille n's pas lieu là oilmaine filice a medicere. & on "a crustific fair coders parez par leur plaines paulles,
manges, de par l'américenement à la folfice, cer bassille n's pas lieu là oilmaine filice a medicere. & on "a crustific fair coders parez par leur plaines paulles,
manges, de centre par l'américenement à c'et du
fairiment de cettle de la circ intributerage. de autemn montification que la
fairiment de cettle de la circ intributerage de la autemn montification que le
desaure dire cu autemnent pignodies en trobless de la circ. A circ un et dedesaure dire cu autemnent pignodies en trobless de la circ. A circ un et dedesaure dire cu autemnent pignodies en trobless de la circ.

A consideration de la commentation de la consideration de la consideration de la circ.

A consideration de la c

meurt oscure en jugement, dont plait puisse sourdre.

XXIX. De l'abandon te dis-je, ke li Frans hom puet prendre & retenit tant
ke lusties et neutemete. & Vilains en doit faite prendre par lustice, & bourjois auss, s'il n'en est garnis par chartre Roial. & cette sourme est moult de

triceresses demandes, & s'acorde à toute loiauté.

XXX. Bien s'acorde nostre viage felonc te demande à vne loi, qui ainsi 61 acr. dist : Li careus ki par droir est departis entre les hoits, si ke cascuns en ait se 64 acr. distribute, ne puet pour le conuenant des hoirs à deteurs obligier à crean-

names a Congle

### DE PIERRE DE FONTAINES.

tiers l'un d'aus, si ke il funt tenu à respondte : & ce meismes tient nostre "

XXXI. Tu ne requiers mie bien felonc droir, ce dift vne lois, ke tu foies mis en faifine des biens ton auerfaire, ki ce promitt, fi counte tu propofes, ke "it te paieros paine, ki fuft noumée, fe il ne tenoit les conuenances mais "tu le peus plaider feur le paine, & gaagneras. Cariltata le conuenanche, ou "

il paiera le peineki i fu mife.

XXXII. Tu ex confeiller d'une Dame de ton pâis, là autie au une filte d'un surrés enganeur, de femaits l'helippes, là autie filt d'et auns de cell masige firent été commantées à la Dame : de l'Phelippes, là el hi fine l'Phelippes préclère le file à la Dame, è paine i nutreur, la con abiet neucoure filter par le contrait de la commande de la contrait de la commande de la commande

me le lois dil. Nekedent nottre vfages, je croi, front auoir le paine. XXXIII. Cil in jogne les querelles en Cort lais neit pas legithre, dont ne puent il mie fi Goutenumen traiter les querelles con le true les dil. Mais cerce fi n'or mie fi gunt foulilles el entendre de celi si fit tel comenzant, cerce fi n'or mie fi gunt foulilles el entendre de celi si fit tel comenzant le le la pair de la comenzant de la comenzant le le la pair de la comenzant e fi faire au Noël. Or dien aucume gen is pour che là mourit de unant le terme, le fei shoir si nul droir en le dete de-

mander. & certes il ne dient mie felone chou ke dete est deuë nis lendemain du Noël. XXXIV. De toutes acoisons se peut-on apasset par lustice, fors de meute. E. S. C. &

der, fon ne e'ne fel ains clamés.

XXXV, Le jus del, èse feutlemance ki ch laifficou dounée a roffmain, a concern que faire fore par fullice, mais notte vôge s'afent ke on le puer par partie fore par fullice, mais notte vôge s'afent ke on le puer par par fullice, fin la préhie non teur arge mais tiens afert à le villes faire faire la tultice, fil la préhie non teur arge paffe quinté ans, ou plus, la n'afenti
fice, ke fel i opphelin n'ont leur auge paffe quinté ans, ou plus, la n'afenti
not mie à le pais, fe îl ne voient ce che fois pontifiche, car nottre voige toujour,

not mie à le pais, fe îl ne voient ce che fois pontifiche, car nottre voige toujour,

acomolisi.

acompus.

XXXVI. De tous mesfais se puet-on acordet sans lustice, se on ne s'en est un clamés, nis de larechin, si n'est teus c'on n'eust cri leués après. Car lors n'en "trosf-

protit-on faite pais fans le Iuftice.

XXXVII. le te lô ke tu faces toutes les concordes ki ont efté faites par- L.10. C. M.

deuant toi par pais faifant, ou ki prifes l feront, ki ont efté faites en autre lieu et autre li fermement tenir, come s'eles eussen este jugiés,

XXXVIII. Ne fueffire mie ke de cofe appilée pat concorde, dont efcris x.17-c, funt fais, ge recors ois, ke plais en foir; mais en tel baillie, en kelke lieu ke wêt he foir, comande k'ele foir temue. Nis fe aucune des parties demande recort de fe Caltelene, on diffair k'ele ne fuit ajornée pout cefte cofe. Car cofe determinée par efciti, quo par ceotr, ne doit-on pas delsier : cat moult de mal

en viennent.

XXXIX. Bien dist le lois, ke le pais ki fust faite de che ke tes peres dou- "L-va.C.

na à toi & à tron fiere, en rel maniere ke cil ki motroit sans enfans baillast à """

l'autre, rel riculle est serme. Car le fraternel amour tank ke li vinsne comuoi- "

te pas la mors l'autre; & le pais ne seforti med depechie en relf cas, aussi "

con fe ru cuffes efté deceus au conuenant faire, car un ne dois pas dite ke tu " foies dedens aage, ke les lois feulement fecoure: & fe tu i fulfes, fe ne deus " tu pas auoir restabilisment pour les deuant dites raisons."

XL. Se plais est meus, ce dist vne autre maniere de lois, de coses ki sunt "L. C. p. S. L. S. bien en puercon faire pais, mais le pais ki est fiaire de cose kiest à ve- "min fans lustice n'est nulle, pay l'autorisé de droit. Bien puer tanne fairepais "par nostre Viage, se ru estoise en son baill du testament ton pere, ki n'ierr pas "
N ii)

Congle

### I.E. CONSEIL

102

fais à droit, selon che ke l'en disoit, tant coume amonte à muelles & à cateux : mais d'iretage ne s'en puet meller, si come le lois dist.

Lie G. mt. XL1. Se en le conuenance de le pais, ki est entre aucuns, certaine cose est continuée, ke riens n'en foit plus, ne pour kant le demande des autres keu-

relles remaint entiete. XLII. Vne autre lois dist ainst : Pour ce ke vous proposes ke vous auiés . à voltre ensient quité par pais faisant, l'obligement par coi vostre freres estoit .. obligiés à vous pour che ki vous auoit à garder, & rricherie n'en est pas faite à

Lys. C. " celui ki se consent à ceu con li fait, vous vous plaingnés pour nient de tricherie: " it foit, ce dift le lois, ke che k'il a enconuenance d'aucune cose pat pais faifant \*1. leil. " s'en repenti maintenant, ne pour kant li conuenant ne pot pas eftre depechiés, ne li plais recommenchies. & cil ki l'amounelta ki li \* laifloit bien à departir

foi de sa conuenanche dedens cettain tans, ce dist (faus.)

"XL111. Sc tu auoies plus de vint-cinq ans, ce dist le lois, quant tu feis "paix, jà soit che ke il ne fust prouué, ke ce ki te fust promis, t'eust esté tendu, ni cil ki tu as trait en cause, ne le r'ofre pas, loialté de la barre fait ke ra ne puisses rien demander, ke ce ki te fust promis, & entent le ainssi, ki n'i cust autre conuenant

XLIV. Autrerant vaut le conuenance ki est faite par nuit, come pat jot, Car nul tans ne refuse le consentement de celui qui a s'ame pense, & à son aa-

X L V. Se ton frere, fait vne lois, te traioit en plait pout vne possession ke , il te demandaft, & conuenant fust fais entre vous, en tel maniere si coume " tu ptoposes, ke se tes auersaires repaioit de dens un jot certain dis deniers d'or. " tu li laitoies le possession, & si ne repaioit, il ne redemanderoit riens d'iluecen auant. & cil ki ptomist ne fist pas sarisfassion de le promesse, il s'ensuir ke tu

à ki le cofe apartient, ne doit estre plus traualhés. & kant tu requiers de ce le Preuost de le contrée, il defendera ke force ne soir faire. Car se l'aurre partie eust bone taeson en le cause, si le peus-tu perdre par barte de conuenance.

XLVI. Se cil ki promet par fa foi, & feut paine, à warder le pais, kiest faite, fi ne le warde, il paiera le paine, encote ait-il se foi mentie. XLVII. Se pais est faite, encore n'i ait-il point de paine, si la fait-on te-nir par nostre viage, se ele est faite deuant Iustice, ou en autre lieu, kant ele

est prouuée. XLVIII. Il auoit plait entre deus homes d'un hyretage : pais fitent en tele maniere, ke cascuns eust certaine partie de l'itetage. Or demandes à qui li creanciers demanderont leut detes. & certes s'on deuoit à l'hytetage k'il ont departi, selon chou k'il ont ordené, demandera eascuns. Et se li hyrcta-

tages deuoit à autres, selone chou ke caseuns a d'hytetagepar le pais, demander puent li cteanchier vers cascun.

XLIX. Se vns hom vendi fon hyretage, & quita à l'acateeut toutes les raisons k'il auoit à demander à ceus ki deuoient pour l'hyretage. Aprés auint ke vns des detecuts de l'itetage, ki riens n'en fauoit k'il eust vendu, fist pais à lui de che ki deuoit pout l'iretage, & l'en douna aucune cofe. Ot deman-des, s'il iert de che deliures vers l'acateour. Et cettes bien s'en potra deffendre contre lui, pour ce ki n'en fauoit mot, & ce meimes aura on en celui ki rechut seur sa foi autrui cose; Se li hoirs fist concorde au deteeur, de qui je

vous a justic cente orige, is mor en famoir at ce diffe lois.

K.C.C.B. L. Helt respondu par droir, que les coses, ion esse fotoles par forche ou de marchin, doine net fet de desperante de la marchin, doinent este de marchin, doinent este de marchin, doinent este de marchin, doinent control de de marchin, doinent control de marchin, de marchin, doine de marchin, de marchi 

fonke tu avoies de che ke tolu te fu come pat force : fe tu ne diske force te

### DE PIERRE DE FONTAINES.

fu faire; de che ne te fai-je ke dire: mais de cofes ki funt faites par force, ou par peur, ke che ke les lois en dient, askeles nostre Vsage ne s'acorde mie, fors ke par peur

LI. Tes aiex fu contrains de vendre hyretage par force ou par peur, jà soit ce \* L . C. ke cil ki l'acata l'ait vendu à autre, ne pour kant se tu es hoirs ton aicul, il "".

nous plait ke il te foit rendus, kant tu aras rendu le pris ki te fu vendus. L'1. Se vous vendift par force, ou pour estable peur de mort, ou partour- "L.4.c. ment de cors, & vous ne confremastes puis le vente, & ne vous i alentistes, "". se vous en plaidiés dedens l'an, selonc le fourme de l'establissement, se le cose .

ne vous estrendué pour le pris ke vous en eustes, vostre auerfaires sera con- « dampnés en quatre doubles, après l'an vous doit demander le vostrefans plus. « mais nostre V sage ne doit rendre fors le cose sans plus, & l'amende au Sengneur: & aprés l'an ne respont-on mie , s'autre cose n'i a.

LIII. Il n'a point de differense de qui la sorce su faite à ton pere, & à ton "t. s. c. oncle, ou de l'acateeur meimes, ou d'autres personnes, sans ce k'il fussent con- "" traint de douner les cofes pour poi ki valoient affes miex, il conviendroit par le ... force de juridission ke che ki a esté fait mauuaisement, soit ramenée û premier .

LIV. Il ne consient mie ke nule dingneté nuife à aucun: & pour ce en- «L. C tens-tu ke les dingneres ke tes auerfaires a, pour ce k'il est Senareurs, ne for- ""

fift mie vne toute seule à contredire le peur pour coi tu dis ke li marchies . fu fais entre toi & lui.

L V. Se tu pues prouuer par deuant le Baillieu de le contrée, ke le char- "L.J.C. tre du don, ou de pais faite, ou de mise, ou d'aucun obligement, estorse pour « peur de mort, ou par cremeur de manaces capitaus, il ne soufferra mie ke se ...

soit renable selone le fourme de l'establissement. LVI. Pour ce ke tu proposes ke tu vendis ta maison, ton courtill, en ef- " L. s.c. peranche de l'acater vne chattre ke tu auoies faite, ou par peur ke tu ne "". fusses noumés en le taille, & tu veus ke cette vente soit depechie, come cele "

ki fust faite par peur : saçes ke cele maniere de peur ne vautriens à depechier : le marchié

LVII. Il ne conuient pas ke peur soit prouuée tant seulement par vantances, "L ne par manaches, mais par l'actuauté du fait L VIII. \* Li desieuries n'est preus de celui ki a peur d'accusement ki est "...

fais, ou ki est à faire, puis requiere ke le vente, ou le promesse, ki est faite; aries foit r'apclée " L. 10, C.

LIX. S'aucuns tient vn autre ki soit en aucune baillie par la force, & " il li baille par raison de vente se cose, k'il a en le contrée, û lieu k'il a en se baillie: ce ki a esté acaté soit rendu, & li denier soient retenu. & ceste mei -

mes paine soit gardée, se aucuns vse manuaisement û non d'amis ki l'eurent proie à leur ens. mais li Rois ne fait mie garder ceste loi enuers ses Bailliex. L X. Li lois dift, Ke on ne doit mie recheuoir toutes manieres de peur, mais "L ts. C. peur de greneur mal

LXI. La peur du coüart n'apartient pas à droite peur: mais celle qui chet "L. 6 D. par droit feur home fort & hardi.

qued me-LXII. Ie n'entent mie ke che ke tu promis k'on ne t'aquellist mauuais los, "L ne ke on te tranaillast par droit, fust droite peur. & pour ce se aucuns costars " ...... aprenoient en peur de tés coses, ce n'est mie droite peurs, par coi il doie estre

quite de ses promesses.

LXIII. Et s'aucuns est entrepris de larrechin, ou en auoutire, ou en autre messait, & il doune aucune cose, où il oblige, le lois dist ke c'est droite peur: car il cremir ki ne fust ocis, ou pris, là soit che ke il ne \* laist mie ochire "-soit tore maniere d'auoutire, ou de larron, se il ne se destent par armes. Mais il " peut auoir esté ocis à tort, & pour ce ot-il cause de peur, & se il promit, ou

douna aucune chose à celui ki le prir au meffait, ke il ne l'accusast bien aperte-

4/15 ment ke il euft droite peur kant il douna & promift. Mais fe hons , ou fe-" me, doune ki ne li conviengne faire auoutire, ou prometre, c'est droire peurs: " car li preudoume & les preudefemes doucnt auoir plus grant peur de che , ke

" LXIV. Des coses ke jou ai dites , ki apartiennent à droite peur , il n'y a " nulle différence fauoir mon , se aucuns doutent qu'eles soienr faires à li , ou à « ses enfans, ke li peres ne sunt pas mains espoeuté de leurs enfans, ke d'aus " meimes. On doit entendre droite peur, ki est presente, & ne mie peur ki vient

p. D. nd." de foupechon de cofe ki puet auenir.

LXV. Or fait le lois vne tele demande : Se je laisse me rerre, pour ce ke j'ai LL 5. 1., oi direke aucuns viengne seut mi à armes, est che droire peur? respondu est, where n'est pas droite peur, ne sorce meimes n'est-ce mie i car il n'apert pas ke je soie mis hors à sorce, kant je n'arendi tant ke je susse mis hors, ains m'en-» fui. mais autrement seroit, se je m'en parti ains ki fussent entré en me terre à " armes, eufement c'est droite peurs, & plaindre m'en puis come de forche.

LXVI. Kant je suestre c'on edesse en ma terre par forche, & n'i a point de

LXVI. Kan je lientre con osterie nam verrejar storene, om 11 postu se difference is line la pete er over perfonse, ou tarbanile, ou kennen. Mais cofe ke je 'en ofte le force, qu' en pete piffer come par droite peur , fe je meime me le l'associ pourcheil. Cur il n'el apete cofe ke je 'en ofte le force, qu' en peur piffer come par droite peur , fe je loite, quete le primeffe, pour me paue.

L'Alla LE 'en comit le file feet en qu' abat fer chéfennen par force, 

L'Alla LE fe momit inclus file feet en qu' abat fer chéfennen par force, 

l'Alla LE fe momit inclus file feet en qu' abat fer chéfennen par force, 

l'Alla LE fe momit inclus file feet en qu' abat on ché les medi l'autonit file feet en qu' avant che la medi l'autonit de l'annument de l'autonité de

» bien se puer plaindre de droite peur. Mais or wardons che ke on dist, ke che . ki est fait par force, ne puet riens valoir, coument on entendra. Et certes il i » conuient faire vne tele condision, ke le cose n'est mie parfaite, jà soit che ke » il eut eu peur : si come le cose ki fust promise, ne fust pas pase, ou ele est par-" faite, fi come kant le cofe ki est dounée, ou kant on quitte che ke on voit, ou " kant vn autre cose est quitée en tel maniere.

LXVIII. Es cofes ki funt parfaites, a-on aucunefois droit de demander ariere, & aucunefois peut-on barrer, ke on ne respondera mie. demander les

, puet-on kant elles funt baillies par peur.

LXIX. Barrer peut-on felonc le loi, quant aucunes cofes funt venduës par force, & on les calenge aprés, kant li acaterres veut ke li venderres li Warandisse. mais selone nostre V sage, se li venderres connissoit ki les eust venduës, & deift ke ce fust par force, warandir li conuerroit, & pour k'il connistroir la vente, & aprés plaidast de le forche, se il voloit, des coses ki ne sunt pas parfaites : si come les promesses ne sunt mie paies , n'apartient for seulement barre pour soi dessendre, ke on n'en pait che ki a este conucnanché par peur. & fe aucune chose est promise par peur, & n'est pas paié, bien puer on barrer, se on le demande.

LXX. On demande quitanche à chiaus, à ki on le fift par peur, se on veut. 425.2 LXXI. Le lois dist: Se deniers funt deu à autroi , & il est contraint par " force de tenir soi apaié, ou s'il rendi ses wages, k'il auoit eus, ou s'il quita « les pleges par peur , li dererres doit estre condampnés en quatre doubles : & " se sages ou services en sunt perdu par force, il doiuent estre rendu. & quant le » cose ki a esté toluë par force ne puet estre restotée par celui ki le toli vers tous " marcheans, & vers tous ciaus ki le tiennent, le puet-on demander.

LXXII. Il est voirs ke se li plege sunt deliure par le fait au deteneur, » ki fist force , on puet plaidier contre les pleges ke il le remetent en obli-

" LXXIII. Tu m'as contraint par peur tant ke je r'auoie quité le conuenan-" ce, ki est entre moi & toi, ke je me suis tenus à paié. Il ne conuient mie ke » li obligemens foit tant seulement restorés en se personne, mais ke tuen doin-" gnes pleges, ou ceus meimes ki estoient deuant, ou autres ki ne sunt mie mains " soussifiant, & aueuc ce ke tu restablisses ne meimes point le wage ke tu auoies » baillié auant. LXXIV

### DE PIERRE DE FONTAINES.

LXXIV. Il conuient tendre, ce dift le lois, les enfans à ferfs, & les fans, «L'11 ». à beftes, & les fruis des abres, & non pas tant feulement chiaus ki ont effé « \*\*\*
recheus, mais teus ke on puer auoit recheus, non pas tant fele forche euft effe »

LXXV. Or pues-on demander fe sucuns a putic aucone chofe par force, & cel emiemies colt à sa clie après de surche par force, funion mon fec de ki li a cêt culo, li doic efferenda. & refpondu effe ne le loi, k'el ne li doit pas efter rendal, prour che se c'eft à bauter atter force par force, sinti come ou le fili. & pour ce fe scuents et contrains preur , le ru lu prometer me ou le fili. & pour ce fe scuents et contrains preur , le ru lu prometer l'all l'all

treuwe. LXXVI.On ne doit pas quidet ke force foit fans plus faite, kant hons est a L. 13. B. batus & naurés: mais force est en toutes les fois ke on demande aucune co a  $\frac{n^2}{n}$ se fans luge, ke on quidoit ki li soit deu.

LXXVII. Quiconkes fera adont atains k'il tenta ou ara pris fans justice aucunes cofes de scofes à fon dereur, ou les deniers meines k'il detuolr, ki « ne l'aramie baillies par favolenté, & k'il meisses ara fait jugement pout soi «

en cefte cofe, il n'ara mie poort de retenir lepout eccon li d'unit.

LXXVIII. Quant on phide de peur, on ne demande mie ki fift lepeut, " List, ou cil k'il enplaidor, ou autre. Car il ne fouifit mie bien ke cil ki s'enplait, " LPM.

monitre ke le peut la it efté faite, ou le fotce, & ke fui ki el phidole ait gaai- «
gué en cela force, encore n'ait celp ast éft faire par lui. & vefteft la raison; «

pout ce ke peour a en foi ignorance. LXXIX.Nos neté par d'oit contrains de dire ki ait fait le peor , on le « « L/ » "E forche. & pout chou cil k'il demande est contrains à ceu tant leulement ke «

il preuueke par peut se tinst-il apaies de ses deniers ke on ll deuoit; ou k'il n baillast se cose, ou fests autre cose. LXXX Tel jugement doit on faite à rendte le cose toluë par peur, ki le n.e.l.s. și

Iuflice demande à Cell ki l'a prife par forche, ke il le rende, nis le cofe effoir vendus à autrui : a cil à ki ele iett vendus , le rende aufii, encore air autres e
fait le peut. Car ilne consient pas ke li peuts ke autres air, fait tort à gasing,
mais liqués ki le tende, li autres en iert deliutes, tant come monté à le «
cofe.

L X X X I. Gil ki m'a fair forche, & a parchon en ma pollefilion, ne pout. — «I has kam il n'eft pasterres, jà foit che ke il apere ke cil ki rauiti par forche foir pire ke lerres. Er c'eft le taifon, ke cil ki rauiti t, toutes voies att-il le volenté au Sengour, encote foir ele enforchie : mais lerres emble contre le volenté au Sengour.

LXXXII. Si pluifour funt forchlé enfanble, & li vns d'aut est entrés "Alssigen caufe, & rent le cofe de fon gré deuant le jugement, ruit il autre funt de- " liure. C'est voits par nostre viage, tant come le cofe amonte, & non mie de l'amende: car rout i funt tenu il enforceur par l'viage de Courc

L XX XIII. Se Cheualiers fair force, & il maint Efeuien & autres gens aueu hui en autre terre, il feur ki let malne, amende le force faite. Mais je ne ctoi mie ke s'Efeuiers fair force, ki ne il conulengne amendet. & tous ceist ki aueu lui furent, si n'i furent par hounage, & dont l'ament il Efeuiers pour tous, & pour cafeun, pair s'amende.

L XXXIV. Cefté demande de cofe toule par peur, ou par force, a partient sa hoirs, ex a surtes li our l'hiercipe, pout rank le li el à aux venu de le co-le toulé, ex encore foir il hoirs quire de l'amende, ne pourkant che li a ellé aux surdient de vialament, ne doit pas apartient à l'oit. Or venoui dont se li hoirs, à qui tel cose en de commande de l'amende en la liboirs, à qui tel cose en de commande en la liboirs, à qui tel cose en venue, a despendu che ki vint à lui, sauoit mon se paint ill.

Dannin Lings

L.:1.D

fe il muert apres che ke la cofe feta despendue, sauoit mon se le demande apartient contre fon hoir, pource k'il a techeu seur foi tous les carkemens de l'iretage, ou s'ele n'i doit pas eftre demandée, pour che keriens n'en est pas ve-nu à lui, ki est secons hoirs. Respondue est k'il est miex ke ceste cose soit dounée contre l'oir, ke contre autre : Car il fouffilt bien ke li fecons hoirs i foir tenus, puis ke le cose soit venue vne sois au premier hoir , & ke le demande foit commenchie à estre perdurable, car sachiés s'il estoit autrement, on pourtoit dire ke cil ki a despendu ce ki estoit venus à lui n'iest pas tenus; & le cofe ki est venuë à aucun est perie, & fans se coupe, nus ne doute mie k'il en foit plus riches, mais fe ele est tornée en deniers, ou en autre cofe, on ne doit pas plus demander à que quelle fin elle vint, ains apert k'il en foit fait plus rices, encore perisse le cose aprés.

LXXXV. Il ne fanle pas verité, ke cil ki difoit ki auoit aucune noble din-L 11 D " gneté, ait esté contrains par force , ou cités de paier cose k'il ne deuoit mie " ke il en puet apeler le coumun droit, & requierre à cascun de ciaus ki ont les " pooftes ki deffendissent ke force ne li fust faite : mais il doit amener auant

" trois perfounes apertes à prouuer encontre celui ki damp " LXXXVI. Se aucuns fust espoentés par droite cause de peut, pour che Alisa. " k'il auoit puissant auersaire, ki le manechoit ki le fetoit aller en rel lieu plai-" der , ki ne plaideroit mie à fa volenté, & il vendi par chefte paour che k'il auoit, " il fera restablis de fes coses.

LXXXVII. Seli víerierski a presté deniers à vn \* campion , & le tiene en sa prison, & le fait wardet vilainement, & li destende ki ne s'aille combatre, " ne on l'en laisse partir delui, deuant ke il ait dounée seurté de plus ki ne doit . " kant ces cofes ferunt prouvées, on jugera ke les cofes foient ramenées loiau-" ment

LXXXVIII. Seaucuns est contrains pat Preuost, ou par Serjant de rendre 415.5. " chek'il ne deuoit pas à celui à qui fes auerfaires l'auoir abouté par force, fans " fauoir ent la verité; pat dtoit li luges kemandera ke les cofes ki li ont esté " toluës contre droit li foient tenduës par celui ki les damages li fift, mais s'il " paia par simple kemandement, sans parlet de force, il ne t'ata pas che ke il " paia. par noître Viage garandira-il fa connissanche, & puis connistra-on de " le force, se on veut.

### Chi parole de tricherie.

### CHAPITRE XVI.

L. L.D. . 1 CE s T ban & celt establissement met li Sires contre les Trikeeurs , qui autrui gtieuent par leur bosdie barteteressement, ke il ne veut " pas ke il gaagnent par leur malisse, ne ke li autre aient damage en leur " limplece. Les paroles des Establissemens sunt teles: Seur teles coses ki par mau-" uaile tricherie saites sunt, il n'i a autre raison de demander : cat le tricherie " donta jugement. Courtoisement parole dont cil, kant il promet dont inge-ment, kant il n'a nulle taison en demander, & tel jugement en doune, ke l'on ne s'aquite mie pour tendre le cofe ttikiée, se on ne tent chou c'on a de damages, & se on ne leut restore, & le tient bien nostre Vsage.

II. Il convient que tricherie soit prouvée & monstrée par apertes prou-L 6. C. " " uances.

III. Se ru auoies plus de \* quinfe ans, kant tu quitas li iretage ton frere, tu E. 7. C. " n'as nul pooir de redemander le. mais se che fust fait par le tricherie se se-

"me, tu pues augir raifon contretricherie.

L. C. IV. Seres pleges accara tes wages de ton creanchier, & il pert fon catel,
L. C. IV. Seres pleges accarates wages de ton creanchier, & il pert fon catel,
L. C. IV. Seres pleges accarates wages de fonce de les fruis, ke il a recheus

### DE PIERRE DE FONTAINES.

en bone foi, ke tu ne puisse auoit contre lui requeste de trichetie pour endroit de foi ke il a ramprouuée & corrompue.

V. Se tu as requeste de tricherie vers autrui, pour che ke tu ne le pour- 2,1 c.md fuis dedens l'an & le jor ke tu en as perchus, ne le petdera il mie , fi tu és

escussés par loial cause.

VI. Bien dit le lois, Ke pour petit de cose ne doit-on oir plait de triche- ...t. ; 5.5. rie : & fi ne doit-on mie fouffrir ke li enstent plaident contre leur pere, ne "D. md. controlour mere par tricherie, ni li frans contro ciaus ki les franchirent, ne à and oures hom contre chelui ki est de grant dingneté : ne à vn ribaut, ne à vn houlet, contre celui ki est de bone vie. & coument plaideront ces personnes, se on « les trichiees, ne il n'ont autre raifon de demander ke de tricherie , il deuront « el fait atemprer leur raisons & leur paroles, en disant ainssi, nous auons esté de- « cheu en tel fair.

Chi parolle de chiaus ki sunt despaisiés, en qués causes i sunt restablis, er en quelles non.

### CHAPITRE XVII.

I. Le ne di mi ke li despaisié ki ont leur aage soient restabli en toutes causes 1 Imais par lojaus causes soussissans. & sachié ke tous ceus ki sunt sorpaisié. je te distinte : ou il sunt hors par leur volenté, ou il sunt hors par leur propre besoingne. Che ne leur pourfire mie à estre restablis, se il tune despassié maugré eus pour leur pourcas: il sunt restablis en tele maniète, ke on ne leut torne à gaaing, ne à damage.

II. Or fachies ke cil ki funt despaisiés, ki funt restablis, il sunt restablis en quarre coses. La premiere si est, si l'ont esté si longement hors du païs, ke autres ait aquis leur cofes mouables, ou autres par tenue. La seconde est s'il anoient viages en aucunes coles, & on n'en eust mievie en leur nom, tant come il fussent hors du païs. La tierce si est se cil ki aucune cose leut dounoit encontre qui il augient eu taifon de demander, fe voloit defendre par tenue. La quarte est ke les deuandites personnes puent austibien aucunes coses aquer-re sans autre damage, despassés, si come il sussens à pais. Si come son leur auoir aucune cose dounée, ou laissisée sant conte il seroient à pais, ou seon leur laissoit, ou dounoit, en tel forme: Se vous estes à pais à tans de memors, je vous disings, ou je vous lais teus costes: encontre ceus costes les sequeurs on, ausili bien come s'il i sossen distribute de la come de l

III. Tu me dis ke vas preudons de ton païs vendi vae picehe de terre, & vn autre après lendemain ke le fu vendue, li Rois enuoia l'acateur à l'Empereour pour le besoingne du Roiaume, & demoura bien deus ans, ou plus, vns de ciaus du lingnage à celui ki vendi le terre requist dedens lendemain k'il vint. Li autres dist ki ne l'en veut respondre pour le tenue de deus ans k'il a faite. Or demandés ke il en sera. Certes à droit le demande, par nostre vsa-ge, li prochains l'ara. Car celetenue ne doit pas greuer ne ke le hst celui, ki pat tel cas fust despaisiés.

IV. Vns preudons ki auoit vsage en vn pré, alla en se markandise, & bien demoura dis ans, ou plus : nekedent entrementiers nus n'vsa en son nom de I'vfage k'il auoit au pré. Li preudons ki reuenus est demande son vsage , & requiere aussi autres terres par proimeté ke ses linguages auoje venduës. Or veut sauoir s'on l'en respondra, puis k'il requiere chou dedens l'an k'il iere repairies: & je di ke nennil. Car puis k'il se despaisa, pour son propre preu ; se il ne laisse son procureur pour garder se droiture, & à li s'en plain, mais nostre Viage ne sueffre mie ne procureres requierre biretage à autrui : mais bien permet tenir che ke on li laiffe. V. Bien est despaisé par droite cause kili Rois enuoie gardet ses castians.

Partie III.

VI. De emprisoneris, dont ru me demanders, ne fe defeorde pas nofiteviage de le los is, tieli que, lime doice neuir pour despisités, nat come
on a l'ainé des déspisités. Monte ceux is elt en prifon, que quele ke prifon
foir, ou lemanue, ou ol larrons, ou de forie, ou d'entre que fette en fettre
quele ke le prifon tiut, ou d'annau, ou de forie, ou d'entre en fettre maison.
hours asois, face ne le present s'enonce fe van Sirce quemande les floujes, de
defines feux cors de leux asois, ki nifient de fe court. D'autre parceus irians
de le prife à leux camis, de hom d'eld cit li four par, les à faites, nederion
no doune noil sannenge; l'é le auomn is pris el de fes anemis el mons, toule loi cet; lei et de fes anomnia util in the, hos lei viergener. de bite arente.

VII. De Cheuliet eroilfé, ke nu me demaudes, encore fe croiffat il es fer volenté, se fe bien celle befoing de rouer Creftender, pour coi toute fe deviatres font fausées. & toutes celes ki la échient autrefi, puis k'il mir à alte is feruice Dissu. Mais de che te ve dui k'il i réndit de batallie kennanceles Creftenes & des Sarains, mult els me prili outeur les coles kii le échiente échientes de des Sarains, mult els me prili outeur les coles kii le échiente échientes de des Sarains, mult elle me de la coles kii le échiente échientes de la chiente pour kii elle distincte kii le échiente pour kii elle distincte pour kii elle distincte de kii le échiente pour kii elle distincte pour kii elle distincte pour le coles kii electrication de la coles de la coles

Sengneur, fe le fuite ne fust kemune.

VII.1. Du bani, dont un me requiers, lis par fon merfair fait banis, & a-présoft tapels, et de-jues te couste les cofra la li remente floaté de l'enaq qui fis banis, le feccours on. & fe assume cofe li défernt de par pere, ou de par mere, ou de collé l'éclarit, & autre par fe-élerat, is le l'ot requirer, au constitution de l'entre de l'

I.X. Vas Clets demande cerre par proimeré, ke vas fêcra pete a Venduë, f. en or plaidé par Cerlitente longement, & fan syngement is en fott doundes, repaire à la Cott laie, & la tequietet. Chil dift ki ne veut refpondre, pour che l'il ra emue a no k jor en pais. Li Clers dift ke non n'a : cat on a plaidié en Cort de Creftienté. Or demandes fe le temé vautra à l'acasour : & cerres, oil : car ci il ne tendit mit foundfaument le code, ki en Cort aucenant le

tequiert.

5 pm. X. Bien respont wue loi à tele demande, it instit diff. Se accum n'eft en princip, bone fournir do donc it in e funoures, it pour che princip, bone fournir de donc it in e funoures, it pour che princip de la confidence de la confidence

poet requerce el), ou fes hoirs, fe li sutre n'ont aconghie le droite remai. XI. Il ne m'ét pas auis le cel li suoite acué le rere, de tenul Fausoit demi an, & plus, & pais fe delpailli, & morrat ains ke li san de droite remote fuit campais, ne fes ions ne requil l'hiterage deutant va na speci fa morr, ke pour totte primes k'il requiert l'ireage, ell'ul tenus à demandreurs, de on suffis his, ne kans ne courrant mie entre le paine, il ob nus ne remoit.

XII. Se che ke tu me demandes, se on doit secourte par nostre viage à semes, & à ciaus ki sun hort du pari par toisur acustes, aus bien come à leur come de la come commune.

an pais aueue teut matis pout le betoinglie de le cole commi

XIII. Teneur de lonc sans, ce dift vne lois, ne nuit pas à le fame, ki c'h aueuc. \*\*\*. C'on mari, kanti le tenedoù à le cole temune, mais pour c'he ke menchoines ayou--\*\*\*. Rées à cefte demouranche, & afaites, ne doisene par nuire du tour, nous ju-geora ke fe cel feme nouttre ke le maislons apartemit à lui, ki fu vendue, "tarn come elle fuft hors du pais, ke elle l'ait kanti pris fera rendus ki vraie-"

ment a elle paies.

XIV. Celle demande a efté maintefois demandez le tu me demandes, fauois mon fe il Ciosiliés, hi als outemen an letre le fei promier wendi kinst al
resurra, puis la le requiett edelma fin de post l'il el tecnosse, encore l'ai il
esterata, puis la le requiett edelma fin de post l'il el tecnosse, encore l'ai il
edifié i fouoir fe il l'ara, ¿ la tendar l'amendement. Er certes encore ne s'afent mie leu presurgies à ceus, il come je qui ri, là simili delli it le toutes leux
codes fint en protechion de fainte Eglife, xè demeurant entirets & pasibles
defià lik e ou foir certains de lott respirate, ou die leur mort i ne par loi meimen ne qui en me vil i le roufforts, ackedem par nothre visge le fait mainremen ne qui en me vil i le roufforts, ackedem par nothre visge le fait mainremen ne qui en me vil i le roufforts, ackedem par nothre visge le fait mainremen ne qui en me vil i le roufforts, ackedem par nothre visge le fait mainremen ne qui en me vil i le roufforts, ackedem par nothre visge le fait mainremen ne qui en me vil i le roufforts, ackedem par nothre visge le fait mainremen ne qui en me vil il e roufforts, ackedem par nothre visge le fait mainremen ne qui en me vil il event de l'arche de la contrache mis je te lô
kaut cus cas v'efeatra, le vu pressigne garde quelle perfonnes vendirent, pere
ouverner, de cambien il a cenno. Car cheferoit moul damacharie colè i et gent,
"""
'Il deuffent aneafre le vou gents il intro routener, ou "en longe citation", ""

'Il deuffent aneafre le vou gents il dire conceuers, ou "en longe citation", ""

'Il deuffent aneafre le vou gents il dire conceuers, ou "en longe citation", ""

'Il deuffent aneafre le vou gents il dire conceuers, ou "en longe citation", ""

'Il deuffent aneafre le vou gent il dire conceuers, ou "en longe citation", ""

'Il deuffent aneafre le vou gents il dire conceuers, ou "en longe citation", ""

'Il deuffent aneafre le vou gents il dire fait an deul le frien vie « Le cett confide

le cose, puis ke li ans & li jors fu passes fans t'auost les fruis : & cest conseil suestre blen nostre Viage.

X V. Se un epuse ettre, ce dist le lois escrite, deuant ton arbitre, pour nel siche ke ut estoies en prison par le kemant au Preuost, & tu pués prouuer ke nombre che cive voirs, au aras testitution de le cose.

funt dedens age, & pour che puent il demander aide de reflicution.

\*\*A+-C.\*\*

XY111. V ni hom auoit chevaux & muebles acatés, & fes deniers paiés: \*\*

\*\*Aubinis, ains ke li cofles li fuffent balliles; il fu pris en \*\* Audijois, & longement \*\*

\*\*Aubinis, car cil ki les cofes auoit encore, les vendi à vna autre, & li bailla, & beine le feut li fecons acatettes. Trois ans & plus aprés li premièrs acateres audients.

iff de prifon. Or demandée fauoti mon 3'il az les cofe, 1'il auoti scarées: E certes, neufl, ce dif le lois : Car puis k'il not ondre le faifant des cofes, fans coinul n'aquiert la fongnorie, il n'eft mie refabilis à ca k'il n'eust onques, ne on ne doir mie entendre k'il siz produche ki n'or onques. XIX. Bien s'accorde nostre Vfages à la loi ki dift generaument, ke toutes les cofes ke la futice n'aixe en tambhefe à où finant à refabilic ciaux lifuncen

Chi parole des mifes & des arbitres qui les cofes prenent feur aus.

sage, fairele puer.

#### CHAPITRE XVIII.

1. M Is B, ce dift le lois, est ramenée à la semblance des jugemens, & a-nè.e.D.
partient à finer les plais.
"sein.
11. Nule ineins ne tient noîtte Viage ne de mise, ne de miseots, fots de

cele ke le lois i veut, & pout ce veu-jou ke m faches k elles en dient.

111. Il a esté souvent estetit ke on ne puet mie rapeler du jugement à l'ar. L. C. bitre ki est esseupe par mise. Car on ne puet pas demander la cose, k'il a aju- nome gée, & poutche i est paine par mise de part & d'autre, ke on ne se departe «

" de le mise pour peour de la paine, mais se on juge puis ke li jors est passés, ki " est en le mise, li jugemens n'est nus, & ki li obesst, n'est mie tenus à paier le paine, ki su conuenanchie.

" IV. Se tes auerfaires refuse contre forme de le mise à venir deuant l'arbi" tre ki est esteus, il apert bien k'il est tenus à le paine paier ki fu conue-

n anchie.

a Bactilia.

Bactilia ne doir nullai constandes, ce dill lelia, de rechaojic mis feuthi. Cafte cole apartem bien à l'utilice, no mai peut cette cole chi métianque ét abiblis , le mist hort de lutilice. As ne pout kant ausens rechoir mister lui, cafte cole apartem bien à l'utilice, no mai peut cut ni feutlement lele lutilice s'entemence le il pisti foit finist: mais pour che le cil li me doissent
pas eftre dechur, li l'ellutera è lette departeur de leur plais, como predocime de loiti. Et s'i ausens après le le cause at esté cratice en mainer mainere,
grafis, ou corrompons par loicet, de pur ausens autre custé, fix li ne vealle
dounce fientence, nun ne pour vere ke par doire lutiliere ne s'en entremere, s'
e il il fiche a soupilir ce qu'il rechur four foi.

VI. Or trainons des perionnes à cius sis juenn eftre arbitres: Car Infice
contraint l'arbitre, de quel dingneté qu'il foit, que il acompilife che k'ila rechtre feur lui, s'il n' ch par auenture les companise ne le luitree, ou plus haus
car de lui. Car li plus haur maiftre ne puent eftre contraint par ciusa' ki il fiont
t. d. D.

paraili I no on ne doit pas gardet (ei) ont rechue puis k'il hieren en la maiparaili I no on ne doit pas gardet (ei) ont rechue puis k'il hieren en la mai-

" Iuges.
" VII. Il a peu de difference se cil ki est arbitres est naturelment frans, ou
" s'il a esté frankis, ou s'il est de bone renoumée, ou de mauuaisc.

\* 11 acter lanks, ou si et de coule retoutnee, ou de matusile.
\* VIII. Mife ne puet efter faite feut ferf: & pour ce dit vn fage hom, fe mife eft faite feut vn franc hom, & feut vn ferf, li frans hom ne puet efter contrains de dounce jugement pour de ½il ne techur pas le mife feur foi à

contrains de dounce jugement pour de k'il ne techur pas le misé feur foi à par lai, mais aueur o naure, jôt oite ce le le finenceau effe foi mulle. & feil i rans home doune jugement par foi, fi que il ne le veur receuoir, ne doit mie effer contraits de paire fe paire. Car il ne douna pai leiguement, 6 come il reçur le mife : mais le misé fui ainfifaire, ke fi jugement, auquel ke ce foit, full reunis & vauifi.

L.s.D. IX. Li fram homs doir eftre contrains de douner le sentence : & se aucuns rechur le mise tant come il fu sers, & il douna jugement apres che ki su framachi, e chis, je croi ke li jugement vaut, se il sud doune par l'ascrement des parties.

2.15.5. X. Mife ne doit pas eftre faire feur home ki est dedens aage, ne seur.

2.15.5. XI. Aucun arbitre sunt ki ne doivent pas eftre contraint de douner juge-

ment de le mife k'il ont ptifo feut aus; si come kant leur mauuaishés est
 a aperte.
 XII. Se cil ki ensanle plaidant diffament l'arbitre sur qui il se sunt mis, le

Juffice ne le doir pas maintenant acufer de le mife rendre : mais quant il ara

"XIII. Et se cil ki plaident despissent l'actorité à l'arbitre, & il vont à lu-Liste, ditice, ou à autre arbitre, & puis reuiennent à lui, le lustice nel doit mie conlisée n. traindre de juger entre claus ki li funt tel honte ki l'eurent en despit, & aler "à l'autre.

Ino. 1.1... XIV. Li arbitres ne doit pas eftre contrains de donner jugement, se pai-,, ne n'a esté pourmise en le nuse, & si n'i a aseurement.

L. 14. D. ... X V. Kant mifé est faite s'ans afingner joe, il conuient ke si arbitre l'establisent par l'asfentement des parties, & si ainsti nel fait, i doit estre contrains de dounet jugement. encore doie le Iustice contraindre l'arbitre de douner jugement.

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

XVI. Ne pour kant il doit aucune fois mettre raifon, & techenoi; 'accu- = t\_{in}, fanon, fo ome ci li spialent Pout diffané, o valune morte el fieur e e en . """.

tre lui & vn des platdents, ou fe li auges, ou maladie, ki puis il foit venue, "  $t_{in}$ ,  $t_{in}$  and the lui foit venue, "  $t_{in}$  and  $t_{in}$  a

eaules est-il contrains de ptolonguiet le jugement, kant le cause sera connué. «
XVII. Arbitres doit estre c'eauses de mile pout son jugement qu'il à voit en « 1-16-5 se quetelle, se li jors de le miss ne puer estre ellongiés. Encore soit ses jugemens de carcus & de muebles, par nostre Vlage ne doit mie estre prolongiés.

XIX. Se cil ki piaident cenuicente au ugemente l'ou arbitre, moult longement après e que mies fia inc. 6 come van a, par notte vidge, ex toris an, schon les lois, xiant in il out nui jor chalbi, sou après le por ki si establis, on ne doir pas contrainder l'abritre de douncer jugement, se simi che de l'arbitre de la come piagement, se simi che de l'arbitre de la come piagement, se simi che de l'arbitre de la come piagement, se simi che de l'arbitre de la come piagement, se simi che de l'arbitre de la come piagement. Pour motern de la come piagement de la come pondie est en la cita come piagement. Mais se le misse la saissi fiatre, ke la plais se de-a 4.4.4.4.

\*\*La come piagement pour l'arbitre qu'en l'arbi

estre contrains de dounet jugement à ki les parties s'asentirent.

X.X. Semisenst faire s'ut deus homs, en tel maniere, que se il ne se puent acor. « A.L.s., det en fanble, k'il prendront le tiers: je quit ke cele mise ne vaut tiens : car il « porta bien auenit k'il ne se concorderont pas à prendre le tiers. Mais se le «

mife effoit ainsti faite, que se il ne se puent acorder, que Bernards sust li tiers, tele "
mife seroit bone."

XXI. La loi dift: Ke se mise est faite seur deus homs, sans plus dire, & ne = 4.63, 4 se puent acorder li doi: le Iustice doit contraindre les arbitres de prendre le = 11:rs persoune ki les concorde. Mais je ne quir mie ke nostre Vage le souf-

fens, il euft bien traift les deus à fon jugement.

XXIII. Se mife est rechue de pluifors coses ki s'entrepartienent, si come je disoic ke je t'eusse presté ven cheual, dont s'auoie eu damage duc à c. sols, parche ke tu le n'auoies tendu à point, ne à eure.

XXIV. Se li arbitres ne fenifi toutes les querelles , il n'apert pas ke il air douné jugement: ains en déure a être contrains par le l'uffice, & pour ce contient il veoir s'il puer muer le jugement ke il a douné.

XXV. Maintebhu a-il efit demandé, fe vas arbitres a kemandé ke vae " Li, " J.
coé foit dounde, « pois define l'écle ne le foit mie dounte, fanoir mon ava
quel on fe doit tenir, ou à celi ki l'à kemandé, ou à celui qui l'à deffendu. «
« certes fe laisbrise kenande kelte parties vienpenet à va pie par deuratiui, «
te apple sonaule effection pour à verie viente de vai pri per deuratiui, «
te apple sonaule effection pour à verie de la commande de l'autorité de l'autorité

#### LE CONSEIL

" à le lustice que le senrence il aix douné bone, ou mauuaise, puis ke il dist L.s. p. . fon auis de le mife.

XXVI. Se li arbitres \* foloie à dounet se sentense, ne le puet puis "siarii- amender

uerie in 10 XXVII. \* Se on se met seur vn arbitre de pluisors querelles, qui ne s'an-

fantiis " partiennent de riens, & il doune jugement de l'une, & il ne doune mie des tiente " autres, il ne laisse pas à estre arbitre.

XXVIII. Or veons dont, se il puit le jugement, ke il a douné en nulle " querelle, muer. & au droit douner doit on moult prendre garde, se le mise " fu faite seur lui par cele maniere, k'il die jugement de toutes ensamble, ou " de cascune par soi. & se ele fu faire par tel conuenant ke il dounast jugement " de toutes les quereles ensanble , ou de cascune par soi , c'est aussi come pluj-" fors mifes, & pour che ne puet-il muer le jugement, ke il a douné de l'une " des quereles. Car il a laissié à estre arbitre de tant come à celle querele " amonte.

X X I X. Ie croi ke li arbitres puet establir jor à paier ce ki est deu. d. Lat. " XXX. lugemens ke li arbitres doune, ki n'est mie certains, ne yaut riens.

" si come s'il disoit , Ne paie riens à ton aversaire de che ke tu li dois. X X X 1. S'il est remés arbitres, que le querelle ne soit finée dedans le

" jot ke on 12 mis, on le doit contraindre, se les parties s'i asentent, que il re-" prengne le mise seur soi. 4157. " XXXII. Cil ki plaident ne doiuent pas obeir à le sentense, se li arbi-

" tres leur kemande aucune cose ki soit deshoneste.

XXXIII. Se li arbitres kemande à ceus ki ont fait le mise, que il vien-" gne par deuant lui en vne autre contrée , que là où le mise fu faire , tu de-" mandes se cil ki n'i veut venir, est quites de le paine : saches ke li jugemens " doit estre dounés û le lieu ki fu establis à le mise. Cil sera dont quites de le " paine ki n'ira mie en autre lieu, encore li coumant li arbitres, on dit par droit " ke on doit venir au lieu où le mise fu faite, ne pourquant se li arbitres que-" mande à venir en vn lieu, ki soit prés du lieu, où le mise su faite, cis keman-.. demens ne veut.

XXXIV. Se li arbitres est de tele autorité , ke il doie ce faire , & les " parties puissent legierement venir au lieu, venir i doiuent. mais s'il leur ke-" mande à venir en aucun vilain lieu, si come en bordel, ou en lieu ki ne soit " pas hounestes, cil n'obeira pas à lui ki n'i ira, anchois iert quites de le paine. " & pour ce se li liex iert teus, ke nulle des parties ne puisse venir honeste-" ment, & l'autre partie n'i puist aller, ou demande sauoir mon se cil ki n'i vient " pas est tenus à le paine. & respondu est enloi, ki n'i est pas tenus, car il sanle " moult male cofe, que vne cofe fust en l'vne des parties, & ne fust pas gar-" dée en la perfoune de l'autre.

XXXV. Par noître Vîage puet-on demander le paine ki fu mise puis ke le mise su renduë, & aucune des parties ne le veur Warder, ne tenir.

XXXVI. Se li arbitres kemande à paier à un certain jour, & on ne paie " encore grant pieche aprés, nekedent le paine ki a esté une fois fourfaite, ne " faut mie: car c'est tout voirs c'on ne paia mie à jour asingné. Mais se cil à ki " le cose dut estre paié à tetme, le rechoit, aprés kant on li offre, il ne puet pas " demander le paine.

XXXVII. Se li arbitres a quemandé ke je te rende aucune cose à vn cer-

. tain jour, & tu es empecié par maladie, ou par autre droite cause, si ke tu ne " le puisses recheuoir, je ne suis pas tenus à le paine, car il sanble ke li arbitres " fache deus kemandemens: li vns est ke je rende le cose au jor noumé. la soit " che ke je ne soie mie tenus à le paine, se je n'ai paié à jor noumé, ne pour kant " pour ce ne sui-je mie tenus que je ne le paie aprés , pour obeir à le senten-

Lis.D., XXXVIII. S'il a esté establi en le mise, ke li arbitres dounast en vn meimes

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

| meines jour jugement de toutes les querelles ki estoient entre les parties, &   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| k'il peuft prolongier le jour, quant il aroit douné jugement de toutes les eo-  |
| fes, & il prolonja le jor kant il n'ot pas douné jugement des autres, li pro-   |
| loingemens vaut. & eil ki n'obeist à le sentence qu'il a dounée puer estre qui- |
| tes de le paine. & li mos de prolongier le jor de le mife ne doune à l'arbitre  |
| nul pooir ke de prolongier le : & pour ce ne puet-il mie amenuitiet le forme    |
| de le premiere mise : ne muer le, & doit * enterkier les autres querelles , &   |
| douner pour toutes vn jugement.                                                 |
|                                                                                 |

XXXIX. Li arbitres puet prolongier le jour, ou par foi meimes, kant ll i « L. 17. D est presens, ou par son mesage, ou par ses letres. XL. Se mention n'est faite en le misc des hoirs, ou d'autres ; le misc faur- « a L S. L.

ra par le mort à aucune des parties, ne on n'yse mie de le sentence.

XLI. Labeon ki quidoit ke fe li arbitres comande, c'aucuns paiast deniers de- ... 4.5. dens jor, & muert ains k'il pait, le paine est faite, jà foit che ke ses hoirs soit " apareillies de paier les deniers. On doit le sentence tenir à l'arbitre, quele « 5 1. k'ele foir, loiaus ou defloiaus, & cil ki tele la prife ne doit blamer fe luinon. "

X L I I. Sc pluifours arbitres funt en vne mile, & il dient diuerfes fentenfes, " LLS. "

les parties ne les tenront pas , s'eles ne veullent : mais là û le grenneur partie «

s'accorde en vne fentenfe,

XLIII. Or est la demande tele , se trois arbitres sunt en vne quetelle , li - 4.5. vns kemande que l'une des parties pait à l'aurre douse sols , & li aurres dist « dis sols , & li aurres dist cinq sols , lequele sentense doit estre tenue ? Rendu « oft par droit jugement, ke li cinq fols doiuent oftre paye, car il s'afentirent « tous à cele sentense daaraine de einq sols.

XLIV. Se aucuns de ciaus qui plaident se defalent, pource ke il remaint " 41,5 41 û lieu, ke li arbitres ne doune sentense, il est tenus à le paine. & pour ce le « sentense ki sera dounée, & dite en derrière de ceus ki plaident, ne vaut riens, «

fi ne fust establis especieument en le mise, ke le sentense puet estre dounée « fans l'vn d'aus, ou fans ambedeus.

X L V. Il apert ke se il dist se sentense par deuant les parties, ki le die par # 4.4 5.5 deuant ciaus ki ont sens. Cars'll le dist pardenauant le forsené, ou par deuant « le derué, ou par deuant celui ki est dedens aage, il n'apert pas ki le die deuant les parties : se cil ne sunt en present ki les ont en garde, mais se aucuns " ki est presens desfent ke li arbitres ne doint sentense, il sera tenus à le paine : « & si n'i auoit point de paine promise, ains promesist aucune cose simple- « ment ke il tenroit le sentense, bien le puet-on applaidier, pour che ki le promist à tenir.

XLVI. Il n'a point de differense se l'on fait mise de cose certaine, ou de « L. 18.D. cofe ki n'est pas cerraine.

X L V I I. On fait contre le sentense à l'arbitre , kant on demande à celui « Las, D. à ki il defendi par sentense ke on ne demandast nient.

XLVIII. Or est le demande, se eil ki demanda à son plege est tenus à " Leeds: le paine, respondu est ke oil, ear cil ki demande au plege, demande à celui - t. pour ki il fu pleges.

XLIX. Celui ki fait ce n'est mle tenus à le paine, se li pleges n'i a da- "45.

mage pour le demande.

L. Se aucuns amaine en jugement le cose de coi mise a esté faire, aucun « L40.D. dient ke le Justice ne s'en doit entremetre de contraindre l'arbitre de douner « \*\*\* ent sentense, pour ce ne puet estre paine demandée , kant le mise est falie. « mais fe il estoit ainsii , il austroit k'il seroit en le poosté de celi , ki se repentiroit de le mife, ki le fist faillir. Il est donkes miex k'il foit tenus à le paine, « & ke le querelle foit menée par deuant, si come elle deuera.

LI. Paine est fourfaire, quant aueune cose est faire contre le mile, se elle « z. 11. D, est faite sans le tricherie à l'aurre, mais paine est fourfaite en maniere ke nus « « d. ne gaaigne riens en fe tricherie.

Partie 111.

1.1. I. Sa edé mis en le mife, ke male cofe ne foir faire par richerie, ky be fair la tracherie ne pues effer emplacifie pour le paine. K pour ce fe il corron l'arbitre, ou par l'ionir, ou par graffe, ou par l'asocat à l'aurre partie, ou par mous de cana è qui fa sourfeire autor baille le queselle, il pour en entre contra en par aucoss de cana è qui fa sourfeire autor baille le queselle, il pour en mais voide, et en partie de la comme de l'arbitre de la comme de l'arbitre de de l'arbitre

La.3.4.

L111. Semife a efté fatte de meffait, de coi male renoumée vient, ou de p. de ki consient à rendre pgenerat commun, à come de laront, ou de ceux ki funt fanblibles à aux, le luftice doit defindre le li arbitres ne doinft jugenent: & le il la doune, le luftice ne le doit mie faire tenir.

L111. Semife de lia de comment.

4.5.7. LIV. Se mife est faire de querelle de frankise, il arbitres ne doit mie estre
" contrains de douner sentense ear le graffe de frankise est tele k'ele doit auoir

grenneur luge.

4.13.1. V. Se lers a faite mise, li arbitres ne doit pas estre contrains de douner

"sentense: & se il le doune, & il nele tient, le paine ne doit pas estre paié de son

" carel.

" LV I. Et se vns frans hom & vn sers funt mises, & jugemens est dounés con" tre le franc home, le deuera- on faire tenir? tespondu est ke nennil, car la mi-

" fe ne fu nule.

LV 1 1. Quant mife est faire par tel conuenant, ke tuit li miscour doingnent

leur sentense, & ke ce soit tenu à coi la grenneur partie s'acorde, le lustice

ne doit pas contraindre cassoun par soi cear la sentense ke cassoun dontroit par

in a poroni par faire ke paine find demandee.

"L'1111. Chant il ainest accure fair ke vus abitres doune tout apertement negerment pour aucune mile, el tran de ceus it associat fair le mie feur le
ment negerment pour aucune mile, el tran de ceus it associat fair le mie feur le
genment en ce el querelle, e k'a bubitres ne la falla mie pour chos le in el de domunt,
lass che ke nus ne le contraingnois: il Empereur Antoines d'all 1 vi jugement lis (e confidie); «de domunt i on demandois i paine, ke já foit che c'on ne
pulfe speler course i fentenefa à l'arbitres, ne pour quant le paine el de
l'effected l'Arbitre.

1.1.5.15. LIX. Cil ki traitent de l'offisse as arbitres doivent savoit ke toute leut poosté doit estre prise de le force de le mise ki peussent faire, il ne porta dont

" mie le cofe faire, for ce dont le mife a esté faire.

41516.

1.X. Le crois fremement ke prime ne doit pas eftre pale, fe is arbitrere dift par lipproment, que on aille par dosant le bage ou he mile ne font finit der reliefe feur lis, ou feur autrui. car nule fententie ne doirt on paier, se on n'obritt à le rentre la l'arbitre, car lascri que mande on aille as autres arbitres; et ce doir ne fine pas le plait mais fe il en tele maniere dift, ke le cofé de coil è mile foit tradué ficone Benarais pera, e ne le fourtie par dounnet, e odoit tratur ait fenentée, c'et vois s'il suois tel pooit par le fourme de le mile. Car il consiente la sistema rédinaire, par de que de par lippromet, just lomifiers consiente les l'arbitres rédinaique de queriel par jusquente, just lomifiers de productie par lippromet, just lomifiers de l'arbitres rédinaique de queriel par jusquente, just lomifiers de principal de la consiste de la ristructure rédinaique de queriel par jusquente, just lomifiers de principal de la consiste de la ristructure rédinaique de queriel par jusquente, just lomifiers de la ristructure de la consiste de la ristructure rédinaique de queriel par jusquente, just les fourmes de la ristructure de la ristructure

1.X.I. Se eil ki ont fait mife, veulent plaidiet par deuant leur Procureurs,
"il puent kemander ke aus meimes viengnent par deuant lui.

LX11. Li arbittes ne puent tiens faire for che ki est mis en le mise de prolongier le jor ki est establis, car se mension n'en est faite, cil ki n'obeira pas à l'arbitte kars il yavres prolongier le jor, ne sera pas tenus à le value.

"Al l'arbitre kant il vaura prolongier le jor, ne fera pas tenus à le paine.

"LX 11 1. Se arbitres est ensi esteux, k'il puisse prolongier le jor de le mise, bien le puet faire, se cil ki firent le mise ne le controdient.

"LX 1V. Se li arbitres dessens ke li vus de ciaus ki plaident ne demant tiens

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

à l'autre, & il le demande, il est tenus à le paine, car on ne se met pas en at-

LXV. Kant paine est demandée pour mise ki a esté faite, & cil ki sist le " & Lj4. mise ne le veut tenir, doit estre condampnés, ne il n'a point de disterense, se cil ki demande le paine cust gasignis ou non, se le centresse suit dounée.

LXVII. Vns arbitres kemanda ke les parties fuffent pardeuant lui à vn = L.40.D. jour noumé, & deuant chu jours il fu mors, & li vns des plaideeurs ne vint = «del mie au jour, ne au lieu, où il fuft affignés; fans doute il n'eft pas tenus à le «

paine.

L X V II. Kant li arbitres ne vint mie, ausi come s'il remaint par chelui "Lead qui doit recheuoir la cose k'ele ne li est pas paie, ses auersaires n'est pas te- "nut à le paine.

LXVIII. Li arbitres puet jugier des coses & des querelles ki estoient "L44.D. entre ciaus ki frient le mile, anchois qui le seissent, & ne mle de ceus ki puis " 44.D.

funt auenuës.

LX IX. Se mife est faite en tel maniere, ke li arbitres doint lo fentense "L47.D.

LX IX. Se mife est faite en tel maniere, ke li arbitres doint lo fentense "de".

L47.D.

L47

gneuts, ou pardeuant les hoirs, & li vns d'aus deus muert, & laisse son hoir « ki est dedens age, le sentense ne doit pas estre quite, se li orphelins ne le « techoit par son baill. LXX. Li arbitres puet kemandet par mesages, ou pas lettes, ke cil ki plai- «

L. X.X. Li arbitres puck Kemandet par metages, ou par lettes, Ke cii ki plai " Lio dent viengenett par deuant lui. " Lio L. X.X. L. Se mension est faire en le mise de l'oir à l'vne des parties tans seu-

lement, le mise faurra pat le mort à aucuns des plaidecurs, autres come all.s., elle fausit par le mort à l'vn, se mension ne sust de l'oir n'a l'vn n'a l'aurre.

LXXII. Se cil ki est arbitres d'ancune mise mande à aucun k'il pait de- " Ly D. k'il demeure à paier, il est tenus à le paine, mais s'il les paie après, " Ly D. il est deliurés de le paine, e'est voits par nostre Viage, se cil vers ki le paine et fourfaite velt miex recheuoir che ki est jugié, ke le paine.

LXXIII. So le mile ki elf faire feur arbitre par eferit , ou le fait aufi = L, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

L.K.Y.I. Nous chabilitions, fait li Empercuts Iulinians, l'il fousierque e a fact son de la verification de la configuration d

Chi parolle des sauerniers & des hosteliers k'on baille les coses à WARDER, & pour faire sauf.

# CHAPITRE XIX.

L. C E vr drois ke li Tauernier & li holtelier rechoinent aucunes cofes ke ... L. D. üll promeent à rendre rot Guif, & r'illnet rendent de leur grée, ke le ... keare luttiec leur fache rendre. Car bien est raifons & drois ke je à mon olte bail-le met chofes à garder & pair kills les rechoir , bien est drois ky les annon est de le le met chofes à garder & pair kills les rechoir , bien est drois ky les rends. est de le met chofes à garder & pair kills rechoir , bien est drois ky les mon elleur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence à l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feil temper le volence de l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feilt temper le volence de l'in en rechoit nulle de l'in en rechoit nulle fans warde, se on ne leur feil temper le volence de l'in en rechoit nulle de l'in en recho

dre, matere leur fulf dounée d'eftre compaingnons as latrons contre che k'il rechoiume en leur gade, car encore ne se tiennent-il mie de reus batres. 4.15.1 – II. Il convient fauoir ki sunt ki sont emu: che sunt il maissres desosteus

- & des tauernes, ou leur valet, ou leur baiffele, qui funt à leur loiet.

L., D. = 111. Cil ki funt les menuës befoingnes de l'oftel n'i funt mie tenus, fi 
- come eil ki les maifons netoient, & apelent les gens pour herbergier, & alument le fu: & pour ehe fe l'on baille cofe à tel garchonnaille, fans le feu du 
- Sengnour, à warder, li Sires n'eft pas tenus au rendre.

IV. Il ne conuient pas demander les cofes ki funt mifes as otiex as tauerniers, ki funt baillies à maiftres des otiex : ear feelles n'effoient trouuées, fi apert-il k'elles li foient baillies, puis k'elles funt mifes en fon oftel par fon feu

apert-il k'elles li foient baillies, puis k'elles & par fa fouffranche, & le doiuent rendre.

"I To me demande ven cofe la fouerar union; fe ven eftunger home viene 

"Luita" ce l'oltad d'un oditiere, de throisere, de blaus ven partie de fes orde la varder 

l'olle, comme cheusais, de aurers cofes, de retinegne ennot foi joissa de 
nires, fans d'ur e l'olfre fei il li fune emblé la mois, je demant faussir mon, 
fe rother elt remus au rendre. Me certes fei juste eftre feu, de promusi, rendre le 
dois ext on par moult fouerar cofes, le con ne weu mis monfirer à tous, 
car fe ainfil n'eftoir, on donnroit as oftes de l'eur maifnies mastre d'embler 

che fei il effanges ne leur varuroit monfirer.

V L On doit metre grant cure d'eskieuer la defloiautés as hofteliers.

VII. Che refeufe pai l'holteier, it dist écon i a emblé de fas cofes autent ou plus aifs à te la holte rà per du kei la herberg. car il a musuifiement grafé fas cofes a/es autrui, ce ne l'efcuirer pas k'il ne rende che ki li a elle caublé en fon ofteit car et ll'ertechn innemes peut i finer. & vécles ou elé emblés fais le coupe à l'ofteiter, de finst micheire, il cousineri li k les rende, fe et d'amage n'aiteur pet (e donn line paufie souri presuns, ficcome par grant forché de robcourt, ou d'autre cas à coume de la de meitne emes, f, el holteires berberge el fettinge fais oftige pare, c'elt musuite meise, fais l'obteiles berberge el fettinge fais oftige pare, c'elt musuite pare.

VIII. Se aucuns va herbergier eiés son voisin ki ne soit mie herbergerres, s'il part ses coses, elles ne sunt pas renduës, s'eles ne li sunt emblées par le cou-

pe de celui qui il herberge, ou par sa tricherie.

2-5.5air 1 X. Se li fix qui est û baill, ou en le mainburnie du pere, ou li Serjans ki repoir aucunes cofes, & fesperes, ou fes Sires, s'i afent après, il porta estre trais
en plait, fele cofe n'est renduë k'il a recheuë, li peres est tenus à rendre.
X. Quant les costes sunt emblés ciés l'ostelier, bien en puet plaidier hosteliers

X Quant les coles funt emblées ciés l'oftelirs, bien en puet plaideir hoftchers.

Louis de la larrechin, 31 veux, puis le li perill des cofes emblées apartiennent

à lui, & puis le li conuient rendre les coles deuant dites là funt fortraites par

larrechin. Le che meimes doit effre entendu des cofes la finnt damagies en le

warde à l'oftelier. Car il ne conuient mie douter, le ceil li iprent vinc cofe à

garder, k'ele ne foit damagie n'enpirije en se warde, ne k'ele soit enblée, come la fiene meimes cose.

XI. Se on me bat mon Serjant, ou me fait aucune cofe en l'oftel à l'ofte-

B.md. - lier, ou au tuoernier, li vns & liautres funt tenu d'amender che ke on a meffait à ceus ki i funt pour caufe d'abiter en leur ofteus, fe limeffais ell par leur L. paire maifinie fais.

XII. Quant li ofteliers meteftrange gens en fon ferulee, il doir empuetre 
ed quel foi, & de quele loisuir fil lunte. ext il doir reflorer le meffiss à fet 
= Serjans quelki foi-en, franc ou ferf. cen rêt mise toes, vii reflore leurs meffais, 
pois N'al les a misenfon ferulee, & à fon perill mass il ne les reflorers pas 
= suttement fe il Funt damage, oul e meffais, en fon oftel meimes : car fe il l'e funt 
debons, il a funt par tenu au reflorer. & fe il n'ets difi au commenchement

du herbergiet, ke cafeuns garde bien fe cofe, ou il le baillent à metre en fau coffie ue-garde, ou il leur veut baillier \* huche & clef, & il-ne le veulent pren-

## DE PIERRE DE FONTAINES.

dre, se il perdent puis le leur, li ostes n'en respondera noient, s'aucune cose n'i est prouuce de sa tricherie. XIII. Se Serjans, ou fiex & tauetnier, pat la volenté son pere, ou son Sen. 4115.14.

gneur, fi ke la tauerniere, ou l'osteliere facent nulle tricherie en leur osteus, « ou en leur tauernes je croi ke li peres, ou li Sires, foit tenus as cofes deuant " dites, car il fanbie bien k'il aient recheu feut aus les cofes de coi damages " auient entor aus. ce meimes enten-jou d'vn estrange Serjant, se il l'auoit fait " en la maifon à la tauerniere, ou à l'osteliere.

#### Chi parole des coses mises en autrui main pour muer jugement.

## CHAPITRE XX.

I. I E te demant vn cheual pardeuant vne justiche, come mien, tu le vendis at.s. D. & la vn home d'autre contrée dedens plair pour eskieuer le plait de moi : aliano mais chertes che ne te vaut noient ke je ne te puisse plaidier, se je veul, ou ... i'en plaidoie à ki tu le vendis, & j'amenoles preuues ki fu miens, je l'atole.

II. Ic te puis demander les damages par droit ke J'ai eus en che ke je plaidai plus loing pour ton fait, ke je ne deusse, car se veul plaidiet eelui qui est d'autrui confrée, en sa contrée le doi plaidoier, encore ne puisse, en de-mander damages ne déspens deuant le Justice, où je le plaidoie: Car nostre Vsage ne fait rendre nui despens s'ais en plait. Le lois le dist ainsi ke tu me 4-1-2-44. dois rendre mes damages, se tul'auoies mis en main de poissant home, ou vendu, pour eskieuer le plait, encore fust-il de cele meimes contrée, dont tu es : car

nous ne poons pas estre per à plus poissans de nous. 111. Tu edesias par force en ma rerre, ou en repost, ou en manuaise maniere: "\*\*. 1.5.1. aprés tu vens le cofe, ou més en autrui main, le lois dift ke mes plais en est enpiries, car se jeplaidasse à torki l'euute auoies faite, oster le deusses à ten despens, mais ore puis ki me conulent plaidiet contre celui ki le tient, & ke l'euure ne fist mie, je doj ofter l'euute à men despens, car celui ki tient che ke autres a fair , n'est tenus fots de tant k'il li conujent fouffrir ke li uëute foit oftée. & pour che puijou demander celui ki l'uëute fift che ke l'uëure coufte à abatre, & te deffent ke nu n'i nëures là où tu as comenchié, & puis aprés n'en le lieu où tu auoies comenchie à ouurer : & cil ki l'acate parfait l'euute, le lois dift ke tu es tenus entant come l'eusse de preu de celui damage tendre, se tune l'eusses vendu, cat je ne puis pas enuers tol plaidier de nouuele euure, pout che ke tu n'en feis mie : ne contre chelui à qui tu vendis le lieu, cat je ne li deffendi mie. & se celui ki les coses a mis hots de sa main, veut le plait soustenir, autrefi come s'il cut encote les cofes k'il a mis hors de fa main, partant s'en puet passer.

IV. Le lois ne blame mie celui ki tient aucune cose vets lui, dont il quide "L. 4.]. L ke on le plaide par droit, se il le laisse, car le pensée de celui ki het plait ne "D. son." doit on pas blamer. mais le penfée à chelui doit estre blamée, ki veut auoit « le cofe, & baille autrui le plait, si ki met pout lui plus poissant auetsaire " k'il n'eft.

V. En tous ces cas doit on entendre celui ki veur autrui cofe, ou met la cose hors de sa main de son propre hitetage pat douner, ou par laissier les à aucun en son teltament, on ne doit mie tecouutet damage seur douneur, à qui ke il le donist, encore le puisse on recouurer seut claus ki les ont. V I: Cil ki tent les coses à chelui ki les vendi, il n'apert pas k'il les mete hots at. s. s.

de sa main pout muer le jugement. Car kant le cose est rendue, toutes les cofes funt en estat où elles estoient deuant. & c'est voirs, kant funs de terre, ou dtoitute d'iterage, ki ert vendus, kant on le tent à celui ki che fu, puis c'on et k'il en est dtoit hoirs. & pour ce me fanble il k'il le mist hors de sa maia

our muer le jugement de le Iustiche, se ainsi n'est ke il ne le rent pas, & se fust pour muer jugement de le Iustice.

E.n.D. VII. Quant vas Cheualiers requiert k'il puiffe plaidet en son nom de pos-- dons fu fais pout cause de muer jugement de le Iustice, il convient ke lipre-- miers Sites de le cose en plait, si come on croie miex ke on baillié ait le cose - au Cheualier, ke le plait. Li Cheualiets ne puet plaidier par nulle droitute

» ke il li ait, & fe il en plaidoit, jugemens seroit dounes contre lui, car le lois dift ke il le feroit pour muer jugement en toutes les querelles.

# Chi parolle des jugemens que on doit faire bons 🤀 loiaus.

## CHAPITRE XXI

L FN toutes les querelles où il te conuarra jugiet, te lô-jou ke tu juges dtoiturietement ne pren mie garde à lermes ne pleurs, ke les patties funt pardeuant, mais pten bien garde à faire dtoit jugement. aies tousjors, kant tu jugeras, deuant les iex de ton cuer celui ki tendra à cascun le loier selonc fes euutes : car tel mesure come tu mesuteras, ou bone ou mauuaise, à tel mefute te mefutra-on-

11. Ces faintimes loies ne foloit nus prendre jugement à faire, se il anchois fair.

rité, & felonc les lois

Leed . III. Iustinians feist kemandement ke tuit li Iuge, de quelconkes maniero . keil foient, ne coumencent plais à oir, se les saintimes escritures ne sunt par deuant : c'ell le faintime figure noître Sengneur, celle doit eftre aportée de-uant le luge, & i foit dés le coumenhement du plair dufqu'à la fin de le querelle, & dufquet à tant que jugemens foit dounés : car c'elt li viaget de Roume. & opour che ke noître Viage ne s'aporte mie à plais, si te lô jou que tu aies tout jots le figure noître Sengneur deuant les jex de ton cuer, & boute ariere toute enuie kant tu jugeras, & toute amour tertiene, & toute conuoitiffe, toute haine, toute espetanche de gueredon terrien, tout perill d'esfil & de pouerré, & toute peour de mort: car aueuc teus oftes ne se herber-ge mie droiture, ne justice. Car li Philosophes dist ke hons nepuet mie auoit droiture en foi, ki doute mott, perill, n'estil, ne pouerté, aime toi plus ke nullui terrien, cat là û tu prendras garde à jugiet à terrienes coses, quelles k'eles foient qui a droit jugement faire, là te haras tu plus ke nullui, & plus greueras toi, ke la partie ke tu forjugeras. & faces tu ke li jugemens est afes plus espoentables à jugeours, ke à parties ki sunt desous aus à jugiet. Li jugeours funt desous Dieu, qui tout jors le garde qués jugemens i funt, si coume le lois dift.

I V. Li hons foit ententiex à toutes les parolles ke on dira en cort, dont on doie tendre jugement, & ne fache mie coume moult de gens funt, qui doi & doi vont confellant entr'aus ke les parties plaident, ne tiens n'entendent des parolles ki conuarta jugier. & si auient-il souvent ke le partie ki n'est pas bien entenduë pert là où elle deust gaaignier, & s'elles sussent bien entenduës, el-les n'i perdissent pas tel sois est. & sachiés bien que chu pechiés est si grans, kant on ne fait son pooir de bien entendre & retenir toutes les parolles ke il convient jugiet, ke s'aucunes parties pert pat ses parolles mal entendre & tetenir, ne fait pas cheki doit.

V. Cil qui leur pooir ne firent pas de bien entendre & de tetenir, sunt tenu de lui rendre son damage, selone le droit Nostre Sengneur. & cilmeimes ki leur pooir funt de bien our & du tetenir, se il ne l'ont bien retenu, facent le tant tecorderà parties k'il l'oient bien retenu : cat autrement ne seroientil mie fans coupe felonc Dieu.

VI. Soies au jugement pout toi, car tu ne respondras \* car de ton mef- 4 le fait. & se tu vois tes compaingnens desuoiet en jugement, fais ton pooit d'aus r'auoier : car autrement ne t'aquitas-tu mie felone Dieu-

VIL Encore metent les lois en escrit terme de finer toutes manieres de plais, Luc de ki moult est proustable cose, si coume és querelles ki sunt de crime l'espasse L. 1. 1. C. de 11. ans: en cele qui funt pour catel, qui aucunefois funt matere de crime, winter l'espasse de 111 ans. nequedent nostre Vsage n'i met point de terme, maisil li mu tam

met ordre & maniere, qui tele est.

VIII. Bien t'ai dit en quele maniere tu pues semondre ton vilain & ton franc home, & façes bien ke selone Diex tu n'as mie pleniere poosté seur ton vilain. dont se tu prens du sien, sors les droites amendes k'il doit, tu les prens contre Dieu, & seur le perill de t'ame, & che ke l'on dist ke toutes les coses ke vilains a, funt fon Sengneur à garder : car s'eles estoient son Sengneut ptopres, il n'aucroit nule differense, kant à ceu, entre serf & vilain. mais par nostre Vage n'a il enere toi & ton vilain luge, fors Dieu, tant coume il est tes coukans & tes leuans, se il n'a autre loi ver toi ke le coumuneté

IX. Or veons se tu fais ajorner ton franc hompardeuant toi, seal se dessent, coument tu le contraindras de venir auant. & certes se tu le semons par toi meimes, ou par ton Serjant, & il s'en desfent, tu pues prendre du sien seur le fief k'il tient de toi pout se defaute, tu le rendras quant il le requerra, se il ne noie auant ki ne seut, ne n'oit le semonse, & aueuc les damages raisnables ki pronuera pat son sairement, sans riens faire encontre ne par roi, ne par au-trui. dont je te lô se il se dessent de tel semonse, coume je r'ai dit, que tu le faces ajorner par deus de ses Pers, se tu veus, pour t'amende, & contre son auerfaire. & se il de le semonse après se defaut, prendre pués tantost du sien par l'ensengnement de res Pers, & de tes homes seur le fief k'il tient de toit & s'il requiert le sien, il ne l'ata mie deuant k'il ata paie l'amende pour le defaute de le femonfo aprés : & quant il ara paie, lors li rendras tu le sien. ear faciés certainement \* car il n'a mie contre le semonse de ses Pers escondit, . L'a ausi coume il a vers le tiene. & de toutes les semonses par Pers, dont il se defaurra, ouurer en pourras ainsi. Et en eeste prise de le tierce defaute, soit saiss tout le fief k'il tient de toi, sans riens lever ent, fors le viure & le loier à Serjans ki funt en le faifine. & fe il ainfli, & ainfli ne veut auant venit pout damages ke il ait, aprés quarante jors passes tu pues par l'ensengnement à tes homes prendre & leuer du sien sans riens rendre. & puis que tu coumenchetas à prendre & lieuer pour tes amendes, & il veut auant venir, il puet effre quites de tant coume il apartient à toi, & doit retenir le sien, & chou ke tu en aras leué soit tien, & doit respondre à son auersaire. Et se il est si engrés que pour damages ke il ait ne veut auant venir, & ses auersaires dist ke se li semons fust presens ki li demandast tout ce fief, ou vne partie, ou deniets. Aprés l'an & jour ke li Sires ara tenu, foit ois li auerfaires de fon elaim, tel coume il l'en aura faite de tout le fief, ou d'une partie : ses preuues amaint à quinsaine, & ru qui preuues faifine, ou proprieté fans plus, fois mis en le faifine. & austi fe, il claime de te, & t'en fache seur par son sairement ke tu ne soies greues par la taifon du fief dont il a la faifine en nulle maniete tant coume il tiengne la faifine; mais en kelke point ke li semons viengne auant dedens l'an & se je jor, ke li auerfaires est mis en saisine, puis k'il softera à droit & à loi, il recouutera la faifine fans riens r'avoit des cofes ki leuées en funt, & puet courre li plais par fon cours, & face cantost li auerfaites son claim seur lesemons, coume il aura recouuré le faisine. Et se li ans & li Jors passe, & li semons ne den- : gne auant venir pour deffendte le fief, k'il fet & voit ke autte tient, en lo maniere ki est dite deuant, ne nulle droite eause ne l'empeeche par coi il ne puift venir auant, lors foit autrefi la cofe ajugie à l'auerfaire, coume de requeste d'iretage. & s'il rechoit la faisine pour nombte de dete, lors tiengne tant le faifine, ke il ait se dete 1 & kant le dete iert paie, lors teuiengne la

s terre au femons, ear puis ke li auerfaires à se dete, & li Sires ses amendes, cil ki veur fausse le jugement de son Sengueur, ne de ses homes, s'il n'est garnis de loi printée, par coi il le puisse faire.

X. Tuit cil ne puent jugement fausser, ki par coustume de pais, ou par loi

priuée funt en jugement de frans homes.

X1. Quant jugemens est fausses, & cal ki le fausse ne le puer prouuer, par bataille, tele coumeil l'a aramie, ains vakiet, on doir moult regarder de coi li plais estoit, ou de mueble, ou d'irerage, ou de crime, ou de servage, & en quel point le querelle éstoit, se chians & response nu fais, ou clains sans plus.

XII. Se pais înt d'ireage, à clains en iert fais faus plus, kant on fauffa le pagement, lifatificres la tiet nie le pus prouser, l'amonder as homes le il fauffa à calcun de dui librare, & ni Senguene de vint librare. Quant la cort et à Variaere, Requas la cort et à Baton, l'amonde del te x. lib. & Egand à Variaere, Requas la cort et à Baton, l'amonde del le x. lib. & Egand et l'avaire de celui ki ne réspond mie vers lui, kneu l'in iugé, ki a petrument fa ce faitne, knut li hignement si auterie, muis li plui du donn de le querelle il demute tout entres dedent l'an de le jour. mais en tout ceft plait, nern auter a poer faitne genement. Ke feutin, ou réspons inst fau, just il létauffe finn et the ent jumin ôis, autoci let amondet deutar dites. & che memes touten; bat de la muche le samendet deutar dites. & che memes touten; bat de muche le outer deutar dites. & che memes touten; le sait de la melle deutar dites. & che memes touten; le sait de la melle deutar dites. & che memes touten; le sait de la melle deutar dites. & che memes touten; le sait de melle deutar dites. & che memes touten; le sait de la melle deutar dites. & che memes touten; le sait de melle deutar dites. & che memes touten; le sait de la melle deutar dites. & che memes touten; le sait de melle deutar dites. & che memes touten; le sait de melle deutar dites. & che memes touten; le sait de melle deutar dites. & che memes touten; le sait deutar dites de la character deutar dites. & che memes touten; le sait deutar dites de la character deutar dites de character deutar dites de la character deutar dites de character deutar dites de character deutar dites de la character deutar dites de character deutar dites de character deutar dites deutar dites de character deutar dites de character deutar dites deutar dites de character deutar dites deutar dites de character deutar dites deutar dites de characte

XIII. Quant li plaisest de crime, ou de sexuage, & clains & respons iert fais, & on fausse jugement, toute le querelle i queurt de par le fausseur. car je tegarde la defaute du jour ki dût prouver, ou du dessendre, ou du laisser.

XIV. De mille querelle ne se doir-om mic combatre e'ven fois pour qui claim essait se draite me fait à crespons, forn en est cas, se on jouis parès claim, ke après trèpons, de no fiussifier tel jugement, de vainquist li stussifiers contre les jugeours, pour ce ne fecio-ai mie deliuter kil in le combattal à partie, ains come il requerori la bataille, de non pas ainsi come on le 1914 pois k'il le faussifie.

Il requerori la bataille, de non pas ainsi come on le 1914 pois k'il le faussifie.

Le faussifier controlle de l'arche combatre l'a faussifier v. de me mie à de-listranche. Car la partie ne doit mie perdie le querelle pour autroi meffait, kara jugements s'ille douent pour lui.

 $\mathbf{X}^{\mathbf{V}}/\mathbf{E}$  fe clains est fair fran plus g con pipils & con deuß terfondle, g cal contre is il fou pige fausflatte lignement, feil a zet fu le postrosit, coument ke autre en dient, je n'o dire pour molie tenis ke ji pour ce prede le question i flags home, hi chans artiere ont est, g olderten other faire per comparation i flags home, hi chans artiere ont est, g of the properties of the prop

X V I. Secil. hi fauffe jugement nel epuce prouuce à mauusi, & ne puet paire les amendes, quant on ara pit sen mel ju a, paine du cors li lioi enjoince, ou d'hannifiement du pais, ou tenir prifon, ou autre paine, fauue fe vie & fei membres, et quant li fauffemens eff fais en et ele as, je di liqueut vi eou membre, par celle paine faint tuit ki l'ait dit vengie, & fes cofes demeurent toutes au Sengneur, qui else efcient toutes pout ef fait.

XVII. Sagement me demandes, se eil ki jert apelés de traison, & li jujast-

li conuarra prouuer par bataille. X V 111. Le témoins ke les auerfaires trait auanr à prouuer le traison, pout ce ke li campions à son auersaire su vaincus , & faussement , & parrant l'a-il perdu que il ue puet nullui apelet pat wages, fi come tu dis. & certes je me dout ke mult de genr ne se tiengnent à toi : mais je ne m'i acort en nulle fin , ains me tieng au druir efetir, ki dift, ke trop est dure cose kant li apeletres afaut. fe il ne sueffre au deffendeur auoir ses deffenses, ne en cest cas ne puer-il mie " autrui droitement apeler de wages, en faifant claim feur lui, ains refufe celle preuue qui antrement ne puet eftre refusée ke par baraille. & trop seroit cruel cofe, contre droit meefinement, & contre humanite, ke vns garchons de mauuaife vie fult rechens en témoingrage de vie d'oume du claim, ke cieus fift feur vers ki tés fu, & le doit-on dire. & se cil qui se defaut, & contre qui jugemens est dounés en le maniere par deuant dite, requeroit k'il fust hoirs aprés jugemens, ou apelaft, il n'en feroit ois en nulle maniere par despit, car eil ki . Laffin \* deffent n'a pooir d'apeler en nulle maniere, ce dist le lois.

XIX. Kanr claims & respons est fais, se defaur i est prouuée en le maniere in aprike jou ai deuant dite, ou se elle est soingnitée en le foutne ki dite est deuant, 49-6 14. 5lors soit fais li jugemens contre le defailleeur, ne mie rant seulement de le sai- . C. de lafine, mais du funs de le querelle, si qu'ele suit proprement à celui ki elle sera jugice, fans ke li autres ne foit plus ois ne feur querelle, ne feur funs. Car deuant ke clains & respons soir fais, ne doit-on faire jugement seur funs de querelle, se ce n'est en tel cas où li auersaires a ïeu an & jour le saisine par le L . . . .

defaute de l'ajomé: & à che s'acorde le lois & decrés.

X X. So plass est entre Vilain & Franc home, s'il est de cose dont li Vilains air contremans, le deuant dite forme d'essonijer les defautes sera bien gardée, en rel maniere ke se li Vilains est demanderres le defaute du Franc home foient foingnijes par Pers, fi come dit est deuant. & se li Frans hom est demanderres, les defautes du Vilain foient foinnijées par fon Sengneur en le forme deuant dite, pour ce k'il est en son seul jugement, car pour col ne li deuctoit-on faire en cele meime forme, ke li Frans hom à tant come à ceu, puis k'il puet & doit auoir tant de contremans come li Frans hom : & les triceour dift, ke on doir ainfi jugiet le haut home, come le bas,

XXI. Encore ne puille li Vilains fausser le jugement son Sengneut, nekedent, se li doit, il doit faire car se ses contremanderres ne lui puet faire ses confremans, si come il li aroir quemandé pour aucun cas d'auenture ki li auint, & aufi au fecond jour, ou au tiers contremandera-il fon plait pour enfoingne de fon cors ki auient au melagier. & fe li Stres atendi à che que mot n'en fot, ou moult de coles ki au Sengneur paent auenir, ki à son jor venoir, & ni pooit auenir.

.X XII. Et pour ce ke toutes coses puent auenit, c'escuse bien des defautes, ne dost - on mie fi-toft come l'on ot les defautes jugier deuant là con i ait fonnijée les defautes en le deuant dite forme : car nus ne doit faire jugement

feur cofe ki n'est certaine.

XXIII. Kant I'vne partie & l'autre vient auant sans defauté, né demeure mie par elles ke li plais foir figés, ains demeure par le Sengheur, ou par les jugeeurs, ki trop est deslojaus coses, car il n'est nus ki bien ne sache ke le fin de le plais ne soit moult en la poosté au Sengneur, & au luge, car s'il voloit il ne trouveroit nul fi hardi plaidecur qui ofaitlent le plait alongiet maugré aus homes, si come le lois dist.

X X I V. Vojons coment on doit ouuret, & canbien Il puent delaier les juge mens, & en quel forme,& en quel damage li home enkiet, s'il ne le funr de dens los terme, k'il ont par nostre Viage: & s'il demeure par le Sengneur, voions quel damage il en rechoit. & cerres de toutes les cofes ki funt mifes feur les homes dele court pout jugiet, foir de batre, foit de founs de querelle, par l'afente-Partie III.

sent des parties puent prendre par nostre Vsage trois respis, caseun de quinfaine, & puis de quarante jors, & puis fept jors & fept nuis : & fe lendemain nevendent le jugement, ke il le delaient, ou par conuoitife de gaaing vilain, ou par aucun vilain ville, ki est entrés és cairis cuers des lugeois, ki funt de tele maniere par le loi escrite, l'amenderoit li Juges ki le terme d'afiner les plais trespasseroit, s'il n'avoit loial eause de trespasser le, & eil ki seroit aussi en fon lieu mis pour jugier, en tel maniere ke s'il estoit en grant maistrie, ou en grant dingneté, il l'amenderoit de dis liures d'or : & s'il iert de meneur

mailtrie ou dingneté, il l'amenderoir de trois liures d'or. XXV. Et croi-jou par nostre Viage, ke lequele qui se vauroit departir des parties, puet faire son averfaires ajorner en la Court en l'anant Sengneur, & là fera li jugemens rendus selone les paroles ki dites surent en le premiere court, kilà ledeuoient recorder, & feur le perill de leurs ames : car tuit li recore & li jugement ki funt fait, funt seur le perill des ames à ciaus ki les funt ne de che n'auera mie se cort le premier Sengneur, encore soit & li vns & li aurres fes homs, pour ce ke teus cofes funt prouuées qui deuant funt dites. mais il doit faifir le fief à fes homes qui le respit prirent du jugement , puis ke li fept for & les fept nuis furent palices , & tenir le puet taut ke cafeuns l'ait amendé de Lx. liures, & paié l'amende, come de grant despit, car du Sengneur ne se doit-on mie plaindre, come de defaute du mestait à ses homes.

X X V I. Et fe li home ki ont pris le respirse despaissent tout enfanble pour cause southsans, ou air autre loial ensoine, ou il n'en i demeure ke vn, ou ke deus, liqués nombre ne fouffilt mie au jugement faire, li autre hom paraconplissent, & facent le jugement dedens le respit ki remaint : & se tous les respis iert paffes trukes au jour ke li home, ki onques mais n'i furent , veniffent , fi que che fust li dazrains jors du respit, une seule quinsaine portoient prendre refsit pour jugier : & adont deueroient jugier feur tel perill come li autre juiaffent. ear fe ruit home auoient nounel respit, ainsi coume il viennent , jamais plait ne venroit à kief.

XXVII. Et ee est voirs, quant au daarain jour du tespit, n'arent-on home qui autrefois ait eu respit, k'il peullent jugement faire ear puis k'il i a ses homes pour faire le jugement, nouvel respit ne doit mie estre pris pour ciaus ki ore vienent daarainement, puis k'il funt caufe û daarain respit k'il ont par le coustume. & se cil qui auoient tout leur tespis disoient à nouuiaus venus ki les cuffent, où il feissent nouvel jugement, & melleur, se il sequoient, bien les doiuent ensuit, s'il lor est auis k'il soit bons, ou il pecheroient morrelement, & mefferoient vers leur Sengneur. & s'il leur est auis k'il ne soient mis bons, ne il ne seuent auiser de meitleur, il n'est mie tenus de suir les, puis k'il ne furent onques mais à jour, ear chou est ces affics morteus pechiés d'asentir soi contre sa consiense à jugement mais eil ki n'arcient esté mis à vn feul respit prendre, ne se porroient pas issir k'il n'en se i vissent, ou feissent meillour. & se li home de le Court ki leur respit arojent, estoient en debat de leur jugement, fi ke l'vne partie d'entre aus jugeeurs deiffent vne cofe . & li autrepartie vne autre, fi deueroit-on rendre jugement, là où la grenneur par-XXVIII. Et s'il auojt autant de jugeeurs de l'vne partie coume de l'au-

tte, & les parties ne se vouloient souffrir ke jots fust prolongiés, se se tenssient Lise # à ce k'il en diroient : & certes en tel eas, ce dist le lois, doit-on bien prendre garde s'il est de frankise, ou de crime. S'il est de crime, le jugement ki est pour le deffendeur, si est pour dete eil ki est pour le deteeur : & s'il est d'iretage ke on rendist le jugement ki ost pour le dessendeur : ear tuit li jugement sunt oplus apareillié au delaier , qu'a condampner. & kant i conuarra celui jugement rendre, je lô ke cil ki ne s'i afenrirent mie ne viengnent pas à cest jugement. Car eil contre ki on rent cest iugement puet demander par nostre vfage lequel k'il vaurra des jugeeurs, s'il ensieut les autres de chu iugement:

ne desloriement.

XX I X. Or venns kant il defaut par le Sengneur , coumé c'est tres-gaarpechiés, m lei damage il minet. Es cette en ut el cas je ne quit k'il en parde,
avair de la comment de la commentation de contribion garnie d'ounce, ki puissent le jugement faire , de tendre dedent le terme hi mis el do, use il ni à nomes, ne il ni el di supresponsation de la commentation de la commen

XXX. Encore fepous-on departir de fe core à le première défauxe le l'on cousserie par drois i nécléent je ne 10 mie à plaideure ni finnt fi hospine, ki s'en parent fi-oùt, pour le reuternfe ke on doit à fon Sen. - segont. Mins i font arendu trois quinditient, ou quater, continuées, ge tous i l'autre de l'outre de l'autre d'autre d'au

X X X I. Quant aucuns se veut pattir de le Courr son Sengneur pour le defaute ke il treuue, face son auerfaire ajornet en le cort le Roi, ou en le Casteterie, où li jauerfaires estoir , kant li plais se une mamés, de coi ke li plais sois, ou

de conuenanche ou de crime, ou d'iretage.

XXXII. Sel. Sires demande le Court, on doit of le plait de le déture, & fe elle, of proude, la plais denuere liams îns aurc damage le li Sires en ai : care elle n'élé pour autre cofe mife en auant. & fe li plait el d'irecage, & El Sires en ai : le demande fe court, dit là nei ente miée fisé he la learnie, 6 cell de le Cafle, lette, li plais ne fe moutre de laient, defit là le la Sires, de qui il e red. lieue, le requera pa lou, quap et centain méeage en nas d'êten, en à chu pret-menin jour, kant plais ell d'irecage, ne doit-on me contrainder l'aurétgaurent de derionier è leue, juste par foudifiant foit mas, level, de la oil et itent, ne puiffe fa cort requeres, ou aitre pour, é labe la Sires doit à partie en puiffe fa cort requeres, ou aitre pour, é l'abe la Sires doit à partie en le mainer di deund met de l'a vil el d'autre Cafledrier, que de Cafledrier le Roi, ou d'autre Sengnoire, là le fache ajourne \* fins auerfaire s. & cette festionne le louis ain fa faire.

XXXIII. Pour ce se cil ki se depart de le Cort son Sengneur pour defaute, en le maniete deuant dite, failoit ajorner son auersaite en la Court au Sengneur de qui fes Sires tient, i n'iroit mie, fece n'est teus Sires qui tienznes Baronnie, ou si coume Quens, ou Dus, ou autres si grans Sires. & se bas Sires, auffi coume Vaaffeurs, prenoit de l'ajourner pour se defaute, il conuarroit ki le rendift au Sengneur de l'ajornement, mais kant li auerfaires est ajornés en le Cort à si grant Sengneur , coume j'ai dit , il convient k'il i voist , & maint fon Sengneur aueuc lui, ou fon certain mesage. & quant li demanderres requerra ce ke on li face droit de son auerfaire, & li premiers Sires requerra sa cort, pour ce ke il funt fi home, & ke on tient le cose clamée de lui , kant on dira contre ! fe defaure où il fu trouué, & pour empeekier ke il ner'ait fa Cort, & on l'offerra; à prouuer à l'efgard de la Court, se elle n'est prouuée, li Sires r'ara sa court, & la enjoindra l'en à parties faire droit en la forme ki devant est dite: & ainsi iroir li auerfaires en la Court au Vaasseur, de qui ses Sires tient. Car se on enplaidoit le Sengneur ki se defailli droitement de le defaute, il en pourra auoir grengnour paine ke de cott perdre, meesmement se ses homes l'en plaidoir, Partie 111.

XXXIV. Cefte meimes forme qui devant est racontée de le defaut as ajornés, enrent-je ke on doit regarder en le defaute à l'oume, qui ses Sires plaidoie en se Corr meimes. & kanr li home plaidoie à son Sengneur meimes, pour ce ke li Sires puet contremander austi bien coume li homs doit, & doit li hons atendre trois quiniànies, & quarante jors après, ains k'il se puisse de-partir de le court son Sengneut par defaure. Car ajottnemens ne puet il auoit par Pers, si coume il a en l'oume pour son Sengueur : Car li Per n'onr mie pooir d'ajorner leur Sengneur.

XXXV. Mais je ne quit pas ke li hons puisse son Sengneur apeler de defaure, fors ke du meffair k'il lui aroir fair en son propre Fief k'il tient de lui. ou en ses propres coses ki seroient issues du Fief. & après ceu k'il l'aroit semons . . . . . pardeuant bones gens, par trois quinfaines, & puis arendu quarante jors, & faie encore ammonester par le souverain Sengneur ke il droit li feist. Car les lois meimes escrites dieur, c'on doir porter reuerense à son Sengueur terrien, & pere of guest & mere, & patron & parrone ne doir on traire en plait sans congié du Souuerain, & se on le fair, on l'amende, mais du messait ke li Sires feroit à son home lige, ou à son propte cors, ou à ses coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne plaideroit il jà en fa Court, ains s'en clameroit au Sengneur de qui ses Sires renroir, car li home n'ont mie pooir de jugement faire seur le Cots leur Sengneur, ne de ses torfais amender, se ce n'est du fait ki

apartiengne au fief, dont il est Sires.

XXXVI. Tu me demandes cans homes il convient à jugement rendre : certes quatre i sunt soussisant, & si puet demander celui contre qui on renr le jugement, à celui ki le rent, se il le rent pour bon, & aprés à cascun des autres troi, & se li troi ne sunt acordable, il puet le jugement fausser. Nekedent je ne re lô mie ke ru le faces rendre, se il n'i a cinq homs au mains, se ainsi n'est k'il i eust perill. car se li cinkemes i estoir, & li fausserres li demandoit s'il enfuir aussi coume li autre, & il disoir oil, si seroit li descordables boutés ariere du jugement, & feroit tenu che ke li quatre aroient jugié, & ainsi puet on perdre par entrance.

XXXVII. Cen'est mie loiaurés, ne taisons, ke li home de recourt dienr ke

il ne jugeront mie, se tuist ti home n'i sunr, ou le graindre partie, ou li plus sage: car cascuns est tenus de faire loialté endroir soi, & vers ta Cort cil ki doir prendre garde à ceus qui ne sunt mie che ki doiuent. Car se ru n'auoies ke quatre homs, fi conuarroir il ki jujaffent, ne il n'est nus ki ofast dire ke se li Sires effoit entrepris en vne baraille, ke si homs ne li deussentaidier, encore n'i foient il mie la moitie, si sunt il tenu à garder le coume leur cors. mais bien apartient au Sengneur, & à l'onneur de sa Cort, k'il a ses jugemens saire ait de ses plus vaillans homes & des plus sages, meesmement kanr le querelle le requiert.

XXXV 111. Quant ri homes prennent respit en ta cort de jugement faire, & metent le jor à quinsaine, adont se defaillent aucun ki ni menent mie, ne point ne s'enfoinent, tu me demandes ke en pués faire & dois. & certes prendre pués du sien ki n'arra mie kant il le requerra, desil à k'il ait paié l'a-

mende de x L. fols. Car chu despis est rrop graindres, kanr il prennent respit, & metent jor.

XXXIX. Quant Sires à jor, & il se defaillenr, & se il dist ke il eut ensoine, & rel ki ne le pooit faire, & noumer le doit : quant il aura juré, tu dois le sien rendre sans damage k'il ait : car tu eus droir raison du prendre. & puis k'il or droit ensoingne k'il jura, & il l'or oublie à faire à sauoir, doucement dois ouurer vers lui de cele amende, mais se il noie k'il n'en prist mie respis, ne ne su en le Court aueuc les aurres, kant il prirent respit, ne ne su ajornes aueuc les autres, tu li rendras le sien, & les damages raisnables. mais kant il vaura jurer k'il ne prift mie respir, ne ne fust aueue les autres, au respit prendte, se tu as home qui le veilt, & l'en velle leuer coume parjure,

in more

faire le puet. mais raison est que tu recroies le cose juse'à la fin du plait, &c ne demeure mie pour ehe li jugemens ki ne queure entre les patties, la où cilqui cit leues coume parjures puet aussi bien jugier come li autre. car on ne doit mie prendre garde fe le cofe ki est à jugier fu grans, ou petite, mais à la defaute, ear kant Sites femont, on ne don mie prendre garde pour quele eose il semont, grande ou petite, mais à la defaute.

X L. Pour che ke li home ne sunt destraint, come il doiuent, de jugier, funt li plait fans fin, & en naissenr souvent morteus haines, & grans maus par le pais & par les contrées, & haines à les Sengnors.

X L 1. Kant on ne puet droit auoir en leur Court, je n'en ai mie veu yser ne par vois, ne par letres, ne par mesage, se par aus meimes non.

XLII. Encore conviengne il au jugement faire quatre homs au mains, nekedent il convient deus homes à faire le femonse, & ausi deus à saire recort, ne contre recort ne puet on riens faire.

XLIII. Tu n'es mie tenus d'oir recort de ceus qui jugiet ne te pue-

X L LV. Cil ne fu mie legistres bons, ne bien sachans, n'il ne sot pas bien les constumes du pais, ki te juja ke tu estoies entré en plait, pourtant sans plus ke tu auoies demandé jor de Consell : Car je quit ke tout li droit eserit ki funt, & toutes les bones coustumes, dont on vie, sunt contre tel jugement, nis le loi de la Bestee.

X L V. Tu pues & dois refuser jugement deceus ki nete puent jugier, ains ke ru respondes pardeuant aus, mais bien dois dire de ki ru arens jugement,

& ki jugier re doir.

X L V I. Bien puet & doir Il Sires de quel corr il tient enuoier son certain melage pour veir quel droit il fera, s'il en est requis, & bien fera prouuer le defaute par le raaport de ceus k'il a enuoies là, mais tel raport ne s'eftent mie à le defaute de foimentie, mais à tort plaidet fans plus X L VII. Sele Court ron Sengueur estoit soupeehoneuse, où il cust si peu d'ous

mes k'il ne peussent faire jugement, ou on i enuoiast hons de le Cort souveraine, ki te fussent soupeehonneus, par droite raison refuser les porroies, encore suft

che li Rois, ki les i enuoiaft. XLVIII. Pour ce ki conuient de terminer les plais, si come le lois dist, otroie à tous les hons ki funt en ordre de Cheualerie, car kele nuisanene a-il, fe li home, ki funt en aueune cofe fage, jugent. & nous fauons bien, dift li " Empereres Iustinians, ke li Cheualiers sunt esprouues en teus coses par vsage de eascun jour k'il oient les plais, & metent à fin selone leur ensient, & selone les lois.

X L1X. Serf, ce dit le loi, ne puet estre en jugement, & s'il i est, & au- "L s. c.

cun condampnemens est fais en sa persoune, il ne vaut riens.

L. Il nous plaist bien, fait le lois, que le raison de Iustiee & de loiautés "L. s. c. soit micudre en toutes eoses, que cele de destroit. Si coume se aucuns m'a- "ord uoit tolu le miene cose, & puis le me rendist, se il aprés le requeroit que je li rendisse, par droit conuarroit il ke je li rendisse ? Non. & de ce droit vsons nous. mais selone loi iroit il autrement, puis k'il ne demanderoit fors le saisine, & je diroie k'il n'en or onques faifine, fors de toute. on s'aueuns anoit vlé d'aucune cole contre ki que ce foit, ki fust contre loiauté & contre justice, & il après en laissast à vier, & autres en sust tornés en saisine, qui la proprieté en apartenilt, puis k'il ne l'aroit aquise par force, pour dire sans plus k'il en aroit vie, & si ancissor aussi, pour ce n'aucroit-il mie le faisine, se autr droiture nel monstroit : ains seroit droiture & loiauté audeseure contre qui il requerroit apertement.

L.I. Nus ne soit, sait le lois, escusés ni escoutes, ki deuise le continuenté «L. 10.C. de se querelle, & ki veut pat l'auantage de benefise mener se querelle parde- "

## LE CONSEIL

talter duant diuers Iuges, ce qui puet \* determiné par vn meimes Iuge, & paine

specimes etablic.

L11 Leibn dift de chelui ki requiert vn jugemens feur faifine, & vn autre feat le querelle principal, & ce est moule contre l'Eglegie & les veues fisses, qui toute jour frequierte faifine, & kran elles le fron par Court inte prife, n'en veulens il tradite fost par Creftiente, mais pour coi les foultient nofter vigres en c: cer elle n'ont mie doiaire per leur mais, jain ont eta faifine par l'Etablifienter le Rel Prilipper, ki tout le plui doktauoir de l'Etablifienter de de carkit i partiente, autili ben comme il moit e plait de l'Etablifienter de de carkit i partiente, autili ben comme il moit e plait de

re Ludau. Il est droix les nous eclasirions que cil lé 125 forte le fruit d'une cocfe l'vie, 3'il en part le faifine apprés claina, pour defaure de venir à jos fant plus, les declens l'an de le jor ne dois effec ois, feil offre à desit en le maniere que jou ai due deann: C'at est defaute n'àpone mie défaine de querelle deuant l'an de le jor, ains est vne paine que cil foustient ki defaut de venir à droit.

LIV. Se cil ki a perdu le faifne par faute de venirà deux, repaireagnés dense court reme, de violfre à deuir. de cil qui four lui conquil ne puet monttres fa diojuste en che kil timé i oft coume ciert conuem, il perfate, le faifne, de le rauer al premisers, encore foir se proprement en dedens l'an de le joe. Car cel cettme n'eft fors kant mus ne veut auant venir, ou si veux, il plais ne puet clier finis dedens l'an de

. p. s.y... L V. Il n'apert pas, ce dift le lois, ke cil se defaille malitieusement, kin'est

"mie contrain ae receuori pigenere, zani u en preini.
"I L'i Sacamora Janel hou vierre, pri dio pineli ac in preini.
"I L'i Sacamora Janel hou vierre, pri dio pineli ac il paperire su Prenoli
ce la contre à ra-vaider le le paridicion eft fierde ou non, & su femon n'aparience pas l'il ne defipie mie l'autorité au Presol. Cut in médge & li auure li on posit de prolongier le plaie en ant coume il foient veun en leur
p. sil deune le roppe luye le lo il fine femon port alegir l'eur presidege.
Et c'eft voirs ke pat noftre Vigge coul l'êrenc homei doiuent aler, & clériange l'i Sempor our, encere feient l'Vigin. Et le Villai meinne, fei fluor hors
de le zent leur Semponor, & il fout en le ville col le Precod els, il doiuent
l'avience de doiument dire la ne fluor mie ceun à terponde clauser lisi, c'el
e specielle ne le requiert : & fi doit elle chire pigée en le Cort leur Sengnor &
et fe lon.

L'VII. Que auconst viente la Court fon Sengour parfemonfe, ou fant fermonfe, ou fant

que li Sires tient par droite raifon. & se il le tenoit contre raifon, si n'est mic li jugement au requerant, ains est as homes de le Court. Car où il dist kil n'atre mie droit des faiflis, fait-il jugement en se propre querelle. & che ke on dift c'on ne doir mie plaidier des faissis, c'est voirs : mais ce doir dire drois : car i funt moult de cas, là où on ne doir mie estre refaissis, nis par droit. en tout les cas coume dir funt puer-on aussi ouurer coume dit est fans dire teus parolles, n'en partes mie le droit la Cort,

LVIII. Ie ne doute mie ke cieus ki vienr à Court, quant ses Sires l'a femons à respondre contre aurre, & il requiert son Sengneur, ke il li rende le fien k'il tient , & encore air il oi le claim c'on fait feur lui , & dist ainssi: Sire, je vieng pour le mien requerre, & li Sires dira che ke il li platra, & cil ains s'en part : je quit que on doit ajugier au clameour la faifine de le cofe olamée pour tel defaute, car j'entent ke on doit che faire kan clains est recheus, & il dift k'il s'en confellera, & puis se defaue-on : & pour ce s'il vient à Corr en le maniere qui dite est pardeuant, & or le claim que on fait seur lui, & s'en confelle, & dist que il ne veut mie respondre au claim, tant coume se Sires riengne le fien, ne n'en veut droit oir, encore ait-il bone bare, fi croije bien que par tele defaute doit-il perdre le faifine de le cofe clamée,

L1X Che n'est mie raisons ke tu dis, ne c'aucunes gens dient, & deffendent à leurs homes kant il funt au jugement, ke il n'issent de le Cort, si iert fais li jugemens. Car le respit ke le Coustume leur doune ne leur puet-il tolir: & se il au daarain respit ne le funt, li damages en est leur, ne au Sengneur n'est-il mie tenu d'obeir là û il leur fait edefois, & contre raison, ou ke-

LX. Kant on demande à parties s'elles veulent droit oit selone seur narolles, & ki ne dist qu'elle l'orra volentiers selone les sieuës, & ne les veur mie oir felone che ke l'en a dist contre lui, ele se meren defaute, puis que les pa-

rolles dires appartiennent à le querelle,

LXL Il nem'est mie auis ke cil deist à droit, ki demanda à parties, s'eles voloient oir droit selone che k'eles auoient dit, & puis ne prist mie garde à son jugement, ains le feift felone les daaraines parolles k'eles auoient dit, fans che ke les parties renonchaffent ariere k'eles les cuffent dites en aucune maniere. LXII. Quant aucurts entent à refuser Cort, si demande jor de conseill, &

on li doune tout simplement, pour che ne s'asent il mie à le Court, & bien le puce il encore refuser, mais s'il demande jor de conseill, ou droit se il le doit auoir, ou non, & le droit en atent, ne le puet refuser, car puis k'il-a oi droit de cous ki voloit refuser, partant s'est il asentis à le Court, & puis k'il s'i est vne fois afencis, il ne le puer puis refuser, se nouvelle cause n'i avoit. & che meimes enten-ja, s'aucuns demande jor de confeill, s'ill'aura, ou non. Mais pour oir rel droit, c'est voirs k'il l'ait tant coume amonte as persounes resu-ser, mais après rel jugement puet encote resuser la cort pour le coseki pas n'i doit estre justiciée, sauoir mon s'il en responderoit , ou non , pardeuant aus, ou fauoir mon s'il auoir retour. En tel plait ne se consent il mic en aus, ains les refuse : tout apertement juge les parolles qui dites sunt sans autres aconpaingnier qui dites n'i funt mie.

LX111. Quant vns demandoit jor de confeill, pour che ke û claim keil faifoit couroit hyrotage, si coume il disoit: & li autres disoit ki ne voloit mie k'il cust le jor, pour ce ke ceste querelle avoir esté faire & meue autrefois, & menée en autre jour, li luges ne prist mie garde à che ki auoit esté dit de-uant, ains i nia ki deuoit respondre, pour che k il estoit presens, & che ne su mie jugié à droit. dont je telôke tute wardes de faire tel jujement, car il funt contre droir.

LXIV. Pour che ke aucune fois aujent, & moult fouuent, que moult de gent vont à la Corr le Roi, li vns pour son propre plait, li autres pour tes-

moingnage, li autres pour mefage, & paffent parmi te terre, garde ki n'i foit p.4 10- - arrete à tort, Oiés coument le loi en parolle : Pooir est dousies à Legas, (ce . est mesagiers) de prolongier le plait de che ki feissent auant k'il fussent Legat, dusques à tant k'il aient aconpli leur offisse, & k'il soient reuenu en leur
 ostel, & à ceus qui sunt mandé pour jugier, ou ki sunt enuoié en autre con-" trée. & à celui kiapele, & est venus à la Cort pour pourfuir son apel, n'est - pas tenus à respondre à nullui dedens le tans de l'apel, car Celfus, ki fu vn - fages hom de lois, ditt ke congiés li doit eftre dounés , tant k'il foit reue-- nus ason hostel, ains ki responde à nullui. & li Empereres Pius escrit à Cel-» fion, que cil ki estoient alles à Roume , pour rendre raison d'un orphelin ki - l'auoient en garde , ne deuoient mie eftre contrains de receuoir jugement - d'une autre garde k'il auoient euuë. Pourcoi? par che ki n'estoit pas apelés à

- Roume

LXV. Tuit cil prolongnent le plait tant k'il foient retourné en leur pais, - & deuant leur juge il feront ce pour eoi il feront trait en caufe , & ja foit " ehe ke il aient le meffait fait à Roune, seil le firent ains ki furent Legat, il » n'en seront mie contraint d'aus defiendre à Roume, cant coume il li demeurent » pour cause de legation. ains escriuent li \* Empercor Iulians , & puis dirent » ke s'il demeurent û lieu puis k'il aront fait leur legation (ce est leur mesage )

. il puent eftre trait en caufe, nis s'il auoient fait le meffait à Roume ou hors

» de leur contrée. LXVI. Marciaus vns fages hom dift: Il doiuent vfer du preuiliege du rapel = jusque maison, & ce sans plus k'il ont fait en leur cités , ou en leur contrées. - mais s'il veulent riens demander, il font contrains de deffendre contre tous cjaus » ki riens leur demanderont, puis ki veullent gens traite en cause: ne mie tant

reulement s'il pourficuent le meffait ki leur a esté fait, ou de larrecin, ou de meurdre, s'il est autrement, seoume Iulians dist. ou eil ki leur funt vilenie ou - damage feront sans paine, ou il sera en la poosté à chaseun de sousmettre les à le jurifdicion à celui par deuant qui il vaurront plaidier contre aus, se il veul-

lent vengiet

4156 -LXVII. Mais se on doute sauoir mon se aucuns est en tele cause, k'il doie » prolongier le plait tant ke il foit en fon païs, ou non : le Iustice en doit faire jugement tant k'il ara conneu le caufe. & se il est certaine cose k'il doje pro- longier le plait, il doit douner caussion k'il en sera au droit, & le justice li asar-- ra le jour. mais Marciaus doute fauoir mon se il deuera douner caussion , ou - pleges: & il li fanle k'il s'en puet paffer par promeffe: & Mela, vn fages hom, - le dist ainsi, Cars'il estoit autrement, il conuarroit là recheuoir le jugement, kant il ne puet baillier pleges.

LXVIII. En toutes causes ou plais est ptolongniés, il convient ke che soit fait en tel maniere, ke li demanderres n'ait point de damage en le demeure du

LXIX. Il n'apert pas, ce dist le lois, ke eil defaille malicieusement, ki

- n'est mie contrains de receuoir jugement, kant il est presens. LXX. Nous ne poons auoir pooir encontre celui en nostre poosté, fors » de che k'il a conquis en Cheualerie & en carel. Et s'aucuns a efté Cheualiers

» puis k'il a esté apelés en droit, où il comencha à estre d'autre poosté, il ne » l'auta mie pooit de l'apeler le querelle à la Iustice sans qui il a coumenchié à estre, pour ce ke il ait esté deuant Cheualiers. C'est voirs par nostre Viage, s'il iert entrés en plait en la Court premiere, & il si iert alojés par pleges, & che ke la lois dist apelés, ce enten je pat nostre Vsage.

LXXI. Kant Sires a femons fon Vilain, & il s'en va de defous lui, ki doit reuenir à fa Cort, il n'apert pas ke chis delait le plait ki prolonge, mais eil ki du tout le laisse.

LXXII. Troi jugement funt en toi, on demande liqués est demanderres,

" & liqués est deffenderres, c'est à favoir en jugement en partie d'iretage , & à departir

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

departir coses kemunes, & de bournet terres, cil est tenus à demandeur qui l'autre apele à jugement : mais kant ambedoi apelent à jugement li vns l'autre, le cose s'est estre jugiée par la fin.

LXXIII. On entent ke jugemens est fais par tricherie, kant on voitapertement ke li luges est meus pat graffe, ou par haine, ou par loiet. LXXIV. Se li fix qui est en baill veut plaidiet d'aucun meffait ki li a esté " Lis. 5. fait , dont li plais apartient à fon pete, nous lui otroions k'il en plaide il nom " . D. md. du pere, car il plair Iulians, ki fu moult fages des lois, ke fe li fiex ki est û " baill fon pere, & hors du païs en mefage, ou à cleole, & on li fait damage, ou larrechin, ou tort fait, il en puet plaidier. Cat s'il atendoit tant ke ses petes venut, li meffais ne setoit mie amendes, pour ce ke par auantute li petes devieroit par voies, ou par auanture ki ne portoit pas venit à rans, ou li mauferettes s'enfuitoit endementieres k'il ventoit. & pout che di-jou, & ditoie ke " le cose le requiett ke li sex platde pour son pere . & demant che k'il baille en gatde, & deniets, se il les a prestés, se il treuve ciaus en estranges contrées. & se par auanture il fu à Roume pour aprendre, se nus ne li donniens congié de plaidier, il feroit barerés en pluifors manieres, & porroit eftre à Roume fouffreteus,& porroit estre perdus chou ke ses peres bailléroit, ou enuoieroit " à foultenit se vie. Et se li fix ki est en baill est esseus Maires, ou autres grant

Sites, & ses petes est tenans vne autre contrée, il doit estre lies, se ses preus Chi parolle de fausser jugement, & conment on le puet fausser,

CHAPITRE XXII.

est creus, & il est en grant dingneté.

I L contre ki jugemens est dounés puet tantost demander auqués k'il li plaira des homes ki funt à jugement rendre, s'il vient de tel jugement, & il dit ke oil, & aufi au fecont, & puis au tiers. & fe il dient ke il s'i asentent , li fausserres puet dite à aus trois , le vous fausse de cest jugement , ke il n'est ne bons, ne loians, & en doit porter son gage en la main son Sengnor, & doit tequetre jot raifnable à ptouuer che k'il arami.

 Et se on disoit pat auantute k'il n'atoit point de jout, se dtoit nel difoit, ou se il ne disoit autres patolles seut lesquelles on li demandast s'il en voloit oit droit, bien fe wardast k'il en tesusast droit, & k'il n'oist dtoit de eeus k'il atoit fausses, ne de leur patchoniers: cat s'il iert mis à leut jugement. il aroit tenoneie à fon faussement, mais seutement puet ainssi dite : Droit orei-je volentiers de ceus ki me puent jugier & deueront, mais de ceus ke j'ai fauffes, ne de leur parchoniers , n'oros jou nul droit , ains les refus moult bien. & pour ce ke il fanble bien que voftre bome ki chi funt, ki tel jugement ont oi, & fouffert fans debat , & s'i funt afensi d'aus , n'orai-je nul jugement , fe ainffi n'effoit k'il i en euft aucun ki dei fent ki ne s'i fussent mie asentis, car de ceus autucques autres boms , qui au jugement u ent esté faire, erroie jou volentiers droit. Et ainssi potta-il dite en tous les sairemens de le querelle dont on li demandeta, si vaurra droit oït. s'il oft sages, il ne puet dire parcoi on doie sa tette tenit.

III. Kant li semons vient à son jour , & on fait claim seut lui , se il aptés se defaut, voions coument on le tenta. & cettes chi convient faite vne deuisson, & tele ou il se defaut en court, coume cil ki au claim ne veut tes-pondte, ne dite poutcoi ne veut oïr droit de cose ke il die, ne ke on die seut lui en Cott, & meesmement là si il est tenus de droitoier de le cose clamée, ou en autre maniere ke le Cort fust bien certaine de se defaute : coume fe il venoit à l'on jour à la cott, & ne se presentait mie, ou se presentait, & ne seist mie cou le presentait, à en se seist mie che ke au jot apartenist ou seis se destilloit, coume cil ki au jot ne venist, ne ne contremandait. Et certes el premier cas, par nostre Vige, perdoir il le faisine, & l'atoit ses auersaires mais du sons de le quetelle por-Partie III.

roit-il à lui plaidier dedens l'an & dedens le jot k'il a recheu le faifine par jugement. & bien fouffilt ki\* recoument le plait dedens l'an & dedens le jor, fi ne veut petdre . & le maintienone jusc'à la fin : & se cil ki ore est faiss ne ortoit monstrer vers le dess'assi, ke il eust droit en le proprieté, il seroit mis hors de le faifine , & le r'atoit eil qui primes le perdi fans recounter les fiuis que on en aroit leués : cat celte paine & celt damage a-il pout le defaute, où il fu troués aprés le claim, cat nostre Vfage ne fair tendre nul despens pour defaute de jor, ne damage ke l'on i ait. & se li ans & li jot passe, ke li premiers desfaussis ne sieue mie le plair seut le proprieté , son auersaire le renra coume le sien propre, sans che k'il en soit jamais trauailliés, par lui seut saisne, ne seur proprieté: & c'est voits là où yterage est elamés. Mais se deniers, ou autre muebles, funt clame, & par tele defaute, course deuant eft dit, fort agains, on doit tant justicher les eoses à l'ataint, ke les coses soient paices. Et en tout cas e'est kanr i ne vient à son jout, ne ne contremande, lots soit atendus pat trois quinfaines: cat tant pooit il contremandet: & s'il ne vient adont, li demanerres demandera dioit de le defaure, lots le r'ajornent li home de fa Cott, qui funt si Pet, à quinfaine: & lors se defaut, si veut par trois quinfaines. & s'il adont ne vient, dont le doiuent fi Pet ainsili ajornet : Neus veus metens ser à la Court Monseigneur d'ui en quarante jors encontre celui. & s'il adont ne vient, foit encore atendus fept jours & fept nuis. & s'il ne vient aprés les fept jors, lendemain parde le faitine par le jugement de le cose clamée, si ke dedens l'an & le jor foit seut le proprieté en le forme qui deuant est dite. & se che funt denier, ou autre eatel, ee en foit fair ki deuant est dit. & ces ajotnemens li funt li home de la Cort enprés che k'il est desaillis par trois quinsaines pour adeuancher son malisse, ke il deissent par auenture ke il imassent tantost après les trois desautes premetaines k'il cussent sait mauvais jugement contre lui coume eil ki ditoit k'il auoit ion plait contremandé à fon jot pat ensoinenc de son cors, mais après teus ajornemens ne seroit-il ois decose il ditoit feur le jugement, mais en quelkonques jot qui venist à la semonse des Pers, selope ceu que on acuseroir se defaute, ou parletoir de le quetelle, feist-on droit. & se teus hom ki ainsi se defaut, n'a nul Pers en la Cort son Sengnour qui t'ajornement li facent, de ce se prengne garde li Sires au coumenchement du plait. Que seon se plaint pat auentute pat deuant lui de son franc home, & par auentute il n'en a plus, ou il en ait encote vn ou deus aueuc celui de qui on se plaint, il doit tequerre le Sengneut de qui on tient cel ho-me dont on se claime ki li enuoit ses homs de se Coutt pour son home jugier : & si ne li veur enuoier, il puer metre en sa Cour eelui Sengnout, & la soit li Frans hom dtoitoies en le forme deuant dite : & che fueffre bien nostre Vfages. cat li Frans hom n'est mie el jugement son Sengneut, aussi qu'est ses Vi-lains, ains est du jugement à Frans homs dont son ses muer.

. Quant cil ki on demande se desaute deuant che ke claims soit fais. on ne fait puis l'ajorné garder nul jour , s'il n'est autrefois resemons, mais de legier ne le doit-on pas resemontre, s'il n'i ot raison pout coi le ptemiere semonse ne fu parsuie, & se il se defaut aprés claim , en icele meismes maniere doit estre li dessendertes atendus, & li ajotnés, puis que son auersaite ecquiert k'il soit asus par jugement du claim k'il ait fait seur lui. car autant de contremans puet auoir il demandertes, coume à cil à ki on demande. ne jugement ne doit- on faite seur le demandeut, ke a cele meismes loi que li deffenderres 2. 20sti doit elle estre gardécen la persoune au deffendeur, coume au demandeur, & à chou etoi jou ke le lois s'aceotde. & quant on fera jugement feut le demandeur, on deuera ainssi dite au dessendeur : Nous disons par droit que vons denés demourer quites en pais sans riens faire encourre. & pat cefte raifon porroit-on austi bien amener en témoingnage l'anemi à l'apelé, coume Lu G vn autre ki eftre n'i deueroit : cat lors feroient fausse li droit eserit, qui de che parollent, & dient: On doit amener kant on eft acufes prenes plus cleres que li

## DE PIERRE DE FONTAINES.

perse c'est à dire k'eles soient teles, que on ne puist riens dire, ne en leur dis.

ne en leur parolles, ne en leur parfounes.

V. En quelconques point que on fauste jugement aprés claim, ou aprés refpons, ou ains que respons soir sais, le partie ki le fausse, tele preuve ne re-quiert point de deliurance vers l'autte partie, sors là où li saussemens touke le fait à la partie : si coume kant on juge que on doie respondte au claim, & on fausse le jugement. & rel le preuue on : En cest cas gaaigne li fausserres deliutance vers l'aurre partie : car li faussement touke son fair, entant courne de manuais claim fait.

V I. Quant aucun fausse jugement par lui, ou par sun anotié, come homs qui a ensoine, se on le requiert puis ke li faussement est fais en point que il en puist meperdre, mais se vie n'i queurt, il n'est mie tenus de monstrer esfoine, car tout fans elfuine puet-il metre auoue là où il ne gift vie ne membre.

VII. Quant Vilains oft en jugement de Choualier par chattre, ou par Víage, & il fautle le jugement, coument li gage ferunt deduit le li Vilains traira à pic le Chenalier par son fanssement, ou se le Chenalier traira le Vilain à cheual, ou coument le bataille fera ? & certes en faussement ne gist ne vie ne membre, se ceus qui sunt fausses en quelconques point que à faussemens soit fais, & queleque le querelle soit, mais che porroit bien faire \* la vie au faus- \* perdet feur, si coume és cas ki deuant sunt dir : ne en tele bataille ne doit nus estre mis à meschief pat droir, ne d'armes, ne d'autre cose. Car se li Vilains est à pié, & li Cheualiers est à cheual, & cust encore toutes les armes c'asierent à Cheualier, qu'estre ne doit, si seroit il à grant meschief pour l'vsage des armes k'il n'a pas aprisses, si coume li Cheualier les ont. dont je te di ke tel bataille doir eftre à pié, & par Campions. & le lois eferite dir moult bien, ke ne. 1. D. 4 moult est necessaires li vsages d'apeller : car pat che est amendée le felonie populais. des jugeeur & leur \* non fens. & se il estoit ainsi k'il conuenist combattre le sia fausseur à meskief, matere seroit dounée à jugeeurs de faire tel jugement courne il vauroient, pour ki ne douteroient paine de fausser. & on doit che moult douter ke nus ofast emprendre de fausser jugement, se ne le voit trop apertement mauuais pour lui mettre en fi grant paine, & en fi grant perill, co-

VIII. Quant aucuns est greués par jugement ke on li ait fait, il en puet apeler selone le lois escrite. & se il est prouué ke il ait apelé à tort, on le remoie à la Iustice de qui il apela, & le condampne l'en à l'autre partie en despens en cank'ele en a fait en l'apel: \* fait rendre nostre Vfage par fausser, mais no- f. & ce fait fire V fage ne fait rendre nul despens à partie, mais met en saisine selone che ke dit eft deuant, en lieu de despens, & fait rendre amende à homs & à la Cort.

IX. Ie n'entent mie Re cil ki faussa jugement, s'il en fait amende, k'il le doie faire fors à celui à qui il le rendi, & à ciaus ki l'ensieuent apertement en la Core, kant il fu rendus car moult d'oumes funt à rendre vn jugement, qui au confeill ne s'i asentirent mie, se ainssi n'estoit par auenture ke on cust demandé au fausseour deuant l'amende, s'il vaurroit oir droit d'aucuns des fairemens, & il eust dit que oil, fors ke de ceus k'il aroit faustés, & de leur parchoniers. & se on li demande que il tient à parchoniers, & il disoit tous les homes ki furent au rendre le jugement, & ki dirent ki s'i asentirent kant il le rendirent.

X. Quant le partie demande qui ensient de tel jugement, & tuit li home se taisent, fors que doi, ki disent qu'il ensieuent, se on en fait amende, pout coi seroir-elle faite fors à ciaus qui s'i asentirent apertement, fors k'es cas qui deuant funt dir. mais kant la partie demande ki ensient cest jugement, se tout Il hume defoient enfanble, Nons l'enfieuons : & puis deift le partie : Sire, faites parler vos homes li uns aprés l'antre, enssi conme je lenr demanderai, en cest cas, s'il en faifoir amende, l'amenderoit-il à tous.

Partie III.

me deffus eft dir.

R fi

XI. On doir moult bien prendre garde quant on tent jugement, par queles paroles il est rendus. Se cil qui le rent dist ainsi ; se vous di par droit, & le parrie demande, Qui vous enfient ? & tuit li home fe taifent, fors deus qui enficuent, se l'on fait amende, elle ne seta c'a trois. & si il dist ainssi au rendre le jugement: Li home de chiens dinn par droit, pour ke li home se taitent qui au jugement sunt ensanble, il s'i allentent. ki enficue t de cest jugement sunt ensanble, il s'i allentent. ki enficue t de cest jugement sunt ensanble, il s'i allentent. ki enficue t de cest jugement sunt ensanble. ment, & il n'en i a que deus ensievans, si sunt-il tous en faussement. XII. Nus ne doit avoit amende de faussement, s'il n'est au jugement ren-

dre, & encore k'il foit accordés au Confeill.

X111. Tu me demandes kantes fois on puet fausser en vne quetelle: & je te di que toutes les fois que on fait jugement de nouvel arricle en vne meif-mes quetele, puet on fausser, mais se cil qui vne fois, ou plus, auoit fausse, enkiet du daarain faussement, de tous les autres est atains ! car il n'afiert pas des airremens du plair ke vne seule bataille entre vne meismes gent.

XIV. Se on juge baraille qui fausse jugement à Cheualiers, & il se fausse dont il ne puet mais, tu me demandes coment te querelle est afinée. Er certes je ne voi kel jugement on en puist faire en tel cas, dont il consient le Sengnieut en qui cort li faussemens est fais, k'il aptochast les jugeours de la cott souraine c'on ne puist fausser. & se il ne les puet auoir, mete sa Cort en la Cort fouuraine, se il de li tient en kief. Mais li Rois FELIPPES enuoia jadis tout son conseill en la Court l'Abbé de Corbie pour yn jugement ki i estoit fausses. & se li Sires ne tient droirement du Souutain, requiere à son Seingneur de ki il rienr, & ainsti de Sengnor en Sengnor, dusqu'au souuraini Car autrement ne setoit le querelle affinée, & trop est dute cose d'attendre le tiers faussement, mais je to au Sengneur en qui cort li faussemens est fais, ke il ainifi come li Vilains se presente, & se dessent, aus facent pour ofter le desconuenue de la cort & le grant perill.

XV. Se li jugeout de le souuraine Cort disoient pout dtoit ke le bataille deuetoir eftre, & on ne les peuft fausler sans meskief, entre le vilain ki faussa, quant on juja meskief en se baraille, & les Cheualiers que il faussa, pour che ne se remuë li auttes jugemens ki est fais entre les parties (ne ) ne doit pas gteuer as autres, si come dist le lois, mais se li Vilains enkiert de tel faussement, & il est arains de l'autre, bien poera auoir damage. Etseli Cheualiers enkiert, pour ce n'est mie li Vilains deliutes vers les premetains, kinese com? bate en le maniere ki s'offri : car il ne doiuent mie perdrele querelle pour au-trui metfait. Er fi li fecont Cheualier euffent jugiée le bataille ô el, & li preets Chevaliets fussent fausse, ou enchaissent, li Vilains fust deliures de son

faussement; & de tous perieus.

XVI. Ie meimes menai le querelle patdeuant le Roi que tu me demandes, fauoir mon se jugemens puet estre r'apelés pat vsage de Court laie, fors par bataille. Et certes je vi à faint Quentin que li home le Roi firent jugement entre deus Dames, dont l'vne apela en la Court le Roi, & fist ajornet les jugecurs, & le partie, & aprés moult de debas, & moult de parolles ki ifurent, li Rois vaut oir le recort du jugement ke il avoient fait, & il fifent le recort. Ie meimes dis pour 12 Dame ke selon che meimes k'il recotdoient, k'il ausienr fait à la Dame deus faus jugemens, aprés moult de parolles, on demanda as homes & à la Dame, s'il voloient oit droit : il ditent que oil. On jujak'il auoient fait à la Dame deus mauuais jugemens, pourquoi la Dame recouura kank'elle auoit perdu, & l'amenderent au Roi. & che fu l's ptemiers dont j'oisse onques parler ki fust r'apelés en Vermandois.

XVII. Pour ce ke le Cots de saint Quentin est au Roi, & sunt si home li jugeout, si me demandes se je vi onques aler d'autrui cort à la Cort le Roi out t'apeler jugement. Et je re di que de la Cott le Comte de Pontyu , là où li home auoient fait vn jugement, fist cil ajornet les homes le Conste en la Cort le Roi, ne ne s'en peutent passet pour tiens qui deissent, ne que li Quens

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

deift, que il ne recordaffent le jugement k'il i auoient fait en le Cort le Comte, & illuce en faussa l'en deus des homes le Comte. Mais il s'en deliura par droit difant, pour ce ke li jugemens n'auoit pas efté fais contre celui qui le faussoit, & l'amenderent li home au Roi, & à chelui ki le faussa.

X V I I I. Ie ne vi onques jugice amende de celui ki fausse jugement, ne des fausses: mais bien puet-on prouuer quele amende doit estre par le loi escrite, qui ainsii dist : Il est establis vn nouvel droit que cil ki dist k'il a douné aucune cofe, ou promis à aueun, & il noume le personne, le luge, ou autre « pour lui, & il prueue che, il en defert à auoit reftor, mais se le cose est de catel, cil ki recoit le don, ou le promesse, soit contrains par le \* Comte des " come cofes princes de rendre le \* treble de le cofe ki li aesté dounée, & le double de che ki li a esté promis, & soit despouïlliés de toute dengneté de Cheuale. " triples rie. & se le cause est eriminel, tout si bien li soient tolu, & enuoiés en essil. " & entent ceste paine, quant on prueue contre lui k'il a mauuaisement jugié " par loier, ou par prometie. Mais se cil qui plaide ne puet prouuer ki su dounes, on promis, fi come il auoit arami, & le luge que on dist ki le rechut, jure ke il ne rechut ne par lui, ne par autre, ne le don, ne le promesse, ainssi n est deliures, mais li plaiderres qui ne pot prouuer che k'il auoit arami en canse qui iert pour catel, soit contrains par le Comte des coses priues entendre conte le valuë du plait en coi je entent les damages, ke li juges i a eus, & li plais arende fe droite fin. En le caufe criminel tout si bien soient gaste, & le cause snit retminée loiaument pardeuant auenant luge. Et tele amende entenje ke li fausseres doit, kant il ne prueue son faussement, aueue les damages k'il

XIX. La paine de ceus qui funt fausses, quant il en funt conuaincus, & l'amende, est qui doiuent rendre au Sengneur tous les damages k'il ia eus, &c tous les despens ke il li a fais, kant le cause en n'est de etime, & il sune aussi diffamé à tot jors, mais se le cause est decrime, & il prueue de faux jugement, l'amende est à la volenté au Sengneur, & ce puet on bien prouuer par le loi : & pour che ki le met à la volente au Sengneur, puis k'il apert que li jugemens ne fu pas fais par tricherie, mais par non fens. & s'il aparoit k'il eust esté fais par tricherie, ii come se li fausserres disoit : le fausse le maunais sugement que vons m'anés fait par loier, que vous en anés en, on promeffe, & prouuaft ce, il perdroient tous leur biens & feroient enuoiés en effill, fe le caufe effoir de

crime, felon le loi eferite.

X X. Cil ne puet fausser jugement qui se defallit par despit, kant il fu fe- La.C. on mons à traitier le querelle : & à che s'accorde bien le lois eferite.

XXI. Homecide, ou enuenimente, larron, rauisseeur de femes, & ceus m qui ont fait violetés de fainte Eglife apertes, ki funt conuaineus par engine-

mens, & par apertes semblanees, & par leur propre vois ont conneu leur mef. fait, ne puent fausser, si come le lois escrite dift. Mais bien dist le lois que se li homs n'est connissans de son mestait, ou si l'a conneu, ch'a esté par contraingne-

ment, fe on li fait faus jugement, apelet en puet. XXII. Quant aucuns fausse jugement pour cause mounable, ki ajugije est au- "L.s. c.

a vers l'autre partie és cas qui deuant funt dit.

trui, la cose soit ostee à celui ki le tient, & soit bailliée à auenant warde, pour " estre renduë à le partie qui elle estre deuera. Et se li faussemens est puur posfessions, ou partie, tous les frais & les issues qui varront à cans du faussement, ou aprés, foient mis en fauue main, & le possessions du founs remaigne à ce-Iui qui apela. & fachent cil qui apelent, ke se il est aperre cose ke il aient " fouspendu la jurisdission au Juge à tore, li jugemens est teus qui seront pugnis " en L. II. d'argent, ce dist le lois. Se jugemens est dounés que li plus prochains " foit mis en faifine de l'irerage au mort : & s'on fausse tel jugement, li fausserre l'amende de x x. ll. ne ja ne tarra on plait de son faussement, si come le lois dift, qui ainfli parolle : Cil qui offerra plait contre le volenté au mort, "L. C. qui est escrite & ouverte, & ke eil ki funt escrit à estre hoit ne suient en .. and.

# LE CONSEIL

» possession, & li luge ki dira k'ildoie recouurer tel apel, paine de x x. Il. soit emointe à celui qui apelera contre droit, & à chelui qui recheucra l'apel,

XXIII. Generaument te di que nus n'est ois ki veulle fausser jugement

contre le nouuelle coustume du pais.

XXIV. It n'est mestiers ke on fausse jugement, quant il est fais aperteguandipor ment felone le commune coustume du pais, à che s'acorde bien le lois, qui " dift ainfli : Quant plais eftoit entre toi & t'aiole à vn jor pour fon hiretage, » fe la jugemens qui fu données par le Preuoft de cefte contrée prononcha que " cil qui ert mors ki auoit mains de XIIII. ans puet faire testament, & que apertement s'aiole qui plus prés estoit de son hiretage, il est cose aperte ke le fentence ki fu dounée contre le forme de si apert droit n'a nulle forche: & pour " che n'est il pas mestier d'apeler en cest cas, mais kant on plaidoit de l'aige, se " il prononcha ke li mors auoit acompli x 1 1 1 1. ans, & que partant auoit efté » li testamens fais par droit, ne tu n'apelas pas, ou kant tu eus apelé tu laissas

" ton apel, ru ne dois pas r'apeler la cose ajugiée. XXV. Tu dis que vas nobles hom de ton pais fift semonte va sien Franc

fi home dient & jugent k'il en doit e f. d'amende. Or demandes fe il ne fauffe cel jugement, fe il paiera c. ll. Et certes ne fausser ne doit, ne les c. s. paier. Car par le Coultume du pais n'a-il en tel defaute que x.f. d'amende. Ne de jugement qui est si apertement contre constume du pais ne doit on ne fausser, ne paict. Car peu prounteroient les coustumes, s'il en conuenoit combattre, ne despecher nes puet on par bataille, & à che s'acorde bien le lois, qui ainfil dift : Li Preuos puer enjoindre paine par certaine raifon, & par droite fin mais fe li Preuos de la contrée vous enjoint paine autrement, & " contre le maniere qui est establie en le loi, il n'est pas doute que che ki fu " fait contre droit ait nulle fermeré : ains puet estre quasses sans apel. mais je " lo que cil contre qui tel jugement funt rendu, k'il dient, le ne recheis, ne ne afent à tel jugement qui est contre le Constume du pais : & voist au Roi, à qui les coustumes du pais sunt à garder, & à faire tenir : & deuera parmi le jugemens qui est fais contre le coustume du païs, aucue l'amende que li jugeor feront

home, que il venist à ses plais, eil n'i vint mic, il en demanda l'amende. Cil l'offre à paiertele come il le doit par loi comune du pais, & a droit s'en met:

au Roi. & ainsti lô à ouurer en tous les jugemens kiseront fais contre le Coustume du pais. X X V I. Quant aucuns dist que on li a fair jugement contre le coustume du pais, bien afiert au Roi, ki les coustumes sunt à warder, k'il oie le recort du jugement. & là où il connifra les coumunes coustumes du païs brissies par manuais jugement, bient afiert à lui ke il les fache r'enteriner & amender. mais se il ne trueuc le coustume brisije: encore truis je le jugement mau-

uais, par autre raison ne s'en doit li Rois meller, puis k'il ne fu fauties, si come

il dur, & en tans conuenable. X X V I I. Tu me demandes se cités, ou castiaus, ki ont poins & chartres par le Roi, & coustumes, se on i faisoit jugemens contre ses poins, & contre ses coustumes, dont il s'aida deuant le jugement, si doit fausser, ou obcir à la cose jugie. & certess'il veut, nennil, ains puet ainssi ouurer come dift oft, kant jugomens oft fais contre coumune couftume du païs.

Chi parole ke nus ne mete home en son lieu pour plait tenir, se il n'est de la jurisdission.

#### CHAPITRE XXIII.

I Empereurs Iulians & Theodofes dient en vne loi : Nous quemandons que che foit sagement gardé és enuoiemens de querelles, k'eles vaillent, se cil à qui li enuoiemens est fais apartient à le jurisdission celui qui

le fait. Mais se aucun enuoie querele à aucun qui soit d'estrange jutifdission nous jugeons que cil a qui il enuoie n'obeiffe pas à fon quemandement : & fe il " obeift, c'est contre loi, nous quemandons que les coses qui sunt faites par tel " enuoi ne vaillent plus que s'el ne fuffent onques faites : fi que cift qui funt vain- " cu n'aient pas besoin d'apeler contre les sentences. Et pour ce se doiuent garder li Baillieu d'enuoi et querelles à oir à hom qui ne foit de sa jurisdission, & c'est drois viages, se les parties ne s'i asentent.

I I. Vnes besoingnes sont en cort, où il conuient atendre le Baillieu du païs, & je croi que c'est en totes les querelles où il queurt vie ou membre, ou de fon aifrement.

III. En vne loi dient li Empereurs Grarians & Valentins ainfli: Nous ju- , L, ve. C. geons par general loi que nus ne foir juges de foimeimes, ne n'en die droit. " arquite car trop est desloiaus cose de douner congié à aucun de jugier en se pro-

I V. Nous ne requerons mie, ne ne faifons fi grans \* foutieutés en no . fabrille demandes faire, come funt li clere: mais toutes voies tenons nous tele rea maniere

V. Se vns hom plaide d'vne seule querelle ki n'a point d'ordre, se il i a pluifors querelles, ou elles funt toutes fans crime, ou elles funt criminelles, ou elles funt mellées. se elles funt toutes sans crime el nom de diucrses coses les puet-on toutes propofer enfanble, se elles ne sunt contraires: si come s'il demande deniers ki li eussent esté tolus, & eneust acaré terres en son nom , ou autre cofe, & il demandoit les deniers come tolus, & domandaît aussi la cofe qui en fust acatée. & de che en parolle le loi, qui ainsi dist: Se aucuns aca-, ta terre de tes deniers par le quemandement de tes Serjans, tu dois effire fauoir mon fe tu dois miex metre auant demande \* que latrechin pour auoit tes deniers, ou demande pout r'auoit che qui fu acarés de tes deniers. car loiautés ne suestre mie que on poursieue cose de crime, ains requiers c'on aconplisse le marchié de bonne soi. Et aussi sel vne querelle depent de l'autre si come se cil demandast vne dete dont il est hoirs, si come il dist, & dist que il veut bien que on enquiere se il est hoirs , ou non , le demande de le déte doit estre defaramie, se l'une des querelles doit aller deuant l'autre, si come s'il veut plaidier du funs de le querelle & de le deffaisine ensanble, de le deffaisine doit on plaidier auant: & se il demande hirerage, & les fruis, & les damages kil i a cus: des fruis, ne des damages ne doit-on pas respondre, tresque on sache se

li yretages est fiens, ou non VI. Sc aucuns veut pluifours raifons d'yretage metre auant contre aucun d'vne meismes cose, il ne puet.

VII. Se aucuns veut plaidier de pluifors crimes enfanble, se ce n'est de di-uets fais, faire le puet. mais se ce est d'vn seul fait, faire nel puet. & che puet on prouuer par vne loi , qui ainssi dist : Cil qui est acuses par aucun crime a quemun, ne puet estre acuses par autre de cel meimes crime, ne pourkant se « pluifors crimes naissent d'un meimes fait. & cil ki l'a fait , a esté acusés par « aucun de l'vn feul des crimes, il n'est pas deuéé que nus autres le puisse acuser « de l'autre crime, & jugier le cause de l'vn & de l'autre crime. Et par nostre Vsa- « ge le quetelle qui auant vint, sera anchois determinée, & l'autre aprés.

VIII. Ie ne quit pas que nostre Vsage suestre que on puit apeler pluisors de diuers crimes en vn meimes tans : mais du crime puet-on acufer en vn meimes tans, ou en diuers, se li compaingnon du fait ierent fuitis, kant aueuns en fu apelés.

IX. Quant cause citoiene qui n'est mie de crime est principanment menée, & at., C. puis requiert querelle de crime : ou cele de crime est premierement meue, & " originale, puis l'en chiet le citoiene, li luges puet, ce dist le lois, en cel tans terminer par « sensence l'une & l'autre demande, par nostre Vsage courroit chascune son cors, « si come elle escharoit.

## LE CONSEIL

X. Aucune fois autent que on muet plait d'yetage, ou d'autre cole, & de c, citine esfanhle, pour cuf s'oul que ti etoète à loi, qui aimif dist pet pout ce k'il autent aucune fois que ou entrelaifle le querelle, ghe question cisotene, autrefic some fee life ulti nouvellement années es juggement, if que lein de le caufe criminel donift tour de nouvel comencement à la caufe cisotene dès le ier muels feiteneff foit dounée cettre les parties.

Chi parolle coment plais est ensamés.

#### CHAPITRE XXV.

P. L. a. 15 est entamés, quant clains & respons est fais par deuant le lustice de le querele principal. mais se on fair simple requeste seviement, ou se on dist au destendeur par quele raison on li demande, pour ce n'est pas si plais entamés.

Chi parolle de ceus qui demandent.

#### CHAPITRE XXVI.

Layon. Dist y quet (aufirit nollte V léges après cheque le lois did de chiaste qui per on ne doit en quatre manieres i pat cuile, par cofe, par leue, par tant. Pat cuile, fie once le van protection de l'entre le van protection de l'entre le van protection et le forme, le vous protection par cuile, fie once l'entre l'

inc que on a promis en vn autre, on ne le rette mise oà l'en le pescuer. Kant on demande deuture li pie que on dois, on en a surant de terme après le joir, a come il le demande deuture, le viene que protile le lois, qui simil delt. Not vopulare de l'anne principale de la come de la com

Chi

-171

Chi parolle des festes, er du tans que on ne doit pas plaidier.

#### CHAPITRE XXVII.

I. D. 1 m puet-on poter reuerente à foi tenit de plaidiet és jost queles lois. L. t. c. Generaldent, ki ainfil dient. Li Empereurs Valentins & Valeriars de de l'engage de commencaules & c. d'enis commencaules & c. d'enis commencaules & c. d'enis commencaules & c. d'enis commencaules de commencaules de

Anna L. W. Transanger.

Anna L

111. Li luge foient amonnesté que il ne gardent ne les jors de Paskes "L. a.c., ne de Quareme és demandes des lartons, ne deuë demonstrance (de) dessois "and conseilliers, & ne foient prolongnie en tormenter les. Car on espoite legiere ment le pardon Dame Dieu, par coi li falus & li poursis de cous est pro-

IV. Nous ne volons pas, (ce dish le lois) que li jor de fefte, ne l' jor te fint ne de lois imme Milié foient prosprisé de mid delle ne ordoide d'en un lus greuunes de fersuce, & Nous volons que li jors de Diemence fois fi honorachies ce de figurat reserrente, que il fortefuellés de course tes céralois demandés. Tout fervice de Court foient en repos, touses auxocifients fe sintére, cous foient entrage de touser comifianches de pair, vois de banniffement fe reposé. Li plaidocour fe reposént, & cient elpace d'alianche, ji i vansiffet, cous foient parout l'une das surest: la publicara sous terme de tepentar
foi, & parollène de le pair, et pour kant pour ce que Nous deuons effere vifeué
de delle la plain et pour kant pour ce que Nous deuons effere vifeué
delle. Il finillater past hij ne "à acrotte, et à jez, ne a "ba chétinus de fei it "sinjous de notire Nationié, oude notire Empire i céchne, i li foit prolongies, & "sinjous de notire Nationié, oude notire Empire i céchne, i li foit prolongies, & "sinjous de notire Nationié, oude notire Empire i céchne, i li foit prolongies, & "sinpois de notire Nationié, oude notire Empire i céchne, i li foit prolongies, & "sinpois de notire Nationié, oude notire l'appear de longie paire de longie paire des conseins de longie paire de longie p

Chi parolle du pooir as Iustices , & de Cort auenant.

# CHAPITRE XXVIII.

L I Empeteurs Zenones & Antoines dient, & vn Pteuos, & vns autres

Lauffi: Vns noffres Procureres ne fu pas par dtoit Iuge en plait qui iere ... juiffait

Petrie III.

entre Nous, mais quant Nous les l'eust ajugié, & douna sentense par l'asentement as auerfaires , il Nous convint obeir à cofes jugies. Car li Procuteres a " poosté de jugier entre ses autres personnes. & vous qui sauies ka n'estoit auc-, nant luge, & les i euftes à s'audience. & quant il n'est souffisans, austi puet-il greuer à celui ki demande, come à celui qui desfent. & che poés vous prouuer ke nus qui viengne au Conseil le Roi n'est juges des Preuos le Roi, ne d'autres, se ce n'est par leur consentement, où il i sunt enuoié par ce.

II. Tu me requiets, fair le loi, que l'ordre de droit foit mestornée, & ne " sieue l'en pas la Cort au destendeur, mais que li destenderres ensieue la Cort au demandecur, c'est là û li desfenderres a se maison, & avoit û tans que li ... markiés fu fais, dont li plais est, jà soir che queil l'ait puis temuce, illuec les » convient il emplaidier tant feulement.

III. Le lois dift, se ambedeus les personnes sunt en vue contrée, illuec . - doit estre le cause determinée, que il ne temaingne pour nul previliege. Et - fe cil est hors du pais de qui j'ai souffert aucun tott , il emplaidera celui qui = se cose tient autresi come procurateur. & quant termes li ara esté dounés & » il li loift k'il lefache à fauoir au Sengnieur de le cause : & se li Sires n'i vient, » ne n'enuoie, li premiers semons soit condampnés, & seux ke tout cil qui n'i » yeut enuojet foit coupables : car de ses biens seta faite satisfassions, se cil qui - est presens ne puer paier, & se cil qui dut amener son Sengneur ne vient - auant, kant il ara esté huciés par le bannissement, soit condampnés par - fa coulturnance c'est pour son despit. & se li acuserres defaut , & li acuses . n'i vient, ou il li enuoie, il doit estre asais, & si damage li doiuent estre re-» storé. & ce est excepté s'il est commande à aucun par le commun besoing « ki soiren le compaingnie au Prinche, & li termes d'amener le auant est esta-. blis, eft ke ce eft enfoingne.

IV. Li consentemens de deus priués, ou de trois tant seulement ne fait ndar. » pas luge celui qui n'a nule juridition, ne ce k'il effablit n'a pas force de cofe-ndar : jugge. .-. c. = V. Nus n'eskieue le luge ordinaire puis k'il a plait entamé , ne ne tequie-

- re pas l'ahiue au \* Preuoft de le grant Preuofté, ains appiaut selonc les lois,

Se viengne au faint auditoire.

VI. Li acuferres fieue la cort en caufe criminel, & cil qui vaura que le cau-- se soit determinée en Cort que il ait deuée sans no letres queles queles soient, - on criminel, ou citoienne, on requerra execution de Cheualier, li demander-- res parde se demande, & se li desfenderres fait ce, il soit condamenés. Li . Serjant & li Vicaire s'atent ki sousterront paine, se il en tel cause metent l'exe-- eution des Cheualiers ki jert deffenduë.

VII. Li doi Vilain qui aletent plaidier par deuant ton voifin par leur asen-. tement , ne te tolent mie que tu ne r'aies ta Iustice , encore fusient-il alé jus-

" ques à gages , puis ki n'i a riens ki soit de la Iustice de ton voisin. VIII. Nostre coustume est tix, & bien est certaine cose, & ensuians le loi, " ke li defenderres ki est Chevaliers, ou Vilains, ne puet estre justiciés fors par , fon luge, ne contrains d'amender s'il t'a meffait.

IX. Il nons femble, fait le lois, ke c'est fole cose & desloiaus, ke cil qui " s'entremetent d'aucun offisse, ou d'aucunes marchaandisses, se il forchent d'es-, chiuit la jurisdission à ciaus à qui la cour des offisses, ou des marchaandisses apartient. & pour che vous quemandons que li auantages d'aucune Cheua-lerie, ne d'aucune digneté ne vaille à teus homes en cette partie, ains volons gue cil qui suar, ou ki feront establi en aucune Cheualerie, ou cil ki mon-freront k'il ont aucune digneté, soient contraint d'obeit à tes juges, sans nule bare, auffi bien és causes coumunes, come és priuées à qui li gouvernement , de l'offisse apartient, si come nous auons dist, en tele maniere que il ne laiste pas pour chon à respondre des autres coles as luges de qui la jurisdisson apartient de leur Cheualerie & de leur digneté est. & cil qui enfaierent à venir

LLC

contre le teneure de sefte loi, foient pout tel enforcement despoillé de l'or- « dre de Cheualerie & de dingneté.

X. Aucunefois autent que ti vilain vont de defous toi fous autrui, & defous le Roi: or si demande d'eus s'il ont aucune chose messait en te terre, se le luflice en iere tiene, ou celui sous qui il est alés. & certes de tuutes les coses dont il serojent en plait pardeuant toi, ains k'il s'en partift, ou aurojes aresté du fien, seroit le Justice tiene, & ausi s'il auoit eu entor toi aucune office, dont il ne t'eust rendu conte : encore ne fust il mie en plait pardeuant ti, quant il s'en parti, fi le te r'enuoieroit on pout conter à toi.

# Chi parolle en quel lieu cascuns doit plaidier, ou estre enplaidiés.

## CHAPITRE XXIX.

I hoirs qui est hors du pais doit estre desfendu, & illuec doit estre en al.19. B cause trais, \* se il est trounes, ne il n'iert esculés par nul premiliege k'il ait. II. Se aucuns a aministré en cerrain lieu garde, ou \* cil le, ou besoing, dont obligemens naisse, jà soit che ke il n'i ait maison, ne pour quant il ne se deuera-il deffendre: & fe il ne s'i deffent, il convient que fes averfaires foit mis "Leaffa,

en possession de ses biens. \* Et se il a vendu en vn certain lieu marchaandise, ...s. s. où il les bailla en warde, il le doit illuec deffendre, se il ne fu mis en conuenant que il s'en deffenderoit ailleurs, se nus en demandoit riens. \* ou s'au- « cuns a acaté d'aucun marcheant, ou il vent ki fet bien k'il fe partira du lieu ... 5- > maintenant, il ne conuient pas ke ses coses soient arestées illuce; ains sieue le , cort de le Iustice, dont il est, & se aucuns a acaté de celui ki a aloé en certain ... lieu, tauernes, ou offechines, il est drois k'il soit trais en carse en cel meimes ... lieu. & ce est bien raisons. Car quant aucuns vient en lieu pour partir s'en ... maintenant, celi ki acate de lui acate aufi come à trespassant, ou de celui qui à fe fair porter de lieu en autre, ou de celui qui est marcheans par mer. Car il feroit trop dure cofe se il conuenist que calcuns se desfendist en tous les liex, " où sa nef arrjueroit, & où il trespasseroit. Mais s'il s'areste en aucun lieu pour « droiture d'auoir moison, je ne di pas que on ne le puisse illuecques suir, mais " s'il prent illuceques tauernes, ou greniers, ou autres officeines, & il vent fe " marchaandife, & faisses befoingnes, il se deuera illuecques deffeudre. \* & La- .. \$ + beon, qui fu vn fages home des lois, dist que si vns hom d'aucune contrée à ... loue vn Serjant marcheant pour vendre ses dariées, che que il fera deueroit autrestant valoir, come sc son Senguieur le faisoit, & pour che se deuera illuec- « ques deffendre. \* Et l'on doit l'auoir puis k'il fu obligiés k'il paiast en Lon- . . . bardie che ki doit, se il a sa maison en une autre contrée, il est retrais en cau-

fe, & en Lonbardie, & en la contrée ou le maifon est. & autress plaistil à lulian & à pluifors autres. III. On doit dire que tous obligemens est tenus pout marchié, si que il a- Lio. n. pere que aucuns fache marchaandise là où il s'oblige, jà soit che k'il n'i doie "

nule cose ki li ait esté prestée.

IV. Se je veull mouoir demande contre mon detecur, & il veull connoiftre "L. 11, D. le dece, se dift k'il est apareilliés de paier, il doit estre ois, se li doiron dou-ner jor de paier les deniers, se il doune soussiant seuré, car il n'a pas da-mage en vn pou de tans, s'il a fait demeure, on doir atendre vn poi de tans, tant come l'en otroie au deteur après ce k'il est condampnés.

V. Chil qui n'est pas contrains de techeuoir jugement en vn lieu, se il co. "L. ss. D.
menche plait, il est contrains de recheuoir ses demandes à eiaus qui vauront plaidier contre lui, & doit estre enuoiée à cel meismes luge. Ce ne tient pas nostre vsages fors de le meimes cause dont plais est.

VI. Il ne doit pas fanbler ki foir venus en jugement, ki est auenu puis k'il "L. 15. D. Partie III.

## LE CONSEIL

est fais : & pour ce est il mestiers de faire autre demande.

VII. Actions (c'est demande) n'apartient pas contre ceus que li Princes a

\_ apelés à Rome, fors de ce que puis est fais

VIII. Li Legat (ce funt li melage) \* de souffrir à Roume jugement de ciaus adient en actions est fans aucune cose demandée contre le Legat, doit-elle estre dounée, trans de " pour ce que il pourfuient encore la cose por coi s'actions est meuë, Cassius " dist que on doit ensigarder que ses sers ne li soit demandés ki est moult ne-" cessaires, pour ce k'il n'en a plus, actions n'en doit pas eltre otroié controlui. mais fe cil en a pluifors, & on plaide contre lui pour vn d'aus, on ne doit pas deffendre l'action. Car Iulians dist sans nule distrnction, ke action ne doit pas estre dounée contre lui, ki ne soit rapeles de sa legation k'il a recheue.

IX. Se aucuns a acuté serf, ou autre cose û tans de sa legation, & il comen-" ce à poursieure le pour autre cose, ce ne sera pas tors se il est contrains de recheuoir jugement en fon nom. Car s'il estoit autrement, poosté seroit dou-

" née au Legat de tolir autrui cofe par tel maniere.

X. Es coses decoi li Legas n'est pas contrains de recheuoir jugement, n'est L. st. 5.

s. D. ont. .. il pas contrains de faire fairement, ains est leués de plait entames.

41.55 -XI. Se vns hom muert, & il laisse vn fill, & se fe feme grosse; li fiex ne " puet par droit demander le moitié de le dete qui estoit deue au pere. Pourcoitcar se vn fiex iert aprés nés, aussi puet-il auenir k'il en nasquist plus. mais il " estoit certaine cose pour le nature k'vns en naistroit. mais Sabinus & Cas-" sius dient que il deust auoir demandé le quare part de se dete. Car il n'estoit pas certaine cofe fe trois en naissoient, que li vns n'eust autrestant come li au-" tres : ne l'on ne doit pas regarder à le nature des coses, mais à che que on

ne fer pas que il auarra.

XIII. Cil qui fe plaint foit premierement ois.

XIII. Labo di jugement eff, là doit effet finés li plais.

XIV. Se cil qui demandoit aucune cofe a laiffié plôtifors hoirs, & li vns . d'aus en plaide en jugement, il ne doit pas plaidier de toutes les coses dont " mentions est faite û premier jugement. Car nus ne puet amener en jugement

autrui demande fans fon compangnon.

XV. Il n'apert pas que cil fe foir afentis au jugement qui requiert que le ... maniere de le demande la foit dite par deuant tel Tuge.

X V I. Se cil qui auoit recheu tel jugement muert, jà foit che cose que ses "hoirs ait sa maison outre la mer, ne pour kant il doit estre dessendus à Rou-me : Car il est à celui ki a fait de lui son hoir.

X V II. Iugemens ne puet estre fais de coses qui sunt à venir, autresi co-, me obligemens de pleuine ne puet estre fais de coses qui sunt à venir. car je

ne quir que nus donr que pleges puisse eftre pris, sins que le dete soir denée, & que jugemens puisse estre fus deuant que vne cose soir deue. XVIII Les connissances des coses doivent estre aucune sois prolongies

par droites raifons, & pour certaines caufes : si come se on dist que cil qui ont le instrument du plait sunt hors du pais pour le cause de le cause quemune. 
& bien est bone cose que se causes soient prolongnies pour sescas d'auenture : si come se li peres qui plaide a perdu son fill, ou se fill, ou le feme son mari, ou li enfiant leur pere, & pour les autres femblables caufes fouffilans pour quemander felonc les lois.

XIX. Se on seplaint de forche, fait le lois, & d'aucune proprieté, li sains Empereurs escrit qui ot nom Adrians, que on doit premierement cognoistre de le forche, que de le proprieté.

XX. Le lois dift, que se li luges entre en aucune cose contre le queman dement de le loi, & par tricherie : kant il fast quemandement, il fait con-

XXI. Vlpians dift, se seme se part à Roume de son mari ki est mesages,

que li maris se doit desfendre par droit par nom de douaire.

XXII. Cil meifines dift, que cil ki conuenancha vne maifon en vn lieu, . L 4. D. ki li fu noumés dedens vn certain tans, le puet faire. & quant chu tans iert ... paffés en va autre lieu aufli conuenable, & que on wart à la raifon de la mai-

XXIII. Paulus dift, vns hom qui auoit acaté vne cofe, denoncha à ce- nt-49. D. lui qui li auoit venduë, ki li garandelist ce que il li auoit vendu, & li vender- "" res dift k'il ne deuoit respondre fors pardeuant son Juge. Or demande on se « il puet l'apeler à son luge le plait qui est comenciés deuant vn autre. & Pau- «

lus respont que li venderres doit suir l'acateur.

XXIV. Vipians dift : Se li lais est demandés à aucun, & il dift que le grenour partie de l'yretage n'est pas illuee, il ne deuera pas estre contrains en " pluifors establissemens, que li lais ne soit demandés là û la greneur partie de « l'iretage est, se il ne prueue que cil qui fist le testament vausist qui fu paiés « en cel lieu.

XXV. On demande des detes, fauoir mon se on a plus en le contrée ou ne l'apre li lais est demandés, se bare i a lieu, pour ce que le greneur partie de l'ire- « tage n'est pas illuec. & il nous plait en cest cas que li nons de la deten'ifait " riens. Car la dete n'apartient pas à vn lieu, mais à tout le pattemoingne du « detecur. Mais par noître Viage, de demande de terre, ou de dete, kant elle « est faissie par le Iustice de qui on le tient : se ce sunt muebles, on les demandera là où les cofes ierent, kant elles furent laissiées, encore soit-il hors d'autre Iustice, n'en doit li hoirs nulle mouvoir, se il ne doune bone scurté k'il se justiehera par le Justice du lieu où elles furent laissées, ou par la Justice de

la Crestienté du lieu là où les coses sunt, lequel que il miex amera.

XXVI. Paulus dist: Il ne convient pas que \* grés soit fais à la grennor cause ... 2.54.D. pour la menour laissier. Car li grenneurs plais trast à tout jors le meneur à soi. XXVII. Cil meimes dift, \* le femonse que li luges fist, qui fu deuant notam celui qui ore est fais, doit estre nombrée el nom de trois semonses. & jà soit "Ly, D, che que cil qui fu deuant ait faites toutes les semonses, ne pour kant cil " iert en fon lieu, n'en puet faire e'vne autre après. & ce tient bien noftre . Viages.

XXVIII. Se Pers auoient fait toutes leurs femonfes, & fusfent enpeechié par aucune caufe qui ne peuffent jugier, li autre home qui feroient mis en leur. lieu , pouroient mander celui qui venift o'ir leur jugement, fe il voloit.

XXIX. Vipians dift : on puet bien traire en cause le fill qui est en baill at 16 6 A The second part of the second

X X X I. Cil meimes dist: Plait ne puet estre depeciés entre les plaideeurs, "L. 61. D. 

ene le patrie au demandeur, ki foit û lieu du pourfieueeur. Cil meimes doit estre desfendeur par droit, & recheuoir jugement, ou par soi, ou par autre, si que seurcés en soit dounée auant, ne il n'apert pas que eil se dessende par o droit, ki ne paie che ki a esté jugié.

XXXII. Cil meimes dist : Feme doit demander fon dosiaire là où fes ma- "

ris eut se maison, & ne mie là où li instrumens du douaire furent eserit. Car " cefte cofe n'est pas de sel nature, que il conuiengne rewarder au lieu là où li . L. f. D. instrumens fu fais : mais en cel lieu là où la feme doit venir par le condission « du mariage.

X X X I II. Cil meimes dist : On vient par cest ordre à faire semonse peremptoire, ke aueuns demandent premierement vne semonse, aprés ceu que «

- 2. 1. 10. fes auerfaires foir defairs. Se puis vn autre: fic'il wik pas autre deux fenonyo-Dani. fes, mani d'efquific de dis jors par nottre Vinge. Se kare il less as ens, lot demande la cierce qui foir peremptoire, se elle a sinfi à nom, pour che que elle fin ne defaures. Cas cil qui en et flemons, ne puer ples prantics, se cheel par nottre Vinges aprés les x i, jors & les v t. r. jors & les v z. nuis, qui ne poene plus quencie; kinne vingne.
- puent plus guencir, ki ne viengne.

  L-12. D. XXXIV. Cil meimes dilt: En le femonse peremptoire doit manocher cil

  di qui le doune, que se cil qui en est semons se defaut plus, il ne laira pas pour

  che à connoiltre de le canse, & adouner jugemene.
- 2.7. D. XXXV. Cii meimes diti, que cefte femonfe, que on apele peremptoire, effe aucunefois domée après tant de femonfes, come nous vous auons diti, & est aucunefois après deus, & aucunefois après vne, & aucunefois dei les commencement que on apele vne pour toese. Et il consiente que il lagge prennge garde de che felone le maniere de le caufe, & du tans, & de le perfoune, & que il atemper ainfil s'ordre des femonfes.
- L. 79. B.w. X X X V I. Se cil qui a empetré le semonse peremptoire se defautà jour, & end. \_\_ cil qui est sémons i vient, lors sera le semonse perempeoire abanté, ne cause \_\_ ne sera pas traitiée, ne sentene ne sera pas dounée selonc celui qui est prefera au jor qui su semons.
  - XXVII. Quant le femonife fra abunt, voione se li defendertes puer eftre plus trais en cuelle, se li plais termaint tors, ou se le sémonife soir petie, & que on plaide dereixel. Nous deuons fauoris chieux quis defans, quant il se démonie prempière, à pas positi "apeier, kans il est condampnés, c'elt voits quant il se defans despis. Se li Decris dit de chieux de dépis. Le li Decris dit de chieux de dépis. Le li Decris dit de chieux de despis de la Decris de la comifient de la
- 1.77, D., XXXVIII. Affricans dift: Li pere puer bien auoir fon fill à luge en mé fes prinére befoingnes, ou li fix le pere, & à lieu que luges est communs offisses.
- "XXXIX. Vljains dift, quant li loges doute de droit li Preuso de le contrée
  L-75 5" feur répondre. Après quant il demandeur confell du fait, li Preuso ane leur
  doune pas, ains leut doit quemander que il doingneur fentence felonc le coaflume du pais. car celte cofe diffame aucunefois, & doune maniere de graace, ou de haine.
- L. B. D. X L. Cil meifmes dift : cil qui n'a point de jurifdifion, ne nule poofté, que 
  ad. li Princes li air dounée, ne il ne li est pas douné par celui qui a le pooir de 
  douner luges.

Chi parolle quant li Empereres jugent des causes as orphelins 🕁 à venues 🖝 as autres faibles personnes.

#### CHAPITRE XXX.

L'Empertee Confuncius dit : El jusgemen de noître debonairre de traperte concer ophilini, sou contre veues; on contre cause; ain in tonsome miside, ou contre les foilbes, il ne foient pas contrain par uns de
an foil upen de veuir par desurs vous; aimp hisident dedent le constrictor in temoing de li inframent funt; fi que le forme de droit fait gardée foissament.
El in sofient pas contrains delle requieren contre jegenent, focus quest el
crierment le puilfanche d'aven, leur auerfaire foient contraint de venir pasdeaut Nous.

#### Chi parolle où il conuient plaidier des crimes.

### CHAPITRE XXXI

| I. I Empereur Zenones & autres dient : Il est assés seue cose ke les que-             | *  | L.L.C.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Liftions des crimes qui selonc les doiuent estre amendées, & par les lu-              | *  | <i>crimini</i> |
| ges terminées, là où li crimes funt fait, là où li plait funt comenchié, ou là        | ex | bus agi        |
| où il funt trouué ki funr coupable du crime. Là où li crime funt fait doiuent         |    | Secure         |
| li maufaiteur estre jugié, seil est pris à present forfait, ou là où li plais est en- | n  |                |
| tamés sans auoir court auenant, ou là où cil sunt trouvé qui forfissent, con-         | п  |                |
|                                                                                       |    |                |

mus ell, fe il fune takeu, ou par rel fair, ou par autre de lour Indite.

Il. Tu me demande comme cil "vangez la nont fon pere, qui ell esliere de le terre, ou cil couque & licute qui l'ocil, & certe s'il trenue le mandateur autre que l'accept de la certe, ou cil couque & licute qui l'ocil, & certe s'il trenue le mandateur autre que fais fait centre.

Il est est que fais fait centaine, il le c'aux, memennent quant l'imaferers et le civire de feterre. mais il coustrar que li Sites qui r'ara fa cour k'il mere li estie de feterre. mais il coustrar que li Sites qui r'ara fa cour k'il mere li enfert l'accidur et cat come à lui amonte, que n'el cortroprepe, onen la cortro fos Senguene de qui il cate, s'il est les de fe torre pour tel casitis' puiltencerim en doit pas de l'accider, au certe me no doit pas termanoi fans eller efpois.

III. Li Autentike dift: En le contrée où aucuns a meffait, de quele cofe des le coupables, illuez doir estre justicié, & c'est drois perdurables, s'il est

pris û present forfait, ou s'il i est puis arestes k'il fist tel messait. IV. Li Sires qui a le Rat & le Meurdre en ses Fiés, & en son demaine, & a le plait de ses homes, s'il en sunt apelé puis k'il s'unt si coukant, & si leuant û tans d'apel.

## Chi parolle où il connient plaidier de faifine, de dete, & de defaute.

## CHAPITRE XXXII.

1. ONTRE droit veulent tolir & tolent Baillieu & Preuroft as nobles feditions de leurs Frans homes, kiautre enplaident, encore foient-il leur coukant & leurs Ieurant.

11 L. J. Emper. Alixandres dift: Cil qui s'oblige dedens paier en certain a servicia fei lieu, fei in efair faitaitaion de paie, il puet efter femons en autre lieu par « «morta droite demande, enco il conuient \* efmer caubien cafeuns i cult de petu & « » « « de damage, fe li denier cuffent efté paié à lieu où il furent conucenencie, plus « « » « de damage, fe li denier cuffent efté paié à lieu où il furent conucenencie, plus « » « « « de damage, fe li denier cuffent efté paie à lieu où il furent conucenencie, plus « » « « « « de damage, fe li denier cuffent est par le denier de la furencie de la fur

IV. I. Emper. Diocletian & Maximians dient: Quant on puet demander \* 1.1. 6, assume cofe certaine, on an deil par hidder courte cellul qui le code went, and mais courte cellui ki le citen. Ta zera sadont \(\), cort que cil qui clarge le - \*\*em-on, diengonici que un ciens, ape faide par contet ciu , mais courte ton \*\*varant. \*\*em-on, diengonici que un ciens, ape faide par contet ciu , mais courte ton \*\*varant. \*\*em-on, diengonici que un ciens, ape faide par contet ciu, mais courte ton \*\*varant. \*\*em-on, diengonici que ciu qui che contente ciu faite con tente contente ciu faite con contente la forma contente la faite contente la faite con tente ciu partie en deci partiere ne doci partiere morte pour ton varant, (fi l'

.. enplaidiés d'aucun qui ealenge le cose, il dois maintenant noumer û plait son . warant où que il foit: &li luge li donift auenant retme pour amener auant, = & cil viengne auant, ou enuoit Procureur au lieu où se possessions est, & ref-» ponde à celui qui demande, se il ne veur faire che ki est establis aprés le rerme qui ainfli li est ocroiés, li Iuges le fera semonre par loi aus semonce, - autresi come se li plais fust entamés dés le jor que eil qui tient su apelés en ju-

- gement pour entrerompre le longe tenuë.

£15.2 = VI. Et pour ce que li Sires de la cose ne vient pas auant aprés l'emaniré - ki li a esté faire: & s'il se rient lors en cel meimes volencé, li Iuges orra rou-= re le besoingne en vne soume, & ne demouera pas à metre le demandeur en » possession de le cose, si que eil qui se defaut ara pooir de monstrer toutes ses allegations, quant il varra auant fur le principal, & ne mie sus la possession dedens l'an. Ainsi l'enten-je, & ainsi l'entent nostre Vsage, quant les semonses funt faires là où elles doiuent.

VII. Li Emper. Grarians & Valenrins dienr. Li demandeur fieuent le Cort - au deffendeur sus coi qu'il ait demande , ou sus le cose qui tient , ou sus » le persoune, mais Nous quemandons que le demande qui est sus le cose soit

» menée contre celui ki le tient és liex en coi les coses sunt de coi on plaide. Luc. VIII. Li Emp. Diocletians & Maximians dient: Là où l'en propose que heretre. » les cofes qui eskicent par iretages, là les doivent li hoir requerre k'il en - est emplaidiés à son manoir, se le cose de l'irerage i soir.

L. vs. c. . 1 X. Cil meimes Emp. dient : Il convient que cil qui amenistrent autrui

- ce fait.

Z. i. c. X. Li Emper. Alixandres dir.: Celle qui sento, d'accourte de contrain-X. Li Emper. Alixandres dist : Celle qui s'enfui d'aueu roi , quant elle te Barrings , te de plaidjer en eel lieu, dont elle fu fuiriue. & pour ce li Preuos de le con-. rrée, qui est luge du lieu où elle est s'entremete de renuoier le au lieu où elle . serui auoit. Car elle ne doir pas estre oïe û lieu où elle a esté prise.

X I. Li Emper. Diocletians & Maximians dient: Se cele done on dift, qui = est serve est en possessions de frankise, pour ce que en le cause meimes d'estat - ensieur li demanderres meimes le Courr au desfendeur, il convient traitier de » le cause de le frankise là où elle demeure, jà soit ce que li demanderres mej-

- mes ait le digneté du Senateur.

XII. Cil meimes Emper. dient : Se aucuns qui est en seruage veut estre - frans à forche, il n'est pas doute que il nés conviengne le plait de l'estar là où = cil qui se tient pour Sengnor a son manoir.

XIII. Li Emper. Constantins dist : Quiconques sera en elere digneré , & ima. » prendra par force pucele, & brifera aucunes marches, ou fera entrepris d'au-. fait, ne il ne se desfendera mie par bare de court auenant, car li messais met .. hors .& raut cele honneur.

XIV. Bien puet- on fauoit, & par le loy, que se erimes communs, ou priués, est oposés à celuy qui est Preuos, ou Baillieus le Roi, ou aucuns qui soit de l'ostel le Roi, se ce est rel crime, ou il'queure vie ou membre, en quel lieu que cil demeurt seur qui on le met , le connissance ne le justice de rel cose n'apartient fors au Roi, ou à celui qui le vaura mander par ses lettres, en telle maniere que le querele foit traitie felone le coustume du pais, fans nul auantage que personne i air : en tel maniere que ciex qui est acusés ne sueffre nul damage, deuant ki li foir Preuos, & quant il li ierr Preuos, cil à qui il iert quemandé de par le Roi, doie raporter au Roi se crime, quant il sera prouués. Car la mesure de prendre venjance de rel qui est en si grant digneté, ne sera fors en le volenté le Roi. & il est aperte eose, que se il sunt acufe de Cort, il doiuent estre maintenant deliure. & cil qui faussement les acule

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

acufe doit eftre pugnis, si come le coustume du pa'is leur enseingne sans parler ent au Roi, se la acuserres n'est par auenture d'aussi grant digneté come li acuses.

XV. Li Emperere Valentin. & Theodore & \*Anthenet dien \* in the decentries\* Nova demons à test frança peoflé qui que foi (Cheullier) à l'ente de contries (Nova demons à test frança peoflé qui que foi (Cheullier) à l'ente in par nuit efficire les eaus, ou vaitera les cheuins is flute hantables par as - ment es, congis foi serve donois a sifficire de fouinnere la digne tommen, y enceboise le mort qui voloit douner à aureul, genquere l'en cele k'il apareil - ment, l'entere de l'entere catain, ne par ogié par sugerment, foit venigé par cruel banies. Nat réépages Cheuilter qui \* alle as sume mailleisementer c'on ne face de la sist don of ma trons, yîtêt \*

prouvés.

XYI. Cil meimes Empereurs dient: Nous ortoions à tous ceus des contrées «L.i.c. pooir de pendre les desherteeurs. & fe il ofent contreller, nous volons ki foient «mé. plus cruelment routmenté, ke de le coumune venjanche n'aporte à quemuns «latrons.

XV II. Bien poés fauoir, ac dois, que ell qui dit k'il a deoissue d'associrie, que d'eassie, ou d'avaeune doissour les trettens ll bold Villa mainen, qui citement d'aure Sengneut a, le îl offic à prouser k'il i a tel droissure, on le doit-on, gé le l'appent de qui li villain intenent enci fei tot etteret, come leur propres, la doissont-il raisori Nennali-cerl four etrest ne fism mie fel pourque no demande d'oriennes la Charter doisnine au villair a cerl fes egnapsin, en le l'uffice, n'eft mie au villair, mais le Charter en deffiner le loissuré de le terne. Le aureu colle feori saili, fe et qui ont le desant inter deriourer, on l'ennairet est faithier N'on, ea c'he apartien a Ballites de pair. E frainfi n'eller, il villain er resolvection couse a servir d'oriente se l'on a feur leur-te-

XIX. Vljains dift, que plainte de teflament qui n'eft mie à droit fais, ¿¿.v. viennent fousent, k' ei ne loid 3 judicier à peres k' a merce, & at senfain au a se li paren, ki funt plus loing que frere & freur, frevient bien fi ne plui-doine mie; cat i ne puent per la eridon moutoir et plais. Par nofte v est est est et peut pe la qui yeuge estier puent plaidier, feon a plus laifiée de l'yrezage que on ne puer par loi du pais.

XX. Marchians dift: On plaide de teftament ki n'est mie à droit fais ee "\*L-10 est maniere, come s'eil qui le testament frient, suffert \*décionés de leurs penses, ne on ne dist mie autress si fussen \* forsené, ou derué, mais autress come s'il cussent par droit leur testament, mais ki ne sa mie fais selone "\*\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, mais ki ne sa mie fais selone "\*\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, mais ki ne sa mie fais selone "\*\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, mais ki ne sa mie fais s'elone "\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, son de devené, it testament ne s'ill "\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, son devené, si est mie fais s'elone "\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, son devené, si est mie fais s'elone "\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, son devené, si est mie fais s'elone "\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, son devené, si est mie fais s'elone "\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, son devené, si testament ne s'ella s'elone "\*\*
come s'il cussent par droit leur testament, s'ella s'e

XXI. Tu puez entendec kaur li honu n'u ciena fort muchles & conquêts e l'ait puet tout indire fis de il varant par cooflume du pais, vii n'u cofant agui risma n'out, ou il ait pere & mere d'aurre et maniere. Se il en ceft cas luillé mous fes biens as échrages, il ne fait imé fon refannent félone l'officie de pieté, ext qui doie-il miere luillier que fes enfans, de l'on pere de l'ai mere, l'ait mere, me l'ait l'ait puit d'ait l'ait l'a

Constant

dont je te lô, & quemant coment que on en ait vse, ou par maunais ordenement, ou par mauuais entendement, ou par che ke nus ne s'en est aidiés. ear se testamens est fais à qui que les coses soient laissiées , que tu en faches as enfans, & à caseun, & à celui qui li lais est laissiés autretant avoir li come l'autre, & partir igaument, kant tu en seras requis. & si n'i a enfans, & li pere ou le mere, ou li vns d'aus deus est delaissiés en cel testament, que tu le face ingaument departir aueue celui , ou aueucques eiaus qui les cofes funt delaissiées, car puis que pere & mere sunt contrains de leur enfans norrir, felone nostre viage, pourcoi ne reprouuera ecl meimes vsage à pere & à la mere des biens au fill, puis que il en ont mestier, meemement en eel point que il ne valent, mais rien au fill.

XXII. La lois dist: On ne se doit pas asentir à peres contre les six , kant il funt aguillonné & corrompu par leur maraftres, fi que il vont contre leur fanc, & quierent acoifon par coi il deferirent leur enflans en leur teftamens.

XXIII. Quant aucun laissetous ses biens as estranges, & nienr à ses ensfans, il apert bien k'il ierr ausi come desuoiés de se pensée, kant il fist son testamenr. & pour ee veulent les lois que li testamens soit nus, s'autre eose n'est prouuéc.

XXIV. VIpians dist: Li enssés qui est encore û ventre se mere, kant li .. testamens à cels fu fais, à qui il puet estre hoirs par droit , s'il ne fut à cel .. tans û ventre sa mere, puer dire que li testamens n'est mie à droit fais. eareil qui estoit encore à naistre ne doit riens perdre en ceu. XXV. On ne deffent pas à faire restament à ceus qui faire le doiuent :

" mais il funt blamé & repris kant il ne le funt sclone l'office de pieté.

XXVI. Celui meimes qui fu trais du ventre samere aprés le testament, sa mere qui fust ouuerre puet plaidier du testament qui n'est pas à droir fais.

4.45.2 ... XXVII. Se aucune de ces persounes ki n'eussent mie l'iretage à aucun. " s'il fu mors fans faire testament, acusent fon testament qui n'est pas à droit , fais, & il vainquent la cause, la victoire ne leur vaille riens, mais à ciaus à qui "I'yretages venist, fi fust mors sans testament.

XXVIII. Vipians dift, & Papinians eferit, que li peres par droit ne puet mie û nom fon fill mouoir plait du testament qui n'est pas à droit fais maugré le fill, se li peres meimes a este fait hoirs, il a esté souvent eserit que pour ce ne remanra pas que li teltamens ne puisse estre acuses ki n'est pas à droit L. E.S. L. XXIX. Papinians dift: liteftament au vieillart: ki a vie fon tans en che-

ualerie, & s'en est venus à son ostel après eeu qu'il a esté en saudées, puet estre , aeuses ki n'a pas à droit fait son testament, là soit che k'il n'eust fors les eo-" ses k'il a conquis en cheualerie. Ceste lois aide à ciaus ki dient que li peres " n'a mie pooir de douner tous ses meubles à vn de ses ensfans.

4156

XXX. Li peres ne puet laissier le quint de son yretage , si tient l'yretage franquement, ou à chens, ou à yretage, ou à terage; mais seur terre qui tient justice ne puet il riens laissier, tant puet-il laissier seur ses coses, jà soit che k'il n'ait nul enssant, ou il en ait. Nous apelons hyretage toutes les teneures & toutes les droitures ki cschient de pere & de mere, ou d'autres persounes de nostre linguage, mais les conqués k'il firent, ne muebles ne catens, n'anelons nous mic hyretage, encore nous foient-il efqueu de deuant dites perfounes par proimeté.

XXXI.Se aucuns fait son testament,& il laisse aucune personne che ki deucroit escair par dtoit de lui, sans deuis k'il en sist, ne à lui, ne à autre : Ie n'entent mie que tes lais soit conqués, mais irerages, mais che dont il porroit faire sa volenté par la Coustume du pais, ce lairoir à qui que ehe fust, ce seroit conqués à celui qui tés lais recheueroit.

X X X I I. Ce que on puet laissier à estrange persoune, puet-on laissier à vn de fes enfans, ou à se feme meimes,

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

XXXIII. Se li peres a muebles, & conqués, & yretages, pour che si fait lais de ses muebles, & de ses conqués, ne laira il mie ki ne laist aussi le quiet de son hyterage, si veut. Il convient entendre le quint de l'iretage, quant les 415.5. detes funt paices: & c'est adire c'on doit metre hors de l'iretage tant come il afarroit à deres paijer. & lors courra li lais û quint seur le temanant. car qui autrement l'enrendojr, li lais demoueroit trop à paier : car li hoir diroient tout jors, les detes funt mie paies. mais si n'i avoit hoir qui ofast prendre l'iretage pour le car des deres , cil meimes quint ki feroit laissies controit en aquit des detes auant l'iretage deuant dit. & quant li hyretages feroit aquités , r'alast le quint là où il fu laissés.

XXXIV. Se li fix qui est defirerés par le deuis au pere, est en possession ad. L. 5. 15 de l'irerage son pere, cil qui est fais hoirs par le testament au pere demandera l'i- " retage: & li fix le porra contretenir , & metre avant que li testamens ne su pas à " droit fais, autresi come il feift, si nel tint pas, ains demandast. & à che s'a- " corde bien nostre vsages, ke de tous les biens au mort sunt mis en possession "

li hoir, & enfaifine: mais demande-on le lais,

XXXV. Il convient, ce dift le lois, que on ait en memore ke eil qui dift "£15.18 que li reftament qui n'est pas à droit fais, & ne vainki pas le plait, doit per " det che k'il a du reftament, & " le Bourse l'Emprecourt e doit auoit, voirse st " Mess que on li doit tolir che ki li fu laissié en son teltament, kant il maintient à " tort le plait duse à tant que li Iuges a douné jugement. & se il laisse le plait " ains que sentence soit dounée, ce ki li su douné ne li iert pas colu. & pour ce si ne vient à jor, & sentence se ti dounée pour celui qui estoit presens, on puet dire que on il doit garder che k'il a recheu, aucuns doit perdre ce sans plus

dont li preus apartient à lui. XXXVI. Il est bien seuc cose, ke cil qui a recheu le lais qui li fu fais du "L.m.D. teltament, ne puet pas dire par droit que li teltamens ne fu pas à droit fait, " si ne li fu quemandé k'il dounaît à yn autre tout son lais.

in the it is queensament to usuament at the state of the le cose que on dist ke cil ki fist le testament li douna tant come il estoit vif: ne cele cose qui furent dounées en douaire, ne doivent pas estre tolués.

XX X V I I I. Cil meimes dift : Car jà foir che cofe que li hyretages au "L. 14. 15.

XI X X V I I I. Cil meimes dift : Car jà foir che cofe que li hyretages au "L. 14. 15.

XI lont vers les fex, fe li ordere de nature eft troublés pour mortalife , & Ji fill " meurent auant que li pere, li hirerage doiuent autresi bien estre laissiés à peres.

XXXIX. Paulus dift : Cil qui ne vient avant acufer le testament son pere, qui n'est pas à droit fais, ains refusa à plaidier, on nefair pas que cil qui veulent mouuoir plait n'aient coumune partie de l'iretage. & pour ce se li vns " des fiux ki funt defireté, plaident pour le testament son pere qui ne fu pas à " droit fais, & li autres refusalt à plaidier, & ses testamens estoit depeciés par " jugement, cil qui vaineroit le eaufe aroit par droit tout l'iretage son pere, aufi come s'il fu mors sans testament faire, & il vsera de la cose jugie, autresi " come cil qui filent le jugement creissent ki n'ieust des fiux au mort, fors que eil qui acufa son restament.

X L. Entent ainfli ceste loi: Se doi fill sunt desireté à testament au pere. & en plaident pour ce ki n'est mie à droit fais, & li vns laisse aprés ce le plait, & fa partic eskiet à l'autre. autrefi (e l'vus est mis ariere par tenuë de v. aus, & à l'viage par renuë d'vu au. X L. I. Paulus dift : Se cit qui funt de l'iretage acatent l'iretage à ciaus qui — ...d., '

se sunt fait hoir el testament, où il acatent d'aus aucune partie de l'iretage, kant il seuent bien ki sunt establi à estre oir, ou il prennent d'aus terre à louage, ou il prenent che qu'il deuoient à chelui qui fist le testament : ilapert l'il " otroient che que li mors fift, & ne puer acufer le testament ki ne foit à " droit fais. Partie III.

XLII. Cil meimes dift : Kant la mere oi dite ke fes fix ki eftoit Cheualiers " eftoit mors, & ele fift autre fon hoir en fon testament : li Empercour Adrians ju-" ia ke ses herstages apartenist à son fill, & que ses frankises & li lais li fussent " douné, mais che ki i est mis des frankises & des lois, i est mis contre droit, " & ausii est de grace. car puis que testamens est repris ki n'est mie à droit fais. " nule cofe qui toit faite par cel testament ne vaut-

X L 111. Cil meimes dift : Se cil qui est recheus selone les lois à acuser re-

stament, ne le puet, ou non ne veut acuser, il conuient voir se cil qui vient après, i doit eftre recheus : Il nous plaift que oil, fi que li hoir est en ceu toute la droitute à celui qui il est hoirs. Entant come il apartienrà mon hon plair du testament, qui n'est pas à droit fais; Il n'a nule difference se est con est fais hoirs, est des enstans à celui qui firent le testament, ou estranges, mais je veul que tu façes que se li lais fu defrainables, ki fu laissiés à vn des ensfans à mors, k'il foit r'apelés dusques à loial partie : & se il est laussés à étranges, il fera r'apelés tous

XLIV. Cil meismes dist: Se cil qui est desiretés el testament est Auocas ou Procuretes à celui qui demande lais ki li fu laissiés el testament, il est mis ariere d'acuser le testament. Car il apert k'il ait ottoié al volenté au mort, puis

" que il deffent ce que il fift.

X L V. Se cil qui est deshiretés û testament est hoirs à celur à qui vn lais fu " fais en cel testament, & il demande le lais : il nous convient veoir s'il doit » estre mis ariete d'acuser le testament. Car il est certaine cose, qui conferme la » volenté au mort, & il demande le lais, & il est certaine cose que nulle cose " ne li fu laiffie el teftament, ne pour quant il fera plus feurement, se il tient de demander le lais-

XLVI. Li Empeteres Zenoines & Antoines dient : Quant li fix veut dire Li. C. u du testament sa mete, qui n'est mie à dtoit fais, contre celui qui tient l'ireta-cerané u ge pat l'acoison de chou ki li su baillié seur \* sa loiauté : ce n'est pas dessoiaus » cofe fe il li est ocroié ke cil qui ainssi le tient soit ausi tenus, come cil qui est XLVII. Cil meimes dient: Se la mere qui fist ses hoirs de ses deus fiex aprés le

» en poss-slions d'aucunes coses.

testament, kant ele le pot faite, li tiers fix puet mouuoir plait du testament qui n'estoit pas bien fais, si come cil qui n'estoit pas \* despis par droites raisons. Mais pour ce que tu proposes que le mere morut en l'enfantement, la des-» loiaute du cas qui auient foudainement doit estre amendée : pour ce que on puet etoire, que se la mere eust veseu, ele n'eust pas eu mains de pieté de ce-stui, que d'yn des autres. Et pour ce Nous jujons que autretel partie soit dou-" née au fill, qui en nul maniere ne forfift l'iretage se mete, come s'ele eust fait " de tous fes fiex fes hoirs. mais s'estrange furent eserit à estre hoirs, lors ne " li iert il pas deffendu ki ne mete auant demande du testament qui n'est pas à

XLVIII. Li Emper. Antoines dist: Se tespetes morut aprés plait entamé, ou puis k'il auoit eu proposement de dire que li testamens son frere n'auoit pas esté à droit fais, & il fist de toi son hoir, il ne t'iert pas deuéé que tu ne

» puisse poursuir la cause k'il auoit comenchiée.

XLIX. Se li peres a douné à aucun de ses siex vn grant don, & caseurs » des autres a tele partie d'iretage, come à celui pooit venit par droit, il loift " à celui à qui li peres a fait sa largece, que il tiengne che que il a douné, & - se tiengne de l'iretage pour ce que il parfache de son don la droite partie à .. cascuns des autres qui doiuent auoit, se mestiers est-

L. Li meimes Emper, dist : Cil qui ijert eampions de son gré, \* & n'a pas " esté condampnés en camp, puet bien auoir l'iretage son pere. Mais se li pe-res fait son testament, il ne le puet acuser qui ne soit à droit sais, ne ne puet » demandet possessions de ses biens. Car aucuns jugent par droit ke tes fix n'est " pas dingnes d'auoit fon iretage, se il meimes n'est d'au tel condission.

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

149

L.I. Li Emper. Diocletians & Maximians dient : Se tu veus metre ta fille al-19 C. hors de ton hyretage, pour ce k'ele vit laidement, & vilainement contte ho- . "" nesteté : se tu es esmeus en ceste haine par \* sa deserte, & non pas par autre ... annue escausscinent, ru aras congié de faire ta volenté en ton daarain jugement, mis jusentant come monte as chatex & as conqués. mais prochainetés, ou parrie d'iretage ne li pués tu tolir. Chi vient vne Antentike, qui amende chefte (6.1) loi, & dift: Se ele a passe xxv. ans, & tu ne la veus marier : pat ceste acoi- (6.1) fon se ele chiet en pechié de son cots, ou ele se marie sans ron conseil & sans « ron afentement, tu ne la pues defiteter.

LII. Cil meimes Emper. dient: Vous qui connissies que vous desfendistes ...L. u. c. à voltre mete à faire restament, tesmoignies aperrement que vous feistes tant «

k'ele se coutoucha par droit à vous.

LIII. Cil meimes : Il est contenus en droit que le mere qui a mauuaise "L 11. C. foupechon des meurs fon mari, puet si conscillier ses fix k'ele face ses hoirs ""
en ceste maniete, se li peres ne fait ceste condission, il apere ki ne puet mie " demander par droit à la mere la possession des biens : ne il ne puet cele maniere auoir que il puist demandet ù nom de son fill, que li testamens ne soit » à droir fais : ne la mere ne doit pas restorer pour ce ke ele ne leur a fait nul « tort, ains les quida bien pourucoir.

LIV. Li Emper. Constantins dist: Se la mere vienr contre le restament son "L. 18. C. fill mouuoir plair qui n'i ait pas esté à droit fais, on enquiete deligentement » sauoir mon se le mere fist cose vers son fill, par coi ses fiex l'air greuée en « lui, li testamens soit r'apelés, & en air che qu'ele en doir auoit. mais se ele « par auenture l'ait greuée par viains fais, & par enging qui ne soit pas auc-nant, & n'ele a ché amie à ses ennemis, & s'est si coumune vers jui, k'ilpaire miex qu'ele fust s'anemie que sa mere, kant che sera prounés, ele s'acort « maugré sien à la volenté son fill.

LV. Li Empet. Iustinians dist: Nous pensons en moult de manieres de à "L. 10. C. faire la volenté à ciaus qui funt testament, & volons ofter trop grant malisse need. de l'apelet leut ordenement, & à consciller as mors & à leut fix, & as autres " persounes en cettain cas en coi querelle puisse estre menée de testament qui « n'ierent pas à droit fais, ou de chiaus qui deuoient estre t'apelés par autre ma- » niere que on quemande que il soit, & s'il est mis û testament ke la loi aus par- « tie des enfans foit aconplie, ou s'il n'i est mis, li restamens soit fermes. &il « loift à ceus qui plaindre s'en puent que li testamens n'iert pas à droit fais, ou « ki deuoit estre t'apelés en autre maniere k'il demandent sans nule demeure ee « k'il leur fu mains laissié que leut loiaus partie, se il n'est loiaument ptouvé ke « il cuffent tant fait vers celui qui le testament fist, qui ne deuoient pas auoir « fon hirerage par vilain cas : Nous establissons de ce de reles persounes desqueles eil qui fist li testament fist mension laissa aucune cose, soit en hyretage, « ou en lais k'il aient : jà foit che que ce fust plus ou mains que leur loiaus pattie. Mais s'il ont aucunefois perfoune paffee, qui jà effoit née, ou qui anchois «6. 1que li testamens fust fais, su concheue, mais ele estoit encore û ventre se me- « re, & il ait mife liors de l'iretage, ou il en a fait autre mention, & neli aient « tiens laissié, lors voulons Nous que li anchien droit i aient lieu, & ne rechoiuent de cest establissement nulle nouvelleré, ne nulle muanche. & Nous vo- « lons que à fiex, & autres persounes qui cha en ariere soloient estre cause à « mouuoit plait de testament qui n'est pas à droit fais, soient contées en leur .. loiaus parties les cofes k'eles ont aquifes des deniers au mort pour l'acoifon de « cheualerie foit tele k'ele foit vendue, ou kanr li Cheualiers est mors, que « certains deniets en vienent à ses hoits, en tel maniete que li degrés de Che- » ualeticfoit tegardes, ke autres tient par la mort à celui qui fist le testament, « ke tant deniers li soient conté, ou sa loial pattie, come il est establi que on « dounast.

LV I. S. eil qui s conquis le Chroulerie par les deniers à cettis qui fil le trellament, & Fin most en chu degré, cil métines Empereuré fil i Nounfilos I a durit de Janchienne loi, & Tailons celle tres debannaire Confinations, se la bia que Paula se la bias fils, ne foit pas jusquement es vo. Carl a pour che l'all moit défenul si ne fuil pas fes hairs, & pour ce ne pout il pas chie celongies du estlement à merc, récle ne le Enioire pout laisne de fon mais, la l'enfaire engents. En Nous désont que ce fanct aux en cè que l'in soit orgené par le hinne de Janer, se punque ce fanct aux en cè que l'in soit orgoné par le hinne de Janer, se punque ce fanct aux en de pet age l'en de l'entre de l'entre de l'aux en le suite de la celle de l'aux en le simile que ce fanct aux en de let age l'il foiten. Cri la mere puet infiret lon full fon hierage par sel maistre qui fint bons risid a bial la perc e à a sinil pet cel pagnit le haime du pere, & garder fioi de muite à le douteure de fon fill, & de dechouré fi nature. Carl l'il hous fischle que dout étais mais cet, ét cell qui n'a nuite fauter.

Z 16. C

diffention foit deshyteres, & pugnis autrest come s'il l'eust deserui.

LVII. Cil meime Emper, dist : Nous sauons que vas establissemens su fais " cha en ariere, en coi il fu establi que se li peres cust laissié à son fiil mains que " se droite partie, li fust parfaite par jugement de preudoumes, jà soit che que " nulle mension n'en su saite à parfaire li, quant li peres li douna che ki vaut. " On demandoit se li fix set la cose que ses peres li ait dounée à sa mort, ou à " fa vie, ou laissié li en son testament, & il s'en tient apaié pour sa partie : & " aprés eele meimes cofe k'il a foit ealengie, ou toute, ou en partie: sauoir mon " se par nostre est abhistement doie estre sa partie parfaire enprés le calengement: ou fe li lais, & les cofes qui funt bailliées en garde, & li don qui ons effé fait pour l'acoifon de mort, doiuent estre aperitie cascun endroir soi pour parf jte fa loiaus partie. Nous establissons dont en tous ces cas, coment que li calengemens foit fais, en tout, ou en partie ke li visses soit amendés, ou que li denices, ou les autres cofes foient teftorées : ou que la loiaus partie au fill foit " faire, que nule droiteure que li hoir ajent ne li nuifent, ke fes peres li laiffa mains que droit très le coumenchement, ou se aucune cause qui vient par dehoes li fait aucun damage, ou le gricue, ou aucune cofe, ou en cantité, ou en tans, se li soit restore en toutes manieres, & li fix ait en soi nostre aide & " sa loual partie li soit parfaire du lais au pere, non pas des gaains que li fix a " fais pour autres coses. Car Nous establissons pour le grasse d'umanité que s'il " i a aucune cose conquise par dehors, ele soit siene de gaaing.

### Chi parolle des dons que li peres puet faire à ses ensfans.

## CHAPITRE XXXIV.

de said

1. I I Emporere Valentins & Valeriass dieu: 5e tes peres doans à foa dell out of map pattennigne, pour le grant amour que el nouir vers his, Noas diffiction sindifit ou fe fe 18 vier en fon bail, il doan ex van trois, n fe ra confrience pa la more raspective nois en for a for el northere par la more raspective nois en for el northere par la more raspective niere à l'arbitre, que il redonif la quitre parire du deusset de patremoistique qui effechiat, & fe to spees ful mon fair are tellament. Se il fies er the se qui effechiat, & fe to spees ful mon fair fair tellament. Se il fies er the se de baill folion pres, pource les il doss n'a pas befoing d'armi si de, sins vaurpar faironne miner, s'élonne l'econtique days. Cil li figurante à contrête effect.

aide de loiauté à la maniere du plair du testament qui n'est pas à droit fais. II. Par nostre Vlage puet li Frans hom douner à ses ensfans letiere de son franc hef, & si departir entre ses ensfans, eambien k'il en ait, ke les deus pars en demeutent à son ainsie fall.

\* f. vac

III. Et \* metueille est que s'il depart plus que le tiere, si ainsnés ne le puet r'apelet par nostre Vsage, & s'il depart mains que le tiere, si autrene le puent

pas plaidier pour le parfaire. & c'est pour chou que li mainné n'ont nulle partie certaine, se li peres ne leur deuise : mais il ont soustenanche , selone l'iretage le pere, & leur hautece.

IV. Se li peres deuife à ses enstans moult loins du tiere, & si que selone le sief, & leur haurcee, n'aient pas leur soustenanche, il puent laisser le deuis leur pere, fi n'en veulent, & requerre leur frere qui leur donist foustenanche felone leur fief & leur haurece.

V. Ic ne quit mie que se li peres deuise à ses enfans le tiere de son franc fief. ue il pour ehe leur rolle quemune parrie des censiex, & des villenages ke la Que il pour che icur totte que mone parte dir li peres ki se riengne apaié de rel

partie come il leur a faite.

VI. Kant li peres deuise entre ses ensfans asses mains ke le tiere de son franc fief : se les parties des censeus & des vilenages leur souffist à auoit raisnable

foustenanche, il ne puent plus demander à l'ainfné.

V11. Tu me demandes se li peres qui a asses plus censeus & vilenages, que frane fief, fi depart fi rout fon hiterage entre fes enffans, que li frans fief demeure rour à l'ainfiné : fauoir mon fe li entfant doiuent renir rel deuis dont la francise va rour d'une part, n'est mie bone à tenir, se ainssi n'est par auenture ki ne doie, ne ne puisse estre departis. ear moult valent les frankises as Escuiers, tautes & railles , & ronlieus , & trauers , & moult d'autres cofes femblables,

VIII. Ce ne me sanble que fiés ne puisse estre departis, ne ne doie, dont calcune parr n'est fousfisans à scruir.

IX. Fief n'est mie soussifisans à departir, dont cascune partie ne vaur au moins t. x. 1. dont il conuient en tel cas les hoirs apassier par confeill de preudoumes ki esgarderont canbien li ainsnés dontra as autres sans le nef depar-tir, car la raison est rele que si maisné ne puent demander certaine partie és frans fiés: & és vilenages le peuent demander, se ee n'est que li fief ne fussent fouffilant à scruit.

X. Trop est cruelle ceste senrense & contre humanité, ke aucuns gens dient, que li peres \* puez douner auquel ki vaurra de ses enfrans tous ses conqués \* == & fes careus, & fes muebles, nis as estranges, s'il n'est ainsi ki n'air fors muebles & conqués, dont ce seroir contre rour droit, & contre les lois escrites. le veul que tu saches que j'enrent ainssi que li peres puet faire sa volenté de ses conqués: e'est qui puet à sa volence deuiser ses conqués entre ses enf-fans, & douner enr à l'en plus c'a l'aurre: si que le don qu'il doune plus à I'vn m'amenuise le don à l'autre, mais se il doune rour à l'vn, & nient as aurres, aprés la most leur pere pueent li ensfant demander à leur frere austerel patrie, come se li peres su mors sans le don faire à son fill, & s'il douna par son deuis rous ses biens à estranges gens, & nient as ensfans, par les lois eferites aroient rour li enffant, & li eftrance nient, mais bien fouffetta noftre Viages, s'il est bien enrendu, ke li estranges en ait vne autre tel partie come vn des enflans, selone chou k'il en i a. ear on doit bien quidier que eeus à qui li peres douna ainffi tous ses biens, & trespalla tous ses ensfans, pour che k'il auoir fair au pere aueun seruice, pourcoi le peres le deuoir amer autant come vn de ses ensfans, mais plus ne le deuoir-il pas amer, tant come à departir ses biens, & ee renra bien nostre Vsages, si n'apere aperrement que li peres ait fairrel deuis plus pour le haine de fesenfans, que pour feruiee que cieus li air fair, car entel eas n'aroir li estranges point du deuis, ains aroient rout li enffant, fi ne s'estoient manuaisement contenu vers le pere, fi ki ne fusser mie dingne d'auoir ses biens, ear en tel cas seroir tenus li deuis du pere ki fait à l'estrange : & s'enren-je kant li peres n'a riens for conqués , & ee meimes enten-jou si n'auoit fors que muebles, mais se li peres a hyretages & conqués, & li hyretages suuffist à le soustenanehe des ensfans, de ses conqués & de ses muebles puer-il faire plainierement fa volenté auquel ki veur de ses enffans, ou as estranges. & se li hyrctages est petir, & li conqués sunt grant, & si que

li hyretages ne fouffife pas à la foustenanche as ensfans, de son conquest, il ne puet deuser fors che qui seur monte à la soutenanche as ensfans, car qui doit miex estre soustenus de la sourenanche au pere, ke li ensfant qui sunt de fon propre fanc, &ki doit nourrir felonc nature, & pouruoir felonc les lois, & ce que on dist que li peres puet faire ses volentés de ses conqués & de ses muebles, c'est voirs, kant n'i a nul ensfant: & si les a, il sunt pourueu par le pete, ou pourcacié par aus meimes k'il ont bien de coi à auoir leur foutenanche.

XI. Frete ne fuer, ne autres du lingnage ne puet t'apeler don , ne deuis, ne lais que li peres fache de ses conques, ne de ses muebles. mais bien puet fouffrir nostre Viages ke pere & mere i aient cele droiteure, ke li enffant i ont,

puis k'il ne funt de quoi foustenir.

XII. Ce c'on dist que fiés ne doit mie estre parris, kant il eskiet d'aucun linguage, mais kant il descent de pere ou de mere, pourcoi ne sera-il partis entre les ensfans pour leur soustenanches mais en escaanche de poosté ne uent-il demander nulle foutenanche, kant il eskiet à leur frere, ou à leur fereur. mais autre cofe feroit s'ele escaoit au pere , & puis venist au fill par escaanche, que ke j'aie dit des muebles & des conqués, quant il n'i a fors muebles & conqués: ou des muebles & des conqués, quant il i a hyretages, estil aussi tenus és vilains come és frans homs, fors que de l'irctage au vilain doit auoir autant l'vn des enffans come l'autre, & de ses conqués, & de ses muebles, en le forme qui dite est deuant des Frans homes. & che meimes que peses puet faire és deuant dites cofes, enten-je dele mere.

XIII. Cil meimes Emper. dient: Ne letres ki furent faites & eferites à ta » priere, reprenent teus peres, ki aprés che k'il ant en leur vie anienté tout leur » patremoingne par grans dons k'il funt , & k'il laissent as estranges, & à leurs » hoirs noient. Ceste meimes raison de dessoiauté s'estent à claus qui i muerent . fans testament faire, ke li enstant qui ont ceste maniere pardu le patremoin-» gne leur pere, puent autresi bien auoir par raison de demander en leur loial " partie, s'il ne feist point de testament, come si le faisoir.

XIV. Li Emper. Diocletians & Maximians dient : Se tes fuix departi fon » patremoingne par demefurée largece, tu vieras de l'ahide au Preuost de le con-" trée: & quant il ara enquis le verité, si voit con te doit restablir , ou pour la perfounc ton fill, ou pour ce k'il iert dedens aage i fift ce, ou pour autre rai-lon, ou pour la grant desmessure de son don, il te secourra en l'apeler les co-ses qui sunt mallement faites. & pour cet un 'ay pas mestier encontre les defa-» tenprés dons d'autre tel ahide , come contre les testamens qui ne sunt pas

" à droit fais. XV. Cil meimes Empereors dient : Se tu as departi toutes tes facultés que

" tu as dounées à tes fix, qui funt ti hoir, che ki te conuient laissier as enfans " qui n'ont pas descrui à estre hors de l'iretage leur pere, ki ne puissent mouvoir " plait ke li testamens ne soit mie à droit fais, doit estre soustras des dons que " tu as fais, & reuenir à ton patremoingne: fi que li fix, ou li neueu ki furent " puisné en loial mariage aient teus secors en tes biens, come il doiuent auoir. " pour les neueus ne t'apelera-on mie dons que peres ait fait de ses coses , en-" core n'en ait-il riens plus. Encore ceste loi ne fu mie bien gardée à la corr, quant li petes douna à sa fille en mariage tout son hyretage, jà soit che qui n'eust plus d'ensfans: mais encore en pooit-il bien auoir de chu mariage, ou

d'autre, ce dist le lois qui dist ainssi d'aucun.

c., XVI. Li Empereor Constantins dist: Il ne conujent mie douter que resti-" tutions de demesuré don ne soit à rous otroiée par la loi, autresi come du te-Rament, qui n'est pas à droit fais. & le querelle d'vne & de l'autre demande " c'est de dons & de testamens soient sanblable à ceu, & eles soient menées en vn L. 6.G. " meimes tans en vne meimes maniere.

" XVII. Li Empetetes Diocletians & Maximians dient: Pour ce que tu propoles poles que los tispoces son pere funt amoiencies toutes par dons l'il an fair  $^{\circ}$  a ton firez, é que ces pere deudi fa cofes qui l'exter temefes cautevous en  $^{\circ}$  fon réthinest, de un ne l'afentir pàs à le volenté ton pere, ne un epue confinc champes, de l'année de l'an

X VIII. L'Empereire Comhanins dift: Pour ce que ta mete a domé à fom ". L. n.e., fectour Sengente utus fei biens en doitie; jell et aprec des que le lois 2; "me dont en le fill pouller, auor puillanche é existion de demander contre lé de four autre de la compte doities, el be mainere du testion de manuel contre le de four autre de la compte doities, el le mainere du testion de l'entre partier. Cas le doities de la compte del la compte del la compte del la compte de la compte del la compte de la

XIX Li Emper. Zémoine & Amoine ellents Se van lom a sacré de celaiqui clioli fixi hois par celtet, le conici de de bien moundable qu'il soic pistage. Pais en fi mem, ¿c il fissois bien que on en plaidor, il & fi hoir fant con. trains de rendre l'esforsi k'el na soic recheoi. unia si l'elle pronosi que le ven, e fait faire anchois que il piùs commenchal; il fisire tienet rendre d'est jet en re fait faire anchois que il piùs commenchal; il fisire tienet rendre d'est jet en re fait faire anchois que il piùs commenchal; il fisire tienet rendre d'est jet en fe cil tienet de qui il parc et thei cantonich par droit, mail la scarres qui et gunsi des polificions, c'elà d'are qui tiene le cole n bone fai, eftraire es piur pour le cole qui deur felcimente, & nom im pour le fait suité leu a acueilla.

# Chi parolle des possessions de bone foi , & de male foi. CHAPITRE XXXV.

L I Emperce Ansoines dith Se jugences a clé fais courre ui d'yeragele.

Le racion par bone foi pour derieur que tans, quant tendreux libratige, che que un pour que un arapaié as creanchiers chiul qui il hyreage fu.

Le con ne pase tieus demande i escandeire qui n'outreche fe le leur non.

Il. Li Emper. Discietaina te Manniaum dener il n'eli nou qui bren ne fula subsette per l'accession de le cut sur. cas it a taiton de ce que l'Alison te L'elemande

que on i a vers le perfounc i eli molé e le fui duere, muis il elt aperce cofe ti

que le tieurgo, el che demande n'un eli rite dedensi turn de longe emolé.

Il Li Emper. Honoire se Archemen dient, l'eli rill vi luine code que ci qu'a

Li Li. Emper. Honoire se Archemen dient, l'eli rill vi luine code que ci qu'a

Li Li Emper. Honoire se Archemen de versi l'eli rill vi l'alien code que con de l'entre des l'eli qu'a qu'a l'elite des l'elite des l'elite de l'elite qu'a l'elite de l'elite d'elite d'elite de l'elite d'elite de l'elite d'elite d'elite d'elite d'elite d'elite d'elite d'e

le cient, fros cebis à qui on le demande fauoir mon s'il tient come polifierte, ou come hoit.

IV. Vipians dift, ac Pius effeit: Keen duit definente. Carloii qui polifiert. Carloii qui polifiert.

Berge de coi on plaide, lee il ni en di freun decunst lee il piati feit mint, fei il ne le partici per decontre de conse qui il nite.

La partici decontre de conse con consenio de consen

pour che que li pourfis de l'ytetage ne soit enpeckiés, s'il estoit du tout def-Parie III. " fendus que nulle cofe n'en foit amenuifijee : fi come pout chou qui n'est ne-" cessaire à le mort à celui qui li hyrerages fu , ear chou est droite cose, ou s'al " est ainisi que wages de l'yretage soir vendus, se li deniers ne sunr paié au jor " qui i est mis pour paistre les mainijes , coumendera l'en amenuisier les eoses " de l'iretage. & les cofes funt teles que eles petdroient par definefure, on otroiera " qu'elles foient vendues.

V. Vlpians dist: On doir jugier selone riculte de droit ke li hyretages puet " estre demandés à celui ki letjent come hoirs, ou coume possierres de droi-

teure, ou le cole de l'yretage, car i n'en est mie hoirs. V I. Vlpians dist: Cil possier coume possierres ki quide estre hoirs, mais on L. 11,D. " " demande le cil qui set bienki n'est mie hoirs, possier come hoirs. & Proculus " escrit ke nous vsons de cest droir. & il apert que cil qui possiet les biens en pais, possiet come hoirs: & cil qui iert mis à forche , tele saisine possiet come possierres.

VII. Cil meimes dift: On ne puer dire nulleraison de possession , & pour ce puer estre li hyrerages demandes à celui qui l'a pris à forche, eis titles est come de posseoir. Posserres est joinr à tous les autres rirles de posseoir, co-

= furis me acarerres, car fe j'acate hyrerage de \* forfené à mon ensient, je possie co-" me possierres de male foi. & on demande du title, sauoir mon se cil a qui li

" hyrerages est le possier come possierres, si come quant le seme doune à son mari, & le mari à se feme. & le sentence Iulian nous plaist que il possiée co-" me possierres, c'est à dire pour ce qu'il est en possession sans nulle autre rai-" fon. & pout ce li pourra li hyretages estre demandés, se lais n'i est paiés pour " fausse cause: & je le sai bien, je le possie come possierres, car je n'ai nulle aurre " caufe de posscoir le, fors que j'en sui en possession. Er en rous ces eas puer li hy-" retages ki ainsti est posseis estre demandés. Cil meimes dist qui respont ainsti quant on li demande pour coi il poffier, & il dift que il poffier pour celui qui ne se tientmie come hoir.

VIII. Netatius dist: Li hyretages puet estre deliurés à l'hoir à celui qui le tenoir, jà foit ce que il ne fache pas se li mors à qui il est hoirs le posseoit co-

me hoirs, ou come possierres.

49. 1X. Cil meimes dist: Oue les coses qui sunt descendues à lui fussent venues. de son hyretage. Parnostre vsage doit-on demander l'iretage à celui ki le tient, coment kile tiengne, ou par acat, ou par don, ou par escaanche, ou par autre maniere.

X. Il est raconré és liures Marcel, ke se vne seme a douné son hyretage en 41,520. " douaire, se mari le possier come hyretage par title de douaire, par pour fitable demande. & Marciaus escrit que le seme i est tenue par droire demande, nis

of fe li mariages est departis.

X I. Se aucuns possiet hyretage û nom à celui qui est hors du païs, pour ce qu'il n'est pas certaine cose ke celui ki est hors du païs l'otroit , je croi que li hyretages doit eftre demandés el nom à celui qui le possiet. Car il n'aper pas que cil qui possiet pour autrui, possiec come possierres, se ainsi n'est que cil en qui nom il possiet, si come il dist, ne l'otroioit mie. car lors est il

austi come ravisserres renus en son nom.

4.15.13. " XII. Il convient favoir se on doit demandet hiretage à celui tant seulement " ki possier les coses, ou à celui qui riens ne possier, & s'ostre à le defense. & Cel-" fus escrit k'il est renus par sa rricerie. Car il apert que cil qui s'offre à deffendre " ki ne possict pas fors par tricherie. & Marciaus preuue generaument ceste sen-" tence, que tuit cil qui s'offre à deffendre soient tenu à le demande aussi, co-" me s'il posseissent, XIII. Et s'aucuns fait pat tricherie ki ne possiée pas, pour ce ne temanra

42.5.14. " " il pas k'il ne soit renus à le demande de l'yretage, mais sevns autres qui tient " le possession, que je ai laissiée par rriquerie, est apareilliés de soustenir juge-" menr. Marciaus demande fauoir mon fe le demande faut contre moi que j'ou " ai laissié à posseoit, & il dist ke le quide ke le faille. Se li preus au dessendeur n'eft plus apareillés contre moi à plaidier l'encontre celui qui poffice l'irezage. Mais 'il fle aparelliés de rendre le cofé e cloiq ui demande, il n'eft par douce que le demande ne défaille contre moi. & fe cil qui par tricherie lufde premierement à pofficier de premierement trais en caste, il ne lait pas calus qui poffice. Enfi entence-je fe ainfii n'eft l'il rende le pris de le cofe par le fairement de celui qui l'a conquière.

XIV. Vipians dift, & Unians cferit, ke fe cill k poffice come hoirs, eff mis -r. u.ks. depoleffion hors a force, la hyreage eff demande is luc some pofficers k pos $_{\rm c}$  -mathematical fields and the size of the size of

XV. Iulius dift, Que fe aucuns possier le cose d'yretage, eil ne la possier -4.5.5.
pas, auss l'a vendué, li hyretages lui puet estre demandés, coment se il soit, s'il en a recheu le pris, ou se il ne l'a encore recheu. Car en cest cas doit il -

quiter les demandes à celui qui demande l'irerage.

XVI. Gaisstáill, Se ci qiu poffict hyretage, a pu'à meune code par nom de lisi, "c. n. n. pour ce qu'il quidoic effe noire par le tellament i é autour conquier tell», retage, autreti come se cellament n'et cut est capitale le la comparate le lisi de la comparate le lisi autreti come se cellament n'et cut est de la comparate le lisi a l'affecte readu, se s'il hyretage pi es s'otto tolos, ne por quant ce la autenir por l'affecte readu, s'el hyretage pi est soit tolos, ne por quant ce la autenir por l'abbestique de demander en feuret il nous platen celle ca perpoiei s'otto de me de demande de la sinaire, s'el hyretage il est tolos. Mais quant feurrés n'elt par donnée, se pour le si el donnée de feure le lais pour le pourret à ciun à qui il fur pairs : s'e pour ce il le donnée de del yvezque teum qu'el nés fifte de caute le la grape de code de l'yvezque teum qu'el néstifichoi s'il citre de caute la la grape de code de devivezque teum qu'el néstifichoi s'il citre de caute la la group de code de demande au demandeur, qui le maintengre à s'on perill.

XVII. Papisiere de l'aute le maintengre à s'on perill.

XVII. Papinieus dât: c'il qui possite hyreuse, doitemuste le pris, fâcie "...". Inche que les cossit cionie prient, ou natemalifiett, muit l'oumein vet liques, "...". Inles doit ainst rendre, ou cil qui possite par "munich in s' de la caserra a encort e is coste, a celle ne fun par petres, n. e"
mulle loit a s'é la sacerra a encort e is coste, a celle ne fun par petres, n. e"
mulle loit a s'é la sacerra a encort e is coste, a celle ne fun par petres, n. e"
mulle loit a s'elle s'elle

XVIII. \* Saulus dist: En entent que le cose est perie, ki a laissé à estre - Gains à la nature des coses, & la cose est amenuisse c'autres a gaaingnié par longe - G. 31. D.

faifine, & ki estoit issue de l'yretage.

XIX. Paulus dist, \$\$ c il qui possite en bone sis, & le cost & le psis, cn. -t. u. b. tempe le Vi went prime le cost ex. I man d'op, et le c'astax. Il consistence vier fauste mon s'il doit eltre olis, s'il vest tendre le cost, & non mie le pris. & e nous dissinq que il trausité tercs sie, le cous nois entre de de manadeur d'a. - tempe le pris. L'e nous dissinq que il rausité tout de l'entre de pris. L'e nous ett veix s'il qui possite l'exerge dout clier - vier. L'es vers et pris. L'e l'outere te rich et de dont i et fissi plus riches des costs el l'yerage. Car il banissement dist unis : Biu s'empore, s'egales s'il el drois que ci qui possite attra verse, l'est pris pris de l'est pris che d'auteri dor de l'yerage, qui a cité revains, e que il est fais sice autres come de l'yerage, l'outeriste que en vier. L'est pris de l'est pris l'est accher d'autres d'ord de l'yerage qui a cité revains, e que il est fais sice autres come de l'yerage. Il consistent dont que el consiste dont que el consiste de l'est pris l'est sice autres come de l'yerage. Il consistent ont que el veue posite l'iret, yeur le consistent pris de l'est pris l'est pris l'est pris de l'est pris l'e

« ge à diverses personnes, il li convient miex plaidier contre celui qui le vendi, - & aloua, s'il est souffisans. Car se il plaide contre les acateurs, il li conuer-" ra prouuer contre chascun que il est hoirs, & que li hyretages soit siens, &

" ainffi seroit il trop greues.

Lasten XX. Paulus dift : Li Senas mist confeill en ceus qui possicent par bone foi - ki n'aient damage, ains foient tenu en che tant seulement de coi il sunt - plus fait riche, kelque despens il aient fait de l'yretage, & canbien il en aient " gafté, ou perdu, kant il quident ke le cofe foit leur, il ne le rendront pas " & s'illes ont dounées, foient naturelment obligié à guerredouner le. Mais s'il " en ont recheu guetredon, on doit dire k'il en foient fais plus rice detant co-" me il en ont recheu : car cha esté vne maniere de cange. S'il vse plus largement de le cofe pour endroit de l'yretage que il quidoit qui li fult efchaus:

Marciaus quide que il ne doie pourchou retenir nule eofe de l'iretage, se il " n'apartient à lui. & tout autress si il a emprunté deniers de coi il a coumen-" chie à eftre plus rices, & il a mis en wages les cofes de l'yretage, il conuient " veir fauoir mon se li hyretages est atoukies en ceste maniere, & chou est griés " cose, pour che que il meimes est obligiés,

### XX'I. Cil qui posser par bone foi, ki n'est fais plus rices des eoses de l'y-retage k'il a venduës, n'en est pas tenus au rendre. mais se aucuns quide k'il " foit hoirs de tout l'irctage, & il waste sans triquerie toute le moitié de l'ire-" tage : Marciaus dist qui ne soit pas tenus au rendre autresi coume se che k'il " a despendu ne fust pas sien ki n'apartient à lui, mais as autres hoirs. Car se " cil qui n'est pas boir, & le quident estre, eussent wasté canquesit tenoient de " l'iretage, sans doute il ne fusient pas renu au rendre le. mais en le question " qui est propose puet-on dire selone leur openion k'il doit rendre che ki li re-maint de l'iretage, autresi come se il eust waste se partie. En vne autre opi-" nion est que ce ki walté est doit estre seur l'yn & seur l'autre, & li tenans je

" eroi ne doit pas estre tous rendus entierement, mais la moitié.

XXII. Et on demande sauoit mon se che que aucuns a despendu de l'irerage, " doit estre pris seur l'irerage tous, & se vne partie doit estre prise seut son pa-" tremoingne, si come s'il a tout vendu, & osté le tiere de l'iretage, ou se vne partie en doit estre ptise seur son patremoingne, si que il apere que il en soir " fait plus riques de tant come il l'a espargnié, que il a despendu du sien.
" XXIII. Se il vent en l'iretage que s'il a despendu aucune cose plus lar-

#4.6.5.56.m gement pour endroit de l'iretage, il n'apert pas k'il foit fais plus rices de che,
"Maren" mais de che k'il foloit auant despendre. Car sans doute il su plus rices, & \*Maren \* mais de che Kil loioit auant unipenute. Car li fains Empereres \* Martians juja en le que-

"LPyrho." rele \* Phirodore ki fu priés el teltament, par coi il fu fais hoirs, k'il renderoit " che ki li estoit demouré de l'iretage des coses qui estoient vendues, non pas " pour cause d'amenuisjer le lais, & de coi li pris n'est pas venus û patremoingne, Phirodore fuffent pris en partie de son patremoingne, & en partie de l'i-retage. Et il convient ore veir se l'acoustume despens doisient estre pris de l'i-" retage à l'efxample de l'Emper. Marcel, ou du patremoingne tant feulement " est-il drois que les coses soient prises, se il n'est pas fais plus rices du peïs.

XXIV. En doute se cil qui demande l'iretage, le doit calengier à l'aca-List; XXIV. En doute le cii qui demande i nesage, a contra la calculation e ceur, s'il ne l'a tant renu, k'il air waagnié par longe tenue : & s'il l'a calculation e contra abili bi de gié, sauoir mon s'il iert mis ariere : car ce ne grieue nient entre celui ki de-" mande l'itetage, & celi ki le vendi. & il n'apert pas que le cose qui fu ven-" due viengne en la demande de l'irerage, pour ce se li acateur sunt venu. Car " il convient ki retort à celui qui le vendi. & je croi que cil qui demande l'ite-" tage, puet calengier le cofe contre ceus qui les acatent, fe li acateurne fetor-" nent à chelui qui le vendi, mais se cil qui vendi les coses est apareilliés de def-" fendre les , autresi come se il le posseift, lors coumenche barre à aucir lieu en " le persoune as acateurs.

XXV. Paulus dist : On doit dire, aptés le Conseill au Senat, que on doit

#### DE PIERRE DE FONTAINES.

tolit toute le wagne à celui qui possiet par bone soi, aussi bien come au tauisseur.

XXVI. Vipians dit i. S'aucune cofe d'ireage eth dou't à cetui qui le pofe " $x_1$ ,  $x_1$ ,  $x_2$  free par miel eix,  $y_1$  in el perra retermier i memmement et c'holit de exu h i  $y_2$  ...  $y_3$  in  $y_4$  ...  $y_4$  deferm ke il i s'ante deferm ke il i s'ante des retermier et i s'ante et cofe de l'ireage, de coi li recages ett ameudes i ne pour quant fe c'el ii peru à celui qui demmade l'izeage, ke coi de tere i pair que que que que que de coi que et a coi e par que par en que par en que et en que et a coi e par que par en que par en que et a coi e par que en que en

doute che ki il est deu, tout autrest come se aucuns terient les despens que il « a fais en l'itezage doit il render ations se il esdeur sirce, & il ne les sistimie, « se il ne possite l'iretage par bone soi, car pout che si fu negligens, ou le cosé que il eceoit ki sult sicaë, on l'eva puet ciens demandet eduant que li « plais est meus contre lai de l'iretage : car aprés possite il par bone soi. «

XXVIII. On ne doit mic blamct celui qui possier pat male foi de ce k'il "d.l.s.4 a souffert que il acteur funt dellute pat tans, ou k'il funt apouri ; ne de "ce k'il ne les trait pas en cause. car il n'auoit pat droit nulc demande con-

XXIX. Or yeons so cil qui possice l'iterage doir rendre ceu ki li est pasé, «é.l.s. si & il nous plassit que il le doie rendre, coment ke il possice, ou par bone soi, "
ou par male. & se il rent, li deteut en sunt deliure par droit, si come cascuns "
diff & efferi."

XXX. Paulus dift . On doute en quel trus on doit entendre fe cil qui  $n_{x,y,k}$  per son en est part part quoe. Si el en incre que on regart aute  $n_x$  on de le code jugie. On doit entendre les fruis de l'ireage, cil qui remainent  $n_y$  quant li defpens fun qui lei s'aliant fin pout querre,  $p_y$  one quellit le refine  $n_x$  on que la depens fun qui lei s'aliant par que la depens que per la considerat par mais foi, mais en connificent figne, il plui 3.5 kilon.

XXXII Vignat dift : Si a exchess de depens fais, cil n'a recebus nul de  $n_x$  fruis i ffera duois que li defpens foit contet à celui ki possite pa pone foi.

XXXII Vignatu dift : Si a exches defpens fais, tiex és possite pa pone foi.

funt mie fis pour les fuis pour anender les cofes, puet on faire tel douilé, mie cui cilqui pointe le cofes par bone fois, les pengnes fusi lictuage. & cilqui el se prem par male fois, fe pisingne de foi mennes, k'ilà fon endicara fait del-pens pour aurario cofe, mais il del plus busingne cofe que les differentes que il l'ia faire, il foient contes. Car cil qui demande l'irezage, ne dout par vasit-paren aurari demande, & celt contente en l'officie ul luge car base de etti-que en la proposition de la proposition

"XXXIII. Gaim dit: Li despens pourfiables & necessitates sure chiaus - Lan D. qui sun fais pour telique closteres, ou pour culiueute les textes, qui onques, mais ne situent cultudes so quant aucune cosé est pale pour le mestia au effert, se ca rêst poustichie cosé que d'abandonnet le fourtir paine. & il est apecte cosé que phission déspens sure en celte manière. Mais ce voionit bata-re et de triqueire pour voltoi cource celta qui demande les délères qu'il a faint et de l'appecte cost en l'appecte de l'appec

XXXIV. Hermogenes dift: Se cil qui possier iretage, où il a vilain con- \*L, pt. D: quest, il sera contrains de tendre le : car il ne doit pas auoir ga aing de vilain \*mt.

conquest.

X X XV. Paulus dift: Que cil qui possiet hyretage en puet vendre aucune " cofe, non pas tant seulement pout paier les deniets, mais pour faire necessaires despens és coses de l'iretage : ou se les coses sunt teles k'eles perissent, ou pirent par demener.

16. D. XXXVI. Africans dift : Quant li hirerages est demandés, cil qui possier " rendra tous les fruis k'il en aura recheus : ja foit che que cil qui demande l'ire-

tage ne les eust pas techeus par auenture.

XXXVII. Neracius dist: Quant vns hom destent vn iretage contre deus

" ki le demandent, & jugemens est dounés pour vn de ceus qui le demande, on feut demander fauoir mon se il convient k'il soient autresi tendus, come se autre ne le demandast mie : ou quant jugemens est dounés pat l'un des de-mandeuts, se cil qui le posset doit saire danger de tendre li, ne il ne doune " feur de deffendre le contre l'autre qui ausi le demande, mais il est miex c'on » le sequeure par le forche à le Iustice à celui qui est vaincus par caussion, ou " par pleges, & le cose soit saucée à chelui qui vient plus tart à auoir contre le

" premiet vainqueur qui a efté vaincus par cauffion-XXXVIII. Scenola dist : Vn fix qui estoit hors du baill son pete, quist " felone le fotce du restament l'iretage sa mere, ke ses peres auoit pris ains kile " meist hors de son baill, & en auoir recheus les fruis, mais il en auoir moult des-pendus pour l'onneur de son fill, quant il fu Senateur, & pource que li pe-

= tes est apateilliés de tendte l'iterage, quant il ara conté ce qu'il despendi pout = li : on demande se li fix, qui tout jors \* encauce pout demander hyterage, » puifie estre mis arriere par barre tricheresse. & le response est kes'il n'en par-loir mie, si i doit on faire metre conseil par l'ossisse au luge.

be of men ju loc uno n'arté metre contain par l'omine au lange.

Le la la la lange de la l adent, & dient que les parties en appartiennent à aus, ne doiuent mie livns de-mander à chelui, & li autre à celtui : car il ne tienent pas le partie à l'vn & à l'autre deuisement. & pout ce cil qui demande, & cil à qui il demande poutsieut l'iretage de coi cascuns dist qui doit auoit le moirié, il deue-» toient demander li vns à l'autre, si que cascuns ait se partie des coses, & s'il ne veulent demander & plaidiet par demande, de partir conuient l'ite-

= tage. = X L. Se je ki fui hoit d'une partie d'iretage, & cil qui eff hoirs aueue moi, 415.6 - poutsieut l'iretage aueuc vn estrange, pout ce ke mes compains n'en a riens prist que se partie, on demande l'iretage à l'estrange, ou à celui qui est hoirs aucuc moi : Er Pagasius dist que il quide c'on doie demander à l'estrange sans plus, & qu'il doie rendre cank'il en tient. & Labeon dist que ce doit estre fair par aucunture par l'office au luge : mais raifon dift que je le demant à mon compaignon, & il le demant à l'estrange ki le tient. mais le sentense que Pa-= gafius doune, est le mellot.

X L I. Se je dis que je sui hoirs de le moitié d'un hyretage. & je poutsieue 415.4 - le tierc part, & je veull aptés demandet che ki m'en faut, & ke j'en aie la moi-- tié, voions coment on en doit plaidier. Labeon escrit que je doi deman-- der à cascuns de ciaus qui en tienent, & ainssi aroie-je les deus pars: - mais je seroie tenus à tendre le moitié de le tietce part que je tenoie. & pour - che se cil à qui je demant l'iretage en sunt mi compaingnon , ce que je tien » me sera conte par l'offisse au Juge en contre autres tant que je deuoie auoir au . dit des autres. Li Preuos otroje aucune fois que partie foit demandée, ki n'est pas . Certaine pour aucune droite cause; si come li vas des freres qui sunt mott aucient

- vn fill & laiffaft fe feme groffe ; il n'eft pas certaine cofe kel partie li fix au

frete doit demander: car il n'est pas certaine cose quant fix il paissta de le " feme au frete qui est mors. Il sera donques droit k'il puisse demander partie qui n'est pas certaine: mass on ne dira pas par tout la où aucuns n'est pas certains quel partie il doit demander que on li doit otroier par droit k'il puisse demander partie qui n'est pas certaine.

fe demander partie qui n'ett pas certaine. X L11. Gaissi dals. Se plaisfe finst a qu'un meinnes itenages apattient,  $x = x_{L \setminus D}$ , il va technistent lour partie, kel autres (epourpenfine mencrée il requerrons  $e^{-nt}$ , le le leur, qu'un noi. feciliquient retebre demandant le code d'apresa, l'int doissen  $e^{-nt}$  le leur, qu'un noi. feciliquient ne feche automatant le code d'apresa, l'int doissen  $e^{-nt}$  l'année le leur qu'un rete d'année le le le leur qu'un rete d'année le le leur qu'un rete d'année le le le leur qu'un rete d'année le le le leur qu'un rete d'année le l'année le le l'année le l'

demander leur patties, s'eles afierent à aus.

X L 11 1. Paulus dift : Li home qui pouruirent en tel maniere aueuc les fran- a L. h. p. ques femes, fi warderont leur droireures toutes entietes, fi come il apartient en « me le droiteure des irerages, en coi cil qui funt plus loing d'auoit l'eritage que « cil qui est û ventre de sa mere, n'est pas techeus à auoir le , deuant k'il est cer- « tainc cofe que cil qui est û ventte samere viura, ou non, mais là où li autres sunt « fi prés d'auoir l'iretage, con cil qui est û ventre sa mere, lots surent li ancien « en doute que l'iretage doit remaindre fans partie faire, pour ce ki ne pooient « pas fauoir cans enffans il naiftroit. & de ce treuue-on pluifors cofes diuerfes « qui ne funt pas creables, & que on quide que che foient fables, ke on treu- « ue que vne feme eut quatte filles en vn lit. & autre Auteur de grant autotité, resmoingnent que vne seme eut à cinq fois vint enstans , à cascune sois « quatte. & pluifors femes d'Egypte en eutent sept à vn lit, & nous meines « en veimes trois à vn lir, & furent rous rrois Senareurs. Er Lelius eferit qui vie û pais l'Empereot vne feme qui fu amenée d'Alixandre pour monstrer à ... l'Empereour à rout cinq fix, dont on disoit qu'ele en ot quatre à vn lit, & le " quint aprés quarante jors. Li Sage Maiftre de droit jugetent dont vne ma- « niere, fi k'il regarderent à cheu qui puet auenir aucunefois, c'est trois ensfans a naistre à vn lit, & pout ce establirent que celui qui est auant ait la quarte « partie dusque l'en sache cans il en naistra après. & pour ce se le feme doit » enffantet que quatte, si n'aura pas cil qui iert jà nés la moitié, mais sa loial «

"X.L. IV. Paulus dist. On dois fauoti quant le feme e se fin pas groffe, ac on = 1, 1, 25 quide que elle ficial, cilq aire xi ja fin fut dedans e horis de tout l'irregio.

ja fin; ce qu'il ne fache par qui foit hoir de tous, accemeintes eff en l'ethaja fin; ce qu'il ne fache par qui foit hoir de tous, accemeintes eff en l'etharegion se partie de l'arrequire. Ce le lichabilitement eft par mennere sinffifais, lienflant de coi vue fement groffe cans k'el en air. Lucius & Culsu efcanons que l'una staretflance d'Errege, comei l'autre. Il i doute fe cliqui come ci qui ne fetquel partie il doit unoir de tréfament. Il eff mier que qu'il qui ne
fett parrie, demande l'irreage, fei le le saures ofset k'ill i comiser finouri.

XLV. Par notter vfage, fe feme eft groffe, & celle est en failme del l'ieuage par lezifio de fou entre. gell lenis fin meret ains qu'il loit in fa, ne tent del einsus des cofes l'etle ait prifet. mais s'e on doute s'e feme est group de le cui par fon fazorenen, & che en jue qu'il en qui qui en mitte ethe, qu'autre coit par s'on fazorenen, & che en jue qu'il en qui qui en qui en mitter ethe, qu'autre et le le veulle jue et le similar feutre des biens, & che troube les frists qu'elle avois less, s'éte estimat rausie, & de tendre les resissagées en soit ests, s'éte estimat rausie, & de tendre les quarte mois et demis, qu'ele doit saori de cessifique s'ont soit est le groffe; mais des maissons ne s'moures qu'elle mêt deaux les quartem ois & chemis, c'elle les qu'elle qu'elle

## 160 LE CONS. DE PIERRE DE FONTAINES.

XLVI. Aucune fois auient que feme ne puet fauoir ne croire qu'ele foir groffe is come se fes maris a esté aueuc lui huit jors, & après muire, dont conuien-tique de ait le faisine, se elle demande quare mois & demi: dont, il est rations, qu'ele fache seur, és s'ele ne puet pour sa pouerré, au mains le fache par son sitement.

Commencique et au 8 samme, et eu de mentale, quaza unto ca cette a somme a cette a somme de cette a un de la cette a c

"vier de tes sentenses. mais s'il quirent à autrui serf par male foi, il ne puet "rien conquerre, mais il est contrains de rendre ne mie tant seusement le serf, "mais tout son gaaing, & les ensfans à canbetieres, & les fruis à bestes.

Chi fenist le Liure que Mestres PIERRE DE FONTAINES fist. cank'il en fist onques, sunt chi dedens escrit.





## NOTES

OV OBSERVATIONS

## SVR LES E'TABLISSEMENS

## DE S. LOVY S:



STABLISSEMENS ] Ce mor fe troune founcer Livas s; dans le Sire de loinuile, da autres écris de ce tempslà, pour signifier les Ordonnances de les Edits de nor Roys, comme celui de fishilments, au méme fens dans Guill. de Nangis en la Vie de S. Louis, de autres Auteurs.

DECEPLINE DE CORE Dissiplinem corpora-ref. Lem impasore, dans Marculphel. 2. Fer. 27. Cette façon de pater se reconocie patellement dans les loix
des Wisgorhs 1. 3. rit. 3. §. 4. 1. 4. tit. 5. §. 1. 1. 6. tit.

no de Diffiphas est emploi pour la Fafficia est de Carlo de Carlo

CIL QVI DEMANDE TÜERRA] V. le titre du Code, de jurejurande chop. 4, propère allemnism dande, & ce que les I C. ont écrit fur ce fajer.
DE DEFERENDAE BATALLES, Cette deffense des duels dans les ju-04-4.

DI. DIFFEMBRIBATION CONTINUES. [Cette delettel des duch dans les injuments, faite de doubende par S. Dousy, ou thic fucilement dans l'étendage de fire terret, mais non pas de feu valleux. Deminus Rex aussité destinue étre-74 fai, fai des se l'ent validiferme fairen, saint qu'il et resporte dans van Arreik vendu caure ce Prince de le Priesat de N. Perre le Moulère, qui le lie Co. qui et exprise de vanisse de l'entre de Noulère, qui le le contract de l'entre de l'entre de Noulère, de l'entre de l'entre

OBSERVATIONS dans Philippes de Beaumanoir qui écriuit fa Coûtume de Beauvaiss denuis la mort de S. Louys, & dans divers Edits & Titres qui furent dreffez depuis ce temps-là, il est parlé fouuent des duels, comme estans encore en viage.

LES CONTREMANDS Le contremand n'est sien autre chose qu'une excuse proposée en jugement, pour laquelle on ne peur se trouver à l'affigna-tion qui a esté donnée. Il en est parlé amplement, & de la forme qui s'obseruoir dans ces occasions, aux loix de Henry I. Roy d'Angleterre ch. 59. & 60. dans les Affifes du Royaume de Hierufalem chap. 49. dans Philippes de Beaumanoir chap. 3. qui oft intitule, des effoines & des contremans qu'on pot faire par conflame. Hen parle encore au chap. 67. & ailleurs. Les anciennes Ordonnances du Parlement : Diem habens in curia, ipfa die veniat, vel Procuratorem conflituat, in cosibus in quibus posest constitui Procurator , vel contramandes , si contramandatam locum habeat, alioquin sequenti die infra prandium descient reputetur. Guil-laume Guiart en l'an 1292, décriuant comme Edquard Roy d'Angleterre suc ajourné par le Roy Philippes le Bel 1.

Qu'à Paris viengne au Parlement

Oir refon, & jugement De ge c'on lui demandera,

Se droit de foi s'efeufera, Deuant les Mestres se dessende : Mes ne vient , ne ne contremande,

DE ARSON OU Affin, ainsi qu'il est égrit dans divers titres qui se lisent aux Preuves de l'Hist. de Guines p. 278. dans Hemeraus in Augusta Perom. p. 294. 6 in Regesto p. 6. dans les Annales de Noion p. 946. dans Vander Haët au. 1. 1. des Châtelains de Lille p. 142. 143. Ioignez Monstrelet au 2. vol. ch. 155. Ce mot ui fignifie incendium, vient d'ardere. Ph. de Beaumanoir ch. 67. vos arfiftes ce-Le mefon. Guill. Guiart en l'an 1304.

Qui l'orent tronez en la cendre Des artis, & les veulens vendre.

DE SCIS OU plûtôt Enois, comme au chap. 25.
DE FAVSSER IVGEMENT] Faufer, est declarer & dire qu'vne chose eft fausse. Falfare accufationem, dans les lois d'Edgar Roi d'Anglet. Art. 9. apud Bromptonum, est dire que l'accusation est fausse. De sorte que fausser un jugement, est dire que le jugement qui a esté rendu, a esté rendu méchamment par des Iuges corrompus, ou par haine. Philippes de Beaumanoir chap. 66. érablic deux forres de faux jugemens, dont il y a appel: Le premier qui se doit demener par erremens, sur quei li jugemens su fais, comme, quand celui qui est greue dans le jugement appelle simplement, en difant, cis jugemens est faux & malués, & requiers l'amendement de le Cort mon Seigneur. L'autre, quand auce l'appel simple on ajoûte quelque vilain cas, & on dit, vous aués fet le juge-ment faux d'malués, comme malués que vous estes, ou par loier, ou par promesse, en par maluefe autre cause, laquelle il met auant. Tel appel de faux jugement se demenoit par gage de bataille. Ie parleray du premier appel cy-après fur le ch. 78. Quant au sceond, le même Beaumanoir ch. 62. dit que qui apelle de faus jugement, il doit apeler tantoft après le jugement : & s'il fe part de Cort fans apeler, il pert fon apel, & sient le jugement. Ailleurs il ajoûte que cit qui apele par defaute de drois , ou por faus jugemens , doit apeler denant le Seigneur de qui on tient le Cors, on li fans jugemens fu fes, &cc. Les Affiles du Royaume de Hierufalem ch. 103. expliquent fort au long la matiere de ces appels, qu'il importe d'inferer en cét endroit, pour expliquer vn fujet qui n'est pas commun. En voicy les termes: Se un home veux la Court fausser, & dit que l'esgare, ou le jugement, ou la connois-sance, ou le recort que la Court a fait, est faus, ou déloiaument fait, ou que il n'est mie de droit fait ou en aucune autre maniere , la veille fauffer, difant contre aucune des auant dites chofes , que la Court aura fait , on retrait , tous ceaus de la Court le doivent maintenant dementir, & offrir maintenant à la Court aleauter de lor cors con-

tre le lien . & le il laveus fauffer, il connient que il se combatte à sous les bommes de celle Court I on apres l'autre, & auffi ceaus que n'ausont efte à la connoissance , on à l'ofgart, on a recort faire, come ceaus qui l'auront fait ; Car fe il fauffe la Cours, il ne fausse par tant seulement ceaus qui l'esgard, on la connoissance, on le recors aurone fait , mais tous ceaus qui font homes de celle Court. Et pource que le bonnour , on la bonte est à tous commune, ceaus qui font de celle Court, le doit chafeun des homes de celle Court deffendre, & aloranter la de fon cors, contre celui qui la vent fanffer. Car Court qui est fausie, ne peut puir faire efgart, ne connoissance, ne recort qui foir vallable, fe agenn vens dire à l'encontre. Et plus bas, fur le fujet du gage receu. Et quant il font au champ pour la bataille faire, il doit eftre d'une part, & tous les homes d'un autre : Et un des homes lequel que ils estirons se doit premier combattre vers lui soul à soul, & se celui qui est partiest vaineu, maintenant se doit mounoir un des antres, en quelque point que celni qui vodra la Cour fauffer fera, & fe il vaine maintenant cel autre, un autre doit maintenant monuoir, & enfi fe combatent tons on à on, & que il les vaine tous en on jour, & fe il ne les vaine tous en on jour, il doit eftre pendu. On pouvoit neantmoins sansfausser la Cour appeller de faux jugement vn ou plusieurs des hommes qui se seroient vantez d'auoir fait quel-de temerité à vn homme de vouloir fauster la Court : Si me semble que nul home, si Dien ne fassoit aperses miracles pour lui qui la faussat en dit, la faussat en fait : 6 fe il s'en afasat que il pent eschaper d'aunir le Chief copé (c'elhoit la peine de celuy qui appelloit de faux jugement, s'il ne vouloit combatte contre tous) au d'estre pendu par la zonle, si ne le doit uni bome qui aime son honour & savie, emprendre à faire ce que qui s'en assaicea au faire, il mora de vil more. Chousenfe. Pierre de Fontaines au Chap. 22. de son Conseil traite encore amplement de cette matiere. Il en est parlé aussi en diuets autres endroits de ces Erablisfemens, feauoir au l. 1. ch. 76. 78. 79. 136.l. 2. ch. 15. & dans Regiam Majestatem, 1. 1. ch. 14. §. 6. 7. 8. où il fait mention comme le faux jugement se decidoir pat le Duel. Par les loix de Guillaume le Batard, qui ont efté données au public par Selden en ses Notes sur Eadmer, & par Welhoc en son Recueil des Loix d'Angletetre, suffisoit que le luge qui auoit fait saux sugement fist serment fur les Euangiles, qu'il avoit rendu le jugement selon sa conscience. En l'Art. 15. Altrefiqui faus jugement fait, pert fa were , fi il ne pot proner for fains animelz me fot juger. Ce qui elt repeté en l'Art. 41. Ki tort eftenera , il fans jugement fra,

s'il ne peut se purger par sermant, qu'il n'a pu rendre mieux la Instite. FERE PARTIE C'est à dite partager ses enfans. demander partie, est com. a. demander sa part d'une succession : & la part que châcun des enfans auoit droit de demander en la succession paternelle, est vulgairement appellée dans les tittes, Pars terra. Au Trésor des Chattes du Roy, Laiette Bologne I. Tit. 11. est vne parente de Philippes Comte de Bologne, par laquelle il reconnoît que S. Louys son neueu lui a donné sa vie dutant 6000. Il. tourn. à prendre tous les ans au Temple, moyennant quoi il promet de ne lui rien demander à l'auenit pro parte terra, c'est à dite pour ce qui lui pouuoit appartenir par droit de succession, ou d'apanage. & au Cattulaire du Comté de Montfore est vn titre de l'an 1265, qui commence par ces mots : Spachent tons que comme M. Ican d'Acre Bontailler de France demandass partie deterre pour damoisselle Blanche fafille en la terre du Chastel du Loir, &c. Voyez cy-aprés les chapp. 19. 13. 14.

par curruz, ne par bange, û per aneir, feit en la forfature le Rei de X L. fols, s'il ne pot aleier quiplus dreit fair nel fot. C'eft à dite en termes plus vittez , parce que Selden ne les a pas bien conceus, Celui qui fera tort, ou qui fera faux jugement, par courrenx, on par haine, on pour argent, foit en la forfaiture du Roy de 40. fols

MARIAGE AVENANT] Voyez l'Att. 241. de la Couft, d'Anjou. Matia-che, e Partie III.

ge ell ce que la femme porte en dot à lon mary, dans la Columné de Labourt Tira, Part 1.3. Sen la Colum é Norm, Art. sal-defort que marigaasseas, el l'ausanzaç que l'on fait aux filles en les marians, consemblément à letts qualites à l'estri biens, anis que porte la mème Columne de Normande Art. 18.1. Sè 18.5 k écelle d'Anjou Art. 15.6. Au contraire mening déplezases, et celu qui n'elt par commoble à la fille, four entreropse, ur foit pour elitre griand, commè en la Columne d'Anjou art. 15.7, le l'Redéfensass mérities, meitre parte relief fille fils in fast de me, pilles unes presseasse d'emplejame prasarti al states légimens, pilles casperires, d'ifterres fast de maria qu'el entraing déplateaux je prêje, d'un se prêje, d'un

RECOVVRER A LA FRANCHISE] Demander à autrus franchise, au ch. 21.

Cispan. Vs cocq ] Il fomble que le Ceeq, en eet endroit, est ee que l'ancienne Coust. de l'assi Art. 8. appelle le 191 du Chopsu, que celle d'Anjou Art. 121. ceduit aven piece detres a parlia priel sussifie que l'ainée un l'ainée pas preciept, qui est ive papelle heritage) jusques à lavaleur de cing sus s'aux parlie pries parlie de l'ainée pas preciept, qu'en sus plas.

chep. n. A PORTE DE MONSTIER] Il est parlé encore de ces dons faits aux portes des monstiers, ou des Eglises aux chap. 18. 19. ttg. V. Regiam Majestaem l. z.

6. 16.18.00 la difference entre le dousire & le mariage est remarquée.

QYI AIT CALÉ IT PAR IT CETÀ die VI à donné des natiques de vie. Le même choi le frouve dant les inte d'Étolies, incitales: zeglam Mysiène sur, à L. ch. 18 § 1. Un cet retrous à l'an inque term alignam un cater ful au le comme de la co

Cing H GENTELFAME] V. la Couft. d'Anjou art. 151. & les loix d'Escosse
1. 1. ch. 49.
Cing. 14. Le Terre en Dovaire] V. la Couft. d'Anjou Art. 300. & 501. & cel-

le du Maine Art. 314. & 316. celle de Normandie ch. 15. art. 352. celle du Grand Perche tit. 6. art. 111.

Chap. 19. NE MET RIENS EN L'AVMOSNE SON SEIGNEVR] Auch. tta. Dame ne peur rien donner à son Srignenr en aumosne, & c. Cecy elt expliqué en la Coust. d'Anjou Art. 148.

Maine Tit 16. Art. 322. difent la même choie. Comme aufii les Statuss d'Alexandre II. Roy d'Efcoffe ch. 22. & celui de Ican Roy d'Angleterre dans Mathieu Paris A. 125; p. 178.

PEVT FLATBOLER DE SON DOVERE] V. les Couft. d'Anjou Tit.ty.
Att. 313. &t du Maine Tit. 26. Att. 316.

SEAINSI ESTOTT] Conferez l'Art. 303. de la Couft. d'Anjou.

DROTTES AVENTVAES] Relieus cadecam. for retile efficieus, en yn titre de l'an 1279. aux Preuues de l'Hift. des Dues de Bourg. p. 94.
Cientif. Se GENTLIFAME] V. l'Art. 251. de la Couft. d'Anjou.

HOME VILATH] Fille dans les Auteurs du moien temps, est ce que les

Latins appellent Ficus. La Vie de S. Georges premiet Euefque de Puy en Velay : Iu quodem vico, - quem fituns junta finnium Borna vulgarie lingua Villam nuncupanis, co quod polleres quondam frequentia pagenfium, ac pluribue tuguriis. V. Edouard Cok fur l'Atleton fcct. 171. Delà cettx qui habitoient ces villages, ont effé nommez Vilains, & dans les Auteurs & les tirres Latins Villani. Vitalis Epife, and Elancam in Comment. Ret. Aragon. p. 729. Villani, funt dieli à Villa, co quod in villu commorantur, qui Gruftici à ruribus que excolunt. Et parce que ces fortes d'habitans estoient personnes non nobles & ordinairement laboureurs & fermiers , d'où ils font encore appellez dans les titres Coloni , & par confequent fujets aux tailles & aux imposts des Seigneurs, & autres coruces, on a donné ce nom à tous les roturiers & aux non nobles. V. Pierre de Fontaines ch. 21. Ils estojent mêmes dans le commerce comme les serfs. dépendans des Seigneurs, desquels ils releuoient, qui en disposoient comme de personnes qui leur apparrenoient, comme on peut recueillir de diuers Tirres rapportez par Orderic Vital I. 6.p. 602. % 603. par M. de Marca en l'Hist. de Bearn 1.6. ch. 13. n. 6. en l'Hift. de S. Martin des Champs p. 16. par Blanca au lieu cité, & autres. Et comme ces villains pouvoient posseder des terres, ces mêmes terres estoient dites estre possedées en villenage, desquelles Littleton a fait yn chapitre enrier, qui commence à la section 172. L'espere de parler ailleurs plus amplement de toute cette matiere.

COVSTVMIER] Hommes Constrateles, au ch. 39. ces memes Fillains font encore nommez Confirmiers dans nos Confitumes & dans les Titres, parce qu'ils effoient fujers aux prestations, & aux tributs, que les Seigneurs exigeoient de leurs hommes, qui sont appellez consueradines dans Cassodore l. 1.ep. 10. L 3. ep. 13. l. 7. ep. 1. Gregoire de Tours l. 9. c. 30. &ce. 10096 a., dans la Nouelle de Iustinian 123, 128, dans Anne Comnene lib. 3. Alex. p. 85. & dans Leon in Talf. c. 19. §. 18. &c. d'où ces Constumiers sont appellez. Consuetudinaris dans les Titres Latins qui se lisent dans l'Hist. des Comtes de Poitou de Besly, p. 467. 496. 504. 505. & 543. To. 4. Gall. Christ. p. 150. Custamarii, en d'autres,

comme ic feray voir ailleurs.

BARONIE NE PART MIE] Plusieurs de nos Coustumes sont conformes chep. 14: à ce qui est dit icy, que les Baronnies, ni leurs droits & leurs prerogatiues ne se partagent point entre seeres : comme celles d'Anjou Art. 215. 278. du Maine Art. 224. 294. de Tours Art. 284. de Lodunois ch. 28. Art. 1. & 2. de Meaux Arr. 160, de Bar Art. 2, de Normandie ch. 26. Art. 1. &c.

AVENANT BIENFAIT] La Couft. d'Anjou Art. 212. dit que l'anenant bienfait, est le tiers des biens d'un deffunt, le preciput de l'aîné deduit, qui se donne aux puinez leur vie durant, ce tiers aprés leur decés retournant à l'aîné,

BERSIA TOVTES IVSTICES] Voyez Phil. de Beaumanoit ch. 58. où il rapporte toutes les prerogatiues de la Baronie.

METTRE BAN | Bannum mittere , dans les Titres , apud V ghellum in Italia faera to. r. p. 849. \$52. & ailleurs oft, mettre ban. Car mittere dans les Auteurs du moyen temps le prend fouuent pour ponere, d'où nous avons emprunté le mot de mettre.

RAT] Raptus, les anciens viages d'Anjou difent, qu'ala grande lustice n'ap-chap, sel partiennent que les quatre cas, Rap, Murtre, Encis, Escerpillerie de chemin, & E-quipollens. V. Regiam Majestat. 1.1. c. 1.1. 4. c. 8.

ENCIS] V. la Couft. d'Anjou Art. 44. celle du Maine Art. 51. Chopin I. .z. in Conf. And. cap. 44. N. z. lit mal en cet endroit Occifios. Ce mot Encu, femble estre tiré d'incisso, parce que souvent on estoit obligé de tirer les enfans

des femmes qui auoient esté ainsi blessées, par incisson du côté. MVRTRE] Les Affices de Hierof. ch. 77. Martre, est quand home est tué de muit, on en repos, dehors, on dedens vile. Au ch. 22. la difference d'entre le meurtre & l'homicide est ainsi expliquée: home murtri & home tué antroment

ene murtre, n'est pas une chose, car le tué sans muntre est homicide. Et au ch. 83il est dit que le meurtre par les Assifes de Hierusalem se peut prouver par le duel , mais non pas l'homicide : Meurtre eft fait en repes, & pour ce eft l'Affife faite tel , que l'en puet preuer par fon cors : Car en ceft cas le cors murtri porte partie de la garentie, & l'apeloir l'autre, & celui à qui l'en donne cos dequoi il reçoit wort , eft homecide : ne homecide ne puet prouer par l'Affife , on l'ufage du koyanme de Hierusalem, que par deux garens de la loi de Rome, qui facent que loiaus garens que il jurent les cos donner dequoi il 4 mort recent. loignez encore les chap. 86. Se sa. Les Loix d'Escosse 1. 4. ch. 5. \$. 3. Due funt genera homicidii, wnum qued dicitor Mordrum, quad nulla vidente, vel ficente clam perperratur, prater foluminterfeltorem, & eyes complices, its and mox non fequatur clamor, ant vex popularu. - fecnudum genus homicidii est quod dicitur simplex homicidium. Ge. En vn titre de Guillaume Comte de Pontieu de l'an 1210. le Meurtre est defini bemicidium furtim fallum, en l'Hist. des Comtes de Pontjeu. V. le Gloss. sur Villehard.

ESCHARPELLERIE V. la Couft. d'Anjou Art. 44. celle du Maine Art. Chap. 16. 51. Chopin l. s. in Conf. And. c. 2. n. 2. c. 44. n. 12. & ce que j'ay remarqué fut l'Hift. du Sire de Ioinuille.

VIGNES ESTREPER] Exflirpare. V. lech. 18.

LES ARBRES CERNER Dograder les arbres, decerticare, leur ofter l'écorce. Gloff. Gr. Lat. amarila , decertico. Gloff. Lat. Gr. decerticat , semi qu biospes. Miliarium aut pirarium decorticare, in lege Sal. Tit. 28. 6.10. arbores decorticata, in diplem. Henrici Imp. apud Baron. A. 1014, N. 9.

OCCITEN ME'LLE'E Les loix de Robert II. Roy d'Escossechap. 1. & 6. font difference d'entre l'homicide commis ex calore tracundia , qu'elles apellent chandemelle, & celui qui se fait ex certo & deliberato proposito, qu'elles qualifent du nom de Felonia. C'est pout cela qu'au terme de messée on y joint ordinairement celui de chaude, parce que la colere & la chaleur inconsiderée donnent lieu à ces fortes de combats, comme fair Phil. de Beaumanoir aux ch. 58. & 59. c'est ce qui est appellé par le I C. Paulus, calor iracundia. L. 48. de Reg. Iur. vo val'oppie & beguirem Aegipures, & quoques, par S. Bafile, ira caler, par Lucain 1.7. inconfulins calor, en la 1.5.C. de injur. Par les loix d'Escosse 1. 1.ch. 3. §. 7. la connoissance & justice des Messées appartient aux Batons : Il en est de même en France où elle est une dépendance de la Haute Iustiee. Le Cart. de S. Victot de Paris : & feiendum quod in terris pradictis mihi retinni Meffeiam, fanguinem, & latronem. Mifcella, en vn tit.de Thibaud C. de Champ.de l'an

100. au Carrol. de Champ. de M. de Thoup. 73.

A S S V N E M E N T ] l'ay traité amplement des Affeuremens, & des guerres prinées en la Differt. 29. fur l'Hift. du Sire de Ioinnuille.

PROMIS | Il faut lite prounes.

TRIVE ENFRAINTE | Voyez les Coust. d'Anjou Art. 78. 152. & 386. du Maine Art. 396. de Normand. Art. 46. 48. L'Otdonnance de Frederic I I. dans Alberic en l'an 1334 veut que ceux qui enfraignent la tréue, ayent la main couppée. I'ay remarqué ailleurs la difference entre l'Affeutement & la Tréue. Cher.19.

LIERRES Larron. Guill. Guiart en l'an 1304.

Qui apelent gleutens & lierres. Le Roman de Gatin:

Lerres, traitres, & briferes de chemin. Voyez le chap. 41.

QVI EMBLE SOC DE CHAR VE. V. les loix des Lombards l. 1. Tit. 19. 6. 6. la Coust de Lodunois ch.39. Art. 14.

IL PERD L'OREILLE ] L'efforillement est une peine connue de longtemps parmy nos François, & autres peuples, comme on peut recueillir des loix des Saxons, in Addit. Tit. 12. de Gregoire de Tours I. 5. Hift. c. 41. I. 9. c. 34. de l'Ordon. de Philippes le Bel pour les duels Art. 6. de celles de Henry

#### SVR LES E'TABLISSEMENS.

V. Roy d'Angletere dans Niel Primus I. e. de Nilitari offe, p-100. de Culmit Roy de Pologo el clas 1936. de la Coult d'Annou Air La, & Lei le ent cencer pairé au Campte de la terre de Champean de l'an 1936, qui elle en la Chambre des Compres de Paris, où il el fix in menton de deux Fennes, «pquelles no soppo les revilles par fisques de terrein. Les Coultumes M. S. deBellac accordée par Adolber II II. C. della Marche, l'ardonner contre curs qui atrachent les vignes, ou qui y font dommage. Voyez les remarques de M. d'Otlens four Tactier p. 610.

I. PERD LE PIED] LL. Guillelmi I. Reg. Angl. Art. 67. Interdiciones, etiam ne quis octidum, vol. [nifendatur pre dispas culps.] fide transur scale. Affisidanur pedes, vol. tiflicali. vol. manus, ista quala rusucus remaneat visusi in figuma praditionis ch requista [na: fecundism enim qualitatem delitit debes puna malefais instigici.

V. v. v. s. to a. ] Les Vanaffours foat ecut qui ont moyenne, ou baffe fulfice, chep. pic comme leit tenançai en uclas, p. 8 de vient qu'ils font nomme entre les Gentils-homme du mointée et liège. Pietre de l'ontainerch. s. p. 8 f. bas 18m, p. 6 de fine de l'entre de l'entainerch. s. p. 8 f. bas 18m, p. 6 f. ba

FIRE FORMANN [Ceft à dire bair, faire via hansy, and a, 25 fp pick to fishess of this resident play it ffering maddlets. De fore que le banniflement est va droit qui appartient à la baure luttice, ainsi qu'il elt exprine dans la Coultume d'Anjou Art. 8, qui vief du terrence de forbairs, 8 en celle du Perche Art. 10. les termes de forbairs, 8 cu elle du Perche Art. 10. les termes de forbairs, 8 cu de Forbairs and 10 fort communs dans la baffe Latinité.

PAR MESCHEANCE.] Par malhous LL dignage de Coucy M S. La 2. fille chap.13 du C. Thiband de Bar fu mariée à Mabieu flu Duc Ferri, lequel Mabieu fu noié par mejfance en un violen. Gautier de Mess:

Pour mesquanche qui li autengne, Ne puet estre pris ne l'en viengne. Guill. Guiart:

Priant Dien que par sa puissance Gardast le Roi de meschance.

Ce mot se tencontre soment dans Alain Chartier p. 392. 429. 716. 854.

Chap 17.

ASEVALMENT VI'' J'' Férvient de veser. Le Tradudeur de G. de Ty I. 1. chap. juradoit ces moss remo vresillem forms interdiscrap, pac ceuxcy, il saisi vérie les visades à softre gens. Robert foutton au Roman de Merlin. Li Rivi juri de fig Banns qu'il li saisin à amandre la boste de f. Con v. c' cil refisadors que chos ne il panni il vern. Il Crencontte encore dans Guistr en la Vice de Hoguez. Capet, & Cry-paler saux chap. q. 3, 1.6.6.

Chop in in Conf. And. 1. 1. c. 1. n. 4. c. 2. n. 2. c. attrendant que nous expliquions ailleurs tous ces termes.

PRNDENT LARAON] Cette lullice est appellée vulgaitement letre dans les Titres Latins. V. Spelman. Phil. de Beaumanoir ch. 38. On deis spewer que tes cas de crime que il siessa, danten pos c'é deis perdre vie, qui ne fin dante l'estate d'estate de case.

damne, apparison à haut lussifie: except le leros. Cet tous selt que lerres predent lavies, per apragun larreit m'if pa de baste lussite.

TIENNENT LEVES BATAILLES Quoi qu'il foit ditici que les Vauaffeurs, c'est à dire les moiens & les bas lusticiers auoient droit d'ordonner des duels dans leurs lustices, dans les cas, qui estoient de leurs ressorts; il est constant toutefois que tous Seigneurs n'auoient pas droir de faire faire les ducls dans l'étendue de leurs feigneuries, quoi qu'ils eussent celui de l'ordonner; estant une prerogatiue qui appartenoit aux hauts Iusticiers. Car les bas Iufficiers estoient obligez de renuoier ceux qui auoient esté condamnez à se purger par le duel en la Cour & en la Iustice du Seigneur dominant, deuant lequel le duel se paracheuoit. Vne Notice qui est au Reg. du Château du Loir; Ad Maietum non potest seri ducllam, quod non mittatur ad costram Lidi, exceptis ha-minibus S. Martini de omni terrà Archiepiscopi, si contentio sit judicij, vel ducili, vel etiam facramenti, debet terminari ante Senefcallum Comitis ad caffrum Lidi. Le fieur Hemeté rapporte vn titte semblable en l'Hist, de S. Quentin p. 177. Le Preuoft de Paris faisit au nom du Roy par Sentence du mois de Mars 1292, uns egge de batsille, que les Chausines de S. Benoif de Paris faissem deduire en leur Camp — pour cas de Larrein, pource qu'il chiendais que les ses services n'aussient par telle Iuflice en leur terre à Paris. Vn Titte de Philippes Auguste de l'an 1214. au Cartul, de Bourgueil fol. 105. Si duellum accideris in Curia Prioris , judicabitur & armabitur, & armati ducentur ad Nonencourt , Dominus de Nonencourt custodies campum , o emenda eris Prioris. Vn auere de l'an 1202. Quotiefcumque ventum fuerit ad vadia duelli , ducetur duellum in Curiam Canonicorum in moute , & ibi finietur, falus tamen medietate nostra de emenda duelli. Ce qui fait voir que les viages estoient differents.

SIONT LOR MESVRES VOICE les Coult d'Anjou Art. 40 de Lodunois ch. L. Art. 2. 4. de Tours Art. 42 du Maine Att. 50. Chopin*in Conf. Mad.* l. L. c. 40 43.

ELAN, B. ELANDEN YN SENNEN, LICH Álfies de Hierufalem ch. 44. up. 16. fage rapport, ey-deflous, tenneque trois forese de generas, les vraque faisforen par neur, d'autres par consuifans, & enfin les sures un le faisfoien par figur de Carr. Ce denier tenne el for trèté dans les vielles Colomnes, & dans let Times, qui elt courné dans les Charres Latines par cour de argiderais Curis. Mong. Angl. 11. 32. st. Afghir is distinct inverse pro confessione Carri fast. Refere May 1. 1. 22. 3. Mahr. Paris in Addit, p. 97. Brompton. p. 97. J. L. Degiered. 1. 77. 19. 2. 5.

FRER RECORS AV VAVASSEVE] Les termes de record & de recorder,

font frequents dans les Ordonnances, les Coûtumes, les Iugemens, & les Liures de pratique de ce semps-là : c'est pourquoy il importe de les expliquer, Record fignifie proprement un temoin qui rapporre fidelement les choies qu'il içait, ou qu'il a veues, ou dont il se souvient. Dans le Poète, si bene audita recorder. & dela ordinairement ce mot est pris pour des informations faires en purement. Vne Enquête de l'an 1208. cuncernant les Lombards : Gosbertus de Marchia recordatus ea que Magister Gaufridus asserit in suo recordo. Guillelmus Bottuca jurates per juramentum funm recordatus eft ficut Guillelmus de Crifpeio, & addit, &c. Philippes de Beaumanoir ch. 62. dit qu'en cofe qui fe peut pronner par recort , ne doit autir nul gage, c'est à dire que lors qu'on peut prouuer vne chose par témoins, il n'echet pas d'ordonner le duel. Les Affiles de Hierufalem chap. 44. Vous requere? recurs de chose desconnenable, o de sel que vous ne denez anoir recors, c'est à dire qui ne se doit vuider par enquête. Ensuite on a vie du terme de reserder, pour juger sur vne enquére. Vn jugement rendu au temps de Guillaume le Barard dans Selden fur Eadmerp. 199. Et ab emnibus illis probis & fapientibus hominibus, qui affuerunt, fuit ibi dirationatum, & etiam à toto Comitatn recordatum atque judicatum. Ainfi record de Cour, est vne enquête ordonnée & faite par la Cour. Les Affifes de Hierufalem ch. 13. Et l'ofre à preser, & le presne fi come il doit, & tele preune ne doit eftre que par recort de Cort. Au chap. 64. Ie vous pri que vous ne souffrés que tel home, qui ue sont mes Pers , ou qui ont perdu vois en Court soient à cest recort, ou à cest escard, ou à cest conoissance. Ve Arcelt tendu au fujet des Marchands Lombards: Quem conventionem idem Procurator no-fler per recordum Curia obtulis probaturum : tandem visis pradictis convensionibus , & audito recordo Curia noftra fuper his, &ce. Ce qui fair voir que le Record dele Cour, estoir vne Enquête faite par les luges de la Cour, sur laquelle on rendoit jugement: Deforte que c'est pour cela que la Iustice qui auoit droit de juger par enquéte, comme a elté premierement la Chambre des Enquétes du Parlement, a esté appellée la Cour de record , comme dans Littleton sect. 175. Philippes de Beaumanoir chap. 62 dit qu'il n'y a point d'appel, Quent bome qui ont poet de jugement, fant aucun recort de jugement pour le debat des parties : car en recort n'a point d'appel. Mais cela se doir entendre lorsque le record estoit jugé en la Cour des Barons, ou des hauts Iusticiers : car quant aux records des Vauasseurs , ou bas Iusticiers, il y auoit appel en la Cour des Batons. Er en ce cas le tecoted de la Cont eftoit relate, feu repetitie litis, vel proceffus deducti in inferiore Curia, fa-Eta in Curia Superiore, amfi que Skeneus Iurisconsulte Escotsois le definit: & c'est ce qui est dit icy que le Baron ne doit pas faite tecord au Vauasseur d'aucu-ne chose qui ait esté jugée par deuant lui , parce qu'estant Inge supetieur , il n'auroit pasefté juste qu'il fist rapport de son jugement à son inferieur. A plus forte raison on ne peut demander le tecord du jugement du Roy, c'est à dire le rapport, parce qu'il n'y a point d'appel de ses jugemens : Les loix de Henry I. Roy d'Angleterre chap. 49. Omnem recordationem dominica Regis Curia non porest homo contradicere : Ce qui est austi remarqué par Glanuille l. 8. chap. 9. & ainti expliqué dans Region Majestaten L. t. chap. 13. S. 3. Sciendum est, quid lites decise legitime per magnam Assisam Domini Regis , postmodum nulla occasione res-Sustitantur, ce qui est tepeté au l. 3. chap. 17. §. 3. car quoi qu'il n'y eust point d'appel des reserds des Barons, si est-ce qu'il y auoit des cas où les causes jugées par eux estoient renuoiées au Roy, pour estre decidées souverainement, & qui sont remarquez dans le même liute intitulé Regiam Majestaem, l. 3. chap. 23. & 14. où la matiere des Recotds est traittée amplement. & mêmes il est dit dans les loix de Henry chap. 3t. que recordationem Curia Regis nulli negare lices, Voyez cy-après le chap. 55. 56. mais je ne m'apperçois pas que je m'engage trop auant for ce fujet.

À PARAGEORS | Voyez ce que j'ay temarqué des Patages en vne Differ- Ci-4 44.
tation fur le Sire de Ioinuille.

QVANTAVCVNS HOM] V.Chopin l. 1. in Conf. And. c. 62.11.2.

6 ET 18 8.8.7.1.1.1.8.17.1.7.6.2.8.] Vorge für ce fügir kei look des Ba-room d'Étenfell. 1.6.4.9.4.5.7.6. des invanze Phil. de Besummoir chap, de, dix que noil are peut appeller fon Seignore, à ouil it ell monme de corps & de mains, auure qu'il lui cell deslife l'Hommage, & ce oui peut ceroi de lui. Even mains, auure qu'il lui cell deslife l'Hommage, à ce qui tre noil de lui. Even venit le trouver, & en prefence de fix Pairs, lui renir ce diffeueux à l'entregge a nigli, ce de l'Hommage, de à le flui er ranne, parc que vous mais surf, faç de su couper faç de su confere par qu'en de douve tate françage a nigli, de à l'Hommage, de à le flui er ranne, parc que vous mais surf, faç desait de flui for ranne, parc que vous mais surf, faç desait de flui for ranne, parc que vous mais surf, faç desait de flui format superve voiceaux par surp de, la cell a fluor de Que flusant l'appel in en renne peu pas un fair de, 3.5. y pour fluir fon appel. Que flusant l'appel in en renne de Seigneur qu'uvoluix àppeller fon homme caraunque de procéde et non appel de bastalle, musi il comboir en l'aucre de de Signeur, pour la suissi dit visibiles. Il en choix de mime de Seigneur qu'uvoluix àppeller fon homme caraunque de procéde et non superi la ceux auur que de procéde et non Superial rennance à l'hommage de fon valid. La nation de ceux partie de que sur aux auur que de par de de l'appel qu'uvoluix à proche par la marche de l'appel que sur aux auur que de la distrir g'in Anne.

Cân st. QVIILLE MONTER SON FIL' LE COSUME A POR A PORT A COSUME A PORT A COSUME A CO

DE QUEL MEFFET | Par les Affifes de Hierufalem ch. 186. & 195. l'on peut perdre fon fief en trois manieres. L'une eft l'an & jour l'autre toute fa vie, & la tierce lui & fet hoirs. L'an & le jour le peut home perdre par defaut de ferni. ce. Toute fa vie, le peut home perdre, & pert par defaut à homage, & par autres chofes. Et Com peut perdre, & pert pour Dieu renoier, & pour effre troitour vers fon Seignor. Et au ch. 193. Ce font les choses de quoi il me sonuient ores, pourquoi on pent & doit par l'Affife , on V fage du Royaume de Iernfalem , eftre desheritez lui & fer hoirs. Qui eft berege : (heretique) qui fe renoie : qui met main fur le cors de fon Seigneur ; qui vient à armes contre fon Seignour en champ : qui vent faus le conmé de son Seignour sa cité, on son chastian, on sa forteresse à son ename, sam come il a à boire ne à manger tant ne quant : qui trais son Seignour; & le liure à ses en nemà : qui porchasse la mors & le desheritement de son Seignour, & est de ce ataint & proné : Qui vent par l'Affife son fié : qui est apelé de traison , venen en champ , on defaillant de venir foi defendre en la Cour de fon Seignor de la traifon que l'on li met ses, se il est semons, come il doit. Au chap, suiuant: Ce sont les choses pour-quoi il me semble que l'on peut & doit estre desherité sa vie. Se un home tient un he don Seignor de qui il li doine homage , & fe il ne le fait , où il ne s'enffre à faire A come il doit dedens un an & un jour, Oc. qui est ataint de foi mentie vers fon Seigner, il pert le fié contre sa vie. Nos Coustumes rapportent d'autres cas, où le Vaffal peut commettre & eonfisquer son fief, comme aussi le Liure des Fiefs lib. 1. Tit. 2. 21. 1. 3. Tit. 1. Et eeus qui l'ont commenté, comme Zazius entre autres part. 10. de Fendis.

MET MAIN A SON SEIGNEVE] V. Regiam Majellatem 1. 2. c. 63. §. 5. & la Coust. d'Anjou Art. 188. 189. & suivans.

DE ESMONDE L'ECHAÎTICS dE HICUALICHE CHAP. 2005. Et ê il suisce que le Chief girgon sei castens, au gener à acces, de fei home qui the me qui li some qui là sit fait dalite liggife, coas homes deinen vouir è les Seigner, ch dire il, sit er, vas fait e gant enus fome-homes liges du Chief Seigner du Roman denname desant vous, per que name me danne fire caurre lai : fi vous prieux é requerns que vous, que qu'en que name me desant chie caurre lai : fi vous prieux é requerns que vous, qui admité vour lais, ch que vous lais mandir que il nou mêtre per fogral de fe

Cust. Se une se a faite dates se, just, saus vast georgiusas, de just, à lai die C englifier caute vaus, l'es al sa e menius, s'e l'es suffait en esquipire, s'il esus fins de destificir qu'il a Cent, assance vast georgius vast quesque, de il esus fins de destificir qu'il a Cent, assance vast georgius vast parties de la compartie de

QVI FIT ESQUEVSSE] C'eft ce que les Loix d'Escosse L. 2. C. 63. S. 1. ap. Cha. 10.

pellent infestere dominum.

SE IL PESCHE EN SES ESTANS IV. la Couft. d'Anjou Arc. 192.
ET SE IL GISTASAFRE] — Si fidelii eu un bitauerit deminam, id eff
cam vuere eque cancabarriti, — vel li cam filia, &c., lib. de Fond. Tit. 2. Vovez la

cam vicore ejas cancabarris, — vel fi cam filia, &cc. lib. de Fend. Trt. 2. Voyez la Coult. d'Anjou Art. 193. De Bailler Pucelle J. V. la Couft. d'Anjou Art. 194.

DEBRILLER PYCELLE] V. la Couft. d'Anjou Art. 194.
Q'N NN IL SIREN VÉ & C. ] C'ell lors que le Vafial appelle fon Scigener de defaut de druit. Voyez Pietre de Fontaines ch. 13. & la Couft. d'Anjou
Art. 195.
Q'EL LI DO L'ENT SA CARDE] Chopin I. 1. in Confect. And c. 43. & L. chap.

J. de Doman, Tü. 1.1, \$1. a trinir des groden qui endiente deute aux Chitestum of Sergeneun per le Vallaux. Cell ex qui cht appelle Afforprint, dans Leitherte des Liberter de Luftrone en Brelle, aux Preuwes de Hills, de Brelle p. 107. L'ancien interprece de Geill. de Ty. 1. b., th. 1. Lettai en juriene zonstiper, comma nindi cet moss. At preum leur of him officeration. Est Giolf. Lutin-Franç. Exprés, voillier, gaires, ychomografte, V. let. Could. "Annyo Art. 13, 17, 19. d. Lutin-Gron (Ed. 11).

CIL QVI DOIT LIGE ESTAGE ] Effage fignific maifon, logement, comme l'av fait voit au Gloffaire fur Ville Hardouin : Le Traducteur de Guil laume de Tvr l. 16. ch. 1. Illim dimifia habitatione, ausit laifié l'estage de la cité, Le Roman de Merlin, Ne m'en partirai denant que j'age fait un effage auff. biel & auffi riche , come il ouques fu fau, où je remantay toute ma vie. Tenir eftage , dans les Affifes de Hietusal. ch. 128. fare pout vne maison, dans l'Hift. des Euesques de Lodeuc p. 1:5. 170. 179. Desorte que dans la plûpart de nos Coûtumes Estager signise vn habitant, ou vne personne qui a domicile en vn lieu, &c dans Ville-Hardouin n. 107. le même mot fignifie habiter. V.l'Hist. des Châtellains de Lille p. 180. Mais particulierement on appelloit Estagiers les vasfaux du Seigneur d'vn fief, qui estoient obligez pat l'infeodation de venir demeuter en son château en temps de guetre, pout le garder contre ses ennemis : d'où ils sont nommez munitionis observatores dans une lettre de Guillaume de Ville-Hardouin Matéchal, & de Miles de Braibans Bouteiller de Romaine à Blanche Comtesse, tapportée en mes Observations sur l'Hist. du mé-me Ville-Hardoüin N. 4. Cat les Coûtumes d'Anjou Art. 134. du Maine Art. 144 font voir clairement que ces effages ne se deuoient qu'en temps de guerre : Ce qui est confirmé par les termes du Registre des Fiefs de Champagne p. 30. Talis eft consuctudo Mutterioli, qued si guerra erga illud castellum emerserit, omnes Milites venient iline Itare. Et en la p. 38. Talis eft confuetudo Pranini, qued si guerra emerseris erga castellum Prunini, omnes Milites à chemino calciato vique ad nemus Aficeri, & à nemore loiaci ad Secanam venient flare Pranini, exceptis illis qui fant de bonore Brait. L'ay rapporté ailleurs les vers du Roman de Garin qui confir ment la même chofc. Cet estage se deuoit faite en personne par les Vaffaux, huit jours après qu'ils en auoient effè requis par leurs Se-gneurs, ainfi que potre la Couft. d'Anjou. Les vns le deuoient auce leurs Penie III. Y ii

femmes & leur famille, d'autres estoient exemptez d'y mener leurs femmes. Quelques-vas estoient obligez de le faire toute leur vie , comme en cét acte de l'an 1162. tité de la Chambre des Comptes de Paris : Notum - qued ere Ioannes Martini dono corpus meum per hominem per me & per omnem meam posellatem tibi Girardo Rossilionensi Comitl , & omni tua posterizati in perpetuum , & conuenio tibi ve flent omnibus diebus vita mea in villa de Malpas pro feage cum omnihus infantibus meis, quos ego melius volucro. Ce stage continuel ne differoit pas de ce que les tittes appellent Roffesudiffe, les vastaux qui y estoient obligez, estant tenus d'auoit maison dans le village du Seigneur, cessant quoi nul ne pounoit tenit heritage. Vn titte de l'an 1247, au Cartul, de Champ, de la Bibl, du Roy, fol. 343. Nus ne puet tenir heritage en la vile , fe il n'est estagiers dedens La ville. D'autres eftoient obligez à l'estage toute l'année, comme on lit en la page 71. du Reg. des Ficfs de Champagne: Has dedit Domina Comitissa pro continuo stagio faciendo apud sanstam Menoldim per totum anunm Dudonide Buixiaco 7. libratas terra cum carrucata terra , quam Dominus Comes es dederat. Aux Preuves de l'Hift, de Guines p. 310. Dominus de Firmitate est par & dimidium Ribemontu, & debet estagium per aunum. D'autres ne deuoient que fix mois, V. les Prevues de l'Hist. de Chastaigner p. 6. Enfin d'autres deuoient moins, com-me on peut apprendre des pieces suivantes tirées du Cartulaire du Vidamé de Piquigny, qui nous découutent l'viage & la pratique de ces ellages, fol. 57. In nemine Dem. Ego Hugo Caus daudine dominus Bellevallis amuib. pr.f. (eript. in-fecturus, Notum facto quod ego & heredes mei debemus Ingerranno domino de Pincanio Vicedomino Ambianensi, domino meo ligio, & heredibus suis, unum mensem flagii fingulu annu, fi iude fubmoniti fuerimus, ad fumptus propriot, apud Pinconium faciendi, & cum vxore, ficut Pares mei , & liberi homines fui faciunt. Et fi contigerit dum in stagium meum fuero , pradictum dominum meum haminum & amicorum fuorum anxilio indigere, vxorem meam fi volucro ad domum meam potero remittere, & cum armis me tertio de Militibus flagium incaptum debeo perficere. Si autem cum submoultus fucro legitimă detinebor essoniă, quod in Hazium meum prasentiam mei non valcam exhibere, quinque Milites pro me ad flagium meum peragendum tencor mittere. Cum autem istud stagium , sicut in Chirographo illo contineur , perfecerim , fernitium memorato debeo Vicedomino ad fumptus ipfins , ficut & alii liberi homines fui , &c. Anno Incarn. 1210. menfe Innio. Vn autre Aueu de Renaud d'Amiens Seigneur de Vinacourt à Enguerrand Seigneur de Piquigny de la même année, Ego Reginaldus de Ambianis & haredes mei debemus Inverranno Domino de Pinchonio Vicedomino Ambian, cujus homo ligius fum, fex hebdomadas de feruitio apud Pinconium cum armis , fine vxore , ad cuffum meum fi negotium habuerit de guerra. Et fi extra Pinchonium me ducere volucrit, ito quod non polim ipfa die remeare ad predictum Pinconium, ad cuffum fuum ire teneor. Completis autem 6. hebdomadis plenum sernitium illi debebo ad custum suum sicus liberi bomines sui , &c. Vn autre de Thibaud Seig. de Tilloy de l'an 1214. au meme Registre. De pradicti santem debes domino mes Pinconiensi Hagium per xv. dies apad Pinconium me altero milite ad custum menmproprium, quando aliquis ex parte mea vel ego submonitus suero rationabili submonisione absque soubspressura. Et fi dominus meus Pintoniensis voluerit, mecum uxorem meum habebo per quatuer dies, &c. Il y a en ee Registre vn grand nombre de semblables aueuz. Ceux qui estoient tenus à ces estages, estoient aussi obligez d'auoit maifon aux lieux où il le deuoient faire : & s'ils n'en auoient pas, le Seigneut leur en deuoit fournir, comme il est porté en l'art. 135. de la Coust. d'Anjou, ou leur en bâtit comme on recueille de cét extrait du Reg. des Fiefs de Champagne fol: 62. Lutans de Trians & Gernafius de Vienna debent facere continuum estagium in caltro fautta Menoldis, ab instanti festo S. Remigii, quod est anno Incarn. Dom. 1201, in 2, aunos completos : & deineeps unufquifque corum faciet in codem caftro finguli fex feptimanas de cuftodia. Ego autem Blancha Comitiffa de di vuique illerum to. libras pro domibus faciendis. Ces termes font voit que l'eftage differoit de la garde.

AGASTIR] Gafter, du mot Latin vaffare, vignes agaftir, au ch. 130. > SAROBE A COINTOIER] Sa principale robe, & dont elle se sert dans Chap.j. les jours folennels. Cointoier vient de coint, & coint de comptus. V.cy-aprés le ch. 61. VNE AVMOSNIERE] Vne bourfe. Le Roman de la Rofe.

Lors a de s'aumofniere traite

Vne petite clef bien faite. Gaces de Brulez,

Moult i a de ceut, Gui destient aumosniere,

S'en font lor anians, Et g'en sui bonté ariere.

Almoneria dans Guill, de Puylaurens eh. 21. & dans deux comptes des Baillis de France des années 1168. & 1169. Elemofratia, dans vn titre de Simon de Baugency de l'an 1149, au Cartulaire de S. Euuett d'Orleans : Et super altere ipfins Ecclefia per elecmofynatiam meam lapidem Beryllum habentem propria mann impefui. V. Coquille en l'Hift. de Niuerpois.

SES GVIMPLES] Ce font voiles que les femmes mettent fut leuts teftes.

Philippes Mouskes en la vie de Louys VIII. Et quant li Rois les vit tant simples,

Come pucelles à leur guimples.

Alain Chartier en la Balade de Foureres: Lamais bamme fage, ne fimple,

Point ne doit paffer un contrat, S'il ne vent eftre d'une guimple

Affable par voftre barat. V. Georges Chaftellain en la vie de Jacques de Lalain ch. 18. & M. Ménage. Bolandus au 5. Feut. p. 647. dit que ceux de Catane en Sicile appellent le voile de fainte Agathe Grimpa, mais il est probable que ses memoires ont porté Guimpa,

DOIT DEMANDER LA VEUE] Ce qui eft iey appellé vere, & en la pluf- Cian. st. part de nos Coûtumes, est nommé Monstrée au ch. 46. L'ancien Coûtumier de Normandie 2. part. dit que recort de venë de Fien soloit estre fet par 4. Chenaliers, ou par celes personnes qui ne doivens pas eltre offées del lugement, ou del recore, &c. Mais il arriva fur cet viage vn grand different entre les Cheualiers riches, qui vouloient se dispenser de se trouver à ces cornées , & les pauvres Cheualiers, qui en estoient soulez : ensin par Arrest de l'Eschiquier de la S. Michel l'an 1282. il fur otdonné que les pauures Cheualiers en feroient exempts: De Militibus pauperibus Normannia conquerentibus decitationibus & vexationibus fi-bi facilis pro vifionibus tencudis , diriores Milites qui dicitis vifionibus interesse debent dimittendo , babito super hoc consilio concordatum fuit quò d Milites ditiores dithis visionibus interfint, & pauperes, & inopes dimittantur & deportentur, provamelins & vtilins poterius deportari falno jure alieno, ita tamen qued per hanc deportationem querela detrimentum secundum consuctudinem patria patiantur. Mais comme ces Cheualiers refusoient & differoient de se trouuer à ces veues, & que cela empéchoir que les affaires ne se vuidassent ptomprement, l'Artest suiuant interuint qui fe trouve intet arrefta Pafcha & S. Michaelisen 1289. Pervenerabiles Magiftres prasentis feacarii finem litibus imponere cupientes, qued per defeclum Militum qui vifionibus intereffe folcbant, longum & prolixum traffatum habebaut, ader qued canfa fine lites, quafi immortales vix aut nunquam poterant deuenire. De confilio & confenfu Baillinorum, Vicecomitum, Militum & Prudentiumtaliter extitit ordinatum, qued in omnibus canfis metis, in quibus requireretur vifie, non vocentur Milites. In causis verò juris patronatuum ecclesiarum, & aliis causis seeda libere tangentibus, & curiam & vium babentium Milites aut anteavocabuntur, con-(netudine priore non obstante.

COMMENT | Voyez le ch. 40.

Chap. 5%

Câm, re-

FAIT SEMONDER] Cette matiere d'Off & de Chenauchér, qui est encote traitée au l. 1. chap. 45. est de roop longue haleine, pour estre iey expliquée. Voyez seulement le l. 1. des Châtellains de Lille p. 141. où la formule de ces semonces des hommes Coûtumiers, ou des Bourgeois est rapportée.

NE LA PYET A CHOISONNEA CHÉ à dire, on ne le joue inspieture, a overt. Vin tire de Matthew de Montmoncroy de l'an 10%, sur Preuvent de l'Hith. de cette maison, y.y., Quinnepse estem non relatérable region, «et acrosses, ad terrories qui des fijes, region mont, si estem son mont, si estem son a despressa, ad terrories qui des fijes, per l'action mont, si estem son després de la comme de l'action figure relatifist fout détaits, per parameteur fissus quitublises de emande. Gaces Balles,

Et fins amis à tors achefonnez.

Ican Erard on fes chanfons,

Dame, tant m'ent felons achefonne?.

Male angioratine of rate arbifrare, so vice ex-define, pour des malottes. To sus externos vicennes d'arbifrar, site da Lasia stessip, a quit en employ d'amb les Auteurs du moyen temps pour des l'achte in dubés, & pour des vesations age l'in fait sus prophes, lous prettex de trofates prafquar. Roderic Arbi, avec les consecutions de l'arbitrat de l

Chep. 60-

en la même fignification que ce mor est pris icy.
N v 1 E D A M E ] V. l'Art. 87. de la Coust. d'Anjou. IE TVEL QUE VOVS ME DONNE'S La Tenue par hommage, par feauté. & par escuage, qui emportoit auec soi la garde, le mariage, & le relief, ain-fi que parle Littleton sect. 103. Mais à l'égard du mariage, cela regardoir particulierement les filles qui estoient heritieres esfectives ou presomptives d'yn fief qui devoit service de Cheualier, ou autre, comme il est porté dans Regians Majestatem 1. 2. ch. 42. 5. 2. ch. 48. 5. 2. dans la Coust. de Normand. ch. 33. & ailleurs. Et memes c'estoit vn vlage receu vniuersellement qu'vne fille heritiere apparente d'un fief ne pouvoit estre mariée sans le consentement du Seigneur : ensorte que si vn pere auoit marié sa fille sans le requerir, il perdoit son fies. La raison en est apportée dans les loix d'Escosse au l. 2. ch. 48. 5. 6. Cum enim ipfius mulieris maritus homagium aliqued de tenementa ille facere Domino tenetur, requirends est ipfins Domini voluntas, & affenfus ad faciendum, ne mino tentrar, regorienna ej sp. de inimico fuo, vel aliá minus idoncá perfoná , homagium de feodo fuo ,ex coaltione recipere teneatur, Mais lors qu'vn pere demandoit à son Seigneur la permission de marier sa fille, il estoit obligé de la donner, ou d'alleguer vne cause raison-nable de son resus, à faute dequoi le pere pouvoit la marier, comme il est porté au même chap. §. 7. & 8. Cocy est encore exprimé dans le statut d'Henry I. Roy d'Angleterre, qui se lit au chap. 1. de ses Loix, dans Mathieu Paris en l'an 1100. & 1213 & dans l'Hift, de Richard Prieur d'Hagustald en l'an 1135. en ces termes : Si qui Baronum vel hominum meorum fliam fuam nuptui tradere voluerit, fine fererem, fine neptem, fine cognatam, mecum inde loquatur. Sed neque ego aliquid de suo pro hac licentia accipiam , neque ei defendam , quin cam det, excepto fi eam jungere vellet inimico (no. Falcand au Liure qu'il a fait des mileres de la Sicilep. 663, dir que les Barons de ce Royaume reprocherent autrefois au Roy Guillaume le Mauuais de ce qu'il abusoit de ce privilege, ne permettant pas que leurs filles fusient marices . Vs enim catera que perpefis fuerant amittantur, miserrimum esse vel apud seruilis conditionis homines filias suas innuptas demi toto vita tempore permanere. Nes enim inter cos absque permifione Curia ma. trimonia poffe contrebi, adeoque difficile permifionem banc haffenus impetratam, es alias quidem tune demum liceres nupini dari , cum jam ammem fem fobolu fenoline

ingruens sustulisses: aliàs verò perpetua virginitate damnatus fine spe conjugii deceffife. Tout cela auoit lieu à l'efgard des filles qui estoient heriticres ptesomptives des fiefs, du vivant de leurs peres. Mais lors qu'elles tomboient en minotité, le Seigneur en avoit la garde, comme aussi de leurs fiefs en quelques Courumes, (ee qui est appellé garde Royale en Normandie) comme en Escosfe, au 1. 2. Regiam Majeffatem ch 42. \$. 2. ch. 48. \$. 1. & alors le Seigneur eltojt obligé de les matier, & ce dedans deux ans de leur âge de majorité, qui estoit de quatorze ans pout les filles : le temps passé , elles celloient d'estre en la garde & en la puissance de leurs Seigneurs. Que si la fille auojt esté mariée du viuant du pere, qui feroit decedé auant qu'elle euft ataint l'âge de quatorze ans, le Sei-gneur auoit la garde de fon fief, jusques à equ'elle auoit ataint cétage, ain-fà qu'il elt exprimé dans Littleton (ect. 1:9: Si les filles efloientàgées au temps du decez de leur pere, le Seigneur ne laissoit pas d'auoir leur garde jusques à ce qu'elles fusient marices par leur conscil , come il est dit dans Regiam Majellatem chap. 48. \$. 3. Si les filles majeures se marioient sans le consentement du Scigneur, quoy qu'il leur eust offert de les marier sans les déparager, alots le Seigneur pouvoit tenir leurs nefs sains, & en jouit jusques à tant qu'il se seroit in-demné au double des profits qu'il auroit eu de leurs mariages, qui sont ceux du tachat, dont il est parlé en la Coustume d'Anjou Art. 87. comme il est enoncé dans les loix des Barons d'Escosse intitulées, Quoniam Attachiamenta, chap. 91. Les Affies de Hiccussia Llouine, p. 239, proposent cette question à ce sujer : 5eva home don Seignor éposife som qui ilens sté don seignor, dequoi est si no deis merizer, on ne sposife marier san les constit don seignor. An les fait par coman-dement don Seignor, il ne dois faisfer, ne tenir le sté de la feme que il a spaniel est ne le fais par le Seignor: ains le dois laisfer ester: pource que se il tiens le se de la se-me queil a esponsée sans le congié don Seignor, il s'i est mis ausrement que il ne dois au drois de son Seignor , si a mespris vers lui de sa foy , se me semble , & me semble que le Seignoren pora anoir droit come de foi mentie. Mais se il esponse la feme sans le congit don Seignor, & il ne faifit le fié de la feme, il m'eft aus que le Seignor n'en pora auoir droit ne amende de lui par fa Court, pource que la fime doit le mariage an Seignor que elle doit pour le fié, & que son home qui a la feme esponsée sans son congié. ne s'est mis au droit dou Seignor, autrement que il dois, ne mespris vers lui de sa foi, Et fe autre que home don Seignor à qui il foit tenus de foi , espoufe feme qui tiegne don Seignor fié de qui elle doine le mariage , on tel que elle ne fe puisse marier fans son congé, mette foi , ou me le mette en faifine don fié , le Seignor , fe m'eft anis , le peut prendre , on faire prendre, fe ilveant, & jufticier à fa volenté , puis que la feme qui denoit au Sei quor mariage, ou qui ne fe peut fans fon congié marier, & espouse fans fon congié, que il fe faifit don fie, il fe met au droit don Seignor, & fe il ne fe mete en faifine , fi ait desprise le Seignor, & fait contre la seignorie, quant il a la seme qui li denoit lemariage, ou que fans sou congié ne se peut marier, a espousée, & pour ce me semble-il que le Seignor cu peut ausir droit, de un peut serie se volénté, pais que il n'est tenus de fai alui. Nu chapitre Loy A moi s'emble que cessit des homes dons Seignors qui auroit la feme espousée qui denoit mariage au Seignor, & se seroit mis el sié, auroit fait vers son Seigner un raim detrayson : & se telle trayson se voit bien apparente & manifeile, il me semble que bataille y puisse bien estre, & se il en espe-attaine, il en serois à la merci don Seignor, si le poroit le Seignor faire morir, se come il li plairoit, ou tollir tant demembre come il vodroit , & se il li sofroit la vie il auroit honor perdu à tosjours , & seroit desheritez de quanques il seroit de celui Seignor, &c. En tous ees cas, comme j'ay remarqué, le Seigneur ne pouvoit les déparager, c'est à dire qu'il estoit obligé de les marier selon leur condition, particulièrement s'il les matioit en minorité, à peine de perdre tous les emolumens de la garde, mais si estant majeures elles donnoient leur consentement à leur deparagement, le Seigneur n'estoit sujet à aueune peine, suivant les loix des Batons d'Escosse, chap. 92. & dans Littleton sect. 107. 108. Que si la fille mineure possedoit plusieurs fich relevans de divers Scigneurs, les loix d'Eseosse 1. 2. ch.

4- & eelles des Barons d'Escosse chap. 94 resoluent que celui des Seigneurs doit auoir le mariage de l'heritiere , duquel le predecesseur a esté premierement faifi du fief. Les Affifes du Royaume de Hierufalem chap. 227, apportent cette diffinction fur ce cas: Se feme a & eient plufiours fiés de plufieurs Seignors, elancun des fiés doit fernice de cors , & fe tous les fiés que ele tiens, on partie d'eaus, doinent fernice , & en defere l'un de fon cors , & les autres come d'efeberge, elle en doit le mariage à celui sans plus de qui ele tient le sié que ele desert de son cors. Car, ainfi qu'il est dit au même chapitre, feme ne peut deneir mariage que à vn Seignor, ear ele ne pues auoir deus maris, ne plus ensemble, &c. Quand le Seigneur entreprenoit de marier ainsi sa vasalle, il le deuoit faire auec le consentement & le conseil des parens. La Coust. de Normandie ch. 33. Se femme ell en garde, quand elle sera en âge de marier, elle doit estre mariée par le conseil & licence de son Seigneur, & par le eouscil & l'assensemene de ses parens & amis, selon ce que la nobles. se de son lignage, & la valeur de son sief regnerra. Les Assiles de Hierusalem ehap. 134. specifient encore la forme qui s'observoit en ees occasions, en ees termes : Quant le Seignor veaut semondre, on faire semondre, si com il doit, seme de prendre Baron, quant elle a, & tient fie , qui doit fernice de cors , ou à Damoifelle à qui le fil efebeit , on est efebeu que il li doit fernice de cors , il li doit offrir trois Barons & tels que ils foient à lui aferans de Parage , on à fon autre Baron , & la doit semondre de deux des homes, ou de plus, ou faire la semondre de deus par trois de ces homes, l'un en leue de lui, & denx come Cours, & celni que il a establi en son lene à ce faire , doit dire enei , Dame je vons euffre de par Monseignor , que dedans sel jor, (& motisse le jors) aiés pris l'un des trois Earons, que je vous ay només, & de ce trais a gnarent ces homes dau Seignor, qui sont ei come Court, & enci le die par trois fois. & fe l'on ne la trenne à la semondre en sa personne , l'on la doit semondre en son oftel , on en son fié ,ou en l'oftel , où elle fut derrainement ,se elle u'a oftel sien en qui elle maigne , &c. Et se elle vient dedans ledit terme denant le Seignor en la Conre & elle ne dit, on fait dire chose dedans celui terme parquei Court efgarde, on conoisse que elle eft senue d'acueillir la semonce, de ce que le Seignor l'anra fait semondre, & elle sera defaillant don service, que elle doit an Seignor, si en porra le Seignor anoir droit & amende d'elle , si il veaut , come seme qui defant de service de Baron prendre. Quant au refus que l'heritiere du Fief faisoit, ou pouvoit faire, de se marier, les loix des Barons d'Escosse definissent que si elle declaroit qu'elle ne vouloit pas se marier, le Scigneur ne pouuoit pas l'y obliger : mais que lors qu'elle seroit paruenue en âge nubile, e'est à dire à quatorze ans, elle deuoit indemner le Seigneur, d'autant qu'il auroit pû auoir de celuy qui l'auroit époufée, & ce auant qu'elle puisse entrer en possession de sa terre. Mais la principale raison que le Seigneut auoit d'obliger sa vassalle de prendre mary, estoit afin que le sief qui lui appartenoit fust desserui , principalement lors que ee fief estoit obligé à service de corps. Les Affiles de Hierusalem chap. 179. Quant feme a & tient fié qui doit seruice de cors , delle le tient en heritage on en baliage, ele en doit le mariage au Seignor, de qui ele tient le , se il la semont, on la fait semondre , si come il doit, de prendre Baron. & au chap. 222. Se feme tient fié qui doit service de cors, doit au Seigneur tel fernice que ele fe doit marier, & quant ele fera mariée, fon baron doit au Seignor tous les féruiers. La même chose est repetce au chap. 172. 179. 190. & ailleurs. Par cette raifon l'âge de foixante ans dispensoit la femme de prodic masy, dastract que pui l'Aillé du Royamme, les hommes qui devoient entire de corps, en éloient sexempez, lors qu'ill y elloient partennas ; outre qu'il n'éloir pas justic de requeix qu'un élemme de cèt àge fuit obligée de le marier, veu que le marier, deva que le marier, deva que l'emisse glime tails permutigates; fuels faus puisé, comme partent les mémes Affities chap. 156. le feme qui è puff l'étante ens , l'a qu'en de l'apprenter. Donc quiet de les veues, il y a cu distra Reglement. Le Sand je partenter. Donc qu'ett de les veues, il y a cu distra Reglement. Le Sand je partente. Pour tuts d'Alexandre I I. Roy d'Efcoffe chap. 23. veulent qu'on ne puisse pas obliger vne veuue à se marier, pourueu qu'elle donne plege qu'elle ne se mariera pas sans le consentement de son Seigneur. Les Assisse de Hierusalem au chap.

179.

179. discort que feme qui a & tient domaire de fié qui doit service de cors , ne doit par le mariage au Seignor de qui ele rient le donaire de celui fié, ne ele ne pent marier foi fans la volenté & le congié deselui , ou cele , de qui ele tient celui donaire de cel fié, & fe ele le fet ,ele perdra le fié que ele tient en donaire. Et au chap. 181. il eft dit que is la femme ayant douaire fur les biens de son mary, qui est la moitié, felon les Aflifes de Hierufalem, & balliage fur l'autre moitie, à cause de ses enfans mineurs , vouloit s'exemprer du deuoir de mariage qu'elle deueroit au Seigneur, à raifon du bail, elle eftoir obligée de fe renir à son douaire, & de renoncer au bail, & de prier le Seigneur de faire seruir comme Seigneur de ce qui estoir du balliage de ses enfans. Voyez encore les loix de Henry I. Roy d'Anglererre chap. 1. Celles des Barons d'Escosse chap. 95 reglenr aussice qui doir estre observé, lors que l'heritier, qui deuoit mariage, auoir esté enleué par quelqu'vn. Ce que je viens de dire des veuues sujuant les Assises de Hicrusalem, fair voir qu'en ce Royaume la garde & la tutelle n'appartenoit pas au Seigneur, mais aux peres & aux meres. La mesme chose paroir en ce chap. 61. des Establissemens, qui est conforme à la Coustume d'Anjou Arr. 85. & 89. qui defere la garde des enfans nobles aux peres & aux meres feulemenr, qui one la garde de leurs corps & de leurs biens, ce qui n'est pas de ceux qui n'ont pas le bail naturel. Er en ce cas les Establissemens ordonnent, que la veuue, qui a vne fille qui affebloie, c'est à dire mineure, dont elle a la garde, est obligée de donner caurion & plege au Seigneur, qu'elle ne la mariera pas fans fon confentemenr. Il y a vn ritre de S. Louys du mois de May 1246. au Reg. du Comré du du Maine, qui est en la Chambre des Comptes de Paris, Tit. 3. conrenant les Courumes d'Anjou & du Maine, qui porte ces mots: Duiemque etiam sue mater, sue aliquis amicoram hebeate a s'itodam se emine, qua sit hares, debete present se situation de production de la constitución de infins domini, & fine affensu amicorum. Cette obligation de requerir le confentement des Seigneurs pour le mariage des heritiers des fiefs, ne regardoir pas seulement les filles, mais encore les mâles, comme on peur recueillir des loix des Barons d'Efcolfe chap, 91,91. & fuivans. En France le méme a cu lieu, en forte que les Barons, c'est à dire ceux qui releuoient immediatement du Roy, ne pouvoient pas se marier, ou matire leuxir hetritest apaptents, sans son con-fentement. Nous en auons l'exemple entre autres en la personne de Blanche Comresse de Champagne, que le Roy Philippes Auguste obligea de lui don-ner des pleges, qu'elle ne marieroit pas son sils sans son consentement. Er à l'esgard des Barons, l'Auteur du Roman de Garin fair voir que cer vlage estoit commun en fon remps:

Car Frommedin a veiltre machle feft,
Quant fan: congid a li Chens fame pris.
Ailleurs, il fair ainfi parler le Roy Pepin:
Honte mla fes, & mesprisk petin;
Sans mon congié parquoi a fame pris,
Piengue droit fere à Reims, on à Paris.

Voyez l'Epitre 131. de S. Bernard § 3.

Fo RECONESILLE 1 Fossessiller est donner vn mauuais confeil à celui qui le demande. Cela paroit clierement au ferment de Louys Roy d'Alemagne, in Capit. Cer C. Th. 16. qui bit difference entre donner versus orișlium, be Formellier V les Davis 11.4 14. 46. 48. des m/mex Caminalires.

Se Frenchiters, V. 18: p. 330-331-34; 146: 81. des mémes Capitulites.

Das 7 n. 8. 19 sex p. Dibitirager, and se loi sin actionnes, se dans les citres, pour, editor quelque vin à faire quelque chafe, Regium Mayol. 1. 2. 1. 16. § 31.7-8 pour, editor quelque vin à faire quelque chafe, Regium Mayol. 1. 2. 1. 16. § 31.7-8 pour pour de difference per localem qui de Carolina vontaire. Corre principerane capitalite par la difference per la principe de la principe de la consideration (e.g., consideration for place de la consideration for place del tributation (e.g., consideration for place del tributation de la consideration for place del tributation (e.g., consideration for place del tributation del

PAR HOME OVI FOI LI NOIE] Par les Pairs: car les vallaux d'un cies. 61.
Z

Seigneur ne pouvoient estre semons, ou ajoutnez, que par leuts Pairs, c'est à dire les autres vassaux du même Seigneut.

----

IVGIE' PAR MES PERS] Philippes de Beaumanoir chap. 1. dit que li bome ne doinent pas jugier lor Signent , mais il doinent jugier l'un l'autre , & les quereles du comman paeple. De forte que la luftice des Pairs est la lustice du Seigneur, qui pouvoit le trouver aux jugemens de ses vassaux. Tous les vasfaux toutefois n'estoient toujours Pairs, cat dans les grands fiefs, qui en aucient vn grand nombre, il n'y en auoit que les plus qualifiez qui auoient ce titte, & qui en cette qualité effoient tenus de se trouver aux jug-mens de leur Seigneut, pat exemple, les Comtes de Champagne auoient sept Pairs, sçauoir les Comtes de loigny, de Rethel, de Briefenne, de Routey, de Brenne, de Grand-pet, & de Bar sur Scine. En vne lettre du Roy Charles V L. du 4,46 Mars 1401, au Reg. du Parlement Olim, fol. 176. il est dit que le Comte de loigny est le Doven des sept Pairs de Champagne, & a seance auprès du Comte de Champagne, quand il tient fon Eflat es Grands Iours. Vn Arrest du dernier Auril 1351. nous apprend que le Comte de Vermandois en auoit fix, entre lesquels estoit le Seigneur de Ham. Le titre de la Commune de S. Quentin de l'an 1195, les qualifie Grands Pairs, & Hemeté dit que le Doyen de S. Quentin en effoit l'vn, in Augusta Verom. p. 152. Du Tillet parle des quatre Pairs de l'Abbé de S. Amand, & des quatre autres Pairs du château de la Ferté Milon. Vinchant dit que les Comtes de Hainaut auoient pour Pairs les Seigneurs de Chimay, d'Auesnes, de Barbancon, de Lens, de Silly, de Warlaincourt, de Longueuille, & de Bandoul. Nos Rois qui auoient vn grand nombre de vassaux & de Barons, reduisirent leurs Pairs à douze, & probablement ce fut à leut exemple que quelques Seigneurs reduifirent les leurs à vn pateil nombre. Lambert d'Ardres en attribué autant au Cornte de Flandtes, p. 156. 157. Vude & Flandrensis Comes ei (Arnolde Ardeusi Domino) concesses, vet hereditario jure cum 12. Flandrensis Curia Paribus & Baroni. bus sedens & judices. Philippes de l'Espinoy au 1. s. de la Noblesse de Flandres chap. 32. en a donné les noms. Les Comtes de Guines auoient pateillement douze Pairs, ainsi que nous apprenons de M. du Chesne en l'Histoire de ces Comtes, comme aush les Seigneurs d'Ardres, qui furent instituez par Arnoul I. du nom Seigneut d'Ardres, suiuant le même Lambert p. 149. Cecy regarde les Seigneurs qui auoient vn grand nombre de vassaux : mais s'ils en auoient peu, telle eftoit la lurispeudence de ce temps-là, suivant ce qu'écrit Philippes de Beaumanoir chap. 61. & 67. qu'vn Pair , ou homme de Fief ne pouuoit seul faire jugement, mais il en faloit deux au moins fans compter le Seigneur. Et s'il arriuoit qu'yn Seigneur n'eust aucun Pair, ou qu'il n'en eust pas yn nombre fuffifant pour tendre la Iustice, le Seigneut ne perdoit pas pour cela sa Iustice; mais il pouvoit & devoit emptuntet de son Chef-Seigneur de ses bommes à fes dépens pour faire le jugement. Que s'il estoit si pauure, qu'il ne les pût empruntet, ou si le Seigneur ne les vouloit pas péter, les parties s'adressoient en la lustice du Chef-Seigneur, selon le même Auteur chap. 62. & 67. D'autre part fi les Pairs dilajoient ou refusoient de se tendre en la Cout du Seigneur pour juger, il pouuoit les y obliger pat saisse de leuts fiefs, & par établissement de gardes, ainsi qu'il écrit au chap. 65. Il remarque encore qu'en la Coûtume de Beauuailis, le Seigneur ne pouvoit pas affifter aux jugemens des Pairs, & que dans les lieux où ils auoient droit de s'y trouuer, ils ne pouuoient y affifter, lots qu'ils effoient parties. Nos Coûtumes parlent fouuent des Paits, comme aussi nos Histoires, mais je me suis contenté d'auoit icy effeuré cette matiere.

LES BARONS LES Pairs, ces mots font fynonymes en cét endroit : ear les Barons font ceux qui relevent immediatement du Prince. Le liure MS. intitulé, Les leix communes d'Angleterre :

Barons nous upelons les Piers del Realme.

La Chtonique de Bertrand du Gueschin:

Esles Lyons ce sons les Barons & li Per.

Emiles Garaje

L'Arrest rendu contre l'Eucsque de Châlons l'an 1267. Propositit pers alia qued de sos tenchaiur in loc curis respondere distus Episcopus, cum ses Baro & Par Francias, & Semon lujus Dominis Regis.

IV SQUES A TROIS Voyez Pierre de Fontaines ch 21.

EN PAROLLE DE PREVOIRE] De Prérre, V. Pierre de Fontaines els. Chap.71
14. Robert Bourron, Merlin wit che duel, & les preuneures & les Clores qui chanseieur. Le Roman de Garin.

E les prenoires escorcent il sont vis. Ailleurs:

La veifiez maint prenoire ordené ,

Toil reneftu pardenam fon antel.

CONTER LIGNAGE] Voyez cy-après le ch. 75. l'att. 217. de la Cout. Chap. 72. d'Anjou, & ce que j'ay écrir des Parages en la Diff. 3.

RONCIN DE SERVICE] Voyez cy-aprés le ch. 129. la Couft. d'Anjou cen. 71. Arr. 131. 132. 133. celles de Potrou, du Perche, de Meaux, de Chartres & les autres, qui parlent du cheual de service. Et Chopin l. 1. in Conf. And. c. 47. § 9.

LOIAVS AIDES Qui font introduits par la loy, & fc paient ordinaire- Chap.74ment en trois cas au Seigneur, scauoir lors qu'il fair son fils aine Cheualier, lors qu'il marie sa fille aînée, & pour le rachat de sa prison. Ils sont ainsi appellez dans les Cour. de Poirou, de Tours, de Lodunois, &c. & dans vn titre d'Edoùard I. Roy d'Angleteire dans Selden au liure des Tirres d'Honneur 2. part. ch. 5. §. 36. Legiuma tallia, dans vn titre de Guill. du Plessis au Cartul. de l'Abb. de la Roue, Et propter legitimas tallias, videlicer, de Militia primogeniti filii, &c. Ardes Caustumieres, en la Coût. de Normand. ch. 31. parce qu'ils font introduirs par la Coûtume: Rationabilia anxilia, in Charta libertatum Anglia apud Math. Faru A. 1215. p. 178. in Regiam Majefl.l.2. c. 73. §. 1. apud Bra-Honum lib. de acquirendo rer. domin, Tralt. 1. c.16. n.8. & in Monaft. Anglic. 10, 1. p. 374.10. 2.p. 663. Aides Cheuels on la Coût. de Normandie, parce qu'ils sont deus au Chef Seigneur. Ces aydes differoient des Aides gratienfes , qui se payoient au Seigneur dans les necessitez vrgentes par les vassaux de pure gracc, que Mathicu Paris en l'an 1241. p. 374. appelle Liberum adjutorium. Subsi-de gratieux, dans vn titre de Philippes de Valois du 17. Feur. 1349. In Reg. Memorabilium Camera Comput. Parif. fignato C. fol. 64. Vn autre ritre de l'an 1310. au Reg. d'Anjou en la Chambre des Comptes de Paris fol. 60. remarque encore la difference d'entre les Aydes & les Tailles , en e « termes : Tailles ne fant mie Aides, ne de nom, ne leur fembleut. Car tailles font leufes pour cas de necesité & de volenté de Prince: man celles aides nul ne puet leuer, si ce n'est û car pourquoi elles sont deues. Mais la difference qu'il y a entre les tailles & les aides graricuses, est que les tailles se leuoient sur les Roturiers, & les Aides graricules fur les vaffaux nobles.

A MENDEMENT DE EVGEMENT] Voyez cy-aprés le ch. 78, & Pictre Chapse. de Fontaines ch. 22.

A MARCHIR AV ROY] Ce terme se rencontre encore au 1. 2. ch. 3, 19.

Chap. 75.

DE BATALLE DE CHEVALIER, SC. | Philipped de Boumanoit con pach. 6. 3: vos Generalmen aprile vo Generalmen, ef le une ef le serrey ef Chevaliere, il fi conductori à creal, somi de trates someror, sel come il largelfe, eccept de la conferencia de creal, somi de trates someror, sel come il largelfe, eccept de la conferencia de la completa del completa del la comple

armés de totes armes ; car en aus defendant, il est bien auenant qu'il vseus de lor Partie III. Zij anestagy. Si ham de profit apptel home de profit, il fe moltae juli 28 de sus telescontrates de Computa à l'étationifiere, c'ête apple, ou rélappelle, rous it eff-detamble de Computa à l'étationifiere, c'ète apple, ou rélappelle ron l'estation de l'est

cliq. ls.

CROISIE'] Les Papes ont accordé de temps en temps plusieurs prinileges à ceux qui entreprenoient ces longs & fâcheux voyages pour la conquéte & la conferuation de la Terre Sainre, dont le principal citoit, qu'ils les prenoient & leurs biens en leur fauuegarde, & du S. Siege, & des Archeues & Euclques, comme on peut voir dans Guillaume de Tyr Iiu. 1. ch. 15. Guillaume de Neubourg 1. 3. ch. 23. Rigord en l'an 1188. Simeon de Dukelm, p. 249. & Houeden p. 639. Mathieu Paris en l'an 1245. p. 454 Othon de Frifingen I. 1. de Geft. Frider. c. 35. &cautres. Auffin'estoit-il pas juste que durant de fi longues absences, ils fussenr exposez aux injures & aux poursuites de leurs ennemus & de leurs creanciers : Pernia funt enim semper injurits facultates absentium , & quodammede viderar occasio bemines in delillum trabere, que nou perest animum peruadentis de refultatione terrere, comme parle Cassiodore au l. 1. ep. 15. S. Louys fut le premier qui leur donna, & à leurs eautions, remps de trois ans pour ayer leurs deres, par son ordonnance expedice à Pontoise au mois d'Octobre l'an 1245. Ce que l'Auteur de l'Histoire de France M S. qui est en la Bibliotheque de M. de Melmes, en eette année, improuue, en ces termes : Vne chofe fift S. Lonys que les ancuns ne tindrent pas à grant bien : Car il se acorda anx respits des déres , que denoient les plusieurs qui estoient croisten pour aler audit voiage. Si ne fift par aiufi Godefroi de Bouillon que vendi fa propre terre, & ala an faint weinge du fien propre , & n'emporta riens de l'autrui , & pour ce lui wint il bien de ce voiage. Les Euclques & les gens d'Eglife, qui en ce rempslà ne cherchoient que les occasions d'acetoître leurs surifdictions, prirent fujet de cette protection que les Papes accorderent aux Croifez, pour attirer à leurs justiees les eauses de eeux qui auoient pris la Croix, comme il est iey remarqué, duquel ressort il est parlé dans l'Epstre 173. d'Iues Euesque de Chartres, & dans l'Ep. 197. de celles d'Innocent III. liure 15. Mais S. Louys & fes Officiers reclamerent contre cette viurpation, & le Roy s'en plaignit au Pape Alexandre IV. en l'an 1267, qui décida l'affaire en sa faueur, ayant dit que Crucefiguatos à surisdictione dominorum inforum indulgentia pradicta non eximit, nisi forte consuetudo legitime prascripta defendat eosdem ot alias prinilegio sen indulgentia speciali, vel jure alio sint muniti. La Bulle est inserée entiere in Gal. lia Chrift. Sammarth. in Archiep. Rathem. n. sg. & fe trouve encore au gr. Reg. du Trefor des Chartes du Roy fol. 7.8. auec vne autre du meme Pape donnée à Anagnie le 2, des Kalend, de Feur, l'an 6, de son Pontificat, addressée aux Prelats de France, par laquelle il leur enjoint de laisser la jurisdiction entiere aux Officiers du Roy fur les crimes des Croifez laies, qui meritent peine de fang. Voyez Stabilimentum crucefignatorum A. 1214. to. 6. Spicileg. Acheriani p. 466. Pour les autres Privileges des Croifez , voyez Pierre de Fontaines eh. 17. S. 7-14. Chopin I. s. de Sacra Polit. Tit. 4. S. 15. & Petr. Mathamin Confit. Pontif. p. 5. 633.

BOYCYERIE] V. le ch. 12t. les Bongres sont les Heretiques Albigeois, dont le nombre citoit grand en ce temps-là en France, qu'ailleurs on nom-

moit Paterins, Cathates, Populicans, & d'auttes noms, comme j'ay temarqué en mes Observations sut Ville-Hardouin n. ac8. Mathieu Paris en l'an 1238. patlant de Robett de l'Ordre des FF. Précheuts, qui fut furnommé Bougre, parce qu'il faifoit viuement la guerre aux Bougres en qualité d'Inquisiteur, Ipfos autem nomine vulgari Engaros appellanis , fine effent Paterini , fine Ioniniani, vel Albigenses, vel aliis baresibns maculati. Philippes Mouskes parlant de ce Robert. Si estoient Bougre nommé,

De fauffe loy pris & pronué.

Le Moine d'Auxetre en l'an 1201. Ernandus Miles herefis illins , quam Bulgarerum vecant, ceram Legate arguitur. Il en parle encote en l'an 1206. & 1207. où il fait affice voit que les Bougtes eltoient les mêmes que les Albigeois. L'Hist. de France MS. de la Bibl. de M. de Mesmes, en l'an 1223, parlant de Philippes Auguste : Ennoie son fils en Albigeon pour destruire l'heresie des Bongres du pays. Vne autre Chronique MS. qui finit en l'an 1322. en l'an 1225, En cest an fift ardoir les Bongres Freres Ichans , qui effoit de l'Ordre des Freres Prefiheurs. Alberic en l'an 1239, dit que ces hetetiques tiroient leut origine des Manicheans, tapportant qu'en cette année on en fit brûlet vn grand nombte en Champagne, qui estoit le supplice, qu'on faisoit sousfrit en ee temps-là à ces heteriques, comme il patolt encote par ce chapitte des Etablissemens. Ils furent ainsi nommez, poutce qu'ils passerent de Bulgarie, où estoit leur Pa-triarche, dans l'Italie & dans la France, ee quiet disfertement remarqué dans l'Epitre de l'Euesque de Port, qui se lit dans Mathieu Pasis en l'an 1223. & Raynerus lib. contra Valdenfes ch. 6. racontant les Eglifes des Cathates, qui font les mêmes que les Albigeois, fait mention de celle des Bulgares. Quelques Auteurs donnent encore ce nom aux Vfutiets, comme Mathieu Paris en l'an 1255. Ipli vsurarii, quos Franci Engeros vulgariter appellant. Vn Rôle de la Chambre des Compres de Paris de l'an 1213. Pro rebus saissendis Caorlini capti propter Brogrissam 7. libr. &c.

HERITE | Heretiques, Hereges dans Guill. Guiart en l'an 1107. & ailleuts,

V. Chifflet de linten fepnlch. p. 64.

HOME BETRANGE | Aubain, Adness. DESCONFE'S | Ceux qui moutoient fans confession, & fans receuoir le fa- chap. \$7. cré Viatique, effoient dits moutit animales, chez les Grees, comme on tecueille de la vie de fainte Eusebie Vierge ch. 3. n. 12. dans Bolandus. C'est ce que les Latins disent mourir inordinatus, sans auoir donné ordre à ses affaires, comme dans le I X. Concile de Tolcde ch. 4. les loix des Wifigoths I. 5. Tit. 7.6. t4. Si inordinatus moriens filios legitimos non reliquerit, &c. Vn traité des Venitiens, rapporté pat Guill. de Tyt l. 12. ch. 25. Vbi Veneticus ordinatus, vel inordinatus, quod nos SINE LINGVA dicimus, obierit, &c. Deforte que mourir inordinatus, e'est moutir sans auoit fait testament : & il semble que monrir desconfés, est la même chose dans ces Etablissemens, veu que dans la suite il est dit que si le mort auoit fait son testament, on est obligé de le tenit. D'ailleurs ce qui y est dit que les meubles de celui qui meutt desconfés appartiennent au Baron, est conceu dans ces termes dans Regiam Majestatem 1. 1. ch. 53. Chm quis intestans detedit, omnia casella Domini sui ernus. Mais patce que Skenans, qui a donné les Loix d'Escosse, n'a pas secu ce que cette loy vouloit dite, l'expliqueray icy en peu de mots ce qui se ptatiquoit alots à cét égatd. Les Seigneurs n'ont pas laisse d'occasion de s'emparer des biens de leurs sujets, colorans toûjours leuts viutpations de quelques pretextes specieux. Et comme e'estoit vne espece de crime de mourit sans receuoit le sacté Viatique, & fans auoir fait son restament, ils prenoient sujet delà de s'appliquer les biens de eeux qui mouroient de la sorre, comme ils auroient fait de eeux des erimincls. Le Menaffieum Anglie. to, t. p. 297. Non decer ecclesiam nostram coinquina-re munere ejus qui decessis intestatus. C'est pour cela que les Prétres estoient obli-

gez d'exhotter les malades qu'ils alloient visiter, de se confesser, & de faire ieurs testamens, dans le Synode de Sodore en l'Isle de Man ch. 1. De sorte que eét abus s'entacina fi fort auee le temps, que l'efcheoite des biens de eeux qui moutoient intestats au profit des Seigneuts, passa pour vn dtoit Seigneurial. D'où vient que nous lifons ees mots dans vn Titte original de Hugues de Belpin Cheualier, de l'an 1238, par lequel il vend à Gaucerand de Pines le lieu de Pi en Cerdaigne : Et oftem, & caluacatas, & feguis, & cuencias, & exerquias, & homicidia, & inteflationes, & arfinas, &c. Et dans un autre de Roget Comte de Foix du 13. des Kl. de May 1250. Exfranquimm emnes & singules hamines & famina de Valle de Meranges, & corum proles in perpetunm de exerquia, intefia, arfina , & cugucia, - & de queftii, - juiticiii, monetaticii, ex. ceptis exercitibus & canelcatis, &c. Ce meme abus palla à vn tel point, que les Seigneurs refusoient de paier les détes de ces intellats. C'est une plainte, que firent autrefois les Euclques d'Angleterte, qui se lit aux Additions à Mathieu Paris p. 131. Mortno laice intellate , Dominus Rex , & cateri Dominis Feederum , bena defuncti fibi applicantes , non permittunt de ipfis debita felui , nec refiduum in vfum libererum & proximerum fuerum, & alies pies vfue, per loci erdinarium, queram interest, elique caneersi. Ce qui fait voir que ce droit estoit vne pure viur-pation de la part des Seigneurs. Et ce qui est ajoûté à la fin de cet attiele, que les Otdinaires & les Euclques devoient regler la disposition des biens de ceux qui mourojent inteftats, fut introduit pour corriger cet abus, ainfi qu'on peut voit dans les Statuts de Guillaume Roy d'Escosse ch. 22. & 30. lequel veut encore que l'Ordinaire dispose de ces biens, ensotte qu'ils avent soin de faire paier les détes auparauant : ee qui est aussi ordonné dans le synode de Sodore ch. 6. Les Ecclesiastiques se sont pareillement arrogé ee droit, comme on eur remarquer en l'Epitre 559, de celles qui sont inscrées au 4. vol. des Hifloriens de France. Et Maihieu Paris en l'an 1181, raconte que Roger Archeuesque d'York obtint du Pape Alexandre le privilege, Ft se Clericus sua jurisdictioni suppositus, agens in extremis, testamentum consiceres, & propriis manibus bona fua moriens non distribueret, Archiepifcopus haberet facultatem injiciendi manus in bona defanilio. Le Pape etojoit en cette occasion pouvoit ordonner des biens des Clercs, parce que les Conciles veulent qu'ils retournent après leur mort à l'Eglife, des reuenus de laquelle ils semblent auoit esté aquis. C'est sur ce fondement que les Rois ont estimé avoir droit sur les biens meubles des Euesques decedez inteltats, parce qu'ils auoient esté épargnez des reuenus des Regales. c'eft à dire des biens qui auoient esté donnez par les Rois aux Eglifes, Louys VII. en vn Titre de l'an 1158, qui fe lit au Reg. de Philippes Auguste, qui appartient à M. d'Herouual, expedié en faucut de Maître Gastiet de Mortagne Euclque de Laon, porte ces mots : In hac antem memorialiregia, & procuidentia rerum in pollerum, & pro confernaudo ejufdem libertatis flatu inferere diguum duximus, quòd decedens Epifcopus, fient tellatus fuerit, ratum erit: & fi decesseris inteffatus, qued absit, regii juris erit aurum ejus & argentum tetum, annena teca, exceptà illa quam custodes granchiarum , magistri carrucarum retinebunt ad seminandos agres, & ad sufficienter Instentandum (c , & sernientes necessaries fibs, & animalia fua. Similiter vinum ab inteffato Epifcopo remanens, tetum regii juris erit, excepte vino illo quod de vineis acquisitis, vel plantetis à prefato Episcopo fueris: qued fanè vinum nostrum nen erit, sed inde preeccupati Episcopi selventur debite. Et si nulla sine, reservabitur vinum successori. Ainsi nous voions la taison pourquey dans Mathieu Paris & Raoul de Dieet, Riehard Roy d'Angleterre en l'an 1188, s'empara de tout l'argent que Gcoffroy Euclque d'Ely auoit laiffé aprés sa mort, parce qu'il estoit dreedé intestat. L'Euclque de Madaure en l'Hist. des Euclques de Mets p. 488. remarque encore que les puissances temporelles prérendoient ce droit sur tous les Ecclesiastiques. L'on a mêmes reproché aux Papes de s'estre approprié la disposition des biens des intestats, au préjudice des dtoits des Scigneuts. Mathieu de Westminster en l'an 1246.

Mifit ctiam Dominus Papa manum ad ulteriora , ut fillicet bona fine testamento decedentium, non fine Principum injuria & jaltura, in gremio fua auaritia amplettereacaiam, see jois experiente project inhelilitatem non poten; vel uslen lequi (eccuore expliquent ceux de mors fine lingus) pro fe relinquert testuarem, qua injuria de leçes dicisur contrier. Et en va autre endroit, parlant du Pape p. 334. adjustico eo quid vellet sibi bona intestarem vostrarer. Mais Mathieu Paris p. 485. écrit que les Cardinaux obligerent le Pape l'année suiuante de se départir de cette injustice. Quelques Princes l'ont aussi reconnue, & one fait leurs efforts pour l'abolir & l'éreindre. Canut Roy d'Angleterre en ses loix, chap. 68. ordonna que , fine qui incurià , fine morte repentinà fuerit inteffato mortune, Dominus tamen uullam saarum rerum partem ( prater camqua jure debetur Heresti nomine) sibi assu-meret: verim eas judicio suo vxori ,liberis, G cognatione praximis distribueret. Ec dans la parente des libertez d'Angleterre du Roy Henry I. dans Mathieu Paris p. 18. il est porté que si aucun des Barons ; ou des vassaux du Roy, dispofe de fes biens, que cette disposition aura lieu : Qued fi infeprauentus vel annis, vel infirmitate pecuniam fuam nee dederit, nee dare disposuerit, vxor fua, fine liberi, ant parentes & legitimi bomines fui pro anima ejus eam dinidant , ficut eit melius vifum fuerit. Mais dans celle du Roy Ican , qui se lit dans le même Auteut p. 179. il est porté que ce partage se doit faire par les parens & les amis, per vifam Ecclefia, c'est à dire en y appellant l'Ordinaire. Voyez cy-après le chap. 120. Ie me fuis vn peu étendu fur cette matiere, parce qu'elle n'est pas com-

FORTVNE D'OR] Voyez la Cont. d'Anjou Art. 61. & ce que Chopin a écrit che. 18. fur le même Art. & au l. 1. du Dom. Tit. 5. 5. 9. 10. 11. Le Cartulaire de l'Abb. de N. D. de Saintes fol. 25. Si Sausonis fueris inuentum aurum, vel argentum, ant fortuna, Comes habet inde medietatem, & qui inuenerit, aliam. Vn Ture de l'an 1080. au Carrul. de Vendôme n. 370. Vicaria autem & forsfactorum omnium emendationes , & fortuna , noffre erunt omnes. Le Monait. Anglic. to. 1. p. 198. cum ter-

ris pratis, - redditibus , fortunis , &c. D'HOME BASTARD V.I'Art 143. de la Coût, d'Anjou.

TERRES CENSIVES Terres baillées àcens , terra cenfalis , in Capit. Ca- Chen 91. roli M.l. 4. cap. 39. 6 in Capit. Caroli C. Tit. 32. c. 8. Terra cenfualis in leg. Longob. 1. 3. Tit. 8. §. 3. Hugo Floniniac. in Chr. A. 1098. In terra cenfuali fua fearritiones firmauerunt, & carnes reposuerunt.

ESSOINE DE SON CORS] V.lech. 118.

SE LI BERS V. Chopin L. I. de jurifd. Andeg. c. 47. § 4.

Chep. 109. IL N'AVROIT PAS LA GARDE DES ENFANS ] V. l'Art. 89. de la chep. 115. Coût, d'Aniou.

TROIS SERGENS FEEVS Fieffer, comme ils font nommez en la Coût. Chep. 117; de Senlis Art. 87. Feedez , en celle de Btetagne Att. 21. fernientes feedati , en yn Tirre de l'an 1118, pour la Commanderie de N. D. du Temple de la Ro-

LES CHOSES-MOTE'ES C'est un terme de ce temps-là, qui vient de monere, querela mota, in L. L. Burgun. Scot. cap. 24. motir la querelle en la Court dequoi on vent plaider, aux Assisse de Hierus. chap. 6. to. 11. &c. lieu moti, ch. 17. 41. here meile, jour mois, au chap. 20. 48. 89. mois leterme chap 228. & ail-leurs souvent, mosir le jour, dans Pierre de Fontaines chap. 3. de sorte que motir, est designer quelque chose en jugement. Les Escossois & les Anglois vsent du mot de Mere ou Mate, pour vne action en jugement. V. Skenaus ad C. 10, Quon. Attach. Spelman.in Gemotum, & Somner. in Burghmotum.

CES ESSOINES] Hincmarus in Quaternion. Opufc 29. Qui mittens ad Domi-Chap. 113, nationem vestram excufationem impossibilitatis sua illuc veniendi mandauis, requifita eft , quam patriotică linguă nominamus ,exonia , quia veuire nequiucrit. De ve-cu etymo confulendi Cujac ad African Trast 7 ad l. 23 de obligat. & alt. Pithans , Bi-

quonius , Spelman. Voffice , Brodaus , &C.

Chep. 200.

QUANT LI HOMES EST MALABES V. Specal. Saxon. 1. 2. Art. 7. Regiam Majeft. I. 1.e. S. Queniam Attach, cap. 57. 9. s. Pierre de Foncaines chap. 4. où toutes les effoines, qui font receuës en jugement, font rapportées.

DV DOMAGE Voyez le Titre du Digette, Si quadrupes pauperiem fecif-

fe dicarne. IL LE CONTRAINSIST | loignez ce qui est écrit dans ce chapitre, à ce que

l'ay remarqué fur ce fujet dans mes Observations sur le Sire de Ioinuille p. 41. L'Ordonnance de S. Louys donnée à Pontoife au mois d'Octobre l'an trat. done j'ay parlé cy-deuant, lors que j'ay dit que ce Ptince accorda trois ans de delay, ou de respit, aux Croisez pour le payement de leurs détes, ajoute ces mots, Si qui verò pro debitii excommunicati fuerint , creditores corum ad hoc compellat , quod faciant cos absolui , salui tamen affignamentu fattis obligationibus terrarum. cela confirme ce qui est dir des excommunications pour detes au To. 6. du Spiellegiam du R. P. d'Achety, p. 494. No » A a c z ] minorité. ce mor se rencontre souvent dans la Coûtume de

Normandie & dans Littleton. Spec. Saxon. I. s. Tit. 23. S. s. Vbi filit Inennes funt,

agnasus expeditorias accipit res.

EN AVMOSNE] Voyez Littleton ch. 6. fect. 133. & fuiu. les loix de Simon Comte de Montfort dans le Traité du Franc-aleu de Galland p. 357-SE AVCVNS HOM] Voyez Chopin l. 1. in Conf Audes, Tis. 2. 5. 3. ME'S LE ROI] Miffus dominicus.

Chap. 146.

LES MVEBLES AVX IVERS SONT AV BARON] Les Iuifs en Fran-Ches. Istce & ailleurs ont roûjours appartenu aux Seigneurs des lieux où ils s'habituoient, & estoient ptesque au rang des hommes de eorps, (qui estoir vne es-pece de seruitude) & comme eux ils ne pouvoient sortir de la seigneurie, & s'aller habituer ailleurs, sans la permission du Seigneur: ni vn autre Seigneur ne pouvoit pas les recevoir, comme il est porté dans l'Establissement de Saint Louys fur le fait des Iuifs de l'an 1230, qui est au 5, vol. des Historiens de France p. 411.& dans le Style du Parlement Part. 3. Tit. 40. §. 1. Rigord écrit que fous le reene de Philippes Auguste il y auoit vn grand nombre de Juifs en France, qui s'y estoient venus établir de long-temps de diuerses parties du monde, eb pacie disturnitatem, & Francigenarum liberalitatem, où ils s'entichirent de telle forte par leurs viures, qu'ils auoient presque la moitié de Paris en propre. Ce Roy les chassa de son Royaume en l'an 1182. & depuis en l'an 1198. il les rappella. Mais quoy que les luifs appartinssent aux Barons & aux Seigneurs par-ticuliers, si est-ce qu'ils estoient specialement au Roy, qui auoit tout pouuoir fur eux. C'est pour cela que Guillaume de Chartres au liure qu'il a fait de la Vie & des Miracles de S. Louys, fait ainsi parlet ce Roy: De Christianis fenerantibus & vouris corum, ad Pralatos Ecclefia pertinere videtur: ad me verò pertinet de Indeu, qui jugo fernitutu mihi subiciti sunt , ne scilicet per vosurat Chriflianos apprimant, & sub ombra prosettionis mea talia permittatur ut exerceant , & venene fue inficiant terram meam. Conformement à ce discours, j'ay leu vn accord de l'an 1309, qui est au Trésor des Chartes du Roy, entre Philippes le Bel & Amoury Vicomte de Narbonne, pour les biens des Juifs de Narbonne, que le Roy prétendoit lui appattenit jure refle par tout son Royaume, Leiette Ner-boune Top. 24-11 en estoit de même en Angleterre, suivant les loix du Roy Edoüard le Confesseur chap. 19. qui porte ces termes: Sciendum queque qued emnes Iudei , ubicumque in Regno sunt , sub tutela & defensione Regu ligea debent este nec quiliber corum alicui diniti se potest subdere sinc Regu licentia. Quad si quispiem detinuerit ees, vel pecunism corum, perquirat Rex, si vult, tamquam suum proprium. Il est donc probable que les Barons se sont appropriez les luits par la permission des Rois, en sorte qu'auec le temps ils ont passe dans le commerce, & ont esté transportez & cedez souvent auec les terres, comme on eut voir dans Ditmar liu. 3. p. 27. dans vne Patente de Charles le Chauue, qui se lit dans l'Histoire de Vienne de Joannes à Bosto, p. 56. & dans vne de Philippes Auguste de l'an 1:88. rapportée en l'Hist. des Eucsques de Lodeue p. q. Le ptofit qui se tiroit des Iuifs par les Seigneurs estoit grand , se donnans la liberté de leur imposer de grandes tailles. L'ay leu à ce sujer ce qui suit: Entre les Arrefts de la S. Marsin de l'au 1282, nous avons veu les lettres feellées de nostre chier Seigneur le Roy à la requeste du Duc de Braban , il a franchi desorendrois Abraam de Faloic & sa mesnie demorant auceques lui en son hostel , nous selone la grace, & le commandement noftre chier Seigneur le Roy offroions que des L X. mille liures que on taille maintenant fur les Inis , ledit Abraam & fa mefnie & fi chatel foient quitte, & la grace li foit tenue , enfi comme il ert contenu dedans la lettre noffre Seigneur le Roy , laquelle fus dennée au Bois de Vicennes le Lundi deuant Pafques Flories l'an de N. S. 1382. É furdepuis dectarié de ce mot, sa propre mesaie, demouvant en sou ostel, ce est à entendre de ceus qui font ses propres besoignes, É à ses despens. L'Histoire des Eucsques de Lodeue p. 258, rapporte quelques Patentes de Phi-lippes le Bel de l'an 1306, par lesquelles il mande au Senéchal de Carcassonne, Ne impediret queminus Iudei foluerent pedagium pro perfonis ipforum Epifespo Lodonenfi prous à pluribus retre anni fuerat consuetum, &c. Il lui enjoignit encore de faire en forte qu'on lui conferuat tout le droit qu'il auoit in Indees eins originaries, vel done seu emptione comparates. Enfin les profits qui se titoient des luifs estojent si grands, que Charles I l. Roy de Sicile, ayant fait vne Ordonnance pour l'expulsion des Iuifs, des Lombards, des Caoureins, & des autres vfuriers de fes Comtez d'Anjou & du Maine le 8, de Decembre l'an 1289, il tient ce discouts: Lices perampla emolumenta à pradistis tudeis temporalia habeamus; De forte que pour s'indemnifet de cesprofits, qui deuoient ceffer par le banniffement des Iuifs, du confentement du Clergé, & des Barons du pays il osanniement des suirs, qui contentement au Ciegge, ou des Jasobs du pays il établis vin foliuge pour voie fois de trois fois fur châcun feu, à de fix demiers fur châque personne qui gagnoit fa vie de fon métier. L'ay voi vn utree d'Al-fonte C. de Polithers de de Toloit du mois de l'uliler 1449, par lequel il recon-noit qu'encore que les habitans de Poitiers, de la Rochelle, de S. Lean d'An-gely, de Niors, de Xintues de de S. Miazant, pri fluidais expériende d'emmass-gély, de Niors, de Xintues de de S. Miazant, par ladais expériende d'emmassdis perpetud de dominio suo totius Comitatus Pictanensis & Xantonensis teneantur es reddere, vel mandato suo 1 v. sol, currentis moneta per manum Majoris de quolibes 1000 fub fua poteflate conflituti , dum tamen dominus foci habeat valorem xx. folid tam in mobilibus qu'am immobilibus , exceptis vestibus , &c. il leur quitte & remet ce fouage.

EN TESMOIGNAGE VOYCE le Concile d'Alby ch. 19. Tom. 2. Spicileg. Acheriani p. 642.

TRENCHER SES ESPERONS] Les esperons dorez ont toûjours esté la céra-ne.

Maque principale de la Chevalerie. Le Moine de Marmoutlet décrimant la

Chevaliter de Godefroy Due de Normandie: caltenibus aureu pedes ejun afrilli

fant. Le Romand d'Air d'Augenon:

Quant Sanfes ce regarde, vis cheoir Berenger, Les esperous à or sournés deners le Ciel, Es l'hiaume d'Arabe en el fablon sichier,

Et l'hiaume d'Arabe en el sablon fichier, La selle trestourner, & fuir le destrier,

Le Roy Charles V, domant (Drâte de Chemiete à Louys II. Roy de Sicile, & à Charles fon ferce, Est saintie shelkes militar, de pr Dmissan de Cheminisa culturilisa classification in the contraction of the contract of the Pittli, de Charles VI. Le Frinçois sparse pais la ville de Courter se Fland des, après la bazaille de Rodeque l'an jab. roouseron dans le Beffroy pos-diptions decre de Chemister Flançois que 16 Flantons rooisere traction pos-diptions decre de Chemister Flançois que 16 Flantons rooisere traction y 6. de dans Fraidist 1. vol. de 1. ny. vovez Monfirelez 20 x vol. p. 12. L'Ordene de Chemisterie de Hens de Tabaites II.

Aprez deux esperons li mist En ses deux piés, & puis li dit , Partie III. Sir, tost anni familiar denance.

See anni for entalante.

Les de bies serre entalante.

Les de bies serre entalante.

Et de de li figilières.

Et de de li figilières.

Les des de li figilières entennes.

Les des de light fins ten canires.

Les des aujits bien entennes.

Les de light fins tens coffre ese, &c.
Le Chennique M. & de Bertand de Guelclian.

Et n'y ara celi de ceus de no parfon.

Qui ne puist bien chausser le doré esperan,
Tous seron Chenelier de la main de Charlon.

Ailleurs: Si s'effoit Cheualier à esperon doré.

Non seulement les Chenaliers portoient les esperons, mais encore tout le hatnois dorés, ainsi qu'écrit Bouteillet en sa Somme Rurale I. s. Tit. t. & Sicile Roy d'Armes en son Blason des Couleurs. Ils auoient mêmes le droit de potter des brides dorées à leurs cheuaux, comme nous apprenons de l'Ordonnance de Charles V. du 9. d'Aoust 1371. donnée en faueur des Parisiens. Anciennement il n'y auoit que les Empereurs, qui puffent orner les frains & les fel-les des cheuaux de petles, ou de pierreries, l. 7. Tit. 12. lib. 11. Cod. Et Iofeph à Cofta au 1.6. de l'Hift. des Indes chap. 27. dit qu'au Perou, il n'y a que les Cheualiers, qui aient droir de porter l'or & l'argent fur leurs habits, & de se vestir de coton. Quant aux Eseuyers , ils porrosent les esperons blancs. La Chronique M S.de France de la Bibl. de M. de Mesmes fol. 373. Il s'arreste & diff an Seigneur de Mortmer , Nons auons perdunoftre bestail, mais nous auons troune la bateille contre le plus vaillant Efcuyer , qui onques en son temps chauffa esperons blancs. Le Registre des hommages du Duché de Guienne de l'an 1273. p. 27. qui est en la Chambre des Comptes de Paris : Willelmus Sancii de Pomeriis cum partiarits fuis tenent caftrum de Pomeriu, & a Item debent unum cibum domino Regicum so. Militibus, quando veniet in Vafconiam apud cafirum Redorte , fi ipfe eis praceperit qualis debet cibm effe cum carnibus porcinis & veruecinis, cum caulibus & cinapi , cum gallinis affatis. & fivnus corum fit Miles , debet fernire domino Regi cum caligis rubeis de fearleto & colearibus deauretis , fine fotularibus dum dominus comedit. & fi aliquis corum non effet Miles , unus corum debet feruire D. Regi dum comedit cum caligis albis de scarleto & calcaribus argentatis. Comme donc les esperons dorez estoient la marque de la Cheualerie, quand on vouloit faire affront à vn Cheualier, ou qu'on le vouloit dégrader, on les lui oftoit, & on lui chauffoit ceux d'Escuyet. Richard de Bourdeaux Roy d'Angleterre ayant esté arrété par Henry Duc de Lancastre son cousin, on luy enuoia un cheual noir , & vn habit noir , pour eftre conduit en prison : Et quant le Ray Richard vit les noirs esperons & tout habit noir , adonc demanda pourquoy me apportez-vom ces noirs esperons? le varlet respondit , Tres-chier Seigneur c'est pour vous. Le Roy reparsis, Va dire à Henry de Lancastre de par moy que je suis loyal Chenalier, o que anques ne forsts Chenalerie, o qu'il m'ennoie esperons de Chenalier, on autrement je ne chauceray point adone le vorlet lui apporte les esperons dorez, &c. Cesont les termes de l'Histoire MS. de la mort tragique de ce Prince , qui y est décrite auec d'autres circonftances, que celles qui se lisent dans Froissart sur la fin du 4. vol. Mais la forme qui se pratiquoit ordinairement dans les degradations, estoit de coupper & de trancher les esperons sur le fumier, comme il est remarqué en cét endroit des Establissemens de S. Louys. L'Ordonnance & la maniere de créer les Cheualiers des Bains : A l'iffie de la chapelle, le Meiftre Queux du Boy fera prest de ofter les esperons, & les prendra pour son fié : & diro , le suis

wenn le Maistre Queux du Roy, & prens vos esperons pour mon sié, & si wous faites choses courre à ordre de Coconterie, (que Dien ne vueille) se compeny vos esperans de desfin vous silons. Le Roman de Garin.

Encore fay bien for mon chenal faillir A grant befoin, & mon droit maintenir,

El grans effor demein vos en enui, Es qui vosus ó de vos ó de mi

Le fira outles, saucz vos que ge ds. Li esperons li sos copé parmi, Présidel talon au branc acter forbi.

Selden en son liner, instituite Trites of boson s. Part. ch. 5. § 38. remasque que los squ'André Harciey Course de Castlie fits condamne pour etimede leze-Maj th' four le Rey Edouard II. il tur ordonné qu'aupratument l'effect les chair le seu le Rey Edouard II. il tur ordonné qu'aupratument l'éfect les chair les controlles de l'est et suite blettere par Tho. W'alimphan en son Hal. p. 18. Nome primé de gradures et l'ampraiss flouri et state la fair estatriera. C fit evitiffe adjustification de son de l'estate salorie de l

RONCIN DE SERVICE] V. Chopin in Conf. And l. 1. c. 47. n. 9. Avoir Deniers V. l'Art, 131. de la Coût. d'Anjou.

Chap. Isp.

DE PARTIE FERE J V. I Art. 131, de la Cout-d'Anjou. Du Freedge, voyez chap.136. cy-après les chap. 138. & 141. lel. 2. ch. 18. 36. & ce que j'en ay remarqué en

mes Differtations.

QVEL DOUERE ] V.I'Arc. 109, de la Coût. d'Anjou.

DE FERE BONNACE] V.I'Art. 280. de la Coût. d'Anjou.

SE AVEVNS] V. I'Art. 267. de la Coût. d'Anjou.

DE ACHAT ] V. Ia Coût. d'Anjou Art. 157. 283, 184.

Chap. 131-Ghap. 131-Chap. 131-

LI CARONAIGES DES TERRES] Le reuenu des terres delà le mot de Copario, agrange a elle emploié pour toutes les terres à labour, & desquelles on tire du gaing, ou du tenenu. Terre labri, et mer labrinje, dans vn Titre qui se lit in Gall. Christ. Te. 4. p. 17. p. Gill. Guiart en la Vic de S. Louye.

Par jardins & par gaaingnages. En l'an 1304.

Li autre apportent jone & berbe,

Ou ausine liée en oerbe, Qu'il est cueille és quaingnages. L'Hift de France MS, de la Ribl de M, de

L'Hift, de France M.S. de la Bibl. de M. de Messens, en la Vie de Philippes Auguste: Lez genn qui sissient les blés èt gatgnages, taissient taus, pour comir au deusse de lui. Genognium fox corrucarum, en va Tit. de l'an 1269, au Recueld de M. Persad p. 318. le labeur de six charutes. gagner, labourer. Le Caton en Roman:

nan: Se tu venz labourer en terre,

Vergile dois lire & enquerre, Chil te fara bien enfeignier,

Ques terres tu dois gaaigner.

Le Traduction de Guill de Tyr 1.3.ch. 19. agriculturis operam dare, — gaigner les terres. 2u 1. 6.ch. 1. Suburbauorum insole, — li vilain qui estoiens gagneur en la terre

EN MESCHINAGE] En feruice. Car meschine parmy nous signific vne cha. 14. feruante. Guill. Guiart en l'an 1183.

Der feins corporaux des Yalifes, Faifoient volez. & chemifes Comunement à leurs meschines, En despis des enuves divines.

Dans vn Titre de Sance Roy d'Aragon de l'Ere 1131. dans Sarital. t. Indic. mi-Partie III. Aa ij Schinus est pris pour une espece de serf, ou homme de corps : Cum emaibus decimis suis, ... & cam amnibus hominibus & mischinis suis, & posteriume illorum. Mais ce qui nous a donné lieu d'appeller nos scruantes meschines, a estè dece que ce mot fignificit auttefois parmi nous vne jeune fille. Le Roman de Garin: An matin lienent mefchines & pucelles.

Mathieu Vaece en la Chronique des Dues de Normandie:

Li Duc de Normandie avois une ferent, Meschine parcrene, mes n'auoit pas \* Seignour, \*i. men Buillaume de Poitiers torna vers li s'amour,

Li freres li douna, & cil en fift foi font. Ainsi meschin, se prend tres-souvent pour vn jeune Gentilhomme, dans le

Roman de Garin: Trés bien lienent & vicillars & meschin.

Ailleurs, Li Loherans fu à l'eschole mis, Tant come il fu jonenciax & meschins.

Le même Poëte, Ales en fuere, s'il ves plaist, le matin,

Si vos fiurone & danzel & mefchin. Ailleurs,

Ennoies le l'Emperere Pepin, Si fera bien Chenalier le meschin, Ses parens eft , & fes confin germain.

D'AGE D'HOME COVSTYMIER JV. la Coût. d'Anjou Art. 144-Chap. 140. SE AVCVNS V. la Coût. d'Anjou Art. 262. Chap 14% O VI TREPASSE] Chopin fur la Coût. d'Anjou l. 1. ch 79. n. 3. en cet

Ch49, 2412 ET MEINE CHALANT] l'ay parlé des chalands en mes Observations fut Ville-Hardoüin, & sur le Sire de Ioinuille. endroit , tranche chemin.

FAYSSES MESVRES V. Chopin fur la Coût. d'Anjou l. s. chap. 79. Chr. 1447

Ov PVGNE'S ] La Chartedes Libertez de la ville de Iazeron en Breffe, de Pan 1283. Si dicat aliquis , aut appellet aliquem latronem , homicidam , vel prodi-Chr. 146torem, vel aliter criminofum, vel FOE TID V M, vel leprofum, vel aliter vitiofum, &c. Lex Salica Tit. 32. Si quis alterum cenitum clamanerit, - fi quis alterum concagatesu clamanerit, &c. Voyez ce que M. Bignon a écrit à ce fujet , & la conjecture de M. de Marca I. s. de l'Hist. de Bearn , chap. 16. n. 6. fur le mot de

concagatus. EN SES DEFOIS] Si ce mor estoit joint auec celui de Garenne , j'estimerois qu'on auroit entendu vn parc , ou vn bois defenda de mutailles , ou de Cret 148. hayer, que la plupart des titres Latins appellent defensa, ou desensam, dans le Monall. Anglic. to. 1. p. 219. to. 2. p. 114. dans Knyghton és années 1352. & 1390. dans les vics des Abbez de S. Auban p. 93. Besly en l'Hist. des Comtes de Poitou p. 475. la Gaule Chrétienne to. 4. p. 889. Raynald. A. 1285. n. 46. &c. Les loix des Lombards I. 3. Tit. 35. De Ferestion nufris, ut obicamque faceint dili-gentissime inquirenter, quomodo salas fatta sunt & defensa Ainsi defensa, en Latin fignifie vne portion de rerre fermée , dans le Gloffaire Latin Gree. De. fenfe, Affin Cuelturis. Il fe peut faire que ces parcs eftoient ainfi appellez , parce qu'il estoit dessendu d'y aller chasser. V. l'Art. 157. de la Cout. d'Ot-

SES VENTES | C'eft ce que nous appellons leds & ventes, ces termes font frequens dans nos Coûtumes & dans les Titres. Le Cartul. de Marmoûtier n. Chapage 32. Et quia cenfus molini ipfins Nithardi erat, juitum erat et inde venditiones haberet. V. Galland en fon Traite de Franc-aleu.

DE RETRERE ] V. l'Art. 346. de la Coût. d'Anjou, & les fuiuans. Cheb Itil.

EN FRISCHETE] L'Efcournay aux Memoites de Dourdan p. 76. Es trois cioquiel pavilles desfiridites, és en un les fribes que de son melos entre leurs coignes, és leurs iteres gaignétes. Le Reg, de Louys Roy de Sicile p. 19. De limeniques en fuelbe, vinege apres. Terre hermes dans quelques titres, qui semblent eftreçe oue Rodeite Arch, de Tolede en IFfill. des Arabes chap. 13. de 16. appelle

fretofa.

The relative s. ) open fregimen V. I. D. Familia Streefs, Sices absilles computer relationer past sectionies, clicks apparentation as Signature. Cediot et ship side is designism, dans van intre de l'an 1319, au Cartul aire de Chriceau Meliand, delastiquim misma me Nichier, son delastiquim in diena melli parinden Australianer france delastiquim in diena melli parinden Australianer france delastiquim in diena melli parinden Australianer france delastiquim in diena Meliangia. Celebration del Christiane del Revera del Tambient par sere la seria mentioner para V. Viet Mem. del. M. Percale, p. 30 de Menage. Le Regiltre du Christian del Loci f. 45, novel de Certifica de Barras ser l'ambient par sere la seria della computer del delastiquim della della computer delastiquim della della computer della della computer della computer

SE VOVS NE FAITES IVRER Les titres anciens sont pleins de ces te- chap. 164; nonciations de douaires sur les terres cedées, ou transportées, & des autres ter-

res données en échange aux femmes.

DE BATAILLES ENTRE FRERES ] Les Affifes de Hierufalem eh. 102. Chass:
difent qu'il eltoit Affife au Royaume de Hierufalem, que le Scigneur ne deuoit pas receuoit les gages de père à fils, ni de fils à père, ni de deux frères l'un
contre l'autre.

MERATONE'S LL Scotic.l. 4.c.3. Declinare autem duclium potest acculetus in chap. use, buisipundi placifit per mahamium, ved per estatem, esta satem esta sette esta, quid ecculatus sis ée annerum, ved suprà. Mahamium autem decini esse situações fractit, ved estiga capital situações fractit, ved estiga capital situações que per abrigionem cuits attenuatis. Voyez cy-apres

le chip. 10. du l. 2.

DESPIRE | Despicere, moprifer. Le despirement du corps. MS.

Chap. I.

Caton en Roman : Vn menour de soi ne despire.

Ailleurs:

Ichil n'a gaires de fauoir,

On me puer trop le cors despire.

Oni le grain despir pour la paille.

PRESENT EET | Flagrans delidium, manifoslum, qui est appellé rubra, ou chap. s.
rubea manus, in Stanto. Daind. I. Reg. Scot. esp. 2. C in LL. Baron. Scotic. e. 29. §. 2.
manuale fastum, in Spec. Saxon. l. 2. Art. 66. §. 2. Art. 71. §. 4. V. Chopin fue

la Coût d'Anjou I. r. ch. 74. n. 1. & cy après le ch. 18.
N N S NITE DE NY LLVI ] C'élhadire fans qu'aueun lui ait fair action ceas 4.
pour raifon de ce. C'est la force du morde faire, qui est appellée faita & fi-

quela par les I C. Anglois. Voyez les Gloffaires de Spelman, de Wassins, & de Somner. & lech. 13, 17.

ordinaire. Le mot de resuire en cette fignification se rencontre encore en quelques-vnes de nos Coustumes. V. le ch. 13. 19. For S. p'avo v Tis E. J D'adultere. Analtririe, dans les loix Normandes de

Guill. le Bâtatd ch. 37.

METTRE CHAMPIONS]V. les loix Latines du même Roy ch. 62. en attendant que je patle àfonds des Champions.

LE ROY DIFEND ENTAILLES W. lel. 1. ch. 1. Guill. de Charres, de Fine Mister. S. Lad. Monmatism, qui beliam dicitor, ved duclèm connocute diferentem of laniferitierum confile ex discrip regai partibu , instellette per est quid fine pecuse mertali extreri sun patera, cium non vidense effe patitus, fide patitu retatio fin Doum, de dominie fap positius externiori determis, Nec.

Covrs et collé'es] Colaphi, coups donnez fur le col, & generalement pour toutes fortes decoups, Guior de Proums: Musit donne Des forts collées.

Le Roman de Garin;

Il s'entredonnoient de leur poing grant collée.

La Cht. de Bertrand du Gueselin:

Là veist on donner mainte belle collée.

Guill. Guiart vse aussi soutent de ce mor, comme aussi Alain Chartier. I! se prend encore particulierement pour le coup qui se donnoit sur le col du nouueau Cheualier. Voyez cy-après le ch. 23.

Chap. In. ET DOIT METTRE QUATRE DENIERS] Voyez cy-après le ch. 17. &c.

AVANTANLINA [Cél ainfi que Pierre de Fonziane ch. 10. les Affifee de Hirusdiane ch. 76. de 81. et aures peptiente les Adocest, que fonce nommer Preleasure, in Rejum Mayiplatum I. 1. e. n. ch. in L. 1. sero. Livei, fin. 20sian attailmente 1.5; f. e. 1.5; f. 5; f. 1. in Start Reburg I. 1. e. per. 1. e., 20. de 1. 20. de 1. de 1

And American and Common Engine exception faire en jugement. Phal. de Beumanoit é du épuil de la Frei de creption faire en jugement. Phal. de Beumanoit é du épuil de la Frei de Caption d'altairez, of prompioritz. En certaines lettres de l'an 1941, qui font au l'éfor de Chattes du Roy Jaice Brespeg. Til. 72, de cen d'autres de l'an 1943, tout het les enterprisés du Duc de Bretagne, le most de Barre est pris pour vu fiége de l'uftice. À Paris dans le Palisis et celle de la Barre.

RENSER] Lifez renfer, comme il est écrit dans le MS. Voyez les loix Normandes de Guill. le Bâtard ch. 41. & celles de Henry I. chap. 28.

D . CHO S I M M L (\*) [V. le los Normandes de Guill. Pe Brand Ch. 3.

A M AN IN O V I N I S | Mohamir, is 1. d. L. 7. jp. in Cypinitates Carl

May performance of the Charles of the Charl

Catop Jr. H O M D R C O R J N T D L C N I E J J Hame de corpore, dans les Titres. Voyce les Colles, de Vitry de C'Mone, Ne. C Tels feet for fore encore appelles haves de obrf. capite cargi, espiralhant confine de capite, d'où lis font appelles Capitales immétate, en l'epite de l'Evolique de Voyon to A. Hill. Fritze, p. de, aux D President de Capitales de Voyon to A. Hill. Fritze, p. de, aux D President (Part of the Capitales, Labit J Hamai fol. 1983. Debli te cens que ces ferti passiones et la ppelle capitale, d'una Balativo 10 in 10 in

#### SVR LES ETABLISSEMENS

Mart.c. 3. n. 21. apud Beland. par d'autres, Capitalitium, Canagium, Capitagium, Canalitium, tenfas capitis, &r. l'espere parler ailleurs plus amplement de tous ces termes.

SANS L'ASSENTEMENT AV BARON | V. LL. Scot. 1.2. c. 12. 13.14.

RELASCHER LARRON] V. Quentam attachiamenta c. 77. LIGE OSTAGE Lifez esare.

LIGE OSTAGE] Lifee effect.
CHAPLE C'eft ce quiettappelle Capalaura, & capalatio, in Formul, folenn. Chap. 3a.
c. 119. Fishenier fapor lifem exaginete gladio veuit, unde lineres, vel Capalatura,

c. 119. Finlester figure rigione regione gledus vestis vode limeres, vol. Cyndustre, sque ensight (close) samplified spermet. Explus has, of pre-primi limere of the phalaster pife. Cem over vote coperlare, event his distriptional region limere de regional regione de la distriptional regione de la companiona del la companiona de la companiona de la companiona del la companion

En telle maniere i chaplerent,

Ailleurs,

Grant flot de gent aprés s'arrine, Desquiex chascun tant à cheploie,

Qu'il metent Anglois à la voie.

Le même Auteur en l'an 1264, vie du mot de Chaple : Le chaple commence ans estées.

En l'an 1298.

Le chaple affes longuement dure.

Ailleuts il se sert du mot de chapleis. Parlant de l'oriflambe,

Es chapleis des mescreans

Denant lui porter la fessit. Le Roman de Garin,

La veisiés un riche chapleis.

Berry en l'Hitt. de Charles V II.p. 232. Et durant le chapelis par l'esface d'une forte henre.

DE MVEBLES, &c. ] V. les loix d'Escossel. 2-ch. 55. §. 16.
Let Roy deffent les armes ] Les guerres prinées. Voyez la chiq. 44.
Differt. XXIX.



Chap. 115

## 森林鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉鄉 TABLE DE PLVSIEVRS PIECES

### TIREES DES MANVSCRITS,

INSERE'ES DANS LES OBSERVATIONS & les Differtations du fieur DV CANGE.

| TETTRE de Iean Sire de Ioinnille au Roy Louys Hutin.                     | pag. 19     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Testament de Robert de Sorbonne de l'an 1270.                            | 36          |
| Lettre de Gaufridus de Batto Doyen de Paris, 1174.                       | 237         |
| Ordonnance de S. Louys 1229. souehans les Heretiques.                    | 40          |
| Lettre de Pierre Duc de Bretagne 1229.                                   | 44          |
| Traité de Paix entre la Reyne de Cypre & le Comte de Champagne, 1        | 234. P. 46  |
| Vente des ficfs des Comtez de Chartres, de Blois & de Sancerre,          | O duVi-     |
| comté de Châteaudun à S. Louys , par Thibaud C. de Champagne             | 1234. 46    |
| Ratification de la mesme vente par la Reyne de Cypre, 1234.              | 46          |
| Fraité de Paix entre S. Louys de le C. de la Marche, 1242.               | 48          |
| Lestre de Louys VIII. Roy de France, 1226.                               | 53          |
| Lettre de Frederic II. Empereur, 1146.                                   | 56          |
| Autre Lettre du même Empereur, 1246.                                     | 57          |
| Lettre de Guillaume Patriarche de Hierufalem 🤠 des Barons de la 🛚        | Terre Sain- |
| te à Thibaud Roy de Nauarre.                                             | 64          |
| Extrait du Registre PATER.                                               |             |
| Extrait du Roman de Charité,                                             | 99          |
| Gifta quæ D. Regi debentur.                                              | 101         |
| Ordonnance de S. Louys contre les blashhemateurs,                        | 104         |
| Ordinatio hospitii & familia D. Regis facta A. D. 1261.                  | 108         |
| Ordonnance de l'Hostel du Roy & de la Reyne faite à Vincennes e          | n Lanuier   |
| 1185.                                                                    | 712         |
| Lestre de Clement IV. Pape à S. Louys.                                   | 116         |
| Lettre d'Alexandre IV. Pape à Philippes le Hardy.                        | 117         |
| Lettre de Charles VIII. aux gens des Comptes de Paris 1497.              | 147         |
| Extrait du Registre des Fiefs de Champagne.                              | 149         |
| Extrait du Traité du deuoir & de l'office des Herauts,                   | 161         |
| Ordonnance de Philippes le Bel pour les Tournois 1311,                   | 172         |
| Ordonnance du même Roy sur le même sujet 1312.                           | 173         |
| Lettre de Iean Due de Bourbon contenant un défi pour des armes à         | outrance,   |
| 1414.                                                                    | 176         |
| Carsel publié par le Roy Henry II. pour les joustes celebrées à Paris 15 | 59. p. 180  |
| Maniere & Ordonnance comment on fouloit faire anciennement les To        | urnois.183  |
| Extraît du liure des Fiefs de Champagne.                                 | 114         |
| Traité entre Louys XI. & Charles Duc de Bourgogne pour la 1              | Fraternisé  |
| d armes.                                                                 | 165         |
|                                                                          |             |

#### TABLE DES PIECES.

| traite à alliance offenjune & defenjune entre Bertrand du Guesclin                                                      | Connétable    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| de France, & Olivier Seigneur de Clisson 1370.                                                                          | 266           |
| Extrait des V Jages MSS. de la Cité d'Amiens sur le sujet des A                                                         | Jeuremens.    |
| Ordonnance de S. Louys sur le sujet des guerres priuées 1257.<br>Ordonnance de Philippes le Bel sur le même sujet 1321. | 344           |
| Ordonnance de Philippes le Bel sur le même sujet 1321.                                                                  | 341           |
| Ordonnance du même Roy sur le même sujet 1314.                                                                          | 341           |
| Proces verbal d'Audonin Channeron Bailly d'Amiens sur le su                                                             | jet des guer- |
| res prinées 1580.                                                                                                       | 346           |

# Autres Pieces inferées dans les Obfernations

| du ficur MENARD.                                                                                                                              | 115        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NSCRIPTION du combeau de Ioffroy Seigneur de Ioinuill<br>uaux.                                                                                | 366        |
| Titre de Blanche Comtesse de Champagne pour la Seneschaussée de<br>que de l'an 1218.                                                          | le Champa- |
| Declaratio Centesima.                                                                                                                         | 368        |
| Traité de paix entre le Roy S. Louys & le Roy d'Anglecerre 12                                                                                 | 9. 169     |
| Traité de paix entre le Roy S. Louys & le Roy d'Angleeerre 12.<br>Ordonnance de Simon Legat du S. Siege, faite sur le sujec du voy<br>tremer. | age d'Ou-  |
| B. Ludouici Regis de captione & liberatione sua Epistola.                                                                                     | 384        |
| Ordonnance de S. Louys de l'an 1228.                                                                                                          | 321        |
| Estat des Cheualiers qui devoient aller auec le Roy S. Louys outre<br>feré en cette seconde Edition, auec von autre Manuscrit.                | mer, con-  |
| Enseignemens que le Roy S. Louys écriuit pour Philippes le Har-                                                                               |            |
| Pareils enfeignemens pour Y fabel Reyne de Nauarre.                                                                                           | 400        |
|                                                                                                                                               |            |

## 经保险的 经保险的 经销售的 经销售的 医乳腺的

## TABLE

DES AVTEVRS, ET DE DIVERS AVTRES Liures & Registres MSS. citez dans les Observations & dans les Differtations sur l'Histoire du Sire de Joinville.

Ceux qui font marque? d'un Aflerisque, font conseruez en la Chambre des Comptes de Taris.

B. fignifie les Notes far les Etabliffemens de S. Lonys.

| D. Jigaigit ats Attents jan in.                  | Distriguisting at S. Lewys.                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A LBERICI Chronicon. pag. 7. 8. 9.10. 11.        | * Compte des aydes imposées pour la deli-         |
| A Likiti Comment pag. 7. Ly. 10.                 |                                                   |
| 47. \$1. \$3. \$9.61. \$1.\$9.90. 91. 94.101     |                                                   |
| * Affifes de Champagne. 19. 106.                 | * Compres de Barthelemy du Drach Treforier        |
| Affifes du Royaume de Hierufalem. 14, 514        | des guerres du Roy 1339. 4 1340. 16.18            |
| 63. 85. 86. 88. 93. 313. B. 162. 165. 166. 169.  | * Compte de Jean du Caoge Treforier des           |
| 170.174. 176. LEG                                | guerres 1340. 197                                 |
| Cartulane d'Absse en Gastine.                    | * Compre de la Terre de Champagne, 11.17.         |
| Cartulaire de l'Eglife d'Amient. 150. 6 114      | B. 167                                            |
| Carr, de l'Archeuesche d'Arles. 46.459           | * Compre du Domaine de Bologne de l'an            |
| Cart, de l'Eglife d'Auxerre. 22. 10. 14          | 1401                                              |
| Cart. de l'Abbaye de Beaulieu. 194               | *Comptes d'Estienne de la Fontaine Argen-         |
| Cart. de l'Abbaye de Bourgueil. 215. B. 168.     | tier du Roy 1350. & 2551. \$4.18.66.114.          |
| Care de Champagne de la Bibliotheque du          | 138.159 141.158.160                               |
| Roy. 9.61.101 B.171                              | * Compte de Guillanne Charrier Receueur           |
| * Care de Champagne de la Chambre des            | des Finances de l'an 1411.                        |
|                                                  | * Compre de l'Hoftel du Roy. 66. 81. 161. 170     |
| Comptes de Paris, 53 78-91                       | Comprede i Fronti da Koy. 55. 51. 161. 170        |
| Cart. de Champagne de la Bibl. de M. de          | " Compte de Jean l'Huissier Recedeur des Ay-      |
| Thou. 7.11.11.6; 194.11; 340                     | des. 151                                          |
| Cart. de l'Abbaye de Cafaure. 118.130.141        | * Compte de Iean le Mire Treforier des guer-      |
| * Cart. de l'Abbaye de Cluny. 61-11              | res du Roy.                                       |
| Care. de Fefcan.                                 | * Compre du Trefor. 64.65-110.161                 |
| Cart. de S. Euuert d'Orleans. 5.173              | * Compte de Math. Beaunariet Receucur des         |
| Cart. de l'Abbaye de fainze Geneuieue de Pa-     | Finances de Languedoc 1451. 161                   |
| ris. Ite                                         | * Compte de la Bailise de Troies.                 |
| Cart. du Priore de Librans en Sangters.          | Contiquateur de l'Hift. de Guill de Nangis.       |
| Carr. de l'Abbaye de Molémes. 6.7, 11            | 196                                               |
| Carr. de la terre de Mootfort. 51. B. 161        | * Coustumes anciennes de Caralogne. 3(2.          |
| Carr. de l'Abbaye de Monstier en Der.            | 354-359, 360                                      |
| Cart. de Piquigny. 164.181                       | Confinmes de Bellie, B. 167                       |
| Cart. de l'Euclehé de Paris de la Bibl. de M.    | * Constume ancienne de Normandie, 14. 10          |
| da Pay. 81.84.136                                | 171                                               |
|                                                  | Le Doctrinal Roman en vers                        |
| Cart. de l'Abbaye de Valoires. 154               |                                                   |
| Cart. de l'Abbaye de Vendôme. 141. 8.181         | * Feoda Campania. 13. 14. 24 149. 114. 171        |
| Cart. de N. D. de Saintes. B. 183                | B. 171                                            |
| Cart. de l'Abbaye de S. Victor de Marfeille.     | Georgius Pachymeres Gr. de la Bibliotheque        |
| <u>851</u>                                       | du Roy. 22. 81                                    |
| Cart. de l'Abbayede S. Victor de Paris, 21       | Gautier de Mets en la Mappemonde. 114.            |
| Cart du Vidamé de Piquigny. B. 171               | 140. B. 167                                       |
| Catoo en Roman. B.187                            | Gusllaume Guiart en son Histoire de France,       |
| Ceremonial ancien. 141.179 183. 191,193          | iotitulée La Branche ans Royans lignages.         |
| Chronique covers de Bettrand doGuelclin.(8.      | 14. 44.51.52.60.61.69. 71.73.74.78. 83.           |
| 6n. 61. 61. 66. 81. 85. 160. 181. 182. 217. 218. | 107, 136, 151, 115, 217, 118, 145, 147, 150, 151, |
| 119-152, 156. B. 186.                            | 166. 449. B. 161. 187. 191                        |
| Chronique de France de la Bibl. de M. de Mef-    | Guillatame de Nangis en son Hist. de France.      |
| mes. 157-307. B.180.181.182                      | 14, 78                                            |
| Chronique de France finifiant en 1321. 119.      | Gnillelmi Britonis Vocabularium. 155              |
| Canonadar as same Ballion on 1944 117            | Constants della meifer de Trafornia               |

110. B. 181

14. 78 Gnillelmi Britonie Vocabularium. Geoealogie de la maifon de Trafegnica. Bbb ij

#### TABLE DES AVTEVRS.

| Gloffaire Latin-François. ag6                                           | Reg. des Fiefs de Langres.                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardouin de la Iaille au Traité des Duels.                              | Reg. des affaires conceroant Louys Dau-                                                               |
| 174                                                                     | phin de Viennois. 54                                                                                  |
| Histoire des goerres faintes. ? 45                                      | * Reg. de Iean de S. Iuit. B.164                                                                      |
| Histoire du Due de Lancastre.                                           | Reg. des hommages de Gnyenne. B.184                                                                   |
| Hugues Plagon en sa traduction de Gull, de                              | * L Reg. des hommages rendus au Roy. 19                                                               |
| Tyr. 15. 95. 256. B. 168. 171.187                                       | Reg. du Comté du Maine. B 17-185                                                                      |
| Iacques Millet de la Deftsuction de Troie.                              | <ul> <li>Reg. intitulé, Memoriaux de la Chambre<br/>des Comptes.</li> <li>345: 171. B. 179</li> </ul> |
| Licques Valere en son Traité de la Noblesse.                            | * Reg. des Prindeges des Nobles de Lombar-                                                            |
| 169 176-194                                                             | die. 119210                                                                                           |
| * Iournal du Trefor, 100.119                                            | * Reg. intitulé Nofter. \$1.112, 138, 144, 195.                                                       |
| Le Lapidaire, Roman. 78                                                 | 109                                                                                                   |
| * Liber Principum, qui oft vn Cartulaire de                             | Reg. du Parlement. 171.183.259. B. 161.162                                                            |
| Champagne, 12, 14, 17, 18, 11, 259                                      | Reg. du Parlement, iutitulé Olim. 144, 146                                                            |
| Le Lignage de Coucy B.167                                               | B. 178                                                                                                |
| Le Lucidaire, Roman. 91                                                 | Reg. de Philippes Auguste de la Bibl. de M.                                                           |
| Martyrologe de l'Eglife de Ioigny.                                      | d'Herounal. 149.114 B 181                                                                             |
| Ordonnances Barbines, 146                                               | * Reg. du Comté de Tolofe. 119. 155. 555                                                              |
| Ordonnances du Parlement commençant en                                  | a. Reg. du Tréfor des Chartes du Roy. 11                                                              |
| Ordonnances de l'Ordre des Cheualters du                                | 10. Reg. du Tréfor. 40.103                                                                            |
| S. Esprit an drott desir.                                               | a6 Reg. du Tréfot. 40<br>11. Reg. du Tréfor. 43.48.349. 8.18.1                                        |
| L'Ordene de Cheualette en profe, & en vers.                             | 16. Reg. da Tréfor. 43.45. 149.8.                                                                     |
| 65. 91. B. 18;                                                          | 57. Reg. du Tréfor.                                                                                   |
| Le Prieur de fainte Genemieue en fon Art de                             | Robert Bourron en fon Roman de Metlin, ou                                                             |
| DiQcr. st                                                               | de Graal \$6.174.181, 171. B.167.168.171.                                                             |
| Promociaux, ou Recueils de Blafons. 9. 111.                             | 179                                                                                                   |
| 110                                                                     | Le Roman de Beliffaire en vers Grees-barba-                                                           |
| Philippez de Beaumanoir en fa Coûtume de                                | res. 60                                                                                               |
| Beaumailis. 14. 151. \$30. 6 Janu. \$51. 358.                           | Le Roman de Garin le Loherans. 14. 41. 14.                                                            |
| 360.361. 362. B.162. 166, 168. 169. 170. 178.                           | \$8. 63. 61. 67. 68. 72. 85.91. 106. 136 127. 151.                                                    |
| Philippes Mouskes en l'Hist de France dont                              | 171, 181, 227, 214 231, 234 246, 255, B, 187, 128<br>Le Roman de la Malemarafire. 184                 |
| le MS, eft en la Bibl, du Roy, 9 14-136-113-                            | <ul> <li>Le Roman de la Malemaraftre.</li> <li>Diners Roulleaux de la Chambre des Com-</li> </ul>     |
| 114. 144. 2(0. 151                                                      | ptes de Paris. 19. 44. 51. 60. 66. 74. 90. 801.                                                       |
| Radniphus Coggesballenfis , ex Bibl. S. Filter.                         | 101 108. 111                                                                                          |
| Parif. 41, 96, 166.                                                     | Status de l'Ordre de l'épine. 101, 116, 181                                                           |
| Le Reelns de Mohens, Roman en vers. 29.                                 | Tréfor des Chartes du Roy. 118 etc.                                                                   |
| 136. 177                                                                | Diners Titres originaux, etc.                                                                         |
| Registres de l'Hostel de ville d'Amiens. 334.                           | Traité des Chegaliers de la Table ronde. 169.                                                         |
| 340. 346                                                                | 181                                                                                                   |
| * Reg. du Comté d'Angouleime. 353-160                                   |                                                                                                       |
| * Reg. du Comté d'Anjou. B. 179.186. 189                                |                                                                                                       |
| * Rog. da Comté de Bigorre.                                             | Traité del Office des Heraux. 86.150.161                                                              |
| Reg. da Chiseau du Loir. B. 163  Reg. de la Connétable de Bourdeaux. 14 |                                                                                                       |
| 13.66.3(1.3(4. B.167                                                    | Vie de S. Louys Roy de France, de la Bibl. du                                                         |
| * Reg. des Fiefs de Bourgogne.                                          |                                                                                                       |
| * Registram Camera Compat. Parif.                                       |                                                                                                       |
| * Reg. du Comté de Careaffonne. 163. 354                                | ual, Cheualier de la Toifoo d'or. 67.77                                                               |
| 160, 161                                                                | Vfages de la Cité d'Amiens.                                                                           |
| Reg. de la Chancellerie de France.                                      | V fages d'Orleans. 100                                                                                |
| Reg. des grands Iours de Champagoe. 14                                  |                                                                                                       |

# 線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線 TABLE DE QVELQVES TERMES

## DE LA BASSE LATINITE',

qui sont expliquez dans les Observations & dans les Dissertations sur l'Histoire & les Etablissemens de S. Louys.

B. fignifie les Notes fur les Etablissemens de S. Louys.

| A BOLAGIYM                  | B-170, a         | Burra.                    | 216. C         | Disciplina corporalis.   | B.161            |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| A Ache fonare.              |                  | Byz.astint.               | 457. b         |                          | 1.101            |
| 174 8                       |                  | Byzantini Saracenatus     |                |                          | 177. €           |
| Ad magners vim              | & parmam.        | Camelanens.               | 191.b          | Diantes homines,         | §2. a            |
| 10- 10                      | - /              | Campana bannalis.         | 68.c           | Donum.                   | 154. C           |
| Admiraldus.                 | 78.4             | Campiter equal.           | 185. €         | Dona annua. 151. a. b.   |                  |
| Adoptes per arma.           | 160. b           | Camput Man , Martil       | . 152,153      | Dona regalia.            | 155. a           |
| Adinteres.                  | 110. b           | Capelins ferrent.         | 24-0           |                          | 3. 173. b        |
| Almoneria.                  | B. 173.a         | Capulare.                 | B. 191         |                          | C 110, C         |
| Altamer.                    | 61. b            | Caput mani.               | 150.0          | Eleemosynatores.         | 37. €            |
| Amerabilic.                 | 78 a             | Carementranuns.           | 78.b           | Equi cansmer.            | 155. a           |
| Aunstus.                    | 350, a           | Carretum.                 | 22. b          | Erogatarii.              | 37.€             |
| Aparamerium.                | 147.0            | Carta.                    | 62.3           | Erogatores.              | 57. C            |
| Arma dare.                  | 3.271.5          |                           | 8.c.69.a       |                          | B 171. b         |
| Armare.                     |                  | Canfa , publica , Palate. | ua, Keip.      | Esona. 1                 | 3. 15g. c        |
| Arrefram.                   | 1 43.C<br>87. C  | C-c. 116. 117.            | 78,€           |                          |                  |
| Ar facida.                  |                  | Сенентин.                 | 188 b          | Familiaris.              | 1.161.b          |
| Afifins.                    | 87.c             | Checlare.                 |                |                          | 108.0            |
| Amendarint.                 |                  | Charta indentata, part    | 78.c           | Feltrum,                 | l. 166. b        |
| Anrum primine,              | Јесникив.        | Christiani de Cinctura    |                |                          | 25. a            |
| 158. C                      |                  | Cineralis.                | 194, b         | Festa annualia.          | 164.4            |
| Baccalaria.                 | 66.b             | Coaltilarii.              | 75.8<br>234. C | Fejta regalia.           | 105.4            |
| Bachinator.                 |                  | Comet Francissins.        |                | Fendam jarabile.         | 162, C           |
| Bannum mattere.             | B, 165. c        | Comes Palations.          | 141.0          | Fendam reddibile.        | 349.d            |
| Barbatoria.                 | 273 C. 274       | Confilinm.                | B. ax.b        | Fendum receptabile.      | 349.c            |
| Barcaniare.                 | 7                | Concagarns.               | B. 168, c      |                          | 350              |
| Barnagaticum.               | <u>⊊ &amp; a</u> | Consideratio Caria.       |                | Fibularium               | 7 48.b           |
| Bargena.                    | (                | Confiliers.               | 37.b           | Fide inflores.           |                  |
| Bargunare.                  | 110-4            | Conspalatint.             | B.16(.b        | Filaerium                | 175. a           |
| Earittarii.                 |                  | Consuctudo.               | B. 165.b       | Flammelum.               |                  |
| Bausia, Bausiare.           | 354 b            | Contramandare.            | B. 161         |                          | 3.177, c         |
| Bedwens.                    | 75.b             | Connental.                | 152. C         |                          | 177.6            |
| Belfragum.                  | 67. c 68         | Comp.                     | 14. b          |                          | 167. C           |
| Bellum campale.             | 175. c           | Creditarins.              | 10. a          | Fratriagium.             | l. <u>181,</u> b |
| Beneneutanum.<br>Berfredum. | 68. a            | Cruces Bannales.          | 44.2           | Fraternital.             | 148              |
| Eersa.                      | 80. a            | Cruces nigra.             | 44 3           | Fraires . conjurate of a | demonstr         |
| Bitfredm.                   | 68.h             | Crasina.                  | 116, a         | 161, 167.C               | njarar.          |
| Billa, Billeta.             | 141. 0           | Cucurbitare.              | B. 171, a      | Frayreschia              | 148,2            |
| Basa.                       | 256              | Curia cerenata.           | 159. b         | Francus.                 | 244.b            |
| Bahardsea.                  | 18L b            | Curia generalis.          | 460. b         | Fretofus. 1              | B, 189 a         |
| Bess.                       |                  | Carra plenaria.           | 164 a.b        | Fruttuaria.              | 111. b           |
| Boutery.                    | 216              | Cultumarri.               | B. 16c. b      | Funda.                   | 161, 2           |
| Bentus.                     | 3110.4           | Dagger.                   | 76.6           | Faretarius.              | 111              |
| Brayare.                    | B. 164.b         | Decerticare.              | B.165.b        | Gaaguinni. B             | 187.b            |
| Bugare.                     | B. 181 a         | Defensa.                  | B. 188         | Gambela.                 |                  |
| Burdare.                    | 116, C 181C      | Deliberare.               | 40. 2          | Сатребониш               | 374.5            |
| Enrile.                     | 236.€            | Dies ha@ilindis.          | 164.€          | Garçunenti.              | 111.C            |
| Burdenaru.                  | 216. €           | Defidatio.                | 15 L C         | Gefruntes.               | \$75. #          |
|                             |                  |                           |                |                          |                  |

| Gibellina pellis.       | 137.b            | Mons placiti.             | 141.4            | Salica terra.          |            |
|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Giftum.                 | IOI C            | Meta                      | B. 118. c        | Salfaru.               | 245-144    |
| Grimpa.                 | B. 173. c        | Marina.                   | 181. 6           |                        | 110.0      |
| Grifee pelles.          | 134. €           | Murdrum.                  | B. 166.a         |                        | 140.b      |
| Gueta.                  | 66.b             | Mulardus.                 | 34.1             | Sencellarii.           | 109        |
| Gula.                   | 785- C           | Nacaria.                  | 19. 0            | Contractit.            | 110        |
| Hanaperium.             | 86.c             |                           | 100. b           |                        | 7. Signum. |
| Haftatores.             | me. h            | Occasio. Occasio          | B .              | Senus.                 |            |
| Hebdomas triucium       | . 44. b          | Officina.                 |                  | Sperare.               | 104        |
| Hernefium.              | 110.0            | Officinator.              | } 186. <u>1</u>  | Stabilimenta.          | 81.4       |
| Hoftiarit coquina.      | no.c             | Orde afinerum.            | 81               |                        | B. 161     |
| Huifferia.              | 596. b           | Oftentio.                 | B. 174. b        |                        | 141.b      |
| Ignis Greens.           | 71.8             | Paganifmus.               | 38.6             |                        | B. 171. b  |
| Inemnis.                | B. 184 b         | Pallia.                   | 161.4            |                        | 154        |
| Inerdinarus.            | B. 181. c        | Paneteria.                | 109.0            | Strepa.                | 141.b      |
| Inteliatio.             | B.182            | Pannus.                   | 130. b. 139. b   | Seriuna.               | 154.b      |
| Iratus & pacatus.       | 301.b            | Farke inter.              |                  | Sufflator.             | 110        |
| Indicinm.               | 141-C            | Pars serra.               | 151. a           | Summularii.            | 10 0       |
| Inrabilis.              |                  | Pares lasci.              | B. 161.c         | Surcarium.             | 38,4       |
| Inramentum.             | 349-b<br>350-a-b | Paffes.                   | 56. b            |                        | 104 1      |
| Inrati ad arma.         |                  | Perilare.                 | 179. c           | Tabula resunda.        | 178. b     |
| Inratio.                | 161. c           |                           | 100.2            |                        | B. 179.b   |
| Infla.                  | 349.c358.b       | Placitum.                 | 152.0            | Tamburium.             | 61.b       |
| Largus.                 | 177. b           | Placitum genera           |                  | Tarantarizare.         | Go L       |
| Lollene.                | 47. b            | Potarius.                 | 110.2            | Terra lucrofa, laborio | (4.B. 27 c |
| Letica terra.           | 111.             | Poteffat.                 | 352.b 319.c      | I chamentarius.        | 17.C       |
| Letania.                | 244              | Prabenda.                 | 108 €            | Tinditare.             | 60.b       |
| Liberate.               | 244-C            | Praespinm.<br>Praiscaser. | 144 2            | Toscula.               | 2          |
| Liberationes.           | 3160.c           |                           | B.190.b          | Tealia.                | ( 70.h     |
| Lerica                  |                  | Probus, Probitat          | - 96.b           | Togilia.               | 5,,,,      |
| Loricale.               | 49. C            | P fendolattinus           | 7                | Torna.                 | 161, €     |
| Lerienti.               | 74.¢             |                           | 2135.C           | Tormstrices.           |            |
| Mesta.                  | 44.1             | Psendoftanus.             | د                | Terneamerum aculeat    |            |
| Macula.                 | } 141. c         | Pugueta.<br>Pullani.      | 108. €           | I SURCAMICHTUM QUA     | beflik.    |
| Mahomeria.              |                  | Pullarius.                | 84. C            | 176. a                 | . 9        |
| Mahamum.                | 66.b             |                           | 271. 8           | Trenga.                | 448. b     |
| Malbergum.              | B.189.b          | Quadrellus.               | 79.0             | Truja.                 |            |
| Maint.                  | 241. 242. 2      | Quadrigarini fi           | wilms, III.c     | Trufari.               | 3 27.2     |
| Mameluchut.             | 106,€            | Quadrigarii pre           | mdri. 111.       | Tufa.                  | 292        |
| Manuelatus.             | 80.€             | Унинана.                  | 182.C            | Turcari.               | 85.c       |
|                         | } 257.297.b      | Recerdari.                | 2                | Taycanifteriam.        | 186. h     |
| Manlat.                 |                  | Recordum.                 | B.169. a.b.c     | Valetus camera.        | 108. €     |
| Mandasum.               | 144.2            | Recordates.               | 2                | Varia pelles.          | 134. C     |
| Mans ingennilei ,i      |                  | Recredere.                | 186 b. B. 180    | Vonditio.              | B.188.c    |
| Mannale factum.         | B.189.b          | Recrediens.               | 300 D. B. 189    | Verfredut.             | 68.b       |
| Maritagiam defant       |                  | Redda.                    | 2                | Vetulus de Montanie    |            |
| Mastruga.               | 136. a           | Redditio.                 | \$ \$49.0        | Villa, Villani. B. 16  | 4.5166     |
| Menfa rotunda.          | 178              | Reddstut.                 | 5                | Pife.                  | B. 173. c  |
| Miles emerales          | 194 b            | Regnum.                   | 293.2            | Viaria.                |            |
| Militia.                | 194.c            | Remorfus candel           | gram, 108. C 111 | V Serii.               | 55.6       |
| Michalarus              | 257.c            | Reservare.                | 166.a            | Wambala.               | jş∙b       |
| Monifiells.             | 163. c           | Rici hominet.             | 11.b             | Wanhais.               | ₹74.6      |
| Mifcella                | B. 166. b        | Rubra manns.              | B. 180.b         | Wifferia.              | 55- b      |
| Mifchinus.              | B. 187.c         | Rocca.                    | 55. b            | Xenium.                | 154-8      |
| Mifelli.                | 3.34.0           | Roga.                     | 161. b           | Zarrison.              | 194- a     |
|                         |                  |                           |                  |                        | 39- b      |
| Mifellaria,<br>Mittere. |                  | Sabellina pollit.         | 137 b            | Zobellina pellis.      | 137. b     |

Fautes suruenuës en l'Impression.

AVX OBSERVATIONS SYR LES ETABLISSEMENS DE S. LOYIS.

PA 6 2 164, 1, q. 186ff, p. 164, 1, q. Broyanson p. 164, 1, q. Litticton, p. 174, 1, q. Romanje, Comtelf: & Champige, p. 174, Roficand, p. 173, 1, pende, ve. p. 174, 1, 1, 7, regree qui, l. deve, adias, p. 175, 1, adias, demonster, p. 175, 1, adias

#### 推納 格納 格納 格納 格納 格納 格勒 格纳 格納 格納

PRIVILEGE DV ROT.

OVIS PAR LAGRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Patlement, Maiftres des Requeftes ordioaires de noftre Hôtel, Baillifs, Senefchaux, Preuosts, leurs Lieutenans, & à tous nos Insticiers & Officiers, qu'il apparriendra, SALVT. Notre amé SERASTEN MARRE-CRAMOISV, Marchand Libraite en notre boone ville de Paris, noms a fair representer, que considerant de quelle vollté son les Histoires par-ticulteres des Rois nos predecesseurs écrites par des Aureurs cooremporains, & cambiens if e-tott destannagare de les laisses perdes, puisque alles sinte les veriables sources de l'Histoire de France, il auront fair desseun d'imprimer l'Histoire de S. Leuis, Neuweine du nom, cerrie per Iran de Ioinvelle, Senefèhel de Champagne, témoin de toutes les actions de ce Ruy; qu'à cét effet, il auoir choifi la cupie, que feu le fieut Ménatd en a doocée, fissuant l'uriginal, il y a près de cinquante ans, auec les Observations : qu'il auuit même esté affea heurenx, pour recouurer diuers Traitez, & Memnites manuscrits, concernant cette Historde France, & General des Finances en la Generalité de Picardie: que de toutes ces pieces il eftoit fur le point de dreffer vn corps d'Histoire futt curieux, & fort veile au public : mais que pour le faire auec quelque fuccet, & fans apprehention de concurrence, il aurois beloin de nos Lettres de Pruilege, & qu'il nous fupplioir tres-humblement de les lya accorder. No vs. pour fauorist les louisbles intentions dudit Mars. R.-C. R.A. MO et s', loy auous per-NOYs, pour tauorite les lossables métantons dade? MARR-CAAMOSTY, joy assous per-met & premetras par ces perientes d'impuner en est pullame, marge, de tearabre qu'il van-dra, l'Hiffuer de S. Louis par l'ann os l'un vivia. Es, de les autres pieces qu'il a re-countées, foir impunitents, soi manufortes, connerant Hillulous de ce repor; à Ce de durant le temps de cifique de dat sandes, à compere da jour que l'imperfision dade outarge fries fi-mie. Fasfout ren-experfici déficial à tourse profonnes, de quedape qualte de condition qu'il les fouent d'imprimer, ou faire imprimer, vendre ou diffriber, pendant ce temps date Hi-fierre de S. Lesis par la M DE IOINVILLE, mi les pieces y jounces, fous quelque preces-te que ce foit de changement un correction, e ova corps ou feparément, à peine de cun-fication des exemplaires contrefaits, de trois mil liures d'amende, applicable vn tiers à Nous, vn nets à l'Huspiral General de cette ville de Paris, & l'autre tiers à l'Exposant, & de tous dépeus, dommages, & interests enners luy : à condition qu'il feta mis deux exemplaires dadit Lute dans nuftre Bibliutheque publique, & vo dans celle de nostre tres-cher & feal le fieur Seguier, Cheualier, Comte de Gien, Chanceliet de France, auant que de l'exposer en vente, à peine de nulliré des prefentes. Du conteno desquelles nous voulous & vuas mandons que vous failtes jooit dans tuis les heux de nostre obcissance delir M a z a r-C a a m 1 s y, ans fourfire qu'il luy fuit fatt auscun empochèment, et qu'en mettans au commencement au In in doubt Line vo extrait des prefences, elles faixes tennès pour beut & deuirenent figni-fices. MA N Pu IN 3 su premiter notire Huillier au Sergent far ce tequis, de faire pour l'ex-curion des prefences tous xêxe & exploits aucocliaires, Lans demanderators permissions I C A R tel est nostre plaisir, nonobitant oppositions ou appellations quelconques, & sins prejudice d'icelles, desquelles nous nous reservois la connoissance, & à oustre Cunsol, nonobitant Clameur de Haru, Chartre Normande, & autres Lettres à ce contraires. Donn' à Paris, le disséme jour de May l'an de grace mil fix cens foixante-fix, & de nostre regne le vinge-troi-fième. Signé, Par le Ruy en son Confeil, B a o v 1 st. Et à costé, est écrit :

Registre sur le Liure de la Communant des Impriments & Marchands Libraires de cette vitte de Paris, summet Arests du Partement, en date du S. Aurit 1653. Fait à Paris se 16. Ilms 1666. Sparis, S. P. Los Xx., Syoche.

Acheué d'imprimer au mois d'Octobre 1667.



.



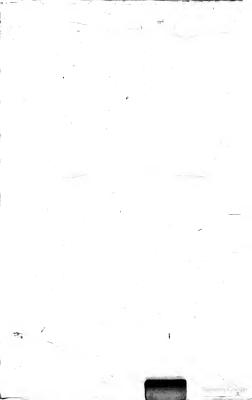

